## ANCIENNE ET NOUVELLE

# DISCIPLINE DE LEGLISE

TOUCHANT

## LES BENEFICES ET LES BENEFICIERS.

Scavoir,

Les Evelques, Archevelques, Primats, Archidiacres, Archiprestres, Curez, Chapitres, Congregations, Abbayes.

Divisée en quatre Parties , selon les quatre divers âges de l'Eglise.

Terminez à Clovis, à Charlemagne, à Hugues Capet, & à nostre Siecle.

Chaque Partie contenant quatre Livres.

OÙ IL EST TRAITTE',

I. De l'Origine, Progrés, Droits, Privileges, Obligations des Beneficiers.
 II. De leur Vocation, Election, Confirmation, Ceffion, Translation, Irreguantes

laritez, Commandes, Difpenfes, III. Des biens temporels de l'Eglife.

IV. De la Distribution, & du saint usage de ces biens.

Le sous examiné par les faints Peres , les Conciles & les Historiens du Temps.

Par le P. Louis Thomassin, Prestre de l'Oratoire.

SECONDE EDITION.

#### CHERTINA

A PARIS,

Chez François Muguet, Imprimeur du Roy, & de Monseigneur l'Archevesque, ruë de la Harpe.

M D C L X X I X.

Avec Approbasion & Privilege.

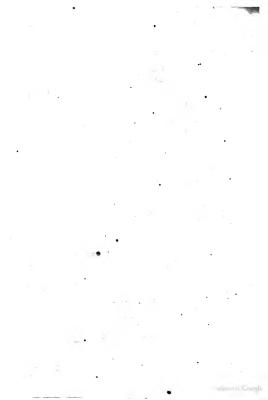

## TABLE DES CHAPITRES

contenus dans cette feconde Partie.

#### LIVRE PREMIER

CHAPITRE I. UE les titres glorieux de Pape, d'Apoltre, de Pre-lat Apoltolique, de Siege Apo-flolique, ont efféautre fois commons à tons les Everques, &c qu'ils one efté neanmoins finzulierement attribuez au Pontife

Romain. CHAP. II. De la conteffation qui s'éleva fur le titre de Patriarche Occumenique, entre le Pape faint Gregoire & Jean le Jeuneur, Evelque

de Constantinople. CHAP. III. Des Patriarches anciens de Rome, d'Alexandrie, d'Anrioche, de Jerufalem & de Constantinople. Les pouvoirs & les privile-

ges des Parriarches. ges des Partnatches.

CHAP. IV. Des Exarques, Primats, ou Perits Patriarches, d'Heraclèe, d'Ephefe, de Celarée, de Carthage, d'Aquilée, de Grade, des Goths, des Lombards, des François, &c.

Des Catholiques des Jacobires, des Neftoriens, des Cophtes, &c. 10 CHAP, V. Des Archevesques ou Exatques, ou Primats, d'Acride, de Sirmifq, de Theffalo-

CHAP, VI. Des Archevesques, ou Primats, ou Vi-caires Apostoliques d'Espagne & de France,

CHAP. VII. Continuation des Primats en France, en Allemsgne & en Angleterre,

CHAP. VIII. Remarques generales fut les Primats, ou Vicaires Apostoliques, & leurs pouvoirs. CHAP. JX. Des Metropolitains de France, d'An-

deterre & d'Allemagne. CHAP. X. Des Metropolitains d'Espagne, & des païs éloignez. CHAP. XI. Des Evefques & des Evefchez nouve

fut tout dans les pais nouvellement convet-CHAP, XII, Des Archipreftres, des Preftres, ou des

Curez 28 CHAP. XIII. Des Archidiacres, 11 CHAP. XIV. Des Soudiacres, des Lecteurs & des autres Ordres inferieurs. 12

CHAP, XV. Origines de l'Office Canonial en France, & l'obligation de le reciter au moins en

particulier.
CHAP. XVI. Origines de l'Office Canonial en ECpagne & en Afrique, & l'obligation de le re-

citet au moirs en particulier. CHAP. XVII. Les origines de l'Office divin , & l'obligation de le reciter en Angleterre & en Italie,

Partie II.

CHAP. XVIII. Les origines de l'Office divin & l'obligation de le reciter , dans l'Orient & dans

l'Occident, preuves tirées des Regles Mo-nastiques & des Loix Imperiales, 44 CHAP, XIX, L'affiduité des Laïques aux Offices divins, d'où on peut encore conclure celle des Exclefiaftiques.

CHAP. XX. De la Tonfore & de la Contonne des Ecclefialtiques , en Espagné & en Angletetre-

CHAP, XXI. De la Tonfure & de la Couronne Ciericale en France & en Italie, à Rome & en

CHAP. XXII. De l'habir Clerical dans la vie civile, dans l'Occident & dans l'Orient. CHAP. XXIII. Des habits des Clercs à l'Autel.

CHAP, XXIV, Du Pallium des Orientaux, CHAP, XXV. Du Pallium des Latins, CHAP, XXVI. Suite do melme fojer, du Pallium de

l'Eglife Latine. CHAP, XXVII. Dn Celibat des Clercs en France. 66 CHAP. XXVIII, Du Gelibat des Clercs en Espagne,

en Italie & en Orient CHAP, XXIX, L'age necessaite pour la Cleticature & pour les Ordres. 74 CHAP. XXX. Des Seminaires.

CHAP, XXXI. Des Chapitres des Eglises Cathedra-

CHAP. XXXII, Differens tieres de divers Benefices; Hôpitanx, Oratoires, Chapelles en Orient & en Italie. Des Prevôts, des Doyens & des CMAP. XXXIII. Differens titres de divers Benefices,

Hôpitaux, Otatoires, Chapelles, en Fran-ce & en Espagne. 87 CHAP, XXXIV, Alliance de l'Etat Ecclefiaftique

avec celuy des Moines, en Italie & en Angleterre. CHAP. XXXV. Alliance de l'Etat Ecclesiastique avec le Monastique, en France, en Espagne,

en Afrique, en Orient, 9 t CHAP. XXXVI. Combien les Evelques ont contribué à la Prepagation de l'Etat Monaftique, & à la multiplication des Monasteres. Diver-(es particularitez de la Profession Monasti-

CHAP, XXXVII, Des diverfes Regles Monaftiques goi ont eu ceurs en France & ailleurs,

CHAP, XXXVIII. Des privileges accordez aux Moines par les Evelques & les Rois. 103 CHAP, XXXIX, Des privileges accordez pur les

CHAP, XL. Des privileges aecordez aox N res par les Patriarches.

## Table des Chapitres.

- CHAP. XLI. Des Monasteres des Religieuses, en France & en Efpagne. 111 CHAP, XLIL Des Monasterres de Religionses, en Italie, en Angleserre & en Orient, CHAP, XLIII. Des Veuves, des Diaconiffes, des
- Chanoirreffes, des femmes des Clercs facrez, CHAP. XLIV. Del'age necessaire pour la profession Religiouse.
- CHAP, XLV. Des enfans que leurs parens confaeroientà la profession Religieuse, avant l'âge
- de leur liberté. CHAP, XLVI, Des Syncelles & des Confeillers, 116
- CHAP, XLVII, Des Carrolaires, des Cartophylaces, des Bibliothecaites, Chanceliers, No-
- CHAP. XLVIII, Des Primiciets, Primielers, Sacrifinins, Scevophylaces, Treforiers. 131 CHAP, XLIX. Des Défenseurs & des Vidames. 134
- CHAP. L. Des Apocrifaites, ou Nonces du faint
- CHAP. Lii. Des Apocrifaires ou des Nonces des Pape à Conftantioople. 140
  CHAP. Lii. Des Legats. 144 CHAP, LIII, Des Cardinaux. 147
- CHAP. LIV. Des Chapelains & Archichapels France & à Constantinople. ins en tço

#### LIVRE SECOND.

- CHAPITRE I. T Es Clercs estoient attachez à leut Evelque , bien plus par l'Ordination , que par la naisfance,
- ou le domicicile. CHAP, II. L'Ordination attachoit generalement tous les Clercs à leur Evefque & à leur Eglife, vec obligation de telider.
- CHAP. III. Les Cletcs ne pouvoient ret Clericature, CHAP. IV. Les Clercs & les Beneficiers n'eftoiens
- point amovibles augré de l'Evelque. 16 t CHAP. V. L'Evelque ne pouvoit transferet les Beneficiers, oo admettte leurs refignations, que
- our l'utilité & la necessité de l'Eglise. 164 CHAP. VI. Que l'Eglife a toujours agreé que les jeunes gens avant que d'avoir efté empoisonnez de l'air contagieux du fiecle, se destinassent eux.melmes, oo fullent destinez par leura parens à la Clericature. 164 CHAP, VII. Suite du melme sujet.
- Les jours gens peuvent a offiti eux-melines
  à l'ethat Ecclessattique.
  CHAP. VIII. Deceura que l'Eglise recevoir à la Ctfictature, quoy qui lay fussifient portrez par leur
  manuraise fortenne, ou par la violence de la
  preference.
- CHAP. IX. Celay qui élit, qui nomme, qui prefente, qui institue, est obligé de preferer le digne à l'indigne, & le plus digne au motins digne, felon les maximes do grand faint Gre-
- goire. t71
  CHAP. X. Suite do mesme sujet:
  Qu'il faut toûjours preservet le plus digne , seon les autres Peres Latins, CHAP. XI. Suite do même fujet felon les Peres Grecs,
- que dans les provisions des Benefices il faut toûjours preferer le plus digne. 177 CHAP. XII, Les Evelques font les Coll
- oaires de tous les Benefices. CHAP, XIII. Si le Pape conferoit deflors quelques Senefices dans les autres Evefchez. CHAP, XIV. Du droit de Patronage, soit Ecclesia-
- ftique, foit feculier. CHAP. XV. Des irregularites en general, & en pat-ticulier de celle do crime capital dans l'EL
- CHAP. XVI. Suite do melme fujet, de l'Irregularité do crime dans la France.
- CHAP. XVII. Suite du mesme sujet, de l'Irregularité du crime dans l'Italie & dans l'Otient. 195

- CHAP, XVIII. De l'Irregularité des Heretiques
- CHAP. XIX, L'Irregularité des Eunuques, & des Energume CHAP, XX, Des Bigames dans l'Orient & dans
  - l'Occident, Et des enfans illeginimes, 101 CHAP, XXI. L'Irregularité des Serfs, & des Cu-
- CHAP. XXII, L'Icregularité des foldats, & de ceux
- CHAP, XXIII, L'Irregulatité des Juges Crin CHAP, XXIV, L'Irregularité des Neophytes & des
- Laign CHAP, XXV. L'Irregularité qui provient de l'igne
- CHAP, XXVI. Des Ecoles en France. CHAP, XXVII. Ecoles en Espagne & en Afrique.
- CHAP. XXVIII. Des Ecoles d'Italie, d'Angleterre
- & d'Orient. CHAP, XXIX, Des élections en Orient, 110 CHAP, XXX. Des élections dans l'Italie, dans la
- France & daos le refte de l'Occident. CHAP, XXXI. Que la fouversine puissance des éle-étions estoit entre les mains des Evêques. 215 CHAP. XXXII. Qu'un seul Evesque sustit pour la
- avalidité de la confectation Epifcopale, du lieu, du temps, & du jour de l'election, & de la confectation
- CHAP. XXXIII. Du pouvoir que les Rois & les Empereurs ont eu dans les élections des Evéques, Premierement en France, CHAP, XXXIV. Suite du mefine fujet, du p
- des Rois dans les élections des Evelques en France CHAP, XXXV, Snite du mesme sujet : Comment
- les Rois d'Espagne participerent aux éle-CHAP. XXXVI. Soite du meline fujet : Du poovoir des Rois dans les élections en Italie, en
- Afrique, & en Angletetre. CHAP. XXXVII. Soite du mefme fujet : Du pouvoir des Empereurs dans les élections en Orient.
- CHAP, XXXVIII, Du ferment de fidelité , & de l'hommage que les Brefques tendoient aux
- Souverains. CHAP. XXXIX, Dela confirmati par le Metropolitain.

## Table des Chapitres

mats, par les Parriarches, & par le Papeu. 48 CHAP. XLI. Du ferment ou de la promeffe d'obeiffance, ou de fidelité que les Evefques fant à leurs Metropolitains, ou au Pape.

CHAP. XLII, Des Condjuteurs & des Successeurs. CHAP. XLIII. Suite du melme lujer, on traitte auffi

des Démissions & des Resignations, CHAP, XLIV. Des Translations des Evelques & des Evefchez. 219

CHAP, XLV. Quelles regles les plus faints Evelques ont frivy, pour refuler, ou pour accepter les Evefchez CHAP, XLVI, De la Refidence des Evefones & des

antres Beneficiers, CHAP, XLVII. Exceptions legitimes de la refidence. Les Voyages à Rome. 166

CHAP. XLVIII. Autre exception legitime de la refidence. Les voyages & le féjour en Cour par orde des Souverams & les Ambaffades, 270

CHAP. XLIX. Autre exception legitime de la zelidence , les Effats generaux , on les Conciles Nationaux , & le Symode petpetuel de la Ville Royale.

CHAPITRE L. Suite du mesme sujer. Dès Assemblées des Evelques, ou pour les Effats Genecaux, on pour les Conciles Nationaux. 176 CHAP. LI. Combien les bons Everques, que leurs Charges obligeoient alors de frequenter la Cont, y faifoient paroiftre de generoliré & de

172 rele CHAP. L11. Quels honneurs les Empereurs, les Rois, & rous les Seignents rendoient alors aux Evelques & aux autres Ecclefiaftiques, 181

CHAP, LIII. De la residence des Evesques pendant la perfectation , & pendant les maladies , foit publiques , on particulieres. Des Evelques CHAP, LXXII, Des Difpenfes.

CHAP. X L. Confirmation des Evelques par les Pri- CHAP. LIV. De la protection que les Evelques & tous les Beneficiers donnoient aux veuves, aux orphelius, aux pauvres, & aux personnes oppresses. En France. 138 CHAP, LV. De la mesme prorection que les Eves-ques & les aurres Beneficiers donnoient

à toutes les personnes miscrables en Espagne. CHAP. LVI. De la protection des Evefques pour les perfoumes malerables, & dans l'Isalic & dans l'Orient.

CHAP. LVII. De la protection des Everques pour les priformers , & pour les criminels. 296 CHAP. LVIII, Employ charisable de la jurifdiction des Evelquesd'Orient.

CHAP, LIX. L'employ charitable de la justification des Everques dans l'Italie. CHAP. LX. L'employ charaable de la jurisdiction

des Evelques en France, CHAP. LXI. De l'exercice charitable d Ason des Evelques en Espagne. 310 CHAP, LXII. Des Conciles Nationaux & Provin-

CHAP. LXIII. Suite du mesme sujet, des Conciles Nationnaux & Provinciaux en France. 316

CHAP, LXIV, Des Conciles Nationaux & Provinciaux en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Orient 317 CHAP, LXV, Des Syrlodes Diocefains, 410 CHAP, LXVI, Dela vilite del Evelque, 325

CHAP, LXVII. De la Predication. 120 CHAP, LXVIII. De la pluralité des Benefices. 117 CHAP, LXIX, Des Commandes à Rome & en Ita-

CHAP, LXX, Des Commandes en France & en Eipagne. CHAP. LXXI. Des Commandes ou Co derios des Lafou 336

344

LIVRE TROISIE'ME

## CHAPITRE I. D Es Dixmes. CHAP. II. Des Oblations

343 CHAP. III. Des tonds & des heritages donne z à l'E-347 CHAP. IV. De l'immunité des personnes & des retres des Ecclefiastiques , jusqu'à la fin du I V . fiecle.

CHAP. V. De l'immunité des personnes & des terres des Eglises & des Ecclesastiques, depuis le V. 3 52 CHAP. VI. De l'amortifiement. 355 CHAP. VII. Des restamens faits en faveur de l'Eglise

hors de la France. CHAP, VIII. Des testamens en favour de l'Eglise

dans la France, CHAP, IX. De la fimonie dans l'en

CHAP, X. Suite du mefme fujet, de la fimonie en

enttant en Religion. CHAP, XL De la fimonie aux Ordinations & aux Dignitez Ecclesiastiques, dans l'Occident,

CHAP. XII. Des autres prariques fimoniaques de l'Occident, CHAP. XIII, La fimonie bannie des fepultuces, 371

CHAP, XIV. De la fimonie dans l'Orient, Des sepultures. CHAP, XV. De la fimonie dans les Ordinat ns, en Orient.

CHAP. XVI. Des autres especes de fimonie dans l'Orient CHAP, XVII. De la fimonie qui se commet par la

faveur, par les prieres, par les fervices. 180 CHAP. XVIII. Des grandes Terres, Seigneuries, Principautes, Duchez données à l'Eglife. 381



## Table des Chapitres.

#### LIVRE QUATRIE'ME.

| CHAPITRE I. | S I ceux qui avoient du patrimoi-<br>ne, pouvoient eftre Beneficiers, |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | 386                                                                   |

- CHAP, II. Du travail des mains à l'égard des Ecc fiaftiques.

  CHAP, III. Du travail des mains dans les Monafi
- res. 389 CHAP, IV. Le negoce défenda aux Ecclefisfiques , auffi bien que l'administration des biens & des affaites des feculières. Exemption des uncilles.
- 391
  CHAP. V. Tous les biens de l'Eglife font le pattimoine des pauvres , dont les Beneficiers font les difondaceurs. Peruers de l'Eglife Latine, 395
  CHAP. VI. Que les biens de l'Eglife font le patri
- CHAP. VI. Que les biens de l'Eglife son le patrimoine des pauvres, dont les Beneficiers sons les dispendateurs. Prenves de l'Eglife Greque.
- CHAP. VII. Que les Beschéiers n'eftant que les difpenfateurs du bien d'Eglife , doivent en ufer fort frogalement dans leurs tables , leurs habits , leur train & leurs voyages. 400 CHAP. VIII. Le faint ulight des biens d'Eglife patron les Orientaux. 405 CHAP. IXI. De l'hospitalité. 405
- CHAP. X. Del'employ illicite des revenus Ecclefisfliques. De la chaffe, des danfes, des comedies.

  CHAP. XI. Des jeux & des divertiffemens peu con-
- venables aux Ecclefiaftiques.

  CHAP. XII. La milice & les armes défendes aux Clercs.

  CHAP. XIII. Les Evefques efficient les fouverains administrateurs du tempore de l'Egife, en France & en Efogage.

  414.

- CHAP, XIV. Les Evelques avoient la fouveraine administration du temporel de l'Eglife, dans l'Italie & dans l'Orient. CHAP, XV. La division des tevenus de l'Eglife en
  - quatre portions dans l'Eglife Romaine. 410 CHAP. XVI. Du parrage des revenus de l'Eglife,
  - en France & en Espagne.
    CHAP. XVII. Les Evelques avoient en leur disposition les fonds & les revenus de toutes les
    Entires de leur Discréte
  - Eglifes de leurs Diocefes. 415 CHAP. XVIII. Des penfions en Orient, en Italie, en France, en Espagne. 417
  - CHAP. XIX. Du partage des fonds mesmede l'Eglife entre les Beneficiers, en France. 411 CHAP. XX. Du partage des fonds mesme de l'Eglise entre les Beneficiers, en Italie, en Espagne
  - entre les Beneficiers, en Italie, en Espagne & en Orient.

    434

    CHAP. XXI. Det testamens des Evesques & des autres Beneficiers, en Orient & en Italie. 436

    CHAP. XXII. Des testamens des Evesques & des
- CHAP. XXII. Des tettamens des Evelques & des autres Beneficiers en France.

  438

  CHAP. XXIII. Des teftamens des Evelques & des autres Beneficiers en Espagne & en Afrique.
  - CHAP, XXIV. Des sestamens des Abbes & des Moines. CHAP. XXV. Dela déposible des Beneficiers mou-
  - rans, du pillage de leurs maifons, de la grede des Epifes vacanese, en France & en Ef-CHAP, XXVI. De la déposiille des Beneficiers mostans, de la garde des Epifes vacanes, du pillage qui s'en faifoit dans l'Italie & en Orient.

Fin de la Table des Chapitres de la seconde Partie.





## ANCIENNE ET NOUVELLE

## DISCIPLINE DE L'EGLISE

TOUCHANT

## LES BENEFICES

## ET LES BENEFICIERS.

SECONDE PARTIE.

Qui contient le second âge de l'Eglisc, depuis le Regne de Clovis, julqu'à celuy de Pepin & de Charlemagne.

#### LIVRE PREMIER.

Où il est traitté de l'Origine, Progrés, Droits, Privileges, Fonctions , Obligations , &c.

## DES BENEFICIERS.

#### CHAPITRE PREMIER.

Que les titres glorieux de Pape, d'Apostre, de Prelat Apostolique, de Siege Apostolique, ont esté autrefois communs à tous les Evesques, & qu'ils ont esté neanmoins singulierement attribuez au Pontife Romain.

I. Ces tieres manquent une parfance souse celefte, & une form-11. Tout les Evelques de France nommen Papes, & lours

uefiker, Sieger Apolitiques. III. On 7 diffingue peursant les fingulierespoolminences du IV. Nos Euclones s'appellent fervieners des fe Dien de les Reis melme leur dennent le nom d'Apoftel

V. En Efparas les Metropelu ns esen dimenuer de la fapersonté du Pape VI. Les Papes reconcenfent l'unité & l'égalisé de l'Epof-irpat par rapport à l'adorable Trimité, fant bloffer la fabordi-VII. En Afrique le riore d'Apoftoloque donné à l'Evefque de

ersbage. V III. Le Pape precede le Patriarche de Conflantinople, dans Conflaatinople meline. IX- Cette prefeance recomme dans les Contela

X. Du nom de Pape, & quand il fin afelle au Ponife



L faut d'abord confesser que le nom de Pape, d'Apoftre, de Piclar Apoltolique, de Sitge Apoltolique a efté encore commun à cous les Evelques, mei ces trou Siecles qui fe font écou-

lez depuis le Regne de Clovis , jusqu'à l'Empire de Charlemagne ; quoy que ces titres éclatans de gloire & de fainteté ayent efté & plus fouvent, & plus particulietement attribur z aux successeurs de Pietre dans le Siege Romain, & aux Vieaires de Jasus-Christ en tetre. Ce font les deux points impottans o tascherons d'établie dans ce Chaptere, pout la gloire de l'Episcopat universel , & pour la preéminence du chef & du centre de l'Episcopat Car ces noms augustes ne font pas comme ces titres vains & fuperficiels dont l'orgueil des hommes le repailt, ce font des matques selides d'one poissance toute celette, & d'une co Patri, Dadoni Papa. Et à un autre Evesque, Rep. Ton. 1.

Limetré toute divine.

Applishieum dignationem orfitam. Il les reçoit outsi l'ag. 419.

1 L. Fartunat qui fist depuis Evelque de Poitiers, é tivant à Euphtonius Evelque de Tours, le traitte de loineeté, d'Apoltolique, de Pope, Domino fantlo & meritis Apoltolice domino Emphronio Papa Ce. 2. 1. Pie. epafe. Apoflolice & peculiaris Domine & Pater . Ce. Apo. poflolatni vestro me commendans . Ce. Sanlirtati veftra me commendant, & e. Et éctivant à Feirs Evel. que de Nantes , Domino fantto & Apoftolica fede di-

gniffimo Patro . Felici Papa. Et dans celle qu'il escrit L. 4. a Avitos Evelque de Clermont, Domino fanilo Contro Tar. Apostolicio allibus praconando. Et dans celle à Siaa. gruss Evelque d'Autun Domine fantle & Apsfleica
Barn. In. fedt digniffme, Et la Reine fante Ra legonde dans
190 m. 19 falettre aux Evelques , Dominis fantlis & Apsfleii-

ca fede digneffimis Patribue. III. Saint Avit Evelque de Vienne, donne àl'E-

d'Apostre , & de Prince dans l'Eglise universelle : Pa-Frift. 15. pa Histofolymitane. Exercet Apollolains vester con. Epoft. 34. ceffer a devenitate Primarus , & qued principem lo... cum in universali Ecelefia teneat, non privilegiu folum findet monfirare . fed meritis. Mais ce lçavant Prelat içant bien faite la difference du Pape & des aptres Evelques de l'Eglife, lors que dans une autre les-tre, il l'appelle fun plement le Pape, de his qua Papa dicebantus objetta : il ne veut pas que les Komanns fotest moins paffionnez pour la primauté Ecclefiaftique du Siege de Pictre, que pout l'Empire de Rome fur tout lemende, Nec minus deligares in Ecelefia vestra sedem Petri quam in civitate apicem munde. Enfin , il juge qu'en la personne du Pape l'on attaque ou l'on détend, non pas un Everque, mais l'Episcopas univerlel: At fi Papa urbis vocatur in dubium. Epif. . Auffi il protette que le Pape Symmaque devoit eftre juge par le Juge & le Pasteur Eternel , qui loy avoit consié toute son Eglise: Redder rationem qui strifi donninico praesti, qua commissam sebs agnorum curam administracione dispenses, Caterum non est gregis preprium Pafterem terrere, fed judicis , de. ratione vel lege ab inferioribus indicetur. Le Syno-de Romain estoit entré dans ces mesmes sontimens,

velque de Jerufalem ees tittes avantageux de Pape,

le meline Avitus éctit au Patriarche de Constantinople, Papa Conflantinopolitano, que le Pape & luy font comme les deux Princes des Apolites, & comme les feiß. 7. deux Aftres brillans du Ciel de l'Eglife, veint gemi. nos Apoftolorum Principes, Ge, Velut in cato pofitum religionis figuum, pro gemino fidere. Ce Pere figuroti bien qu'entre les Aftres, il n'y en a qu'un qui foit le dispensateur du jour, & le Pere de l'Univers, &

lors qu'il avoit renvoyé à Dieu le jugement de la cause de Symmaque : caufam quam pene temere fufceperas onquirindam divino potius fervavit examini. Après celaon jugera bien en quel leus il faut prendte ce que

qu'entre les Apoftres Pierre feol effoit le Chef, com-In frogus. me le Prince des Princes de l'Eglife ; Sie quondam 205. 179. Petru Apoftolorum Caput , ideft. Principum Prin-

IV. Didier Evelene de Cahors ne prenoit dans les lettres que le qualité humble & faintement glosieuse de servireur des servireurs de Dieu, ferous ferverum Dei - qualité émanée du Roy de gloire , qui est venu Manh. Lo. fireit ses esclaves, non venit ministreri , sed mini-15. frare, Ego in medio voftrum fum, ficut qui mini-Lui al. 1. frat : anili est elle enfin dementet a celuy qui est plus

reculierement que les autres son Vicaire dans toute laterre, & qui doix eftre auffi fingulierement l'imitatrut de son humilité, qu'il est le dépositaire de sa puisfance. Mais cer Evelque donne à fes Confretes les Bibl Pair, melines titres d'hongeut dont mos parlons, Apoffoli-

Apostolicam dignationem vistram. Il les reçoit outi de de d'eux : Apostolica fede dignissimo Patri , O Papa Reptions Les Rois melmes honoronent les Evelques de ces Eme- 1646. E. 1. LTS COS membres nombred to Everques de ces Emb. 144. 2). 1. nentes qualitez , Apofloisca fede dignifimo Patri 3: 6. Papa Defiderio , Sigebestus Rex. Domino fanfis do 1814. 2). 2. Apoftolico in Cirifto Patri Defiderio Sigebertus Rex. 17. C. font les meines termes , dont fe lervit le Roy Criont les memera centres, vonn re servit à nort Childi berr, éctivant au Pope, Demons faults & Romen. Apollotica fede estendo su Christo Patri, Icana, Hif. Icac. Episcopo Cheldebersus Ren. Le grand Chovis écti. 144, vant oux Everques de son Royaume en 508.ula de mesmes termes , Orace pro me , Damini fanthi , & Ans. Holica fede digni fimi Papa. Charles Maire du Palsis rend le mesme honneur à tous les Evesques , en leut recommundant le Legat du Pape foint Boniface: Do. Benifacij minis fanttis & Apoftolieis on Christo Patribus Mari. 6 Epifenpi . Ce. Maisles Conciles I I I V & V. d'Oc. 2016 12.

leans, & le 11. de Clermons, ne donnent la qualité
de Siege Appfleisque qu'a l'Eghife de Rome.
V, Hisdore Evelque de Seville place rous les Patriasches, & tous les Archevesques dans lettône Apolto. hone, Patriarcha Graca lingua fummu Pater, quia t. 11 primum, id eff., Apofelicum retinet leam. Archie-pi feopus Graco . Summu: Epi feopurum, tenet enim vierm Apoftelicam En unautre endtoit il fait mon ter tous les Evelques fut des Sieges Apoltoliques; Siquidem & ceteri Apostolicum Petro par confor. De spe. trum koncers & petespatis acceperant, qui ettam in Bold bu-tete orbe dispersi Evangelium pradicaverunt, qui. bufque decedentebus successerunt Episcops, qui funt constituti per totum mundom in sedebus Apostolea rum. Maisce pieux Ptelat n'a passignore la preferen-ce que Jusus-C maist a donné a laint Pietre, fut les autres Apostres, en le substituant en sa proper pla-ce : In novo Testamente, pest Christina, Sacerdetalis tiidan ordo a Petro Apoftolo capit , Ipfienim primus datus oft Pontificatus in Ecclefia Chrifts. Sie enim ad eum Dominus, Tibi dabo claves regni culorum. Et dam un autre endroit, Qued vere de parilitate agine A. 200. postolorum , Petrus praeminet cateris , que à Domino Trin terandire meruit . Tines Petries . Ce. Pafce agnes mees . 657. Co. Honorem Poutificatue in Christi Ecclefia primus Inscepts. Cuius deguitas poseffatis etfi ad em-net Cacholicorum Episcopus est transfusa specsalous tamen Romano Antistitis singulari quodam previlegio, welni Capiti, caterii membris eelifor permanet in aternum. Qui igiiur debitam ei neu exhiber re. spied. c.). verentur obedientiam, a Capite fejunitus , Acepha- 111. lorum schismati fe reddir obnoxium. Lialus Evelque de Barcelone, éctivant a l'Archevesque de Tolede,

VI. Le Pape Symmagne exprime admirablement cette égolité, & cette unité de l'Episcopat & del'Apoltolat, entre le Pape & rous les Evelques, fans blefer le moins du monde l'obligation indispensable qu'ont les inferieurs, d'obeit aux ordres de leurs Sopetieurs, par l'exemple de l'adorable Trinité des Personnes diwines , oil l'égalité subfifte nonobstant les origines, les émonations , & les miffions incomprehen ibles , & où 256. I'unité regne dans l'otdre, Nam dum ad Trimitatis inftar , cupus una eft . atque individua poreftar unum fit per diverfos Antifites factratium, quemadmo dum priorum flatuta à fequentibus convenit violars? Le Pape Hormisde presenvit, & tous les Evesques de l'Orient fonfettvirent après le Pottiarche Joon de Con-frantinople, un Formulaire de Foy & de Communion Cotholique, od entrantres articles remarquables, celuy-cy effoit digned une particuliere attention i que comme toutes les Eglifes ne font qu'une Eglife, austi tons les tinnes de l'Apostolat, & tous les Sieges de l'Episcopat répandu pat toute la terre, ne sont qu'un

Iuliano Tolerana prima feder Apoftelo

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. I.

feul Siege Apostolique, inseparable du Siege de Piette. Santifima Des Ecclefia, id eft Supersores ve-Inter Epif. fora, O nevella ifine Romannam effe accipio : illam Normifda, Dr. Co novella feine Romannam est accepto titam polito, 40. Sedem Apostolis Petri O estine Angusta cevestatio unam effe definu. Le Diacre Ruftique dans fa Difpute contre les Acephales , dit que cette Confecon fur fouscrite par deux mille cinq cens Prelats de

l'Orient

VII. L'Eglife d'Afrique quoy qu'opprimée en ce temps par la dominación des Vandales, nous fournit des exemples de cette pratique. Voicy le commencement d'une requelle prefentée à Boniface Evelque de Catrhage par les Religieux & leur Abbé , dans un Concile de Carthagetenoen en cas. Rogamus beatiffime Spieilegij Tem. 6. & Apofiolica dignitate pradite. Chrifts venerande p. s. j. c. Pontifex , &c. Tui Apollolatus erationibus nos commendamus . Ce. Il eit fost probable qu'on avoit égard à l'authorité de l'Evelque de Catchage fur tous les Evelques de toure l'Afrique : Vi tanta Sedir que Primatum totius Ecclefia Africa tenere cogoofcitur. defensione manitis. C's. Aussi ces Religieux s'estant mis sous la protection de l'Evesque de Catthage s'exemtoient de la jurissicion des Evesques Diocelains,

comme nous disons dans la funce.

VIII. Mars on fçait que dans cette égalité & cetteunité del'Apoltolat, & du Siege de Pierre, dont tous les Everques ont une partion, ils cedorent tous à celuy de Rome, comme au fucceileur particulier de Pierre, & comme at Chef de rous les Evelques, Auffi faint Filgence Evelque de Rulpe en Afrique, reconnut l'Eglife de Rome comme le Chef de toutes les autres, pare qu'elle avoit recurilly la fucceffionton-Z. De in- te enpere de Pietre & de Paul. Durram magnerans cornae. & Luminarium Petri C. Pauli verbis , canquam Glendentibus radiis illuftrata , corumque decerata corporsbus . Romana . qua Mundo Caput eft . Esclefia.

Et Possesseur Evesque d'Afrique écrivant au Pape Hormifile, le reconnoill comme le principal fuccef-Later Soif, feur de faint Pietre , Quis majorem eirea fabjelles follicitudinem gerit, ant a quo magic nucantis fides flabilitat expellanda, quam ab ejus Scotis prafide. cuins primus a Cirifte Reiter audiois . Tues Petrus. & Superhane Petram. C'e, Et quant à l'Orient, le Pape Jean successeur d'Hormist- estant allé à Confrantinople, & y ayant rencontré dans le Sirge Patti rchal Epiphane fuccesseur de Jeau, il prit toth-jours le dessis dans ( orst intimople mesine : Joannes Byfantium veniens & soutains ab Eosphanie 4trearcha, non confenfit, njqueque Epiphanie prafideret . mpete P.ma Romanus. Voilà ce qu'en die Anaftafe Bibliothecaire dans Sin Hilloire, aprés Theophane dans fa Chronographi", a zanditen , sus corrector temparie i papare. Le Comie Marcelin buy donne la dtoite , Dexterdentere Ecclefie fedit felie, Le meline Theophane die un peu plis bas, que le nom du Patriarche de Conflustinople Menas qui estoit le premier dans les Diptyques facrées de Con-ftantmople, fut regulé pont foire place à celuy du Pa-

ble effre refervé au Pontife Romain , avec des marques évidentes de preference fin l'Everque de Conftantinople, qui yest appelle Patriasche, & fur celuy d'Annoche cu'on y nonme Archevelque, Agathoni 40. 1. orthodoxo P.ipa , mnitos annes. Georgie erthedexe Patriarcha multos annes, Oc. Audiens Macarius Archiepifcopus Antiochia. &c. Ces melines diftinctions s'y pruvent fouvent observer. La lettre Syno. dale au Pape porte erre infeription, S. & B. Pape Senioris Rema, C'e, Il eft vray que les micriptions des cinq exemplantes des Actes du Concile envoyez aux cinq premiers Sieges de l'Eglafe, donnent la quali-H. Parue.

IX. Dans le fixième Concile le nom de Pape fem-

pe Vigile, qui y fut écrit & recité le ptemier,

té de Siege Apostolique à celuy de Constantinople, & à celuy d'Alexandrie aussi bien qu'à celuy de Rome ; mais il n'y a que celuy de Rome qui foit appellé le Siege de Pierre , comme celuy d'Alexandrie le Siege de Marc. Apoflolica Seal fantis 48. 12.

Principis Apoflolorum Petri , five Agatha.

ni Papa . Oc. Antli ce Concileabandonna à la volon. té & a ladisposition du Pape Macaire Patriai che d'Antioche, & les autres , fut qui leur opinialtreré dans l'herefie avoit attité une sentence de deposition. Prebationi fauttifimi Papa traditi funt. Quelque egalité que les Evefques du Synode su Trulle ayent voulu syassi établit entre le Pape & le Patriatche de Constantino. Trulans s. ple, aqualia privilegia, ime opercion ils one recon- 16. hu eux-melmes que celuy de Contantinople n'eltois que le second, se que se seemdus pest ellum. Aussi les Evesques de Conitantinople n'en avoient jamais euxmelines pretendu davaorage, siy dans le premier Concile de Constantinople , ny dans celuy de Calce-

X. Pour dire encore quelque chose du nom de Pape, outre ce que nous venons d'en due , &cce qui en a esté dit dans la patrie precedente, nous pouvons remarquer que le nom de Pape qui avoir effé commun atous les Evergues, demeuta affecté au Ponnife Romain vess le commencement du VI. fiecle, Liberae l'appelle bien quelquefois l'Evefque de Rome, ou le Pape de Rome. Mais depois le Pape Agaper, il luy 6. 18. donne simplement le nom de Pape. Agaptini Papa erdinatur , &c. Papa & Senatus Romano fersbens C. 11. Rex . Co. Papa Conftantinopolim profeitus eft . Oc. Anguita Papa minas intentante, in hos Papa perfic-tie. Gr., Tunc Papa Menam ordinavet. Et quand il Cap. 21. raconte l'exil du Pape Sylvere à Patare, il fait putlet l'Evefque de Parare mefine a l'Empereur en ces rermes, Qu'il ya plutieurs Rois dans le Monde, mais qu'il n'y a qu'un Pape : Muites effe dicens in bee Mundo Reges, & non effe unum , ficne ille Papae it super Ecclesium Mundi toring. Le Concile VI, pat-lant à l'Empereut appelle Ag mon le Pere commun & le fouverain Pape, Santisffins Patris noffre & Allie. 18. fumma Papa. La lettre Synodale eit auffi addreifee au Pape de l'ancienne Rome, Papa Seniera Roma, Le melme Empereur écrivant au Pape Leon II. l'appelle Archevelque de Rome & Pape Occumentque. En voila affez pour faite connoilté que l'ulage avoit de la referve au Pape teul le titre de Pape dans l'Orient & dans l'Occident ; en ferte que fi l'ou trouve encore des exemples contraires aprés cela, ce n'est que parce que l'ulage n'établit les chofes qu'avec lenteur, et qu'à peine peut. on trouver un ulage fi univerfellement receu, qu'il n'y aix encore quelques exceptions cootraires , comme dans le Coucile VI. Cyrus d'Alexaodria

#### GHAPITRE II.

est encore appellé Pape.

De la contestation qui s'éleva sur le titre de Patriarche Occumenique, entre le Pape faint Gregoire & Jean le Jeuneur, Evelque de Constantinople.

I. II. Le titre de l'agrianche Occamenique donné an Papa Leen 1. dans le Concile de Calcedoine, jans que le Concile s'y III. IV V. Il for encore denal à quelques autres Paper enfuite, & à quelques l'oriques de Conflantenople, fans nucuna oppositum de la pars des Fapes.

V I. Rasfens den en reen apprehender alers V 11. tenn le teineur Patriarche de Conftantinople prond ce tiere dans un Concele, où el entreprend de faire le proces au Patriarche & Antonio. Les Papes Felage II. & faire Gregoire en conjeisent une jufic indernation.

PIII. IX. Il ofisis tree-dangeroux que Isan peis le sitre de Patranethe unscurfel, or melme semp qu'il alerpoes une na-merie amorphile, en que les prodeciques n'amorette pa fait. X. XI. En quel fent faint Gregorier dis que le titre d'Orien-monique a offe effert au Pape par le Cancele de Calendine. Co-que ceff un time projektore de rea-gentifeix. Deux fens de ce nomd'Enefone Occumentque , comme Chef des Evefques , & comme

fail Eorigae. XII. XIII. Peurques faint Gregoire preud le tière d'E-wifque Occumencique ajurgé par lean, au plus maurais fess, qu'il s'puille preudre. Combren te Pape effent iloigné du fafia

Co d'une baffe jaloufie.

XIV. Cong raifens pourquey en Pape desnis sons app der . S tout interpreter tres-rigenrenfemant dans cette ren-

xv. Stumilisé predigienfe de faint Gregoir

XVI. Il commence de prendre le tière de Serviceur des Ecr-XVII. Le tiere de Patriarshe Octomonique avoit déja afté donné à Diréctore dans le feux Concile d'Ephofe. XVIII. Les Patriarches de Confluctionple continuerent de

prendre ce titre. NIX. Maximes des faints Peres pour accorder la fainteré de liens le lescreur, avec les langlantes sevicèves de S. Gre-gorre concre loy. Les Samts fe fous quidquefois la guerre les uns aux autres jecome les Juges & bes lifentiers, par un mostif égal

L E differend qui s'éleva entre le grand faint Gre-goire Pape, & Jean le Jeûnear Partiarche de Constantinople, fur le titre de Patriarche Oreussenique, ou universel, merite bien que nous y faste quelques ceflexions, moins pour justifier la candaire & le zele de ce grand Pape, dont le foul nom est capuble de diffiper les plus noises calomnies, que pour éclatteir les divers changemens & les bizattes avan-

tures de ce tiere glurieux d'Orenmenique 11. Ou avoit prefenté, & on avoit lû au Concile de Calceduine plaiteurs requeftes de quelques Ecclefiafriques d'Alexandrie, adrellées au Pape Leon; qui le annoient la qualité de Patriarche Occumenique. Ce Concile de fix cens rrente Evelques, ne fir aucune op-polition à ce titre nouveau, & bien loin d'en concevuir de la jalousie, il traita le Pape Leon dans la lette Sy-nodale qu'il luy éctivit, cumme le Pere & le Chef de toute l'Eglife , & comme celny auquel Jesus-CHRBT avoit confié fa Vigne. Le Preftre & les deux Diacres d'Alexandrie qui avoient adreffé ces requeftes au Patriarche Occumenique Leon , & an Syntde Occu. menique de Calcedune , faifoient allez connoiftee quelle étendue ils donnoi et à ce ritte d'Oecumeni 111. Ce ritte d'Occumenique porta donc d'abatd les marques d'une superiorité universelle sur rous les Evrîques de l'Eghie & c'est encote en ce sens que les A chamandrites de la seconde Syrie le donnerent au

p. # 2918. Pape Hormide, doos la relation qu'ils luy adresserent, au stemp. comme au Défenseut universel de la Foy & de la Communton Catholique, perfecurée & prefque ancantie dans tour l'Orient, Phiverfa orbis terra Patriarcha Hermifda , ficolicatio Archimandritarum veftra fecunda Syria, &c. Nam Caput e Stis emnium . Ce. Vobet occurrit gren cognoferre funn Pafterem, &c on classement une autorité Tous ces termes mator

univerfelle dans coure l'Eglife. 40. 1

1 V. Dans le Concile de Constantinople fous Aga-pet & Menas, ou leut une supplique des Archiman-drites de Constantinople, de Jerusalem & de l'Orient, adresse au Pape Agapet Parriarche Otenmenique, melme Patriatche de Constantinople dans les Actes de ce Concile, mais fi le Sacretaite la luy dunne, il ne la prend pas buy-me fine dans les fouscriptions; & il fait gloise dans ces Actes de la foumillion au faint

44. 4. Sirge: Nes enim Apoftelicam Sedem fequimur. & obedimur, & opfini Communicatorer, Communica. tores habimus. & condemnates ab ipfa , & nes con-

V. Il est vray que dans la Session V. de ce mesme Concile on leur une relation du Concile tem dix huit ans auparavant par les Evelques qui s'estuient rencontrez à Conftantinople, adreffée au Patriarche Jean qui avoit fait la teunion des Eglifes Grecques avec le Pape Hormisde: où ce Parriarche est plusieurs fois intirelé Oscamenique. Les Moines & le Secretaire thiden des Actes de ce Concile luy donnent souvent la mes. all. 1me qualité. Mais cette reunion de l'Eglife de Constantinople, & de toutes les Eglises Orientales se faisoit avec tant de marques évidentes de leur fujettion à l'Eglife de Rome, que ny Hurmifde, ny Agapet, oy Vigile ne putent rationnablement entret dans aucune juste défance, que ce vitre fine par d'Augustie e défiance, que ce titre specieux d'Occumenique put jamais fervir de pretexte ou d'occasion pour faire ortir les Patriarches Jean & Menas, des bornes les times de leur ancienne authorité, Ainli ces Papes diffi mulerent lagement ces innovations, & fouffriert vo-lontiers que les Eveloues de Conftantinople repolient leut vanitéd un titte glorieux, pendaot que leur Siege estoit estrangement humilie par la cundamnation e tant de Patriarches predecesseurs de Jean, & par la dépolitiond' Anthime à qui Menas fucceda. VI. Eu effet, le Patriatche Menas montra bien e

cette qualité d'Occumenique n'avoit pruduit en la aucane varité dangerenfe, & capable de le porter à de nouvelles entreprifes ; lors qu'ellant forcé par l'Empereur Justinieu de funferire à la condamnation des trois Chapitres , il ne le fit qu'après qu'on luy eur juré de luy rendre sa parole & sa signature si le Pape ne l'approuvoir pas , fans l'authorité duquel il avoit promis de ne faire aucune démarche. C'eft ce que nous apprenons de Facundus Evefque d'Herminne en Afrique. De quibus se nibil allumm fire & 4; 14 Apostolica Sede promiserar, &c. Sub en se condi-tione cossisse de promiserar et l'appendie, qued chirographum funn reciperet , fi bac Remaras Epifcopus non probaret. Les autres Patriatches ne croyoient pas non plus que ce nom d'Occumentque televalt, on étendift davantage le pouvoit de l'Evel. que de Constantinople, Puilque dans la mesme occuttence Zoile Evelque d'Alexandrie envoya faire les excufes au Pape d'avoir cedé à la force en foul ctivant, & que tous les antres Evelques mirententre les mains d'Eftienne Diacre & Nunce de cemime Pape, leurs protestations contre les violences de l'Everque de Constantinople pour arrachet de leurs mains ces lasches souscriptions : Caters Episept, post subscriptionem, Stepbane Romano Diaconeli-bellos dederunt , Sede Apostelica transmittendes, confitentes in eis , quod à Confiantinepolitane Epif-copo ecalii fub feriberent.

VII. Mais lors que Jean le Jefmeus Evelque de Constantinople assembla un Concile à Constantinople, & y jugea la cause de Gregoire Patriarche d'Antioche, le nom qu'il y prit de Parriarels Occame. nique jetta le Pape Pelage II. & faint Gregoire le grand fon fuccesseur, dans des défiances rees-justes, &c dans la necedité d'en prevenir toutes les funcites con-fequences. Car ce n'estoit plus comme suparavant un nom glorieux qui servit à adoucir des bumiliation effectives : c'estoit un titre qu'on vouloit rendre ermanent pour authorifet un attentat fut l'authori té du premier Siege, & une jurifdiction usurpée sur les autres Patriarches. Ce Concile que Jean assembla devoit estre estimé general, puis qu'on devoit y décider la cause d'un Patriatche. Uo Concile general ne devoit eftre ny convoqué, ny tenu fans l'autoricé du Pape, Un Partiarche ne pouvoir eftre ny absous, ny condamné fantl'aveu du premier Siege de l'Eglife. Ces grandes causes qui regardent la disposition de l'Eglife univerfelle, ne peuvent fe tarminer fans l'inter-

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. II. 5

vention du Chef. Le Parriatche de Conftantinople voit étendre la jurisdiction hors du ressort ne pouvoit étendre la paristicion more de la perfonné d'un Patriatche dont l'agrhotité estoit sans comparaison, & plus anciense, & mieux fondée que la fienne. Lors donc que ce Patriache ambitieux affecta de presdre une qualité qui fembloit marquer une autorité universelle fut toute l'Eglife dans une occasion où il en exerçoit mesme la jurisdiction : Ne donnoit-il pas un juste fondement de croite qu'il pretendoit s'élevet au destus de tous les autres Parriarches, & au desfus de tous les autres Sieges de l'Eglife ;

VIII. Pelage & Gregoire ne pouvoient donc plus ufer de cette lage condeficendance, dont Hormide & Vigile avoient autrefois use, en laissant prendre ou nner le titre d'Oscumenique à Jean & à Menas Car alors le Siege de Constantinople estoit homitié pat la condamnation de pluficurs de fes Patrisrehes ecedans , & par la déposition recente d'Anthime ; icy Jean le Jeûoeur se rendost luy-mesme Juge des autres Patriarches, L'à le premier Siege excesçoit fon autorité legitime, à laquelle rour l'Orient & rout l'Occident, & les Evelques mesmes de Constantinople se soumettoient ; icy l'Evesque de Constantino-ple usurpoit une autorité nouvelle sut un autre Patriatehe. Là le Concile effoit affemblé du gré du Pape, & le différend qui intereffoit route l'Eglife effoit vuidé avec le consentement de tous les grands Sieges de l'Eglife qui y concouroient ; icy le feul Patriarche de Constantinople convoquoir & tenoit un Concile general ; au moins il y terminoir une cause qui demandost l'intervention, ou du Chef ou de l'Egli-

IX. Voilales raifons qui animerent d'une juste indignation le Pape Pelage II, qui cassa tous les Actes de ce Concile de Constantinople, excepté l'absolution de Gregoire Evelque d'Antioche, & declara que ny ces forres de Conciles ne pruvent eftre al-femblez sans la participation du Chef de l'Eglise, De-zaif. : Per latum oft ad Apostolicam Sedem, Ioannem Censtanlegu. II. timpolitanum Episcopum aniversalem se scribere. & Synedum compocare generalem, cum generalium Synodorum compocandi authoricae. Apoltolica Sedo beati Petri fingulari privilegio fit tradita : & nulla unquam Synedus rata legatur , qua Apostelica amburitate non fueris fulta. Ny aucun Evelque ne peut se mettre par le tute d'Vaiverse!, su dessude tons les autres Evelques, si ce n'est Jasas-Christ, ou celuy qu'il a étably luy-mefine pout eftre son Vicaire fur la terre, & le Chef visible de toute son Eglise, Qui jejuniis eccupatus videbatur, jaftantiam tan. eam fumpfie, ita ut univerfa fibi tentet aftriberc, & omma qua feli um Capits coharent, videlicet Chrifte, per elettionem pompatici fermanic, ejufdem Corifti sibi studeat membra sibingere. Et un peu plus bas, Orate ne Romana Seder, qua instituente Domino, Capat est emaium Ecclesiarum, privi-

Legis fuis unquam careat, aut expolietur. X. Le Pape faint Gregoite le grand dans fes lettres à Euloge Patriatche d'Alexandrie, & à Anastase d'Antroche, remarque que Jean de Constantinople n'avoit pas seulement sonfiert qu'on luy donnast, comme quelques-uns de les predecelleurs, mais avoir aulli affecté de prendre luy-melme le ricte d'Vasver[el.ce que ny fes predeceffrurs ny les autres Pattiatches, ny les Pontifes Romains meimes n'avoient jamais fait. Ex alia caufa eccasionem quarens Synodum fecis, in qua fe univerfalem appellare conains est. Co Pape asoute que le Concile de Colcedoine avoir offere ce titte glorieux d'Vniverfet au Pape Leon, mais que ny luy, ny ancun de ses successeurs n'en avoir use;

parce qu'un Patriatche ne peut eftre appelle Vni-

versel, ou Oecamenique, qu'en dépoliillant tous les autres Parmarches du nom, & des ponvoirs de cette emmente dignice. Pai per fanttam Calcedonenfem Synodum Pentifici Sedie Aposterica bec univerft. earis nemen oblatum oft. Sed nullus unquam decef. forme meeriem hee eam prophano vesabule mi con-fenfie. Quia videlices fi unus Patriarcha univer-falis dicitur, Patriarcharum nomen cateris dera-

XI. Si le Concile de Calcedoine avoit offert au Pape la qualité d'Vniversel, comment ce saint & squvane Pape peut il appeller ce nom prophane 1 80 comment peut-il avancer que ce titre attribué à un Patriarche tenverse les sieges & l'autorité de tons les autres ? Le Concile de Calcedoine pouvoit-il offrie au Pape Leon une qualité prophane, & ourrageule à tous les autres Patriatchats? Cette difficulté metite bien quelque éclaiteiffement. Le Concile de Celcedoine autorila au moins pat fon filence la qualité d'Occumenique qui fut donnée au Pape Leon dans pluficurs Requeftes qu'on y leur, Ainfi faint Gregoite a pû dire avec verné que ce Concile avoit offert au Pape le nom d'Vaiverfel. Le fens de ce terme dans ces Requeftes, ne contenoit rien de prophane, ou d'injurieux aux autres Patriarches, pe qu'il n'estoit pas attribué au Pape Leon comme Patriatche, mais comme Pape & Chef de l'Eglife uni retfelle. Car encore qu'on le nommast en termes Par. formels Patriarche Occumenique, il faur concevoir, ". it. ou que le terme d'Occumenique effoit comme une difference qui déterminoit le rerme generique de Patriatche : ou plûtoft que le titte de Patriarche n'ayant commencé à efite mis en ulage que dans ce Concile, on en honora premierement le Pape avant que de le communiquet aux autres grands Archevesques, & on en honora premierement le Pape, comme Pape & comme Chef de l'Eglife. En cette qualité il est unique & universel, estant loy seul Vicaire de Jasus-CHR 157, & Chef de l'Eglise universelle. Ainfa cette qualité d'Universel n'est nullement prejudiciable aux autres Patrisches, patce que le Pape comme Patrisrche n'est pas oniversel, n'estant Patriarche que de son Ressort dans l'Occident, & lais. leurs Patriarchats dans les vaftes regions de l'Orient. La qualité d'Vaiverfel ou d'Occumenique a donc pa estre legitimement donnée au Pape, comme Pape, dans le Concile de Calcedoine : & elle n'a pû eftre donnée au Partiarche de Conftantinople, ny au Pape meline comme Patriarche, fans une prophanation, & fans on renverfement general des autres Parriar-chats. Car comme l'Eglife est universelle, Catholique & Occumenique, parce qu'elle est une & soule. & embraife toure la terre comme le Concile general est universel & occumenique, patce qu'il est uni-que, & qu'il comprend toute l'autorité de l'Eglise affemblée dans la performe de ses Pasteurs : comme le Pape est Universel & Occumenique , parce qu'il est unique Chef de l'Eglife universelle ; aussi le Patriarche de Constantinople poutroit estre appellé Occumenique, s'il estoit seol Patriarche de toute l'Eglise. Rien n'est donc is juste & si exact que le tailonnement de faint Gregolte, qui prevoyoit bien que toutes les demarches de l'Evelque de Constanti. nople tendoient à renverfer l'ordre étably par I a s u s-CHRIST; & au lieu de Pietre & du fuccesseur de Pietre, qu'il a donné pour Chef à son Eglise par la feule soute-puiffance de la grace, victoricule de toutes les forces & de routes les atraques de l'Empite Romain y établir un autre Chef dans l'Eglife par la feule autorité Imperiale , & par les feules forces de l'ambition , & de la vanité des hommes.

XII. Ce Pape semble passer outre, & ptetendte que l'ambiniente innovation de Jean de Constantiople alloit à détrôner non-sculement les antres Patriarches, mais à faire descendre de leurs Sieges Adres tous les Evelques de l'Eglife. Se boe dies libenier permittirur, honor Patriarcharum emnium negatur, Et cum fortaffe es en errore perit, qui univerfalie decitur , unilus jam Epifcopus remanfife in ftatu L.4. 87.31. veritatis invenitur. Et en une autre lettte, Nullus Apostolica Sedis Antistitum boc temerarium no. men arripuit, ne f fibs in Pontificatus gradu gloriam fingularitatus arriperet , hanc omnibus fratri-L. Ep. 14. bus denegaffe videretur, Etailteues, Si mens Epif-Ly. Eq. 10. copus vocatur univerfalis univerfa Ecclefia corruit. Et dans fa téponfe à Euloge Evefque d'Alexandrie qui l'avoit traité de Pape universet , il proteste que cette qualité ne peut suy convenit à juy-mesme. fans détruite le nom & l'autorité de tous les autres Evefques de la terre. Vobis subtrabitur, qued altere plus quam ratio exigit prabetur. Ego cuim non verbis quare prosperare, sed moribus e nec honorem

with a finite professor. In the morbins is not housen for departs, no pairten mes housened fame perdere cognific. Mens anapse house of house misfered to cognific. Mens anapse house of house misfered to cognific. Mens anapse house of house misfered to compare the compared to the

quile lifeit agi, monta nateires par, & em mont curvature à la moderni, en l'immèse, de de la location de la companie de la companie de la companie de la mesta de la companie de la compa

XIV. Car qui doute que ce tetme d'Evelque, uu de Pape, ou de Patriatche Vniverfel ne puille avoir ee fens dangereux d'un Evelque feul , & qui donne l'exclusion à tous les autres ; de mesme que le terme de Concile universel ou Occumenque, & celuy d'E. glife univerfelle ne permet pas qu'il y ait en mesme temps d'autre Concile ou d'autre Eglise dans toute la terre : Il est donc veay que faint Gregoire pou voit, & melme qu'il devoit donnet ce mauvais sens au titte ambuteux d'Occumenique que l'Evefque de Conftantinople commençuit d'ulusper. 1. Parce que cette innovation elloit odieule, de metitoit qu'on en prevint ou l'établiflement ou les perilleules fures, Et pour cela il effoit important de découvrir tous les manyais fens, & les pernicieux attifices qui pottvoient y eftre cachez, 2. Celuy qui commença a faite cette tentative, ufotpoit en melme temps une jundichon effectivement univerfelle, quine pouvoit luy appartenir, d'affembler un Concile general, & d'y joget luy feul un Patriatehe, fans avoit appellé les autres Patrisches , & fans l'aveu du Pape. On poqueit fort raifonnablement prefumer que cerri courant entendic avoient du tapport l'une avecl'au

ns ambieieules que les actions. 3. Jean de Con-Stantinople marchoit fut les pas de ses predereffeurs qui avoient renté dans le Concile de Conftantinople. & enfuste dans celuy de Cilcedoine de s'élever au defint des aurres Patriatches ; & qui s'eftoient maintenus dans leurs ulurpations pat l'autorité Imperiale : carquov qu' Anatolins cut iemblé delavoitet au Pape Leon, & tenoncer à ce que le Concile de Calcedon-Leon, & tenoncer à ce que le Concile de Caterdon-ne avoit innové pour fatisfaite à fon ambition : Liberat nons apprend que ce Decret injuste sublistoit 6.11. toûjours en quelque manière par la fiveur des Em-pereurs, malgré les oppositions du Siège Apostolique. Et locet Apostolica Sedes nunc ufque contra-dicat. qued à Synodo strmatum est, Imperatores patrocinio permanet quodammodo, Si Jeanle Jedneut outlon toûjours plus lom les entrepnies de les predeceffeurs , il eftoit bien juste que Pelage & S. Gtegoire fullent auffi les initiateurs du zele du grand laine Leon , à s'opposet à toutes les nouveaurez qui menaçosene l'unité, & qui detrusfoient l'hamiliré qui eft la confervatrice de l'unité de l'Eglife. Hec ab unitate atque humilitate Ecclefia malum superbia G consussamovcat Deus, Obrestor, ut constanter ac fine prandicio fervetis fient accepifiis Ec. L4 \$5.16. elefiar, difort faint Gregorte écrivant à Euloge d'A. lexandrie. 4. Ce grand Pape n'ignosoit pas combien les Evelques de Conftantinople jouftenus de la punffance Impetiale, avoient excué d'orages dans l'Églife pat les etteuts nouvelles , dont ils avoient effe ou les auteurs ou les partifine. C'elt ce que faint Gte-Lelland gotte écrivit à l'Evelque d'Antioche Analtale. Seicit , quanti non folum baretici, fed etiam berefiar. cha de Constantinopolitana Ecclesia funt egressi, e L'evenement justifia la fage conduite de ce etand Pape. Cat peu de temps aptès fa mott l'Empereut Phocas picqué d'ailleurs contre Cyrisque Evefore de Conftantinople, qui avec le titre d'Occument que, ptetendoit ouvertement à la permiere place de l'Egble, le fit rentres dans son tang, & affermir par un Decret solemnel la primanté du Siege Romain. Bonsfacini III, Papa obtimus apud Phocam Pris. Pasi Diec cipem, no Seder Apollolica B, Petri Apolloli Ca. Lauph put effet omnium Eccleftarum: id est Ecclesta Ro. Augls. mana : quia Ecclefia Conflantinopolitana priman 1011 at fe omnium Ecclefiarum feribebat. I. ambition des ad anse Everques de Constantinople fut alors arrestée par cet obstacle que la providence luy opposa ; mas ella éclata plus audarseusement dans les forcles fuivans, & en décharant l'unité de l'Eglife univerfelle, elle fit reconnoilte combien on avoir justement apprehen-

tre , &c que les pensees & les patoles n'estoient pas

de in faites function de ce une d'avantefil.

XV. Sant Gregoria rivolt pas donné un moment de timongage de cette hamble magnamund, mela de timongage de cette hamble magnamund, mela de timongage de cette hamble magnamund, mela partie de la gloste de permis Siege, qu'en perfeirissant de la partie de la gloste de permis Siege, qu'en perfeirissant de la gloste de permis Siege, qu'en perfeirissant de la gloste de permis Siege, qu'en participant de la gloste de permis Siege, qu'en participant de la gloste de la grante de la primer de la molten de la gloste de la grante de la moltre de la gloste de la grante de la moltre de la grante de la grante de la moltre de la grante de la g

te omer menstra fuera Ecclefia.

XVI. Jean Dusce remarque dans la Vio de ce £ 5,4 %
faint Pape, qu'il commença de s'appeller le ferviteur
des fevuteurs de Doen su commencement de fei lettous, pout lailler à fes fuccelleurs l'hensage glorieux

## touchantles Benefices, Part. II. L. I. Ch. II. 7

de ette hamilit vrayment Aproleigue, que the finde voye de nalmelte plus haut froud t'Eglife, de pour Confende Cappel de inferrous, parla me finde et apres de la confende Cappel de inferrous, parla me fine parla et apres de la confende Cappel de inferrous, parla me fine parla et apres de la presenta Esperante de la proposition de la promotion de la promotion de la promotion de la proposition de la proposi

fi enalearns fuero à terra.

- 6481

XVII. Heft mill vray que le titre de Parmarche Occumenique avoit esté la premiere fois donné à Dioscote Evelque d'Alexandrie, par Olympius Evesque d'Evale dans le second Concile d'Ephele, & que ee faux Concile fut relu dans le Concile de Calcedoine, fans que ce titre orgueilleux y fust nommément condamné. Mais ny Olympius ne coula ce mot qu'une fois en paffant, ny le Concile (ccond d'Ephele ne peur que servit de flétrissure à celuy qui y a esté honoté, comme il a relevé la gloire de ceux qui v ont esté flétris, oo mesme mattyriscz: ny l'on ne peut dire que le Concile de Calcedoine air passé la peut dire que le Conene ue Con-lectute de ce terme fans opposition, puis qu'il a condamné & tout ce faux Concile d'Ephrie, & rous les infames monumens de l'ambigion de Dioscore, & la personne de Dioscore mesine, & sa Presidence à un Concile general, qui sembloit avoir donné occasion a ce pretendu nom d'Vniverfel. Car c'est apparemment comme au Prefident d'un Concile prerendu Occumentque, & comme à un Partarche qui avoit jurisdiction fut les aurres Partiatches, & qui entreprenoit la déposition de celuy de Constantinople, que ce titre fut donné à Dioscore. Voicy les terr Aff. i. d'Olympius Evelque d'Evale , Prafense univerfais enc Cale. Concilio , ene Praful & primus est fantissimus Pa. ter nofter , & uneverfalis Archiepiscopus Dioscorns. Il eft done vray que meime dans cette faulte & injuste astriburion du nom d'Vasverfel à Dioleore, ce nom figmfort un Evelque vrayment universel, Profident-né des Conciles Occumenques , foultenu d'une legitime antoriré pout la déposition des Patriarches : comme Pelage & Gregoire l'entendirent, Et il est auffi favx que le Concile de Calcedoine n'air pat defappeogyé l'infolente artribotion de ce nom à Diofenre i comme il elt faus qu'il o'ait pas condamné te brigandage d'Ephrie, & toos les pouvoirs qui y avoient efté unimpez ; & tous les attentats qui avoient effé commis par Disscote , qui avoit metme porté fou infolence julqu'au comble, en pronon cant une Sentence d'execummunication contre le Pape, tant il se pretendoit estre devenu vrayment oniversel, par l'appny de l'authorité Imperule. Et au contraite, ce non d'Vareavfel fot donné au Pape

Leon dans le plus nombreux, & le plus folemnel des

Conciles vrayment Occumeniques, dans quater Roquelles vezis par l'Emperent Matein, renvoyées & prefendres au Concile ; non fecheme tim opposition de Concile, mais avec l'applandificment de rout le Concile, mais avec l'applandificment de rout le Concile, mais avec l'applandificment de rout le Concile, mais avec l'applandificment de rout de tous les lightemes proviers contenues en enonde Ptrifigent piè des Conciles Occumenques, de loge des Ptraratres, de Chefé l'Egile (movetelle.

and William Land Control of the Management of the first period of the Management of the first period of the Management of the life of the Management of the Management of period of the Management of the Management of Paper Martin. Main on pend since purconcer credit forces levid state in Consolid Roman term force let Paper Martin. Main on pend since proceed proceedings of Paper Martin. Main on pend since proceedings of the treat London Control of the Management of the Management of de Paper comment dans least solorispinos le Paper Agathon. Paper Consumayor. 4 of Morganiza and 40 + La literas for commend of the Management of the Jacobson Control of Management of the Management of Manageme

nontracee faite à l'Empereut

XIX. Au refte, fi le Patriarche de Conflantinople Jean le Jeûceur, a esté aussi relevé en sainteté, que les Histoires Greegoes semblent nous saire croste; il ne faut pas pour cela effre surpris des faints emportemens de faint Gregoire contre luy. Car c'est piutoft contre cette action qu'il s'est emporté , que contre sa personne : & on sont bien que les phis grands Saints n'ont pû s'empécher de faite voir en quelques rencontres qu'ils estoient hommes ; & que s'ils estoient les Solcils de l'Eglise de la rerre , ils n'estoient ny fans eclipse, ny fans tache. Si Jean de Constantinopse a pousse les pretentions de son Siege plus soin qu'il ne devoir, il consideroit peur-estre moins ses interests propres, que ceux de son Eglise, & il ne prévoyoit pas les effroyables excés oil se pottergient enfuire de cela les foccesseurs de sa dignité, ne scroient pas en même temps les imitateurs de la pieré. Si faint Gregoire s'est pris à la pieré mê-me de Jean, qu'il a crû plus apparente que solide, ce ne peut estre qu'on amour excessis de l'humilité &c de la modestie, qui l'a transporté contre tout ce goi en choquoit melme les apparences. Ses invectives contre Jean ont efte juftes, & meime neceffaires ; parce qu'il effoit necellaire de combattre, non seument les intennons qu'il avoit , mais aussi celles qu'il pouvoit avoir, & celles que les sucretseurs n'ont que trop fait éclater à la nime de leur Eglife, L'ignorance oil les plus faints hommes font de leurs intentions teciproques , cause souvent entre eux des differends & des contestarions, on l'amour de differentes vertus semble à la verité se combattre luy-mesme, mais où il se fortifie, de se punise loy-mesme pat ces innocens combats, qui n'en veulent qu'aux vices & non pas aux hommes. Ce font de ces divins combats , & de ces faintes animofitre, qui partagent quelquefois les Anges, au rapport de Daniel, & uni s'allumerent aurrefois entre les Ifraclites, également zelez de patt & d'autre pour le culte du vray Dieu, selon la mesme Ecriture. Vides igitar quod pro eadem religiore, qua rette colitur Deus, non solum diffentire à se invocem, verson etiam lauda... bitter pugnare adverfum fe religiofi ac rediffimi poffunt, dum cos non rates divens cultus , fed alserine alterum later mentere : Ce font les paroles du L. 7 c. 6. feavant Facundus Evelque d'Hermiane a l'Empereur Justinien, Il ajoute qu'il y avoit des Prophetes parmy les linelites, qui eftorent prefts de faire la guetre à la Tribu de Gad , prenant pour un violement de la Religion ce qui devoit en estre un monument

eternel : Au refte , que les Everques ne doivent pas penetter dans le cœut des homnies , plus avant que

les Prophetes. Enfin, que le Concile premier d'Ephese d'un costé, & jean d'Antioche à la teste de dix Provinces de l'autre, contesterent autrefois de la même maniere avec beaucoup de chaleur, par une fimple & innocence méprile , n'en voulant de part & d'antre qu'à l'érreut i mais ne penettant pas les replis des cœies, où ils la etoyoiene cachée. Quare insentionem. & invenies neramque parsem pro diementionem. C inventes neramque partem pre di-vino culta fuife folicitam. Carre ignerantiam, C neutram invenies : qua ad divinum cultum perti-nea : sed alteram partem alterius intentionem ignorafie.

#### CHAPITRE III.

Des Patriarches anciens de Rome . d'Alexandrie, d'Antioche, de Jerufalem & de Constantinople. Les pouvoirs & les privileges des Patriarches,

3. Les trois Patriarches anciens felunfaint Geognes efficient afit dans un feul trons Apoficique , comme fuccefeurs da 11. Les trois Sieges n'on faifeient qu'un , & les trois Patriarches n'efteient qu'un feut Parmarche, & un feut l'afteur

avec fains Pierre, & avec ] u s u s-C H u 1 5 T.

11 1. IV. Cela fe peut dere en quelque feat de tom les Evefques, & de là en vois quelle fujettum ce Pape pouvoit exiger Conciliations admirables feles ce Pape de

b'igalité, qui est entre les hommes, & de la juspeisenté des puspases deuscences établies. VIII. IX. X. Pouvoir & pévallèges commant à sant les Patracobes. L'uvité de l'Églife. Leures de Communism. Dipe,ques. X 1. Les importantes affaires lour effaires referedes. X 11. "Ils ordennescent les Matropolisaine, quelquefois les

quer noefmes de leur reffeet. X 111. Ils jugenient les Metropolitains. Le titre d'Oncurmque ne fue donné que dous ces occabions. X IV. XV. Ils oftemblesent les Conciles, & donnéent des persolegie aux Maines.

I. L Ex Patriarches anciens futent toujours confide-rez par le faint Pape Gregoire comme les fueeeffeurs du Siege de Pierre, comme affis dans le Siege Apostolique, & comme possedans un mesme Trone avec celuy qui est le principal heririer de la plenitude d'autorité & de puissance que I asus-Cuntar communiqua à faire Pierre, Les Sieges de Rome & d'Alexandrie, de Pierre & de Marc, du Maiftre & da Disciple, ne sont qu'un seul Siege Apostolique, comme ce grand Pape éctit à Euloge Evelque d'Alexan-L 1. Ep. 40 dele, Sieut omnibus liquee , quod beatus Evange-lifta Mareus à fanto Petro Apoftolo Magiftre fuo Alexandriam fit transmissus fic huius net Magistri & Discipule unitate constringimur; ue & ego Sede

Discipule prasidere videar propter Magistrum , & vos Sede Magistri propter Discipulum,

11 L: Filsde Dieu etablistine son Eglise dans l'unité luy donna un Chef , & par une admirable difpo firson de fon ineffable fagesse il voulut que ce Chef prefiduft aux Sieges des trois Villes Royales du Monde, & qu'il confactast plus particulierement par un plus long fejour, & par la propre more le Siege Epifcopal de la Capyrale de l'Empire Lafin que ces trois Sieges foffent lien par une unite mdiffoluble, & confervatne soutes les Eghies dans une union écroite avec leus Chef dwinement érably pout estre le centre de leur unité. Ce font les fentimens de ce melme Pape écrivant su melme Euloge , qui l'avoit entretenu des éminences du Siege de Pierre à Rome. Ce Pape fait enre suprème dignoté de la Chaire de Pierre, afin que les ton Sirgesu'en forent qu'ao , les tron Patriarches pe

fassent qu'un Parriarche, les trois heritiers de Pierre ne loient qu'un mesme P. Rour souverainavec Pierre & avce Jasus Cuntst, Ille mibs de Petre Ca. thedra locular eft . ani Petri Carbedram senes, Petro dicitur, Tibs dabe claves regns Calerum, confirma fratres taes , pafce ever meer ? Itaque cum multi fins Apoftoli , pro ipfo tamen principatu . fela Apofolorum Principis Sedes en antheritate convaluit qua in tribus locis unius est. Ipse ensm sublimavit Sedem in qua etiam quiescere . & prasentem vitam fi... nire dignatus ost. Ipse decoravis Sedem su qua Evangeliftam discipuinm mifir. Ipft firmavit Sedem . in qua seprem annis quas discessivaris sedie. Cum erge anime, arque una se Sedes . cm ex amberitate divina tres unne Epifcopi prafident : quidquid ego de vebis boni audio bec mibi imputo, Signid de L. 6.89.17. me boas creditis , noc veftris meritis imputate , qui in ille unum famus , qui ace. Ve eunes unum fins, L. 9 Epp. ficus den Paterin me . O egoin te . ne & ipfin no. 11. 41.

bis unam fint. III. On peut bien juger après cela quelle fojerion ec Pape pouvoir exiger des autres Parsarches, qu'il regardoir comme affis dans son mesme rione & les Coberitiers dans la succession de Pietre. Aussi il ne pentendurer qu'Euloge d'Alexandrie l'appellast Pape unigerfel , ny qu'il crût avoir teceu de lay quelque commandement ; protestant que sa primune qui lus donnois drois d'avertis les Freres ne loy permettou pas de leur commander : Qued verbum juffenis pere a L. 7. Epif. meo andeturemovete . quia feco , quis fum , que effer. 10. Loco enim mihi fratres effis , moribus Patres, Non ergo juffi , fed quantitia vifa funt , indicare curavi;

IV. Ce fant & han ble Pape en ulade la melme maniere avec tous les Evelques, qu'il regarda comme f. s égaux, pendant que leut cononire effoit itrepechable & a qui il ne fit fentir le poids de son authorité que dans les reneontres où leurs faures les foumitent aux justes reprimandes de leur Supericur. Nam and fe dieis Byzacenus Primas Apollolica Seds fub - 2 . D. Se. per , figua culpa in Episcopis invenitur , nescio quie ei Episcopus subsettus non fit. Cum vero culpanen exiget, omnes fecundum vationem humilitatis aqua-

I : funt. V. Jean Discre qui a compose la vie de ce grand Pape, remarque excellemmera que certe humble medeltie de faire Gregoire, & cette modelte égalité dont il a fait glorre avec tous les Evelques , au leu d'avilir la fispière authoriré , l'a au contiant rehist. fic. Amboritatem quorumlibet fummerum Ponisfi. L 4 e 19 cam Gregorius authoritatis fua magustudine unlle medo minebat aquin potias multiplicites roborabat. Es quamvus inter culpabiles auchorisatem fui proratus agnofceret . tamen inter infontes Epifcopas fe prabebat prerfus aqualem, L'humiliré, la modeftie l'égaliré , la douceut font & la gloire & le veritable affermillement d'un empire legitime ; comme les vices contraires en font la tuine après en avoir (fié le defhorneut. Les fauces des inferieurs ne font pas na fire une nouvelle parifdiction dans leur Superieur, mais elles font éclater celle qui y eftoit, & forcent la justice

de l'emporrer fur la modeftie. VI. Ce melme Auteur prouve admirablement par le melme faint Gregoire, que ertre melme regle embraffe également rous les Empites & routes les juifdictions des hommes fur les surres hommes , e'elt à dire for leurs égans. Car errre inégaliré qui diftingue fiériangement les hotomes, & qui en éleve & fort les uns fur les autres, ne vient pas de la nature, qui eff la mefine, mais de l'inftitution divine, & de la mifericordicule Providence du Medecin celefte , qui s'en fett pour faire reguerfa justice soure pusitione for la rerie, & pour remedier aux defordres du peché. Ainfi ce n'est que le peché qui doir faire éclates les ma

## touchantles Benefices, Part. II. L. I. Ch. III. 9

de la superiorité, qui a esté divinement établie pour teparer les defordres. Idem Gregorius in libro Regu-la Pafteralis. Liquet, inquis , quod omnes homines natura aquales genesis, fed variante mor torum ordi-ne, alito aliis culpa postpenis. Ipfa antem diversi as, qua accessit ex vitio, divino pudicio dipenfatur: ne quia omnis borno aque flare non valet , alter regatur ab altero. Vnde omnes quiprafunt , non in fe debent potestatem ordinis - sed aqualitatem pensare condi-tionis : necpraesse se hominibus gaudeant , sed prodeffe. Et dans la fonte. Quea contra naturam juper. bire eft , ab aquali velle tem. ri , Et tamen neceffe eft. ut rellores à inbdissimeanint, quando ab eis Deum minime timeri deprebandant. Si laint Pictie qui ne put fouffix les honneurs que luy faifon Corneille, donna des marques efficyables de la putillance a Anamas & a Saphue, c'est que celny-la estoit innocent, & ceuxcy eltosent coupables. Sammans fe intra Ecclefiam centra peccasa receius , aned ceram bene agentibus frairibus non agnovit, liese quippe communionem aqualitatis merais fantlitas attionis , hie nelns ultiones pur aperure poreftares. Enfin , faint Paul nous affure que la loy n'est pas pour les justes, qui font eux-mesmes leur loy, parce qu'ils la portent écsi-te dans le plus prosond de leur cœur. Mais cette loy divine & homasse prepare & fait déja quelque fois fei tit aux méchans les fanglantes matques de l'autorité

fup čine, qui repie dans'l Univers.
VII. Vodia la varej ideo či le viavy cantifere de
l'Empire & de la juilfaction Ecil-finitique, qui n'a
jimati britile avec plou de gloite, ri, viave filon d'ecendode que dain se l'Pontificat du Pipe Gregorie,
potre qu'élle n'a jimais etlé accompagnée d'une
modelite plus finoter, ny d'une liamilité plus profinode. Difious maintenant quelque choié des pouvoirs des collégions, no des fondions des Partaire.

VIII. Outre l'unité de l'Egile, dont leux concorde et hoir comme le fondenners, aunti qu's nous venous de voir : leux confipetation pour la doctune orthodoxe, eftort fans doute un guad affernultiment pour la solution de l'est le l'est le l'est le l'est le l'est le l'est l'est

fidem retalifimam pradicion."

"IX. Ils s'eutéctrouent des letttes de Commurion, let um aux autes, auffit-toil après leut pronotion. Cell ce que nous apprecé linte Grégoier.

2.7 Rp.4. Fine de timin un quater in quantu prapus fedibus Antifètes rétainantses. Spondales fibi Espírida quesffirm mutant si na phabus le faritant des descentes.

weijm mitten), in guntu je jantiku Autokuler, jem jysodene com ziri generalibu Syndri eripdire fatzarir.

Jantin projectivim rezipconjument kun nom dan lei Dipysotivim rezipconjument kun nom dan lei Dipysotivim rezipconjument kun nom dan lei birajaktere dun melior Foy & dium melim may be in territoria projectivim projectivim projectivim Communion, Jem Diaret le fin von pu lei lattres de faim Gregore, & il adjoulte que de los remps, les Pattiteche Orennaux nommonient dans leut Dipys-

ques les Patriarches precedens des autres Sieges, quos

que bija mosts, piloja, co qu'ile cultur netro de leus laccellors les leutres de Crammons, rese de le leur les consistentes de les proposes de retuene pilos de leur, les Ormentales pratyme retuene pilos alcultura i desar a una fuel Depabir maltina Pantifica nomen desforbare, quantigue Symidieum pilos judiçunes i ortundo d'poliment. Primitieum seure vueneux aconimerars, quandia fuerefro de ling fuel terrary pilosare diffuenes. Ca legissific, qui on aculti, se termis dans les Diperques les nomes de Partitiches.

XI. Toutes les importantes affaires de l'Eglife ne II. Partie.

pouvoient le terminet, qu'ils n'y concoucuffent, fur tout dans les Conciles Occumenques, oil ils efformt todjours appellez, & oil ils fe trouvoient au mo:ns par leurs Legats. Ce font les fintes natutelles de la qualité de Siege Apostolique qui leut appartient, au moins aux trois anciens Patriatchel. Celuy de Jerusa. lem a effé premierement honoré de la personne d'un Apostre. Il n'y a que celuy de Constantinople, auel toute la Majesté de l'Empire n'a pû donner ce divin celat, que les autres ont receu de la personne de ces celeftes Pescheurs , au rombeau desquels les Emeuts meime ont tenu à honneut de le ptoftetner. Le Pape Leon ledisoit de fost bonne grace à l'Empe-teut Marcien, Nan dedignetur Anatolini regiames. Epif. 14witatem . quam Apollolicam nonperoji facere fedem. Les Evelques du Concile de Calcedoine , dans leus lettte Synodale au meline Pape Leon , l'avoient conjuit avec toutes les inflances possibles, d'agréet le pouvoir Patriarchal qu'ils avoient accordé a l'Eveique de Constantinople , fur les trois grandes Dioceses , & sur les Metropolitains d'Alie, de Pont, & de Thrace; & de répandre fut ce Siege de la ville toyale un rayon de la plenitude de l'Apostolar, qui refide comme daos fon origine dans le Sirge Romain. Confidentes quia Incense apud ver Apostolice radio, & nique ad Conflantinopolitanorum Ecclefiam illum frangenies.bunc fapius expandifiis: co quod absque invidia, consneversies veftrerum banerum participatione ditare domofficer. Les Papes furvans accorderent ce que le P... pe Leon refafa, & il abien paiu que faint Gregoise eftort déja accouftumé de traitet l'Evelque de Confrantinople de la meline maniere que les autres P.1.

Interespé de la meline maisser que les aimes P. XII. Revenses aux personis de Destructions, « de désençable solutions que para un infente, que par instructions que para un dépense, que les dégenses qui les depondes que les desponses que les destructions que les dégenses que les destructions de la conference son le Enréque de Alexandre ordinosit médies tous le Enréque de financiar de la conference se se de juit de des Dezaraches. Chévé de Confirmente parties para un conference se transcription de l'acceptant de

pai I man Metropolisam, Primota K. Datache h. X. XII. I. La Metropolisam, Primota K. Datache h. X. XII. I. La Metropolisam se provincia elle piege que par la Pattinchico del Primota i la Petidopie separa por la Pattinchico del Primota i la Petidopie separa del Primota con la Pattinchico i la Petidopie se primota con la Pattinchico i la Petidopie del Primota con periodi piede al Pattinchico, comendi del a del Seve di deposito del Primota del Primo

Gregoste Pattiarche d'Antioche Cat dans tout; s'es

D

tencontres , un Patriarche devenant le Juge des autres l'atriarches, fembloit s'élèver au dessus de la qualité de Patriarche particulier, & meriter untitre qui eut tap-L. 5.Ep. 15. port à l'autorité universelle qu'il excreçit. Mais commeil n'y a eu que le Pape qui ait exercé certe autorité fur les l'atmarches, & fur tous les Patriarches avec un dtoit inconteffable; on peut austi dite qu'on n'a pù donner qu'à luy la qualité d'Occumentane, Saint Gregoire nous montre dans ses Lettres, que Jean Prefitte de Calcedoine, qui avuit efté condamné comme heterique, par les Juges que le Patriatche de Con-

me hetesique, pas les juges que le l'attastelte de Con-l'antinople avoir commis poucela, en ayant appellé au faint Siege, il jugea luy-mefme de cer appel dans uu Concile Romain, calla la Sentence donnée contre ce Prefler, de l'declestra Carbolique. X IV. Les Patriatches affembloient des Conciles de tuute l'étendue de leur testort, y jugeoient les grandes causes , & y faisoient des Statuts & des Loix, Le Drait Oriental donné au public par Leunclavius, nous fait voir une infinité de ces Loix , & toute l'Histoire

Ecclefialtique fournit un grand nombre d'exemples, de Conciles affemblez par les Patriarches, XV. Je pouttoisencore patler du dtort des Patriar-ches, fur les Monasteres de leut vaste tessort; mais il vaur mieux le refetver, aussi-bien que quel tres , à des lieux plus propres , dans la faite de cet ouvesge, oil nous donnerons sulli un peu plus de jour Se plus d'étendase, à ce que nous n'avonsiey touché qu'en paffant.

#### CHAPITRE IV.

Des Exarques, Primats, ou Petits Patriarches, d'Heraclée, d'Ephele, de Celarée, de Carthage, d'Aquilée, de Grade, des Goths, des Lombards, des François, &c. Des Catholiques des Jacobites, des Nestoriens, des Cophtes, &cc.

1. Des Exarques d'Heraelée, à Ephofe, & de Cefarée. 11. Du Primat de Carthage. 111 Mefens après qu'elle cut effé reprife par faftimen fur les

646ates. 1V. Les Vandales Ariens d'Afrique eurent me Papriarche. V. Du Cachelique de Perfs. Du Papriarche des facolites. V.I. Du Papriarche des Maranetes.

VII. Des Carboliques, on Parriarches des Entychiens, des Nelteriens, des Cophins, & des Abelfan. VIII. Du Patriarche & Aqualie, né du felofina des trois

Conjustes.

1 X. Du Patriarche de Grade Catholique, oppos par les Em-person de Const actono de Augusté.

X. Les Conte, les Lambactech les François domorrent le titre de Patrourbe à leur pronier Memphistan.

X. L. De Nationeble de Lyon de de Bonges.

I JE ne ditay rien des Exarques , ou des Primats qu'un pourroit appellet les petits Patriatches, d ticraclée en Thrace, de Cefarée de Cappadoce dans le Pont , & d'Ephele dans l'Afie ; tant parce qu'ils avoient déja esté absorbez dans le seul Patriarchat de Constantinople, avant l'an ciuq cens; com-me nous avons dit dans la Pattie precedente & dans le Chapitre precedent , que parce qu'ils estoient à peu prés de mefme nature que les anciens Patriarchats, dont nous venuns de patier, ne relevant d'aucon Patriarche, & ayant fous eux plusieurs Metro-

II. Je ne diray rien non plus de celuy de Catthage, tant parce que i'en ay affer parlé dans la Partie precedence, que parce qu'il ne fublifia que tres-peu de temps, dans l'àve dont nous traitons à prefeut. Julimen reprit Charthage fur les Vandales, &

y tétablie la Maiesté de l'Eglist, en mesme temps que eelle de l'Empire ; mais les Sarrafins peu d'années après, comme un tottent de barbatie & d'importé. inondetent toutes ces belles Provinces, & n'y out depuis laisse que les tristes debtis d'un effroyable

III. Aprés que l'Empereut Juftinien eut recou-quis l'Afrique à Jesns-Chaist & à l'Empire, tous les Everques d'Afrique affemblez à Carrhage, avec Repatatus qui en eftoit Evelque, s'adtefferent au Pape Jean II, pout se conformet à leurs ancestres, & apprendre du Siege Apostolique la regle de la difcipline. Convenire charitate credidimus, at quid ! habent fenfut nefter inpublicam neettiam neme perduceret . mife print vel confuetudo nobis . vel diffinitez Romana Ecclesia prederetur. Nous ditom dans la fuite de cette seconde Partie, eumme faint Gre-

goire prit soin de cette Eglise desolée, & exerça sut elle une autotité vrayment paternelle, IV. Les Evelques Atiens de l'Afrique fons l'Emire des Vandales avoient un Patriatche. Et dans la rion de conference qu'ils eurent avec les Evelques Catholi. Pri ques, Cyrola qui portoit certe qualire, ne pur re-

eftoit le fondement , qu'en les faifant cruellement toutmenter. En effett eftat Ecclefiastique & Royal de ces Ariens, n'estoit fondé que sur la violence & la tyrannie. Mais cet exemple nous fact voir que les grandes fectes des Heteriques fe donnerent des Pagumes reces des Preteriques le connectent des Pa-triatches, après que certe qualité de Patriarche en ché mise en ufige, & revefiné d'une autorité éta-tante dans le Concile de Calcedoine, & dans les fiecles fuivans de l'Eglife. Saint Jetofine écrivant à Marcelle contre Montan , dit que les Montanilles avoient des Patriarches pour chefs de leut impie seche. Habent primes de Pepuza Phrygia Patriarchas. Le meline faint Jesufme patle fouvent des Patriatches des luifs en fon temps.

V. Les Chreftiens de Perfe fe contenterent de La delddonner le nom de Chathelique à leut Evelque, com- le refer me nous l'apprend Procope. Cette qualité approche L. s. 4.5 de celle d'Universel, Sozumene donne le nom d'Archevesque à celuy qui presidoit aux Villes Royales de la Perse, Seleucie & Cresiphon ; & partant qui dominoit fur tous les Evelques de ce grand Royan-Theophane parle en quelque endroit de fon Histoire du Parriarche des Jacoberes, qui s'elboit fe-

paré de la Foy & de la Communion Carl VI. Il y a de l'apparence que ce fut environ ce messe temps que l'Heresiatque Maton donna naisfance à la fecte & aux Parriatches des Maronites, qui suivirent les erreurs des Monorhelites, & ne renererent dans la Communion Romaine & dans la Foy orthodoxe qu' au temps de nos guerres faintes dans la Paleftine. C'est le sentiment de Guillaume Arche. L. 12 6 5. velque de Tyr.

VII. Les Nestoriens eurent aussi leur Patriarche, qu'ils appelloient Catholique ; & à qui obeiffoit un grand nombte de Mertopolitains & d'Evelques, répandus dans la Meforotamie & dans tout l'Orient, comme nous l'apprend Anastase Sinaire. Cet Auteur In 1100. parle auffi des Jacobites qui eftoient Eutychiens, & qui avoient un Patriatche dans l'Orient, & un autre dans l'Egypte qui gouvernoit les Cophtes ; &c de ce dernier televoient les Patriaches & les Evelques des Abyffins , infectez de la mefine erreur. Tous ces Partiatches ou Catholiques ont pris commencement aprés le 111, 1 V. & VI. Concile Occumenique, & subsittent encore avec un pouvoit fort étendu dans les mesmes regions. Il y en a eu quelques-uns qui so font de temps en temps reunis à l'Eglife Romaint, mais toutes ces unions, excepté celles des Marons-

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. IV. 11

tes, ont efté ordinaitement ou peu finceres, ou peu

VIII, Le Patriarche d'Aquilée dans l'Italie doit auffi, ou fanaiffance, ou fon établiffement, an fehif-me qui se forma à l'occasion de la condamnation des trois Chapittes, dans le V. Concile Occumenique. Les Rois Gots d'Italie donnoient le nom de Patriarche aux Mettopolitains de leur Effar, comme il paroift par la lettre d'Atalatic au Pape Jan. Les Caffid. L. Lombards ne furent pas moins jaloux d'honover leurs 9. 89. 15. Evelques. Ces Evelques estant depuis tombez dans le schisme, trouverent que ce nom de Parriarche estoit propre à sortifier leur rebellion, & l'indépendance oil ils eftoirnt entrez. On peur ajourer à celaqu'après la ruine de Sirmifq, Aquillée fembloit eftre devenue le Chef de l'Illytique Occidental ; & dans tout l'Empire Oriental les grandes Dioccies qui estoient composées de plusieurs Provinces, avoient des Chefs dans la principale Metropole, qui se di-Ringuoient des autres Metropolitains par la qualité d'Exarque ou de Patriatche. Ainfi foit que l'on confidere la grandeut de l'Illyrique Occidental, foit que l'on ait égard à l'interest des Rois Goths , & aprés

can des Lombards, qui ayant démembre l'eux filis de l'Empire effection beraisfi d'établic unif une pe. de l'Empire effection beraisfi d'établic unif une pe. de l'entre four-erameté dans leurs Egéléts; foit créin que l'entre cet entre de l'entre grant de l'établic, on touvers que four-ere cet entre de l'experiments neuvous peut faire que turne de l'experiments neuvous peut faire que l'entre de l'experiments neuvous de d'aquilec. A que d'un homorir preserve timbient de fayante. As fispendicel, puisque ce Paraisiche n'avoit aucons de fine peut de l'entre de

tion, e'est à dire des Lombards, dit qu'au temps du Pape Benoift , Paulin Patriarche d'Aquilée , apprehendant la fureur des Lombords, se rerira d'Aquilée à Grade, & vemporta le trefor de fon Felife. Aqui. leienfi civitati ejufque Populis Paulinus Patriarcha pracrat , qui Longobarderum Barbariem metnens . ex Aquileia ad Grads infulam configit, secunque omnem Ecclesia sua thefaurum depor. Patrit. A Paulin fucceda Elie, & a Elie Severe, qui fat enlevé avec trois autres Evelques de l'Ille de Grade à Ravenne par l'Exarque de Ravenne Sma. tande. Sc là il for contraint de renoncer au schisme des trois Chapitres. Cette abjut ition forcée demeuta fans effet, Plusieuts de ses Evesques Schisma. tiques se lasserent neanmoins de leurs égaremens & renercrene dans l'unité Catholique, Se voir le Evel. ques d'Atino, de Ttente, de Verone, de Vicence, de Trevife, de Feltre, de Bellin, de Pole, & quelques autres. Il n'y en eut que trois ou quatte, qui L. 4. 6. 20. s'attach: rent opiniatrement au Patriaiche Relaps.

Aprés la mort de Severe, l'Abbé lean fut ordonné Patriatche à Aquilée, mefme avec l'agrément du Roy Agilulphe, & en melme temps à Grade on or-

Patistele à Aquile, mofine avec l'aprèment de Roy Aquille, de numbre turpe à Carleso nos. Roy Aquille, de la mofine turpe à Carleso nos. et l'aprent per l'aprèment de l'A

Voila comme par degrez les Patriarches Schifma. tiques d'Aquilée fous les Goths, fe retiterent à Grade pout eviter les infultes des Lombards ; y firent un affez long fejour, & apres qu'ils intent revenus à Aquilée par la permiffion des Rois Lombards, on crea premierement un Evelque, puis un Patriatche à Grade, pour les Everques qui avolent quitté le schisme, ou qui avoient rousonrs efté de la Communion Romaine, on enfin qui obeiffoiene à l'Empire non des Lombards, mais des Empereurs de Constantinople, qui avoient repris Grade & plufieurs autres places. Ce fut là l'occasion de diviset ce l'atriatchat en deux, Car il eftoit bien juste que les Evesques de la Communion Catholique & de l'oberflince Romaine euslent un Metropolitain, honoté d'un tirre aussi eminent, que ceux qui obsiliosent aux Lombards, ou qui s'opin'arro ent encore à leur schifme. Le Pape #148-15-16. Gregoire I L érrivant à Serenus Evelque d'Aquilée, & au Patriaiche de Giade Donat, appelle effective ment celuy-cy Pagnarche, & non pas le ptemier. Mais en permettant à celuy d'Aquilée de dominer dans tout l'Empire des Lombards , Nec ampline quant in finibus gentis Longobarderum existensibus, greffum tendere prafumas : & proteftant qu'on ne l'a teccu qu'à condition de ne tien pretendre sur les droits du Parsiasche de Grade, Es confension ad base conditionem effe fermis : il reconnost in effet ladigniré doi t il a peine de luy donner le nom , parce

qu'il n'y avoit pas long temps qu'il eftoit rentré dans

l'unité de l'Eghie. X. En meline temps oue les Goths & les Lorr bards flatoient leur Metropolitain de la qualité de Patriarche, nos Evelques de France y pritent quel-que goult, Praicus Evelque de Lyon est appellé Pa. triarche dans le Concile II, de Maicon tenuen e8c. II est pourrant appellé Mettopolitain dans le derniet Canon de ce Concile. Et cela nous montre que ce nom de Patriarche ne donnoit pas des pouvoirs plus amples que ecluy de Mettopolitain. Gregore de Tours avoit suffi donné le non de l'arisarch à Ni. Cetius Evelque de Lyon. Qued ente Res Gentrem. L. 5. e. so. nus compergier, conference Spacium apud nobem Lingdamenjem juffit Cenquallique Epsfespi ento Pá. triarcha Nicetto beato, & L. Concile II de Mafi. con for auffiaifemblé pur ordre du meinte Roy Gon. tran. On pourroit conschuter de la avecaffez d'ap. parer ce que cette qualité de Patribre le eftoir donnée avec quelque aff. étation au principal Metropolitaus de toute la domination d'un Roy. Caron festit que les Roisde la lignée de Clovis partageoient entre eux le Royaume, Le Metropolitain de Lyon Prifens presida au Concile de Mascon, où se trouverent aprés ly, outre les Evelques, einq autres Metropolitains, de Vienne, de Roilen , de Boutdeaux , de Sens , &c de Bourges, Enfin, ce Concile qui effoit comme National, ordonna qu'on en tiendroit on femblable tous les trois ans , & one l'Evelque Metropolitain de Lyon l'indiquetoit, après avoit concerté avec le Roy le lieu de l'ailemblée, Ce titte, cette prefidence, ce pouvoir, cetre conspiration avec le Roy, sont des preuves affez probables de noftre conjecture ; &

X.I. Mais comme le Roy Gontran o'un point de fils, & que les parrages de l'Empire François changerent tres-fouvert dans l'armys de la première & de la féconde taxe, en nom de Patrache, & les pouvoirs qui commençoire à v y attacher, n'eutern point de faite , & ne pafferent pas aux facceffieurs de Prificus & Me (Nicesus. Il fe pourtor fait que les principaux Metropolitains des Provinces d'unaiste nom, avoient trop de princi à fe follomette à fe follomette à fe follomette à fe follomette à le follomette à le

enfin le nom de Concile Univers. I qui se lit au det-

I L. Partie.

celuy de Lyon; & c'est peut-estre ce qui porta Didier Evelque de Cahors à donner la qualité de Patriarche à S. ilpige de Bourges fon Merropolitain, & Chef de la premiere Aquitamque,

#### CHAPITRE V.

Des Archevesques ou Exarques, ou Primats, d'Acride, de Sirmilq, de Thessalonique, &c.

 Le nom d'Archeve que ne fe donna autrefeis qu'aux trois cands Passiarches, pass aux Exarques, que domineient à pla-II. III. Des Archevelques de la premiere Inflinienne

de Thefolonique. C'efferent des Vetariats du faim Siege , & ils IV. De la neuvelle fastinienne en Chypre , son indépen-V. Des Evefques Tatulares

 faut paffer aux rittes & aux pouvoits des At-chevelques, des Exarques, & des Ptimats. Nous avons dej : dit que la qualité d'Archeve (que commença environ le temps du Concile de Nicée, d'estre donner aux trois premiers Evelques du monde, & que ce ne fut gueres qu'à eux qu'elle fut donnée, & seulement dans l'Otient. Ils n'ont point de titte plus éminent dans le premier Concile d'Ephele, où il est neantmoins communiqué a l'Evelque d'Ephele, à qui l'Em-pereus Throdole le donne audi, audi-bien qu'a celuy de Criarée en Cappadoce, dans la Lettre de Convo-daban. A. cation du II. Concile d'Ephele. Mais on fçair que les Evefques d'Ephele & de Cefarée eftoient auffi Exag-

pol, a. Everqueso apriles de la Mais depuis qu'on affecta la qualité plus auguste de Patriarche , le nom d'Archevefque fut donné aux Metropolitaits , qui avoient d'autres Metropolitains dans leur reffort ; e'eftoient ceux que les Grecs appelloient auffi Exarc & que les Latins nommerent Primats dans l'age moyen. Ilidore Evelque de Seville le die elairement Car avant donné le nom de Patriarche aux feuis Evel ques de Rome, d'Alexandrie & d'Antioche, il ne laifte au dessons d'eux, & au dessus des Metropolitaires Orig'. 7. s. que le titre d'Arc'evelque : Archiepiscopus Grace Apoftolicam, O prafidet tam Metropolitanis, quam

Epifcopis cateris, Metropolitani autem fingalis pro. Dineils preeminent. L'Empereur Justinen voularque l'Evelque de la premiere Justinienne la Patrie, ne fut pas feulement Metropolitain d'une Province, mais Novill, 11. 20ffi Archevefque de platieurs Provinces , VI prima Iuftimana Patria nofira Antiftes . non folum Metro... politamus, fed criam Archiepsfcopus fiat. C carera Protoucia fub ejus fint anthoritate. Saint Boniface Apolite d'Allemagne, prit la melme qualité d'Arche-veique, & on peut s'imaginet que c'eltoit à caule du suvoir extraordinaire & univerlet, que la Legation du Siege Apostolique luy donnoit surrousles Metropolitains d'Allemagne: Vniverfalis Ecelefia Legatus Germanicus, servus sedes Apostolica, sine prarega-tiva meritorum nominatus Archiepiscopus, Beda

mait auffi pour y en établit. Le Concile premier de Macon tenu en 581, oil prefida le mefme Prifeus, one nons avons parlé dans le Chapitre procedent "dé-

I a.e. j. 4. donne le nom d'Archevesque a Augustin , Apostre d'Angleterre, & à Laureut fon successeur. Et c'est vray-semblablement pour la mesme rasson, parce queles Papes avoient donné à Augustin & à ses succeffeurs une Legation univerfelle dans l'Angleterre, nonfeolement pont y prefidet fur les Metropolitains

fend à l'Archeveique de dire la Messe Lins avoir son

Palloum. Ve Archrepsfcapus fine Pallis Miffas dict-

rafussat. En ce temps-là tous les Metropoli tains de la France n'avoient pas encore le Pallium. Les Paper ne l'envoyoient ordinairement qu'à l'Archevelqued'Arles, qui effoit Legar ou Vicate Apoltolique, fur pluficurs Metropoles des Gaules. Ainfi il eft bien vray femblable que ce terme d'Archevelque regarde la melme personne de Priscus, qui estoit aussi appellé Patriarche, &c à qui Gontran pouvoir avoir obresule Palliom, pour le mettre à la tefte de cous les Evelques de fon Koyaume.

11. Revenons à l'Archevesque de la premiere Juftmenne, Patrie de l'Empereur Juftinien, qu'on appelloir suparavant Actide, & qui effoit foumfe à l'Archevelque de Theffalonique. Cer Empereur l'érigea & la fir étiger parle Pape Vigile en Archevel-ché, ou en Exarquar, luy foûmetrant une partie des Provinces, que ce Pape démembra de Theffalonique, en luy donnant un Victarit da Siege Apoftoli-que, tout femblable à celuy, dont avoir joisy depois fi long tempo l'Evefque de Thefilloningue, C'eft ce <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, qu'en dit Jullinten mefine dans une de les Novelles. <sup>6</sup>/<sub>2</sub> car après avoir nommé les cinq ou fix Provinces dont cet Archevelque doit ordonner les Evelques, il adjodte , Ipfum vere à proprie erdinari Concilie. & in Subjettes fibe Provincies locum obrinere Sedis Apa. folica Rome, fecundum ea qua definita funt a fan-Heffisso Papa Vigilio. Cet Empereut conte dans Noe. 11. une autre Novelle, que cette fouverante juridiction, symium, tant civile qu'Ecclefiaftique, avoire fié autrefois dans

la ville de Firmum en Illyrique. Mais que certe Ville ayant efté ruinée par Artila, ceux qui en eftoient Gou-verneurs fe teux rent à Th-fallonique, & l'Evefque de Thelfalonique peut de là occasion de s'approprier les Provinces qui en avoient dépendo. Mais qu'à per-fent ayant recouvré & rérably ces Provincet, il jugroit à propos d'en commettre le gouvernement à ce nouvel Archevelque,

111. Ammien appelle Syrmium la mere des Vil-les, Marrem Vrbium, parce que c'eftoit la Mettopole de tout l'Illyrique. Capus Illyries montifi Ci-witas Syrmium, dit l'Evefque de la melme Ville dans le Synode d'Aquilée en 3°s. L'Illyrique ayantefté de. puis divilé en deux, l'Occidental demeura fouries à Syrmiam, & l'Oriental à Theffalonique qui ne laiffa pas d'appartenit ao Pape comme Patriarche d'Occipa o appartent ao Pape comme l'attatros e Occa-dent. Mais qui loue petrafion que pult avoir cué ju-finien, de pouvoir loy feul transferte la jurificition Ecclefiaftique de Syrmifq à Actide, il reconnut enfin lay-metime, qu'il failoir pour cela recount au Pape Vigile, comme il vient de l'avolier. De meime que l'Empereur Theodole le jeune rafcha en vaind'emper. cher que les causes & les jug-m ns des Synodes de l'Il yrique Oriental ne fusient enfin porrez au Pape dans l'Occident. Car l'ordonnance qu'il fit pour cela Cod The-qu'onl: s portaft en detniet teifort à l'Evefque de Con. def. de L ftantinople , commetenant la place do Pape , dont les privileges luy avoient esté en quelque façon commu-

niquez dans le Concile premier de Conftantinople, cette ordonnance dis-jen eutpoint de vigueut, comme il paroift, par les lettres du Pape L'onà l'Evef-que de Thefillomique, où il ne luy foamet pas moins la Macedoine, de la fit de l'Illynique Otiental, que l'Oceidretal: de par le Ganon xxvri, du Concile de Calcedoine, où le reifort de Conftantinople est étendu fot les grandes Diocefes du Pont, d'Alie, & de Thrace, mais non pas for la Macedoine, ou for l'Illyrique. D'où il faut conclute que le pouvoir Imeral ne s'étendoit pas jusqu'à étiget de nouveaux Archeveschez oo Exarchets, ou à tramferet la jurif-diction des uns aux autres, si l'authorité des Souvetains Pontifes ne concouteir. Saint Gregoite Pape écuvant à Jean Evelque de la premiere Julimenne, &

Trif. 6.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I Ch. V. 13

luy eavoyant le Pallium luy confittue en meline temps, ou luy tenouvelle la Legation, ou le Vicarità L. 4. Eg. 1- du Siege Apolfologue, Pallium ce mer tranfmifimus. « Guese vos Applicies Sadis agere, sierata immostione determinant. « Ce Evelogue Lean voiet cu un predeceffort de meline nom, à quale merine faint Gregone intredit de celcheer l'augulte l'enfrince, de

callé le jagment qu'il avoir roda contre l'Evréque
L-LE, de d'Thebre. Et cels fuffit pour demourest convance,
que ces Archevefage d'enseux fiére au Pape, de la
meline maitre que cley de l'Helliolosque, quégleu
influere que les Empreurs ruffires far sa contrate,
Nov. 11. L'Empreur, fullatient dons au life nome d'althient
é. 4- ne la villé de Carthage en Afrique. de lou accorda
les métines pruisagn de la premer plittument de
patrir. Mais en se far que renouveler les nacions
pouvoirs du Archevefage-de Carthage, qué cloiseux
pouvoirs du Archevefage-de Carthage, qué cloiseux

patirs. Mass ce ne tut que renouverier les necteus pouvous de Archevefigoes de Carthage, qui effoient lesplus anciens de tous creux de ce tang, & tree-ternoux, commen la parotil partes Canons des Conciles d'Afrigae que nous avons cy-devant touchtz.

1V. Le une fine Empereux Juliniem donna fon nom à Conflantine, Mercopole de l'Illé de Chypre, de voulut qu'on la nonomati la Nouvelle Juff nemez

à Conhastine, Metriopol de I III de de Chyper, & voiet qu'en le nommit la Nouvelle bils name; a voiet qu'en la nommit la Nouvelle bils name; a most de non, pland qu'une augmentann de pair, dans de la liste samilar récluir a qu'elle coups qu'un trabas Mailtras de cert file, jon qui en après trabas Mailtras de cert file, jon qui en principal de la habant de Chype. Le Conclède con partie de la habant de Chype. Le Conclède Confessionels es qu'en applie n' Fails, fui étut De la confessionel es qu'un applie n' Fails, fui étut De la habant de Chype. Le Conclède Confessionels es qu'un applie n' Fails, fui étut De la habant de la habant de Chype. Le Conclède Confessionels es qu'un fail de la production de la principal de la principal

fut purement personnel, & ce fut comme un Patriar. chat limité à la vie d'un Evefque, qui n'avoit neantmoins efté accordé qu'a l'inftance de l'Empereur, &c par l'authorité du Concile. L'Empereur voulut gratifier cet Evefque qui avoit témoigné rant de zele pont n'eftre lujet qu'a l'Empire Romain , Vi Chriftianifima potentia feeptres puré fubjicerentur. Ce. Et le Concile declara que Justimanople devoit jout des meimes avantages que Constantinople ; c'est à dire de l'ancienne Conftantine de Chypte ; que le Concile d'Ephole avoit declarée , ou reconnue exempte du ouvoit, & de la fujetion du Patriarche d'Antioche. Oo fi oo l'entend de la ville Imperiale de Conftantia nople, cette égalité se confift ra que dans ces deux avantages temarquez par le Concile, C'est apparemment ce Jean Evelque de Justinianople qui souscrit à ce meline Concile, aprés les quatre grands Patriatches , devant les autres perits Pattiatches ou Exat-

V. Ce que nous arons temasqué des Evelipes de Chappe, tamborete dans l'Helleljons nous faire ne core faire extre tréflexion, que ce fois une manière admirable de onferrer à l'Eglisire agunda Siègne de la tritre des grandes Egliss, après que les nations losfi-deles en current debigues el te villex. Le mémer Concile in Trails fit un Canon un faire de ces Evelipes qu'on ordonnoir pomé es Villes, volui ne provionir jamais fé faire recevoir, Ce Canon leux conférve coucle dux authorité pour les Volles, routiers qu'en celebratie pur les volles que de vous leux authorité pour les Volles, routier par les volles que de volles que la conférve coucle dux authorité pour les Vollesties que les volles que volles que les volles que les vielles que les volles que les

toot Perceice de leur justifichtun dans I lein de leur de leifence. Pré d'eurépience Clerraine adaptation et leur de l

#### CHAPITRE VI.

Des Archevesques, ou Primars, ou Vicaires Apostoliques d'Espagne & de France

Pourquoy il my cus point de Primat en Italia.
 Erethion de la Primatie de Soville en Espagne.

reshferver les Canms avec exachende, 6 fan higher les deuts des Meropolissons. 111: Toutes est Primaties wont afil que des Commissions ou des Visariats du faux Euge. 111: La Primatus de Sculle transferée à Tolede, par les

17. La Primate de Svoille transferée à Tolede, par les Papes & les Rese. V. Longes contributions en France entre les Eurlques d'Arlache de Vicinia los la drois de Metrosole.

V I. Suste du mémefajes. V II. Eredion de la Primatio d'Arles. F I II. Son extindion.

VIII. Sen extrailen, IX. Primatic de Reime X. Son extendion.

A. Son extenditon.

X. S. Spanners remarques de l'Annalife de l'Eglife de France.

L A L'emple du Victuit a Spohilogue de Thef.

A histopies, in Souvertante Posterio en roccu
de A histopies, in Souvertante Posterio en roccu
gue de Li Aquietters, l'Italier chan toute l'ordine de

Rosse, qu'il a porseite bouil persente cun anné

comme Eurapeis, Achercépies no Parsens. L'a

Merropolous of false un fuliders par de forte.

Comme Eurapeis, Achercépies no Parsens. L'a

Merropolous of false un fuliders par de forte.

L'a marque de l'anne de l'achercèpies no Parsens. L'a

Merropolous of false un fuliders par de forte

ne l'acteurapei Basenin, de comit prime de cun parse.

L'a partie de Californi, l'a par l'avanterbann bosser rais

- l'al L'a préparabilité par les prime que accorda

1. L'a république ful per prime par accorda

cere Legiono Apolitologo al Evelogia de Sculle en Espirgo, momo poso diverse la diguide de Perlan, Espirgo, momo poso de Verba de Marcia de Perlan, Espirgo, momo poso de Perlan, tentido Canon a, de in Certico incurrención de voluciones quien enportrati (Euro, Canopas, de La contrato de Canon a, de in Certico incurrención de mon Perena Seda indipate espirato al Canon de La concere de Perlando Perlando de Perlando de La concere de Perlando Perlando de La concere de Perlando Perlando de La concere de Perlando Abilidade de Perlando, (insi betier tenencionis le monitori de Perlando, (insi betier tenencionis le monitori de Perlando, (insi betier tenencionis de monitoris de Perlando, (insi betier tenencionis de monitoris de Perlando, (insi betier tenencionis de monitoris de Perlando, (insi betier tenencionis de perlando de Perlando de Perlando de Perlando La Perlando de Perlando de Perlando de Perlando La perlando de Perlando de Perlando de pueder anas, par Ferrencia de la disbesticio de puederio anas, par Ferrencia de la disbesticio de puederio a refuse de 12 per la combiera concomi el Versiana de refuse de

tams, par tentermite de la universión de quesqu on d'entr'ext, qui d'establiot fou Vicinie fut les autres. Le Pape Hormisle avoit donné le Vicariar du refle de l'Espagne au Metropolitain de Tartagone, auquel il écrivoit presque en mesmes termes, Serbasis privi. Epi3. 4.légiis Metropolitanorum . vices vobis: Appliblica fédia tentrus deltegamus, no foce aque ad Camenas

B m

pristers, fier es qua à mbis fuer apper manden frierente, Volla les dans condicion elfinatelles de tona cert Vicatians, que les dioirs des Metropolitaiss fidikes invisiblement conferves; à ce que tons ce pouvoir extraordinaire des Vicaties Aportoliques ne tendifi qu'à l'écroite els frevaitos des Canones, en punisfiant les contraventions, on en avertifiant le pape, qui elle l'Confervatecne des Canones, de

toures les Loix Ecclefishiques.

111. Saint Leandre Evelque de Seville ayant tecrou le Vicariat de faint Gregoire Pape, affifia en cette qualité de Vicaite Apoftolique au Concile III.

carte equité de Vicate Applothepe au Concile III.

Centre la rigit au roit par au l'activité principe l'activité l'activi

ghils endiner dans tout l'Occident.

1V. Or la prifetience de faint Leandre dans le Concile 111. de l'olecte, nous fait etone qui eltois primate de coute l'Efigorage, ét il fauts dire le mefine de faint lidoot e l'origne de Seville, qui prefida an IV. an defini des Metropolitation de Nabonone, de Meriada de de l'oloite, de litegue de d'Entracone.

Co shert Courile el tilegre l'Autorité de l'antique de l'a

4.6. 6.1. Elipope, quin en Elipope egirea Garde. Cante grimante de Sevelle fin terme dans le Conclex XII. de Control de Control de Control de Control XII. A Metarophian de Tordes, d'êtte luy festions les l'urignes d'Epipope, de de troyle il Avenat considera Sugas vazan de ceux ente le Noy nomaneur pour ce trimineur séguir a, i condition aprel la Serigate en l'ejecc de trois mois fe preferent à lour Metropolisia. Jumis en n'aven poeffe finis l'autorité de Primata. Mais en fait Roy qui obsetu ce pride l'avent de l'avent de l'avent de l'avent de l'avent de de Primata. Mais en fait Roy qui obsetu ce pri-La, La, Li, Ci. (El Cantaphonies Res 2 à Tennes Prantigle de l' La, La, Li, Ci. (El Cantaphonies Res 2 à Tennes Prantigle de l'avent de l'a

timus! priviligmon as facuadam homplesium Pratiform Higheromen Pramata digitaria esfel Testis, Vesia comme le Due de les Evesiques d'Espage concomment que et siable la Pramata d'Éspage à Cocordina de la companio de la companio de la controde a para et de l'appa d'ann le Concile. N'I. de Telefa, color de Sville fir tausafré à l'orde par l'étéchon de tout le Concile. Mais cette gandour que clôno leiver en fi peu de cursy, fer astili salci que clono leiver en fi peu de cursy, fer astili salci que considera de la companio de l'apparata de l'anno, n. tectos in aspeta, l'appa que condimitate de sense, n. tectos in aspeta, l'ar a pay avondo mistrater la cur-

les Sarrafins d'Afrique fe tendatent les maifters tren-Barra, de, tectois aus aprés, le n'ay par voudu m'arcefter à ce 616-8-8, que dit Lueus de Tuy, que Threodifque fucceffeur de faint Inforce dans l'Evelétie de Serville, syant ellé éépofé dans un Concile, de s'étant precipité dans l'abominable fefte des Mahemetans, la Primatie de S-ville fut transfrée à Toledre.

V. Je puffe aux Archevelques, on Primats de la France. Car ce nom d'Archevelque ne commença

d'y eftre donne aux fimples Metropolitains , go'au Concile de Soiffons , tenu fons le Roy Childeric III. An. 744 & Pepin Maire du Palais, L'Evelque d'Atles disputa g-temps la qualité de Metropolitain avec celuy de Vienne, & il y eut des avantages teciproques remportez tantoft par l'un de ces l'relats , tantoft par l'autre. Le Pape faint Leon en dit la raifon, qui est que ces deux nobles & puissantes Villes avoient en alternativement avantage l'one for l'autte dans l'administration Eeclesisstique, parce que dans l'ad-ministration Civile, elles ne faisoient qu'une seule Metropole, Vt quarundam caufarum alterna ratione , nune illa en Ecclefiaftices provilegies, nune ofta pracelleret : cum taman eifdem commune jus quondam fuife a Gentièni prodereire. Mais le Pape Zofime ne le contenta pas de terminet le differend de la Mettopole en faveur de l'Evefque d'Arles, il luy donna eneote un tres-ample pouvoir fit la Province de Vienne, fur les deux Nathonnoifes, colo- 4a. 4ip. tant ce privilege de la venoë de faint Ttophime à Atles, oil il avoit esté envoyé par le Siege Aposto. lique, & d'où il avoit commencé de travaillet à la conversion des Gaules. Les Papes Bonifaces I. & 48. 483. Celeffin renditent au Metropolitain de Narbonnele 415. droit d'ordonnet les Evelques de la Ptovince, Ce que le Pape Leon confirma, & outre cela rétablie l'Evefque de Vienne dans les ponvoirs de Metropo litain, partageant entre luy & l'Evelque d'Arles les Evelchez conteftez , & declatant que le Pape Zofime avoit esté furpris par l'Evelque d'Arles : Com de C spfinn annd Patrocio à fede Apoficica temps, \$19 55. raister vedebatur effe concession, postmodum fit fen. tentia meliore fublatum. Baronios a public une Let. 40. 477 tre du Pape Zofine , où il recomoift luy-melme fa \* 54-furprife , il confesse qu'il avoit ignoté le Decret du Concile de Turin sur ce differend , auquel enfin il fe tend , & confent que chacune de ees deux Metropoles domine for les Evelchez crai les ferore plus

products, was an an extraction, ways you say go products, vol. If their concluse de ids, on one 2 Coffen e invoice accorde debud A Tevripse Zufen , on the record accorded and their confidence of their confi

Tablette d'Occident de la Mercondession.

Tablette d'Occident de la Mercondession.

Tablette de la Mercondession del Mercondession de la Mercondession de la Mercondession de la Mercondession del Mercondession de la Mercondession del Mercondession del Mercondession del Mercondession del Mercondession de la Mercondession del Mercondession de la Mercondession de la Mercondession de la Mercondession del Mercondession del

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. VII. 15

Collat. 7. confint effe Vicarium, universo no promamfeftes. El l'avon auparavant accorde à Auxanius, dont Autelien fut le fuccesseur. Le Pape Pelage I. continua la melme grace à Sabaudus Evelque d'Acles, Majorum noftrerum cupientes inharere veftigeis , charitati tua per univerfam Galliam Apoliolica Sedu vices injungimus. Saint Gregoite Pape donna les melmes pouvoits à Virgile Evelque d'Ailes fortoites les Eglifes de l'Effat du Roy Chil-1. . 21 50 debest, Opperineum perfeximu in Ecclefii. qua 12. fub regnopracellentifimifili nofiri Childeberii Regu furt, secundum antiquam consuctudinem fratri nostro Vergilio Arelatensi Episcopo vices nostras

eribuere. Ainfi cette Piimatic quoy que petfonelle, devint en quelque maniere perpetuelle, par la continuarion, ou le tenouvellement que les Papes en accordorent.

L. 6 23. 3. VIII. Les Lettres de Gregoire VII. Pape & de Nicolas L fonr clastement voir que la Primatie d'Arles eftoit entretement éteinte de leur temps. Mais il al est tres-apparent que la decadence de la Maison Royale de Clovis, & les broinllerses de l'Estat pendant les violentes entreprifes de divers Maires du Palais, ayant entierement tüiné cette correspondance des Evelques de France entre eux, & avec l'Atcheverque d'Atles , les Papes Gregoire II. & III. renonvelletent & transfeterent ces melmes pouvoirs en la perfoune de Boniface Apostre d'Allemagne.

1X. Cependant il ne faut pas nniettre la Primatie de Reims, qui partagea les Gaules avec celle d'Arles durant la vie de faine Remy, qui fot érably Vicaire Apostolique dans le Royaume de Clovis par L s. c. 15. le Pape Hormilde, Victs noftra per omne regnum, diletto & formealu files noftre Ludovice . falore privilegist, qua Metropolitante decrevit antiquitar , tibi committimus. Flodoard rapporte cette Lettre, & Hinemat affuse la mefore chofe, Mais comme ce Prelat le plus jaloux qui fut jamais de ses avantages & de ceux de son Eglise, ne dir pas que cette dignité au paffe aux faccesscors de faint Remy silest à croite qu'elle fut putement personnelle, Enfin com-

me il témoigne auffi que la Primarie ne fut donnée à faint Remy que fur quelques Provinces, Per Bel-gicas & quafdam Provincias Gallicanas : il faut conclure de la , que ny les Provinces qui oberffoient à Alaric Roy des Vingoths, scavoir les trois Aquiraines, & la premiere Narbonnoife, ny celles qui reconnoilloient Gombaud Roy des Bourguignons, sçavoit la Lyoungise premiere, la Naibonnoise seconde, & prefque toures les Viennoifes , ne relevoient nullement de la Primatie de Reims, à qui il ne teltoit que les deux Belgiques, les Lyonnoifes 313, 1v.

v. & la Germanique.

X. S'il eft vray que les fiscceffents de faint Ren dans l'Evefché de Reims, nyent auffi foccedé à fa Primatie, comme que ques uns le conclornt du teftament de fint Remy , qui leut present d'assembles Flobard J., quelquefois trois ou quatre Metropolitains i du Con-cile de quarante Evelques affemblé par Sonnatius 2.6.5. Everque de Reims , au temps du Roy Childebert ; enfin de la limitation que faint Gregoire Pape mit au Vicariat d'Ailes dans l'Estat seulement du Roy Childebert, Il faudra au moins demeuret d'accord que cerre Primatie prit fin dans les melmes defordtes de l'Estat & de l'Eglise, durant la défaillance des def-cendans de Clovis. Cat la pluspart des Eveschez de France demeurerent long temps fans Evelques , & fut tout celuy de Reims, comme le Pape Adrien I. l'écrivit : Remenfis Ecclefia per multa rempera . & per multes annes, fine Episcope fuis. Saint Bousface die le meime dans la Lette au Pape Zacharie, comme nous allons voir dans le Chapitre suivant, où nous patierons de la Primitie de Mayence accordes au meline faint Bomface fur la France & for l'Alle-XI. Le Pere le Cointe nous a appels dans ses sça-

vantes Annales de l'Eglife de France, t. Que Clovis eftant mott en gis. & Symmague en gig- il faut que ce foit Symmaque, & non pas fon luccesseur Hor-misse qui ait donne à faint Remy la Primatie for tout le Royaume de Clovis nouvellement converry; Per omne Regnum Chindevics , quem naper cum Adann? entegra gente canveriffi, 2. Et comme cette nouvelle jos. n. ; \$. Primatie fembloit dimmier l'érendue de celle d'Ar. 133 m 19. les qui l'avoit precedée, le Pape Symmaque donna à l'Archevesque d'Arles tout ce que les Oftrogoths 60. n. 9. d'Iralie, & les Visigorhs d'Espagne possedioient dans les Gaules & en Espagne. Si ques de Gallicana

vel Hifpana Regianibus ad nes venire compulfus fuerit . cum fraternitatis tua nativia iter arripiat, Cela est tité de la Lettre entiere de Symmoque à 5.Cefaite Archevesque d'Arles , publiée par le P. Sirmond. 5. Au tefte le Pape Vigile ayant accordé à Auxa-nius Evelque d'Arles la Primatie dans tout le Royaume de Childebert, douze ans aprés la mort de faint Remy, & le Royannse de Childebert faifant une bonne partie de celuy de Clovis, c'est une preuve fort patente que la Primatie de Reims finit avec la vie de faint Remy. 4. Lots du Pape Symmaque la Primatie de Reims domina fut toutes les Eglifes de la domination Françoile, & celle d'Arles fur toures les Ptovinces de la domination des Gorhsdans les Ganles & en Espagne, Mais les Gorhs ayant efté chal-sez des Gaules , le Pape Vigule donna à Auxanus d'Arles le Vicatiat Apostolique dans tous les pais dont il estoit Mertopolitain, & dans toutes les Egis-ses du Royaume de Childebert , comme les Letries de ce Pape le disent formellement, La France estoit alors partagée entre Childebett, Closaire & leur ne-veu Theodebert, Childebert feul demanda & obtint la Primatie pour Arles, 5. Pelage qui succeda à Vigile donna la Primatie à Sapaudis Evrique d'Arles fur toutes les Gaules, Per univerfam Galliam, Cela contenost les Royaumes de Childeberr & de Clotaire. Il y a peu d'apparence que Natbonne & ce peu de Villes voifines qui obeiffoient encote aux Viligoths d'Espogne, reconnustient cette Primarie. Pendant le temps du Pontificat de Sapaudus, la France fut diveriement partagée entre deux, trois & quarte Rois, & neanmoins elle fut toulours fournife toute entiere au Vicariat Apostolique de Sapandus Saint Gregoire Pape ne donna ce Vicariat à Virgile que fart le Royaume de Childebert II, c'est à dite sur l'Austrie & la Bourgogne, la Neustrie estant sous Clotaite. 6. Ce Vicariat Apostolique estoit un privilege tionnel . & non pas attaché au Siege d'Arles. Les Papes en faifgient une concession particuliere à chaque Evelque, & ils no la faisoient qu'après qu'ils l'avoient demandée, & l'avoient fait demander pat les Rois, Cela parouft par les Lettres des Papes à faunt Cefaire, Auxanius, Aureisen, Sapaudus & Virgilius, emi fe fuccederent tous les ous aux autres dans le Siege d'Arles, Licernis qui preceda Virgilius, ne pontifia que deux ans, & n'eur pas le loifir d'obtenir cé bienfait. Aprés Virgilius à qui faint Gregoire Pape donna fon Vicariat, il n'est plus patlé d'aucun Atchevelque d'Atles qui ait jouy de cet avantage. 7. Enfin ce scavant Annabile a penie que si les Papes Vigile &c Gregoire I. ne voulutent point envoyet le Palliani aux Everques d'Arles & le Vicariat Apostolique qui l'accompagnoie, qu'avec le confentement des Empereurs or off parce que Justinien avoit commence, & fes successeurs concinnerent de ne point souffiir que les

Paper meimes montaffent fur le trone Apoltolique pam fecundus babetur Moguntinus Archiepifopur, ue in bediernum diem. lans leur agrément,

#### CHAPITRE VII.

#### Continuation des Primats en France, en Allemagne & en Angleterre.

1. Les Primats & les Archevefques furent éstints en France dons la dirente de la maifen de Clevi 11. Saust Bonefast envoyê par le Papey rêzablis PEftat de PEftle, & eft las-mefant Arthgorfon Frimat de Mayruce. I 11. Il résables des Metropolitains en France, & leur ob-tenant le Pallium, el en fis metant de Private en un fons muvenu, c'est à dire des Metropolitains exempts du pouvoir de

sent autre Primet. 1V. Freuvez de cette forte de Prima

V. La Primane de fains limeface for la France effeit ama-chée à fa perfonne, celle qu'el cut for l'Allemagne fat actabbie P L. La Primatie d'Anguftin en Angleterre, établie par faint

VII. VIII. Diverfus reflexions for cette Primarie, com-bien tourus sus Primatus: effuent utiles aux Egisfus particu-

IX. De la Primatic de Canterbery.

L Es guertes civiles qui canferent, ou qui faivi-rent la decadence de la maifon de Clovis, ne furent gatres moins functies à l'Eglife qu'à l'Eftat, Saint Boniface dans fa Lettre au Pape Zacharse affure que la pluspart des Eveschez furent donnez à des Lasques, on à des Ecclefialtiques dont la vie effeit encore plus débordée que celle des Seculiers ; enfin qu'il y avoit quatte, vingrs ans qu'on n'avost veuen France ny de Concile, ny d'Atchevesque. Il y avoit alors plusieurs Metropolisains en France. Ce nora d'Archevesque semble donc designer les Primars d'Arles , & en marquer l'extinction , qui donna lieu à l'exection de la Primatie de Mayence. Franci, se Senieres dicunt , plufquam per tempus ollogima annerum Synodum non fecerum , nec Archiepifco-pum habuerum : nec Ecclefia Canonica jura alscu. bi fundab & vel renevabant. Mede autem ma. xima ex parte per Civitates Epifcopales Sedes tradira funt luicu cupidie ad postidendum, vel adul. teratie Clericie, scoreatoribue. & publicanie sacu. larieer ad perfruendum. Voils le desordie effrayable des Eglifes, auquel on ne put remedier que par la Legation ou Vicariat Apostolique, que les Papes Gregoire 11. Gregoire 111. & Zacharie donnerent au melme Boriface, C'eft ce qu'en dit Hinemat Ar-Epif. 6. c, chevelque de Reims : Gregorius fecundus & tertines. Bonifacison Legaum Apoficica Sedis, ad refor-mandam Coriftanicais religiosem, primo Presby-terum, psifta were Epifcopum ordinatum direxe-

runt. Cus per annes viginti quinque in cadem pra-dicatione fine Sede Cardinali laboranti, prafato-rum successor Zacharias Papa sermavit ad lecum.

11. Ce faint Evelque fit donc les fonctions de Mif. ficemeire Apostolique & de Legat extraordinaire en rérablissant toutes les Eglifes de France & d'Allemagne, fans eftre luy-mefme fixé à ancun Siège, jusqu'à ce qu'aprés ce long espace de temps le Pape Zaeharie le declara Metropolitaio de Mayence, & attacha à certe Eclife le droit de Primatie. Ce fot en cette qualité que Bomface facea à Soitfons le Roy Pepin 1 & les Archevelques de Mayence fureot depuis confideres comme ayant le premier raog au dessous du Pape en-tre les Prelats d'Allemagne. C'est ce qu'en dit Matianun Scotus : Pipinus in Civitate Sueffenum, à fandlo Bonsfacto Archiepifcopo in Regem unitus regns banore fublimarni eft : C ob id dernde poft Pa-

111. Ce nouveau Primat affembla p'ofseurs Coneiles dea Evefques de France & d'A'lemogne. Il en refte quelques uns dans les Editions des Conciles, Il Nif. A. ordonna des Metropolitaina à Roilen, à Reims & à mené l.; Sens ; comme il paroit par les lettres do Pape Zacha-rie, & pat l'Histoire de Flodoard. Il leur obting le 48, 744-

Pallium da Pape Zacharie , & par là il les émancipa Benife. Esen quelque maniere de la fojetion qu'ils avoient à fa 1. 4 3. Primatie , & les établit eux-melmes Primats d'une aotre forte moins éclatante, mais qui n'a pas laiffé d'eftre tres-confiderée. Car le sçavant Histmat a fort bien remarque qu'il y a des Primats qui ont jorif-diction fut pluficars Metropolitains, & ce font les Primats du premier rang , & il y en a d'autres qu'on appelle Primats, parce que quoy qu'ils n'ayent aucun Metropolitain qui leur loit foumis, ils ne font auffi eux-melmes foumis a socun Metropolitain ou Primate mais ils relevent immediatement do Pape. Voicy les paroles d'Hinemar où il découvre cette leconde forte de Primats. Quibus Canenum decretis , & Sedir Re. Opele 16 mana fintentiis claret . cofdem Metropolitanos Pri. u. mates effe fingules fingularum Provinciarum , que ex antiqua consucendore, & Apostelica traditione, & convocare Symodes, & ordenare Episcopes, &

O convocare Symans, O eranner espicepes. O voluneis è Provincialibia. fine cipiquam alterius Prinantis interrogatione possuri. O disponere resu-lariter quaque per sua Provinciaza quinta, volunta autem Archiespisapi, vol Metropolitani, qui hac sine consulta Primatis non possuri acequi. Archiepifcopi tanenm vel Metropolitani habentur. IV. Ce qu'Hincmar vient de dice ne doit pas paffer pour une chose bien imaginée, afin derelever la dignité de fon Eglife : c'est une doctrine folide, & folidement fondée dans l'antiquité. Cat nous avons fait remarquer que tous les Metropolitains effoient appellez Primars & Evelques du premier Siege, durine les quatre ou cinq premiers fiecles : Primar . Prima Seds: Epifcepus, Dans le cinquiense , lixième & feptième liecle, on commença dans l'Occident à faire relever qualques Metropolitains des autres Metropolitainagoi avoient efté élevez à la dignité d'Exarq ou de Vicaires Apostoliques ; & a qui on donna enfin auffi la qualité de Primats. Les Metropolitaina qui ne furent pas affujetis à ces nouveaux Pamarsou Vicaires Apoltoliques, pouvoient bien fe donner auffi la qualité de Primats. 1. Parce qu'ils ne faissient que le conferver dans l'ancien usage. 1. A leur égard on n'avoit fait aucun changement, ny aocun établiflement de nouveaux Primats; ainfi comme televant immediatement do Pape, comme ces nouveaux Primits en relevoient auffi immediatement, ila devoient jouit de la qualité de Primats, 3. Ces trois Archevelques de Roilen, de Reims & de Sensayant receu le Pallinn du Pape, qui ne se donnois encore alors qu'aux Primaraou Vicaires Apoltoliques, c'eftoit la commela confirmation , & le feau de leur exemption , & de leur dignité de Primat

V. Cela nous oblige de reconnoiftre que fi faint Bomiface avoit tecro le Vicariat Apoltolique, & la Sutintendance spirituelle de la France & de l'Allemagne, intendance (pirituelle de la France & de l'Allema, c'effoit avec cette différence que quant à l'Allema, gne cette dignité devoir elète perpetuelle & attachée Andiél. L-à fon Siege, au lieu que quant à la France elle effoit 1, 16,149. parement perfonnelle. Et c'est aossi ee que le Pipe 105. Zacharie loy designa dans sa lettre: Non folum 80- 809-5 arram fed & smarm Galliarum Provinciam. no. fire vice per predicationem , tibi injunctam findear reformare. Comme la Primatie d'Arles , quoy que perfonnelle, devint perpernelle, par la continuation da mefine privilege aux faccelleurs des Primats de-

£ 3.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. VII. 17

cedez ; aossi celle de Mayence bien que perperuelle dans son origine, sur neantmoins effectivement rerson-Cobe. Gal nelle, & s'éteignit avec S. Boniface. Le Pape Z scha-Ta 1. 144 rieccivit co ces retmesà Boniface. B. Petri auttoritate fancimus , ut Estlefia Moguntina perpetuis temperibus tibi & fuccofforibus turs in Metropolin fit tonfirmata, ed eft Iungris , Coloniam , Vormatiam, Spiraciam . & Trollis , & omnes Germania gentes quas tua fraternitas per fuam Pradicationem Chrifts emen agnafiere ferit. Si ce Decret eut rem , non feulement la Metropole, mais la Primatie de Mayen-ce eust esté perpetuelle, Mais ce que nous allons di-te dans le Chapitre IX. de Cologne & d'Utrecht, nous fera bien voir, que cetre disposition du Pape Zachatie oe fut pas furvie, eu ne le fut pas long-remps. Les grandes oppositions que Boniface trouva , donnetent des bornes plus étroites à la Metropo. le, & une durée plus courte à sa Primatie, que le P.ipe n'avoit apparemment pretendu. A quoy il faut abjoûrer, que S. Boniface ayant refigné avant fa mort fon Archevesché de Mayence au Prestre Luslus , pour aller chercher la Coutonne du Mittyre parny les Frifons, & ayant aprés cela pris la conduite de

l'Evelché d'Utreche vacant, il ne pur laisser à l'Église de Mayence fon Vicariat Apostolique, qui demeuroit toujours arraché à fa personne. Villibaid & Othlon qui out écrirla vie de ce Saint , font foy de ce que nous venons de dice. VI. Hest temps de passer en Angleterre, où faint Gregoire le grand envoya de Rome plusieurs de ses Religieux, & Augustin à leur teste, pour y reavaillet n la convertion des Anglois, & des autres Nations, dont la grande Bretagne avoit efté inondée, & qui y avoient presque reduir à neant la Religion Chrestien-ne, aussi bien que la domination Romaine. Ce Pape

mna le Pallimm à Augustin, avec ordre d'établir s Siege à Londies, & d'inftituer douze Evefch. z qui dépendiffent du Mettopolitain de Londres, à qui on envoyeroit toûjours de Rome le Palliam. Il luy otdonna enmefmetemps d'envoyer un Evefque à Yorex , & fi Dieu beniffoit fon travail d'y établir auffi une Metropole & douze Evelchez qui en relevatient , promettant d'envoyer auffi le Pallium au Metropolitain d'Yorck, qui devoit relever d'Augustin fa vie dur ant; mais après sa most le Siege d'Yorck ne devoit avoit E.7. Ep. 15 aucune dépendance de celuy de Londres, Vlam tibi Pally concedimus, ita ut per loca fingula duodecim Eposcopos ordines - qui tua ditione subjaceant; quatenns Londensenfis Epsfcopus Civitatis femper in posterum a Synodo propria debeat consecrari , atque honoris Pallium ab has Apostolica Sede percipiat. Ad Eberacum vere Civitatem te volumus Epifcepum mittere , ut ipfe queque dusdecem Epifcepes ordinet , ut Metropolitans konore perfruatur ; quia ei quoque Pallsum tribuere proponimus, quem tamen tua fraternitatis volumus di politions subjacere, Post obi. enm verotuum, ita Episcopis, quos ordinaverit ,pra. fit, ut Londonienfis Epifeops nulle mede ditions fub. jace at. Sit vere inter Londonia . & Eberaca Civitatis Eps (copes in posterum bonores efta distinctio , us epfe

prior habeatur, qui prins fuerst ordinatus. V11. Ces paroles nous fournissent la maiere de pluficurs remarques. Car voila une Primatie de la premiere espece , mais personnellement accordée à Auguitto, non pas à fon Siege, ny à les fucceffeurs, à came de fon Apostont dans l'Angieterre, qu'il fodities de toute la feience & de toute la fainteré que demande cet excellere & divin Miniftere. Fraternitas tua em. nes Britania Sacerdotes habeat finbicitos, quatenus ex vita & lingua ma fanilitatis, & reite credendi, & bene vivendi formam percipiant. 2. Voila deux Primaries érablies après la mort d'Augustin , à Londres 11. Partie.

& à Yorck, dont les Metropolitains feront indépendans l'un de l'autre, & pour les feances d'honneur l'antiquité seule reglera leurs rangs, 4. Voila le Pallium envoyé comme une marque de cerre Primarie, ou indépendance ; que les Grecs appellorent donnéesse; telle que les Historiens & les Conciles l'ont que que fois attribuée à l'Isse de Chypre. 4. Voila les rations joftes & faintes de donnfer la fupetiorité à quelques Metropolitains fur les aotres , quand l'on est le Pere des autres, parce qu'il est l'Apostre & le Fondateut des Eglifes de toute une Nation ; comme Remy patmy les François , Augustin en Angleterre , Boniface en Allemagne. g. Voita l'égalité que les Souverains Poncifes raichent de confervet entre les Metropolitains, & La liberté qu'ils maintiennent autant qu'il leur est posfible dans toutes les Eglifes ; en n'accordant que les Primatics temporelles & personnelles, lorsque le befoin des Eglifes n'en demande pas d'autres. C'est ainsi qu'après la mott d'Augustin, faint Gregoire remet eo liberté le Metropolitain d'Yntex, & après la mott de Boniface Zacharie rend lear ancienne exemption aux Metropolitains de la France. 6. Voila affez de fondement pour croire que si les Papes otte donné des Vicarists perperuels aux Metropolitains de Theffalonique de Justinienne , d'Arles , de Seville , de Tolede, de Mayens ce, c'a efté pout des taisons tirées de l'interest propre de ces Eglifes, & que ce n'eftoit millement leur deffein d'imposet un nouveau jong aux Eglises ou aux Metropolitains, quoy qu'ils commençatient à ne plus pouvoir ny affembler leur Concile, ny ordonnet leurs fuffiagans, my tecevoir d'eux la confectation fans l'aveu du Vicaire Apostolique, lequel auparavant neleur eftoit pas necessaire. L'Empereur Justinien n'eut pas demandé ce Vicariar perpetuel au Pape pour la nou-velle Justinienne; ny le Roy Cindefiumhepour Tole. de , ny les Rois de France pour Arles ; ny les Rois Gotbs ou Lombards n'euffent pas fait que que choie de semblable en faveur d'Aquilée , ny les Princes Cat-loman & Pepiopour Mayence ; s'ils eussene persée que tout cela ne tendoit qu'à établir plus fortement chris eux la domination du Pape; & mettre un joug nouveau for la tefte de leurs Prelats aux dépens de leur ancienne liberté. Ils jugeoient au contraire que c'eftoit un nou-vel éclat adjoulé à leurs Eglifes, dont la gloire rejalif-foit mefine fur leux Eftat : & que la liberté de leurs Prelats & de leurs Eglifes feroit d'autant plus grande , & d'autant mieux établie que presque toutes leurs grandes affaires le rermine coient che z eux par eux melmes : c'eft à dire pat leur propre Exarque ou Parsiatche, puisque ces noms reviencent à celuy de Primat. Car qui pent douter qu'un Concile National ne foit un invincible appuy pour foûrenir les libertra d'une Nations Or c'est le premier droit du Primat de l'assembler, & d'y terminer tout ce qui sepeut decider sans aller

VIII. Mais il est juste de croire que l'amout que les Papes & les Souvetaios ont eu pout la conferve tion, ou pour le rérablissement de la discipline Ecclefisstique, ou pour la propagation de la Religion Chre-frienne, a efte le plus ordinaire & le plus puissant motif qui les a portez à inflituet ces Primats. La Reli-gion avoir ellé enveloppée dans les ruines de l'Eftat; lors que Booiface vint la rétablir en France & en Allemagne. Elle avoit esté presqu'aneantie en Angleterre, and Augustin y for envoye. Les nations Barbares & les Ariens l'avoient reduite fort à l'étroit dans l'Espagne, quand les Papes y créetere des Vicaires Apostoliques; for tout quand faint Gregoire relevande cetté digoité faint Leandre Evelque de Seville, qui fit tentret Recatede Roy d'Espagne, & tous les Visigots dans l'unité Catholique ; comme faint Remy A sca fite des François dans les Gaules, avoit efté un ficele

18. Cc.

auparavant honoré du metime pouvoit. Saint Leon Pape a montré affez elaitement, que l'Illyrique effaut auffi éloigné de Rome qu'il effoit, il effoit necellate d'y tentun Legat on un Vicaire du Siege

IX. Au refle , Augustin au lieu de Londres , établit jour & le Siege de la Primatie à Cantothery, pat-Brick L. ce qu'il y trouva une ancienne Eghie du Sauveur, bà. tie par les anciens Chrestiens Romans ou Bretons, Le Pape Honoré insitant les predecesseurs, cootinua d'envoyer deux Pallinens aux Evelques de Cantothery & d'York, les confervant rothouts dans cette juste égalité, que celuy qui survivroit à l'autre, loy otdon-naft un saccesteur, lans qu'il flit besoin de recourie à Rome. Li qui saperest, confere ejussem gradus, habeat patessant alterum ordinands in locum ejuque tranfierat . Sacerdotem , ne fit neceffe pro ordi. nando Archiepiscopo ad Romanam nique civita. tem fatigari . per tam prolina terrarum & maris Batia,

CHAPITRE VIII.

Remarques generales for les Primats, ou Vicaires Apostoliques, & leurs pouvoirs.

7. PlaSeurs prenves , que la Primotie n'a point efté attachée à 's premiere de ces Provinces qui perteient le meja 1 1. Charlemagne defend aux Merropolitarus de prundre le

111. Devers pouvoirs des Primats. 1V. L'authorisi feculiere concesses avec la Sacerdotale pour lear infirmation.

V. Cette bonne intelligence plus peopre à terminer les differends, que les consegueums pennaillen/en-I. Lest necessaire de faire icy quelques temat-ques generales sur les Primars , & nous opposer

d'abord à la fiusse imagination de ceux qui ont pensé, que lors qu'il y avoit plusieurs Provinces de mesme nom le Metropolitain de la première avoit une authoce partage de Provinces se faisoit ordinairement par les Empereurs dans le gouvernement civil, Juquel la police del'Eglife s'accommodoix le plus fouvent, la premiete preuve qui le prefente, & qui pourroit fuffite, quand elle setoit seule, est que le parrage estant fait entre deux Metropoles civiles, l'une n'avoit aucun droit fur l'antre , donc les Metropoles Ecclesiastiques ne dépendoient aufii nullement l'une de l'autre. L'Emperent Theodofe le declara ainfi, lors que la Phorni-cie fut divifée en deux; & il ne voulut pas que la nouvelle Mettopole Beryth, televaît de Tyr, qui ced l. st. l. nouvelle Mettopole Beryth, televalt de Tyr, que eres Berste, fur, 2. Dutant les quatte premiets Siecles , tous les Mettopolitains de France ont jouy d'une meline & égale putlance ; & iln'y arien de la ordinaire dans les Conciles & les Lettres des Papes de ce temps-là, que le renouvellement de ce Decret que tous les Mettopo. litains jotiissent librement de leurs avantages; qu'aucun d'enx n'eotrepest tien fat les autres ; que chacun d'eux gouvernaît la Province avec son Concile Provincial, conformement aux Canons Apoltoliques Canons du Concile de Nicre. Si Patrocle, fi S. Hilaite d'Arles ont fait quelques entreprises for les Provinces de leurs confretes en France, nous avons veu comment les souverains Pontifes ont fait éclatet leur zele Se leur autorité, pout les referrer dans leurs bornes legitimes , & maintenit tous les Evelques dans l'égalité & la liberté canonique. 5. Il n'y a eu que les Evefques d'E-phese en Asic, de Cefarée en Cappadoce, d'Hetaclee en Thrace, qui ont pris o ccasiou de s'éniger en Exar-

ques, de ce que leur Ville & leur Province effoit la premiere d'une grande Diocese civile, composée de plufieurs Provinces, Mais comme ce fondement d'une nouvelle dignité n'eftoit pas ferme, uy conforme à la pureté des loix de l'Eglife, auffi il n'a pas efté de duzée, & ces trois petits Patriatchaes furent bien-toft absorbez dans celuy de Coustantinople, avec la mesme cause ou le mesme prezexte de bienscance, que Constantinople estoit devenue la Capitale de l'Empite. 4. Tous les autres Exarchats ou Patriarchats ont eu des fondemens plus fondes, ou fur la fucceffion particuliere de faint Pietre, comme Rome, Alexandrie & Antioche, ou fut le dessein de le renouveller, & on le dire ainfi, de refluiciter le trône Apoftoliqu d: faint I seques , & de l'ancienne Jerufalem dans la nouvelle Elie : ou fot la nouvelle & inévitable neceffité de complaire aux Empereurs, en accordant un no vel éclat au Prelat de la Ville Imperiale, & à celuy de la nouvelle Justinienne sa Patrie : ou pour opposet une force digue aux inondations des nations étrangeres, qui renvetleoient en melme temps & la domination & la Religion Romaine; care est en cette forte que les Primats d'Arles ont défendu l'Eglife entre les purguignons & les Gots; ceux de Reims entreles François; ceux de Mayence entre les Allemans, ceux de Cantorbery entre les Anglois & les Saxons ; ceux de Seville & de Tatracone entre les Gors, les Alains & les Vandales. Car on n'établit de ces différences forces de Primats dans l'Occident, que dans les temps que ces nations nouvelles fe tépandirent dans la Chrefitenté, dans le deffein d'y tuiner la Religion avec l'Empire; mais dans l'ordre admirable de la Ptovidence toute pursante de Dieu , qui vouloit les petdre heureusement elles mesmes dans la fainte Religion, & établit par leur moyen de nouveaux Empites, qui fulfent autant d'invincibles temparts de fon Eglife, 5. Toutes les Ptimaries que les Papes ont érigées par des Vicariats Apostoliques dans l'Occident , n'ont pas esté placées dans les premieres de ces Provinces de melme dénomination; Lyon, Bourges, Trèves, Co-logne, Londres autoient merité ert honneur; lion out choifs la premiere Lyonnoife, la premiere Aquitanique , la premiere Belgique , la premiere Germanique & la Capitale d'Angletette. Mais nous avons montré au contraire, que les Vicatiats du Pape ont elle affinez à d'autres Villes, 6. Le Pape faint Gtegoire nous fait connoiftse dans fes Lettres le Primat de Corinthe, à qui il envoye le Pallium , avec la prefidence for le ponnese, dont il estoit Mettopolitain; & sur l'Hellade, dont Athenes effoit la Mettopole, & qui fut depais divilée en deux. Ce Pape dit qu'il ne fait que fuivre l'ancienne conftume. Dum bec fibi 6 an. tique confectudinis ordo defendat. Ce Primat qui nous estoit presque échappé, fait encore bien vois que les Primaties n'ont pas efté dounées à la Provinee qui donnoit fon nom aux auttes. 7. Le mefme faint Gregoice ayant étably deux Provinces & deux Me-tropoles Ecclefishiques daus l'ingletette, il les tendis mutoellement indépendantes l'une de l'autre, pour se conformer aux loix de l'Eglife , dont ce Pape effoit tres-rigosreux observateur, Enfin, Hincmar nous enfeigne, que quoy que Treves fut la Capitale de la pre miere Belgique, & Reins de la seconde, c'avoir efté neantmoins une coûtume ioviolable, que celuy qui estoit ordonné le premier , tenoit le premiet rangement ces deux Metropolitains. Ecclefia Remenfis & Treve. Fidaer. renfis, Comprovinciales asque fovores. C ex amborita. L. j. 6. 15-te, C ex antiqua confuctudane habentur, en conditions. nt qui prese cornen fuerit Epifcepus erdinatus prior etsam habeatur in Synodo, & fibs mutus confile & auxilio. foneamur, atque fulciantur. Cette disposition dunt parle Hincmar, qui faifoit une fi fainte confe-

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. VIII. 19

desation entre ces deux Provinces par leut un un mesme Concile, est fort semblable à celle quels Pape faint Gregoire voulut établir dans l'Angleterre, & à celle qui estoit en usage dans les premiers sie-cles de l'Eglife, oit pluseurs Metropolitains s'allemblosent & composoient des Synodes, selon que les befouns de l'Eglife, & les loux de la charité fratemelle les

portoient. I.I. Au refte, afin que la qualité de Primat ne fust plus usurpée pat d'autres que pat ceux qui en avotent un droit cettain, fondé sur la delegation du Pape, & sur l'agrément des Evesques de la Nation, & que les Metropolitains ne pretendiffent plus ufer de ce titre, fous le pretexte specieux, que toos les Metropolitains en avoient autrefois ufé : il falut que Charlemagne en fit une Canstitution, Elle se lut dans les Capitulaites, & la justice en est fondée, sur ce que la police nouvelle de l'Eglife avoit changé la fignification de ce mot , & le nom de Primat eftoit confacté anx Vicaires du Sie-L.7. 1.316. ge Apostolique dans l'Occident. Ne alu Metropolitans appellentur Primates, nifi illi qui Primae fedes tenent , & ques fantts Patres Synodals & Apoftelica

authoritate Primates effe decreverunt. Reliqui vero ni aliai Metropolitanas Sedes funt adepti , non

Primater, fed Metropolitani vocentur, III. Quant aux pouvoits des Primats dans l'érendue de leut teffort, nous les avons affez fait connoiftre 2918. 26. en diverfes rencontres. Le Pape Leon les a prefque 6. 6. cos taffemblez dans fa lettre à Anaftafe Evelque de Thefalonique, Cat il luy apptend que c'est à luy , r. A confirmer les Evelques & les Metropolitains élus avant qu'on puisse les ordonner, s. A terminer les differends qui n'autont pû eftre decidez dans les Conciles Provinciaux. 3. A convoquer le Concile National de toute la Primatie. 4. A veiller fut toutes les Eglifes de leur département, & y faire exactement observer La faintere de la discipline Ecclesiastique, avec ordie d'informerle Pape des desordres, ausquels ils ne poutront pas remedier. 5. Enfin, c'eftoit aux Primats à donner des lettres formées, ou des lettres de Communion

aux Metropolitains, aux Evefques, & aux auttes Ec-clefiaftques qui fortoient de leurs pars, & s'absentoient de leurs Felifer. IV. Il ne nous refte plus qu'un point à éclaircit fue le fajer des Primats ou Vicaires Apostoliques, c'est le confenement des Princes & des Evefques de la Nation. Charlemagne vient de nous dite que les Primats font établis par l'authouté des Synodes & du Pape, Synodels & Applelsea amberisate. Voils le con-fertemente des Evérques du pais l'Empeteus Infliniern obtint luy-mesme des Papes la Primatte de la premie-obtint luy-mesme des Papes la Primatte de la premiere Justimenne: Ce furent apparemment les Rois de Lombardie qui appuyerent le Primat, ou le Patriat-che d'Aquilée, Nous avons dit que Gonttan estant ou Roy, ou tuteut des Rois fes neveus dans toute la France, commença apparemment à autorifet la qualité de Patriarche, donnée à l'Evefque de Lyon, Le Pallium qui effoit la marque de cette Primatie, ne fut longtemps donné pat le Pape aux Evelques, que du conf tement des Empereurs, & à la demande des Rois, Le Pape Pelage qui donna la Primatica Arles, dans tout Pape reuge qui
piò 7le Royaume de Childeberr, effoit fans doute d'intelligence avec ce Roy. Auffi ce ne fut qu'a fa demande qu'il envoys le Pallium avec fon Vicariat à cet Evefque Literas noftras prafato Confacerdets noftro Sa. pando , fecundum petitionem veftram direximus, ufam Palli pariter concedenter. C'eft ce que Pelage en ecrivit au Roy Childebert. Carloman Duc & Prince des François , établit le Legat du Pape Boniface dans les pouvoirs d'Archevesque, avec le Concile de

Episcopos , & constituimus super vos Archiepisco-pum Bonifacium. Le Pape Zachatie écrivitaux Evesques de France & d'Allemagne, touchaux le Vicariat qu'il donnoit à Boniface, pour les forniset, & pour travaillet avec eux. Habetss stagnemostra vice, ad Cent, Gall. confirmandam deletteenem veftram, & collaboran. Tom. 1. dum vobis in Evangelo Christe Benifacium Ar. 145 149. chiepiscopum, Apostolica Sedis Legarum, & nostram prajentamem vicem. Le Pape faint Gtegotte ecrivit pluficurs lettres aux Rois d'Angletette, lors qu'il y envoya Augustin pout y rétablit les Eglises. Nous avons montré que ce fut à la demande du Roy Cindefiunche, que le Pape transfera la Primatie de Seville à Tolede.

V. Il est inutile de disputer fat les bornes du pe voir , ou des Princes', ou des Papes , oo des Evef-ques à la rigueur. Ces questions sont ordinairement auffi-bien fans fruit que fans fin, Il vaux mieux s'arrefter à ce qui s'est fair avec la fatisfaction & l'utilité publique, qu'à ce qui se peut faire : & aux regles de la charité qui anime tout le corps de l'Eglise, qu'aux ptetentions ou ambiticules, ou suspectes, & conte-flées de ceux qui dans le gouvernement sacté ou politique ne techerchent qu'une fausse gloite, & une fausse satisfaction; parce qu'elle est détachée du bien public. L'autoriré & les bonnes insentions de ceux qui gouvernent l'Eghie, demeurent fans effcêt, fi elles ne font fecondées par les Souverains du mon-de : & les ordonnances des fonverains Pafteurs, quelques justes & faintes qu'elles possent estre , n'ont pas eu le succés qu'on en devoit attendre, si elles n'ont esté ou faites, on teceues avec la bonne intelligence & la correspondance des Evelques des Roymanes partieuliers où elles effoient deffinées. Il est donc pecessire que ces trois pussances concourent, pout fatte heuteu-fement teuflir ces entreprifes, où elles ont toutes trois fi grande paet.

#### CHAPITRE IX.

Des Metropolitains de France, d'Angleterre & d'Allemagne.

I. La playare des Metropoles furent établies avant qu'el y ent Chrediens 11. Elles furent etablies dans les Metropoles troiles, par des metifi tree pari. Accume devojone de Caules.
111. 11. V. VI. VII. Le pertrajone du Metropolissim
Adels far Venne, dobrem Tatentaije. Novienne, Ass.
Dever regismens far ce faijes, gas rétablifent enfis toute cu VIII. IX. Des Metropoles de Bezongen , Tours , Boureus

X. Mayonee & Cologno, X 1. X 11. Les changemens de Metropoles fe fint faits par les Papes avec le confencenceus des Rois. apri avec le composicionicio del Residente. XIII. XIV. Dei Metropolei d'Angliserre & d'Italia. XV. Dei Metropolei qui est dei Suffregoni doni d'aucres

I. V Enons aux Metropolitains, & commençons
par reconnoiftre de bonne foy que la plapart
des anciennes Metropoles ayant ellé établies dés fâge des petfecutions , le consentement des Princes n'y a esté nullement necessaire, puisque non seulement toutes les Monarchies particulatres n'eftoient point encore élevées fur les debris de l'Empire Romain, mais les Empereurs Romains melmes n'avoient point encore foumis leur diadême à la Ctoix de I s su s-

II. Il faut confesset avec la mesme sincerité, que fi l'on excepte l'Afrique seule, où le Metropolitain Gras. L. 1. estoir le plus ancien d'ordination de chaque Provin- Ep. 73. 75ce , ce que faint Gregoire melme confirma en ex-

II. Partre,

chant sculement les Donstiftes convertis & élevez à l'Epifcopat : à l'exception dis-je de l'Afrique feule, toutes les Metropoles Ecclefisftiques ont efté mifes dans les meimer Villes, que leur grandeur, leurs ri-cheffes, & leur antiquité avoient fait honoret de la dignité de Metropoles civiles. Mais nous avons rematqué que comme ce fuent les Apoltes ècles homnies Apoltoliques, qui firent ce choix durant les trois pre-miers fiecles, ils n'avoient eu aucun égard au fafte, & au vain éclat du fiecle ; mais que toute leur veue avoit ellé de répandre la doctrine de Jasos-Chaest, premierement dans les lieux d'oil elle pouvoir enfuipremierement dans les tiens é ou eus pouvour enui-te le communiquet plus facilement au refte de la tet-te. Pour venit à la France, on fçair que l'Empe-teor Augulte parragea les Gaultes en quatre Provin-ce, la Narbonnoife (A oquitariques, la Lyonnoife & la Belgique. Sous Tibere & foos Neton la Belgique estoie divisée en une ou deux Belgiques , & en d Germaniques. Les trois autres Provinces fureot fub. divifers dans le 111, ou rv. fiecle. La Narbonnoife fe divifa co Nathonnoife, Viennoife, les Alpes matirimes , & les Alpes Greques ou Pennines. L'Aquitanique le pattagea en deux Aquitaniques & la Novempopulsinc. Enlio de la Lyonnoife on fit deux Lyonnoi-les, & la Sequanoife, qu'on appella Maxima Sr-quanorem. Ainfi il fe trouvoit quatotze Provinces dans les Gaules avant l'an 365, puis qu'elles se rrouvent tomes rapporters en meline otdre dans l'Abregé de l'Histoire que Rufius Festus de dia à l'Empereur Valens en cette année, Je laisse les autres Historiens Romaps, où ces deux divilions fe lifent. Il fe fitenfin one teoisième division en faisant quatre Lyonnoises au heu de deux, seavoir Lyon, Roilen, Tonts & Sens, & en separant de la Viennoise la seconde Nathonnoise, dont la Capitale est Aix, Ces trois Provinces nouvelles estant adjoûtées aux quatorze precedentes , il s'en trouvadix-fept, Le Concile d'A omilée en 181. & celuy de Turin en 397, font mention de la seconde Nathonnode. Amfi certe trochème division avoit déja cours, Le Concile de Valence en 374. parle des cinq Provinces & les diftingue du relle des Gaules. Ces cinq Provinces ne sons autres que les quatre parties de l'an-cienne Narbonnoise cy-dessus rapportées , éc la seconde Nathonnoise qu'on venoir d'y adjoûter. Les lettrer des Papes Zosime & Boniface soot quelquesois mention des lept Provinces, qu'elles diffunguerne du refle des Gaules. Ces sept Provinces sont les deux Narbonnoises, la Viennoise, les Alpes maritimes, les

III, Les Provinces & les Metropoles Romains devintent donc des Provinces & des Metropoles Ecclefiaftiques. Ce for auffi le fuier de cerreloneue co 4n. 397 testation entre les Evelques de Vienne & d'Arles fait le droit de Pranatie; c'est à dire de Metropole; & le Concile de Tutin resolut selon les tegles ordinajres, que celle de ces deux Villes qui feroir reconnue Metropole civile, jouroit auffi des droits des Metropoles Ecclefiaftiques, Mais comme ces deux Villes avoient des avantages communs dans la Police civile,

deux Aquitaniques & la Novempopulaine, dont le Prefect du Presoire des Gaules avoit fait alors un corps

separé, C'est sur ces divisions des Provinces & des

Merropoks civiles que l'Eglife forma la diftinétion des

les Papes auffi pagerent enfin qu'elles devoient auffi tontes deux avoir rang entre les Metropoles Ecclefiaftiques. Volta comment le Pape faint Leon termina enfin ce differend

IV, Le Pape Zofime furpris pat Patrocle Evelque d'Arles, hay toûmit la premiere Narbonnoife. Patrocle entreprit de donner on Evelque à Lodeve fans avoir pris l'avis du Clergé & du peuple , & fans l'aveu

niface receut les plaintes d'Hibare, & lay rendie le gouvernement de la Province pout fatisface aux Canons de Nicée, qui attribuent à chaque Metropolitain le gouvernement de la Province ; & ne permettene pas qu'un feul Evelque Metropolitain étende fon do-maine fut deux Provinces. Nulls vadetur sucognita Synodi Nicana conflitntio , qua ita pracipit , per nnamquamene Previnciam jus Metropolitanes fin. gules babere debere .nec cauquem dua effe fubjeltar. Les Papes Celeftin , & Leon confirmerent cette ocdonnance de Boniface.

V. Dans la Province des Alpes maririmes , Embrus avoit roujours efté la Metropole. C'eft ce qu'en dit le Pape Hilaire en parlant d'Ingenous Evelque d'Em brun , Alpium marstimarum Provincia , femper Metrepelitans benere fubnixum fuiffe. Auffi le Pape Leon de. 459. ndamna toutes les pettensions d'Hilaire Evesque d' Arles, qui avoir depolé Armentarius Evelque d'Embrun dans le Concile de Ricz, pour avoir esté ordonné Evelque par deux Evelques feulement, fans l'agrément des Evelques de la Province, & du Metropolitain d'Atles. Le Pape Leon rétablir la regle generale que chaque Province ait fon Mettopolitain. Ordinationem fibi finguls Metropolitans fuarum Provinciarum defendant, Er le Pape Halaire defendit le droit d'Ingenius d'Embrun, contre les entreptifes d'Auxanius, qu'on cton

avon été Evelope d'Aix,& Metropolitain de la feconde

Narbonnoile: & qui avoit étable un nouvel Evefque, en

fore qu'il y en eut deux à Camelione & a Nice, ce que Comban ce Pape annulla, seduifant les deux Evefchez en un V I. Dans la Province des Alpes Grecques & Pennines , Tarentaife eftou en goelque façon la Metropole, puis ou'elle dominou fut Offednesm, Le Pane Leon la fedimir nonobitant cela an Metropolitain d'Atles comme le Metropolitain d'Aix, ou de la feconde Nathonnoife, a efté long-temps affujery à l'Evefoue d'Arles, Dans le Concile de Francfort, Tatemanfe fut absolument délivrée de certe sujetion par le bienfair dn Pape , & elle fe trouve entre les Metropoles dans le testament de Charlemagne.

VII. Quant à la seconde Narbonnoise, le Concile de Torin la fotimit à la personne de Procules Evelque de Matfeille : je dis à la personne & non pas à sa Ville, parce que Marfeille eftoit dans une antre Province. Außi les Evefques de la seconde Nasbonnotie s'en plaignirent hautemein: Qui fils alternis Provin-cia Sacerdotem , praesse non debere contendebant, Parrocle Evelque d'Atles obtine par sutpuise du Pape Zofime, l'administration des deux Nathonnoises, & de la Province de Vienne, failant en niesmetemps dépolet Proculus, à cause des avantages qu'il s'estoit injostement procurez dans le Concile de Turin. Les Paper Bourface, Celestin, & Leon remedietent à la furprise de Zosime, & rétablirent toutes ces Provinces , & leurs Metropolitains dans leurs anciens privileges. Ainfi le Mettopolitam d'Ass recomm de gouverner fa Province, mais avec obligation de te trouver au Concile du Metropolitsin d'Atlet, quand il y fetoit appellé. C'est l'ordonnance que faint Cefaire Evelque d'Arles fit renouveller an Pape Symmaque. Le Concile de Franciert temosgne qu'on avoit 40, 1141 envoyé au Pape, pour le prier de rerminer les diffe-rends des trois Metropoles, Tatentaife, Embrun, & Aix, Et quadquad per Pontificem Romana Ecclefia definitum fueret, but teneatur. L'évenement ajultifie quelle en fut la réponfe. Cat l'Atchevefque d'Aux a rot jours depuis tenu rang dans les Conciles & ail-

leurs. Il eft vray qu'Aix ne fe trouve pas entre les Metropoles dans le reftament de Charlemoone, Mais il est à croite que c'est parce que la réponse du Papen'avoit pas encore efté reccoë VIII. Dans la Province Seguanoife , Maxima

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. IX. 21

Sequantrum, Befançon eftoit la Metropole. Chelidonins qui en eftoit Evelque , fut à la verité déposé par Hilaire d'Arles, comme mary d'une veuve, & par confequent irregulier. Le Pape faint Leon caffa cetre Senrence, parce que Chelidonius fe trouva innocent, autrement il declata qu'elle eut subsisté, comme estant juste, mais non pas comme estant émanée d'une autoité legitime. Car ce Pape défendit à l'Evelque d'Atles de se plus ingerer dans le mamment des autres Provinces : Suis unaqueque Provincia sit contenta conciliis , nec nitra Hilarim andeas Conventus in. dicere Synodales. Que fi le nom de l'Evefque de Befauçon se trouve quelquefois fort reculé dans les souseriprions des Conciles, on ne peut en tiret aucune conjecture raisonnable contre sa dignité de Metropolirain. t. Parce que les copiftes our fait cent fautes dans les fouscriptions, 2. Que les Mettopolitains ont fouvent fouferit après les fimples Evelques qui avo effé ordonnez avant eure 3. Enfin, parce que les Evefies negligeoient fouvent leur tang on d'antiquité, on de dienité, & fonferivoient au bizard comme ils se rencontroient. C'est ce qui obligea le Pape faint Gregoire de leur recommander de garder leurs rangs, L-z-Bang. Episcopos secundum sua ordinationis tempus five ad confidendum in Concilio five ad fubscribendum, wel in qualibet alia re, fua attendere loca decernimu. & forum fibi prarogativam ordinum vindieare. Enfin, l'Evelque de B. lançon est reconnu Me-

tropolitain & Archevesque dans le testament de Chat-lesnagne, dans les Capitulaires, dans les Conciles sui-

vans; & le Pape Jean V III, en luy éctivant, l'appelle Atchevesque de Chrysopolis.

1 X. Sidonius Apollinaire parle de l'Evesque de Sens

eomme d'un Merropolitain. Petpetuns Evelque de Tonts tint le Concile de Vennes dans le einquiéme fiecle, & y ordonna l'Evefque de cette Ville, comme fon Mettopolitain. Voilales deux Lyonnoifes, feconde & troisième. Le mefine Sidonius Apollinaire dit nettement que l'Evefque de Bourges, qu'il venoit de faire élire, effoit Metropolitain auffi bien que celuy

L. Poima de Sens, devant lequel il puloit. Deque & ceram tume. 15. Metropolitano verba falluruu, &c. Simpliciuu eff um Provincia nofira Metropolitanum pronuntie, &c. Venantius Fortunatus en dit aurant de celuy de

Bonrdeaux à qui il écris. Quantum inter relique ca-put hoc superextulis mées, tantum Pontifices vineis honore gradus. Quant à la troisième Aquitanique, ou Novempopulanie, l'Evelque d'Fluse fonictit en qua-lité de Metropolitain dans les Contiles d'Agde, d'Otleans L II. IV. V. L'Evefque d'Auch ne fonferivant qu'entre les Evelques dans les melmes Conciles, La Hotzer, I. mefine chose paroift dans le Concile de quarante Evefues tenu à Reims fous l'Archevesque Sonnatius, Il

faut done que ce foit environ & aprés ce temps-là que la Metropole d'Essife fut transferée à Auch. X. Quant aux Germaniques , Mayence effoit la Metropole de la premiere, & Cologne de la feconde, Mayence avoit efté fondée par Drufus. Cologne est appellée Metropole par faint Athanase dans la Lettre aux Solitaites, Ces Villes furent long-temps comme ensevelies dans les desordres & les calamitez de diverses guerres, Tréves profita de leux calamité. Mais enfin le Pape Zuchane érigea Mayenee en Metropole, Pour eftre le Siege ordinaire de son Legat Boniface s

pour eftre le Siège oruntaire de Cologne, mais co il luy foûmit meime la ville de Cologne, mais co me il avoit déja astparavant donné le titre de Metropole à Cologne à la demande des François, cerrepreniere disposition subsitta quant à la Metropole de Cologne, mais non pas quant au fejout que Bnniface 40.747. y de voit faite, De civitate illa, que Agrippina vecabatur, nunc vero Colonia . juxta petitionem Francorum per nostra anthorstatte praceptum nomeni eno Metropolin confirmavimus. On peut lire toutes ces Zoch Ep. Lettres dans les editions des Conciles , où il paroift "1que les François s'effoient en quelque façon repenty d'avoit defiré que Cologne fut Metropole.

X I. Il est évident par ce que nous venons de dire, que les Metropoles de la France n'ont esté bien teglées que vers la fin du einquième ficcle, & quelquesunes meline plus tated : & que les Papes ont efté les luges ordinaires de toutes ces contestacions, C'est ce qui a fait dire au faint & fçavant Avitus Evelque de Vienne dans fa Lettre au Pape Hormifde, que fi l'E-glife de Vienne dominoir fur toute la Province Viengnie de Vienne dominor un coure la Frovince vien-nonie, c'effoir parce qu'elle luy avoit e été commise par le Pape & par les predecesseurs, Toum Provin-era Viennensie nomine, qua Ecclesse ad me perti-nenti ab maversifi pradecessierishe verjets et de Apa-solica sede commissa est. Les disterents qui s'estenen excitez entre les Metropolitains , avoient reduit les chofes à cet effat, que les plus anciennes Metropoles n'avoient pû pechdre leut confiftance & leur affermissement, que par les jugemens émanex du Siege Apostolique. Quant aux Merropoles nouvelles ou renouvellées , on vient de voir que Zacharie érigea Mayence & Cologne, Le mesme envoya trois Palliums à trois Archevelques que Beniface avoit otdonnez. Voicy les paroles rematemables de l'Autent ancien de la vie de faint Boniface. Bonifacem à Prin. Le Cointe cipibus Carlemanno & Popino Ecclefia Mogencia. An. 7 46. confi praficitur, & ne eine degnitat emmenter forct, " 5-Decreverunt iidem Principes Ecelefiam Mogon. cracensem , que print alteri subjetta erat. Metro-polim omnimo Germania Eeclesiarum essictre. mexque Legatione falla ilind a Prainte Apollolico im.

petravere. XII. Il n'est pas moins clait que les changemens Ar. - 44 de Metropoles ne se sont faits qu'à la demande, ou Epf., avec l'agrement des Princes. Cest ee que le Pape Zais. Zacharie témoigne luy - meime touchant Mayence, en écrivant à Boniface , Obsinere voluifis , ne sebs Erif. 14. Cathedralem Ecclefiam , vel fnecefferibne tuer confirmare debeamus , juxta corundem Francorum petitionen . C'c. Boniface n'avoit demandé trois Palliums pour trois nouveaux Archevesques, que pour secon-der les desses des Princes François: Qued de Archie- Zpif. 4. dee les delss des Vinces Plançois (2004 de Arene, 2392.4.) pifopis de Pallisi à Romana Eccifque petendas, juxta promifia Francerom, familiatas vofiha notam feci, de. Pepin qui eftoit Maire du Palais, ayant 40, 744. affemblé le Concille de Soufors, dit la mefine chofe, esse souf-Per Consilium Sacerdoium & Opiimainm ordinavi- 1-1mni per civotates legitimes Epifepos , & ideireo confisimmus fiper ess Archiepifepos Abel & Ar-dobertum, Le mestro passes par le Conclide de Lipei. Core. Lipnes, allemble par Carleman Maire du Palais ; Per sin.e.i. confilinm Sacordorum & optimatum meorum . ordinavimus per civitates Episcopos, & constituimus super cos Archiepiscopum Bonifacium, qui est Misne

fantti Petri. Le meime Boniface protefte, ques'ila fait des Constitutions Synodales en France, c'a esté par ordre du Pape , & avec l'agrément des Princes François : Sy. Poif. 105, nodum congregandam C. bortandam juffn Pontificis Biff. 97. Romani, & regain Principum Frantissim & Galle. rum infeepi. Mais il ne faut per omettre ce que ce melme faint Evelque écrivit au Pape Eftienne touchant l'Evelché d'Utrecht, Carle Pape Serge envoya faint Vuillibrotd ou Clement , pour prescher la Foy aux Frisons. Ce saint Missionaire employa cinquante es à planter & à arrouser cette nouvelle Eglise. y établit fon Siege Episcopal à Uttecht, & y moutue aprés avoit declaté fon successeur. Le Prince Carloman pria Boniface de mettre un Evelque dansee Sie-

245

An. 75t.

ge qui vaquoit alors, L'Evefque de Coloene vuulut

alors fe tendre maiftre de cet Evefché , fondé fot ce que le Roy Dagabert avoit donné le Chafteau d'Utrecht, a condition de prefeher la Foy aux Frifons, & que Vulbrood n'avoit fait que reparet une Eglife qu'il y avoit reouvée. Boniface conjure donc le Pape Eftienne de maintenit l'Evefque & l'Evefché d'Utrocht dans l'indépendance où il eltoit, & avoit toûjours efté des Evefques de Cologne, & dans la fujetion do feul Pontife Romain , qui avoit envoyé & facré Voilbtord Evelque, feul Apoltre des Frisons : Ve fiat fedes Epifcopalie , Inbjelta Romano Pontifice , pradicans gentes Friferam. Voila comme l'autorité du Pape & du Prince intervint, pour conserver l'établissement &

l'exemption de ce poovel Evefché. XIII. Nous avons vû cy-devant dans les lettres de A 11. Votos avios u ve, overant caso tes iterre e fain Gregoire, comment ce Papelesbilt tes drox Me-tropoles d'Angleurre, & le tang qu'il letst donns. Jean Diacredit le nôme dans favie, Mifst Augustine L. 2. 17: Palismo, jubeun ni fub Metropoli fia Cantae doude, em Epicepsi vefanerti ad Lundoniam & Eberacam fingulor Episcopos misteret, qui sub se duodecim nibitominus Episcopos consecrantes, Palisum ab Apo.

floitea fede perceperent, & post Augustrei ebeinm , spfeimer es primue haberi debuifet , qui prim confe-erari debuifet. Cet Autheur le trompe quandil diftingar les deux Metropoles de Cantorbery & de Loudres , & qu'il leur donne à chacon douze Suffragans. Car ce ne fot qu'one Metropole, Cantothery ayant effé fubilituée à Londies, comme nous avons dit cy-deffus,

XIV. Cemême Auteur remarque ailleurs que Sevete Mettopolitain d'Aquilée , s'eftant opiniatrement attaché au schisme des tiois Chapitres, le faint Siege divila cette Metropole en deux, en érigeant une nou veile pout les Catholoques, qui ne laiffa pas de fubliftet après la telimon même des Schifmatiques. Romanum Partificem Severi vecerdia fufcitavit, adec ut ab ip. L. 4. 6. 18. fo illimobitus tempore. Aqui esenfis Diacifis in dues Metropolitanes . Cashelicerum videlicet , Schifma. ticorumque divifa fit ; neque poinit poftmodum licet omnes generaliter ad unitation de schifmate repeda. verint, adpristina conjuntitionis unitatem usque halte-

As. 501.

nus reformari. X V. Nofte fçavant Annaliste de l'Eglise de France a remarqué que Toulouse & Uscz ne se retouvant plus entre les Evelchez foûmis à la Mettopole de Natbonne, dans la division des Evelchez qui fut faite AH. 524. da. 118. par le Roy Vamba d'Espagne; c'est une matque que Clovis ayant ravy ces deux Villes aux Goths, leurs Evelques cefferent enfin de relever d'one Metropole qui ne televoit pas de la Coutonne de France. Les Goths enuserent de même, Cat ayant conquis Rodez, & quelques autres villes de Guyenne, ils les foûmitent à la Metropole de Nathonne qui leur appartenoir, su lieu qu'elles avoient efté foumifes à Bourges, qui eftoit du domaine de nos Rois. Cela paroift pat les Notices des Evefchez faites en des temps differents; on y voit cette diminution ou augmentation des Suf... fragans fous une Metropole, felon les vicifitudes des Eftars. Cela paroift encore parle Coneile III. de Tolede, oil affifta le Metropolitain de Naibonne avec fes Suffragans les Evelques de Beziers, Carcaffonne, Agde, Lodeve, Magnelone, Nifmes. Toutes ces Villes effoient alors fous la domination des Goths. Dans les Conciles renus en France, on peut auffi remarquer que les Evesques d'une nation ne se trouvoient point dans les Conciles d'une aotre Nation, quoy que leur Metropolitamy fut compris. Le Con cale 111, d'Orleans en 538, ne voulot pas que dans les divers partages qui se fanoient alors de l'Empire Francos , les Evelques d'un Estat possent s'absentet du Concile assemblé par leut Metropolitain dans un autre Eftat , parce que ce n'estort toujours que la Mo-

narchie Françoife. Have excufationem fibi noverine effe fublatam, fi absentiam from detrifions fortis cre-didorine excusandam. Ces remarques ne font pas inntiles , pour l'intelligence de l'ancienne police fut ces

## CHAPITRE X.

Des Metropolitains d'Espagne, & des pais éloignez.

I. Metropole de Luge éregée par le Concile de par le Roy. II. Metropole de Cartagene transferée à Tolede. III. Le Pape Gregere II. envoye des Predicateurs en Bavier

our y établer des Evofques IV. V. Siles Proussess IV. V. Siles Prountes élognées une effé autrefrée convertus de mefene fa jan par les Miffennares du Pape, au par les Evofques

VI. Cu encaffe un grand nombre d'exemples pour montrer que les Eursques se jourseisours mannenus dans la possession de prefther aux Infideles de leur voofmage. I. Lest vray que dans l'Espagne, Théodemit Roy ses Sueves ayant assemblé les Evelques de ses

Estars dans le Concile de Lugo, leur proposa la necessité d'énget one nouvelle Metropole, & de nouveaux Everchez , afin que les Everques putient tous les ans vilitet leut Deocefe, & que l'obligation de se trouvet au Concile Provincial ne les engagenst pas à de si longs voyages. Capie, Patres fantliffines at provide utili- Conil to tera regione Gailacta, fat:- fa jatis Diecefes apan. 165, cis Epifcepis tenentur , auso ut alequanta Ecclefia per singules annes ven peffint a jue Episcope veststari. Infuper santa Provincia unus tantnumedo Epifepus Metropolitanus est . & de extremes quionsque Parochiis : longum est seguite anuss ad Constium pertenire InsEve ques de ce Concile pour fatisfai re a la demande du Roy, & aux befoins de l'Eglife, declaretent Lugo Metropole , outre Basque qui l'effoit déja ; & érigerent en melme temps d'autres Evelchez nouveaux outre les anciens. La taifon qui fit choifit Lingo pour Mettopole est la commodité du lieu & des altemblées qui s'y pouvoient faire plus Leclement qu'aisteurs : Qua aiserast terminus de confinsamis Episepts : G ad ipsum letum Lincossen grandis femper erat canjundie Sueverum, Voila une Mettopole nouvelle établie fans l'intervention du Pape, mais la durée n'en fut pas longue, Car le Roy des Coths Reccesizionhe fit eaffet dans le Concile de Me. 40,444. uda ce qui avoite îlé fait dans celuy de Lugo, environ cent ans devant, & tendit à l'aneienne Metropole Metida les Evelchez qui en avoient efté détachez pont Cest Esse les attribuer à Lugo , sçavois Coimbre , Viseo , Lame-go , & Egidetania dont l'Eveschéa esté depuis transcrit à Gardie. Il y a de l'apparence que ce fut dusant ces centarmées que Braque pretendit à la Primarie, comme le flattant de quelque ombre d'autorité fut la nou-velle Metropole Lugo. Mais ces apparences de Primatte futent auffi courtes qu'elles estoient mal fon-

dées. Les conquelles des Rois des Sueves donnerent heu à cette creation de Metropole, qui se détruisit en mefine temps qu'elles tombetent entre les mains des Rois Goths. J'ajoûteray icy quel'Evelque de Merida a'estant plaint au Concile XII, de Tolede, de ce quele défunt Roy Vamba l'avoir forcé d'ordonner un ponvel Evelque dans le Monastere d'un village nommé Aix, Aqua: Ce Concile aprés avoit rapporté les anciens Canons qui défendent les érections d'Everchez hors des grandes Villes , caffa ce nouvel Evefehé, ordonna que ce Monastere continuerois d'estre gouverné par un Abbé , & qu'on donnetoit le premier Evelche vacant à crluy qui en avoit effé ordonné Evel-

Can. I.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. X. 23

Sie pat le commandement abbies du Roy.

Il. Cattagene es Efspang sovice die i Metropole
de civile, de Eccléndiague de la Province. Mai extre
de civile, de Eccléndiague de la Province. Mai extre
de Savers, la Metropole Eccléndiague de la Province
à T-cloie, colte Rosi Godin sovenet circhiy less Sirges.
de Colte Rosi Godin sovenet circhiy less Sirges.
de Liquidis de Metropolitam de Curpetane, qui eciloi
une pastie de la Province Curpetane, qui eciloi
tatés la ville de Tocket, Mais refin le Roy Condemas
tatés de Metropolitam de Curpetane, qui eciloi
tatés la ville de Tocket, Mais refin le Roy Condemas
tatés de Metropolitam de Cattagene, de Condemas
tatés de Metropolitam de Cattagene, qui eciloi
for tatés la ville de Tocket, Mais refin le Roy Condemas
tatés de la Metropolitam de Cattagene, de

que l'Everque de Tolede en avoit esté declaré Metropolitain par les anciens Conciles.

Au. 5312

da. 189.

An. 610.

111. If for terrent is an owneller Colonical et Fig.

glid and new frangen, Le Dye Grope II. Englid and new frangen, Le Dye Grope II. EnGrands Archerdory. Per despitat a francis plant, para

Grands Archerdory. Per despitat a francis plant, para

Grands Archerdory. Per despitat a francis plant, para

Service and the service of the

IV. C'eft encore une remarque fort impottante, que si les nouveaux ésablissemens d'Eglises & de Metropoles ont efté faits dans l'Angletetre, dans la Frile, dans l'Allemagne, dans la Baviere, principalement par l'autorité des Papes, & par les Prelats qu'ils y ont en-voyez, comme nous venons de le justifier : il est bien vray semblable que les anciens établissemens de l'Eglise des Merropoles dans les Provinces plus proches de Rome; e'est à dire dans l'Italie, dans les Ganles, dans l'Espagne, dans l'Afrique, s'estoient saits de la mesme naniere dans les premiers ficeles , par les Evelques & les Predicateurs qui y effoient envoyez de Rome, oil faint Pierce avoir étably le centre , & comme la fource de rous ees ruisseaux de grace & de verisé, qui se répandirent depuis dans tout l'Occident. C'est de quoy nous affure le Pape Innocent dans une de ses lettres. Mais c'est de quoy la vray-semblance est si grande, qu'elle peut quasi passer pour une conviction. Car si dans le v. v1. & v11. siecle, quoy qu'il y ev teaut de grands Evesques dans l'Italie, la France & l'Espagne, e estoit neanmoins le feul Siège Apostolique qui ajoûtou ordinaire-ment ces nouvelles conquestes à l'Eglife , on qui les conformoit : combien est-il plus apparent d'en juger de meline des premiers liceles : Les premiers Papes & Marryrs eftoient-ils moins zelez que les derniers ? Les Missionnaires Evangeliques avoient-ils moins de soin de demander secours au premier Siege de l'Eglise ! Enfin on peut dire que les Evelques des lieux eftoient affex occupez durant les premiers fiecles à défricher leur ropre pais , & en armchet les reftes de l'idolarri uffant au Pafteur univerfel le foin & la follicitude d'étendre plus loin l'Empare de Jusus-CuntsT. Victor Evefque de Vice, raconte que quelques fideles d'Afri-que syant converty un nombrec confiderable de Maures dans les defetts recules, envoyetent à Rome pour ob-tenir du Pape un Prefire & des Pafleurs pour venir cultiver cette nouvelle Eglife, L'Histoire des temps qui

nous font connus, nous doit foutnit des conjectures pour les ptemiers fiecles, qui font demeurez dans l'obleunte, parce qu'on avoit alors plus d'ardeur de l'ien faire onse d'erge.

said gible octrue;

V. Yory reprocesses exemple his commencement his businesse ficicle quantous domains. Involve devines crequid a failboid tonis les promises. Saine Codomien Everigate de publishe dans le personness. Saine Codomien Everigate de publishe de la composition de la codomien Evergate. Pape Gregoria II, de emorghe n'Esace de to Alimanne avec une commission, Apostolouige pour yet periode IF-vangile, Actespa et sem pallis cam benedicitions, d'ass. yis. Actespa et sem pallis cam benedicitions, d'ass. yis. Adaptive S. Perio, Replish. yii misting predicationsis afficient exercers in tess with pagis. O'ex. Per meters.

4 filicione exercers in tess with pagis. O'ex. Per meters.

fur Pepin Maite du Palais qui appuya de son credit ce Sarius 3.

VI. Si l'Histoire de la première conversion de toutes les Nations à la Foy nous avoit efté fidelement confervée, nous trouverions fans doute des effets mitaculeux du zele ardent de pluseurs, on Metropolitains, ou Evelques, qui ont augmenté, ou leut Province leur Diocefe, pat ces glorieuses conquestes sur la Gentilité. Le Roy des Lazes, e'est peut-estre la Colchide, vint demander à l'Empereur Justin a Constantino-ple qu'il le fist Cheestien, & qu'il le nommast Empe-reur des Laxes. Vi fierce Christianus, & abce appel. laretur Imperator Lazerum. Ce pieux Empereut creue luy-mesine avoir gagneun nouvel Empire, en souver-tant certe Nation à l'Empire de Jasus-Chalst. Profestis Lazorum Imperator à Instino, pertavit co- naren. en-renam. C'Chiamydem Imperatoriam aibam. C'est 312. n. 15. ce qu'en dit Theophane, Je laiffe la conversion des 127 . . 14. Erules, des Huns, & de tant d'autres qu'on doit aux 16.519.18. Foins de Jultinien fucceffeur de J iltin , & au zele de 445.7.

fes Evelques, Saint Remy Archevelque de Reins
fut l'Apolite des François. Saint Eloy Evelque de Novon for nommé l'Apostre des Flamands. Les Bourguignons & les François effans venus subjugner les Gaules , furent eux-mesmes bien plus heureusement & plus gloriculement subjuguex par les Evesques des Gaules, qui ne surent pas faschez de devenit Evesques François , pourvû que tous les François devinisent Chreftiens, C'eftoit peut-eftre la l'exercice & la matiere de l'Apostolat de nos Evesques ; ce qui les empeschoit de faire reffentir les atdeurs de leur zele infques dans l'Angleterre & dans l'Allettogne. Leur zele cut ellé peut-elle plus brullant, mais il cut ellé moins fage, s'il eut ellé chercher bien loin des peuples infide-les, lors que la Providence en condution elle-ir ême dans leut pais, pour y eftre en même ecmps & conquerams & conquis. Il faut aiouftet à cela que faint Rupert Baren, de Evelque de Votmes avoit commencé d'annoncet l'E. 190. N. 41. vangile aux Bavarois long temps avant que le Pare Zacharie y envoyaft des Predicateurs Apostoliques, Les François avosent donné une Reyne de leur famille Royale, & un Everque avec elle à l'Anglescree, pour commencer à y jettet les fondemens d'ure Eglife ; quelque temps avant que faint Gregoire eur fi rme le dellein d'y aller. S. Amand Evelque de Tongres avoit presché la foy aux Flamands, & avoit meriré d'estre appellé leut Apostre. Il l'avoir sussi preschée aux Esclavons. & il ne les avoit quitrez que lors qu'il defefpera de trouver parmy eux la contonne des Matrers. Le Pape Martin luy avoit confirmé & augmenté ses convoirs Apostoliques l'an 650. (clon Baronius, Ainsi Baren de on peut dire avec verité que nos Evelques le lunt tou- 611 451. jours confervé la possession & le droit d'étendre l'Em- 656- 11. pire de Issus-CHRIST par de nouvelles conquêtes , quoy que tres-fouvent elles avent effé conformmées par les chatitables foins & les puissans secours du Siege Apostolique, Il est certain meline on apres one

le faint Siege ein envoyé ses zelez Missionnaires en

E t. c. 4.

m I Con

Angleterre, les Anglois, ne laifferent pas de demander & de recevoir de grands focours de l'Eglife d'Itlande, Bede racente comme le Roy Ofusld demanda aux Hibernois on Evelque poor convertir les peuples. Le premier Evelque que fut envoyé ne reuffit pas , pa qu'il avoir plus de ferveur que de condescendance, Le Barm. An. laint Prelat Aidan fut envoyé enfuite , & le Roy mef-614. me luy fervant d'Interprete, il fit enttet dans le fein de l'Eglife une infinie multitude de fes fujets, Saint Vvilfrid Atchevefque d'Yorck avant efté dettôné par la perfecution d'un Roy inhumain avant que d'aller à Baren, An. Rome, il alla preschet la foy aux Frisons, Commo ce 478. #. 18. pais effoit au voilinage de l'Angletette, ce faint Pres creut one fon caractete d'Eveloge, c'est à dite de successeur des Apostres, luy donnoit le droit d'y aller prescher. Il le fit confirmer pat le faint Siege qui a re-646. n. 7. quand Lint Kylien voulat allet prefcher l'Evangile 8 po. n. 7. dans la Franconie, luy qui eftoit Moineen Hibernie, il commença par allet demander Mulion au Pape Co-

non. Ceux que faiot Egbert envoya en Allemagne Prisent saffi la Miffion du Pape Setge, felon Bede. Saint Vuilbrotd effoit leur chef. Saint Vuilfran Atchevelque de Sens n'eut besoin que de la permission du 710.8.2 Roy & du Prince Pepin pour allet preschet aux Fri-

#### CHAPITRE XL

Des Evefques & des Evefchez nouveaux. fur tout dans les pais nouvellement con-

1. 11. Les neuveeux Evefchen s'établificient du confente 1. 11. Les neuveaux Euglehes, s'étabaspoint du colfentement du Metrophisme, des Concile Persistentes, dit Rois de des Papes, Tensaires pour l'Evolédé de Melon. 111. Et de Chaftendien; de de plajeurs autres en France. 117. V. Entlon des neuveaux Euglehes d'Allemagne, par finte Boneface Legat du Pape, joineux de l'austroité des Princes.

de l'Efpagne VI. De la on conjellure da qualle maniera las premiera Evef-

elest furest autrefest fundst. VII. VIII. Nauvelles preuves de cela mefene, pour l'Ir-lande & l'Angleterre, au les l'apre avvoyerent des Miffonnai-IX. Et poer la Frife

X. Transfations & Eveliber.

X 1. X 1 1. Eurfques exempts de la jurifdiction du Metrop X I I I . Les Evelones meifins des pare des infidales one denis d'a profeher la for, & y ésabler de nouveaux Evefehex. X I V. X V. Comment es pouvous eft revenu au Pape

Es nooveaux Evefchez ne fe font établis que du confentement des Metropolitains, des Synodes Provinciaux, des Princes Souverains & des Papes. Le Roy Childebert avant écrit à Leon Metropolitainde Sens , pout l'obliger de confentit à la creation d'un nouvel Evefché à Melun : Ce genereux Prelue repondit. Glerrofiffime domne & in Christe file Chit. deberto Regs Leo Epsfeopur, qu'il ne pouvoit le faire fans l'agrement du Roy Theodebert son Souverain, Sine juffu gloriofifimi domni Principi noftri Thea. deberts Regis; qu'on ne pouvoit pas luy tetranchet une partie du Diocese que Diculuy avoit confié, neftant coopable d'aucone negligence criminelle i Va Diucefim noftram à Des nobis commiffam, & ufque munc Pontificali ordine Deo propirio cuftoditamatan. quam neglogentes ac defides ad alterius permettamus pateftatem transire. Que le devoit du Prince l'oble geoit à observer les Canons & les Loix de l'Eglife, qui ne permettent pas de préter l'oreille aux prieres d'un cuele qui fe revolte contre fon Pafteur. & en dem s. Ch. de un mure. Cuffodise quafo fatura Patrum . & Ca

nenum feveritate cauftrilli , non patiamini ad po-til. Cail. titionem ejus plebis supressis propres Sacerdate alte. \$46.152. rum Episcopum ordinari. Eylin , cet Evelque intrepode protette, que fi l'on paffe outre, & qu'on ordonne contre fon gre un Evelque à Melun, il retranchera de fa Communion tant crux qui l'autont ordonné, que celuy qui sura receu une ordination fi illegitime, liques à ce que le Pape on le Concile en avent efté informez. Nam glera vestra eptime debes & credere & scire, quia si cantra flatuca canonem quicemque Episcoporum sine consensu nostro Mecledone Episco. woineriterdinare . nique ad Papa netitiam. vel Synodalem andientiam , tam bi qui ordinaveriut, quam qui ordinatus fuerit, a noftra erunt communione dirjuntti, Les Canons d'Afrique défendaient d'ériger un nouvel Evelché, fans le confentement de l'Evelse du Diocese duquel on faisoit ce retranchement, Les Canons de Nicee & d'Antioche ne permettoient pas de faite aucune innovation confiderable dans une Ptovince , fans l'aveu do Mettopolitain. Enfin , les Couciles d'Afrique n'avoient permis le démembre-ment des Patoilles d'un Diocele, qu'au cas que l'Evelque negligeaft d'y travaillet à la convertion des he-teriques. Voila les Canons citez cy-devant, qui fervoient de défense au Metropolitain de Sens

II. Quelques années après, Pappolus Evelque de 48: 173. Chartres percé d'une juste douleur, de ce que Promotus Parfire de fon Diocefe avoit efté ordonné Evrique de Chasteaudun , sans son consentement , en écrivit plaintes au Concile de Paris. Les Metropolitains & s Evelques de ce Concile éctivirent à Gilles Evefque de Reims, qui avoit fait cette ordination, qu'un telattentat fait hors de fon Evefche & hors de la Province, auroit bien menté un severe chastiment : mais qu'ils vouloient dans cette tencontredonnet plus à la charite qu'à la justice, pout vû qu'il tetirast le Profise Promotus, qu'on frappoit d'excon nathème, s'il s'ingeroit jamais dans les fon@iensEpifcopales , de quelque autorité qu'il pretendit couvrit fon infolence. Prepria centumacia , aut empfeunque patestatu assematione. Enfin , ce Concile écrivit au Roy Sigebest , que fi pat une fascheuse susptise il avoit autorife fes nouveautez, il eût la bonte de s'en delifter, & qu'il penfast à expiet cette entreprise scandeleufe , an lieu de l'approvet. Onem rem licet vix credere poffumus cum confenfu gioria veftra fieri poeniffe ; tamen fi cumfeumque prava fuggefisme praenti , in hac tam obscana & universa Ecclefia contraria confensifice , ab bujufinedi fcandali defensione , finceritatis veftra confesentiam expietis. Sigobere s'opiniatra à maintenir ce qu'il avoit fait, mais après sa mort l'Evesque de Charttes tentra dans tous ses dtoits. Le Prestre Promotus tàcha de surprendre le Roy, qui fucceda à Sigebert, maisce Princequi n'a-voit pas épouse les passions de son predecesseur, se tendit ao jogement des Evelques & du Concile de Paris Diacefis men eft caffrum Dunenfe . dicente Pappale, Ger O estendente praseriom indicia Episcoporum. Le Pere le Cointe raconte , qu'en 497, faint Solenne avant esté élû Evefque de Chartres, & s'estant enfuy, on élût & on confacta Aventin. Saint Solenne estant après cela forty de la retraite, le peuple le pen de fotce, comme ayant ellé Hûle premier, & le fir cedon-ner. Ce Saint ne pouvant fouffrit l'abaiflement d'Aventin, le fit Evelque de Chafteaudun. Ce fut en la meime année , felon le meime Annaliste , que faint Remy fonda l'Evefché de Laon , & y ordonna Geneband, qui avoit éponfé la nièce, & qui vivoit alors dans le Celibat & dans la retraite. En 513 les Vifigoths s'estans rendus Maistres de Rodez & de la plus grande Gre partie du Roijergue , le Roy Thierry fils do grand Tar. Clovis fit étiget Atifite en Evefché , & loy foumit L.F.s.;

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XI. 25

tout ce qu'il possedoit encore du Rouergue, ne voulant pas fonfirs que les Paroiffes de fon domaine televallent d'un Evefché fujet sux Visigoths. Cet Evefché ditta encore plus de cent ans, mefine aprés que Rodez eut Le Ceinse efté repris fur les Gorhs, Mais enfin l'Everque de Roadannem der fe fit reftituer ce qu'on avoit démembré de fon Evelché, ce qui ne le pouvoit faire lans éteindre l'Esurius d. 3. vefché d'Aritite. En 531, faint Medatd Evefque de Janei. Vermandois voyant fa Ville ruinée & menacée pat de nouvelles incursions des Pavens, transfera son Siege à Novon , felon l'Auteur de la vie. En 132 le mesme faint Medard fat étà Evelque de Tournay , après la mort d'Eleurhere , qui en effoit Evelque , & depuis pendant l'espace de plus de six cens ans , ce fut robjours le mes-me Evesque qui gouverna ces deux Eveschez , sans que les deux Cathedrales perdiffent nen de leur preéminence. Certe union de deux Evelches fans les confondre. fe fit selon l'Auteut de la vie de faint Medard put l'aucorité du Metropolitain & des Evefques de la Province. avec le confentement du Roy & des Seigneurs, avec l'applisshillement des peuples Pontificali Metropoli. sans & Comprovincialiam authoritate, Regis & Precerum affenja , Plebis acclamatione. Il est juste de croste que la translation de l'Evesché de Vermandois à Noyou, & l'esection des Everchez dont nous venous de parles, se fassoient de la mesme manière, quoy que

nous n'ayons pas teujours des Auteurs qui avent re-

marqué ce détail. Cependant il n'est point parlé en

certainement les principaux l'romoteurs de l'érection

\$69.

oberifort au Roy Theodebert , Melon eftoit dans le partage de Childebert fon onele : C'est ce qui poussa Childebert à demander un nouvel Evesché à Melun. Charttes effoit fous la domination de Chilperie , & Chasteaudun sous celle de Sigebett, qui travailla à y faite ériger un Evefché. Closaise 11, ayant recueill Le Coins La Crista ad ann. la fucceffion entiere de la Monarchie Françoife , le 614. n. 14. Concile de Parts affemblé en 614. declata que les Can 9. changemens qui se faisoient dans les parrages de Eltat,

ne devoient tien changer dans les diftributions des Evelches & des Metropoles. Rien n'eftou plus jufte, putique c'eftoit la meime famille Royale, & la mef-E'v.e.'s, me nation Françoife. Gregoire de Tours parle encote L.W.e. 12. de l'Evefché de Tonnerre, érigé par le Roy Sigebert, & de celay da Chasteau de Selle en Poitou. Mass les Everques n'ayant pas concouru, ces rentatives demesa-

rerent fans fuite & fans effet. Au Concile de Challon en 650. foufcrivit Betto Evelque de Lilebonne , Ialiscommencement, ny la fin de cet Evelché

III. Le Pape Gregoire II. ordonna Boniface Evef-Epol. 1. due de Getmanie, pour y prescher l'Evangile aux infi-delles ; & en éctivit en mesme temps à Charles Maire du Palais des Roys de France, qui fit fçavoir en mefnie temps à tous les Évelques, Apostoliseu in Christo Epison layout pris Boniface fous fa protection, Apoffeli-

cus vir , in Chrifto Pater Bontfacins Epifcopus , ad Cone.Gall. nos vanis & nobse faggeffis , quad fub aofiro Munde-bardio vel defeafisne eum resipere deberemus, Cette protection fut necessaire au nouvel Evelque, contre un ancien Evelque des melmeslieux, qui vouloit avoir part aux conqueftes de ce nouvel Apoftre, & dominer à des nations qu'il avoit si long-temps & si honteuse-

n face : Pro Epifcopo illo qui nunc ufque defidia qua-Logo 1 de, dam sa eadem gente pradicationis verbum difeminare neglexerat . & mune fibs partem, quafi in Pare-chiam defendit . Carolo excellentifemo filio nostro Pa. tricio feripfimme & creditam qued bec vitari pracipiat. II. Partie.

ment negligée. Voicy ce qu'en écrivit ce Pape à Bo-

IV, Gregoire III. envoya le Pallium à Boniface 40, 738 avec la qualité d'Archevesque, & le pouvoit d'établis des Everchez nouveaux dans les lieux confiderables, pour ne pas avilir la dienité de l'Episcopat : Presipi. Epist. s. p. mus at juxta Caasaum flatuta, ubi muliitude exerevit fidelium , ex vigere Apoftolica Sedis debem erds.

nare Epifeoper, pra tamen contemplatione, at non wilefear dignitus Epifeopunu. Il ectivit aux Sei-gneurs & aux peuples de la Getmanne de récevoir ces nouveaux Evelques, comme inflituez par l'autorité Apoltolique , Epifcopes vel Presbyteres ques ipfe er. Epif. 6. dinaverit, per Apoftolicam fibs datam authoritatem, in E celefia minifierio recipiatis. Enfin Boniface eftant allé en Baviere , & n'y ayant trouvé qu'un Evelque que le Pape avoit aupacavant ordonné, il y establit trois autres Evelques, parrageant cette Province en quatre Evelchez, avec le confenzement du Duc & des Seiieurs, ce que le melme Pape confirma. Cum confen- Recon .. 

matum Provincia illins tres alcos ordinaffes Epifcopes . O in gaginer Parechias Provinciam illam di .. vififfer, nt unafquifque Epifesput faam habeat paroebiam. bene & prudenter peregifti. Ces Evefchez futent Salfbourg, Frifingue, Ratifbonne & Palfau. V. Zacharie ayant soccedé à Gregoire III, Bonifa-

ce luy demanda la confirmation des trois Evefchea ouveaux qu'il avoit érigez en Allemagne , à Vuit burg, a Butaburg, &c a Exphesfort. Has trea locapro. An. 241. tout cela de l'intervention du Pape. Nos Rois efforent pria authoritate & charta Apoftolatus utfiri roborari, & confirmari postulamus, as per authorisatem & praceptum sauti Pesri, jassionibus Apostolicis fundades nouveaux Evelchez , par des interefts qui regat-doient la confervation de l'Effat, La Metropole de Sens ta & flabilita fint tres in Germania Episcopales se-des. Ce Pape confirma par sa iéponse l'établissement de cestrois Evefehez, aprés avoir averty Boniface que les Canons défendaient de ternit le justre de l'Episcopar en le plaçant dans des lieux trop petits & mal peuplez. Sacris Casonibne pracipimur obfervare . at miaime en villalas, vel in medicas civitates . Episcopes er. dinemus, ne vilescat aemen Episcopi. Voila ce qui a rendu les Evelchez fi sares & fi éloignez dans les Provinces qui ont elle conquiés les detnieres à l'Églife. Les Predicateurs Evangeliques les ont trouvéet toutes ensevelles dans la barbarie aussi bien que dans l'idolatrie. Ainfi il n'y avoit presque point de Villes raison-nables, & on ne sçavoit oil placer les sieges d'Evesché. Enfin ce melme Pape écrivit à Burchard Eve fonce de Virtfburg , pour confirmer l'érection de fon fiege Episcopal , & ordonna eu mesme temps qu'il ne pût avoit d'autres fuccesseurs que ceux qui seroient or-donnez par son Legat Apoltolique en Allemagne. Es La Coin nalius audeas erdinare Epifepum, mit is que Apa. 24.74.7.
fisica nefira fedm ia situ partibus prafematoris vs. 12.
cem, Le meline faim Bouildace avoit ordonné Ewelque
d'Asfter faine Villibald. Er c'est apparemment de ces Evefthez qu'il faut entendre le Concile de l'an 741. oil le Prince Catloman dit, Ordinavimmper eivitates Episcopes, & fisper est constituiones Archiepisco. pum Bonifacium. Matiana dit qu'un Concile general di lineam d'Espagne erigea un nouvel Evesché dans un Faux. L. 6. 6.14. boarg de Tolede, aux pressantes instances du Roy Vamba, Mais que peu aprés cet Evefché fut casse par le Concile XII. de Tolede, parce que les Canons ne fouffient ny des Evelchez dans des petits lieux , ny

deux Everchez dans une meime ville. VI. Ces érections d'Everchez ont effé sapportées un peu au long, afin d'y faire mieux remarquer la necefficé qu'il y a d'y faite intervenit l'agrément des Ptince; , des Metropolitains , des Synodes Provinciaux, des Evesques interesses & des Papes. Mais ces der-mers établissemens faits pat faint Boniface, par faint Vuilbrord , par fainr Augustin , par faint Corbinien , & par tant d'autres Milliounaires Apostoliques, peuvent

10.

nous tope fenter dans cer lige moyen la peinture verita-ble des piemiers fiecles ; & nous fatte voix les premiers fondements de cette dépendance finguliere que les Eves. confirvée à l'égard de l'Eglife Romaine , comme de leur m. re, & de leur premiere origine. Il fe peut donc farte que Gregoire de Tours air ailemblé en un feul endtort les Missionnaires Evangeliques, que les premiers Papes envoyesent en divers temps en France, quandil dit fur la foy des Actes du faint Martyt Saturnin, L. s. hift. c. Gatten fut envoyé a Tours, Trophime à Ailes, Paul à Nathonne, Saustnin à Tolofe, Denys à Patis, Auf-Degloria ttemone en Auvergne , Martial à Limoges. Per fan. Unm Stremonium , qui d'ipfe à Romanis Episcopis cum Gatiano beatissimo . O reliquis quos memoravi. mus eft direttus, &c. La France & l'Espagne ont efté a l'égard de la foy & de l'Eglist Romaine dans le premier, second de troissesses secle, ce qu'estoit la Germanie & l'Anglerette, dans le fixéme & feptiéme. Et comme nous voyons que ces Everchez eftablis par Bonaface, par Vushtord , par Augustin , par Cosbinsen envoys zelu Pape, ritosent leur origine de Rome , & enfaite le confervoient dans une correspondance fin-

guhere avec le Siege Romain; on ne fe trompers peut-

estre pas si l'on fait le mesme jugement des établisseens qui se fittent dans les premiers siecles. VII. Saint Prosper afficte dans sa Chtor Papa Celeftin envoya Palladius pout eftre Evefque des Ficollois , ou Itlandois nouvellement convertis, Ad Sesses in Christian credentes ordinatus à Papa Caleffeno Palladens Epifcopus mittetur. Il dit auffi e ce melme Pape envoya faint German Evelque d'Auxerre dans la grande Breragne pour y soutenir la foy Catholique contre les Pelagiens en qualité de Legat Apostolique, Papa Calestinus Germanum Antifiederenfem vice fua mittit, & deturbatis hareticis Britannes ad Catholicam fidem redigit. Adon Evel. que de Vienne dir le mesme de l'eovoy de Palladius en Irlande, Il n'eoblie pas la Misson de Theodore Archevelque de Cantorbery en Anglererre par le Pape Vitalien, & cellede Vuilbroed en Frise par le Pape Ser. où nons avons dit cy-devant qu'il établit l'Everché d'Ustreh, dépendant immediatement du faint Siege. Les Evelopres de France effoient affez voifins de la Frife & de l'Allemagne, & cent de la grande Bretagne de l'Irlande , pour y aller établis & étendre l'empite de I su . C HR 1 . T. Maisils y riavailloient avec rant de lenteur, ou avec & peu de fuccez; ou ils eftoient fi occupiz & li hornez à défischet leuis propees Dioceles, que legloire de ces nouvelles conqueltes est demeurée au Stege Apostolique, N'est-il pas done bien probable que quey que les Eglifes Orientales puillent avoir jetté quelque tayon pour éclairer les Provinces de l'Occident l'hooneur de leur avoir fait connoiftre le Soleil de Justice n'appartient qu'aux Successeurs de saint Pierte & de faint Paul qui vinrent établir les pluséclatantes lumieres de la verisé dans Rome, comme dans le propre gione du Prince des tenebres.

que les premiers commencemens de la foy & de l'Eprécopas leur eftoient venus de Rome. Lucius Roy de la grande Bretagne demanda su Pape Eleuthere des E da Hill. Predicatents Evangeliques. Lucius Bisiannerson Rex . 1. 4. mift ad E'entberium Epiffolam , obferrans ne per ejur mandarum Christianus efficereiur. Les Matchands & les timples titeles paroccation ou par zele pouvoient avoit ietté les premieres semences de la soy, man quand il falloit former une Echie & établit un Evefque, ou recontoit au Prelat de la plus conme & la plus éclarante de toutes les Eglifes , comme il pait de ce que nous synes dit de l'Aft que, de l'Efcofbeie us fe , de la Frife, de la Baviere , de l'Allemagne. L'Apôtre

VIII. Les Anglois ne furent pas moins perfuadez,

des Anglois Augostin trouva que le Roy de Kent y ce, avec promelle de la laiflet vivre dans la Religie Chrestienne, avec l'Evesque qui l'accompagnoir. Mais ny la presence de cet Evesque François, ny les testes de l'ancien Christianisme des Bretons n'empeschetent pas que faint Gregoire Pape & fon Legas S. Augustin, ne fusions les Apostres & les Peres de l'Eglise Anglica. ne , &cles vives sources de tout l'Episcopat qui y fut étably. Auffi le mefine Beda dit , que les anciens Bre. L. s. s. se. tons avoient une aversion si prodigicuse des Auglais, L. 1.6.4. lors mefine qu'ils commencerent à se convertit, qu'ils n'avoient non plus de communication avec eux qu'avec des payers, Cum ufque ad hodie moris fit Briss-num fidem religionemque Anglerum pro uthilo bahere neque in alique magis eis communicare, quene pagans. Il adje the qu'Aogultin ordonna de son vi-vant Laurent pout estre son soccesseux, de peur que son siege ne democrast vacant, & que cette nouvelle Egiife ne fe diffipalt. Ne fe defuntte flarus Ecelefia tam rudis . vel ad beram paffere deffirmens , vacellare inciperet. Après Lourent & Mellitus , Jafte fucceda , à qui L s. e. & le Pape Boniface e nouvella le pouvoit d'ordonner des Evelques, Data fibi ordinandi Epifcopor authoritate. a Pentifice Bemfacie. Ce qui s'entend de la creation de nouveaux Evelchez, comme il paroift par la lettre de ce Pape, Car l'ordre donné par le Pape Gregoire à Augustio d'en ciéer douxe sous chacune des deux Metropoles ne s'executoit qu'avee lenteur, & à propoe-tion qu'on faifoit entrer de nouveaux peuples dans l'Eghie, Amii l'Archeveique juste ordonna Evelque Pan. lin pour accompagnet la fille d'Edelbert Roy de Kent, 1844. 1. 5. qui alloit éponter Eduin Roy de Nortumberland , & ut former en melme temps une nouvelle Eglife dans ce pais barbare. Le Roy Eduin fe convertit enfin aulli lay meime, fut baperze à Yorck pat Paulin, anquel il affigna cette Ville pont efter fon fiege Epifco-pal In qua etiam ciwitate (pfi doffori atque Antifiti; this auc. fue Paniene fedem Epifespatus denates. Les Papes ne lasiforent pas d'envoyer de temps en temps de nou-veaux Predicateurs en Angleterre. Le Pape Honorius envoya l'Everque Byrinus, pour y porter la lumiere de la foy dans les païs les plus reculez où elle n'avoit point encore brillé. Aussi les Rois d'Anglererre recontoient L 167. pavent à Rome pour en faire couler en leurs Eglifes L. p. 6.49 les plus puts ruiffeaux de la Discipline de l'Eglife, Car une partie des Bretons effant encore dans des pratiques hitero-foxes touehans le Parque, Egbert Royde Kens, & Oiuvi Roy de Northomberlant, effant bien con-vaincus que l'Eglife de Kome effoir le centre de la Catholicite : Quia Romana effet Catholica & Apiftoli. en Ecelefia, envoyerent un de leurs Preftres a Rome afin que le Pape l'ordonnaft Archevefque, & qu'estant de tetour en Angleterre il y pût ordonner des i vesques à toutes le. Fglifes : atholiques. Presbyterum Vig-bardum Romam miferunt : Antifitem ordinandum. quateun accepto gradu Archiepiscopatus Catholiese per omnem Britanniam Ecclesiis Anglerum ordinare poffet Antofitter. Ce fut alors qu'on envoya de Ro. 2 4 d'illi-me en Angleterre l'Arch-vefque Theodore. Bede dit que ce fe want Archevelche fit miftre comme un fieele d'os a toute l'Eglise d'Angleterre qui secent deluy des Evelques , Univerfa perluftrans , ordinabat locie appartunis Epifcapas : & toute la Discipline Canoni que de l'Eghie Romaine. Ero Theodorne ab Apofieli. L + + 5 en Sede destinatus Derevernenfis Ecelefin Epifeipus C'e. Proteti Ishrum Cananum. C'e. Je ne dicay tien de tant de changement d'Evelch z qui se fitent en Angleterre. En voila affez pour demeurer convincus, que ees nouvelles Colonies de l'Episcopat Cacholique ant pris nasiliance del Eghie de Rouse. 1. Qu'elles en ont empranté de temps en temps une nouvelle vigueur. 3.

## touchant les Benefices, Part, II. L. I. Ch. XI.

Qu'elles ont agy durant quelques fiecles avec une correspondance coute particuliere avec elle, Enfin que les Rois ont concouru avec les Papes , les Legats & les Metropolitans à établit les Evelchez , les Egistes, & leur discipline , comme estant interessez par leur dignité Royale, auffi bien que les Evefques par la Sacerdorale à établir l'empire de Jusus-Charst qui est le Roy Erernel & le Souverain Prestre,

Beda biff 1X. Toutes ces ventez font encore clairement con-firmées par ce passage de Bede, oil il dit que le Prince Pepio envoya Vuilbrod à Rome, pour y recevoir Million du Pape Serge, & estre confacté Archeves. A 5. c. 12.

que , afin d'aller convertir les Frisons, où Pepin by don na Utrect pour y établir son trône Episcopal, Poft-.ea. 696. Beda l. Je. Mam per annes aliques in Frisia decatruns , mist Pipinus faveate omaium consens Vuilbrordam Ro. mam , peftulant ut eidem Frifenum geats Archiepsf. us ordinaretur. Qued ita ut petierae impletam oft. Donavet et Pipinus locaso Cathedra Epsscopalis on Caftello Fueltorum , qued lingua gallec à Trajellum

X. Voicy encore quelques observations qui ne sone pas à negliger. Le Pape faint Gregoite fit des unsons d'Evefchea, & des translations du fiege Epsfcopal d'une Ville en une autre selon les besoins de l'Eglise. Saine L 1, 29.11. Medard nouvellement éleu Evefque de faint Ouentin

zarius Iu
en Vermandois , voyant fa Ville presque détruire par

ig 8. les incursions des payens, en transfera le siege à Noyon,

avec l'agrément du Roy & des Evesques. X I. Le melme faint Gregoire renouvella le Decree de son predecesseur, qui avoit exempté Hadrien Eves-

que de Thebes de la parifdiction de l'Evefque de La-Z. 1, Zp. 7. Tiffe fon Metropolitain. Mais ce privilege ne fur que personnel estant fondé sur les mjustices & les violences de ce Metropolitain à l'égard de son Suffragan. Je ne voudrois pas garantir que ce fust au temps du Roy Vamba que les Papes accorderent la mesme exemption à l'Evelché de Leon en Espagne, comme il est porté dans un mamuscrit donné par Garsus Loaisa, & qui se trouve dans l'édition des Conciles, après le Concile de Lugo : Legie quam condiderunt Romana Legiones, qua antiquitus fuit Flor vocata & per Remanam Papam gandet perpeina libertate, & extat feder Regia , atque als us Metropeli nunquam fuit fubdita. Saint L. 11. Ep. Gregoite ne parloit que dans une supposition imaginaire, quand il dir, que si un Evesque d'Espagne n'avoit eu ny Merropoliram, ny Parriarche audeilus de luy, il aoroit roujours pû estre juge par le Pape. Si dallum facrit . quia acc Mescopolitam babuit , nec Patriarebam , diceadum eft , quia à Sede Apoftolica , que omniam Ecclefiarum capat eft , canfa hec andrenda

> tiiffe dignofeitur. X11. Il est bien certain que le Pape saior Gregoire n'auroit pas accordé un femblable privilege d'exemn autors pas accorde un Iembilable privilege d'exten-ption à un Evelque, puisque le Con cilcel Nicée don-nant à l'Evelque de L'unidem le premier rang aprélie treis premier levelques du Monde, ne l'extenpa pou-tunt parde la junificition du Metropolitain de Celtade en Paletinne. El pusique le mellem el Pape Gregorie fou-bianot avec patien de favorier l'Evelque d'Autum, queles Rois de France luy avoient recommandé avec des instances extrémes, & luy eovoyant melme le Pallium qui ne se donnoit pas encore mesme à rous les Metropolitains : il ne le retita pas neantmoins de l'obeiffance de son Metropolitain , mais il luy donna seulement le premier rang entre les Evelques de la Province, entre lesquels après luy l'ordre de l'otdination devoir

L. 7. Epid. eftre garde i Ve erre ufu Pallin alinua fimal largiri 119. privilegia debeamus, Gre. Hoe perfeximus conce. dradam, ut Metropolita fao per emma loco & hoge. re fervato. Ecclefia Angaffana poft Lugdunenfem II, Patric.

Ecclefiam effe debeat, & hunc fibi locum & ordinem, ex noftra authoritatio indalge atta vindicare, le o'ay pas oublié ce qui a efté rapporté cy-deffus de la lettre de faint Boniface, où il dit que l'Evefché d'Utrecht a esté declaré par les Papes exempt de la jurissition du Metropolitain de Cologne, & immediarement fujet au faint Siege, Mais il ne faur pas auffi avoir oublié que Bedevient de nous apprendre, que le Pape folicité par le Prince Pepin créa Vailbrord Archevelque d'Utreche.

Voila comment il fut exempré. X 111. Quant aux Evelchez des nouvelles Colonies Chrestiennes, comme les Conciles d'Afrique avoient refolu que l'Evefque (étoit maintenu dans la polleffion des Eghies , qu'il auroir artirées dans l'unité Catholi-Conc. Afrèque , & dont il autoit eu une possession paisible durant can. c. 84. trois ans : & comme ils avoient mefine permisaux #1.

Evelques d'aller conquetir à l'Eglife & incorporer à 6.14.

leur Evelché les lieux qui ferolent negligez par leurs topres Evelques, fix mois après en avoir esté avercis: Il est bien aise d'inferer de là que tous les Evesques des frontieres de l'Eglife font dans un drait bien plus incontestable, d'accroistre leurs Dioceses on leurs Metropoles par de nouvelles conqueftes fur les pais Barbares, & fur les outions idolatres. Auffi faire Gregoire protesta aux Rois de France Theodoric & Theodobert, qu'il n'avoir envoyé des Missionaires & des Evesques en Angleterre, que parce que les Evefques de France negligeoient cette riche moiffon. Pervenit adnes An. L.; Ep ; S. glorum gentem ad fidem Christianam Deo miferaa. 350 et defideranter velle converti, fed facerdotes vefires è vician argligere, & defideria corum ceffare fan ad-

horrarione faccendere, Et dans falettre à la Reine Brunehaut : Indicamus ad nos pervenife Anglorum Gensem velle fieri Christianam , sed sacerdoses qui en uscino funt , pasteralem erga cot fellicitudinem

nen habere X I V. Saint Athanase envoya Framentius aux In-des, l'ayant ordonné Evesque : saint Chrysostome donses, 14-vant organie Everque Hant Curry prototome doni num Everque aux Goths, compane noma vons dit all. leuts: Juvenal Everque de Jerufalem donnale premier Zam. 1-Everque aux Sarafans; comme de dir Cytule dans la Zan. 12-vie du grand Euthymo. Le Coocile de Conflatrino. 2-vie de Conflatrino. 2-vie de de de Conflatrino. 2-vie de Conflatrino. 2-vie de Conflatrino. 2-vie de de de Conflatrino. 2-vie de Conflat pour les nations Barbares, moins peut-estre pour suppléet au défaut d'Evefques dans ces pais éloignez, que pour mieux affurer les droirs du Patriarchar à l'Evefque de Conftantinople. L'Evelque d'Alexandrie envoya un Evelque aux Homerites dans l'Arabie, qui s'étoient convertis avec leur Roy Elefbaan, Mais tout cela n'empesche pas que la longue revolution des fie-O derimenda furrat . fient O pradeline Epifcopas pecles n'air enfin fair telerver au Pape ee poovoir d'établit de nouveaux Evelchex. Non qu'ils se soient eux-mesmes reservez ce droit, par un dessein formé d'accroiftre leur puissance, ou de diminuer celle de leurs freres les autres Eveloues. Mais cela est arrivé , ou par la negligence des autres Evefques, ou par leur depar la negogente est source severgues, ou par le la estrate en entre le faint Singe, ou par le plus grande confiance des Princes, ou par le plus frequent recours des pruples aux faccelfleurs de faiot Pierre, ou par leut zele extraordinaire pout la Foy ou plutoft par la divine conduite de la Providence, & par le mefine efpit de celuy qui formant (on Eglife, & luy donnant on Chef, & donnant à ce Chef la vertu auffi-bien que le com-mandement de confirmer & d'encourager les ficres ; fu par la bouche de ce Chef les premieres, & les plus nombreules convertions des peuples qui remplirent l'Eglife. & montra par ces commencemens ce qu'il faloit artendre de les progrés, Voila ce qui a peu à peu fait remonter tout ce pouvoit aux successeurs de Pierce, à qui il n'a esté reservé par une loy écrite, qu'après que le long ufage & la coustume de plusieurs

fiecles le luy avoit abandonné. Il a affez paru cy-devant, que ny faint Gregorte, ny Gtegotte II. ny Gre-goite III. ny Serge, ny Zacharie ne s'eltoient millement refervé ce droit, cependant ils l'ont presqu'eux fruls exercé. La disposition des choses humaines est telle, que le droit demeure refervé & dévolu à celuy à qui les autres en ahandonnent les foins , les charges, les fon-ctions dutaet un tres-long espace de temps. Car si les égaux prescrivent contre leurs égaux , à plus forte raifon le dtoit des inferieurs estant negligé ou cedé par eux, demeure preserir & devolu à leur Superieur. Voila la maniere que les prescriptions ou les reserves se sont faites au faint Siege, fans que ny les Papes, ny peut-efite les autres Evelques euflent formé le deficin, ou de fe teferver ees droits, ou deles negliger, La fuite des fiecles &c le long usage a fait imperceptiblement en qu'on n'aapperça qu'aprés qu'il a efté fait, & qu'il n'a plusefté temps de le défaire.

X V. Nous avons déja dit que ce sont comme des rivieres qui aprés une longue course renttent dans la mer a qui elles doivent leur origine. Le Pape Agapet écrivant à l'Evecque de Jerusalem du Patriarche Menat, qu'il avoit ordonné à Constantinople, assure qu'il et tont semblable à ces premiers Evesques, que saint Pier-Cone. Cif. re y avoit autrefois ordonnez. Vi illis ipfe fimilis effe fob stema videatur, quoi in his quandoque partibus tyfus Ape-Stolerum primi elettio erdianvit. Saint Gregoire le 4.7. Ep. 12. Grand, à qui la qualité de Grand femble avoir effé principalement acquite par l'excès de fon humilité, faifant réponfe aux letrers de Dominique Archevefque de Carthage, il luy témoigne de la joye de ce qu'en s'adresfant au Siege de faint Pierre, il s'eft comme teuny à la

premiete origine, d'oil le Sacerdoce de toute l'Afrique eft emant. Scienzes unde in Africanis partibus fum-Epif. L. pferit ordinatio facerdotalis exordinm , landabiliter agists awad Sedem Apoltolicam diligendo , adoffice veftre originem . prudente recordatione recurrists , & probabili ia ejus affellum constantia permanetis. Innocent I. en avoit aurant écrit à un Evelque d'Italie.

CHAPITRE XII.

#### Des Archiprestres, des Prestres, ou des Curez.

1. Diverfes marques de la jurifdillem Ecclefiaftique & civile 1. Decrete de Arthyrefters.
15. 111. Ils sphaent à la compagne , feis que se fufent les Carez, que domneuent far pluferne Freftres, ou les Dryens Re-rone, que avourne la direttion de pluferne Carez.

1 V. Des Archiprefires des Cathedrales. V. VI. De leur jurifdiction, & de leurs fonctions VII. VIII. DIS Curex., Les fonctions du Sacerdoce qui aument efté referuées aux Evefques, communeux à feconomini-

IX. De l'affiftance des Preferes & des Dincres ann Con-

guer.
X. Des Cherevelques.
X. I. XII. Autoennes preregatives des Diacres & desPrefires
ann leur ent effe senfervies dans ce fesend ège.

L Es Atchiptestres semblent approcher le plus des Evesques, & ne permettre pas qu'il y ait rien entre deux. Les Laiques s'eftoient ingerex dans cette digniré factée , lots que la maifon de Clovis con çoit à déchoir. Le Concile de Reims corrigea cet abos, Vi in parechiis millus Laicorum Archipresbyterpraponasur. fed qui femor in ipfis effe debet Clericus ordinerns. Cette charge effort apparements accompa-gnée d'une grande authorité, mefine pour les affaires civiles, &c eft ce que ce Canon nous infinué par ces mots, Qui Senier en ipfie effe debet, Car ce terme de Senior, fignificit deja un Seigneur : Et c'eft pour etla Au. 652. Cen 11. que les Laiques brignoient certe dignité. Le Concile

de Challon défendir aux Joges seculiers de continuer les courles, on les vilites qu'ils avoient commencé de faire dans les Patoilles de la campagne & dans les Monafteres, s'ils n'y eftoient conviez par l'Archipteftre ou l'Abbé: Si pasiftate qua pullene, excepta invitatione Abbatis vol Archipresbyteri in ipfa Monafteria vol Parcebras aliquid fortaffe prafumpferini, à communica ac omanum Sacerdeum cos convenis foquefrars, Lice Archipreftres fans tecourir an bras feculier , avoient une autorité legitime pour chaftier les Preftres, les Diacres , & les autres Clercs qui eftoient en faute, Cat le 48, 162, Concile II. de Tours les condamne eux-mefmes à fair 6 19. re preirence dans un Monastere, s'ils n'ont pas veillé fur la continence des Prefites, des Diacres & des Sondiactes avec leurs femmes, & s'ils n'ont pas puny ti-goureufement toutes les fautes commifes contre la puteré Clericale. Illi vero Archipresbyteri , qui talens cantelam super juniores suos habere noluerint , & noa eos habuerint studio distriagendi , ab Episcopo suo in crossate retradantur en Cellam , ibique menfe integro panem eum aqua manducent. Le Synode d'Auxerte de 178. ampole un an de penitence à l'Archiprellre, qui ne fait 4. 16. pas sçaveir à l'Evesque ou à l'Archidiacre ces imputetez eriminelles des Prefires, des Diactes & des Soudiacres, Si Archipreibyter boc Epifcopo ant Archidiacone aen ianetuerit. Il se peux faite que l'Aichiprefite n'eut que l'obligation d'avertit l'Évelque ou l'Archidiacte de ces fautes à Auxerre, & que dans la Province de Tours il eut auffi la passidictionde les chà. Can 44 tier. Mais le melme Synode d'Auxerte retranche de la Communion les Lisques, qui n'obeiront pas aux avertissemens de l'Archiptestre, & les soumet outre cela à la peine temporelle, que le Roy avoit prescrite our ces desobertlances : Injuper & mulliam . quam gloriofessimus domenus Rex pracepto (no inftituis . fu- C. 414 Jimen. Enfin, ee Synode excommunie les Juges focu-

avoir esté requis par l'Evefque, l'Archidiacre, oul'Archipreftre. I L. Il paroift par tous ces Canons que les Archiprefires eftoient à la Campagne, & avoient one affez grande jurisdiction for les Curez & for les autres Ecclesiaftimises de leur ressort. Lors que l'Evesque les avoit une fois inflituez, il ne pouvoit plus les en démetre que dans un Synode de ses Ptestres après leur avoit fait leur procés, & c'eut efté une detritable fimome, de donnet certe dignité aux presens ou à l'argent , plû:oft qu'au merite. Vi Epifcopus nec Abbatem . nec Ar. Turn. L. chipresbyterum fine omnium furrum Compresbyters. 7rum O Abbatum confelio de loco juo prajumat ejicere , neque per pramia alium erdiaare . aifi falle Con-filio tam Abbatum . quam Presbyterorum furum, nem culpa ant negligentia ejicit, enmomnium Pret-

liers , qui ferout outrage aux moundres Clercs , fans

preverum Confiles refuserur. 111. Gregore de Tours met auffi les Archiprestres dans les Patoiffes des Champs : Archipreibyter Pare- Minst. It. chia Nemanfanti , Ge, Archipresbyter, qui tunc le . , 76. eum ilium regebat , Ge, Cum Archipresbyter loci En. L 2. 1.12. lalins Clericos convivio invitaffet , Edatius vero De che. aline Presbyter vidus acpanperibus relegios edulium Confef s. prapararet, d'e. Archipreshyter Mercenfu vici, d'e. Pine Part Tous cesendioles ne nous femblent placet les Atchi- 1. 9. reftres que dans la Campagne, où en gouvernant leut Paroifie particuliere, ils avoient encore une intendance generale fur les autres qui leur effoient voilines. Si ce u'est qu'on s'imaginalt, comme ces melmes endroits femblent suffi l'infinner, que l'Archipreftre fut le prin-eipal Preftre, ou le Caré de chaque Patoiffe qui devoit veiller für les aueres Preftres & Ecclefiaftiques du mef-

I V. En effet, on ne peut douter que dans les Eglifes Cathedrales & dans tous les Chapitres il n'y eût un

As. 610. 6. 12.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XII. 29

Atchiptestre, qui estoit le ptemier, le plus ancieu, & le plus digne des Prefires. Cela patoift admitablement dies la lettre que le Pape Jean I V. éctivit après son élection, & avant fon contonnement, aux Abbez & anx Balak 1. s. Docteurs d'Ecoffe ou d'Irlande. Bede l'a inferée dans fon Histoite, & on y voit l'Atchiprestre de l'Eglise Romaine paroiftre devant le Pape élû , qui n'estoit que Diacic. Hilarius Archipresbyter, & fervans locum Suntia Sedis Apostolsca , Ioannes Diaconns & in Doi nomine Eleline . Ioannes Primicerius & fervans loenm fantia Sedis Apostolien. & Ioannes ferous Dois Confilingius ejufdem Apostolica Sodis. Voila ceux pat qui fut fouferite la lettre envoyée en Itlande pout l'affermiffement de la Foy & de la discipline. Il est clait que ce font les Cheis du Clergé de Rome, c'est à dite le premier des Prefitres qui precede le Pape élû, le premier des Diacres, le premiet du bas Clergé, & le premier des autres Officiers, qui prend la qualité de Con-feillet, comme nom dirons plus bas. La mesme chose paroist par le Concile de Menda, qui ordonne que l'E-C40, f. velque qui nepoutta pas affifter au Concile Provincial, y envoyera fon Archiprestre, ou le plus habile de ses Profices. Ad fuam perfonam non aliter , nefi nus Ar-

chiprerbyterum fuum diregee : ant fi Archiprerbytero impossibiliem fuerst. Presbyterum utilem . cmps dignitas cum prudentia patent, Mais un des Canons finivans de ce Concile a un admitable tapport avec eerte lettre du Clergé de Rome, dont nous venons de parlet. Car il y est ordonné qu'il y aura dans rontes les Eglises Cathedrales un Archipeeftre, un Archidiacte & un Ptimicles. Vs omnes Epifcepi infranoftram Previnciam conflituti in Cmbedralibus Ecclefiis , finguli Archipresbyterum , Archidiaconum & Primicleram habere

debeamme

ment de ces Archiptestres des Cathedrales, quand il les declare Superieurs des autres Profites ; Vicaires de l'Evelque dans les fonctions factées du Sacerdoce & des Sacremens , mais foumis à l'Archidiacre , qui eft le Vicane Genetal pont tout l'excreire de la jurisdi-Boiff. ad Ction Episcopale. Archipresbyter vero se esse sub Ar. Ction Episcopale. Archipresbyter vero fe effe fub Ar. Epife. Cor. obedere : O qued ifectaliter ad ejus minifteriumper. dub. pag- tinet , fuper omnes Presbyterns in ordine positos curam agere , & affedne in Ecclefia ftare : & gnando Epofcopi fui absentin contigera , spse ejus Mismins fo.

V. Saint Isidore Evesoue de Seville parle certaine-

lemnia celebret . & collectas dicat, vel cui ip fe injun-

VI. Ce n'estoit peut-estre pas seulement pour les fonchons Gerées de l'Autel, que l'Archipiefite devoit suppléer au défaut de l'Evelque qui estoit ou abient, ou lade, Catle grand S. Gregoire ayant appris que l'Evelque de Cagliari Januarius, ou par negligence, ou par infirmité n'avoit pas toute l'application necessaire aux Hospitaux, chargea de ce soin son Occonome & son Archipreftre. Occonomum ojus Ecclefia acque Epi-E. 11. Ep. phaninm Archiprerbyterum commons, ut eadem Xeno. dochia fine perionto fuo fellicito ac utiliter findeane ordinare. Ce sexunt Pape n'ignosois pas que les Conciles de Carthage avoient charge immediatement! At-

> VII. Difons maintenant quelque chose des fonctions des Pteftres. Une partie de l'aneienne rigneur qui refetvoit aux Evelques prefens presque tontes les fonctions du Sacerdoce, subfistoit encore, mais elle se relaschoit peu à peu, moins pat la negligence des Evesques, que par l'impoffibilisé de faire tout par eux-mefmes, dans le prodigieux accroitlement, que l'Eglife prenoit de jout à autre, Les Prestres disoient plus souvent la Melle qu'aupatavant : mais ils s'abitenoient de la dire au mefine Aurel, où l'Evefque l'avois dire le melmejout: Non licet in altario, nos Epifcipui Mif:

chipiètte & l'Archidinete du foin des pastyres.

far dixerie, ut Presbyter in illa die Miffar dient. Ils pouvoient donc la dire après un autre Prestre sur le melme Autel. Ainsi l'autre partie du mesme Canon X. du Synoded Auxerre, désend au mesme de dire deux Mellesen tui jour fur le metime Antel : Non licet fiper De une altaree, in una die duas Meffas dicere, Cat Geegoire de Touts dit que le laint Prestre Sevesin disoit 50-tous les Dimanches deux Messes en deux Eglises di- 40. 432. stantes de vinge milles l'une de l'autte. Le sens que " 5y'ay donné au Canon du Synode d'Auxerre, me paroift fort nameel, quoy qu'on en puiffe donner un antre, comme il patoifita dans le Chapitre X X X 1 11. n. VII. de ce melme livre. Le Concile de Riez remoigne qu'on avoit commencé de permettre aux Prefires de donner la benediction dans les ceremonies parriculieres & aux champs, Vision est omni Presbytero per familias, per agros, per privatas damos, pro desiderio sidelium. Laculturem benedittiones operare , quad nonnullas jam Province as habere succerrit, Mais ils ne le pouvoient pas dans les Eghfes, non plus que d'y recevoir les Penstens, comme il parouft encore par le Concile d'Agde-en l'absence de l'Evesque de recevoir par le Chrême & la Benediction les hereuques qui se convertiffoient au dernier moment de leur vie. Heretices in mortis dif. Aurel 1. 4. erimine positor , si Carbolici esse desiderunt , si desir x4. Epifcapus . in Presbyteris cum Chrismnic & benedi-Bione configuari placuit, Les plus anciens Canons avoient permis aux Prestres la reconciliation des Penitens en l'absence de l'Evesque, Le Concile I, d'Otleans eut permettoit de celebtet la Melle, mais non pas de benir le people en l'absence de l'Evelque

VIII. Mais en peu de remps les Piettres se trousverene eftre en quelques lieux les Miniftres ordinaires de la penitence publique, & ce fut peut-effre ce qui caussa le desordre auquel le Concile III. de Tolede 12. de, 1876

cha d'apporter remede. Car les Prefires moins zelez Toles. 3our la l'everité de la Discipline , que n'avoient efféles Gan +1.12, Evelques, accordoient la penirence & la reconciliation autant de fois que les pechents la demandoient, & ainfi la frequente restretation des penitences faifoir voir qu'il n'y en avoit point du tout, Vt quetie feamque pecente libuerit . topies in Presbyteris . fo reconciliari expofin. lent. Ce Concile pour pater à ce mal, ordonna qu'on gatdaft la rigueut des anciens Canons de la penitence, Quienmque nb Episcopo , vel Preibytero . fanm vel infirmus paresentsam pofiniat, &c. Il est probable que ce changement fe fit premierement pout le remps de Pasques, où le nombre excellis de ceux qu'il falloit oubapitler, ou reconcilier obligea les Evelques de relascher ce qu'ils s'estoient ordinairement reservé. Cela paroift par les Canons Romains envoyez en France, que le Pere Sytmond a donnez dans ses Conciles de

France, Pafcha tempere Presbyter & Diaconns per Tem parochias dare remiffianem precatorum & minifte- Con. all. rinm implere confueverunt , etiam prafeute Epifcopa, Pas 31.9. In famem quoque dis doscendunt, alle in officeo funt, Reliquis vero temporibus , ubs agritudinis necessitae compellit , specialiter Presbytero licentia est , per salutiris aqua gratiam dare indulgentiam peccatorum.

IX. Ajouftons que ce fut en ce melme remps qu'on commença de n'admettie plos que les Ptefties dans les Conciles, & d'en exclure les Directes. Cat ils vavoiene toujours affifté , les Preftresaffis , les Diacres deboue derriete les chaires des Evelques & des Prefires. Au Concile d'Agde on voit les fouscriptions des Ptestres & des Diacres députez pat les Evelques , après celles des Evelques. Au Concile Romain fous le Pape Gre. E. 4 17. 44oire le grand les Evesques & les Prestres seuls avoiene fouferit, quoy que les Diacses y affistaffent. Dans les

104.644

Emerit

De Offe.

plus anciens Synodes Romains les Discres suffi foufceivoient. Le Concile de Menida défendit aux Evefques cone. e. . qui ne pour coient pas affifter na Concile Provincial d'y plus envoyer des Dineres; Diaconno enim qui a Presbyteris junior efft vedetur federe cum Epifcopis in Concelso unita ratione permissione. Il fillost donc y entoutes les apparences ce Canon du Concile de Merida ne fut pas observé, & on consinua d'envoyer les Dincres aux Conciles. Voyra le Chapitre XXXI, n. IX, de

er melme livre. X. Afin qu'an ne nous blame pas d'avoir entierement obmis les Chotevelques qui n'eftoient pas encore éreints : difons que leur ministère avoit beaucoup de rapport avec celuy des Archipreftres de la campagne, s'il est vray que ces Archipreftres enssent beaucoup de Cifez dans leur reffort. Indote de Seville dit, que les Cherevelques font les Vicuites de l'Evefque dans la campagne, & dans les Villages ou Cuses de leur dépat. tenient, où ils peuvent ordonner des Soudiacres, & tous les autres Cleres infetieurs, mais non pas des Diacres ou des Preftres, Charepifcaps, id eff. Vicary Epifcapo. rum, ad exemplum Lxx. Jeniorum: emonam Sacerdo. tes propter follicitudinem pauperum. Hi su villis & vicis infitiuts, gubernant fibs commisfas Ecclefias,

babenter lecentiam conflituere Lettorer , Subdiaco-X 1. Avera que de paffet aux Archidiacres il fera bon de faire icy un foromaite des anciens avantages des Piefires & des Diacres, qui leur ont effé encore confervez dans ce second âge de l'Eglase, que nous étendons jusqu'au tegne de Pepin & de Charlemagne, Ce fetoit la

matiere d'un long discours, mais nous n'en donnerons qu'itn abregé fort cour

XII. Dieudonné de Soudiacre qu'il effoit, ayant An. 614. ellé crée Pape, Baronous remarque fort bien que ce fut le premier exemple qu'on puille découvrir d'un choix pareil, la loy Ecclefialtique or lonnant que les Evefques foient élus du corps des Prefites ou des Diacres. Nous dirons en fon lieu quand on mit le Soudiaconar entre les Ordres Sacrez, & quand par confequent on permit d'eine les Everques d'entre les Sonducies, Car res Synodale du Pape Martin & du Concile Romain en 649. eft adreffer felon l'ancien niege aux Evelques, aux Prefires, aux Diacres, & aux Abbez de toute l'Eglife.

Ce niesme Pape ayant nommé Jean Archevesque de Philadelphie pour son Vicaire Apostolique dans rout l'Orient, il luy ordonna de confacter des Everques , des Prefires & des Diacres dans toures les Eglifes du Patrarchat d'Antioche & de Jerufalem, que la futeur des Sarragins avoit rendo vacantes, & que les Prelats Monothelites rachoient de s'affujetit. Le Livre de la Vie des Papes en abregé qu'nn cite ordinairement fous le nom d'Anastase Bibliothequaire, n'obmet jamais l'article de leurs ordinarions , mais il ne leur fait jamais ordonnes que des Evelques, des Prestres & des Diacres, sans qu'il y fost jamais puile des Ordres inferieurs. Dam l'éle-ction du Patriarche Germain de Con flantinople en 714. les Prestres & les Diacres sont particulierement remat-que a comme contribuant à l'election , & se dustinguant Baren, ibi. du refte du Clergé. L'Histoire de la propagation de la Foy dans l'Allemagne en 738 & 739 nous fait voit des

Evelques & des Prefites qui sement & qui moissonnent ce champ fpirituel, mais Bede nous apprend que les Discres furent suffi les cooperateurs de ce Minifiere Apolt olique dans l'Angleterre, quand il dit, que le Pre-Barra de dicateur Apoltolique Ged, n'eut pas plûtoft efté orcres, pour le décharger fur enx d'une partie des fon-Cliens Apostoliones, Le Pape Zachatieen 741, recom-

mandant à son Legat Boniface la reformation de l'Egli-

fede France, il le charge particulierement de la purger de rous les Evefques, des Prefires & des Discres qui fe. Barer an toient atteints de quelque integularité eximinelle. Les 744 8.7. Reglemens que Boniface fit faire dans les Conciles de Liptines & de Soissons , pour avancer cette reforme, estoient fingulierement concettez pour les Presites & les Diacres. Le Pape Z schatie éctivant à l'Eghie Gal-heme, pour amhotier fon Legar, fit cette adrefte et marquable. Vaiverfit Epifespis, Presbyteris, Diace-mbus, Dacibus. Constibus, omnibufque Deum timentibus per Galliat. Où l'on voit tout le corps du Iden an. Clergé placé avant les Seigneurs , & composé d'Evel. 745 - 14 ques , de Prestres & de Diacres , sans qu'il y foit parlé 18 19. des Cletes inferieurs. Le meime Pape Zachatie preferiwars une inviolable continence aux veuves des Clercs majeurs, ne patle que de la veuve d'un Preftre, ou d'un Diacte , Presbyteram, Diacenam : ce qui nous montre que la loy du Celibat n'eftoit encore rigoureufement observée, ny mesme exigée que des Evesques, des Preftres & des Diactes, & de leurs époules, mefme durant lent veuvage. Ce Pape envoya en 744, au Clergé & aux Princes de Franceun Capituluise de reformation, ou un Sommaire de divers Articles tirez des anciens Canons, qui ne contierment que les reglemens les plus importans pour la conduite des Evefques, des Preftres & des Discres. Et écrivant à fon Legat Boniface en Renn, es 48. Voicy comme il luy parle & comme il nous forme 747-8.8 1'idée de l'Eglife Gallicane , Conforta orthodexes Epif. 741. 1-7. copos , Sacordotes atque Levitas , caserofone Cierces, religiofes Abbates & Monachos , pariterque religio. fiffemes duces. Les lettres de ce Pape en la mefene an-

nec fe trouvent adrellèes aux Evelques , aux Preftres & aux Discret X I 11. En voila affez pour ne plus douter. 1. Que ces trois Ordres Szerez n'ayent encore efté dans la mes-me consideration qu'ils eftoient pendant les premiers fis cles. a. Que la qualité de Prefire & de Diacte n'au efté un tirre non fenlement d'Ordre, mais de Benefico & de dignité suffi bien que l'Episcopat 3. Que tous les Curez pe fuffent encote entendus par le nom de Prefires. 4. Que tous les Prefires d'un Diocese, d'une Province, ou d'un Royanne, ne fillent un corps duftre &c éclatant, avec & aprés celuy des Evefques. 5. Que les Diacres n'euffent encore beaucoup de part, & beaucoup plus que dans les fiecles fuivans , dans le maniment des affaites Ecclefiastiques, dans l'administration de la parole divine & des Sacremens, dans l'exercice de la justification Episcopale. 6. Enfanqu'on ne mit une dif-ference comme infanie entre ces trois Ordres , done l'inflitution est certainement divine, & les autres Ordresinferieues , dont l'Eglife a fagement infittué les divers exercices, comme un neceffa:te apprentifiage pour

nous preparer à lossit au divin Sacerd Les plus importans de ces psivileges particuliers des Prestres & des Diacres, serone éclasecis plus à loifir dans la fuite de cette Parrie. Je ne me fins pas arrefté à la prefence des Diseres & des Prefires aux Conciles, parce que les Eglifes n'ont pas eu en ce point une parfaite uniformité entre elles. Mais il ne faut pas oublier que le Concile d'Arles en 554 défendit aux Curez de plus entreprendre de dépoter des Diacres, ou des Sondiacres, fans l'aveu de l'Evefque, Ils pouvoient donc encore le saits I aveu de l'Evefque. Ils pouvoinnt donc encoces faire, aprés en avoir avent l'Evefque, de ils pouvoinnt à l'infect mefine de l'Evefque déposet les Cletes infe-tieurs au desson du Soudaconat. Pr Presèpre Diagne, cannum , vel Subdiaconum de ordine depenere nescia Epifcepe fue uen prafumat . d'c.

Baren. An 614. S. L. 711 S. L.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. XIII. 31

### CHAPITRE XIIL Des Archidiacres.

1. L'Archidiacre effett le Vicarre general de l'Eursque, & exerçunt teute sa junisdiction, son volontaire, sett concentraje. II. III. Autres preuves. Il exerçent mefme la charge de l'Oe-

IV.V. VI. Sa pariféillism particuliere fur les canfes des Cleres. VII. Sa masfon effect l'École de sous les Cleres suferseurs. VIII. La grande habileté que effett nerefatre à un drchi-

IX. Sa junfdieliem fur les Curez, , & fur les Archipreftres X. XI. Il m'y avors qu'un Archidiatre dans les Cashedrales. Canen contraire du Synode d'Auxerre.

 Es Archidiacres ont été les Grands Vicaires, & en naème temps les Officiaux des Evêques Jans tout l'exercice de leur jurifdiction volontaire on contentrenfe. L'Auteur de la vie de faint Leger Everque d'Autun le dir formellement, en parlant de ce S sint, alots Archidiacte de Portiers , à qui il donne aussi toure la science du droit civil & canonique, toute l'éloquence, & enfin toute la fainteré & l'integriré necessaire pour un fi important mitaltere. Infra viginti aaner ad officium Nift Fran. electrus est Diaconarus, atque ab info Pontifico confe-Tema que: cratus, Deinde non multo exacto tempore Archidiaconus effellus .omnibus ejus diacefis Écclefis ab codem Poaisfice prafettus atque pratatus eft. Erat oarm egre-gió facundus , prudentia providus . Dei zelo & amo-re fervidus . Scriptura divina , tum estam Poutsficii paris Chevilis cognishme, pene omnes ejus Parochia quam administrandam fufceperathabitatores autecedebat. Et brevi quidem temperis fatto fub illo Antifite magnam pacem Pillavenfi feloregeminis fui pro-

videntia conciliavit. dom Rocel PAC- 611

11. Cette admirable peinture d'un Archidiacre ne répond pas mal à la description qu'Isdore de Seville nous a lasse de ses vertus & de ses pouvoirs. Archi di acomas imperat Subdiaconis & Levitis. Quis Leutarum Apoftelum & Evangelium legat . ques preces dicat, fen Reftonferia in Deminicis diebas ant felemmiatibus decantee. Sollicitude quoque Particiarum & ordi. natio. O jurgia ad cjusdem personent curato. Pro reparaadis diace fants bafilicis ipfe fuggerit Sacerdeti : epfe inquirit Paracia; cum jufficat Epifcops . & ornamenta vel res bafilicarum & Paraciarum gefta. & li. bertatum Ecclefiaflicarum Epifcepoidem refert, Coltellam pecuniam de communione ipfe accipit. & Epif... copo deferi. & Clericis parces proprias idem diffribuit, Ab Archidiacono aunciantur Episcopo excessus Diacontrum. Ipfe denunciat Sacorders in factores jejunio. rum dies , atque felemustatum , & ab epfe publice ia Ecclefia pradicantur. Quando vero Archidiaconus absens est vicem ejus Diacamus sequens ademples.Ou-tre les fonctions du Grand-Vicane & de l'Official, voila l'Archidiacte encore chargé de celles de l'Oeconome & du Chantre au moins en partie. Mais ces paroles d'1fidore nous font clairement voit, que toure la jorissi. Chon Episcopale, tant pour le spirituel, que pour le temporel luy estoit entierement confiée, ausli-bien que la visite & la furintendance des Paroisses de la Campagne.

111. Venantius Fortunatus étrivant à l'Archidiacre de Meaux, ne mer point de bornes à sa charge de Vicaite General de l'Evelque. Det tibi larga Deur, que curam mente fideli de grege Pontificis Magne Minifterbaber. C'eft a dire qu'il eftoit le Ministre universel de l'Evelque dans toute l'étendue de son Empire S icerdotal. Auffi un Evelque de France ne crut pas devoit demander pour luy au Pape faint Gregoite l'ufage des Dalmatiques, qui n'eftoit parencore fi commun, qu'il ne le demandail auffi pour son Archidiacre, ce que ce Pape accorda à l'un & a l'aurre. Perita concedimus , atque to L. 7. 29. & Archidiaconum tuum Dalmaticarum ufu decoran. Us. des effe concedemus , eafdemque Dalmaticas tranfmi. fimar. L'Hittotte de l'Archidiacte Atien qui ferma La bouche à l'Evefone d'Antioche Melece, pour l'emper-chet de faite une Profession de Foy Catholique, montreassez quel accès & quel pouvoir avoit l'Archidiacre suprés de l'Evesque, Comme celle de faint Jean l'Aumomer montre fon autorité fur tous les Clercs. Car ce la vita sant faine Pattiatche d'Alexandrie eftant à l'Autel fe fit mon- e. 16, trer par fon Archidiacre un Diac te irreconciliable avec fon ennemy, & le força de fe reconcilier à l'heure melme publiquement, avant que de recevoir le Corps ado-rable de l'Hostie d'amour & de paix. L'Evesque fit, ce

que l'Archidiacre avoit murilement renté. IV. Mais voicy bien d'antres preuves pout juffifier cette pleine jurisdiction de l'Archidacre sur tons les Cleres, Les Juges seculiers ne pouvoient connoiftse des causes entre les Clercs & les Laques sans l'Archidiaere, ou une autre dignité du Chapirte: Quecumque canfa- dutifeder. tre queties inter facularem & Clericum vertieur. abf. 41. que Presbytero aus Archediacono vel fi quis esse prapo. Aural. 4.6. fins Ecclosia dignoscieur. Index publicus audiro no. etsum non prasumat. Mais les Ecclesiastiques ou les Curez qui dellervoient les Paroifles feitnées dans les maifons des Grands, s'ils n'eftoient parfaitement obest fans à l'Archidiacre, Ab Archidiacon civitatis ad-thid.c. 16. 180 milit eftoient châtrez filon kurs démerites, corrigantur fecundum Ecclefiafticam disciplinam, Sil'Atchipteftre par une complutance la he & criminelle n'avernisoit pas l'Evesque ou l'Archidizere de l'incontinence des Prefires, ou des autres Cleres majeurs, il eftoit faspendu pour un an de la Communion; Et Ar. Autifiedet. chipresbyter boc Epifcopo , aut Archidiacono non in. c. 20, 21. assuerit , ft feit, On deceme auffi des peines tres-feveres contre les Abbez, qui ne punitont pas les defordres scandaleux de leurs Religieux, ou qui n'en avertiront pas l'Evelque ou l'Archidiacte: Aut Episcopo, aut Ar. Cabilon. chidiaceae aea ianetuerit. Enfin, fi les Seigneurs des Cania. Villages oil les Parcoiffes effoient feituées , empefchoient les Archidiactes d'exercer lent j stiffiction fue les Curez & autres Ecclesiastiques de ces Parorifes, le Concile de Chalons les frappe d'anathème. Es jam nes opfor Clericos , qui ad opfa oratorea defervement, ab Ar. chidiacono cotceripermittaat . Oc. Qued fi quis con. tradixerit communioneprivatur.

luy de l'Evefque, des Prefites, ou de l'Archiducre : Onne negotium Clericorum, aut in Episcopi fici, aut Can. 3. in Presbyterorum vel Archidiaconi prajentia finiatur. Mais comme la jurifdiction de l'Evelque s'étendoit fine toutes les personnes miserables , le Concile I I. de Ma. con défendit aux Juges publics de connoître des caufes des veuves & des pupiles , fans eftre affific z de l'Evefque ou de l'Archidiacre, ou de quelques Preftres. De- Cas. 14. errumus us judices non prius viduas aus pupilles conveniant quam Episcopo nunciarint, cujus sub velamine degunt. Qued fi Epifcopus prafens non fueris, Archidiacone vel Presbysere cuidam ejus . nt partter fe. dentes . communi deliberatione caufis torum terminos figant . it a jufte ac rette , ut deincept de talibut anjo... dillaperfona aon coaquaffentur, Le Concile V. d'Otleans, ordonna que l'Aschidiacre, ou le Prevolt de l'Eglise visiteroit les prisons rous les j suts de Dimanche. out s'informet de l'eftar & des belours de rous les prifonniers, afin que l'Everque ne les laiffaft pas manques de ce qui leur effoit neceffoite. Ab Archidiacono fen Can 10. prapofito Ecclefia fingulis diebur Dominicis requiranrur. Ce Prevott neme paroift autre que l'Archipreftre. & on en peur tirer une conjectute du Canon XX, du

V. Le Concile I, de Macon ne permet pas aux Cletcs

de plaidet entre eux devant un autre tribinal, que ce-

1. 78

Concile IV. d'Orleans, confronté avec le Canon XLIII, du Synode d'Auxerre. Car ce detraier nom me l'Archipieltre au lieu du Prevolt qui est nommé dans l'oucce. Mais rependant cette qualité Prapafam, s'inttoduifoit dans les Eglifes. ité de Prevoit,

Vi. Or c'eftoit priscipalement for tous les Cleres inferieurs que l'Archétacre favfoit éclater les marques de son authorisé, comme sist ses vassaux, qui tenos de luy comme une portion & un démembrement du Diaconst. Le Concile d'Agde luy permet de couper les cheveux au C'ercsqui les potretont trop longs, mal-

Con. 10. gre toute leur tefiftance, Clerici qui cemam nurime, ab Archidiacone , etiamfi nelnerint . inviti deten.

VII. Tous les Clercs inferieurs estoient non feu enera leurs fajets, mais auffi leurs Difciples, Car les Ar., chidiactes eftoient toûjours les plus habiles du Clergé; & Iper maifon effort l'Ecole de rous les jeunes Ecclefia. ftiques. La science & la pratique se trouvoient heureu. fement trumes dans les Atchidiscres, & tous les Cleres avoient en leur personne non seulement un Madtre, mais un modele vivant de toutes les verrus Cleticales. Seiar me emiffem ab Archidiacone & & c. 16. preceptors , O'c. die Gregoite de Touts. Et en un autre endron , Erat Archidiaconus leannes nomine , valde Vite Pareligiofiu. O in Archidiaconain fue findium decends (ram 1. p. paronies habens. Et parlant ailleurs de l'Atchidiacre de Bourges, il le fait paroiftre comme le Superieur de

que cet Atchidiacre ne pouvoir fonffrit les aufteritez extraordinaires de l'un d'eux, croyant que cette fingularité bleffois les loix & la bien-feance de la vie commil. 1.5.e. mane. Enfin Bede nous apprend que l'Atchidiacte de Rome Boniface pouvoit répandre les torrens de fa profonde érudition , non sculement sucle Clergé de Rome, mais sulli fur tous les efte ingers qui y accourcient detoutes parts , comme à la partie & à la foutce de la feience , auffi bien que de la Difeipline de l'Eglife, Veniens Romam Puilfridm . & erationibm ac medieatieni rerum Ecclefiafticarum quetidiana mancipa. tus inflancia pervenit ad amicitiam viri fanllifimi at docts fims , Bensfacij videlicet Archidiacons , ani ettam Cenfiliaren erat Apoftolici Papa, cum Ma-

la Communauté, outous les Diacres & les ancres moin-

dres Clercs vivoient & mangeoient enfemble i en forte

gifterio . quatmer Evangettorum tibros ex ordine didicit .compuium Pafcha rationabilem , & alia multa , qua in patria nequiverat , Ecelefiafticis Diferplinis VIII. C'eft cette habileré extraordinaire des Diaeres & des Archidiacres quiles a fi fouvent élevez au Souvetain Pontificat, comme faint Leon, faint Gregoite , Bonsface & tant d'autres. C'est ce qui leur a

donné la qualité & la charge de Promoteur dans les Conciles Generaux & Nationaux, comme il pasoift par Can, a3. le Canon I V. du Concile de Tolede I V. C'est ce qui a fait faire ce teglement an Concile d'Agde , que fi l'Archiducte n'a pas toutes les lumieres , ny cette hameur agiffante que fa charge demande, l'Evefque lov laiffera le nom & le rang qu'il a , mais il donnera le ma. niment des affaires à celuy qu'il jugera le plus propre, Sant fi officium Archidiaconatus propter fimplicie. rem naturam emplere . aut expedire nequiverit , ille loci fu nomen teneat ; Gordinations Ecclefia .quem elegeret Epifteput , prapenatur.

IX, C'eft encore la mefine raifon qui ayant fait temettre toute la jurifdiction de l'Evelque entre les mains de l'Archidiacte, l'a auffi élevé au deffus des Prefites melines, & fur tout fur ceux de la campagne. Le Con-cile in Trails ne donne la prefrance aux Diactes devant les Prefères que lors qu'ils tiendront la place de leut Patriatche, ou de leut Metropolitain, qui leut sura commis quelque affaire importante. Starmimus,

ut Diaconus etiamfi in dignitate, ideft in quevis fo officio Ecclefiaftico. is alimnen , reinen , iconiq ante Prezbyterum ne fedeat . prattigu.m f. prop. 17 Patriar. cha , vel Metropolitant vicem gerent , adfit in alia civitate, fuper aliquo espite; tune enimut locum il. leur implens henorabien. Nons parlerons plus bas de ces Offices, que les Grecs melmes nommosent de ce nom d'Offices. Mais ce n'est pas de la presence dont je veux icy parlee, c'est de la superiorité effective, ac de la jurissistion que l'A chidiacte comme grand Vi. sire & Vicegerant universel de l'Evelque exerçoit fut les Prefires & fur l'Archiprefire meime, con me

nous avons déja montté pat tant de preuves dans ce Chapitte, & comme l'fidore le dit en termes precis: Archiprerbyter vero fe effe fint Archidiacono einfone Bif. at praceptie ficus Epifeopi fui feiat ebedire. Unifind

X. On a pù temarquer ju'qu' à preient qu'il n'y 8.416. avoir qu'un Archidiacte, de qu'il n'y en avoir que dans les Eghifs Cathedrales, Le Concile de Merida l'adit Cas, sa fi formellement qu'il n'y a pas de replique. Il ne pouveit y avoir qu'un premier entre les Discres, auffi bien qu'entre les Prestres ; & c'estoit er luy qu'on appellois Archidiacre & Archipreftre, Le Concile d'Agde fuppolebieu qu'il n'y en a qu'un, lots qu'il luy labititue non pas un autre Archidiacre, mais un autre Diacre au chors de l'Evefque. Les faints Papes Leon & Gregoire n'eussent pasen sujet de faire tant de planne de la pro-motion malitieuse & off-niante de l'Arbidiacre à la Preftrif., fi les Evelques euffene på le donner plusieurs Archidiactes

X I. C'eft ce qui me fait un peu donter du Canon v . da Synode d'Auxerre, où il est parlé de l'Architiacre & metime de l'Archifoùdiacte d'une fimple Patoiffe, L'un eft aufli extraordinaire que l'aurte eft inouy , à moins e ce fut une coutume particuliere & tres-finguliere du Diocefe d'Auxerre, de donnet ces noms au premier d'entre les Discres & au premier des Soudiscres d'une Paroiffe, Ence cas on pourtoit autorifet cet ulage par sula p. et celuy des Monaftetes Orientaux, où faint Jean Clima. que donne plusieurs fois le nom d'Archidiacre su premiet des Diacres.

### CHAPITRE XIV. Des Soudiacres, des Lecteurs & des autres

Ordres Inferieurs. Les Cleres Mineurs me fines travailleiens en falut des ame & l'éleverent par là anu Ordres Superiours. 11. Les Smalacres toucheient les vafes facres, & perfession

les offrandes an Dinere ; s'eft pour cela que faint Gregoire les objecte an Celibos. 111. Il diffunganis pour ann bira les Soudiacres, des Diacres, à caufe du Saterdocs, dem seux-ces fins participans. 1V. V. Regles admirables de fante sfidere, de la founce, de la post, de l'abfinence & des poins des Chamers & des le-

V l. V l l. Le chant de l'Egles Romaine furporé en Argle-tre par deux faires de fjavans Evolpas , de par un Archi-

e de Rome. chanier de Rome.

Y II I. Nouveelles preuves que les plus faient de les plus fra-wans Evolpas ens annel de sudeval le chant, comme en mejoré propre pour conserves les annes.

IX Sains Grégiere Pape enfegral lay-mafinale chant, com-pila les livres du shont Extlefiafrique, coveya des Chantres por

test POscident. X. Done la France les Choncres n'effeient ny moins (parame, ny rotine pienz, ny morae élevez, en digneté. X 1. Ecole des Changres, Nombres des Changres à Confianti-

I. L Es Soudiacres, les Acolythes, les Lecteurs & les autres moundtes Beneficiers ne laiffoient pas de s'appliquer à la conversion des ames, & de montre

par ces honorables degrez aux Ordres fuperieurs. C'est

CAR. 7.

### touchantles Benefices, Part. II. L. I. Ch. XIV. 33

ce que faint Cargoite témnique d'un Acolythe écri-L 7. Ep. s. va dit Evelque de Corle : Latronem prafentium A. co'rehum fecimus , quem nd obsequea westra crans. m finus , m fi in lucrandis aximabus amplini for... Gregal, 7. c. vi rat , proficere amplima poffit. Saint Ufilote regatde les Letteur & les Chantres comme des Predicateurs qu'inftrusfent les peuples par la lecture des faints Lavers, & les animent à la vertu at la douceur de leur chine. Letterer a legende & Pfalmiffa à pfalmis ca. nendis vocatio; illicenim pradicant populis, and fe. quantur : ifti cavunt ut excitent ad compositionem animos andientimm, Ce Pere patle enfuite de deux fortes de Chantres, fanstem urquer neantmoins fi on les

diftirgroiteda sel'Eglife : Pracenter, qui vocem pramit. ter in canto, Successor , and Subsequencer canendo 11. Je ne m'arrefteray pas à tapporter toutes les for Chous que ce Pere affigne à chique Ordre, elles out les melmes que nous les voyons encore à prefent. Il donne aux Soudiacres la charge de recevoir les offrand's des fideles , & les remettre entre les mans des D'icres pour eftre offertes fitt l'Autel, Oblationes in

2bidem.

templo Dei a fidelibus ipfi sufcipiant. & Letriss su-perponendus alsaribus deferanc. C'est apparenment ce qui é: va : eu a peu le Soudiaconat au rang des Ordres fac ez , & ce qui obligea faint Gregoire d'affujerit indifpentiblement les Soudiacres à la loy de la continence, comme nous dirons plus bas en parlant du Ce-De Reclef. libat. Ifilore mus l'apprend ainfi , Ifis vafa queque

Office. c. corporis & fanguinis Christi Diaconsbus ad aleare offerune. De quibns quidem placuit Patrobus, ut que a facta m ficria controllans, cafti fort. & consinentes ab uveribue: junta ilind , Mundamini qui fertis va-

III. Saint Geognire ne laiffa pas de mettre nne grande difference entre le Soudiaconat & les Otdres facrez ui se donnent par l'imposition des mains. Car Jean Diacre temarque dans la vie de ce Pape, qu'il fit chaftiet un Soudiacre conpable de la mefine pe te, que si c'eut esté un laigne, au lieu que si c'eux esté un Diacre, il se fot conrenté de le déposer de son minificte. Quia Sub diaconus imposisionem manus qua cavere pornifit , non habmit , non Sacerdotto , fe l'officio carnit , & tangnam revera infamu merun verberi. L. 4. c. st. but caffigari. Qued enim effet Diasone gradum amet. tere . boc frut Subdiacono fama plenitudine carniffe.

Il parle du Diaconat comune d'une potrion du Sacetdoce, du Soudisconst, comme d'un Office.

1V. Le melme Ifidote talche encote de faire du Lecteur un Predicateur, & il vont que sa lecture par la sçavante varieté des tons , des accens , & des afficctions fasse également paroistre & repandre dans son

Be Reelsf, auditoire la science & la pieté. Smet enim Lesteres , Offic. l. s. qui verbum Dei pradicant, &c. Qui promovetur ad et il. inne gradum crit dollrina & librit imbuini, fonjumm. que acverborum scientia perornatus. Oc. VI ad intel-lectum omnium mentos sensusque promovent, discernendo genera pronunciationis, atque expremendo om. neum fententiarum proprios affellus , modo indicamis voce mode delentis, modeincrepantis, mede extersantit. Il eftoit difficile que les Lecteurs s'acquitaficnt de cette charge en la maniere que ce Pere le demande, fansune intelligence au moins mediocre des Ecrituits, & fans un zele verstable du falot du prochain,

V. Le Chantre doit autant chantet du cœur que de

la bouche, pout inspirer par les oreilles dans le cœut des fideles, les mouvemens d'une pieré & d'une compon-16id, e. rs. Ction fincere, Van epur Chriftianam fimplicitatem demonstres in ipfamodulatione, que non musica vel theatrali arte redoleat , fed qua compunitionem ma. gis andientibus faceat, C'eftost pont cela que les Auciens se preparoient au chant par le jeune, par l'abstinen-II. Partice

ce, &c en ne mangeaux ordinairement que des legumes pour donner plus de force à leur voix. Antique entipredie quam cantandum eras cibis abstinebant; psaltenter samen legumine in caufa vocis affidne nteban. tur. Vnde & Canteres apad Gentiles Fabary dil'i

VI, Bode nous apprend dans fon Histoire d'Angle. terre, que l'Eglife d'Youx en l'abfence de l'Evelque fue long-temps gouvernée par le Discre Jacques, dont la ference, la fainteré & les predications enleverent au demon un riche butin, & un grand nombte de perfonnes qu'il baptifa dotant la perfecution. Et la past ayane esté ensuite rendue à l'Eglise, comme il avoit rang entre les excellens Chancies, il ne fut gueres moins urile à édifiet les fideles par fon chant , & par fa pieré. Re. L. s. c. alt. liquerat Panlinus in Erclefia fua Eboraci Incobum Diaconum virum utique Ecclefiasticum & fanitum. qui multo ex bine tempore in Ecclefia maneni , ma. gnas antique bofts pradas decende & baptizando eripnit Om quantom cantandi in Ecclefia erat peri-tissimmi , recuperata postmodom pace , in Provincia crescente numero fidelium , etiam Mugister Ecclesia. fisca cantioner, juxca morem Romanorum, fen Cantua, rierum, multis copit existere, Le celebre Theodore L. e c. b. Archevelque de Cantorbety répandit dans toute l'Angleteire ce trefot de la feience & du chant Ecclefia. stique, conforme aux ulages de Rome. La quicina. que Lectionibus facris esperent erudiri , haberene in prompte Magiftros que docerent : & fones cansan. ds in Ecclefia quos carrens in Cantia tantum nove. rans, ab be tempore per unest Ang arms Except deferre capernar. Le Promoteut de certe communication de chan de Rome & de Cantobri y par toute l'Anglettre, foi le fine & filloffte Evelque Vuffrid qui fur fi zele pour la Foy & la Difcipline Catholique, Que premne inter Epifcepor, que de Anglorura gente

effent. Carbellenm vivends morem Ecclefits Anglo. rum tradere didicit. VII. L: meline Atchevelque Theodore vit affi-Rerà un de ses Synodes Jean Archichantre de l'Eglife de faint Pietre & Abbe du Monaftere de faint Martin à Rome, que le Pape Agathon avoit envoyé en Angleterre pour s'inftruite & pour l'informer enfoire de la pureté de la Foy des Anglois & prut y enfrignet aux Monafteres le chairt de l'Eglife Romaine. Intererat buse Synodo , pariterque Catbolien filles decreta firmabat ver venerabilis leannes , Archicanter Ecelefia fantti Peirs . O Abbas Monasteriy B., Marsoni, to nuper venerat a Roma, duce reverendifimo Abbase Bijerpo . quatenni su Monafterio fin curfum cantude annuum , frent ad fantinm Petrum Roma ago. batter . edoceret, Egisque Abbat Isannes , nt infile. nem acceperat Pantificis. G ordinem wideliest, riinm. L. 4. t. 12. que canendi & legends . viva vece prafati Monafte. ry cantores edocendo, O ea qua totous anni circulus in celebratione dierum festorum poscebat , esiam literis mandande : ana baltenus in codem Monafterie fervata , C' a multu jam funt circumquaque transcripta. Non folum autem edem loannes ipfins Menafterij fratres docchat, verum de omusbus pene quidem Prevencea Monasterrye, ad andrendum enm. que cantands trant periti, canfinebant, Ce passage de Bede nous foatnit les reflexions suivantes, t. Voila un Archichantre, dans l'Eglife de faint Pierre de Rome, qui elbot en mesme temps Abbe d'un Monastere de Konic. Cette dignité effoit donc importante; ce qui pazoist encore par le son que le Pape luy avoir donné d'exammer l'érat de l'Eghie & de la Foy en Angletorre. Non folum autem idem loannes ipfins Monafterij fratres docebat. Oe. Excepto cansands wel legends manere .in mandatis acceperat ab Apofelico Papa, in crisu effet fides Anglorum Ecclofin diligenter saufceret,

Romamone rediens referrer, On tint pout celaun Sy. node en Angleterte, il y affifta, & en prit ks actes pour les porter à Ronse. Cela nous confirme dans la penfee stucles Lectours & les Chantres en ces fiecles eftoient fouvent tres-habiles dans toutes les feiences faintes, 1. Il est probable que les dignires de Chantre ou Archichange commencesent en melme temps dans les autres Eglifes à l'imitation de Rome. 3. Un Abbé d'un Monsflete effoit membre & tenoit une dignité du Chapitre de S. Pierre de Rome. 4. Le chant, l'ordre des Offices. & routes les ceremonies Romaines furent communiuées à l'Eglife Anglicane, qui ne faifant que de renaiftre pour ai... is dire de les cendres , ne poutvoit pas enco-re avoit eu le temps de se donner à elle mesme tous ces avantages , avec cette prefection qui éclatoit dans la plus ancienne de la premiere de toutes les Eglifes,

V 111. Le melme Bede patle ailleurs d'un Religieur L. 4. f. 14. Angloss qui avoit receu du Ciel un don miraculeux de facte des vers fur le champ fur les chofes faintes, &cde les chanter fi melodicusement que plusieuts en estans touchez quittoient le Monde pour gagner le Ciel, Capur carminibus multorum fape anims ad contes farult , & ad appetitum fune vita calefite accenti. Cela montte qu'on ne se trompoit pas à cultivet le chant dans les seules veues d'enflammer la pieté. Aussi le mefine Auteur dit que faint Vuilfrid eftant encore jen. ne Relegieux se tesolur d'allet apprendre à Rome la pureté de la verru, de la fov & du chant. In Manafteria L 5.e. 20. eum aliquet annes Dre ferviret , animadvertie ade-lescent animi sagacie, minime perfettam este virtune venere Romamio qui ad Sedem Apoftolicam Riens Ecclefiaftici , five Menaftersales fervarentur, videre, Lesuccelleut de faint Vulftid dans l'Episcopat , ne fut pas moins cutieux du chant que luy , ny moins persuadé de l'importance de cette occupation moins perfisade de l'importance de cette occupation coute celefte des Ecclefastiques, qui leur fair déja fur la terre gediert les faints plaifirs, de faire les fon-ctions des Bienheuteux. Ce fur Acca qui ne creut par que l'Office de Chauste deshonneast l'Epifcopat, on

puls eftre malfeant à un homme conformé dans la vertu & dans les lettres faintes. Nam & ipfe Epif. C. 11. copus Acca Canter erat perstissimus quomode estam en leteris sancis dollissimus , in Ecclesiastica quo. que inflitutionis regules fortifimus . Oc. Il avoit efte a Rome eftantieune avec fasse Vuilfrid, Romen penient , mntra iller , qua in patria nequiverat, Etelefia fanila infritutionis utelia didicit. Mais il fit depuis venis dans fon Eglife & y conferva l'espace de doc ne années un excellent Chantre qui avoit efté Disciple des Disciples de S. Gregoire le grand à Cantorbery; Canterem queque egregium , que à faccefferibus difer-pulerum beatt Papa Gregory in Cantta juerat cantandi fenes edoltus, ad fe fuefque enfrenender accerfiit , ac per annes duedecim tennit.

1X. Il est donc veay que les mesmes Disciples de faince Gregotte Pare, qui futent les Apoltres de l'An-glerette, y futent auffi les Inflituteurs & les premiers Maiftres du chant Ecclesiaftique, & après avoir appris aux Anglois à connoistre Dieu, ils leur enfeigne auffi à chantet ses lollanges, Saint Gregoite luy-mefine qui a effé le plus admirable Theologien qui ait jamais temply le Siege de l'ierre, ne croyois pas s'abaiffer trop, ou avilir la premiete dignité de l'Eglife, & la Majefté du toyal Sacetdoce, en enleignant le chint aux jeunes dnicedente Antephenarium centenem . Canterum queque Canterum , que haltenm eifdem inflitutionibus in fantta Romana Ecclefia medulatur , cen-

tean Dise. Changes de l'Eglife. Propter mufica companifisenem in igut untala. 6. Endieffimmt , nemit neiltter compilayit : Scholam firmit. &c. Vique hodie letini equi, in quo recubane modulabatur . & flagellum ipfine . quo puerie mina-

r . veneratione congrua , cum authentico antiphononie refervator. Le melme Jean Diacre dit enite que les François & les Allemas ont tafché d'imitet la donceur du chant Gregorien, mars qu'ils n'one pû en atteindre la prefection à cause des additions qu'ils y ont faites', & que leur voix n'a pû s'adoucit julqu'au point qu'il falloit. Hajas medalassens dulcedinem in. C.7.1.844. ter alear Enropa Gentes Germane jen Galle difetre. crebroque redifeere infigniter potuerunt ; incerrupiam vero, tam levitate animi, quia nenquila de proprie Gregorianis camibus moscuerunt quam feritate que. ne naturali , fervare minime petnerunt, Cet Au ene n'a più patlet que de son temps on de celuy qui l'avoit percede. Il ajoûte que ce sut à l'occasion de la Misfion d'Augustin en Angletette, que faint Gregone com-mença à faire part à rout l'Occident de la fainte survité du chant Romain. Huma Gregorij tempere cum Auguftine time Britannias adennte , per Occidentem quoque Remana inflorationis Canterer diferfi ,barba.

res infigniter decuerunt, X. Gregotte Evelque de Toars ne donne ny moins de pieté, ny moins de feience à les Chantres Vnu ex Clericis meis Armenterius nomine, bene ernditus in firstnalibus feripturis, cui tam facile erat fonorum modulationes appendere, ut enm non putareches me-ditars, fed feribere, su fervitio valde stremus, & in commeffe fidelis. Il fait vois ailleurs ce que nous avons Vice Pard deja dit . que les Chantres n'estoient plus ce qu'ils . 6. avoient efte, c'eft à dire, que ce n'eftoient pas feule. ment des jeunes enfans, ou des jeunes Cleves, mais que c'eftoscot des Prefites, des Abbez, des Evelques, int Gregoire nous oblige quali de dire des Papes, qui fasfoient gloite de chantet & d'apprendte à chantet dans l'Eghife de la terre, ce que les Anges & les Saines chantent dans le Ciel. Valentinus agreur cauter, que sunc Presbyter habebatur. &c.

XI. Mass outre ces dignitez de Chantres ou Atchichantres, qui eftoient plutoft des Offices que des Otdres ; il y avoit toûjours un nombre confiderable de jeunes Cletes , dont les uns effoient fimplement Chantres, les aurres Lecteurs , Soudincres, Portiers, L'Empereut Juftinien défendit par une de ses Conft. ons nouvelles qu'il y eut dans la grande Eglife de Constantinople, plus de quatre-vingt dix Soudiscirs, cent dix Lecteurs, vingt-cinq Chantres & cent Pot-tiers; & il tegla aussi avec proportion leut nombre

### CHAPITRE XV.

dans les aurres Eglifes.

Origines de l'Office Canonial en France, & l'obligation de le reciter au moins en particulier.

1. Les Contilles d'Agde , d'Orleans & d'Epasse , obligest tens 11. III Catellon Agen, a versant & a comme 18 Clerts à affiler aux Offices. 11. 111. Fourquey les Eglifes d'une Province devoient fe conformer aux Offices de la Micropole. Drustfes partiet de l'Offi-

ce, les norfmes qu'anjourd'hoy.

IV. V. Reglement admirable du Concile II. de Teurs,
pour le nembre des Pfeaumer à Matines, felou les faifons de l'an-

men , à Veffres , à Sexte . res , a 3exte. res premus tirées de ce Coucile, pour l'obligation de VI. Deverfes presentatives de se Coucile, pour l'abligation de receter l'Office en particular. VII. VIII. Autres presents de estre mefine abligation, de-

rie: des autres Cenciles. 1X. Antres premier indes de Gregoire de Tours, que resiteis fes stemes Commides, mejou la most & on voyage. Défenée de favre les Vegeles dans les masjons particulières, & de manger

X X I. Diverfer remarques for les Offices devie 

### touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XV. 35

XIV. Resvanux exemples & nesvelles presves de la mefme obligation, avec deserfes particularities. des Heures Cananosies.

XV. Fervuse & positivalist admirable de faius Germain Evripose de Paris à recuer fon Office.

L. E. Chans de les affices de l'Egliffe font le feire qui fe prémier le statter, comme le plus lié à ce. les de fe prémier le statter, comme le plus lié à ce. les de fe prémier le la positionité de l'Agentine d'Agentine d

Le Concile d'Agde ordonne ou fuppose, que les mefines Offices se chantent dans toutes les Eglises, avce des Pfesomes à deux Chorurs, aufquels tous les Ecclefustiques affisteront , & qui seront terminez par des Collectes on Ornifons : Que convent Ordi. ntm Ecclesia aqualiter ab erenibus enflodiri , fin. dendum est , ut sicut ubique sit , & post antophouse collectiones per ordinem ab Episcopii vel Presbyteris dicantur ; qu'ou adjoûtera des l'lymnes propres a tous les sours de la fername à Matines ou Laudes, & à Vef. pres: Et hymni matutins vel vefporem diebut emni-but decantentur : qu'aprés les Hymnes on adjoutera des verfets & des tépons titre des Piesomes, Et in conclusione matutinarum . vel vefertinarum Miffa. rum poft by mnos capitella de pfalmes dicautur. Enfi ram pail by more capterin at plants attached a qui au dernier des Offices qui termineroit le jour, a prés la Collecte ou Oration, l'Evefque bentoit le peuple. Car cette benediction publique dans l'Eglifectioitencore referère à l'Evefque. Es plés selletta orations ad vefteram ab Epifcepe cum beneditteone dimittatur. Le Concile L d'Orleans reserve encore à l'Evesque cette benediction . Cum ad celebrandas Miffas compe. nitur, &c. Vbi Epifeopus fuerit , benedittionem ac. Can 14, sipiai Sacerdoiu, Mais ce meline Concile aprés avoir patlé de la celebration des Rogations, donne sux Evefacs le pouveir d'y faire affifter les Clercs, & de punit les desoberifans, ce qui se dost apparentment étendte à rous les Offices de l'Eglife. Clerici vero qui ad becopus faultum adeffe contempferint . feeundum ar\_

bersam Epifege Lectife feligipaet dispilaen, J. Mis cerce dolpreim des Clerce de musque ben plus chiremendam le Cooche d'Epame: Santlam rei, qui in Drature villendra me ponatur, pif fequi, pui in Drature villendra me ponatur, pif fequi, am Clercez englamque Paraba viciens effe en. singat vaj Larra sumriba pilalend fregotatis feministra. And comme one pouvoit consistent d'a. et, qu'on ny excludidi des Rebons de Matrey il ver experimental des la consistent de des portes de la consistent de la consistent de mi Office regle, de des Enerchices alfidurà y affiltes: Plattanti frestatis.

11. Ce melme Comela ecleare que tours la Fejj.
de d'un Province dovera le conforme a xx. Offices
de la Mercapolitime: Ad etilemade de ma officie
de la Mercapolitime: Ad etilemade de ma officie
de la Mercapolitime: Ad etilemade de ma officie
de la Mercapolitime (a ma officie deviente
avoir etle concerte de examines dans le Concil Prosocial, felia ne l'omos d'Afrière A comme tons
voircial, felia ne l'omos d'Afrière A comme tons
voircial, felia ne l'omos d'Afrière A comme tons
voircial, felia ne l'omos d'Afrière A comme tons
l'an dans les Conciles, cafin comme ils devoient beau
comp frequencte les Mercapolitims, des girl Edoi da
tant et empe la siliter aux Offices del Tejulé, come
comp frequencte l'embre Mercapolitims, des girl Edoi da
tant et empe la siliter aux Offices del Tejulé, come
anne cefficie de la mident province, la Consida Li, de

II. Partic.

Valon nous moutes pourtas hiero que chape Proviso, en laine glinie Groppener. É géolet à lei Officer orque le summ sensent describer. Ce et al. California et la compartie de confident. Ce et al. California et a

jours de plus en plus.

III. Le Concile commence à diffungate la Meffe des autres Offices, & d'appliquer fungolierement su divin Sacrifice e mor qu'on donnois midifrenment su divin Sacrifice e mor qu'on donnois midifrenment à tous la Offices de l'Éplife. Le Concile III. d'Or. Cas. t<sub>e</sub>leans fix quiff is mérine disfunction, codonnant que la Meffe feditoris à l'heure de Tracce aux principales Feditoris d'heure d'applique de l'applique de l'applique

trouver enfuire à Vespres. IV. Mais le Concile II. de Tours fit un teglement de 167. bien plus important pour le nombre des Pfeaumes de chaque Heure Canoniales. Car il otdonna que dans l'Eglife de faine Martin , & dans toutes les autres , tam in ipfa fantta Bafilica , quan in Ecclefiis nof. tres, on chanteroit trus les jours de Feste à Matines douze Pfeaumes avec fix Antiennes , fex Antiphona binis pfalmis ; que cela s'observeron tont le mois d'Aouit, parce qu'il y avoit des festes à chaque jour, Toto Augusto manicationes fiant , quia festivitates funt & miffa fantterum, Que les autres mots fuivans, Caz. 18. les Offices de la muit seroient plus longs, à proportion que les nuits devenoient plus longues : aiosi en Septem. bte on chanteroit sept Antiennes, chacune avec deux Pleaumes, Septem Antiphona explicement benis pfal-mis; en Octobre buit Antiennes chacune avec trois Pfcnumes, Ollobri elle ternis pfalmis: En Novembre neuf Antiennes, en Decembre dix Antiennes, chacane fuivie de trois Pfenumes, Novembrs novem ternis pfalmis , Decembrs decem ternis pfalmis, Autant en Janvier & Fevriet jusqu'à Pasque, ainsi toures les Matines du Catelme effoient de trente Pleaumes. diftinguez pat dix Antiennes. On ne défendoit pas d'adjoûter à ce nombre ou d'en diminater, pourveu que ce fut la fageffe & la parte, & non pas l'Indiferetion ou la parelle qui fissent ce changement. Sed au possibilitas habet, que facie ampline profe , & que mi-nut , ut permere. Mais ce Concile ne peut souffrie aux aucres mois de l'année on dife moins de douze Pseaumes à Matines, tant patce que l'Ange du Ciel determina austefois ce nombre aux Solitaires de l'O. rient, comme nous avons dit ey-devant, que parce que l'Office , de Sexte cftant de fix Pleaumes , & celuy de Vespres qui se dissit à douze heures, c'est à dire à la dermere heure du jont, &c qu'on appelle pour cela Dusdecima estant de douze Pseaumes, on ne pouvoir pas en donner moins à Matines: Superest ut vel due decim pfalmi expediantur ad Matutinum, que a Patrum flainta preceperant , ut ad Sextam fex pfains dieaniur cum Alleluya. & ad Duedecimam duedecim , itemque cum Alleluya , qued etiam Angele effendente didicerunt. Si ad Duedecimam duedecim pfalms , cur ad Matutinum nen itemque wel duede-

cim explicentur?
V. Il faut remarquer dans les termes de ce Canon, t.
Que le terme de Maranimum (e pecnoit déja dans l'ufage qui nous e fi testé pout l'Office de la nuit, qu' on cele-

broit avant le jour, a. Que les Pleavme deja diftingaca des Antiennes, qui n'eftoient plus que des moters qui fervoient à les entrecouper deux à deux, on trois à trois. Car originaitement chantet des An-tiphones, n'effoit autre chofe que chantet les Pfeau. mes à deux Chœuss, 5. Cet ufage nous est demeuré de composer les Matines feriales de doute Pseaumes, & les compet deux à deux par fix Antiennes. 4. Si ce Conci le ne parle pas des Laudes , Prime , Tierce , None, e'eft on qu'elles n'estoient pas encore instituées à Touts, ce qui est difficile à eroite, ou bien qu'on we les chantoit pas en public, car il y avoit des Monafteres, où les petites Heures ne le disoient qu'en particulier tou enfin que ce Concile ne parle que des Heures & des Offices, enfquels il veut faire quelque changement. Auffi il ne

parle de Sexte & de Veiptes, que par occasion, afin d'en tirer des preuves pout tegler les Matines. VI. Mais ce qu'il y a de plus confiderable dans ce Canon, c'est l'affectation de ces Evefques à imiter lea Offices des Solstaties. Amilieomme on ne peut donter que les Religieux ne recitaffent en particulier les Offices, qu'un obstricle invincible les avoit empesehez de chanter avec les autres au Cheur, il faut conclure la meime choie des Beneficiers. Le Concile s'en explique affez clarement, en commandant à celuy qui dira moins de douxe Pleaumes à Matines, de jeunes ce just là us poin & à l'eus. Quienmque minus, quam dusdrem Pfalmes ad Matutinum discere s jejunes ufque ad veiberam panem cum aqua manducet, & nou fit ille altera in illa die ulla refeiles. Tous ces termes montront évidenment qu'on n'y patle que d'un particulier. Cat tout un Chorac ne peut pas un jour phicoft qu'un autre dimmurer le nombre des Pfeaumes & eftre puny d'une femblable peine. Ce qui fuit, montre eneore elauement qu'il ne s'agit que des particuliers: Et qui but facere contempferit , una beb do., mada panem cum aqua manducet. Il n'est pas mes. me fans apparence que c'eft à la ferveur ou à l'indevotion des particuliers qu'il faut appliquer ees paro-les precedentes. Ve possibilitat habet , qui facit am. plens , pro fe , & que minus , ut permerit. Cette liber té ne peut gueres convenit qu'à des patticuliers en fecret. Et quelle apparence y a-t.il que l'on punit fi ri-goureusement ceux qui diminuteroient au Chœur le nombre reglé de Pfeaumes , & qu'on laiffait impunis ceux qui n'affiftant pas au Chœur , ne fetorent abfolument aucune priere; Il eft vray que tous les Cleres affiftosent aux Heures du Cheor, & que leur nombre estoit grand, comme ee Concile mesme nous apprend par l'ordre qu'il donne, que depuis le baluftre jusqu'à l'Aurel, on n'admette que les Glercs qui compotent Gan 4. le Chœus des Chanttes: Pars illa que à Cancellis ver. fus altare dividitur, cheru tantum pfallentium pa-teat Clericerum. Mais il estost impolible que de ce grand nombre de Ciercs , il n'y en eux toujours que leurs occupazions , oa leurs infirmitez empefehoient de fe trouver aux Offices publics , & il n'eft pas croyable qu'on les tint legitimement dispensez de la loyinpenfable de la priere, Car tous les Offices publics de l'Eglife, ne font inftituez que pont porter à la prie-re tous les fidelles, & encore plos les Ecclefiaftiques. C'eut esté une affectation de patade & de pompe, de faire tant de loix pour les prieres publiques , & mettre entscrement en oubly celles qui se doivent faite en

VII Je ne (cay fi on pourroit appliquer à cela le fuum implere deficiunt, aut vice fua ad Ecclefiam venire detrettant, loci fui dignitate priventur. Car ce terme d'Office effoit deja lingulierement confacté aux Heures Canoniales, comme il a efté, & comme il fera encore aile de le remarquer. Mais il est certain

que le Concile 11. de Vaison n'auroit pas fi instam. Con L. ndé à tous les Cotez ; d'élever dans leurs maifons autant de jeunes Lecteurs qu'ils pour. tont ; de leur apprendre le Pfautier , de leur faire line l'Ecriture , & de les inftruire faintement dans la loy da Seigneut ; s'il u'avoit eu dessein que ce fusient là les moyens & les aides les plus propres, post les appli-quer à la prière, & à l'œuvre de leur falut, afin qu'ils pullent un jour travail'e auffi as falut des autres. In.
nseres Letteres quantofcumque fine uxore habuerins,
fecum in demo recipiant. O ess., quomedo boni pa. tres , spericaliter nucrientes , pfalmes parare , di. vinis lestrombus sufifiere , & in lege Dominierudi. re contindant , ut & fibi dignos focceffores provideant,

VIII. Le melme Concile II. de Tours apres avoir dépose les Clercs majeurs , qui autont viole la cont nence avec leurs femmes , leur permer neanmoins d'al. fifter aux Offices avec les Lecteurs. Es permife , nr Cas, 15. onter Lettores on pfallentinm choro collegator. Ces paroles, aufli-bien que celles qui ont déja cité tappos. ters Chori pfallentium Clericorum : font voit que ce n'estoient encore que les Lecteurs, les Plalmittes, & les autres Clercs inferieurs qui chantoient les divins Offices. Ot qui pourra ctoire que l'obligation de la divine Pfalmodie, qui est la plus fainte de toutes, ne fust que pour les derniers & les plus jeunes du Clergé s Il fact doce reconsoiftre, que bien que par Office ce foifent properment les Cleres mineurs, qui fuifent charges de la Pfalmodie publique, comme n'ayan presque pas d'autre occupation: les Cleres majeurs ne laissort pasde s'y trouver quand ils n'estoient pasoc-capez ailleuts; ou de faire les mesmes Prieres en parciculiet, apres leurs occupations finies, comme eftant les plus étroitement obligez de s'occuper de la Priere. IX. Durant la tenue du Concile de Tours à Paris, 26. 177. Gregoire de Tours qui y affishoit , & de qui nous en avons l'Histoire, dit que Fredegonde l'envoya viliter une mut dans fa mation, après qu'il y cut du fes No. Cornes ou fes Matines: La vers nelle decametis m. L. isfal

Unrnatibus hymnis . oftium manfionis nofira gravi. 13 bus andie verberibus cogi , miffoque puero nuncios Fredegundis Regina adftare cognofico. Volla donc un Evelque de Tours, qui estant a Pans, y tecite, ou y chaute en partieuliet ses Heutes Canoniales, mesme durant la mit. Ileft fi veay, que les Ecclefiaftiques eftoient accoultumez de s'acquites durant la put meime de ees devoirs de pieté, que les Laiques melmes en pritent occasion de celebter les veilles de Felles, c'est à dire les veillées de la pair en prieres dans leurs maifons, de et le ceque le Symode d'Austerre défendit un La-ques, à caude des décodées qui s'y ethoent giffes. Non listes composit un domaine proprist, net prince, Cas is, gilias in fifthibutatibus facilitenum facere, Connoc il défendit pou le meline light de boise ou de manger après la veillée des grandes feltes docum la moit. I abila Cas it wolte non licer poft mediam nollem bebere, Je ceviendray à Gregoire de Tours, quand l'auray dit ce qui me refte à dire des Conciler X. Le Concile de Nathonne commanda de couper de 119 les Picaumes trop longs, en entrelaffant le Gieria Pa. 6. 6.

177. Il défendit aux Diseres , Soudiacres & Lecteurs de quitter leur sube avant la fin de la Messe, Ne Disere-Con. 11. uns . Subdeaconus . Lellor . antequam Milla confum... metur, alba fe prajumat exmere. S'il ne comptend pas les Prestres dans cet ordre , e'est qu'il suppose qu'ils y assistent tous en chassuble. Mais ce Concile parle affez clairement de la recitation de l'Office pour les Prefites & les Diacres, Qui vere Diacenus aut Presbyter fue. Cas. 11. rit litteris inernalitus , & defidiofo legere , vel imple-re officiem diffuleret , & in Ecclefia ad omnia utilis non fueret , ab ftipendie rejiciendum & suclin andum,

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XV. 37

quadulque euroatus impleat, & defendat, quod esse esgrasserur. Ad qued erre in Ecclesia Dei, si non fueris ad le gendama exercitatus? ces patoles, segere & implere osserum, me patonssent assez probablement se devoir expliquere de la recitation des divins Osserus.

XI. Le Genelle de Misona comme m telion le teacutionno finentie come faint Colombia, fie ce qui dion i li Mille un plus grand nombre d'Oralions, que ca qui dion i li Mille un plus grand nombre d'Oralions, que personne le registro commente, le li Juga que c'eplus Dira que les autres Saint Avil E refigne de Venne, puis Dira que les autres Saint Avil E refigne de Venne de Mille, Afig. qui a elle autrefois employé pout finentie et pas parlamentes qualque de judific le trome de Mille, Afig. qui a elle autrefois employé pout finentie et pas les comme de Mille, Afig. qui a elle autrefois employé pout finentie et pas les comme de Mille, Afig. du ca me en de total autre pas autrefois employé com de mille que de la comme d

qu'on congedioir l'Alfemblée, ét on l'a pris enfuire pour l'Alfemblée meline. In Ecclefis, Palatsi spus five Prateris Missa first promunetatur, cum populsa de observatione dimititiur. Num genus het naminis estam in facularibus authoribus inventeur. XII, Massi est temps de revenir à Gregoire de Tours,

qui nous appren îtr, quelque chofe de plus împortant pot nosître deficin principal, qui est de fate voit le s Mijh. L. în. Bremente del ancenne obligatem des Clecci & des Mijh. L. în. Bremente del ancenne obligatem des Clecci & des Penitre fondation del Espléte de Bourges, on yappirt aux L. i. e. 12. Clecci la Púlmodic: Ex his est passic admédiant exdentes Celecci cerlulars, risman pfallenta [Infigirant, deste s. Clecci ser desta y risman pfallenta [Infigirant,

He and the construction of the construction of

4.5.6.5. d'Offices, de Melfin des es empofins. Il puble allueur des chum preperut des Pleannes dem le Montlete.
4.4.6.4. d'Aguann, cade thin Manice, Pfulterium vid-fustum primere. Un Preference organisme Linder une primere vannegarité de la vez, in obbe par le cham primere vannegarité de la vez, in obbe par le cham primere vannegarité de la vez, in obbe par le cham primere vannegarité de la vez, in obbe par le cham primere vannegarité de la vez, in obbe par le cham primere vannegarité de la vez, in observation de la vez de la v

Sportis, edismofysis delethamo funfi, continuatar fiquin exempliquidas, politicismo serio pie cribe preferenci perio principi del timo estato de productione del timo del timo femilio qui on decendo que la companio del timo del t

Act communication per diene underlyment dynamic Olessen de l'Allandia medicate de dedectre. Il le explongerent bro-to-di après dans lens premisent débouches, & netecion plus leur office, ils fembleires avoit cubié Dien Nulla pressina de Deves mantes, malla ensimo Carfost mensura dabelostare, Cr. Clercus en Ecclifia Matasiana cu celebreration. La pocula mifelosta (P. c.)

L. p.e. 12 terman celebrzentous de prenda majtebans (Or. On feat que ce terme Gurfus inguliore tous l'Olifice drivin onle Heures Cannoisles Cel Auteur le ferot oftamirement du terme Officiams. En padiant d'une Egific Guillespan un fingliste combust, de oll'Office devine cella, le para un fighte de l'action de la comparation del compar

2, p. 6. de l'action de l'acti

for drival. Ide en un austre enfolie, qu'Institution qui fin le quantitute l'évolupe de Tour, codenna grice noise la commande l'évolupe de Tour, codenna grice noise fait entoire qui magazzan con che bolissi qu'en fortunateur.

Hei réplieur Terrison & Secretaire l'actific des la little de l'actific de la little de l'actific de la little de l'actific de l'actific de la little de l'actific de l'

XIII. Ce melme faint Ptelat parle fouvent dans fes ouvrages des Miracles de faint Martin, & de la gloire des Marcyrs, ou des Confesseurs, ou des Vies des James Peres, des Vigiles, des Pfeaumes & des Hymnes qu'on y chantoit, du couts, du chant continuel de quelques Eglifes, des Leçons, des Passions des Martyrs, de la treitation ou du chant d'une pattie de l'Office avant la celebration de la Messe, Lesta igunr passione, euro reliquis lettienibus, quas Canon Sacerderalis inveni tempus ad facrificium offerendum advenit : des Mel-Fimpui ad Jacryczum agrerwam awrons: des nez-fes du Marin, qui impolioine les Vigiles de la nuit, Enewans felumia & esta nolle in vigilis; excubant, Cap-3 o. mans autem, falls dam Miljarum felemia estabra, renen, de la Pálmodie consumelle des Clercs en quelque petit nombre qu'ils fussent, Com pertitores reliquiarum fantts Gregerii ad locum quendam Lemevi. cini termini advenissent, abi jam pance Clerics con. ferto ligneis tabulis Oratorie . Dominum affidne pre. C. tou cabantur, manfenem postulant; susceptique benigne, nottem cum careris fratribus psallendo deducunt. Voila un perit Otatoite oil quelques Clercs prient continuellement , recitant leur Office aux heures du jour & de la noit. Il est veay que cét Auteur parlant d'un Prestre De gle qui penía estre nové, il dit bien qu'il avoit attaché & pendit à son col le livre des Evangiles, ou son Missel, on Calice & sa patene, sans parlet de son Breviaire. Maiss'il disoit tous les jouts la Messe, comme ces paroles le témoignent, comment le pouvoit-il fans avoir aupatavant fait la pfalmodie ordinairei Confessons donc que c'est pour cela que les Clercs devoitnt sçavoir le Pleautier par cœut, moins pour les Offices de l'Eglise, où lon avoit des livres, que pour la recitation qui s'er failoit en particulier, ou en voyageant en un temps oil les livres eftoient plus tares & moins commodes à pot-ter, qu'ils ne le font dans ces derniers fiecles. Sacerder 1866, c. 31. pelago operitur ,babens ad collum cum Evangeliorum libro meniflerium quotidiauum, id est, patenulam partram eum Calice. Or que les Beneficiers qui voya-geoient s'acquitassent fidelement des houres de de prieres Canoniales, mefine durant la mit, outre les exem-ples qui en ont esté rapportez en voic y un autre du mef. me Auteuz: Quidam Presbyter selicarius iter car-pens. ad bespiesium cujusdam pamperis Limanici manfionem expetiis : qua accepta, juxta movem Sa. cer dotum nelle ab flatu fue cen furgent, orations ad-flitst. Cen patoles font à tematquet, juxta morem Sa. cerdetum. Car elles pous difent claitement que c'eftoir la coûtome de tous les Prefitres de se lever la nuit pour la priete', mesme lors qu'ils estoient en voyage. Com-

Control of the Contro

bien est. il donc plus certain qu'ils s'acquittoient encore plus ponctuellement des Heutes Canoniales du jour, lors qu'ils ne pouvoient affiste aux affembles & aux chants publics del Eghié. Je passe beaucoup d'autres en. C. 32. + 2. C. 11-

L. z. c. t.

Gone: Cui celebranti fefta Dominica diei erat ifia con-B. Mart. fuerndo, ur vensens lebter cum lebro, uen ante legere prafemeret . quam fanttus nuen juffiffet. Après qu'on eur lu la Leçon des Prophetes, avant qu'on cor çaft celle de l'Apoftre, il arriva un jour que ce faint

Evelque s'endremit, & enfin on l'éveilla en luy difant, Inbeat donneun Letteri lettienem legere. &c. Voilales benefictions qu'on donne aux Lecteurs pour lire, & la permifion, ou le commandement qu'ils en demandent. Il diffingue ailleurs les Vigiles qui foit les Nocturnes, des Matines, qui font les Laudes, & fe difent le matin, Vigilias emplevimus , mane autem falte , figno ad Matutinas commoto , reverft fumus dermitum, Mais

47. pour ne pas m'éloigner trop de mon dellein principal, ce faint Evelque taconte que laint Portien ayant efté fait Clerc & puis Abbé, il vint un jout à la Courdu Roy seam s. g. Thicty qui patolt en Auvergne, pour obtenit de ce Prince quelque foulagement aux Pauvres Uo grandSeigueut un matin le priant de prendre du vin, ils en excula fur ce qu'il n'avoit pas encore fait la revetence au Roy, & qu'il d'avoit pas encore recité fou Office, Qued nee Regi dignum prabuiffer occurfum, & qued his omnibus potius erat , nec dum adhuc Domino pfal-

morum decantationem debitam exotviffet, Saint Gal Evelque estant prest de rendre l'anne, demanda ce qu'on chancoit a l'Eglife, & l'ayant appris il recita luy feul tout l'Office de Matines, & l'ayant achevé dit adieu aux affiftans, & s'en alla continuer au Ciel une lottange ettenelle. Ai elle pfalmo quinquagefimo & beneditton ne decantata. C alleluyatico, voilales Lundes compolees du Miferere du Bent dicite emnia optra . & des tros Picaumes finivans que David meinie a marquez d'un Alleinza : Cum Capitello expleto , voila le perit Chapitte del Ecuture qui fuit, Confummavit Officium totum temporis Maturinilquo jam extremo perfunttus Officio, fpiritum emifit , & c. Saint Gregore Evelque de Langres demrutant ordinairement à Dijon prés du Baptifiere, y alloit feul toutes les noirs recitet fon Of-fice, Nolle de frate fin nulle fentiente confurgens : ad erationem Des tantum tefte pergibat . eftie divinitus referate. attente pfallebat, &c. Pfallentium pertrium ferre borarum fatium andiebatur . Ce Impleto curfu C. 11' revertens ad lelinium, Ce. Et parlant d'un icune So-

litaite . Cum codem fene dues vel tres annes fatiene. Platterium memeria commandavit . Oc. Et ailleurs urlant de faint Nizier Evelque de Treves , Lettis le-Etionibus quas Canon fanzit antiquus coblatis muntvibus super altare Des , ait Sacerdes, non hic bodie Missarum selennia consummabuntur, ness communio... ne privati prins absetdant, Enfin on ne penttien voit de plus clair fur l'obligation des Cleres à apprendre le Pleautier, que ce qu'il dit de faint Leobard, Cum reliquis pueris ad feholam meffet , quempiam de pfalmis memoria commendavit . O nefesens fe Clercum effe

furnium . jam ad Dominicum parabatur innocens mi. nifterium. X V. Nous ne pouvons obmettre ce qui est rapporté de faint Germain Evefque de Paris, Ses voyages ne Pempefchotent pas de recitet (on Office, les rigueus de la faison, la pluye & la neige ne l'empefchotent pas de le recitet la cette noi. Dui apairant su innere, femper de Deo aliquid aut verbe contulis. aut cansavie. Cur.

fum nudo capito dicens , etiamfinix , aut imberurgtrer. Il recitoit les heutes de la ouit dans fon Oratoite, avec les fiens qu'il prevenoir affez fouvent par one longue Pfalmodie, avant que de les éveiller, fans que la rieur do froid post attiedir les atdeurs de sa devotion. Queur do froid post atticon ver annual prenderit quie Quantam vigiliarum curam femper impenderit quie enarres , ant quis tolerates algeres ardore fidei pradioce, &c. Om celebrara Vigilia remeans ad lettulum. mafinibil egeris, tunc primum religios excitabat. Dés les trois heures du matin il entroit dans l'Eglife . &

n'en fortoit point que tout le fervice ne fut achevé. Tertia nottis bora Ecclofiam ingrediens , non eft egrefus ulterins pfallentium ab ordine . dente clarefetnte jam die decantarus felenniter enrius univerius confumma. reinren Canone. Toutes ces expeellions lont ancienn & font foy de la verité de cette histoire. Au teste il est difficile que ceux qui ne sont point préoccoprz, punient fe persoader après cela, qu'on ne regardast alors le chant ou la recitation des Heures Canoniales, que comme une devotion libre & arbitraite.

### CHAPITRE XVI.

Origines de l'Office Canonial en Espagne & en Affrique, & l'obligation de le reciter au moins en particulier.

l. Diverfes remarques for les parties de l'Office , & les proves de l'obligation de le resser , tirées de faint lfidore Evofque de 3a-

11. 111. Autres remarques de autres pensons trées des Con-cites d'Ejegne. De l'amformaté des Offices , sucretoum des Moi-nes , de de l'Office Remain.

t V. Le Concile I V. de Tolcde, went que toute l'Espagne foit susorme dans les Offices, L'austi d'un Concile National, readist ila professe nesellarre. V. Ce mejone Concile résablit les Hymnes que le Concile de Brague aweit bannes der Offices dewent.

VI. VII. Les Cenciles Nationaux & Or rogid les errementes de les Rubriques de l'Office Cammiel, au mouse en parcis, nous deveny n'avoer pareilles que des fennment

VIII. EX. Newvolles presents de l'obligation à retites l'Of-fice droin, troit du mofme Concele. X. Esda VI II. de Tolede. X t. Diffunction du Lucemarium , Sonnt & Velpres.

XII. Seminaires dejames Chancers dans les Cores. XIII. Frafermes d'Offices dans chaque Parofe des X tv. XV. De l'Eghfe & Afrique , l'affhance aux Offen du Chaur, & la rectiones en partie

I. E N voils affex pour la France, venons à l'Espagne, en suivant la mesme methode de découvir les origines de l'Office, ou des Heures Canoniales, & de rechercher particulierement les vestiges de l'obligation des Cleres à s'y trouver en public, ou à les teciter eo arriculier. Le mélange & la confusion de ces Origines & de ces preuves , ne leta ny delagreable , ny inutile, & on le laisfera plus facilement personder de l'obligation de s'acquiter d'un Office, dont toutes les parties ont une origine & one inflitution fi ancienne, fi lairee, & fi folemnelle dans les Petes & les Conciles, Ifsdore Evelque de Seville montre tres-clairement que le terme d'Office estoit déja affrêté au meime ulage qu'au temps prefent, dans le Chapitre entier de Officias od il commence de la forte, Officiorum pluvima fant ge. Origin.L. nera . fed pracipuum illud . qued in facris divenifque e 15 robre habetur. Et auffi-toft il vicotà l'Office de Vefpres & de Masnes . pais à la Meffe, parce qu'elle suivoit tousours l'ane ou l'autre de ces Pialmodies longues & folemnelles. Voicy ce qu'il ajoûte du Chœur, des Antiphones & des Répons, Cherns, qued initie in meduns corona cerca aras ftarene & stapfallerent Antiphanas choris alternatim pfallentibus, Refpenfersos Itali tradiderunt . ubi also definente alterrespendet, Interrefponforses autem & anziphonas hoc differe a good su ref-ponforses unus verfinn diçet , en antephanis autem ver. fibus alternant chers, Il parle enfuite des Heures Canomules ; & bien loin d'en dispenser ceux qui ne penvene affifter au Cherut, an continue il ptetend que l'Ornifon doit eftre continuelle & fans interruption en particulier, mais qu'oo a infistor ces Heures ou ces Offices, afin que fi nos occupations nous fasfoient quelquefois oublier ce devoit le plus faint & le plus important de

m I Gnez

Surias die 15. Mar 6.78.79.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XVI. 39

Dillum eft , Sine intermiffione orate. Sed bae in fingularibus, Nam oft observatio quarundam herarum communium, quadroi interpatia fignant .tertia , fexsa & nona, Similiter & nothis. Sid idea crands ha bo. radivifa funt, ut fi forte aliquo fuerimus opere deten-to, ipfura nes ad officium tompus admoneat, & Ex. ceptes utique & alses legitimes orationibus , que fine ulla admonitione debontur in ingreffu lucis, ac nellis. De of c. Er five trigiliarum. Il confirme tout cela nilleurs , & ajoûte que latur Ambroife imita le premier dans l'Occident le en sut alternatifà deux Charats, ou les Antiphones 1. 1. 7. 3. des Orientaux , qui s'estoient eux mesmes rendus imitateurs des Seraphins. Il ajoute encore qu'au commencement de l'Eglafe, le chant des Pfeaumes approchoit plus d'une simple lecture que du chant, mais qu'avec le nps on avoit tà hé d'elever à Dieu les ames chatnelles par l'harmonie des voix. Primisiva Ecolefia ita pfallebat ,ur modico fiexu votis factres pfallentem refenare . ita ut promuntianti vicinior effet quam canenti. Propter carnales autem in Ecclofia , non propter Spiretales confuetudo estinstitura canencii: ut que verbis non compargantur, fuavitate medulaminis meto. Con- beareur. S unt L'iffore entend de toute l'Eglife primiti-£ 10. Gasve, ce que faint Augustin n'a dit que de l'Église d'Alepp. 13. ve, see qu'il ain, me paro de l'eguite à Nise par ogé. Zandie. Mais ce qu'il dit, me paro de l'eguite à Nise 13. d'ul. parle enfuire des Heures de Tierce, Sexte, None, Vef-15. d'ul. parle enfuire des Heures de Tierce, Sexte, None, Vef-15. d'ul. parle enfuire des Heures de Vigête, con Notamer, de Matines, ou Laudes, que Cuffien de n'avoir efte indrinées que de fon temps dans le Monaflece de Bethleern.

ous, l'heure & le temps nous en fiffent reffouvenir.

Pere dit ailleuts que faint Leandre Evelque de Seville avoir beaucoup composé & beaucoup travaillé sur les Offices de l'Eglife. In toto pfalsorio duplies aditione Ettl. 1. 27. orationes conferipfis. In facrificiis quoque, laudibut Regul. & Pfalmus multa dules fona comps fust. Same lindote a Men. c. 6. compose une Regie pour les Moines, où il remarque tout le décail de leurs Heures Canoniales, Miss ce faint

l'esprit de la Clericarure.

relat n'a pas oublie l'article le plus important, qui est l'obligation des Clercs à s'occuper continuellement de la Pialmodie & des lollanges de Dieu , foit au Chaur, foit ailleuts, lots que prescrivant des regles generales à tous les Cleres, il leut dit, Postremo in dollrina, in lo-Beil. L. L. Biombus . Pfaimis . Hymnis . Canticis . exercitioja. gi memmbant. Cette application continuelle à la pière, est attachée non pas au Chœur, mais a la neture & à

> racone en (17. ordonne que dans les Paroiffes de la campagne le Prestre & le Diacte scront l'Office alternativenent chacun fa femaine, avec cette condition nean-moins que rout le Clergé s'affemblera le Samedy au foir & le Dimanche, & que tous les jours ils diront Vef-pres & Marines. De Dimeefania Ecclefia vel Clore id placuit definiri . ut Presbyteri vel Diacemi . qui inibi confirmi fint , com Clericii feprimanai observent. id ofi ,ut Presbyter unam faciat hobdomadam , qua expleta , fucedas ei Diacoms fimilitor. oa feiliett condissone feronta , us omnis Clerus die Sabbati ad vef. peram fit paratus , quo facilius die Daminico felemni. permenja produit i que j receitas de Lementes felemen... Las eum omnium prafensia celebrotur i ija tamon ut omnibus diebus vefperas & matutinas celebrent, Co Canon nous fait voir que dans toutes les Eglifes des Paroiffes champefites if y avoit au moins un Prefite & un Diacre, qu'il y avoit outre cela un nombre affer grand d'autres Cleres inferieurs pout faite un Clergé, qui puit se pattaget & alfister aux Offices par semaines al. ternatives, enfin qu'on y celebroit tous les jours Marines & Vespres. Il n'est pas probable qu'on y ast tous les jours la Messe, puis que le Diacre seul faisont les Offices d'une servaine sans le Prestre,

11. Venons aux Conciles d'Espagne. Celuy de Tar-

111 Le Concile de Gironne suppose aussi qu'on dira tous les jours Matines & Vefpres, quand il commande

qu'on y ajoûre la recitation del'Ocasion Dominicale à voix haute par l'Officiant, à l'imitation des Religieux, comme il paroift par la Regle de faint Benoift. Placmi ob fervari . ut monibus di ibus post Matutinas & Vefperas erasio Dominica à Sacerdote proferatur. Ce Con cile ordonna anifi que tous les Offices se feroient dans toute la Province Tarraconoise, de la même maniere qu'ils se faissient dans la Metropole. Le Concile de Le- Gan. s. rida aprés avoir prononcé une Sentence irrevocable de deposition contre des Cleres atteints d'un grand crime, ne les dispense pas pour cela de l'assistance aux Offices dans le chœur des Changres, dés le moment qu'ils aucont efté receus à la Communion. Attamen in chore Can 1, pfallentium à tempore recepta communionis interfent. Le Concile 1. de Brague ordonne la mefine uniformité d'Offices dans toutes les Eglifes de sa Province, & ne veut pas qu'on y apporte de la diversité par le métinge des pratiques diverses des Monasteres: Placuis assuibus communi confonsu , us unus atque idem psallonds orde in Matminis , vel Vejpertinis officiis teneatur, & non diverfa ne privata , no que Menaftertorun cen fuerndance cum Écclefigheu regula fint permaxia, Il Can 3. eft donc clair que plutieurs peatiques s'eftoient coulées des Monafteres dans les Offices de l'Églife, mais que ce Concilen'approuva pas la varieté excessive, que cela avoit causée dans sa Province, On y ordonna aussi que l'Everque & le Prestre falocroient le peuple de la mê ne maniere, & avec ces mêmes termes emprontez de l'E-criture. Dominus fit vobi feum le peuple répondant, Es cum furntu tue. Parce que telle effoit la tradition des postres, & la pratique de tout l'Orient, à laquelle il falloit s'attacher , & uon pas aux innovations des Pticillianiftes, Sicut & ab igfit Apoftolis traditum om. Can, s. s. nes retinet Oriens . & non fieut Prifeilliana pravitas permutavis, Pour mieux eftabliel'uniformité du fervice divin, ce Concile ordonna qu'on garderoit par tout l'ordre & le rit, que Profuturas Archevesque de Brague avoit receu du faint Siege. l'1 codem ordino Missa celobrentur ab munibus, quem Profumrus quandam bujus Metropalitama Ecclefa Epifeopus ab 19fa Appfalisea fedis amboritans fuferens feriprime Enfin ec Concile Can. 11. 12-defendit nox Lecteurs de chancer dira l'Eglife en habit feculier , ut Lellores in Ecclefia in faculars babis or. nats . nen pfallant : ( nous avons vû qu'ils devoient étre vétus d'aubes ; ) & de ne point meflet des Hymnes on des Poefies dans les Offices de l'Eglife, où les Ca. nons ne permertent que la lecture des divrnes Ecrimies de l'un & de l'autre Testament, Vt extra pfalmer , vel Canemicarum Scripturarum veteres & novi Teftamen. ts , nihil Pottoço compositum in Ecclesia pfallatur , fient & fantte pracepiunt Canones, Cette neueur eftoit particuliere à cette Eghie, car dans la France, dans l'Italie & ailleurs on chantoit des Hymnes composez par

faint Ambroife, par faint Hilaire & autres.

1V. Le Concile I V. de Tolede qui effoie National, & embrassoit toutes les Provinces d'Espagne, & celles des Gaules , qui effoient fous la domination des Rois Goths, étend bien plus loin cette uniformité d'Offices. Caril l'établit dans toutes ces Provinces & dans tout l'Etut des Gots. V'nus ordo orands , atque pfallends no. bis per omnem Hispansam atque Gallsam observerne, Gan. 20 unus medus in Miffarum felennitatibus . unus in vofpertinis , mainsinifque officiis: nec debrfa fitulla in nobis Ecclefiaftica confustudo , qui in unafido consi. nemur & regno, Hoconim & antiqui Canones diere. verune, us unaquaque Provincia & pfallends & mi. niffrandi parem confuetudinem contineat. Il oft venu que les anciens Canons n'avoient étably la conformité du chant & des Offices qu'entre les Eglifes d'une Province fous une même Metropole. Mais les Peres de ce Concile le servent neanmoins fort sagement de ces Caons pour mettre la meline uniforanté entre toutes les

Provinces & les Metropoles d'un Royanne, Patre que tous ces Eve fques & tous ces Metropolitains ne fail int dus qu'un corps , & s'affemblant tous dans des Conciles Nationaux, ils semblent reduite en une seule Provis.ce toutes les Provinces du solane Royaume. Quand on ne considererois que la terrie du Coneile National. trustes Evelques & tousles Metropolitains y doivent offister aux mêmes Offices, celebret les mêmes folem-nitez, concourir tous à la celebration & au chant d'une meme Meife folennelle ; & tout eela ne fe peut fi chacun d'eux est accourume à un chant, à un tit & à un otdre different. Cér inconvenient tout visible a obligé les Conciles Provincianx d'introduite les melines Offices de la Metropole dans toute la Ptovince : & e'eft auffi eette n'ême raifon qui femble foteet le Concile National à ordonner la mesme unité dans toutes les Ptovinces d'un Etat. Nova serions mieux persuadez de la neceffité de ce Reglement fil'on obligeoit encore tous les Eccleinstiques qui le trouvent dans une Ville, d'affister aux Offices de l'Eglife avec le Cleugé de la Ville, de celebret la Meife commune dans leut rang & dans leut ordre, & de ne point communier autrement. Nous vettous en foulieu que certe melme taifon a quelquefois fait conec voitle deffein d'établit l'Office & l'ordte Romain dans conte l'Eglife. Cela ent déja en lieu dans l'Efpagne, fi l'Office Romaineut ché auffi bien treeu &c

ét bly à Tolede, comme nous l'avons déja vu à Brague. V. Les Evêques de ce même Concile IV. de Tolede fitent pluficuts autres Reglemens confiderables : qu'on beniroit le Cierge Paschalle Samedy faint dans les Provinces Gallicanes, comme on le benufoit dans celles d'Espoene, afin de gatdet l'unité : di gram eft at propter mitatempacis, in Gallicanis Ecclefus confervetur, Qu'on ne s'abiticodtoit pas feulement de l'Alleluya dutant la Semaine fainte, mais dutant tout le Carefme, Qu'on chanteroit les Hymnes receues dans l'Eglife, ce qu'ils justificat par l'exemple de Jesus-Chaust & des Apostres , qui en ont chanté ; par l'autorité de faint Hi-laite & de fauit Ambroise , qui en ont composé ; par l'eremple du Gloria Patri & du Gloria in excellis. Encela ils sont éclater le detscin qu'ils avoient de refiner le Caron du Concile de Braque, dont notas avons parlé, qui avoit effé erna pendant la domination des Sueves en Portugal, done les Rois Gots s'estant ensuite tendus les Masfires, les Eveques de l'Empire des Gots voulu-rent abolit ce que les Sueves avoient de particulier, & mertre l'uniformité dans l'Eghie de toute l'Espagne, comme elle citoird ja dans l'Effar, Enfin, ces Evénnes déclarent que le Gloria Patra ne le tepete dans les répour que dens les jours confactez à une fainte joye, dans les autres on teptend le commencement : Het eff dif. cretio . ut in latis fequatur gloria , in triftsoribus repe.

V. Nous-pilitosas masters Conclos Effejorg, angiver sort funders outsite Herson. In pagint rost funders outsite Herson Herson

eatur principium Enfin , que l'Apocalypie fera leue

tous les ans après Pasques, comme un Livre que les Conciles & les Papes ont recommestre de Jean l'Evan-

qu'à la Peraceofte, Les surtes Conciles fuivans n'ont

invalvé liure de plus recelhen modérie.

"Il 1. La ferme de receive et, que que sou par sous cu tabulque de l'Ultra de l'une, per sous de l'une partie de l'une partie de l'une partie par de l'une partie de l'une partie par de l'une partie de l'une partie par de l'une partie de

VIII. Lattoifieme teffexioneft, que ce IV. Concile de Tolede n'a pas oublié le point important, qui faie le principal foier de ces rechetches. Car aprés avoir forcement étably la bienfeance & la peceffité d'inferes l'Otssion Dominicale & quotidienne dans les Offices, ce Contile fulmine la peine de déposition contre ceus quil'obmerttont dans leurs Offices , foit en public , foit en particulier, Quifquis ergo Sacerdonum , vel fubja. Can, tel centium Clericorum , hanc Orationem Dominicam quetidie ant in publico, ant in privato officiopraterie. ret , propeer superbiam judicatus , ordinis sus officio nonitterur. Il ne se peut rien dire de plus formel. Cér Office en particulier , privatem officiem , diftingot de publie, ne peut eftre autre chose que la recitation secrette de l'Office , où l'on repete souvent l'Otaison Domi-nicale. On ne le peut entendte de la Messe, tant patce qu'on ne la disort pas tous les jours, au moins pat obligation , que parce que la Meffe peut encore moinsellre dite en particulier que l'Office , & enfin parce que ce Canon enveloppe avec les Ptestres tons les autres Clercs ou Beneficiets, qui ne peuvent ditela Messe, pel

felhetensium Citrievemu.

18. La quattieme & derniete reflexion fera, que fi
les Beneficiers font dépofer pout avoir obmis l'Oration.
Dominiede dans la recitation fectre de leur Office,
plus fonte taufon ils encoutenor la netime peine, s'ils
managenet à éxoquite de certecreication. Cat's fivevoir laus encouris aucune peine s'exemperede dite leur
Office, ils postronos bien pas confequence, & aufili timOffice, ils postronos bien pas confequence, availis tim-

psacoment les affect d's infere l'Octation. Dominache.

X. Le Concile VIII, de Tecles et dispersamoins can. A
forme filia cette obligation, inse qu'il e mopore fonce can.
forme filia cette obligation, inse qu'il e mopore fonce
quant cette vinit partie, son consequent per la contra can.
forme de l'appendication correction, in 14 yearse
quant cette des parties, le Consequent, in 14 yearse
but, syn questidateur ser fameur au fine. Demind fillicut dettermine a malles trapif mopor de prisers. Ecclifsfilhe deisserp perspasa gradum , qu nen terms
Paletermine Victoria consequent paledon.

five baperzands perfette neverse fupplementum.

X. I. Le Corole de Merita defais l. 1 rou quites casa). 

Ref O'Nocted Yiege, Je Actumerum, Sobus, & 
sentendre la Yiege properon dan. Fifprina 
mente de la Yiege properon dan. Fifprina 
mette in Cottomore, geome com fafore le Survely 
mottes in Cottomore, geome com fafore 
survel 
mottes in Cottomore, geome com 
survel 
mottes in Cottomore, geome com 
mottes in Cottomore, geome 
mottes in Cotto

XII. Le

Can, 13,

Can. 16.

Cze. 17.

Can. 22.

CAR. In

XII. Le Concile de Merida commanda aux Curez des Patoiffes des Champs de noutrir autant qu'ils ourroient de jounes Clercs, à propottion du revenu de leurs Eglifes , & de les titer d'entre les efelaves de l'E-, afin de s'en fervir pour faire le Service & dire rebm fibi à Des creditis featinnt babere vertutem . de Ecclefia fue familia Glericos fibi faciant , quos per bonam voluntaiem ita nutriant , ni & officium fan-Aum peragant, & ad fervitinm fram aptes cot ha-beant, Hi eriam villion & veftitum dispensations Presbyters merebuntur. & domino ac Presbytero fue.

atque utilitati Ecclefia fideles effe debebum. XIII. Le Concile de Tolede XI. renove lle l'ancien Decret que toutes les Eglifes d'une Province fesulent les melmes Offices qu'on faifait dans la Metropolitaine. Ce qui nous mourte clairement qu'on n'avoit perfaire executer le Canon du Concile I V. de Tolede, qui ordonnoit la mefine uniformiré dans toutes les Provinces de l'Empire des Gots en Efoagne & d'ins les Gaules, La rasion qu'on apporte jey eft, que le M tropolitain ayant communique le Sactedoce à les Suffiagans . don auffi leur apotendie tous les devoits du Sacettoce : Sicenim infinm off , at indemnisquisque fu-mai regular magifieri), unde honoris confectationens accepis. Vi junta majerum decreta , Seder qua unicuique Sacerdoralis mater eft digritaris . fit & Ec. eleficfica magifra rationia. Cette meline raifon a esté quelquetus alleguée par les anciens Papes, qui ont ule presque d's mesmes termes , pout convierton-tes les Eglises à l'Ordre & à l'Office Romain, puisque le Siege de Pietre a todjours efté la famee & l'origine du Sacerdoce, Enfin, ces Peres obligent les Abb. z & les Abbayes, outre les offices finguliers que l'Evefque leut aura accordez, de celebrer les autres Offices publies, c'est à dire Vespres, Matines, & la Messe de la mesme maniere qu'on les erlebroir dans l'Eglise Cathedrale. Abbatibus fano endu'iis officies, qua junta valuntatem fus Epifcops regulariter illis secplenda funt . catera officia publica , ed eft Vefteram, Matmiaum . five Mifam aliter quam in principali Ecclefia , celebrare asa liceat, Ily avoit done dans les Monafteres deux fortes d'Henres Canoniales à les ones fe recitoient en particuliet, & les autres en pu-blic ; celles en devoient effre les melmes que celles de la Metropole; celles-là devoient feillement eftre appronvées de l'Evelque. Voila donc encore une recitation de l'Office, au moins en partie qui fe faifoit en fecret. Mais il fair icy encore remarquer une taifon nouvelle de cetre conformité neceffaire d'offices , à caufe de l'affiftance des peuples qui le joignoient au chant de l'Eglife, & mêloient leut voix avec le Clergé. Ainfi la diverfiré des Offices ne ponvoit apporter que de la confusion & du trouble à leur pieté.

d'Afrique à celle d'Espagne. Ferrand Duscre nous apprend dans la vie de faint Fulgence, que ce faint Evefque ne se trouvoit pas toujours aux Offices de la mit avec le teste du Chorat, mais qu'il les prevenoit ordinairement, & qu'il les relebioit roujours en partieulire par l'Otailon , la Meditation , le lectute , l'étoile, Can. 18. Antequam vigelia nunciarentur a fratribus ,ipfe fem. per corde & corpore vigilans . am orabat . am legebat. ant distabas , aut encumque piretale meditationi folus vacabat , quia je per diem filiorum Ecciefianeceffitatibus occupats jugater feiebat. Ad agendar cum fervis Des vegelias inserdum descendebat . sed preva-cas apad se vegelsas sindess quebus dixi malto lauda. biline exercebat. Nons apremons de là les justes raifons des Evelques de le dispenser quelquestris de l'affiflance aux Offices divins , lors que les un portantes occupations & les befoins de leut peuple confuorrat 11. Partice

XIV. Le voifinage nous convie de inindre l'Ealife

toute leut journée. Mais nous apprenons auffi qu'ils ne le dispenient pas pont cela de la priere, ou de l'Offi-ce. Enfin ce que dit Fetrand de ce faint Evelque pourtoit noos perfundet avec aff. z d'apparence , que fains Fulgrace effoit dans les mefmes lentimens du grand famr Charles Archevesque de Malan, qui dit un jour, que la regle ou la neceffité de dormit fepr heures, o'é-

ton pas pour les Evelques.

X V. Ce line Evelque n'eftoit pas moins zelé pour 1814, 2.29.
fatte que tous les Ecclelistiques s'applications à la Pfalmoda & à la priete. C'eft pour cela qu'il leur défendoir l'embarias d's affaires du monde , al les faifoit loger près de l'Eglife , s'occuper du jardunge , du chant des Pieaurises , de la lecture , enfin il les obligeoit de ne pour manquer à Marines , à Velpres & aux Veilles ou Offices de la muit. Summam queque delegentiam prebuse . acquis Clericus negeties facularibus occupatus . ab officio Ecclefiaftico dintini vacaret ; jabens onines non lange ab Ecclofia domos hebere manshus propries borrum colere . pfallendique funviter ant prennetiandi curam maximam gerere. &c, Quotidianis Fieilies . Matmenis & Velpertinis orationibus adeffe pracipiegi amnes.

### CHAPITRE XVII.

Les Origines de l'Office divin, & l'obligation de le reciter en Angleterre & cit Italie:

Application mercuelle afe der Eur'gene & de tem les Ecele-feafingate d'Augletern, du chant & à la rectation des Offices

11. Quand sette obligation n'aurett par effé dens le Clergé avant les Cloffres , les Cloffres des Moures la les aurettes

commoniquée. 111. Las occupations les plus prefantes se protocine pue les fainte Evelous à ren diffentes IV. Les Offices d'Angleserre effeient émanez, de coux de Re-

V. Sansque les Papes les y enfres engages. VI. On pafe en Isale. Pureques fains Gregoire Laterdis ann Discres, & referon ann Soulineres la fonction des Chan-

VII. Obligation de francie par terne le Pfautier , &par ten-

Seguent de reture l'Office. VIII. Da Martyrelege & autres parties da fervice divin IX. Same Gregaire no neulant par qu'en lut fer Duntager dant l'Eglife.

X. On lie fa voe long-sempe après fa mers. X. I. Frinces treées des aucres Papes peur Fobligation des

I. N Ous pafferons d'Afrique en Italie aprés avoir dir un mot de l'Eclife Ampleane, qui n'a el é formée que fut celle de Rome, L'Apostre d'Angleterre Augustin apprie par la réponse de fant Gregoise à ses consultations le soin extrême qu'il devoit avoir d'appliquer tous les Eccless st. la que à la pfalmodie. De Cierre Reda hist. corum flipendio cogitandum eft . & fab Ecclefiaftica angl i. 1. regula funt cenendi; at benis moribus wevant, & ca. 1. 17. nendis pfalmis invigileat. Le funt Evelque d'An. 4. 1. 4 3: gleterte Aidan , ne le contentolt pas d'obliger les Ecclefiaftiques à une pfalmodie & a une lecture continuelle : cat ee sont les deux patries essentielles des Offices de l'Eglife : il impofoit la mefine loy a rous les lasques de la famille a c'est à quoval les appliquois en toutes fortes de heux & en toures forte de temps, en publie & en particuliet. Si le Roy luy faifoit quelquefois l'honneut de le faire marger à la table , ce qu'il évitoit neautmoins autant qu'il loy effoit possible , il y alloit accompagné d'un ou deux Ecclefissiques . & ottoit au milieu du repas pont aller s'aequitter de fon Office & pout vaquer à la lecture. In raatum aurent vita illimi à noftri temporis fegnitia diftabat , ut

meditars deberent: sd eft , ant legendis feripinris , ant pfalmis difcendis operam dare, Hoc erat quotidianum opus silius . O omnium one cum co crans fraseum , ubi... cumque lecorum deven f. it. Et fi forte eveniffet . quod tamen rare evenit, at adverse convious vicareine. intrabat cum une C erice . ant duebut . & ubi paniu.

lum reficiebatur, accelerabat ocyus ad legendum cum

juss , five ad erandum exitie. Il est very que faint Aidan avoit passe du Cloifire à l'Epsfeopat, mais dés les premiers fie, les de la li-berté de l'Eghie on a vû une foule de faints Religioux monter fur lestiones del'Eglire, & remplit les plus hau-tes digettes du Clergé: & ce ferour une tenfon invencible quandilli'y en autoit pas d'aurres, pour nous perfuadet qu'ils y autoient introduit la fainte couftime de la hater tous les jours l'Office Cano: in en public , ou de le t eiter en fecret. Le mesme B de de qui tout recy est tité, parle asseurs de soint Egbett Religieux A glois, qui se bannit pour jimais de sa patrie, če volia de n'y plus rentres. & de reciter tous les jours tout le P'intier, outre les H ures Canoniales. Qued prater felemnem 1, 3.c. 27. Cimentes temperis pfa'mediam . fi non valetuderer. porss obsisterer , quierdie pfalterium sotum in memo. ream devena lander decamarer, Seint Veilbeord &c fes Compagnons dans fa MilFon Apostolique en fe-

mant dans les pais Bathates la doctime Evangelique, paffor ut la meilleure partie du temps à la pfilmodie & auretrib'efart fice de l'Agn-au celefte : Qui emm cogni. ti effent a Barbarit, qued alterius effent religiones. nam Hymnis & Pfalmit femper & erztientbut vaca. bant. & quetidie facrificium Des victima falutaris offerebant, haben es fecum vafenta facra , O tabulam

altaris vice dedicatam.

III C: n'eft pus rant cet A nel portatif que je veux remarquer, ou cerre divine ardeut de celebrer tous les jos es le divan facrifice , mefine en courant les pass isconnus & bathares ; comme cette fidele exactitude à ne j mais obmettee, ou le chane, ou la recitation de l'éffic, facié, patory les plus prefinites & les plus em-banaffactes occupations de l'Apollolat, ou de l'Epifeapat, Cat Vinlhtotd & Aidan f ifoient la fonction des Apolites en annoiscent Jasus Christ à ceux qui n'avoient juvais ouv parlet de leut celefte Redemprent; faint Folgevee paffoit les journées enri res comtre nous venons de voir , à terminer les differends , ou à goeix I s bleffores interieures de fis Diocifains, C product ecs hommes Apolloliques (each on hien que les Aposttes , térmoin faint Luc dans les Actes, avoient protesté d' se parrager entre la priese & la predication, & q i'ds avoient a pus cette importante le-Ç su de leur divin M ifte, ils re eroyosent pas que les pins preffantes fonctions de l'Episcopat les puffent ja mais difp: ufer de la priere , qui en est la premiere & la p'in pressante , aussi bien que la plus fiinte.

IV. Concluons ce que nous avons à dire de l'Eglise Anglicane & de ses Offices , pa le témoignage que le mefine Brde rend qu'ils effoient e riginairen ent émanez de l'Eglife Romaine, à laquelle il nous faut paffer, Lesse 18. C'efter que nous avons déja touché; qu'un faint Abbé d'Angleterre estant allé a Rome obtint de Pape Agathon, qu'il envoyaft en Angleterte Jean Archichantre de faint Petre de Rome pout enfergner à son Monafiere, & par le moyen de celuy-cy à tous les autres Monaftetes de la grande Bretagrie , le chant , l'ordre &c ksecremonies de Offices Romins, auffi bien que le cours des F ftes & des folemnitez annuelles, felon les misges de l'Eglife d faine Portre de Rome, Quatenns in Monafterro fue carfem canends anunum . ficut ad fanttum Perenm Rema agebatur , ed ceret , &c Ordi. nem retomque canendi . &c . Et ea qua tatini anni anenius in celebratione dierum Fefterum pojechar,

amner qui cem es incedebant , five adtens five laiei. C'est presque sotant que s'il svoir dit enun mor qu'ou meditere deberent : a def , aus legendu ferspieres , aus portail le liveusie & le Missel Romain pour litelious plaims disfendis sperem dare. He cera quotestianum duns le Monafteres d'Appleetres. Cast il est dit ensigne, que tous les autres Monafteres vintent prendie des le-

cons de cet Archichantre Romain. V. Nous voila intenfiblement arrivez à l'Eglife de Rome & d'Italie. Et pout ne point quirter fi tost les ruilleaux qui s'en font écoulez eu Angleterre , adjoutons à la tematque precedente , que ce fuent les Anglois qui d.ma-detent au Pape Agarhon la commonis cation des Offices de Rome, & non pas ce P pe qui les leur prefesivit. Aussi le grand faint Gregoise avoit plûtoft confeillé à l'Apostre des Anglois Augustin, de ne payfe reftremdse dans la frule smitation de l'Eglife Romaine, mais de recucillie tout ce qu'il poutroit ternarquee de plus faint & de plus exe llent dans l'Eglife de France, & dans tomesles autres, & detrant. posser dans la nouvelle Eglife d'Angletetre tout ce int & tiche butin. Novit fraternitat ina Romana Ecclefia confueindinem , in qua fe miminie enuri. eam Sedmibs placet . ut five in janita Remana five in Gallsarum , five in qualibes. Ecclifia aliqued invenifts . qued plus emniperente D.o poffit piacere,

foliscisò eligas , & in A g orum Ecciefia infundas, Non enim pro lecis ves, jed pro rebus bonis lecanebis, Gong Rej. amanda fuot Ex fingulis ergo quibnique Ecc.efis L 11 Fig. qua pia, qua vei g oja, qua recta funt e ege, co nac telab. e, quafi in fafescu u o colletta, apud Angerrum meu. 17, ter in conjuguadinem depane,

VI C meine Pape oefendit dans un Synole Ro.

mam, queles Diae es ne fident plus!'Office d Chantres , parce que e'effoit alors l'office des Sondactes, ou des Cleres inferieur , de s'a pliquez au chant, & de s'éru lier a une melod . , qui infpiralt la devotion aux couts des fidelles , au lieu que les Diacres devoirie s'occuper rous entires à la pr. diration de l'E-vangile , & à affilter les punyres. C'est de l'étuée du chart, dont il fint entendre ce Decret, & de l'application à ten le fa voix h tonomente, pout febien acquiter des devoirs d'un Chantre, ce qui ne convenoit pas aux D seres : & non pas ou de l'affiftance aux divin Offices dam l'affe, ou de la recitation en fecier, In Romana Ecclefia dudum oft confuctude val. L. . Th. de repreh ngbrier exerca . m quedam jacre ... tearre ms. 44 mifter Cantores eliginiur & in Deaconains ordine con. firmer midulations veris inferment , ques ad predications: officium , eleemofonarumque fludium vaca. rec guebat. Vnde fit plerumque ut ad farram me. mijicium dumb anda vex quariter, quari confrue veta negligatur: & Canter Minifter Deum meribn fismuler, enm populum woerbur derettat. Ces dein Ofhe s, de Minutte, c'eft adne di Diacre & de Chimre eftorent incompatibles felon les loix de Li bionfeance & de la modefts. Cit il ne fi. d pas n'al à des jeunes enfans, ou à des jeunes Cleses de faire retentit la dou-ceur hannonieule de leur voix dans l'Eglife en chancant les lottanges de Dieu : mais il n'est unitement bienfeant a un Diacie qui eft avapcé & entige & en diginte, de faire paroiftre qu'il fort la princ-pole érude de ces delscatelles du ch nr Qua in re praients decrete conflituo , ut in bac Sede facre altares menti re cantare non dibenne , foiumque Evangelica : Bianto officium in. ter Miffarum felemmia exe vant, Pfalmes vere ag reliquar lettroner cenfes per Subdiacones, vel fineceffitat juerts . per min res erdinet exhibers, . od ilpatoth qu'an ber que dans l'Orient il yavorton ordre pattienliet des Palmiftes, & que les Lecteurs y faifoient auffi ordinanen era la mefine fonction de Chantres : an lieu que dans l' frique & en b.ancorp d'autres endroits de l'Occident, on inflituoit des Pfilmiftes, & les Lecteurs & j ignoient à ent , auffi bien que plu-ficurs autres Cletes inferieurs ; a Rome la fonction des

### touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XVII. 43

Privatelli fearmefarie pace Pape and Southeren, see michael qu'al la supplicate le autre monther Clerch. Enquoy la fair obsérver que la diguir de Chaster devenous base le partie partie de Chaster devenous use le pour pointerée. se on mentou par degrez au point off l'égile fe trouver roihit et que la principal fondition de Chaster devenous en Égile definite. Car au lieu que la principal fondition de Chaster de Égile definite. Car au lieu que la Edigent, ou des Phinaltes, qui pour aindre codmairement que des Southacces à l'Office. Chasteries, se ce of il pas sia posse qu'el l'autre de l'au

W II. Le medine Pape faint Gregotie ne voulus par ordome Fréque le Prinche 1900, pete qu'il no le voitque le Prinche 1900, pete qu'il no le voitque le Prinche 1900, et éconograit par la leye d'amont ce se ne pouvoure par faire l'Ordic de Chante dans l'Epfils, les Prottres le pouvoient encournoint. Poutquer et les pete estop, et ll dout en cu tand ferreiut, qu'en et les pete estop, et ll dout en cu tand ferreiut, donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare donnes , s'h signature le Plaster, ét ce roll pare partification se de le refreire, for partification se de le refreire, for partification se de le refreire, for partification se de le refreire, etc.

Le s'h signature le partification se le se s'est de l'accession de la refreire, etc.

Le s'est de l'accession se la legis de l'accession de l'accessio

mist (g., spale) i consuce pelle shifters, repursa, dam spase (g. lia sper ble planto belant, vide planto belant, vide 1.15 planto belant, vide 1.15 planto belant, vide planto belant, vide 1.15 planto belanto Epistel da signo «Oc. I Abanco 1.15 planto Epistel da vide vide una como Oppostunus, a cada de la peiet limplere, de de la tevera danta pener e la plantode. Sed qua Opportunus saba in merita plan, a planto planto planto, in anoma de signo de la como opposito planto de la segui de districo belanto vide planto de la comsura segui desirro, base trabasse, se of comto segui desirro, base trabasse, se of com-

Jetta un Archidiacre, quoy que scavant dans les Ecntu-

application à la priere, & s'il fervoit le Plautier. Etfi

Letting, mitter, Strepmenspilain first filtentiam haber-piece.

quate foilige trep varietie let entrol metaphile deliber,
mit lepnish de l'Epifopos. Il helias far le Discre Rahiter, pasce quebien qu'il fit me revision il mycone
le Pisateir. Restreux autem Discours et affice Ectifiés qui finiture frame alternit e replane quatement desirar fed apraema afforma. Faltane spament desirar fed apraema afforma, filterio spament desirar fed apraema afforma, filterio space lape voulunt leti informic combonisti è californe que
le Direct Rothique ne foren trout le Pisateir. Set sexua

de Bellie Directon, quatem platent missa testam.

professacione (b).

VIII. En voila e me femble affer pour peccaver l'obligation des beneficiers à s'asquirite du dwin
ver l'obligation des beneficiers à s'asquirité du dwin
pelle l'Crewre de Dive, Opul DAI. Le Sixtuncation
réde ce faint Pape, « ce que nous avons die cydever de fin application ce de sin effidient prémeule;
font committe la haire effines, c. l'actions amour qu'il
avier pour certe diviné fandicis. Il nous apprend aifent qu'en hiera a Romeium Marcylologe de stoient
ent qu'en hiera a Romeium Marcylologe de stoient
fent put de le Marcy, main nonle let tech Martye, main non-lead Acte. Aufin oral
let technique, main non-lead Acte. Aufin oral
let technique, main non-lead acte. Aufin oral
Letter de l'entre d'entre de l'entr

6.19. Nos camen in endam volumine quis qualite; leus de fui indicatur, fed t autrimode rimen : leus de des pafforus positire. Il de ailleus que la conttume de de Mileluya hors de la cinquantaine de Pafques, effort vensté de Jerufalem à Rome au temps du Pape. Damase, par le moven de saint Jerosme: Fe Alleinya L.7.59.64. his discretur, de Hieroselymonem Ecclessa ex besti Hierosymu traditione tempore besta memoria Damass

has durente, at Benefitymour Entifies a beau fractions and the second of the second of

paratus fam. IX. L'humilité de ce Pape ne put fouffrit que l'E-vesque de Ravenne Marinien fift lire ses l'ommer. taires for Job aux veilles , ou aux Offices de la nuie; Il Jugea plus à propos qu'ou y leut les Commentai-tes fur les Pfeaumes , comme plus propres à inftruste les peuples. Quia frater & coépifcopus meus Ma-rinianus legi commenta beati lob pub'ice ad vigi. lear faciat , non grate fufcepi , quia non eft illud spur populare , & rudibus auditoribus impedimentum magis , quam provoltum generar. Sed dic ei , 2,9.25,12. ue commenca pfalmerum legi ad vegitas faciat , qua menter fecularium pracipue ad morer informant. Outre cette raifon , il en adjoute nne autre qui le touchost plus sevement qu'il ne vouloit pas que de fon vivant ses ouvrages se rendifient si publics. Ne, que enim volo, dum in hac carne fiim. fi qua dixiffe me contigit . ea facile beminibus innotesci, C'eft ce qui l'oblige de le plandre que son Pastoral eur esté communique à l' mpereut de Cunftantinople , & one le celebre Anastase Evesque d'Antioche l'eut staduit en Gree, Et fient mibi feriptum eft , et valde pla-euit , fed mibi valde di folicuit , ne qui meliora habene, зи мумимы оссирентия. Еобія се бліпе Раро аули арpris que l'Abbé Clau le avoit recatilly & mis parécrit se qu'il luy avoit oily dire debeau fur les Provitoes, fue les Cantiques des Cauriques, fix les Prophetes, fix les Lavres des Rois & für l'Heptateuque, dans l'espetance de lay lire un jout ces recueils, & les lay faire corriger, Il se les fit hre , & ayant trouvé que ses sentimens y avoient esté alterez en beaucoup de choses , il donna ordre qu'on en retiralt foirneufement toutes les cooies qui s'en estoient faites , & qu'on les luy tapportait. Que enm mibi legiffet , inven ditterum meerum fenfnm vilde inntelius in mulett fuiffe permutatum. Vn.

de, get., X. Jun. Discele qui derrivit la viede ce faint Pife, X. Jun. Discele qui en periode de periode le periode de faife. Act common en que suital se de faint Pinul niverique de Node, écrete par ce faint Pipu dans et la faint. Se l'activa de la faint periode de l'activa d

6

Leaf ratio ite Greg. raja.

Tr libro

ennimmlement lay en avoit efté fait, il le lût tout entiet la most de la veille de la feste du mesme faint Gregoite en prefence de tout le peuple, & du Pape mefine q l'approuva, & commanda de le publier : Tam imperiofis auche jearebus candem compulfus . vix primum librum Gregoriara bita compleveram , quando bune in epifdem vigiliu annua vertigine revolutis inaprobavu pariter es publicavis authoritas. C'eft de cett, maniere qu'on hiuntles vies & les ouvrages des Saints, & qu'on paffoit les nuits entieres dans l'Églife, en mélant fi agreablement & fi frintement la lectute & la pfalmodie.

X l. 's nous avions les vies & tons les ouvrages des es Papes, nous en tiretions de grandes lumieres pout l'éclarenfement du fisjet que nous traitons. Le Pape Homelde eux soin de faire apprendre le Plaurier à son Clergé. On a encote le mesme soin dans les Monastes res les p'us tefonnez. Ce n'est & ce ne peut avoit esté que d'un la veue de l'obligation de reciter on de chanter twisles jones? Office Canonial. His compositio Clerum,

& pfalmes erudivet, Le Pape Gregoite 11. anvoyant des Millionaires Apostoliques en Paviere , leur donna 6-5 17

une ample inftriction , done le premier attiele ett d'établis dans le Clergé de cette nouvelle Eglife le chant, Cart al see la pfalmodie , les Offices de l'Eglife Romaine , Minifirs quirum Canonteam ad probaveritis promo-tismem , facrificands & ministrandi , fivo otiam pfullends exfigura & traditions Apollolica & Roma. un Seder ordene tradein potestarem , Ge. Qualiter um quefque Sacordas, fen Minifter, faera Miffarum foiennea, five catera diurnarum & neilurnarum hora-11 m Officia, five etiam Lettienum facearum nevi at. sindest observare fecundum traditum Apsflotica Sedis amiquitus ordinem disponitis. Le Pape Gregoire III, a mente cet cloge dans le livte Pontifical, qu'il eftoit fervant dans les Ecutures, habile das a la langue Citeque & Lotine, tres-verse das s les sens mysterieux du Plantier, qu'il servoit tout entres pat cœut. In di-vinis Seripeuris sufficienter instructus, Graca Lati-Tx libre

Laren an naque lingua ernatitut, Pfalmes connes memoriter per ardinem retinens , C' in errum fenfibus fubitliffima exercitatione limator, Ie ne peníe pas que Valafride Strabon altrasion d'infetet de la que peu de petionnes (çavocentalors le Plantiet. Mass cela est remarqué pat Anastaie, parce que c'estoit alors une condition qu'on exigenit pour les Otdres fuperieurs. Ceux qui ne fça-voient pas entierement le Plantiet le fei voient de livres.

CHAPITRE XVIII.

Les Origines de l'Office divin & l'obligation de le reciter, dans l'Otient & dans l'Occicident, preuves tirées des Regles Monastiques & des Loix Imperiales.

1. It. Deferiperen de sous les Offices de l'Eglife, felon la Regle de Carus Brund 111. Test le Pfentier fe recivit chaque femous

IP. Obligation de reciter l'Office en parriculier & aux beures propret, peur les voragenes & autres abfent. V. Preuves de cette melme obligation, treits des aucres Regles

Mehafireser. r't. Perere que cette obligacion aurois peffe du Cleiftre au Clerge , quand elle w's surest par deja efte.
V 11. La me (one oblication dans let Monaferre d'Oriene.

VIII. Loy admirable de Infinien for cem obligat IX. Deverfer reflexions for corre loy. Elle comprenect tout les parce qu'els offerent tout Baneficiers.

X. Pourquey les aucsens Concelles n'ont pas exprimé la escepa-tion fectors des Offices. X1. Le Concele in Trullo X t t. La Regle de fame Pacheme.

l. S I nous nectaignions d'eftre trop longs, nous pout-tions tiret une infinité de belles renatepres de la

Regle de faint Benoift, & des convenances admirables de nos Offices avec eeux que ee divin Pere des Mona-fleses établit dans son Ordre, 11 commence les Offices re, 11 commence les Offices pat Deur in adjuterium, &c. & Domine labia, &c. Pois le Picaume , Ventte exmitemme , qu'on chante alternativement, cum antiphona, ou qu'un feul chante funt l'Hymne, qu'il appelle Ambrefiavam, du nom de Cot. se fon Auteur : pois fix Pfeaumer chantex alternativement, le Vetfet, la Benediction de l'Abbé, On s'affit enfoite, Sc on lit trois Leçons, qu'on entrecoupe de trois Ré-pons, au demice desquels on ajoûtele Gleria Patri, au commencement Juquel tott le monde fe leve. Les Les ons dovvent eftre ou des Ettitures de l'an & de l'autre Testament, ou desexpositions des faints Petes, Ontecommence à chantet encote fix Pfeaumes, après quoy on recite une Leçon de l'Apolite par ecuit, Lettis Apolite teli fequaine ex corde recuanda. On finifoit put Cap ti le Verfie, & par Kyrse elesfon. Voils les Nocturnes de l'Hyver. Les nuits de l'Efté estant plus courtes , au lieu de ttois Leçons on n'en difort qu'une du vieux Tefta. ment, & un Répons, le reft: effort rout sen blable; car on n'obmettoit jamais les douze Pleaumes. Les Noctusnes ou Vigiles du Samedy au Dimanche effoient bien plus longues , cat après les fix premiers Pfeaumes on lilost quarie Legons, & autant encore aprés les fix autres Pieammes avec leuts Répons, & le Glerra au dernier, On : | drort reois Contiques do vieux Teftament , & apiès le Verfet & la Benediction de l'Abbé faivoiene quitte autres Leçons du nouveau Testament, leurs Répors , le Te Deurs landamus , pris l'Abbé bioit une Le con de l'Evangne, tout le Monde estant debout, Cass bonere & tremere flantibut omnibut. Pais on Hymne, aptès lequel on commençon les Matines, e'eff à dire les Landes, qui se devoient dire au point du jour, Max Ma. Cap. L tutine, qui incipienti luce agendi funt.

II. Les Landes du Dinsanche effoient presque les nsefines que celles que nous difons encore en Carefine. Le Picaume Dens mefereatur neftri fe tecitoit tout dtoit ,fite antiphena in direttum , pais on chantoit le Meferere , Confiremen . Deue Deue mens adte de luce, Le Benediette , & les trois Picaumes fuivans , Bes nedeltiones & Lander , puis le Chapitre pot coror , le Répons , l'Hymne, le Veriet, le Benediffur & le Kyrn. Letteo una de Apocalypfion corde . & Reffonferium & Ambrofianum. Verfus, Canticum de Evangelio, Li-tania C completum fl. Le Potent doit dut à la fin de Vespres & de Loudes l'Otasson Dominicale à voix haute , Pout inculquer à tous les freres & pour leur obsenie du Ci. I la covcorde & le pardon mutuel des offenfes. Plant agenda Matutina vel Vefpettina non tranfeat alequando , neft in nitemo ordine Orace Deminica omnibus audientibus dicatur a Priore, propter feat-dalarum ifinas, qua orire fetent in Monofterio . # convente per opfini oraziones sponsionem, qua dicunta dimiero nobie . G c. secur & nos , G c. purgent se ab humfmedi vitte Les lept Heutes Canoniales du jout font Mattnes, Prime, Tierce, Sexte, None, Velpres, Complies. Les Nochitres à minuit. Les quatre petites Henres font compostes de mesme, du Den in adjure. Capating ream . l'Hymne , trois l'feanmes , une Leçon , un Verfet, le Kyrie. Lettio mra. Verfus . & Kyrie eleifon & Mif-fa fins : Ces tetuses Mifa fine , fignifient la meline chole que ceux dont il s'eftort deja fervy , Et compleram eft. Il n'y a pas moms de conformité à Vespies & a Com-

II L. Ce que ce faint Le flateut a eu le plus à cœue a efte, qu'on reestaft tout le Pfantier & tous les Cantiques dans le cours de chaque femaine, paifque les frints Peres du Defert le tecitoient chaque j'ur. Si cm farie has diffribute pfalmerum difflienerit . ardinet . fi melius aliter judicavent : dum omnimodis ed attenda. tur , m omni hebdomada pjalterium en integro nume-

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XVIII. 45

ro centum quinquaginta pfalmerum pfallatur. Cum legamus fanctos Patres unferos uno die hoc firenut im-Cap. tt. plevife . qued nos repids usinam feptimana integra perfolument. Il permet qu'on tectte fimplement les Caj. 17. quatre petites heures du jout, au lieu de les chanter aux endroits on la communauté n'est pas nombreuse. Si major congregatio fuerit cum Antiphonu : fi vero minor , in directum pfallantur. Les occupations du jour & le travail Enforcht absenter plusieurs freres pendant le jour, & ils ne pouvoient ferendre affidus qu'aux Vefpres, aux Nocturnes & aux Laudes, qui eftoient d'ail-

leurs les Heures les plus folemnelles, & ainfi on les chantoit rodiours à double chœur.

IV. Mais ce qu'il nous importe le plus de remarquer, est l'obligation qu'avoient tous ceux qui ne pouvoient pas affister au Chotur avec leurs freres , de s'acquirer du monde voir, soit que le travail les arrestast à la campagne, soit qu'ils sussent engagez dans un long vuyage. L'œuvre de Diru devoit intercompre le travail de leurs mans, & la Pfalmodie aux mesmes heures reglees devoit les delasser pendant leurs voyages. Voscy les paroles del Regle: Fratres qui omnius longe sure in labore. G non possure occurrere hora competents ad Oratorium. G Abbas hoc perpendie. quia sta est. agant ibidem opus Dei , abs operantur, cum tremore divino fieltences genna. Similiter qui in itinere divelle funt . non cor pratereant bora conflituta : fed ut possint, agant ibs , & servitatis pension non negligant readers, Comme les Offices divins des Monasteres ont esté formez sur ceux de l'Eglise , il est aussi fore vrayfemblable, que certe obligation des voyageurs & des autres absens, à s'en acquiter en particulier aux mesmes heures , est venoë d'une pareille obligation commune à tous les Clercs. Et c'est peut-estre principalement our cela que les uns ée les autres devoient seavoir le Plautier par cœut, parce que l'ulage & le fecours des livres leur efton bien plus facile dans l'Eghfe qu'à la

LeCainte V. Les autres Reeles de faint Gefaire . de faint Auad an. 136. telien, de faint Ferteol, du Maiftre, & de tant d'antres B. 61. F.

Reg. Co. Reg. Fir-

Cap. 50.

348. H. 39. pourroient nous fournir un grand nombre d'excellentes inftructions, fi nous n'apprehendions d'eftre trop longs & trop ennaveux, Celle de faint Cefaite vent que les Religienfes travaillent de leurs mains, pour évirer le son-meil prodant les Offices de la nuit, horsais les Dimanches & Feltes, où celles qui font affoupies, dorvent fe tenit debout. Celle de faint Colomban parle de certains Monasteres, où les Offices de la noit se chantoient à uatre reprifes : c'eftojent les trois Noctutnes & les Laudes du matin, Celle de faint Ferreol confirme admitablement ce que nous venons de dire, qu'on les obligeoit tous à apptendte les Pfeaumes par cœur, afin de les recitet dans la campagne, même en menant paistreles troupenax. Omnis qui nomen valt Monachi vindicare , lie.,

terarei ignorare non liceat. Quinetiam P falmortotor memoriatoneat , neque so quacumque excusatione de-fendat , quo minus sancto boc studio captatur. Similiter etiam his que Pafteres pecerum, ut moris eft , de Congre. Cas. 16. La Regledu Maistre explique admirablement l'ordre que les Religieux doivent garder en voyageant pour s'acquiter des prieres canoniales aux heures reglées. Elle leor permet delesabteger, quand ils ne peuvent autrement éviter de s'élogner trop de la compagnie des Lasques qui leur est necellaire. Mais la loy generale est, que ny le chemin, ny le travailne peuvent les dispenser de cér aimable tribut. In mubile vere die . enm radies (nes Sol mundo absconderie five in Menasterie . Sve in via . five en agro . perpensationo borarum transatta, fratres aftiment. O quavis bora fit, confuerum tamen complea. eur officium. Et five ante, five retro à certa bora diffum fit . confuctum bora opus, tamen non pratereat , fed aga. IRT.

VI. Quandles Religieux n'autoient pas emprunté lu Clergé cerreloy inviolable de ne point se dispenser des Offices divins pendant leurs voyages, ils la luv auroient au mous communiquée. Car faint Ceferre notifres sous montrera pat ion exemple, que ce nombre innombrable de Clores qui avoient effé trez de Cloiftre, portoir l'uis le Clergé les meimes pratiques faintes qu'ils y avoir a apprifes, C'est ce que nous apprend l'Auteur de la volde ce Saint, qu'ayant effé tité de Lerins, & ordanné Par-fire dans l'Eglife d'Atles, il continua d'y pratiquer cour ce qu'ilavoit appris d'es la rettaite de Lerins. Pranter Diaconns, deinde Preibyter ordinatur, nec magnical tamen canonicam monachi medulationem, murquain Lerinenfium fratrum inflituta reliquit. Life de vic de ce faint Evelque fait voir qu'il nemanquoit voir retes les nuits de reciter les Nochimes avec fon Din 1 L. 1 " l'heure reglée, & qu'il ordonna qu'à l'avenir les Cicres

chanteroient Tierce, Sexte & None enpublic. fi roue les Penitens & les Lasgres y puffent affifter. Les Clares les recitoient donc auparavant en particulier.

VII. Les Monafteres d'Otient ont roûjours efté confiderez, comme la fource des vertus de des Conflictitions Monaltiques. Ces deux articles de faire apprendie à tous le Pfeautier, & de recirer les Heures Canonilles quelque part qu'on se trouvast, y eftoient observer vee une tres-exacte fidelité. L'admirable faint Sab is avoit un Monaftere pour fee Novices qui venoient de quitter le monde, pour les accoûtumer à la viereligieufe, & leur faite apprendte le Pfantier. Parto cu rebis extruite . Can te cum ei prafecifet vivos induftrios , hec habitandum Sucrit tradidit eis qui e mundo recent ventitabant, donecip 5 " .... fum Pfalterium didieiffent , & fe exercuifent in alea Gay 9 ... Monatherum vita inflitutione. Lors que ce haint recent pour son disciple le jeune Cyrille de la main de ses par las c'est celuy qui a écrit sa vie , la premiere chose qu'il luy recommanda, ce fat d'apprendre le Pfautier. His exbinceft mens descipulus, Doceatur ergo Pfalterium, Eo enim spui babes. Mais l'exactitude que ce frint Homme exigeon de ses Religieux à reciter leur Office, dans les pass les plus éloignez, & parmy les plus fais heux embarras d'affaires , paroilt fort clairement par celle qu'il pratiqua luy-melme dans la Cour de l'Emperent Justimen à Confiantinople. Il y eftoit venu pour des affures de la demiere importance, & il y avoit tronvé l'Empereur tres-favorable à fes defits. Dans le temps mefine que Empereur en deliberoit dans fon Confeilavec (aint Sabas melme, qu'il y avoit appellé; ce laure Homme le détoba à l'heute de Tierce, & alla reciter son Office à l'é-catt. Cam jam veniset hera tertia resiste Imperatore, Cap. 94. Des feorfum reddebat preces folient , vacans facris ds. vini David Pfalmis, L'un de fes Disciples avant pris la liberté de luy dire qu'il ne falloit pas quitter l'Empereur au moment qu'il travailloit avec tant de bonté pour luy. ce faint Homme luy répondit avec autant de naiveré que de lagelle, que l'Empreeur l'afoit ce qu'il devoit, & luy donnoit exemple de faire aussi son devoit. Non est buc alsenum . inquit , e fili, Nam & ipfefacit , quod ei con-

VIII. Comefue Empereur Julinien fit une Conftj. Cod libr.1.
tution, par laquelle il obligea rous les Clercs, comme estans tous liez à quelque Eglise, d'y chanter les divins Offices de la muit, dumarin & de Velpres, puisque les laigues s'y trouvoient fouvent eux-melmes, fans y eftre forcez par d'antres taifons que celles de leur propre falut; puisque les Fondateurs n'avoient docé ces Eglises que pour y entretenir une éternelle louange de Dieu, enfin puis que les Ecclefiastiques ne doivent pas parostre Ecelefialtiques ou Beneficiers par la feule cupidité de s'entichet des revenus de l'Eglife, Sancimus ut omnes Cleria ei , per fingulas Ecclefias constituti per soipsos psallane Nocturna, & Maintina . & Vespertina, ue ex sola Ec. clefiaftscarum serum confumptione Clerici appareami

venit , & no commino ed qued debemui.

same grian habora (Cinteron, vin arten me properties Cinne, para Guigea Domes De Si cene mini latino per para consultation per para

IX. Il a efté necessaite de tapporter toute cette Conft aution I operiale, quelque longue qu'elle puiffe paroiftre à ceux quin'y font pas toutes les reflexions qu'elle morne. Car il y faut confiderer. s. Qu'elle embraile abfolument tous les Ecelesiastiques & tous les Beneficiers, parce que leur ordination les attachoit tous à quelque Eghife, & dans chaque Eghife on faifoit pour le me ces tross Offices differents tous les jours, a Veipres, la mont & le matin. Les paroles de la Confirmition difene clauement teut cela , & nous en avons ailleurs donné ailes de preuves. 1. Que fi cette Couftimition ne parle pas des Chres qui ne peuvent affifter aux Offices pu-blics, ou parce qu'ils font malades, on parce que les affaires de leux Eglife les en font abfenter, les raifons qu'elle rapporte font affer voit ce qu'il en faut juger. Cat puis que les ablens ou par indisposition, ou pour affaires, ne laiffent pas d'eftre entretenus du revenu de l'Eglife, il eft juste, que par leurs prieses ils taschent de satisfaire à l'intention des Fondateurs qui ont moms confideré la pompe & l'éclat du fervier de l'Eglafe qui le fait en public, que les latmes, les gemiffemens, & les prietes fecretes des bons Eccle fiaftiques, qui peuvent attirer les benedictions du Ciel fur eux & fur toutel Eglife, s. Si cette loy n'oblier pas à tellitution les Benchciers qui ont manque à Office , e cft que leurs revenus Ecclefiaftiques ne confiltorent encore qu'en distriburions manuelles , qui fe Onfismosent en même temps. Mais en les privant de leur Benefice, elle montre bien qu'on ne pont avec justice retentries revenus de l'Eglife, & ne pas s'acquiter de la plus indispensable charge qui est la priete. 4. Cette loy dit formellement & excellemment tout enfemble, que l'effence & l'ame de la Clencamre, c'est la priere des Heures Cinoniales; ainfi ceux qui la negligent n'ont que le nom d'Ecclefiastiques. Nomen quidem habentes Clericorum , rem autem nen habentes Cierici , cerca letme. gram Domini Der. 5. Elle montre bien par le nombre des forveillans qu'elle établir combien elle prend à cœur l'affiftance aux Offices. Carelle ordonne que l'Evefque les drux premiers Preferes manufationes de, le Doyen de chaque Eglife particuliere, qui est appeile Archen ou Exarchen, & le de fenfeut prement ce foin. Enfin cette loy & dans les termes dont elle ufe, & par les raifons qu'elle employe, embraffe absolument tous les Cletes & tous les Beneficires, fansen excepter aucun, dans l'obligation des divins Offices. Ce qui nous fait dire que cette obligation n'a jamais efté ny plus univerfelle, ny plus étroite qu'en ce temps-là , ou plofieurs perfonnes plus hardies que feavantes de ce fiecle, fe font perfundées qu'il eftoit difficile dela trouver. Car cette loy enferme tous les Clercs, parce qu'alors ils eftoient suffi en même temps tous Beneficiers, & elle les condamne à eftre dépolez s'ils manquent à ce devoir. Que fi l'on répond qu'iln'y eft padé que du chant des Offices publics, c'eft encore un sutre point d'une severiré plus grande, que rous les Cleres follent oblices non feulement aux Offices, mais auffi

aux Ollices publica de la mais auffi bien que da jourc. Sa i est cerata par le trava de ceret ejec, par plasferos sponvez tépandose jusqu'a prefent dans tout cet currage, & par celles qui nous tefient à dealite en leust tomps, que l'on ne béstifoir aucure Egife qu'en même temps on ne La dock à tufficiment pour y entrevenit un nombre de Clerc qui y fiffient l'Ollice: & qu'en n'odomoir point che che che che che che de l'accept de la companie point de la clerc de la companie de la companie par l'accept de la companie de la companie de la companie par l'accept de la companie de la companie de la companie par l'accept de la companie de la companie de la companie par l'accept de la companie de l

acteurs.

Le Conscile in Tends defend de live dans Teglife on og Asuffact Hribiter de Hartyng, fedensig prin hygien
y lifet at Hribiter de Hartyng, fedensig prin hygien
y lifet er cilet og int doerne hinn averket. It recommande om 175
mediat live moderne henne i enhant, de groon og hjelt intende in enhant i enhant i de groon og hjelt intende in
ne fort propre à l'Eglife. Enhini defend di spokere an Tri.
frigjion er parkete, "Que encoffera se yn mehr i mijet onatiere
view and i pour ne pais institer l'impie Pietre le Foulon,
qui avor flat ercelenion vation.

XII. La Regie de finar Pachome prefeits que Moine abbenta ir Custion des Heures Connaisse quelque part qu'in le touveux. Es fin nous l'arris, vol en Me-Qu'uaghtra, d'en agr. Vai sintene. d'un quishe mon. firm, avand d'a fiditade tempera son pouements. C'he le into Bill de ten denne hoch, s'aya orac Chileman va Capitanan, vel als las juigi tennal que va constitutarion va Capitanan, vel als las juigi tennal que va constitutarion va Capitanan, vel als las juigi tennal que que constituta en est velor de la constituta de la constituta de la constituta de la compania de la constituta de la constituta de la compania de la constituta de la co

## CHAPITRE XIX.

L'affiduité des Laïques aux Offices divins, d'où on peut encore conclure celle des Ecclefiaffiques.

- 1. Les Luques affifinent aux Offices du jour & de la môt. 11. Ils n'entressent pour dans le Chieser, fi sa n'est pour sommosmer, & l'Empereur pour fastes (on offrande.
- ner, cy compress pour jaire jou nyvande.

  111. Pourquoy faux la hills evande a pai faux Ambreifs.

  1V. P. Devortos premove de Gregore de Tours, pour l'affifanis du profié aux Offices du jour & de la muis.

  V I. V II. Vrous milances de faux Eloy & de faint Cafairt
- Pour cela.

  V I II. Et pour porter les Laiques à la letterer des Livres facents.

  I X. Sannt Cefarrs fait dres à l'Eglife Tierce & Sexte & Nome.
- X. X.1. X.11. X.111. Autru pravens de deven Autrent. X.12. XV. Ox, pagle dans l'Orens, . 6- an y remarque la mêma afficient du peuple aux Officis. Emergeur on influine plus tard dans l'Epile, le shout de Terre, Sinte & Neme, su les Lasquet no proviouses passeliments l'emourt.
- 1. Les Largers nômes fairiers par offte une affidie bet an Clifford rinn, qui nome préaders encore marca de celle des Ecclessiques, chain periode pour exprimes la convention des Hum, auffi bien que des autres nations Babases, à la Religion Chrolivine, dui qu'ils aprenienciale Plusine, Human Falerium diffensi, il tigli 7faiffioir donc d'elle fidelle, pour clite oblige su volte divin par une Plalmode religioné. Le Concile 1.1. de

## touchant les Benefices, Parti II. L. I. C. XVIII. 47

Tours suppose que les Laiques affistent aux Vigiles mê-me de la nuir & aux autres Offices , quand il leut défend de s'y mester avec les Clercs & les Chantres, qui font les plus proches de l'Antel, à moins qu'on ne les laifeap-ptocher pout recevoir l'Encharifts . Fi Laici ficus alta-C45. 4. re , que facra my iteria celebractur . inter Clericos tam ad Vegitias , quam ad Miffes , ftare peasens noa prafu. mani, Sed pars illa qua a Cancollis verfus altare divi. ditur, Choris taatum pfallentsum pateat Clericorum, Aderandum vere & communicandum laicis & famiais ficus mos est : pateant Sanita Sanitorum, J'ay dit qu'on biffon apprachet les laignes & les femmes mê. mes, pour recevoir la Communion, car on mettoit encore une difference & un intervalle confiderable entre les Cletes & les Laiques, même pout la communion. Quoy que les Laiques approchaffent de l'Ancel pout nunier, ils n'en approchment pas de fi prés que les Cleres, ils n'entroient pas dans le Sanctuaire où les Prefires & les Diacres communicient : ils ne s'avançoient pas même jufqu'au heu, où les moindres Cletes teceoscur la communior. Témon le Concile de Brague, Placuit ut iatra Saaltaarium altares sagredi ad communicandum non licaet Laicis, virès vel mulieribue. assistantum Clericis, sieut & antiques Cannashus stata.
eum sst. Le Concel. I V. de Tobele veus que le Puette &
le Diacre communicat a l'Antel, le Clergé dans le
Chesse, le pruple hors de Chesse, Le vidétices voidens. m Sacerdos & Levita ante altare communaicens, in

Choro Cierus , extra Chorum Populus, Les Evelques du Coueile de Trulle interdirent à la verité l'entrée du Chœur à tous les Laiques, mais ils acceptetent l'Empeteur de certe défenfe, pour fe conformer à ce qu'ils difent à l'ancienne Tradition Nulls lice at. qui qui dem fit on Laicorneo numero , intra fepta facri altaris ingredis nequaquam tamen ab eo prohibita petestate & anthoré.

Can.IL.

e. 15.

tate Imperiali , quandequidem voluerir Creatori dona offerre , ex antiquisima traditione II. O ife in que faint Ambtoife fit fottit l'E opeteut

Theodole du Chœur, après qu'il eut fait son offiande, &c que cet Empereur voulant aprés cela ufer de la même modeftie à Conftantinople, & Nectarius le priant de ne L. 5. 6. 17. pas fortir du Chœut, il luy tépondit qu'Ambroife luy avoit appris la difference d'un Empereur & d'un Evet-Streen. Ly. que, & qu'il ne connoi Toit qu'Ambt oife d'Everique. Sozoniene dit nettement qu'Ambroile jugeant que ce ne ouvoit eftre que la flaterie ou le renverfement de l'ordre, qui est donné place à l'Empeteur entre les Ecclefiaftiques, changea cer ordre, ou plutoft corrigea ce defordre, en placant l'Empereut devant le baluttre, en forte qu'il fust placé devant les Laiques , mais aprés le Clergé; que l'Empereur Theodole approuva ce reglement, les ccelleuts le confirmetent, & qu'on l'observoit encore de fon temps, Meris erat , ut Imperatores dum facris entereffent, in facrario federent, Majeftatus ergo a populs conferrio separats. Ambresius aucem considerans oam confustudinem velox affentatione, velex erdinis perimbanicae offe natam. Imperatore sa Ecciefia locum a ffignavit ante facvare Cancellos . ita ne populum Imperator , Imperatorem facerdotes ordine jedis ansecede. rent. Hanc antemoptemam Conflirmionem Theodofins Imperator approbatit . & fucceffort t eins corroborane. runt ac not camex confine tempere confervatam cer-nimus. En effet, l'Enspeteur Theodole le geune, dans une loy qui se lit après le Concile d'Ephrie, & qui teg re-de les asses, proteste qu'il n'approx hoit de l'Autel, que our faire fon offrande, & qu'il le retiroit d'abord. Ad fa accedimus . & cum circum feptum facrerum aditum ingreff famus . ftatimegredimur, nec quidquam ex prepinoua dipinitate achia arrogamus, Eneffit, le Capon du Concille in Trulle , dont nous pailons , ne permet pas à l'Empereur de s'arrefter dans le Sanchusire , mais

feulement d'y entrer pout faire fon offrande. 111. Que li faint Balile fit arreftet l'Empereur Valens dans le Cheatr des Eerlessaftiques, après qu'il eut fait ses prefens à l'Autel, comme Theoduret le taconte : il faut croire que ce far par la même fage condescendance, qui force que ce fur par la meme uge consecuent qui effoit L. 4. 1. 17. le plus cruel perfecuteut de la pieté & de la ventable Religion. Valens retta ad semplum fe confers , & confuera dona altari offert, Bafilini autem enm intra facra aulea . ubs ipfe fidebat, venire jubet, &c. On ne peut non olus titer à coafequence eette feance, que l'offrande qui 'avoit precedée,

IV. Heft temps de finit cette digreffion ,& d'appren dte de Gergoire de Tours le concours du pruple pour al fiftet aux Heures Canoniales de la nuit & du jour : Vo. L. 1. 146. nientibut ad Matutines hymate populis, Et ailleuts, a.7. Sigamu admaintinat motum est. Erat enim dies Do. L.1. e. 15. minica. Et encore ailleurs, Pridie Calendas Februarias. L. 6.c. 25: cum des Demenico ad urbem Turonscam ad Maturenas fignum commount fueffet . & populus furgens ad Ecclo-ficen conventres . Et dans un autre ouvrage , Noltem Do Degleria minicam dum facro faultis trigities populs fides devosa Mari. 1. concolebrat . increpesa est mulier . Cur reliquis nollur. 1. 9. nas excubeas Deo exhibensibus, ella deeffer ? Et plus C. 11, bas, Ad beats Martyres Bafilecam vigitsas fidelitor C. 15; celebravis, Ec plusbas, Ad festivitatem beats Martyris devens pauper advenerat, ac vigilies emmobilis saftaas , nollem cum caseris erando diduxis, Iniucef. cente vere calo ad Metatum digreffus, Et encore plus bas , Exa a cum facris bymnis , module fque caleftibus p. it. no Be , ceisbratte ettam Meffarum felemmits. Et en un auter de les ouvrages , Celebraris in ejur honorem vifi. Di gler list , cum Archipresbyter toa Eulalias Clericos convi- Confegi. jo vie smussaffer. On faifoit des Feltins sux jours de Feites & for tout après les Vigiles , comme ces demiers passiges en font foy. Dieu y a quelquefois autorife put des mitaeles ces réjoüillancea , dont la fobrieré , la modeffie & la pieté efforent le principal affationnement

V. Lemême Auteur parlant d'une Reine qui avoit eu Mirai. E. recours à faint Marrin. Dedutta in vigities avile , & Mart, L. L. erationibus ne profinis lachrimis, mane oblatis mine. 6.12. ribus multis , in honorem B Confesores Misfas expense celebrare. Et plus bas , Mulier clauda . ad B. Maries L. 16. 116 pedes depofita, nolle tota cerenni maan pre voto desianit, achis in Basilica vigilaatibus. Mane autem fatto, moto Mauntais signo, Gr. Et plusbas, Non eras ella vo. G. 31. gilia transstus Confessoris. Media nollis sempore trans. alto . ftupsate populo . Ge. Et aillours , Vensens ad Cel. C. Ate Inlam Condatenfem , in qua lellus beats viri habetur, dum ibidem notte Dominica vigilia celebrareniur , fu bite erante popule, feafit . O'c. Et en unantte endroit, In L. j.el sj; una Damen: carum notte. Oc. Interen Benti fignum me weturberis materiais . adgregator & populus, vigilisf. que colebratis, virtus Sanils clarificata perpatuis. Tout ce ··lécul nous fait connoiltre que les veilles des genedes Festes, & du Samede au Dimanche, on passoit les nuite entietes en priezes dans l'Eglife, que le pruple s'y trou-voit avee le Clergé, que les particuliers pulloient auffi la nuit dans les lieux de devorion, pout acquiter leuts vœux;

qu'à la pointe du jour on fonnoit Matines, c'eft à dire les Ludes, & que le peuple y accoutoit, même en hyver, V I. Saint Eloy Evêque de Noyon dans un de fes Sermons a dreffe au peuple & aux penitens, declare que tous les Fideles doivent aspirer à cette priete continuelle, à liquelle l'Apostre les a convirz : & que le plus pro moyen d'y arriver, c'est d'affister a toutes les Heures Ca-noniales qui sont répandues dans toutes les parties du jour & de la mait. Cui orgo dicendum eft, Oporres femper erare & non deficere affiei, qui Canonicis horis quotidie junta ritum Ecclefiaftica traditionis . Pjalmidis precibujque confuetis Dominum landare, & regare non defiftet, Er bec eft qued Pfalmifta dicebas, Benedicam

Domenum in omni sempore, semper lans ejus in ore mee, VII. Saint C:faire Evelque d'Arles remontroit à fon peuple, qu'it ne devoit pas fortir de l'Eglife, qu'aprés la confectation du Corps & du Sang de Jesus-Christ, après l'Oration Dominicale, & après la benediction, Qui vals Mifas adintegrum cam incre fisa animace. lebrare , ufqueque oratio dicarny, & benedittio popula deter, bumilento corpore & companito corde fe debet in Ecclefia consinere, Ce Pete palla bien plus avant, cat il procetta qu'on peche, fi on n'employe la joutnée entiete du Dunanche a écouter Dienpar la lectuse, ou à luy parles dans la priere : & il en conclud , que l'on a donc bien tott d'y plaindreune brute ou deux à la Melfe: Adextremme fit oto dee Deminico lettroni infiftere & Deo firp. reemme presente tromines recreate compres de la pro-plicare negligimus, non leviter in Demu pecennus: quantum mali eft, fi vol unius, vol ducarum berarum frasso cum divina mysteria celebrantur, in Ecclesia frands parsents om non habsmus Aleft elan par là que c'étost d'flots un crime de manquet à la Messe les Dimanehes, quoy queles Melles durailent une ou deux heures. parce qu'onles disoit avec solemniré, & on n'en disoit pas fi grand nombre comme on a fait depuis. Mais ontte la Melle, ce Pere affute que c'est un peché qui n'est pas leges, non leviser in Denn peccanno, c'est à dire que ce n'est pas une des moindres fantes entre les venicles, de s'absenter de tout l'Office Canonial les jours de Dimanche, & ne pas employer faintement toute cctre fainte joutnée. Les Fideles avoient encore en main les Ecritores, &c als les lifoient dans leurs marfons. Nam le. Elsones five Propheticas , five Apostolicas , five Evan. gelicas etsam in domibus vestris , am 19sh logere , ant

alsos legentes andire poteftis. VIII. Mais re Pere employe des termes & des argumens bien plus pressans en un autre Setmon, pout porter tous les Linques à la lecture des Ecritores & à la falmode durant le jout & la muit, fans que les plus groffeers puillent s'en excuser. On pourta facilement aprés cela conjecturer quelle necessité on imposoit aux Clercs de s'y appliquer, puis qu'on ufoit de fi preffantes exhor-rations envers les fimples Fideles, & envers les Labouteurs mêmes. Tous ceux qui favent lite, dit ce Pere, peuvent aifément avoit les Livtes faints, & ils doivent s'y appliquer. Ceux qui ne seavent pas lite, doivent avoir quelqu'un qui leur laseles veritez du Ciel & de l'éternité. pour qu'ils n'epargnent rien pour avoit des gens de lettres pour débroùillet leurs procés, & les aidet à conferver ou à acquerir les biens periffables de cette vie mottelle, Quandles mits sont les plus longues, il n'y a personne qui ne puisse lire ou se faire lire pour le moins l'espace de trois heures. Il n'y a point de patrian fi groffier, ny de fem-me fi sgnorante, qui ne puille apprendre & teciter fou-vent le Symbole, l'Otasfon Dominicale, le Pfeaume cinquantione, le nonancieme, ces divins Cantiques ne font pas plus difficiles à apprendre, ny moins delicioux que tant de chanfons prophanes, dont les Chreftiens deshonorent leur bouche & leurs oreilles, Lettranem droinam etiamfi aliques nefcient literas non poteft legere. pereft tamen tegentem libenter andire. Que vero literas novit, nunquidposest fiers, quad non invensae libres, quibus possis Scripturam devenam legere, Tollamus a nobis fabulas vanas , mordacet jocos , fermones etiofos , ae luxursofos, & videaneus , fi nobie mor remanet tem. pus, in que lections divina vacare possimus, & c. Quan. do noctes longiores sunt, quis crit que tantum possit dor. Nem 20. mert, mt lettionem devinam vel tribus beris non poffit aut ipfe legere , am alsos legentes audire , &c. Novi. mus aliques negetrateres, qui tum literas non noverint. requirent fibi mercenarius isteratos . & cum apfi literas neferant, altis fersbenesbue ratione fna ingentsa incra conquirum. Quare ergo non eum preiso & meseede ro-gar que tibe debeas Scripturas devenas relegire, ut ex

elles poffi promon aterna conquerere ? Vos eigo fratzes

rogo & admoneo ut quicum que literas feitis . Serioruram devinam frequentius relegatis: qui vero non festis. quando alsi legum , intentis auribui audiatis. Lumen enem, anema & erbus aternus, non eft alend, nefe verbum. Dei ,fine que anima nec videre poteft , nee vivere , &c. Onam multi ruftici, & gnam mnita mniteres rufticana cantica diabolica & turpia & amateria decantant? Ista possunt tenere, atque parare, qua di abolus doces, 🗢 non possunt cenere, quod Christius ostendis ? Quanto celerius & melius quicumque ruftiens , vel quacum mniserruftecana. quanto ntilius poterit & Symbolum difeere & orationem Dominicam, & altquas animbo. was & pfalmem quinquagefonum, vel nonagefonum, & parare, & cenere . & frequentini dicere . mide animam fram & Dec comjungere , & a diabele liberare poffit, On peur lite les autres Homelies de ce Pere, où il convie les Fadeles de venir avant le jour dans l'Eglife, d'y fléchit 34 les genoux toutes les fois que le Diacre dit , Fiellamas genus , & de bailler la refte toutes les fois qu'il dit , In. Hen m clinare capita vellra Deo. Mais la remarque qu'il ne faui pas obmettre eft des dernieres paroles de ce Pere, où il temontre aux plus ignorans & aux plus groffiets qu'ils penvent au moins apprendre le Symbole , l'Oraifon Dominicale, le Miferers . & par la frequent ces ptietes s'entretenit long-temps avec Dieu. L'eft à quoy on s'eft reduct dans ces derniers fiecles , & e'eft ce

que ce Pere avoit commencé d'établis 1X. L'Auteur de la vie de faint Cefaire qui avoit efté fon Disciple, affure qu'il infirma que les Cleres chantaffent rous les jours Tierce , Sexte & None dam l'Eglife de faint Ethenne, afin que les Lauques & les peniters puf. fent tous les pouts affulter à rout l'Office divin. De cap. C. 4 tterum profettibus folicitus & providus pafter : maxin-fittust, ne ameidie Tertia & Sexta & None Officino en faniti Stephans bafilica Clerici eum Hymnis perfeiverent ne fi ques forte facularium vel punicentum fantium opus exercere cuperet, abfant excufatione aliqua quotidiano poffet Officeo intereffe. Le uele infatigable de ce Saint n'en demeura pas là , il faifoir chanter les Luques dans l'Eghie auffi bien que les Cleres , afin que les Picaumes & les Hymnes , oules Profes en Grec ou en Latin fullent leur unique & lent celefte occupation dans les Eglifes. Volnit vero atque estam compulit laites & Cat. 4 faculares homenes , Pfalmos & Hymnos premere alta. que & modulata voce .inflar Clericorum . alios Grace. Spatium Suppeteret ad fabulas in Ecclesia efficiendas. alses Latine Profas & Antiphonas decamare, ne illis ufin ce laint Evêque voulut que les malades qui efforent dans l'Hôpital entendiffent le divin Office qu'on chantott dans la grande Eglite. Æ gretse vere mere confulnit, amplessimes eis affignatis adebne en anibus fice alle strepien devina Officia, quain bafilicaperagebaneur, anfcultare poffen

X. Saint Germain Evelque de Paris faifoit p la meline fainte ardeur , de portet les Lasques à l'affiftance & au chant des Offices divins, Venantius Fortunatus a fat une description admirable du Clergé de Pans & de L. b. fes Officees: il n'y oublie pas cenx de la nuit, & la foule da peuple qui chantoit avec le Clergé: Flagranti studio populum dimus irrigas omnis, certatimane manent qu prior ire valee. Pontificis monitis Clerus , plebs pfallit. & sufans , &c, Sub duce Germang felix exercituc bic 1.00

X I. Cemeline Auteur dans la vie qu'il a écrite de L. 1. 1.1 fainte Radegonde, nous reprefente eette fainte Reyne 30 auffi ponctuelle à tecirer fes Heures Canoniales, qu'autoit i delite le plus fervent de tous les Eccleis stiques, dans le temps mesme qu'elle estoit encore dans le Palais Royal, Car elle ne craignoit point la nint & le jour de quirter la compagnic & la table du Roy pour allet à l'é-eatt tendre fes devoits au Roy du Cael. Desergian vers decantando , esfi federes in prandio , excujans fe Regi

XIII, Sout Gregorte Pape nous a fait voir en la perbing.t. hofistalitatem inferprens . bos coram fe findioje legere agnovifict, peregrime vires, atque in habitalitatem receptos admonnie, ne jurgerent. O cum co Pfalmos

> goutes les Festes & tous les Dananches de l'année, en Ha Christo Dei nostrire surrellionis die ufque ad novam Dominicam diem vota septimina in Ecclesits vacare sideles jugiter oportet Pjalmis & Hymni & Giritali-

en faut conclure qu'autant que le Cleige est practi-gé de prier, & de prier plus long-temps que a po-ple, autant il est cettain qu'il y atologous en de Ol-

De la Tonfure & de la Couronne des Ec-

11 1 11 1 Read & comment to Menes

L. A Vision & Dilbin Create a shipper particular particular particular by the first Commission of the Commission of the

net au juste les Epoques precifes

11. Commençons par la Tonfute, & par les Ca-Fanttemer ver tonfo capite , Ge. Le celebre Mattin erbus aurebus, de. Cette enconftonce des oreilles decouvert, a nous monete combien il faloit porter les cheveux courts. Mais en tout cela il ne patnift point ttores in Ecclefia habitu faculars ornati non pfal-Lant . neque granes gentell risu dimittant. Ce ter-Ce ti'est done pas dans les habits, mais dans les che-veux qu'il faut chetchet cet otnement superflu, qu'il donne auffi des longs cheveux . Aurium tegula . ficut

ceilleg clefs control of the control

the contract to define the whole the contract to the contract

11. Cr. Cross nature and at 1 to 10 to 10

y, Constitute Concelle pale unpea plushas de cost qui te four medicire qui in me mentire quai in vive engenecente, Aceppeare y a vigenza a sassidarea fe co qui on est è tons passes, R. in sénie temps devolur à ness. Monthese qui devolur à ness. Monthese qui devolur qui entre partie partie par aux parentes farentes favores devolur à ness. Monthese qui devolur qui entre partie partie par la constitute favore de partie partie par des parties p

To vellé dans le l' V o le XIII. de To de V o le XIII. de To de V o métal p de vende de V o ende

fignum expellant, & habitum religionis abiiciant, Ce Canon défend bien aux Pteftres de donner l'habit & la tonfure de la Penitence ou de la Religion aux malades , qui ne la demandent pas , mais il ne permet pas à ceux qui l'ont receue, mefine ans la demander, d'en violer les loir , presendant qu'il en est comme da bapti fine qu'on donne aux enfans

V L I' ne fera pas inutile d'avoit découvert la tonfure des Penitens & des Religieux, afin d'en remat-quer la diff. rence d'avec celle des Ecclessastiques. Car les Penicens & les Religieux sont simplement confutez mais ils ne portent point de contonne, patce que la Couronne est la matque & l'ornement du Sacerdoce Royal de Jasus-Chrayr & de fes Ministes. Ifido. re Evelque de Seville, dit que la partie superieure de la tefte où la confisse a esté faste, represente la Tiare lacerdorale, qui effoit tonde , & representoit la moitre d'une spierre ou d'un glob. Er que le cerele de ch veux qu'on laiffe au bas d' la tefte, est comme le Diadê ne Royal dont les Souverains bandoient leur tefte. La confire des Ecclefisftiques est danc une marque honorable de leut dignité royale & facetdatale tont enfemble, au lieu que celle des Penitens & des Religieux est une preuve de leur estat himble & humiliant. Qued were desenfe capite fuperus , inferius circuli corona re'inquitur. Sacerdetsum Regnum. que Ecclefia in eis exiftimo figurare. Trara enim apud vereres conflienchainr in eapite facerdotum.

Hae ex byfo confetta, resunda oras quefi phara me. Desfie. Re- dia, & hoc fignificatur in parte capitat tonja Coro-ch. L. e. e. na autem tattendo aurei efi erreule, que R. gim eapsta eingst. Verumque itaque figrum exprimitur in Capito Clericorum . us imploatus etsam quadam corports similistadino, qued serrorum est Petro Aposto. le docente, ves estis genus elettum. Regale Sacerdo...

VII. Il est certain que ce retranchement de cheveux fignific dans les Ecclefishiques auffi-bien que dans les Penirens & les Religieux, le tenoncement de routes les vanitez, les nompes, les voluptez, & thid. o. 4. toutes les finperfinte z du fiecle ; Eft autem en C'ericis tenfura fignum queddam , qued en corpore figura-tur. fed in animo gerstur: feilices us bee figue inveligione viti a refeceneur. O criminibus carnis neftras quafi crinibus ex namer. Mais fi les Penitres fe privent des choses dont ils ont ahuse, c'est une sitisfaction pour leurs fautes passes, & une precaution pour l'avenir, ainsi e'est plutost un sujet d'humiliation que de gloire. Au lieu que les Eccl-fiaftiques qui ont porté l'innocence dans ce fablime eftat , laiffent les choses de la tetre par un genereux niéptis, & parune vettu & une grandeut d'ame vrayement toyale, se metrene au deffus de toutes les chofes ercées , pour regner dés cette vie avec Jesus-Chraser, dont le re-gne n'est pas de ce monde, quoy qu'il foit dans ce monde mesme le Roy des Ross.

VIII. Siles Conciles d'Espagne & Ifilmre qui s'eft fervy de leurs propres termes , n'ort parlé que de la toninre, fans faite le moins du monde connoillre que l'on rafait la teite, ou le haut de la teite des Cleres; il faut anffi remarquer qu'ils pailent en mefires termes des Penitens & des Religieux. Le tafeit n'y paroift jamais. Es le melme faint Bidore le montre encore bien plus clairement dans fa Regle Nullus Monacherum comain nutrire dibet , & Tondere ergo debet ifte . quando & omnet . imo & fimul , ac pa-

riter omnes. IX. Enfin, cét Anteur affure que faint Paul donel. l, s, c, 4. na l'exemple de la confinte , quand il furvit luy-mefme l'exemple des Nazaréens , comme il paroift dans les Actes. Mais cela melme nous apprend que ce ne fut que dans cette tencontte particuliete que faint II. Partie,

Paul en usa de la sorte, & que hots d'une si pressante necessité, il ne s'y fust parrais resolu, non plus que les autres Apoltres. Que fi Ifidore femble au mefine endroit faire faint Pierre le premier Autrut de la ronfure Chricale, il ne fait l'enrendre que de la mode. fire des cheveux , dont cét Apostte a cité sans donte le mailtre & le modele , auffi-bien que de toutes les vertus Chrestiennes, & des maiques exterieures mef-

mes, qui doivent accompagnet la vertu.

X. Les Auglois ont poullé bien plus loin ce fentiment, de reconnoiltre famt Pierre & faint Paul pout les Auteurs & les premiers inflituteurs de la tonfire Clericale. Cat agant efté long temps partagez entr'ent fut les questions & les pratiques de la feste de Pasque, & de la tonfate Clericale : les Catholiques qui se conformoient aux fentimens & aux ufiges de Rome, ne manquerent pas de s'autouifer de l'exemple & de l'in-flitution de faint Pietre & de faint Paul. Bede nous taconte que le fameux Theodore né en Tarfe d. Cilicie, & parfaitement infitruit dans les lettres Grecques & Latines , faintes & prophanes , ayant quitté fon Monaftere en Orient & effant venu à Rome, fut choifi pat le Pape pour estre envoyé en Angleterre, & y gouverner l'Eglife de Cantoibery en qualité d'Archeveique. I. Fit premierement ocdonné Soudiacre à Rome, puis il attendit l'espace de quatre mois, qu. ies cheveux fatlent creus, afin qu'or puit enfinre lug faire la tonfirre & la couronne, à la mede de Rome & de l'Occident, est il n'avoit recin que la toniuse de faint Paul, à la molte des Orienture. Aprés cels le Pape Vitalien his donnarous les ordies forez.

Rishie C.

Qui Subdiaconus ordinatus, quatuor expellanismen a dilli fo jez. dome elle coma erefetres que in coronam conde. Lie rs poffer. Hebnerat enim tenfuram mere Orientalium Janits Panis Apoftols. Que ordinatus a Vitaliano

Papa, Oc. XI I est tres-probable que cette couranne Orien. tale, qu'on autorifoit du nom de faint Paul, eftoit celle des Moines qui avoient tonte la tefte rafe, ou tondue également par tout & de fort prés , fans ce cetele ou cette eoutonne de cheveux qui est propte aux Cletes, Les termes de Bede femblent le dre. Car 1. Theodore eftort Moine, or les Moines rafei int toute leur tefte, ou la tondoient de prés, comme notis avon, dit, fans qu'il foit jamais patlé d'un tout de cheveux, qui leur reite, & qui leur fusse comme une eouronne. 2. On Luffa etoifire les cheveux à Theodote durant quatre mois , afi i de pouvoir aprés cela lay faire ane tou'ute couromée d'un cercle de cheveux : que en estenam tenderi peffet. Rien ne convient mieux a ce que nois avançons, s. Cette tonliste totale se poevou appeller avec beaucous de vravfemblance la tonfare on la rafure de faint Paul, qui fe fit couper les cheveux a Jerufalein à la mode des Nazaréens, qui composent & confactoient à Dieu tons leurs chevenz fant en tien tell tver. Et on feat allez d'ailleurs combien ouvertement les anciens Mnines fissoure glaire de se dire les instateurs des ancieus Nazaré ns , & les disciples de faint Paul dans son parfait dépotisilement de toutes choies, dans les penaten-

ecs, & le travail de ses mains. X 11. Le mefine Bede tapporte plus has une vision miraculcuie, où faint Pietre & faint Paul apparurent; le premier tonfaré comme un Cl-re, le fecond avec une longue bube. Vans, quidem attenfus erat us Cie. L. 4 e.14: ricus, alins barbam habibat prelixam. Dicebanique wed unus corum Petrus, alius vocaretur Panius, I fe peut bien faire que est enfant creut avoir veu les Apostres dans certe vision , en la mesme maniere qu'ils eftoient ordinaitement repréfentez dans leur-tableanx, nu que les Apostres mesme pour se faire connoiltre voulurent apparoiftre avec la figure que les Peur-

rres leur donnent ordinairement. Mais les Catholiques A glos ne dontoient nullement ence temp - 'à que faint Pierre n'eux effé tonfuné de la mefine façon qu'on l'écoit à Rome de leut temps, Cat l'Abbé Croifrid dans la ferwante lettte qu'il écrit fut ce fajet, & qui eftrapportée par le mesme Bede, ne doute point à la verne que les Apolites n'avent effe differensentre eux dans la tonfute Es quedem fermus , que nec Apostols omnes uno codemque funt noodo accoms. & que les tonsures de tant de differentes Eglifes du Monde , ne fnient auffi diverses entre elles dans le fiecle prefent mesne , l'unité esfentielle n'estantaurre que celle de la foy & de la chatité Neque nuns Ecclefia Carbolica ficue una fide. Be & charitate in Deum confentit , ita etiam una atque indiffimili tetum per orbem tenfura fibi forma congruit. Que Job coupales cheveux dans fon affliction, ainfi il les portou longs dans la prosperité : Joseph au contraire les emps en sortant de la prison , où il les avoit laisse crostre: que les anciens Peres ne font jamais entrez dans aucone routestarion for le forer de la tonfore, Com nunquam Patribus Catholicis, ficut de Pafcha vel fidei diverfitate conflittur, sta ettam de tonfura differentia legainr aliqua juife controverfia i que cen est donc qu'un cont de Discipline indifferent en luy-melme, Tenfura point de Dicipune inditatent en try-instane, a en pera deferimen um moces, quibus pura in Derm fidos d'eta-est as in proximium finetra est. Mais apres avon suppos-toutes ces veritez incontestables, ce sevant Abbé de-clare qu'il ne crost pas qu'on puisse doutes qu'ence toutes les toufates qui peuvent avoit couts dans l'Eglife, ou dans sout le Monde, il ne faille preferet à toutes les auttes celle de fame Pierre, & prefester toutes les autres à celle de Simon le Megicien. Nullam magis fequendam jere dixerim. ea quam in capite fito gest ab at Petrus, Sur tout fi l'un considete que la toulute de fant Pietre cootornée d'un tout de cheveux, est une mai que glorieuse de la Pallion de Ja ... CHREST & une image de la coutonne d'épines, Neque ob ed tantum in coronam attendemur, quia Petrus ita attenfus eff . fed quia Petrus in memoviam Dominica Paffinis ita attenfat eft , & e. Operet ent ani vel Monachi votum vel tradum Clericatus habent , formam quoque corena , quam Dominus in Paffiene fun fpineam portavit in capite fue , quemque in capise per Tenferam praferre. C'est cucore comme une et etnell proreftation de vouloit prendre part à la honte glotienfe, & à la fage folie de la Coon de Jesus-Christ, Ve fe etiam irrifeines & approbria pri illo libeneer ac prompto anemo fufferre, spio esiam frontifpicso doceant. Enfine'eft pour alier au devant de cetre comonnemeortopedale de gloure que nous attendons, & pour laquelle nong rous fepatons de routes les vanitez du fiecle ; Ve co. ronam visa eterna fe femper expett are pro que buius perceptione & adversa fe munds , & projecta contemnere defignent

XIII Quant à la coutonne qu'on blamoit en Angleterre, & qu'on y attribunit à Simonle Magicien, co me contratte à celle de faint Pietre, ce melme Abbé nous la dépeint un peuplus bas, & il nous fait voir que ce n'eftoit que le demy tour de cheveux fur le front, le refte manquant qui devoit entonter le derriese de la tefte. Tonfuram Semenes quis non cum sp fa mage à deteftotur. quanifeltuin frontes quidem juperficie corona videtur speciempref. ree : fed whi ad cervicem confiderand per. veneres decertal am cam, quam te videre putabas, inuis talem habitum compenire cognofcat , qui in prafenti quidem vita, a deceptis hominibus putabantur digni perpetua gloria corona: fedin en que banc fegutur vita, men folum omns fpe carona privats. fed aterna in super re plus mayor & plus to flemblante de cette demy-couronne for le devant de la tefte, qui s'embloit figurer que les Disciples de cer Herefarque n'avoient que les apparen-

ce de la paré, de ne pouvoient effecte que la gloite de nicipe priven, a journe el ne débié de miné levert, ny sens à vigeres dans le ficiel à versit. Le creche envire éta con some mangred festeuré de la verifica de no de la fina de la commentation de la commentation de la commentation de pare la constante. Qui ad derensante vita, qua termi, pare la constante. Qui ad derensante vita, qua termi, pare la constante, Qui ad derensante vita, qua termi, ce el cette constante dans empres pareix, ce el cette constante dans empres pareix, ce el cette constante dans empres pareix per le le Malcon en da y c'els e cept je of deveniny affente, el ce Malcon en da y c'els e cept je of deveniny affente, pareix per la constante de la pareix per te-quareixme el d'Anhelme Albé d'Anglererte, vidile de ma tener tanton de l'Abb Codifici de de papolo de de motores translate.

faint Milore de Seville. X IV. De ce que nous venons de dire on peut conclure que de quarre differentes manieres de couronne & de tonfure, il y en a eu deux d'infames , une tolerée, l'autre authorifée, Celle que les Angloss attachez aux Ceremonies Romaines, detritoient & artibuoient par con-fequent a Simonle Magicien, fans autre fondement à mon avis que de ce qu'elle eftoit constaite à celle qu'on croyon eftre de faint Pietre, celle-là, dis-je, vient de nous eltre representée affez clairement. Celle que les Cleres inferieurs de la Province de Gallice avoient emprotté des anciens Herretiques d'E pagne, & dont nous avans tapporté la condamnation par le Concile I V. de Tolede, pourroit paffer pont la mefine que celle de nos jumes Cleres dans le firele prefent, mais fi elle en approche par le feul peut crecle du haut de la telle, elle en est tres-differente pat la modellie des cheveux. Car ce que le Concile de Tolede condamne le plus justement, ce font les longs cheveux que les Lecteurs du Royanne de Gallice portournt à la façon des larques, Prolinis ut laici comis, 11 eft very que ce Concile veut que les moindres Cleves portent la tonfute & la cooronne aussi grande que les Evesques, & que noftre pratique est fort éloignée de cela. Mais c'est à quoy il faut tapporter ce que l'Abbé Ceolfrid vient de mois apprendte , que jamais l'Eglife n'a pre-tendu introduite dans ces fortes de pratiques une uniformité generale , & qu'elle ne desapprouve pas la différence qu'on met en te les chofes de leur nature indifferentes , & celles qui font effentielles à la Re-

The parties of the section and the contents of the contents of the contents of the content, quant one part dependent, quant confidence quantity and parties quantity and parties of the content of the quantity of the content of the c

XVI E finn Pable Coeffiel a tenstropi que non fonturen les Cleers, muis les Momes adfi devirent les Cleers, muis les Momes adfi devirent porter la tenfine de fant Pitre, avec un etché declee vercupi fi at comme leux controne o lort duadren. Cela veitori donc deja introduit anni l'angierrer. Cela veitori donc deja introduit anni l'angierrer. Cel de finn de l'extra que en effentir pala a coultume de Rellegiux d'Engan. Les Constitut de Toleist rions domit de cortonne qu'aux d'Engan. Les Constitut de Toleist rions domit de l'extra l'extra de l'extra l'extra l'extra de l'extra l'e

### touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XXI.

tonne marquoit la royanté du Sacerdoce de l'Egrife, Ce n'est donc qu'aux Cletes qu'il a donné la cournnne.

XVII, Mais cette pratique de couronner d'un tour de cheveux la tefte des Moines, est apparenment venue de en que dans ce meime temps les Religieux entretent prefque tous d'en la Clericature, fut rout en Anglererre, où les successeurs d'Augustin & de ses Confretes furent presque tous Religieux suffi hieu qu'eux, & ayant efté les Predicateurs & les Peres de l'Eghic Anglicane, ils firent un tres-faint & tres-avantageux mé-lange de la profession Monastique & de la Clencature. Auffi nous allons voir qu'en ce mefine vi. vii. & with neces, a consure manageme entre dans le Clerge, on commerçoir par le faire Moine, les Moines érnient appellez C'ercs, & la profession Monstituo, instituie pour faite l'Office de Lecteur dans l'Eglife. Au refte fi nous difons, que la coulturne de rafer la tefte, a paffe des Moines aux Clercs , & que celle de laiffer un tour de cheveux a passe des Cletes aux Moines, comme no le dirons encore dans le Chapitre forvant, il cit visible, qu'en cela il n'y a nulle contrarieré,

### CHAPITRE XXI.

De la Topfure & de la Couronne Clericale en France & en Italie, à Rome & en On nt.

2. La tenfure des Cleres no confifeis qu'à avoir les cheveux

11. On tendest conx qu'on faifeit au Clores on Moines 111. Auf in serfure des Cleres & des Momes fembleit oftre la IV. Selen le langage de ce tempt-là , en devenou Clerc par la

P. Practe tirle de Gregoire de Tours, que les Cleres wos une concerne outre la confere. Les Mouves l'avaires aufi lere qu'ils efferent Cleres , mais aen par les Penetens. VI. Peruves que le baut de la tefte effets mefere rafe. Vella or la France P I I. Es Italie la mefene tenfare de la mefene conrenne effeit en mage pour les Cleres en les Monnes.

V 111. On teniurest aufi les bas Officiers qui gracurmaique le pemperel de l'hglos IX L'Auronneri de la confure on de la couronne courenie beca

proprier de la gierranje agnomente, que les ennemes de Juana-Cu a que te las avocens fais fenfiere. X. Pre-mer qu'en ne rafoit poeut eucree la refle dans les promen feeter. X 1. X 1 1. Dans l'Orsens la senfere elless en melme recomman-

X111. Ou ne confurcit point les Clores , fant leur conferer

A. 1.1. Our no consurver point are George, pass some comprese gerligs om Georges softer eurs. XIV. Quantal les Grees out pouls de la convenine. XIV. Consumerable bene prefer pour une traderion Apoflologue; & comment et of coras-fembloble qu'etile a paff des Monnes ann

X V I. Autres preuves que la courenne n'eft par des quatre premien fecter.

\* Ontinuons le melme discours de la tonfute & I de la Couronne Clericale , & patfons d'Angleterre en France. Le Concile d'Agde oblige les penirens à couper leurs cheveux , & à changer d habit ; Si comar non depoluerent . ant vellementa non mutaverint . abis. crantur. Il ordonna sux Archidiacres de couper les cheveux aux jeunes Clerc qui les potteront itop longs, ma'gre toure leur refiftance. Clerici qui cemam nu. triunt . ab Archediacono , etiamfi noluerent . sugiti detondeantur. Voila l'ancienne modeftie dans les cheveux

contes , mais on n'v parle point de contonne.

11. Gregoire de Tours dit que le grand Clovis ficton-L 44 15 dre le R ov Charatic & fon fils , & leut fit donner les Ordr-s fictez. Vinitos totondis . & Chararicum quidem Presbyterum, filium vere ejus Diaconum ordinars ju. ber. Childebert & Clothire enfans do grand Clovis en- 2, 5.1.18. voyerent demandet à leur mere fainte Cloride ficille aimort mieux qu'en tuat ses portits file, enfans de Clodomire , on qu'en les tondant on les degradaft de la toyale Noblette, & qu'on les égaleft su peuple ; Vermo meifa cafarie. ne reliqua plebe babeantur, an certe bis itterfeitu, ere Cette fainte Reyne ne printant en moins qu'a ce qui en aitiva, réponit dans le transport de sa douleut, qu'elle aimoit mieux les voit perv z le la vie que des marques de leur royale naufance, Satina mahi, fi ad regnum non originame mortuo; cos videre , quam tenjes. Ces Princes impitoyables le défirent de deux de leurs neveux, le troifième nommé Clodoald s'échapa, & fe coupant luy-mefine les cheveux, il prit la Clericature, & enfuite la Preftrife, où il merita une couronne & une royaut' immortelle : Sebs propria mann capel. L. n. c. a. les incidens, Clericu: fallus eft . &c. Le frere du Comte de Bretagne fe fic tonlurer pour eftre fair Evelque de Vannes, puis laissant crosstre ses chryeux, & reprenant fa femme il voulut succeder à son frere qui estoit mort dans la Comté : mais les Evefoues l'excommunierent.

Tonfuratus & Epifcopus ordinatus eft . &c. Apoftata. vet C demissis capitlis, unverem quam post Cerricarum reti surrat com regno fratris sonul accepto sied ab Epost copre excommenciarus of Explus bas, Abundercon Epost 14. ton surratus, & Epostogue erdinatus est. Ec plus bas, Mereveus confurarus eft murataque vefte qua Clericis ute moreft, Presbyter ordinarur. Explus bas encote, Ille in codem leco cenverfus, confurato capire, fidelef. L. 6. c. 6. p. fimus Menachus nune haberur. Er plus bas , Badechs . filus domus Regia Major , tonfuratus , gradus que Clerici fortiuntur , afcendent , &c. Et en patlant des

Princes de la maifon de Clevis, VI Regum efferum mes eft . erimum flagellis per terga demiffis, Ge, Cata. C. 14 15. rini jufit tonderi comam capitis ejus, dicens, bunc ego non generati. Et ailleuts , Marius Referendarius , fu. 4-7. 1.51. bito lateres delere detentus . caput terondet . atque panstentiam accipient, O'c. Et en un autre end oit, Ni. cerens Comes praceptionem a Chilperico acceperat , at

conjuratus estistate sile Sacerdos daretur. Et plusbas, Epifcopus fufcepro puero sestendit comam capitis ejus. L. 10, c. L. deditque eum Archidiacono Ecclefia fua. Ce. Et plus 29. bas . Cum jam degeret cum memorato Antifiste Aredine . tenfurate jam capite . O'c Ex familia prepria confurates inflituit Monaches , cunebiumque funda.

III. De certe confusion étudiée de passages il paroist affez clairement go'il y avoit auffi une confufiou de tonfures entre les Ecclefiafhques & les Moines. Car Gregoire de Tours le fest roujours des meimes rermes pont les exprimer, & il feroit difficile qu'en un fi grand nombre d'endroits il ve se fut rencontré quelque occafion d'en infimer la différence. Les Princes de la maifon Royale de Clovis fe diffinguoient du reste du Monde par uoe longueus extraordinaire de leurs cheveux. L's autres personnes seculieres les portoient auffi fort longs. Les Ecclefialtiques & les Moynes fe les faifois ne tondre afin de les avoir toujours fort courts, &crémoiguer par la le retranchement des superfloitez du Monde; le Conesle d'Agde ordoone festlement de couper les cheveux trop longs aux jeunes Cleres. Au refte ce que j'av dit & ce que je pourtay dite enfuste de la tonfute &c de la couronne des Cleres, qui effoit fouvent confoodué avec celle des Moines , ne parnifira pas fi étrange. fi l'on confidere que l'Eglife avoit pû permettre de flors nux Abbez de donner la toniure Clericale à leurs Religieux; comme il est indobisable que les Conciles accumeniques melmes leut ont dans la fuire desficeles, ou donné, on confirmé cette pussance, Mais comme tens les Abhez n'ont pas joily de ee privilege, auffi les Moi-ses recevoient (puvent la tonfure des Evelques, Enfin comme tous les Moines Profez n'eftoient pas Cletes. Gij

- + - 120200 - 10020

6. 5.

& qu'ils avoient tous neanmoins la tonfitte Monaftique, cela nous force toujours de teconnositre quelque difference entre la tonfuse des Clercs & celle des Moines , & pat coolequententre la tonfute des Moines qui estorent Clercs, & celle de ceux qui ne l'estoient pas, lly a neanmoins been d'autres exemples oil les Abbez donnent la tonfure & la Clericatute tour ensemble à leurs Religieux. Gregoire de Tours pyrlant de l'Abbé qui receut faint Gal dans son Monaftere, Tune Abbar puerum Clericum fecis. J'en ditay davantage ailleurs J'ajoûteray feulement scy cette circonftance curieufe qui felit dans la vie de faint Maix, que quand il tonfiira le jeune Flore, aprés luy le Roy & tons les Seigneurs luy couperent auffi chacun une partie de fes cheveux : Ren primur poft enm de coma capitis ejus votondit : de. onde quecunque ex optimatibus ejus voluit. La Regle de faint Autelien matque one ante fingulatité notable; on enfermoit dans que que chaffe ou reliquaire des Saints une partie des cheveux compez, ou pour les confacter, ou plutoît pont servit de témorgnage contre les violatenes d'une fi famre ceremonre. Si quis lascus tonfuran-

to in testimonio sit.

1 V. Voyons si les aurtes ouvrages da mesme Gregoite de Tross nous confitmeront dans la melme peniée de l'indiffinction de la Touinte Cleticale & de la Mona-Dr eler chale, En parlant du 'omificie de fiint Maurice, il dit qu'one femme y offrit for fils à l'Abbé, pour y recevoir 6. 72. la Cerrentute, c'eft a dire pour yeste fait Moine, Mu. leer filium unicum ad Monasterium adducens . Abba. te tradidit erudsendum . videlicet ut failus Clericur, £ 5.6.35. fanitis manesparetur officie, Vernm cum jam ibrisa. libus effet eruditus in literis , & cum reliquis Clericis en choro pfalleret caneutsum , &c. Paelant ailleurs d'un Beneficier qui dell'ervoit une Chapelle, il l'appelle tantoft Moine , tantoft Clerc : Monachus ipfins leci . C'e, Fefievitate ovans Clericus, &c. Ingreffus promptnarin Clencus. Ce. Et ailleuns Puerulum ex famelia Ecclefia Canf.c. 12 Turonica bumiliaris capilles buic Monafterso coffimus. Et plas bas, Exconfenjupars versonfuratus ad clerica. De mirat. tum, puella vere religio jum induit ve firmenin. Et dans. t. 1. 4. 33. elclave, s'il guerillost à fon tombe so: In illo die abfolutus un autre ouvrage, un Mailtre culacra ataint Martin fon

dus eft . de capallas illina in Confessionem mittatur , ne

ames fervisis vinculo, mesfir capillis suo fervisio delle-Pica Patra Domini afibus de fervivis. Et allevis prelate dibertare, ebide Admonasterium fibi proximum , bumiliatis capillis . ac Presbyeer ordenatus, Et parlant adleuts de S Portien goi fat relaiché miraeulenfement pat fon Maiftre, afin de pouvoit entret dans un Monaftere , Exis beatus Portianni Clericus fallus , tanto mirintis cumuis efi pralains , ut decedence Abbate spfe fuccederes. Ce for l'Abt é melme da Monaftete qui le fix Clere, comme il parosil par toute la fuire du discours, & comme on peut encore connoiftre par l'exemple de faint Gal, dont Gre-goire de Tours du formellement, que l'Abbé le fis Clerc, Mid. c 6. 9. en le recevant dans fon Monaftere. Tune Abbas puerum Clericum fecis . Ce, Quem cum Quintsanus Epsfcopus ad idem Monasterium vensens cautantem audiffet , Ce. Er pselant ailleuts del Abbé isint Patrocle, Accessit ad Binniga urbis Epsscopum , petutque co-mam Capitis touders , adscirique se su ordinem Cleri-C. 16.

phaliam vecant oriendus fuit . & conversus ad Do-minum . Clericusque fathus Monasterium siti insti-V. Tous ces paffages nous perfuade toient fans doute. que l'Eglife de France n'avoit pas encore aj sûté la contonne à la tonfire Clericale, fi le mefine Gregoire de Tours ne nous faison une description achevée de l'une & del'aotre, en patlant de la navilinue de faint Nicetius ou Nizzer Evefque de Treves. Car fa teste parut d'abord

corum. Explus bas , Senoch Pillavi pagi quem Thei-

fans cheveux , à la referved'un perit filet de cheveux qui l'entoutoit commeun diadéme, en forte que l'on crest que c'estoit uo heureux prefage de la Profession Clericale , qu'il devoit un jour embraffer. Igreur fantius Ni- Hid e. cerius Episcopus ab ipso erms fui tempore Ciercen defignatus eft Nam cum parin fusfet effufus, omne caput ejus . ut eft confuetudo nafcentium infantium . a ca. polles undum cernebaint: en circuite vero medicorum pslorum ordo apparuse, ne putares ab es idem Coronam. Cierces fusife figuatam. Exinde a fludsofifims enneri. eus parentibus, literis inflatums, Abbats cuidam in Monafteren commendatur ; in que loce ita fe deverum exhibut, ut migrante Abhate ipfe fuccedent. Voila un témognage certain, que dans le fixiéme fiecle tous les Cletes de l'Eglife Gallicane n'estoient pas seulement tonfarez, mais qu'ils portoient auffi une coutonne, c'eft à dite un tres-petit tout de cheveux ao bas de la teste, comme Gregoire de Tours vient de le décrire, & comme nous l'avons deja remarqué dans les Eglifes d'Espagoe & d'Angletette, Il fant en melme temps demeuter d'accord que la melme couronne accompagnost la tonfote des Moines, puisque nous voyons que faint Nusies entra aosti-tost qu'il le pût en Religion , sans s'opposet au celefte prefage de la Clericatore, & que nous avons par tant d'exemples fast voir le mêlange de la Cleticature avec la Profession Monastique. Il n'en est pas de mesme de la tonfiste des Penetras , quine ponvoient effre fairs participans de la Clericature, de qui par confequent ne pouvoient pas pretendre a l'auguste couronne du toyal S cerdoce de l'Eglife, Enfin , Gregore de l'ours Da pie. Parle indifferenment de la cooronne de Cierca & de Men La Moines , quandil dir que faint Pierre l'militra , comme La. M. une marque d'humilire. Apoficius ad bumilirateus de . so. eendam Caput defuper tonders anfisteut. Il dit ailleuts que l'Everque de Cahoes ayant elle excommunié & mis a la pemtence, on luy défendit de couper les cheveux ou la babe. Neque empllium neque barbam tenderes. Le Pape Vigile lastia autili crossive ses cheveux & sa barbe à Constantinople, si nous en croyons la lettre des Ambaffadeurs de France, Saint Lonp Archevefque de Sens ayant esté rappellé de son exil par le Roy Clotare, patist devant liny avec une bathe longue & de longs che-veux, qui est ment l's magnes de son affliction & deses miteritez : Caput intenfum . barbamque minime rafan. 2000. a. ch cuniniandum abstinentia rigerem: Le Royen fut 611. 1. touché, & commanda qu'on 'uy coup. It la barbe & les ch. veur, Inbet eum bonoreficetraftari , comanque d barbam tanderi. Ainfa cet ul igede tafer la barbe écone partse des cheveux, qui avoit ellé autre fois une marque famtement affeliee d'une ignominie glotiente qu'on fouffioit avec joye pour ] s s ns CHR 1 5 T; elton alors devenue d ns "eltime melme d s hommes, une marque de grandeur & de joye, dont les Prelats exilezeftoi

priv. z., ou le privotent eux-melmes pendant leur affli-chion, & qu'in reprenoient dans leur rétablifement. V 1. Saint Ollin Evelque de Rollen dans la vie de faint Eloy Evelque de Novon femble faire descendre des Apolites la tonfote Cleticale Sub faculari habitu. vel jub venerabels & Apoftolica sonfiene. L'Auteut de la vie defaint Ottio dit que tant bloy & loy furent tonfute z tims deux entemb e : Cleviei tonfuram accepit, une codemque tempore ettam Eligio comam prnente. Saint Criane eftant : neore enfant , fe fir toolurer pat C. in. fon Evelque, & deux an an és ills fe faire Religioux à Letus, Petene ne ablasis fibs capillis monatoque babitu divine ipjum Antifer ferbitte manciparet. zim Cap t Corbinien Evelque . Friing : fr fir azer a tefte & la barbe, & conpet les chevenx is j'est metme qu'il devoit mount, & aprés avoir erlebe : le d von facufice, il exp ta. Ex mes adhens terpus capilles fibi sonderi fecis. Cap. se capm & burban rads ... epallage apolité a ce que (regoute de Touts nous duoit de faint Nixier au jout de fa

walking passion koopen a cort que l'una a traite de C. La effort me failurer et una passion l'action a consiste de Cartante Carta

jechure.

VII. Hinous refre à parles de l'Eglife de Rome, & d'Ltole, afin de putter entime en Olient, Jann Dicircelan
la ve de signal fant Gregorie nous a décir imme insige
peins de ce laire Pape, qui effont demenuée à Rome,
je n'en exportestar qui ce qui recarde la home & fisje n'en exportestar qui ce qui recarde la home & fisje n'en exportestar qui ce qui recarde la home & fisje n'en exportestar qui ce que recarde la home & fisje n'en exportestar qui ce que recarde la maissa, un 
destructure grant la cassance annuel 
destructure grant la cassance annuel 
destructure grant la cassance annuel 
de la cassance annuel partie grant la cassance annuel 
de la cassance de la cassance

cutes balle at . O denterfine reflexes i Cerena retunda

O francia e apulla fishinge O decores meres i fuldato 7a1.

Activation of the control of the cont

\*\* Clericis yılax averit cemam . anatbema fit. Le Pu.

\*\*P. Zichaye renowella c Canon dan sun Comole Ru.

\*\*Anata fill blinbecarie dan la ve vid. 19pe Za.

chaire, diçque ce P.pe donna l'abit de Moine à Ra.

chis Row des Lombast en le fusion Clere. Acceptaque

a failissimo Papa orasium: Clericajue of clius . ns.

mathres indutin el habitat com auger Chifiste. La tonfine Clericale & Monachale y elloit done confondie, Il eft vary que nonvavond tie e qu'esti que le pape Vitalen agrés avoir donné le Saudasconat au Moine Gree Theodore, juyliulia contlet les cheveux duant l'épace de quarte mois, afinde pouvoux enflute le tonfact, & luy fairela courquise la mole des Chericheuxas. Mais luy fairela courquise la mole des Chericheuxas. Mais

hisy lattela couronnea la mole des Ocederaum, Mais celli parce que Theodot e folto tonfact à la Epon de FOrient, fans couronne, de apparemment contrate. VIII. Le grand faire fregouet e plantequien Euroce les personnes proges dans la bonate du facte, a faillocur les personnes de la contrata de la contrata de la contrata Le, 1, 1, 1 m. ton Accopy molines pour offer fair Everjow. Define. Bit Epifepti ensipheramer. Of finar septime cu lactai facerdura II déclina dilusa de troducte Names .

paterister II neephe hinter of toniner its somites, or objects four and of Novestit, I's caps and converge tendam futerevirit prinsiphiams becomes in converge.

1.879, there complean: small mode and control toniners, II have to commande de rendre as two future of maxy qui ethoir, this left of the toniners. Estamps from temperature st, exacted placific toniner. Estamps from temperature st, rendere debeat.

4. p.3.p. petter Turfineitures dans is Sarles, Na agai alderna de productione de Derellona 3. his arread constagal de productione de Derellona 3. his arread constagal arrea donnel le pouvou de malerte le singuis, solie ag. 4. so. 3.p. per de l'Effigil. Cur voi operaçulti entra Deres Sondierre qu'il avoir chariple dinfon da promosore de l'épific Roman de mits Società songait leure Deres 1. membres avoirents in sonjourn délant . de Adiacient edite circ que activit pronofitement chaque de four edite circ que quelle pronofitement chaque de four l'est circ que quelle pronofitement chaque de tour le paramonie de l'épis- de Rome dons la s'ocle, c'entrollymon plaine de modulis Societ, care de l'entrolle de l'activité de l'activité de production de l'activité de l'activité de l'entrolle de l'entr

arm Jude Rellum fiers, annium patrimum fiers, C. Re-Cour white cleap qualities preventierment cleaps de tour the results of patrimum del registic de Rome dans la sicele, event rellument pellur de Rome dans la sicele, event tolipourum Eedelatulimen qui avoit befoin delthe sillité de phafeuru surces Oficiers foldamentes, assignels no domoiel to touisse, passe que le bismede l'Eglie métions pauverné que poits Calera, commant nous avonné authours, le (ex que cosse que filme Gregoire appelle Tripotature, ou cité sirissus loughts sous les antiers de sells of type for the both the control of the contr

the process of the pr

uis. Anafase Bobocherare de que quord ceru de Spolete de de lette tentretent dans Pols Sime. A Pgide Romane fous le Tape Alvert. It le finer torjate i a lance de Romains. Journe more Romajoste te i la mode de Romains. Journe more Romajoste te i la mode de Romains. Journe more Romajoste te i la mode de Romains. Journe more Romajoste Teopretuan Romane Ecclific faire de Polytonia Perpetuan Romane Ecclific faire de Polytonia Verante Adoptile capille de Parks. 1944 apud cam gentem deletionis ven maximum from error.

IX. Je ne fery fi e'ek de la comonne exteriente qu'Emmodius voulous parles, comme d'un symbole de la Royaoté, quand il écrivoir au Pape Symiotque, Dians fedem Apostolicath cerent vostre cura moderature. O Li by in-

salifu injuri, aftiru nguis, Curpute de Toratent que cha plante manuel d'unité que faut chet que cha plante manuel d'unité que faut et de la character de la constitución de la citata de la companya de la constitución de la citata de la companya estado estado de la companya Cartelan Capa de la grapa realeste informa y na Reas deritado en la companya de la companya de la companya processa informa de debanous et la Mararaque processa informa de partir como el yorisma companya de la companya que la companya descripto, el la companya de la companya de la contra de la comtanya de la companya de la contra de la companya de la comtanya de la companya de la contra de la companya de la companya per la companya de la contra de la companya de la contra de la companya per la companya de la contra de la companya de la contra de la companya de la contra del per la companya de la contra de la companya de la contra de la companya de la contra de la contra de la contra de la contra del contra d

Sixtone met esse les estrategières miliciordes de l'Empereux Caja, d'avois pir pièrit de tare la trefie de certe qui taojent visual de l'un helle ch vohre, Paré. Cett d'estrate parisis fils resurrent, escipire saig d'atmpobat, Pisidittes de que Domitten fic cooperla batte é, les chevres à pollomia de Tyare, pour le tourieren indicale. Si la corronne Clevicle a ché soffi-mismo, que quelques and le pretroder a, il et plus d'actiones, que quelques and le pretroder a, il et plus propositiones de la conference de conservation de la conference de c

X. Mas del pedige undriade qu'un mous en referante palacte dan expresser lindes. Ca oute qu'elle me Chaptie de le regression de l'expectent, il relé jauxiège. Est que de la tenine dan tout les pullèges qu'en celé cièra. Sa majorien non l'apprord ne tenues foditis, qu'un ne fonffette par de repleçue. Cal repleçuad les pundes d'accèded, qui dési dans aux Prefriez de Pansimo le y, defenant la rel, ou de luffrecontre les devenus. Se les preferères de montre de l'accèded, qui dési dans un Prefriez de Pansimo le y, defenant la rel, ou de luffrecontre les devenus. Se les preferères ne tombar qui cresse de receveux. Se les preferères ne tombar qui cresse de receveux.

adden type come mouth, if a transference of the second of

At Joseph Joseph con a confirm den Orienta (1988) and a tension and Clorest color gas most experience and where the Confer of Training former as Extended and the Confer of Training former as Extended and the Conference of portrain of the Conference of the Conferen

XII. Ge nocine Concile condumn la pratione de Ameteurs, qui fisieine exterer l'Office de Cantres de de Ledreits à des gent qui n'choiseng par encore consinger. Ettem son surfay: Jester Castrer C'dirie, ne tegu Jellerse confine, le tel ordomna qu'on commengal partie donome la tondre, avec laberne diben mengal partie donome la tondre, avec laberne diben mengal partie donome la tondre, avec laberne diben la Emiconale. N'a fivertestati ten plers i par fattre, tele-

XIII. Le achier Enyvlum quie de para Institute che es Canditamonigo pentere Mobre de Ledour, qu'aprix sore dibenodair. L'Autor de fave interact, qu'aprix sore dibenodair. L'Autor de fave interact, qu'aprix sore dibenodair. L'Autor de fave interaction de la compartite de la comp

It was he progressed. I have been to the compose the stylen special Deletion. September 2. In 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,

A STATE OF THE STA

the exceptions projection engines often to the analysis of the analysis for the analysis for the analysis for the analysis for the analysis of the application of the analysis of the analysis

N. V. Volub medice erlosce responde than Occade. And DOORs of the number responde to the found of the contract of the contract contract of the profit of the contract of Carl in gentlemes (avantage data Teaplet or particularly and the contract of the contrac

Survey o April 10.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XXI. 17

eternelles à cette glorieuse ignominie, le Clergé voulut se conformer à luy. Saint Paulin nous a dépeint ailleuts les Moines comme à demy tafez, & affichans cette honorable difformité : Cafta defermitate capillum ad curemcafi, O inaqualiter femitionfi . O defistura fronte prarafi : Salvien e. 12 apptoché, Monaebus reci-La. derre. fis comarmo flusutium jubis ad cutem tenfus. La contonne que les Anglois atribuoient à Simon le Magieren, & qu'ils teconnosiforent pourrant avoit esté portée pat un grand nombre de faints Religieux & de faints Ecclefiaffiques de leur pais, comme Bede nous a fait voit cydrillus, certe couronne, dis-je, ne tellembloit pas mal à l'idée qui se forme des termes que nous venons de rapporter de faint Paulin. Il s'est pu faite ou aprés que

wid.

cette couronne qui avoit effe honteule aux yeux des hommes charnels , fust devenue venerable a tout le monde , parce qu'on s'y accoustuma , & que tout le monde se riouva converty à la Foy Chrestienne, on Jugea a propos de la confervet, de l'achevet pout ainfi dire, & d'en faire un monument eternel , de l'amour que tous les veritables Ecclefiaft ques not pout la Ctoix & les opprobres de Jusus Christ En ce fens il eft vernable qu'elle reprefente la contorne d'épines de Jasus-Curist, & qu'elle fignie les ignominies que S. Pierte avec tous les aurtes , & patdeffus rous les autres a fouffertes pour ] # 8 u s - C H R 15 T. Et en voila affez pous justifier tout ce qui a este die sur ce fujet par les Auglois , par les François , par les Espa-

gnols , & par les Grees durant le fixième , septième & huirième Siecle, X VI. Stint Denys a traitté de la Tonfirre des Religienz, & en a rendu les raifons mysterieufes, qui regat-denr le renoncement à toutes les illusions du fiecle ; mais rar. 1. 6. il n'a point patlé du tont de cette confirmité à la conson-

ne d'épunes du Fils de Dieu, ou aux glorientes humiliations de famt Pierre, Il ne l'eût pas affeurement oublie . fices pieufes pentees entient eu déja quelque vogue. Il ne parle point non plus de ce tout de cheveux, qui fait une espèce de diadème, il dit seulement que le Prelat coupe les cheveux en forme de ctoix, êcen invoquant les Personnes de l'Adorable Trinité : Sacerdes eum figno crucis confignans tondet , tres perfonas divina beartendanis anvocando, il ne parle que de la toniure, de fast probablement juger qu'on n'ulost point du tazoit , comme faint Jetofine l'a déja mourté. Ce fut done un peu plus tard qu'on commença dans l'Occident de rafer la tefte des Religieux, & à leur imita-tion des Ecclefizitiques, en l'ur laiffant un tout de cheveux in bas de la tefte, & de l'Occident cette pratique palla enfin en Otiene , oil auparavant on ne arloit que de couper les cheveux , fans les tafer. & fans coutonne, Martin fils de l'Empereut Anthemius, s'estant revolté contre l'Empereur Zenon , & avont esté traby des siens , sut tondu & fait Prestre , aque

L. j. c. 26. am Mider , die Evagtius. Glycas & Cedrenus partant d'Hetachus & en faifant la printitre , ils nous le repre-fentent avec une longue barbe & de grands cheveux, avant fon élevation à Empite ; mais des qu'il for monté fut le thrône, il coupa fes cheveux & rafa fa bathe, Baren, an. parce que telle effoit la couftume des Empereurs, Face 610. n. j. fulvo crine . barba lata atque prolixa. Sed Imperator fattus, extemple comam totondes . ac mentum rafes . qui of Imperatorum habitus, Il y a toutes les apparences

possibles que les Empereurs Grees en cela imitoient leurs predecesseurs les Empereurs Romains d'Occident, mais il faut conclote de la que si les Empereurs mesme de Constantinople en usoient alors de la sorte, les Grecs de l'âre fuivant eutent grand tott de faire un enme au Clerge Occidental, de ee qu'ils tasoient leurs barbes, comme nous le ditons dans la Partie fuivante Les Faftes d'Alexandrie patlant de Justimen, affutent qu'il rafnit fa bathe, & que c'eftoit l'ulage des Romains, Juffa. niaum erat mente rafus , risa Romanerum Confiantin Pogonar, ou le Barbu, fut amfi iurnommé, pasce qu'il laiffa crouftee fa baibe.

### CHAPITRE XXII.

De l'Habit Clerical dans la vie civile , dans

l'Occident & dans l'Orient. 1. Dans la France Phabit croit des Ecclefiaffiques effois dija

diffengué de celay des lanques dans le v s. & v s s. fierle. 11. 111. Ueftert plus modefte & cociouer long. 1V. Las Evolgues avocant telepues un habit de lin., les Prefires en prennent un de las en preficants: les blomes n'en avocent que

de lame. V. Les habets Imperioux out offe seminimiques, nuc Rois & nux Evelques. V 1. V 11. En tealis faint Gregore difficaçõe ten; ento les Cleres des lasques par l'habit. Les Nations Barbares avoient mes

Cuteri ses sagues par l'hebit. Lis Nations Biolines avoient mos en vogos la habite courts. UEglife Romaine n conferve fidele-seens l'habit d'els langues Romaine.

VIII Ces sepressons si frequentes de l'habit des Ecclifassis-ques d'ads sections, nomerous que estre displacions n'uns par ma-terime, pour qu'elles ofissees incommen aux quartes en ting pro-tieres l'éviles.

IX. X. En Orient in penefaire la mefine remurque, en Ny hiftinguest l'hubis des Cleres que par la modefise.

'Habit Cletical accompagne la tonfure, & on ne peut douter qu'il ne fût diffingué de celuy des petioones seculieres dans le v 1, & v 11 fiecle, On l'a déja pû remarquer en quelques passages ey-devant rap-potrez. Le Concile d'Agde apres avon teglé la tonsare, vient aux habits des Clercs, & y present la mesme modefine : Festimenta vel calceamenta ettameis, nifi que Com. so ; religionem deceant, mi vel habere non lecrar. Le Con-

eile I. de Macon défendant Ecclefultiques l'ulige des Can. 5habits feculiers, for tout des militaires, & le port des atmes , sous prine de la prison , & d'un seune de trente jours au pain & à l'eau. Ve nullus Clerreus fagure, ant vestimenta vel calceamenta facularia . nesi que religionim deceant , induero prafumas. Quad fi poft bane definitionem Cliviens aut cum indicente vifte, ant enm armis inventus fueret . a Sensore ita cotr ceatur, ut triginta disrum inclusione detentus, aqua tantum & medice pane diebno fingulis justentetur L'ufage des habits courts s'introduitoit & s'augmentoit de joirt à autre, ce Canon femble les defendre aux Cleres, en leut interdifant le fayon . Sagum , & les affermiffant

dans l'ufige de la Togu: Romaine. 11. Le Concile de Natbonne en 589 défendit auffi aux Ecrlefaftiques les babits de poutpie, dont les per-fonnes les plus qualifiées usoient auffi bien que les Mau giftats, & dont la modeffie ne permettoit pas sux | c-elefiaftiques de fe fernt. Vi milius Clerstrum vefti- Cod 2. menta perperca induat , que ad jaltantiam persinent mundialim , non ad religiofam dignitatem. Vi ficus of devone in mente, sia & offendaine in corpore, Quia purpura maxime Inicorum poreflate praditis debeier , non religiofit. C's deux tegles mettrent bien d'i fire tematquees, 1. Que la pour pre dont servir aux lasques mefines, non pas pour otnet leur perfonne, mais pour faire respecte t leur digmée, de la portion de l'authorité toyale, dont ils font dépositaires pour le bien public. 2. Que la dignité des Ecclefiaftiques doit le diftinguer & se faite honoret plûroft par la modestie que pat pompe des habits, parce que la vettu de leutame, & l'amene qu'ils ont pout l'hitmilité & pore la pauvecié, doit rejallir jusques sur leur corps. Ve ficut est deverie

in mante . ita & oftendasur in corpore, 111. Le Coneile de Liptines défendit encore les habits de 741courts aux Preftres & aux Diacres , fins y comprendie e. 7les muindres Cleres, à cause des desordres effroyables du huitième ficele, aufquels on ne pouvoit pas entirrement temedies. Ve Presbyteri, vel Diaconi, non fagu lascorum

---

--ar annual consider to a

pro- 171921 yelly except

Cur p. ENIOS.

née d'après, Nee habitum lascorum portent smuas Clarici. Le Concile tenu par l'Apostre d'Allemogne Boniface, joignit cesttois défenses, des habits courts , des habits m litaires , & des habits pompenx. Imerdiximus fervis Dei ne pempatico habetu . vel fagis , vel armis

1 V. Le Pape Zachtrie tépondant aux Confoltations de Pepin encore Maire du Palais, ordonne à l'Evelque d'uset d'habits proportionnez à sa dignité, &c que les Prefires oules Corez selevent auffi leur fonction par un Preferes onless Cores reservent auns sont tonction par un ornement plus riche, lots qu'ils percheront la parole de Dieu, mais qu'en particulter ils faffent voir sur leux corps que la modestite tegne dans leur cœux: Es mes als Applissica amboritate subjungimus, ne Episcopus jux. Te. 1. 202. ta dignitatem fuam indumentes utatur. Simile me-

do & Prezbyteri Cardinales , plebi quidem fibi fub., peta praclariori vefte induti i debitum pradicazionis perfolvant: & in fecreto proposium servent sui cordis, ut qui videt in abscordito Deus, reddat illis in pa... lam Non enim nor honor commendat veftram , fed felender ammaruse, Quant aux Moines ce Pape ne leur permet que des habits de laine, selon leut Regle, foit dans le particulier, foit dans les Offices de l'Egule, Monachi vero lanca indumenta . juxta normam & re. gulam Monaftica Difeiplina. atque traditionem fan-Romas probabilism Parram, fine successifient atan-tur. Ce Pipe apolte, que le Fils de Dreo figutant les vertus Monalitques dans fea Apoltets, leur défendi d'avoir deux fortes de tuniques, & pattant ne leur laiffa qu'une tunique de laine , & non de liu. Apoftalis quippe devinum datum eftmandatum, duar tunicar non habends, Tunicas dixes Chriffus, seique laneas, non li-neas, Il femble donc que ce Pape défend aux Moines les tuniques de lin, ou les aubes, & les accorde aux Prêtres pendant qu'ils preichent, au lieu qu'il les laite aux Evelques, fans les en jamais dépotiller.

V. Gregoire de Tours rapporte que Clovis se te-vestit dans l'Eglise de faint Mattin de Touta d'une tumique de pourpte, d'une robe & d'une couronne Impetiale, que l'Empereut Anastase luy avoit envoyées avec fat, e, 12. les patentes du Confedat Ab Imperatore Anaftafis esdicillor de Confularu aecepit , & in Bafilica B. Mar. tini tuntea blassea indutus est & ebiamyde , impenent vertici diadema . &c. Tanquam Conful & Augustus. Les Empereurs firent donc part aux Rois Chieftiens aufli bien qu'aux Eve sques de leurs ornemens Imperiaux, & la pourpre n'eftent alors accordée que comme une participation de la dignité Imperiale. Mais ce mefine Autheur du plus nettement ailleuts qu'il y avoit un habit tout propre & particulier aux Clercs, & qui les di-

2 5. 6. 14. Stinguoit aufli bien que leut tonfute : Merroeut tonfu. rains oft , mutataque vefte , qua Clericis uté mes eft , Presbyter ordinatur. VI. Saint Gregoire fait voit avec la mefine éviden-ce la divertité d'habits entre les Ecclesiafhques & les

L., Ep. 14. Liques : Pauliem Clerieum , qui deffelle habitu fue, ad laicam reverfur vitam , ad Africam fugerat , pra-L., Ep. 11. vidimus inplensientiam dari. Et aillene, Dieh ad Eselefiafticum habitum veniunt . Oc. Dum in Ecclefienipojamon dariam vereno Co, tom in Eccepta fico habita, nondifimiliter quam vixerant, vivant, nequaquam findens faculum fagere, fed mare. Les femmes meime, ou les veuves des Prefites avoient un L - Tp 7.

hobet particulier: Abbatiffa Monachica vefte indui 27 11, 115, moinerer, fed in ve fribut, quibut loci illiut neunem Presbytera-permanferat. Les Evelques doivent chaftiet les Clercs qui font en faute, fans épargner leut habit : Ques apud vor babitus fui magit officium commendet, quam excufet. Et illeurs, Neophysus nune eit , qui repense in relegionie habitu plantatus, ad ambiendos facroe houvres errepferit. En ailletes encore , Quidam

more, fed cafulis manter, vieu ferverem Des. C'elt le un findlu inanss gieria illells ex lalco repasse balain mesme sens du Canon du Concele de Soissons, tenu l'an-Sacerderij besterem arripiner, Jean Discre dans levie de Last, 1, 1 se faint Pape, die qu'enerant dans l'eftat Monaffique il lauffal'or & la fove selettes ferreis, aure genenifque radiantibut togis. Ce. Il en eut fait autent pout l'efter Ecalchaftque, où le Pape Benosft l'éleva quelque temps après en le failait Diacre, & où il approcha encore plus de la faintené des Anges par la pureré de fes mœurs, que par la blas cheut de les habits. Vi in Ecclefia itrea Hie. rarchia ministerio videretur divinis Angelis non so. lum nitore habitus, verum etiam claritate morum pro. babilium anedammedo coaquari.

VII. Mais zien n'est plus beau ny plus formet que ce que le meime Jean Diacte dit de toute la muion de ce faunt Pontife, d'où il bannit tous les laigues, & où il n'admit que des Clercs, tous veftus à la Romaine & tous parlans la langue de Rome. Cat les habits contts des laj. Les 4. ques tiroiere leur origine des Nations étrangeres, aufi nen que la barbatie de la langue Nullus Pontefici famu. Lantina a minimo ufque ad maximum, barbarum quid. libet in sermone , vol habitu preservhat. Sed tegara. Quiritum more , seutrabeata Latinitat sunn Latinin in ipso Latiali Palatio singulariter obtinibat. Il tre pouvoit rien dire, ny de plus vray, ny de plus juste. Car Il est certain que c'est la seule Eglise Romaine qui a sesisté avec une fermeré invincible au torrent de la barbarie, qui a conservé la langue Latine dans sa puseté, qui a garde l'habit long des Romains, & qui peut encore por-

tet avec verité ce titte, gentemque togatam. VIII. Le melme faint Gregoite pushint avia fecufirts, les designe pat leut habit, Ves quet facularis ha. um 4 à bitus tener. il fe plaint que la vie des l'letes un répond Bous, pas à leur habit! In fanthe habitu confirmi , dam exteriora funt qua exhibent , quaft fantluerij lapides foris jacent . Ge. Mundi hujus opera peragunt . G tamen de religioso habiiu culmen benoris quarum . Et nacon-tenite . Nomulli & facularem babitum gerunt . G sa. mm.: enterem ansmum nan habent. Et aillems parlant de loy- tem se meline , Dum adhue effem juvenenlus , atque in face. Dial.4. lar habite confirment, C'e. C's expressions n'estourt z. 46 nullement en usage dans les siecles precedans, & estant devenues fi ordinaites dans le v 1. v s t. & v z t 1. fiecle c'eft une marque que c'est aussi en ce temps que les Ecclessaftiques se sont diffir quez des laigues, non seulement pat la modeflie de levrs hibits, comme auyuravant, on pat une picuse aff. Chariou de s'approchet de l'habit des Moynes, mass principalement par les habits longs, qui leut font dementez, les laiques en ayant pris de courte, lots de l'inondation des Nations Bebates. La Dinteré de la vie des Religieux ayant enfin formonté le torreux de l'iniquité du fiecle, & ayant rendu venetables les marques melines qu'ils avoiés affe@ées pout s'attirer le mépus & les humiliations le Clergé qui n'avoit pas encote på fuiv te tout-à-fait la même route pour ne devenit pavinutile aux laiques , s'approcha de plus en plus de ces faintes pratiques des Moines, & dans la tenfare & dens les habits. Et c'eft peut-effre pout cela que l'habit Ecclefiastrque a esté appelle par le Conciles un habit de religion. Religionis habitus, vestimenta qua religionem deceant, & e. Le faint Religieux & Evelque Cubert aima cette louable simplicaté dans les habits, qui imice de phis prés la nature , & laisse les laines dans la cooleur que phis près la nature , or same resume surebarur commu-le Createur leur a donnée. Veftiments mebarur communibut. it a temperanter agent ,ut bornm neque mundititt . ein une neque fordibus effet norabelas, Vnde ufque hodee mes. 1,14. dem Monasterio ejus examplo observatur, ne quis vary ant pressofi colores habeat indumentum fed ca maxime cap. 64 veftium freee fut contenti. quam naturalis ovium lava minifirat. Martin Archeverque de Brague dans la fameule compilation expense nettement l'obligatio des Cletes à vorter un habit long, Et feenedum Aaren talarens weftem enduere ut fint in habitu ordinate.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXIII. 10

IX. Difons un mot de l'Orient , oil il est constant que les Cleres avoient auffi à la campagne & à la ville un habit qui leut estoit propte, avec défenses de se ser-vis de l'habit seculier. Nullus earnes : qui in Cleri catalegum relati funt, voftem fibi non convenientem induat , neque in civitate degens , neque ster ingrediene, Sed neatur veftibus . qua its qui in Clerum relats funt, attributa fuere. Si quis ausem tale quid fecerst, una soptimana segregetur. C'est le Concile in Trus-le qui punit d'une suspension d'une semaine, les Clercs qui autont pris l'habit des laiques , ce laiffé celus qui leur

est propse, soit dans la ville, soir aux champs.

X. L'Empereur Justinien défendit aux laïques de porter l'habit des Moines, sut tout aux Comediens; & Nov. 123. . 44declara les Evelques & tous les Ecclefialtiques Juges & vengeuts des outrages qu'on feroit à un fi faint habit. Il ne fit pas cette défense aux Ecclesiastiques , parce que

deflots une pattie des plus faints Evelques effoient che fis d'entre les Moines & en pottoient l'habit. Il defend de donnet l'habit de religion aux perfonnes inconnués, Essi, Mie- qu'après une épreuve de plusieurs années. Saint De-TAT. 66. nys découvre les raifons myfterieuses du nouvel habit qu'on donne à celuy qui entre en Religion. Mais ny cet Empereut, ny ce Pere ne difene un feul mot du changement d'habit que doit faire un laïque pout eutrer dans l'eftat Ecclefiaftique. Il y eut eu autant de fujet d'en pasler & d'en fatte voit les fens myftiques que de Phabit des Moines, Mais c'eft encose une confecture fort probable que l'habit Ecclesiastique en ce temps-là n'estoit autre que l'habit long des seculiets , mais modefte, qui leot est enfin demeuré par les changemens que les lasques ont fait, & font encore tous les jous en leut maniere de s'habiller, Comme les Nations Barbases du Septentison ne s'eftoient pas débordées dans l'Orsent, l'habit long y fut plus longs-temps en usage pauny les

CHAPITRE XXIII.

Des habits des Cleres à l'Aurel.

I. Les habits confacrez aux fenitions facrées , ent efté de plus en plus diffinguez des autres , en fomproclès & en ansiguere. 11. Saint Goegotre le Grand accorde au Clergé de Ravenne Pusage des Mappulss, ou des Manspoles qui antiens sflépopres

à l'Erfife de Rome. l'All IV. Il accorde à diverses Egloses l'usage des chaussures wagnifques, des Aubes, des Dolmatiques.

F. De deux fortes de Chofobles yles notes poor l'Antel, les au-

tres de l'ujage commun VI. Die Anbet

r 1. Dis Andri.
VI II. Bods of sient les habilioneus facrez, propess à chaque ordes. Deverfa manures du preser l'Etole.
VI II. Definition des habits facrez de prophenes.
IX. Segresses informatique des habilioneus facrez.
X. Segresses informes for la manure, dons faus Falcon.

X. Reflexime édificaces for la mancere, doss foins Falgen-es Evefque de Rufte, en afeis pour fet habiliement commune &

I. Les habies de les onnemens du fervice divin ont leus fervoient dans l'alge commun. Car quoy qu'erdi-nairement dans l'alge commun. Car quoy qu'erdi-nairement on affectait roujours quelque fingularité fainte dans les otnemens qui fervoient à l'Autel ; il y avoit neanmoins pluficurs forces d'habits fomptueux qu'on y apportoit de la vie civile. Ot ce sont ces habits empruotez d'abord de l'usage commû, qui devintent enfin propres aux Ministres de l'Autel pas leut somprussité, auffi bien que par leur antiquité, après que les feculiers eurent changé leur maniere ancienne de le vestis. II. Comme Rome effoit la Capitale, & de l'Em-pire & de la Religion, c'est d'elle soffi que se répandi-tent dans le teste dé l'Occident plusieuts usages divers

II, Partie.

laigues melmes.

Grand eur de la peine à accorder aux premiers Diacres de l'Eglife de Ravenne, de se servit de certains linges ou manipules , en affiltant leut Evefque au fervice de l'Autel : & il protefta à ce Prelat que ç'avoit esté contre la volonté , & nonobstant les oppositions du Clergé de Rome qu'il luy avoit accotdé certegrace, ce privile-ge ayant efté sefervé au feul Clergé de l'Eglife Romai-Qued pro mendis à Clere veftre Mappulis feripfiftis , a noftris oft Clericis fortner obviacum; 11. dicentibus nulli bos unquam alij cuslibet Ecclefia fuife concession. Sed nos fermantes bouvrem fraterni. eatis tua, licet contra voluntatem Cleri nostri , tamen primis Diaconibus veftres . ques nobis quidam teflifi. cats funt , eteam anse eis nfor fuiffe , in obfequio dun. taxas tuo Mapoulis uti permistima; : alio autem tem. pore , wel als as perfenas hoc agere , vehements fime probibimme, L'Evelque de Ravenne répondet à laint Gregoite, que les Prestres & les Diacres de Ravenne pouvoient bien user de cet ornement, puis qu'ils en avoiene use à la veue de tout le Clergé de Rome, lors que la ne-cessité des affaires Ecclesiastiques les y avoit appellez, ée que les moindres Eglifes des environs de Rome en ufoient de meime : & il envoya en meime temps a Rome les originaux des privileges accordez jufqu'alors par le Siege Apoflolique aux Evefques de Ravenne, Nant enm bec minerebus circa urbem Ecclefies licitum fit, poterit etiam Apollolatus domini mei . fi venerabijem Clerum prima Apostolica fue fedis requirere dignaenr , medes emnibus invenire. Nous dicons ailleurs qu'Alcum , Rabon & Amalarius font demeutez d'accord que ces ornement de linge fervoit de mouchoir. Mappula . qua pirnitam eculerum & narium detergimus, Sudarium ates detergatous fudorem, Saint Gregone meline nons confirme dans la meline pende, quand Il parle dans fes Dialognes de certaines Religieuses qui firent present à un Moine de quelques mouchoirs. Als e et mist ancellis Dei Mappulas accepifit. Si c'eftort la l'origi- c.te. ne & l'olage de ces Manipules, il y a quelque fujet de s'étonnet comment les Eglifes de Rome et de Ravenne. le Pape faint Gregoire & l'Archevesque de Ravenne contesterent avec tant de chaleur fut un fujet de cerre nature, Mais il faut apprendte de l'amelme que les petites choles ne font plus petites dés qu'elles font confacrées à la Religion. On a agité, & on a refoludans des Conciles generaux des pratiques qui ne paroillent pas aux yeux de la chair de plus grande confequence. Ce font consme les franges de la robbe de J as 115 C H R t 5 T ou de fon Eglise, qui ont toújours quelque chose de miraculeux & de divin; & qui meritent noître venera-

dans les habits confactez à l'Autel. Saint Gres

III. Le meline faint Gregoire défendit aux Diacres de Carane en Sicile, d'ufer d'une chauffitre plus magrafique que l'ordinaire , parce que ses predicesseurs n'en avoient permis l'uiage qu'aux Diacres de Messine, Cal. L VIII 24. coates compagis precedere, &c. Quod felis Diacres; 22. Ecclefia Meffanenfis apradecefferibus neftris olim nen dubiatur effe concessum. Les Historiens Romains out parlé de cetre chausture royale, qu'ils appellent Compagum Regimo. Capitolin patle de la chauffure énos: me de Maximin , Calceamentum ejut , sa eft , Compagum regium conftat pede majus fnife bominis vefis. gie. Trebellius Pollio en parlant de Galien Empereur, Caligas gemmatas adnexuit, cum Compagos reti-culos appellares. Revenons à faint Gregoite. Il écrivit a l'Evelque de Syracule, que si les Soudiacres de Sieile ufoient de Tuniques de lin, c'eftoit patce que l'E. glife Romaine less mere le leut avoit permis Pade ba. L PIE Ep. bent hodio Ecclofia vestra , ne Subdiaconi lineis in 64-Tunicis procedani, nefi quiabec amatre fua Romana Ecclefia perceperunt ? Il accorda à Asegius Evefice de Gap en France l'ulage des Dalmatiques , qu'il avoit Hi

C. 171.5 emerge A. from Coloration and some reversement of a continuous continuous and a co

2. 11. 1. 10 Money - the Control of the Landers de last student de la st

Datasetism of Janes Evergellium in fingle is subsetted to describe the control action of Janes and Janes and Janes in Janes and Janes an

Boite fe font épandunt ans le Sucretoce respié et sou.

L. 1.10. tels a surre Egiles. L'Authorité de la vie de faince.

La faire Archevéque d'Alies, accone que ce dinn Pring.

Inter Archevéque d'Alies, accone que ce dinn Pring.

china dié à Rome, le Pep Seymonage luy accode

l'alige des Dibanciques tout les Diactes, a l'immation

des Diacres de Egile Remaine. Diactes, a l'immation

de Diacres de Egile Remaine. Diactes, a l'immation

de Diacres de Egile Remaine. Diactes a princip que

La Synode d'Austrect de nocos une aust princip que

de Dialminguine réclusies pas moces communes à pas

de Diactes, quant di leut définid de fit cournt des pa.

Gas 13.3 temps d'Audre. Nos inter Diactes, velus et pignil.

an. 13.23. termens d'Artiel. Non licer Diacone : velo vel pulla Sempulas fias involvi.

V. Le melme faint Cefaire estant de secout de Rome

or France, for spant eine siebererk im parent; ally to dome in deutlich deut als ferviere an Derectfons, fo. den deutlich deutlich ferviere an Derectfons, fo. deutlich deutlich ferviere deutlich deutlich ferviere deutlich deutlich ferstellung deutlich deu

Miller is see festeur in fren. Le Concile de Liptions communeles am Excletishiftenes de porter der libben longs, opil appelle du mefme nom que les chiafides. Nom fagts laitenum seers - flet en filler in mesteur, runs fig. Can. 7, servam Dei. Cela nous montre que quelques uns des habets facters on relle encote songer emps commons à l'adige curit quara lai formes, query qu'il foften tod. l'adige curit, quara lai formes, query qu'il foftene tod. et le mignification que pioules sirichités durés ou de propent

V1. Le mefine Gregoire de Tours parle de l'éleva. tion miraculcule en l'ait de l'anneau & do mouchoir, qu'il appelle orarinm , de deux Mattyts, Orariam , &c. De pl Cander linte , &c. Hic fui dut pignus eris , at fernes Mar. smrium. Il tooche alleurs l'étole des Dincres , en par. L. U. c. 19 lant de faint Vincent , Levisson field canders in Ec. 10]. elefin micana, Il fair paroiftre ailleurs les chœurs des Prefites : des Diacres en nobes blanches. Erat Sa. De gip. cerdetam & Leviturum in albis vestibus non mani. Coff. 6. mus chorus. Le Concile de Nathonne en 189, octoons aux Diactes, aux Soudiactes, & aux L-cheurs, de ne point quittet l'aube avant la fin de la Meife, Nec Dia conus net Subdincouus vel Lellor, antequam Mifa confinmetur, nibn fe prasmat exerte. L'aube estoit cas 112 doce deja commune mefme aux ordres inferieurs, aux moins dans la France. Saint Hidore femble ne donner les nobes qu'aux Diseres à l'Autel. Qui propteren ni- profit bis induti afifunt, we enleftem visam habeant, can. d. didique ad biffiat , immacularique necedane. Etnean. Lif. .. 1. meins le Concile de Brague les reconnoit eftre austi communes aux Soudiacies, quand il ordonne sux Diacres de ne plus portet leurs étoles fous leurs tuniques c'est à dire sous leurs au bes , parce que les portant de la forre ils ne peuvent estre distinguez des Soudiacres. Quin in alignantis hujus Provincin Ecclefiis , Dia. Cas ;. cones abfconfis sufen tunsenm utuntur erarite ita ne nibil differre it Subdiacene videnutur , de cotere finerpefito, ficut decet , utanter erares. Cette circonftance nous apprend que l'étole n'eftoit encore que de linge, &

enr fous l'aube, VII. Mais le Concile IV. de Tolede nous apprend bien plus particulierement quels effoient les ornemens Sacerdotaux propres à chaque ordre, Car il ordonne qu'en tétabliffant dans leurs Ordres ceux qui en ont efté injustement déposez, on leur tendra les ornem factez dont on les avoir déposifilez : à sçavoir l'étole, l'anneau & la ctoffe à l'Evelque ; l'étole & la chaffuble au Preftre, l'étole & l'aube au Diacre, au Sondiacre la patene & le calice ; &caux autres Ordres ce qu'on less avoit mis en main dans l'Ordination, Si Epifes. put recipiat coram alterio de menn Epifcopi erarinm , annellum & baculum ; fi Preibyter . era C pinnetam : fi Dinconns verarum & album, Si Sub. denconne . parennm & calicem , &c. Ainfi dans le reffert des Evelques de ce Concile , les Soudiacres &c les Ordres inferieurs ne portoient point encore d'au-brs ; ny les Diacres de Dalmatiques : l'étole effort comnune aux trois Ordres superieurs, la chasoble estoit un vestement off thé aux fonctions de l'Autel, Ce mefme Concile défend aux Diseres de se servit de deux éroles , puisque l'Evelque & le Preftre n'en poetent qu'une Orreris duebu nec Epifeop quidem liet; nec Cas. 40.
Pri bytere nti , quanto magis Discost, qui missifer
erram eft. Hordonne au Discre de potter l'école sur l'épaule gruche, afin one fon bras droit foit libte pour exercer fes fonctions. L'étole eftoit donc encore affez latgr,& elle envelopport le bras gauch- des Diacces, Fran igitur orarinm oportet Levitam geftare su finifire bumere, proper qued ernt, id est producat. Dextram an-tem partem opertes bobere liberom, at expeditus ad mi. nefteren Sacerdotale decerrat. Certe fuite de patole don. ne lieu de conjecturer que les Diacres d'Espagne avoient

0.007

qu'elle eftoit affez éttoite, puis qu'on la cachoit fi faci-

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXIII. de

commencé d'afer de deux étoles, comme de deux écharpes, les faifant croifer fur leux eftomach, & que ce Concile ne leur en laiffa qu'une, Enfin ce Concile neus apprend ene l'érole n'estoit encore que de linge, qu'on avoit commence d'entichir d'or & debrodeire, ce qu'il defend à l'avenir. Caveat igitur amede Levita , gemeno uti orario , fed une tantum & puro , neo ulles coloribus , aut auro ornato. Il n'est pas facile d'expliquer ces paroles de ce Canon, Prepter qued erat, id oft pradicat. Cat il n'y a nulle apparence que le Diacre preschaft en forme dans l'Eglife. Il est bien plus probable d'entendre cette predication, ou de la lecture de l'Evangile pendant le factifice, ou de la prononciation que le Diacre faifoit à haute voix d'une parrie des exhorescions & des priezes du melme facrifice. Ce qui s'appelloit & s'appelle encore Precenium, le Prof. me, C'estoit une espece de Predication qui dormoit droit au Diacre d'avoir un linge, erarium pour effirere la L. V.I. Ep. fueur de fon visage, Saint Gregoire le grand faifoit quelquefois des prefens de quelques mouchoits à diverses petformes : il les appelle toujours eneria.

VIII. Tous ces Canons font bien voir o mens estoient propres à l'Autel, & que les Ecclesiafisues n'en ufoient que dans les fonctions fainces du facrifice. C'eft ce que le Concile 111 de Brague remerque encore plus claitement, quand il prononce une fentence de déposition contre ceux qui employeront les vafes , ou les ornemens facrez aux utages de la vie commume. Ab officio depenatur, que Ecclefiaftica ernamenta, vela vel qualiber alia indumenta atque ucenfilea feien. de in ufut fuet transtulerit Et quand il otdome a l'Everque & au Pietre de ne jamais celebrer le ternble Sa-crifice sans portes l'école sur les deux épaules, crossée de-Can. 5. 4. vant l'eftomach, Non aleter accedat . quam erario mire. que humero circumfeprus ficus & rempore ordinationes. Juadignoscieur confecratus, rea us de uno codemque ora-

rio ceroicem pariter & utrumque humerum premens.fi. grum in fue pollere praferat erneut.

1X, Ces dernieres paroles nous montrent que la figu-te, la disposition, la contrut, & la matiere des habille. mera facres, ne laiffe pas de contrnit des fignifications myft rieufes, quoy que l'origine de leur ufage foir venue de quelques rencontres & de circonstances birn diverses. L'étole par la blancheur convic à la pureré des Aoges. Lors qu'elle voltigroit fur l'épaule du Diacte, elle marquoit leurs aiftes & leur activité. L'étel coolée fur l'é-Romach des Profires , leur apprend à porter l'amour de la Croix dans le plus profond de leur cœur. Si elle entouse leurs épaules , & pend également de part & d'autre , cela marque leur confiftance & leur fermeté inébianlable dans la prarique des vertus Sacerdotales, parmy les adverfitez & les prosperitez du fiecle, Sacerdos Orario ntroque humero ambiatur. feilices ut qui imperturbains praespetur confiftere . inter profpera & adverfa , virtu-tum femper ornamento utrobique circum feptus L'Eglife eft un Monde nonveau & mysterieux, dont il est bien plus veritable que du Monde materiel, que les moindres parties qui le composent, ont une éloquence muerte, mais claite & intelligible pour faire entendte les merveilles del'écerniré.

X. Je finiray ce Chapite par une relation édifiante de la maniere toute famte, dont Ferrand Diacre dit que faint Fulgence s'habilloir pradant fon Epifeopat. La dimeiareita gnite Episcopale ne igy fir tien trerancher des auft tiren off disform Manathus, Jamas il ne potta d'habit de prix il n'eur jamass qu'une tunique, il nefe fervir jamais del'école des Evefques, l'ine quitta jamais la ceinture des Moines. Il n'ula jamais des fouliers, ny des chauffistes des ( lercs. Il n'est jamais de chafuble preciesse &c n'en fouffrit point à les Moines. Il ne craignit point de porter à l'Autel la melme tunique avec laquelle il avoit

couché , estant perfuadé que la Ginteré du terrible facrifice de l'Agneau celefte demande plôt oft le changement des cœuis que des habits, Nanquam presiofa vefirmenta iafivis. Pna tansum vilifimatunica, five per aftatem: ve per bysmem eft parienter indutus. Orario quidem ficui omnes Epifeop multarenns niebatur. Pellicio oin-gula tanquam Monachus utebatur. Oc. Neo calcea. menta suscipioni Clericorum . O e. Casulam pretio sam. vel superbi coloris, nec spo habuit, net suos M.na-chus habere permiste, O e Io quatuvica dormiobat, in opsa sacrificabat; O in tempore sacrificio mutanda esse corda perius , quam veffimenta decebat. C'efton Famour de la puteré, & l'horreur des impuretez melines involontaires des longes, qui jettoit quelque fois les laines Religieux dans le serupule de porter à l'Autel la mesine anique avec laquelle ils avoient tepole la mit. Saint Fulgence en ufoir autrement, parce que la pureré n'elt-sir pas meline faseeptible des suggestions, ou des illusions impuies. Au reile cét amout non feulement de la mode. flie, mais de la pauvreté que ce faint Ptelat faifoit éclatet mefines dans les ornemens du facrifice, nous apprend excellemment que fi la fomptpolicé des habillemens facrez honore la Religion & édifie les peuples; l'éclat de la pruvieré a encore quelque chose de plus brillant & de plus édifiant, aux yeux purs des ames éclairées. Mais foit qu'on honore Dieu par la magnificence des ouvrages admitables, dont il est le Createur, foit qu'on revere l'assa CHRIST par des marques éclarantes de la pauvreté Evapgelique; on affiche & on a todjonts affecté de mettre nelque difference entreoles habillemens confacrez a l'Aurel, & ceux de l'ufage civil, quoy qu'il y en ait eu pluseurs qui ont passe de l'usage common au service des Autels, Ausfi I can Discre a curation de dire dans la vie de faint Gregoite, que faint Jean l'Apostre n'a pû exer-cer un si long Pont ficat sans avoit des ornemens propres à fon divin Sacerdoce, Per tet annes Pentificiam gerens, L. III. & & Miffarum felennia frequentifime colebrane fine Sa- 19. cerdoralibus effe voft.bus nequaquam posuit.

CHAPITRE YXIV. Du Pallium des Orientaux

2. 11. Deferition du Pallian. Ceftet comme l'inseftine der Patriarcher & der Metropolitains. Cebtume finguliere del Eglife d'Alexandre

111. 1V. Danila dépofition , ile efficient aufi privite du Pal-V. VI. VII. Il eft deuteux fi tout les Evefques Grees aforent du Pallium , & s'ale s'en fervorent dans tout les Offices devens. Il probable ave com les Englaves en averene i' aface VIII. Les Patriarches dennecent le Pallium aux Metroboli-

tame, de qui les Euriques le recevament enfante. 1 X. Il a "effect donne au maine derdats quelques fiecles, qu' avec quelque défendance des Emperents. X. Les Patriarches se éconquent pas les fontisses Pourificales

famile Pallium. XI. La pratique de cu derniers fierles pourreis en afre neuel. Effunction de cenz que seu des que le Paltium revouée esté que se bienfais artificieux des Papes, pour jetter les Archeves(ques dans une fervirude de une dépendance plus étrette du Siege Rémain

 L Pallium des Archevesques metite bien un Cha-piete à part, auquel nous joindrons quelques remargnes fut les ornemens Lieuez de l'Eglife Grecque. Car il paroift que le Pallism melme a effé & plus ancien & us commundans l'Eglife Grecque que dans la Latine plus commundants i egue oresque. Ifidote de Damicte en fair la description, & il dit qu'il eft de laine plutoft que de lin, afin que l'Evelque qui en eft reveftu represente plus mivement le Paleut éternel, qui s'est chargé de la nature propre & de toutes les in fitmitra de fes brebis rationnal les. Epifcopi Pallium. mist. L. t. Za. pogen , ex lana, non ex line contextum, over illeus quam 154, Deminus aberrantem quafevit, enventamque bameris fuis fuftulit , pellem fegnificat. Epifeopus enim qui

ł.

b

11

ė

tion

20-4

431

35

٩,

æ

de

ıs.

s.

5

27:17:

inte.

11. Lévez de que l'ancience columne d'Altrandie ellou, que crisp qui devot forerelar à l'aerique déditor vellul fin fon cotes, um fin fi arth la main deut de difficut, à speale l'avoir entre fit everbit deut de difficut, à speale l'avoir entre fi everbit qui ni c. Confirmade di dittaction à l'imme qui dipié de l'accience à confirmate de distante à l'imme qui dipié de l'accience à constante que de dipié de l'accience à constante à confirmate que en anamente de conseque entire de l'accience à constante à conseque entire de l'accience à conseque entire l'accience à conseque entire l'accience de l'accience d'accience de l'accience d'accience d'accience de l'accience d'acc

Barenople, il no le trouva qu'un Religirax du Monufice de Accumete qui tel e coutage de l'attache s'on Pallom, fors qu'il à s'aux com pous cheche s'aux comments de l'accument de l'accument de l'accument aux comments de l'accument de l'accument de l'accument de la comment de l'accument de l'accument de l'accument de des qu'en l'accument de l'accument de l'accument de pre codète d'irreperent à Case , où li dépoir Paul prende de l'accument de l'accument de l'accument de l'accument de ferenze l'acument de l'accument de l'accum

naversari pro illo zasism Onpeut voit d'autres exemples pareils dans cér Auteur. 111, L'Empereur Juftinten ayant élevé Eurychius au

Patria chat de Conffantinople, il fut ordonné en rece-vant le Pallium, & se se revestant tout ensemble de la personne de Jesus-Christ , portant son troupeau fogirif fur fon dos, & donnant la paix à fon pemple, Ovis errantis typum super humeres tellit, in sedem sublimem afcendie , su felio feder , arque Pafterum Principem Chriffum in cales revertentem imitatur, dicens, par amnibus. Ce faint Prelat fut consite banny de fon fiege, & il pulla auparavant toute la journée proftetne devant les Autels avec fon Pallium : Conflitte ante altare , felitifque veffibur , & faperhumerale induiuse qued femper fecum habebat, nique ad vefperam.precationibus incubuit. Ces paroles, qued femper fecum habebat, femblent infinuer que ce faint l'attiarche portoit toûjouts fon Pallium, comme nous avons déja remarqué, que faint Cefaire postoit mesme pat la vil-le en se promenant, sa chassible, & le Concile de Liprines a donné aux Prefittes les chafables comme l'habillement ordinaire.

1.V. Car if fast concreval to Pallim, "Dompée: once de Lachdiée, comme un habilitorient qui emballiée te consument tout le crops, dermi le collè-ficance de la cardio de consument tout le crops, dermi le collè-ficance de la cardio del la cardio de

awe textis. C celebras funt Mife. Dan la vie da Pepe Agahon i eld dir, one le fixième Concile poneral depofant l'hereique Monosthelite Macross Batiusche d'Austoche, lus fix oftet on Etole: Towarios de 1. aufensi praepri. Ox. Osensia definica Mais il en vant mieux croise les Actes du Constile meline qui affirera qu'on lus olla fon Pallium. Nucleus circus.

spiles of Estita, yann in mennen sind worden.

"A sina German Pransache de Coulombia
"A sina German Pransache de Coulombia
de trou les comenes Sectedours : Planteri deux of
et trou les comenes Sectedours : Planteri deux omit
et Pransifici a decempión file de la men, une menda
on fil Pransifici a decempión file de la men, un menda
deux of troubbia de la mental de la mental de la mental
mental de la mental de la mental de la mental
mental de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la mental
de la

VI. Mos es que en pueden nos fine managem de plas condicionide, y que le Pollumi due la Casparina de plas condicionide, y que le Pollumi due la Casparinament enferte de pue Polluminos (Compaña, por anti-Particulera, o para Merculera, o para de Particulera, o para de Particulera, o para de Particulera, o para de Particulera, de para de para de particular de para de particular de para de p

onfiderables.

VII. Je confesse neanmoins qu'on pourtoir douter fi les Evelques Grecs usoient do Pallium dans to les Offices, Car Ifidore de Daniete affare qu'ils le quittoient mefme dans la Musse solemnelle, pendant qu'on lisott l'Evangile, comme deserant est bonnest au fouverain Pafteur, qui est alots present, & fairentendre luy mefme fa divine voix a fes cheris oùailles. Dum ipfe verus Pafter per aderanderum Evargelie- L. Spot. rum apertionem accedit , tum afferget Epifcipui . G imitationis habitum deponit Deminion ipfion Paffo. rales artis ducem & Deum & berum adeffe fignificans. Ajoûtez à cela que faint Gregoire le Grandayant défenda à l'Evefoue de Ravenne d'infer du Pallion hors des jouts & des Offices folemnels destinez à cela aes jouts & des Offices folemnels destinez à cela , pour adoueir la peine que cet Evesque témoignoit testimite de cette limitation , ce faint Pape éctivit à fon Non- L+E-16 ce a Conftantinople, qu'ils infotmaît fi les Metroj litzins de l'Orient qui avoient trente ou quarante S fragans, en uloient autrement. Sacubi ifte ufur eft au in Letanist cum palliit ambulent. Abst nt per mo Ravennatis bener Ecclefie in alique imminui videa. tur. Ce Pape qui avoit luy-mesme esté Nonce à Con-Stantinople avant fon Pontificat, & qui y avoit bien pû tematquet toutes les différences de la difeipline des deux Eghies, eftoit perfuedé que les mefines limit tions de l'usage du Palliam estoient receves dans l'une & dans l'autre Eglife, Nous n'avons pas la réponfe qu'il receut de son Nonce, mass puisque ces limitations o'ont oas efté oftées, on peut bien en conclute que les Egliles d'Otient estoient en ce point dans le mesme ulage que celles d'Occident, puilque ce Pape proteftoit qu'il ne vouloit tien refuser à l'Evesque de Ravenne, de ce

mark Coope

## touchant les Benefices, Part. II. L. I.C. XXIV. 63

qu'estoir en mage parmy les Metropolitains d'Orient. Le Cancile VIII, Occumenique nous rendra cette limitation des heux & des remps bien plus certaine, comme il paroifica dins la Partie fuivante de cet Ouvrage.

VIII. On pourroit encore douter fi les Patriatches Orientaux n'envoyoient point auffi le Pallium à leurs M tropolitains, commeles Metropolitains le donnoient 1. 4. Ep. 7. aux Evelques dans lens confectation. Le Pape Lins Gre-E 51.56.
L. f. Ep. 7. Justinienne, de Corinche, de Nicopolis i qui estoient Mercopoles dans les Provinces Otientales do teffort du Patratchat d'Octident , & oil la discipline effoit ap. patement un peu plus approchante de celle de l'O-tient. Le mesme Pape pour regler les pretentions de l'Evesque de Ravenne sur l'usage du Pallium, luy écrivie qu'il s'informeroit par son Nonce de la coûtume des Metropolitains du Patriatchat de Conflantinople, comme s'il supposon que ces Metropolitains recevoient le Pallium du Patriarche de Constantinople, comme celuy de Ravenne le recevoir du Pape, Enfin , nous dirons ailleurs que Phorius Patriarche de Conftantinople envoyoit encore des Palliums aux Evefques de fon parry, pout les lier toujours plus étroitement à fes in-

IX. Mais ce qui ne peut pas eftre mls en doub e'est que le Pallium est oit donné dans l'Orient , aussi bien que dans l'Occident, avec quelque dépendance de l'Empereur, au moins duraut quelques fiecles. Cat comme c'eftort originatement un habit Imperial , & que les Empereurs par un effet de leur pieté fingulie. te en avoient voulu honorer la royanté du Sacerdoce de l'Eglife, on leur sendit dotant un remps confidera-ble certe déference, & comme cette reconnoiffance de leur bienfait. Liberat dit qu'Antime se voyant déposé du Siege Patriarchal de Constantinople par le Pape Aga-L. 1.29. 17 per rendit fon Pallium à l'Empereut , & fe retira : An. timus videns fe fede pulfum , Palleum qued babuit ,

Imperatoribus reddidet, & difceffit. Saint Gregoire Pape s'entremit vers l'Empereur en faveur d'Anastase Partiarche d'Antioche, afin de luy obsenit la liberté de venir à Rome, & l'usage du Palliem pont y celebter Pontificalement. Suggeftenem apud pieffimes de. minos summis precibus plenam fect , ut virum bea-tissimum Anastassum Patriarcham concesso usupallis ad beati Petis Apoftolorum Principis limina i mecum colsbraturum Miffarum folemuia , transmittere debuiffent , quatenni fies ad fedem fuam menime rever-

es liceret, faltem mecum in bonore fuo viveret.

X. Ajoutons encote cette derniere reflexion fue les paroles precedentes de ce Papa, qui tafeboit d'obre-nit de l'Empereut l'ufage du Palhum pout l'Everque d'Antioche exilé, afin qu'il pust celebrer so'emnellement la Melle, & exercer les aurres fonctions pontificales : Miffarum folemnia celebrare . &c. in honore file privere. Cr. Les Patristehes & les Mertopolitains ne pouvoient donc pas faire les fonctions Pontificales s'ils n'avoient le Pailium. Ce qui se peut encore conclure, de ce que le Pallium eftort l'ornement propre du Pontife, comme la chafub e du Prettre. Auffi quand on déposoit un Patriarche ou un Metropolitain , on luy oftoit le Pallimus Enfin, le Patriarche envayoit le Pallium aux Metropolitains, comme la confirmation L. E. 7.2. & le sceau de leur election & de leur or inarion. Ratam nos ejus confecracionem habere, diregentes Pal-Isum indicamus disoit faint Gregoire Pape de l'Evel-

que de la premiere Justinienne. De là il paroist d'ost cit venu la regle & la coûtume, que les Archevesques ne peuvent exercer aucune action Pontificale & folemnelle, avant que d'avoit receu le Pallium, quoy que les fimples Evefques le puisfeit d'abord après leur confectation. On patlera ailleurs de cela un peu plus an long.

XI. C'est one imagination qui n'a point d'autre fondement que l'inconsideration de ceux qui l'ore avancée, que les Papes ont imposé cette servisideaux Mettopolisains, par une priffion secrete & astisseique de dominet, & de les rendre plus dépendans de leur Sirge , comme fi la plenitude de la puillince ne leur effoit donnée qu'avec le Pallium , & de la messne main dont ils recovent le Pallium. Car nous venons de voit, L. Que le Partiarche mesme d'Antioche ne pouvoit Pontifier qu'agrec le Pallium, a. Que le Pallium ne le don-nant que lors qu'on confactoit, ou qu'on confirmoit les Metropolitairs, il n'est pas étrange que la coûtuime fe fait introducede ne faite ancune fonttion Pontificale avant la confectation ou la confirmation , &c que cette cofitome une fois établie ait subfiffé, mesme lors que l'on n'a plus envoyé le Pallium qu'aprés la confectation & la confirmation 3. Que le Pallium eftox l'ornement propre & particulier des Pontifes, tous les aurres leur estant communs avec les ordres inferieurs. Or il n'est ny nouveau, ny étrange que celuy qui est ordonné ne falle ensure les fonctions de fon Ordre, fans le propre habit da melme Ordre 4. Pourquoy offeroit-on le Pallium aux Patriarches & aux Metropolitains qu'on dépose ? & en quoy se di? stinguerorent les veus Metropolitains de ceux qui ont esté dépotez, s'ils exerçoient fans cet omement les fonctions propies de leut dignité 1 5. N'est-il pas & plus juste & plus honorable à l'Epuscopat, de recevoir ees marques d'une dignité toure divine du Vicaire de 12. sus Creer T, que de la main ou de l'agrément des Empercuss, comme c'eftoit su commencement la coûtume : Si les Metropolitains s'abiltenoient alors des fonctions Pantificales , jusqu'à ce qu'ils euffent receu le Pallium des Emperents , ett.il efitange que la mesme coûtune se soit constréé après que les successeurs de Pierre ont esté les distribiseurs de ces marques toyales du Sacerdoce Chreftien? 6. Le Pallium n'a effé donné dans l'Occident ny par les Emperents , ny pat les Popes qu'à la demande , aux inflances , aux plus preffantes follieitations des Rois & des Evefques. Ce n'e. ftost donc pas le desseus des Papes d'introduite des nouvelles fervitudes dans l'E iscopet i mais de fatisfaire à la paffion des Souverairs & de Jeurs Evefques, & de répandre de tous coftes fur les Evelques la gloi-re & les ornemens de la royanté du Sacerdoes, II y a bien plus d'apparence que les Ecciq es possioonez d'avoir le Pallium fe font abitenus des fonctions Ponrificales, jusques à ce qu'ils l'enstent recen. A moins de cela , ils n'avoient qu'à se passer da Pallium , & demeuret dans le tang & dans la coûtome des anciens Metropolitains, qui n'en eurent jamais dans l'Occident durant les quatre on cinq premlets Siecles, 7. Car nous allons voir que les Papes ne donnerent d'abord le Pallium qu'à un tres-petit nombre de Metropolitains, dont bien loin de diminuër le pouvoir, ils l'augmentosent au contraste fort extraordinairement, en leur donnant la qualité de Legats & de Vicaires du Siene Apostolique. Nous avons montré que cette delegation accon pagnée du Pallium, estoit ordinairement person-nelle, & accordée à la demande des Rois. Si les succeffeurs de ces Metropolisains privilegiez ont par leurs preffantes instances, & par la faveur des Souvezains, obtenu la continuation du mesme privilegie, si les autres Mettopolitains d'Occident ont enfin eu partaptés porlques fiecles & aprés de longues pourfaites , à la gloire de cét ornement toyal, qui les diftingue desau-tres Evelques , ils ne doivent s'en prendre qu'à euxmetines, li ces marques de toyauté le trouvent enfini te accompagnées de quelque servitude. La royauté melme attite des serviendes , & le Diadême est suivy de chaisses d'or. Les Mettopolitains eux-mesmes ont fait

la courame, qui s'est insensiblement changée en los.

de s'abflereit des fonctions Pontificales avant que d'a- à l'égard des Empereurs de Conflantinople ; d'on viene voir receo le Pallium.

### CHAPITRE XXV.

### Du Pallium des Latins.

1. 11. Saine Cefaire eft le premier qui nic obtenu le Pallium des Pape. Ses juccefeur dans l'Anthew, chi d'Arles, sommarrest de le demader di de bismost. Il rfois merifare que les Russi de-mandaffen, qua l'Empresa de Comfannant fe senfents. 111. Refannen d'un Anton anyunus que sontlud de la que la Sessional des Anton anyunus que sontlud de la que la Sessional des Anton anyunus que sontlud de la que la France relevois encere de l'Empere.

IV. V. V I. Pourquey le confeasement des Empereurs me fus pas reinare demandi per les Peper VII. VIII. La Vicariar & la Lagariea du fates Sirge Apoflalique accompagnent feurestie Pallium.

1 X. Le Pallium effect donné fans ju pendre ces Metropolitums

des fondisons Poun feales, yoign à es qu'ils l'enfint secen. X. Explication du Contro du Concile de Mason, que fit sette li-mitation. Da Palleaus Fean pris.

Du Pallium des Otientaux nous fommes infen-iblement tombez à celuy des Metropolitains d'Occident. Le Pape Symmaque femble avoit efté le temiet qui ait donné le Pillium à un Metropolitain François, Ce fut à faint Celure Evelque J'Arlesqu'il l'accorda, & puisque les lennes en ont effé perdués, il y a licu de croire qu'il l'accorda de la mefine maniese que le Pape Vigile, fasfast gloite de marchet fat fis pas, le continua a Anxanius fonfucceili ut, Cas Vi-Sec. 2. gile témoigne qu'il ne fait que faivre Symmaque; Ft agents vices noftras Pally non difit ornains , ufnm tibs ejus . ficus pradecefferi sno pradeceffer nofter fantla recordationis Symmachus legitureoniuliffe beats Pe. tre fantta antaritate concedimue, Ce Pape ne dit pas cu'il accorde le Pallium à Auxanius , comme les Papes ses predecesseurs l'avoicne accordé aux precedans Evesques d'Arles, mais conne Symmagne l'avoit don-

L M. 10 me à Cefaite. L'Auteut de la vie de faint Cefaite dit IL Or Vigile ne donna le Pallium à Auxanius qu'arés les inflantes prieses, qu'après l'entremise du Roy Childebett, & enfinapiés avoir eu l'agrément de l'En-pereur de Conftantinople. Car voicy et que ce Pape éctivit à Auxanius. De his que cheritas viftre . tam de usu Pally , quam de aliss sibi a nobis petiit de bere conceds, libents hoc animo usaminprasents facere fine delatione pornimue, nefi cum Cireftiansfimi

Epp. h

Dominifily noftri Imperatoris bec fiem ratio pefiniat, voluifemns perficere notitia. Vi & volus gratter praflicorum canfa reddatur, dum que postulasiris com con. fenfu Chriftianifims principis referuntur. & nas benorem fides ejus ferbaffe enm competente reverentia judicemm. Et dans la letite finvante, cerite aprés avoit E215. 8. obtenu le confentement de l'Empeteur par l'entremife de Belifaite, Oportet fraternitatem vifiram Despreces effundere, ut Ciementiffimos Principes Inftinia. nnm atque Theodoram fun simper protestione enflodeat. ous pro bis veftre charitati mandandir . Inggerente Patricio Belifario spro que item vos convenit exerare spia prabnerum deveriene canfenfum. Quant à la demande & au confentement du Roy Child bert, vnieyee qu'il en écrit : Sient nes pro ins charitaits affelin . & pro glorsofifiq noftre Childeberts Regis mandates . vi-

> Mais quelque bicufenire, ou quelque neceffité qu'il y eur d'avoit le confentement de l'Empeteut & du Roy, t'effort neanmoins par l'automé Apostolique que ce Pape accor loit le pall um , Beati Petri fantta anteritate concedimus. 3 111. Un ducteut nouveau a pretendu que la neceffité du confestement de l'Empereur effeit one marque de la dépendance du Royaume & des Rois de France

> > - 140 . .

ces nofiras libentifima voluntate conincimus . Oc.

auffi, dit-il, que faint Gregore donna le Pallium à tion de l'agrément de l'Empeteur, parce que les Rois Gots a't forgne ne le reconnossoient plus ; autieu que le Pape Vigile fit confentit l'Empereur qu'on envoyalt le Pallium aux Evefques de France. Ce Docteur ou trop paffionné pour l'Espagné, ou trop aniné contre la France, cût pû se detrompet de cette sausse ins. guarion, a'il out fait attention for la lettre que nous venons de citer. Car le Pape y exhorte Auxanius en reconnoissance de ce bien-fait, de travaillet avec une follicitude vrayement Episcopule à entretenit la bonne intelligence qui effoit entre le Roy Childebert & l'Emp tent. Herramur , ne Sacerdotale opera inter glerie. fifimum verum Childebertnen Regem, & antediftum ciementifimum Principem , concepta gratia documen. ta paterna adbortatione forvotis. Il écrivit la mefine el-ole à Aurelien fuecesseut d'Amanius dans l'Evesché CArles. Inter elementiffmum Principem & gler. Spif. 5. Childebertum Regem gratta imalta fadera enflodire, C:tte paix & cette boune melligence s'entretient entre des égaux, ou entre des Princes mutuellement indépendans, non pas entre les Souverains & leurs vaf-faux. Cét Auteut ent mieux rencontré s'il eut dit que le Pape estant encote fujet de l'Emp-teur suffi bien que la ville & les environs de Rome , luy tendoit ee té, nioignage de déference, de le confuter dans les affai. tes importantes, de ne pas communiques fans fon agré-ment le Pallium, qui effoit une effusion de la gloire &c de la Majesté Impetiale, &c avoit esté primitivement un bienfat des Empereurs, de ne pas difpenfer liry feul des lost Imperiales , qui interdifoient aux particuliers fous de grandes peines l'ufige des habits Imperiaux : cufin de ne pas faire des graces extraordinaires, & pat Ce moyen s'unit par de nouveaux liens à des Evefques & à des Souverains, dont l'Empereur pouvoit concevoir de la jaloufie, fans l'en avoit averry : ou s'il eur dit que l'on gardoitencore quelques mefures avec l'Em-prieur dans la disposition Ecclessassique des pass qui enoient nouvellement d'eftre foustrants de fon obeiffance : & damla creation d'une nouvelle autorité , done devoient relever non feulement les Evelones du Royanme de Childebett, mais d'autres auffi, que le Metropolitain d'Atles avoit accoûtuné d'otéonnet, & qui n'elloient peut-efte pas encore foûmis à Childebert, on fooftraits a la domination impetiale. Cat Vigile adreffe fa lettte du Vicarist Apostolique d'Atles à ces deux lottes d'Evelques. Universis Episcopis , qui sub boit > regno Childeberts Regis constituti sunt : fed & his qui ex antiqua consuctudine ab Arelatensi consecrati fine . vel confecranter antiffere, Enfin cet Aucureur micux raifonné s'il eut dit, que le Pape ne pourare donner le Pallium & le Vicariat Apoftolique à l'Archevelque, fans luy donner rang & feance entre les P tranches, aprés les grands Patisarches, avec les Ar-elic vesques de Theffalonoque, de la nouvelle Juftinienne, &cc. en reculant derriere eux tour les autres Metropolitains daos un Concile general; il effoit au moins de la bienfrance de ne pas faire une innovation fi con-fistrable dans la disposition generale de l'Eglife , sans en prendre l'avis des Empereurs, qui avoient eux-mel mes tres-fouvent des déferences fi respectueuses pour l'Eglife. Nous en dirons davantage succe sujet contre les tidicules pretendions de cét Auteut, dans la fuite de ce

IV. Ce meline Pape accorda fon Vigariat Apollolique à Aurillen facerffeur d'Auxanins, & lay envoya le Pallimm en meime temps, avec chiege d'engretenis Epif. sla paix eutre l'Empereur & le Roy Childebert, & d'ècrite une lettre de remerciment à Belifaire, qui avoit a. fii-toft averty le Pape du confentement de l'Empe-

decidents n'en avoient jamais jouv, Propier and &

VII. O qu'il falut employer les plus pressantes priccorde qu'aun gen imette & adeferre le licitations.
Maxime qui de prifea confuetado obtiuna at hacor Ler. bp. 5. des Evolques, & li l'on excepte & Sugras d'Antunte prouve avoir receu le Pallium en 68 . av la sualité a dite à un tent Mere win d' tout un R vanme

A fail of a count stall have been a second stall have been a few results on the count of the cou

Apostolique. Nousen avons affez patie dans le Chapichiepifcopus fine Pallio Meffas dicere nongrafumat. Il heranx Merrepolitains, & interdigaux autres Evelunes. Pourquey Stagrus autoit-il techetehe fi paffionnement ques, pouvant le fane pat le Palium François? Com. demande on extorque ce Pallium François » Et pourquoy ce Canon fe fertal du frot d'Archevelque, qua n'effort point encote donné au Metropolitains Quane

oracin me

# CHAPITRE XTY ( Suite du mesme fort, du Panor)

The control of the co

A common telescopies of the common telescopi

L.—CEA by west que tous for Metapolitus of Trainer domine of the Part Zakhe, at It Bullom has full communities in the 24th Acid Acid Trainer domine of the 12th Acid Acid Trainer of the 12th Acid T

itest dans

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. Ch. XXVI. 67

ployoient pour cela tant de preffantes instances, comme nons avons veu, les Metropolitains qui devenoient les fujets d'un de leurs égaux & de leurs confreres , n'en effoient pas vray-femblablement fott fatisfaits. Les lon-gues & fanglantes guerres durant la decadence de la maifon du grand Clovis, avant nou seulement éteint le Viçariar Apostolique, ou l'Exarquise d'Atles, mais aussi pres-que détruit l'Episcopat du Royaume : faint Boniface qui avoit esté envoyé en France pour y tétablit la Discipline, donna une autre forme à l'Epifcopat, eu l'exemptant de ces Vicatres Apostoliques, on Primats, & deelarant tous les Metropolitains Primats en ce fens veritable, qu'ils ne relevent d'aucun aufre Primat, comme nous l'avons de-

claré ey-deffus

II Voila les taifons & les motifs veritables du char nent qui se fit alors dans la police Ecclesiastique de la France, par la communication du nom d'Archevesque & du Pallium à tous les Metropolitains. Ainfi ce ne peut estre qu'un raisonnement plus hardy que solide, de dire que Boniface força les Metropolitains de France de quitter leut Pallium François, & de demander eelny de Reine pout les engagerpat eenouveau lien à une nouvelle fervitude envers le Pape, à qui ils commençoient de fai-re un nouveau ferment d'obesffance en recevant le Pallium, En effet les François ayant refolu de demandet au Pape Zachatietross Pallums, pour les Metropolitains de Rotten, de Resrus & de Sens, ils tasdetent de faire cette demande, comme s'ils euffent preilent y les chaifnes oft ils s'engageournt ; le Pape rémojona effre furpris de ce retaidement , & Boniface ne feeut quelles exentes luy en fatte. De co qued jam praterito tempore de Archiepifco. pas O de Palinis a Romana fede perendis juxta premif. Sa Francorum Santhetats vestra norum fees , indulgen. team Sedis Apiftolicaftageto: quia qued promiferunt, tardantes non impleverunt . & ventilarur. G quidin.

111. Ce ne font la que des imaginations ma! fon-

de perficere veline, ignoratur.

dées. Car comment Boniface feul a qui le Pape n'avoit donné aucun pouvoir for les Evelou s de France, pouvoir al forcet les Evelques de France à un chofe fi delivantageufe: Comment pouvoit-il luy feal ou for-cer, ou fedure un Synode National, & où les Prisces & les grands Sciencurs s'ailembloient en melme Bonifie. 29. temps & dans la mefine ville avec les Evefques : Decrevimus in noftre Synadals conventu, &c. Comment pouvoit-il fotcer les Rois & les Princes de France de confentir à ce nouvel affeivillement de leurs Evefquest Mass comment les Princes efforent ils fraveuglez lans leurs intereffs , & pour le dite ainfi , fi fort euchantez, qu'ils employaffent les prieres vers Bomface, & luy donnailent un prompt fecours pour de honoret leut Etst: Synodum congregandam & hortandam , juffu Ponisfiess Romans & rogatu Principum Françoium & Gallorum fub spe restauranda logis Christi susceps. Comment le Ptince & Duc des François Catloinan autoit il effably lay mefine Bonifice Atchevelque fut Con Lipin tous les Evelques de Germanie: Ordinational pereivitates Epifespor, & conflituimus super ess Archie-pifespum Banifacium, qui est Missus santis Pesri, Comment le mesne Carloman autoitel bay-messne prié Boniface de venit tenit un Synode en France, où il n'avoit unlle juridiétion , puifque le Pape ne luy avoit commis que la Germanie : Le Pape Z : charie confentit à cette priere & permit à Boniface de tenir ce Concile en

France, n'ayant jamais eu la penfér de l'envoyer pour

cela. Car voicy ce qu'il écrit à Bonifice. De co aned nobis intimafti , qued te Carlemannus fline nofter ad fe rogavit accedere, ut in urbe regre Francorum.in fun ditione constituta , Synodum celebrare debins , & boc libenter concedimus & fieri pincipimus Co

Pape preferit enfuse a Bonifice ce qu'il doit eraiter dans ce Concile, mais il n'y paroift pas la moindre stace

11. Partie.

de ces artificieux deffeins d'accroiftre fa domination: IV. Mais il faut apprendre de la lettre meline de oniface à ce Pape , l'estat déplotable de l'Eglise de France en ce temps , pour y dérouwit les veritables raisons qui potterent ce faint Atchevesque à y faite les teglemens qu'on tasche de notreit. Cat il affure que depuis foixante ou foixante & dix ann la Difesi pline Ecclesiatique effoit foulée aux pieds & comme aneantie dans la France, que depuis plus de quatre-vingts ans on n'y avoit point tenu de Concile, & on n'y avoit point veu d'Archevesque, que les Eveschez avoient esté donnez à des laïques, ou à des Ecclesiaftiques eoupables des impuretez les plus criminelles, & d'une vie toute seculiere, Carlamannus Dux France. rum Synodum me rogavit congregare, & promifit fe de Ecclefiaftica Religione qua jam longo tempore , id est, non minus quamper sexaginta vel seponagenta an-nos calcara Co dissipata sut, aliquid corrigere G emendare velle. Franci enim , nt femieres dicunt ,pluf. quamper tempus olloginta annorum Synodum non fece. runt nec Archiepiseopum babmerunt, nee Eeclesiaca... nonicajnya alicubi fundabant vel renovabant, Mede autem maxima ex parte per civitates Eps scapales sedes tradica funt laices ad possidendum , vel adnitera-tes Clerices, seortatoribus, & publicants seculariter ad perfruendum. Voila la printute effroyable, & le funefte estat de l'Eglisede France en ce temps-là. Carlornan voulut remediet à ces défordres , il demanda fe-cours à Bonsface , & 19gea avec lav qu'il faloit commes-ert par rétablir les Gonciles & les Archevefques , ou les Metropolitain», Quand Boniface dit que depuis qua-tre-vingts ans la France n'avnit point eu d'Archevefque, nec Archrepifeapum habiterunt, on pourroit etoi-te avec quelque tondement, qu'il entend parlet de l'extinction du Vicariax Apotholique de l'extinction du Vicariax Apotholique de l'extinction du Vicariax Apotholique de l'extinction de l'exti de la Difeipline de l'Eglife , il faloit pu demander un autre Archevesque , Legat & Viente du Papo, ou renouvellet le plus ancien niage, que chaque Metropos litain reffortifost immediatement du Pape, Il femble que les François aimerent mieux , au moins aprés la more du Ligit Boniface , tentret dans leut ancienne polire, qui ne mettoit rien entre le Pape &c les Mes tropolitains. Ainfi chaque Metropolitain devenoit Primat en la manicre par lon exemption de tout autre Primat que du Pape, Le Pallium estoit une marque fort convenible de cerre nouvelle exemption, qui pouvoit porter le nom de Parmarie. Voila ee qui fit re-fondre les Evelques du Concile à demander au Pape des Pallums pout tous les Metropolitains. Ils n'en au worent peut-eftre d'abord demandé que pour trois, mais après ils jugerent plus à propos de les égalet rous. Metropolitanis Palita ab illa fede querere. Et c'eft peut-eltre ee changement de refolution qui fit le retardement, dont le Pape & Bonifice futent en peine; Le P.dium citant accordé à tous les Metropolitains, ils entrojent tous dans l'obligation commune d'avertit le l'apr de tous les desordres qu'ils ne pourroient pas corriger, ce qui faifoit auparavant un des devoits patticuliers de l'Archeveique d'Atles, anquel les Mettopolitains tecouroient dans leur impositance, & luy au Epif. togi Pape. Et e'est ce que difoit Boniface ey dessus , Omnes Episeopi debent Meiropolitano. O ipse Romano Pontifici, si quid de corrigendis populis apud cos em-possibile est, notam facere.

V. Or que les Everques & les Mettopolitains de France considerations comme un point important de leurs libertra, de ne plus fouffrit de Primatou d Mepropolitain entre les autres Metropolitains & le Pape;

The second section in the second

والإوروال المراوان مم

with ce que nous philosoma fama to fore deet Orayeo, Can assay from wat me triffuncerepostrutury, Can assay from wat me triffuncerepostrutury, Can assay from the contract of the contraction of Vision and Analysis and Lawrence for the Paper, & Le Roin Simer, poor efficience from the contract of the contract of the contract of the contraction of the contract of the con

V.I. Quant à la figrition que boulier fe promote: no bough poblique, a fet nichois de membre un bough poblique, a fet nichois de membre de la financia del financia d

VII. Que si aprés cela un molte, Metropolitanis Pallin ab ella fede querere, pracepea fantti Petri ca. nemes fequi: c'est plûtoft un nouvel avantage & une mouvelle liberté, qu'une servitude qu'on procure aux Metropolitains. Cat on leur donne à tous ce que les Rois u'avoient pû obtennt datant cent ou denx cens ans, que pour le seul Atchevesque d'Arles, & pour un Evesque d'Autun; & on les affranchit de la sujetion que leurs predecetfeurs avuient eue à l'Atchevefque d'Arles. Que si on apolite qu'après cela ils obeswont canoniquement aux orders du faint Siege , il est vray que c'est une fuirte du Pallium , mais est-ceune vary que c'ett une toute du l'altivini, mass ett-ceune fettreunde nouvelle, n'elle spa plutoit une loy quieft née avec l'Eghfe, & qui est le fundement folide de auure la discipline de l'Éghfe, que les inférieurs doi-vent ober à leurs fupréseurs, & que tous les hommes doivrent estre fuitains aux puillances que Dieu a mifes fut leurs teftes ? Il est tudjours sous-entendu que les commandemens des fuperieurs feront conformes aux les onborges qu'on en pourroit prendre, temasque en termes formels, que cette obciliance des Metropoli-tains an Pape est teople par les Canons. Pracapa fan. ets Petri Cananice Jequi. Et le Pape Zachane ne prorefloical pas luy-meine, que les otdunnances du Sicge Apostolique font rolliques cunfotmes aux Canons: Nec enim ab hac Apostolica fede illa diriginiur, qua contraria effe Patruin , five Canonum ffaintis in mantur. Cette obeiffance aux Canons, & aux ordunnauces Canoniques des Papes , peut-elle eftre appel-lée une nouvelle fetvitede ? N'est-elle pas phitost le fondement invariable de la verirable liberté, auffi-bien que de toute la Discipline sante & divine de l'Egliser

Les Ficieles en obstiffant à tests Parkeus, 1es Ecclefafinques à leus Everiques, les Euclepas à lour Micropolities, d'emmes-sils en cela des temograges d'unique ettle favviunde à N'ett-ce pas la veriable & Unique liberté d'obert aux leix, & à ceux qui commanden felon les lon : Es fi un brife ces facres hous, en extombe-t-on pas dans une effroyable confusion, & dans une protopable fevriande?

Legations qui l'accompagnosent IX. Out fi l'on fait confiftet la pretendue fervitude dans le jurement, qu'on a depuis exigé des Metropolitains dans la reception du Pallium, on poutroit dite que fi le jurement est nouveau , l'obligation en est aulfi ancienne qu'indispensable, d'obeit aux Canons & aux ordres d'une autorité fuperieure, divinement établie. Les nouvelles maladies ne nous forcent-elles pas tous les jours de recourit à de nouveaux temedes Fr quelle plus estrange maladic que celle d'une Eghie, où depuis quatre-vengts ans ou enviton, tonte la Difepline Canonique eftoit servessee, on n'assembloit plus de Synudes, on ne ciéoit plus de Metropolitaine, tous les Évelchez eftuient abandonnez à des Laiques , ou a des infames adulteres ? Cette maladie n'effoit-elle pas affez muswelle & affez grande pour y apporter quelque remede nouveau ? Et quel temede plus propre à ant de playes mortelles dans la Discipline de l'Eolife. que de her par de nouvelles chaifires les Metropolisant à l'execution des Canons, &c à la currespondance avec

le Pontife du Siege de Pierre, qui est le Conservateur de la Discipline de l'Eglise & l'Executeur des Casons! X Car il faur se tessouvenit que le Pallium n'est pos un arriement prophane pour ébludir les yeux & pour flater la vanité des Pielats ambitieux. C'est im habit éclatant, qui averrit & qui engage ceux qui le postent de s'élever encore plus au deffus des autres Prelats, par l'éclat de leur vettu, & par une grandeut de courage vrayementroyale à maintentriuviolablement les loix famtes de l'Eglife, Saint L. 1, Ep. Gregoite Pape menagoit l'Eveque de Salone de luy ofter 14-17 le Pallium, s'il ne teparoit une faute qu'il avoit commi après quoy il luy faifort craindre l'excommunication, Il 4.1- 1/14 éctivoit à l'Évefque de Ravenne qui s'opiniation de porrer le Pallium hors du temps de la Meile, & par les rues mefines de la ville, que l'humilité est ce qui orne le plus les Evelques Decorars Paliso volumus . ferfican meribus indecers, dum nibit in Episcopale corvice plendidius fulget , quam bumilitas. Il mandou à l'Evelque de Milan que l'humilité & l'obeyffince estoit comme le genie & l'ame du Pallium, Pere at dum bec Pallium fuferpr. L 1.27 : tis e que benerem ac genemm ex bumilitate vindice. L . D. b. Justimiene, il luy éctivou en melme temps un formaire e toutes les venus Epifcopales. Il blamoit l'Evefque Epif 19de Raventre de n'estre pas exciré à l'amour folide des vertus interieures , pat l'éclat exterieur de ses habits : Invense quie bener Epifcopatus veffer , totas gut. je.

fores en oftenfiene oft , non in mente. Il écrivoir je je

Ep. 1. ad Benifac.

qu

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXVI. 69

à Virgile Evelque d'Atles , qu'il devoit orner l'ornement me de son Pallium par une vigilance infacigable, par une pieté toute extraordinare, par un zele du falut des ames vrayment Apostoliques, Sed jam nunc findio ma-jori res indiget; at cum boner crefcie , ets am folliestude proficiat : & erga caterorum enflediam etiam vigilantia excrefcat . vita queque merita fubjettis in exemplum vensant . O nunquam fua per fuscepes beneris gratiam . fediuera caleftis patria veftra fruternitae exquirat. En envoyant ce Pallium & à l'Archevelque & au Roy qui l'avoit demandé, il les abligeoit en mel-metemps de remedier aux desortes qui avoient couts dans le Royaume, dont il s'effort fait infirmte, il en Epif. 11. ufoit de mefine envers l'Evefque de Connthe. Il permettoit l'usage du Palljum à Marioten Evesque de Ravenne pout s'en fervir à la Melle, & quatre fois l'an feuement aux Proceffions par la ville, à condition que ce luy ferost un nouvel aiguillon pout s'avancer dans les vertus Pastorales', Pe ficue a nobis bujufmeds decerso

usum ad Sacerdetalis officy bonorem largiente Domino L.5, Ez. 19. percepsfi , sta etiam morum atque allum probitate ad Christi gloriam susceptum adornare contendas officium, Ces termes lont employen dans la lettre à l'E-L. 7. Ep. 5. velque de Siracule. Il exige la melme teformation des L.7.89.113. desotdres de l'Eglise en accordant à la Reine Brunchaut un Pallium pour l'Evelque d'Autun. Et écrivant à l'Evelque d'Aunan melme, Pally te usu pravidimus be-norandum, qued tamen statibi dandum esse decrevi-

mus , fi prins per Synods difinitionem emendari promiferis, que corrigenda mandavimus, Vinla non pas un jutement a la verité, mais une promesse que ce Pape exige de faire corriger dans un Synode les abus & les depsavarions de la Discipline Ecclesiastique du Royaume avant que de luy accorder le Pallium, Quand il autoit exigé un ferment , quel fujet autoit-on de le plaindre d'un fi louable transporrd'un tres-juste zele ? Les lasques montoient aux Evelchez, on vendoit à prix d'ar-gent les dignitez les plus faintes de l'Eghie, estoit-ce un grand mal d'exiger une prometfe, ou un ferment de cotriger de fi grands maix : Le Pape Zacharie & faint Bonifacen entendorent que cette forte d'oberffance aux Decrets du faint Siege. Envoyant le Pallium à faint Lean-Z. 7. Zpift. dre Evelque de Seville , il declare que s'il n'yajoûte pas les devoirs de crux qui le recoivent, c'est parce que faint Leandre s'en acquiroit avant que de l'avoit teceu. Tranfmifo Pallio valde debni qualiter vabis effet vivindum admonere , fed lecursonem fupprime , quia

verba meribus antestes. Il dit en un mota l'Eveloue de Salone, que l'ame & l'esprit du Pallium, c'est la justice Epif. 150. & l'hamflite : Hujus induments bonor, humilitas at-Lis. Ep. 4. que juftitia eft. Henvoye le Pallium à l'Evelque de Palerme, à condition de faite tespecter le Chef de l'Eglife. & observer les Canons : c'est le sommaire de ce que fit Boniface. Illud autem admenemus, ut Apoftolica Sedis reverentsa nullius prasumptione turbeine, Tune enim status membrorum integermanet . si Capus sidei nulla pulset injursa , & Cananum manet sacolumis atque satemerata femperantherstas.

X I. Au teste Jean Diacre dans la vie de ce saint Pape, trebien que le Palhum prenoir déra de son ten L 4 c. to. la figure qu'il a prefentement : Pallium ejus byffe candente contextum , nullis acubus perforatum , fic ipfum circa fcapulas devolutum, non ausem confixum, ficur elenium. De iluftiffimes muffore, vel pilturis oftenderur. Alcoin L de dev. confirme la meime pensee quandail compare le Pallium 4. too. e. s. au Rational d'Aaron, Pro rationali munc. Je ne me fuis oint arrêté à tefuser la Decretale pretendué du Pape Pelage, rapporrée pat Gratien, & que Burchard & An-felme attribuent à Damale, Cesdeux Chapitres en contienment une refutation tout à fait convancante.

CHAPITRE XXVII. Du celibat des Clercs en France,

 Roglemens & peccautions admirables du Concile de Agde fui la continence des Cleres. Ils avoicent des apparentent fepares, do erne de leurs femmes. Si les Cleres moneues déja ordennes, pououent après cela fe marier. 11. Conformation des spirmes reglement par d'antres Conciles. Si les Sendiaters efficient obliges, au Calibes. Pompary on fe con-censos de degrader les Clerci facres, qui fe marissent. 111. Novvolles proconoms du Colocile 11. de Tomre, le Celi-

bat des Sondearres, precautions pour les idonnes, mejimes.

1V. Autre englement pour la Celebas des Sondearres, qui no fat poursant pas surverfellement gardé dans la Feante pendano

ses deuce ou trees heeles. V. Admicables hefteires de Gregoire de Tours touchant la conrinence des Evelques.

VI. Elle aftest encere plus martie que celle des autres Clercs. ntre les tenéations de entre la calamine. V 11. Cheute de Genebaud, presantion mervesllenfe de fain

 L E Celibar des Clercs est la matiete qui se presente la première, après avoir parlé de leurs habits & de leur tonsure. Le Concile d'Agde renouvela les Decrerales de Sirice & d'Innocent contre les Prefires & les Discres qui voudroient tentrer dans le commerce con jugal avec leurs femmes : Si Diaceni ant Presbyteri conjugate ad thorum unerum fuarum redere voluciint, 1. Il défend t generalement à tous les Cletes d'habitet Copaton st. dans la meime maifonavec des femmes eftrangeres, ou de les frequenter chez elles , Nullus Clevicorum extranea mulieri qualibet confolacione ant familiaritate jungatur; & non folum in dome illens extranta mulier non accedar, fed nec ipfe frequentands ad extraneam mulierem habear potestatem. 3. Une leur permet d'habiter qu'avec leur mete, leur lænt, leur fille, leur nie-ce, parce que la fainteré de ces feuls noms est capable d'empercher tous les defordres . & desprevenir tous les mauvais soupçons , de quibus nomenibus nefas est alind quam natura conflirat sufficari. Ce sone les termes du Concile de Nicée. 4. Enfin, parce que ny les Cleses, ny leues plus proches parentes ne peuvent pas fe pallet du fervice des femmes etclaves, ou des afftanchies, ce Concile les bannie de l'appartement des Cletes. Ancillas vel libertas a Cellario, vel à fecrete minsflerio. & ab eadem manfione in qua Clericus manete placent rimovers, 5. Le Celibre n'efton donc encore preserit qu'anx Diacres & aux ordres superieurs. Que si des jeunes gens déja marica le presentosent pout recevoir le Diaconat, avant que de les ordonnet, l'Evefque leur faifoit promettre la continence , à eux & à leur femme, & les obligeous de prendre des appartemens sepa-sez dans la mesme maison. Si conjugats invenes confin. 181d. 6. 16. serint ordinari . eti am uxorum voluntas ita requirenda eft . nt fequeftrate manfiems cubicule . religione pramiffa , posteaquam conversi fuerint , ordinentur 6. Mais quoy que les Sondiacres & les autres Clercs inferieuts ne fusient pas obligez à la continence avec celles qu'ils avoient époufces avant leut ordination ; ils ne pouvoient pas neanmoins se marier, au moins ils ne le pouvoient pas tous, s'ils effoient déja otdonnez. Car trouver aux noces des feculiers, pagee qu'eux mefmes n'en peuvent pas contracter. Presbyteri . Diacones, Sub. thid. e. 39. diacones, vel deinceps quibus ducends unoves licentsa

non eft, etiam alsenarum nuptsarum evitent convivta, Il falloit donc, ou que le matiage fût absolument interdu a tous les Cleres mineurs après leur otdination, quoy que l'ulage de leur mariage precedent leur fuficibre, ou que conformement aux Canons d'Afrique, on obligeaft les Clercs mineurs à un certain âge, ou de se marier,

ou de faite veru de continence. 7. Enfin, la raison que le Concile donne de ce dernier article, qui défend aux Clecrs d'affifter aux festins des noces, le peut étendre oas les points precedens de la chafteré fi necessaire aux Ecclesialisques par le rapport qu'ils ons tons à la divine & virginale hostie, qui cli immolée sur nos Aunts. Ne audiin: d'obratas sacres misterns depatats, surpium Settaculorum atque verborum contagione polluan.

II. Le Concile d'Epaone défend à tous les Ecclefiastiques absolument, de visiter des femmes après midy, foppofant apparemment que la matinée a esté employée aux offices & aux lectures Ecclesiastiques, & leus per-mertant neanmoins de les voir dans la necessité, poutrû qu'als foient accompagnez d'autres Ecclefia ftiques. Epif. copo, Presbystro, Diacono, vol cateris Clericis, berie preseritis, id off, meridianis vel veftertinis ad famtnas probibemus accessum. Que tamen si cansa fuerit cum Prosbyterorum ant Clericorum testimonio videan rw. Le Concile I L d'Otleans degrade le Diacte , qui

cftant emmene captif, s'eft laiffe forcer au mariage , &c

ne lay rend la communion, qu'après avoir fait penitence. Le Concile de Clermont dir que le Prestre & le Discre deviennent par leur confecration les fieres de celles Can 19.16. dont ilseftorent es maris, Vxores preus fue frater illico officiaturex conjuge, & qu'ils ne peuvent plus fans on incefte abominable avoir leut compagnie : Inceft que. d'ammodo crimine clarum docus facerdoty violaffe; Enfo ce Concile tenouvelle le Canon des Conciles de Ni. cce & d'Agde pour ne pas fouffire dans la maifon des Cletes majeuts, d'autres femmes que leur ayeule, leur merc , leur fœut , on leur mêce , & pour bannir de leur appartement toute forte de femmes , In enbreule errane borum atque Cellario, vel familiars quelibet ferestio, neque fanitimentalis ulia , neque extranca mulier, neque ancella ullemede admitatur. Voila co que co Concile ordonne à l'Evelque, au Prestre & su Diacre. At. 132, Le Concile 111 d'Orieans tenouvelle tous ces Statuts Call 4 pour défendre l'habitation des femmes érrangeres dans la maifon des Ecclefiaftiques, & il se fe contente pas comme les aurres Conciles désa citex, de declarer les

à ces devoirs. Mais ce que ce Concile a de plus fingulier, est qu'il comprend les Soudiacres dans la loy du Celibat, Can. s. 7. Nullus Clericorum, a Subdiacone & fupra qui unores in proposito suo accipere inhibentur. propria si forse jum habent . miscening uxori, Qued fi fecerit . depenaint. Si les Cleres majeurs se marient, ce Concile les dépose, & melme il les excommunies'ils avoient effé ordonnez de leus bon gré, & fans fatte de resistance. D'où l'on postroit corjecturet que la l'on se content oit de déposer les Cleres majeurs qui se marioient aprés lest ordination, c'eftoit parce qu'oo les otdonnoit louvent contre leur gré. Le Concile IV. d'Orleans ne comprit pourtant pas les Soudiacres dans l'obligation de la continence, & fe contenta de separer les Prefites & les Diacres An 141. du lit & de la chambre de leut femme. Ve Sacerdores, five Dracons cum conjugabus fuis non habeaus commu. nem lollum & collulam . ne propoer sufpicionem carna... Its conforty religio maculetur, Qued que fecerint, re--en. 149- tous les Clercs dans les liens du Celibat, Sa quis Cleri-

en: , poft acceptam benedittionem enjufishes loci vel or. dinis . ad conjugatem torum jam fibr illicitum denm redire prafumpferie , depenatur , &c. Cette benediilion n'eit, peur-eftre autre choie que l'imposition des mains ; ams elle n'enseune que les Diacres , les Preferes & les Evefques , ou rour au plus les Soudiacres, fi les Evefques de France avoient commen-

cé d'imposer les mains aux Soudiacres, selon l'uspee nouveau d'Espagne, dont nous parlerons dans le Cha-

111 Mais le Concile 11, de Tours est celoy qui s'est le mieux expliqué fut cette mariere, Car il defend aux Soudincres & a tous les Clercs superieurs d'avoit des femmes étrangeres dans leurs maifons, & elles font toutes étrangeres pour eux, si elles ne sont ou leur mere. ou leur fille, ou leut fœur. Et pout ce qui est de leur service, les Canons leur preservant de travaillet de leurs mains , ne leog one pas permis d'effre fervis par d'aurres personnes. Nullus deinceps Clericorum pro se. de. 16 cafione necessitaris , aut cansa ordinanda domus, ex. Conto traneam multerem in domo fua habere prafumat. Et enm jubeamne villum ant veffitum artificiolo querere. C proprite manibus laborare , anid cour ell in dome ferpentem includere. Nullus ergo Clericorum, non Episcopus , non Preibyter. non Diaconni, non Sab. diaconus, quafi Santtimentalem aut viduam . vel av. cellam propriam pro confervatione rerain in domo faa flabilire prasumat ; qua & opfa extranca eft , dum non eft mater. am fever, ant filea. Quant a celles qu'ils avoiens éponsées avant leur ordinarion, elles devoient vivte dans un appartement leparé, & l'Evelque fut tout devoit donner exemple aux autres Ecclesiastiques par l'éloignement de l'appartement de sa femme, & par la compagnie des Clercs, qui ne devotent jamais l'abat ner , non pas mefine dans son cabiner; & a qui ce Concale donne le pouvoir de chaffer les femmes de la musfon de l'Evelque, Episcopus conjugem ne forerem habeat, Cantu C'c. Et licet Clericorum fuerum teftimente caftur vi. vat . ausa cum illo tam in cella . anam ubicumque fuevet . fui habitont , eumque Presbyteri & Diaconi vel deinceps Clericorum turba juniorum Deo auchore confervent; fic tamen cam longe ab fint manfonis propinquitate devel, at nec be qui ad them reesperandon Clericorum ferviente nutrinnen, famelarum propinqua contagione polluantur. Et enforte , Episcopum Episcopam non habeniem , milla sequatur surha mu. lierum . &c. Clerici qui Epifcepo ferocunt , & eumenflodire debent , habeant licenteam extraneas mulie. Evelques punitables, s'ils n'en punissent les infractions, Per de freamentea cobabitationis ejicere, Enfin , poct mettre les Élercs au deffus des foupçons & de la médiusil declare encore que les Evelques doivent eftre punis or leurs Metropolitains, & les Metropolitains par les ce des feculiers , qui eroyent facilement des autres ce Par leurs Metroposition, of the blez, s'ils manquent qu'ils (çavent d'eux-meimes, & pout se flater dans leur crimes, ne veulent pas croite que les autres foient meil leurs qu'eux, ce Concile ordonne que les Ecclefiaftiques ne couchesons jamais deux enfemble dans le mel nie lit. Ne occafe famam laceret honeft atis . quia lai. Cas. 14 ci . hoc qued de fe ferunt . en alijs fu preantur . tre Nullue facerdotum ac Monacherum collegere alium in lethe [no prafamat. Il ordonne aux Moines de couchertous dans un melme dortoit, fans aucune cloifon qui fepate lents lits , que l'Abbé ou le Vicaire y preside , & qu'ily ast toujours deux ou trois Religieux qui y veillent & lifent , Ve dum due vel tres viciffim legant & excubest, ali) confolentur: ut non folum fit enflodes corpo-num, fed I finget pre telleune affidus profellus ani-marum. Ce Concile compsend les Soudiacres dans la necessité du Celibat, les excommuniant & les dépofant, auffi-bien que les Clercs majeurs, s'ils font futpris dans l'incontinence. Si inventus fuerit Presbyter can incum fua Presbytera . aut Diaconus cum fua Diaconiffa. ant Subdiaconns cum fine Subdiaconiffa, Crc. Et parce que dans les Vallages la demeure des feurmes dans la meinse masion des Cleres leurs maris, donnoir lieu ex foupçons, & au-crime meime, la precaution de ce Concile fut, que les Archipreftres des Paroilles feroient

toújous accompagnez & veillez d'un de leurs Clercs,

& que les Cutex & les autres Clers majeurs feroiens

concher leurs serviteurs dans l'apparections de leurs

femnies, & pour eux ils auroient une chambre à part,

Land Control

pont vertet & pont v mit let Fan let

accrotam benedilitionem in uno tello cum P - va Gium lello ded errain frequentatione quotidiana de-

des Soudiactes fix fid l'enent executée, oil long temps observée dans les delo-dres, qui envelopperent peu de temps après l'Ecifo auffe bien que l'Eftat en France & Zather,

des Diactes.

Anfternoine Ew jone de Ciemiont, qui effort un illan'en terme qu'aptes y avost fait pentiene . & fit emiret 2, 1, e, 44. la fille en Religion. Vaorero hebeus que juzta confueendenem Ecclefiasticam e remota a conjecteo fecerdorie. Orc, Nova Eva, pergic ad dominim Ecclifia per tene. bras nollis . Orc. Tardino ad fo reverjus . Or de perpocraso (celere condo ous , allweus pantientente. dia refis fua Monafterium expetsie, ibique eum gemituac lacrymis , qua commistrat , diluent , ad urbem propriate est reverses. Nata filea in religione permanfit, Car Evelque avoir use de plus de precautions que les Cations n'en demandorera, il ce latta pas de tomber, & ceilaire dans la fint, des fiecles de tenfermet dans des face; z. Sidome Apolimante Evetque de Clermont n'a-

tres verrus fixent le for t de l'admitation de fou fiecle.

esté fatts contre la chasteré Chercale. Cela nous apde l'Episcopat, qui est la pleminde du Saccidoce, los

la compagnie des Cleres qui les observoit consumelle-

fename, frequentint fe veftiare permifit, en eut enfin Vita S. Re-u. fi s qu'il nontina Latre. Se une fi e qu'il appell. Fint. mis Prefermé. Saint Cefatre ne latiliot jamais entres def nime sandum non qualibes alsa caufa, nec relegiofa, nec proprague, ancilla, nulla omnino faminaruo introfacta confuctudo, ut abfernantur omass occ. les male.

## CHAPITRE XXVIII.

Du Celibat des Clercs en Espagne, en Italie

1. Septementum de Combre d'Épages, por mair la conmoter de Clear, o carre les frommes de lor, major. 11 Le Clerc maier promotent la consiste à l'ège de desbut aux, les toubeurs (ser especial à consiste à l'ège de desbut aux des descriptes especial à consiste à l'ège de desbut aux des descriptes especial à la continue. 11 Le Clergé des térmigens virfait par Selle au Cité de, 11 Le Clergé des térmigens de Collèse aux fondaces; aprèl touces fon tachel in vigle factes. Ce fora aux for l'aux l'implies voir fut tachel in vigle factes. Ce fora aux for l'aux l'implies

cano fast tracher les valorieres, co. Less aussi fast l'impérieure, que partir de la companya de l'est autre de l'est au saigne de collège de l'est au saigne de clère, assepte l'est au saigne de clère (appris proprié de Clère de l'est l'est le partir proprié de Clère métant chomouré dans les monques Les vauvest de Clères me la contraction de l'est de l'est le partir proprié de Clères me la contraction de l'est le contraction de

12. Ce l'ape dejiré que les Eurfques instant faint Anguftin en Bornant de leur mail mileurs plus proches parentes. X. Europée dus Caré.

L. Luce de trabules name les rafens des Closes.

X. Exemple then Case;

X. I Luce de Infrailes contro les cofecus des Cleres.

X.I.I. Cesas que efferent marrett ne personent effre Evolques

X.I.I. Cannos de Consilyan Teullo far le Celobas contro

I die Elipse an in process police des la provincia de la provincia del production Excitati quant La Conce de de Tangone se generata a Conce de visible and a la provincia del provincia del processo de la provincia del provincia

contribution products to Critica de Nova desse concentral contribution de Versico de Contribution de Versico de Contribution de Versico de Ve

de ce Conce e se mensee de trea mante que se la decime d'immunication les Soudireres de tous les Clerces majours qui ne banearont pas de leurs maifons entres fortes le la manufeste par de leurs maifons entres fortes le la manufeste par de leurs maifons entres

The control power class proper Vitagia Conditions, up and in severable Flowle of LandControl, up repare of the severable Flowle of LandControl, up repare of the conduct of the February
Control, up repare of the Control Control
Control Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Contr

feffion de continence aux Preftres & aux Direres qu'il moredum les Cues. Quando Presbyteri vel Diagones per Parecheas conftetunntur , eportet cos profeffiemem Episcopo suo fucere . ne custe d' pure vernut. Il tenous velle le Canon de Nicce pour les femmes qui peuven habiter dans la maifon des Clercs , &ceeluy du Concile 11 I. de Tolcde pour la vente de toutes les averes par & qu'ils doivent en avoir la lumière & la pureté Cam Cas 456 Caput Ecclefin for Christus , merito in membris eper intentio Epifioporum, officia peragere cornituroculo. rum : que à les Prefires & les Diacres fouillent la facevera fue Monafterus deputate . parniteursa di fciplinie m rucans connano jubjello s mont qu'il faut superavant nort dans des Monaftetes. Mulieres feperentur & textemplis n'ont pas teceula benediction de l'Evelque dans lent ordination , a l'avenu l'Eveique en les ordonmant , après leur avoit fait touchet les vales facrez se neji sunt perceptife Prounde pracipamus - ne camesa-dem Subdeacones ordinantur cum vasto minostrere,

con de autant de démarches de l'arceir de l'arceir de nos denfires facts. Carrier la constant de societation de la constant de

Cas. i. j

Roit qu'une ceremonie fimple, puisque nous la voyons

ner des peines contre les enfans melines des Evelques, clarer incapables de forceder à leuts malheureux peres, de de les condamner à eftre esclaves de leur Eglife, Proles cale nata pollusione, non folum parentum hareditatem nufquam acceptat , fed etiam en ferviencem ejus Eccle.

VII. Le Concile III. de Braga encherit pat dell'as celuy de Niece, & ne fe fiant ny aux feturs, try aux au-tres proches il ne permir aux Cleres que la converfianon de leur mere dans la mesme maison, à moins qu'ils susfent accompaenez d'autres Cletes, absque bonefte d' competenti testimonio : excepta fola matre. Ilidore Evelque de Seville alline que les Peres avoient fait promettre la continence aux Soudiacres parce qu'ils tou-Bane

VIII. Disons un mot de l'Eglise de Rome, & puis nous paiferons à celle d'Orient, Saint Gregoire Pape no diacres de Sicile de se leparer de leurs semmes, puis qu'on ne les y avoit pas obligez au temps de leur ordi-L.t Ep. 41. nation, Incompetent videtur, at gas whom continentia L. s. kp. so. non invenie, neque caffitatem autepromifit, compel-

latur à fua axore separare. La coustume ne failoit oint encore de loy pour les Souductes, parce qu'elle n'estoit pas encore generale, comme nous avous vea, & comme faint Gregoire melme le temoigne, en disor, que son predecesseur n'avoit proposé aux Soudiacres de Sicile la conflume d'aucune autre Eglife, que de l'Eglife de Rome, mere Romana Esclefia; Et silleurs , Ad fimilitudinem Sedis Apoftolica. Ainfi ce Pipe o donne aux Evelques de Sicile, de ne plus ordonnes de Soudiacres fans leur feire promettela continence, nifiqui fe 2.3. 27-5, villurum cafte promeferst. & de ne donner le Discount a aucun des aucieus Soudiacres qu'aprés avoir frit une

L. 1. 89 10. bonne éprenve de leur chasteré. Il obligea l'Ev. sque de Rege defaite garder à les Soudiacres à meline loy qui L. t. Ryad, avon efte fare pour coux d Sieile. Ce Pape défend ailleurs aux Prefires de l'Iffe de Corfe de dementer avec des frammes excepta duntaxat matre, forore, vel magre Le Metropolithin de Capliari en Sardaigne avoit défencommendeme thing Cum multeribas babitare pro-Libuifti . O'c Nifi laffione camparmerer , enter acre valceffeut de laur Gregoite, un Soudiace de Sirthe avoit L 3 ap 33 miles aumé faire l'office de Noiaire que de quitres (L 5 ap 3 femme, Après qu'il for mort fi femme fermansa, L'E. vefque de Carane l'enfermadans un Monaflett. I-Pape

germana . & alus huju (mods de quebus prava non pof. Canons permettent, furvant le confeil & l'exemple du grand faint Augustin, quine voulut pas quo sa sour lo-Que cum ferore men funs , fereres men non funs, Qu'il à apprehendé : enfin que le moyen le plus feur de ne rt. Sapienter enim illicita faperat, qui didicerit crez , in facers ordinibus confiscatos . y comprenant face doute les S nahacres : mais avec cette referve genedoivent traiter comme leur forms. Her tamen adulle cafte debent regere , un reingaant. Ce P. pe femble ne comprendre pas les Ese ques dans cette den e de

floure d'un tres-faint Pieftie & Oire, quine for ffitt jathais les approches, ny le moindre fervice de fa femme depuis qu'il eut efté ordonné, parce que les Saints s'abfrennent melnie de ce qui ell permis, pour s'éloigner virs hos propriam: nam at jemper longe fins ab ellecesse. a fe plerumque etsam liesta abjernance. Entin ce impe Prettye après une longue & violente maladie, effant prett approchée pour voir s'il respiroit encore, il recueillir les me mulier, adhus sguisulus vivis . paleam telle. Les ", 14 Anges vintent actuallit corte ame dont la purete effent vrayment Angelique. Jone ditay plus qu'un it ot tite de ce Pape, qui nons apprend que les éponfes des Chresfifemmes des Profitis, contre celles des Diacres & conquam ancellars Des appellamus, en con ugenca duxeres,

X. Ce grand Pape raconte dans ses Dialogues l'hia

6, 10.

Ly. Ep. 14.

Il. Pattice -

Palais, que des Preittes & des Diacies, à quion nepetfeul mot des Soudiactes. On y condamna auffi les mariages des venves des Pteffres & des Ducres , auffi bien que des Religieules, sas parlet des veuves des Soudiacres, Enfin on y ordours que l'Evefque, le Prefite & le Diafires avec un baton, ou la tefte couverte, Nullui Episcopus . Presbyter . ant Deacenus ad celebrandum Atifirem folennia prajumat cumbacule entroire . aut velate capite altario Dis affiftere, &c. Connicon ne parle point encore icy des Sou liactes, il eft fort vraysemblible qu'on ne les avoit pas encore avincez aux fonctions facrées de l'Amel, & qu'on n'ufoit pas encore

Baren, an. On print adsoutes à cela le Capitulaire ou la compilare 744. ", tt. de Canons que le Pape Zachane envoya en France en l'av 744. cù fansl'atticle x 1, on n'oblige an celibat que non des Conciles d'Afrique, laiffant les autres Cleres dans l'ufige libre de chaque Eglife. Castros autem Cle. vices ad ed noncegi. fed fecundum unenfemufque Ecelefia con weindinem objervari debeie

X I. Je viers a l'Eolife Greque, od l'Empereur In-Rimen joignant la v'gueut des loix à l'autorite des Ca-

tions qui ne permettosent le matrage qu'aux Chantres &c aux Lectrurs , il condamne les Cletes supericurs qui wiendront à le matiet, non feulement a pendre le cane, & de l'ux Benefice , mais auffi de voit leurs enfans declatez il'egitimes , comme s'ils penvenoirne d'un matioge im eliteux, quales quos leges ex enceftis aus nefariis nates emptess definiunt . ita ut neque naturales, que probibite, & fuccefients geneterum endigne: ac nes den arrovers ab illes capere poffine . neque be . neque bo. sum mattes, ne per interpositat quidem personas , fed Ram Etelefiam . ex qua funt . que talia deliquerunt, venerientibus. Voila comme l'Impereur adjonitant les peines eiviles aux canoniques, declate ces malheuteux enfans incapables de toute fuccession, donation ou fileicommis, & les met au deffous de tous les autres er fans illegitimes, Il tenegvella auffi les anciennes loix des Di hay & Empereuts pour défendre la demeure des femmes estangeres avec les Cleres, & il ordonna que l'Evelque fuft

unilam modierem fecum babere permittitur fed fi ba-X 11. C-t Enspereur défendit d'élire à l'Episcopat les

nationem , no & ipfe cadat Saterdotto . O erdinantem

XIII. Le Contile en Tiulle permet le manage Chantres & aux Lecteurs . conformement au Canon Cas, 6 to bye & de quelques aurers Provinces de demeurer avec leuts femmes, punique les pruples en estorent scandals. il invectiva contre la necessité que l'Eglise Latine unpose aux Prefites & aux Diacres, de s'abstenn de la compagnie des femmes qu'ils avoient éponfees avant leur ordination. Mass c'eft l'ordinatte, les foibles ont braucoup de peine à fouffire la vertu des forts, & les fotts ne font samais mieux patoiffte lagrandent de leut anie, qu'en fouffrant & épaignant la foible le des autres, l'incont nonce des Grees , & les G ces ne pouvoient fonffin l'exacte pareté des Latins, Ils engent meime Car y fane grace aux Prefties des Piovinces Barbares, en leut permittant de vivie en contincuce avec leuis femmer pourveu qu'ils les écartaffest de leurs musions, En que y ils contrevenoient évidenment aux e times fee-niels du Canon Ar-frolique. Le meilleuen glement de Can. shi, ce Synode fut d'enfetmer dans un Monaftere ben deigoé de l'Evelché, celles dont les mans par leus confentement autoient ofte ordonnez Evelques, ou deleserdonner elles-meimes Diaconifles, fi leut veitu tépondont a cette dignité. Ces Canons moutrent bien en palfant que la luy de Justinien de n'élire point d'Evelques qui fullent mais: z n'avoit plus de vignent ; mais on avoit ten eliépat une autre voye aux defordtes qu'il appre-

## CHAPITRE XXIX.

L'age necessaire pour la Clericature & pour les Ordres.

1. Divere reglemens de l'Eglife de France fur l'àgs de la Cleri enture che de alenque Creder, Peu d'unefermeté, Leaureng de dif-penies au favene d'une vertu con avenie av ent l'ége. Quand co 11. Regievens pour l'Efague, les enfant y jone Bevez à la Clientaure.

I W. La Orient Influent regle tracles ages de Orders.

Y. Le Correle in Trailo f it aufi so regiment s'a Glere tra-forè à con ant, un Prefire redroite à des bout

L'Age des Cietes a désa ellé 100, bé, en pallant CAR. 1627que comme le mom d's Everques marque leur dignité, celiny des Ps. Its s' de lare leur lege, Le Com le V. d'Arles tenove le ces n'elmes tenement. Ne lavair cas t.
Ante pranifam converficiem, vel ante à 2 realis
annes Epifespaini vel Presbyter, binerem acci sat.

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXIX. 75

marque la jonction necessaire de ces deux conditions, afin qu'on ne s'imagine pas qu'en entrant en Religion on eut dispense d'âge. Cette Conversion s'ettend de l'épreuve qu'on fait des lasques dans la continence & dans les exercices des petits ordres , avant que de les ordonner Diacres, Le Concile III. d'Orleans le die nertement. Ne ullus ex laicis ance annualem centerfienem , vel atatem legitimam, ed eft xxv, annerum Diacenni . C xxx, Presbyter ordinesar, Le Pape Zacharie petmit à faint Boniface dans les pressantes necuffitez, d'ordonner des Diactes & des Prefites à vingtcinq ant. Si provella atatu minime reperiuntur , &

Epift, 11. necessitas exposeie, a viginti quinque annes O supra Levesa O Sacerdotes ordinentur, Gregoite de Touts donne trente ans a faint Nixier Evelque de Lyon, quand il fur fair Preftre, Saint Remy fut ordonné Évelque de Reims à l'âge de vingt-deix ans , mais il all gua luymefine les Canons de l'Eglife , pour s'exempter d'une so ejas-ui- charge prefigu'infupporrable aux plus âgez & aux plus 44.6.6.7. experimentez, &c ce fuele Ciel mefine qui fe declara

Can. 6.

pour luy courre luy , & luy donnant dispense , le força de l'accepue. Le faint Archevesque Vuillibrord voulant ordonner Evelque Boniface, cet admirable Mif-lionaire s'en défendit, parce qu'il n'avoir pas encore cinquinte ans , quoniam quinquagefimi anni . juxta canonica rellitudinis normam . necdam plene recipe... Surine die c. Inmi. ret atatem. Je ne lçay d'où Boniface tiroit les pteuves de la necessité de cet âge, mais Vuilbrord eut passé outte, s'il n'eut apporte de meilleures défaites, & enfin le Pape l'ordonna Evelque lans attendre cet age, oil la vertu eft à la verité plus meute, mais où les forces da corps commencent a luy manquer. Sains Cefaire fit ewiur.dug. fait Cletc des si plus tendre enfance, interipfa infantia die 17.61. radimenta. Il n'avoit gueres plus de sept ans. Mais ce

grand Saint eftant devenn Evelque d'Ailes, ne vonlite point or lonner de Diacre, qui ne fust kge de tiente ans. Adjecit ettam bot. ut nunquam in Ecclefia fna Nov. die t. Diaconum ordinaret, ante trigefimmm atatis ems annum. Fortunit dans la vie defant Germain Evelque de Pans, paile de la voix tres-melodicule d'un Clerc, qui Sarus Oll. der 3. n'avoit que dix aus, Saint Leger Evelque d'Auun fut

ordonné Diacre a l'âge de vingt ans. Can. t. IL Venous à l'Espagne oit le Concile I I, de Tolede etmet aux parens de votier leurs enfans à la Clemearu. to & aux Evelques deles tonfuret & les faire Lecteurs des leurs plus rendres années : à primit infantia annis, Il ordonne ensuite qu'à l'âge de dix, buit ans on les exa-mine, &c s'ils promettent de vivre en continence, on les ordonne Sondueres à vingt-cinq. Le Concile IV, de Tolede confirme ce reglement pour les Diacres par l'e-

acmple des Levices du vieux Teltament, & exige trente CAR. 6. ans pour l'Ordre des Prestres. Le Concile X. de Tolede ne permer aupere & à la mere de confactet leurs enfans à la Clericarure, où à la Religion que depuis leur pretricte enfance, in qualibet mineri atate, jusqu'à l'âge de dix ans : Parentibus sane filies suos religionis contradere , non amplius , quam usque ad de-cinnon atatis corum annum , licentia poteris esfe, Cat après l'àge de dix ans, si les enfans sont offerts à

l'Eftar Ecclesiaftique ou Religioux par leurs parens, on ne les peut forcer d'y enteer ou d'y petieverer , fans De Es pout torer d'y entere ou d'y petit verer, lans leus propre confinement, lidore de Seville dit, que 056, 1, 1- 1 0 on n'ordonne les Evelques, qu'à l'âge de trente ans, pour mitter de poir lexemple de l'ât de Direu, qui ne commença qu'à trente ans de faire la fonction I plan Epifopule de roottes, qui est la predication. Als aiaus que Chriffus essira of pradicare. Il adjoidte qu'à l'esxemple des Levites, on ordonne les Diactes à vingt-

III. Saint Gregoire Pape défendit de donner les Las. Ep.47. Ordres factre à des enfans , parris : il exigea un âge avance : nife provelliorer atate. Heft dit du Pape Eu-II. Partie.

gene I, qu'il avois esté fait Clere des son enfance,

gene I, qu'il avoir ette am cant de l'element de l'element à emadulir, dit Anaftafe Bibliothequaite.

IV. L'Empereur Joffinien declara que l'âge des Eppfe en Evelques de des Preftres effoit de trente-cinq ans, Circ. 1, 9, echy des Diacres & des Soudiacres vingt-cinq, ce. - New luy des Lecteurs dix-huich. Il femble fe contenter 123 6. 1.25. ailleurs que celuy qui fera éleu Evefque, ait plus de

V. On leut dans le Céncile V. general les actes Kowil, d'un Concile tenu dans la ville de Monfueftie par l'or. 137. 4. 8. dre du mesme Empereur Justinien, où entre ceux qui déposerent contre Theodore autresois Evesque de la melme Ville, le Preftre Thomas dit qu'il eftoit aagé de foixante ans, & qu'il en avoit paffé cinquante-cinq dans In Clericarure, il fot donc fait Clerc à l'âge de cinq ans : Sexagenta annorum fam . habes vere in Clere, Collac. ; licet peccator fim , quinquaginta quinque annos. Par one pareille deduction on troave qu'un autre Thomas Prestre eftois entré dans le Clergé à l'âge de dix ans, Jean Diacre au meime age, Thomas Diacre à l'âge de fix ans. Le Concile in Trullo n'a fait que suivre les Constitu Can. 14 17. tions de Justinien pour l'âge des Diacres, mais il a mis Cap. 14. celty des Soudiacres à vingt ans , & celty des Preftres à tenne, corrigeant la loy de Juftinien, 1. Autheut de la vie surius die de faint Eurychius Evelque de Conftantinople, dit qu'il April. 6. fut ordonné Prefite à l'âge de trente ans , & qu'on at-tendit un âge encore plus avancé pour le faire Evefque. Saint Jean le Silentieux fut fait Evefque à l'âge de tres. te-huit ans. Le celebre Theorore Secore, qui fut de. Surina die puis Evelque d'Anastrafiople, fut ordonné Prettre, n'é. May 13. tant encore legé que de dix huit ans. Mais Theodose Evesque d'Anastasiople qui l'ordonna, sit connoiftre qu'il n'avoit for qu'imiter l'Apoftre qui avoit Suri fait Everque Timothée + quoy qu'il fuit encore fort jeune , parce qu'il avoit confideré que la maturité ennfommée des vertus, fupplée avantageulement au défant de l'age; enfin que la voix du Ciel s'estant fait entendre for ce fujer, elle l'avoit emporté fut les Canons, Au refte, Theodois effoit désa conformé en vertudant eer ange tendre, on il fut fait Prefire i & ayant appris tout le Plantier par cœur, il fulfoit dans toutes les Eglifes la mefine fonction que les Anges font dans le Ciel, de

## chanter sons interruption les lollanges divines, CHAPITRE XXX

#### Des Seminaires.

l. Du Seminarre Epifopal des juones Clercs en Espagne. Ll. Gosformiri de la conduite de cus Seminarres avus la nia reugeruje des Meines. 111. Defenques admirable de ce melme Seminaire. Es dras Este de l'Estigne vivoir en Communauté avec tous fes Profises de fes Dateres.

IV. En France cor deux Seminaires effeient reinis en an dans

La manjon Epsicopale.

V. V I. Examples tiren de Gregoire de Taurs, des Seminaires où les Chansines, provient en Commanauté. VII, VIII. En Angleterre la voe de Communauté fus écablie par Angustin, de par un grand nombre d'Eursques que furens fes

IX. Pennium mercuilleufe du Seminaire de faine Cregoire le Grand dans fon Palais Peterfical, competé de Clercs & de Moi-

Grand daus fur Palas Printfeal, compié de Clores & et Mei-mettre (figurate), étre-vertisses. X. Cz grand Pape (fist ley mefene le Superisse, le Dievilleur, de la Thodogrand et es incompandit Sominaers. XI. Les Enfoyded d'Iroque avenuel lores Sominaers, major Ann lore real. Cology of fante Baltimes (fisit compié) d'Enfoya-de Clory & de Meines. Le maringe a bamby les Sominaers du Clerge Oriental.

L. Les Seminaires & les Congregations de Clercs ques effoient la terraite & l'école des Clercs qu'on oidonnoit, comme nous venons de voic, des leur premiere enfance. Le Concile II. de Tolede commande

furez & ordonnez Lecteurs, foient élevez dans un Se-minaire, en la prefence de l'Ev-fque, fois la conduite d'un tage Directeur, & que fi a l'age de dix huit ans ils prennent une fainte refo ution de confacter toute leur vie a la continence, on les éprouve encore deux ans avant que de les faire Soudineres. De bie ques voluntas parentum aprimis infantia annis in Clericains offices, vel Monachali posnit , pariter statuimus observan-dum , ut mon eum detonsi, vel Ministerio Lettorum

contradité fuerent , in domo Ecclefia finb Epifespait prajentsa a Prapofito fibs debeant ernders. At nos otta. am decemum atatis jua annum compleverint, figratia eu eaffiratio Des inferante placuerit , be tangnam ap. petatores aelle fima vita leveffimo Domini jego fubdantur: ac primo Sabdia conains Minifterium . probatione babita professiones sua v grimo anno sufespeant,
11. Cr Canon nous fait remarquet les merveilleux

expressement que ces jeunes enfant qui autont ellé ton-

tappoits qu'il y avoit alors entre la Profession fainte de ces jeunes Cleres & celle des Moines, Car il y eft dit que les parens confacroient leurs enfans à Dieu, en les devotant des leuts premieres années à la Clericature ou au Closftre, Que les jeunes Cletes estoient noutres dans un Semmaire comme dans un Cloiftre, Que s'ils embratfoieut la commence à ' âge de dix-huit ans, on éprouvoir encore durant deux ans la fermeté de cette refolution, fainte. Enfin , qu'aprés cela ils devoient se confiderer comme des personnes engagées à menet une vie austese, à ma cher par I chemin érroit d's vertu- Evarg I ques ôc a poster le joue du Seigneur, que la feule charité rend doux & leges, Tanquam appetitores artisfimavetale-

vifimo Dominijugo fubduntur

I. I. Mass le Concile IV. de Tolede nous fait voir commenn double Seminaire, l'un dans la maifon Epifcopale mefine, od l'Evefque accompagné de les Prefites & de les Diacres tenand fur eux, & avec eux fut tout fon Diocefe une odeur de vertu & de piere, qui ferme la bouche à la plus noire médifance. L'autre dans une autre marfon prés de l'Eglife, oit rous les jeunes Cleres vivent fous la direction d'un faint virillard, qui ne les perd junais de vene , & qui ne veille pas feulement fur leur perfonne & fur leur vie, mais auffi fui les affastes temporelles , s'il en est besoin. Enfin, s'il y a des Ptefires ou des Diactes , à qui leut infirmité on leur Rtand age , ne permette pas de vivre en Communau-té avec l'Everque , ce Concile leut permet de vivre en particulie: pontveu qu'ils foient accompagn z & éclaitez de quelque autt. Erclefiaftique , qui puiffe eftie on le rémoin de leurs vertus, ou le centeur de leurs vi.

Can 21.21. ces. Ve excludatur deinceps omnis nefanda fuficio. nes occasio . O ne deine utera facularibus tocus obtreltande . oporter Epefeoper teftemonium probabe. linm perfonarum converfationes & vita in conclavi fuo habere . ut & Deo place ant per conversationem benam , & Ecclefia per eprimam famam, Sim.liter placust . no quemadmodum Antifites . sea Presbyteri atque Levita ques forte enfirmitas autatatis gravitas en conclube Epifespi manere nenfinis , ni & sidimin cel wie fint tefter bitababeant . besamque fuam ficue nomine, eta & meritis teneant, Il ift done évident qu'entre les Profices & les Diacres , il n'y avoir que coux que leur vieilleffe ou leur is firmité excufoit , qui puffeot le dispenser de demeurer & de vivte en Communauté avec leur Evelque, ques forte infirmitas aut atatis gravitas in conclute Epifcops manere non fines. Etensure efforent-ils eux-melmes obligez de le faire un petie Seminate dans leur propre maifon, & y vivre en com-mon avec un ou oluficars aotres Ecelchaftigoes. Quant au Seminaire des moindres Cleres, voicy ce que le melme Concile en ordoene. Prena est ammu atas ab adolescentia in malum. Ob hoe cooftituendum operinit, ut fi que in Clero priveres , aut adelejeentes exiftunt , omnes su uno

Canelavi atrij commorentur, nt Inbrica statie annea uan in luxuria, fed en disciplinis Ecelefiafreis agam. deputati probatifimo fenteri, quem & Magiftrum difesplina, & reftem vita habeane, Quod figni ex hir pu pille exefium , facerdorals sarela faveaniur. nt & vi ta corum à criminibus mtalla fis . & res ab injuria im. proporum. Si entie ces jeunes Cleres il y en avoit d'indociles, on ne les tenvoyoit pos, on ne les exposot pas au torrent de l'miquiré du siccle, on ne les laissoit pas devenir des Apostats de la Profession Clericale, mais on les domtoit en les enfermant dans des Monafteres, Qui autem bis pracepeit refultaverent. Monafteriji de. depnientur , ni vagantes animi & fiperbi feverierire. gula distrongantur

IV. L'Eglife de France n'eftoit pas moins zelée pour la regularité de les Sommaires mais je ne fçay s'ils en avoient de deux fortes, comme nous venons de voiren Espagne. Car le Concile 11, de Tours raffemble les Prefires, les Diacres & les plus jonnes Clercs dans la majfon dell'Evelque, comme une tronpe d'Anges, qui doivent le garder , & qui ne doivent pas fouffen qu'il y de-meure aucune femme , afin que cette compagne toute celefte d'Ecclefiaftiques, ne tencontre men qui puille le mount de monde foideller la puteré Lices Enifcepus Des Cas. mi propitto Ciericorum fuorum teftemente cafe ur bibat anta enm silo ram in cella quam abicumque fueris, fui babé. tent . eumque Prezbytert . & Diacons vel demceps Cle. rrevrum imba juniorum Deo ambore confervent : Siciamen prepter zelotem Deum nellrum tam lenge ablint Epifeopus & cornex, manfiensi propinquisate divifi. ut nechi qui ad frem rienperandam Clericorum fervituse untriuntur, famularum propingua contagione polluan. eur Je doute fices paroles, He que ad Spem recuperan. dam Cierccorum ferviture nurrantur, le doivent entendredes Cl. zes ns. fm s, qui font Jans un Seminante, comme une fi conde pepiniere de ces divines plantes, qui doivent un jour peupler & entrehir tout le champ de l'Eglifet on des etclaves qui les fervoient, & qui en mefine temps eftorent fi faintement influtts, qu'on co tiron fouvent de tres-bo a Ecclefiaftiques. Quoy qu'il en foit, ce Con- Con- Se eile veut que l'Evefque ne foit fei vy & gardé que par fes Ecclefiaftiques, aufquels il donne le pouvoit de banne toutes forres de femmes de la marton Epifcapale qui est auffi la leut Habeant Manifiri Ecelefie maque Clevici, qui Epifcopo ervennt. & sum enflodire debent, licentia extraneas multeres de frequetta cohabitationis epiere,

V. Il faur neautmoins confeller que ce Canon pe dit as auffi formellement que celny de Tolede, que tous Ecelefialtiques font oblig: x de fe joundre au Semisane de l'Evelque, Je ne feay mefine fi l'on peut rapportet a cela ce qu'a écrit Gregoire de Tours de l'un de fes predectifeurs nommé Bandin , entre lequel & luy il o'y a cu que Conthaire & Euphronius qui ayent occupé ce Siege, Hie inflituis menjam Cananscerum, Il yabens mit.Lin coup d'apparence que ce for la vie commune oue ce bon Evelque inftitua entre fes Ecelefiaftiques, cat il les faut tous comprendre fous ee i om de Chanoines. Nous fe. File Part tons peut-eftre perfuadez deces deux propolitions, que 6 5-tous les Eeclefinftiques d'un Evelque efforent appellex Chanoines, & qu'a Tours & ailleurs auffi ils vivoient en Communauté, fi nous fai ou reflexion fur ce que le mefme Gregoise de Tours dit silleus du faint Abbé Pattocle, qu'ayant receu la tonfore de l'Evefque de Bourges Arcadius, & que que temps aprés le Diaconat, il s'adonna à une fi étroite abfluence qu'il ne fe trouvoit jamais au ti fectioire avec les autres Cletes & dont l'Archidiacte luy fit une severe reprimande, luy remonstraru que la fingulatité estoit todyonts vitieuse dans les Communautez. Il eft viay que ec Saint ne le cendit pas à ces temotifitances, mats c'eft patce en il alpitoit & s'exercon deja pour la vie des Solitaires. Itavacabas jejunits , at nee ad convigiam menfa Canonica eum reliquis accederet

Clericis. Quod andiens Archidsaconus, frendens contra sum, ast, aut cum reliquis fratribus cibum fume , am ceree diseade a nobis. Non enim reliam videtur, ut dissimules cum his habere villam cum quibus Ec-

et light en supere parace of filmas.

Vi. Condifina dose of via word or to lipoge de Vi. Condifina dose of via word or to lipoge de Vi. Condifina dose of via vord or to lipoge de Vi. Condifina dose of via vord or to le l'entre de l'active de l'entre de l'entre de Via vord or via vord or l'entre de Via vord or via vord or l'entre de Via vord o

VII. Mais st ee rassonnement ne pasoist pas con-vanquant, on sera peut-estre persuadé par l'exemple de l'Eglise Anglicane lois qu'Augustin envoyé par le grand faint Gregorie by vint donnet tine feconde naif-fance. Car ce grand Pape preferivant à Augnétin les di-vines regles, fur lesquelles il devoit former cette nouvelle Eglife, il luy ordonna de ne pas faire quatre patts des revenus &c des offrandes de l'Eglife , comme on fasfoit ailleuts, mais d'y vivre en Communauté avec tous les Ecelefiaftiques, que leut Ordre ou leut pieté avoir engagez à la continence, selon sa premiere pratique dans le Monaftere où il avoit efté élevé, & fe-Ion la pratique fainte de l'Enlife paillante. Onant avec austes Clercs d'entre les mineuts qui ne voudront pas se lier a une perpetuelle continence, il leus donnera leurs dultriburions, les laiffeta marier, & ne laiffera pas aprés cela de veiller fut eux pout les faire vivre faute-ment, dans l'observation des regles Ecclessaftiques, dans le chant des Pseaumes , & dans la finte de tous les dereglemens du fiecle : Mos fedes Apostolica est. ordinates Episcopis pracepta tradere, nt in omni fti... pendie qued accedit, quatner debeant fiers persiones. Oc. Sed quia fraternisas tua Monafterij regulis eru. dita , feorfum fieri non debet a Clericis fuis in Ecclefea Anglorum hanc debet conversationem infiguere . que initio nafcentis Ecclefia fuit Patribus noffres. in quibus nutius corum , ex his qui pofidebant , aliquid fuum effe dicebat, fed erant est omnia commu-nea, Se que vero funt Ciercei extra facros ordines confitute, que se continere non possunt. sortire uxores debent. E sirpendea sua externu accepere. Quea & de cisadem Patribus novimus serspeum, qued divide. batur fingulie, prout cuique erat opus : de corum quoque flipendio cogitandum atque providendum eft. & fub Ecclefastica regula surt tenendi, ut bonis moribus vivant. & canendes Pfalmes invigilent, & ab omnibus illicitis & cor, & linguam, & corpus Dee authore conservent. Communi autem vila viventibus jam de faciendis portionibus, vel exhibenda hofitalisate. E ademplenda misferteordia, nobis quid erit loquendum, cum omne quod superest un cansis più ac religiossi eregandum est. Domino docente, qued super. oft, date eleemofynam,

VIII. A prés cela je ctoy qu'on ne poutra plus doutet que l'érabilitement de la vis commune entre les Ecclefatiques n'exclui le parange des biens de l'Eglin, de ne les conferer tous dans la Communiauté. De me dustera pas non plus que l'Egliné Anglisten ne fluvis ce modele de la perféction Estangelque des Citers dans fon égrabilitment par l'admitable de religioux Augustin, qui répandir fue fon Cliegle les plus purs ruya

des vertus Monaftiques. Qui peut doutet que le cele-bre Theodore ne foutint une discipline si fainte , luy qui avoit fuccé le lait de la pieté & de la vie tegulie. re dans les Monafteres d'Orient, & que le Pape Vi. & 4.6.2.3.
talien chargea de l'Archevesché de Cantorbery, d'où
il gouverna se saintennent toutel Eglisé d'Angleterre 3 Ce fut luy qui porta for le trône Episcopale le celebre Ceadda, dont le melme Bede rémoigne qu'il avoit toû-jours avec luy un Seminaire de faints Ecelefiaftiques: Fecerat fibi manfienem , non longe ab Ecclefia , in qua fecresius cum pancis , id est , septem seve olto fratre. bus , quoties à labore & ministerio verbi vacabas, orare ac legere felebat. Ceadda avoit auffi efté tire d'un Monaitere aussi bien que l'admirable Aidan, qui avoit effably la demeure de l'Evefque & de teut son Clergé dans le plus fameux des Monafteres d'Angle-terre, avec l'Abbé & les Moines , fix lesquels auffi l'Evelque avoir une douce & aimable furintendance. Si quidem à temporibus antiquis in infula Lindis fargnian a tempera anno Clere & Abbas folebat ma. mere cum Monache, qui tanen & ipfi ad curam Epifcopi familiaricer persincrent. Qui animirum Ai. L. 4.2. a7è dan , qui primus ojus loci Episcopus fuie , cum Monachis iline & ipfe Monachus advenseus, Monachicam en eo conversationem enflituit , quomodo & prine bearns Pater Augustinns in Cantsa focife nofestur. feribente ei reverendifimo Papa Gregorio , quod & fapra pofaussus. Bede dit le mefine ailleurs plus aulong, Bede in utto avec plus de citconflances, Vna eademque babita. La feetti to urrafque finul tenet, &c., Omnet less offins An. 14. tifites upque bodie fic Episcopalo exercent officium, us regente Monafterium Abbate , emnes Prefbyteri Deaconi . Cantores . Lellorge . caterique gradus Ecele.

regulam fervent. 1X. Quant à l'Indie, dont le Pape ordonnoit plus communement les Evelques, il est fort probable que les Semmaites & les Congrégations Ecclefialt ques y effoient plus rares. Pusique Limt Gregoire vous de mons affatet que les Papes entre les renlemens qu'ils prefcrivoient aux Everques en les ordonnant , leur apprenoient à pastager en quatre portions les revenus de leurs Eglites , & que ce parrage presuppose que les Cletes ne vivent pas en Communauté, ny entre eux, ny avec leurs Evelques. Il eft yray que le taint Evel. que de Verceil Eufebe avoit fait une fainte alliance entre la vie Monaffique & la profession Clericale : mais ce qui a effé dit dans la Partie precedente du Pape Ce. leftin, fait bien voir que les Papes n'avoient pas es tremement favorifé ce mellange de ces deux profesfions faintes, mais differentes, Saint Gregoire qui figrala les commencensens de sa conversion par la fondation de fix Monafteres en Sicile, & d'un septième à Rome, oil il se consicra luy mesme à Dieu, ne se contenta pas lors qu'il fut monté fur le trône Apostolique de faire certe fainte union de la vie Clericale avec la reguliere dans l'Anglererte, Il la fit & la fit éclarer fur le plus grand theatre du monde, en vivant luy. mefine dans fon Palais à Rome, comme dans un Ma-naftere avec une compagnie de Clercs, & une troupe de faints Moines , dont l'agreable confusion eut esté capable, fi elle eur trouvé affi z d'imitateurs, de remettre l'ordre & la discipline dans toutes les Eglifes du Monde, Jean Discre affore que ce frint Pape écurra tous les Laignes de son Palais , & n'y admit que des Cleres & des Religioux : Caterum prudems fimus Re. L. s. e. ts. Bor Gregorius remotis à fue cubicule facularibus . Cle. rices febi prudenti fimes confiliaries familiare fque de... le gie , inter ques Petrum , Oc. Monachorum vero fan. Riffimes fibs familiares elegis , inter ques , & c. Il nomme quelques uns de ces illuftses Cleres, qui compofoient la fainte famille de ce faint Pape , Pierre Dia-

fiaftici , Monachicam per omnia cum ip fo Episcopo

Bida l. 1; 6. 17. ett qu'il fait difenter avec luy doos les Dialogues, Emi. darent. Sa vertu effoit trop éclatante pour n'eftre pas lica Notaire qui recurdlit foit luy les quatante Ho-perfecurée. Son double Seminaire de Cirres & de Moi. melies fur les Evangiles , Paterios Notaire qui a fait ces excellens recueils de les ouvrages , Jean Défenfeut qui alla en Espagne sérablir l'Evisque de Malacea injustement deposé, & condamner justement à la mesme peine les Evelques qui avoient esté les auteuts de cette minite déposition, le Moyne Marinien qui fut depuis Evelque de Sitacule & Victite du Siège Apolto-lique en Sicile , Augustin & Mellinus qui furent les Apostres d'Anglererre, Claude Abbé du Monastere de Claffe qui composa tant d'ouvrages sur les reeneils qu'il avoit faits des discours de er Pape, quoy qu'il s'écastalt quelque fois de la justeffi de les fentimens. Qui de Proverbiss , de Canticis Cansicorum , de Proph eis, de libris Regum, deque Heptateucho. Papa def. purante, multa . licet uon codem fenfu compofuit.

X. Voila le plus florissant Seminaire & la plus excellente Ecole de la science Eeclesaffique & des vertus Religiouses qui fur jamais. Ce faint Pape en effoit & le Superieur , & le Theologien , & le Directeur ; il fanctifiort fon Palais par la pureté des versus clauftrales, il n'obnsettoit rien dans l'Eglife des fonctions Ec-clefastiques; les plus faints Religieux & les plus fça-vants Ecclefastiques luy effoient atrachez, comme à leur Pere & à leur Maiftre commun , & vivans en Comminanté avec loy, ils faifoient revivre à Rome le ficcle d'or de l'Eglif. noiffante à Jerufalem fous les Apolites , & a Alexandrie four | Evangelifte Mate. Com quibus Gregorius die nollugut verfains, nibil Mona. fica perfectionis in Palatio , nibil Pantificalis inftithis e.za. Intronis in Ecclefea developeis, Videbantur paffim com eruditsfimes Cericis adbarere Pontifici Religiofifimi Monachi; & in diverfit prefessionibus habebatur vien communis: ita ne tales effet tune fub Gregorie pe.

nes urbem Remanam Ecclefia , qualem hanc fuiffe fub Apoficies Lucas. & fub Marco Evangelefia pe. nes Alexandriam Philo commemorae. XI. Cette réunion de la profession Religiense avec

la vie Clericale ne florifloie pas moins dans les Seminaires d'Afrique, où le grand & incomparable faint Augustin avoit autrefois donné commencement à tant de Congregations Ecclefiaftiques, dont fon Seminaire d'Hippont avoit efte comme la pepisiere. La cruelle erfecution des Vandales n'avoit pû empefcher que les Evelques d'Afrique ne le fillent d'abotd ou des S-mi-mites, ou des Monafteres; dans le lieu mefine de leue exil , & au milien des plus affieuses solirudes. C'est ce ue Ferrand Diacre raconte de l'Evelope Faufte dans ries salge. la vie de faint Fulgence: In esdem proinde locs . ule 6 4 relegatus tenebatur, Monasterium sibi confirmaceat, en que firrinaliter vevens apademues Christianes bonorabilis babebarur. Saint Fulgence fut foo Difciple, & enfuite fon imitateur, fut tout après avoit efté f tifié de l'exemple tant du faint Evefque de Syracufe Eulalius, qui virrute discretionis super amnia deceraius, Monacherum professionem singulariter diligebat . ba. bens etiam ipfe Monasterium proprium, cus semper Cap. 12. 13. adberebat quesies ab Ecclesiasteris attibus vacabat: ue de l'Evelque Rufinien d'Afrique, qu'il rrouva auf-

fi exilé en Sicile, & vivant comme un Religi ux dans la folitude, Pisam Monachi Iandabiliser gerens. Aufli faint Fulgence aptés la promotion à l'Episcopar, conferva tontes les faintes-pratiques du Cloifte , & feba-tit auffi-toft un Monaftere , Nee ita fattur eft Epif-Cop. 18. copus , ut effe defifteret Monachus ; fed accepta Pon-

teficis diguitate , professionis praterita servanit inte-gritatem : servata veroprosessionis imegritas plus ornaves Pontsfiers dignitatem. funulle loce vi fur efi fine Monachis habetare Propter qued à civibus Rufpensibus boe primum Beneficium ordinatus Episcopus possulatus . ut fabricando Monastervo locum congrums

perfecurée. Son double Seminaire de Cleres & de M. nes l'accompagna dans fon exil : Comitantibus ergo Ma. nachis fimul & Clericis , Magifter egregius utrinf. que prefestionis exest , & c. Dans le lieu propre de son exil il se sit un Seministre d'Evesques , de Cleres & de Moines, les attitant tous à la vie commune, à la le-Etute & à l'oraifon en commun. Inter ipfa fane pri mordia gloriesi exilii, Monasterium congregare pas-eos secum ducens Manachos minime posses, sine fra-terna samen congregatione vovere nesessas, Colpicopor finor Linftrem & Lannarium habitare fecum perfuafit volentes, Quibur untes fervient charitater affe. Elu fimelitudinem magnicujufdam Monafterij. Mo. nachis & Clericis admiates fapienter effecit. Erat quippe eis communis m:nfo, commune cellarinm.comunis erates, fimul & fettie. Voila un exemple d'un Seminaire commonaux Evelques, aux Cleres & aux Moines, meime de pluseurs Evelchez. Il fustit de dire one les Clercs superieurs mesmes estoient ordinairement mariez dans l'Eglife Orientale, pour faire comprendre que l's Seminaires de Clercs en effoientbannis, Mais fi les Evefores Grecs imitoient faint Folger ce, & s'ils failment comme luy une partie de leur fejour dans leurs Monafteres, ils en eftosent d'autant plus dienes d'admiration. Ce faint Prelat aprés son retout dans fon Evelché continua de demeutet parmy les Moines , mais en fetre que fa prefence ne duminuoit en rien l'autorné & les fonctions de l'Abbé, Pofiquem Carbedram fedit , adbuc enter Monaches babitare de. fideravit.

#### CHAPITRE XXXI.

### Des Chapitres des Eglises Cathedrales,

1. Allientet des Chopitres auet les Manafieres & les Suni-II. La plu'part des teminaires, dons il a effi parli, effican les Chapters meines des Cathedrales.

111. 1V. V. Deser: Regiemen, des Conciles de France pour les Chapieres. Les Curve. À les Beneficers fémples y efficielles quelque façon afficeres. D'où vieux le nom de Chanires. Les feads de l'Eglife officent donnet aux Chanoines à afufrais. V 1. V 11 V 111. Les Cures et les dibases leur ellments fier. Ce que r'eft que la Matricule en le Canen. Les frefres jugenome ausc l'Eursque.

IX. En Espagna les Peafres & les Diacres compasent les Chapires, de affifem aux Conciles.

X. Les Gures font transferes à la Cathedrale, desseuvent Cures, promotés. Pourquey les Chanames de la Cathedrale font en

deffur des Carez X 1. En traite les Chapteres efforent composer. de Profess & de Dracres , els afifiment un Concele , els facjosent le Conful del Evof-

ne , on tirest le Evijques de leur Corps. X 11. Le College des Gardinaux oft un parfaix modele des an-X 411. Du Chapiere de la grande Eglife de Confinanneple.

nombre des Cleres de sons les Ordres fixé par taffenen, ils effeuent dans tours les Eglifes de la Ville par cour. X IV. Aures Chapters de l'Orsus. On y vanilifies dans le

XV. Dunembre des Discret X V I. Autres reglemens for le nombre des Cleres de la grande Schiede Confluenceple: Remove art Lieu at la grosse Schiede Confluenceple: XVII. A Rome il povot des Congregations Menafliques pro-che des grandes Egifes, pour y aller celebrer l'Office Canomal du jour & de la mat.

I. Es Chapitres des Eglifes Cathedrales ont efté auettefois fi unis aux Seminaires des Cletes & aux Monafteres des Religieux , qu'il nous a efté impoffible dans le Chaptere precedent de traitet l'un de ces trois fojets, fans y envelopper les deux autres. Il faut done ajoûter icy ee qui regatde plus particulierement les Chapitres, on le Clergé des Eglites Epifcopales, a fin de paffet enfaite aux Monasteres.

14. 10.

mite ne permettra pas de per l'orte dans cett v onl'Escrance C la n'eft curres mons clast , dans le teer que Ferrand nous a fait des Evelques d'Arrique Car so, les places vacantes de fon Clerge. Clericorum vero fi 101 ex fratribus Monachis ad Ecclefiafticam militrone familiaritatis monente notitica , milla lis ali-

bete for le puemor des Archevelques de Reims, qui qu'après l'a 70 L Cancile d'Agde diftingue les Prefires & les antees Ec. leffaftiques de la Ville & de la Can, 41. Cammegno : Civitatenfes five Dimcefans Preibyters wel Cornei, Le Concil II, or Vanion fait la meline dillingtion des Prefites de la Cité & des champs, en leur donnant à tous le ponvout de pret her , Va non

Grands, de la main de corela ils recevorent soffi . ce

pouvoit les échanget pout d'autres de melme vileur, fance vennet à meriter ce chaftiment, Si qued à Cle. Can. Et. rices de decedentinua Sacerdotum commiscenssis babe-

VI. C' to ca les Chanomes que l'Evefque donn vie

high on the system of Mark on the Market of the Market of

one Quasamoulou leaches plique des solien, dans cell verbied dans pero soumes plique, des soliens, consequente consequente de la Clancatore, troub le Corre quite et le Clancatore, troub le Corre qui la Marinel de Halle, de Braile, de Corre qui la Marinel de Halle promotive de l'acceptant de Consequente de Corre qui la Marinel de La Consequente de Corre qui la Marinel de La Corre qui la Corre de La C

pou un diet de plus beus que et us mon liberadam le lavre HLI de Declas finante de Fortunat, foi le la bias que du Clasima et a mis, con pole de l'en éque, de Declasima et a mis, con pole de l'en éque, des Peditas de AD et se, como et colhecte a préspont au chare les divins Chinesis Giffe Periface Clasima et al maniferent de l'entre de l'e

dan E. Mittopolen de entre Vile le termonale dan E. Mittopolen de entre Vile le termonale entre Vile le termonale entre Vile le termonale entre Vile Entre de Collection de la Villa de Collection de la Villa de Collection de la Villa qui affinhance entre Villa qui affinhance entre Villa qui affinhance entre villa de Villa qui affinhance entre de Collection Villa qui affinhance entre villa de Villa de Villa qui affinhance entre villa de Villa

and hand, it was the Council of the act of the inmarked process of the council of the council

8. Cameline Couch de Merch permit are Executive, de tamelle (Couch de Merch permit are Executive), de tamelle (Couch de la egre una grachen (Couch de la egre una grachen (Couch de Couch de Couch d

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXI. 81

les meilleurs Curez & en faire des Chanoines dans leur Eglife Cathedrale, en fübstituant dans leur Cure un antre Prestre ou Curé qui n'aura qu'une pension eongrue. La misson est que les Chaooines sont comme les membres, les yeux & les mains de l'Evesque, & sont avec loy un Confeil, & comme un sacre & au. guste Senat qui gouverne tout le Diocese. Or on ne peur douter one l'intendance generale fur tout le Diocefe, ne fort d'une importance toute surte que celle d'une feule Patoiffe, Et e'ift peut-eftre auffi la raifon ourquoy ce nouv. au Chanoine demente toûjouts le pourquoy ce nonversi Chanoine acciente toujours se Curé primir f de fa première Care, parce que le Cha-piere & l'Evolque font effectivement les principaux Directeurs de toutes les Felifes du Diocefe, 4. Ce Concile ne parle que des Prefires & des Diacrea que l'Evefque peut transferer dans fon Chapitre, parce que les Chapitres n'eltoient compofez que de l'ieltres & de Diacres 3. Enfin ce Concile renouvelle le Decret du pouvoir des Evefques pout donner quelques fonds aux Cleres , pont reconnoiête leut pieté & leut exa-

Ottude aux Offices, avec pouvoir de les reparadre, o fi ces Cleres les la-flent dep rit entre leurs manus. Et voila encore les commencemens des Prebendes, XI. Venous à l'Italie, où faint Gregorie Pape fait bien voir que les C'apieres n'eftoient pas fort nem-

brenz, quand il ordonne à l'Evefque qu'il i nvoye pont viliter l'Eglife de Pionibino, deflituée de Paltrur, d'y ordonner un Preftre Cardinal & deux Diacres , & d'ordonner ourre cela trois Preffies pour contes les Parnif-L. s. Ep. 15. fes du Diocefe. L'e unum Cardinalem illic Presbyte. rum, & dues debear Diacones ordinare, In Parociase vero prafata Ecclifia tres fimiliter Presbyseres, C'eft tour le tecoure qu'on donne à cette Eglife qui n'ivoit pas feulemeor des Preftres pout y donner le Bapteime. L & Epay. Je Liffe les outre s'exemples pareils. Ce Pape écris ana L + 27.55 Prefires . ann Diacres O an Clerge de Misian fut L.

lection de leus Evertore. Il ordonne ailleurs qu'après que l'élection de l'Evelque fern fatte, cinq des plus anciens Picilies & autant d'anciens Diretes viernent L. s. e. ta. à Rome en demandre la confirmation , Quinque de rioribus Presbytens . & quinque de pracedentibus Dinembus. Ce Pape donnant loy-netine le libeité à un efelave fu figner avec loy à l'acte d'affranchifie. ment trois des anciens Prefites & rrois Diacres de fon Eglife, Propria mann cum tribus Presbyteris prio. ribus, & tribus Diaconibus pro pieniffima firmitate fubscripfimus. Er en une autre rencontre pout donner à un Abbé le pouvoit de firte un tellament, il con-fulta premiercosent, & fit intetvenit a l'acte qu'il en donna à quelques Evefques qui se tronverent à Ro-

me, les Prefires, les Diaeres & le C'ergé de Romes L. 9. Ep 11. Confidentibus Epifcopis . & Presbyteris . Crc. Affan. tibni etsam Diaconis & Clero . Cc. Ve enm fratri. bur filisfque neftris , quid flaruendum fit , deliberare pofimus, &c. Que nebis cum fratrebus filufque no. Z. H. Zp. 13. first an commune vafa junt. Il ne page pas ailleurs que 60. les procedures d'un Evelque puilleut efite juridiques, fi fes mandemens ne font foofents pat fes Prefters &c

L. tt. 89.59. par fes Diactes. Mandato legaliter faito, tais ac Prof. bytererum fen Dracenerum in teffemonium fubferep. trombur reborate. Il fait voit en un autre endreit que les Chapitres effoient les pepinsetes ordinanes d'oil l'on tiroit les Evefques quand it écrit au Metropolitain de Cagliari, qu'il ne dost pas entitrement dépeupler son propre Chapter , en titant de la un trop etand nom. bre d'Evelqu's pour les autres Eghfes : Se samen ut non omnes ad Episcoparum de Ecclesia opsino elegan. tur. Nam fic eum convenit aleas ordinare at Eccle. fia jua de perfense , quain cape fint proficere . necefficatem non faciat. Enfin ce faint P pe avant a faire philicurs

reglemens confiderables pour la reformation de l'Eglife de Rome, il les fir dans une atlemblée Synodale d'Evel-11. Patric.

ques , & de ses Prestres , en presence des Diacres & du reste de son Clergé : Gregorius , com Episcopis Cont. 1. com a intermedia . C. Romana Ecclessa Presidentes : Respectivo Presidentes . Romana (Esc. Cont.) affantebut Diaconibut & cunito Cieto, Il n'y eut pourtant que les Evelques & les P.efites qui fouferivitest. Le Pape Martin I. en n\(\mathbb{l}\) de mefme pour condomner les Patriarches Monothelites d'Orient , Seden. Epift. ils tibus Epifentis & Presbyteris , aftantibus Diaconi. bus & Clere univerfe, Ce faint Pape éctivam à toute l'Egisfe de Jerufalem , adrella fa lettre aux Evelques , aux Prefires , aux Diacres , aux Moines ; & mit la mefme adresse à sa lettre Synodale aprés son grand Concile Romato, adreffee à l'Echie moverfelle, Epifcepis,

Presbyters, Diaconis, Abbatibus, Monachis, Les adtelles des leseres de Gregoise II, font les melmes, aussi bien que les sonscriptions de son Concile Romain, a la refetve des foulétionons des Diacres qui y font ajourées aprés eclles des Preftres

X1 . Le Chapitre de l'Eglife de Rome que nous avons depuis appellé le College des Cardioatix, eft le plus parfait modele de l'ancienne Discipline sur ce fujet. Car ou a più remarquet pas ee que novà venous d'en dire, qu'il estoit principalement composé des Preflies & des Diacies du Clergé de Rome ; que le Pa-pe y deliberoit avec eux île toutes les affaites importantes , non feulement de Jon Eglife , ou de fon Evelché patriculier, mais auffi de l'Eglife univetfelle ; que les Everques qui se trouvoient foituirement a Rome, y effoient aussi appellez : que ces Presites se ces Diaeres avoient auffi place dans les Conciles Romains; Enfin l'autorité auffi-bien que le zele de cet illustre Cleigé patur admirablement fous le Pape Eugene I, lors qu'on craignit qu'il tie se tellichast de cette enna france invincible de ses predecelleurs contre les Patristehes Monothilites. Cas dans cente occasion le Clergé fecondé du Peuple de Rome fit itre l'inte violeuce à ce Pape , qui apparennient n'en effoit point faiche, pour ne pas forfirir meine qu'il treelle La let-tre Sy odale de Pierre Patsiarche de Constantinople, ny qu'il die la M. ffe avant que d'avoit promis de ne la point tecevoit. C'est ce qu'en dit Anastase Bibl. Et accenfus populus & Clerus es qued talem Syne. dicam direxisses, minime est suscepta, sed cum ma-jore streptin est a santa Des Ecclesia projetta: ut etiam nee eundem Papam dimitteret pipulus & Cle. ras Miffas celebrare en Bafiliea fantea Maria ad prafepa nesse promissos Pinisson minimo cam aliquando fujespere. Le nom de Chanomes qui effoit commun a rous les Cleres, for enfin partimit rement affecte à ceux de l'i glife principale. Nous en remaiquetons le temps adleurs , mais faint Boniface Archeveloue de M wence le donne entore communement à tous, Coepiscopie, Preibsterie . Diatonibue, Canone hij. 60 nouvelle, elle n'a pas eu de lieu dans le principal C.t. gé de Rome.

XIII, Quant à l'Eglife Grecque, l'Empéreus Juftinien noo y apprendra, que comme il n'y avon en d'abot. qu'une Eglafe à Conftantmople, lots qu'on y en ajouta enfaite trois anties, les Ecclefiaffiques de l'ancienne Eglife alloient par tour deffervir ces Eglifes nouvelles, Quemiam qui dem non propries Clerices , neque una qui . Nov 16 dem harum trium habeat Bafilicarum , fed communes 4.0 ili funt , & faulliffima Majorie Ecclefia , & tarum . & omnes eirenmeunier , fecundum quendam ordinons & cireum minifteriain eis celebrant. Cet Empereui détermine dans crette Conflitution le nombre des Cleres le la grande Eglife de Conflantinople qui doivent auffi fine les divins Offices dans les trois autres, feavoit foitante Pieftres , cent Diacres , quarante Diaconiffe , quatte-

vingts-dix Soudiacies, cent dix Lecteurs, vingt-eine Chantres, ce qui fait le nombre de quatre cens vinge-

e inq Clercs, outre les cent Portiers. Au refte co les Cleres des moindres Eglifes ou de la Ville, ou du Diocese de Constantinople, buguoient la faveur des Grands pour se faire transferer dans la grande Egisse de cette ville Imperiale, l'Empereur condamue & défend cette infame avarice , & declare que les Cleres ne fort pas mons obligez par les Canons de perfeverer confiamment dans la melme Eglife où ils ont efté ordonnez, que les Moines dans les Monafteres où ils ont far profession Nam f feper venerabilibus Mo. nafterits probibemus, ex also Monafterso ad alsad transmigrare, multo magis neque reverends films Cle-recis loc permittimus, lucri & negotiationis habero demonstrationem, hujufuodi horum defiderium judi esties. Cét Empereur désend d'ordonnet de nouveaux Clercs dans les Eglifes , justipit à ce que leur nombre foit tedait à ce qui a esté determiné , & aptes cela d'en ordonner jamais au delà du melme nombre, qui a effé ti cle par les fondateurs, for le pied du revenu qu'ils y altignoteur, il ajoûte que s'il est necessaire de ten p'e le nombre & la place vacante d'un Clerc, il vant micux la remplit de l'un de ceux qui lont aslleuts furmmeraires, que d'en ordonner un nouveau. Tous ces reglemens four d'une extrême confequence dans les Eglifes & dans les temps, où tous les biens fant possedez en comm par une Congregation Ecclefialisque. Auffi ces melmes regles ont elle r. nouvellers dans toutes les Compagnies Monaftiques des dereiers fiecles , pout empelcher le nombre excellet, quient erfinat ne larune des Monafleres. Mais ee qu'il y a de plus rematquable dans ces Conflicuerous de Justimen, est certe unité primitive de l'Eglise & du Cleigé de chaque Ville, on l'on ne peut roncevon que la chole fe foit pallée autrenum. Et c'eft Gas donte de la qu'est venue la primauré , l'amorité & la jurissission ancienne des Chaptites des Cachedrales for toutes les autres Eglifes de la Ville, conjointement avec l'Evelque. Cas originairement ce ne font que des · écoulemens & comme des démembremens de l'ancien Clergé, qui antrefois deffervoit luy seul tomes les Eoli. fes , allant celebter les frations , tantoft dans l'une & tantoft dans l'autre, ou y envoyant tantoft les uns, & tan-toft les autres de fon Corps-

The state of the s

wellfellende danke Diessen, famit fru jumit betweit. Die betrießt, Genta – That is drait in mysen keinlig. Find the dies der Finds i drait in mysen keinlig find te Gentamenne ly bits in de Uniting de prisferen i. Her dies die der die gestelle der die gestelle di

Concile de Neocefarée jugen que ce nombre estoit encote fustifiant pour le nombre prefent des Fideles dans chaque Eglife. Mais que depuis il avoit est encetfaire d'en élite un nombre beaucoup plus grand, parce que la musici-

tude des Fideles effoit incomparablement plus grande, XVI, Il faut tevenir aux Chapitres des Enlies O. rientales. Le Patriarche Sergius fir faire une Conftitution à l'Empereur Her Rhus en l'an 618. afin de s'en fervit comme d'un bouchet, pour tepouffet les importunes follicitations des Grands, qui demandosent pout leurs amis on place dans fon Clerge, on melme des Offices qui eftorent deix remplis par d'autres; ce qui diminuor beau couples tevenus de l'Eglife, en augmentant excellivement le nombre de ceux à qui il falloit donner desdiftributions. Ades quidem , ut inde diariorum quantitat , Bares. 4. qua ipfis datur, magnepere excrefene. Cet Empereut 611.0.4. permet done au Patriarche & à fon Cleigé, de fixer le nombre des Ecclefiaftiques, cant de l'Eglife Cathedrale que de deux autres , qu'on peut appeller Collegiales dans Conflantinople ; avec défenfes après cela d'en recevou davantage, & d'exceder jamais ce nombre one fois deres miné. Si ce n'est que quelqu'un donnast à l'Eglife, on pour foy-meline, on pour un autre, quelque foud confi-derable; car en ce cas il fera receu par deffus le nombre ordinaire, fans admettre neanmoins jamais les perfonnes ittegulietes, Ordinens facrorum Canonum nebelominus observando.

X VII. Je n'ay pas parlé dans ce Chapitre des Con-gregations Monaltiques qui effoient originalecment de-Rindes par les propres fondateurs des Monafhues à allet celebrer les Offices divins du jour & de la mut dans les Eglines Cathedrales & Collegiales voifines, dont les Ecclefiaftiques effoient Tigulaites- Anaftafe Bibliothecarre en paile fouveut dans la vie des Papes, & dans celle de Gregoire III, il fair mention de ces Monafictes fondez au voifinage pout aller tous les jours de toures les mits celebrer l'Office Canonial dans les Estifes de faint Pierre, de faint Paul, de faint Jean de Latran, de faint Chryfogone. Confirmen Monafterium corea Titulum S. Chryfogani , conftituens ibi Abbatem & Monachorum Congregationem , ad perfolvendas Des landes en codem Titulo dimenis nochemifque temporibut , ad inftar Officiorum B. Petri Apoftols , fegregatem videlicet Monafterium a jure potestatis Presbyteri dietti Tituli, Gela fut fans doore mité dins quelques lieux de l'Occident , & de la on voit l'union des Moines avec les Chapittes.

### CHAPITRE XXXII

Diff-rens titres de divers Benefices : Hôpitaux, Oratoires, Chapelles en Orient & en Italie, Des Prevofts, des Dovens & des

- 1. D'où viene le serme de tiere, felou fann Gregoire. 11. Douce Bruefies, deverfes fores d'Hipstanx, & de Mona.
- Retts to Orient.
- 111. Deverfes feetes d'Orantères.

  1V. Hipstant où ely avant des atémingeateurs, d'autres où il y avant des Clercs redonnes, pum colo.

  V. On as devent some coloires, no bapille dans les Oranteses de-
- muffiques que par defenfe, 💍 elle devut eference. V 1. Dr. O nomes du Falan Epicepal 🖒 du Falais Imperial. Budi O nomes pauvones pafer pass des Benefies. V 11. V 111-Des Oranores et Italia, feyen par des Profres pes-
- pert, on par del Prefers emoret par l'Evolpse, on par del Meinte, pour la consoidur des Dameson des Evolpses. IX. Tous les Monaferes n'avourne pas entres des Prefers de
- leur Corp.

  X. X. X. I. Aures Oracires , qui efficent Leufers forfler, mora que obligement à refider. On ne les refufics pas aux passeurs truffres.

m II Gno

C28:144

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXII. 81

XIII. Autres Orozoires qui ont efti ebungen en Cure: D'en vient le paremage des lauques. Qu'ofi-se qu'un Prefer Catdraul.

XIV. Diverfes remarques de foint Gregoire fur les Hipitoux. Les Adminisfratours efficient des Ecclefinfliques , des Frestres der Dicerei, der Abbet. X V. Der Preftres qu'en erdonneis pour les Monnfteres des Rolegrenz & der Religionfer.

X V I. Les administrations des Hispitanz no fe pouvoune vendre men plus que les Beneficer. XVII. Des Prevofts des Monufleres.

X P I I I . X I X . Ils efficient nommer, par les Evofquie. Les XX. Der Erream et der Dreem.

I. P Luficurs fortes de Tittes & de Benefices le font presentées dans les deux Chapitres piec-dens que nous n'avons pû toucher qu'en paffant , & qu'il aut examiner dans celuy-cy on peu plus à loifit, avant que de paffet aux Monafteres & aux Abbayes , dont nous avons auffi découvert la liaifon tres-effroite avec les Seminatres & les Chapitres. En general il faut remarquer que le terme meime de Titre eftoir dans l'ufage otdinaite au temps du grand famt Gregoue, & on s'en fetvoir pour exprimer les voiles, ou patitioneraux qu'un attachoir aux maifons & aux tertes, qu'on ap-propriore au frie du Prince on à l'Eghfe. Ce l'apeayant appris que le Défenfeut Conflance avent injustement mis certe enfeigne de l'Eghte à la maifon d'un Notatre , Domum à Defenfere irrationabiliser titulagam , il la fit ofter, & commanda qu'on rendir la maifon à la veuve du Noraire défint : Deposito titale domune refrituat. Les Clercs mineuts qui effoient les dispenfareurs du partimoine de l'Eglife , se donnorent sonvent cette liberié, & ils commençorent à faire écla-

ter leurs pretentions fut quelques fonds de la ville on de la campagne, en y attachant ces enfeignes de l'Eglife. Ce Saint condamna cet abus dans un Concile Romain, dont voicy les termes. Confuerado nova in Ecclefia hac & valde reprehensibilis erupit, at cum Rellores ejus parrimonej urbana , vel ruftica pradia. jari illius competere poffe fufticantur ficali more ti. tules impromant : atque bec qued competere panperibas aftemans . non indiceo . fed manibus defeudant. Il pronouce enfuire anatheme contre ceux qui en ufetone à l'avenit de la forte, fans forme de jugement, fina spome, Mais il faut venir aux ritres particulites des Ben-fices-

11. Commençous par l'Églife Grecque, puilque e'est at elle que nous avons finy le Chapitre precedent L'empereur Juftinien difant qu'il four reglet for les mémes lost sous les lieux qui appartiennent à l'Eglife, & tous es Hôpitanx , il en nomme philieus especes: Kouell. 7. Vnam extfirmamus oportere legificationem impinere omnibne faneti fimarum Eccle fanum . Xenedochi Nefocmsorum , Prochetrophiorum , Menaftersorum , Brephotrophiorum Gerontocomionum, & totta: facrate Collegio refere, Voila des l'ginfes, des Abbayes, & des Hôpitaux de cinq fortes , pont les pollans , pour les nadades, pour les pauvres, pour les enfins, pour les vieillands. Il en nomme entire les Bin-ficiers, Nec aliquem Xenodochum , ant Prochosophum , ant No. focemme, aut Orphanetrepham, aus Brephetrephum, unt Gerentecomam, ant Monafter | virorum vel mu. lierum Abbatem vel Abbatiffam. Aux cinq 140. pitaux precedens il ajoûte celny des Otphelins, & un peu plus bas il afoure aux Monafteres ceux qu'il appelle Afceteria. Il y nomme auffi les Occonomes, comme il fair tres-fouvent ailleurs, auffi-bi-n que les Sacriflains, qu'il appelle Conseliarches , Museuppes 1115quels il donne le rang de Prefires. Saint J au a Aumof-nier Patriarche d'Alexandrie, fonda des Hôpiraux pour les paffans, pout les malades, pout les panvees. Il deftina fept maifons pour y faire accoucher plus comfes Novelles.

modement eelles qui eftoient pauvres, & pour y nont-

Conflitution tous les Otatoites domestiques, oil l'on faifoit celebrer les divins Mysteres, n'en permettant que pour y faire des prieres eo particulier, & retervant la celebration des divins Myfteres aux Eglifes publiques. Orationis folimi gratia . & nullo celebrando pe. Hev. 31: nitus corum .qua facri funt Myfterij , boc ess permit. timus, Il permet neanmountles Oratoites separca pourveu que l'on obtienne des Ecclefiaftiques de l'Evelque Diocelain, pour y celebret le faint Sacrifice, Invidia enom nulla eff. fi veline citra hac habere habstacula quedam . & in eis tanquam in facris orare , atus autem omnibn; abftinere : nift tamen in eis voluerint aliques invitare Clerices, hie quidem fantliffimamajeris Ecclefia, & fub ea fanttiffimarum demann .vo. luntate acprobatione fauttiffims Archiepifcops ad boe deparates : in Previncia vere Dee amabilime Epifcoporum. Od il faut remarquer que ce Prince ne veret Nouch 13b. pas qu'on ordonne des Cieres ou des Pieffres pour ers ". 8-Chapelles particulieres, mais que l'Evelque depute quelques-uns Je ceux qui font déj a ordonnez dans les Eglifes

III. Ce meline Empereur défendit par une autre

1 V. Il femble neanmoins supposer ailleurs, que com-me al y avoir plusieurs Eglises dans une Ville, dont l'Evelque gouvernoir le temporel, ou par luv-mefine, ou pat son Clergé; vel per se spsim, vel per venerabi. Nev. the lem Cleram. Il y avon aussi des Oratoutes, dont le 6.60 temporel n'effort administré que par le Clergé propre, qui y faifoit le fervice : Signidem venerabilia effe centigeris Oratoria , cam volmetate mamis partis ibiden devina celebrantiam Clericeram , vel Occement. Enfin il dit que le tempotel des Hôpiraux devoit eftre manié par les Directeurs, qui en doivent rendre compre aux Evelques, de qui ils tiennent ou leur promotion, fi ee font de fimples Officiers, ou leut ordination, s'ils font Ecclesialtiques on meline Preftres. In prafertia Epifcopi a quo prepanantar , aut ordinantur , mej-

publiques, pout y aller celebrer.

Canami aprovin V. D.ns ie VI. Coneile general patut Anaffa ft Prefire & Moine des Oracoires du Pateurche de Confrantinople , Anaftafio Presbytero & Monacho Oratorig. Ad. 11 ram venerabilis bujus Patriarchij, C'eftoient apparemment ou des Oratoites, ou des Monafteres qui appartenolent plus particulierement au Patriarche de Con-flantinople, & qui televotent plus immediatement de lay. Le Concile in Trulle nous montre que la Declatation de Justinien n'avoir pas esté observée touchant les Otatoires. C'ir quoy qu'ils fussent comptis dans la niaifon des Grands, il y avoit des Ecclefi illiques cui y celebroient les divins Mysteres, & metime qui y donnoient le B prefine , avec la permiffion de l'Evefque, Clerices qui su Oracerris , que fant intra demos fa Can its era faciant, vel baptizant bac illing loci Epifcopi semenusa facere debere decernimus. Les Evesques pe devoient donnet cette permifton que tres-rarement pont le Baprelme, puisque ee C acile def nd ensuite qu'on ne donne plus le Baptefine dans les Oratoires domeftiques. In ade Orateria que eft intra domum , Baptif. Can yea ques. In ade Orsterea que en regiement fut fatt con- infinire.
mus requaquam pereguin. Co regiement fut fatt con- Novi 3. Inflingen: tre les Demy Eurychiens qui celebioient les Sacremens dans ces Otatoires en fecret. De là vient que ce Canon veut qu'ou porte les enfans qu'il fant bapeifer dans les Eglifes Catholiques, Ad Carbolicas Ecclofias accedant. Les Archimandrites s'eftoient plaints dans le Coneile de Conftantinople fous Menos de ces affenta blées schismatiques des Sevetiens: Inpropriés domibus ne fuburbeje altaria erigunt & bapteftersa, in oppofitum vers altares, & fantis fentis. Justimien condam-na toutes ces entreprifes des Heretsques dans une de

VI. L'incomparable Patriatche d'Alexandrie , Jean l'Aumninier celebroit fouvent dans fon Oratoite des

61 0. H. S.

tit leurs enfans. II. Partic.

Z. 1. Ep.

L. 4 Ep.

44,

Nov. 40.

Const. 18. meltique , In Oratorio cubiculi fui perfettam fecit fymaxis. Il celebioit feul dans fon Oratoite avec un feul Ministre. & en presence d'un Seigneur irreconciliable avec les ennemis, quand ayant dir eex trois les quarre ptemseres demandes de l'Oraifon Dominicale, il fe tût, & fit taire son Ministre , laiffant dire la cinquième a ce Seigneur, afin de prendte auffi-toft l'oceasion de l'exhorter a une parfaite reconciliation » ce qu'il fit. Enfin ce faint Parriarche voulant emperchet le peuple or fortir de l'Ephife avant la fin de la Melle , leur remontra que popyant due la Messe dans l'Evesche il ne descendon que pour enx à l'Eglise ; Ego proprer vos vifeinde in fantiam Ecclefiam, nam poteram facere missmes Miffas en Epsfeopre. Il elt vray que ces Cha-pelles ne pouvoient pas paller poor des Tittes de Be-selice, non plus que celles des maifons particulieres, fost que les Lauques feultsy fiffent leurs prietes, ou que l'Evelque y envoyalt extraordinarement les Ecclesius tiques des autres Echies pont y officier. Mais on ne post nier qu'il ne faille mettre au nombte des Benefices les Oratoires dont patle le Congle an Trulle. ud il y avoit des Cletos striquement occupez a y faito I divin fervice ; & col il ne leur est défenda que de donner le Baprefine, il est aussi difficile de resuler ce tang anx Chapelles qui eftoient dans le Palais Imperul; Car Thenshine det on Herachusse fit courns ner v e l'Esperance fa foome par le Parturche Sergiu , dans la Chapelle du Palus Imperial, philles epouls sulli , is my surrectly to also sepale is my minuteles. Cette Chapelle eituit dans le Paints meime , & partitit be a differente de cerre Fe'ile de Nostre-Dame que en eftoir pruche, & que l'Empreur woulant dé-Tirco, hane, Schattt en fa place une fontaine magnifique & un logement pont ceux de la faction bleuë: In ems folo foness machenam, & veneta fattiones fedilia extruere annishatur. Le Patriaiche preffe par l'Empereur de fane quelque priere qui exculat, ou autornait ce transport, répondit, que l'Eghie avoit des prieres pour barit des Eglifes & les confacret, mais non ous pour les prophaser ou pour les détruire. Mais en-fin le Patitische ne pouvont plus refilter à la Majefté Imperiale, glorifia Dicu de la patienee incompiehenfible, Dixis Patriarcha . glagia Deo . qui etiam hac patteur, jugiter, nune O jemper, & in facula facu. louns Amen, Après quoy on trans l'Eglife , & on la transfett ailleurs. Cette befoice s'est rionvee for nofite chemin, elle m'a paru trop finguliere potir eftre obunte, & fi elle n'eft pas tour a fait fut noftee fujer, elle n'en eft pas auffi fort éloignée

Vit. Le Page faint Gregoire le Guand nous feta votr une conformité affez grande entre les Larins & les Grecs for la fondation des nouveaux Benefices. Une Dame illustre voulut baut un Orstoite dans la ville de Rumini, & le dédict à la fainte Croix, Ce Papo éctivit a l'Evelone de Rimma d'exammer premièrement s'il n'y avoit point eu de corps enterré dans ee licu, de recevoir enfirite la donation de tous les biens d. cette Dame , dont elle le refervoit neanmoins l'u. tofront des deux tiers , de confacter l'Oratoire fans Meile folennelle. & fans y établir de Prefite titulaire, is ce n'eit que ectte Danie luy demandaft un Prethe your y celebrer la Meile, & y faire luy frul tout L. L. Ep . le fervice , excepre le Baptefine. Pradiffum Oraserium Ap.72 absque miffie publices felenneter consecrabis, eta ne aj. m eodem luce nee funnis temperibus baptiflerium con-

Les es se fi Mefar forte malueres fiere fibs , a delettione tua Prechyserum noveres pofiniandum : quatenne nibil alint a quelibet Sacerause also ullatenus prafumatur. Votla une Chapelle fant Ecclefiaftiques, ou bien avec un feul Preftre que l'Evelone y envoye pout y cele-

bier la Metle, tous les revenus ayant efté una à la nicule Caperulaire. On peut voir plufieurs exemples pareils dans les lettres de ce faint Pape , auffi-bien qu'un Oratoire domeftique de l'Evelque de Namy, où il celebroit la Meffe en particuliet , In Episcopi Home. 175 Oratorio Miffas fecit. Au seile ce Formulure pour as Evang. sans Prestre Titulaire , se lit dans les lettres du Pape Pelage predecesseur de saint Gregoire , qu'Holstenus à données dans la Collection Romaine, le me contente de cirer à la marge les autres lettres de faine Giegoire, où il parle des Oratoires, dont les uns avoient des Preféres particuliers, & les autres n'en avoient point.

VIII, Voicy un autre exemple un peu different, Se qui fera reanmous mieux comprendre le premier, Les Prefers à qui on avoit confié l'Eglise de sing Panerace, manquant fouvent d'y celebrer la M-sfe Le jours de Dimanche que le peuple y accouroit, fia ne venientes Dominico die populi. Miffarum felennia ne venientes Deminico des populas conguerantes redis Laboth rent. Le Pape faint Gregone donna cette Eglife à des Momes , & a leur Abbe Maure, leus dounant en mefme temps toutes les tertes & les tevenis, on le eafivel de cette Eglife , m serras prefate Ecclefie . & quidquid illue intraverse, fen de reditibus equi acceffrie, Monafterio debeat applicari: Ce terme intraverit, d'où cit venu l'astrajla moderne des leabens, to's para comprendre le caluel d'un lieu de devotion. II les charges en melme temps de faite l'Office divin devant le corps du Sinne, & d'y faire dire la Meste par un Preste, auquel ils donneroient son entrerien & logement dans le Monaftere, Ve peregrinum ellie dibeau adinbere Presbyetrum . que facea Meffarum poffet fotennea celebrare : quem tamen & en Monafterso tue habi. tare, & exends with fubfiden habere neceffe eft. Sed & hoe pra omnibus cura the fit in whidem ad facratifinenn corpus B. Pancratij quetidie opus Desproculdubio program. Voila encore tous les biens d'une Eglife unis a une Communauté, qui ne donne que son eotretien au Preftre Beneficier.

1 X. Cela nous apprend encore que tous les Monafteres n'avoient pas encore des Prefires de leurs corps, La neceffire les v obligea enfin. Auffi ce faint Pape éctivit à l'Evelour de Paletme en Sicile, d'y faire élue un d'entre les Religienx du Monaftere qui effort dans faville , & de l'ordonner Pecftre, afin que les Religieux ne fuffent pas obligez ou de fortir de leur Monastere, on d'y meller des etranges : Eum que ad bot maniferium de sadem 4 1850 conguegatione, cums vira, mores O actio, cartopofint L. at the ministerio convenire, sine mora debeas consecrare : qua. tenus nec ille de Manafterro suopro hac canfa egrede . nec extraneum fibs ad peragendum facrum opus debrat addreere. Man comme era Oratones des Religious n'2-Rount que pour leur usage, & non pas pour le public, ce Pape détendir d'y dite des Meilles publiques, e'est à dite,

oth is people affift aft, & d'y fontfirt debapriflere. X. Jean Evelque de Syracule estant en procés avec le Patrice Venantius, refula fon offrande à l'Aurel , 84 defendit qu'on celebtaft la Messe dans sa marson. Le Parrice envoya des gens armez qui firent un érrange degast dans la maifon de l'Everque. Le Pape en estant avetty leut manda de pontinivre leurs diffetends pat rs voyes reglées de la juffice, fans rompre la paix, ny bleffer la chanté, & il manda particulierement à l'E-verque de recevoir les offrances du Partice, & non scolement de permettre qu'on dift la Melle dans sa Marfon, mais suffi de l'y allet dite luy-mefine, & y celebret un double siertice de para. Adiurramar, L stpatquatenus oblationes ejus omnino in dulcedine , & Des 41 placeta debeates finceretate fufespere. & in domosp. fins Miffarum payage mefferia permutatis . nt fient

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXII 86

ftripfimm. fi forte voluerit , per uns debeatit accedere. & celebrando apud eum Miffu . priorem gratsam refermare. Il n'est pas a crone que ces Chipelles do-L.j. Es. 50. mett-ques des Grands fusiene fondées. Ce Pape ne l'eut pas nubhé : Cat-écrivant à l'Evelque de Samtes de la fon lation qu'on vouloit finte d'une Eglife en l'honneut de faint Pietre, faint Paul, faint Laurent & faint Pancrace, oil if y avoit theire Autels, as que ille credecins altarea collecuje est inymande avant toutes choies d'y procuter to be fundation inflitante pour erux qui y fervitont, Prevefere ante omnea, ne fervientibm ebidem non debeaut abmonsarum deeffe fuffraged. Nous en avons cité plufeurs autres endroits sus le prenuer pailage tité de l'ettres de ce Pape.

XI, Une Dame de la Campanie avoit un Otatoite dans fon Chaileau , qui effoit appareinment un Titre de Benefice. Carle Prefire qui le deffervoit syant effé e'il pour l'Evefchi de Surrento, le Pape fame Gregoire voulut qu'on l'envoyalt à Rome pour l'exammet, & L. E. Ep 18.
qu'on demandail pour cela l'agrément de cette Dame,
nuir qu'on ne luifail pas del'envoyer, quoy qu'elle ref dalt loceo Letement, pudque le bien publicmente fans donn d'est ept feré a la sansfaction d'un patreuher, Presbystram Oratory S. Septrins, quaden cuftre Luin and firm of elegerant, &c. Ad nos transmitte debet - Ge. Ne giorrofa filsa noftra Clementina boc molefie suscipiat and earn ena experientia pergat . O cam con voluntate loc faciat, Sin vero rentit fortaffe voluere, has cam fine more transmitte ; and anima filternes mifire tin etapacande funt , ne taisen animarum uniteras won debeat prapediri. Ce Prittie citore cettamement arretté & fixe au fetviçe & au title de cette Chapelle, mais le Pape n'avoit pas perdu le pouvoir de l'enserger, pour le faire monter fat le trône Epil-

XII- C'eftoiene là fans donte des Benefices famples, parce qu'il n'y avoit point de Patoille, ny de peuple, ny de charge d'ames, mais cenx qui en effoient pourveus ne laifoirie pas d'eftre obligen a la refidence & anfrevice de l'Autel. En voicy d'autres exemples. Le Pape famt Gregoire éctivit au Preftre Candide en Frânce, a qui il avoit commis le gouvernement du patrimoine de aint Pietre répando en divers endroits de la France, pout Inveccommander un Prefite François nomme Autelus, qui effoit allé à Rome pout demander au Pope unde ces B. nofices, qui estorent de la Collation en France, rarce qu'ils cilorent dans les terresparamonrales de l'Eghie Romaine, foit que ce futun C'emorte, foit que ce fat me Abbaye, car comme nous avons vent, on incitoit des Profires feculiers dans les blaves, Aure-Ly Ip. 65. lens Preibyeer e Galliarum positions venient , petite, in feubi in possessionebut B. Peter A. fla.oium Prinerpes. Oratorenin aus locus, que P. 180 stero, vel Abbate indiget , suveniri pirucist , es debeat commistre, Ce Pape ecrivit a Candide, afin de posevoit Amelius lors que l'occation se presentera, le l'une de ces d. 11x fortes de Benefices fimples , afinque se pauvre Picitre y trouvaft un honn fte erurtun, & le fint de la libe. fentis enveniat , O nos enventamen petitione il ins parmife Ce Pape n'eut pas apparement ne accordé avec lamense facilité un Benefice Cuté , a un homme qui l'eur demandé, & qui ne l'eur demandé que pont y tronver la fublillance corporelle. Mais pour ces fortes de Benefices fimples il croyon fans doute que c'effort une action de chirité de les conferer à des Prefites qui font

passetes, & dont la viene deshonore pas le caractere. XIII. C'i ftoit encote indubrablement un titte ve-L. g. Ind. titable d'un Benefice timple, lorique ce Pape écrivit à l'Evelque de Fittuo de confecter un Otatoire dans le Chafteau d'un Cointe qui l'avoit bary & doté , avec ordre d'y ét blit un Pecitre Cardinal, c'est a dite, Te-

tulaire & fixe, qui y dit la Messe pour le Seigneus da lien, & pont le peuple qui s'affer bletoit, Presbyterare quoque se illie confissuere volumns Cardenalem . m ones prafaine Canditor fiers libs Millas fortaff: Do. quoties prajatus Condierr pere jure propertie inthis fit quod ad Mifarum facra exhibenda folenusa valeat impedire, 1. C. Profite recevour le revenu des fonds affigrez a crete Chapelle, 2, Le confentement du Pape inrvenoit pour l'étection de ces nouveaux Britifices dans les Eveichez d'Italie 3. Ce Preftre celebroit des Meilles en particulier pour le Fundateur fiul ant me de fors qu'il le fouhritort, l'ins que le peuple y affiffat. 4. Le pruple y pouvoit aififter , parce que les Paroiffes n'ettorent prist eftre pas encore auffi frequentes, qu'on ent definé a la campagne. s. En confrontant ce paffage, où on établit un Pactite Cardinal, avec les precedans, un i eft defendu d'en établitum, on void évidemment ce que c'est qu'un Prestre Cardinalau seus de S. Gregotte, ce qu'il faut étendre auffi aux Evefques & aux Diaeres Cardinaux. Cacle Preftre que l'Evelque envoyoù pour dite la Meile dans ces Oratoites à chique fors one le Fondateur le defirmet, n'eftont pas Cardmal, parce qu'il n'eftou pas Tienture ny fixe, ny refidant perpensellement dans cette Chapelle, ny n'en remoie pas les revenus, effant implement noutry des ciffribetions qu'il recevoit de l'Evelque , comme les autres C'eres, Mass celuy dont il est passe dans cette lettre, est Prestie Cardinal de cette Chapelle , parce qu'il v eft fire, il y refide, il en tire l'srevents, y domine au refle du Clengé, s'il y en a, y fait feel tous les Offices, 6. Une partie de ces Oratoires bâtis par des Seigneurs iont enfin devenus des Puoifles, parce que les Labonteuts & les autres gens de la campagne s'en font ap prochez, y one bary & en one fatedes villages. Dela elt venu le Patronage lay des Gentilshmunes & ces Seigneurs, comme nom datoes plus has en fun lieu, Amfi ii n'a pas efte inneile de nous étendre un peu luc ce fajet des Benefices fimples, qui n'ont pas degenete, man qui ont acquis leux juste patricchon quand als font

devenus des Cures XIV. Voyons ii ce grand Pape ne rous donnera oint suffr quelque éclarentlement confiderable for les Hôpitair, Haifure, t. Que ceux qui en font chargez, doivent rendre compte de leur a ministration à l'Evelque. Tibs fingules quibufque temporibus rationes Lyanai fines Xenodochi Inbestiverreddant. C'eft ce qu'e éc je a Janvier Metropolitain de Cigliari en Sardaigne, a. Qu'on n'en dont donnet la charge qu'a des personnes pieules & experimenters, mass Ecclefi altiques, parce que fic'eftment des Lasques, les Joges (ceubers ponttoient les apreller en Jufrice , 3: par les chicareries da Batreatt, diffiper tous les brens que la charité d « fidelles va confact, a a Dico, Tales in ess ordineurer . ord vita meribus atque endufteta enveniantereffe dignif. firms, Religiofi ductanat . ques venands ludices non babeant porifiarem Ne fi tales perfona fuerint , quit еп јишт розгие съселе посент, ъпранования гетт debelenn , qua ille rejarent oprabentur occaffo, j. Cot Evelque negligeant les F donaix, le Pape exeu-e fa vicilelle, mas il en chinge l'Occonon e se l'Archi-prefite de Ciglisis. 4. C'eltorent fouvent des Diacres Liller, p. on des Sonductes qui efforent les Administrateurs des Hopitaox, Perfena Crefcenty Diacons quia nobis ignotneft , prima nobis furt , requirere quemaimedum Xe. medechium : cus praficeras , guberneffet ; ut ex insui. mis , quales effe poffer in maxime , nofceremus. c. Elevens. L'Hôpital d'Attent hit nearmoins confié aux foins d'in 4 11. 27.10. Abbé, qui eftott auffi Preftre, parce qu'il y avoit aufit un Monaftere sont à l'Hôpical. Ce Pape parle encere

ailleurs du Discre Flosenen Alministrateur d'un Ho. 47.69.27

pital", & du Soudiacre Antoir e, qui gonvernoit un Ho-

pital a Rome, Xenedechus, Xenedechy prepefitus.

Eng. 14.

X V. Il est certain que ces Administrations d'Hofix pouvoient paffer pour des Benefices fimples qu Evelque conferoit à des Preftres , des Diacres & des Soudiacres, qui efforent neantmoins obligez à une refi-2.7. 79.15 dence fott rigoureuse. Je ne sçay si on peut mettre au # 1.17 44 meline rangles poffes de ees Prefires qui fervoient dans les Monafteres, comme ce Pape nous a déja fait voir . & dont il parle en beaucoup d'autres endroits. Cariléerivit à l'Evefque de Naples de faire la dedicace d'un nou-veau Monaftere, & d'y envoyer fes Prefites pour y die la Meffe autant de fois qu'il feroit neceffaire, mais il fit en me fine temps défente & à loy & à fes Prefitres, de tien pretendre for les revenus du Monaftere, Et queties necesse fuerit à Presbrieris Ecclesierne in loco fantle defervientibus celebrentur facrificia veneranda Mif. farum , ita ut in codem Monafterio nec fraternitat tna, nec Presbyteri fibi existiment vendicari i fi quid illic pro diverforum depotione commoditatio accefferit; cum Monachis in codem loco debeat proficere, quidquid à fidelibus offerre contegerst. Ces Prestres n'estorent nollement Beneficiers de ces Monafteres , pais qu'ils n'a-

E 7. E 93. voient nolle part, ny aux offrances, ny aux revenus. Il faut dire le melme des Moines, qu'on ordonnoit Prefires dans un Monaftere , avec cette obligation d'y refider toute leut vie , & d'y celebter la Melle quand il en feroit besom , Quem fibi de congregatione duxerent eligendem , debeas Presbyterum ordinare , atque eum nec in Ecclefia, nec in also lice ob fervare, fed illie jugiterpermanere, ex moftra quoque authoritate confistuar. Quatenno Gelle dum alibi nen fuerie occupatus, in officso fue affiduus poffit & ntilis suveniri. Congregatio quafibi eum pofiniar ordinare quotier neceffe fueru, ipfo facrifice folementatem celebrante, valeat refoveri. Remacquous en pallant, t. Qu'il n'y avoit au plus qu'un Prefire dans ces Monafteres, 1. Qu'il n'y difoit pas la Messe tous les jours, mais dans le besoin, quettes ne. ceffe fuerit. 4. Que les Monafteres d'Occident s'éloignerent bien plus long-temps des fonctions de la Cletieature, que conx d'Orient. 4. Que ce Proftre Religieux n'estoit implement ordonné que pout celebrer la Messe dans le Monastere , fans qu'il dust ou qu'il pust s'engager dans d'autres fonctios Ecclefinftiques, Le Pape Gregore 11 L au rapport d'Anastase Bibl, otdonna que dans l'Eglife de faint Pierre de Rome les Offices de la noit feroient celebrez par les Moines, & les Meifes par les Preftres hebdomadiers; & que le Pape envoyeroit des Preftres our celebrer la Melle dans les Cametieres, out repolent les Martyrs , aoxiones de leurs Feftes , y envoyant en mefme temps des lampes pour y veiller, & des hofties pour l'Euchariftie,

XVI. ] e pullersy de l'Orient & de l'Italie aux surres Epiles d'Occient, après avoir emanagée qu'il Empecus pullemendéfred de donne à l'argent, mois au mecus le très qu'il est puller de l'argent, des la moicale le très qu'il est puller de l'argent de l

cojorum.

XVI. Il fiut encore adjoint ette terminque que la Prevallez elisient de ja richles dans le Vissulhers, e ches la mafine choloque le Proven. Ce c'induce a finance holoque le Proven. Ce c'induce for a finance choloque le Proven. Ce c'induce forest alons que pour ce qu'in font suffic niginationemen, c'ci à dire pour des administrations preparathe. Le prevolt le les Paisens elisient les intendus propriete un des Soudantes applies la Paisen elisient les intendus procipius de Soudantes applies la Paisen. J. Jabbe José demande des Soudantes applies la Paisen. J. Jabb José demande des Soudantes applies la Paisen. J. Jabb José de Paisen la Jabb José de la Paisen la Paisen de la Paisen

firms. Ce Pape manda aileurs qu'on donnaît à un Abbé negligent, on Prevolt vigilant & industrieux pour fopplece a ses defauts. Il envoya un Religieux de Rome 4-7-89-51 out eftre Prevoft dans une Abbaye de Naples , & pour y eft re enforte fait Abbe, fi fa conduite le faifoit parquitre digue de cette charge. Ce Pape parle dans fes Dialogues La. L. 1.7. des Prevolts vigoureux de quelques Monafteres, qui en aintenoient la discipline , contre le relaschement des Abbez mesme, qu'il appelle tres-souvent selon le langa-ge des Grees, les Petes des-Monasteres, Patres Mone. fleriorum. Le terme Syriaque d'Abbé, a la mefine fi-goification. Saint Ifidore temble principalement charget les Prevolts du foin du remporel, Ad Prapefiture pertines follicisado Monachorum altio canfarum, ca. ra poffefionum, fatio agrorum, plantatio & cultura vi... nearum, diligentia legum, conftruttio adificiorum, opus Carpentariorum, seu sabrorum. La Pattie foivante de cet Ouvrage nous fera voir ees Prevolts entietement appliques ao temporel , en forte que cette charge for elquefois ufurpée & exercée par des Lasques.

XVIII. Mais il faur revenir à la première lettre que nous avons citée de faint Gregoire, Elle nous montte que le Prevoit estoit erdenné aussi bien que l'Abbé, & que le confencement de l'Evelque y effoit neceffaite. On pourroit cocore juftifier cela par d'autres lettres de Laspasi faint Gregoire : mais il fuffit de dire que faint Benoift meimes le dit formellement dans fa Regle, oft il fe plaint de l'infolence de quelques Prevofts qui s'élevoient con tre les Abbez , dans les heux , ou c'eftoient les mesmes Prelats, on les melines Abbez qui otdonnoient les Abbrz & les Prevofts. Sapins contingit ni per cats ordinationem Prapofiti fcandala eviantur. dum alimanter fo fecundor Abbater , diffenfioner facione, maxime in illis locis , ubi ab codem Sacerdote vel ab erfdem Abbatibus , que Abbatem ordinant, ab ipfis etsam & Prapofitus ordinatur. Pout prevenis ce detordre, famt Benout fouhaire que l'Abbe fe paffe de Prevost, & qu'il se serve de plusieurs Doyens en la place du Prevost, afin que l'authorisé estant parcagée, elle en foit moins tedoutable. Per Decaues ordinerer omnis utolitas Monafterij. Vt dum pluribus con tur . unus nen superviet. Si l'on joge ne poquoit abb hament fe patier de Prevolt, il faut que ee fort l'Abbé qui le choifife avec le Confril des plus verturux d'entte fes Religieux, Quemeumque elegerit Abbas cam confilio fratrum timentium Deum , ordinet opfe fibs Prapoficam,

X i X. C't hoiren dono primitivement les Evrégues quanomiente le les Abber & les Perrolls. Comme Vielchou des Abber far entin accoudée aux Monifertes au mprivales qui devenant connuns, justia sulli enfin en deoit commun. Auf lie choir du Prevolt fet parelli-ment abardonné avec le termip à l'abbée à dis Congregation. Les Abber done parle liant Benoît, qui condition de la configuration. Les Abber done parle liant Benoît, qui condition de la configuration de la con

XX. Is terme orden of brown shape this inco. 4, page as I and Gregory and I be admitted for this data again as I and Gregory and I be admitted for this data again and the admitted for the admit

m II Google

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXIII. 87

mains le travail de ses orains : Opus sums tradunt eis quor Decanos vecant, se qued fint denis prapefits : que les Doyens disposorer d: tout le temporel : Decans eum marna fellicitudine omnia dibonentes, &c. & qu'ils estorent comptables à l'Abbé. Rassansm reddunt uni. quem Patrem vecant,

#### CHAPITRE XXXIII.

Differens titres de divers Benefices, Hospitaux, Oratoires, Chapelles en France, & en Espagne,

2. Il y avoit en France des Oranires qui efficem vrayment des Benchest, S. en quelque fugua des Collegiales.

11. Trous jeutes de Chaquens , dans les Cares , dans les Oranuver on Ballianer , et dans les Cathedrales.

III. Les Chanemer de la Ceshedrale fe faifnione souvoir de IV. Les Ornieres des Seigneurs aux Chumps , convertie en

V. Il-fundatunt quelquefus des Partifez & des petits Chaps VI. On engene untrefer un plus grand numbre d'Esclefa fi-quet dans chaque Eglife. VII. L'amborté des Evolgues maintenue centre les Parens

VIII. Des Cellules & des peters Convents, dépendant des Abbayer, changes, enfin en Benefices fimples 1X. Hofpianux eriges, par le Page & par le Cencile V. d'Or-lean, out des imprecassos identisates outre soutes les profesies.

feculieres qui en njarperment les dreite. X. Hofptaux unit à des Monafteres. rriendesitide Goegesee de Tours, pour confirmer tous

A 11 DESTRUCTION OF CONTROL OF A PARTY PARTY PARTY OF CONTROL OF THE PARTY PARTY CONTROL OF THE PARTY Es meimes diveries fortes de Benefices ont eu L cours dans la France & dans l'Espagne Le Con-

cile d'Agde permit les Oratoises dans la maifon des Seigneurs à la Campagne , pour y entendre la Meife avec leur famille, mais avec obligation d'allet l'enten-dre ou dans l'Eghfe d-la Ville, ou dans les Patoiffes des Chimps aux j'urs folenmels de Pafques : de Noël, de l'Epophanie, l'Afcention, la Pontecoîte, la Nativité de S. Jean, & autos jours folenmels. Si quis extra Pa-C##. 114 auril. 1. c. rethras . in quibus legitimus eff . ordinarinjque conventus . Oratorium in agro habere voluerit , reliquis fefteviraribus , ut the Miffat teacat , propier fatiga. tronem familia, juffa ordinarione permittimut, Pafcha vere . O'c, Clerici vere , O'c. On pounont douter li les Prefires de les autres Feclefiaftiques quideffervoient ces Outoites, effore a veritablement intulaires & Beneficiers. Le Concile d'Epaune nons lev ra ce donte, en nous apprenant, que si dons ces Chapelles on avoit mis des Reliques on des Corps Saints, & qu'on yenraffigné par confequent des tevenus fufficins pout les Eccle lisfiques qui y devoient fate l'Office, e'estoient alois de very, Beneficiers : Sacrerem reliques en Orateris vil. laribut nea penantur. nefi ferfitan Clerices coinfinne. que Parochia vieinos esfe consingas, qui sacris cineri-bus psattendi frequentia samulentur. Quod si illi de. fuerint , non acre propri) ordinentur, quam eis competens villus, & vefteen fubftanten deputerne Cenx qui efforent expecilément ordonnez, pout s'hanet les divins Offices dans ces Oratoires des champs, & qui vivoient des revenus affignez dans la fondatio: 1 choient affurement Beneficiers & ils y composition composition especie Collegiale. Ce sons ceux que le Concil. 11. d'Orleans a mos au rang des Beneficiers avec les Abbez,

& les Curez, leur défendant à tous, auffi-bien qu'aix

Hannes Reclus, de donner des lettres de licence, ou

de recommandation pour paffer d'un Diocefe en nn au-

w. Abbater, Martyrarij, Recluft, Presbyteri , Ape-

folia dare non prasmane, Ce pouvoit effoit teservé sux Evelques, Ceux qui font icy appellez Murtyrarij, estorent ces Chanoines deputez pout Officier continuellement devant les Reliques des Mattyrs. Je les appelle Chanomes à cause de la Pialmodie, qui faisoit leur principale oecupation, auff-bien que de nos Chanomes prefentement. Cat en ce remps là le nom de Chanoine eftoir bien plutoft donné aux Prestres & aux Diactes, qui servoient dans l'Eglise Cathedrale, ou dans les Paroisses du Diocese, Voicy les termes du Coneile de Clermont, qui peuvent servit à confirmer le teglement cy-deffus rapporté du Concile d'Agde : Si quis Cas is. ex Presbyteris, am Diacoais, qui arque su esvitate. neone in Parachin Canenicus effe dignoscitur. fed en vilinisi babreani , m Oraserisi efficio janite defiz-

11. Cependant dans ce Canon & les precedens on peut remaiquer trois fottes de Chapitres qui se sorniment, & qui ont prisdepuis un merveillent accioile kment, & pour le nombre, & pour les richeffes. Cir outre le Chapitre des Cathediales, lois qu'il y avo t dans les Paroilles un nombre foffifant d'Ecclefiatique s. & affez de tevera pour kurfubiithmee honneste, it ne faut pas douter qu'ils n'y celebraffent tous les jours les divins Offices, pulque nous voyons qu'on en arquitoit quelques-uns pour les aller tous les jouts tecnet devant les Corps des Martyrs dans d'antres Ormones, 2m factes contribus pfallends frequentia familientur. L'ie formout done la de. Chapatres, & il s'en formou curate d'autres de ces Ecclefiaftiques, qu'on ordonnoir im-

guliciement pour ces Otatones. III. C'eftorent quelquefois des Bafiliques qu'on batiffoit & qu'on fondoit au lien d'Oratoires , pous y his-noter les Caps des Martyrs : foit dans les Villes tott dans la Campagne, & les revenus y efforent fi confiderables, que les Chanomes de la Cathedrale s'en faitosent portvoit. De his Clericirem perfinis, qua de Cierta- duce. tenfis Ecclifia officio, Monaficia e Diacefes vel Br. Con. 181 filecas . in quebufeumque locis pofitas . id eft , five sa territorius, five un apfia cavitatabna fufcapunt orda-nandas . Ga. Ces Chancines quittoiene leues Chancanies pour eftre poutveus, on de l'Administration d'un Monaftere, on d'une Paroiff. , ou d'une Bafilique ou Oratoire. Mais foit dans les Oratoires , foit dans les Bafiliques « les Patrons lays ou Fondateurs n'y pouvoicint admettre one les Cleres one l'Evefone avoit infliracz. Pe in Oratorus domini pradtojum minimt and, 41 centra vetum Epifcepi ad quem territorij ipfini priva. Can. 7. legima nofiline peramere peregranas Chricas entramittent . neft forfitan ques probites thidem deftrettie

I V. Ces Otatoires ti'ont pas feulement donné naifa fance à des Chaputes , n'ais auffi à des Patroiffes dans les champs, St que Parichie en potentime domibus conflitma funt, nos observantes Clerici ab Archidiacons criniatis admenist, &c. Ces Cutez & austes Ec- 1606 t. 20, clefi stiques qui deflevoient les Paroiffes du Patronage des Seigneurs, ne Luifoient pas d'eftre foûmis à la Build Cron & sux droits de l'Archidiacre, contre leque s'ils employent l'autorité du Szigneut, cette fe loutue est punie de l'excon munication

Poatifiers observare prasspers, Ce terme objervare

monete me relidence & une application continuelle aux

Offices, comme nous allous encore voit,

V. C'estoit peanmoins d'abord noc Eglisc Paroiffiale que les Seigneurs fon Joseph quelque fois dans leurs tor-tes, ou dans la com de leur Chaftean, &c ils devoient la dotet fuffiamment pout la fubfiltance des Cleres oni v frifoient l'Office. Si quie in agro fue ant habet, ant Bid Con poftulas habere Diacefin, primum & terras ei degu. 51. ter fufficienter , & Clericos , qui shidem fua Officia impleant, at facratis locis condigna reverenta terbustur. Ce Concile ne pieterid pas que la dotation de

Epi2. 9.

la Paroiffe doive estre simplement suffisante pour le Curé ; il ordonne qu'elle suffise à plusieurs Ecclesissi. ques , patce qu'il en faut pluséess pout faite l'Office, que officia fue impleant, & pout rendre le culte fo-lemnel qui est du sux Autels. Ve facratis locis condigna

reverentia tribuatur.

V L Si nons faifons en peu de teflexion fut ces patoles, & fur tous les Canons precedans qui ont exigé un nombre de Clerca pour officier & pour plalmodict dans nomine de Clerca pour omeret de pour plannoust dans les Oratoires, dans les Balliques, & par cort oû il y avost des Reliques des Marryts; nous jugerons avec beaucomp de foodement que les apeirens Peres & Con-clies faisforent tendre plus d'homoret aux Aurel divins & aux faintes Reliques que nous ne faisons en cotemps, & fasforent ordonner & entretenit un plus grand nom-bre d'Ecclesiast sques dans toutes les Eglises, soit Paroisfiales, foit fimples Otatoites ou Bafiliques, Il faut peanmoins confeller en melme temps que les Ecclefiaftiques se contentans alots de leur simple entretien , un medioere tevenu pouvoir en entretenit unplus grand nombre. Le Concile II. de Tours nous represente bien cette multitude de Cleres dans les Eglifes, quand il ordonne que l'Arch prefite Rural auta préade luy pour témoin de fa vie un des Soudiacres, ou un des Lecteurs, & qu'il luy en faur fept pour chaque jour de la femaine, Seprem inter Subdiacones vel Lellores habeat ,que viceffim fep. ermanae cum ille facere procurent, Ileft vray qu'au dé-

faut des Clercs il 1 y permet de prendre des lasques, VII. Les contellations qui s'élevetent entre les

Evelques & les Seigneuts Patrons & Fondateurs des Paroifles , des Oratoires & des Baliliques , donnetent matiere à plusieurs Decrets des Papes & des Conciles, pour maintenir ces Beneficiers dans l'obciffance de l'E. vesque & de l'Archidiacre, Le Concile de Challon C 40 14. recouvella le Statut du Concile I V. d'Otleans , & declara que non seulement les Beneficiers de ces Oratoites eftoient foumis à la correction de l'Archidiacre, mais que l'Evefque avoit un ponvoit abfolu de disposet des revenus & des Offices divins, dont on effoit convenu à la fondation de ces Chapelles. Le Pape Zacharie pulla plus avant, cat il voulut qu'on n'y mir plus de Preftre Cardinal, c'eft à dire de Beneficier fixe & ritulaire, mais que l'Evefque y envoyalt un Prestre quand on le demanderoir , pout y dise la Melle, se servant pout cela des termes proptes de faint Gregoire, tapportez dans le Chapitre precedant. Ce moyen effoit plus propte à ié. tablis l'autorité des Evelones de France : à qui ce Decret ettois adrette, mais il y a bien de l'apparence qu'ils ne le mitent pas en execution. Au telte les Oratoires cftorent autrefois d'autant plus frequens, qu'on ne celebroit jamais deux Melles en un melme joor fut un mefine Autel, Le Synode d'Auxette le dit claitement; Non licet faper une altarie in una die duas Miffas dictre. Sur tout il eftoit défendu de celebres fli le nortine Autel apres un Evelque. Nec in altario nei Epifcopus Miffai dixerit , nt Preibyter in illa die Alifar dicat. I'y a auffi bien de l'appatence qu'il n'y avoit ordinaitement qu'un Aurel dans chaque Eglise. Amfi Anaftale Bibliotheraire a cu railon de temanquer que le Pape Dieudonné inflitua une seconde Messe. His confirmit fecundam Miffare in Ciere, Hyavest neanmoins quelquefois philicuts Autels dans une melme

Eglife, Témosn faint Gregoise qui écrivit à Palladius Evelque de Saintes, que pais qu'il avoit ba y une Eghillie tredecim altaria collocaffe : & qu'il n'avoit pas les Relignes necessaires pout leur confecration , il luy en envoyeroit de Ron e.

VIII. Il faor dite un mot des Monasteres & des Hôpitaux, Le Concile I, d'Oileans défendit aux Religieux de fe fepater de lout Congregation, & de batir de nouvelles Cellules a l'écate fans la permission de

leur Evelque & de lene Abbé, Nutlus Monachus Cho. 11. Congregatione Monasterej deretitta , ambitionis & vanitatis impulsu Cellulam confirmere fine Episcopi permifiene wel Abbatis fur voluntate prafunat Les conciles d'Agde & d'Epone avoient fait la meline défense : Cellulas novas aut Cengregatiuneulas Mona. Gen. 1 chorum absque notitea Episcopi probibemus institui. Gen. 10 Ce font ees petits Convens, ou ces Cellules qui furere d'abord des Benefices en regle, dépendant de l'Abbaye principale qui en avoit efté la mattice : & qui enfin par e cours des années font devenus des Benefices fime pour les Ecclefiastiques, parce que nous verrons dans la suite qu'on les seculatifa, à cause que les Moynes s'y déteglosent stop ficilement. Le mesme Concile d'Ag. Car. 15. de défendir de berit aucun Monastere nouveau fans la

permifica de l'Ev. fque 1 X. Quant aux Hôpitaux, le Concile V. d'Orleans confirma l'éte@ion & la fondation de celuy de Lyon par les I heralitez du Roy Childebert & de la Reine fa femme , défendant aux Evelques de Lyon de rien pretendre for les revenus, les fonds, ou les esclaves que la liberalité des Rois, ou la pieté des fideles y autoit donnes, & leus enjoignant au contraire de prendre un foin tour par. ticuliet de les entretenir & melme de les augmenter, «fin que les malades & les pallans y fuffent teceus avec chatité , enfin pronor cant un anathème ou une imprecation redourable contre ceux qui par des ulus pations sojultes deviendratent les meuteriers des pauvres , quilque grande & relevée que putt eftre leut condition ou lout putfance. J'ay rapporte un periplus au long le fens de Con 1 ce Canon, pour montrer la conformité avec la lettre du grand S. Gregoire, qui confirma quelques aunées aprés la fondazion de l'Hôpital d'Avitun, & via ou de la mes. me imetecation, ou de la mefine menice des anathé. mes de l'Eglife contre les ufurpateurs des biens confacies à la noutritote des passvies , quelque haut rang qu'ils puffent tenit dans le monde. Il est foit vray-femblable que ce furent les Rois me imes qui firent adjoitter à ces Decrets Ecclefialtiques ces menaces foudtoyantes, afin que les Rois melares fuecesfeurs de leur Couronne pluroft que de leur pieté, n'entrepriffent pas de 16voquer les largelles qu'ils avoient faites pour la dota-tion de ces Hôpitaux. Voicy les termes du Concile d'Orleans, Qued fi quis queltber tempere , enjufteber porestaris, vel ordines persona contra banc Confirm. tionem noffram venire tentaverit . aut aliquid de confuerndine wel facultate Xenodochij ipfini abfinltrit. nt Xenodocheum . quod avereat Dens , effe definat , ut necator pauperum irrevocabils anathemate feria-

X. An reste les Hopiraux estoient soovent mis à des Monafteres, dont les Religieux on les R.ligieufes en avonent la direction, sous l'authorité de l'Errisque. Vs Monachs & ancilla Des Monastersales juxta re. 40-75 gulam fanits Beneditti , Canobia vel Xenodochia fua Con. Uf. ardinare, gubernare , & vivere findeant. On pontoit dite que ce Canon ne s'entend que des appartemicus qui eftoient deftini a pour les hoftes & pour les paffans dans tous les Monafteres qui exercoient l'hofpiralité. Mais la lettre de faint Gregoire le grand fut la Lit 14 to confirmation de l'Hôpital d'Antan, bûty & fondé pat la Reine Beunehaut & l'Evelque Stagrios, nous montre manif ftement que c'eftoir un Hôpital uny a une Abbaye, dont l'Abbé gonvernois l'Hôpital, & devoit eftre suin nommé par le Roy avec le confenement des Moines. 16. Mai X I Gregoise de Tours du que le villoge d'Illoire & la Balilique oil repoloit le corps de faint Austremoine Evelque de Clermont, avoient efté gouvernez par le Distre Cuttin, out fut depuis Fvefque de Clemont : De el Caurenus qui Arverna urber Episcopui datureft , in Conf. a to Draconatur foo Ecclefiam vici illiur renit, Nous Mentela avons dit en patlant de l'Office divin, que fant Cefaire 4 44. Archevefour

## touchantles Benefices, Part. H.L.I.C.XXXIII 89

Althoretical & Main, which and colors as for a shadowless of Main and Main

as anglusarias. Col/Orione ethogoli low cellule, pare qui propromento e fai un Munico qui finchi (col. 1).

Ci lo companio del companio del color del color

sine, Martin mouret, potra auffi le nom de Cellistranz, B. (r. difalla Cendaraphi, « she var beara transfur: Asma L. E. talletts, Cellinda in qua Lettur bear var ladera, Et alletts, Cellinda in qua Lettur bear var ladera, " " La parelle entered dans Egilie' du Monattere, de pour que le reporte de Religieux ne la trouble par le concession des propries un fraertra donc farmer ollor qui l'entere de l'entre de l'entre

detroeps ingreu temples adjection of fin questing active per service and finite production of the control of th

XII. Tous ex enemple nous untrus devest per your augusted effects for feet, even poor dan great auguste from the control of the feet auguste feet, and the control of the control of Confedera, on commenteers calls, query of Confedera, on commenteers calls, query to the control of the control

26. 377. XIII. Le Concide à Toloit erm as trempé à Page ce 1. L'aux Gregorie, destria que l'Evrèque ne tous hrous plus as tevens des Égiles que le spatition assoure tiermones au Public qui prénix (Obbec, ou file tevenu c'elloir pas fiffisirs poet un Freibe, au Bouc estenis le terres ne fifficis pas il destretins d'un Duzac, on y colonostrais un Poriser, pour y celler à la proptete à lus Sins (de Paulmer le Holes toutes le noute, Air qui faux di destretin de proptime Dit aulient de la complete de la complete de la conletin de la complete de la complete de la complete de la conletin de la complete de la complete de la complete de la conletin de la complete del la complete de la complete d ficeveris Ecclifium, and shiden you for burde letfring if, ediem lets Privipus ficesdam primes Camens influent afference, behavior, it if Privipus Camens in facility and afference of configurations. It was not facility and the first of configuration of the standard fixed the converse of configuration is facended fixed the converse of configuration is facelling fixed to get facility and the fixed fixed fixed fixed for the configuration of the configuration of the consistence of facilities and the configuration of the confine fixed fixed fixed fixed for the configuration of the configuration of the configuration of the formation of the configuration of the formation of the configuration of the configuration of the contraction of the configuration of the configuration of the contraction of the configuration of the configuration of the contraction of the configuration of the configuration of the contraction of the configuration of the configuration of the contraction of the con-

#### CHAPITRE XXXIV.

Alliance de l'Estat Ecclesastique avec celuy des Moines, en Italie & en Angleterre.

1. Crote alliance of igalement avantagenfe à l'um & à l'autre offat. 11. En quel tos fains Gregoire permetuit aux Clores qui l'efenent fatts Mannes, de rentres dans luvre Réfuée. Que la ses det Clores sunbenfine les vaux de les paraques faintes de Cloffes

Beere fait Memoi, de reviere dans leure Référe. Que la vist des Cleres intéreligies les vousse, de la pratique faites du Christe L'uni mantiere foir accillante. Il 11. Tous les Maiss no proviènes pur presende aux Orders, fi à la prottenze sil se propuesse l'annocence, c'est à dire l'accomponne des rismes cannovages.

19. Antres present de cela majone. La vie Menafi que conses litu , ou du Sondraconas por que ques-use, ou au nesso, des enperféties qu'il eus failse garder. V. La fainteté de la vue retigent/esflets une excellente prepara-

tom an Sacerdoce. VI. Les Raliguese surens onfin des Profises de leur Corps. VII. Allames admirable du Menachofma & de la Clericamre dans le Palais Funcifical de Jame Gregores: Ce Semmaire Apo-

florique & le College des Cardenant fas alternas fecondo populare d'Europau. P 111. Sanat Equice & faint Bende jorgairent les travante de La predication nua regioner de la vot Manafreque.

FILL Sant Equite O fair lived; proprient les trevens de la prediction au regeners de la voltantifique.

1X. X. I. La Clematur peut à la profifem blandfront.

Tau la Clerif Aughterre, A levanghe d'Aughte, fai longtonn le clerif Aughterre, de la comple d'Aughte, fai longtonn empir de stens. Bonifair IV. Pay declare dans au
tonne compart de stens. Bonifair IV. Pay declare dans au
times described les Maniers de partie exploit de moit infon
KII. En inhabet un le Enfoym mofene reflecte foirme à

a 484 Payler, factifice de faute Clemans.

I. L'Alliance de la Clericature avec la Profiffion
L Monthique nous ade japan ail faviellente
tous les Chapitres precedens, par le frequent revous qu'un
a fallu faire int elvat est Monthiers. Il flustre spiede
ce qui nous relle à due fin une focieté fi faure, sk égales,
ment avantagede sur Ectel affiques ét aux Reflaves,
avant que de pastier aux autres Ch.th , qui ne regarderont
plus qu'el efait Monthique.

II. Saint Gregoire ne permettoit pas queles Cleres, qui s'eftoient ietten dans les Monafteres, en puffent fortir pour rentrer dans kurs premieres Eglifes, à moins que leur Evefane touché de leur extraordinaire pieré, les retiraft du Cloiftre , pout leur conferer la Prefirife , & les attacher au service de quelque Eglis Si que à Clerica. L'i.Ep. 40 in Monachicam conversionem venire consigers, non liceas eis ad candem vel aliam Ecclefiam denno reme are : Nefe alse vita Monachus fuerit ,ut Epefcoons cus ante militaverat, Sacerdetto dignum pravideritat ab es debeat eligi, & in loce, que judicaveric, ordinari. Ce Pape se met peu en peine de l'ob igation de ce nou-veau Curé pour l'observace des Vœux & de la Profession Religiouse. Les Ecclesiastiques ne retirant que leur sim-Simple entretien de leurs Benefices, & gardant la continence inseparable des Ordres majeurs, ne differoient pas beaucoup des Religieux pout la chastère, & pout la pauvteté Evangelique: au reste, quant à l'obesissance, ils la rendoient toute entiere à l'Evelque, La flabilité dons se Eglife effoit équivalence à celle des Moisses dans leurs Monafteres, Enfin , la Religion & La con-

in I Gnegl

terfin des meurs que les Moines prometroient alors dans leur Profession, au lien des trois Vœux, estoient des termes que nous avons déja veu fort fouvent dans les Canous, leut eftre communs avec les Ecclefiaftiques, Er cerres l'observation poncluelle des Canons, elloit tres-propre pour leur procurer les verrus designées par ces termes, aufli-bien que les Regles des Monasteres, 111. L'Evelque d'Orviette manquant de Prestres, le Pape luy donna la permission qu'il demandoit, d'ordonnet Piestres que quer-uns d'entre ses Moines , avec le g é de leur Abbé , & apiés avoir bien examiné, s'ils n'estorent point charge z de quelque ctime, qui les tendit ittegeliers : Ne qued abfie , bie honor , & illis pana, d' vobie incipiat effe peccatum. Il otdonna suffi à l'Evelque de Paletme de donnet la Preftrife su Religieux du Monaftere de faint Herme, que ses coufre-res choistoient pout leut dite la Messe dans leut Con-Faid at

vent , pourveu que fis mœuts tépondiffent à une fi fit Ministerie convenire. Ces deux exemples fufficent pour montrer, que si la majesté du Sacerdoee honorore la fainteré Religieuse, & fa en revanche la fainteré des Clouftres relevoir la dignité de la Clericatine i il y avoit near travins une fainteré & une puteré dans les faints Ordres, qui ne pouvoit pas eltre confice à soutes fortes de Religieux. Cat ceux qui evitoiene dans la Religiou prot y exp et par les latmes de la pentence, les etime, de leur bringffe que les enflent rendus incapables des Otdres, ne provoient jomais y afpiret, quelque fervente & quelque longue qu'eut effé lens pennence dans les Monatteres. C'est ce que nous justifictons dans lafune de ce livre. Ontre la faintere du ( loiftre , celle de l'innocence eftoir necessaire poor les faints Otdies, c'eft a dire l'. xemption des crimes Canoniques , qui estoune soums à la penitence publique dans les premiers fracles, & on on commenca vers le fixieme fie. cle à expirt pat one penitence fect te, quand ils étoient feeters , mais aufquels la mesme irregulatité estoit toujours invariablement attachée.

L.5. E. 19. IV. C'est ce que taint oregoni un vent qu'avant que rement dans une autre lettre, où il vent qu'avant que d'elite un nommé Opportunits , on examine s'il n'a out autrefois conomis de crime contre les Canons, Et finulla es crimina, qua per legis facra regulara morte multtanda funt , ob want , & que l'en ayant tecount innocuit, on l'exhorte ou à le faite Moine, on à recevoir le Soudiaconat, & de se putifier encore quelque temps dans les faints exercices de cet Otdre avant que de paffer aux Ordres factex, & enfin à l'Epifeopat. Tune boreandus eff , ur vol Monachus , vel à pabis Subdiaconus fiat. Es post aliquantum tempo... ris si Deoplacueres epfe ad Pastoralem curam debe at presenters, Cet endsort ell tres tematousble, oil il nous paroult que pour disposer un homme de bien à l'Episcopat, on l'exhorte ou de se fate Moine, ou de recevoir le Soudiaconat, Amis l'estat Monastique est mis dans le metine rang des Ordres nuneurs & metine du Sondiacoust, qui commençoit à ellre un Ordre majeur, entant que ce font comme deux diverses sortes de Novinar pout le preparer'aux Ordies majeurs & à la fainteré mef. me de l'Epilcopat. Avilli ce Pape infinité par ces patoles que sa Opportunes dans le chorx qu'on luy proposoir. preferoit l'estat Monastique, cela luy riendroit lieu du Soudiaconat, & on luy confereroit enfuite le Diaconat & les autres Otdres factez. Nous avons touché ailleurs quelques exemples, & nous pourrons dans la faire en allegner encote d'autres de cette omiffion des Ordies mineurs, pour ceux qui s'étoient exercez quelque temps dans les penibles travaire de la vie Monastique Si l'on ne juge pas à propos de dire que la vie Refigieuse tint hen pont que ques-uns des Ordres mineurs, il faudra dire qu'elle tenott lieu aumoins des interflèces, qu'il est

fallu guder en exerçant les Ordres mineors, Eufin que Pape adjoure que li Opportunits se trouve avoir effé antrefors foitille de quelque enone canomque, il ne dore plus penfet qu'à entret dans un Mouaftere pour y conficier le refte de festours à la printence. Si eve servere ven ob we are , multo magis admovedus off the faculton relinquat , & bar perfettini deftent, il y avoit done deux forces de performes dam les Monafteres, Car ceur qui y avoient apporté l'innocence y acquetoient une perfection, qui les approchoit infiniment du Saceidoce, mais ecux qui yenttoient pout y pleater les ctimes qui les cullere rei das incapables du Sacerdoce n'y trouvoient non plus le remode de lene irregulatité dans la petence, que ceux qui fasfoient la penstence publique

dans les Eglifes. V. Et ce n'eft pas feulement pour arriver au Sicerdo. Lie. 4 ce, mais c'eft auffi pour en exercer faintement le faint 15musitere, que la profession Religieuse est un moyen tres propre de mes-excessent. Aussi ce Pape corjune un Evelque de France de ne pasatrachet de lon Monaftre un Keligicux à qui il avoit autrefois donné la Clericature, & qu'il avort depuis ordoni é Diacre de ce Mona ftere. Parce que de le tirer du ! Iniftre pour le tranifetet dans fon Eglife, c'étoit le retuer du pett pour le jetter dans les vagnes impetucules desaffances de l'Église. Pa que a eurbuleuro facularrum curarum eumuleu fe fegregant, quietts defiderse pertum Monaftery appetist ,rarjum in Ecclefiafticarum curarum non debeat pertur. battonsbus implicars; fed in Dei landibus permitta-tur fecure ab his omnibueremancie, ut poftulat, D: la vicit que le pouvoir des Evelgors à tetitre ou Cloiftie ceux qu'ils dell'inoient aux Ordres, n'étoit pas fans la

VI. Le Chapitre precedent nous a fait voir plusieurs Luch Mo. afteres, oil il n'y avoit point de Pierres, & oil l'E. 14 velque en envoyor un pout dire la hieffe quand l'Abbe le demandoit. Nous y en avons auffi veu d'autres ch l'un des Religieux éleu par ses confreres estoit ordonné Prefire , & y celebron la Messe, non pastous les jours, mais quand el eftost necessare, queses necesse juerta. Ce ne fur passeulement poor abserver plusétrontement. la folitude, que les Religieux le refolutent enfin d'avoir un Prêtre de leut corps , mais auffi pout le delivret de la tyranme des Cleres, qui sons le pretexte apparent de La duection festituelle des Monatteres en disspoientle temporel. Celt dequoy le ozime fant Gregore te oint al Everque de Ravenne, pervenerat ad nos Mo- 1.43942 nafterrain Ravenna parishui conflimia omnino C.cri. cornen veftrorum dominio pragramare, esa us occasione quale regements . ca , quad dies grave eft . velus en proprierate peffedeant. Ce Pape tatt enfinte une detrufe generale aux Ecclefialtiques d'entrer dans les Monattetes, fi ce n'est pour y prier , ou pour y disc la Messe quand ilsen feront priez par les Religieux, Nullan deinceps in ess Cierces , bei be que en facre funt ordine confirmes, ob aired babeans nefeerands canemomodo cauja, iscentiam accedends . ant fiforte adperagenda Jacra Atgarum fuerint invitati myfteria, Enfin ce Pa-

Clositte pout les Ordres freren, de se plus jamais ingeres après cela dans les affaites du Monaftere-VII. Mars quelle alliance plos parfaire & plos magastique de la Clerseature & du Clositre, que celle qui it fit dans le propre Palais de cet incompatable Pape, qui y conferva conjours un nombre confiderable d'execllens Religieux avec l'elite des plus pieux & des plus sçavans Ecelelialiques, ocqui tira de ce Monaltere que nons pouvous appeller Epileonal & Apoltolique, un grand nombre de taints Evelques v melmes d'Apolitres pour les envoyer faire de nonvelles conquelles fuel empire du demon , & érendre au dela des mers le Royanne de Jusus - CHREST ? Nous avons deja parle de

e detena a tom les Religienx qui auront efté titez du

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXIV. 91

ce Sominière de Clercs & de Moines dans le Palais Apolto/sque , & nous avons dit que c'est de là que ce Pape envoya Apportin & les autres Collegues de fon Apo-L.v. Ep. 10. Stolat on Angleserre, Ce faint Pape voulut bien informer les Orientaux meline de la Million de ces Religieux, done le Ci. l'avoit confirmé l'Apottolat par les melines mitacles qui fiifoient admiret les Apolites, VI Mona-

ftern mes Monachum ad pradicationem Evangelis transmittere debniffem , Ge. Ve Apoftolorum virintee L 9 .: 12. in fignes que exhibene, smitere videaniur, &c. llenvoya de temps en temps de nonveaux renforts de Moines cu Angleretre , les titant tous de fon Monaftete A-

postolique, c'est a dire de sa propre mai on. C'est ce qu'en dit Jean Discre, Angnfrenum enm aleje demur Inc Monafterij Monachis in Britanniam Emangeli. Randi gratia definavie. Ce meline Antent rematque ailleurs, que ce Pape regarda le facté Collège de fes Cardinaux , & fon Monaftere comme deux Semsnaires d'Evelques, & qu'il en tita effectivement de l'un & de l'antre un grand nombre d'excellens Prelats, qu'il e voys en divertes Eghles pour y exercet le minifete Apoltolique avec la nictine fainteré qu'ils avoient veu

L. s. e. y. eclater dans le ero se Apoltolique de Pietre, Er fi quendo necefitas ordinands Sacerdotes obrepfit . neque Cardinales Ecciefia fue . neque Monachos Monafiers fus pensins excujavit , que minus illes Ecclefiam regendam committerer auf exemplis & verbi: purter illam Adificare melius pointfent. Et après avon nommé cent d'entre le Co din ux, a qui ce Pipe donna des Evelthez, il vicit aix M intende fon Monaftere ; At vere ex Monaches Monafterej fue Marenianum Rabenna. Maximianum Syracufis , & Sabinum Callipoli prafules ordinavit. Sed & Angustinum penes Auglos a Gathacuse Episcops; ordinart pracept ; per quem ad Lysy: primm is eadem gente Monachs episleun Parris excepte d'verso provells sum Mellitus, sossus, Lan-

nation & Paulanus Yay peut-eftre confondu le Mo-nuftere de faint Gregosteavec foo Palais Poutifical, mais e'ell parce que les plus excellens, les plus faints, & les plus favous defes Religioux demensoient avec luy dans le P das Poneifical ; comme il a efté dir cy-deffits dans le Chap. X X X. n. I X. & X. Ainfi le Palais & le Monaflete de ce grand Pape , avoient des influences & des communications reciproques, qui y caufoirm crite agriable & fainte confusion. Auffi le Pape Leon I i I, dans fa L lettre à Kennlphe Royd Angleteire, appelle Appultin Syncelle de faint Gregoire; quoy qu'il ent efté Religieux de fon Monaflete de Rome.

VIII. Il est luce probable que ces fais es Religieux ne firent pas leut apprentissage dans la convenion d'un ranaveau Monde, & qu'ils avoient fait leurs prenne s estais aux environs de Rome en preschant dans les vallages de à la campagne. Le celebre Equitius dent il femble que fains Gognire ait efté ou le disciple mitarcur dans la fondacion & dans la police de fes Monafteres, joignoit les praibles travaux de la predication avec les auftenrez de la vie Religioufe. Témoin le mesme faint Gregoire qui donne des aiftes à fa charité pour le faste volet par les Eglifes, les villages, les Chaftrans les maifons parriculieres, pout y répandre le fendont il brûloit, & dont il avoit de a embrafe fes Monafteres, Taurus silum fervor ad collegendas Dec animas ac-4 4.6 L. cenderat , ni fic Mon-fteris praeffet , quatenni per Ec. elefias , per caftra , per vices , per fingulorum queene

4. 8. 60. fidelium domos esrcumquaque discurrerei , & corda audientium ad amorem patria caleftis excitaret. Qui ent donter que l'exemple de ce grand Saint n'animale fes Religieux du mesme zele Et que faint Gregoire qui rapporte dans ses Dislogues la Mission que ce sant reecur de Ciel . & les Miracles qu'il fit pout justifier fa conduitequi patoissoit extraordinaire, n'ait esté convié pat de fi memorables exemples à employer fes Moines 11. Partie.

Disloy. 1 s.

aux fonctions des Apoltes , dont ils unnt nent de fr p és

IX. Le Pape faint Gregoire raconte dins le me me

Ouvrage les victoires que faint Brooth remporta par fis predications , fut les teftes de l'idelatrie. Commorantem circumquaque multitudinem pradicatione continua adfidem vocabae, Et nilleurs , Vocus erat , an que nes minima multitudo hominum ab idolorum cultu . Benedelle fuerat exbertacione conversa Saint Colon han converns audi a la foy braucoup de Payers, felon l'Au-

teur de la vic.

X. Le Pape Boniface IV. qui fut le quarriefine aprés faint Gregoire, declara dans un Concile Romain que e elloir avec plus d'animolité que de feience, que quelques um avoicit douté, fi l'un poavoit comin esti- à des Religiouxles fonctions Sacerdotales. Neque parritentam , neque Christianitatem largiri , ne que abjolverep: fe per Sacerdotali officeo injunttam poteftatem. Ce Pape refuteceme etreu , don lajaloufi. eftoneplu. Collella toft la mère que l'ignotance, par les exemples de faint Gregoire Pape, d'Augustin d'Angleterre, de Mateinde Pomo se, qui n'enflent pas époule des Eglifes, fi la penfession Monaftique leur en eut donné l'exclusion, Qui nequaquam annulo Pomificali fubarravemur, fi quia Minachi fuerune, pradittir mi probiberentur, Enfince Pape concludque fi les Prefires foit d'entre es Monnes , fort d'entre les Chanoines , Sacerdotes Mondels . atque Canonici , foet les A.g.s du Signeur, les Religieux estant montez à un plus haut point de con-templation, semblent composer un Ordre suprisent d'Ang s, & meriter le rang des Chenshins, dont les fex ailles que l'Ectiture leur donne, femblent effre repre-fentées par la disposition de l'habit Monastique, Cette comparation de l'habit Religieux avec les ailles des Cherobas effect fort au gouft des Ectivains de ce fiecle-

là , fur tout d. s G ces. X I. Nous avons déja dit ey-deffus que le Pape 7acharie donna la Clericature & en meline temps l'h-hie de Moine à Rachis Roy d. Londbards penirent. Cleri-eufque effectus Monachico andutus est habitu. Nons avo is rapporté un grand nombre d'excomles de certe nature, nd il femble qu'en confondentes quelque niamere la Clericature avec le Monachiline,

X11. Ce que nous avons du fuffit pour l'Angleterre, où il parout que la vie Monaftique fut introduire par Augustin dans tous les Eveschez & dans les Chapitres. Mais il ne faut pas oublier er que Bede taconte du Mo 8 da L. s. naftere de faint Colomban Apostre des Irlandois, cont Barre, en l'Abbé effoit Prefire, & avoit la Surintendance, non 165 # 31. olement des autres Monafteres , mais auffi de toute la Province, & ee qui eft plus furprenant, des Evefques melmes qui avniere bien voolu avoir cette déference our les forceffeurs de l'Apoftre de leut parinn, Habera foles opfa Infula Retterem femper Abbatem Freibyte. rum , cupus pres . O omnes Provincia . O epfe eteans Epifcope ordine enuficato debeant effe fubjette; justa exemplum primi Delteres illins , que non Episcopus, fed Presbyter extitut & Monachus.

#### CHAPITRE XXXV.

Alliance de l'Etat Ecclesiastique avec le Monastique en France, en Espagne, en Afrique, en Orient.

I. Les Conciles de Pronce appollent les Religieux au Minific-11. Le Menaftere de Lereius effets encore une pepitiere d'Eurf-

111. Luxueil efteis un Seminaire de Missionnaires. Saint Colomban & faint Euftaje en avoient denne bezemple.

2 V. La Monaflere de Lobes avoir un de fer Relegieux Evefque, pour prefeier avec plus d'auterné. V. On pafé de Prance en Efpagns, & en y voir les Conciles de-claret peur el ver les Abbet au deffus des Deacres, & quelquefes mejnie an deffar der Preftrer.

VI. Za Afrique (Aus Fulgence juftife Pallia ace dune mase be mr. En Orrent ily avest un fort grand nombre de Profires & de Diarres dens les Mon ifteres

District data for them Opera.

9.11.9.11.1. La Reglio Manifesso for ce fasts. Parallela des pestapas saucesses de movelles, de Costent de de Decedeux, des la colici para toute la debades, que que mentraren, a de presides vara que les nomenlles uns qualques per motellesces ann ancien.

18. La Cleira no pouvernes fi pera Mojonia fasta la primificia del Parallela, mais l'Escipa ne parven pai la lour réfaire.

N. La Reja de dans grandiffes dans les most esta des productions de l'accession de la consideration del la consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration

ricure, mass con par les Profires Pearques. XI. Les Profires y font rateus. Comment. XII. Ils no marchent qu'après l'albès , quoy que Laïque

A melme union fainte & avantagense do Clergé a & des Cloiftres s'établit & le fornils auffidans Cos. 17 les autres Eglifes. Dans celle de France le Concile d'Agde défend d'ordonnez les Moines vagabonds dans les Villes ou dans les Paroifles , fi lent Abbe ne rend témoignage de leur bonne vie. Si l'Evisque manque de Cleres & qu'il fouhaite en avoir d'entre le Moines , il nele peut, que du gre de l' Abbe. So neer fe fuerit Cle. ricum de Monachis ordinari, eum confenfa & volumtate Abbatis prasumat Episcopus, Les Conciles IV. 80 V. d'Otleans fuerent foulerits par des Abbez qui tenoient la place de leurs Evefques. Le Concile de Tours ordonna core les Evelques qui ne poutroient pas affifice en personne au Concile Provincial, y envoyet oient des

Abbez ou des Pieftres en leur place , nommant toù-jours les Abbez devant les Preftre : Au Synode d'Auxerre obdieurs Abbez fouferivent avant tous les Profites on Carcz 11. L'Abbaye de Letins continua d'eftre la mere &

l'école d'une bonne partie des Evelques de France. C'eft le témoignage qu'en tend faint Celaite Archevelque Hom. 15. d'Arks : Beata & falix infula Livincofit . qua com partula & plana elle videatur, innumerabiles camen montes ad cainm misse enguescient Hac est qua exi-mios nutris Monachos , & prastantissimos per omnes Provincial eregat Sagerdores, Acfe quos accipit filies , reddit Parrer : & quet murre paroules . reddit magnes , ques velut tyrones accipit . Reges facity Saint Colaite eftoit liv-melmeune de ces divines mon. tagnes que cette Isle avoit élevées jusqu'au Ciel , &c e'estoit dans cet illustre Novitiat , qu'il avoit appeis routes ces celeftes vectus, qu'il fit depuis éclater fat le

tione éminent de l'Eglife. 111. Si le Monaftere de Letins envoyoit des Evel. ques à la plus grande patrie des P. ovinces, celuy de Lu-zueil fontmilloit des Millionnates à la campagne. Car faint Euftafe qui en fut Abbé aprés faint Colombas dont ibavoit efte le disciple, suivant les ordres qu'il en avoit rectude ce eelefte Maifire , entreprit la convet-fion des peoples voilins qui eftornt enfevelis dans les profondes renebtes de l'herefie, ou mi fine de l'idola. tii. Le fisceés favorable de ces premières tentatives l'encouragea écle vorta à pouffer les viétoites jusques dans la Baviere, où il fit de grands progrès, & enlaiffa la pontsuire aux chefs & aux soldats qu'il avoir ormez poot cela, Reverfus Enfrafins ad Luxovium, Vicariut. Magifter fui praceptum implere parat , ut genter qua vieinaerant, fides pabule untrirentur, Progr. fur erge

Vuerafces pradecando convertet populos. Ce, ad Boias tendit . &c. Stint Galine fot pas moins celebre entre les Disciples de faint Colomban , ny moins ardent à imitee fon zele pour la conversion des infideles, Saint

Colomban I'en chatgea loy-melme, paree qu'outre la l'angue Latine il parloit aufli celle de ces peuples Barba-res, qui languelloient encore dans la nuit de l'idolatire. Vinegui 1. Columbanus beate Gallo id injunxit officie au popu-o, 2 or die lion ab errore idololatria ad cultum Dei exberta-

tione salueari revocaret ; quia ipfe banc a Demino Prattam mernit, ut non folum Latina. fed etiam Bar. barren locusonit cognitionen non parbam haberet, Sor our errie connortlance d'une langu Barbare luy vint du Ciel , ou qu'il l'eut acquile par l'étude, e'étoit une marque d'un Miffionnaire Apostolique, On feair qu'une partie des Monafteurs de France qui se formerent dans la fuite, embrafferent la Regle de famt Colomban , & le prirret pout le divin modele de leut vie & de leur conduite. Il faut conclure de la qu'ils ne ne-& de seut conduite. Il 134 ... son travaillant a leut gligerent pas le fatut des peuples , en travaillant a leut propre lauchification. Or on ne peut douter que la pre. de Coint dication ne foit la plus Apostolique, & la plus émmente de aus de toutes les fonctions Ecclefiastiques, & qu'on ne peut la communiquer aux Religieux sans les admettre dies toutes les dignitez de la Clericature. Il ne faut pis s'étonnet aprés cela fi un ancien Autheur a écur que le Monaftere de Luxueil eftoit une pepiniere d'Evelques auffi bico que d'Abbez : Quis Joens , vel eivitas non

gaudeat ex beate viri difesplina rellerem habere Pon. tificem , vel Abbatem ?

IV. Les Abbez de Lobbe celebre Abbaye près de Tuin dans le passde Litge, ont efté long temps Evelques fans autre fonction Epifeopale, que celle de prefe cher aux peuples Barbares & idolatres, depuis que faine Urfmar y portaces deux qualitez d'Evefque & d'Abbé, an temps de l'epin l'ancien. Voicy les Putoles de l'Autout de la vie de ce frint Apoltre des Flamans, Deces. De dum pancis, cur dillus fit Epifcopus, cum Lobia une tof hon fit feder Epifcopalis, Quia enim intentus erat femper magail lucrandis animabus, & quia multo barbarica gentu. ut supradsilis Flandrenfer, adbuc detinebantur wants edololatria (uperfistionibus .pradicandi tantum gratia, ficut competebat rudimentes novella fides eft orainatus Episcopus, Qued factum queque de santo Amando legimus. A que etiam locus Lobiensis tantam digui. tatem eft adepeus, partim ob boc . partim quia locus regins regia mumficentia eft confinillus , ne mills committeretur , uifi primum effet ardinatus Epifcapus, Que diguitas perduravat eteam in multos successives qui leguntur juiffe Epifeopi & Abbates. Les exemples femblables qui ent ifte cy-devant , & got fecont encore alleguez dans le progrès de cet ouvrage, ne nous premettent presque pas de donter de ce recit. Mance qui fon chez le melme Astreut nemerité peut-eftre pas la meime etrance, que c'est de la que l'Abbé de Lobbe a confervé le droit d'user des ornemens propres aux Evelques , & d'en exercer la jurisdiction. Si ce n'eft que cet Anteur eur voulu dite que les Papes qui ont accordé ces privilegesaoz Abbez de Lobbe, ont eu quelque égard à la dignité des anciens Abbez, qui y avoient effé du-

rant quelque temps ordonnez Evelques. V. Dans l'espagne le Concile d'Huescat ordonna que tons les Evelques tinflent tous les ans leur Synode Dioerfain, avec les Abbez, les Preftres & les Diacres de leur Drocese, pour les confirmet tous dans l'observan-ee religicuse des loix Ecclesinstiques. Annuis vicibus da 198. unnfonifque noftrum omnes Abbates Monafterio. rum , wel Presbyteres & Diaconer fue Diacefis congregare pracipiat. & omnibus regulam demonstret, De. Les Abbez prennent scy leur tang avant tousles Preftres, auffi bien que dans le Synode d'Auxerre, & dans quelques autres Conciles que nous avons citez. Le Cas, 16.1 Concile de Metida nomme les Preftres ou les Curra avant les Abb a, en leur enjoignant à tous de tecevoir avce honneur la visite de l'Evelque. Le Concile 111. de Brague place les Abbez entre les Prefittes & les Diacres, en les exemptant tous également des chaftimens entporch. Dui gradus jam Ecclefiafticus mernerant , id Con fe eft Presbyceri Abbates , fen Lavita. exceptis gravia. ribus & mortalibus culpis . unllis debeant verberibus subjectre. Où il est bon de remarquez que la qualité

4. apad Sarram.

# touchantles Benefices, Part. II. L. I. C. XXXV. 93

Teler. in.

lede en use de mesme. Les Abbez souscrivitent au XV. avant les Preftres , & ils y fouscrivitent en leut nom, au heu que les P.étres n'y souscrivoient qu'au nom des Evelques qui les avoient envoyez. Le meline paroift Telet. 11 dans le XVI. Le Concile XII de Tolede condamna Can. 4. la violence du Roy Vamba, & en meime temps la faestité excessive de l'Evesque de Merida à obest à ce Roy, en erigeane un Evelché nouveau dans le Monaftere du faint Confesseur Pimenius, qui avoit efté en meime temps Abbé & Evelque du Monastere de Dume. Ce nouvel Evefché fur casse, mais nous n'avens pas lassie de trouver des Monastetes , dont les Abb. 2

d'Abbé est mise entre les degrez Ecclesissisques , entre la Préttise & le Disconst. Le Concile XIIII de To-

eftoient Evelques , & nous en rencontrctons encote d'autres dans la fuite de cét Ouvrage.

V.I. Ce que nous avons dit cy-deffus de faint Fulgence, nous doit fuffire pour l'Eglife d'Afrique, & pout eftre pleinement perfuadez que l'Eftat Ecclefiaftique

n'y tecevoit pas peu d'avantage de fon éttoite allim-ce avec la Profi flon Religieufe, Il faut donc venir à l'Eglife Gterque, oil nous tentonttons d'abotdun tresgrand nombre d'Archimandrites & de Religieux de la 2-5-23, 11 seconde Syrie, qui envoyerent une Requelte au Pape Hormidepour implorer fon fecours contre l'herefre, qui faifoit d'etranges ravages dans l'Orient, & ils nous font voir par leurs fouscriptions , qu'ils eftoient tous ou Ptefites ou Diacres. Les Archimandrites qui paroiffent en ttes-grand nombre dans les Actions I. & V. du Concile de Constantinople sous Menas, sont aussi tous dans les Ordres tacrez, Confessons après cela, que si l'humilité des Solitaites les a souvent éloignez de la Prestrise, lors mefriequ'ils eftoient Abbez, & Peres de pluficurs Monaîteres , les Evelques n'ont pas laiffé de les honores du Sacerdoce contre leur volonre, & d'honoret en mefir e remps le Clergé de la foci té de perfonnes fi faintes C'eft ce qui paroist clairement dans la vie du divin Sabas, qui donna naiffance à rant d'illustres enfans , & à tant de celebtes Monasteres, & qui ne voulou neanmoins ny mon-tet luy-mesme, ny lauter montet ascun des siers aux detrez eminens de la Cleticature, jogeant que la feule penseed une fi grande elevation effort incompatible avec la Vita space modeftie religionse Ve qui nec opfe anderet suscipere di-21. apad gnstatem facerdot-j, nec aliem alij en 111 gnibus pre-Surum De- crat, rem permittebat. Ita enim flatnebat. Sacerdotium

11. apad

iem, die g. effe semper Monachis causam ambitionis. L'Evelque de Jesutalem ne Lus la pas de loy conferer la Prestisse, delay attitet par comoyen une veneration plus grande, & une obciffance plus prompte de la part de fes Rela-gieux, qui ne luy effoient pas encore affe z fodmis. VII. I'eft done à croite qu'il y a eu une frinte conteflation entre les Evelques & les plus faints Religieux,

C49. 46. Cap. 83

cerx-cy fuyans les frints Ordres avec tous les innocens artifices, dont ils fe pouvoient avifer, & les Evefquesau contraite leut declarant une fainte guerre pour les y forcet. La Regle de faint Aurelien ne permet à l'Abbé qui l'ordination d'un Preftre , un Diacte & un Soudiacre d'entre ses Religieux, s'il le juge necessaire. La Regle du Maiftre ordonne de recevoir dans les Monufteres les Prefires qui vondront s'y retirer, mais comme des étran-gers, en leur faifant faire les Offices, & dire les Collectes dons l'Eglife, pour honorer leur caractere mais fans leur donner aucune part au maniment du temporel, de peur qu'ils ne donnailent l'exclusion aux Abbez mesmes, comme à des Laiques : Ne C ipfi obrentu bonoris de ratiociniis , vel dominatione Monafteris . mpote laices . Abbates excludant. Les Evefques & le Clerge n'eftoie pas encore bien revenus de leurs pretentions, fondées fur leut assienne possession de tout le temporel des Eglises de leur Diocese. Ainsi durant quelques siccles ce ne fut pas fans peine, & fans beaucoup de precaurion, que les Monasteres conserverent les revenus & les offrandes que

la liberalité des Fideles leut donnoit. Enfin, cet article de la Regle du Maiftre, veut que l'Abbé exhotre doucement ces Preftres de travailler de leurs mains, auffi bien que les aurres Religieux : & s'ils ne se tendent pas à ces douces semonces, qu'il les prie de s'en retournet dans leurs

Eghies, VIII. Toutes ces circonftances, de n'eftre receus que comme desétrangers , peregrinorum leco . de n'eftre jamais admis au gouvernement du remporel, d'estre un fujerd e continuelles défiances à l'Abbé mesme comme n'és tant que laigue. & enfin ce danget d'eftre renvoyé a fon Eglife, toutes ces circonstances, dis-je, fembline nous perluader que ceux qui estorent déja Prestres, s'ils venoient à se tetirer dans les Monasteres, n'y estoient jamais parfaitement incorpor z, & peut-effte meline n'y fariorent point de Profettion. En effet, il eff oit difficile de bien cimenter cette union d'un Preftre avec une compaguie toute composée de laigues. Saint Gregoire nous a auffi appris cy. de ffus, que fi un Relagieux estoit appellé aux faints Ordies hors du Cloistre, il ne pouvoit plus aprés cela se mesles des affaites du Monastere. Mais il y a routes les apparences du monde, que tout cela n'avoir lieu que dans l'Occident, pendant que les Abbez mesmes n'estorent pas Cleres, & qu'aucun de leuts Religieux n'entroit encore dans la Clericanite. Car dans l'Orient oil nous avons vil tous les Abbez, & melinc plusiems famples Religieux élevez aux Ordres facrez, toutes ces jalousies euffent efte rrop mal fonders. Il eft me fine tresapparent que dans l'Occident melme les Abbez forcne tous ordonnex Prefitres avant la fin du f ptierne fie ele, pris que nous les avons veus dans les Synodes Diocefains, &c dans les Conciles Provinciaux tenir rang le plus fouvene avant les Curez & les Prefites, au moins preceder toil-jons les Diaeres. La police meine du fiecle de fairt Grea site fur ce fujet, nous a paru fort embatailée, Car les Monafteres ne pouvoient pas se passer de Prestres, & neammoins ilseftoient forcez d'uset contr'eux de tontes les precautions imaginables. Ainfi ils trouverent enfin par leur propte experience que le meilleur patry pour cur eftoit d'avoit des Preftres de leux Corpr. Er c'eft ce qui commença à se pratiquer, comme faint Gregoite mefine nous l'a montré. Mais ce faint Pape fembla mettre la derniere main à cette parfaire communication du Sacerdoce aux Religicut, quand il les envoya en Angleti tre faire e fonctions non feulement facetdotales, mais aussi Apostoliques D'où il faut, ce me semble conclute que si la premiere disposition des Monssteres oil il n'y avoit point de Prefires, metite de jultes louanges, la police finivante, qui leur en a accorde en metite encore plus. nisque les pressantes & indispensables necessitez, tant des Monafteres , que del'Eghie , ont enfin contraint les plus fages & les plus fames d'entre les Papes & les Ev. f. gnes de faire ce changement, & de faire exercer le miniflete Apostolique, à ceux qui embrassoient avec plus de ferveur les contrils & les vertus A voltoliques. Il en eft de melme de la demente des anciens Religieux loin des Vila les dans les folirudes écartées : elle avoit fes avantages ; mais le chamement qui s'est fait, a esté encore plus avantagenx à l'Eghle, pursque faint Chrysoftome & faint Augult in ont jugé avec tant d'autres faints Evelques , qu'il effoit plus utile que ces flimbe sux de fainteré éclairaffine les Villes, & embrafaffent le Clergé mesme du fen facié, dont ils biglent, Ceffons done de regrettet les bonnes & faintes pratiques de l'antiquiré, lors que l'antiquitémesme, qui en appercevoir auffi les inconveniens, les a chaugées, & ne peut les avoir changers, que pout d'autres en core meilleures. C'est une prevention plus continune que raifonnable, d'eftimer les nièges, patce qu'ils font anciens: Si les plus ancient eftoient les meilleurs, ils n'autoient pas efté changez par les auciens Peres melmes, apres un juste balancement des biens & des mant qui les

accompagnoient.

1 N. Cefa uptic enterprises communication de la Circiacuture und keigent, quiet Cearle VI de Tolotion authority de la Celegation (and Celegation of Celegation)
authority de la Celegation (and the Celegation of Celegation of

Fight, pour loquité à les avoit ordoners, qu'il ne direction de l'appendient de la constitute de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie de la companie del la compani

tiré étetnelle.

X. Sann Beneift ordonna dans fa Regle , qu'on ne fe trobt not facilement a la demande des Profites , qui defité loiten l'effre recens dans fes Monalthes . Non amidem

es cereus affenteatur; mais qu'on ferendift enfina leur conflante perseverance à frapper à la porte, après leur avoir de claré qu'ils feroient obligez à l'observation exaete de la Regle. Il leur donne seance aprés l'Abbé; mais ant aux autres Cleres, il ne commande pas qu'on leur falle les melmes difficultiz, il ne leur affigne leur place que dans un rang mediocre entre les autres Moines , & il leur fait prometitel'observation de la regle & la stabilité, ce qu'il sembloir n'avoir pas si expressement exigé des Preitres, Clevicorum autem fi quis codem defiderio Mo... nasferio fociari volucris, loco mediocri collocerur, Er ipfe tamen fe premettat de observatione Regula, vel propria stabilitate. Nous avons dit la taison pourquoy les Religieux recevoient plus difficilement les Preftres dans leur focicté, que le sautres Cletes. Leut grande élevation & leut engagement plus érroit à l'Eglife, faifoit que les Moines n'oloient les tecevoir , encore moins les retuler als n'ofgient leur faire faire Profession de gardet la Regle , & encore moins les en dispenser. Mass quant aux sutres Clercs inferieurs, ne leut donnant qu'un rang mediacte entre les Moines, ils montroient bien qu'ils ne mettoseur pas une fi grande différence emi eux & les Religieux. Auffi avons-nous vú que les Evelques melmes vouloient bien que les années passées dans la vie Mona-frique tinssent beu des exercices des Ordres intinents

poin fe dispote as Duccona & à la Pethiné.

XI. Auffie neme finue Brendt pullare ensine à
coux que l'Abbé choint entre its plus extellem Relgient, pour le houser effect de l'abbé choint entre its plus extellem Xelgient, pour le houser effect de l'abbé choint entre de l'abbé choint entre l'abbé de
de la Petrilie de la Ducció compression que
tent de la Contraction de l'abbé choint entre l'abbé chointe de la Contraction de l'abbé chointe de l'abbé disposition de l'abbé chointe de l'abbé disposition de l'abbé que l'abbé disposition de l'abbé chointe de l'abbé chointe de l'abbé chointe de l'abbé qu'en que la disposition d'icte, que de del princip entre l'abbé qu'en que la disposition d'icte, que de de l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que la giune, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe, a detta de les pennisses, par l'abbé qu'en que l'appe de l'abbé qu'en que l'appe de l'abbé qu'en que l'appe de l'abbé qu'en qu'en l'appe de l'abbé qu'en l'abbé q

fotcet les fretes de le traitet , non pas comme un Prefire, mais comme un tebelle, Ordinatus curvas elationm, nec quadquam prefimats, melliquad et ad. Mabate precipitus: feient fe multo mages di feiplina regulars fubditam, Gr. Dipol fi ditiser prafimoffersi, non ut Saccides, fed ut rebeits pudesters.

jes us vietitius justestum,
XI. 1. Esfin, applique velipecte que ce fairet homme
postull aus Prestites, inheste is impourtous marches qu'a.
Vil. 1. Esfin, applica residence du mite Ostiles, &
le dicience a si prestitations. Clausition, & Consession or pp. 4 despit.
In dicience a si prestitations. Clausition, & Consession or pp. 4 despit.
In dicience a si prestitation and prestition of presti

#### CHAPITRE XXXVI

Combien les Evesques ont contribué à la Propagation de l'Etat Monastique, & à la multiplication des Monasteres. Diverses particularitez de la Profession Monastique.

 Les Monasteres n'one pà c'établir qu'avec la permission des cujques.
 III. Illient est la plépare fondez & docce de teurs libera.

 III. Ili sut effi la plépariforden & docc, de leurs liberalina, en Erance, en hépague.
 IV. V. VI. En Italia, en Anglièrere, en Afrique.
 VII. PIII. En Orient.
 IX. X. XI. Decréta loux de Influent pour les Mondress.

pour la recepcion des Efelawes, pour l'electron des Abbez, pour les precie, pour les Religionfes, pour les Efelfes des Montes, pour les Georraux. X 11. Diverfes réfelutions du grand faint Gregore fur les mofmes maniers.

neg motieren. X III. Des Generaux d'Ordre , ou de plusseurs Monastern. X IV., Des Anacheres.

b. L. Appropriation by Neurlines & do Order R.Lippers agost the grant favor & to be invariant
ble illustratives from the grant favor & to be invariant
ble illustratives of the Each thinking. Le Pays Syman 498.

The grant favor of the second state of the control of the control pointines and from Central for the control pointines are Central from the control pointines are control of the control pointines are control to the control pointines are control to the control of the Central for the control of the Central for the

11. Le Conde II Le T decla premie auf in n' Esel.

gue se domne it du Monattera quipespe find ule leur

Egile, pour le prite et le fit pas nonemodes de cere

Egile, pour le prite et fit pas nonemodes de cere

Egile, pour le prite et fit pas nonemodes de cere

Egile, pour le prite et fit pas nonemodes de cere

Egile, pour le prite et fit pas le fit pas Renéelon genitamento de dannes, froman ma
none de l'accession genitamento de dannes, froman ma
none de l'accession genitamento de dannes, froman ma
none de l'accession de l'accession genitamento de l'accession de l'a

Cop. 61.

## touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XXXVI. 95

alequid donat crit, qued detrimentum Ecclefia non ex-I theat. Mais comme il pouvoit y avoir du doute dans le discernement des fonds & des liberalités qui incommo. desoient, on n'incommoderoient pas l'Eglife Cuhedra. le , le Concile IX. de Tolede declara que l'Everque postroir donner jusqu'à la cinquistième partie des biens de son Egisie au Monastere qu'il fonderoit dans son Diocefe : jugeant que c'estoit une juste mediocrité pour accommoder le Monaftere fans incommoder l'Eglife. Que fi an heu d'un Monaftere l'Evefque vouloit granfier une autre Eglife,oil il ausoit choifi fa fepultute, ce Concile ne luy permes que la donation de la centiense partie des biens de son Eglise, avec cette condition, qu'il ne pourroit faire que l'une de ces deux liberalitez de non pas toutes les deux ensemble, Monasterro non amplina nom guinquagefimam punem dare debebit ex rebus Ecclefia em prafidet, Ecclefia vero , qua Monafteces non informabetur regulis, ant quam pro fus-magnificare volueres sepulsures , non amplius quam centesemam parrem conferre licebis . Ce. En voila allez pour moottee combien les Evelones effoient pallionnez pour la fondation & la multiplication des Monaftres dans leurs Dioceies, combien les Coneiles ont travaillé pour moderet ces profusions, & cufin combien les Conciles mefmes ont effé favorables aux nouveaux établificmens des

Monafteter 11 L. Saint Isidore Evesque de Seville for le Pere des Monafteres d'Espagne, aush bien que de leur Regle, II

affure luy-mefine qu'aprés les exemples d'Elie, d'Elifec, des Propheres & de Jean-baptifle , Paul & Autoine, Hilation & Macaire furent les ptemiers Inflituteurs de De Ecclef. l'Eftat Monaflique , Conversarionse bujue mebilessime Principes , Panlui & Antonius . Ge. Il dit qu'il y a 051.42. fix differentes especes de Moines, dont il y en atrois auffi loubles, que les trois autres mefitent d'eftre décrices; que les Anachorettes ne pruvent le hazarder à cette parfaire folitude, qui ne se essifias que deseaux celestes de la contemplation, qui après s'estre exerce representation en de la contemplation, qui après s'estre exerce anolectime de l'obersiance de dans les audictinez du Clouftre. On peur conomitre par la de quelle nature furent les Abasyes que ce sinne Evesque fonda, Saint Fruchuseux Evesque de Basque dersifia austi une Regle pour les Mones, & il fonda ley feul nois Monafteres, felon les Autours de fa vie, Cu le Concile de Tolede qui ne leur permettost d'en éatre qu'un des fonds on des revenus de leur Carbediale , ne leur défendou pas d'en fondet autant d'autres qu'ils voudrotent, foit de leur pattimoine, on des moyens infinis & du trefor inéputable de leur ingenerale chariré. Curiares

IV. Saint Aurelien & faint Cefane Evelepres d'Arsura Ca- les ont suffi compose des Regles , & fans dome fonde plufieurs Monaftetes en France. Saint Cetaire vit avant la mort plus de deux cens Religieuses sous la conduite de la tœut fainte Cefarie dans le Monaftere qu'il leus avoit fundé à Arles Saint Oilyn Evefque de Retien peur la tout fon Diocese d'un fi grand nombre de ers laintes colonies, qu'on eut eten qu'il ne voulost pas imiter l'Egypte & la Thebaide, mais les fuepuller. Il en répandoit melme dans toutes les Provinces de la France , ne donnant point de burnes à l'amous d'un bien qui n'en a point. Ardebat famme fludes Monafteria & loca facra per smnes Francia Pro. vinciae confirmende, maxime vero in progria Diace. fi: nb: fane multa cunobia, caque ampla & nobilia a fundamentis condidit; non panca vero priorum Antiftium & Abbatum defidia negiella inflamravit , Cc. Tantus ibi eras numerus canobtorum diverfi fexus. puta Monachorum & Monacharum, one ad e'us eu-

firmtionem, tanquina devina fationes meffes quadami pobito enituere - ut multirudine & religione A gypti

Monafterra . ab Antonio quendam infirma . aquart

naftetes, qu'on admire encoce dans le Diocese de Roticu Saint Eloy Evelque de Noyon n'ent pas moins d'ardeur pout la cooftruction des Monafteres. Il cu fonda un de Religicufes à Noyon , mais ses Difciples en finivant ses celefics confeils en baltitent un fort grand nousbre dans tout le Royaure , oil pluficus d'entre eux futent Evelenes: Sed & alsa mul. 8. dudesta Monasteria, queque ejus epert, queque vero in. nui e- vito firmione a discipulis ejus construita, bodia intra Gal. fancis liline nofennier : nam melte tie difeipules eras Ecele. pil . v. .. has condiderunt . multi Manalleria (alubriter rexe. runt : muits eriam en regemen Epifcepale fublemate . Erelefiss prafatrunt, Same Domoole Everque du M. ats to May

fonda plusicurs Abbayes dans son Evelché des revenus & des fonds de la Cathedrale.

V. Le Saint Pape Gregoire premier confirma Li foodarion du Monaflere & del'Hôpital d'Autum , finte par Sugrius Evelque de la melme Ville, 8c par la Reine Brunching, Qued in contate Anguftedmenfi a Stagrio Epifiepo. & excellentefima filia noftra Regina conftructum eft. &c. Si les Evelques de France provent patter après ces exemples pout les Fondateurs de la plus grande partie des Monaffetes de France, ce Pape les futpaffoit autant en cette mefrue fainte ferveur qu'en l'éminence de fa dignité, Les fix Mosuftetes de Stetle & le septième de Rome qu'il bâtifi & dota d'abordan commencement de la conversion, sont une affez grande preuve des richeffes inépuifables de fi charité envers cette poetion choifie du troupeau de JEUS-CHRIST, Les Monafteres n'eftoient plus pauvres dés qu'il eftoit informé de leus pauvreté. L'Empereut Maurice ayant fait one loy pout fetmet la porte de tous les Clouftes à les foldats, ce faint Pape y appos-ta un fage & juste temperamment, en commendant qu'on les y recent , pourvu qu'ils ne fuffent point contables des deniers publics, & qu'ils rémoignaffent une resolution serieuse & conflante de se convertit par une épreuve, ou un Noviriar de trois ans, avant que de recevoir l'habit de Religion. Il ne faur pas oublier que ce faint Page envoyant une trouge de fes admicables Religieux en Angletette , non feulement il y rétablit la Foy dans les conqui fles des Anglois fui les Bicton mais il y renouvella la puneté de la foy & de la dif cipline dans les Monafteres des Bicsons mefine, est le on-bre des Moines effort fi prodigi ux, que Bede af. fine que le feul Monaftere de Bancot étoit divisé en lept bandes , fort chattine avoit fes Superieurs , & n'e ou pas compoles de mon s de trois cers Religieux,

thorum i ut tum en feprem portiones effer cum prapo-fitis fibs Restorabus Monafterium strofum "uulla ba. rum portio minus quam victentos homines haberet, qui omnes de labortinanum fuarum vivere folebant, VI. Les Everiques d'Afrique n'avoient pas onblié serrand in que faint Arguftin avoit douré commentement aux sira lurg. Monafteres dans leur vafte continent. l'Evefore chez (-4-14. lequel faint Filgence fit fa premiere retraite avoit haty un Monaftere dane le heu de fon exil. L'Evefque de Syracuse qu'il visita en allant à Rome, avnitausse un Monaflere où il alloir goûtet les delices & la paix de l'esprit, après l'emborias de ses occupations Epsi-copoles, Monacherum professionem super omnéa desi. Cap. 15. 19 gebat , habens eream ipfe Monafterium proprium end nper adharebat , quottes ab Ecclesiastreis vacabat. Un antre Evelque banny de l'Afrique vivoit en Mosne dans une tille voiline. Saint Fulgence aprés la pro-

qui vivoi ne tous du tesvail de leus mains. Me. nafterio Bancer tantus fusfe ferior numeros Mona.

motion à l'Episcopat , donna ses premiers soins à bà-tit nn Mon-stere. Enfin étant exilé dans la Sardaigne Gap. 10, 27. il barir un Monaftere à ses dépens près de Cagliari, & il y vécut avec quarante Religieux, jusqu'à son retout en Afrique.

6.15

forg.

Swinsdag, videreiur, Voila le Pere de tant de magnifiques Mo-\*\*\* 64

VII. Le celebre Patriarche d'Alexandrie faint Jean l'Aumonier barit deux Monasteres nouveaux dans Alexandrie, & les dota des reversos de l'Evesché, ne croyant pas que le patrimoine des pauvres puille être plus ju-Rement du, ou doive efte plus liberalement diffisibué qu'à ceux qui se sont dévoitez à la pauvreté Evange-lique. Il n'exigea d'eux que les Cffices solennels de Verpres & des veilles de la nuit, & il éprouva que le facié répos de ces Solitaires ell plus utile à l'Eglile que le travail apparent de beaucoup d'aotres. Car à l'exem-ple de ces Religieux toute la ville d'Alexandrie comnea à chanter durant les muits les lounges de Dieu. & fe transforma comme en un grand & valle Mo-naftere. Et ad fimilitudenem Monafterij tu his civitas pene vivie, in diverfis locis pervigiles hymnodias

VIII. L'Empereur Justinien commence ses Ordonnances sur la police des Monasteres, par la permission que l'Evelque doit donner de les batir , par les prieres qu'il doir faire lev-mefene, & la Croix qu'il doit at-2 av 1. 65 botet en metjant les premiers fondemens. Si quis Ma. nafterium adificare voluerit, Episcopum advocet ille manus extendet ad calum & per erationem focum conficret Dee . figens in so crucem , ficque inchoet adificiane. Eo voila affez pout juftifier , que dans toutes les Provincea del Eglife, les Evelques out efté les Pe-

ses & les Fondatturs de la ploa grande partie , & en quelque manure de tous les Monafteres. 1x. Et afin de toucher en paffant quelques points importans de la Profession Monastique de ces mêmes ficeles, difons que l'Empereur Jultimien ordonne dans la mefine Novelle, que les laiques feront on Noviciat de trois ans avec leur habit & leurs cheveux de laiques,

avant que de recevoit l'habit & la tonfure des Mosnes, c'est à dite avant que de faire Profession : La Regle de faint Pachome ordonnoit la melme choic is faint Antoine tecevoit d'abord à la Vestute & à La Profession Religieuse. Cet Empereur veut qu'on tecoive melme les esclaves , & que l'esclavage il int du Souverain Seigneur où ils entrent ,les affranchisse de la servitude des hommes. Sive fervi fint, non inquista.

rs . migrantes ad communism omnium caleftem Domi. num , & arripianturin libertatem. Nam fimmliis ca. fibni etiam ex lore bec fit. & talis quadam libertas Non 5.1.2. datur, quemedo non pravalibit divina gratia , tali. bus cos abfolvere vinentis? Il ne veur pas melme que les mailtres de ces esclaves poissent les atrachet du Monastere , durant les trois années de leur Noviciat , si leur pratention n'est fondée que sur la servitude. Il en-joint aux Mottes de marger tous dans le mesme refretoir, & de dormit tous dans un melme dottoit fans

separations en des lits differens, à la reserve des Contemplatifs à qui en donne le nom d'Anachorrtes, & d'amareurs du repos impione Quiefeentes. S'ils fortene du Monaftere après leur profession , les biens qu'ils y avorent apportex y demeutent, & ne leut font jamais rendus. Enfin l'Abbé doit eftre éleu non pas par les Religieux, mais par l'Evesque qui aura plos d'égatdau Cap. 20 merire & à la capacité qu'à l'antiquité , ou à l'âge.

N. c. 101. X. Quant à l'élection de l'Abbé cet Empeteur la 8- 64-15remit depuis aux suffrages des Religieux aprés avoit promis en presence des faints Evangules d'élue le ploa ligne qui devoit enfuire effre ordonné ou inftallé pat l'Evefque, Il voulut auffr dans fes dernières Conflicutions , qu'on rendit aux maillres leurs efclavea , s'ils les redemandoient durant les trois années de leur Novitiat, mais qo'aprés leur profession ils fussent entie-

rement affranchis ; à condition neanmoins de teromber dans leut premiere servitude . si le libertinage les faifoit fortit du Monastere. Il permit de donnet des cellules à part à ceux à qui leur âge & leurs infirmé tez auroient tendu la vie commune intolerable. Il dé-

fendit à l'avenir les Monafterts communs sex deux fexes , & fepara par tout les Religieux des Religieufer. Il ordonna que l'Evelque examineroit le Prefire ou le Discre que les Religieuses autoient éleu pout leut porter la lainte Communion , & se charge de leurs affaires ; que s'el n'eftoit pas eocore éleve à cer Ordres facten & qu'il en fut digne, l'Evefque les loy confereroit . & le chargeroit du foin du Monaftere, fars nearmoins qu'il y puft demouter. Faminis saiem quemcomque is sa elegerent , seve Presbyterum , sac Deaconum , ad faciendum responsum , ant santian ois Cummunionem portandem , santissimus Episco. pus , fub que fane , deputet , quem rella fides & be. na tita ifi cogniterit, Sin viro , de, Ce ne futem door plus les Reguliers qui gouvernerent les Religieu-fes après cette feyaration des Monafferes double . Elles n'estoiers dirigées que par un Prestre ou un Du-cre, qui leur apportoit la Communion, & perrete le soin de leues offaires ayant esté éleu par elles, & confirme par l'Evelque. Si un Religieux quitre fon Mo. Co. 4naffere poor se tengager dans la vie seculiere, outre qu'il el privé de routes les charges qu'il avoit posses de s , l'Evelque & le Magiftrat le feront tentrer dans fon Monaftere, & s'il en fott encore one fois, le Gou-verneur de la Province le faifira, & l'enrollera entre

les clus bas Officiers de la Justice.

X 1. Enfin cer Empereut aprés avoir proteflé qu'il ne Met 15. travaille qo'à faue observer les Canons, pour rempte \*\* 45 tour le commerce des jeunts Religieux avic les serionnes feculieres , ordonne que s'il y a une Eglife publique dans leur Monastere, ils n'y viendront que pour y affiste à la Messe, & qu'il ne paront ra dans l'Eglise que quatre ou cinq vicillards, qui autone pullé leut vie dons les exercices du Cloritre, & autont n'erité ou la Prefinse ou le Discoust, ou quelqu'un des autres Ordres, afin que leut convertation toute fainte avec les feculiers & leurs cettetiens de la vie (pictoselle répandent un parfons celefte qui faste juger de la piere de tout le Monastere Les Examples, c'est a dire les Generaux des Monasteres dans les endions oil d w en aura comme à Conftantinople, veillemet à l'observation rigoureuse de la Discipline Monastique, & feront viliter les Morafteres par leurs Aportifaires : comme auffi les Aschevefques : les Evêques & les Metropolitans, par les Defenfruis de leurs Eglifes. Etan l'Empereur même fera le Confest commun des Abbes & des Evefques, & fera éclater fint eux fon xele &cfa juste indignation, s'ils ne chastient tigouseusement tous les violentens de ces Conflictions. Monafirierum Exarchus , fi quis per loca fuerit , ficut in hac file. erffima civitate, bac fellicite curet, & mittat Apo. crifarios per Monafteria , Ge. Sed etiam uniufcujufqus erveiatts Epifcopus , &c. Sive Patriarcha fe ve Mesropoleta , &c. Nique enem Imperium difpciet bac nigligi . neque verinebit indignationim adverfus Abbatom .nigus contra loci Epifcopum. & ful so positor Defensores . fi hac non observaverine . Ce. X II. Les lettres de faunt Gregore Pape nous font

worr les faints emportemens de fon zele Pattoral pout tappellet les Moines dans les Cloîttes dont ilsefloiers fotais, pour arrefler leurs confes vagabondes de Moraftere en Monaftere, & de Province en Province poit empescher les semmes d'habitet proche des Monasteres , pour décharger les Religieux de la pourfuite des Lates; affaires & des procés , & en charger un feculier habile avec des gages reglez , Es Monafterij opfins generaliter debeas confitute felatie ermmendare negetra, Expedit enimparos incommodo à firepisu canfarum feroor Dei quistor exiffere ut & militain cella per megligenteam non percant. O ftrworum Des memer ad oput Dominicum libertores excipant. Et dans une lettre aus Abbe , In cause ifis procuratorsminstine . O madie. L. Ab

Uronam arque erassenam vaca. Pour porter les Religies x

# touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XXXVI. 97

à l'Indjeatelé, à l'amolee, & avante cotres shofes à paper leur odores, De highestate et fu felleme si paper leur odores, De highestate et fu felleme si passertate pitte, Letter passertate in et anne ai fine se l'amole de l'amole d

eithe jour battent confeit flagorette, Maliner, side police en les acquitted feur vollegtione, & aux police en les acquitted feur vollegtione, & aux foldats, pais qu'il y en a phitosas qui ne pevent aller au Cel que par la voye de Coultre. En per pirque feur que principal en confeit en par de la confeit, qui m'e met enlequent future apad Britan En 1974, en des cesants feit la ferre fous, d'elle braille en maistrein d'aux la faire liberte des enfaits d'avret des maistrein d'aux la faire liberte des enfaits de Deus,

maintenit dans la fame liberth des enfais de Dieu, cout qui n'avoires abandone leun Martiers, foit Eccleribriques ou fetoliers, que pour notre plus rédaque où la voience dit excess notes une longue pelable. Le 17 la lomano ferritor la bre recedut qui ni daton biquies diphritumes appent ferritante. Pour La 1711, miniment les Monsilters dans la politificio des autres. La 1714, miniment les Monsilters dans la politificio des autres.

1,78

: 000

'n

Cap. 7.

54. datents, Pour no pas laisfer recovoir dans le Clerge les Moises, que leux Maltres d'avoienn sie nibère. té 1974 condistion d'entret de de perfeverer dans in Mo. L. 11. 29. Differe. Pour faire remiter par force dans les Cloiftes, corx qui avoient apostafris ce qui mous fair croire que pris uy chaffer les Moinus intorrightes, ny les luiffer plus ny chaffer les Moinus intorrightes, ny les luiffer alles dans les precipiers on l'une égarment les porte-

Capita 3, roll 1 query que l'aix Benouil eux endount de mettre par l'excommunication, en par les pienes conpectins, de des les qui plus jumis recepti d'un fine tours, fois 1.c Caville 1.c Orliens Chom 1 st. ordenum qu'aver la de de l'Evrigue la bonne i dynné finelle compiliance, abb epidea reservant. Le Cancile 11. de l'encommunication de l'encommunication de la vontrigient confidence de l'evrigue la del l'evrigue la los lives rigidis d'intercer de l'encommunication de la vontrigient de la vontrigient confidence de l'evrigue la del l'evrigue la la vontrigient de Cullifre, Le Canali del-vivient tres pour profin le Rejugication Radyance (abbus)

Cloiffer, Le Connél e de l'orices reus pour passérs les Religionis de l'Abbuy et d'ainne Radypouts, fodium an demice anathème les Religionis fir Badypout et fouture anathème les Religionis frigitives. Le Conditive 3 de l'action et 3 et communation les Apollats inférie les Religionis Montfletes. Il et de l'abbuy de l'a

l'Empereut Justinien. Il is y a que les Generaux des Monaffetes qu'il est difficile de rencontret dans l'Occident. consme nous les avons rem: tastez dans l'Eglife Orsentale. J'ay dit les Generaux des Monafteres, & non pas les Generaux d'Otdre : parce que leut pouvoir s'éren-doit fint tous les Monaftetes d'une contrée , de quelque natute qu'ils pullent eltre , & non passiut tous les Monasteres d'une certaine Regle, en quelque pais qu'ils fuffent répandus. Ces Genetaux des Monafteres eftoient aussi tates dans l'Occident, qu'ils estoient or-dinaires parmy les Orientaux. Je conselle qu'il est par-lé dans la Reglede saint Colomban de ces Archimandrites, qui avoient jufqu'à mille Abbez fous leur obeif-fince: It a ut mille Abbates fub um Archemandriea effe referantur, Mais c'est des Orientaux qu'on patle d'ins cet endroit , le mot d'Archimandrite le montre encore, suffi-bien que ce nombre prodigieux d'Abbez, qu'i ne s'est pemais vu dans l'Occident. Si faint Gregoire nous a fair voit un Monaftere uny & foilmis à un outre , fi fiint Pulgence a étably une pa faite focieté

11. Pattie.

qui fin depuir Dattrache de Conflacioneste, possi de protectionest qu'étant concer Religiour de Abbé, il fin fair Corchisque, é est à la rec General de tous les Abbé, il fin fair Corchisque, è est à la reconstate tous les parties de la sa Errivation glaverande Provincian est più, ca qui Calabileux, i fin Generaleu applicatus eft. Matrim Abbé de la rat Drimase el Nathamosphe & Essaye de essa de la rat Drimase el Nathamosphe & Essaye de essa nomané dans l'Adrim premierce de Oscole-de Corchiantionphe fann Mars. On y nomene auli Serre pt-rite & Villeux, Printelatur I Loose Abbé & Filanie et del. 1. & Villeux, Printelatur I Loose de Abbé & Filanie et del. 1. mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et tous le daler Valleur vege de Noublev de mar et vege de Noublev de

entre deux Monsferes, cela ne templis pas l'idée d'un Gentrals Mais l'Autent de la vie du grand. Eutychus

faint Maron, et dois it permier de la feconde Sy. an., it. Alexandre Energie des Monafteres de Conflancinople.

X IV. Quant aux Solitaires et vivent fecul. le Consele su Trails en a patienmefine fent, que l'Empereu jultumen dans les Conflittunos et devant el très, condiamant cetta à qui crete folitade nelle que trails en apartie metine fent, que l'Empereu jultumen dans les Conflittunos et devant el très, condiamant cetta à qui crete folitade nelle qui conflittuation.

ries, coudamonar cou à qui exterfollunde rêt qu'un voie d'une lik feunemité, d'une proputare curic, ne, & d'un déterbible blettinge, & tribuillant sec de tres-plête dégré la vieru des autres, qu'a spoè de tres-plête dégré la vieru des autres, qu'a spoè de la comment d

ce de l'Abbé: Intra eadem Monafteri) septa, sub Ab. Can 38basis perefine separatas cellas habeans.

### CHAPITRE XXXVII.

#### Des diverfes Regles Monastiques qui ont eu cours en France, & ailleurs.

Deverfes Regles & leurs divers Assens.
 La Regle de faunt Cofaire , fuspisseurs de celle de faint Augustin.
 111. De celle de feunt Cofair , que Cofaire éfois Prançais.

111. De celle de fence Custem , que Cassen estais Français L'unguie, son devide Managleir à Mussalle. 1V. Europay ses Regie des Reliquesses uns esté les premieres. V. De la Regle de fains Colomban, combina elle eus de

spars en France.

P1. P11. Elle faccede le celler de Caffern & de faint Bafle, de ferme à réprimer l'État Monaflague.

P111. La Regle de fasait Bonafle. Seu excellente. Ou la joint à celle de faint Colomban. Le Regle de favor Donas. 1%. Les Munes se fai(dont paint enuer de Congregament

ny d'Orders different. Ce n'eftet qu'un Corpe, comme bessiles Ectléfafleques en factours qu'un Corpe & un Order. X. X. I. Toes est Mones Français ne devinerent Benedvileins, que parte qu'ils rappoliteme tous à la Refle de Jame Scienff.

que pare quelte rancolvemen mu à la Rife de fame: Euroff, comme la fala colevier. XII. XIII. En Italie elle a en merce film de credit, nuss fame Gegenre Pape un 17 décusa pamen, ny fes Monaftens, ny fes deleptes, à Patrichiem des amires Rifes. XIV. La Regle de faute Brush Pa-sempri per fa fage (mi-

defractance.
XT. Saint Goognes unvis off Meiat. & Pandatro de ylufiner Monaftere, fant rattacher k annens Regle û treceluljen de natur. La Regle de foott Breuff fort refjelle da ut Vest gebrer. 31 Bod y offort droud. 32 Maar & Augustus parseron la Regle de fant Breuff en Feaste, & en Argiettere. XVI. De Éspagne.

 L Es Regles de faint Cefaire, de faint Autelien, de faint Colomban, de faint Benoiff ont eléqui-lapatéois nommères en trantant les mairtes precedentes, & il ne nous a point encore paru qu'elle a ciré

I - I - I - week

celle qui a eu plus de cours dans l'Occident , & fur Le Griete tout dans la France, Le Roy Clovis donna un privilead 40.096, ge à un Monaftere du Diocefe de Langres » nommé n. 156. Resmant » qui fuivoit la Regle de faint Macaire»

11. Sainte Radegonde écrivit aux Evefques de Fran ee pour mettre fous leur protection le Monaftere des Religieuses qu'elle avoit fonde à Poitiers, foirs la Regle que fame Cetare Evelque d'Arles avoir dreffée for les Statuts des famts Peres, pour la fœur fainte Cefarie, Abbelle da Monaftere que le melme faint Cefai-Org. Tw- re avoit étably à Ailes : Congregations per me Colleren. h.y. c. Ea regulam , fab qua fantha Cafaria degut , quam 41 39 foliscitudo B. Cafarii Arelatenfis Episcops en infli-tusione fantherum Patrum convenienter collegis , adferen. Les Everques du Concil. de Tours, a quicerre lettre eftoit adrellee, confirmerent cette inflitution de samte Radegonde, afin qu'on y vêcor selon la Re-gle de saint Cesaire. Secundum Casaris Arelatensis Epifcopi confirme. Saint Cefaire avant que de dor ner des dilespies à sa sœur Cesarie, voolur qu'elle allast elle-meime en qualité de disciple au Monastere de

Matfeille, & qu'elle y apprit ce qu'elle devoit enfei-visas. Ge gner. Evecata è Maglitenfi Canabio venerabili fire. finicis. re jua Cajarra . quam sattreo co miferat . ne difeeree Saran die qued doceres , & prius effet discipula , quan Magi-fira. Ce Monastere de Marseille estoit celuy de faint 1; . Aug. Caffien , dont faint Gregoire fait mention en une de

ses lettres écrite à l'Abbetse de ce Monaftere, 111. Sour Gregoite ne dit pas que Cuffien for le Fondateur de ce Monaftere, ny qu'il y eut étably fa Regle, mais sealement qu'il estoit dedié en l'honneur de faint Caffirn, Il y a pourrant beaucoup d'ap-patence que Caffirn eftoit l'Auteut & de la Regle & de la Fundation non sculen ent de cette Abbaye de filles , mais auffi d'un Monastere de Religieux. Car e'est pour cela qu'il avoit quitté sa chete patrie , & qu'il eftost allé vifiter rous les Monafteres de l'Egypte & de l'Orient, afin d'y tevenit, & d'y apporter tou-tes les dépoliilles spuituelles de tant de riches deseits &c de tant de fertiles folitudes, Car le scavant Holfte-nius a enfin rendu le celebre Cassien à la France, &c a fast voir pat les termes propres de Cassien , que la Cassas. 34 Provence estoit sa Patrie. Voiry ses patoles. Ad re-

petendam Provinciam noftram atque ad revifender parentes , quetrdianis animi aftibus urgebamur. Voi-la ce qu'il dit dans la derniete de les Conferences , étant for la fin de ses pieuses confes, & medirant dé-ja son tetour, Cette Province n'est autre que la Provence , où il espesoit de convertit à Deu plusieurs personnes. Credentes nes maximum frustum percep. tures de conversione mulsorum, & de tevost les agres-bles champs & les belles solitades, dont il n'avoit pû perdre le touvenir : Tum praterea spforum locorum fi. tur . in quibur erat majoribur noftres aveta poffeffie . spfarumque regionum amanitas jocunda ante oculos pingebatur. quam grata & congrue folitudinis fpa. tiis tendereinr , ita ne non folum deleftare Mena. thum poffint fecreta fribarum, fed etsam magna vs. Uns prabere compendan. Cette peinture d'un beau pays, mellé d'agreables deferrs , convient fans doute

caned in frient à la Provence qu'a la Scythie , d'où Genna-Lab dius fait venit Cassien , peur etre parce que ses ancestres en étoient originairement descendus, Car la soule politetie des ouvriges de Cassien potirroit coe waincre les plus opinitres, qu'il étoit bien plûtoft du pass des Eucheres, des Salviens, des Vincens de Lerins, des Faultes, des Hilaires, & de tont d'autres Ecnivains François de ce temps-là que de la Scythie. Il est vezy que Denys le Petit étoit Scythe de na-tion, mais aussi il s'en faut beaucomp qu'il n'me approché de l'élegance du ftyle de Caffien. Mais quor qu'il en soit de sa patrie , il est certain que Callien

d'hommes & l'autre de filles, témoin le mesme Genradios. Amfr la France trouva dans fon propre fem les plus anciens Auteurs & Legislateurs de ses Monafteres, faint Martin à Tours & à Poitiers faint Horo. es qui fut depois Archevesque d'Atles, à Lenns, Castiern à Marseille, faint Cefaire à Atles, Presque tous les ouvrages de Cassien ont servy de Regle aux Moines de l'Occident. Saint Cefaite composa une Regle pour les Religieufes, que fainte Radegonile alla elle-mesme recevoir à Arles avec l'Abbesle de seu Monastere de Poiriers: Radegundis sum Abbasifa Gryp. Ta-Monaftere de Poitters : Ranegumme em experma, res. ict., fra . quam influtuerat , Arelatenfem urbem experma, res. ict. de qua regula fantti Cefarii atque Cafaria beate fuf. e. 40. cepta , Reges fe entitione municeuns. On attribut à Aurelien Archiveiques d'Ailes une autre Reele pour des Religieuses, Mais pourquoy ne se contenteit d pas de celle de faint Celaire? Et pourquoy n'en drefoit-il pas plutoft une pour les Religieux, prifque ce for de fon temps que le Roy Childebert en funda un Monaftere à Aries I Il e peut faire que ce fur pour un autre Monaftere que celury d'Aries, qu'Aurièm dersta la Regle, & qu'Il puir la mesme liberte à l'égard de son predecesseur taine Cesaire, que faine Cefaire mefine avoir prife à l'égate de faint Angultin. en composant une nouvelle Regle comme plus pro-portionnée aux besoins & aux ulages de son temps, En effet, la Regle de faint Cefaite ne femble eftet qu'un supplement de celle de faint Augustin, & celle d'Autelien de celle de faint Cefaire. Il est à eroire que Lusqu. l'Abbaye de filles à Autun , dont patie faint Gregos re, fuivoit la meline Regle; & peut eftre auffi celuy d'Altaviliers fut Matne, dont il fut parlé au Concile soluti

fonda & Regla deux Monasteres à Marseille , l'un

de Nantesen 658 I V. Mais nous n'avons point encore ternasqué de regle pour les Religieux des Monafteres de France, Carles ouvrages de Castien sont plûtoft des instructions pour les Mounes qu'une tegle. On ne nous a point encote parlé d'aucune regle post les Monasteres de faint Mattin à Puitiers ou a Tours, non plus que pout celuy de Lenns, d'Autun & d'Ailes, Cehry de Paris, nu pléroft de faine Denys receut des privileges de son Evelque, mais non pas une regle. Le Roy y ordonna feulement que la da est Pialmodie y feror perpetuelle durant le jour & lamit, en pastagrant les Religieux en pluseurs bandes , de melme qu'au Monaftrre de faint Maurice en Savoye, & de Cont Martin à Tours. On poutroit dire avec con Coll. quelque fondement , que faint Augustin avoit aussi Ten 1 compole une regle pout les Religienses, & n'avoit pas 145 49. gé neceffaire d'en dreffer une pour les Religieux, de a regleeft l'Evangilemelme, & à qui les ulages établis dans les Monafteres fufficent pour regler toute leur condutte. Au lieu que les Religieuses ont besoin d'eftreur peu plus affiftées & éclauées par le détail de route la dif-

cipline Clauftrale, V. La premier regle pour les Religieux, dont il ait efté parlé en France, a efté celle de faine Colomban, que furt souvenir par ses disciples contre ses calorina teurs, & appronvée par les Evelques de France dans un Concile de Macon en l'an 617. Mais Euftulias Abbei de farment, qui combait fi ficureusement dans ce Conteile pour la défense de certe regle "pétoit quele désiple de le successeur de faint Colomban, qui avoit fondé & regy le Monastere de Lurueil avant l'an 600 Il fire obligé de s'en teriter l'an 611. & alla fonder le Mnnaftere de Boby en Italit. An refte , les Evefques de France s'efforcerent à l'envy d'etablir sa regle , & de fonder de nouveaux Monasteres où elle fust obset wee, Voicy ce qu'en écrit Jonas dans la vie de faint Enthafins Abbé de Liuturell. Appellant quaque & ra. Cap. a reri Galliarum Eposcopi ad robranda fantis Columbani infistut a adsporant . quorum muits en amere fanil

# touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XXXVII. 99

Patris nofiri ferventes . fecundum ejus regulam Monafteria confirment , & c. Inter ques vir illufteis Elt. gun neurne , que modo Veremanduenfis Ecelefic Penufex pracft , juxta Lemoviceufem urbem Minafte. rium neblle . So enantacum nemine confirmeit . C' alia multa in erfdem locis canobra Sed & in civitate Parificuli puellarum Monastersum . qued de regio muneve injesperat, adificat in que Chrifts virginem Auream prafecit, in Bitorrenfe vero urbe Puellarum Monastersum ex B Calumbans regula Bestrada nobelis fumina confirmit. In fuburbano ettam Betericenfis mibis Monafterea confruxit Babolenus en Reent : Columbans. Hen nomme encore quelques aurer. Le mefine Anceir affure que fainte Butginsiofote regla fon Abbaye fitt les Statuts de faint Colomban. L. s. hider. Or leticus Vitalis met encore les Monaftetes de Insnvego, de faror Faron à Meanx, de Robez fons la Regle de fam: Colomban, & dit 'qu'il fut le premier qui donna une Regle aux Vonafteres de la France, Mo. nachalem Regulam edidis primufque Gallis tradidis.

Saint Bernard dans la vie defaint Malachie, dit que de La meline Itlande effoit autrefois forti faint Colomban. pour venir bânt Luxueil en France, oil Dien by donna des accrostlemens prodigienz, Fallus ibi in gentem susgram. Le nombre des Religieux für fi grand a Lo-, qu'on y chantoit à divers chœuts jour & nuit les Cantiques celeiles, au tapport du melme faint Bet-

VI. Le grand & illustre faint Oliyn Archevesque de Rollen confirme admitablement ee que nous ve-

mard

nons de dire, & y ajoûte des éclaireiffeinens fort insport ins dans la vie qu'il a écute de faint Eloy Evelque de Novos. Cit il alliste que les Monafteres de Franco eftorent tomb z dans un furt grand relaschement, & que le nombre n'en eftoit pas eneore fort grand, quoy qu'ils vécullent fous divers regles, de Caffien & de faint Bafile, comme nons l'avoit appris Gregnire de Hift. L to. Tours , dont voicy les paroles. Canabium fundavit Aredons , in one non mode Caffinni , verum eicam Bafilij & reliquerum Abbatum, que Monafterialem vesam inflitueruns, regula celebrantur, &c. Crete diverfiré d. R gles enuloit peut-eftre de la confusion, au moins elle n'avoit pû conferver long timps la tegularisé parmy les Religieux de France, ny augmenrer beaucoup le nombre des Monafteres. Mais l. Regle de faint Colomban fembla tedaire tons les Cle l tes à l'uniformité, au moins il est eertain qu'elle leur infpira une noavelle ferveur, & qu'elle en multiplia metveilleulement les frintes colonies. Voicy ce qu'en dit faint Oliyn en faifact fortit de Luxueil, & pais de Solognac que fant Floy avoit fondé for lemo-lele de Luxueil, la reformation, aufli bien que la multiplication guiel Tem, des Monafteres de France, Iple queque Eligius prope-5. 525. 176 rabat ad Canobia, maximeque Luxorium, quod erat es tempore cateris eminentius , atque difiritius, Ne. que onem tam crebra eraut adhue m Gallis Monafterea. & ficubi offent , non fub Regulari difciplina.

fed erant prorfus in malitia ferments veterie facula. ria, Prater Luxovium ergo qued felum ne dictum eff. diffrittionem Regula felerter tenebas . Solenmacenfe Monasterum su paresbus occiduse , hujus religiones extitis caput, ex quo demum multi sumpserum . C initium & exemplum. Adee at nune queque propiria divinitate . innumera per omnem Franciam & Gal. liam bebeantur fab regulars difespina alma surinf... que fexus Canabia, On ne pouvoit pas dite en termes plus formels que faint Colomban, fon Monaftere de Luxueil, f. R gle apporterent la reforme aux anciens Momiteres de France , & donnerent maiffance à une infinité d'astres de l'un & de l'antre fexe,

VII. Le me'me faint Ouyn avant que de quirret la Cour bâcie & fonda le Monastere de Robez & y

If, Partic,

mit pour Abbé un des disciples de faint Colomban Sanllorum Monachorum mulsitudinem illie congre. Vita vias gans, Abbatem unum ex almi Patris Columbans dif. apa Sar. cipulis, virum in difciplinis regularibus adprime eru. die 344 ditum eis preficit,

VIII. La Regle de faint Benoist avoit eependant embaumé toute l'Italie de fes divins parfums, & ilétoit impossible que l'odeur ne s'en répandit bien-toff dans la France. Saint Nivatd Atcheveverque de Reims accor la le lieu d'Autivilliers fut Marne à l'Abbé Bercharin's, pour y vivte avec fes Religieux felon la Regle de faint Benoift & de faint Colomban, Bercherje P Abbate, qui ab co posierat locum fibs dari, ubi cum l. 2.1.70 fratribus fuis Monaches fub Regula Patricin faulti Benedicts & fanits Columbani vivere poffer , qued & edem Prafet facere finduir, Si l'Histoire de Monstieren-Degpubliée par à nusseur Cimusar, dit que ce ne en-Despublice par a museu Comman l'an 90 que Premp fait que fous le Roy Rodolphe après l'an 90 que Premp la Roele de faint Benoift fist communiquée aux Francos il faut entendre cela du teneuvellement qui s'en par ste fit par le moven de l'Otdre de Cluny, après les los ge deforme que la défail mee de la Misson de Charles magne caufi & dans l'Erat, & dans l'Eglife, & dans les Maifons Religioufes. Bettefiendus Everque de C'4lons (ut Marne donna un privilege d'exemption à l'Alsa baye de Monftier en Der pour les Religieux, & à Pel. dans 6921 le-Manftier pour les filles, en les reconnoillant f. d ....

fes and deep R of s d - frint Benouth & de faint Co lomban, Secundum Regulam fantti Benedicti , vel spicileg Domni Columbans A Abbate vel Abbatiga corra Tom gintur. Dorn Line D cherya tapporté pluficursenem. Notain ples de fondations & de privileg s de ce mefine temps, Laufe, pap oil ees deux Rigles eftieren jonntes, mefine à Luxieil, 166. Saint Donat que fairt Colomban avoit obtenn da Ciel par ses prieres à une mere sterile , & qui aprés avoit esté Moine de Luxuerl, fot fait Evefque de Befançon, composa pour des Religienses une Regle tiffue de cottes de faint Cetaire, de faint Benoift, & de faint Colomban, felon la demas de de ces Religiones meinies. Voiey comme il en entle, dans la Preface de la lettre on'il leur addresse. Sapine mihi injungicis , mi explorata fantti Cefarij Arelatenfis Epifcopi Regu. Ia quaspecialius Christi virginibus dedicata est una cmm B. B. Benedicti & Columbani Abbatum collethis in unum flosculis ad suffer Enchredien excer-pere vobes deberem. Ce for loss doute per cette jonction que la Regle de Lant B noeft s'intre faifir & s'auto ila dens la France, comme n'en failant qu'ne ne avec celle de faint Colomban, ou plûtoft feloo l'ancienne eoûtume, qu'ane Regle ne donnoit jamais l'exclusion à l'autre, Car nous venons d'apprendre de Gregoire de Tours que faint Avedius fit voloit dans fon A onaftere les Regles de Cassien, de faint Baffle.

esrum , fed & Regula fantts Patris noftri Bafi 41.00 IX. Si dans la finte des années on n'a prefique A. 31 cant la totte des années on n'a perfque partie dans les Conciles que de la Regle de faint Benoîtt, c'est fans douite parte qu'on recon-net qu'elle eftoit la plus achevée de toutes, ét qu'elle eftoit fustifiante fans toutes les autres. Il ne faut donc pas s'innaines au 1. B.-.. ust donc pas s'imaginet que la Regle de faint Benoist ait aboly, on effacé les atitres, ny que le Nij

& des autres faints Peres. Nous avons rematqué que

fair t Cefane donna ene nonvelle Regie à fa fantrant

avon deis effe fremée for celle de Caffien à Mar-

feille, & gu'Aurelien Arch vefque d'Arles en dich

fa encore un autre, Saint Benoist mefine donna fa Rogle an Manaftere du Mont Caffin, fans exclureles

Confetences de Caffien , les écrits des fantes Pores, & la Regle de faint Basile : Quis liber Catholico.

rum fanttorum Patrum boc nen refenat, Ge, Nec. Reg. fanti nen & Collationes Patrum . & inflituta & vita ale.

per. 716. Cap. 5.

6.14

: 32

40

Corps des Religieux Benedictins ait absorbé les auties Corps on Congregations de Moines. Les Monafteres ne failoient point alors de Congregations , sinfi ils n'en pouvoient pas faire de differences les unes des autres , dont les unes absorbaffent les autres. Tons les Monasteres estoient indépendans les uns des suttes, quoy qu'ils saivissent la mesme Regle, à la reserve d'un tres-petit nombte qui en avoient un ou deux autres unis & dépéndans d'eux, comme estans de leur fondation. Ils effoient tous parfaitement déendans de l'Evelque. Ainsi tous les Moines ensem ble failoient un Otdie , qu'on diftinguoit du Clergé & du pruple, fins efte ditingues entre eux en pla-fieurs Ordres Monaftiques; de mefine que tous les Cletes de l'Églién e faitoient qu'un Corps, ditingué des Moines & du peuple, fans aucune diffinition entre eur , que celle des Evelchez & des Provinces Ecelefiaftiques. Aussi nous avons montré cy dessus que dans l'Otient, fi les Moines faisoient quelquefois des Cotps à part, c'estoit ou pater que tous les Abbez & tous les Moines de la seconde Syrie, ou de quel. qu'autre Province fonfctivoient à une Requette parce que tous les Monasteres d'une Ville, d'un Dio-. ecfe, ou d'une province televoient d'un Exarque, à quelque Regle qu'ils puffent eftre particulierement attachez, de faint Antoine, de faint Pachome, ou

de faine Bafile. X. Il faut donc concevoit que dans le septième firele tous les Monafteres de France & meime de l'Occident, ne fassoient qu'un mesme Cotps de Moines oppolé au Cotps du Cleigé & attaché presque indifferemment à toutes les Regles de saint Basile, de Caffien, de faint Cefaire, d'Autelien, de faint Colomban, & enfin de faine Benoift, mais que eetre derniete Regle avant effé recomme par l'experience qu'on en fit, comme la plus parfaite, on s'y attacha auffi plus fortement , & de la il attiva qu'on s'y attacha enfin uniquement. Enfuste de cela on comca avec le temps à no plus considerer les Moines d'Occident que comme disciples de saint Benoift, quoy qu'effectiven ent & originarement ils fuffent auffi les disciples , les sechateurs , & les successeurs de cent qui avoient efté infliture par faint Mattin , pas Coffien, par fairet Cefaire & par fairet Colomban. Le changement de nom nous a fait croire que c'étoit une choie différente, quoy que ce foût la melle. Toot le changement effectif n'a ché qu'en ce que la foccession des Moines demeutant toujours la meime, au lieu qu'ampatavant ils embtaffoient toutes les Regles , & fut tout celle de faint Colomban , ils com-mencetent à ne plus s'appliquet qu'à celle de faint

49.670.

Cep. 1.

Banot h.

X 1. Ainfi faint Leger Evelque d'Autun dans fon Synode ordonna que les Religieux observerment les Canons & la Regle de faint Bentist ; De Abbatibus vel Monachis sta observare convenis, us quidquid Canonicus ordo , vel Regula fantis Beneditis edoces . Conc. Gall. cuffedtre debeant. Le Concile de Liptines , Mona-45.743-Casez.

fantli Benedelts Canobra vel Xenodockia fun ordi. nare fludeane. Et dans le Concile suivant de Lipei-nes après que les Ecclessassiques se funeot engagen par une promesse solennelle d'observer les Canons , les Religieux promitent auffi de garder la Regle de faint Bencoft : Abbates vere & Monachs receperung Re. gulam fantis Patris Benedilis ad reflaurandam normam Regulares vota. Après cela on ne purla plus que de la Regle de faint Benoult, tous les Monaîtetes ayant effé teformex au commencement du regne de la maifon de Chatlemage , par une rigoueruse ob-fervation de tout ce qui elt contenu dans cette Re-

g'c. Le Legat du Pape , que nous pouvons auffi ju-

iler le Reformateur de l'Eglife de Fran. ce, que l'Apostre de celle d'Allemagne, contribua fans donte beaucoup à autotifer cette Regle qui étoit déja montée au comble d'une sopième autorité dans l'Italie. Car ce fut faint Bonsfare qui prefida au Con. eile de Liptines, & qui y fit recevoit eette unique Regle pout les Moines : ce fut luv qui bâtit l'Ab baye de Fulde en Aliemagne : fat Regula fantii Be. 14th. 415. sedstii : dont il demanda & obtiot la confirmation du

Pape Zacharje.

XII. Quant à l'Italie , le Pape Buniface I V. nous fait affez connoiftre que faint Benoift y effoit confideté de son temps comme le seul Pers & le seul Legiflareur de tous les Religieux ; lors que pout pron-ver qu'on ne pouvoit pas dire que les Moines fussens tricapables des fonctions Sacerdotales, il se contenne de montrer que saint Benoust ne les leur a pas inter-dites. Negne enim Benedistus Monachorum praces. Collas dites, Neque enim Benedictus Monacoorum praces. Remos tor almeficus iminfermedi res alique mede fuel mere tolk podeller. Jean Diacre qui a fait la vie du grand faint 146-Gregoire, tâche de nous prefuader que ce faint Pape avoit efté de l'Otdet de faint Benoift, & avoit en-voye des Religieux de faint Benoift pour preschet la foy dans l'Anglettere. Es fui Manasteri Manaches L. c. be Benedilli migne regulis mancipater en Saxeniam It. destinarie. La preuve qu'il en appeare, est que tous les Religieux de fon temps en Angletette portornt l'habie & gardoient la Regle de faint Benoift : Vix peteff en silis partibus Monachus aliques inventri, à que nen objervetur tam su proposite , quam en babien Regula Benedille. Cette preuve n'a rien de con vanicant , comme la pretention de Jean Diacie n'a tien de vray-femblable, Car frint Gregoise qui a écrit fort au long la vie de faint Benoift dans fes Dialogues , ne dit pas un feul mor qui puille nous faire conjecturer qu'il sit fuivi fa Regle feule, ou qu'il sit mail palete propolé seule aux Monasteres de sa sondation. Il nomme quatre disciples de faint Benoift de qui il avoit appris et qu'il a écrit de luy, mais il ne dit pas qu'il en eut appellé aucun dans ses Monasteres. Il donne ce bel éloge a la Regle Scripfis Monachorum Regulam, Lauf. discressone pratipuam, fermane inculentam, Mais il ne dit pas qu'il l'eut gardée , ou qu'il l'eut fait gar der dans ses Monasteres plus parciculietement que les ueres Regles. Il affure au contraire que c'eltal'Ab. be Valention disciple du grand faint Equice , & non pas de lant Benoît, qu'il s'eftoit confé loy-netine ét fon Moraftet. Visa namque vourabilis Valen-te, qui post in bat Remana nrbe, mits, sieu nost; meque Manasters prasine, prins in Valena Previn-cia juum Manastersum prasi Quant la Morastera la juum Manastersum prasi Quant la Morastera ein juum Monafterium rente. Ot que les Monaftetes de la Province Valerie fuffent de l'inflication de faint Equice , le meime famt Gregoire le dit ailleurs: 25 Lb 6.4 nimirum Equitius pro fue magnitudine fanttere mnitorum in tadem Provincia Valeria Monaferiorum Pater extens. Quant à la confirmation de la Regle de faint Benoist par le mefine faint Gregoire dans un Synode Romain, elle n'eft pas mieux fondét. Lat ce n'estoit point encote l'infage de faire confirmet par le Pape les Regles de chaque Monaftere , & les actes de ce Synode Romain nous estant demeures, il n'y est patie en façon quelcenque de cette Regle XIII. Il faut donc avouer que ce ne fot qu'apres

more de fame Gregoire, & pene-eftre après la publication de ses Dialogues , que la vic & la Ro-

gle de faint Benoift brillerent avec tant d'éclit dans

toute l'Italie , que tous les Monafteres s'attachereut

peo a peu a ettre Regle pardellus toutes les autres

& enfin à elle feule fans toutes les autres , d'ott il arri-

va que fans y avoir penfe, & fans avoir eu auere deffes que de chossit la plus achevée de toutes le Regles, ils fe

trouvereor tous eftre devenus de l'Ordre de faint Benoift.

## touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. XXXVII. 101

Non qu'ils composifient aucune Congregation, ny qu'il y cut aucune impresonté, ou dépendance entre les Mo-nafteres, mais par la feule tellemblance qu'ils avoient entre eux par l'observation religieuse d'une messue Regle. Voila ce qui se fit dans l'Italie depuis l'an fix ceus juiqu'à l'an fept cens, & ce qui fat enfaite introduit dans la France depuis l'an sept cens jusqu'à l'an hust

peramment proportionné an elimat. Efficacias has

XIV. La Regle de faint Benoift ne femble l'avoit empotté fur toutes les autres , que pat sa pluy grande condescendance, Et c'est ce que le Pape saine Gieroite y admite le plus , Diferetione pracipua, L'Auteur de la vie de faint Oyan , dit qu'en France on lifoit & dar. die s. on respectoit les Regles de saint Bafile, de faint Pacholasv. c 16. me, de Lerins, de Cassien, mais qu'on y suivoit un tern-

> fasilufane natura vel infirmitat exequitur Galli-X V. On ne peut nier, que le grand faint Gregoise n'ait esté & Moyre & Abbé, avant que de monter sur le trône Apoliolique. Il confeile luy meime qu'au commencement de la convertion il eut bien defiré en peanquant la veren, ne quetter ny le monde, ny les haits de monde : Postquam caleste jum desideres affiaens , faen'are habeen contege meisus putavi. Ge. Inc. liba me confuesado deminierat . no exteriorem culsum mu arem Mair il ron pre cofin ces attaches, & fe jetta dans le pott d'un Monaftete. Portum monaftern peny, O relettis que munds funt . en bujus munds naufragio made et af. C'eit ce qu'il écrivit à faint Leandre Evef. que d S viile an commencement de les Morales. On ne peut exprim-r en termes plus formels la profession monaft que. L'Or fonnance que ce Pape fit en faveur des Moines . & oui a effé rapportée par Baronius en l'an 6 s. nous arptend qu'il avoit luy melme exercé la fonction d'Abbe dans son Monastere de sant Andre à Rome. Antrailum nos officium, quad in regimine Cu. nobij enhibnimui . informat. Gregotte de Touts die que faint Gregorte apres avoit fondé oc richement doté lepe Monafteres, vendit le tefte à fesbiens & le donna aux panvers : relique vendidis cum omni prafidio demus & pasperibus erneaves. Co cononcement general ne fo

fant que pour embraffer l'Eftat Monaftique. Bede parle encore plus clairement, Musato repente faculari habien Monafterium peteje. Pint Diacie en dit ant int dans la vie de ce fant Pape, Mutate repente facult habitu Monasterium periji, et ex bujus mundi nanfrageo nu. L. s. c. Mu evafir. Jean Diacte alleute que faint Gregoire pere Inv metime l'habit Monaftique dans le Monaft se de faint Andte , qu'il ayore bary à Rome. Manafessines fabricavit , in que relittis fericis , aure gemmijque radian. eibus togis , fimulque fapellettslibus resques en ufum pamperum erogatis , en hujus munds nanfragio nudus et hije . dinque defideratum Monachicum eapiens in. damentum . C. Od al paroult, que ces dena Ectivains de la vie de faint Gt. goire, le font fervis de les propres termes, quand ils opt dit que par un depolisilement general de toures les chofes du monde, il s'effoit échapé nud du nanfrage , pour se jetter dans le port de la Religion , dont il avoit pris l'Habit. C'est ce que le Pape Boniface IV. declata encore plus nettement dans fon Concile Romain de l'an 610, fix ans feulement apres la mort de faint Gregoire, od il s'oppola à cent qui vouloient exclure les Moynes de soutes les fonctions Sacerdotales, en leur montraut qu'il auroit donc fallu donner au grand faint Gregoite l'exclusion de Pontificat, eis qu'il est certain, qu'il porta l'habit Monastique. puis qu'il est certain, qu'il potra : mon Si veteres annis vera pradicavent, Apostolica Sedis compar bearns Gregorius Monachico habitu pollens,

ad fummum apierm nullarenus confunderes, On ne peut suffi donter , que faint Gregoire n'air conou la Reigle de faint Benoift , & qu'il ne l'air preferte à toures les autres , puis qu'il luy a donné cet eloge magnifique dans les Dialognes , Regulam Mona- L. 11- 6 56. cherum dissertione pracipuam, sermone luculentam, En l'appellant fimplement la Regle des Moynes, il fant connositre la reference qu'ilen fart à toute les autres, L . Es Cefaine Pape ene encore la Regle des Moynes dure une 42 de fes lettre. Se Regulam Monachorum nosse voluif. for : &c il la cite for un atricie qui le riouve dans la Regle de faint Benoift. Le foin que ce Pape a pris d'écrite Cor. 44. la vie toute entiere de faint Benoift dans fes Dialogues, & 11. où il ne taconte que quelq ies fingalaritez metnotable des autres , eft encote une marque evidente de l'eftime particuliere qu'il en failoit , & un fondement fuffifing pout croire que dans les Monafteres de sa Fondation il avoit donné cours à la Regle Anili le Pape Boniface IV. dans fon Concile tenu à Rome en 610. donne à faint Benorft la qualité de l'opflateur des Moynes . Benedithis Minacherum pracepter. J an Diacre pronve que laint Gregoite a fuvy les inflitutions & la Regle de S. Benoult par le images qu'on en envoyoit à Ronte avec me ceinture fort érroite, pat les lottanges qu'il a données à cette Regle, & pat l'obsetvance generale de cette meime Regle dans tous les idonafteres fondez dans l'Agletette par les disciples de ce faint Pape, Por. L 4 6-80. ro in exilirate baltri , qua unius pollicis mensuram nungnam excedit - fieciem propositi Regularis olim a Saniko Benedolko stainus - cupui ipse vistam describens in Dialogo Regulam quoque landavorat - eum servasse ince elarius manifeffat, Praferismoum idem vener 1. beier Doller Gregorins fus Monafters Monaches Binedette uteque Regules mancepatos infaxontam deffinarit. Il donne ie nom de Saze a la Grande Bretigne, patceque les Anglois & les Soxons , pruples d'Allemagne, l'avoient subjug-ée. Qued vere Monachi a Gregoria in Saxonsam miffi . janiti Beneditti E gala fuerint maneipati : inter alsa illud tream oftenatt cound exillins descipulis vin pareft in illes partibus Monachus aliquis invenirs . in que non obfervetur tam in

proposite, quam in habitu Kigula Benedilli. Jean Diacre qui écrivoit veis la fin du IX, ficele, parloit le langage de son temps, quand il difoit, que laint Gregorie & ses disciples estorent devoir z à l'habre, a l'inttitut & à la Regle de faint Benoist. Pendant tout le VII. Su ele tout les Moynes ne failorent enco. re qu'un Corps & un Ordre , diftingué du Cotps des Lasques & d. l'Ordre du Clergé, fans eftre pastagé en plutieurs Ordres fubaltornes, par l'affictation de quelque habit parti ulier , ou d'une Regle phitoft que des aurres. Ce furent les Conciles & les Evelques de qui les Religioux dependoient alors fort éscoitement, qui donnerent la preference à la Regle de faint Benoist a caule de fon excellence au dellus de toutes les aurtes Regles , & qui affecterent d'y affujetit plus particulierement touske Mounes. Cela le fit vers la fin du VII. Siecle & dans le V [11, De la vient que faint Gregoite ne s'ett jamais declare S: chateut , ny de l'auft tut de faint Equice, my de celuy de faint Benoift, quoy qu'il aut beaucoup respecté l'un & l'autre; mais il dit surplement qu'il avoit pris l'habit & la Profession Monastique. De la vient que condiminant un Misyne proprietane, il l'accuse comme prevaticarent de la R ele de fon Monaftere. Quippe quin ejufdem Monafterij mes femper Regula fuerat ne , C'e. Quoy qu'il n'agnocatt pay que c'ettoit auffi un arricle de la Regle de faint Benoift. De la vient que parlant de la Regle de faint Be-noift, il l'appelle simplement la Regle des Moynes, Regulam Monachorum ; quoy qu'il sceut birnqu'il y avoit d'autres Regles & dans l'Ottent & dans l'Occident. Mais comme il n'y avoit nulle diverfité d'inftitituts entre les Moynes, toutes les Regles leur effaiene communes; de meline que les Canons de tous les Conciles, eftoiene communs à tout le Clerge. De la viene

L. z. bif.

10

i a

, is

118

pt

421

c p

que le Casal e Romain fient Boulfer I V. en Co., neuméniphement disse Boundit Le gillaux vois Monjene, fins determiner un Carpp particuler de Mr. yene, deut fins determiner un Carpp particuler de Mr. yene, deut nomme finst Groppe Pere, finst Angeline de Angleirete, finst Martin, f.ime Boundt, - com me lagrio de Itanste. International de Angleirete, finst Martin, f.ime Boundt, - com me lagrio de Itanste. International de Angleirete, finst Martin, f.ime Boundt, - com me lagrio de Itanste. International de Angleire de Angleire de Angleire de Il rend de Vielle e neutre en Le la vient que le entitapaparone el de dire que l'Angleire de Vientson Casalobers, Manadaman Registation vivon. Austria de la vient de la vient de Vienttore en la vient de Vienttore de Vient-de Vient-de Vient-de Vientron Casalobers, Manadaman Registation vivon. Austria de Vient-de Vient-de Vient-de Vientron de Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vientde Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vientde Vient-de Vientde Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vient-de Vientde Vient-de Vie

Le de Del Journapie Dele parle bien dans fan Hildnise de Lindstallen der Hijfeld is de Monter de Cannesbeyer de Lindstallen der Hijfeld is de Monter de Cannesbeyer alleien dans fan Hildnise ilke eft undle mensione de la Regle de dans fan Hildnise ilke eft undle mensione de la Regle de dans fan Hildnise ilke eft undle mensione de la Regle de dans fan de Regle de dans de la Regle de de la Regle de dans de la Regle de dans de la Regle de de la Regle de dans de la Regle de de la Regle de l

noift , for tear dens l'election de leut Abbé. Pr juxta qued Regula magni quendam Abbatis Benedilti juxta qued privilegij veftre continent Decreta. in conventa refire Congregatis perqueratis, qui aptier adtale mi-mifetirm probetur. On conclud de la avec beauconp de probabilité, que la Regle de faint Benentt effoit auffi beaucouft eeverée dans le Monaftire de Cauronhery, où Benoilt Bricope aveirefté auparavant Abbé, & qu'Augustin mesme l'y avoit apportée. Mais on ne peot inserer de là que les Monastetes d'Angleterre se distinguassem de que ques Monastetes, ou des Monafleres en general, par la R. gle de faint Benoift, comme pai une Regle que leur fust particuliere, ou qui ne fust pas commune, auffi bien que toutes les autres Reglis à tous les Monafteres. Je luife la vie de faux Vuilfeid Archevelque d'York , éerite pot un de fes Disciples, Religieux de Cantorbery , qui dit que ce faint Pielat emporta de Cantorbery à York la Regle de faint Benort apres le milieu du VII. Secle, Revertens came Regula Benedichi influeta Ecclefiarum bene melio. vit. Je latte ce que Guillaume de Malme fouts fait due à faint Vuilfrid, qu'il a efte le premier qui an fait oble r. verdansle Nort de l'Argleterre la Regle de faire Br. norft Sepremem qui S. Benedille Regulam à Monachirobfervaringerit J hilli les vers de fairt Adelme Abbe, pois Ev sque de Shirebinne dans ser. Poime de la Virginité, chiparlant de faint Benoult, il le fait le premire Autheur de la Regle Manaftique, Frimus que nofire flatmit certaining vica . qualiter opiatam te. neaus Cerrebia normam. On pout vort fie ce fojet la bel'e & fq.want: D terration du l'ere M ibillon dans le Tome 11, de fes Analectes » de laquelle j'ay moy mefme heaucous profité dans la Revition & la feconde edition de ce premite Tomes

Quant à la France fi les Canons du Synode d'Autun en des, outen 6 re, fons le fant Evelque Loger, efforen d'une owhorste un conrettable, on poureoit dire que deflors la Regle de faint Benoëlt y aurois efté foctement

ét. blie, Cat ce Synode ordonne aux Reguliers de gat. dri exactement on les regles Canonques , s'ils font Chanones , on la Regle de fame Benoult , s'ils font Rebenun, De Abbatibus vere wei Monachis ita objer. ware Convenie . m. quidquid Caronicus erdo , vel Regnia fantte Beneditte edocet . O emplere O' cuftedere en emuebus debeant. Ce teg'enent me patout avoir le caractere du Sierle de Popin & de Charlimogne. S'd est vertablement de faut Leger, il faut due que ce faint Prelat thancha ce que Pipit & Chatlen agne acheve. tent, de substituer la seule Regle de faint Benoift à tou. tes les autres. Ainfi il fetortencore plus viay femblable, que faint Maur venant fondet des Monafteres en France , y autoit apporté la Regle de faint Benoth. Car qu'elle apparence, qu'un tel disciple eut regligé d'appotter le chef. d'eruvre de son chet Maitte, & qu'ellaze envoyé pour fonder & point regler des Monafteres, il ent orbl é d'en appotter la Regle ? Auffi Charlemagne remonte julqu'a fairt Martin & à fes Difciples, pour trouvet des A' oynes à qui la Regle de faiot Benout n'eut is encore ellé propolée & dont on profie dontet, qu'el. le Regle ils fuivoient. Inquerendum qua Regula More seege in invocent, industrianum qua sequia suite maciu viziglien in Gallia, syriaquam Rejail Sauth B. medilli in catradita fuifici; cum legamai fasthina. Mattinum monachem fuific. O fish fe Menachi ma-buific, qui multo ante fasthino Beuchillum fuit, Passee Diacre dit bien que Simplice Disciple. & Succeskur de taint Benoift, proposa à tous les Moynes la Re-gle de saint Benoift, Reculam quem sum Magistered. deret , publice legendam omnebni Monachis tradidit: ais cela fe peut entendre de l'Italie , & nous Infons dans me fine Pierre Dracer , que faint Benoutt envoyant Mane en France , loy donne une copie de f R gle écrite de fa propre main. Je confesse que cette vic écine par Faulte, ti'elt pas tout a fait au gié des Cattiques. Mais quan à ce point du don que fit jaint Benoift de la Regle a fen cher Duciple, pom e Colonies qu'il venoit établit en France , i n'y a nul fin t de s'en defice.

Paul Diacre du que les kombards ayant pillé & ruiné l'Abbaye du Mone Caffin, les Moynes le retirerenta Rome & v porterent la Regle de faint Benouft, Seram ca. dicem Saulta Regula . quamprafatus pater compojue. rat. O quadam alsa feripia, nec non libram panis o menjuram vent . & quidqued ex jupellettele recipere poterant deferences. Conftantin , Simplice, Vital & L.4.1. Barer avoient succedé l'un apri s'l'antre a S. Bennik. Ce fut fors ee deemet qu'arriva la defolation du Mont. Cas fip. Les François du Diocefe du Mans & d'Otleansétant verns a veter les Corps de S. Benorft & de fainte Scholaffsque fa fœut au Mont. Caffin , les enleverent persdant la mitt, & les porterent en France, où ils bâssteint deux Eglises magnifiques en leur nom. Cette de rosion des François est une preuve, que le nom & la Regle de faurt Benout avoit deja cours en France, Cent dis-ans L. 6 4.11 ap és la defolation du Mont-Caffin , Personax y alla rebain un Monaftere par les ordres du Pape Gregoire 11. Le Pap. Zu horie kuy envnya Tantographe meline de la Regle de later B'moift, I efuper & Regulamquam B. Pater Benedittus fues janties manibus conferi-pfit , paterna postate concessit.

### touchant les Benefices, P. II.L. I.C. XXXVIII. 103

tifdiction

Africa venit in Hiftaniam , & Monafterio extruito. Monafticam vivende rationem . certis nimerum legibus inflitutifque timperagam inventi primu: in Hifpansam, ut Hildephonfur ferebit Monacht enim ant. rum en Altes Conecleorum Hefrania ante bac etmpera mentio extat , ant malla vocorum religione confiritti erant , am per filvas diffipati vetam exigibani foliearram, Saint Hidore Everque de Seville donna en fa Regle à ces Monasteres d'Espagne, elle y eut sans doute un grand cours durant le refte du feytième, & peutestre distant tout le huitième fiecle avant que la Regle de faint Benoutt y pûr paffer, & elic y paffa prot-eftre à la faveur de Charlenaugne, à la famille disquel elle doit son principalerabliflement dans la France,

#### CHAPITRE XXXVIII.

Des privileges accordez aux Moynes par les Everques & les Rois.

1. Les privileges donnez par les Evofques fine les plus incen-e-Anbles. gabos. 11. 111. IV. Les Conciles de France menera des hernes à l'an-terse des Roofques farles Monnfleres , mass tent cela ne regarde que leur temporel , fans les foufteaure à La jurification spresentes

V. VI. VII. Defeuffen da privatege danné par Landry Evefque de Pares à l'Astonya de fases Denys, à la formande du Roy. Il lasfe les Messes fons la quest destans preimelle de le s. vefeus. V 11 1. Il en eft de mojme du prevalege de l'Abbaja de Curbos, & detinicurs autres.

IX. Singularité du privilege de faints Radegonde à Poissers X. Congregation de pluficare Monafteres fem un Abbe definite après la mare du Pendatur. X I. de l'élection des Abbez, par les Moines. Fermu'aires de Marculphe favorables and Exelques fur la mantere des preve-

X I I. La Regle de faunt Beneift fonmet les abbayes à l'Evofque. XIII: L'avante des Prelats finaniaques a fait donner ces

I. L Es privileges que let Evelques melmes out don-nea aux Monafteres de leur Diocefe font indubitablement les plus ancontestables, auffi bien que les plus naturels ; & ce que nous en dirons , nous dilpeniera de parlet de la pariidiction des Evelques fus les Monafte... ses , pois qu'il est évident que les Evelques ne pouvoient accorder ces privileges, qu'en se dépositifant de leur ancien droit, & de leur authorité legitime fur les maifons

Religioutes 11. Le Coneile d'Agée défendit aux Evefques d'ordorner les Maines vag bonds fans l'atteffation de leut Abbé, & quant à ceux qui vivent teguliciensem fous l'obeiffance d'un Abbé, il ne permit aux Evefques de les ordonner, qu'après avoit obsenu le consentement de l'Abbe. Monachi otiam organtes, ad officiam Cleriearns , mfiers teftimonium Abbas faar aederit . nec in civitations , net in Paracits ordinentur. C.c. Si ne. ceffe fueres Clerscum de Monaches ordinare. com confenfu & voluntate Abbatts prafamat Epifceput, Les Evelques le hoient les mains à l'égate des Moines & des Abbez, pinfque quelque grande que pût étre la neciffité de leurs Egisles , ils ne se donnoient pas la liberré d'appeller aux ordres & aux fonctions Ecclefiaftiques aucun des plus faints Religieux, fant le confentement de de leur Abbé.

111. Le Concile I. d'Otleans foûmet entiesement les Abbez à la jurifdiction , à la correction , & au Syno-Can 19. de annuel des Evelques. Abbates pro bamelitate religionis in Epifcoperum pereftate confiftant . & fignid extraregulam fecerent ab Epifceps corriganiar; qui femel in anno , in loco non Epifcepus elegerit , accepta treatione conveniant, Ce Cinon ne lattle pas daus la

fuite d'affujerir les Moines à leur Abbé feul. Le Conci. Can 19. le d'Epone permet aux Abbez, d'appellet ao Metropoli-tain de la feutence de leur Evefque qui les dépose & leur donne en successeur. Abbut fi in culpa repersatur aus Con an frande. C innocentem fe afferens. ab Episcopo suo acespere noineres fuccefforem , ad Metropoistani judicium deducarar. Cela ne regarde que les fentences de dépofition. Le Concile 11. d'Orleans fulmine l'excommu-nication contre les Abbez rebelles à leurs Evelques : Le Concile II de Tours ne permet pas à l'Evefque de dé-pofer un Abbé ou un Archiprestre , sans le confeil de tous les autres Atchipeeftees ou Abbez : Sincomniam Can. 7. worum Compresbyeererum & Abbatum confilio, Enfin, le Concile de Challon frappa d'anathême les Abbez qui autoient recours à la puillance seculiere, pour se metire à coovert de l'autorité legitime de leuts Evelques, 1/7 Can. 15-Abbates . ant Monachs , ant agentes Monafteriorum patrocinio fapalari penitui non niantur nec ad Prinespis prafentiam fine Epifcopi fui permifu ambulare andeant. Qued fe fecerent, a fuir Epifeopor encom-municentur D'oil il paroilt que fe les Evelques accor-

IV. Le Concile II. de Valence confirma pat une autonte Apoltolique , Apoltolica authoritate : tontes les liberalitez & les donstions que le Roy Gontran , la Reine fa femme, & leurs deux filles Religiouses avoient fartes à diverfes Eglifes , & défen lit à l'aveniraux Eve f ques & aux Rois de tien dimimer ou diftraite de ces fondations Royales, Neque Epifcepi locerum, neque As. 584. pureftas regraquecumque sempre fucesfiara de corum boinneate quidquam menerare ant auferre prafumat, Mais il est clair que ce privilegene regarde que le rem-porel de ces Eglises & de ces Monnsteres , sur lequel les

dozent quelques avantages aux Abbrz & à leurs Mo-

nafteres , c'eftoit neanmoins fans les fou raire à leur ju-

Evelques avorent un droit tres-aucien, comme nous l'avons fait voit cy-devant, mais ils y tenoncerent pat

V. Le Roy Clovis II. employa fes pri-res, pour ne pas dite fes commandemens , Regis petitio , quafi nobis jufficeft, cus defficillemam eft refife . pout obliger I andetic Evelque d. Paris de donnet un privilège à l'Ab-baye de faint Denys, où le Roy Dagobert son pere, & la Reine Nantilde étoient enterrez, & oil repoloient les corps de faint Denys , & des faints Ruftique & E. leuthere compagnons de son martyre, Ces considerations fi suffes porterent Landeric à accordet ce privilege , Securitatis & incommutabilitatis privilegium: avec l'aveu de rous fes Chaumines, Vi nos & Cananico. An, 6,2, rum noffrorum communis fraternitai , Ge, una com cum confenfu fratrum meeram. & c. le faifant ouffi leuferice aux autres Evelques, pour luy donnet une eters-lle vigueur, at neftres & faiaris temperabas valitura fit. Or ce privilege ne confifte qu'à permettre à l'Abbé & aux Religieux de vivre felon leur Reele, at Manachta focundum fanflam ordinem vivere liceat. 1. A exemptet les Pièrres & les Clercs qui defletvoient les Egliles dependantes de l'Abbaye, des droits de visite & du Synode , Sint liberi & ab feluts ab omni debito & red. ditione cercadaron & Synodorum, 3. A leur donnet le faint Chifime & les faintes Horles pour rééfours fait tien payre , Sine pretie chrifma & eleum fufcipiant. 4. A laiffer à l'Abbé la pleine puissance de chârier ceste ui ontrag: roient les Prefires & les Cleres artache 2 min Eglifes qui dépendaient de l'Abbaye. Et fi quis essure Presbytererum , ant Clericorum , forte aut occifus .qued abfit , ant walneratus fuerst , ant ex his omnibus all ... cujus injurie acclamatio affurrexerit . quidquid ex his emnibus ad nos pertinere videatur, bes terum Abbate, que en epfo locoprafuerie, easerefque fratribus haben-

VI. Ce privilege examiné fans prevention, ne contient

dum & deffenendum eoncedemus,

Can. 17.

provileges.

638

T

qo'une exemption post tout le tempotel du Monafte-te, à la referve de l'observance de la Regle, qui n'est pas tant up privilege qu'une loy generale pout tous les Monafteres . & un confenement infailliblement accorde par les Evesques dans leur fondation. Le second point de ce privilege exempte les Prétres & les autres Cleres non pas de la visite & du Synode de l'Everque, mais des droits & des contributions qu'il y falloit payer. Le quattiense n'est que pour les amendes peconsistes, à quoy on condamnon cera qui effoient coupubles de ces crimes , au profit de l'Eglite. L'ufage du rele en est une preuve constante, & pour en êtte perfunde, il fuffit de bien confiderer ces patoles, Quidquid ex bis omnibus ad nos pertinere videatur, boc terem Abbate babendum . O deffenendum concede. mar. Tous ces termes marquent évidenment une amende pecuniaire, qui revenost à l'Evelque, & que l'Evelque ecde à l'Abbé.

VII. Mais quand is create du provinge fundition opened in difficient, del frience mecentron view par les financientes que les financientes que les financientes que les financientes de financ

montie clairement que le Roy ne desianda aux Evelques que l'exemption du temporel.

ques que l'exemption du temporel VIII. Le Roy Clotane III. donna un privilege tout femblable à l'Abbave de Corbie , qu'il avoit fondee , & Bettefridus Evelque d'Anniens accorda la mefme exemption de tous les biens remporels du Monsilete . Quad ad Monasterium fuerit oblatum , nehel sibi ende Pontefen aus Aichidiaconur, aut quilibet ordinator Ecclefia andeat pindicare, &c. Altaria Epif. copus benedicat & chrisma conficial fine preise , C'c, Et com Abbas facrit de faculo esto evocasus, quem unanimiter congregatio Monastery ex semetipsis bo. num & dignum elegerint data authoritate a Prin pe , tel ejus fuccefforibus , à mobis vel fuccefforibus nofiris abjque ul le commede fecundum fanttec canones ordinetur. Similater & reliques fradus Cerscorum mantes & mireres, ques Abbas elegerit, five intra, ant extra Monaffersum fine aliqua pramy acceptio. ne conficurious conferant. Oute que cea setmes font tres-fo mels port le teul affranchillement du temporel, l'Evelque protette qu'il ne fait que faivre les exemptions accordées aux Monafteres de faint Mausice, de Lesins, de faint Marcel, de Luxueil, oil il ell cettam que la jurestition spirituelle de l'Evesque estoit construée dans fon entiet: & qu'il marche fur les pas de faut Augustin & du Concile d'Afrique fous Boniface, dont nons parlerons cy-deffous. It est way que le Roy Theodone en confirmant l'élection faire par les Religieux de Corbiede l'Abbe Erembert, dit que ce privilege d'elire leur Abbé leur avoit efté donné par les Ross & les Evefques, Secundum fantium primite jum qued regale munificen-tia . & facerdotum concessione indultum est , de femecipfis eligere Relterem : mais l'Evefque qui ordonnoit l'Abbé , comme nous venons de voir , tentton par là dons une pleine autorité for loy. Tont au plus ce n'eft qu'en ce point que l'Evelique telaschost de son aucho te fourtuelle, en tenonçant à fon droit de nommer l'Abbe, & entailing l'élection libre aux Religieux : Tous les autres points euflent elle auffi eur Demeng rematquez, fi les Evefques s'en fullent departis. Cela parcoil

dans l'extrair du privilege accordé par l'Evefque de Chaslons à l'A'-haye de Monstiet-en Der, à la priere du Roy Clovis III, en l'an (94. En voicy le Sommai. re tiré du Cartulaire de cette Abbaye, & tapporté par Monfirer Cumuzat & le Pete le Cointe : Privilegiem Le Care dainm a Bertoendo Episcopo Catalaunense, ad voga, ed an tum clara memoria Clodovas Regis, & Pippim Ma. jeris demus Regia , in que Episcopus dat mbis etc. Bionem Abbatte & Abbatiffs , tam in noftre ,quam in puellars Monafterio ; que ertam prins dedit nebie en villa neftra , & alies cercumvicinis emminedam two fdillionem , nibil fibs retinens praterquam benedilleonem Abbatis & Abbatiffe .confeitenem Conf. matis .collationem Ordenum . & Panitentiales, Volla fans doute la jurifdiction spintuelle reservée à l'Evri. que, qui transfice la temporelle au Monaftere, La binig n. meline chole paroift dans le privilege meline, qui aette in deprit trouvé & public.

IX. Mais Gregore de Tours nous fait voit un privileg., dont l'espece patolira singu'ere. La Reinefam te Rad gonde avang bary un Moraftere de filles à Pottiers, dementra parfattement fountie, aux Evelques, Semper fub etta & obedsens cam omni Cangregatione, Lasta fun ameriaribus fins Epifcepts, Mois cette lante Res. 40 ne ayant recouvié de l'Otient un trefot mellunable de diverses Reliques & entre autres de la vray: Croix, elle 12 l'Evefque de Poiti es de les venir places dans fon Eglife, avec la magnificence & la pompe convenible à une fi augoste cutemonte, L'Evelque mépula estre pricte, & obligea la Sainte d'avoir recours au Roy Sigebett, qui chatgra de cela Euphronius Evefque de Tours. La Sainte fit tous fes efforts pout treaguer les bonnes grace de l'Evefque de Pontets, fans y ponvent teliffit: Cum Pontifite fue gratiam fapine quartret, att poffet ad pofei : Enfin , eile s'en alla a Arles prende la Regio de faint Cefaite, & a fon retout el'e fe mit fomia protection du Roy ; puifque l'Evelque luy refufeir la enne : Regula Cafary & Cafarea fufcepta , Regis fe tutrione municrunt , ferlicet . quia inillo que Pafirefe debnerat , nullam curem de confiente fue peterant reperare. Après la mort de fainte Radegonde, l'Abbelle eu luy focceda, fe reunt fous la protection de l'Evefoue, on obtint auffi une Declaration da Roy, pout tentier d'in tous ice dress for ce Monaftere, Leram punt Airatoffa fe fub Sacerdotts fus peceft ate degere, Qued sile cum primine respure veluiffet , confelie fuerum premifit fe Patrem earum , ficut dignum erat , fiert , C ubi nccejatas fuefat efnam prabere defenfionem, Fndefa-Unm eft , us abrens ad Childebestum Regempraceptionem elicerer, no es boe Monafterium, ficus raliquas parocheas regulariter liceat gubernare, Audi cette Absaye par la manuvanie condune de l'Evefque Dioceiam, demeuta commise as Roy feul, comme au protecteur extraordinaire des affligez & au défenfent universel des Eglifes , pendant les deriveres années de frinte Rade. gonde , & aprés fa most l'Evelque ne peut reutrer dans la joins ince de fon autorné legitune, que pas une nonwelle Declaration, & en quelque mainere par une demuffion du R oy,

N. I. mediag Citypar de Trave spole alleuri 8, 7 pr. 30-1. Unfankle qui mella politicus Nouellires Quart 1-1. de Supression founde soumé Dravail, Propija 1: 200, 40 Supression founde nome de Paravilli, Propija 1: 200, 40 Supression founde soumé de Paravillires (Paravillires Novellires Constantination founde politicus de Paravillires (Paravillires Paravillires Constantination founde politicus Apriliques Lorenta plagments (Le frem le plus manuel reservite de Carlos Foodreres desarris 1 ve., preferindo constantination founde politicus de Paravillires (Paravillires de Paravillires de Par

## touchant les Benefices, P.II.L.I.C. XXXVIII. 105

X I. Il auroit effé instile d'apporter un plus grand nombre d'exemples de ces privileges accordez aux Momafteres par les Rois & par les Evelques, avec exemption pour le temporel , mais sans entamer la jurisdi-ction spirituelle des Evesques sur les Abbez & sur les Moines, à la referve soulement de l'élection libre des Abbez & des Abbeffes que nous avons déja veu leur Du Chefns avoit effé accordée pat l'Empereur Juftinien , & qui His Frant peut presque posser plutost pour un dtoit naturel que

16.1.14.5. peut pretique panter parton post de la seconda de la companya de la co son, van capes oc des Lanonnies de ces premiers heche ellois de desculpis. Il autoit, dis-je, ellé injerfin d'enzaller comme nous from 1.1 a ellions peu le l'ire; un plus gand nombre d'exem-ples , pusque Marculphe nous a baillé le Formulaire remai de Divinible nous le lutte. ferm. 1. 1. general des Privileges, que les Evelques & que les Rois accordoient l's sont conceus presque en mesmes

termes que eeux que nous avons touchez, & le fens en est tont semblable. Celuy des Evesques fait connoifite que ce privilege effoir commun à un nombre infiny de Monafletes dans la France ; Dum ab antinitus junta conflitucionem Pontificum, per Regalem Santtionem , Monafteria Santtorum Lerineufis . Agan. nenfit . Luxovieufis . vel medo innumerabilia per omus Regnum Francorum fub libertacis privilegium viden. sur confifere. 1. Que toute l'exemption n'eft que pout les birs stemporels. Car ce font les mefmes termes qui ont îlé employez cy-deffus pout le privilege de Cor-bie; mais plus étendus & encore plus formels pour rétrendr: l'exemption ao frul temporel, s. Que l'élection de l'Abbé ou de l'Abbelle eftour libre, mass que l'Evel-que devoir les infliterer 4 Que l'Abbé devoit punit les fautes de les F eligieux, s'il le pouvoit i s'il ne le pouvoir, c'eftoit a l'Evelque à les chaftier, patce que ces privaleges doument la paix, mais non pas l'impunité aux Moines, & ne retranchent rien de l'authorité spittistelle des Evelques lors qu'ils arreftent leurs entreprifes for le temporel des Abbiges, Menachi ab Abbate fi pra valet corrigantur; fin autem . Pantifex de ipfa civita. to coorcere debet, qui a mint de Canonica authorisase convellisur, qui doni d'omessicis si des proquettis trau. quillitate tributur, c. I. Evelque frui pouvert ordoo-

net les Religieux, mais il n'ordomini que eeux qui luy

efforent presentez par l'Abbe. Le Formulaire du Privi-

lege Royal confirme routes ees remaiques, & y ajoure

feulement une jumunité tres-ample de toutes les exa-ctions du Fife pour tous les biens du Monaftere.

Cep. 64. XII, La Regle de faint Benoist établit la mesme liberté de l'élection des Abbez : ainfi ce droit ne peut millement paffet pour un privilege qui détage à l'autotité legitime des Evelques. Ce Saint n'autoit peu l'aceorder. Au contraite il corjute les Evelques de s'oppofer à l'él-thion , fi les Religieux ont éleu non pas un cenfeur de leuts vices , man celuy qui doit le flatter , & d'érablir cux-melmes un diene difenfaceor de la maifon de Dicu. Prohibeant praverum pravalere confensum, & Donni Dei dignum conftisuant difeufaterem,

XIII. Ajoutons extre derniere refl. xion tirée des tern es precis de tons ees privileges, que ce fut l'execrable avarice de photicurs Prelats Simoniaques , qui perta les Rois & les Evelques à donner ces privileges. Cat nous y avons rematqué qu'on v oblige les Evelques à l'avenit, de donner les Ordres, d'inffisser les Abbez, de confacret le Chresme & les faintes Huiles sans rien exiger. Saint Gregoire fe plaigrat dans un tres grand nombre de ses lettres de la simonie qui regnoit alors dans la France. Il est à croite que ceux qui vendoient si honteufement le faint Espeit , n'eussent pas épargné le temporel des Abbayes.

CHAPITRE XXXIX.

Des Privileges accordez par les Papes.

1. Les Prevoleges donns à par faint Gregoire ne regardent que le temporel & lu difeptine Ciambrale des Monafteres. 11. Les Fondateurs & les Ross demandanes encomefones ces

II is. Deverfes remarques fue devers Pervoleges demandes par les Rois. L'Evofque se peut faus l'agrément de l'Albé arracher um Religieux de fan Claiftre pour lay denner les Ordres, on un

IV. Toutela oft confirmed par desperfer lettres de faint Gregole que n'entant jaman la jurefdellen frequelle des Everjant , dans les Pervoleges des Monnferes.

V. V I. Autres lettres de fains Gregoire. V 11. Le Pape Adociat fut le prenter qui donne une exem-

un de la perifection Enfrepale au Monnflere de fains Marri de Tours, mais il y forcemerant per les Reisty les Evicfques de France, & par l'Evil por mefone de Tours. Y 111: Yn fembleble Privilege accorde à Fuldepar Zacharie, à l'inflance de l'archevilque en du Rep. 1X. Reflictions generales fur le ceurs de santes privaleges

X. Efrontiers generale for a curr or superprinciple.

X. Efronge Provinge d'un Mondfere d'Irlande , in sans les
Eurfques r'efforens enx meloues fairms à un AbbéXI. Des Provinges de l'Effogne.

XII. Des Provinges de l'Effogne.

XIII. XIV. Del A regue.

I. L Es privileges que les Papes ont accomos.

Monafteres, out effé tous femblables à ecux dont nous venous de parlet , c'est à direque fars rien districuer de la jurifdiction spirituelle des Evesques , ils out feulement affore aux Abbez & Abbetles la pleine disposition de leur tempotel & de la discipline Claustrale du Monaftere. Saint Gregoite le grand donna un pris. L. 6. 8611. vilege au Monaftere de faint Caffieria Matfeille, par lequel il accorde, 1. Que l'Abbelle fera éleue par fes Religieufes, & ordonnée par l'Evelque, s'il la juge di-gne de cette chatge: Quant tamen fidegra huic minufferio judicata fuerit, ejufdem loci Epifcipus ordi. ust 1. Que ny l'Evefque, ny ascan de les Evelefialiques ne se mestera du maniment des tevenus du Mon.fl. re. 4. Quel'Everque n'y officiera que le jour de la D. reace, mais que tous les autres jours la Meffe y feta celebiée par le Preftre qu'il aura midonné pour cela-Carcris diebus per Preibyrerum . qui ab codem Epifcopo fuerit deputains . Mifaium officia peragantur, 4. Q « l'Eveign: veillera for la condume de l'Abbetle & fui la vie de les Religninfes, avec autorisé de point leurs fames conformément aux loix Canoriques Erge vitam altufque Ancillarum Des five Abbatiffa, Epifco. po follicitudiusm flatuimus adhibere , ut fi aliquato exigenta culpa oportuerse ultioni fubmitti . ipfi juzta facrorum Canadam vigorem medis omnibus debeat

I I. Il patoift par la mefine lettre que ce privilege fur accordé à la demande des Fondateurs du Monofiere de Marfeille. Le Roy Childsbest en avant suffi fondé o on dansla ville d'Arles, il v obtint un privilege do Pape Vigile, qui fur ensuite confirmé par le Pape Saint Gregoire, dont neus apprenons ces trois vet tez importantes. 1. Que c'étoient les Fondateurs des Abbayes & les Rois melmes qui recouroient au faint Siege pour obrenit ces privileges, a. Quela raifon qui portortles Rois & les autres Fondateurs à demander ees privileges au S. Siege, effoit la suprême déference qu'on avoir pour les Decer to du Siege Romain, Stiens cam Apoftolica Seds Ly. 29.115. everentiam à fidelibus exhiberi, ut qua ejus furficie Decreto difossia. unllini deincepi illicità ufarpatiomis moleffia quaterentur. 3. Que ce Privilege accordé à un fi grand Roypat Vigile, & confirmé put Gregoire, ne confiftoit qu'à maintenir à cette Abbaye l'ele-Conlibre de fon Abbe , & la pleine disposition de fin temporel, fans le fouft aire en fiçon quelconque à la

11. Patrick

jutildiction de l'Evelque : Vi eidem Monasterio sam in dispossione rerum quam in ordinatione Abbasis qua.

dam prioritegu langimnum.

dam prioritegu langimnum.

da del Renu Bunchuse que ce Pape donna un privilege au Monufere de à l'Hofopital d'Avous, foode par

l'Evrépae Suggius & parla meline Reine: Privilega

lexis right pro quare d'manifero ille depressione fig.

1.11 2 p. 614 violatificant. 2. Ce privilege et ell propre
ment que pour le temperate l'astimate in illian Regues,

ment que pout le tempetel t Statmentes unilium Regum, nullum Antostium, de his que Xenedechio jam donata sunt, vel in futuro frerint cellata, minure vel auserre poste. 3. Il ordonne que l'Abbé sera eleu par le Roy du consentement des Moines, sans qu'on puisse rien exiget de luy pour son ordination. 4. Que l'Abbe ne pourra estre dépose que pout un crime qui merite cette ptine, & par un jugement tendupar l'E-veique d'Autun, accompagné de fix autres Evefques. Cet Abbé devoit estre Prestre, selon les reunes formels de ce Pape, & les Conciles d'Afrique avoient ac-cotdé la meínse grace à tous les Preftres, de ne pouvoir eftre dépolez par moins de fix Evefques affemblez, g. Que l'Abbé on le Peeftre de ce Monaftere, ou de cet Hopital, ne poutra estre fait Evesque, de peut qu'il ne déposible l'Hôgaral pour entiehir la nouvelle éposse. Simili quaque definitione , inxta defiderium conditorum decernismus , us mullus corum , que esdem Xe... nodochio aigne Monasterio Abbas aut Presbyter in posterum frierit ordinatus, ad Episcopatus officimo quarmagne obreptione fit anfur accedere i ne res Xenodochn aut Monafterij insana erugatione confirment, travifimam egeftaris necefficatem pauperibus ac pererinis , and cereris en indeviventions general, 6. Epfin que l'Evetque ne pourta prendre aucun Religieux pour luy conferer les Ordres, & le charger d'une Eglile fans le confintement de l'Abbé : parce que c'est déteure un Monaftere que d'en arracher ces pietres vivantes oni le fontiennent : Ne loca ana acquificione hominum confirmenda funt , abiatione destruanter. Nous avons dess remarque que cet article important avoit effé refolu par plusieurs Conciles Provinciaux, 7. Ce Pape adjoute une imprecation plutoft qu'une fentence contre les violateurs de son Decret, sans yépargner les ti fes Concomées des Rois & des Evelques Si quis vero Regum Sacerdotum , judienm , perfonarumque facularitm bane confirmionis neftrapaginam aenoscenis contra cam venire tentaverit peteftatis benorifque fui dignitate careat, remoque fe divino judicio exillere de iniquitate perpetrata cognoficat. La Constitution la plus avantageule aux Moines, eft celle que ce Pape fie dans le Concile Romain en 601, qui a efte publiée par Batotims. Mais après tout , elle ne tend qu'à mettre à couvert le temporel des Abbayes , à tendte l'election de l'Abbelibte, à empelchet qu'on ne loy enleve fes Moi-res contre fon gré : mais ny les Abbez n'y font point · fonftrairs à la concetton de l'Evelque , ny les autres

in the state of the state of the state of the state allows also for leaves the state of ferviousers as been for ferviousers as the state of the stat

points de la juifdiction de l'Everque n'y font point blef-

les , à entlus beneramer , quia & bee faculares qui lebes facione : fed illis maxime homiles effe debemus , a quibus alique patemer. Recommandant un La. 29 18. Diocefe vacant à un autre Evefque, il luy commet L. J. La. aussi le soio de tous les Monasteres. Iléers à l'Evel. L. Eps. que de Naples de faste la dedicace d'un Mouallese de Filles, d'y faire celebrer la Meffe pat les Prefties, mais de n'y rouchet en façon quelconque aux tevenus & aux offrandes. Il écrit à l'Evrlque de Ravenne de ren. L. 4 1/2. die anx Religieux les Monasteres que ses Ecclesiafti. ques avoient occupez. L'Evefque de Rimini ayant fait 44 B 41 beauconp d'entreprifes violentes for un Monastere, ce 45-Pape en arresta le cours , ne loy laissant à loy &c à ses fucceffeurs autre jurifdiction fur ce Monaftere, que l'ordination ou la confirmation de l'Abbé clû par les Relicieux ! Illa widelicer es juri fdilliene relitta ut indefuncti Abbatis locum, aliamquem dignum communis confenfus Congregationis elegers, debeat ordinare, oc. Monafterenm elind nnileniserius alequa ratione generali canonecaque jurifdilitioni defervient, remetti cexationibus , divinum opus , cum futoma animi devo tione perficiat. Mais ny ces termes, ny tout le tiffude la lettie, n'excluent aucunement la jorifdiction spirituel. le de l'Evelque , qui est comme une faite natorelle de l'ordination, ou de la confirmation qu'il fait de l'Abbé. Ce Pape ne tend qu'à affarer le temporel, & à empefeher que l'Evelque en venant celebret Pontificalement dans les Monasteres , n'y attite une soule de peuple , qui treuble le filence, la folitude & la paix des Minnifleres, Au refte, s'il a laiffe nos Abbez & nos Monafleres de Franee , justiciables des Evesques , nonoblant toutes lestecommandations des Rois & des Reines, que devensnous juger de ce Monaftere de Rimini, auquel il ne pretend pas faire aucune grace particuliere ? Marinien L 5 17 s ayant fuccedé à Jean Evelque de Ravenne, ce Pape 18. lay fit seavoir que son predecesseut ayant fondé ou doré un Monastere à Ravenne, avoit obtenu de lay un privilege pour affermit ees donations courte l'ava-tice de les fuccesseurs. L'Evesque d'Orviete man. L'appe quant de Prefixes , ce Pape luy permet d'eo tiret des Monastetes avec l'agrément de l' bbé. Il manda à LABIE. l'Evelque de Rimini, que si les premiers de son Clerge n'estoient pas propres à estre Superieurs ou Pre-vosts, Prapasiri , de son Monastere, il pouvoit commettre cette charge aun Clesc inferieut, dont la verta tehaulfaft le rang, il tâcha de rétablir la paix entre l'E. Li 4:--vesque de Jenssalem & l'Abbé d'un Monaftere, qui estoient tons deux egalement penitrus, doctes, h bles , mrique abflimentes , mirane delle , mrique hu. Lis. 14:1 miles , & qui s'eftant aimez autrefois, ne s'entramoient plus, Il écrivit à l'Evelque de Carthage que c'efton à luy à chastier les Moines revoltez courte les Abbez, & a empeichet les Evefques de fe gendre les protecteurs des de fordres, dont ils devoient eftre les vengeurs. Il epla-LAER co qui s'eftoient rendus comme les proprieraires des Monafteres . Monafteria Clericorum peltrormo deminio pragravari. ita ut occafiane quafi regiminii .ca , quod dies grave eft, velm en preprietate possideant. Et il le menace s'il ne remedie à ces delordres, de pour voit als leurere des Monalteres d'une autre rouniere moins avantageule avx Evelques. Ne fi post has negligentes vos effe fenferimm , aliter Monafteriorum ausets probir compellamer En effet, ce l'ape ay int appris que L.7. Ep. 1 le Monaftere de Claffe a Ravenue avoit efte cruellement opptimé par les anciens Evelques , il luy donna un privilege un pen plus ample , i. En retian-chant rout le pouvoir des Evefques fin le temporel. a Donnant aux Religieux liberté d'élige leur Abbe , & défendant à l'Evelque de tien prondre de fon ordination. 3. Ne permetrant point à l'Evefque d'en te-

titer aucun Religieux pont les faints Ordres , fans le

### touchant les Benefices, P.H. L.I. C. XXXIX. 107

confentement de l'Abbé , quelque abon lance qu'en pusse avoir le Monastère, & en quelque indigence que puiffe être l'Everque. Heft vray qu'il luy permet de retiter du Monastere fans le consentement de l'Abbé , les Religieux qui y font lisperêl 15 , & qui sont necetlaires au gouvernement des autres Monafteren. A. Mais la jutild ction sputuelle de l'Evelque n'est pas entance, punique fi l'Abbé tombe dans quelque crime, l'i veique luv fait fon procès , & le dépose selon les Canons, Extantibus criminibus qua facri Canenes punire man-Brantur.

V. L'Everque de Squillaci témoignant plus de pasconserver la regularité, ce Pope luy apprir que les Loix Imperiales & les Canons lov avoient fouftrait les richeffes des Monsfleres, mais l'avoient chargé de leur disci-

pline. Nam heus ab its one incontrue ulurgantur fraternitatem veftramvelumus abjiencre, sta en bis qua ad description rettienderem vel animarum enflodiam persinent effe folligiram, modie omnibus admonemus, L. 7.8946. Ainfi il lav curoine de châtier les Moints dércelez. Il éctivit à l'Evelque de Spolete de ne pas recevor à la Communication les Moines excommunez par leur Abbé,

mais dejuger luy-mefrie de la juffice de l'excommuni-L. s. c. sp. estion. Il leclara engeneral al Evelque de Nayles que tons les Monanteres sont sons la protection des Evelques: Quampis & ratio & loci fui qualitas frateraitatem veftram commonent, susticutio Monafterits, 6 maxime fieb fe conflitutis impendire, Souther trans à l'Abbé d'un Monaftere un autre Monaftere qui étoit auffi dans mu antre Diocefe, il declare que ce fi cond

Monastere dementera foûmis à la junt littion de fon L. 9. Tp. 69. Premier Evelque. Infirm Monafterium fie the nor or-draution commissive cognofees in tamen invisibilita-nem offic non Episcopus Surrentenus, en cupie civita. se Monajtereum tunm est , sed Nucerinus , cupas est Dercefis , babeas, Nam fic bujus loci ordinazionens

difforemus , ut tamen jura fua fingulis Epifopus in. L. io. Xt. Sicile de conferer la Prétrife au Religieux, qui luy éroit preferré par son Abbé, après qu'il l'autoir examiné se-lon la riquetr des Canons : ne donnant autrepris il ge à et Prette, Nibil ei alind privilegy concedentes, que de celebrer la fainte Meile, quand il frioit necestione.

Links, to L'Evelque Marinnen ayant excommo ic on Albe, ce faint Pape ne le b'ame pas d'avoit excede les bornes de fon ponvoir, mais d'avoit agy avec trop de procipitation & fans litjet, fine eaufa.

VI. Tout ce d'étail des lettes de ce grand Pape nors fast évidurment connoille qu'il n'a jaman dif pristè les Abbez, ny les Momes de la dépristance de leuts Evelques, quelques privileges qu'il leur nit don-nez. & que s'ils s'en trouve quelqu'un de es intaite fous l' nom de ce Pape, on a un extrême firjet de s'en défier.

VII, Le premier provilege qui ait exempté les Religieux de la juntifiction fpinituelle de l'Evelque, a etté celuy que le Pape Adeudat accorda au Monaficie de faint Mariin de Tours, plus de foixante aus après la en eço mon de faint Gren vice. Ce Pape térmigna luy-mefine que c'effert une manvenuté mcomme à fis pre-lecefout, & qu'il ne s'y rendoit que par la violence que lay fufoient les Evelques de France, V l'Ev fene mefine de Touts: Paramper ambigimus, édéires qued mos at. que traditio fantte notha Ecclefia plus non f. pretat. a rezimine Episcopalis providentia religiosa loca setervers. Verum ubs & frates noftes Conbesti Turanen. fo. Prefulit monachie am libertaiem , id eft liberam dif. penfands licensiam feripio conceffam religioficate ejus exemp'aria proferente, comperimutt in enque volumi. Cone, Gall. ue & alieruis per Getlieanam widelicet Previnciam confirmiorum Accefirmes ad id confeafum probeatums 11. Partie,

fub scriptiones subter annexas inspeximus ; nullatenus para exortem rationer ac canonica regula carrenum E. pefcoperans confound fententenm fore perpendimus. And se Pape projette qu'il ne fait que confirmer ce que les Everiques de France avoient déin accorde : Propiere a O ner, qued redem france noftre prafemer confert providerunt , firmari concessiones. Ot la fente de ce privilege affrauchit entierement ce Monistere de l'intendance spirituelle & de la correction de l'Evefoue. auquel d'un lairle que le pouvoir de donner le Diace. mar &cla Proftrife, & de confactor le hreme al pojenpo facienda tantum ordinatioms ac promotionis Sicerdesure, arque Levitarums, vel conficiende chrismatie fit santum concessa lecentea. Quara au selle, le muria diction (puriquelle ett absolument abandanirée all'Abbé. Enfin , ce Pape r. m rour que les Rois avoient auffi donné a ce mefine Monaftere des puvileges pour la conferention de fes biens temporeis

lege a l'Abbaye de Fa'de, a la priere du faint Archevel que Bon-face , qui en effour le Fondateur ; mais il v ajoù a cere nouvelle confition , que ce Monuficie desseuteron samsedistement liner à l'Eglife Romaine, fans qu'ancon autre Evefque y puft exescer aucon acte de juridaction spirituelle. Lucapossulastes anobies qua. 40. 715. reans Monasterium à re construitum, provileges Scales Gall. Apostolicaenfules decoresur, us fub parifdittione fau. Unnoftra, cui Des aurhore defervienns, Ecclefia confitutum, nullius alterius Ecclefia ditionibus fichinit. tarner, &c. Ideo enjuftabar Ecclefia facerdotem in pra. fate Monafterie disionem quemlibes babere . bac anornate, prater Sedem Api; elicamprobibemus. Le tone. Spil. Roy Pepine outima enfune ce provilege avec le confer. 2918. 1511 tement des Evelques & des Seigneuts ; Ideo hane no-Branopraceptionis feriem conferilis in filmus, per quom

VIII. Le Pape Zuchatte dannaun femblable privi-

privilegium Sedis Apsfielien a B. Zacharra tibi cofe atum . cum toafenju Episcoporum . cuntterumque fidelium nostrorum per omnia roboramus praceptentes ut uullus Saterdetum ia prafato Alonasterio jurifdiileo. nem alsquam febr vendicer , praser Sedem Apoftelicam, Ce Fondateut, cet Archevefoue avoit fans doute ped transferer ses droits au Siege Apostolique, mais pour tre Chefee donner une fermeté utevocable à ee Decret, il le sit Haft. Franconfirmer parle Ray, par les Evelques & parles Grands, 17.19 071. c'est à dure, par les Estats du Royanne.

IX. Couclaons qu'avant le Pape Adeodat ancun Monaftere n'avoit efté affranchy du pouvoir spirane, Bede. H.F. de l'Everque, Agathon melme, qui monta fur le Tlub. "west .... ne Apoltolique un au ou deux après la mott d'Adeodat, ne donna ao Monastere de Vuemuth , & aux prieres da Roy d'Angleterre qu'un privilege contre les irruptions des ennemis, ce qui n'elt qu'une Sauvegarde, au imp-port mefine de Bedr, qui effait Religieux de ce Monaflere. Epsziolam previlegij , qua Menafferium ab omni provini extrinicea irruptione tuenu perpetuo red. deretur G' liberum, a. Avant Zachatte aucune Abbave n'avoit efté refervée , & immediatement foumile au Siege Apostolique, 3. Que ces innovations out che remierement faites par les propies Evelques du lieu qui en out demande la confirmation ao faint Siege. 4. Que les autres Evefques du Royannse y donnoient leut confentement, s. Qu'avant cela les privileges n'avoientes é donnez que pour le tempotel des mailous Religirales, & on les failoit confirmer au Pape pour leut donnet une fermeré inviolable, 6. Ove les Rois donnojent auffi de s privileges aux Monafteres pout écatter de leut temporel la violence des laigues. & pour confirmer les franchifes que les Papes on les Evelques leur avoient déja accordes, 7. Que les Evelques Diocelans qui ont les pre-miers foultrait les Ahbayes à la jaristicion spirituelle de leurs succetteurs, estant prefens, comme le Pape A Jordat le rematque, le Pape a deu les en epoite, Se niger

avec ent que les nouvelles-bleffittes de la Diftipline Ecclefialtique demandoient ce nouveau remedo, fut tout lorique tous les autres Evelques du Royamme le jugeotene aufii neceffaire, & foufctivoiene eux-mefmes à cette laurtation nouvelle de leurs anciens pouvoirs, & Ainfi il est à ctoite que comme l'on n'avoit donné la pre-ostere forte de privileges qui concernoient le remporel, que pour mettre un obstacle à l'avatice des Prelats : on n'accorda aulli ces exemptions da pouvoit spirituel des Evefques, que parce que quelques-uns d'entre-eux en abufosent. En effet les lettres de faint Gregoire nous en ont fait voir plufieuts exemples, & il est certain que les Evefques de France n'eussen pas demandé eux-mefmes & n'euffent pas autotifé pat leurs foufetiptions cer rettanchemens de leot pouvoir fpitituel, it la necessité pressante & l'utilité évidence de l'Eglise ne l'eutsent emporté fur leut propre intereft. 9. Quoy que le Pape Ad: odat ait ellé le premier qui a donne cette seconde forte de privileges, il faut nearmoins demeutet d'accotd qu'il y en avoit deja en quelqu Carle pouvoir des Religieux à élite leur Abbé, celuy des Abbez à perfenter un Religieux pour être ordonné Preftre dans le Monaftere . & de n'en point laiffer enlever à l' vesque pour les ordonner ailleuts sans leur confentement , la défense faite aux Evelques de venit met-tre leur Chaite Episcopale , & pontifiet dans les Monafteres, enfin la liberté entirre de vivre selon la Regle \ onaftique , tous ces atticles étoient comme ao tant de testrictions de la pussance spirituelle des Evesques , mais agreées par les Evefques melmes, & déja paffées en dtoit commun. to. Auffi l'exemption du rouvoir spitettel ne s'arresta pas dans les limites oft le Pare Adeodat la borna, Caril affranchit bien les Relivieux & l'Abré de la costection de l'Evelque amais al ne leur primit plus de recevoir ny les Ordres , ny le Chrefme d'ancun autre que de leur propre Evelque. Zacharie rompit encote ce hen en forme trant le Monaftete de Fulde immediatement au Siege Apostolique, La fuite des fiecles donnera encore bien plus d'étendue à ces librerez, & il faut eroite que les Evelques des heuxne les annoient janvais demandées pour les Religieux , s'ils n'enflent y ge qu'il falloit pte fores les interefts de la Religion & de la pirté à ceux de leut autorité & de leut putillance. Saint Gregoire autorifa dans un Concile Ron ain rous les chefs des immunitez Monaftiques de fon terres, pat la necessité de s'opposet au tottent de l'avaric & de l'ambirion : Quis in plurimu Monaffe. riis multa a Prefulibus pravadicia arque gravamina Menaches perinliffe cognections. Tom les Evelenes du Concile donnétent les nains à des libettez qu'ils jugetere necessates. Libertati Monachorum congande. mur. & quanune de ber flatme beateinde veftra , firmamu. Il est probable que les Evelques de France étoiée entrez dans ees melmes fentimens quand ils previntent le Pape Adeodat, & quand ils fuivirent Zachane dans la conceffion de ces privileges plus amples, & desaffian-chiffemens de leur authorisé feistroelle. Au tette fi ces premiers fiecles nous font voit de faints Evelques foultraire les Monafteres à leut prifdiction & à celle de leurs successcurs, la 1v. Patrie de cet ouvrage nous fera voit dans ces demiers fireles de faines Religieux, qui n'ont voulu uset de leurs privileges qu'avec l'agrenient des Evelques. Rien n'est plus juite que de ne combatte

pa le E erfque pai l'ens propt s blendars.

X. On se fera plus l'impis de cette conduite des Perfques à donne vou mefines, & di focter en quélegue mairies le Pape de confinent ces exemptions, l'i on condièrer ce que Bécdé rid du Montalité de S. Colombia condières que donna natifiance à sun de faiuses Colombies en histoire de dum la grande Heurgen. Ce s'i silbarque l'Abble qui étout redipers P. être-réfour pas feuilement exempt du pouvour figiturel de l'Erréfue, mais ment exempt du pouvour figiturel de l'Erréfue, mais

opil novi sous le Evriques fainni den mehanis pu un strattformic lang, qui et goverus preserves qué la un strattformic lang, qui et goverus preserves qué la langua de la compartir de partir de publicant trates. Assignat de la compartir de partir de la compartir de la co

opfum Monasterium fecerat XI. Quant a l'Espagne, le Concile de Letida nous de 114. tes y est exempt du pouvoit de l'Evesque, & de teus ses droits, In unile Dimessana lege Episcopis confringamme. L'Evelque n'y peut ordonner personne fan la volonté de l'Abbé , parce que l'ordinarion les émancipou en quelque maniere de l'authorité de l'Abbé, & les afferviffoit à l'Evelque. Le Concile 1V. de Tole. de le plaignit des vexations tyrannèques des Monastetes pas les Evelques, ordonnant à l'avenir que les Evelques se contenteroient d'inflituer les Abbez & les autres Of. 46, 61. fice Claustraux, de fan e observer la regle & prent le, vio. Car su lemen qu'onen fetou. Het tantem file in Menafterin vindicent Sacerdotes , quedpracipium Cammes , td eft, Monachos ad conversationem Santtam pramen Abbates alsaque officia in itituere , atque extra Re. gulam falta corregere, Le Concile X, ie Tolede oppola Ca. : encore fon autotre & fes Canons à la mauvaile conduite de quelques Ev. fques, qui donnoient à leurs paiens le nom & la charge d' Abbez , afin de les enrichir du pallage & do but n de l'heritage de Janus - CHRIST XII, i nfin pour ce qui regarde l'Eghi. Orientale, ce qui a efté tapporré ey, deflus des Constitutions nouvel-les de l'Empereur Justinien, montre clairement que les Monafletes y efforent dans one parfaite dépendance des Evelques, Et il y a toutes les apparences du monde que

Monsthers, y officient dans one yealists dependence for Freelings, it is y a testical expursace the modeling the property of the property of the property of the standard property of the property of the property of the standard property of the property of the property of the course of summer of the standard property of the course of summer of the standard property of the course of summer of the property of the p

XXII. Nom s'avons recort rie dit de Figlio A.

XXII. Nom s'avons recort rie dit de Figlio A.

Integr. elle most demant occasion d'entre dens one
autre quedrun quis bestienungs le typert avec celle que
connecte considerate elle non province de l'attender de
régre de Carthage, que éreit comme le Pastauche d'a

frague, en positione de recevent font procetton les
refre que de l'activité d'activité de l'activité d'activité d'act

XIV. Difons icy un mot de la foietion des Monaftetes d'Afrique aux Evefques, vaint Folgence ayant paffe du Monaftere où il étoit Abbé, à un autre d'une plus étionte Observance dans une petite file, les Religieux du premier Monaftere interessement leur Evefque conte

1 10000

### touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XXXIX. 109

les Infulsites, pour se faite restituet un fi tiche trefor. L'Evefque les menaça de l'excommunication, & eo manda a Fulgence de revenir sous peine de desobeisfance, Il fur donc force de retourner à son premier Monaffere, où l'Evelque d'abord l'ordonna Prètre & Ab. be, afin qu'on ne pur l'ordonner & par l'ordination Berrand, in l'attacher à une autre Eglife. Episcopus pratinus E-una l'alg. pescopali anthorisate seum esse Monachum Fulgen. timm allegat . fibique reddi , O ubs ipfe jufferst vive. re debere confirmas, Minatur excommunicastonem con. tradicentibut apfum vero Eulgentium nest confentiat, inebedientibus fimilem prenunciat judicandum, Ge, Repense enm Sacerdos confecrat Presbyternm , nt Ab. batis & Presbjiero decoratus officio, nec Monaste-rium relinguere, nec in alsa postis Ecclesia sorsium ordinari. En volla affez post ette pleinement convaincus de la fouveraine autorité des Evefoues d'Afrique fur les Abbez & fur les Monafteres,

£ 24.15

#### CHAPITRE XL.

Des Privileges accordez aux Monasteres par les Patriatches.

I. L'Afrique avois des Monafterse en devers Directes, fens la furifditten emme dease de l'Archevefque de Carthage. IL III. IV. V. VI. VII. Les Actes & on Concile de Car-, en terprovileger furent confermes.

VIII. Vn autre Concile de Carthage confirme encere ce ; water de l'Arche vofque de Carthage , de receveur fem fa jurifdiction immediate les Montileres de toute l'Afrique. 1X. Develope enfection of one operations, an evaluation for he level to provide the provided on the level of the Montes, & garden perfection specified the European for les Montes, & garden personness secondes, par les European mefores, a vant que les Papes en demandous de femblables.

X . Parces provieges les Monaflerer n'oftenens pas entieremens uffrant à la jurifdiction du Discefain. X I. X I I. Ces Conciles de Corshage ent effé sennus ép cisen en

X II I. Saint Augustin et a point parté de cette autorité de l'Ee de Carthage. X IV. Les Parenarches & Alexandrio, & Annoche, & de Ierafalem quelloscaefur tous les Monsferes. XV. XVI, XVII, Le Patrirle de Confantinople avois des Monaferes dépendant de luy fent , dans sons fen Patriar.

XV III. Les Meropolisains en avecen dans leur Province. X IX. Les Fondateurs peuvent framestre les Monaficres de leur fondation à qui els veulenc.

Es privileges donnez par les Patriatches aux Moanafteres fisuez dans les Evelchez delent Parria:chat, ne paroiffent mile part avec plus d'éclat, que dans le Concile de Cuthage tenn fons l'Archevesque Boniface , & composé des Prelats de toutes les Pro-vinces d'Afrique , sous le tegne d'Hilderic Roy des dans 125. Vandales L'Abbe Pierre s'y presenta avec les anciens de son Abbaye , & se plaignit de Liberat Primat de la Province Byzaeene, qui avoit entreptis de les ex-communier, deplus qu'ils avoient mis leur liberré fous la protection de l'Atchevelque de Carthage, proteflant qu'ils n'avoient pas crû devoir défeter à cette censure, pendant qu'ils érotent sous l'asyle, & comme fons les aifles d'un fi juste & fi puillant protecteur. Rogamus beatifime & Apoftolica dignitate pradite, Christs venerande Pontifex Bontfact Episcope . & omnes faulti Sacerdoses, que adeffe videmisi . Cc. Ex que buic venerabili Sedi liberiasem Monafteri) nofter commissiones vindicandam, adverfim nos exurrexis tempeftas invidia, Santlus quippe Liberaius Epifcopus prima fedis Provincia Byzacena Congrega. trombne facerdorum fane collecter , en permeciem no. ftram mulsa & mnluplsester machinatur . dum Mo. nasterium nestrum grave excommunicatione percu ere voluifles. Ablu ensm ne percuffeffe decamus, ferentes

nos fub veftro velamine confessios, milis poffe jacu. les quorumlibet Confilerram penetrabiles defers, lis alleguent qu'il leur a été libre de se donner à l'Evesque qu'ils ont vouln: Si discuriatur ratio, licet libe. vis quickmane voluerint persiners : qo'ils one fuivy l'exemple de pluficuts autres Monafletes , en fe fou. mettant à l'Evelque feul de Cotthage, Si quarantur exemple, multos ante fecife irrepribensibiliter doce. mus: qu'il est juste que le Siege de Carthage seive d'a-syle aux Moines, aussi-bien qu'aux Clerca qui y re-courent contre la violence de leurs Evesques: Illiue ne epprimeremur configimus . nbs folent etiam Clerici . fi se opprimi viderint : appellare : que si leur Mona-Reic avoit été fondé éc regy par un Soudiacre, le Primat de Bys icene ne pouvoit pas s'en prévaloit , puis que en n'éton pas comme Soudiscre, mais comme Moine, qu'il avoit été leur Fondateut & leur Abbé : Net idso nos eum, quia Subdiaconns, fed quia Monachus fme , Abbasem habnimus, Enfin , comme on lestrajttost pat tout d'excommuniez, & qu'on les chaffoit des Eglifes, ils demandent qu'on mette fin à une fi inju-Re perfecution . & qu'on leur rende leur prennere liberie. Nos priore securitate confirmata noftra liber. tati erftitkater.

11. L'Archevesque Bonisace ne peut s'empescher de se plaindre de la jalonsie de Libetar, qui avoit rémoiené fi peu de respect pour les droits de l'Eshfe de Citthage, Privilegia bujus fantla Ecclefia notiri fub. trabere, & avon interelle les Allemblees d'Evelques pour une canfe fi injufte , Congregationes Pontificans frequenter adducent. L'Evelque Janvier prend part a la douleur de Bomface pour la définse des avant-e s du Saint Siege de Catthage: Dolemas fatis, andien. tes , qua reverentiam fanile buic feds dibitam confacerdos Liberarus ander en aleque denegare : 5: il deelare qu'on dost luy rendre toutes les meinses déferences qu'on a copour les predecelleurs. Ethecement ina gloria exhibeamus , qued antiquitas pradecefferibus this distiffe evidencer oftendieur Tous les Evefques du Concile firent la meline protestation, Episcopi di. xerunt . Hac otsam nostra postularso,

III. On leut enfaite une autre Requelte de l'Ab. bé Pietre, qui protefta que ce n'eftoit que durant la vacance du Siege de Carthage, qu'ils s'étoient foumis au Primat de Byracene, recevant des Pieftres de fa main, mais qu'après la mort de ce Primat, ils ne s'ètoient affujeris a aucun des Evelques voilins, ny à ceux qui gouvernoient les Sieges vacans , les tamen se defuncto Primate, non inccessor piebes illeur airquam in nobis haberet licentiam , ficm eft moris in subditit . fed neque plebs nos vicina aliquando fubjecimus, ans vieines Episcopis aut interventore Ecclefia, quepra. zema est nebes, mais qu'ils avoient artendu la ciration d'un Evelque de Carthage, auquel ils fouhaittoiene d'eftre uniquement loumis, Pofermar ut roffram Mo. nafterium facias tue Beatitudinis regimini fubjacere? pout ne telever que du Siege , dont toute l'Afrique relevoit : Vs canta fedie qua Primatum soteut Africa Ecclefia tenere cognosciture desensione muniti

IV. On recita après cela l'Apologie de l'Evesque Liberat , & de fon Concile Provincial, qui après p'ufieurs termes de respect & de civilité, priort l'Archevesque Boniface de maintenit la vigueur des Canons. qui affulerriffent les Monafteres à la jurisdiction Epif. copule. Novimus sapientiam tibs divinitus insusam, qua pracipue boc sudeas, ut nullus permistatur. Ec. clefiafiscorum Canonum aliquatenus convellere firmi. easem , ut terminos paternis definistonibus conflitutos non negligat fervare pofteritas. L'Archevelque de Carthoge repliqua en termes generaux, que ces privi-leges ayant deja efté confirmez par tant d'Evelques & tant de Conciles, on ne devoit plus les tevoquer en

Spiriteg

Tem. 6

donte, fou l'apparence tronquelle de triable la sygent des Cassons plus acteurs, de qu'il moins de cela d n'y amoit tres de feme, ny de confluet dans la dicipine de Fallois. N'espe sems prisonne fissen dicipine de Fallois. N'espe sems prisonne fissen sur la companyation de la companyation de la session de la companyation de la companyation de la session de la companyation de la session de la companyation de la companyatio

V. L'Abbé Pierre companit encore pour pr que son Monastere n'avoit jamais relevé de la Ptovince Byzacene , parce qu'il avoit esté basty pat des Religieux tamastez de diverses contrées de l'Afrique, & meime par quelques uns d'outre-mer à leuts ptopres frais, ou de leurs parens, qu'ils s'étoient d'abord confactez au Si ge de Carthage, dont ils invoquoient encore la protection, contre la fervitude & le joug que les C'ercs vouloient leut impofet. Dem conflet nos de deverfis locis Africanis vel transmarinis ad hune locum confregutes finsse: & nunonam alicuiob-noxies fnise, Monasterium sempiu parensum nostro-rum, vel alicium Religiosorum sundatum esse sirma. muri & qu'ils avosent fait dediet feut Monaftere pat un Evelque de la Province Proconfulaire, mais qu'is avoient attendu que le Siege de Carthage for temply, pout it to mettre a lug. A Ingo nos Ciercorum, and neque nibis , neque Patribus noffris quifquam fiene:ponere aliquando tentavit, spacre digneris. Ils nomment entitue plusieurs Monafteres d'Afrique, qui ne relevent auflement des Evelques Diocetams on des voifins, mais ou des Primats, ou des autres Everques plus éloignez, d'est il est clair qu'il est bien plus joite de les face televet du Primat de Carthage, qui prefide à route l'Afrique : Sans il ne faut pas orbires ce qu'ils differt du Monaflete d'Adramet, qui non feulement n'avoit mile dépendance de l'Evelque du heu, mais qui tecevoir meline tous les Prefires des pais d'ontermer, Nam de Adrametino Menasterio nullo medo filere peffumus, que pratermifo ejufdem esvisa. Les Epifcopo, de transmarinis partibus, fibs semper Presbuteres erdinaverunt,

V L On lit ensuite plusieurs prenves de la liberté des Monafteres, les unesticées des Livies de faint Augustin de Aferibus Ciericonum , c'est le Sermon einquantième de deverfis : les antres do Concile d'Ailes. eni fit l'accommodement de Theodote Evelque de Frejus , & de Faufte Abe de Lerins , où on vit éclater les pren sers tayons de ces libertez, comme nous avons dit dans la Partie precedente, enfin les autres empinetees d'un aucien privilège accordé à un Monaftere de Files, par Boniface Primat de Byzacene, dont voicy les termes effectivement tres-avantageux; Infinue fem. per ferverem Dei vel Ancil'arum Monafterea libe. ture habert arbitrium à conditione emnium Clerice. vum. Querum prescorum Patrum fequentes ritum etzam veffrum Monafterium boc habere, & in vobis mane. re nique in avum, Vnde per hane vos authorisasem durinus commonendas, no licentiam habeatis unde volnernis ,fperetualem fumere eibum ,liberam in emnibus facultacem habentes . Oc, Ve quim velitis . vebis estrogesis Presbyteram , &c. . V 11. Entin , la conclusion de ce Coneile fut éga-

y II. Enfin, la conclution de ce Concile fix également févorable à la biberté des Monafteres, de aort préciminences du Siège de Carthage. Vouvy comme on en rapporte le Decier. Ermit ignire annéa amonime Maniferia, font féripre primate, a conditione Citreturium modes emishis libéria. fibi samint & Dee placeusa.

V111. Dix ans aprés on tint un autre Concile à

Carthage fous l'Archeverque Reparat, oft l'Everque de Rusp demanda un reglement pout le Monaftere de fa Ville, fondé pat faint Fulgence fon predecessent. La spirit Im te folution du Concile fut, que les Devrets du Con-eile precedent fous l'Archevefque Boniface fublifie. Luient, & que tous les autres Monafteres journement d'une pleine liberté, en lassfaut seulement à l'Evelque du lieu conformement aux Cooftitutions Canoniques le dtoit d'y ordonnet les Cetes , & d'y confecret les Aurels , fans qu'il puelle inspoier aux Monnes aucune autte fervinude, ny élite leur Abbé, ny tien exiger d'eux : Les Religieux no devant eftre gouvernez que par leur Abbé , & les consestations metine qui s'éleout entreux , exvant efte terminées par les autres Abbez, Catera Monafleria etiam ipfa libertate ple. negima perfenancue : fevoarie limetibus Concilierum en hac duntaxas , ne quandoque voluciens fibs Cleri-cos ordinare , vel Orasoria dedicare , Episcopus in empur plebe vil civitate loens Monafterij confifti . p. fe bujus museris gratiam compleat . falva libertate Monaclorum nebel fibe in eis prater hanc ordinationem vendecane: neque Ecclefiaflicis con canditioni. bnt . ant angariis subdens. Opertes enim en nulle Monasterio quemlibes Episcopum Cashedram collo-care, Ge, Effe enim dibent Monachi in Abbatum fuerum perejtare. Er gnande ipfi Abbater de cerpore existenc , qui in loco corum ordinandi funt. pedicto Congregationis elegantur , nee officimin fibi ku,ns electrones vendices, aus prasumas Episcopus, Se qua vero consensio , qued nen opiamus, exeria fuerit . nt tita Abbainm alterum confilio . five indiceo finantes

1X. Il faut avouer de borne foy que ces deux Conciles de Catthage ont ellé merveilleulement favorables à la liberté des Monasteres , & que les privileges qu'ils leur ont donnez, ont eu une valte erenduc, & ont d'autant plus tedunt à l'értoit la rentlance melme spirituelle des Evelques Diocelans. Et comme ces Conciles ont efté la tegle des Evel ques de France dans les occasions pareilles , ansi que nous allons nontter, il feta à propos d'y faut auparavant quelques teffexions, 1, Le Monastere dont il s'agulfoit dans le premier de ces Conciles, avoir été fondé par des Moines étrangets , dont quelques-uns melmes étoient des pais d'outremet , à leuts propres dépens. Ainfi leur pretention étoit apparemment d'au-tant plus juste, qu'ils avoient pû le donnnet à celoy qui leut avoit plû entre les Evêques, & sit tout à cey de Catthage, qui étoit teconnu le Primat univerfel de toute l'Afrique , & comme le Primat des Primats. Il n'y eut jamais de fondement plus legitime d'un Privilège, que la volonté des Fondateuts, qui font libtes de donnet leurs biens, & de le donnt euxmelines à qui il leur plaift. 2. Il y avoit dans l'Afrique beauenup d'autres Monafteres ent televoient auffi non pas des Evelques Diocefains, mais ou des P. imots, ou de quelqu'antte Evelque fort élôigné. 3. Amis ce n'eftoit pas tout à fait une prerogative du Sirge de Casthage, puisque tant d'autres Evelques participoient au meine avantage d'avoir des Monaftetes dans d'auties Doceles que le leur. Mais ce qui a effe dit, nous montre clartement que le Siege de Carthage en avoit (ans comparation un plus grand nombre, & que les Conciles confidetoient comme un privilege du Siege de Catthage, de recevoit sons sa patridiction tous les Morafteres qui vouloient s'y foûmettre. 4. Mais ces privileges de: Monastetes d'Afrique , quant à ce point, n'eftoieut pas tant des exemptions, que des change-mens, ou des tranflations de laperiorité & de lujetion. Cit enfin tous ces Monafteres eftoent todjours foilmis à quelque Evolque, quoy qu'éloigné, au moius à celuy de Carthage. Il n'y a que celuy d'Adrumente

10090

### touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. Ch. XL. 111

dont on pourroit douter; car il recevoit fes Prefites d'outremer , & il n'est pas facile de deviner , si e'étoit d'un Everque determiné, ou du Pape, ou indifferemment de quelque Evelque que ce filt. Si les Monafteres effoient encore en jaloulie contre les Prefires, de peut que sous le pretexte de l'éminence de leur ca-tactere, ils ne voulussent dominer, il se pourroit faire que ce Monaftere n'auroir admis que des Prefires d'au dela des mers, dont la domination effoit moins à craindre dans un pais od ils effoient incomes de fans appuy. 5. Mais quant au refte, ces privileges qui font icy accordez à tous les Monafteres, & qui par confequent ne font plus des privileges , mais des libertez generales de tons les Religieux & Religieufes d'Airique, donnent des bornes fott étroites à la jurisdiction spirituelle des Evesques sur eux. Car il semble qu'on ne leur referve que l'ordination des Cleres, & laconfectation des Aurels & des Oratoires. Ces deux points melme n'estoient pas hors d'attente, fi les Monaste. tes dés leur fondation, ou peut-eftre meline après cela se soumettoient à l'Archevesque de Carthage, é. Et c'est peut-estre pout empescher les Abbez & les Regieux de se mettre sous la ptorection de l'Evesque de Carthage, que les Evelques d'Afrique leur donnerent un privilege si vaste & si general. Cat on ne doutepas d'ailleurs que les Conciles d'Afrique n'ayent effé les plus exacts & les plus rigoureux à observer les anciens Canons, 7. Quoy qu'il en foit, ce sont les Evesques meime qui accordent ces privileges aux Monafteres, & ils jugent que certe liberalité leur est glorieuse, & ne peut pas estre desavantageuse à leur veritable grandeur, ti ne confifte qu'à procurer la paix de l'Eglise, & le qui ne confitte qu'a procure se pour la faint des particuliers. S. Les Moines d'Afrique y étoient mis fous la conduite de la jurifdiction immediate de l'Archevesque de Carthage , bienlong-temps avant que cenx de la France , ou du reste de l'Occident se soitmiffent au Pape, comme il patoift par les Epoques que nous avons marquées, 9. Les Papes n'ont donné des Privileges aux Monafteres hors de l'Italie, que pont cunfirmet ceux que les Evelques & les Rois avoient dépaccordez, & dont ils avoient demandé la confir. mation. Au lieu que l'Evefque de Carhage donnoit des libertez, & les maintenoit aux Monafleres contre la volonté des Eve sques, qui reconnociforent neanmoins enfin le droit qu'il avoit de le faire, 10. Le Pape Adeodat témoigna la tepognance, quand nos Evelques le forcerent de confirmer le privilege du Monastere de Tours, ui demeuroir affranchy du pouvoir mefme spitituel de l'Evergne: le Pape Zacharie fut le premier qui soùmit immediarem: nr au Siege Romain le Monaîtere de Fulde, pout fatisfaire aux defirs de Bonifice, qui en eftoir & le Fondateur & l'Archevelque, L'Evelque de Carshage avoir use plusieurs siecles auparavant de la mefore authoriré , & peut-eftre d'une plus grande , fans que les Everques d'Afrique en rémoignaffent du déplai-fir. 11. Dans l'Iralie metrne faint Gregoire n'avoit pas receu les Monafteres sous sa protection immmediate, quoy que son infarigable vigilance s'appliquaft avec une chanté vrayement paftorale, à empefcher que les Evelques n'exerçaffent for eux une domination trop

X. Mais agrés tout celt, je ne fuis pru encor bien prefuidé que ce deux Conciles de Certapea, seven entirement fouttait les Monafters de leurs Abbre de la jurislichen fregueitel de Erefqueit. Cut "effet de douje; éplâted n'au Diocelain celt todques réfut douje; éplâted n'au Diocelain celt todques réfut affuret yau Evelques. O'le premaré de ce deux Gancies ne consien que certe translation de jurislichem celts ne consien que certe translation de jurislichem de la jurislichen de l'Erefque. De le nel Juscinit par la jurislichen de l'Erefque. De chie nel Juscinit par con a fair. Car l'Erefque Docchium y et encore con la jurislichen de l'Erefque. droir de confacter le Chième, de donner les Ordres, ét à mon avis de confirmer l'élection de l'Abbé, a prés l'avoir extaminée. Il ne me pasoit pas non plus que les Abbez y foient experfément exempers de la paiffance canonique de l'Evefque à corrèget leurs frotes. XI, Mais cel mocre une presure affize violente de

A.L. Man Cell encode une proves after revolente de 
A.L. Man Cell encode une prove after revolente de 
propolente en Concilon de Carchage, comme les modeles des provilegs qu'ils accondente, ils net relatibateres poutras par son le cionne de les accounte le 
province de la considerat de la constituté plus
met dont a la fervirent dans leprovilege du Monade.

Total de la considerat de la considerat de 
province de la considerat de la consideration de 
part explojujest, sus praisitest désocules play privair, 
par ceptiquest, sus praisitest désocules play privair, 
par ceptiquest, en praisitest désocules play privair 
plant qu'en province de l'once des privaires de 
province plant de 
province de l'once en propose des 
privaires de 
pr

rom vel Epifopparma riplárt.
XII. On fe forei andi de l'autorité de ce Concile
de Carthage fon Bonface, pour autorifer la privile,
ge que l'Evréque fon Bonface, pour autorifer la privile,
ge que l'Evréque de Paris Audebret accorda an Monaîtere de faint Mans des Folles, 5i serve tentra Paz. De Unit,
tram flatma en me ficigli exalpatare, legatur Commy Mc3 From
à fasille Besifacus Carthagnanfi Epifopp d' aliti. Tom. 1. p.
Epifoppu fallis, ch' invanicas quad Manaffaria i al.

spikku trajlastiet visitus, klora siji dekeata da su.
minflatisus Epiperum di Citeratus, su siine 21/3.4 c.
XIII. Quelque-sun se font persiadet que siine 21/3.4 c.
Augustu avoir escona, exter puillaste extraordinare 7 c.
K unterestile de l'Archeverigue de Carthage for coss
se considerate de l'Archeverigue de Carthage de l'Archeverigue de l'Archeverigue

nets, out status account returns, in remotion 1 Ancience, in remotion, which was a firm of the control of the c

d'Afrique.

XIV. Quana aux Partiarches d'Alexandric, d'Anriche & de Jenulfum, il eff vary que les monumens
actiens de l'Halone Exclusifuque nous reperferance
le finn qu'in our prix en diversit excentrar de Moactiens de l'Halone Exclusifuque nous reperferance
le finn qu'in our prix en diversit excentrar de Moactiens de la commandate, il a Esta deverfie lextres aux
Solizaines, l'Hilbier Lanfaque, le Pté Spériord, les
cation de autres Partiarche à regler les musifion Re.
cation de autres Partiarche à regler les musifion Re.
cation de autres Partiarche à regler les musifion Re.
cation de autres partiarche à regler les musifion Re.
cation de autres partiarche d'une conformation de l'action de commandate d'une
commandate de l'action de l'action de l'action de la matterial de l'action de

raft la conduite au feul Patriarche. XV. Mais nous ne pouvont pas nict que dans le

I I wol

Figuiese ficels le Bustanethe de Condustranque noi et que que a face de la Bustanethe des trouses de la Voue et que a facelam Monethres répunde dans trouses réporte de la Voue et que et de la Voue et que et de la Voue face et que et

il condici la conducta mirroficile de tossiles Mondie, era de la parificiación. Nosa creso fre e rique L Coner a de la parificiación. Nosa creso fre e rique L Conde Particion de Germain Particir de Cordinazioneje, qui a ferri de rige a ma particirches que forniti, de das de la penderellam. Il déclus premierments que la de la penderellam. Il déclus premierments que la elgides, que Conservo de la Mondieria suparticinarios a la prificiolme du Particio de ma toutes les Provincies de fon Darticichat, que fon que la Cono de la conservación de la propueda de la condiciona de la conservación de la propueda de de la conservación de la conservación de la concernita de la conservación de la conservación de de la conservación de de la conservación de la conservación de la conservación de de la conservación de la conservación de la conservación de de la conservación de la conservación de la conservación de de la conservación de la conservación de la conservación de de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación de la conservación de la conservación de del la conservación de la conservación del la conservación de la conservación del la

Actor Cel's en golds agrellaries le Cordini Dattist.

"me eager chi, Parmershold flaurgeption, C. tono les Evil.

"me eager chi, Parmershold flaurgeption, C. tono les Evil.

de tono les Konalitens de les Discoès, Comme conon

Favous ey-defini termanqué d'un les Conflitations de

Johine, de c'horich la marque de lens gindifican
lais is les Tondarous vouloires fodorente le Monadials is les Tondarous vouloires fodorente le Monadelle y abbroca millé Col en Patintichelle. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichell. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichelle. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichell. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichelle. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichelle. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintichelle. Pletaries,

chel y abbroca millé Col en Patintiche Patintiche.

The patintic plate of the patint

ua Crneifixa falla fueric, feve Monafteria fint five Ecclefia Catherica - feve O atoria,

X b. Secondemen is Patriatiche Germin spolter est Evrique ne per texcreta couse printi-Groudous con Monalters als Ges au trofe Patriate Ind. Ges possible est de chibarion de supériere, de pos et Coloniston de Celoniston de Coloniston de Colonisto de Coloniston de Coloniston de Coloniston de Coloniston de Colo

dant li fuier. X VII. Trossièmement ce Patriarche animé d'un efp it fant de definteressement, & plus zelé pout tefitein tre ces puvilèges contraites an droit commundes

titring ees purifyee container an deux commundes. Everigen equipouter device que les champs, les navous, les Otarriere, oil on in a pour d'abord en navous, les Otarriere, oil on in a pour d'abord tour dépondere des Everige Discorrieres des les le prusée qui y habre, quou qu'ils appartement aim les prusée qui y habre, quou qu'ils appartement aim sur les des des des des des les santaises. Men et de conferie dries en ma se Eprisque à proprie expellatoripopies es qua conse. Par arractailles Mandajeris, quibbe address pre-

onter.

nam ut Epiforus apropro expellatoreppide co quad
part. 1. Partraetbalibu Manafinite, ambus adorent pre.
44. 113. da., qu'i fabrebana fabbilla fin fid sea a fau Oracertis, mij fab Partraetbalibu flomerpegus & tjaf
fasadata fat.
XVIII. Estin al providi dans les oliges de la mef184.442, me Epifo Orientale, que les Mestropolitaira avoicne

1844-ye. m Eglid Oriental<sup>2</sup>, que les Metropolitains avocies saffi quélègides des Mondreres dévoties à rois feule saffi quélègides des Mondreres dévoties à rois feule pridétien, quey qu'in fuil res fautre dans les Diocetres de tent en la constant de la companyation de feul de la companyation de la companyation de producion de Mondrere. Les Euróques no foutificare qu'avec pues ce a trumproise poude date safit, que l'on les foits fui leur les dévoties de la composition que l'on les foits de les des des les des les des les des les constants de la composition qu'en les des les de

XIX. La regie la plus univerielle & la mixime la plus conflante que nous pouvons tier de tout ce que ious senoris de dire, est que l'on n'a pas jugé qu'il y cut un fondement plus legitine de ces exemptions, ou de ces appropriations des Monsilters au pouvoit inn.

mediat des Parenarches, que celuy de la fondation mefme, ou de la volonté des Fondateurs, à qui on ne peut avec jufice refufer la liberté de donner louse biens, leurs fonds, & leurs heritages à qui il leur plaift.

#### CHAPITRE XLL

Des Monasteres des Religieuses en France & en Espagne.

 Difficition des filles Retignische felemellem@t voilles par Dimfipse en France, d'avec les autres.
 11. 11. 11. 17. 11. y can vous dans leant maisson propres, d'autres dans des Menafleres, d'autre des la gradieurs pes. Les Sevines deuts la Colofere, d'autres et la gradieurs pes. Le Nevons des unes de des autres no babre feculier.
 5. 10 marças plus and aprec cent prefette.

VI. IX. L'Eurjapa en volles pes de telles qui conferences deus les Cinfres. VII. VIII. Presents que leur morsage effest nol. X. En Efague en remorque la notjone devenfois de filles Edi-

gunju. X 1. De celles quel Evolque beneres du velle felerarel de la confecranen. X 11. Des Offices divers des Abbayes de filles. Des Punjus-

I. I. 1 Noradures de Vierge demodent podejas.

Lei des Monderes de Vierge demodent podejas.

Lei des Monderes de la Lei poppe fiera de la Re
Lei pode fiera de la Lei poppe fiera de la Re
Corre que fin Le Cardania de la Tienze fin Gien
finat Renny com l'appeared dens la lettré de corole.

Lei pode finat pode pode fina la lettré de corole.

Lei pode finat pode pode finat le lei pode finat lei pode finat le lei pode finat le lei pode finat le lei pode fin

11. Le Pape Symmaque femble avoir diftirgué ces deux forces de Vierges dans la lettre Decretale à faut Ceimre Archevesque d'Arles, en frappant d'anathème ceux qui épouleront les Victges confacrées à Ditu Il- con. Gal. les vehementius perfequende , qui Dee facrasas Vir. ten 1 gines , vel velentes , vel invitas massimonio foo fo. Cas 4 !feulement le marsage aux Vireges qui ont paffé plufieurs années dans les Monafteres, Neque viduar ad unpitat transfire patimur, quain religioso proposito din-turna observatione permanserunt. Suatiter virginis nubere probibemus, quas annis plurimis in Menaferiss atatem peregiffe contigerer. La ptofellion tacite & implicite eftoir alors apparemment plus ordinaire que l'explicite & expresse. Cen'estoit donc que le cours de plussurs années qui passons pour une professionta-cue de ces veuves , ou de ces Vierges. Discursa séfervatione, platimus annes. Un petit nombre d'amées palfort pour un Novitiat, en effet faint Gregoire nors a deja appris que les Moines failoient trois sus de Novitiat avec leur habit du fiecle, avant que de perodre l'habit Religieux , c'est à dite avant que de faite profeffion, On içan que ces diverfitez de profeifion ne font pas encore tout à fait abolies dans le Droit pou-

vesa.

# touchant les Benefices, P. II. Liv. I. Ch. XLI. 113

vau, Mais pout revenir à la lettre du Pape Symmaque, il et tra-évident que celle qu'il appelle Vierges confactées, Des factosas Pirspars, dans le premier Decret, font fort differentes des Vierges, dont il elt pat'é dans le fectord, donn le veru de l'engagemen ne pavoit qu'après pluseurs années de perferentace dans un Monaltere, au lieu que les premietes des le moment de leur confectation entroires dans un engagement de leur confectation entroires dans un engage-

ment tres-érroit & dans un lien indiffoluble. 111. Le Concile V. d'Orleans nous fournira des preuves convaincantes de ee que norts avançons. Car il otdonne que dans les Monafteres où la Clofture est gardée. les filles feront épreuvées l'espace d'une année avant que de recevoir l'habit de Religion : & que dans ceux où la Clofture n'est pas gardée, elles ne recevront l'habis Monaftique qu'après avoir effé éprouvées dut int trois ans dans leut habir feculier. Auffi elles font rétranchées de la Communion, fi aprés cela elles se matient. La mesine reine est decernée contre les veuves & les filles , qui fins fortir de leurs maifons paternelles fe font dévoliées à la continence en changeant d'habit, c'est à dire en prenant un habit plus modelte, & qui les diffingue de celles qui n'ont pas fairla meime profession. Voicy les paroles du Concile. Quacumque puella seu propria voluntate Mo. nasterium experium. seu à pareneibus offeruntur. an. num in ipfa qua intraverint vestepermaneant Inhis vero Monaftersis , abs non perpetuo tenentur inclusa, trienninm in ea. qua intraverint veste, permaneam : & postmodum secundum statuea Monasterii ipsins iu

quo elegerent permanere, vestimenta religionis acci. piant. Qua si deincep daera relinguant loca , propo. firum fanctum facult ambitione transcendentes ; vel illa, que in domibus propriis, cam puella, quam vidua communate veftibni convertunter . eumbie .quibus conjugio copulantur, Ecclefia communione priven. tur, Sane fi enipam fequefiratione fanaverint , ad com. munionis grassam revocentur. Il patorit clarement par ce Canon, s. Qa'ily avoir des Convents oil l'on gar-doir la Clofture, & d'autres oil on ne l'observoit pas. Qu'il y avoit outre cela des filles & des veuves Religieufes qui demotroient ésparées dans leurs mai-fom proptes.
 Que dans les Monafteres où l'on gar-doir Clofture, le Novitiat n'effoit que d'un an, mais qu'il effoit de trois ans dans les autres. 4. Que le No. viriat se fassoit avec l'habir du monde. 5. Que prendre l'habir de la Religion estoit faire profession. 6. Que la profession des veuves & des filles Religieuses qui vivoient hots des Cloiftres, ne confiftoit que dans l'habit qu'elles prenoient, qui oftoir propre à celles de leur Ordre. 7. Toutes ces diverses sotres de filles ou de veuves Religieuses avoient cela de commun qu'elles ne pouvoient plus retourner dans le fiecle en quitrair oir de Religion & en semariant, sans crime & sins frandale , & melme fans æriter fur elles les fondres de l'Eglife, 8. Ce mariage eftoir eftimé nul dans la Franco, puis qu'on ne les releve point de l'excommunica. tion qu'elles ne se separent, q. Mais en tout cela il tr'est point paté de celles à qui l'Evesque imposoir solennellement le voile de la confectation , & auti elles estoient differences de roures les antres,

ctioned districtées de toutes les autres.

IV. Le Concile III, de Paris d'hângen ces Vierges factées de celles qui vierontes en particuleir. Sarra.

Terre serva compallimente adjuntation que vigliame communatures san visian, quan paules, principation produce paralles autres profife. On fapate enforte ces manyes comme nevalues. La profetilion produige de ces dernaces n'avoir para que par lent changement d'habit, muis celle des premetes avoir échet par les condi-

roles du Pape Innocent, pour la distinction des Vierges qui s'estoient voitées à Dieu , quoy qu'elles n'eufque , Quanec. Can. 10. fene pas entore esté voilées pat l'Evel dum facro velamine tella , tamen sponsio carun a Des tenebatur: & de celles qui avoient efte folennellement voilées: Qua Christo spiritaliter empfirmes of velari a sacerdose mermerune. Ensuite le Concile frappe d'anathême crux qui épouseront ces Vierges & ces veuves, ou qui erfuleront de s'en separer, aprés les avoir époulees, Sacratam Des virginem, que inbenorem Chrifti veftem mutavit, & allegue les Loix Romaines, qui les condamnent à perdre la tefte. Il est bien apparent qu'on commençoir à confondre quelquefois les privileges de ces diverfes fortes de Religiensfes & qu'on étendoit à toutes les autres , ce qui nuparavan ti avoitefté otdonné que pour celles qui avoient efté fo-lennellement voilées de confactées pat l'Evefque.

VI. En effet, quelle apparence y a-t-il qu'on donnaft ce voile de confectation à toutes les Religionses closffices dont nous venons de voir, que la Profession ne consistoir que dans la prise d'habit, après le Novitiat & l'épreuve d'une ou de trois années > A offi la bien.hourouse Reine fainte Radegonde ne parle que de gerre. Ta-La consectation de l'Abbesse de son Monastere, dans res. suf, cerre excellente lettre qu'elle éctivit aux Evefques, Franci. 50 our leur faire confirmer les privileges que les Rois & e. 48. les Prelats lay avoient accorder. Abbatiffam fererem meam Agnetem, quam beatifimi Germani prafentibus fust fratribus beneditio confectavit. Il ne faut pas oubliet en passant, que cette fainte Reyne aprés roir conjuié les Rois, les Prelats, & enfin tous les Fideles de ne jamais potter leuts mains audacieuses sur les fonds & les autres biens de cette Abbaye, & de ne point violet ses privileges, ajoûtecontre ceux qui l'en treprendront des imprecations, qui ne sont gueres differences de eelles que nous lifons dans quelques lettres de faint Gregoire. Il ne fera peur-eftre pas encore inutile de remarquer que certe Sainte prie les Evelques de considerer l'Abbesse & la Congregation de Filles qui leur est recommandée, avec les metimes fenrimens que l'Apostre Bien aimé considera la Vierge Mere, aprés que son divin Fils la luy eut recommander, Revenons 1814, 1. 54. à nostre sujer. Les Evelques de France dans leut répon. se à sinte Radegonde, aprés avoirremarqué avec admiration & avec joye, qu'elle effoit venue en France, presque du mesme pais que faint Martin , & y avoit apporté le mesme seuceleste & la mesme ardeut , pout y multiplier les Monafteres: ajoutent que prisque son Monaftere de Poiriers a atrisé par l'odoit de ses suints parfiims un grand nombre de filles de route la France; fi celles de leurs Diocefes venoient à fortit du Monsftere de Poitiers, & à se marier : ils sulminent les esfroyables traits du detnier anathême contre elles , & contre les complices de leur facrilege adultere,

VII. Cute probbition & meline certe annille serior, to de manage is more vietted and magnet age in a consideration of the manages repetitive and the serior annique repetitive experience and the serior annique serior serior annique serior serior annique serior serior annique serior serior serior annique serior serio

Can. s.

Le Concile II. de Tours allegne les proptes pa-II. Partie.

VIII. Mais quant aux venves ou vierzes qui vi-

vent dans leursmaifons, après y avoit pris elles-mê ou des mains de leurs parens l'habit de Religion , Que fibr vefter in habitu religionis in domibus propriu. sam à parentibus, quam per semplas mutaversus : ce mesme Concile V, de Paris declare que si elles semarient, elles seront privées de la Communion, & même de la conversation civile des fideles, jusqu'a ce qu'elles se separent des compagnons de leut factilege. Le Roy Clotaite 11. confirma par fon Edit ce mefine Decrer, ajourant la peme de mott contre ceux qui enleveroient les Religieuses clouftiées, on celles qui demeurent avec leurs parens, la separation, la confication & l'exil conrec ceux & celles qui s'épouleroient volontairement, D'oil il eft aife de concluse que les Conciles, les Eres ques & les Rois mettoient alors peu de difference entte ces diverses sortes de professo: Religieuse, quant au pouvoir de reculet on de se marier. Le Pape Zacharie ne laiffa pourrant pas d'infeter les Dectets du Pape Innocent, & du Pape Leon premiet, qui mettent une

Cont. Gall, tres-grande diffinction entre les Religieuses voilées & 16. 12.167. non voilées, dans la lettre qu'il écrivit a Pepin Maire du Palais , & aux Evelques de France. 11. 17.

1X. L'Autror de la vie de faint Cefaire affure que les Religieuses de son Monastere d'Arles gardoient une cloftute fi rigo reufe, qu'elles n'en fotroient jamais en Do C'e'ne tone leur vie. Erant antem ille lece adee inclufa, m Hif Frant nigne ad impremum vita diem nulli earum fat effec 10. 1.p. 192. extra Menasteryostinm progredi. Il est remarque vets la fin , qu'il y avoit deux cens Religieufes dans ce Mo-, trente ans feulement après sa fondation, Toutes ces Religicuses n'estoient pas voilées pat l'Evelque en des jours tolemnels, quoy qu'il y en pût avoit quelques, unes, comme nou: I fors de fainte lere femme de Pepinl'ancien , Inter M farms felemnia de mans Poneifers facrum velamen & religionis babirmin fufce. pit, seque redigent in numerum santtimenialium, Ge. Et de sainte Godebeste, que saint Eloy Evesque de Noyon fi mea à l'époux immortel en lay mettant fon nesu au dongt , Virginem illam anree free annuln Christo fonfam corano Rege & parentibus eine fiden. tiffime degandit & dedicavit, Le Concile de Liptine en 743, parle des Religieuses sous ces termes, Ancalla Des Nonna velata. Je ne voy pas affez de fondement pour dire que les premieres fusient les Religieuses ordinauses . & les dernières celles que l'Evelque auroit confaciées du voile solemnel. Mais la peine que ce Concile leur impose, si elles prophinent leur profession fainte par des impudicisez criminelles , à sçavoir d'eftre rafees, radantur omnes capilli capites ejus : Cette peia no, dis-je, nous montte qu'on ne tafoit les Religienses que los qu'on les merroit en penitence. Comme la Profession Religieuse est one Profession de penirence, quoy que ce ne foient fouvent que de tres-innocenses filles qui s'y confactent , il fe peut faise qu'elles avent erfin toutes voulu tecevott auffi ce ciractere de pentence , qui est comme une obseu-

X. La discipline d'Espagne estoit peu differente de celle de l'Eglife de France, Le Concile de Barcelon frappe de la même excommunication, & oblige à la separation les vierges qui se sont mariècs, après avoir par leur changement d'habit fait paroifire au publie leus engagement volontaire à la continence. Sa que virgo propria voluntate, abjetta laicals vefte. Devetanm more induta, caftitatem fervare promiferit. Quant aux Religiouses clouftrers, le Concile II. de Se-Cen. 4. ville veut que les Evelques en latifent la direction aux Religieux, à condition que les Monasteres des Moines & des Filles forent éloignes ; que l'Abbé feul purife enrectens l'Abbesse seule des choies spinsuelles, & que ce ne foit que ratement, & en prefence de deux

s autres facurs : que pour le temporel l'Abbé de. pute un Religieux avec le consentement de l'Evesque, qui prenne soin des fonds & des revenus des Religieuses ui en revanche travailleront aux habits des Religieur. Le Concile IV. de Tolede ordonna aux Evelques de G. 15-54. faire arreftet , de mettte à la penitence , & de faire rentrer dans les Monafteres ceux qui ont apoliage & d'user de la mesme severis envers les veuves on les vierges, qui ont quitté l'habit Religieux, & ont re-pris l'habit seculier. Qua forma servaheter essans in vidnis virgensbafque facris , as prenitentibus fa. minis , qua fanttimontalem babisum industruat & poßea ans vestem mutaverunt , ans ad nuptias trause. runs. Saint Hidore Evelque de Seville a fort un tacourcy Drofe de de ces Conflitutions Symodales, dans le Chapitre meime oil il parle des Religieux, fans m'ansofer à sapporter des paroles qui contienent les melmes regles, j'ajoûceray feulement celles-cy qui donnent un nouvel éclasciffement. Lanficia ettam corput exercent , aigue Instensans , vestefque ipfas Monaches traduns . ab his envicem , qued vellus opus est, refumentes. Et voila vray semblablement la raison des Monasteres doubles des fireles precedens, afin que le travail manuel des Religieux & des Religieufes pust fournit reciproque-ment à tous leurs befoins. On remedia aux defordres ou aux mauvais soupçons qui en pouvosent naustre, en mettant une grande distance entre les deux Monasteres , en tetranchant toutes les visites inutiles & tous les entretiens dangeteux, & en confervant neanmoins l'ancient correspondance &c la reciptoque assistance qu'ils s'entredonnesent,

X I. Mais le mefine Ifidore nous apprend ce que nous n'avons pas trouvé dans les Cone les d'Espag e , q'il y avoit encore des vierges que l'Evelque honocon du voile fol-muel de la confectation, & qui par conf eftorent forr diffetentes des percedentes. Les Cinciles u'en ont pent-effre point fait de mention , parce que le noustre en eftoit fote petit , & qu'il fe diminuoit rous les jours. En effer , comme le plus fouvent c'è-toisur les Diacomilles qu'on confisceoit de la forte, les Conciles commencerent en ces melmes fixcles à abolit l'otdination des Disconiffes , comme nous ditons dans le Chapitre X I.111, & en meline temps la confectation des vierges commença a estre beaucoup plus rate. Isidote demande done poutquoy on voile les vierges avec une benediction folemnelle. Quartur that arteur jaminavirgines in benedittione velentur. Et il thpond que e'est pour les consoles de la privation de tor les rangs & de tontes les fonctions du Sacredoce, quiny leut fexe les condamte. Quarum has canfa eff: In gradibus enim vel efficus Ecclefishics fumna nullarenus prajeribuntur; Nam neque perminism eis logni in Ece'efia, vel docere , fed neque contongere vel offerre aliqued veriles muneres , ant Sacerdulales offiry fortem fibs vendicare, l'deque bec tantum qua verge est. C carriem sum favilisseare proplus: id-circo venia si sili, un la Ecclessa neabuli, vel vos-guis introcat. C bonorem sanstisseati corporis in libertate capitit oftendat , atque mitrate quafi cere. nam verginalis gloria praferat in vertice. ] - ne levy fi dans ces paroles Hidore ne fait point allution à l'abolition de l'ordre des Disconifes : mais il me femble que ces telles contonnées du voile folemnel de la confecration, qui éclatoient avec rant de gloite dans les Eglifes, comme il dit, ne pouvoient pas eftre des Verges renfermées dans un Cloiftre, de gardans clofture, en force que les Religieux prissent tout le soin de leur rem-

XII. Pout dite quelque those des dignitez particulieres des Abbayes de Filles, je remarqueray que funt Cefaire Archev-fque d'Arles donne dans fa Regle des inftructions propers & particulates a l'Abbelle, qui

Ac. 199.

Can. II.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. C. XLII. 115

polée ou Ptrvolte, Prapofira : a l'Ancienne, Primice-ria : à la Maistresse des Novices, Formaria : ainsi nommée, patce qu'elle formoir ces jeunes vierges à la pie-té Religieuse, & à l'Informere, S'int Cefaire ne voulut point qu'on élevait de simples pensionnaites dans les Monasteres, si elles ne se confacroient, ou si leurs patens ne les destinoient à la Religion, Il me semble que c'est le sens de ces paroles. Aut difficile : aut nul. La unquam in Monasterio infantula paronta nes ab annis fen ant feptem , qua jam & literas discere , & ebedientia possit obtemperare , suscipiatur. Nobelium filia . feu ignobilium , ad nutriendum . am docendum PERSONAL MEN ACCEPTAMENT, Voilata raison pourousy faint Cefaire n'a point diftingué la Maistreffe des Novices de la Maistresse des Pensionnaires, Revenons à l'Abbesse. Sainte Radegonde ne creut plus estre du nombre des Larques, depois qu'elle fur Religieuse & Ab. Greg. Tw- beffe. Pincles laicalibus abfoluta; ad Religious normam translata. Elle fit élite en sa place Agnés Abbesle, & aprés qu'elle eut efté confactée par faint Germaio en prefence des autres Evelques , elle pretrodit ue le Monastere ne pouvoit plus la déposer. Sen Abbatifam alteram . quam forerem meam Agnetem, gnam B. Germani prafentibus fuss fratribus benedi. Elio consecravit , aut ipsa congregatio qued fieri non porest, habita murmuratione mutare contenderit, L'é-lection de cette Abbesse avoit esté faite par le Monaftete, & les Evelques l'avoient confirmée. Cui cenfentientibus beatiffimis & bujus civitatis & reliquis Pomificibus ; elettione etiam nofiva Congregationis domnam & ferorem Agnetem, quam ab incurre ata-te lece plia colui & eduxi, Abbatisfam infitsui, Oil il paroilt qu'en meline temps! Abbetit est nonimée pat la Fondatrice, éluir par les Religienses, confirmée par les

s'appelle auffi la Mete, Abbatiffa Mater : à la Pre-

CHAPITRE XLII.

Des Monasteres de Religieuses en Italie, en Angleterre & en Orient.

1. Divers Reglemens de faint Gregoire truckant les Religies.

11. Pourquoy l'Evefque pouvoit faire preter la Chaire Epifoppale dans les Eglifes des Monafteres, & ne le pouvoit qu'u-

me four l'an. e just c'an. III. Es les filles fiancées, ou mefmes mariées, province en core entrer en Religion.

IV. Combren les facates Religionsfer fent milles à l'Eglefe. V. D'ans Abbeffe que avert paffe fo vie fans prendre l'babes de Religion. VI. VII. Dury que préfque toures les Religionses Estable fussent Clossrées , il y en avoir quelques unes dans lours mas-

VIII. De la sonfeceation des Vierges en Italia

III. Et en Angietere.

X. En Orient Infimere condamne les Menafteres doubles.

X. La Concile in Trullo adolt le senome de parre fong-

unfement les Religionfes au jour de leur projession. XII. XIII. Regles fue la Clastiere & les Sepultures des Relignensfer.

Ontingons à examinet les Monafteres des filles A& leur discipline dans l'Italie, dans l'Angleter-Z. s. P. 39. te & dans l'Orient. Saint Gregoire ayant appris qu'une jeune efelave defroit d'entret en Religion, mais que son Maistre ne vouloir pas la relàchet, il luy en fit payer le prix, afin qu'estant affranchie elle pust épou-L. s. 89 59. fer l'Auteut meime de la veritable liberté. Il remarque ailleuts que la Fondatrice d'un Monastete y avoir aus fi nommé une Abbeile . In que Gratiefam Abbatif-fam praesse disposuit : Comme nous avons pûremat-

quer dans le Chapitre precedent que fainte Radegon-de avoit nommé & fait benit l'Abbeile du Monaftere II. Pattie.

qu'elle avoit fondé à Poitiers. Il dit ailleurs que les Mettopolitains de Cagliati avoient fagement ordonné, que ce firt un Ecclefiaftique fidele & intelligent qui prit le foin des affaires & des biens de rous les Monafteres de filles, afin qu'elles ne fussent pas obligées de rompee leur Clofture, pour y vacque elles-mefmes, Il enjoine enfaire à Janvier Atchevesque de Cagliari -1.27.3 d'initer ses predecesseurs, & de commettre une perfonne fidele & prudente qui se charge de toute la conduite du temporei de chaque Monaflete, afin que les Religienses demeurent inviolablement tenfermées dans leut fainte tetraite : Quatenus ulterius eis , pro quibuflibet canfis privatit vel publicis extra venerabi. lia loca contra Regulam Dagari non liceat. Enfin il commande qu'on refferre dans des Monafteres plus reformez celles qui cftant forties du Cloiftre avoient par leurs impudicitez deshonore leur fainte profession, Il & 4.29 4. oblige ailleurs une Religicate de Sicile de retourner à fon prentier Monaftere, dont elle avoit paffe a un autre; & au contraire d'envoyer en un autre Monaftere celle qui diffipoir le biende celuy où elle avoit efté receur. Il se plaint de l'Exarque de Ravenne qui donnoit L. 4 Ep. 15. some, a le pause de l'araque de l'Avenne qui donnoit. L. £ £ 1 E. une infante procétion aux Religieuse qui forteient du Clositte pour fe marier. Le privilge qu'il donneau Mo. £ £ £ 1 a. naftere de faint Caffien de Marfeille, ne ferr qu'à affermir l'aurorité, & animer la charicé de l'Eveque pour veiller fur les Religienses; ne luy laissant nearmoins la

liberté qu'une fois chaque année , d'y venit celebter Puntificalement au jour de la Dedicace , & d'y faire

potter fa Chaire, Carbedra ejus ponatur , qu'il en fe-

ta retiter auffi-toft que le fervice fera achevé. 11. Nous avons cy. devant remarqué dans les Con-ciles d'Afrique la melme expression & la mesme exemption des Monafteres , où l'Evefque ne pouvoit faire porter la Chaire Epifeopale. L'origine de cette colleume venoit probablement des premiers fiecles, où il n'y avait qu'une Eglife dans chaque Ville où l'Everque tefidoit avec fon Clerge , & oil fa Chaire Episcopale eftoit ornée & éminente au deffus des autres Chaires où les Pieftres eftoient affis , pout faire mieux con-noiftre l'uniré & la royauré du Sacredoce. Quand on commença à bâtre d'autres Eglifes dans la melme Ville , l'Evelque y envoyoir quelqu'un de ses Prestres pour y faite les faints Offices, & il y venoit luy-mefme au jour le plus folennel celebter les divins Myftetes, y faifant porter fa Chaire pout marque de fafuprême jurisdiction. Les Religieux & les Religieuses venoient à ces Eglifes publiques pour y participer aux faints Mysteres. Mais un leur accorda enfin des Oratoires patticuliers, ou mefme des Eglifes, afin que fans violet les botnes de leur folitude ils puffent affiltet & participet aux Mysteres divins. L'Evesque qui accordoit cette libetté de bâtit des Eglises partieulieres, qui les consacroit luy-melme, & qui permettoit qu'une partie de fon troucau se separast en quelque maniere du reste du corps de Eglife Cathedrale , & de celuy qui en eft le Chef & le centre d'unité, l'Evelque, dis-je, eftoit fans doute en droit d'y allet celebet luy-mesme, & d'y faire porter toutes les marques de la superiorité, & sa Chaire Episcopale entre autres, autant de fois qu'il le jugeoit à pro-pos. Mass comme la Majesté de l'Episcopat attiroit toujours le bruit & la foule du peuple , les Conciles & les Pa-pes firent enfin consentir les Evesques à épargner ees saintes folitudes, confactées au filence & à la contemplation, & de n'y venit avec pompeau plus qu'une fois cha-que année, au jour de la Dedicace, comme celuy qui est le témom le plus saint & le plus irreprochable de la dépendance effentielle que toutes les Églifes & toutes les ehofes sacrées ont de leur confectateur. Ce qui a déja esté eapporté de faint Gregoire dans ce Chapitre & dans les precedens, ne mus permet pas de douter que de fou temps tous les Monaltetes n'euflent déja des Églifes, ou

Evefques,

des Orațoires, far rout ceux des files, qu'on thehoit de refferrer dans une inviolable cloftne-

111. Ce mesme Papedonna ailleurs sa charitable protection a une fille que avoit ab indonné celoy à qui elle avoit esté fiancée, pour se faire Religieuse, & ilobligea le fiancé de luy rendre tous les biens & les mai-lons dont il s'eftoit fait, finvans en cela les Confti-Lave so. totions unperiales. Et quia Decreta legalia defpenfa. eam fi conversi volucrie, unllo omnino cen fuerunt dam

no mulitari. Les loix de Justinien permerroiera austi à celle qui eftoit manée de quittet fon mary , & au mary de quittet la femme fant leur conseutement teciptoque, pour se jetrer dans le pott de la Religion. L'Eglise Occidentale a condamné cét arricle par une discipline tonte contraire, mais elle a toujours conferve la liberté de recevoir dans les Cloistres, non feulement les filles fiancées , mais auffi celles qui avoient contracté manage, pourvû qu'il n'eur pas encore effé confommé. Mais ce Pape ne patle encore que d'une

fiancée qui se jette entre les bras de l'Epoux immot-IV. Il y avoit alors à Rome en divers Monasteres julqu'a trois mille Religieules. Elles vivoient dans une fi metveulleule pureté, une pauvteté fi incroyable, une pentence fi exemplare, que es Pape les regardos com-me le fourien inébranlable de l'Eglife, & comme un informontable rempare de la Ville de Rome, contre

L. 6. Ep. 15. les incustions des Lombards, Innta notitiam qua difpenfautur, tria millia repertuntur. Harum talis vi-ta eft, atque in tantum lacbrymis & abstinentia difritta ur credamus anta fi ipfa non effent aunlius noftrum jam per tot annot in loco boc subfiftere inter Longsbarderum gladere presifer. Ces fentimens font bien éloignez de l'imagination prophane de ceux qui confiderent les Cloiftres comme des tertaites de perfonnes faineantes & inutiles à la Republique , parce qu'ils ne fort pas perfuadez autant qu'ils le devroient, ue les Estars font bien mieux sourenus par les bras du Tost-puissant que par celuy des hommes , & par

la pieté que par les atmes.

V. Une Religicuse ayant simplement quitté son habit fans fe marier , ce Pape fir une tentimande ties-aigae, mais tres-juste à l'Everque de Siponte, qui ne l'avoit pas fait fassir pout la tenfermet dans son Cloi-L 7. 89. 9. stre. L'Abbesse d'un Monastere de Cagliari avoit passé

toute fa vie fans prendre l'habir de la Religion , pertant neanmoins l'habit dont les femmes des Preftres L.7. Ep. 7. ufvien communement. Abbatiffam ufque ad diem obitus fui indus fo Monachica vefte nolniffe , fed in vestibus , quibus loci illius usuntur Presbytera , permanfife. On alleguoit d'autres Abbeffes qui avoient use des mesmes babits de celles dont les maris avoient esté ordonnez Prestres , ainsi la chose estoit comme paffée en coûtume, Saint Gregoire aprés avoir confulté les Juniconsultes Romains déclata, qu'il pouvoit bien y avoit de la faite de l'Evesque de souffrit qu'une Abbelle ne porraît pas le meline habit de les Re-ligicules, mais que celle ey ayant fait durant toure is

vie la chatge d'Abbesse estoit vrayement Religieuse, & ainfi les biens qu'elle avoit laiffez , felon les lois , ne L. 9. Ep. 10. Pouvoient appartenir qu'à fon Abbaye. Ce Pape loite aillents l'Evelque de Cigliati d'avoit empefebe qu'on ne fondaft un Monaîtere de Religieux joignant une Ab-

VI. Tout ce qui a esté allegué de faint Gregoire, ne nous a point encore fait voit de Religieules ailleur que dans les Cloiftres, oft mefine l'on tachoit de leur faire garder une eloftute eftreite. Mais fi l'on en peur conclute que les Religieuses separées dans leuts mai-

fons eftotera races dans l'Italie, on ne doit pas en inenst. 40. Pape dans fes Dislogues & fut les Evangiles parle de

la fainte Danne Redempta, qui avoit vieilly dans l'ha-bir de Religion, près de l'Egifié de la fainte Vierge, ayant avec elle drux diféciples qui la fuivoient de prés, comme elle avoir esté elle-melme diféciple d'une autre Sainte, qui avoit mene une vie tour à fait folitaire fur les Montagnes de Paleftrine, Tempere que Menafterium petij, anus quadam Redempta nomine . in fanttiminiali habitu conflitma . in uebe hat junta B. Maria fempes Vergenis Ecelefiam manebat, Hac illim Hernadines difeipula fuerat qua maguis virtueibus pollens fuore Pranefliuss montes witam Eremiticam duxifo fereba. tur. Huse Redempea dun in codem habitu di fespula fuerant . Cre, Tres ha in wee habitacule commanentes me. rum quidem divitiis plenam, fed tamen rebus pauperem vitam ducebam.

VII. Mais en voicy un autre exemple encore plus illustre, des trois tantes paternelles du mefine faint Grogoire, qui confacterent leut virginité à l'Epoux des Vierges dans leur propre maifon. Tres pater meas ferores habuit qua cuntta tres facra Virgines fucrunt. Vno omnete ardore conversa, uno codenque tempore te teu facrata, sub distributione regulars degentes, in done non propria socialem vitam ducebant, Si ellos sutenceda. Daire ord animées de la mesime ardeur, elles ne furent pas également perseverantes , car les deux autres ayant achevé leux carrière avre la mesme pieré qu'elles l'avoieut commené, la troifiéme se laissa enfin aller aux vanitez des Dames du fiecle, & fe porta julqu'à cet excès effroyable de le maner aufermiet de festertes. Oblisa Dominice timorie, oblisa pudoris & reverentia . oblita confecrationis , conductorem agrerio furram postmedum maritum duxit. Ses seuts ley avoient souvent reptoché qu'elle vivoit phitost enlisue qu'en Religionse, Sorer nostra inter laicas deputata eft. Mais ce Pape dit que Dieu voulut faire connoultre par cette chûte terrible , que la prefeverance des juftes est un effer special de sa misericorde , aussi

bien que la conversion des pecliturs. VIII. Je ne fçay fi certe conferration dont pule faint Gregoire, n'éroit point celle que les Evêques fai-foient aux feites folennelles. Et il me paroit pun probable que c'est celle la mesme, Car puisque ces trois Vierges n'entretent jamais dans aucun Monaflere, & que deux d'entre elles pafferent toute leut vie dans l'état Religicax, comment ce Pape parletoit-il de leut confecration, fi elles n'avoient receu le voile de lamain de l'Eveque : On n'appelloit point confectation l'habie Monsifique qu'elles prenoient elles mêmes , ou qu'elles recevoient des mains de leurs parens dans leuts maifons, Enfin au moins les deux qui finitent leurs jours dans cette profession fainte, avoient recen le voile de confectation de la main de l'Evêque , fut tout étant d'une naiffance fi illustre.

IX. Bede nous feta voit en Anglererre une chofe Laco encore plus farprenante. La Reine Ediffride speis avoir époulé deux Rois, & demeuré douze ain avec le deiniet , ne laiffa pas de conserver sa virginisé entiere, quelque inflance que pust faire fondernierma-ry le Roy Egfrid de conformmer leur manage. Ayan ersin obtena de luy la liberté de se retiret dans un Monastere, elle sus solennwilement woil e pas l'Evesque, & après avoit passe quelque temps dans un Cloiftre, elle fut enfin faite Abbeffe dane un Monaftere de Vietges qu'elle batit. Que mulium den Rogem poffu. lans . ut faculi euras relinquere . asque in Monafteria tantum were Reg. Chrifte fervire permisseretur, abi vix aliquando impetravie, intravie Manafterium, accepto velamine fantimentalis habitus ab Antiffice Patfrido. Poft annum vero ipfa fatta Abbatiffa ubi confirmdo Monafterio Virginum Deo devotarum . perpluram mater virge & exemplis effe capie & monites, On lay donna d'abord l'habit de la Religion Lius aucune éprenve,

c'est à dire sans au can Noviriat, parce que son épreuve avoir esté plus illustre & plus admirable dans le Palais Royal, qu'elle n'eur pû estre dans aucun Cloistre. Er e'est une marque que ce fiat le voile de confectation que l'Evelque luy donna, après quoy elle entra dans le Mo-nastere estant déja Religieuse. Car pour le voile de confectation on faifoit une autre espece de Noviriat sans entret dans le Cloistre. Le mesme Bede remarque ail-

L. s. c 8. leurs, oucles Monasteres de filles n'ayant peu encore se 643 M. IL multiplier en Angleterre, celles que l'Esprit faint pouffoir à embraffer la vie Religieule, venoient en faire profession dans les Monasteres de France.

L 1. Colle. X. Quant à l'Eghte Grecque , l'Empereur Justinieu de l'apple de la fit separer rous les Monasteres doubles , luisfant ou les Ciera, leg. Religieox, ou les Religieuses, selon que les uns ou les aurres eftoient en plus grand nombre dans l'ancien Monaftere, & affignant un nouveau Monastere à ceux on à celles dont le nombre eftoit moindre, & parrageant

auffi les revenus à proportion du nombte de l'un & de l'autte Monastere. Il ordonna en mesme remps que l'Evelque donnsit 20x Religieuses un vieillard pour vaques à leurs affaites remparelles, un Prefite & un Diacre pour leur celebrer les divins Mysteres, mais avec cette condition qu'ils ne pourtoient ny manger, ny converfer avec les Religieuses, ny demeutet dans le Monastere, Non convefer , ant converfars , ant cohabitare com

XI. Le Concile in Trulle tâcha de tetranchet un abus , auquel on ne peuse seulement pas de temediet dans le sieele present. Car avant que de donner l'habit de la Religios aux Vierges qui se consactoiene à Dicu, on les ornoit desfors des habits les plus magnifiques qu'on pouvoir, on les chargeoir d'or & depietreties , enfin on pasoir les chaftes Epoufes de 1 as us-CHRIST de tous les ornemens , dont on pare les cerabus, parce qu'il ne faut point renouvellet dans l'ef-pair & le cœur des jeunes filles, les images de la vanité du ficele, qu'elles ont râché d'effacer, Ne querum jem oblita erat memoriam revocet. & ex co ancept red. datur. C'est une contradiction trop manifeste, & one conduire rrop dangereuse, de leur recommander un oubly entiet de routes les pompes, & des tromprofes il-lutions du monde, & deles en reveftit en metine remps, Ce Concile nous apprend en pullant, que les Religieules effoient veftues de noir, & qu'on beniffoit leur habit , avant que de le leur donner devant l'Autel , oil elles s'immoloient à l'Epoux des Vierges qui s'y immole tous les jours pour elles. Intelleximus fericis vellibus. anro & gemmis exornari, & fic ad altare accedentes, exni tante opum apparatu . & flatim in illis fier, babi-

tus benedittionem , illafque nigro amiltu indui Sta-

tuimus ne hoe deinceps fiat. XII. Ce Concile adjoure une défense à toutes les Religieuses de jamais sortir de la closture de leur Mona. Rece, à moins qu'une neceffiré indispensable les y oblige, & alors elles ne doivent fortit qu'avec la permiffion de leut Superieure, & en la compagnie de quelques-unes des plus vieilles & des plus anciennes du Monastere, Cum aliquibus vetulis & qua in Monafterio prima

Nev- Itt. XIII. Comme la sepulture des Religieuses donnoir occasioo, ou à leur forrie de la clofture, ou à l'enrrée des Religieux chez elles ,l'Empereur Justinien ràcha d'apporter remede aux inconveniens qui en pouvoient naître. Cat il ordonna qu'on n'enterraft plus les Religieuses dans les Convents des Religieux, ou les Religicux dans ceux des Religienfes : & parce que pout ouvrie la recre, il faut necessitiere : oc parce que pout ouvrie la terre, il faut necessitiement employer des hommes, il ordonna quela seule Portiere, ou toutrau plus l'Abbesse, sielle le destroit, pust assisse à certe ce-remonie, & que les hommes se retitasse prompte-

ment, fans avoir veu autune Religieufe, Enfin, set Emperent pour retrancher routes les vifires fapeiflues, mef. perein pour cettarient toutes jes vintes ligie mies, incl. me fous le pee exte de patenté, déclare que les personnes Religieuses n'ont plos de patenté sut la tette, ayant une fois tompo rous les liens qui les attachorenc à la chair & au fang, pous ne plous converte que dans le Cell. Cognatio exim Monachis in terra non est. calestem zelantibus vitam.

#### CHAPITRE XLIIL

Des veuves, des Diaconifics, des Chanoinesses, des femmes des Cleres sacrez.

I. Infiniem larga quavante Disconifes dans l'Eglife Pa-tracciale de Conflactinople.
 Il préjective les qualests, notefaires pour es Minifere.
 I'r L'age de susquante ans ; & not entres fejacatum des hom-

V. Levry diffrahamour VI. VII. Les Chaunges & les Heffitalieres ferveient aux fe-

V III. Des femmes des Enefques dans l'Oriene. IX. X. Le dans l'Occident. Elles no provent se remarier après

1.5. X. Li dans Deceden. Eller se passon (e remaire aprèl. la met mojne de leur ment, ¿pre le leur de la cominence, de par la tratus de la loganie. Co qui leur eftest common avec les frammes des america Circia.

X. L. X. I. L. Les Desconfile abelles en France. Crombins fainte Radequale fra endomiel Disconfile.

XI. 1.1. Des vouve d'Affaque.

Es Veuves, les Diaconiffes, les Chanoineffes, I. L Es Veuves, les Diaconines, les Commes des Evelques, des Prefires, des Diacres de des Soudiacres dévoltées à la continence aprés l'ordination de leurs maris, demandent encore de nous quelques éclait cissémens , outre co qui en a esté dit dans les Chapitres precedens.

 L'Empeteur Justinien voulant reglet le nombre des Ecclesiastiques de chaque Eglise sur le pied de ses revenus, & conformement à l'intention des Fondateurs, qui ont déterminé le nombre des Prêtres, des Discres de l'un & de l'autre fexe , des Soudiacres & des autres Clercs , Determinarunt quantos quidem competens effer Presipteres per magnaphamque Ecelefiam quantefque Nevell, 3. Diacones mafeules, atque faminas, & quantes Sub. 4. 1. diacones, & rurfus Cancores asque Lellores, & Ofisa. ries conflirui. Il declare qu'on ne pourra ordonnet dans la grande Eglise de Constantinople plus de soixante Prêtres, cent Diacres, quarante Diaconiffes, quarre-vingr-dix Soudiacres, Oil fon voit manifestement quel rang les Diaconiffes avoient dans le Clergé & entre les Bcneficiers, par le rang que cet Empereur leur donne dans la Conflitution. Cat il s'agiffoit icy principalement de zegler le nombre des Beneficiers , afin qu'il n'excedaft pas la proportion des revenus de chaque Eglife. Le nom-bre de quarante Disconiffes dans one seule Eglife, &c dans une occasion, oil on travailloit au tetranchement, nous apprend qu'elles rendoient des services coofiderables aux fideles,

III. Ce meime Empereur preferit dans une autre Nov. 6.6.6. Confirmtion les qualitez necessaires à celles qui feront ordonnées Disconilles. Je dis ordonnées, cat al fefere roujours do retme de zéptois , ou d'impolition des mains; qui est le terme propre de l'ordination des Clercs, poy qu'il faille demeurer d'accord que cette ordination n'estoit putement qu'one ceremonie. Cet Empereur ot donne donc que celles qu'on ordonnera Disconiffes, setont Vierges , ou o'auront époule qu'on mary , l'Apôtre meime ayam declaré que la bigamie effoir one irregula-riré ée one exclusion caoonique, aussi bien pout le rang des Diaconisses, que pout les Ordres sacrez. Il exige encore d'elles une vie irreprochable, puis qu'elles doi-veur eftre les Ministres, ou les aides du baptesme des femmes, & fe rrouver prefentes à ce qu'il y a de plus

P iii

film & deplus fesce danton Myftees. Sie facen pringer verlantionen and verfene conflictus and prince vive que farité never. Un com premitteur and magus ficiales acertadeuriste magitie « neue vive magus ficiales acertadeuriste magitie» requi vive habeutiste, von dicimus représenfaites y id nec faipollamemoire en depremendant monfériem de vanis misifrate bagisfination. Ca also adoptificretis que in vasarrabiliste misifraire preservie que

IV. Il ne fouffre point qu'on les otdonne qu'enviton l'âge de cinquante ans, comme nous dirons dans le Chapitte fuivant, ou fi quelque necellisé psellante force les Evelques de prevenir cet age, elles ne meater, ny fervitailleurs que dans les Monaftetes, loin de la converfation & de la veue melme des hommes, Si quadam nece fitar fiat . & minerem hacatate ordinari Diaconiffem contigerit, liceae cam en alique ve. merabilium Afesteriorum ordinare. O in illo habita.
w. Neque virus admixea conflitusa fit, fed vita feparata. Oc. Quant à celles que ontesté ordonnées à l'âce competent, foit vouves, foit vierges, elles ne pourront jamais habiter dans la melme maijon avec des hommes. quoy qu'ils fussent leurs parens, ny avec ceux qu'on appelloit Agapetes, pour couvrir sous le voile d'un nom our honnelle un commerce peu honnelle, &c quelquefois infamant. Mais on elles demourerout feules , ou avec leus pere & leut mete , leurs enfans & leurs fretes, & enfin avec des perfonnes, dont il n'y ait que des infensez, qui puillent concevoir le moindre soupcon- Enfin , cet Empereur fait (cavoiraux Disconifics, que fielles viennent à fematiet, outre la confifcation du leurs biens, il leur en coustera la vie, à elles, & aux sa-crileges violateurs de leur pudicité. Car si les Loix Romaines punissoient demott les Vestales, dont l'incontinence avoit prophané leur Sacetdoce prophane : combien eft. il plus juste de panir des derniets supplices , cel-les qui violetors une Profession toute fainte , & comme une patricipation du Sacerdore divin de l'Eghie : Que-mede non magis definimus : pudiciciam confervars à Dinconifis , ni qued decet natura enflodiant , O qued debeinr facerdesso , confervent,

debrair Jeardairs , eurjeroem,

V. Efin, cet Empercio fit in untre teglement, pat
kropel ilenjorjini aux Erefipers de digrader les Ducomilles, qui ne basnicient pas de loss malions toutes
kaperionnes fulpretes, de les priver de Irux. Benefices
ou distributions de 49 film hubionis fomoconstitutiones del pascolt que ces distributions is domoconstitution-ellement,
de les troffermet dans des Mondaters, de de pastage leux biens entre l'Egific & 19 Monafirer, fit elles n'ont
point d'enfanç soit elles mon exprete ext. de lobra-

V I, Venons aux Chanoinesses & aux Religieuses Hospitalieres, dont cet Emperant regle les émolamens dans une autre Conftitution qu'il fit pour les sepultures où Mer. 19. 4 elles efficient employees. Il y regle les appointemens ou les diffributions qu'elles doivent recevoit tous les mois des Oeconomes, qui avoient effé commis pour faire va-loir les testes, dont on avoit affecté les tevenus aux frais des femultares. Qued hallenne datum eft . Lebevantibus circa funerum exegusas, & deinceps detur. bec est per surulum mensem quadringentos solidos, di-videndos Decanis & Acolythis & Ascertis , & Camenscis in denne late, & mannents. Ces Religieules obest. foient au Diacte qui gouvernois un Hôpital, les Chan nelles avoient auffi un Superieu: , & c'estoit à ces Superieurs que ces sommes d'argent devoient estre données, pour l'entretien de ces vertueules Filles. Oportes aura partem Afcetriis compesantem per aconomos dari En genio Deacono & Xonodocho Samfonis fanita memoria Zenonie, & eine quepernos conflicuens eft . & bis que eruns post sum memerasorum Lonedochierum Xen che , co qued Afcetria ad hoc ministrantes opus , feb Xe.

madeche en Jisnac Jon. Qual a sinven consingé destyles O Commans, et dans qui ment en prique, qu'an Commans, et dans qu'an entre prique, qu'an est par le pour laine de les Religiorifs en Claicomortifs, qui precenten de excessé, de pui duxeneux des l'écauses, de tous Aciybris, que oyext, qu'elles contignes de la commans, de tous Aciybris, que oyext, qu'elles contignes de l'estate de l'estate de la commans de l'estate de la contigne de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de contignes de l'estate de l'estat

plas grand nombre d'efficient de d'affairen.

VII. Il puint plus en Lour de plofinien, de pre cult a coriegne susser, que fi l'Ovient n'avez pas une main. Pré d'accident plus plus plus de l'accident de l'accident

appelle in keljangsk i holivaliene Afaireas.

VII.1. Le Concile ar Trill room decourre une nu tre eigene de Religionfen, au de Dassoulie, Ce fonelie memore de cen, aip mête en Teigle room de Concile. Ce la trape met de Concile ar de Concile

IX. Le Concile IL de Tours te contenta de c mander à l'Evelque de traittet la femme comme fa fœur, & de s'éloignet de fon appartement. Epsfesput conju. Canium gem , ne fererem habeat , &c. Tam lenge abfint man. fienis propinquitate divifi. &c. Et il n'ula pes de plus de rigueur envers les Prêmes , les Diacres , & les Soadizeres. Le Synode d'Auxerre ne leur défendir que la Communauté de lit, quoy qu'il declaraft que ces femmes ne pouvoient plus le marset mefine après la mott de leurs maris, comme fi l'ordination de leurs maris eut répanda jutques far elles l'obligation inviolable d'une étetnelle continence. Non lices relifta Presbyteri , nee re- Canna lift a Dencomi , nec Subdeacont , poff ejus mortem mari tam acespere, Le second Concile de Mascon palla plus outie, & ne permit pas melme des fecondes noces aux femmes des Soudiactes, des Excentes & des Acolythes, qui furvivroient à leurs matis, ordonnent que fiellesse rematioient on les separast, & on les enfermast dans des Monafictes pour le refte de leux vie. Pi que uxer Sub. cu. il-diaconi , vel Exercifia . vel Acolythi fuerat . morene ello, fecundo fe non andeat fociare matrimonio. Qued fi fecerit , Separeim . & in canobisi puellarum Des tra datur, & ibidem ufque ad exitum vitafus permaneat.

Kes. 113.

### touchant les Benefices, P.II. L. I.C. XLIV. 119

cun vœu à la continence, ce n'estoit apparemment que la crainte de la bigamie qui faifoit , qu'aprés leur mort leurs venves ne pouvoient plus se tematier. Car si la bigamie d'une femme rejalhifloit fat fon mary, elle tejallif. foit auffi bien fur fon premier mary que fur le fecond. Le Concile L d'Orleans n'avoit défendu les fecondes noces qu'aux veuves du Preftre & du Diacre, parce qu'apparemment il n'y avoit alors que ces deux ordres avec l'E-picopat qui donnaffent l'exclusion aux bigames, & qui Can. 15. engageassent à la continence. Si se cuicumque muletr duplici coningio . Presbyteri vel Diaconi relitta coninnxerit . ant caftigat i fiparentur . ant certe fin criminum intentione perfeterint . pari excommunicatione plettania

X. Le Concile Romain fous Gregoite II, garda la melme moderation, no frappant d'anathême, que ceux qui épouferoient les veuves d'un Prêtre, d'un Discre, Can Lag, ou une Religioufe, Si quis Prerbyteram , Diaconam ,

Monacham, quam ancillam Dri vocamus, inconjugium duxers: . anathema fit. XI. Quant aux Diaconilles , le Concile d'Epone en abolit l'ordre, & en défendit la confectation , ne laiffant aux veuves autre benediction à esperer que celle d'une Religiense penitente. Viduarum confecrationem quat Diaconat vecitant , ab amni regione noftra peninui abrogamus , fola tis punisentia bentdiftione . fi converti velucrint, imperenda. Le Concile I L, d'Orleans nous fair bien connoiftre que cette extinction des Diaconiffes avoit efté authorifée par tous les Evefques de France, & que la railon principale qui les avoit excitez à abolir un Ordre, qui avoit effé respecté depais cinq cens ans, celebré par tous les faints Peres, intro hair & tecommandé par faint Paul mefine , avoit efté la fragilité & l'incontinence scaodaleuse de quelques Diaronisses. Car ce Concile aprés avoit sulminé une rerrible excommunication contre les Diaconiffes qui fe font remariées , tenouvelle la défense qui avoit déja esté fure d'en ordonner aucune à l'avenir, pour ne pas co-fier à Can.17,18. un fexe si fragile la benediction du Diaconar. Famina qua bruediftionem Diaconains ha Irnus rontra soterditta Canonum acceperant. fi ad conjugum probantur ittrum devoluen . a communione pellantur. Quad fi hujufmede tensubernium admonsta ab Epifcope deffetve. rint , in communionis gratians alla panitentia revertantur. Placuit etsam ut nulli poftmodum famina Dia-

conalis benedictio pro conditionis buyos fragilitate credator. Le Concile II. de Tours nous foit remarquer une seconde raison de cette désense, c'est que les Canons n'ont jamais permis la benediction des veuves; avant refervé cet avantage aux Vierges , comme aux plus veritables épousés de l'Agneau celeite. Cum omnes feiant qued nunquam in Canonitis libris legisur benedittio vidualis, quia folum propositum illis sufficere debet, sicut in Canonibus Epaonensibus a Papa Avito. Can so. velomnibus Episcopis conscriptum est. Ces Petes n'ignotosent pas que depuis pluficurs fiecles les veuves avoient efté tres fouvent appellées à la dignité de Diaconitles ; mais ils fodtiennent avec taifon que les Canons n'avoient jamais exptellement approuvé la confectation des veuves, & que c'avoit ellé comme par mégarde qu'on avoit honote les veuves de la mefine ordination ou confectation, qui n'autoit dû eftre accordée qu'aux Vierges, comme plus disposées par leur pureté à recevoit l'ombre du Sacetdoce virginal de l'Agneau, Car li faint Jerofine & faint Epiphane ont excellemment temarqué, que l'Eglife n'avoit laiffé d'abotd montet au Sacerdoce les personnes mariées qu'au defaut de ceux qui cullent confervé une incoscaprible virginité; nous pouvons bien dire la mrime chose des Diaconifies, Mais files veuves avoient efté appellées au Diaconat faure de Vierges, il attiva enfiu au contraire que le Diaconat

Puifque ces Cleres inferieurs n'avoient effé liez par aunences des veuves. Cir les Canons que nos citer ne le plaignent que des veuves. Enfin le Pape Zacharie répondant aux Confultations de Pepin dure du Palais & des Evelques de France, renouvella les Decrets de Gelale, De viduis fub multa beneditions velandis, Cont. Gall. Ge. Vevidue non velentur à Pontifitibus . Or.

XIL II est vray que faint Medard ne laisfa pas de confacret fainte Radegonde Diacquiffe aprés toures ces défenses : mais cette action est si singuliere qu'elle doit plutoft paffer pout un miracle que pour un exemple. Cat Pira sien

10.14 3610

certe Reinen'eftoit nullement veuve, le Roy fon mary and Su. effoit encore vivant, il est vray qu'il confentoit à la retraire de la Reine, mais il ne s'engageoit nullement au L. 1.6.6celibat , enfin ce ne fut qu'à l'extremité que ce faint Evelque ceda à la fainte violence que luy fit la Reine, Quo ille contestationie concussus conicruo, manu superpifira confectabit Deaconam.

XIII. Les veuves d'Espagne n'estoient pas plus fideles à observer ce qu'elles avoient promis que celles de France, Pour retrancher tous les vains pretextes dont elles couvroient leut incontinence , le ( oncile X. de Tolede les obligea de donner par écrit leur profession de continence au Prestre ou au Diacre, de recevoir en mesme temps de luy un habit de Religion, modelte, fans variere de couleurs, & sans bigarrure de diversespieces, enfin de faite connoiltre pat tout ce qu'elles sont , en Can 4portant for leur tefte un manteau, ou un voile de noarpre, ou de couleut noite. Scriptis professionem fuam faciat. & tune attepta à Sacerdote vel minifre apta religionis ufui vefte, qua careas & varietatibus colerum . O diversitacibni parcium . Oc. Pallio purpurei vel nigri coloris caput consegut ab initio fufcepta religianu. Oc.

#### CHAPITRE XIIV

#### De l'âge neceffaire pour la Profession Religieuse.

I. En Orient il falloit cinquente ant pour les Diasonifes , après on fe redusfis à quarante II. Le Concele en Teullo permit la Profession Religionse à dex

Act. Pourques.

111. Reflexion qui penvent fervir à înflifier ex reglement.

117. En extemps là les parent peuvoient dévouve levrs enfant.

218. En extemps là les parent peuvoient dévouve levrs enfant.

21 de vie Riligionse avant l'âge de palarté. Il n'est dont plus se V. Premuer enrincibles des denn Profession differentes & des

ages devere que y eficient necessaires.

V i. Conjecture que se Canonda Cencile in Trulto ne fue pes VII. Sains Brauft receptif des enfant tout petits dans fet Mo-

regiere.
VIII. Dans les Monafteres infedaires faine Gergoire demanda
Anchons nos : quaireze fufficiones pour les antres ; il en failless
faixones pour les Abbiffes ; felon es mefine Pape.
IX. En France en difficieux amfi les donc Profesions & lour

age divers On rejois les plus james enfant. X. En Anglettere. XI. En Efpagne.

X 11. En Afrique la mefene police avoit lieu.

L L'Ageneceffaire pour toures ces commenter, eft la feule chose qui nous reste à éclaiteir sur ce sojet. L'Empeteur Justinien défendit d'ordonner des Diaconiffes. fort vierges, foit veuves, avant l'age d'environ cinquanteans; pour ne pas hazatdet la fainteté de cette confecration, en l'exposant aux ardeuts d'un âge encore sujet aux passons. Primumquidem eis etatem neque novel. Nov. 6. e. lam effe , neque crescentem , neque ex hoc ad peccan-dum salientem , sed supermediam constitutates at atem, & circa quinquaginta anner ferundum divinat re-

E) & Chin. 1. 9.

gulas agentes. Que si on est soccè de les ordonnet avant cer age, il declare que ce ne peut eftre que pour eelles Nou 113 qui feront deftinées a des Monafteres. Cet I mpeteur fe 13. teduir allers allage de quarante ans pour les Disconif-ced, l.; di

minor est annorum quadraginta. 11. Les Evelques du Concile in Trulle défendirent de recevoir à la Profession Monafrique avant l'âge de dix ans , temettant à la prodence des Evelques , de juger dans les rencontres particulieres , s'il fallon exiger un age un peu plus avancé. Qui ergo Monachicum jugum eft fubitural . ne fit miner . quam decem annerum natus , ejus quoque rei examinatione in Prafulis arbitrio fire, an auters tempus conductivities excitimet ad intrednittenem & conftitutionem in vita Monaffica;

Ces Petes confessent que faint Bafile avoit fixé l'àge de la Profession Religieuse à dix-sept ans , mais ils allegoent auffi que farnt Paul avoit déterminé l'âge de foiname ans pour les veuves Ecclefis Riques. Siles Canons de l'Eglife ont teduit dans la fuite du temps eet âge de forxante ans à celuy de quarante, patce que les Conciles ora recouns que l'Eglife avoir fait de grands progrés dans la picté , & dans la folidité des vertus , il a efté auffi convenible de gardet la même proportion dans l'âge de la Profession Monastique, en reduisant de seixe ans adix, Esti cuim magnus Bafilius en facris fuis Cano. nibur cam qua fe fua iponie Des offert . & virginitatem complettuer, fi feprimum decimum annum compleverit . in vergenum erdenem referendam effe flatnit. Sed tamen de viduis & Diaconiffic exemplum fecues, on dictum tempus analogia & proportione habita, coe qui Monafiteam vitam elegerunt deduximus, In divino enim Apifialo ferrpium est fexaginta annorum viduam in Ecclefia eligendam, Sacri antem Canonee wadraginta annorum Diaconsfam ordinandam effe flatuerunt : cum Des Leciefiam Des gratsapatentioren & robufriorem emafiffe , & niterine procedere midiffent. fideliumque ad devinoram mandaterum obfervationem

firmitaiem ac Elabilitatem 111. Voila la discipline des Grees depnis le septième firele, oil il faut tematquet, 1, Que fi l'âge de dix ans paroill d'abotd ttop tendre, & pen capable de la maturité, qui femble necessaite, pour un engagement s'impor-tant 8c si strevocable : nous avons désa montré dans la Partie precedante, & nous verrons encore dans la fuite, que l'Eglife Latine n'estoir pas forr éloignée de la pran que des Orientaux, puis qu'elle recevoit les Filles à la Profession Monastique à l'âge de doute am, & les gat-çons à quaterze, 2. Ce Coneile remet à l'Evefque le pouvoit de differet la Profession jusques à un âge plus ment. 3. Je ne feay fi l'on ne postriou point encore adjource cette reflexion, queles Orientanx oftoiene publes plutoft que les Occidentaux, l'Histoire moderne de tout l'Orient en peut encore faite foy. Ot l'âge nabile effoit auffi celuy de la Profession Religieuse dans l'Occident, 4. Saint Bafile avoit mis la Profession des Filles apiés leize ans, & en même temps les Oecidentaux les recevoient à l'âge de douxe. Les Grees avancerent la Ptofession à dix ans, les Latins ne changerent tien à leut premiere disposition jusqu'au Concile de Trente. Il paroift de la que les deux Eglifes à rout prendre ont gardé besocoup d'égalité entre elles , dans leuts diffemblances meners, glenfin, fi les Peres de ce Concile difene que l'Eglife a acquis avee le temps de nouvelles forces, et une flabilité route autre que n'avoit cité celle de ses ptemieres années, qui avoient fait comme le temps de fon enfance ; faint Jeione , faint Chryfoltome , & quelues autres Peres sont entrez dans la même pensee. Ces Peters ont fouvert confesse que same Paul mesme usoit d'une incroyable condescendance en formant la police de l'Eglife dans ses commencemens, pasce que ny lea Juifs , my les Gentils n'estoient pas encore susceptibles

d'une discipline plus forte & plus achevée. 1 V. Mais les de ox confiderations les plus importantes que nous devious fane for ce Canon, font premierement que dans l'une & l'autre Eglife en ces temps. là. mais fur cout dans l'Eglife Latine, les enfans dés leut plus tendre enfance, & nième avant l'age de ration, pou-voient eftre confacter, a Dieu par leurs parens, & engag x à la vie Monaftique , fans que dans l'Occident il fin en leur pouvoir de jamais rompre après cela et nerud (i...
cré, qui les attachoit indiffolublement, & les nereffi. toit li heuteofement à la condition la plus fainte de l'E. glife. Après cela ee Canon n'a plus tien de furprenant. Car fi les parens peuvent imposet à leurs enfans ce jour facté, avant même qu'ils ayent atteint le premier of de la raifon & de la liberté : qui doute qu'on ne puille avoit permis aux enfans de s'engager eux mêmes à cette heureule neceffité, dés les premieres années qu'ils commencent à eftre marktes d'eux-mêmes. C'est donc ce point qu'il est d'une extrême consequence de traitter dans le Chapitre furvant, du pouvoit des Petes à imp fer à leurs enfans one inévitable necell té, d'embraffer la Profession Monastique. Ce qui est d'autant plusne-cessaite, que le même pouvoit s'étendoit aussi à les en-gages strevocablement à l'Estat Ecclesiastique.

V. Secondement il faut remarquer dans ce Canon du Concile en Trulle la diftinction manife fte de deux Profestions differences , & de deux ages divers pour s'y engager. Cat les veuves ne ponvoient eftre receiles felen faint Paul, fi elles n'estoient àcées de forcante ans, & ces veuves eftorent felon ce Canon les Diaconifles, Les Loig Canonique: & les Conflitutions Inspetiales admitent des puis la Profession des veuves & des Discomisses à l'arc de cinquante, & même de quarante ans, comme nous avons montre. En nième temp fairt Bafile secevott a P ofession les jeunes Vierges à l'âge de seus, &c ce Concile les reçoit auffi bien que les Religieux à l'âge de dix ans, il cit évident que ces diverfes Profestions en des aages fi differens efficient enufage dans les même ficeles, & que ce ne peut avoir elté que par me eticui proffiere, que quelques-uns confondant deschofes fi differentes les unes des autres, ont voolu exiect pour la Profession des Vierges ou des Religieux, l'âre qu'on n'a jamais ex reé que pour les veuvesou les Duca.

VI. Paffors à l'Eglife Latine, après aveit remarqui m'il est vray semblable, que nonobstant ce Caron, les Grees conference encore long-temps four premiere pratique, de ne recevôit à la Profession tant les Verges que les Religieux qu'à l'asge de leizeaux. C'est ce que neus lifons de l'illative Eftienne, qui donna tana de com-bats, & qui temporta tant de glorieufes victores for les ememis des faintes images. Ses patens quil'avoient ob-tenu du Ciel, voulurent auffi le lay confacter, & neumoins ils ne l'officent au Monaltère, odil fut recei qu'a l'auge de fi ize ans, Eum tendec Abbas & Me. sministr. naftica vefte endnit , decemun fextum annum vita du zl.c.) jan agentem

VII. Saint Gregoire Pape nous appeend que fant Benont ayant bally donce Monafteres, & yayan étaba dans chacun dooze Religient, outre leur Superieut, il commença à vaccevoit des jeunes enfans, que leuis parens luy conficient pour les élever au fervice de Dire. Maur & Placide en furent les ptervices, ils efficient root denx encore enfans, & il femble neanmoins que deflots on les tenarda comme des Moines. Capere tune ad cam Remana urbes nobiles & relegiofi concurrere, fusfent es files omnipotents Des nutriendes dare. Ces pireles difent affer clattement , que les parens pererndorent confacret à Dieu leurs enfons & les dévolier à l'eftat Religieux , dés qu'ils les remettoient entre les mains des Abbez dans les Monafteres, Térnom Mant & Placide, piel f. s. qui futent les deux aftres brillans de ert Otdre: E qui bas s. > Manru

### touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XLIV. 121

Manue Junior cum bonie polleres moribus , Magellei adjutor capit existere . Placidus vero pueritis adhuc indella gerebat anner. Il parosit affez de là qu'on formois ces enfans à l'eftar Religieux. Auffi il est parlé dans la fuite de la vie du même faint Benosft, d'un jeune enfant, qui estoir déja Moine, & qui ayant esté accablé sous les tuines d'une mutaille, fut auffi-tost ressurée par ce cantribit. Et encore plus bas d'un autre , Quidampue-

rulus Menachus, parentes fues nitra quam deberes di-lighes. La fœur de faint Benosift fainte Scholastique avoit auffi efté confacrée à Dieu dés son enfance. Om, nipatenti Dentino ab ip fo infantia tempere dedicata. Nous avons déja dit ailleurs que faint Gregoire ne pet-metroit pas qu'on donnaît l'habit de Rafigion aux petfonnes fecuberes, qu'apsés trois ans de Novitiat & d'ap. prentifisge avec l'hal it du monde , patce qu'alots la prise d'habit tenoit lieu de Prosession. Ot on ne peut douter que ces enfans que faint Gregoite appelle ft fouvent Moines, Puerules Menaches, ne portaffent l'ha-

hit Religieux Cat à moins de cela , pourquoy leur dunneroit-il la qualité des Moines ? VIII. Je confesse neantmoins de bonne foy que ces enfans Moines pourroient avoir efté âgez de quatorze ans, qui eftor alors l'àge de la Profession Religionse. Et

en voicy une preuve tirce du mefine faint Gregorre, qui nous inflinita encore mieux de l'âgede la Profession. Comme il y avoir des Monasteres d'une observance plus rigoureuse que les autres, & que c'estoit ordinaiement dans les petites Ifles de la mer, que se retiroieur ces ardenwamateurs d'une plos affreule penitence : ce faint Pape défendit aux Monaftetes infulaires de recevoir La. Es. 48, les enfant à Profession avant l'âge de dix buit ans. Quia autem dura eft in infulis Congregatio Monacho. rum etiampueros in oifdem Manafteriis ante decem & olto annorum tempora fufcipi probibemni. Vel fi qui nune funt , ina cos experientia auferat , & in Romanamnibem transmittat. Hot & in Palmaria alinsque enfulis te per omnia volumus cuftodire. Sice fage Pape apportant trus les adoncifemens possibles à la Profession Religionse, permet peantmoins go'elle se fasse \ l'age de dix-huit ans dans les Monafteres des Isles, ou l'austerisé estoit extrême : il n'est pas difficile de croire qu'il la laiffoit faite au moins à quatorze ans dans les Monafteres de Rome, & dans tons les autres oft la rigueur estoit plus temperée, Les Monasteres de faint Benost n'estoient pas encore dans les Isles, & ce faint

Legiflareur témoigoe luy-même qu'il avoit ménané dans fa Regle les temperamens justes & fages qui luy avoient paru conventbles, pour rendre les Cloiftes plus L. p. #p. rr. fuppor tables aux foibles, Ainfi il avoit pû recevoir les enfans dés leuts tendtes années. Enfin, fi ce Pape défond ailleurs de voiler les Abbesses avant l'aze de soixane te ans , Invencular Abbatiffas fieri vebementiffime proinbemus. Nullam igitur tua fratermtas neft fexagenariam virginem velari permittat . cujus atas bos atque mores exegerine. C'eit ce qu'il écrit à l'Evefque de Syracuse, N'est ce pas la une preuve invincible d'une double Prosession, & de l'asge different qui y estoit ne... ceffaire? Adjoutons encore qu'on peut auffi de la conjectuter, que les Evelques ne donnoient presque plus le voile sulemnel de la consectation qu'aux Abbelles, &c nullement aux autres Religieufes, qui se contentoient ordinaitement de leur Profession faite dés l'aage de donze, ou de feize ans. En effet les Abbeffes fiscedoient en quelque maniete à l'Ordre des Diaconiffes.

1X. Voyons fi la police de la Fraoce s'éloigneta de celle de l'Orient & de Rome. Le Concile d'Agde ne fouffre point qu'on donne le voile aux Religieules, avant l'asge de quatante uns. Santhimoniales, quamliber vita carum, & mores probati fint . ante aunum aratis fua quadragefimum non velentur. Ceft certainement 11. Partie.

du voile de la confecration qu'il faut entendre de Canon , & non pas de la Profession Religieuse. Cat ces Filles sont appellées R eligionses, Santhimoniales, avant que de recevoit ce voile. L'ange de quarante ans a efté marqué par les Canons de l'Eglife, comme nous avons dit ailleurs, & par les Loix de Justinien pour celuy de la confecration des Diaconiffes. C'est donc d'elles qu'il faut cotendre ce Canon, & non pas des Religienfes en general. Nous vertous dans le Chapitre faivant, que dans la France même les Peres offroient leurs enfans tout petits aux Monasteres , fans leur laiffer la liberté de reculer , ou de regarder en artiere-On n'y differoit donc pas jusqu'à quarante ans le temps de la Profession. La Regle de faint Aurelien Archevesque d'Arles défend de recevoir les enfans dans les Cloiftes avant l'age de dix on douze ans. Mineri et ate Cap. ir. in Monasterio non excipiatur, nifi ab annis decem. aut duodecim , qui & nutrirs non effeant , & cavere noperint enlpas, Saint Celaite permet dans fa Regle qu'on reçoive les filles des l'aage de fix ouf pi ans. Es Cap. 5fi fier porest, and dissicile, and nulla unquam in Monasterio infantula parenta, nifi ab anni fex aut feprem. que jam & literas difcere, & obedientia poffie obremperare . fufeipiatur. Nobilium filia , five ignobilium ad nutriendum aut decendum penitus non acesprantur. Ces demieres paroles de faint Cefaire donnent une exclusion manif; ste à toures les perites Penfionnaites qu'on farfoit ou noutrit, on infruire dans les Monafteres , de quelque naidlance qu'elles puffent effre, fi elles n'eftoient dellinées à la Religion , ou par leur propre choix, ou par la volonté de leurs parens. Ainsi la premiere parsie de cet arricle de la Regle regarde cel es qu'on officit pour eftre Religieufes, que ce Saint fouliaire qu'on ne tecoive qu'à l'aige de fix ou fept ans. L'Auteur de la vie de faint Cefaire ley fait prendte 4. 1. 4. 5. l'ellat Ecclesiastique un peu aprés qu'il cur atreint l'aage de huit ans , & deux ans aprés il le fait paffer au Monaflere de Lerins. Saint Villiband, qui fut depuis Evef- sprint die

que d'Eister, fut offeit & engagé à un Monastere par 7. faig-les parens, dés l'auge de cunq ans. X. Quant aux Isles Britanniques , dans la compilation des Canons de l'Eglife d'Irlande, nous rronvons le Canon du Concile d'Ande que nous venons de citer, mais changé & conformé à l'usage du fiecle fuivant, Car après que les Conciles curent aboly l'ordination des Diaconiffes, & qu'on ne connut plus d'autres Religicuses que celles qui de tour temps avoient confacre à Jasus CHREST leuts plus tendres années, on ajusta ce Canon d'Agde qui patlon des Diaconisses, aux Religieuses ordinaires qu'on voiloit à donze ans, San- spiciles es Aimoniales quamlibes vita carum & mores probats 9. per 41fint , aute aunum atatis fua duedecimum nen velensur, thid pag-Dans une autre Compilation de Decrets de Theo.fore Archevefque de Cantorbie, on lit ces Ordonnanes qui pottent les veltiges de la police Ecclefialtique des Grees, Les gatçons peuvent le faire Religieux à quinze ans, les filles à leize. Puer quindecim annorum poteff fe Mona. chum facere .puella fexdecim vel feptendecim , qua in potestinte parentum est. Ce que Bede nous dita cy-aptés des filles, que leurs petes voliciens à Dieu des leur naiffance, & à quill n'effoit plus libre de rentrer dans l'air contagieux du fiecle, nous rendra faciles a croire que la Profession des Religicases estoit Canonique dans l'Angleterre, quoy qu'elles la filenten un aage, où elnent encore gueres le monde qu'elles quitrosent, & où elles estoient d'autant plus heureuses de quittet la corruption du fiecle, non feulement avant

que d'en avoitefté infectées, mais meline presque avant que de l'avoit connue. X L. En Espagne le Concile X. de Tolede donne la liberté su pere & a la mere de consacter à lavie Monastique leut fils ou leur fille jusqu'à l'arge de dix ans, sans

GAR 14.

14. 14

qu'agent eat a centainique on puble aver l'abbit els Régions, possibles quant qu'attre pour lépeingrédon les vasantes de foich dans sprés qu'in one attein et donc les vasantes de foich dans sprés qu'in one attein des petres qu'il n'et glavaus posseroit éliens parent de les forces à la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces à la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables de les mondres de la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces à la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces de la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces de la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces de la Froieffic de Mondifespe, musti d'opped ables forces de la Froieffic de la Froieffic de la Froieffic de des sous la Froieffic de la Froieffic de la solue Decen pour l'apped de conforce de Trainfig. (In el solue Decen pour l'apped de conforce de Trainfig. (In els solue Decen pour

XIL L'Eglife d'Afrique ne s'eftoit point relafchée de son ancienne ferveur, au milieu de son naufrage même parmyles perfecutions des Vandales Ferrand Diaere raconte comme faint Pulgence le retira fecrettement du Monastere , où il estoir Abbé , à un autre Monastere Infulsite, où la rigueur de la discipline estoit incrovable, & neantmoins plusiouts (aints Religieux s'y étoient conformes eux-mêmes par un long & penable marryre, Cap. 14-16 depuis leut enfance juiqu'à une decrepite vieilleffe. In boc Monasterio rigedo propositi disciplina anterna fervatur, ab infantia fua plurimis ufque ad decre-potam fenettutem, fantteffime ibi viveniibus, Ruf-Luck fin trecime dans la vie du celebre Solitaire Jan, comme ce Saint ordonna à une perfonne de qualité, de donner fon fils aux Solitaires pour l'élever dans les exercices des Monafteres , dés qu'il feroir parvinu a l'auge de sept aus. Hie untriatur in demo tua abf. que ulla consaminatione genisli seprem annis , qui-bus perattis , trade cum Monachis , erndiendum san.

wise Fared
Refords,
Refords,
fair Calefished defigitions. Dans les Monatteres de
faint Pachome onéterois un quand nombre d'enfans foet
petits & fort yours, dans les exercices Monathques
dont lour auge effoit capable : Infaminium quidam de

ipfa Congregatione,

### CHAPITRE XLV.

Des Enfans que leurs parens confacroient à la profession Religieuse, avant l'age de leur liberté.

 Les Conciles & Effagne tienneus Pengagemans irrevocable, file pere au la mere ens amfacré leur enfant à la voc Religienfe.
 Déverfes raifone qui penuent avoir tenibé en Engl-

quet.
111.17. V. 11 cu effets de mefine pour seux que leurs parens
offetiens à la Clericature.

offreem à la Clerasture. VI. VII. La France & Pitalie faireaux la mojme pratique. VIII. La Regle de faint Brasifi la confirme.

1 X. Et les aueres Regles auft. X. De P Angleterre. X I. Sanas Bafile & come l'Eglife Greque ous declaré le con-

XI. Sanat Raftle & tende (Raftle Gregor our nature or confenement de refless neeffeare. XII. Sanat Augstlim a afé de melme avit. XIII. Et le Pape Lam auff., desif l'ancienne Eglife Latine afice dans les mejmes festiment de la Gregor, d'uti la permière

after dans les mejmes jeuensme de la Greque, dent ier premiere facie. X IV. Dans l'acque moyen elle l'accommoda aux Conciles de Talsde.

XV. XVI. La/qu'enviern l'an donze cene que la pratique ancienne se vicable. XVII. Raspien de part ch d'autre pour ces deux pratiques, qui num cours successionned dant l'Esple. XVIII. Es pour la devrissi d'auge deux la profession Resi-XVIII. Es pour la devrissi d'auge deux la profession Resi-

gray.

XIX. Presaution moefface pour les confequences qu'en pourrest tirer pour le fietle préfet.

L Es enfans que leur pete oo lear mete avoit dévoitez à la profession Religieuse des leurs pre-

micres années , & quelquefois notime avant leur ruif. fance, ne rouvoient plus falon l'usage de plusieurs Egliles se l'engager dans le commerce prophane d'une vie feculiere. Il n'y a rien de si formel ny de si convain- can 6. quont que le Canon du Concile X. de Tolede , avec lequel nous avons fir y le Chapitre precedant, & qui feta encore plus propre pour commencer celuy-cy. Car les Peres de ce Concile ordornem que fi les enfans de l'un ou de l'autre fexe out efté vollez par leur pere ou par leur mere à la vie Monastique , & s'ils ont une fois porre la tonfure ou l'habit de Religion, en quelque oage qu'is l'ayent porté, ils ne pourront plus le quinter, & on les forcera de paffer le refte de leurs jours dans la profession fainte qu'ils ont une fois embrallee, tamque fi in qualibet miners atate , velrelegionis tonfuram , vel religions debitam veffem in neroque fexu filiss unus , aut ambo parentes dederint ; certe aut noleniebus , aut nefeientibus feje susceptam, men mex vifam in fileis abdicaverint fed wit coram fe. vel coram Ecclefia palamque in convenin cofdem fileor talea habere permeferint ad facularem revers h. bern op fis filers quandeque non licebet; fed convette qued tonjura , vel religiofam veftem aliquando habutrint, moz ad religionis cultum habitumque revocentur, & fub frenna diffrilliene bujufmeds observantie inferbire cogantur. Ainfi foit que les parens euffent eux-melmes formé ce vœn , foit que voyant leuts cofans encote rout petits reveltus de l'habit Religieux , ils n'euffent pas amullé la promeffe qu'un aage si rendre faisoir à Dieu , selon le pouvoir que Dieu leor en course dans l'é critture par la bouche de Merfe, ces enfans eftoient enfante forcez de perfeveres jusqu'a la mott dans la pro-fethon Religieofe. Il est vray que ce Concile ne permet plus aux parens d'user de cette supreme authorité, des que leurs enfans auront atreint l'avge de dix ans, dés lors ce facrifice fera putement volontaire, & ce fera

leur feule liberté qui le pourra firre.

11. Les Evesques d'Espagne avoient auparavant allegué l'exemple du Bapreinte, qu'on donne aux enfans fans attendte leut consentement , & melme avant qu'ils puillent en avoir aucune connoillance, & dont n les oblige neanamoins enfaire d'observer les faintes loix. Le Concile VIII. de Tolederascha de consoler Can. 7. & de fortifier par cet exemple ceux qui avoient recen les Ordres faciex par quelque contrainre violente, & qui ne pouvoient pas meantmoins après cela fe d'ipenfer de la vie & de la profession Ecclesiastique, le fibe ratio. nabeliter dari noverint in objettu , qued facrofantli baptifmatis inapprettabile donum est femper . O fape non folum notentibus, verum etiam, quad majus eft, nefciensibus imperzisur, fed hoc a nulle penisus propha-nari permissisur , Grc, Si majores impune non deforunt , quod parvuls , vel nesciendo , vel notendo percipinne , quanto magis non convenit violare , qued pro mortis ans panarum evadenda pernicie , occulta Dei dopenfatione digaofeitur obveniffe. Cet exemple n'eut pas etté de motodre poids pour les enfans, que la preté de leur pere oo de leur mere engageoit irrevocable. ment à la vie Religicuse, comme elle les avoir déja engagez pat le Baptome à la vie Chrestienne. Cat la protetion du Chritianime que nous embrallors dans le Baptème est aufa une ptofession R eligieuse, elle a ses vœux & ses obligations indispensables, enfin elle nous fair rénoncer aux pompes, aux vanit z éc aux délices du fiecle. Que si le Baptôme ne nous impose pas le joug d'une continence éternelle, comme l'état Mont-Rique, combien de personnes illustres one esté forcées à la continence pour le teste de leut vie, par la sainte violence que les peuples & les Evelques leur faifoi nt en les élitant & les ordonnant Piètres ou Evelques à C'est la raison que S. Augustins propose aux person-nes mariées, qui sont neanmoins quelque fois contraintes

### touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XLV.

de paffer la meilleure partie de leur vie, ou meinse toute leur vie dans la continence, ou par les continuelles maladies, on par l'absence, on par d'autres accidens biz rres qui arrivene a leurs fensmes , ou à leurs maris, Que fi le Baptême ne nous déposiile pas de la jours. Ínice de nos tentes & de nos heritages, qui doute que les petes n'ayent pû avoit une anthonité legitime pout en peiver leurs enfaits, on pour les en faite jouys en la maniere & avee la mefine qu'ils jugeoient la plus convenable à leur proprepieré & au falut de leurs enfans? Enfin fi les lois Romaines permettoient aux peses de vendtes leurs enfans, & meime de les vendre plusieurs fois: pourquoy est-re que les locs Chrestiennes n'aurout pas pû leut donner le pouvoit de les mettre dans les chaines faunes & dans l'heureux efclavage de ee-luy dont rous les efclaves font Rois, dont tous les Rois font efelaves , & dont l'efclavage fait la veritable li-

herté s 111. C'eftoient apparemment ces confiderations qui avoient porté le Coneile I V. de Tolede à decider que la ptofession Monastique estoit également irrevocable, lost qu'on y eut efté engagé par inn propte choix, ou par la volonté paternelle. Monachum au paterna devotio, ant propria professio sacit. Quidquid horam surrit, alligamm tenchit. Proinde his ad mundons reverts intercludimus, & somem ad faculum interdisimus regression. Et dans un autte Canon , Nen aleter & be que derenfi à parentibus fucrint , aut fante fina ame ffir pareneibur feipfor religions devoverini, 🗗 poften babetum faentarem fempferunt , be a Sacerdote

comprehenfe, ad cultum religionis alla prini puniten-

1V. Il est affez vrav femblable que c'a esté for l'eremple des Ecclesiastiques qu'on a fait ces regiemens Figoureux pour les Momes. Car le Copeile 11, de Tolede avoit declaré long-temps auparavant, que si les enfans eftorent confactez à l'effat Ecclesiastique par leurs parens, il ne feroit point en leur liberté de s'en reeiter, mais qu'a l'àgede dix buit ans on leur donnetoit feulement le choix du mariage qui leut feroit finir leuss jours dans les ordres infetieurs , oo de la continence, qui leur ouverioir l'entrée des otdtes les plus faints , & des dignitez les plus éminentes de l'Eglife. De his ques tra-Inntas parentum aprimis infantia annis Clericapus offictomanciparit, flaminus observandum, ui mon cum detenfi, vel Lellerum ministerio contraditi sucrini,

Cab. 1.

Bis debeans emdire.

V. Quelqu'un pontroit nons opposer que l'Espagne a toujours efté la moins favorable a la liberté des hommes, & que cela paroifi execute trop évidemment, quand on y ordenna dans le Concile X 11, de Tolede que ceux à qui on avoit donné la tonfore & l'habit de la penitence dans l'extremité de leut maladie, qui leut avoit ofté speline la connoillancce & le pouvoir de la demander, ne Lufferoient pas d'eftre inditpenfablement obligen d'en observer toutes les rigoureuses loix. Unde fient baptificum qued nescientibne parentes fine nila contentione , en fide taninm princimorum accipiint; era & puntentia donum qued nefeientibne ellabieur . absque ulla repugnantia inviolabiliter bi , qui ollud exceperint , observabunt , Oc. Tonfura vene. rabile fignine , habitamque religionis , Ge. Fefin ce Concile juspend de la Communion durant l'espace d'une année les Evelques qui impoferont la pentrence anx malades qui ne la demanderont pas , & neant-moins il impole une neceffiré inévitable aux convalefeens d'engarder toutes les penibles obligations.

VI. Il nous fant done paffer en France, comme dans la patrie messire de la liberté, Le Concile V. d'Orleans teconnoist que les filles entrent dans la Religion , on par lesse propte volonté, on par celle de leurs patens, II. Patrica

Quacumque puella sen propria voluntate Monasterinin experient , fen a parentibus offernum. Le Coneile I, de Mafeon exprime nettement l'obligation indifpenfable de ees filles à perfeveret dans les Cloittres, cit elles out esté enfermées par leur propre volonté, on pae celle de leurs patens. Si qua puella voluntarie, ani parentibus fus rogantibus Religionem professa . vel benedictionem fueres confecuta , & poften ad conjugram, Can, in. ant illecebras faculs . transgredi prasmupferst, usque ad excession enta spfo , que fe hanafmode conferero mejeneret. Communicate probeing, Une Religiouse nommer Agnes Can. 19. estant deja une fois sottie du Clouftre, & faisant tous fes efforts pour en fortir une seconde fois, ee Concile tenouvelle a son occasion ee mesme Decret , De puellis, que fe divines cultibus aus parentum, aus fua volunsate dicaverum. Ces preuves femblent affez pre-

cifes, mais en voiey une qui ne fouffie point de repli-que. C'est une réponfe du Pape Gregorie I I. aux demandes de Boniface Archevelque de Mayence pour la police des de Bontiace Archeverque de prayence penn in pouce des Egilles de France & d'Allemagne; Addidific, quad Gregor, b. fipater vel mater filmes vet fillam intra fepta Alona. Apple y. fferij in enfantia annis fab regulari tradiderent difesplina . nerum liceat eis postquam pubertatis impleverint annos , egredi & niatrimonio copulari. Hoc omnino devitamus, quia nefas est, no oblatos à paremobne Deo filus coluptorus frana laxentur. Ces tennes font ttop clairs & trop formels pour efite éludez. VII. Gregoire de Tours nous fait voircette cuti-

que fortement établie dans les Eglifes de France , que les parens offroient aux Monafteres leurs plus jounes enfans poor y faire on holocaufte parfait de leur ame & de leur chait encore innocente. Multer quadam filium De gler funn naicum ad bue Monasterium adducens, Abba. Mai is tradidit eradiendum , videlicet ne fallus Clericus 4. 76. fanttis manciparetur officies , Ge. Cet enfant eft appellé peu après partulus, infentulus, Et ailleurs, Pur. Digle Ciruins unus ex familia Ecclefie. Oc. Postum involta. 141. 6. bis

tu capillis Monaflerio cessimus. VIII. Iln'eft pas befoin de nous arrefter d'avantage à l'Italie, prisque le Pape Gregoire 11, vient de nona décider cette difficulté. Nous acjourteurs seulement le Chapitre de la Regle de faint Benoift, oil il tions dépeira les conditions & la ceremonse Religientée, que les patens obsetvoient en offiant leurs enfans a Dien, & les confaceme à un Monaflese. Cat ils demandoirus comme an Bapteme ce que les enfans ne pouvoient un domo Ecclefio fub Epifcopali prafentia a Prapofiio densander , & ils enveloppoient la mam de l'enfant dans la nappe de l'Autel, comme s'ilsenfient commen-cé par la l'unusolation de ces innocentes voctimes, Si quis forte de nobilibus filens Des finas offere in Can 390 Monafrerio , fi ipfo puer minori arate cft , paremer ejus faceaus pesisionem , quam fipra diximus, Es volvane inpalla altaris . & fic enm offerant. Il adjod. te les obligations tres-effroites qu'on impole aux parens, de ne jamais rien donner à leurs fils qui possie les tentet on les folliciter de rentret dans le fiecle , mais co faint Pere de tant de Monasteres, ne dit pas un feul moe de ce qu'il fandroit faire , fi ces enfans après avoit acquis

> 1X. Les autresaReeles fort entietement conformes en ce point, Celle de fant Ifidore, comme elle se trouve dans la coneorde des Reeles & dans Gratieta . 11'e de ers termes formels. Quieum que aparentions prepries in Monaflerso forest delegatus , moveris fe ibs perperno pernoanfaram, Nam Anna Samnel puerum natam & ablaltatum . Des pietate qua voverat ebiulit; ant in Mirificio temple, quo a matre fuerat funtinia permanfin & ubi confirmini eft, deferviret la Rogle da

l'ulage de la taifon & de la liberré, efforent atlicz dérai-

founables pour abufer de leur liberté, jufqu'au point de

fortit du Monastere & se precipitet dans la malheureuse

fetvitude du monde.

Maiftre encherit encore par deffos, Carelle defire que ce forent plutoft les patens qui officent leurs enfans, qu s'ils fe donnoiere feidement eux-meimes , Perum filip convertentia exquiratur a parentibus , ut ab ipfis co. sine videatur divevers vel efferri . qui enes gennerunt, Mass on oblige en mefine temps les parens par les plus hotables fermens, de ne jamais tren donner de leuis biens à ces jeunes Religieux, afin deles obliget d'autant plus étroitement à la perfeverance, Ita se jurejurande per jacrofantta Evangelia promistatia . ei ulterius de veftra fibiliantia patrimony nihel habers , nt firmitte tam perfeverant in Domine , frient fe de ficulo nibil iberare, con fe a vobis & ab to videret alternem. fehommedo funerna delideres.

X. Dans l'Angleterre le Roy Ofuvi pont intereffet le Ciel en la favour contre son irreconciliable ennemy le Roy des Merciens, volta fa fille qui n'avoit eucote qu'un an à une éternelle virginité s & après avoit temporté une fignalée victoire, il accomplit fon veen, fai-fant deflots entre cettet vierge fainte dans un Monaftere, ou aprés avoir efté long temps diféiple, elle enfeigna enfin aux autres Religiouses ce qu'elle avoit si houteufement appris , juiqu'a ce qu'ellant asgée de foixante ans, elle alla se reposer entre les bras de son Epoux ce-Bedal. 5. lefte. Vovit fi vilter existeret . filiam fuam Domine Sacra verginitate dicandam offerre , finnique duede. eim poffejfiones pradiorum ad confirmenda Monafteria donare , Ce, Pro collara voltoria gratias referens , dedet filsam fuam Elftedam , qua vindum unius anni atatem impleverat , perpetua et verginitate conferrandam , &c. Intravet filen Des decanda Monafterinus,

X I. On pourroit neantmoins douter fi l'Angleterre 9-8-5. 62. eftoit auffi exacte, que les autres Provinces dont nous venons de parler, a faire inviolablement obsetver à ces cunes enfans, les vœux où leut volontén'avoit point en de part. & où peansmous elle se trouvoit energée, La tation d'endoutet est rirée du derniet article des Capitulaires du grand Theodote Archeveique de Cantorbie, quitemble y avoir meflé la douceut de l'Eglife Orientale, oil il avoit pris naiffance, avec la rigueut des Oceidentaex, paimy leiquels il ttonva fon elevation, B.s. films judicavis pueres lecentiam nubere ante fexile. cim annes , fi abflinere neu potuerint , quamvis Mona. che fueffent. En effet funt Bafile ayant limité l'aage de la profeifion Monaltique à feixe on à dix-fept ans, me nous l'avons dit anleurs, il femble par la n'avoit pas eruque les psofessions fusions intevocables, fielles eftoient faites dans un aage plus tendre & moins eclaité. Mais il n'est nullement befoin de recontit aux conje-Chures, ce Sunt s'eft expliqué tres-claitement dans fa grande Regle, où il veut à la verité qu'on teçoive les enfans de l'un & de l'auere fexe, & qu'on les éleve dans des maifons separées dés leut plus tendre enfance, soit qu'ils se present eux mesmes , sort qu'ils sorent offerts par leurs parens : mais il défend de les nsefler avec cerx qui ont de la fart profession, ou de les recevoir eux-meimes a la profession, avant qu'ils avent acteunt eet aage plus avancé, oil leur propre roifon estant fortifice & leur liberté mastresse d'elle-même, les détermine à un choix fi important. Que fant tempere admittenda eft virginitatis profefie, tanquem firma jam & emfine.

Regule fa. verginerates progres canfiles judicioque profice featurs ra-fan des, que a progres canfiles judicioque profice featurs ra-gate locer, trong lang probe aduli 4. Que li aprèce es longues épices. venicus propre inclination ne les potre pas a embraffer pour toujonrs la voye étroite de la peste clion, ce Saint

eur donne one picine liberie de fe retirer. Que serozizam emo verginicatis profejione fufcipere nolit . u tanquam que ver Demini accurare folliture nempe fit , epfir erfdem reftebue adhibites dimestitor. Cestemointione lès n êmes en la prefence desquels il avoit ordenné qu'on acceveous les entans de la main de leuts pateus. Que fub

parentibus funt, cos ab ipfis ad nos adduttos multis adhibitis teftibus recipiamus. Ce mefine Pere veue biendans ses Regles abregées qu'on reçoive les enfans qui font offetts par leurs parens; mais a condition que leur profession ne sera estimée valide que lors qu'ils auront l'aage que les loix exigent pour le manage, Firme camen tune erit professio verginitatis, ex quo adulta jam etas effe caperit. O en que folet nuptiis apre de-

XII. Tonte l'Eglife Latine est enfin revenue à cette même police de l'Eglife Greque, C'eftoie suffi fa plus ancienne disposition, selon les paroles si sages de saint Augustin, de laisser aux enfant le choix de la vie seculie-, ou de la Clerieale, on de la Monaftique, puifque Dieu partage ses dons avec une si sage & si aimable vatiete ? Quid mirum fi Pater communem filmm noleh at Epif. 192 buins vita fuftentaculis a matre nudari, ignorans quid in grandsufeula aents feltaturus effet. Monachi.na professionen , an Ecclesiasticum ministerium , ancon... mgalie necessitates vinculum. Quamvie enim ad mea leera excerande & rendiende fine fily Santtornen , unnfa quifque tamen donum habes a Des , alous fic , alous autem fic. A près un confentement fi uniforme de l'Auguftin des Grees, & du Balile des Latins, on ne peut dous tet one ce ne fult le femment & la pratique des premiers fiecles, de laister le choix de la condition à la libetré de chaque particulier, &c à la liberré mesme de l'Espeix Saint, qui san naustre taux de diverses fleurs dans le parterre spirituel de l'Eglise pat son divin sousse. Il est veay que faint Jerome met entre les avantages de la bienhemente Afelle , qu'à prine elle avoit passe l'asge de dix ans qu'elle for confectée à Dieu, Adhae infan-

tia involuta pannie . C. vin annum detimum atatie excedens , henore futura beasitudinis confecrata eff. Mais il ne dit pas que ce fust contre sa propre inclination que ses parens l'eussent obligée d'épouser l'Agneau celefle . & l'aaze on elle eftoir au detius de dix ans approchoir fort de l'agge nubile oil les filles ont affez de lumiete & de discernement, pour preferet l'Epoux celefte à ee & de dilcernement, point pavieres au petites fil. Epij. nd celuy de laterre. Ce Saint parle aillenes des petites fil. Epij. nd les qu'on élevoit dés le betcent dans les Monafteres, Macoilla les qu'on élevoit dés le betcent dans les Monafteres, desented. pout en faire de chafte époules de l'Agnesufans exche : Candennie mais il ne dit pas que fi elles defiroient form du Clouftre Thurs. dans les premieres années qu'elles commençoient à effre Hif. nailtreffes de leur propre confinte, on leur en offat la Reige 11liberré. Ceft comme il fant entendre ce que le mime & Ep. 81. faint Jerôme écut à Latta de la fille Paule , & à Gandentius de sa fille Pacatela, qui avoient este consactées à Dieu des leue plus tendre enfance. C'est aufsi comme il

faut entendre ce que Theodores racouse de luy-meime. qu'il avoit accomply le vœu que ses patens avoient fair. avant fa paiffance en faifant profession Religirale. En tout celail n'est point parle de contrainte, ny de neces-X III. Le Pape Leon dans ses Dettetales patie d'une maniere fi precile & fi claite fut ce fujet, qu'on ne peut us dourer aprés cela , que jusqu'à son remps l'Eglise plus douter apres ceta , que puique son la Greque fut Latine ne fult entierement conforme à la Greque fut ce point de police, & fut l'entiere liberté que les parens

devoient lasflet à leurs enfans, d'afpiter à la vie eternelle par la feule observation des preceptes, ou de s'y preparet des tiones élevez par la pratique teligieuse des confeils. Jesus-Curist même a autotife dans fon Evargile cette libre indifference, Si vis advitam ingredi fervamandata, Si vis perfellue effe . vade . vende quababer, &c. C'eft force divin original que ee Pape forma les Decrets fuivans. Propofismo Manachi pro. 29.912.14. prin arbitrio ant voluntate fufecptum , defers non pereft 13. abfone percente. Oc. Puella que non coalta Parentum emperio. fed sponianco judicio virginesates proposi-enni atque habisum jusceperunt, si posten mutina eti-guas, pravaricament. C'est ce que ce Papo éctit à

s. 14.

## touchant les Benefices, Part, II. Liv. I. C. XLV. 125

naturel.

Ruftique Evefque de Nathonne. Il y a toutes les apparences du monde, que telle fue la pratique de la Fran-ce dans le cinquieme fiecle, de que e est le sens naturel des Canons des Conciles de France cy-deffus rapportez, que la Profeffiondes Religienfes effoit irrevo-cable, lors qu'elles avoient passe plusients années dans les Monafteres. Parce que comme on les recevoir fort jeunes dans le Cloiftie , ce n'estoit qu'aptés quelques années de l'usage de leut propte liberté , qu'elles pou-voient passet pout Professes volontaires & libets, tout ce qui avoit precede cette maturiré pouvant pallet aurant pout un effet de la pieté de leurs parens , que de

la leut propre.

X IV. Ge n'ont apparemment efté que les Conciles d'Espagne, qui ont fait glisser dans le teste de l'Occident une coutume fi contraite sux Decrets de ce Pape, & qui l'y ont fait maintenit jusqu'au douzième sieele, melme dans les Decrets de l'Eglife Romaine. Le Pape Gregoite II. ey-deffus rapporté a ofté à tous les mineurs offictes par leurs peres, la liberté de fortit des Cloiftes, Le Pape Alexandre III. deede avec la mefme fetmete, que la Profellion des Religieux est indifoluble, s'ils ont esté offerts par leurs parens, ou s'ils l'ont faite aptés l'âge de quatorze ans, Si à parentibus fueret oblatus fin decemum quarenm annum com. pleveris, eum religionem intravits eum ad eanders, vel ad aliam redire compellas. Clement III. dans la Deeretale fuivante confirme encore la mefine pratique à la fin du donziéme ficele. Cat il alleguele Canon du Concile IV. de Tolede , cy-devant tapponé , & s'efrant objecte à luy-mefine la Decretale que nous venons de citer du Pape Leon premier, il prerend qu'elle se doit entendre des filles nubiles qui ne sont plus au pouvoir de leurs peres, parce que leur propre lu-mière peut alors fuffiliamment éclaiter leur liberté, & 18id.c.Com tegler leur cundeite, Nec abloquitur quad de fanilis Leonis Papa conflicutione per contrarium fenfum af-

fumetur, ut puella qua contla parentum imperio vir... ginitatis habitum fufceperunt , ipfum poffint fine pra-Zeniq Col- waricatione deserge, Cum de ca poffit intellege , que lett. F. L. in grate unbile nofestur conflictura. Tune enim quinle-\$.1. 18.1. Je berum arbitrium babet in electione propositi , paren-

tum fequi won eogitur voluntatem. X V. Clement III. mount l'an 1191, Celeftin III. monra la meline arnée fur le Siege de faint Pietre, d'où il paila à une meilleure vie, après un Pontificat Thinks to de sept ou lunt années seulement. Il n'est donc mellement vray-femblable que ce Pape ait en deffein de changer une prarique si établic depuis plusieurs siceles, & fi fortement fourenue pat fon predeceffent immediar. C'est de luy neanmoins qu'on lit la Decterale contraîte dans le Chapitre suivant, fut legoel on a fondé l'ulage moderne, qui annulle toutes ces Profesfions des mineurs forcez , ou offerts par leurs peres, on par leurs meres, & qui est auffi oppose à la pratique des fept ou hoit fiecles precedens de l'agemoyen, qu'il est conforme à la discipline des premiers siccles de l'une & de l'autre Eglise. Voicy les paroles de cet-6. Cum fi- to Decrerale, Imissamus qued fi dellus puer ad an-

mus Lute. was descritioned personners. O habitum retiners nodo argoin- luerie Monachalem, fi ad boe apsum unduci requireribus. vit, uon eft compellendus. Quia tune liberum erst fibi eum dimittere . & bona paterna , que toft relle successione proveniume . postulare. Il y a toutes les apatences possibles one ee Pape estoit persuadé que l'enfant, dont il s'agilloit, effoit au dell'ins de l'âge de dix, ou mefine de quarorze ans , luts que fon pere l'erga-gea à l'eftat Monaftique ; & qu'ainfi il n'étoit pas obligé felon le Droit moyen melme de fuivre la vo-lonté de son pere. Le tissu de sa lettre rapporrée au

lone dans les vieilles Collections semble le persuder.

& on peut meime le conjecturer affez probablement,

de ee que cét enfant quirta & fon pere & le Monaftere dix femaines aprés , & commença à demander la forceffion on lay ethus duc-

X V I. C'est neanmoins int cette Decretale qu'on s'est fondé, pout renverser la police des temps moyens, & pour rérablir, fans y penier, la diferpline primitive des anciens Peres, & des Papes des einq premiers fiecles, en teglant plutoft qu'en diminuant la puillance Hallier de cles, en reglant plitroft qu'en diminuant in pinitaince fairis de-des peres envers leurs enfains, & en faifant davantage étiendair à respecter la rasson & la liberté des enfans , à qui il sem- 161. ble qu'on faifoit injustice en la prevenant, & enl'enchaînant presque avant sanaufance. Ce n'est pas le seul exemple d'un accident pareil, on fut des loix tronquées, on a fondé des pratiques contesires à leut fens

XVII. Au tefte, fi nous avons patlé à l'avantage tantoft de l'one, & tantoft de l'antre de ces deux pratiques contraires, nous n'avons pas neann:oins efté constaires à nous mefines ; comme l'Eglife n'est millement opposée à elle-messine, quand en divers temps & en diverses Provinces, elle aurorise des et û:umes diamertalement opposées. L'exernelle Sagesse a ellemeime change dans les Ectimues les commandemens precedens par d'autres contraires ; &c a autorifé les changemens semblables que l'Eglise feroit dans ses Conciles generaux, ou dans ses pratiques universeller, pour appliquet des temedes differens à des maladies contraires. Les jeunes gens n'ulent pasaile z fidelement de leur rasion & de leur liberté , pour se lier par rous les nœuds possibles à la loy eternelle , dont il saut é. tre efelave , pour eftre vetitablement libre : il leur a efté quelquefois avantagent, que leurs peres les ayent prévenus, & leur ayent procuré un bien, qu'ils ne se fecoient peut-eftre pas prueuté eux-mefines. Les Pe-tes ont quelquefois abulé de ce ponvoit, & out convert leut fordide avarice du voile d'une fusfic pieté, en engageant leurs enfans dans l'état Religient i il a efté juste de les priver de ce pouvoit , qu'on ne leur avoit accorde que tard, & peut-eftre à regier, 1. On est quelquefois heureux d'estre necessité au bien, & la vertu qu'on n'a embraffée d'abord que par containte, paroift avec le temps & par l'accontumance si douce & fi delieieuse, qu'on l'aime counte non sculement tres fortement, majo auffi tres-libsement. C'eft le fondement de la discipline de l'age moyen. Mais il y en a auffi à qui la contrainte ne canse que des rebuts & de l'aversion. & qui de la necessité qu'ils ne peuvent éviter, se font un sujet, nun pas de vettu, mass l'hy-poetisse. Voila la eause du respect qu'on a porté dans les premiers, & dans les demers siecles, au Soleil qui éclaire & qui tegle tons les hommes, melme avant son lever, je veux dire à leur raison & à leur liberté, or meritoit d'eftre reverée, melme avant qu'elle eur diffipé les profondes tenebres de leur enfance. 5. Quelques-uns erutene dans les premiers ficeles qu'on ne devoit point engager les enfans dans la Ptofellion du Christianifme, melme par lebaptelme, avantleur confentement. On n'avoit donc garde alors de les engaget à la Profession Monastique, avant la maturité de l'âge, & de la taisun necessaire pour y consentir. On jugca depuis au contraire qu'on ne pouvoit rrop toft commencer de porter le joug glorieux du Seigneux, ainsi on bapsife les ensans aussi-cott ou pen de mois aprés leur naiffance. Quelques Eglifes commencetent auffi alors on peu aprés , à imposer aux mesmes enfans un autre joug, à la veriré un peu plus pefait, nais tendu leger par l'accoûtinnance, qui fait une foconde nature, & par la charité à qui rien n'est priant. Eufin, on a diffrigué un jong auffi mévirable, que le falur eft necessaire a rous , d'avec un autre jong amant avantageux anx volontaires, que dangereux aux hypreri-tes, mais nulleuscut necellate à tous; ainfi ou a con-

Q ij

tund d'apopole le premier aux esfants orfenes, & on aux esfan deven efferte et dertes persole la voinntaire, a. Haza e thé dispoiet a control en taire, a. Haza e thé dispoiet a control en en est de la port de la control en en Engène de la porte de la meter. Moult a tendu trevacialle le tenux de control, en qu'elle protection calle le tenux de control, en qu'elle prime qu'elle et font, a l'eurs persole te tambiente. Tons et excupéer de la leur person de la control de la control de de control de la control de la control de & control les controls qu'elle en pour de la conle de la control de la control de la control de & control les controls qu'elle en pour de la conle de la control de la control de la conle de la control de la control de la conle de la control de la control de la conde la control de la control de la control de la conde la control de la control de la control de la conde la control de la control de la control de la conde la control de la

faces on invatibles. X V 111. Il fant tailonner presqu'en la melme mamicre des changemens qui ont efté temarquez fin l'age des varux & des Professions Monastamaes, Saunt Paul ne recevoir les veuves on les Diaconnifes qu'a l'àce de foixante aux : veis le quatriéme on conquière ficele on les receir à quarante ; les Conciles de Carthage donnerent le voile de la confectation à vingt-cinq ans Eufin , l'Eglife jugga à propos d'abolit l'ordre des Dix. comiles, & faint Gregoire a femble nons infigurer qu'on avoit substitué en leut place les Abbesses des Monasteres , quand il a désendu de les établis avant l'age de foixante ans , que les Canons ont enfnite reduit a quarante, Quant aux Vierges facters, faint Bafile avnit reglé leur Profession à seize ans ; les Conciles in Traile & de Tolede les receurent à dix ans ; le refte de l'Egisfe Latine les admerroit à douze ; en le Concile de Trerre a repris l'ancienne police de faine Bafile. Tous ers changemens out efté les effets non pas d'une legercré , on d'une inconstance ordinaire à tous les hommes, & mefine à tous les Estats; mais d'one fage & chantable condescendance de l'Eghse, qui s'est accommodée sux bessins de chaque fiecle , &c aux inclinations divertes de chaque nation ; & qui a conjours proportionné les fainces loix à l'nutiré, & au faint des hommes.

X IX+ Il ne faut pas apprehender que ce qui a effé dit de la necessité qu'on imposoit aux enfans, de per-severer dans la Protession Religieuse, à laquetle leurs parens les avoient dévourz, puiffe fervir de pretexte, pour convert la durcté impiroyable des parens « qui forcent quelquefois leurs enfans à entrer & à patier leur vie dans un Cloiftee. Les parens se conformoient alors aux loix de l'Eglife de leur temps, on doit donc auffi prefentement se toglet for les loix presentes de la mefine Eglife. Et on le doit d'aurant plus qu'elles font plus conformes aux pratiques plus punes de l'Eglife Primitive & au Droit maurel, L'Esprit Saint qui anime & qui regle rome la police de l'Eglife, imprimoir aux enfans une et leite mavire , pour fe rendre à cette necessité, en mesme temps qu'il autorisoit pat la voix des Conciles ces pratiques severes. On ne prut attendre de luy rien de femblable, maintenant qu'il a infraré une conduite toute différente à son Eglise. Ce seroit un étrange renverfement , si chacun se donnoit la li-berté de vivre non pas selon les Loix & les Regles de fon fiecle, mass felon celles que fon caprice, ou fon interest luy firoit choist entre celles qui ont eu cours dans les ficeles paffer. On ne pontroit fans impieré renouveller la pratique de pluficuis points de discipline, que Dien mefere avoit ordonnez dans le vieux Tefta. ment. Comment pourroit on donc le perfusder qu'il fuit libre de mertre en ufage les Canons , que rant d'aurres Canons constaires ont abolis ? Enfin , il fait confideres que ce n'eftoient que les enfant mineurs que les pareas engageoires a nue Profession irrevo-

able de Peftar Monallique, ils n'ons panais entrepris d'afic de crue autorité volente far ceux qui avoient attesse l'age de puberté. Puis donc qu'à prefere la Profession Resignate ne se peut faire qu'appes l'age de

trané d'impolée le premier aux enfans melanes, écon leize ans, il n'est pas meline pellible du tappeller en a cui enfan devoit releves ce dernet pour les volon- ulege cet ancien pouvoit des pasens.

#### CHAPITRE XLVI.

#### Des Syncelles & des Confeillers.

111. Ce Pape y exheste les autres Evofques. 11. Il ne foufre luy-sorfne dans fou Palais que des Cleres eu des Hones.

en det Mernet.

V. Edu du Roy d'Italia pour chliger les Ecclefiafiques d'au
voir un synécile.

V.), les Cenciles d'Elpagne erdonneus la mefine chefe.

P.11. Ex tenx de France emft. V.141. Exemples unes, de Geogrée de Tours. 1X. 5, mailles de l'Aglife Grogas. Leur nembre & leur em a

one nogente. X. De la deputé des Confeillers. X.I. X. II. X.III. Sur past d'un l'Eglife Remains. X.IV. Et d'un celle d'Alexandere.

I. E. S. Offices duvex done les Minifices de Piglide con et de chargez, neutreur bens davoir place dans un traité des Brenéfices, pans qu'il est centain que les Denéfices durait les premens forcles n'oute en partie que des Offices & comme des alministrations. Nois commencerons par les Syncélles, de factions dons commencerons par les Syncélles, de factions de la commenceron par les Syncélles, de l'El Saint Gregotte Pipe endonna dans un Synode.

Romain que los Toutis Romains en fensica plus ferris das los desbues ped despus fectoris, mois pod de Los Colonialistes, un meitro pir de Reignes, qui podici Reignes, qui podici Reignes, qui podicidis de leine complet. Fensica ma de Paris impress midificationis amelias qui dans fada Para, reprincipa ad fencio control periodia and fencio devido periodia da le pressiva de prima periodia ped mei pedia pedia

of regions. Johns offer side, por vision must propose assemblement of the regional fields in the propose of the region of the companion of the malbierted que't le Pounds & Romains, vanis les undnesses and the regional field of the contraction of the malbierted que't le Pounds & Romains, vanis les vaninesses and the regional field of the contraction flower, & pre-conference leaves to des effect contraction flower, & pre-conference leaves to des effects of the flower, and the regional field of the conference leaves and the regional field of the second of the regional field in the regional field of the second of the regional field of the regional field of the latest the regional field of the regional field of the regional field of the latest the regional field of the regional fiel

11.1. Cet et et le Ecciclatiques inteprebble de les Berling, que la médic fait Gregorie emble paster à Serenn krefen de Miller, en luy famon in et reformable all que que clorible, en luy famon in the reformable all que que clorible, de ce qu'il famille et p. le compagne. R. dus le frece notine de famille et p. le compagne. R. dus le frece notine de famille et p. le compagne. R. dus le frece notine de le des mondis le come médic ». El luy qu'ence. Fra . L. 8. 7. 9. voisi du su quel duties ne mais semant bles. 16. 8. 7. 9. voisi du su quel duties ne mais semant bles. 16. 8. 7. 9. voisi du su quel duties ne mais semant bles. 26. 8. 7. 9. voisi du su quel duties ne missi semant bles. 27. 8. 9. voisi du su quel duties est par la compagne de voisi famille duties est par la compagne de voisi famille duties est par la compagne de voisi famille duties est par la compagne de voisi du compagne de vo

#### touchant les Benefices, P. II. Liv. I. C. XLVI, 127

best, Quel quichm use a test un exchanus qui que têxes respire, follem une ceração, de augir atest tale propriende videm dem lecturem. Ved experiende videm de lecturem ved experiende videm de lecturem ved follem de lecturem ved experiende para sector lost, for com a que lecturem form comisea, sumir siture videncem. Ce fame they averde des las majorados Continuously, à l'eccurion de fon Syrcella , aqui excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base designée de la force de l'arractice qui en excerc base de l'arractice qui en l'arractice qui en fact qui de la familiarie vely s'il provinciou Corfo, qui d'un la familiarie vely s'il provinciou Corpo, qui d'un la familiarie vely s'il provinciou Corfo, qui d'un la familiarie vely s'il provinciou Corpo, qui s'arractice qui l'arractice qui l'arractice.

de qued mibi familiaris vefter ille jewencelus referefit, que adam de Den mibi didicis que visfrenche, ritatis sessiri, qui ade semilore accusaire, qui instituta espaneara, ver. Mibi crede frater si piun princererge, su ex its qui vebri veisirio frater de piun princererge, su ex its qui vebri veisirio frate e d'i qui e cuni son sont ceremple melius emendenter. IV, Jean Diecce nous a appresi dans la vie de ce

In Page, combine razdo-meni Jacotipos i procede.

Lanathe me equi di sono distribucioni dei accomo di considera con considera co

fent à l'Empereur : ee Pape bien loin de luy en en-

voyer, luy éctivit que pont luy il aimoit mieux en avoir de diffotmes que de beaux, Mes fimiles vadalices deformes quaro. Une disposition si chaste de la masson Episcopale, est un tempatt invincible contre

les attaques de la calomnie. V. Nous lifons dans Ennodius une Otdonnance Royale, où il eft commandé aux Evefques, aux Prefites, &c aux Diactes , d'avoit toujones un autre Ecclefiaftique pour compagnon inféparable, & pour témoin de rou tes leurs actions les plus fecretes ; que fi leur pauvieté eft un obstacle à cette precaotion , ils ferviront eux-messus de compagnon & de rémoin à quelque autre. Nullum ergo Saderdotum antiquis & modernis legibus ob feauen. tem , nullumque Levetarum fine beneprobasa volumus in quocumque loco manero perfonà, l'el quem fichitantia exilitat non permiferit habers confortem . spfe Concel. lanens fiat alserius. Diru vostnoftre innocence, mais les hommes doivent en eftre perfuadez, & ils le feront s'ils en font témoins. C'est no crime aux Ecclesissiques de ne pas faire rout ce qui leur est possible pout écarier les font coupables des injustes della font coupables des injustes dellances & des plus noites calomniez qu'on fotune contre eux, s'als ne tachent de les prevenit, encore plus our le falot des antres que pour leur propre reporation. Multosh weat allum confcior, que Des debet innocen-tiam. Vedeans amule, que a qui teftes babet, vuls probari. Certe vel fimens fit retts confeia, vinditta dignus off . qui alis exestit causa persculs. Ce Prince ne fit estre ordonuance qu'avec le confentement du Siere A. publishes, Applicities Sadas B, Parti well Prafelds
ye and mean Park plades it, it or for mode is rectioned by the property of the property of the contraction of the property of the contract of the contraction is property of the contract of the conproperty of the contract of the contract of the contractions, similaries related that on manufalfit,
the contract of the contract of the contract of the contractions, similaries related to the manufalfit,
the contract of the contract of the contraction of the contract of the con
traction of the contract of the con
contraction of the contract of the con

contraction of the con
contraction of the con

contraction of the con
contraction of the con

con
contraction of the con

nance à Laurens. V1. Mais comose cette Declaration Royale suppofe des loix pregedentes , qui ayent otdonné ces mefmes precautions à l'innocence, & à la repuration des Evelques & des Clercs majeurs ; nous trouvons dans le Concile de Giconne en Espagne deux Canons, qui prescrivent à tous les Cleres majeurs d'avoit toûjours un garde, & un témoin infepatable de leur probité, Il est veay que l'est principalement pour ceux qui avoicne ellé mariez , que cette Ordonnanee eftoit faite pont mettre leur continence à couvert, on des tentations, on des medifances: Placuis a Pantifice ufque ad Sub- Can 6. diaconatum, poft fuscepsi honores officium fi ques en conjugatis fuerit ordinatus , ut femper alsenus fratris utatur auxilio , cujus testimonio visa ejue debeat clarier apparere. Mais ce Coneile ne lailla pas de commander à tous les autres Eccle finitiques qui avoient famille, quoy qu'ils n'euflene point de femmes, d'eftre toujours accompagnez d'un fidele témoin de leur conduste. De his qui fine uneribus ordinantur. & fami. Can. 7. lias domus habent, habito fecum pro vita converfatione fratre in tellimenium, che. Le Concile IV. de Tolede renouvella la mesme Ordonnance pour les trois Ordres superieurs. Voicy pour les Evelques: Vi dein. ceps excludatur omnis nefanda suspecto ant casus, & Can. 22. ne desur ultra facularibus obtrettandi locus . oportet Epifcopes teftimenium probabilium perfonarum in con... clavi fue habere , ut & Des placeant per confesenteans puram, & Ecclefia per optimam famam. Quant aux Prefites & aux Diaeres ce Concile les oblige, on de vivecen communanté avec leur Evefoue, fi leur fanté ou leur âge le leur permet, on d'avoit dans leur maison un autre Ecclesiaftique, comme un invincible tempart con-tre la calomnie. Non altter placuit, us quemadmodum Gan, 15. Antifles , ita & Pretbyteri atque Levita , quot force infirmitas aut atatis gravitas in Conclavi Epifespi ma. nere non finit , ut lidem in Cellulis fuis teffes bita ba. beant vitamque fuam feut somme, ita & meritis teneant. Enfin ce Concile tenferme pout les melines raifons tous les Cleres inferieurs dans un Seminaire. Omnes

VII. Le Concile II. de Touts nous repreferred any la Francel seministre Replement qu'ou parispoiete ne E. Can is payer. Cast II X-refiques e d'êt muité, il est codions a puis gent en contra l'activité de la Cast II X-refiques e d'amité, il est codions a puis le Certifial Repar, a l'en ternate in servicion de la constance de la chaix, aufit berroy à l'entenant parameter le tient Des pripries et le chaix, aufit berroy à l'entenant format constant le tient Des pripries (pliment Efficients format configuration de la configur

in une Contlavi commercentur, deputati probatifimo Se.

mori, quem Magifirum deltrina. O testem vita habeant.

Opuje. E43, 7.

I - I - I - week

teffus onio

vent, c'e, Si l'Evelque n'a point efté matié, ou s'il est vent, les Ecclesis fiques ne l'iffent pas d'estre en gat de enneine lle aurees de ling , & d'en écaster toutes les femmen etterent . Habeant Murifre Ecelefia, uraque Clevici qui Episcopo ferwinne. C enm cuftodere debene .licentsam extraveat m. Lerro de frequenta celabitatia. nis escere. Ces Cleres qui font au leivre de l'Evelque, felon les termes de ce Concile, Clerici que Epifcopofer. Cat fi l'Evelque ell l'image vivante di Jesus-Currist, fi la Royanté de fon divin Sacredoce relide principalement en luy , ecux qui le fervent metme dans fon particulier, font les Princes de la Com ; &cils font auffi éminem pard. sius les Princes de la terre, que la Royanté celeste de Jasse-Christ est infriment rehaussée par dessins tous les empires do monde. Le Concile Romain fons faint Gregoire se sevit des mesme sennes, Ad secreta Cubsensi jervissa. Aussi ce Concile de Tours semble nous montree que la picté de Evolques de France avoit prevenu les teglemens de ce Pape, & n'admettoit plus que des Clercs aufervice des En fques En fin, er Concile de Tours oblige les Archipietties melmes de la Cimpagne de fe faite aulii tocijouts accompagnet par quilques Cleres mi-neurs, foit aux champs, foit chez eux. Sin un vice manferit , fen ambulavere , unus Letter Canonicerum fuerum ant cerius a squis de numero Clerscorum cum ella ambn'et . O so Ceita . nbs slie jacet. lellum habeat . pro

VIII. Gregoire de Tours neus enfeigne la pratique de ecs Decrets, Cat parlant d'Etheram Eve fque de Lifieux, ille fair couch t dans unen eime chambte, od eftoient & 6.4.16, concluezavec luy un grand rombre de Cleres. In frate fue quieris, habens errea lettum funm multes lettu... los Clericorum. Il est viay que cét Evelque todoutout alors avec raison les er bûches de ses ennemis, mais cela ne l'oblig a apparen ment qu'à augmenter le nombu de fes gardes. Le Pieftre & l. Diacre qui ont écrit la V: de faint Criaite , dont ils avoient effe les disciples & les Syncelles, prote ftert qu'eftant couche z dans fa mefme chambre, ils l'ont fouvent olly durant la nuit pendare fon fonument paules avec la mefine ferveur, que lors qu'il presi hoit dans son Eglise, du tedoutable ingement que Dieu dont faite de hommes à la fin des fireles, & de la Lase se feliene fan fin des Brenhemens Nos soft vel conferoi niftri .qui in Cella ipfini manferunt . feiunt qua dixe. mus, C. Frequencer in sopore position de futuro judicio, vel de acerno pramo pradicabat. L. Directe feol parle de luy- e since d'antie Chionte, survant. Cam in Cella opsus Diaconn in fervicio illina ad judiciom delettur effem. en: am me inter relique de Nelturms boris jufferat habe. re. C'eftort done l'ut ge commun de parler des Prefties n eine & des Ducres, le due qu'ils eftoient an ferbice de l'Evelqu ,mais l'ex imple melme de ceux-cy montre ma-nife flement, que ces ferviteurs effoient effectivement les disciples, comme faint Gregore les a suffi appellez dans

TX. Carmer, Virgor et acon de Celle simulation de Sparelle, et la Sparelle, et

le premier paffage que nous en avons tapporte.

promit de prouver tous les chefs de fon accufation par l's Syncelles propres de Diofeore, Per nominates a Ad. 1. me refter , Synceiler eine conflitmer . qui haltenur cum spfo degunt & comitantur. Un autre acculatent du mesme Duscote nomma son Syncelle Agorafte, comme le complice de ses etimes , Frant ex cope. ratorebus ejus infania, Syncellum ejus exestentem. Le Patriatche d'Acxandrie avoit peut-eftre alors pluautonte d'Actaionte avoit peut-etté alors pla-ticuis Syncelles, mais lors que le Diaere Romain Diofore écit au Pape Hormide, que Jean Patria-che de Conftantinople effant mott, le Prefite Epipha, ne qui avoit effé fon Syncelle, luy avoit aufit effé doone pour freceff ut , In cujus locum Epiphanius Poft. Epift. quadam Presbyter, quandam Syncellus ejus fuccessis, 70. No. Es loss que le Synode de Constantinoplenomme dans mijd. fa lettre Synodale au Pape, Heraclien Peestre de la grande Eglife de Conflantinople, & Syncelle d'Epipha. ne Pattiaiche , Cobabitator Patriarcha Epiphani : il ne paroift qu'un Syncelle. Il eft yray que dans la Conference des Catholiques avec les Severiens en l'an 551. on nomme Heraelien & Laurens Picftres & Syncel du Patriatche Epiphane. Dans le Concile Romain fous Cenfalt. 4. Martin I, Il est parlé d'Estienne Prestre , Syrkelle & Chartophylace du Patriarche Sergius, Anastase Biblio. threate dans fon Histoite raconte, comment l'impie Leon d'Isaurie espiant les occasions de déposer le saint Pattiarche de Conflattinople Ge main , paree qu'ila-voit trouvé en luy un invincible défenseut des saintes smages, cortompit Anaftase fon disciple & son Syncelle, en luy promettant fon tione Patriatchal pour le prix de la trabifon Habite in hoc comparticipem difcipulum ejus & Syncelium Anaffafium , ent fopen. dit . nepote impiesatte fua confentanco, throns enm ad. Miterano finecefiorum fainmen. Getmain s'eltant. demis luy mens, cet Anastafe luy fucceda. Ce mesme Au-teut, aussi-bien que Theophane, avoit du auporavant, que Jean le Coppadocten de Syncelle devint luy mef-me Patt arche de Constantinople après la mort de Timothee; & est auffi pont forceffeit Epiphane fon Syncelle. Il n'en faut pas davantage pout faite voit l'élevation & le pouvoir des Syncelles. Auffi les Patriar-ches futent forcez avec le temps de les multiplier infqu'a un fi grand nombte , qu'ils en eurent eux-mefmes de la honte , & le Patriarche Serge les redusfit à deux, par une Confittution inferée dans le Droit Otten-tal. L'ambition des Ecclefiaftiques, & la facilité exect. L. s. five des Patriatches ne pui fe contenit dans ces bornes ; le nombre des Syncolles se multiplit encore sans mesure mais on donna ampremier & amplus émment la qualité de Protofyncelle. Il ne fant pas oubliet que le Saint & vincible Parriaiche Tasaife de Conftantinople eut le déplaifit de voit tous ses Syncelles corrompes par l'Em-

die des Speciels ; que c'elsione in Confolles (Confolles) confolles ; des Petranches, & de Feed ; de Feed

percur, eftre devenus ses espions & ses ennemis domefiques, comme nons l'apprend l'Auteur de sa vie.

X. On a bien pû tematquet dans ce qui a esté

of Cong

# touchant les Benefices, P.II. L. I. C. XLVI. 129

ques perhibui . potint quam potentes i & à paupere Philosophia sutrinfecus quid potins aus porificument unequeque negotio fequendum videretur , artificiofii argumentationibus rationabiliter inquirente, dives enerria, que modo so de sapientibus pari sorie nicis-citur, pra cubiculi soribus despicabilis rimanibat, Saint Gretoire oarle luy-mefine de fes Confallers, & des autres persoones se vantes de la Ville de Rome, dont il prenoit les avis dans les affaires im L. r. Ind s. & embattateet : Neceffarinen vifnem eft nabis , tam cum Confiliariis noftris . quam cum alies bujus cititatis doctis vires , and effet agendum , de lege tra-Stare. Que traitantes responderunt , C c. La reponfe de ces hommes iç wans de Rome, & de ces Coofell-lers domeftiques du Palais Pontifical, fut l'oracle qui

émana de la bouche de ce faint & feavant Pape. Les grands Officiers de l'Empire avoient auffi leurs Can-leillets, L 1. Ep 16. X I. M is pour montret que c'estuit veritablement un Office & une Dignité, & non pas un nom, on u-

24. 7.

619

ne qualité superficielle, il ne faut que rapporter le commencement de la lettre que le faint Siege écrivit en Angleterre fot la Pasque , lors que le Pape Jean IV. n'estoit encore qu'élé P. pe, & non encore confacté. Car voicy les noms & les titres de ceux qui écrivicent la lettre , Hilarini Archiprerbyter & ferbani Bede 1, 2locum fantta Seder Apoftolica, Joannes Diaconus & in nomine Des elettus , Item Joannes Phimicerius & fervans locum fanita Sedis Apoftelica . C Ioannes ferons Dei Confitzarius einfdem Apoftolica Sedes. La qualité que prend ce detrier setviteur de Dieu , nous fait croire qu'il eftoit Religieux, Auffi Jean Diacre pous a afforce que les Confeillers de faint Gerroire étoient en partie Clercs, & en pattie Religieux. Ot cerre foulcription montre évidemment, que comme les qualitez d'Archiprestre, de Diacte, de Primirier étoient des Dignitez eff-Clives & permanentes, il faut faire le mefine jagement de celle de Confeiller.

XII. Le melme Bede qui a inferé cette Lettre dans fon Histoire , parle ailleurs de l'Archidiarre de Rome Bomface, qui estoit aussi Conseiller du Siege Apostolique, & fort habile dans toutes les ferences Ecclefiafliques ; auffi le celebre Vuilfrid se mir au nombre de L. s. s. fes disciples , des qu'il fat atrivé à Rome, Veniens vero Vnilfridne Ramam , pervenit ad amicitiam viri fanttifimi & doitifime . Benifacij videlices Archi. diacons , qui etiam Confiliarini erat Apoffolici Papa, enjus Magisterio . quatuer Evangelierum libres ex erdine didicit , Comprime Pafcha rationabilem , & alia multa, que in Parria neamverat . Ecclefiafticis difciplimi accominada codem Magifro tradente percepit, Voila quelle effort l'abondance de tontes les feren-

ces Ecclefiaftiques dans ces foutres admisables, oil le Pape meime avoit tecours. Il est raconté dans les A-425. N. B. ctes du Concile II, de Nicée, que le Pape Benoîft II, tâcha de faire reitter dans la créance Catholique l'herefiarque Maraire , pour le faste enfuite remonier for le trône d'Antioche. Et il lisy envoya pour cela fon Confeiller, c'est à dire le plus sçavant de la Cour. Car mre tontes les Dignitez Ecclefialtiques, celle de Confeiller est fans donce celle qui demande plus de science & plus de fageffe,

XIII. Anastase Bibliothecaire zapporte dans la vie du Pape Serge premier, que ce Pape ayant refifté avec une formeré inflexible aux pressances inflances que luy faifuit l'Empereur Justinien second, de recevoit les Canons du Concile en Trulle, cet Empeteur irtité de ce tefus, fit enlever de Rome & conduite à Constantinople, Jean Evelque de Porto, & Boniface Confeil-ler du Siege Apoltolique, Bonifacium Confiliarium Apoftolica Sedis , comme les Autents de rette vigoureuse tesistance du Pape. Je ne sçay si cét Abbé Jean, 11. Partie.

dont il est patlé dans la lettre de faint Maxime Mattyr au Piefire Marin, & qui y est appellé Symponas, n'autoit point auffi effé Confeillet du Pare Honorius. Poníque ce fur lay qui dicha la lettre de ce Pape, qu'on flétre dans le fixième Contrile general, & qui en don-feaff. Il na une interpretation favorable, protestam que ce Pape and il. n'avoit jamais eu deffein de s'oppoler au dogmedes deux

volontezen fraus-CHRIST XIV. Si le Concile de Nicée a regardé dans son sixième Canoo l'Eglife Romaine, comme le modelle de toutes les auttes, il est aussi à croire que les autres E. vesques avoient leurs Conscillers, aussi hien que le Siege Apoltolique. Je me contenieray d'ajoûter im témorgrage admitable de Leontius Evefque de Chypte, dans la vie de faint Jean l'Aomofisier Pattiarched'Alexandrie , que le messone Anastrasse Biblios hecaure tra-dustr en Latin, & qu'il dedis au Pape Nicolas. Voicy ce qu'il dit des dignes Confeillers de ce faint Patratche, Ad veluntatem ejus , que tota in Deo erat, Cop. st. misse es Deux viros sapientes , & semper memoran-dos laumem & Sophronium, Consiliaris enim erant

veraciterboni , quibus & tanguam Patribus indescrete obediebat. & gratias agebat, tanquam canftantibus maxime . O veriliter agentibus militibus , propietate Religionis. Et enim salti Spiritus verintefreis, Oc. Vote La une excellence pennare des Confeillers d'un Evêque,

#### CHAPITRE XLVII.

Des Cartulaires, des Chartophylaces, des Bibliothecaires, Chanceliers, Notaites.

2. Delegation des Cartulaires par les Papes , pour l'execution II. On on deligned suff d'antres , comme les Difenfeurs ,

les Noracres , de. 111. Du Charephylose des Gress. IV. Sa prefernce for les Preferes.

V. Raifest de cette professor. V. I. Il effest aufi Bebliechecaire. V. I. Do Notaires, leur habilesé & leurs importants couples.

V 111. Employs cutrased master qu'on donnet aux Notaires. 1 X. Employs ordinarres.

X. Commofian generales & particulures qu'en leur donne, pour las plus grandes affaires. pour ist post graman ny tates. X 1. Les Papes avant (mos Gregoire en névent de melme. X 11. Digreffen des Lejans ; ou des Lectures qu'en fasjost à Rome pendant l'Offics divon. X 11. Des Nesarres en France.

XIII. Day Natarra en Greene X 1V. Formule de la creation fent effé des Socretaires d'Effet. tura des Notaires, comme fi c'enf-X V. Des Chancelsen

I. L A dignité des Cartulaites , ou des Chartophy-laces , est la plus approchance de celle des Syn. L. 1. Ep.71celles, ou des Protofyncelles. Saint Gregoire envoya en Numidie un de fes Cartulaires, pour y reglet avec les Evelques d'Afrique les affaires de leur Eglife, & il écrivit à Golombe Evelque de Numidie d'affembler un Concile dés que son Cartulaire séront arrivé en Afrique, d'y déposer l'Evesque Maximien, s'il estoit convaince d'avoit favorisé la création d'un Evesque Donasifte, & de vuider avec le meline Cantalaire en particulier tous les autres différends qui pourroienrétre forvems. Si que damneterum querumdem, vel prevatorum negotiorum verfatur intentia . hanc tua L 1. 19 35 fraternitas cum pradices Cartulario noftro privata cognitione perquirat, & inter ntranque partem inflitia procedente definiat. Ces Cattolastes do Pape efficient donc comme les Ministres & les Executents des Or-

dont contine ex amunication des Evelques des Browners, où ils effoirnt envoyex. Cela parcoit encore dans la fatisfaction que Maxime Evel in prafat. que de Salone donna enfin dans Ravenne au Pane

faint Gtegeire, qui aveitlong, temps combatu fa promorion. Car ce fot encore un Cartulaite qui en fut le Pro-

moreur & le témoin.

11. Il est vray que ce n'estoient pas seulement les

Candance for One Epitin gas ee eard Propertury on the Candance for One Epitin gas ee eard Properture and the Candance power tas.

Landing Section 2007, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997

11. Mei al faut woller que la égalet de Chattodylete est ét due be inner confereise, dans l'Orinca. Nou avon édy dit que étan le Contele de Lactan à Kone fous P leps Meira. I., I el paul é Efferine Perlet, Sperelle de Chatrophylete de Sercrédat, e guel Parisache de Conferenço Dans l'esimer. Conci e gentai on nome plaifeurs de exos accompatre de Parisache de Conferenço (e) e Chatrophylete, re de Parisache de Conferenço (e) e Chatrophylete.

if ef. conrue Mennes of Champhia, Anja, In District Norman, and Champhia, Anja, In District Norman, of Higher Norman, and Anja, In District Norman, and Anja, In District Norman, and Anja, In District Office of Champhia, the Champhia District Office of Champhia, the Champhia Champhia Chambra, Andarda, Anja, In District, and the Champhia Champhia Chambra, Anja, In District, and the Champhia Champhi

la Bibliotheque des Patriatches , qui efforcie neceffai-

res pour la julification ou pour la condamnation des onvrages, ou des personnes qu'on accusoit de l'exseur des Monoshelires.

1 V. Nous venons de voit plusieurs Diacres qui é-toient comme les Secretaires du Patriarche, & qui avoient pont chef le Chartophylace , nommez avant les Profires, dans les tecits melme qui futent faits au fix eme Concile. C'eftoit pent-eftre une marque de la prefeance qu'ils avoient prife au deffus des Prefites, à cau'e de l'Office ou de la dignité dont ils effoien reveltus. Le Concile in Tralle qui fut temu fort peu d'années après tàcha de remedier a cét abus , & défendit anx Diacres , de quelque Office on de quelque aguiré qu'i's fuffent ornez , de prendre france devant les Profites, fi ce n'est qu'ils fussent envoyez dans quelque aurre Ville, par leur Parriarche, on par leur Mertepolitain; & qu'ils reprefentaffent la performe. 9m. mam in nonnullis Ecclefis Diacones officia Eccle fica iggiam inmonancai, babere didicimus; & ex boc wanne a sorner arregantia & licentia fretes ante Pretbreens federe , flatumus , ut Diaconus estamfi in Degnitate wallumen, id eft in Officio quevis fit Eccufieftico, ame Picibyterum ne fodeat, prattrouan fiproprii Patriarcha vel Mesrepolitani vices gerent.

adfit in alsa civitate, spor alique capit; Tunc enma un icuma illus umpleus houverbirus. La peine que co Conche ordonne a l'avenir coastre les contexercais, et d'ettre un les derineis dans le enqu de Todre qu'it tiennem dans l'Epsifé. Le mefine regiment et austi tiennem dans l'Epsifé. Le mefine regiment et austi tennès aux surres Ordres, d'on con peut prefiment qua quelquefais élevez au deffiu de lusus Suprieust, pu quelquefais élevez au deffiu de lusus Suprieust, pour l'orgacia que leper canforience co-Offices ou cus Dgoi-

tez dont nous parlons. V. Nous dirons dans l'ace & dans la partie fuivarte, que les Charrophylaces bien loin de déferce à certe ordonnance, & de ceder aux Preftres, se mitentau defiua des Evelques ; & fe conferverent long-temps dans cerre usurpation. Ainsi on ne poot douter que ce Canon que nous venous de citer , n'air effé fait principalement contre les Chartophylaces, qui apréss'étre mis au deflus des Preflies, fembloient deja menacer les Evelques. Cette élevation infolente des Chartophylaces au deflus des Preftres pourroit bien eftre procedée, 1, De ce qu'ils avoient eux mesmes este Prestres, comme nous l'avons temarque dans quelques exemples precedens. Ainfi ils precedoient les autres Preftres , fans la moindre ombre d'injustice, quoy qu'ils fussent peut-estre plus jeunes dans le mesme ordre, Cette preseauce dans le melme ordre des Prefires, qui leux effoit accordée en vue de leux Digniré, paffoit enfuite dans leux elprir & dans l'esprit de plusieurs autres comme un effet de leur Dignité, & comme nne faire infeparable. D'où il atriva que les Chactophylaces pretene tent enfuite le meline honneut, quoy qu'ils ne fuffens que Diactes. Cette ufurpation pourroit eftre proversie, 2. Des frequentes & longues commissions que les Patriatches & les Archevelques donnoient à leurs Char-tophylaces & à leurs Archidiactes. Car ils s'accouns moi, ne fi bien & eox, & les Preferes mesmes à cette presence irreguliere, qu'elle ne leut paroiffoit plusir-teguliere; leurs yeux & leutsesptits estant accodtomez à n'avoit plus d'égard qu'à la digniré , sans considerer l'ordre qu'elle obscorcisson par l'éclar de ses rayons, & qu'elle faifoit petdre de voc. Enfin certe éclataore Dignité ayant nue fois ébloüy les yeux des hommes. & ayant fast oublier le rang des Ordres facrez , les Chatophylaces monterent au deflus des Evelques , a. vec la melme facilité qu'ils s'effoient élevez au deffus des Prefires.

VI. Le nom mesme de Cattulaire, ou de Chara-tophylace est une pterire que cét Office comprenoit autil celuy de Bibliothecane. Ce qui a esté dit du sizième Concile en est encore une marque certaine pour l'Eglife Grecque. Constantin Manasses raconze qu'au temps de Leon d'Isaurie, la Bibliotheque de Constantimople étoit gouvernée par douze personnes d'une scienee & d'une probité finguliere , & que les Empeteurs melme n'entreprenoient rien d'important fans les avoit confultez : Tanta in opinione vertutis erant , ut ne ipfi quidem Imperatores . nevi quedanam & inufitati fi be agendum pararent, olles en confileum non adbebi. tus. C.s fairts & fçavons hommes défendirent la foy de l'Eifte contre cet Empereut ennemy des factées images, & comonneters leur vie par un glorieux martyte, Quant à l'Eglife Occidentale il n'en est pas de même, car comme les Catenlaires n'y ont jamais en le credit qu'ils avoient dans l'Orient, aussi on ne lens a point affecté la dignité de Bibliothecaire. Analtafe Bibliothecaire dit que Gregoire II, avant son Ponti-ficat, avoit esté Bibliothecaire n'estant encore que Soudiacre. Subdraconus arque Sacellarius faltne, Bibliocheca eft sils cura commifa ; deinde ad Diaconatus

villem propettus eff.
VII. je ne m'arrefleray pas davantage anx Chanceliers de l'Otient que nous avons vil à Cooftantino-

# touchant les Benefices, P. II. L. I. C. XLVII. 131

ple eftre des Diactes & des Officiers du Secretariae, fous le Chartophylace. Il vaut mieux venir aux No. tures qui eftoient plus connus & plus ordinaires dans t tires qui ettorent pius commo de processor de la l'une & dans l'autre Egule. Jean Diacre nons a déja affatres que le Pape faint Gregoire envoyoir auffi des Noraites de l'Eglife Romaine, avec des Commissions extraordinaites pout faite cottiget les divers abus qui se glissoient dans la Discipline des Provinces éloignées. L. s. c. ss. Entre les Syncelles ou les Confidens de ce faint Pape, le mesme Jean Disere a donné rang à Ensylien Notaire, qui recueillit ses quatante Homelies for les Evangiles, estant affisté de ses compagnons; & c'estoit la la propre fonction des Notaires : qui quadragine Homilias Evangele) eum fociis fuis excepit : & à Paterius Notaite qui a fait cer excellent extrait des onvrages de ce faint Pape, Ces Notaites eftoient ordinationent Soudiactes & Regionaires c'est à dite, diftriboez dans les divers quattiers de Rome, aussi bien que les Diaeres Regionaires. Avec cette différence, que les Diaeres Regionaires effoient chargez du soin des panytes, An lieu que les Soudiactes ou Notaites Regionaires, avoient efté destincz originairement pour recueillie les Actes des Marryrs.

VIII. Mais rien ne nous peut mieux apprendre quelle estoit la dignité des Notaires, que les emplois impottans, &c les commiffions extraordinaires, dont le même faint Gregosteles honocost. Diverses personnes bry ayant porté leurs plaintes, ou leurs acculations contre la conduite de l'Archevesque de Cagliari en Sardsie, ce Pape envoya Jean Notaire di Siege Apofto-L. P. 34 lique, Sedis nofire Notarium, pour éclisices tous ces différends, & pour obliger cet Acchevelque à juffifier

fon innocence. Le neveu de l'Evelque de Siponto étant accuse d'avoir violé la fille d'un Diacte , Saint Gregone y envoyale Notaite Pantaleon, pour s'en informee, & fi le ctime eftoit averé , obliger ce jeune homme d'épouler la fille; ou après la peine du foijer le tenfermet dans un Monaftere pout y faite penitence, Mais tous les Notaites n'effoient pas appellez à ces E 1.89 40 grands emplois. Un Sondiacre de Sicile n'ayant pû fe relouite à la continence, qu'on tecommençoit à exit.

L E 1.94 grands emplois de feverité, il fe denut des fonctions du continence de la continence oudiaconat, & se conrenta d'exercer l'Office de No.

Soudacenax, & se contenta d'exerce l'Ostre de Ne-citice, Psque in sérius sui tempus. Netarij quidem gessir assermo. E à Minusterio Suédiacom cessavis, Ca qui ne se peux entendre que des sonctions ocsiuna-tes des Nocaires, qui n'elloient pas si relevées; qu'on ne donnast c'et ostre meline à des ensais encore sort jounes, dés qu'ils avoient appris l'art d'écrite, avec la viteffe admirable, & les abbreviations étudiées dont L. 4-8p-15- ils faifoient profession. Saint Gregoire même parle de ces jeunes Notaires, Irrifienes ellas quas habere No-tarif adhue pueri folene. Ce qu'on pourroit neanmoins

entendre de ceux qui ont appeis cet exercice, quoy qu'ils n'en ayent pas encore la charge. Dialog L3. 1 X. Les Notaires effoient ordinairement les Secre-6.10. taites des Evelques , aufquels ils dictricot leurs lettres, L 4. Epas. Hant Epifiolam Paterio Notario Ecclefia nofira fub. L. 5. Ep. 12. feribendam diltavimus, Ils écrivoient mifi les Actes publics, comme il paroift par les Actes d'affranchifement & de liberté , que ce Pape donna à qui lques est claves de l'Eglife Romaine , Liberes ex has die esvefque

Romanos chicimni. Ce, Hane manuroi fionii pag nam Paterio Notario feribendam diltavimus , & propria manu subscripfimus, X. Mais outre ces exercices ordinaires , aufquelvles plus jeunes d'entre les Notaires pouvoient faisfaite, d'écrite les lettres, de dreffer les Actes publies, de furvee en écrivant pat notes abregées le torrent de l'é-loquence d'un Evelque, qui presche la parole de Dieu:

il y avoit des charges extraordinaires qu'on donnoit aux plus experimentez & aux plus habiles ; & il y en II. Parrie.

avoit meline de drux forres. Les unes eftoient des commissions generales pour veiller dans contenne P.o. vince , & pour remedier par l'autorité du Siege Apoltolique aux desordres qui s'échapoiene à la vigilance des Everques ; les autresn'effoient que des commissions particulieres , pour quelque ocentence fingaliere. Le mefine, & 1.87 14. faint Gregoire éerivant à Hadrien Notaire de Socile , e'eft à lice, qui avoit une commission generale dans tonte la Sicile, Iny die, que fi les Religieux du Monaftere da Mont-Gibel, fe laiffent offe Euvensent allet aux diffolis-tions infamantes, dont offiny avoit pas lé, & dont il avoit éerit à l'Evelque, il ne manque pas d'y apporter un remede prompt & efficace, & en corrigeant les defauts spri-tuels de ce Monastere, de prendre anssi le soin de ses interells temporels. De qua re qu'a fratsi & celepseque nefre Leoni [cripfinus : ut requifit veritate : fi eta repersor, defirillissim este fluctas [corriecte corregeres necesse quoque est ut in hac re trus se experientia ad in. vestigundam verstatem . E soniendum tanum seelus . omnimodo solliettam debeat exhibere. Mais ce me sot L. I. Ep 65 qu'une commission particuliere, lors qu'ayant envoyé le Notate Pantaleon , pour prendre foin du partimoine de faire Pierre dans le Milanez , il le charges encore de faire promprement ordonnet l'Everque élu à Milain. Ve mardinando co qui à pobis elellus eft, multa polis mora con-

qui cum . ni moris eft , annuente confenfus noftri autho. ritate, faciat confecrari.

XI, Si le eaptice des temps nous avoit laisse les Re. iftres des autres Papes auffi entiers que celuy de faire Gregoire, nous y trouversons les marques de la mesme conduite dans tous les predecesseurs , aussi hien ene dans coux out luy ont fuccedé. La Collection Romaine d'Holftenins nous en fait voit quelques veffiges dans les débeis qu'il nous en a donnez. Le Pape Pelage envoyant un Prestre de l'Eghse Romaine pour corriger abus & pout affermit l'mité dans une Province éoguće , Petrum filium nofirum Presbiterum Apofto. Cen. 1 2. lica Sedir, ad corrigenda ca, qua in queftienem ve. man pag. niunt , duximus dirigendum , Ce. Ad Ecelefiafticam 119unitatens , ad correptionens exceffinm, C'e I luy donna pour Adjoirt & pour Confeiller, nn Notate de la mefire Eol fe. Huie Proudum Notorium feder nellen adjungendum effe eredidimus . ut participate Confiles, que rationabilia funt exequi non movemur. Ces No. taires devoient eftre dans une grande reputation de prodence & de probité, pour foêtenit le poids de tant de grandes affaires, & l'honneur du Siege Apostolique, qui les revestoix de son authorité, Faciliarem amnum

tingere , Pantaleanem Notarinm noftrum transmissimus.

canfarum futuram effe judicantes exitum fe illum ab Apoftalica contigifet publice fede tranfmitti, &c. XII, En France les Lesteurs ont sonvent fait l'Office des Notaires. Le privilège de l'Abhaye de fais s Denys accordé par Landry Evelque de Paris fin écris & fouferit pat un Lecteut : Auftrelenns Leller juben. DuChefne te Domno Landerio Epifcopo bos privilegium feripfe Hoft Fran & fubscripfe. Gregoite de Touts dit qu'il apprie luy. 411 meline eer art eftant encote enfant , Nibil alind li- D. terarum prater notas agresto, in querum nune findso Conff. confritus adfliger. Aufi il y avoit à Rome une E. 40. cole on in College, & une compagnie de Notaites, dont le Chef ou le Primirier avoit foin des Chattes, & peut-eftre mefme de la Bibliotheque. Car le Soudiscre Arateut ayant presente son Porme au Pape Vigile, ce Pape le donna en garde an P innecier des Notaites, Surgentio vin venerabili Primicerio fcho. la Notariorum en scrinio dedit Ecclesia collocandam. Ce Poeme qui comprend l'Histoire Apostolique en deux livres, fut lu en que re reprifes en pre-fence du Pape & de plusieurs petionnes habiles du Clergé, des Religieux & du Peuple, dans l'Eglié de faint Pietre, l'Auteur meime le recitar t . & l'Au-

# La Discipline de l'Eglise

ditoire en interrompont agreablement la lecture par fes applaudiffemens , & demandant fi fouvent qu'on telut les plus beaux endrorts, qu'on n'en put lise que eg. 70. fraifchit le fouvenir de la recitation autrifois fi fremente de tant d'excellens ouvrages dans l'apeienne Kome, fi I'on prut donnes de l'excellence aux ouviages proplanes qui ne fevent qu'à repailtre la vanigé des hommes. Mais cela mous foir plus trilement re-marqure les longues fechrona des livres Saints qui de faiforent autrefou avec beaut oup plus de feuveur que dans ces demicts fiecles. Nous en avons deja parlé cy. deffus, & il fant ajoutet que le changement de la lanque vulgane a peut-eftie autant contribué au changement que non remarquens, que le refroidiffement de la pere des Fideles. Mais il faut auffi reconnosfire de bonne foy que fi dans les C ffices divins on ne fait plus ces longues lectures en langue vulgaire , les instructions & les predications sont auffi incomparable. ment plus frequentes qu'elles n'eftoient dans les pre-mitts fiecles. Mais finifiens certe digreffion , & re-

132

venons à nos Lecteurs & à nos Notaires XII. Les Autrors de la vie de faint Cefrite Arehevelque d'Atles , nons apptennent une autre charge des Notaires, au moins dans l'Eglife d'Arles, qui effoit de pottet la croffe de l'Evelque : Clericus em curatde potter la cione de l'evenque; cerreire em curac-rat baculau illius perare, qued Materiariem efficiam qual de-troi. La vie du l'ordelleur faint Magne, oficiple de faint Colomban, notis append que les Albez avorent qui c. 1 au fili une ctoffe, qui y et a mil appelle Canbuna, Ou fe fevrit de celle de cet Albe apies fa mort, pout defroit que les antres Cleres inferieurs exerçaffent cet Ofliet en fon nom celuy qu'il avoit lié dutant fa vie, Mais dans ces petits emplois ces jeunes Eccle fiaftiques titoient

de si grands avantages, de la doctrine, & des faints e-

xemples de leurs Prelats, qu'ils se rendojent capables des

plus grandes charges de l'Eghfe. XIII. Dans le Concile de Conftantinople foos Menas, entre les Cleres de l'Eglife Romaine qui y affiflerera, on nomme deux Diacres, deux Notaires, &c nelques Soudiacies. Le Promoteut du Concile effoit Euphemius Diacre de Constantinople & Primicier des Notaires, Il y est aussi saie mention de Theodore, Tuban, Notaite & Referendaire de l'Empereur, On y nomme Menas Lecteus du Siege Apostolique, & Secondicier des Notaires, Seeundicerius Notarioram. Acace & Chtiftodore Diarres & Noraires de Constanin-ple, Le mesme Christodore porte aussi le nom de Secretaire, engement Erfin il paroift par les Actes de ce Concile que l'Uffice de Notaire effoit ordinaitement affecte aux Dineres dans l'Eglife Orientale, quey que dans l'Occident, cette fonction fitt pour les moindres Cletes. Le Promoteut du cinquient Concile universel eftoit auffi Diodore Archiducte de Cellant L. Confluttinople & Primicier des Notaires, Dans le fi

xieme Concile general on comme Etherine Disere & Norme; & l'Archefiacre y est appellé Chartophyla. ce. D'ed on pourroit conjecturer que la dignité de Chattophylace ayant acquis un oouvel éclat, & des ponyous extraordinaires, le premier des Dineres aima nvieux en este qualifié, que du nom de Primicire des Notanes. Il faut neanmoins confesse qu'on nomme dans ce Coneile un Lecteur qui estoit aussi Notaire. XIV. Caffiodore nous apprendts quelle effort

l'importance de cette dignité dans l'Empire, & delà on pourra conclure combien elle citoit confiderable dans l'Eghie. Car les Notaires n'effoient tien moins que les Confidens du ferret, & comme les Sceretaires d'Eftat. Notarn bonor tune dabatur egregits , dum ad Imperiale secretum tales conflet eligi, in quebus re-prebensonis versum nequent invente. Le Formulaire

de la création des Notires, exprime admirablementla fageffe, le fectet, & la fidelité mootropeble que levr mi-

niflene dewarde. Naneft dubium ernare fubielles Principis fecretem; dem nulles aftemantur neceffaria peffe committé , mefi que fuerint fide magua faledaté. Regie confetente falar decer feire graveff mes, Imitari debene armaria que cornent meno menta cartharam. Ve quan. de ab it fis aligna ir fractio quarrier. tune lequantur.

tetum aus mai ffinaulare debentiquafi neferam ferentes.

X V. Les Chanceliers n'efforent pas encore reconrus entre les Officiers de l'Eglife Latine. Soint Gre. 5. 1. 29. 11 goire éctivit à Vinantius Chanceller d'hales . peu 89 L ny confeiller de tentter dans le Cloiftie dont il effoit

forry. Il parle silleurs du Chancelier d'un Expreteur, Il dit ailleurs ch'un Exarque d'Afrique luy avoit envoyé ton Charceher pour traiter d'une affaite, Seam ad net pro eadem canfa Cancellarism definares Coffedore parle de cet Office purement freulier, & qui titoit ion nem du Chancel , ou du baluftre , ou ils fe renoient pour écourer, ou pour introduire ceux qui demandoient andience du Mog ftrat, Milittam Varier. L. domefiscem Cantellerum deins attribuit ur confife. 11. 1. 6. rej noffri jecreta fideli imeginiare cuftedear . per te prafentatus accedat. Les l'ifforiens & les Lors nous Pepifene in apprennent que et n'effeient originairement que des Carras. Noraires, ou des Secretaires, à qui on donna enfuine de la confideration & de l'éclat par les emplois impos-tans qu'on leur confia. Les Eeclefiastiques ne commeneetent à s'ingerer dans cet Office seculier que vers le temps de Charlemagne, & le Concile I I. de Châlnn Can 44. en 813. le leur interdit auffi-test. Presbyterus Cancel. larens publices effe decrevimus inhibendam. Heft vray

e certe defenie n'estant faire qu'anx Piesties, on foul fice qui n'eftoit toujours qu'un C'ffice public. Saint Ouvn for Chancelier de Dagobert avant que' d'effre Evelque. On l'appelloit Referendaise. Referendarius dicebatur. ad quem publica conferentianes refereban. tur . nt per eum annulo . fin figille Regis confirma.

niere Partie de cét ouvrage nous fera voit une infinité de Chanceliers qui estoient en mesme temps Evelques, CHAPITRE XLVIII.

#### Des Primiciers , Primiciers , Sacriftains Scevophylaces, Treferiers.

1. 11. Du Primisier des Notaires à Conftantinople. 111. Et dans l'Eglife de Rome. 1V. Et dans solle de France. V. V.I. A Rome le Pestoceser effeit le Chof du bas Gleege,

& il genvernois le faint Siege vacant , avec le premier des refires & le premier des Discres. VII. VIII. En Espagne le Primieler estan le Chef duban

Clergi.

1 X. D'où vient qu'en commenza de nommer les Clergs par
in non de leur Dignut, plansf que de leur Ordre.

X. Feurquey le les Clergi sommenza d'avuer un Chef, dif-X1. X11. X111. XIV. Der Sacriftaies , Tenferiers , Set-

V. Des Manfieraires XVI. Der Hebdemadiert.

> L L Primiciers & les Secondieres vous mot, & plufieuts fuis nommez, il en faut dire un mot, & Chaniste les Sacriftains, les treforiers, & les Seevophylaces, on Gardes des vailleaux

IL Quand le Diagre on Archidiacre de Conftantino. ple en même temps qu'il effoit Promoteut des Conciles, a efté nommé Primicier des Notaires . il eft affez clais qu'il effort comme le Ptelident du Collège des Notaires, & par consequent il étoit écrit le premiet dans le Catalo, que à quoy servoient alots des tables de bois convertes de cite, fin lefquelles on écrivoir. Voila d'oil vient le nom de Primicier. Ainfi dans contes les fortes d'Offices ou de DiL6.8) 19 4.2640

Cart Sal. MARKET.

hrm. re-41-647.

las ko. a.

# touchantles Benefices, P.II. Liv. I. C. XLVIII. 133

gnites qu'on communiquest à pluseurs personnes enus Cept in Cathedralibus noftris Ecclesis, singalinoframe même temps, le premier estoutappelle le Priniciee, Dans Archipresbytemm , Archidiacount & Priniclerum le même Concile de Conftantinople (out Menas, on tronve parmy les fouscriptions de quelques , Suppliques , un Prette Primieser de la Laure de faint Sabas , & un si nyle Moine Primicier de fou Monastere-

L 1. Pp. 11. II I. Dans l'Eglife Larme faint Gregoire parle aoffi 1.6.4). 19. du Promecier des Notatres , Promicerine Notariorum. Il L. 9.6. 14. patle ailleurs de fon fecond , Secundicerini , Parerius

meme avoit en cette Dignité. Hanc Epsfielam Paterio Secundicerio Norario Ecclefia nofira feribendani L. 2. c. st. dictavimus . eus & subferapfimus. Jean Diacce dit le même , Paterius Notarius , que ab co Secundecerius fallus . d'c. Ce qui poutroit effice une pteuve , que ce n'estoir pas l'autiquité qui lent donnoit ce taog, mais

learmente, écle jugement du Prelat. IV. L'Eglife de France avoit auffi fes Primiciers, sufque famt Remy Archevefque de Reims , fe plasgnoit de l'Evefque Falco, qui avoit emrepos de créet des Archidiactes, & un Primicier des Lecteurs dans une Con Gall. Eglife qui n'eftoit pas de son Diocese. Archidiaconar 10.1. p. 105 instreuerte , Primicerium febola clariffima , meliciame Letterum. Voils des Primiciers & des Secondiciers

dans le Collège des Lecteurs, dont la dignité est conferée par l'Everque, V. Mus que dirons-noos du Primicier , qui se lie dans le tirre de la lettre écure en Angleretre , après l'élection, Scawant le couronnement du Pape Jean IV, out nous Itions en teile l'Archipteile, puis Jean Diaere élà

Baren. at- Pape, finvy de Jean Primicier, Inanner Primicerius & 419. a.6.7. fervans locum fantta Sedis Apostolica . & enfin de Jean Confeillet du Siege Apostolique: Hest certain que ces quatre Dignitez goavetuoient le Siege Apostolique, de même l'Eglife universelle, pendant que le Siege Ro-main estoit vacant. Cette lettre éctite en Angletetre, our y terminer planeuts differends en est une prenive. 2108. 15. Le faint Pape Marrin premier confirme manifeltement cette verire, quand il dit, qu'en l'absence du Pape, le

faint Siege oft gouverné par l'Archidiacie, l'Archipié. tre & le Primicier. Quia in absentia Pontificis Archidiaconus . & Archipresbyter & Primicerius locum prasentant Pontificis. VI. Comme nous n'avons pas remarqué dans l'E-

glife Romaine d'autre Prinseier que celuy des Notaites , & que cet Office nous a paru fi important, que ceux qui en estosent honotez, estoient aussi chargez des commissions les plus honorables, dans les Conciles mémes , nous pouvons croire avec fondement, que le Primicier des Notaires palloit pour le Chef de tout le Cler-gé inferieur, & amis le Pape absent elloit representé, & Ion Siege effort alors rogy par les trois Chefsdes trois Ordres qui composoient tour son Clerge : c'est a dita par l'Archiprofite , par l'Archidiacre, & par le Primicier, Car nons avons veu les Notaires quelquefois nommez devant les Sondiacees. Dans la vie du Pape Con-Rantin pat Anaftafe Bihl. le Sacondiciet meme. le Défenfear & d'autres Officiers , font nommez avant les Soudiacres, Ainfi le Primicier des Notures ponvoir bien paffer pour le Chef du Cletgé infetieut, Le Confeiller du Siege Apoltolique , qui est le quatrieme dans la lettre de Jean I V. élà Pape, effort un Religieux, & ainfi il reprefentoir le Cotps des Reguliers, qui ponvoit eftre confidere comme un quatrieme membre du C'ergé de Rome, selon les diverses divisions athitraires qu'on y a fait en divets temps

VIII. Nous trouverous seut-eftre la confirmation de critte verité dans les Conciles d'Espagne. Le Cancile de Menda enjoint à tous les Evelques d'avoir dans leuts Eghies Cathedrales un Acchiprestre, un Archidiacre, & un Primicier, qui y est neanemoins appellé selon le style d'Espagne Primielerus, au lieu de Primieerius, Voicy les paroles du Concile, Saucimai at omues nas Epif-

Archipresbyterum , Archidiacomm & Primiclerum habere debeamus. Et afin que cette élevation ne leut fit point oublet le profond respect qu'ils devoient à l'Evefque, que eftoit l'Auteur de leur Dignité, & done ils efforent comme les creatures, l'obeillance leur eft en même temps etes-étroitement tecommandée. On ne peut pas douter que ce Primiclet, ne fut le Chef de tous les Cleres inferieurs, S'il en teftoit encore quel. Can taz que doute, il feroit entierement levé par un Canon fuivant du même Concile, où il est ordonné que les revenus de l'Eghie fetont divifez en trois parts , l'une pout l'Evelque, l'auree pout les Prêttes & les Diacres , l'antre pour les aurres Cleres, à qui la distribution en fera faite par le Primicles, selon la connoissance qu'il a de leur travail & de leut diligence, Tenta Subdiaconibus & Clericis tribuatur ; m à Primiclere junta qued in officio cor prafeit effe intentor ,ita' fingules de penfetur. Il oft donc certain que ce Primicler eftoit le Prefident de toas les Cietes inférieurs , & des Sousliacres mefmes, ee qui poucroit nous perfunder qu'il effoicher même ordinateorene Son hacre. Cat la qualiré de Primicler\_de Primicier & de Notaire, marquoit no Office, & non pas un Ordre; & il est certain que eet Office ponvoiz eftre donné à un Soudiacte, puifque nous avons vu dans l'Orient les Diactes & les Archidiactes même de Constantinople estre en même temps Primiciers des Notaites, Garcias a donc eu raifon dans les foufetiptions du Concile VIII. de Tolede de lite Sieulus Primiclerius, &c non par Primicerius, dont la fonfenorma fuit celle de l'Archipreitre de Tolede, Au Concile X V. de Tolede le Primieles foufetit auffi après l'Archi fiaere. Saint Ifidote de Seville romme auffi le Providet dans fa lettre à l'Archidisere Bemlion , & ily a de l'apparence qu'il faut auffi lice Primicierne dans les autres endroite ould parle du Primicier. Sur tout quand d'explique au Pag. 616. long fes pouvoirs & fa faprentie: fu tous les Clercami neurs ; Ad Primicerium pertineut Acolythi. Exercifia. Pfalmilla . arque Leiteres . Signom quoque dandem prooffices Clericorum . de. Voils ce qu'il en dit immediatement aprés avoir parlé le l'Archeliatre & de l'Archiprofite. Aprés cela il est in inhitable que le Primicier qui goavernuit l'Eglife Romaine avec l'Archiprefire & l'Archidiacre , pendant l'interregne , ou pendant les longues abiences des Papes, effoit le Chef de tous les Clers inferieurs, dont le nombre, qui effoit d'autant plus grand, our leux Dizniré effait maindre, tendoit asth leur Corps fort confiderable ; fur tout fill on confideteles Offices, platoft que les Ordres.

IX. Et c'est ee qu'il nous faut ternatquer, que ce surent appatemment les Cletes inferieuts, qu'on comença de nommet & de connositre, platoft par leurs Dignitez & leurs Offices, que par leurs Ordres; d'oil naquitet enfuite taut de titter divers de Benefices & de Dignitez, Il pe faut pas faciliment ctoire due leur ambition fult leprincipe decette nouveauté: on lest donnort platoft ces noms qu'ils ne les prenoient, M sis leurs Offices eftant on bosons ap plus grand nombre que leurs Ordres , & eux-mem: paroitians en beaucons d'occurrences dans les fonctions de leur Office & de leur Dignité, plutoft que dons celle de leur Ordre , l'ufage s'introduifit necessairement & intensiblement , de les nommet pluroft par les noms de leurs Dignicez , que de leurs Ordres.

X. Ajoutons encore cette temarque , que fi l'Archidiacte dans les ages precodens avoit en la parifdiction. & la fuperiorité immediare fur tous les Cleres inferieors, au lieu que nous voyons d'ins celuy-ey que nous developpons, crete (uperiocité telignée à une nouvelle dignité, qui est celle du Primicier : la raifon de ce changement eft, q te l'Archidiscre avoit acquis one nouvelle autorité fur les Pteftres même, fin les Pinnifes & les Riij

Corez de la Campagne, for l'Archiptestre mome, & que. Il est marque que ce Jean Cimeliarque estoit Preenfin fut tout le Dioceie, comme le Vieaite general, & l'Official univerfel de l'Evefone. Ot il s'en falloit ber coup que dans les fiecles precedens son pouvour eut eu la méme étendue : ainfi il fut necessaire de luy donnet comme un Subflitut, pour l'intendance qu'il avoit au-pativant exercée fut les Clercs inferients.

X I. Quant aux Sacrillans , Jean Diacre dons la vie L. c. a. l. Lerius, Je ne içay fi ce ne ferost pour le Tappelli Sarel-pelle, Car nous avons dit ailleurs que les Evefques

avoient une Chapelle domethque dans leur Palais Epifcopal, Anaftafe Bibliothecaire dans la vie du Pape Conflantin , nomme le Sacriftain ou Clete de Chapelle. Sacellanus, entre les Officiers du bas Clergé, qui fuivirent le Pape à Conflantinople, Ce Satellarini , ou phitoft Sacrellarius pourroit neantmoins bien eftre le Treforier du Prelat, Cat faint Gregoire mefme no L. L. Pp. 42. le trefor de l'Eglife Sactus En voscy les termes : Nos

sacculum Ecclesia Incres eurpibus nolumus inquinari, Ican Diacre dans la vie de ce Pape donne elairement la Jean Dracce commande ce ce trape contine custements as customer con l'An-ca sa l'abre de Seetlerista su Trefortecte (l'Epile, con il Yan-tonoluct, Organius parte con flattadarum pracepis Sacel-lare » na duodetsus peregines a depandama invisaret, Saint Gregoire dit lony-même que comme l'Europecut avoit un Treforier pour les armées d'Italie, il estort luyne fine en quelque maniese fou Treforier pour les pro-L 4- Ep. 14- fusions qu'il fallon faire aux Lombards à Rome, Sicari is

Ravenna partibus dominorum pietas apud primum exercitum halia Sacollarium habet , que canfie fupervenientibus quotidianas expensas fatias: ita e in hac ui bein taufis salibus torano Sacellarius egosum. Si ce Treforer eftoit l'Amnomet ou le Chapelain, ce nom peut venut de Satellum, Ou peut neantmains le dérivet du terme de Sacens, comme il a efté dit. Ifidore dans fes Origines favorife ce derpier fentiment, Fifeus fac-

cur of publicur, XII. Ceux que faint Ifidore Evefque de Seville appelie Gardes des vaulleaux factez , Cuftodes facrorum.

Coffudes facrary, eftoient bien differens des precedans, car c'eftosent des Diactes avancez en aage, & d'une ptobité reconnie, à qui on confioit le tresor des vaisseaux Denfe.Et - lactez de l'Eglife, Cuffedes facrary Levita funt. Ipfis el. l.z. c. y. enem juffum eft cuftodire tabernaculum, & omnia v.ifa tempis: quique ab anno quinquagefimo eliguntur. Ce.

Ne fidem deferant . Ce. X 111. Le mefine faint l'fidote patle en un autre en-

drost du Trefories, dont les pruvoirs font bien differens, thid. 24t. Ad Tue faurarium pertines oftiary Bafilicarum ordina. 616. 693. 110 . incenfi praparatio . Cura chrisimatic conficiendi. cura baptificin ordinando , praparatio luminariorum in sacrano & in sacrificias. Ces Portiers que le Tresonier nommont, estorent apparemment des Officurs lasques, bien diffirens des Cletes qui font honorez du nont de Portiets Ceux que ce même Auteur appelle Bafifeanes - effoient aoffi vray-femblablement de Luques, qui effoient nommez par le Princeles; Bafacanes opfe confismat , CoMatriculam ipfe dispomat. 1. Office du Treioner est encore explique plus au longen un autre endroit, ait on le charge du foin des or-nemens de toutes les Baliliques, oit il n'y avoir point de

Profice Tytolaire. XIV, Revenous au Garde des vaisseaux factez, Le ee, Cuftas vaforum, ou au Cimeliaique, Cimiliarcha, de produite les Dipryques ficiées de cette Eglife, pour feavoir fi le nom de Theodote en avoir elle efface, & fi on loy avoit fobilitué celuy de faint Cytille d'Alexandie. Ces acax termes qui fe troovent dans la version Luture nows forgitht douter, fi c'effort un feul Office qui postali ces deux noms de Scevophylace & de Cimeliar-

tre, aussi bien que le Cimeliarque de Constantinople qui est nommé dans la Consetence tenne sous Justimen entte les Carholiques & les Severiens Theodote Lecteut L. ume aush deux Prestres, & Scevophylaces de Con-Stantinople, qui furent faits Patriarches, Les Grees fe fervoient auffi du nom Latin de Sacellarius , comme il est notoire que l'Empire Romain s'estant étendu dans l'Otient, & fur tout depuis la translation du Siege de l'Empire de Rome à Constantinople, on y fit aussi passer beaucoup de termes de la langue Latine, & fut rout les noms des Offices. Cat il n'en faut pas croite Anaftafe Pie De Synante, quand ildit que le terme de Sacellarina vient s. a.

du Syriaque. XV. Saint Gregoite le grand fait louverst mention des Manfanaires, & de ce qu'il en dit on pourra conje-durer quel effoit leur Office. Il conte que Conftance Dist. L. Manfronaire de l'Eglife de faint Eftiennne, n'ayant plus 4. 5d'huile pour y allumer les lampes, il les templit d'eau, qui s'alluma de mefine que si c'est esté del'huile ; que Throdore garde de l'Eglise de faint Pierre a Rome, Cuftes Ecclefie, s'étant levé la mait pour garnitles lampes, faint Piette s'apparut à lay, & luy dit, Colliberte, L.3.c. 24. quare tam estins fairexifis ? Ce terme de Collibertus. qu'on a donné dans la baffe Latinité aux ferviteurs des Ecclesiaftiques, apparemment comme ayant effouffianchis de la fervittide ancienne, & devenos Cliens d'efelaves qu'ils eftoient, et terme, dis-je, eftoit-il déja en ufager Enfin ce Pape conte qu'une fille paralytique ptiant thid a sp.

Jann Pierre de la guerri, il la renvoya à Abundius, Gat-de & Manfionnius de fon Eglife. Cuffos Ecclefis. Man-18sd. 1. 19. famarius , qui luy rendit la fanté, que les Gatdes des 30. Eglies enfermorent les portes , étergnoient & ralla. 250f. L. 5. moient les lampes. Il est facile de conclute de là quels 250f. 50. estoient les devoits de ces Officiers. Jean Diacte en patle dans la vie de cefaint Pape, & leut attibue les mênies Offices. Denys le Petit a traduit Manfionerius, le

Spurious du Concile de Calcedoine. X. V 1. L'Everque de Chyprequi a écrit la vie de faint 6, 10 Jean l'Aumofruer Patriarche d'Alexandrie , patle des Hebdomadiers , & il taconte comme ce faint Prelat ayant une fois intercompula celebration du factifice, entiadans la Sacriftie, in Cimiliarchium. & envoyavings Cap. 13.

Hibdomadiers pour cheteher un Ecclefiastique qu'il voolsit obliget de se reconciliet avec luy. Il est aussi tres probable que c'estoient des Lasques qui estoient Officiers de l'Eglife, & fervoient pat femrines, comme dans toutes les Regles des Moines il est parlé du toot que les Religieux doivent gardet entre eux , pour fetvir par femaines dans les plus bas Offices.

#### CHAPITRE XLIX.

Des Défenfeurs & des Vidames.

1. Les Difenfeure effeient venyment Beneficiere 12. Le l'apeles commettors à la garde da patrimeire del L-

use. I I. I. Et à ameinfinisé d'autres emples bien plus unpertant. I V. Leux propre emples effeus la défenfe des passents. V. Saint Gregore leur communaque les provièges du Collège des

Rotaires , ou des Sondiacres. VI. Les ancreas Paper en africas de mefere V 11. Ils farent bien roft élevez, à la Clerisature V 11. Des Défenfeues dans l'Orient.

X II. X III. X IV. Det vidames & des Majerdemes.

Es défenfeurs ne teneient pas le moindre rang d'honntur & de puiffance, entre les Officiers de l'Eglife. Ils estoient indubitablement comptez entre

40, 5

## touchant les Benefices, P. II. L.I. C. XLIX.

les Beneficiers de l'Eglife , possque frint Gregoire Pape ay int appra coe le Difenieur Fingin avoit fouff, tr en le Moue Jean loy lasflaft la moitié de fon bien par fon testamene, il l'en fit à la verité metre en possession, mais il luy fit faite commandeinent de ne jamais nen recevoit de perfonane , & de le contentet de la folde de 2.1.8p.41 PEglife, Contessare men, no bot facere niterins non prasumee. Sed pre labore surstanne quid accipiet, utel vacuus suus labor esse non debeat 30 bot meminerie, nt que Ecclofia fispendess fubfiftet . ad lucra propria non anheles.

11. Ce Pape commettoit quelquefais les Définfents à la garde, & à la culture du parrimoine de l'Églife Romaine. D'où vient qu'ayant appris que le Définieur Urbicus effort mort redevable à l'Eglife d'une grande fomme, à laquelle tout fon bien ne pouvoir pas fatisfatre , ce genetenx Pape latifa jour fes enfans du para ne enner de leur pere , & leur remit tout ce qu'ils de-

voient à l'Eglife, fans qu'ils puissent jamais en estre to-L 2. 24.31. III. Mais voicy des emplois plus confiderables, Une

Abheile syant diffipé les biens de son Abbaye, ce Pape L. 4-29-4- commit le Défenfeur Fintin pour l'examiner & sçavoir d'elle à qui elle avoir donné le patrimoine des pauvres. Une Religieuse syant quitté l'habit Monaftique pour s'abandonner aux plasses trompeurs du siecle , il écrivit à fon Evelque, & an Défenfeur Sergius, de loy faire teprendre fon habit , & de la faire rentrer dans fon Monaftere. Il manda au Défenseus Fantin de prendre la défense d'une Dame qui s'estoit mise sons la protection de Ly. D. B4. l'Eglac, Ecclefiaftica fe petitt imiteme defendi z contie

deux personnes qui l'opprimoient & l'empeschoient de mur de fes biene; luy en; oignant ou de les accomodet, ou de leur faire choife des arbitres pour terminer leurs differends, on de la proteget en quelque autre manière que ce puit eftre. Pietre Evelque d'Otrante, ne pouvant le finte payet par un debiteur ingrat & infolent, ce Pape L. 7. Ep. écrivit à Serge Défenfeut, de contraindre ce debireur, on à fatisfaire à l'Eglife, on à choifit desarbitres. Alte. quin mora coffame ad eletterum re compellence accedes prefecture. Un Evefigne de Sicile ayant pille l'Epouie qu'il devoit plutoff encichir, & ayant rout ne à fon profit tout ce qu'il devoit employer aux reparations des Felifes , faint Greenire manda à Romain Défenfeur en Sicile Defensor Secritor d'examiner cette affaire avec l'Evelque de Syracule , & s'il pouvoit convaincie ce

Mercensier de fes vols, de le contraindre de rettiener, L. S. Et. L. Cum fratre & Cocpifcopo Beanne Syracufano refident, (ubtili inquisicione lingui res veritatem rimamini. Ce. Batile Evelque en Sicile s'embaratfoit de procès, p. t. dost le temps, & linfost aviht fa dignité après les Tribussaux des Magistrats seculiers. Ce Pape écrivit au même Romain Défenfeur, de l'obliger à recourner Jane fon Diocefe, & de ne luy donnet pas feulement cinq jours de treves , à most que de fe rendre luy mefine L. 1.Ep. 11. coupable du mefine desordre. Perlatum eff ad ma Baffleum Episconen velut unum de laiers in cause secula-

rebus occupare. O pratorys inntelizer deservire. Qua res quoniam & ipsum velem reddie, & reverenciam Epifopalem annihilat, ftatim ut experientia ena bec pracepsum fuferperet, eum ita ad reverrendum diffria tta executione compellar, quaterns os ollic te enfiftenco. quinque diebus, fuò qualibet excufazione immorari non liceat, de. Ces termes diffritta excentione fort voir que ces Officiers du Siege Apoltolique, quoy qu'ils ne fussent une dans les Ordres mineuts, avoient peanmoins une autorisé fortample & fort redontée, comme executeurs des ordres du Pape, ou comme Mmilites du Pape, qui eft l'Executeur & le Confervatoir general des Ca-4. 9.89.74. nons. Cela paroiftra encore dans la lettre de ce faint Pape à Boniface Détenfeur en l'Isle de Corfe . où il le blis-

me d'avoir fooffett qu'il y eut dans cette like deux Evel-

chez vacans, luy ordonne d'y faire au plutoft élite des Evefques, & d'envoyet à Rôme les éleus ; il luy commande encore de s'oppoler vigouteulement à ceux qui oppeiment les panvees, & à ceux qui titent les Ecclefiafliques devant les Joges feculiers , de ne plus fouffin cet abus , de forcer ceux qui ont que lepte differend avec les Clercs, de recourir au jugement de l'Evefque, ou fil'E. velque leur eft fuspect, a l'Arbitre que l'Evelque, on que loy-même nommeta , du jugement duquel l'Evefque & luy feront executeurs. Ce Pape chargeoit fes Défenfeurs des causes des Cleres , mêmes auprés des Evelques , en forte neantmoins qu'ils n'entreprissent rien , ny contre la juffice , ny contre l'anthorité des Evelepres. Apud Episcopum non defenfor culpa, fed potine intercoffer exifte. Ve uninfenjufque Epifcope reverentia . & Clericorum disciplina per defensionis the experientiam minime felvatur. Ces commissions Defenfents de l'Eglife Romaine ; d'oit il est aife en gardank une juste proportion, de joget quelle estoit leur an-

montrent de quelle importance effoit la Dienité des 198 M. 46. tonto dans toutes les autres Eglifes. Mais voicy un aurre exemple qui pous en perfuadera encore plus forte-ment. Les Everques d'Espagne avoient déposé l'Everque de Malacca qui en fit tetentit fes plaintes julqu'à Rome. Ce Pape y envoya le Défenseur Jean, qui ayant fait tejoget la chose, rétablit l'Evesque déposé, & déposi les Auteurs injutieux de la déposition. C'est Jean Diacte quile dit en peu de motsdans li vie de ce Pipe. Beannes L. 2. e. 11. Defenfer ejne juffu in Hilpanias Cegnitor deftinatur. Ianuarinm Episcopum crvitaris Malacetana . ab E. prfcoper fuer Compatreorie depoficum , proprea fede refti-

enit , & depofitores ejus cum eo . que en locum ejus ob.

repferat, pars fententia condemnavor.

1 V. Voila les grandes & extraordinaires commis-Gons, dont on chargeoit les Définfents, & dont on peut facilement comprendte quelle devoit eftre Jeur capacité, pout tépondre a l'importance de ces emplois, Quant aux pouvoits & aux obligations ordinaires de leur charge, nous les apprenons du même faint Gregoire, dans la Formule qu'il leuradu-ffoit, en les inveltiffint de cette dignité. Si milli condizioni, vel corpori sene. L. 4.Ep 15. ris obnomins . nec fuifts Clericus alterius esvitatis , ant & s. Cp. 14. in malle tibs Canamum obviant flatuta . officium Eccle. 4.7. Ep. 17. fin Defensorm accipias, us quidquid pre paupirum commodes tebs a neber summittem fuerit, incorrupte & vivaciter exeguaris. de Ainfi le bot de lent premiere institution avoir effé la défense de panyres & du narna moine des pauvres, & par occation les Papes leur commettoient un nombre infine d'autres cantes , qui fe rencontroient dans les niciones Provinces. Auffi ce Pane de.

clare en un autre endroit que les Défenfeurs font les Ministres, & les executeurs univerfels des Ordres du Pope. Quia Defenforum Officium en caufer Ecelefec. L 7 19.17. C'obsequits noscitur laborare Poneificum. V. C'est ce qui obligea ce Pape de communiqueran

Collège des Défenfeuts les mêmes privileges que ses predeceileurs avoient accordé aux Normes on anx Soudractes : Conflitmenter . wt fecut in febola Notario. Hodom. rum atque Subdiaconorum per indultam longe retra Pontificum largitatem fant Regionari conflicute ; sta quoque in Defenforibus feptem qui oftenfa fua expe...

rientia utolitate placuerit, houve regionario decoren-eur. Quoi qualibit per absentiam Pontificio. G' siden-di in Conginiu Clericerum habere licentiam. G' hynoris fut primilegia in ommbus ftatumus obtenere. Cen paroles nous font remarquer en passant que les Noraites & les Soudiacres, aux privileges desquels les Défenfeurs fout sey affociere, eftoient les mêmes , & ne fai-foient qu'un corps, D'oil l'on peut confirmer ce que nous avons cy devant avancé, que les Notaires efforent ordinairement Soudiacres, & que le Primicier des Notattes eftost auffi le premier des Soudiacres, & de tous les Clerca inferieurs.

elf. L

4). j.

s. 7.

illeff.Re- VI. Le Pape Pelage avant faint Gregoite , & fui-vans les exemples de les predeceffeurs, employoit auffi des Cleres qui ne pouvoient eltre jugez que par leur Este que , & les défenseurs intripides de l'autorité des Evef-ques , pour l'obsérvance inviolable des Canons. Voila ce que ce Pape écrivoir aux Evelques , & ce qu'il remandoit a fes Drfenfeuts.

VII. Le Pape Zolime nous a montré dans la Partie precedente, que les Défenteus Lasques afproient à la Clericaure. Ils en furent bienruft bonores ; & nous venons de voir que faint Gregoire leur donna feance entre les Clrecs , dans le même rang & les mêmes avan-tages qu'avoient les Notaires & les Soudactes ; dans leur ordinarion il exigeoit qu'ils ne fullent atteints d'aneune irregularité Canonique , Si innulle tibi Canenana obsians fratura , qu'ils ne fullent Cieres d'ancune autre where Basses, goths not tallent Ciercs of ancune autre Egble, Net Spink Cleriera i leterois crivitatis, i qu'ils ju-geaffent les caules des Ciercs avec les Evefques, & ne touffriffent pour que les Larques entreptiflent de jage et Clercs, Enfin, ; lean Diarce progulte que ce faint Pape congedia tous les Officiers Larques de fon Palais, & qu'il n'en voolut plus avoir que d'Ecclefiaftiques, en-ine Patra Tre lesquels il nomme les Défenseurs, Gregoire de Touss dans la vic de faint Gal , parle de Julien Pieftre & Dé-

VIII. Il n'est pas moins certain que l'Eglise Otientale avoit ses Défenseurs, & qu'ils y estoient honorez de la Clericature, & le plus souvent même des Ordtes superieurs. Le Concile de Calecdoine met l'Office des Défenseurs entre coux que l'Evesque doit conf: tet gratoitement , avilli bien que les faints Ordres , s'il ne veur eftre accuse d'une irfame famonie. Si Occanomam am Defenforem , ant Paramenarium promoveat Epifco. . . pus. Ce même Concile donne aux Défenseurs une ju 68, 31, tildiction, qu'il n'auroir pas confiée à des laiques, de fairefortir de Constantinople tous les Clercs & tous les Moines vagabouds. Le Concile de Conftantinople fons Menas fart mention de deux Prefires & Defenfeurs de ellas, t. Conftantinople. Dans le Concile de Mopfueltse dont on leut les Actes dans le V. Coneile general, on fit pa-tif. 8. 10. toifire un Diacre Défenseur. Dans le VI. Concile general ilest parlé d'un Diacre de Constantinople, qui estoit

Nuraite & Defenseur de la Marine , Defenser navinu 1 X. L Office des Défenfents paroift fort clairement dans ce qui est tapporté par l'Auteur de la vie de faint Jean l'Aumonier Pattiarche d'Alexandrie. Car cet inemmparable Pere des panvres ayant appris que quelques-uns de ceux qui gemissoient , sous la eruelle perfecorion des riches, ne pouvoient approchet de luy, par la crainte de ses Chanceliers & des Défenseurs qui l'environnoient, & velentes adire enm . temere Cantellario. rum, d' Ecclefia Defenforum , atque es alfantium probiberontur; il se setolut de donner deux fois la semai. ne des aodiences publiques, où il eftoir feul avec un de fes Défenseurs, & après avoir écouté les plaintes des pauvres, il faisoit incessamment executet par ses Défenfeurs, ce qu'il avoit ordonne pour leur foulsgement. defendant a ces Defenfeurs de tien manger, juiqu'à ce qu'ils cuffent mu à execution ce qui leur efton commande pour la protection des pauvres. Quibni & confestim qued dignom erat , per Ecclefia Defenferer faciebat. & pracipichat, at neme corum guftaret , quod nfque or-

X. Courtise on ne peut doutet que ces Défenseurs pife, de de Teolife n'euffent beaucoup de tapport aux Défen-ig. 19: feurs des Crez, il est à propos de dire quelque chose de feurs des Citez, il est à propos de dire quelque chose de eenx-cy. On ne posvoit en élite que des Catholiques, Scils devoienceftre éleus par les Evefques , par le Cler Nov. 86. gé, & par les Habitans de la Ville. Dans les Villes où

denarent Capitalum.

il o'y avoit point de Joge, le Défenseur en faisoit l'Offi. ce, &c erux qui ne vooloiene pas luy confier leues caufes. pouvoient recomir à l'Evelque, ou le faire joget par l'E. Velque & le Définieur compointement. Le Défenieur Civil effoit le Pere des pauvees, & il devoutles garants de course fottes d'oppreffico : Pi in primar parents Cel. de De. vicem pleis senhibest : del freprisoneiles resplices in the finite con the finite control of the f Indicum procacitati falva reverentia puderis eccurras ingrediends cum voler ad judicem Isberam habeas faculsatem. Tous ces devoits & tous ces pouvoirs eftount communs aux Défenseurs Civils & aux Défenseurs Ecelefiaftiques, con me il parusit par la confrontation des

Lorx Impenales , & des Canons des Conciles d'Afri-XI. Il ne nous refte qu'à adjoûtet ce que Possidius tapporce dans la vie de faint Augustin, Un des disciples de ce grand Saint avant efté fait Evelque de Calame, & failaot on jour la vitite de fun Diocefe, il fut dépolitlé & eruellement outragé par une irruprion violente des Donatultes Le Défendeur de l'Eglish en potra ses plantes au Joge feculier conere l'Evelque Donnille de Ca-lame, De qua re ne passi Ecclefia amplini impedire-turprofettu . Defenfir Ecclefia interlegerneu filnit. L'Evelque Donarifte comparur, & ma qu'il fust Heretique. Alors l'Everque Catholique se vit obligé de comparositte auffi luy melme, pout convaintie l'Heretique de ce cu'il eftoir : Oborsa eft necessissa ut recedente Ec. clefia Defenfere . a Carbolico Epifcepo refiferesse, es consuncereine qued effe fe fuife negaverat. Volla pourquoy les Défenfeurs de l'Eglife avoient obtenu des Empareurs la liberté d'entter dans l'Audience des Juges; sarce que les Evêques ne vouloient pas comme avilir les Syndies , & cer Evelque de Calamene comparut que les syndies, de cer rereque de Catamerie competit que dans l'inévisable necessité où il s'agissit de la foy. Ba-tonins a rapporté en l'au éga, un restament d'Hadonnius Evesque du Mans, où il est paulé de son Desenseur. Cet Office n'effort donc pas tout à fait inconnu à la Fran-

XII. Nous ne tronverons peut-eftre pas de lieu plus propre pour parlet des Vidames , Vicedomini, C'eftost apparemment comme un Intendant, ou Majordome, auffi faint Gregoire femble joindre ces deux dignitez, quoy que diffinctes, Vice-Deminus, Majordemus, &c nous affutet que leur Office eftort d'avoit l'intendance de toute la maifon de l'Evefque, de veiller fur les Domefliques, & de recevoir les Hoftes. Ce fut la commiffion qu'il donna à Anthemins Soudiacre en Campa-nie, Subdiacone Campania, d'obliger l'Evelque Paf-chalius de prendre un Vidame & un Majordome, ou s'il differoit davantage d'en faire élite un pat son Clergé. Velumus ne memoraine frater nefter Pafchafus , & Lo Ep. 66. Vicedominum fibi eligat & Majoremdomni : quate, une peffit vel hespitibus supervenientibus : vel canfie qua eveniunt , idoneus & paratus existere. Si vero & negligentem enm proficis , & ca quadiximus implere differentem . emnis Clerus ejus adhibers debet , u communs censilio ipsi eligant, quorum persena ad ea qua diximus valeant erdinars. Ces detniers termes fone connoiftre que c'eftoient deux charges diftinctes , mais approchants l'une de l'autre. Ce Pape ne trouva pas bon qu'un Evelque exerçait luy-melme ces Offices, qui per semeripsum sibimet Majordemus & Vicedo. L. 2. 6.54minur permanebat , dit Jean Diacte dans fa vie , parce que les occupations Paftorales d'un Evelque demandent qu'il s'y applique tout entier, & qu'il se décharge su-tant qu'il pourra du foin des choses temporelles. Le Pape avoit luy-melme fon Vidame, ear Anastale Biblio-

ENF-145-L ; & \$1. 1

> Cox Gall a Ton. s. p. sy m De Chifee Oc Im L J. PA

C4.11 \$. jo 81

d

Anta'un, el 145 m. ip.

# touchant les Benefices, P.II. L. I.C. XLIX. 137

thecaire dans la vie du Pape Vigile, dir que ce Pape ren-voya de Secile à Rome le Prestre Ampliatus, qui estoit fon V dame. Ampliarum Presbyterum & Vicedomi. num fum. Entre les letttes de faint Bomface Apostre d'Aliemagne, il y en a une qui loy fot écrite par le Vidame du Su ge Apostolique, Benedillus Epifcopus & Vi-

Epiff. 141. cedemirus fantle Sedis Apostelice. J'autois en de la peine à croire qu'on appliquait un Evelque aux fonctions de Vidame. Ces paroles le difent neantmoins fort claire-L. 5. Ep. 55. ment, Saint Gregoitele grand écrivit une lettre à Protalius Eveloued'Aix, on il luv dir qu'il doir effre bien

informé de ce qui regarde l'Eglife d'Ailes, puis qu'il ya Cone Gall. amerefois exerce la charge de Vislame. Qui in Ecclefia Tom. b P spfa tunc tempores curam Vicedomini gerebatis. Dans le Concile de Rollen , oil faint Ansbert Evesque de Rouen, donna un fameux privilege au Monaftere de Jumicge, aprés les fouscriptions des Evesques, & des Abbe z.

De Chrise on lit celle de Gitard Vidame de l'Evefque de Roiten. Gr. Tom. 1. p. vardus gloriofus Vicedominus antefats magne Pontifia ess ; & enfuite celle de trois Asehidacres, X111. La Regle du Maistre explique en passant qu

estoient les exercises de la charge de Vidame & de Ma-Cap. 21. 5. jor lorne 2 Sieut in hominis domo, ut securus sit de om-nibus praparandis. Dominus res ordinat Majores sa. miliniques vice Domini Minores timennt, id cft Vicco deminum . Villicum . Salutarium . & Majorem domus Sie in domibur devenis , id eft in Ecclefier , &c. 11 eft donc certain , t Que ces deux Offices de Valame & de Majordome avoient beancoup de rapport. 2. Que c'étoient des Ecclefustiques , & mefme le plus fonvent des Preftres qui effoient Vidames. 3. Que c'effoient des charges Ecclesiaftiques , d'oil vient qu'il n'est resté en France que des Vidamies relevantes des Evelchez

XIV. Le Papeavoie suffi fon Vidame, comme nous avons dir, & il s'oft bien på faire que comme les Vida-meseftoient des Ecclefialt ques qualifiez, celuy du Pape nit efté un Everque. Le Pape Zacharie deputa vers le Roy des Lombards Luirprand l'Evefque Benoift, qui dillum Epifcopum , & Vicedominum , aique Ambrofinm Primiterium Neturierum, C'eft ce qu'en dit Anastale Bibliothecare. Ce n'est pas à moy a censuter la côndute d'un fi faint Pape, mais pout contenter ceux qui elliment que c'eftoir alliefencie avilie la maiefté de l'Episcopat , je diray , que le grand frint Gregoire qui tétal let dans le Palais Pontifical l'ancien ulage, de n'y fooffiir que des Cletes on des Moines , ne mit jamais au nombre & au tang de (es Officiers les Evefques, qu'il regardost con me les freres & les cohesitiers dans la fuecellion de l'Apostolat.

741 Pa 11

#### CHAPITRE

#### Des Apocrifaires, ou Nonces du faint Siege.

1. Cas Aporrifaires du Pape approchaiens des Nouces dufisels profest dans quelques Repaisses.

11. 181. 18'. Leur delegation pour le patrimoine des pau-vres, pour les Conciles Provinciones, pour la refermation des Dis-

V. VI. Pour regler les Religieux.

F. F.F. Don regles for Religious.

F. F.F. Don regles for Religious.

F. I. Lin or processor case single for mystakin, faire pushe
for completin, deviatable in monecus.

X.L. X.L. X.H. X.H. Relieves in Explain approves, par least
Metogolitania, faire review its press des Societas depises.

X.F. X.F. L. Confedencieção de Reviewa countija. Notes apris da Pay., (chi-Papenopsis de Vicaperon.

X.F.L. X.F. L. Confedencieção de Reseaux acountija. Notes apris da Pay., (chi-Papenopsis de Vicaperon.

X.F.L. X.F. L. X.F. Con monec plomes comme la yeast

X.F.L. X.F. L. X.F. Con monec plomes comme la yeast

de les mains du Pape. 11. Parme.

X X. Combien faine Gregore Pape effort applique à conferces La jarifdicion dei Evelgas X X I. Ces penyeers des Nonces des Papes r'étendaient jusqu'els

X X I I. X X I I I. On portera plas bas de la Franco. Reflexione generales for les Aprenfaces.

I. T Es Apocrifaires effoient des Officiers, on ph roft des Commiffaires, dont les Commiffices & les charges paroiffront admirablement dans les exemles que nous allous tapportet de faint Gregoire. cisture; les Nonces du fiecle prefent font à peu prés les mêmes fonctions dans quelques Royaumes. Le nom d'Aportifaire, qui est Gree, est sendu par le terme Las tin Responsatis, & il n'eft pas mal exprin é par reloy de

II. Saint Gregoite le Grand écrit à tous les Evelques de la Sierle, qui forvant l'exemple de les predecef; feurs , il avoit charge de fon Vicariat , & tevellu de fon Autorité dans toute la Sicile, Pierre Sondiacre du faint Siege, dont la fidelisé effoit reconnie hors d'attrinte, vilque le patrimoine de faint Pierre dans toute la Sicilay avoit efté confié : qu'ils devoient donc affembles sous les aus un Concile, & y regl-r avec le Soudiacre Romain Pierre, tont ce qui effoir necessaire peur la discipline de l'Eglise, ou pour le soulavenires des pouvers. Valde necessarium este perfecciones, ne secur L. r. Ep. v. pradecefforum noftrorum fuit judicium , età uni es. demque perfona omnia commissionni ; us ubi nos prafentes effe nen pofumus . noftra i er enin . cui pincopione , representetur authoriens. Quemobrem Peero Subdeacono Sedie noften , inten Prozenciam Seciliam . vices noftras Des auxilianse commifimus. Nec enim de ejus altibus debitare peffemus . cui totum nottra Ecclefia nofemmer patrimentum commifife , Co. Semel per annum Fraternitas veftra conventat, quacenne que nd nestrearem opfins Provincia. Ecclefierum. que persinent, five ad necesficacem pauperum oppresso-rum, cum ecdem Petro Subdiscono notire (edis . congraa debentes moderatione differere. Vosla la plus patfaite image de ces Nonces anciens. I's effoient fouvent chargez du foin du catrimoine de l'Eglife Romaine en diverses Provinces: ils representoient la personne du Pape, & eftorent reveflus de lon autorité pour routes les affais tes Ecclefialtiques : Ils eftoient par confequent executeurs des ordres du Pape & des Canons ; ils faifoient afsembler les Conciles Provenciaux, & y disposoient avec les Evelques de toute la police de l'Eglife

III. Ce faint Pape manda au même Pietre de pourvoit aux necessitez d'une personne qualifiée, qu'on avoit enfetmée dans un Monaftere, pour y fatte penis tence: & de ne le laiffet manquer de rien, my luy, oy fon valet : de templie toutes les Églifes vacantes de bo Evesques, qu'on devoit tites du Clergé même des Villes ou des Monasteres, & envoyer les élés à Rome avec une exacte information de leur vie , enfin' de luy donner avn des lieux, oil on ne rencontreroit petfonne ca-Monofterip , fi quid ad Epifcopalem locum piffint invenire, perfeicias . O ad not inquifita primitus mornm

gravitate tranfmittat , &c. IV. Il luy commanda en une autre rescontre de ta. E. 1.29 19.

maffet tous les Religieux d'un Monastere, qui avoient efté dispersez à l'occasion d'une descente des Barbates; & de les teunir tous fous l'obciffance de leut Abbé, & de leur Everque, auquel il en avoit donné avis ; afin qu'il ne eteut pas avoit jujet de le plaindre, fi l'on disposoit à son inscu des affaites de sen Diocele. Luen rem penernbili Felici einsdem civitatis Episcopo mis signi. Benste cognosce, ne prater suam notitiam, in Diacess sibs concessa, ordinatum quodpium contristerur. Voicy les teunes de la lettre de ce Pape à l'Evafque Felix,

zbid.7,12. Quam rem venerationi tua innotesfrondum pravidimus, ne te omiso aliquid ordinatum un ona Distress auntri floris. Il se connenne d'avectic l'Evecque du lieu, des ordics, dont il a recommandé l'execution à son

V. Les Religieux du Diocete de Sutrato passoient contre les Canons d'un Monastere à un autre, estoure proprietaires, resin leur impodence albor Josqu'a cer etcès de contrader des mariages factileges. Ce Pape écrivit au Soudiacre Anthensius, murry laus douate des messes pouvoirs, de (épaner ces Montes de leurs frenmenses pouvoirs, de (épaner ces Montes de leurs fren-

mes, de les senvoyer dans leuts pretmiters Monsileres, & de leur faire garder, la fabilist & la delappropriation La Ep. 66. 060 donnée par leur Regel. Il of odonna uns finer Anthomius de mettre à la penierne un Diarie & d'autres Cleres de l'Églife de Venafire', qui avoorne vendu les vaiffaurs facre à un just, de de forcer le lynd de letre vaiffaurs facre à un just, de de forcer le lynd de letre.

Rituet en tecourant au Juge civil. VI. Il manda au melme Pierre Soud acre & Non-

beneru exiftam.

V 11. Qu'que Definirou ao Nouire de l'Eglie Romaire l'alicite distraye au Errigon de lineu, de contra l'alicite distraye au Errigon de lineu, de contra l'alicite distraye au Errigon de lineu, de contra l'alicite de l'alicite d

reant , & ferverum Des mentes ad opus Dominicum li-

prepris, as senses delignest expression bet quemquent abres on local illier patients appression for quemquent abres on local illier patients and to the control of the potential for the control of the potential for the control of the potential for the control of the patients of of the patie

ii lent faifoit premettre une incortupt bir fabrite devant le copy de fam l'acte à Rome: M'emer quad an te faerat filmum B. Petri Appliti corpus, parifatim patrinami qua acceptati.

L.L. 1. 1. 1. 1 donna une finablable delegation à un Reli-

Lag, 11. X II doma une livelade desegnos a in fellgent di ficili que con este el ferra de la congent di ficili que trave el freque, de sinen France
even plue Domanita fon Chregi al luy donne pouvoir
d'animent e qui u moto sibi tribu. Quirtera profiment e e qui u moto sibi tribu. Quirtera profidi moto e qui u moto sibi tribu. Quirtera profidi moto e qui u moto sibi tribu. Quirtera profidi moto e qui u moto sibi tribu. Quirtera profidi moto e conmoto e con

X, LT-refigue de Salone avoit depuid fon Artiducte en le fainte Fette, & luy en arcoit foldonno sone, domanu plus aune implie a nirvolte qu' p quint éférinde que Depe producefaut de lant Circ. gone ley avoit naves, de précisent celur qui n'ellor que le paroit naves, de professor celur qui n'ellor que de para entre de la companie de propriete de la companie de la companie de la companie de la convenience de la companie de la companie de la companie de la convenience de la companie de la companie de la companie de la convenience de la companie de la companie de la companie de la convenience de la companie de la companie de la companie de la convenience de la companie de

pagatat vojis aceverria.
X.1. Il ecrim à Colombe Evelope de Nomidie,
d'allembles un Concile dès qu'itilate (on Caristiane
feiron atrivée na hique, d'apéquée de mettre alapsenience l'Evelope Maximen, sil avoit vendu fairveir
pout la citatian d'un noveré Evelope Donantile, comme il cu elton acrufé; que de trement en particulte
avec le mefine Caristiane toos les autres different qui feronte torvenne ente, tes Evelopes & les Chere,
d'appendient present entre est grant comme he d'un remon

ques undam , vel prevaserum negessorum verfasur in. tentse, hanc sua fraternitas, cum pradicto Cariulario nofre, prevasa cagustiono perquiras,

Moftre prevata cognitione perquirat.

XII. L'Aichevelque de Las se ayant use de son au- 2 s. Ep. 7totité fut Hadren Evelque de Thebes son suffragant, avec plus d'argreut & d'animosité que de justice, ce famt Papete ej ut obligé de foulleaire ces Evelque de la persitietten de fon Metropolitain . & d'ordonnet que s'il futvenoit à l'avenir quelque differend entre eux , foit pour la f-y , foit en cause crimmelle ou pecuniasil fetott voide ou put l'Apocrifaire , c'eft à dire , par le Nonce du Pape refidant a Conflantinople, ou par le Papemême, fi la chose estoit d'une grande importance, Fraternitas ina ab eo Ecclestaque ejus, om... nom antehabita sua potestatem jurisfastiones abstineat, O fecundum decefferis neftre ferpta fi qua caufa vel fides , vel crimines, vel premuiaria , adverjus prafasum Hadrianum Confacerdotem noftrum potusrit eve. nire, velperes, qui nifiri funt, vel fucrino en uibs Re-gia Riftonfales finedisectis eff quaffio, cognoficant vol ince ad Apploiscam Sederofi ardua aff deducatus, qua-tenus nofira audientia fententia decidatur. Entre 10us les Apocrifaires ou Nonecs du Pape , celny qui refidoit ordinairement à Constantinople, on que suivoit la Coue de l'Empereur, eftoit cerrainement le plus confiderable; faint Gregoite même en avoit fait la fonction avant fon Pentificat, & il patolit bien quelle estime il en faisoit par la commission qu'il donnoit à son Nonce de Constantinople, de vuider les différends entre cet Archevelque & ect Evelque, en quelque matiere qu'il en puit naiftie.

XIII. Il commu i s'soulaire Autonia pour faire  $x_1$  (ad.)) revent dans no Londe conjointenne avec l'Evrique  $y_1, y_2, y_3$ . 3 dis-Solve le procés de l'Evrique de Ragorie myldisse. 3 dis-Solve le procés de l'Evrique de Ragorie myldisse. 3 solvéateurs mylgi rex aplèr processire mandais, not solvéateurs mylgi rex aplèr processire mandais, not pateurs prin mylgians,  $G_0$  que fait lepiès : c.e. nomingippe placif derivenne  $G_0$  de fait lepiès : c.e. nomingippe placif derivenne  $G_0$  de fait lepiès : c.e. nomingippe que d'elière . L'evrique de faiture chan  $x_1 y_2$  : a nomingipe consideration of the solvent pour  $G_0$  is a nomingipe place of the solvent  $G_0$  and  $G_0$  is a nomingipe place of the solvent  $G_0$  in  $G_0$  in

Apollolique en Dilancie, Belier parameny in Daimatie, a text comes, are of the pope of late first in nonrell's religie, pour prevent tout enturques informarell's religie, pour prevent tout enturques informations, pour lane first l'eventurie et con les biers de l'Egile de Salone, Repost empéhen qu'on n'en diff put aprur être ou nonveré l'evéque é en ayear domé avis t en t

A

## touchant les Benefices, P. II. L. I. Chap. L.

les Everques de la Province , felon la coûtume. XIV. Un Everque de Campanie estant combé dans le méoris de son Clergé & de son peuple, le Pape éerivit à Pietre Sondiacre d'aller calmer ces diffenssions, & de faite respecter l'Everque en le faifant aimer. Le ruple de Naples differant trop d'élite un Evréque , faint peuple de Naples differant trop d'élite un Evelque , Laint Gregoire manda au mefine Soudiacre de les contramére par les cenfires de l'Eglife ou d'en élite un au plûtoft , ou d'envoyet à Rome des deputez pour y fine l'élection comme chargez de leut compromis, Si fortaffe admo-Epift. 35.

mitionem tuam quelibet mode differretentaverint, Ecclefiaftseum in eas to govern exerce. X V. Ce Pape avoit commis la Nonciature de Sar-

L s. 1 ad. d. X V. Ce Pape a son Continue Défenfrut , il leut man-Epif. 16. de d'amenet à Rome l'Archevelque Januarius , pont y estre examiné sur les accusations sormées contre luy, Innuarium fumma buc exclubere suffantsa non emittas, d'y amenet auffiles femmes perdues , avec qui un Ree-Enf. 18. Stre s'eston perdu de conference & de reputation, Has omusa ita efficaciter eurabitis adimplere . ni nulla vor de neglettu culpa respiciat. L'Evelque Hadtien dans la Province de Corinche s'estant parfaitement reconcilié

avec fon accufateut, ee Pape envoya un Diacre de fon Eglife , pour reconnoiftre fi cette concorde venoit de l'innocence de l'accuse, ou de la prevarication de l'ac-L. Ep. 12. cufateur, Il commit Halaire Moine d'Afrique, pour y faire tenit un Concile contte les Donatiftes

X V I. L'Evelque de Ravenne avoit auffi foo Nonce aupres du Pape, & il eftoit Diaere, auffi-bien que celuy du Pape à Conftantinople, Lots que le Pape celebroit, ce Nonce avoit une place honorable, & faint Gregoire luy en avoit donné une encore plus honorable que celle dont il avoit july jolqu'alots. Recertare L. 4.Es. 15. in Miffarum Romanerum felennibus, abs Ravennas Deaconus feabat. Frequire, abs bodio flat. Cognofice, quia Ecclesiam Ravenatem honorare desidero. Muscó.

me l'Eveloue de Ravenne n'estoit pas fatufait des limitatios que le Pape avoit miles pour l'ulage qu'il devoit faite du Pallium, ce Pape ectivit a fon Nonce a Conflantino-ple pout feavoir fi les Metropolitains d'Orient en usoient autrement, Tamen hae de re jam Diacene nostre Confl àtinopolin scripsi, ut inquirere debeut per omnes, &c., XVII. Il commanda au Diacte Castoiius de faite des informations exactes de l'Evefque de Pelato, & s'il

le trouvoit atteint des crimes, dont on le chargeoit, de le faire conduire à Rome avec les verbass dreilez conrre luy, de veillet fut la vie des auttes Evesques, & de L + Ep 1+ l'avertit des erimes qu'il auta découverts, Experientia tue pracipimus, at de vita. O allibu: ipfini fabisli in. dagatione fludeat perferntari, & fi quid fortage repere. res , quod Sacordoty integritatem valeat maculare , ad nos eum cum scriptis tuis sub competents cantelá trans. miste . G e. Non solum autem de co . sed G de atsorum moque Saccriforum to vien convenit effe folloritum. Et fi de quolibet fauftrum quedpiam fentire potneris, no. bis rennetiare festina . ne altumo pravitas falubriter, cum Dei folatio debeat emendari. Les Nonces de ce Pape efterent donc comme les yeax clairvoyans de fon infarigable vigilance, & comme les inspectaurs universtrategasse viguance, & comme en injection investigated and else feet else des vec, de de la conduire des Evelques, des despetedes du Cleuse, des ittegul'aritez des Moines, des opprefilons des lasques , non pas pour acquerit auRome dominariau mivretelle, dont le foupon morfinen pe peu pas comber für un Pape fi faint, fi humble, &c fi defintereile; mais pour faire regner par tout la fainteté des loix Ecclesiastiques, & en punis les violemens. Aussi ce Pape écrit à l'Everque de Naples, que s'il differe d'executer E 5-E5 CC ce qu'il vient de Juyptelente, fon Nonce est chargé de L7. Ep ; ne bry point donnet detteves, Porro fisa, qued non spi-

navour, dissimulandum putaveris, Reliers patremeny Ecclesia nestra qui illic est, vel sucrit constituing, nove vis efe licentiam, ut quid fpente pofiponis, ejus face" II. Partice

re inflantia medis emnibus urgearis. Il manda à hoig de ses Nonces en même temps, qui estoient ou Défenfouts, ou Soudiacres, ou Notaires, d'empelchet ablolument les Evelques, d'avoit dans leur Palsis Episcopal d'austes femmes que celles qui leur font permifes par les Canons, Si qui Episcoporum, ques com missi tibs patri. nine compefeat. & de eatere cas illie habitare, nulle

madopatiarie , exceptir eie , quae facrorum Canonum ceafana permittit.
XVIII. L'Evefquede Reggio effant accofe par fes propres Ecclefiaftiques , faint Gregoire commit le Diacre Sabin - pout examiner cette eauseavec cinq Evefques , & lay en envoyer le refultat. Il manda au Sou- E 7. Ep. 46 diacre Sabui de s'informer de la vie d'un Prefite infame, 47. & de l'emprisonner juiqu'à ce qu'il luy eut envoyé ses £ \$ 29.5.6. informations i de tenit la main à l'execution d'un teltament, en faveut de l'Eglife, & de quelques perfonnes miferables, il ordoons a fon Défenfeut en Sicile, d'em- L. E. Ep. 14.

eschet un Evesque de s'arrestet plus long temps à la pourfuite de ses procés , & de le tenvoyer darts fon Diocefe en moins de cinq joors, Le Soufiaere 29.25.11. de Campanie Anthemius, eut ordte demettre fous la 13. 13. protection de l'Eglife des perfonnes injustement perfe-

cutées, d'en delivter d'autres de la perfecution de quelques Officiers de l'Eglife mefine, de faire executer au nouvel Evelque de Naples, ce que fon predeceffeur avoit manqué de faire, en ne diffribuant pas à fon Clerge & aux pauvres , la portion qui leur effoit deue des biens de l'Eglise, XIX, Mais fi ce Pape eftoit zele pout maintenir une autorité , qui n'avoit pour but que l'obsetvance te-

ligieuse des plus saintes Loix de l'Eglise, il ne l'estoit pas anoins pour foûtenir l'aotorité des Évefques, & pout attê ter les excés oil pouvuient s'emporter les Officiers, C'eft L. . It 13. ce qui luy fit éctire à Romain Défenfeut de Steile, qu'il n'avoit pu rétablit les Clercs que leut Evelque avoit mis à la penitence , & qu'il devoit les y renvoyer : qo'il n'avoit pu le tendre Juge des differends furveues contre les Ecclesiastiques, qui ne peuvent estre jugez que par leur Evefque, ou par fon delegué, ou fi leur L'vesque leur est fuspect, par les arbitres qu'il fera luymeline choilir aux parties; enfin que ce o'eft que dans les procés des Clercs, ou des Larques contre leut Evelque, qu'il pouvoit se porter pour luge, ou les obliger de part & d'autre d'élire eux-meintes des loges. Parce, dit ce l'ape, qu'il n'y a point de plus injurieux viole-ment des Cauons que d'affoibht la juriffiction des Evefques, sons le vain pretexte de faite gutdet les Cioons. Nam si sua unicuique Episcopo jurisdictio non servatur. quid alind agitur, nifint per nos, per quer Ecclefiaftiene eufteders debust orde, confundatur ? Il dit ailleurs que ce n'est pas l'honocer que de deshonoter ses freses ; son honneur eft de faite honoter les Evelques. Nec houerem effe deputo, in que fratres most bonorem faum perdere co guefeo. Tune vere beneratus fum, cum fingulis quibufone honor debitus non negatur. Les entrepedes que les L. ILEAR. Evelques fatforent les onstut les autres, efforent encore de ces eaufes que le Pape jugeoir, & faifoit teputer par fes Noores, qui ne devoient avertir le Pape de ces desordres Liberasqu'apres avoit inutilement preffe les Evelques d'y reme- 3 a. dier eux mesmes. So que de Episcopis inordinate alle to proverit. prins qui dem feereta ac modeftà adborratione corripint Curtularius nofter : que fista emendata non fuerint mobile celeriter inniverces L'Evelipse Parchare Lit. Ep. 1.
s'occupant à toute autre choie qu'à ce qui effoit de fon

devoir, ce Pape fait une reprimande à Antheme Soudiactede Campame, de ne luy avoit pas fait des corrections auffi feveres qu'il devoit. Ve milit habere Ensferealis

vel geny vel reverentia judicemr. Qued fi sta eft, non

fine cuipà tuà effe cognofcar, qui eum objurgare, atque, cotrecre, ne dignum est, difinisfi.

XX. Nous avons déja parlé de la commission don-E.H.Ep. pt. née par ce P. pc, au Défenseur Jean, d'aller en Espagne tevoir le procés d'un Prefire , & faire revoir celuy d'un Evefque dépoté dans un nouveau Concile, & fillun & l'autre se trouvoient innocens, non sculement les téta-Bull ss.

blis en leur premiere dignité, mais faire empsifonner l'Bvelquemeros, & mettre pour fix mois en proitence dans des Monafteres les Evergaes qui avoient efté les auteurs de l'intrufion d'un ambitienx , & de l'injufte dépofition d'un innocent, Ce Défersione prefids effectivemere à ce fecondjugement, & prononça felon fes infleuctions comme delegué du Pape : Dum en deputaeinne , C mfinne Apoftolici Demni mei Papa Gregory, ego leannes Defenjor Cognitor refediffem , &c.

X X L. Voila quels estount les pouvoirs des Nome foit ordinaires , loit extraordinaires de ce faint Pape, dans l'Isalie, la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique, la Dalmarie, l'Illyrique Oriental, & dans Conftantinople meine. Il est sifé peanemoins de remarquer quele difference dans cerre foule d'exemples , qui ont efté copfulément entailez les mus fut les autres. Cat ces Nonces eftoient bien plus frequens, & plus appliquez à veiller far toute la conduire des Evefques, des Clercs & des Monres dans l'Italie, dans la Sicile & la Sardaigne, qui avoient apparemment esté autrefois de la Metropo-le de Roma, & qui estoient encore de sa P. imarie, que drus l'Afr que, l'Espane, l'Illyreque & les autres Provinces plus écartées, où l'Eghte Romaine n'avoir point le parimoine, & où il n'envoyoit les Nonces que dans

les befoins extraordinanes, X X II. Nous n'avons rien dit de la France , parce ne nous avons jugé apropos d'en parler separement, &c de roufiderer de quelle maniere ce Pape en ufoit envers nos Rois &cno Pielats, ce que nons referverons à un auere Chapitte ; qui suivra ecluy cù nous allous trairer en particulier, & un peu plus au long, cont ee qui te-garde les Apocrifaires on les Nonces des Papes à Con-

CHAPITRE

Des Apocrifaires ou des Nonces du Papo à Conftantinople.

L. Importance de cette Digniel. 11. Sarat Lean Pape communça d'avoir un Nonce à Conflanti-

111. Avec l'agrèment de l'Empereur

frantinople auprès des Empereurs,

IV. Rancos de cela V. L'Imperatrice Palquerie chargés elle-mofree de la Legation

V 1. Les autres l'acrierches aussient auffileurs Apscrifaires aupelt der Empereurt.

VII. Les Emfquete de Confianimeple effeient eux meleues comme les Aporrifaires & les Agens de sous les autres Evefques à Confieutopie. V 111. Les Evefques & les Mesespelitains m'y pravoient avoir

des Apariferen erdinneres. IX Cela demoit un grand crodit à l'Evolque de Ceoffan-teneple , d'ofre l'entremement de sous les Evojques vars l'Esope-

X X 1. Pourquey Hinemar prend Perigine des Apecifaires du

X 11. Pendent qu'il y eur des Empreues en Occident, au des X 111. Er pendam le febifme & Acaems , il ne fallois somt de

Rentes à Confiantemple. Le l'opl Agapt fut le premier quien

établit qu. X 1V. Il fut depuis ordinaire, & coftois un Diacon X V. X V I. Conferenceus au Concile de Sardion XVII. XVIII. XIX. XX. Sunte des Aperifaires , &

ur printerents. XXI. XXII. Saint Gregoire aquit effé luy mefine Aposti-vez, és el logeris dans le Palass Imperial. XXIII. XXIV. Penvour des Notes qu'il envoya,

X X V . On defifte & en recommence d'en envoyer.

X XV 1. XXV 11. Sum des Apscrifaires, dons la plufranrens fatts Paper. XXVIII.XXIX. On delife & on recommence d'en en-

voyer. Psurquey le Pape n'euvoye que des Nonces , quey qu'en luy demande des Legats.

I. T Es Aportifaires on Nonces du Pape à Conftana tinople efforent d'une confideration , & d'une utilité fi grande pour toute l'Eglife, qu'ils metitent bien que nous en reprensons le difeours de plus haur, & que remontions, s'il fe peut , jusqu'à leut origine. L'àgé & la Partie fuivante nous feront voir des Apocrifaires sprés de nos Rois, & auprés des Empereurs du fang de Charlemagne, dans une elevation fi grande, & un fi haut comble de puissance, que les Archévesques mêmes fe crovoient honorex d'en faite les fonctions. Il est done necessaire de découvrir la source & le progrés de certe

dignité.
11. Depuis que les Empeteurs Romains firent gloire glife pour les intereffer en fa défenfe, voulut bien leur communiquer toures fes plus importantes affaires ; il eft certain & l'Hilloire Eeclefiaftione en fait for , que les Papes futent souvent obligez d'envoyer des Legats à la Cour Imperiale, mais ees Legations estoient extraordinaires & limitées, tant pour le temps, que pour les affaires. Le premier à qui le faior Siege air confié une Legation ordinaire, ou une Nonciarnte auprés des Emrteurs, a esté Julien Evelque de l'Iste de Cos dans l'Archipel. Le Pape famt Leon l'établit Legat ou Nonce, pour refider à la Cour de l'Empereur Marcien, après le Concile de Calcedoine, & il ne luy donna autrechatge nyautre pouvoir, que celuy de veiller pour le maintien de la Foy orthodoxe, contre les erreurs de Nestuflorius & d'Euryche, contre lesquelles le Patrarche de Constantinople Anarolus ne témorgnoit pas autant de ehaleur & de zele, qu'il ear efté à fouhairer. Voicyles termes de la lettre de faint Leon à cer Evelque, où il luy interdit de se mélet des eauses qui togardent la jutildsClinn des autres Evelques, il luy promet de répon-dre à tous les doutes touchant les fonctions, & ne luy laisse que le soin d'entretenit toûjours les Empereurs dans leur ancienne ferveur contre les nouvelles herclies Confutente dilettrone sua de his in quibus putaveris Epift. 16. ambigendum non deerst relationibus tuis mea refpon-

fiones inftruttio , ne fequefirata carum allione caufa. rum que in quebufcumque Ecclefiis prefulum fuerum debent cognistione firmari . hac fessals cara mea usce funcine utaris, ne harefis Neftoriana vel Emychiana in alequa parte reverefcat, quia in Epifcopo Conftan-

istane Catholicus vigor non eft. 111. L'agrement de l'Emper-ur effoit necessaire. puis qu'il ne s'agiffoit que de ménager la bien-veillance

our les Catholiques, & son zele contre les ennemis de la Foy. Auffi ee Pape luy en éctivit, Vicem tofi meam Epif. 17. contra temporis noftri harceicos delegavo : ne a comicain veftre non abeffet exegi, cupus fuggeftienes tanquam ment andire digremine IV. Mais écrivant à l'Imperatrice Polquerie, er Pa. Epif. 18.

pe touche une autre taifon, pout avoit toujours à Con-flaorinople, comme un gage de son inviolable sideliré, & de fes reipedts punt l'Empire. Cam in sanfa Mes . vicem ipfimeam aatenus delegarim, nt ab caqua vobis dibatur obfervantoù non recedent , pieratt me vefire prafemars non definat, exequint in cuftedia fidei, & in Ecclefiafticis disciplines per omni a follicitudinem . Cr opportunia suggestionibus , quod universali Ecclisia

profit infinuant ; uten ipfonce Carbelicis veftrum prafidium nec vobis meum dest obsequium. V. Il faut dire un mot en patlant de la Legation, dont ce faint Pape avoir quelque temps auparavant char-

gé l'Imperarrice Pulquerse mefine envers fon firze Empereur Theodofe, pour obtenir de luy un veritable

## couchant les Benefices, Part. II. Liv. I. C. LI. 141

Concile , après le faux Concile d'Ephele , afin d'y af-fermit les fondemens de la foy qui, fembloient avoit efté ébranlez. Qued ut absurer mersamur, probatiffima nobis fidei protas tna , que labores Ecclefie fem . isif. 26. per adjuvat e fapplicationem noftram apud elements f. omnm Principem , fibs specializer a bearissimo Petro Apostolo Legacione commissa , dignetur afferere. Les fiecles faivans nous fetont voit de grands & de faints Rois eftre chargez & faire routes les fonctions de la Legation Apostolique.

VI. Si le Pape Leon avoit donné la qualité d'Apocrifaite à Julien Evelque de C is ; il en auroit eu un exemple en la personne d'Anagolius messue, à la negig nec duquel il opposoit la viglance de ce nouveau Legar, Car A satolius avant sa promotion avoit esté A-poerssaire de Dioscote A shevesque d'Alexandrie à eviary e. Constantiuople. Temoin Liberat , Ordinatofque pro es eft Anatolius Diaconus , qui fuit Conftantinopoli Apeerifiarius Desfeeri, L'Empereux Juftimen fappole que les Patriatches, & les Primats avoient toiljouts leurs Apoerifaires à Constantinople, lors qu'il otdonne aux Evefques de se servit de leur ministere , pout faire winder les procés qu'ils auront à Constantinople, fans y venit eux-mefmes , ce qu'ils ne peuvent fans contrevenit aux loix inviolables de la refidence, Pra-Kev 6. t.

2.01

fertim cum liceat, si quedam sort forte lites sanctisf. somit Ecclessis, propter quas has occasiones asserners boc per eos qui sob opso sum, roligiosos Clericos; aut Apocrifierior . ant Occomemes movere , & petitiones ad imperium dirigere, impetrare autem fperata, Propterea faucimus, fi quando propier Ecelefiafiscam ec. cafigneme inciderit necessitat , hane ant per eet , qui res agunt facrarum Ecclefiarum , quos Apocr fianes vocant, ant per aliques Clerices bue deftinates , aut Oceanemes fuer notaus imperse facere. Cet Empeteut nous apprend encore plus nettement dans la finte que tous les Patriatches, ou Primats, ou Chefs de Dioceses, entretenoient toûjours à Constantingple un Apoetifaire, & il ordonne que ee foir pat l'entrennse de ces Apocrifaites, ou par le Patrische meline de Con ftantinople, que les Evelques qui y viendront avec la permission de lour Metropolitain, ou de leur Partiarche, s'ils'font eex-mefines Merropolitains , fe fevort introduce devant l'Empereur. Hus advenientes non prasumant per semetipsos se prins pronunciare ad Im., persum, sed primitus aut ad Deo amabilem Patriar. cham proficifei, aus ad minfenjufque Dincefeos en qua funt. Apocrifiarios, & ente ipfis conferant can. Jas, propier quas venerunt, & ingredi ad imperium

eine. O desneeps imperials perfrus afpettu. VII. Ces paroles no 15 donnent foj t de faire deme temarques. La première est que les Evefques de C inflantinole avoient efté originaitement les Apocrifaires, & les Agens de tons les autres Evefques , & de toutes les Eglifes du Monde amptés de l'Empereur , depuis que l'Empire Chrestien eust estably son trône dans Constantinople. Rien n'estoit ny plus naturel, ny plus commode aux autres Everques du Monde, que de trouver à Conftantinople l'Evelque de la melme ville comme un Mediateut , ou Introducteut general de fes Confreres, ou de leurs Envoyez auptes des Empeteurs. Auffi les Emperents tenvoyoient ordinairement à l'E. velque de Conftantinople le jugement de toutes les caules, pour lesquelles les Evesques avoient recours à luy; & Justinien ordonne encore que les Evesques qui viendront en Cour , s'y fassent introduite par le Patriatche de Constantinople, ou pat les Apocrisates de chaque Patriatchat.

VIII. Car c'eft la seconderemarque qu'il faux faire. que ny les Evefques, ny les Mettopolitains n'avoient pas des Apoctifaires tesidens à Constantinople, mais pas des Apoctuaires tenures à les feuls Patriatches, ou Exatques, Chefs de Dioce-

ses. Jostinien le repere encore dans le mesme endroit Per religiofes Apecifaries enjufque Diacefees fan. Net 6 e.3 . Eteffimerum Patriarebarum . & s'il parle ailleuts des Apocnianes, que chaque Evelque pouvoit envoyer à Constantinople, ce n'est que des Syndies que chaque Evelque y ponvoit envoyet, ou à son Patriarche, ou à son Metropolitain qu'il faut l'entendre; & non de ceux qu'on envoynit à l'Empereut ; & qu'on faisoir teluder en Com. Apserifarij enjufque Ecclefia qui in Regia civicate degunt , ant ad beatifimot Patriarchas, Nov. 12; c. ant ad Metropolitas à fais Episcopis ordinati & de\_ 15. finari. Ce. Les Actes de fant Porphyre Evelque de Cize nous fournillent des preuves évidentes de ces deux remarques. Cat cefaint Evelque envoya premietement fon Diacre Mate à Conftantinople vers faint Chryfostome, qui en estoir Archevesque, poor obtenir de l'Empereux Arcade la demolirion des Temples des Idoles: Scriptis literis ad fanttiffimum Epifcopum Con. Berlat die fantinepolitanum & redditis liters beate leann, Cap. 26 Econo. Oc. Ego non ceffabam quetidio oum admonere . Oc. Tous les Temples de Gage ayant efté démolis par l'ordre qu'en donna cet Empeteor, excepté celuy de Matnas, Porphyte vint luy melme a Constantinople, & s'y comporta comme le faint Solitaire Procop-luy avoit preferit, s'adreffant d'abord à faint Chryfoldune, & fe faifant introduire par les amis qu'il avoit en Cour vers l'Imperatrice, parce que fon z. le Apoflolique l'avoit des sait tomber dans la difgrace de la Cont. Priroum convenite Episcopum Ioannem , ipse emm vobis est consulturus en , que ipsi revelavit Dominus. Non potest enem loqui in Palatto : quoniam es trascitur Imperatrix Eudexia. C'c. Ipfe vor commendabit A. Cop. 17. 18;

mantie Cubicularie , qui introducet ver ud Imperaincem. Sans cette diffrace, il est clarrque faint Chry-fostome cut esté l'Introducteur & le Mediatenrele cér Evelque vers l'Empereur, auprès daquelilne laiffa pas de faire par les amis cequ'il ne pouvoit pas faire par loymelme. Ce feul exemple fustit pour conclore que dans toutes les conjonctures femblables , les Evelques qui avoient des affaires en Cour ufoient d'une conduite toute pareille, & que fi les Evefques particuliers trouvoient un grand avantage dens l'appuy , & la favent d'un de leues Conferes, celny de Conftantinople n'en trouvoit pas un moindre à fe faire autant d'amis , & presque autant de creatures qu'il y avoit d'Evesques, 1X. Et c'est la apparemnient la taisonpour laquel-

le les Evelques de Conflantinople trouvoient dans les Conciles gentetaux tant de facilité à le faire accorder ces degrez extraordinaires d'une nouvelle élevation. comme il parut dans le premier Concile general de Coust mrimople, &c dans celuy de Calcedome, Car quoy qu'il ne post s'elever que par leur tabaissement, ils y donnoiese meanmoins les mains fans beaucoup de peine, parce qu'ils s'acqueroient un puillant Protecteur, & un entremetteur necessagre dans les affaires qu'ils avoient on Con-X. C'est anssi probablement ce qu'a voulu dire Hine-

mat, quand il a pris l'origine des Apocrifaires, dés le temps que l'Empereur Constantin établit son sejour à Conftantinople. Apecrifiari, ministerium ex eo temporo Sumpfit exordium quando Conftantinni Magnus fedem fuam, in civitate fua, que antea Byzantium vecabatur, adificavit. Et fic Responsates tam Roma. Tames. na Sedis, quam & aliarum pracipuarum fedinm. in pag. 206. Palatte pro Eccleftafticis negotis excubabant, Ali. quando per Episcoper, aliquando vero per Diaconos Apostotica Sedes hoc officio fungebatur. Hinemit n'a dir cela qu'en paffant pout montrer comme avec le doigt la premiere origine des Apocrifaites, ou des Archichapelains qu'on vit enfuire dans la Cour Imperiale de Charlemagne, & de ses descendans, & il faux avoitet qu'il a patlé tres-cotrectement. Cataldistingue

deux fortes d'Apoctifaires, les uns Evelques, les autres Diaeres, Les Evelques eftoient ou Apoctifaires extra-ordinaires . & c'eftoient les Evelques que l'Histoire Ecclesiastique nous montte avoir esté envoyez par les Papes vers les Empereurs en mille diverses occurrences : ou ordinaties , & c'eftorent les Evefques mêmes onflantinople, cooline nous venous de montrer. Les Duseres efforent les Apoctifaites refidans contimuellement à Conftantinople de la part des Patriat-

ches, fut tout de la part du Pape. XI. Il est vray qu'Hincmar n'a pas precisément defigné le temps que les Papes commencerent à envoyet ou Discres sculentent pout Residens ordinaires , ou pour Apoetisanes à (onstantinople; mais e'est aussice qu'il n'avoit pas entrepgis de faire, & ce' qui ne fai-foit pas a son sujer. Car il ne vouloit que justifier par quelque image de l'antiquiré l'établissement des Archichapelains, on Apocrisaires de nos Rois qui estoient des Evelques, & non pas des Diactes.

XII. Pendant qu'il y cû: une ombre de l'Empis dans l'Occident, & melme pendant que Theodorie & les autres Rois Gots dominetent pussanment dans Rome & dans l'Italie, les Papes n'avoient pas besoin d'un Resident ordinaire dans Constantinople, patee qu'ils avoient plus à démêlet avec la Cour Imperiale, ou Royale d'Occident, ou d'Italie, qu'avec eçlie d'Ottent, Ainsi ils se contentoient d'y envoyet des An hassades extraordinanes dans les besoins, ou d'employer l'Evefque de Conflantinople, Comme nous veuna de voit que faint Leon n'employa Julien Evef-que de Cos, que patre qu'Anatolius Eveique le Confrantinople oegligeoit étrangement les interefts de la concessor foy. Le Papa Celeftin tegatdoit fans douce Maximien part. J. 1.21. Evelque de Constantinople comme son Agent auprés de l'Empereur, & pout ainfi dire comme l'Aportifai-

re de toute l'Eglife , quand il éctivoit à l'Empereur Theodole le Jeune, que Maximen avoit toûjoursefté comme un membre de l'Eglife Romaine, & que le Concile d'Ephele l'ayant elu pour succeder à Nestorius, il dont l'écourer & l'appuyet pour la défense de la foy orthodoxe : Fert ills , ac fi fui corporis parts, Rimana testimonum, qua pane semper inter sues ba. buit ac numeratit. Ecclesia, Huce taliter eletto ad mponendum Ecclefia flatum . & omne virus prava berefts radionius eveilendum , obsecramus & poses-mus, ut confueffis . arma praficis. Et quand il écen au people de Conftantinople , Neftre vebis laquisur ere cellega , Ge, A nobis datus eft qui eft elettus ex

XIII. Les démêlez qui furvintent entre les Papes & les Evelques de Conftantinople fe Anteurs du fe hifme d'Acacius, tompitent la bonne intelligence de ces me a cacitus, computent sa boune intensperace or ers deux Egiles, man l'Empereur Juliamen s'efacta peu de temps après tendu maifire de Rome, & de la meni-leure partie de l'Italie fiut les Gots, le Pape Agapex commença d'établic un de les Dustres pour eftre fon Apocriface, fon Nonce & fon Relident ordinaire à Conflantinople. Liberat en fart foy : His peraffis conflitnens Papa apud Imperatorem Apoerifarium Ec-clefin fina Pelagium Diaconum fuum . dum in Italiam reverti difpanit, Conftantinopoli obiji. Ce Pape estant present a Constantinople , & y découvrant les avantages que les sutres Patriatches Orientaux tiroient des Apocitaires qu'ils y entretenoient, & apprehen-dant peut eftre les anciennes btoiilleries des Evefques de Constantinople, jugea fort sagement qu'il estoit plus à propos d'avois luy-melme un Refident ordinaire dans cette Cour, sur tout depois que les Empereurs de Constantinople estoient devenus les Maistres de Ro-

XIV. Mais d'où vient que ce Pape ne lafffa qu'un de fes Diactes pour faire la fonction d'Apoctifaire près

de l'Empereur ; fi ce n'eft que les Patriarches d'Orient me, comme nous venous de voir en usoient de mel pat les exemples d'Anatolius Apoctifaite de Diofcore d'Alexandrie , & de Marc Apocrifaire de Porphyre de Gaze. Ourre que cette Legation ou Noneiarute estant de longue durée, it n'estoit pas juste d'éloignet si long-temps les Evelques de leur Drocefe, pusique l'institu-tion des Apoerifaires avois esté faire au moina expa-tie pour obliget les Evelques à une regoureuse resi-

X V. On pouvoit avoit eu égatd au Canon de Sardique dans cette inflitution des Diseres Apocrissies, Cat ce Concile avoit ordonne aux Eyefques qui autoient des affintes à la Cour, d'y envoyet plutoft un Diacte que d'y allet eux melmes. Per proprium Dia. Can. 1. conum mittant . Meniftrenim perfona non eft invidioja, & que conceffa fuerint , cirius perferri po... terunt. C.la ne regatde que les Apoctifaires extraor dinastes, ma s les mesmes raisons ont encore plus de pords pour les ordinaires. La personne & la refidence d'un Diacte est de moindre dépenfe , & moins expo fée à l'envie , & à la médifance que celle d'un Evel-

XVI. Mais il ne faut pas oublier le Canon fuivant Gan ?. du meline Concile , pout justifiet ce que nous avons avancé de l'Everque de Constantinople, qui eftoit comme l'Apocissaire oravetsel de tous les Evesques, Car ce Concile ordonne que les Evelques qui autont befoin de la p-otect on des Empetrurs, avent recours par leitres a l'Evelque de la Ville oil est leut sejour Imprival : Scribens videlicet ad fratres & Cotpifcopos nostros, qui scilicer ello tempore in locis vel civita-tibus agant, in quebus pissimus Imperator rempub. gubernat.

XVII. Pevenons à Pelage., que le Pape Agap lastia à Conftantinople pour son Apoctifaire. Il ne soufcavit au Concile de Conflantinope fous Menas, qu'aprés le mesme Menas Parmarehe de Constantmople . & les autres Evelques Italient, avant les Evelques Grees. M's le Pape Vigile qui l'avoit continué dans la mefine charge, auffi-bien que Sylvere, fuecesseux in mi diat d'Agapet, Vigile, l'is-je, le delegua pour al-ler foire le proces a Paul l'vefque d'Alexandre, ce if fit avec les Evetques d'Antioche , de Jerufalem , & d'Ephote, que l'Emperour avoit deleguez avec lay pous elle Pencopealans les Anecdotes fait foy de la delegation de Pelage par Vigile , Archidiaconus Roma Peiagins . Figilis Possificis personam indusus ; Oc. Libriat topposte la choie au long , Missi Imperator Pelagium Diaconum & Apocrisarium prima Sedis Roma Antiochiaia cum facris fuis , quibus pracepst , me enm Ephremes ejufdem urbes Epifcopo , Oc. Ventrent Gazam . & Paulo Epifcopo Pallium aufer. Cap. 23. rent . & eum deponerent Pelagius eum memoratie Patriarchis & Episcopis ventt Vazam, & auferen-tes Paulo Pallium. deposuerunt eum, C'estoit Pelage meine qui avoit procuré eét Evelché a Paul : & avoit affifté à fon ordination avec les autres Aportifaires des Patriarches Orientaux : Paulus unus Abbatum Ta. bennenfium Monacherum , ad Alexandrenam fedem ordinatur Episcopue . Pelagio interveniente Apocri. Ibidem, fario Romano . plane orebodonni. Ordinaeni eft a Me. na Censtantinopoli , prajente codem Pelagro Respon-Jario Figili) , & Apocrisarije Euphremos Autooche-ni ,& Piers Hierosolynorum.

XVIII. Le eredit des Apocrissites éclare admirablement dans ces exemples. Auffi Juftinien voulant tétablit Paul, Procope du que Vigile ne voulut poi revoquer la Sentence, qu'il avon prononcés par la bouche de son Apocifiate. La prefence des Apocifia-res aux ordinations des Evelques, & aux autres actions importantes, en eftoit comme une ratification de la

C. 15.

# touchantles Benefices, Part. II. Liv. I. C. LI. 143

patt du Prelat qui les avoit envoyes. Mais les intrigues & le credit de Pelage ne paratent jamais plus que dans la condamnation des dogmes d'Origene, qu'il fit faire à l'Empereur J-ftmien , par un tellentmeut d'anunoli-té, contre Theodore Évefque de Créace en Cappado.e , qui en estoit le défenseur. L'Empereur fur bienaife qu'on lay deferaft tant l'autorité dans les matieret de doltrine, Annue Imperator facellime, gandens fo de talibus canfis judicium ferre. L'Evelque de Ce-farce, per un motif de vengeance, propota les trois fameux Chientes, dont il scavoit bien que la condamnation ne deplairon pas moins à Pelage & aux Occidentaux. Ils farent tous deux affez malheuseux, pout cetiffir dans leur deffein, & de s'arrirer l'un l'antre une condamnation reciproque, Illud liquere omnibus credo, per Pelagium Diacenum, & Theodorum Epifcopum ber frandalum in Erricham fusfe ingreffum, Quny qu'en dife Liberat , Dieu ne laiffa pas de tiret d'un grand mal un plus grand bieu , & de faire fervit les paisions des hommes anx avantages de son Eglise, à la condimenation des erreuts & de leurs Autents, &

XIX. Le credir que Pelage s'eftoit acquis dans fa Nonciature de Constantinople, fut le degé pur lequel il monta fut le trône de faint Pietre, après la mort de Vigile, Il fut appayé principalement de la faveur de l'Empereur Justinien, qui avoit offert au Clitgé Ro-main de faire Palage Pape dés le vivant de Vigile, & à qui le Clergé avoit promis de l'élire , selon ses ordres, des que Vigile fetoit mott, Reftitue nobis mode Vegilium . & quando eum volueris Dens tranfire de boc facule , tune westra praceptione nobis doneiur Pe. lagues Archidiaconus nofter. C'eft ce qu'en dit Ana-

a l'établiffement de son invincible verité.

ftale Bibl. dans la vie de Vigile,

X X. L'Histoire ne nous fournit pas les Apocrifaires que Palage & fes fucceifeurs Jean & Benoitt envoyetent a Conftantinople , & nous ne pouvens pas melme alluter s'ils y en envoyetent todjours fans m-terruption. Pelage II. y envoya celav dont parle faint Gregotte, quand il dir que fon pred cesseur avoit en-voyé un Apocrisire à Constantinople, selon la eod-rume, & luy avoir défendu d'alfister à la Messe du Patriarche Jean le Joûneur , ap. és qu'il cot insurpé le L. + FF 18. nom infolent de Parmatehe omverfe ; Es Archidia. conum quem juxta morem ad veftigia dominorum transmijerat , Miffarum vobrfeum folemma celebrare probibuit. Quand il dit que l'elage II avoit envoyé fon Apocrifante felon la coûtinne, justa morem, il nous donne fuiet de croite que ses predecelleurs en avoient auffi envoy.

XXI. Sint Grogoire for lay même envoyé par le même Pelage , pour fasse cette fonction à Conftantinople, après qu'il l'est ordonné Discre, Ille de lovkpcf. ad même. Cum me in Conftantinopolitana einitate Sedie Apoftolica responsa conftringerene, Et ailleurs, in profes.

Tempore que pre explendie resposse Ecclesse ad Prin-cipem ipse transmisses sum , Ce. Dum justime Pou-tisseis mei in Constantinopolitana urbis Palatio, ves-Dealeg. 1 g. panfis Ecclefiaficcis deferorem. Ces tremes de faint Gregoire nous apprennent, s. Que le nom d'Apocri-faire qui est Gree, ou de Responsalis : qui est Latin, narque la charge qu'ils avoient de recevou les Réponfes, c'est à dire les Rescripes des souverains Pontifes, & de les executer , a. Que les Apocifisites avoient apparemment un appartement dans le Palais Imperial Dum in Conftantinopolitana urbis Palacio defervirem. Cela parositra encore plus clairement cy-

> XXII. Saint Gregoire estant Nonce à Constantinople, après une longue dispote contre le Patriarche de Constantinople Entychius, sur la resurrection des corps, & sprés une longue diffension , força enfin ce

Patriarche de retrafter fes erreurs fut ee point de la créance Catholique, & l'Empereur Tibere après les a-voir oliis lay-mefine, fat biûler le livre d'Entychius, Jean Diacre a compris fommuliement le refte des actes de sa Nonciature dans ce peu de termes , od il nous renvoye aux lettres que le Pape Pelage luy écrivoie, Quanta antem antheritate Minifterium fut Apocri. L. n. 29. 11. fiariatus impleverit , quanta reverentea apud Augu. for excavrir, quantaque fellicitudine affiella Italia fuccurri fapini focerit, fi quis plenins nofe defiderar Epistalas Pelaris ad eam percurras. Il ne rapporte qu'une de ces lettres, qui lottir post nous perfaudec qu'une des plus prefinotes obligations que les Papes impolorent a leurs Nonces, elluit de procètet du foulagement à la ville de Rome & à l'Iralie, & d'obtenit on puillant secours courre les Lombards,

X X I I I. Saint Gregdire fist fait Pape, & & None

ciature ne fut pas instile , pour faire confentit l'Em-pereur Maurice à fon élection. Il envoya fou Aoderia faire à Constantinople, & luy défendit de relebter avec le Partiarche Jean, s'il ne renonçoit au titre nouvens &c ambitieux d'acamenique , Er ante per alies & 3. 19 18. Responsales meor . & nunc per Sabinianum Diace . num , de. Eum fi emindari nelles , Aleffarum felemmia cum fraiernitate vifira celebrare probabin, Cer expressions sont son que ces Nonces estant Discess, assistoient en sonction de Discres à la Messe du Patriarche, & amfi ils celebroient avec luy , fr quelque melintelligence ne le leut faifoit défendte. Cela eften core plus clair, quand ce Pape dit que poor lay il fe faifoit affiiter à la Meile par le Discre du Parnarche Jean à Rome, mais qu'il ne fonffioit pas que le firm affirhaft ee Patriarche à Constantinople, Mesum feci cos sacra Missarum solemnia celebrare, quia sicus meus Diaconus ad exhibenda santta Mysteria elli nen debet minifrare , eta . Ge. L'Evelque de Con-

stantinople avoit donc miss ses Apoctifaites à Rome, Celuy de Rayenne voulaire en envoyer un extraordin ine à Constantinople, il demanda a faint Gregoire, 4-9- 24. s. qu'il le recommunialt au Disere Anatolius, qui effort fon Nonce prés de l'Emperent.

XXIV. Nous avons parlé cy-devant de la Commillion que ce Pape donna à fon Nonce de Conftantinopie, de juger tous les differends qui naifitont en tte Hadrien Evelque de Thebes , & Jean de Latrife L. s. 19-7. fon Metropolitain, à la jutifdiction duquel il l'avoit fonftrait, à mons que tes differends ne tuffent d'une fi extrême importance , qu'il fallut les tapporter an faint Siege, L'Empereur avoir deja auparavant délegué la meline eaufe entre ces deux Evelques . a Honorar Diacre de Rome, & à Srbaftien Officier dell'Empre. & aprés avoir ouv leur rapport , il avoit abfous I E.

velgae Adrien.

XXV. Phocas estant patvenn à l'Empire, & ayant fait ses plaintes à saint Gregoire, de ce qu'il n'avoir ent trouvé d'Apocissare de la part dans son Palais, felon l'ancienne coûtume ; ce Pape loy fir entendre que la duteré du regne precident en avoit efté cause. & avoir donné une it extrême avertion du léjoir de Conftantmople aux Ecclefastiques de Rome , qu'on ne pouvoit trouver personne qui voulfir y aller exeracer la Nonciature. Nam qued permanere in Palatie, junta antiquam confecindimem Apoftolica Sedir Dia, commo veftra ferenitas non invenit, um los meare. igentia fed gravifime necefficatis fuit. Quia dum 2,10,29, 40 Miniftre omnes bujut noftra Ecclefia tam contrita afperagus tempera cum formidine declinarent atous refugerent, milli corum peterat impons, ut ad urbem Regiam in Palatiopermanfurni accederes. L'efpetan. Baran. da ce d'un gouvernement plus favorable, fit refoudre faint 40 p. m. g. Gregoire à envoyer en melme temps un Défenseur

qu'il créa Diacre , pour estre son Nonce auprés de

Phocas: Pade esm authere Des Diacenum feci. & jub celeritate tranfmtttere findut, que cuntta, qua in his parishus agentur, invento opportunctimpore, va-leat clementia veftra foggerere, Propier quod 1050, se ferentas vefira es pras aures inclinare degnecur. Qualiter enim quetedianti gladije, & Longebarderum in-

emplomine, &c. XXVI. De ces termes de faint Gregoire il est ma. nifette, 1. Que ees Apocrifaires effeient tolljonts des Diacres, qu'on ordonnoit exprés pour cela, 1. Qu'ils denseusoiess actuellement dans le Palais Imperial de Conflantmople. 3. Que les mauvais traitemens de l'Em-pereur Maurice, obligerent enfin faint Gregoire à n' ... voyer plus de Nonces à fa Cour. 4. Que fi ces Nonciatures estorent utiles au Pape, à l'Eglife Romaine & a l'Italie, elles n'eftoient pas moins avantageules aux Empercurs, aufquels elles eftoient comme autant de gages de l'amitié des Papes, & de leur fom a main-teon les merefts de l'Empur dans l'Occident, s. Que la Conumificon de ces Nonces ne leur donnoit aucun juridiction, is elle te leut effort donnée par une delegotion particulière, comme nous l'avons remarqué dans qui lqn: » car fingulière.

aveit elle ion Apocrifaire a Conftantinople, & à Sa-

binscu Bourface 111, qui eftoir ce meline Apocritaire que taura Gregoire avoit envoyé à Phocas. Le Pape

XXVII, A faint Gregoire fucceda Sabinien , qui

à con antinople, avant fon Ponnificat, comme le remusque Araftafe B bliothecaire. Mais aprés les crumtez mouses que l'Empetent Conflans Monothelite ezerça contre ce faint Pontife , & les materais tratte-mens que les Apocifisses du Pape Theodore avoient déja receus à Conftantirople de la part des Empe-reuts, & des l'attiarches infectez de la mesme erreut, on defifta d'en envoyer d'autres. L'Emperem Conftan. tin Pogonat ayant sétably la Foy orthodoxe dans l'O. rient, pat le moves du VI. Concile Occumenique il écrivit au Pape Lon II. poot ley demander le 16nouvellement de l'ancienne continue , d'envoyer un Apocifiaite à Conftantmople. Ce Pape envoya le Sonducte Confiantin, mais au lieu que l'Empereux avoit fouhate qu'on luy accordaft une pleine Legation, aver pouvoit de décider tootes choles au nom du Pa-, il ne luy donna que la commifion ordinaise de la pe, il ne luy sonna que la commune. Nonciature qui ne confiftoit qu'à faire des remontrances à l'Empereut , faire se voir ses répontes au P.pe , & astendre de luy les sesolutions de toutes les affaires, Voicy les paroles de l'Empereur , Hortamar voftram fantisfimam fummitatem , ut quamprimine mittat defignatum ab ea Aportsfarium. ut is in re. gia nifira mbe degat . O in emergenibus five dag. matecis, five Canonicis, ac prorfus en omnibus Ec-clefiaficis regetijs , veftra fautitisatis exprimat ac geras perfenam. Voicy la reponie du Pape, Prafentes jngeeftsons exignum portstorem Conflansinum Sub-disconnm qui & unper cum Legates pradoceffers mes enterfuit fanite Synode enibe celebrata , degunm exceptione cenfeat veffra regalis magnanimitas , ciuf. que juggeftronibus aurem pieratis accommodet ; ut antem Ministrum dignanter suscipiat, C'est a dice que l'Empereur demandort un Legat a Latere . & que le Pape n'envoye qu'un Nonce felon la coûtume. Il

gais du Pape , ce qui ne s'accordoit ordinaitement qu'aux Diacres : & ce Pape même prie l'Emper ur de It recevoir comme un Diacre, Vs Miniferum us hid-A XVIII. Le Concile in Tralle qui fut tenu peu d'ant les après le VI. Concile general , découvrit les veritables taifons qu'avoient les Empereurs de deman-

der, & les Papes de refuser des Legats en forme, au lieu d'Apocrifaites. Car les Empereurs & les Pattiar. ches de Conftantinople avoient fonvent corrompu la fidelité des Legats, & les avoient fait condéfeendre à des refolutions auffi injurieufes à l'Églife, que dommagrables à l'eur conférence. Il y avoir quelques Evef-ques chargez d'une qualité foperfieielle de Legats du Siege Apostolique, qui fouscrivitent aux Canons du Concile en Trulle : c'est ce qu'Anastase Bibliothecaire vent due. Mais comme ils n'avoient pas les povoirs des veritables Legats, les Papes prerenditent tofours avec autant de fermeté que de juftice, que le Siege Romain n'avon jamais eu de part aux Canons de ce Concile, & qu'il n'y en autou jamais. Voila ce qui faifoit demander aux Grees des Legats ordinaires a Confrantinople, & ce qui donnoit aux Papes une conflance inflexible à n'en point donner, & a envoyer

de fimples Apocrifaires.

XXIX. La perfecution des Empereurs Iconoclafles, rompit bien-toft cette bonne intelligence, & fat qu'on n'envoya plus d'Apocrifaires, qui ne firrent tétabils enfuite qu'avec le rétablissement de l'Empire Occidental, en la personne, & en la moison d' Chatne, comme nous ditons dans l'âge & dans la Partie fuivante, On voit pourtant encore un Apocti- Baren, a faire de Pape à Cooftantinople fous Conftantin Co. 743-#- 50-

ptonyme en 743.

#### CHAPITRE LII.

### Des Legats.

Le grand famt Gregoire defrans d'envoyer un Legat en France peur la referencien de la Difeptine, écrimi à la Rey-ac qu'elle tra peraft, afa que le common confinement des Frances et de Evolques rendet la Lagarma confinement La La souse auparencies envoyé une ofpice d'Apocrifière.

112. Il delegna aufi l'Evojque d'Anton , que avest la con-

ficince de la Cour.

1V. Les gaerres vendirens ces efforts inaciles.

V. Ce Pape sonjervose forguenjement les drofts de la Legation redes are de l'Archevafque d'Arles. VI. Que effect romme un Legat perpetuel en Franc

V 11. V 111. Aurres exemples de cette (age conduste des Papes, de u'enva; er des Legats que du gri des Pristes & des Evafques. 1 X. Les Empereurs avoient aufé fouvent demandé des Legat X. X.D. Des Legass envoyex, en Afrique, & des fajes que les Evolgues persons de seu plaindre. X.11. Des Legass envoyex en Angleterre.

X 111. Le Pape Martin nament un Legat en Orient aues

des pouvoirs fort amples.

X IV. Comparaijon des Apocrifaires & des Legats.

X V. Deux fortes de Legats aux Conselle V I.

X V I. X V II. X V I I. Lamiestum des pouvoirs des Legats.

X I X. Reflexions generalis for let Legati-

L CE n'eftoient pas tant des Appendients Papes en-Nonces, que des Legats , que les Papes envoyourst en France. On n'en peut fonhaitet d'exemple plus illustre que celuy du Pape faint Gregoire, qui pras Brunehaut Reine de France, de luy demander & de luy faire demander un Legat qui vine affembler un Concile, pour corriger avec les Evelques du Royau. me les deplorables abus qui s'y estoient plissez. Les Evelques de France avoient l'autonté legitime auffibien que l'obligation indispensable de reformer ees dereglemens feandaloux; mais on leur gele n'eftort pas afest vray que Constantin is estost que Sondiacie, mais il avoit alliste au Concile general avec les antres Lefez ardent, ou leut credit n'estoit pas affez appuyé, L'aurorité du Pape comme fouverain Pafteur, & exeeureur universel des Canons estoit donc necessaige ; uis le faceez en eut efté fort douteux, s'il n'euft efté foûtenn du confentement des Evelques du Royanne, Confervateurs des Canons , & Défenfeurs de l'Eglife. Ce Pape qui estoit plus jaloux de la gloire de Jasos.

# touchant les Benefices, P. II. L. I. Chap. LII. 145

CHRSST, & de la poreté de la Discipline Ecclefiaftique, que des pretensians precises des droits du faint Sie-ge, lussiant à part coures les disputes pointilleuses qu'on eur pû faire sur cette matiete, de ne fondant l'esperance de reformer l'Eglife de France, que fur la concorde de l'Eglife avec l'Empire, & fur la bonne intelligence du faint Singe avec les Evefques du Royaume, christit certe conduite également pleine de l'ageile, de justice, &

de charité. II, Il avoit aupatavant prié les Rois & les Evelques de France d'affembler un Concile, & d'y conspirer avec l'Abbé Cyrisque envoyé de fa part , pour bannit la fi-monie du Clergé de France , le atteller les irruptions audacienses que les laiques faisuient dans les plus hautes dignitez de l'Eglise. Voicy ce qu'il avoit éctit à la

L. 7. Koif. Reine Brunehaut : Petimus ut de bejus pravitatis emendatione Deum vobis placabilem faciatic. & ut nulla deinceps valeat occasione committi, Synomen steri justio vestra pracipiat, ubi prasente dilettissimo stito nostro Cyriaco Abbate, sub distritta anathe. matis interpositione debeat interdici , &c. Cet Abbé Cyriaque pouttoit paffer pour un de ces Apoerifaires, on Nonces, que les Papes envoyoient dans les Pro-vinces pour la reforme du Clergé, dont nons avos déja donné tant d'exemples. Mais comme fi ce Pape fe fine luy-mefine defié du peu de créance qu'il trouveroit en France , il luy avoit jaint l'Evefque d'Autun qu'il feavoir bien avoit le plus de faveur à la Cour, point presser la tenue de ce Concile, & en appuyer les re-zpif. 113. solutions, Curam vers & follectindinem ejustiem Sy.

medi , quam fiendam decrevimus . fratri noilro Siagrio . quem veftrum proprium nevimus , frecialiter delegare euravinus ; quem petinus ,ut & supplican-tem libenter audur , & ope invare dignimini. Il betivit la mesme chose aux Rois Theodoric & Theodeberr. aux Evefques de France, & à l'Evefque d'Aueun en particulier

III. Mais certe delegation de Singrins Evelque d'A. ton, & de l'Abbé Cyrisque demeuta fins effet. Ce faint Pape ne s'en rebuta pas, & il pris la Reyne de luy de-

mander elle me fine un Legat, qui vint suppléer à la neeligence des Evefques du Royaume, avec l'appuy de infequi . nec felicitudo ad requificionem . nec zelus excesse ad vindillam, feripta ad nos veftra dif-eurrant, ut perfonam fi pracipetis, cum veftra au-thoritatis affenfu transmittamus, qua una cum altis Sacerderibut , boc & fubriliter querere , & fecun. dum Deum debeat emendare. La Reine Bittechaut fit effectivement demander par les Seigneurs François un Legat au Pipe, pout venir mettre la main à la L. 11, Ep. 2. reforme avec les Evefques de France. Prafeti vivi Baren. en magnifici fily noffre date Capitalari inter cetera pe-

605. n. 16. tierunt , qued fibi & veftra probibuere juffione mandarum , m calis debrat a nobis in Galleas persona transmitti . que falta Synodo cuntta que contra facratifimor Canones perpetrament, omnipatenti Deo ambore, posse corrigere, In qua re gioria vestra curam cognovimu, &c.

IV. Quoy que les guerres qui s'allumerent dans toute la France, ayent empefché l'effet qu'on devuit attendre d'un ptojet fi faint & fi bien concerré, ce que renons de dire de la conduite de faint Gregoire, fuffit pour nous perfusalet que ce grand Pape n'eur ja-mais envoyédes Legais en France, & ne leur est pamais donné aucun pouvoir, qu'il ne l'eur auprevant air agréer aux Rois, de la volonté desquels dépend l'exeeurion & le fucces. Je fçay que le Cardinal Baronius femble avois jogé que extre demande que les François firent d'on Legat, n'elhoit qu'one actificieule politique pour gagner ce bon Pape, & le rendre plus ardeurà moyenner la paix entre les Empereus & nos Ross, II. Partie.

mais qui ne feait que la plus parfaite invitatrice de la cha-

ritéeft la copidiré ?

V, Ce frint & fage Pontife pouvoit encore confide. rer, que l'Archevefque d'Arles ayant elté étably Legat on Vicaire Apoltolique dans la France par fes predeceffeuts . 3c mainteno par luy même dans cetre authorité, nus Rois ayant eux-mefiors demandé & confirmé l'étabhilement de cette Legation ordinaire dans leur Royanme, ny la bienfeance ny la justice ne permettoient pas, qu'on envoyaft extraordunirement un nouveau Legar, fans l'agrément des mefines Rois, & fans que l'Archevelque d'Atles & les autres Evelques le demandaffent. Saint Gregoire fit bien voit que c'estoient ses propres fentimens, quand il répondit nux confoltatiums d'Augustin Legat & Apostre d'Anglecerre, qu'il ne pouvoit exercer aucone jurifdiction fut les Everques de France , parce qu'elle avoit efté entirtement commile à l'Archevelone d'Arles, la Gallia, Lin. He 110

rum Episcopas unllan tibi anthoritatem tribuimus, quea ab antiques pradeceforum meorum l'emporibus Pallinon Arelatenfis Epifcapus accepit , quem nos privare amberitare percepta minime debentus Si igi. tor concingat at fraternitatina ad Galltarum Provin. cias tranfeat, cum codem Arelatenfi Epifcopo debes

agere . qualiter fi qua funt in Epifcopis vitia corri-

VI. L'Archevefque d'Arles eftoit donc comme le Nonce & le Legat perpetuel du Pape en France ; & s'il ne refuloit pas continuellement d'un la Cour de nos Rois , fon credie ne lauffoit pas d'y eftre fort grant! puisque cette digniré ne luyavoit ellé accordée p ir les Papes qu'à la demande des Rois, comme mois l'avons justifié ey-devant par les lettres de Vagile & de P. lag.,
A quoy il fant ajoûter que la futintendance generale fire tous les Evelques de France ne pnuvoit s'exercer fans une affiftance particuliere des Rois, S: fans une communication frequente avec leurs Ministres. Cette Legation effoit comme attachée à l'Eglife d'Atles, Au cournice eelle que faint Gregoire donna à Maximien Evefoue de Siricule fur toute la Seile , eftoir putrinen per-fonnelle : Quas vices non loco, fed perfonetribumus.

VII. Le Pape Martin L'Employa les ptieres d'un faint Everque François , nommé Anand , pout conju-rer le Roy Sigebett de luy envoyer quelques Everques de fon Royaume, afin de les joindre aux Legats qu'il vouloit envoyet à Constantinople, pour la défen-fe de la foy contre les Monorhelites : Et Signbertum Cent. Gall. pracellentifimum filium nofirum Regem Francerum, 423. pro fue Chriftsanitatis remedio confultoffime admone atque precare , dirigere nobis , ex corpore fratrum nofrorum dilettifimos Epifecpos, qui Sedis Apoflo-lica legatione funzi debiant, & qua in nofiro Concilio peratta funt , cum Synodalibus apicibus voficis , ad elsmentiffimmm Principem noftrum , fine dabie aftertare. Il ne s'agaloit pas icy d'envoyer des Legais en France, mais d'envoyer des Evefques François Legats à Conftantinople , chargez de la Legation Apostologie,

avec les Evelques Italieus que le Pape y destinoit. En cela le l'ape n'use que de prieres VIII. Nivatt Evelque de Reims celebra un Con- con.t. pag. cile à Nantes par ordre du Pape, dit Flodoard, Romani 495. infione Pomificis, Boniface fut envoyé par les Pipes de 2 6 7-Gregoice 11. & 111. Legat en Allemagne, qui effoit alors fous l'Empire de nos Rois , Gregorte III, luy commanda de tenit un Concile fur les sives du Danube, & le reveftit pour cela de l'aifthorité Apostolique,

De Concilio ut juxta repam Danuby debeas celebrare Cour. Goll. neftra vice . pracepimus antheritate Apoftoliea. Mas te. 1.2., 21. nous avoos moneré ailleurs que nos Rois avoient euxmêmes fouhaire cette Legation, & Boniface remoigns. comme nos Souverains prévenoiens eux-mêmes le Pape, & conjurgient fes Legats de venir dans leur Effat tenit

Con Gell.

F. 174

des Conciles , & remedier aux defordres. Car voicy ce qu'il éctivit an Pape Zachaire. Norum fit paternis veffra qued Carlemanun Dux Francorum , me accerfi. to. 1-9-510. tam ad fe , regatis in parte Regni Francorum , quain fna eft peteftate . Synodum incipere congregare , & prorosfo fe de Ecclesiaftica religione aliquid corrigero, & emendare velle. Ce l'ape accorda cette deminde du Pence Carloman, & du Legat Boniface, Hoelibenter conceditions, & fiers pracipitans. Il éctivit en même fens au Cleegé, & aux Szigneurs de France & des Ganles, Dum Synodus aggregata offet in Provincia vestra juxta nofrum commonitionem, mediantibus Principibus Defirel Pepino & Carolomanno . peragente ettam vicem P. 158.

softram Bonefacio, On Icut dans le Synode Romain la lettre de Boniface au Pap: Zacharie, où il tend témoi-grage que les Evelques de France l'avoient enx mêmes pne d'affifter, & de prefider à leur Concile, Norum fil paternitate veftra quia poffquem indigno mila mandafirsin Provincia Francorum, ficm & spfi regaverunt Sacerdoter', Concatio Synodais, & Convensus pracffe, 66. Saint Boniface demanda au Pape Zachatie, qu'il envoyait en France un Legar, pour faire aftemblet les Cóciles ce Pape ne voulut point en envoyet d'autre, pendant la vie de Boniface , qui effoit Legat ordinaire. Pe-Tiffe, nt Sacerdores a nobis diregatur, in partibus Francia & Gallea ad Concilea celebranda. Sed dam ena fantlitai fuperftes exifigt . que Sedit Apoftolica & no. fram illie prafentat vicem , alimm illie dirigere neceffarenm uon eft. Coneilta vero aggregatis Epofeopis provineralibur, ut tibs & ubr rellum videtur, celebranda procura, L'eftat de l'Egisfe de France etkorralots le plus déplotable qu'il fult jamais , les Papes neammoins n'y envoyetent leuts Legats , & les Legats n'y affenble-t nt de Conciles , ne refolutent & n'executetent tien qu'avec l'agrément des Princes & le confentement des Evelques. Tont on effois perfundé que les conteffations fur les limites de la jurifdiction Ecclefialtique & Seenliere , Pontificale & Episcopale , estoient & inntiles & interninables, & qu'on ne pouvoit esperer de faite teuffir les desseins de reformet l'Eglise, autrement que pat une parfaire concorde du Sacerdoce & de l'Empire, & par une entiere correspondance entre le Siege de Pierre & les Evelques du Royanne, Enfin , lors que ce Pape refuie d'envoyet d'autres Legats & d'autres Nonces, durant la vie de Boniface, il nous montre que les predecesseurs pouvoient avoir eu la même confi tation pout l'Atchevelque d'Atles, qui effoit aussi Legat ordinaire du faint Siege dans les Gaules.

IX. Je ne m'artefleray pas à examiner , si les Papes avoient tomouts pressenty la volonté des Empereu avant que de leur envoyer leurs Legats sil me fuffir de remarquer queles Empereurs les ont tres-fouvent demandez, & que leur legation eut toujours efté fore inutile , si l'Empire se fut oppose à leuts dessrins. Le Pape faint Leonécrivant à l'Empereur de même nons, & luy envoyant les Legats qu'il avoit demandez : nous fart crotte que les predecelleurs ont ordinatement adoltar obedire . ut aliquot de fratribut meu diri gam , qui apud vos prafentia men inftar exbi-

X. Le même Pape Leon envoya l'Evelque Potentius en Afrique , pour s'informer fur les lieux , & luy faire enfute fon tapport de tous les abus énormes qu a'effoient introduits dans les elections des Evelque & dans tous les aufres points de la discipline de l'Elife. Voicy les termes de la lettre de ce Page aux Evelques de Mauticame , Ratio pietatis exegis , ne pro follicitudine quam univerfa Ecclofia en divona inflitutione impendimus , verum fidim fluderimus agnofeero. Vicem enra noftra prefici fenti a nobis fratri, Confacerdots Potentio injungentes , qui fecundum

feripta ana per per spinen ad ves direximus , de Epif. se quorum empabilis ferebatur eleltes, quid ver bas haberet , sugnireree , mobifque emnia fideliter indie aree. Unde quia idem pleniffinie notitia no ilra can-Hareferavie, Ce, Après le retout de Potentius à Rome, le Pape envoya l'Evelque David en Afrique, avec une lettre decretale, qui contenon la decision & la infte moderation qu'il falloit gardet, à panit avec donceur les coupables, & à rétablit l'ordre avec sagesse. Ces Evelques futere envoyez par le Pape, fats avoir esté demandez par les Prelats de la Mauntanie, mais auffi ils n'avoient autre pouvoit que de s'informer de l'eftar de l'Eglife, en rendre compte au Pape, & rapporter aux Everques d'Afrique les Rescripts du Pape. Le credit que ce Pape aveix auprès des Empeteurs , ne nous permet pas de douter , que si cette partie de l'Afrique estoit encote dementée fous leut oberffance, il n'y eut efté suffi

fecorde de l'authorité Impetiale. XI. Les Evelques d'Afrique avoient toujours effé fort jaloux des libertez de leur Eglife, La lettre du Con-cile d'Afrique au Pape Celeftin, après que l'infame A. piarius cut confesse tous les crimes dont on l'avoit chatge, entr'auttes plantes contenut auffi celle qui tegatdout he Legats on les Nonces du Pape. L'Evelque Fauftin y avoit effé envoyé, pout y poeter les Canons de Nice, on placoft de Satdique, qui permettoient les appels au Pape; & pout y allifter air Conciles qui le tiendroient pour la cause d'Apiarius, qui avon appellé. Les Pr. Les d'Afrique s'en plasgnitent, comme fi ces L'estrons cuffent elle contraites aux Canons: Namus aligne tangnam a fanftitatie'ina latere mittanine mulla invenimas Patrum Synode confistutum. Aine ils deman letent la revocation on le tappel de ce Lea gat , Nam de fratre noftro Fanfino , amoto jam , pro fuit nefander nequeteir . de Chrifte Ecclefie dolendo Aprario, fiemi fummi . qued enm probitate ac mede. vatione ine fanttitatis. faiva fraterna charitate, ulterint Africa mirime patterne, Oniçait que toutes ces plaintes ne provenoient que de ce que les Canoris du Concile de Sardique n'effoient pas contras dans l'Afrique. Cur ce Contile avoit declaré le pouvoir du Pape à tecevoir les appels , & à envoyer des Legats dans les Provinces, pour y former un fecond jugement avec les Evelques Provinciaux. Nous avons rappetté cy-deffus, ce quite trouve dans les lettres de faint Gregoire, dell'E. file d'Afrique, & de ceux que ce Pape y delegua , pour gife d'Afrique, et o. La reformation de la difessime.

X I L Quant à l'Augleteere, nous avons ailleurs expole ce cui constinuit la Legarion d'Augustin, Bede pure ce qui conteriont la Legation a Augustin, Bede mousapperal de plus, quele Pape Agathon y envoya, Jean Archichante de l'Egife de famt Pierre, & Abbé du Monaîtere or faius Martin à Rome, pour y enfei-gere le chart, & Urdred est Offices (tion l'alga de Rome, & pout s'y informet de rout l'eftat de la foy & de la discipline, ce qu'il fit dans un Synode où il affifta. Ipfe excepto cantando vel legendo munere , & alind L.s. c. 11. en mandates ab Apostolico Papa acceperat, ne cu. jus effet fides Anglorum Ecelefia diligenter edifceree, Romamque rediens referret, Quantobrem colletta pra boe en Bestanma Synodo, inventa eft in omnibus fides

ferendam. XII l. Quant à l'Orient, outre ce qui a efté dit des Apocrifattes, qui effoient comme des Legats ou des Nonces ordinartes dans le Palais de Constantinople : les Papes y ont envoyé des Legats extraordinantes dans les beloins preffins de l'Eglife, comme on peut voit dans les Annales de Baronnas. Els y ont auffi quelquefois commis la legation du faint Siege, & le Vi-cariac Apostolique à des Everques & des Archevesques Otientaux avec des pouvoits tres-amples. Telle sut la legation dont le faint Pape Mattin L.

Catholica . datumane illi exemplum eint Romam per-

Ep. 78.

E). \$7.

LA LA COLOR

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. C. LII. 147

eminga promunent Ethiome Institute of Devilet,
pass Joan Archevelque of Bridelphe, august il cr.
pass Joan Archevelque of Bridelphe, august il cr.
Ductes dans notice les Egilét-, que la trabact dans
Annaton des Sarianis autoro procés de leurs Datour,
4.9. \*6.0 ou que la fațion penticule des Monteletres unuit
temples de Eur Baltour, 92 confirmat per outore
centrates, seams que Side le mitenții pentata.
Datouris, due s'în propriemriva meis tre Analile.
Datouris, due s'în propriemriva meis tre Analile.

ca audustrate, que d'ata est noire a Dumm per P.e. tenne Francepon Appliferum.

XIV. 51 ja vide que les Apocoliaires du Pape. I Confuntumoje, effence comme des Legar confusires, jay fisiry au moios intencimo de Flamp, rent Genthaute, par la commentation de la commentation de la un, qui past freyefence est personne et son authorité aux coutes les affires de doctrine ou de disciplende presentant for de marier principal de la contrate.

 ac prorfus in omnibus Ecclefiasticis negoties, vestra fantitutais exprimat ac gerat personam.
 XV. Les plus importantes de toutes ces Legations.

ciles Occumentques dans l'Orient '& entre celles cy, il semble que la plus memorable aix esté celle qui fax envoyée au Concile VI. general pout la condamnation des Monothelites, Cooime le Siege Romain s'étoit déja extrémement declaré contre les erreurs & les perfonnes des Patriarches d'Otient, l'Empereix Confluntin Pogonat defir a que l'on députalt à ce Concile general, non feulement des Legats de la pair du Pape, mais austi de la part de toutes les autres Eglises de l'Occident ; afin que leur manime confentement eue plus de poids pour faire rentret dans le chemm de la verte, ceux qui s'en effoient épatez. Le Page Agathon ayant affemblé un Concile de tout l'Occident à Rome, députa luy-mesme doux Prestres & un Discre. qu'il chargea de la Lezation, & fit députer pat le rethe dn Concile trois Evelques, pont affifter an Coneile au nom de tous les Occidentaux. Les Legars du Pape forfictivisent les premiets au Coneile, & les Legats du Concile Occidental ne fouscrivirent qu'après les Patriatches, on leurs Vicaires, & queime après quelques autres Metropolitains,

X VI. Cette préseance incontestable des Legats du Pipe au deffus des auries Legurs de tont l'Occident, tions fait remarquet une grande difference entr'eux, & les Apoenfaires du Pape, Car Pelige Apoenfaire du faint Siege ne fouscrivit au Concile de Conflantmople fons Menas, qu'aprés tous les Evefencs. Si le meline Pelage presida à l'affemblée, ou au Concile de Gaze, on Paul Patriar, he d'Alexandrie fot déposé, & on se trouvetent avec low les Patriarches d'Antioche & de Jerufalem, & l'Eveque d'Ephele; ce for par une conmultion extraordinaite, que ley avoit été definée pour cela par le Pare Vigile, Liberat ne fait mention sine de la commission que l'Empereur Justinien donna a Pelage , pout alles déposet Paul , Alifit Imperator Pelagium & Apocifarium fedis Roma , &c. Mais nous avons dépt tentatque dans le Chapitre precedent, que Procope de nertement dans les Ancedores, qu Pelage étoit reveflu de la perfenne de Vegite. Auffi quand Justinien voulut rétablit Paul , Vigile s'y oppolis, comme ne pouvant tetrach r fon propre jugement.

XVII. La depatition d'un Parmirche ett été aint, et top grande conféguence, pout être compnié dans la committion praerale des Apoctataires ou des Nonces, Il Déloit une committion route particultere, ou une Legaton (précile pour etal, cas faints Grégole nou, appetend que les Apoctfaires du faint Suge à Conflantinippe, ne pouvéeurs groonoret quie fui Le saffaires d'une mediocre conféquence, & quant à celles II, Partic.

mi troient fore importances, ils devoient les semestre ai jugement du Pape, Per est, qui nosfire june, vel fue. L. c.d aut en mb ergen Respisales : funcièserre est quastres, egnoscours vel buc ad Apostolecan sedem, si andua

eognofevent del bue ad Apostolicam sedem, si ardua est, deducatur - quaternis nostra andientia sententia decidatur,

WHIT first very que Caulton Proposit seus demandés, comme con sous men au que capital, que le trape consejit à Conflatanquis in Aproclama que le trape consejit à Conflatanquis in Aproclama (1), qui le trape con partie qui le trape con la conflatança de la procession de la Aproclama (1), qui le vant dema 2 fin A excitizar que les puestos portes, qui à tim decolor, Les loyes trapesent autre potent que a fin de conflatança en conflatança en

XIX. Il refulte de tout ce qui a efté dit , que les Legats qu'on envoyoir en Orient , n'avoient autre jurifdiction que celle qu'il falloit necessairement exetcer dans le Concile, & avec le Concile, ou dans l'affaire parriculiere pour laquelle ils efforent envoyez; comme il a pam dans la Legation de l'Archevesque de Philadelphie par le Pape Martin. 2, Les Apoenlates n'avoient de juildiction, que pour les affaires eu importantes, 3. Les Legats ordinaites , comme celuy de Gurtyne, n'avoient pas plus d'auroriré que les Apocrifaites. 4. Les Legats que faint Grégoire defiroir Clergé , y autoient fans doute exercé une foit grande autorité. Mais la lettre que nous avons rapportée de ce Pape, nous découvre que ce n'estour que par une espece me à custiget nos défendres , parce que les Evefques Faur cots negligeoient de le faire, & qu'en ce cas même il ne vouloit pas l'entreprendre fans l'agrément de oos Ross, 5. Quant aux pouvoits des Vicastes Apostolisques, qui citorent Archevelques des plus graodes Villes de l'Occident , nous avons affez fait consoifte silleurs quels efforent leurs ponvoirs, & combien ils éroient pen prémiscubles aux dioits des Evelques & des Metropolicains, 6. Concluons enfin que les pouvoirs des Lorars ont effe fort referrez dans les fix on fept premiers fiecles, en comparation des fiecles fuivans.

## CHAPITRE LIII.

#### Des Cardinaux.

 I. V. a Evelope, un Prefere & un Dierre Cardinal, s'est autre que le Tesalorre, en convert Espous, de chaque Eglese, deflugue des autres, que n'y ant pue la melme actache.

fingus des acess, que se y mis par la rec'eux attente.
11. 19. V. V. L. Cale ef poffera, par son enfonté de peruses tenie des lettres de faunt Gregorie.
V. 11. Cela esquedais toutes le Réfille, de sum par la feule Egit-fe de Rume. Exemples dans tPréfit de Arme de de Préfèt et de la Busilia.

FILL IX Le mefere fishe eftert emmant aux anciens Paper.
X. Camment if y avone peut neuere d'Eugleure Cardinaux
dans le Clergé de Rome. & semment et converne a les moutes.
X.I. X.I.I. Crande authorité des Profret & des Distants
Cardinaux de Rome. & leur interpretat nove les listents
Cardinaux de Rome. & leur interpretat nove les listents

X11. X111. Leur Imineun degunt & leur ebligatemepre

I. Les Cardinaux de l'Églife Romaine tiennent un trang si éminent dans l'Églife, que nous ne pou-vois en aucune manière nous dispenser d'en rechercher scy l'ongine, & d'en faire remaiquer le progrés dans la

le eftoit quelquefois commife à un Evelque pour un temps feulement, sufqu'à ce qu'il eux efté rétably dans la fait l'élection emonique d'un Evelque dans cette Eghle vacante, & alois on ne pouvoir pas l'appeller Evelque Cardinal decette Eglife, qui luy effoit simplement don-née en Commende, & dont il n'effoit pas Tirulaire. Mais fi ou la luy confesoit pout roujeurs, fans que de fon vivant on poten elire un autre , alors il eftoit fait Evelque Cardinal de cette Eglife, il y eftoit pour amfi dite Cardinalife, Incardinabatur, felon le Lingage de faint Gregoice. Il y avoit auffi quelquefois platieurs Prêttes dans une Eglife , mais il n'y en avoit qu'un de Catdinal , c'eft a dire de Timlane , qui en effort principalement invefty, qui l'époufoit en quelque maniere , & qui contractoit avec elle une infepatable union , & une obligation tres-étroite d'y refulet. Les aurtes Prêtres de la mesme Eglise n'estoient que ses aides , & pouvoient plus facilement passet à d'autres emplois. Il en estoit de même des Diacres : de plusficurs Diacres d'une Eglife , il n'y en avois qu'un de Cardinal, ou principal Beneficier, chargé du foin de cette Eglife, les autres effant plus a la man de l'E. velque pour toutes les occurrences diverles , quand il effoit necessitée de les envoyet ailleurs , on de les appliquet à queique autre fonction, Par exemple les Diaeres que le Pape ordonnoit point les envoyer Nouces à Constantinople, ceux à qui on commertoit la coudnite d'un Hofrital ou d'un Monastere, n'estoient pas Dus-

parables d'one Echife 111. Voyons fi nous ponttons juffifiet cette propolition pat les lettres de faint Gregorie. L'Evelché de Rofelle d'allet gouverner eette Eglife en qualme de Vifiteut , & non pas de Titulate , Vofitator accedar: Se d'y ordonner un Preftie Cardinal Se deux Discies. 2.1. Ep.15. Ve womm Cardinalom illic Presbytorum , & dnor debear Disconer ordinare. Ce Ptellre Cardinal ne pent effre autre que le Cure & le principal Titulaire de certe long-temps , ce Pape la confia enfin à Leun Evelone

ctes Catdinaux, parce que leut otdination ne les ten-doit pas Titulaires, & comme Epoux étennels & infe-

eu Coife, mats il ne l'en rendit pas Evelque Titulaite on Cardinal , quoy qu'il loy ectivit en ces termes ; Cun-Etserebus figraferipea Ecclefia, ne propreum te volumus E.s. 27 76. uts Pontificim infque ad fecundum noftrum Epiftolam. Mais par la lettre forvante, il ofta cet Evelque Commendataste , & y etablit un Evelque Cardinal , en y transferant Martin Evelque d'une ville de Corle entierement mnée : Quantam Ecclefia Tamitana, in qua dudum fueras bonore Sacerdotals frasernitas ina decoraia, sta eft , hofists ferstate directa , ut illue nicereus spes remeandi nulla remanferet ; an Esclesia Alerenfo , qua jameian Pontefices auxilio defirtus eft, Cardenalem se feeundim petitiones ena mednm,

veques , dont l'un étoit fait Commendataire pour un temps , l'autre Cardinal , ou Treulaire perpetuel de l'Eglife d'Aleria: Necestareum ducemus Martenum fraflunere Sacerdorem . Leoni vero fraire & Cocpifcopo neftro operam ems tofuationis injungere.

IV. Januarius Archevelque de Caghari, avoit tecent dans son Clergé le Diacte Liberat, ordonné par un autie Evelque. L'aoibition de ce Diacte ettaiger luy fir briguer la premiere place entre les Diacres de cette Eglife; faint Gregoire ordonna que pout l'humiliet on ne luy donna leque la dermere, a moins que le predeeetleur de Januarius ne l'eut fait Diacte Cardinal de fon Eglife, ou que Jamanus melme aprés une longue epreuve de la vettu, le voulet luy-melme Cardinaliler, c'eft à dite , l'approprier pout jamais à son Eghie , & luy donner la primauce entre les Discres , ce qu'il ne pourroir faite qu'après avoir receu l'agiément de l'Evelque qui avoit oidonne Libetat , & qui pat confe-Diasons fungi perbibetur officio , fi a Deceffore ine noneft falini Cardinalis , ordinatis a to Diaconthus anter Diacones ftare confistue. &c. Cujus tamen fiebedientia fueris envesatus . & cum pofi kac Cardinalem more merueris, abstinendum ab omni emi incardina. erene memmerie.

V. Vorla des Evelques, des Prefites, & des Diacres Cardinaox, dans le tens que nons avons expolé. Mais en vgicy une foule d'autres femblables. Ce Pape témoigna effic bien aile que l'Evelque Paul fust demande par ecux de Naples , pour estre leur Evelque Cardinal : Oned cum Cardinalim desideratis ba. L. 1 27.6. bore Epofespum gratulanus. Mais ti demanda do temps pous endéliberet. Il éctivit a l'Evelque de Ris Epof. 2. mus de confacrer l'Oratoire bafty pat une Danie il-luttre, mais de n'y point étables de Prefire Cardinal, L.7, Ep. 2. Nie Prisbyterum sonfisuas Cardinalem , parce que cette Dane devoit fe contenter, on d'entendie la Mef. L & Ep. 1. fe dans les Eglifes communes , on de demander un Prètie a l'il ve que toutes les foit qu'elle defireroit l'entendre dans fon Oratoite, Il est clair que ee Pictre Cardinal n'est autre qu'un Bentsieier Tuulaire. L'Eglife & la Ville de l'Evríque Jean ayant efté romée, ce Pape le cardinaliza dans l'Eghife de Squillact, à condition que fi la premiere Eglife off il avoit effe premierement Evelque Cardinal le tétabliloit, il y retournesoit. Proprerease learnem ab bollebus capito ata Luftiana Cititatis Episcopum . in Squillatina Ecclesia Cardinalem noceffe duximus conference Sacerdorem inaramen ut fi ceviratem illam ab hoftebus leboram effice & ad presrem flating revocare consigures, ad cam in qua prins incardinaini es. Ecclefiam revertaris. Sin antem pra atita espetae continua calametate capit vitatis pre. 4. 1. 17-15. muur . inhac in quà anobis ordinaine es , incardina-

tur debeat Exclefia permanore. VI. Ceux de Terracine ayant perdu leur Paffent, demanderent l'Evelque de Fondi, dont la Vul'e avoit effé desolée parles Barbares, pour leur Evelque Cardi-nal. Saint Grégoire accorda leur démande, en uniffant ees deux Evelchez en la petfonne de ce Prelet, Defando Perro Pontifice fuo . te Cardinalem fibi pofinlane confline Sactriorem, &c. Te nofira authori- Lutod in tato in Tarracinonfi Ecclifia Cardinalem confi- 1216 11. tummus Sacerdotem . G.c. Sic ut Fundenfis Ecclefia Pentifex effe non definat. Ut Piefte Cure agant efte injustement dépolé, ce Pape le fit sérablis, & ordon na que celuy qu'on lay avoit donné pout successions fuit fait Prefite Cardinal dans quelque autre Eglife

## touchant les Benefices, P. II. L. I. C. LIII.

Cardinalem

2-3. 8p. 13. vacante, In alia quanumque tracante Ecclefia eum vo. Immu cardinari. Fortunat Evelque de Noples demanda. a ce faint Pape le pouvoir de transfeter . & de cardinalifer dans son Eglise on Diacre de l'Eglise de Venafre , V's L. 5. Ep. 11. Gratianum Ecclefia l'enafrana Diaconum ine conce. deremus Ecclefia cardinandum, Ce Pape l'accorda, parce qu'il n'y avoit pount alors d'Evetque dans Vena-fre, Habiture licentium Diaconum illum , nofrea unterveniente ambontate , Ecclefia tua conflittere Curdi. naltm. Il otdonna à l'Evelque de Fumo de bent un Otatoire, après avon recen les contracts & les bien-

faits des Fondareurs, & d'y établicun Prefire Cardinal. L. 9-E3-13. Presbytermo le quague illec confissurer volunne Cardinalem. Il y avoir done de deux fortes d'Oiatoires, les uns fans Prêtte Cardmal , dont l'Evefque tiroit les revenus, & v envoyoir un Prêtre pour celebrerles diwins mysteres quand on le demandoit à les autres avec un Prestre Cardanal : c'est à dire , que les uns avoient un Prêtte Titulaite, & que les autres n'en avoient point. L'Evefque de Syraculé avoit donné la Prétrife a un Religioux qui effort déja Soûdiacre de la Cathodrale, & l'avoit étably comme Curé dans une possession de l'E-

LILEFASE. glife. Ce Religieux se trouva accablé de melancholie dans ce nouvel employ, le Pape pria l'Evefque de l'en teriter, & de le faire Preftre Cardinal de la Carbe-

> V 11. Nons n'avons encote terratqué des Cardinanx, que des Evelques, des Prefites & des Diacres , & melme hots de l'Eglife Romaine. Jenn Disere dans la vae de ce grand Pape, nous en fait voir dans l'Eglife Romaine, & mesme dans le Soudiaconat. Car il affure que ce faint Pape pont remplit les grandes dignitez des autres Eglifes vacantes, n'epargnoit pas meimeles Cardinaux de fou Felife, non plus que les Religieux de fon Mona-Rete, Et fi quando neceffitat ordinande Sacerdotis obrepfit . neque Cardinales Ecclefia fina , neque Monaor Monalleris (ni menitus excufavet ano minus el. lis Ecclesiam vegendam commisteres and exemplis & verbis parieer illam adificare melins possifient. Nam m panca de multis comingam, ex Presbyteris Cardina. libns Ecclefia fine confecrativi Epifetpos Bomfacium Regri, Habeminm Perufi, & Donum M: fana Sici-Ita, Ex Subdiacombus vero Gloriofum Oilia, Fanitum Capua, Petente Trecis, & Caftorium Atimoni, Solis Diacombus Apostolica Sedis Super hac quodammodo parte parcebat ; querum cum decem & novemplenitu. dine redundaret .ipfe Bonifacium , Florenzium & Lyi. phanium confectavir. Voila les Piertes , Diactes & Sondiacres Catdmanx de l'Eglife Romanne, dont ce faint Pape voulut been priver fon Eglife, pout ne pas foutfire que les autres Eglifes fuffent plus long-temps privées de Pafteuts, Le meme Jean Duete tematque que faint Gregoire ne chargeoit jamais aucun de fes Cardinaux d'un Evefché, fans les y avoir fait confentir, de penessue cette promoriou ne leur patult plutoft une déposition Ne Inb hujusinodi occasione, quenquam eliminando deponere vaderesur. Ce qu'il prouve par l'exemple d'un Soudiacre Cardinal, qui ne voulut jamais accepter un Evelché pour lequel il avoit eftéélen, & anquel ce lauc Pape ne voulut gamais le forcer ; & par la lettre de ce meinre Pape à Jean Evelque de Syracole, qu'il prie de faire Prêtre Cardinal de son Eglise le Religieux Cosme, qui en avoir ellé premierement Soudiacte, & que le define Evelque avoit ordorné Pièrre, pour luy donner une Eglife de la eampagne à gouverner, ee que ce Religieux fouffroit avee une extrême douleur. Jean Diacre conclud de la que fainr Gregoire rétablisfoit sans le Cardinalat, etux qui en avoient efté comme dégradez par une promotion f stebe à des Cures de la campagne, Jiene Cardinales wolester in Parochus ordinatos forenfibut, in prestanum Cardinem Gregorius revocabat. Ce qui

montre que de son temps le titre de Cardanal n'estore

donné qu'aux Pieffres , Dixeres & Soudiactes des villes Episcopales, Le Pape Zachasie fair connoiltre le meline mage de fon temps dans fa lettre à Pepin : De Presbyteris agrorum, quam obedienti am debeane extabero Epof. cepts & Presbyeeris Cardinalibus. A quoy il rapporte le Canon de Neoceiatée, où il est parlé du respect que Its Pictres de la camangue doivent aux Prefires de la Ville. Enfin pour ce qui est des Evesques Cardinaux, seen a paç-Jean Diacre ne s'ouble donnet ce nonn qu'a ceux qué 564. affant perdu leues Eglifes , effoient transferes à d'aurres Eglifes vacantes on ee Papeles cardinalifoit, Crostatum L. J. s. sj. de folasarum Pontifices Grevorius macantibus estretate. bys encardinare curabat.

VIII. Tout ce que nous venons de rapportet de faint Gregoitefitele Cardinalat, se trouveroit saus doute dans les lettres de ses predecesseurs, si la suite de taut de siecles nous euft confervé leur Regultre auffi entier que le forn. Le Pape Gelafe enjoymen a l'Evelque Sabinne d'or.

Celle Ron;

donner un Diacre dant une Felife dont defter viferent

Helft, pap. donner in Diacre dans me Eglife, dont il eftort vifirent and & non pas titulaire : l'eficationis officio. son perefrate. thed p. 114. propres facerdatis. Le Pape Pelage ordonna à l'Evelque Eleatherius, de benit un Oratoire, & d'en accepter la fondation, fans y établir asseon Prefite Cardinal, fe tefervant le dioit d'y en envoyerint, quand il feroit befoin d'y celebrer la Messe, Nes Presb person confituar

1 X. Ainfi on ne peut dire avec verité que ce n'effoit

que le ftyle ancien , & l'ufage ordinaire de l'Eglife Ro. maine qui a efté remarqué dans les lettres de faint Gregoire; & que julqu'à ce remps-là, le titre de Cardinal n'eftoit nullement affecté au Clergé feul de l'Eghfe Romaine. Jean Diacre vient de nous montrer, que de fon temps on honoroit communement de ce titre les Prètres, les Diactes, & les Soudincres du Siege Apoftoliques Et avant hiyle Pape Eftienne IV. nous faittematquer la même chofe dans un Deeret de son Synode Romain , Si quis ex Epsfeepis , vel Presbyceris , vel Mo. Celle.Rim. naches, antex Lucis, contra Canonam & fanttorum 1.265. Patrum flatnia prorumpens, in graduss majorum fan. Ba, Romana Ecclefia, id est Presbyterorum Cardina... lium, & Diaconorum ere prasumpsene, & hanc Apo., stolicum sedem invadere quilibet ex supraditili tenta.

verit , & ad fimmum Pontificalem konvem afcendere volneret . epfi & fibi faventebus perpetuum fiat anathems, Oil il pasoift que la qualité de Cardinal eft affectice aux Prefites, & aux Diagres de l'Eglife Romaines fans qu'il foir parle des Soudiacres. Au refte le retme d'Evelone Cardinai a effe employé au même feus que nous le prenons, dans la celebre Conference de Cartha. go entre les Carboliques & les Donatifies , au temps de Lunt Augustin. Car Petilen Evelque Donatiste accu-fint les Catholiques d'avoit multiplié les Evelques mê. me dans un même lieu, il donna le nom de Cardinales atque anthenticos Episcopos aux vrais Evelques Tipulancs , & ne regarda les autres qui efforent furnumerasres, que comme des images ou des phantômes, sma-

X, Mais la principale reflexion qu'il y auroit à faire for ces paroles, fetoit des Evelques Catdinnax. Cat try Dint Gregoire, ny les autres Papes, ny Jean Diacre no nous ont pas donné le moindre (njet da monde, de eonjecturer qu'il y eut des Evelques Cardinaux de l'E. glife Romaine. An contraite ce Decret d'Eftienne 1 V. niniere évidenment qu'il n'y en avoit point encore, Mais lors qu'il défend aux Evelques it êmes, fous peine d'anathème, d'afpiter au dégré des Preftres, on des Diacres Cardinant de Rome, ne nous infinue-t-il point que les Evelques regardoient desa avec un œil de ialoufiel'éminente digniné des Prefixes & des Diactes du Siege Apostolique, & la puillance qu'ils avoient d'élare le l'ape , qu'ils élilosent ordinaitement de leur Corps ? On pontroit douc fe perfunder avec quelque vray-

L t. c. 1.

femblance, que les Evefques commençoient déja à vou-loit eftre ailociez au Cleigé de Rome, fur tout pour l'élection du Pape, & que cer avantage fut refervé aux Evelques les plus proches de Roine, qui effoient put confequent plus fouvent à Roine, & effoient conviez, felon l'ancienne continue a affifter à toutes les delibe. tarions du Clergé Romain. Car ces Evelques voifins s'eftant acconfirmez durant une longue finte d'années a affiftet aux Synodes, & sux deliberations du Clengé Superieur de Rome, ils commencerent infentiblemi à ne fait, plus qu'un mesme Cosps, & a concousir toujours aux decisions importantes, for tour al'élection du Pape, pumpie les Suffragans d'une Metropole avoient tonjours en part à l'élection du Mettopolit ur

X 1. Or avant que cette incorpotation des Evefoues

voifins avec le Clergé Romain , & cette offectation

du ritre de Cardinal aux Profises, & aux Diacres du

Sirge Apoltolique eut esté encote faite ; nu ne hisfort

as de remarquer une grande & foir fingulière autoti-

té dans le Clergé da Siège Apoltolique, & une grande communication de ce College illustre avec celuy des Evelques, Anaftale Bibl, dans la vie du Pape Anaftale 11. dit que pluficurs Prétres & autres C'eres, fe feparetent de la communion de ce Pape , parce qu'il avoir communic avec les Communicateurs d'Acacius, fins avoit pris l'avis des Evelques , des Prefires & du Clergé de l'Eglife Catholique ; Multi Clerice & Presbytere fe à communione iffini ejecerunt, co qued communicaj fer fire confiles Epsfcoporum , vel Fresbyterorum , vel Clere cunitia Ecclefia Catholica . Diacono . qui commu-nia trat Acacio, Le Pape Symmique fut ter bly fur le tron. Pontifical par l's Evelques, les Pièries & les Diacres; Abammibus For Copes & Presbyteris & Diaconis , & omns Clero vel plebe redintegratur Seds A. postolica Symmachie. Les Conciles Romains de ce Pape fe troovent forferits pas un grand combre d'Evefques d'Italie, par fo unite sept Piettres de Rome, qui marquent tous less Time ou leut Felife dens leurs foufcriptions, & enfin parles Diactes qui marquentles Rens dans leiquelles on les avoit differing apar conte la ville de Rome, Dans le IV, Concile Romani fousce Pape, les Prefites Cardinaux de Rome font implement appellez . Ecclesiarum per emnes Romana civitatis titules Presbyters , homines fecundi in Ecclefia ordi. mis: Ce qui fait voit encote que les Diactes n'avoient oint de rittes, qu'ils effoient Regionaires, & non pas Point de tutes, que en encoura : Titulaires, c'est a dire patragez de atrachez aux sept regions de la Ville, & non pas à des Eghies particuleres. Les acclimations de cer Conciles te font ordinairensent par les Evelques & les Pières , Ab murver fit Eprfcepas & Preshyteris acelamatum eft. &c. Cc.,u; moutre l'alliance des Evriques avec le Collège des Prefites de Rome. Le Pape Hosmilde adrette pluficuts lettres &c en reçoit, où font nommez premierement deux Evelques puis deux Diactes, & enfuse un Piètre, Un ordre si souvent repeté, ne vient pas du luzardou de la Ep. (a. je. fante des copifics, Il ya donc lieu de conjecturer que ces Diacres choient du Clergé de Rome, & que dans certe Legation, on lost donnoit tal g devant un Prétte quin'en elloit pas .Oo a peu temarquer dans tousles Conciles Generaux, les Preftres de l'Eglafe Romaine, & quelquefois les Diacres auffi affociez aux Evelques, dans la Legation du Pape , & dans la Ptelidence au Concile. Voila à peu prés les otigines de cette affociation. & post ainfi dite de cette incorporation de quelques

Everques avec le Clergé de l'Eglife Romaine XIL Il eft vray que le titte de la dispute de Rustique contre les Acceptales , luy donne la qualité de Diacre Cardinal de l'Eglife Romaine; mais il y a un jufte fujet de douter, fi ce ritre hots d'œuvte, n'a point effé apouté par une main plus recente, & moins exacte. Ce feavant Diacre ne prend pas luy-mefine le titre de Cat-

dinal dans la Preface de son Ouvrage, où il s'excite to s'anime luy-nefine à une generofité, & à une grandeur d'une, qui son proportionnée à la bante dignité, & aux érroites obligations d'un Discrede la plus grande Eglife damondes Mem nto Chriftiannen te elle grone Diace num . & hac fumma terent univerfitatis Ecclefie, Si importabile onne efterdinis , quare ullo modo adgref-fus es degretasens ? Semel Diaconus faltus , ejus vesse obligarus es Deo, alsoque debusfit preus refutare humfmeds gradum. Voila l'élevation & en même temps his obligations importantes & indifpensables des Diacres de l'Eghie Rouaine, de souteut la equiede Jesus-Christ au peril de leur vie. Facundus Evesque d'Heinnung en parle en n.c.ne fens , Penerabiles Pela, L. 4. 6. 1gius & Anatolius Romani Diaconi , debitam officio Jus & loco folliettudinem pro Ecelefia Dei gerenter. &c. Comme fi la suprème dignité du Siege Apostolique rejabilloit jusques sur le Clergé superieur de l'Eglise Romaine. S. Gregoure femble l'avoit conceu de la for-te, quand il ne donne sutre qualité au faint & illustre Parchare, que celle de Diacte du Siege Apostolique: Dialit. Paschafins Lugus Apostolica fedis Diaconni.

X 111. En effet qui peut dontet que le Clergé, c'est à dite le College des Prestres & des Dincres, qui depuis l'établissement de l'Eglise Romaine par saint Pierre gonvernoit l'Eglise Romaine, & même l'Egliseuniverfelle avec le Pape, qui continuoit de la gouvernet dutant les interregni s qui eftorent quelquefois longs, qui efidoit aux élections des fouverains l'ontifes, qui les chion ordinarement de for propte corps, qui compofor le Synole or insite du Pape ou fe traitorent toutes les grancies caufes de l'Eglife, foit pour la foy, foit pout la discipline, qui cfl-ce, dis-je, qui peut douter que ce College de Prefties de Discres ne full participant de la fuerteure gloire du Siege Apoltologue, dans la jufte proportion, que le Clergé de chaque Eglife Epifcopale, ou Metropolicame participe aux avantages de fon Prelas?

## CHAPITRE LIV.

#### Des Chapelains & Archichapelains en France & a Constantinople.

1. La Chapelle de nes Rois , senfe dire de la Chappe , the Chafe de fame Marin qu'en y gardest.

Il Et elufieres autres Reliques, fur lesquelles en faifest les

111. Onles gardeit dans ses Oratoire du Palais. IV. V. Seleft was , comme Henemar went , que dequis Clours nos Roes nyent en des dechechapelasqu.

V 1. Les Evelques effecent les Confeillers du Roy. Tal. Le Palaes de nes Ross effeit la plus fante & la plus fen-

VIII. Si um Reis averput délors leur Genfeffeur X I. Der Excloser que jugement aux plants da Palais. N. Del stole del Orstore du Roy

X t. Il y avest four la pressure ence de not Role uniquenteire dans le Palon des Ross, avec fon Clorgé. X 11. Der Coofifeurs des Roes.

X 111. Conflancen em un Pavellen sanfacri à Dien , & des Evelques word ber dans les nemies X 1V. Cenflowe, avers responer des Exefques avez luy

XV. XVI. XVII. Preserves an peu flus fortes que Conflue-tin avoit un Orașore 6- un Glerge propre d'ins fou Paleus Inope-XVIII. XIX. Autres preuves de cela meline, terées de Su-

 Y Gregoire de Tours, ny les Auteurs qui l'out precedé, n'ont james employe le reme de Chapelle, ou de Chapelain, Majeulphe est le premier qui ait donné le nom de Chapelle, a la Chaffe de faint Marrin , qu'on gardoit dans le Palass Royal , & far

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. I. C. LIV. 7151

laquelle on faifoit les fermens folennels, dans les eaufes 2. 1.1. 18. qui le terminoient par fermene. In Palationeftro faper Capellam domes Marrini , ubs reliqua facramenta perenrunt , debeant conjurare. Le squeux Monsient Bignon a fort bien remarqué que les reintes de Capella, Cappa . (e prennent icy pour Capfilla . Capfa , d'oil est venu le mot de Chaffe, Capellam pre Capfa dice : en qua Martyrum offa conderentur . vol hic locus oviner. Le Moine de faint Gil qui a éctit l'Histoire de de Charlemagne, dit que les Rois de France faifoient porter avec eux la Chappe, c'est à dite la Chasse de saine Martin, qu'ind ils faisonne la gierre, Quendam L 5 6 4. in Capellam fuam affumpfit, quo nomine Reges Fran-corum propeer Cappam fantti Martini , quan fecum ad fus tuitionem & hoffium oppressionem jugiter ad

bella pertabant, fantta fua appellare folebare 11. La Chaffe de faint Marcin effort bien la principale, mais elle n'efton pas la feule qui fue gardée dans le Palais des Rois. Marculobe fait mention dans un auree formule des Relignes que le Roy envoyout dans les Provinces, afin qu'on y fit les fermens de fidelité qu'on L s. c. 40. lay devoir, on a fon fils, Per loca fantterum, vel psgnera . qua illue pre codem direximus, debeant pro-

mitrere de commerce

III. Il est indubitable que ces Reliques éroient gardées dans une Chappelle, on un Oratoite du Pa-lais des Ron ; & qu'il y avoit des Ecclesialisques destitiez pont y faur le fervice. Cit le grand faint Gregoire & Gregore de Tours, nous font connostire par beastcoup d'exemples, qu'on ne laisloir jamais les Reliques des Samts fans leur rendre un culte ordinaire de Religion : & nos Conciles melines de France nous apprennant que plusieurs Seigneurs parriculiers avoient leurs Oratorics domeftiques, il eft bien plus apparent encore que les Rois avoient auffi les leurs,

1 V. Hincmat affore que depuis que Clovis eut efté baptile, ce fut un Evelque qui fit la fonction d'Apoetifaire, c'est à dire d' Archiehapelain dans le Palais des Rois. Et in his Cifalpinis regionibus peftquam Cle. devicus pradicatione B. Remigy ad Christum converfus & ab ipfo baptizatus extites per fucceffiones Ro. gum fantti Epifcopi ex fuit fedibut & tempere competenei Palatium vifitantes . viciffim banc adminifirationem disposierunt. Hinemar Jemble dire que les E. veigues venoient les uns après les autres faire la fon-Ction d'Apocrifaires, ou d'Agens univerfels du Clergé de France dans le Palais de nos Rois, fans qu'il v en eut mean qui fuit charge pout taujours de cet Office, En effer quand Charlemagne voulut on avoit un qui refidaft ordinairement dans fon Palais , ilen obtint premietement la dispense du Concile des Evesques François & enforce du Pape.

V. Hincmat pourroit bien avoir jugé des premiers fiecles de la Monarchie Françoile : par les ofages du fien. Car Gregoire de Tours n'autoit pas apparemment obmis une pratique d'une fi grande confequence. Dans le cours d'une fi longue Histoire, il auroit rencontré Quelque action memorable de ees Eveloses attachez ao L 7. 6. 20, Palais. Cependaut il ne paile ouile patt, que des Ciercs des Rois & des Reines. Il est vray que fame Gregoire le L t. c. sp.3 Grand écrivant à la Reine Beanchast , & luy parlant de l'Evelque d'Auton Sisgrius , rémoigne que ce Prelat appartenoir d'une maniere toute partieuliere à la Reine Audi ce Pape out des égards tout particuliers pour livy, il

luy dona rang au deilus destautres Evelques de la Province, il loy accorda le Palliam, il le chargea da foind al.

L. 7. Epif. fembler un Concile National : Caram Symult fratri Coops feopoque reftro Siagrio , quem veftrum preprium novimus, specialiter delegare curavimus. Mais on no peut rien conclure de la , li ce n'est que ee Prelat estoit, oule favory , ou le confident & le ministre de la Resne. Il n'y a tien qui nous puisse persuader , qu'il

fat ou fon Confesseur, on son grand Chapelain. V 1. Saint Repry avoit conscillé au grand Clovis de endre confeil des Prelies & de Ecclefisitiques (Conf learing tibi adhibere debes, qui famam tuam poffint ornare. Sacerdocibus enis kenerem debebis deferre. O ad soum Confilia femper recurrere. Mais il no s'enfun pas que fi les Evelques eftoient les Confeillers des Rois, a'ils fusiont soffi leuts Chapelains. Car la qualité de Confeiller leur effoit commune à tous , sulieu que celle de grand Chapelain devoit eftre affectée à un partienlier. Il est même veritable que Fultad qui fut Archichapelais du Roy Pepin , for suffi appellé son Conseiller, tant dans Ansstale Bibliothecaire , que dans les autres monumens hiftotiques du même temps. Maistl nes en-fuir pas nun plus, que fi les Atchichapelains font Con-feillers, les confeillers foient auffi Atchichapelains.

VII. Il est vray que l'ancien & seavant écrivain Estienne Albé de Liege, nous a appris dans la vie faint Modoald Evelque de Treves, que le Palsis de nos Rois effoit alors , c'est à dire sous le-Roy Dagobert II. la plus fainte & la plus feavante Acadèmie qui fuft au monde, d'où fortoient les plus faints Evelques, d'où l'on rira un faint Atmulphe Evelque de Mets, on faint Cumbert Everque de Cologne, faint Remacle Everque de Tongres ou de Liege, faint Modeald Everque de Treves , & tant d'autres à qui il falloit faire one fainte violence, & pour les faire entrer dans le Palais des Rois, & pour les faire passet de là sur les plus éminens trônes de Eghie; ils formoient dans le Palais le Confeil des Princes, & ils n'en fostoient que pour aller eux-mêmes gouverner le Royaume de Jasus-Chaist. Ces faints & illustres Cooleillers des Rois, dont on fanoit enfinite des Evelques , poutroient bien avoit efté finon leurs Archichapelaus, art moins leurs Chapelains. Les patoles de cet Autent font trop belles pont n'eftre pasicy rapportées au long, Confiderare huns libet , quale eras Ayudsuria illudrempus, quam acceptabile quam ferenum, quan- L. 1.69 de Regibus quidem regnantibus fed Reges cum regna juftis, o timeratis veris regentibus , juftitia fides, veritar , modefia cateraque artes bone , tam in bello , quam in pace cuftodiebantur. Quale . quam fanttum erat illud Palatium , ex quotam claros . tamque illu. ftres fufcipiebat Ecclefia Saccrdoter, Ex queprocedebant feltatores , non Simonis . fed Petro : non merco. narry, fed veri miniftri Chrifts : & que Curiat Regum non quarerent, fed posins a Regibus quarerensur ; non ipfo bouvers per ambitionem appeterent , fed magis oblatos per bumilit arem refugerent. Ex quorum numere, erant enim plurimi , fuit Arnulphus Metenfis . Cumbertus Colonienfie, Tungrenfie Remacine, Treverenfie nofter Modonidus, &c. Ifts funt plane vers fantti, querum fide & fanttemonia Ecclefia corrobornea est. &c. luy qui goovernoit alors le Roy & le Royaume, selon cer Auseur, eftoit Pepin l'Ancien; c'eftoit luy qui avoit atriré au Palais tous ces grands hommes, qui estoiene d'aurant plus dignes et plus capables de cet honneur & des dignitez, qui en effoient comme les faites naturelles qui ils en avoient plus d'averlion, & s'y tendoient avec plus de tepugnance, estant toujours prests d'en fotrir avec joye, Saint Ansbett avoit esté aussi nourry dans le Palais, où il avoit esté chargé du petit cache Gernius annulli Regalis . que privilegia fignabantur: Il quetta & le Palais & l'employ qu'il y avoit , pout al. To 1. pag. let faite Profession Religionse dans l'Abbaye de Leint 681. 685.

Vandrille, d'oil il fut potté fur le trône Archiepiscopal

de Rollen, avec one extrême joye du Roy Thierry, qui le contraignit de se soûmettre à cet ordre du Ciel,

l'ayant fait appellet au Chafteau de Clichyprex de Patis, fous un autre pretexte , comme s'il eut voulu prendre

confeil de luy dans les importantes affaites , qui se traittoiene aux Estats du Royaume, parce qu'il estoit

fon Confesseur.

VIII. Si le Moine Angtad qui a écrit la vie de ce Saint, & de qui cecy est emprunté, n'a point alteré les Histories de temps passe, en y notiant les olages du fien, comme il n'attive que trop fouvert, c'est une cho-fe fott memotable, que dés le temps da R oy Thierry premier, nos Ross cassient leurs Confessears, & qu'ils pessent ordinairement leur avis dans les affinres de confequence, Anthertum ad Aulam Regiam ore compelluat ! Ren tune morabatur sa villa Cipiaco , no Coavenzum magnum populorum babens , de utilizate as succia Regns tractabat . no ad ejus confulsum , velus agere confuerrene , nam Confessor illius erat, de negettis regne trafferet. Quoy qu'il en foit, il y a toutes les apparences du monde , qu' Aufbert étoit Ecclefiaftique dams le Palais, lors qu'il excreçoir la char-ge du perit fenu, & fut tout pour les lignanutes de grace. Capis esse Anlieus Servha dollus, Conditorque Rega. lium Previlegiorum , & gerulus Annuli Regalis que eadem privilegia fignabantur ; d'oil il fut transporté par une ardente perce dans le Cloiftre, & du Cloiftre à l'Epifcopat.

IX. Je ne ditay rien des Evefques qui se trouvoient

mex Plands du Palais, foit avec le Roy, foit avec le Comte du Palais, pour y terminer les causes t clet vées à à ce souverain tribunal. C'estoient apparenment les Evelques qui se trouvoient à Paris, pour les affaires par-Nere Bigne ticulieres de leors Eglifes. En tout cas il pasoiltra dans in Marcal. la Partie fuivante, que le Tribunal du Comte du Palais L. 1. 5.15. eftoit bien different de celuy de l'Archichapelain, Ce que le Moine d'Angouleime rapporte do grand Roy Clo-

vis, feroit bien plus a noître propos, s'il eftoit certain que ce Roy eut donné, commi il le dit, l'Evriché d'An-goulesme à Aptomos son Chapelain. Si l'Auteur de la vir de faint Oliyn luy a donné la qualité d'Apocniaire, Aporrifiarius Eegis Dagoberti , ce n'est vray-semvicularins. Il est vezy que comme les Charges de Chancelier & de Notaire n'estoient alors gueres exercées que

par des Ecclefiaftiques , elles pouvoient facilement s'al-lier avec celle de Chipelain, Auffi dans le remps de la feconde race de nos Rois, il est fouvent arrivé, que le même eftoir Aschichapelain & Chancelier, on premier Notaire. Et cela pourtoit bien eftre émané de la premie-

re lignée, X. Si les Actes de la vie de faint Didier Everque de des. Eul. Cahors font veritables, le frere & le predeceffeut de ce Frant. An. Saint, avoit efté avant fon Episcopat, Abbé de l'Ota-617. n. 7. Saint, avoit efté avant son Episcopat, Abbé de l'Ota-Gall Christoite Royal, au temps des Rois Clotaire II, & Dago-Te. 11 pag. hert. Ruftieus Abbatiam Palatim Oraton geffit. Cet-460. te qualité fut aussi en usage sous la lignée de Charlemagne. On trouve une concession du Ray Theodoric III.

Le Grinte a Anglibert Evefque du Mans, où il est nommé Arche-Franc. An. vesque, & il luy est permis de faire batite monnoye. Il 485. n. to. eftappelle ailleuts Archiehapolain & Prince dos Evel. ques , enfin il eft dit que le Pape luy accorda le Pallium, S'il eftost bien conftant qu'il eut efté Archichapelam de nos Rois, eela luy autoit appatemment procaté tous les autres avantages, & les ritres d'Archevesque, & de Prince des Evelques, c'est à dire premier Everque de la Province. Neus éclait citons tout cela dans les Patties

fuivantes, en parlant des Arebichapelains. X I. Il faut confesser que toutes ces preuves n'ont tien de convaincant. Mais dans un fi grand éloignement & dans une fi grande difette d'Ectivains , il n'est pas jufte d'en cauger davantage, pont se laisser persuadet qu'il y avoit déja une Chapelle dans le Palais de nos Ross, avec un Clergé qui luy elloit propre & pasticulier , dont on titoitun nombre confiderable de fçavans & de faints Evelques , quand l'inclination des Rois favorifoit le vray mente de la science, de la vertu, & de la Reli-

XILII ne nous sefte qu'un mot à dise des Confes-

feurs des Rois. Il est fort probable qu'ils en avoient déja un , qui leur estoit patriculierement attaché, Ontse cequi en a ellé dit , voicy ce que le Cardinal Baronios a extrait de la vie de faint Viton Evefque en Efcoffe. Il Earon. se. itta fon Evefche , & fe retita en France , oil P. pin 691. n. 1. l'Ancien l'attica apprés de sa personne, le cheisst pour fon Confeifeat, & commence deflors a lay com quet les plus grandes affaites qu'on mettost en delibetatino. Dux Pipinus canta eum veaerationi habuit us sanquam Prefali ansma fue , visaque Patrono , pre-pror eximiam fanélisatem fue éllé peccata confiseri fo. tisms fie: nec ernbueris ad facicadam confessionem detraftes ealceis , cum adire , ejufque eris imperio parere. Sapini etiam welchat eum intereffe communibar con. fultations bus majerum. Palfons de l'Empire François à celuy d'Orienta

XIII. L'Empeteur Conftantin allant combatte Li-cinius, mena des Evelques avec luy, & fix derfict un Otatoise, ou un Pavillon epaté, od la Creix de] a su s-CHRIST étoit gardée avec respect, & oil il alloit emplayer des armes , qu'il etoyoit bien plus inviscibles que celles de fes armées. Voicy ce qu'en dit Eulibe, que ceires de les armées, voire ce que un un consocio. Com precataissus feture marcine indiger sontilifge. De vina ret. Sacredates Des fetundaris i tes valus opsimas Crefton. anima cafades adigi crema fo fesmo verfar debre Lucata. anima cafades adigi crema fo fesmo verfar debre Lucata. anima cafade adigi crema de la companio de verta de la companio del companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del companio del la c fixit extra caftra, abi pure & cafte degens, preces ad L. L. c. 14. Donis fandebat , exemplo veteris illins Prepheta, quem Tabernaculum ontra caftra conftituiffe , deviaa teflaainr oratula. C'eft de la qu'il fostoit pour fondte fut ses ennemis, avec une affurance cettaine de la victoire, Exende velus devine allus impulfu . profilere ex Tabernaculo folebat . & figno date . & c. Euiebe tematque cela encote plus expreifement au temps de la guette des Petfes : Tabernaculum in Speciem Ecclesia ambittofe cultu ad hujus belle ufum fraparatit . in que

preces ad Denm victoria anthoreni una cum Episcopis rereverat. Sociate en dit autant, Sice Pince avoit on Otatoire , des Evelques & des Ecclesialts ues dans fon camp, comment n'en auroit-il point eu dans son Palais l'Cette conjusture a quelque apparence de probabilité, mais il faut avoier qu'elle est ries incertaine. Car la necessité estoit toute évidente dons le camp, &celle neparoift pas de melme dans le Palais, fue tout en un temps & en un fiecle oil à peine les Moines & les Religieules avoient des Oratoires domefliques. Si Constantin ne fut baptile qu'aux derniets momens de sa vie, & si par consequent il n'assistoit pas, bien loin de participet au terrible sacrifice, quelle apparence y at-il qu'il eat un Osatoite & un Cletge dans son Palais? Il faut dire la mefine chose des Empereurs du mesme ficcle, qui affecterent dene fe faire baptifer qu'à l'extre-

mité de leut vie.

XIV. Constance neamoins n'estoit iamais fans Eveiques, & faint Athanafe tematque qu'il n'avoit jumais parlé à l'Empereur Conftans, seul à feul, mais que must paule à l'Empereur Contants, seum ason , mass que l'Evelque du lieu avoit rodyours efté précient, Noque «qu'es, t. ille mecam folsu unquam verba mifent», fed femper ceme Eppferga pius leie, jub. agébat. D'od quelques-uus ont inféré que l'Evelque du lieu eftoit l'Evelque de la Cout & comme l'Archichapelain des Empereurs Mais nous avons fait voit en parlant des Apoctifaires à Constantinople , que l'Evelque de Constantinople faifoir cette fonction , de terminer les caules Ecclesialis-ques du Palais , & d'introduire les Evelques auprès des

XV. On peut nous oppofer ce qui est sapposté pat Enfebe, que Conftantin avoit fait mettre une image de la Croix dans une des plus inagnifiques chambses de son Palais , & qu'il attendoit de ce figne faluraire pe site une invincible protection pour fa perfonne & pour fon Genflans. Empire. Tantus divini numinis amer Imperatoris L. J. c. 49. Animam

# touchant les Benefices, Part. II. L. I. C. LIV. 953

eccipaorea , so in neira Palasy emismentifismo cubicido, in maxima eshada, que in muda farament internet expaça de figuram Diminite e Palinice com se, prissifique lapidisma etabereatum inferente. Atqua bot tempuna pradalama en tentam Inspera pilima revinente Panello mide suleture. Celtost une tiche experientation de las Cotos, de la chambre do elle etabo porta palle procur Ottavoire dami le Palasi, mais Bubbo ne pula ny d'Autel, ny de Pereltes, ny d'Evengles, ny de Gengle.

XVI. If all vary que dans un soute enhant din, que l'Empereur rois fait come une efficient du financia que l'Empereur rois fait come une efficient de l'antique de produce de l'antique de

X V I. Cest peut-the encord adus co-Ostatie dometifique de Palsia, qu'Entide to finy-même cest + s)s belle de l'equantet Predictations que Constitutin von. Incentente, d'emontant debous per l'entide el Adultoire, faint veuloir jamais l'aiffeste, quelque inflance que luy en pull faire e Peits; put en finsitionne et la genz, d'an tret profond refject pour la parcie de Disa. C'estive certamierte dans ces Cousses quel l'impersare les Princedirs fais forum, ayant fais de fois Palais. Imprila Comme un Mondifere, de comme un SanCuaire de pieté. Ejus Regia non dissenilis fuit Monafierio. Nam primo diluculo ille ipse cum soveribus suis L. 7. Ep. 2. Hymnos altornavim recisavis. Quyu esimo sacras literas

nemerier routenis. Creft es qu'en ils Section.

X VIII. Seconeme challe acom line de douter for meine qu'il parle de grand Conflatein. Cre il for meine qu'il parle de grand Conflatein. Cre il forme conflatein qu'il parle de grand Conflatein. Cre il forme cha qu'il parle de grand Conflatein et aux Eglié dans fea munte, où lifaités coderne in divins de létre qua les Petrets. de 10 dans qu'en de la comme de la conflatei à la priest, de la Petrette de parle parle petre de la petre de la petre de de l'active petre de la petre del petre de la petre de la petre del la petre del la petre del la petre de la petre del la petre de la petre del la petre de la petre de la petre del la petre de la petre del la petre

som slifgment.

XI X. Eufste sjolte å cela que les enfant du grand.
Conflamin obeitern fort religientement ann dernieren
intradicion del Eusperent (en gree, pri une applicaintradicion del Eusperent (en gree, pri une application en grande en grande en grande en grande en grande
le Palais les mefines exercion de la Religion qu'on
pratique dans les Eligifon. 31P aries a solutionaires longfrigeraben, montré [mpre de jaintem insensas babens).

E Estifique nous in 1917 palaise non fine mondue affor
de Palais, cuttre les Eccléssifiques qui causen part à la

perfectiona de faita (Carlyróldonon.



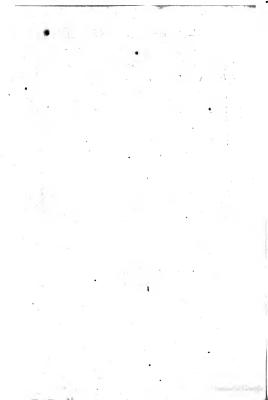



# LIVRE SECOND

DE LA SECONDE PARTIE.

OU IL EST TRAITTE DE LA VOCATION, Nomination, Prefentation, Election, Confirmation, Translation, Cession, Resignation, Déposition des Beneficiers. Des Irregularitez, des Successeurs, des Coadjureurs, de la Residence, des Visires, & autres fonctions Episcopales. Des Commendes, & des Dispenses.

## CHAPITRE PREMIER.

Les Clercs estoient attachez à leur Evesque, bien plus par l'Ordination, que par la naissance, ou le domicile.

I, Les Conciles de France defendent aux Evefants d'ordenner les Cleres des autres Evefques, non pes les Originaires des autres Discrées, on cons qui y fois demissione, Comment le lien d'un Orview Comparts for celay d'un Order faperies 11. 111, En Efpagne & en tiale la meme poine effen en vi-

I V. Les primes Conseniques contre conx que discuent les Ordres, en que les rejervent autrement.

V. Les Clers fint en quelque façon afferset à leur Exefque per l'Ordination , felon le Cascele V. d'Ordination.

Eftoit plusoft par l'Ordination , que ny par la naiffaoce ny par le domieile que les Clercs eftoient attachez, & comme faimtement affervis à leur Evefque. Le Concile de Clermont défend aux Evefques de recevoir, ou de faire avancet dans les Ordres superieurs, non pas les Latques Diocefains d'un autre Evef-que, mais ses Clerces, c'est à dire ceux qu'il s'est ap-propriez moins par le litu de leur naissance, ou ceuy de leur sejont, que par le premier Ordre ou la Clericarure qu'ils ont receuc de luy. Nullut Epifcopus al. terius Clericum contra voluntatem Episcopi sui sufcipere audeat , ant Sacerdotio prorogare. Le Concile V. d'Arles renouvelant cette ordonnance, declara que la permission de l'Evesque qui cedoit un de ses Eccle-siastiques à un autre Evesque, devoit estre donnée par éetir, & qu'à moins de cela l'Evefque uforpateur feroit privé de la communion pour trois mois , & le Clerc deserteur déposé de l'Ordre qu'il auroir receu, comme le prix de sa revolte. Vi Episcopus alterius Ciricum, in gradum, sine Epistela Episcopi sui pra-vehere non prasumas. Le Conelle de Chalons paria presque en messen ettemes. Pet natibu alterius Ciric-cum vetinere prasumat, sicus priscis est Canonibus staentum , nec ad facrum ordinem . fine voluntate Epifcopi (mi penisus promovere, Ces Canons infingent affez clairement, que les Evefques pretendoient quel-L. II. Partie II.

quefois pouvoir s'approprier les Cleres de leurs Confreres, en leur donnant la Prestrufe, comme un lien plus faint & plus étroit, & par confequent capable de rompre le lien qu'ils avoient contracté par les otdres inferieurs. C'est cette fausse pretention que ces Canons tachent de renverser. Enfin , le Concile III. d'Orleans s'oppose manifestement au dtoit que quelques Evesques fondoient sur le long sejour de quelques Clercs dans leurs Dioceles , pour feles affu. cm. 15. jettit : De hu vero Clericis , qui fub quelibet occafione, ant conditione, in alierum civitatibus, vel territeriis crediderint immerandum , ne ad ullum Clericatus honoreus, absque sui Episcopi scripto atque con-sinsu debeant promoveri. Il n'y avoit donc alors que le titre do Benefice qui estoir ioseparable de l'Ordination , qui affectaft les Clercs à un Evefque, & qui les rendift capables de recevoir les Ordres superieurs de

11. Dans l'Espagne & dans l'Italie, la mesme discipline eftoit inviolablement observée. Le Concile de Valence ne défend aux Evelques que l'Ordination des Clercs étrangers, & non pas des Laiques: & il fait connoiltre que c'est l'intention generale des Ca-Car. 6 nons anciens : Ve nullus alienum Clericum , fecundum Can. \$. decreta Canonum fine confenfu Epifcopi fui andeat erdinare, Le Concile de Brague dit la mesme chose, & veut un consentement par écrit de l'Evêque qui cede un de fes Clercs à un autre : V't nullus Epifcopus Cle. ricum alterini ordinare prasumat, ficut & antiqui Ca-nones weimerunt , niß forte fignata ipfins Episcopi feripta fafeeperit. 111. Le Pape S. Gregoire ordonne à l'Evefone de

Syracule de faire revenir dans l'Eglife de l'Evefque Bacanda tous les deserteurs de son Clergé, qui s'estoient répandus dans toute la Sicile, & y avoient receu les Ordres factes. Indicavit nobis Baccanda frater, &

Cat. f.

Cax. 6.

copplopating or quip and a terripa de Satildaratibus, ad faces Ordinas presentific, Qui quantum ne.

L. P. P. Qui Frisherems, neque Diacense fo habere comment.

for the presentation is and for paint debere transpaired. Frainted
fraternitat tran shicampai illus reporter, but est fine
that interes recognitus, quanteme of this of Eccle.

form, in qual tim militarytrast, recognitus, C. an.

1.11 Sec. tedifins , Episcopus optatum de eit possis habere fola. time. Où ce sçavant Pape nous apprend, t. Que ceux qui le font une fois enrollez fous on Evefque, comme fous un General de la celefte Milice , en teccvant de luy le moindre de tous les Ordres, ou la Clerieature, se peuvent plos fans fa permiffion s'attacher à d'autres Evefques, & quelque nouvelle liaifon qu'ils puillent prendre avec eux, melme par les Ordres facrez, leur premier Evelque les peur todjours tappellet dans son Eglise. 2. Que l'engagement où l'on entre par les Otdres mineurs avec le premier Evelque , à qui l'on le devolie, est plus fort que celuy qui peur furvenit enfuite par les Ordres facrez, quoy que les Or-dres facrez foient d'une inflitution divine, & les moindres Ordres ne fembleor eftre que des Offices, inflituez par l'Eglife. La raifon en est que l'on ne considere pas tant l'Ordre que la foy que l'on donne , & le devouement que l'on fait de loy mesme au premier Evelque. Cet engagement est le plus sort, parce qu'il eft le premier. Ou bien l'on confidere les moindres Ordres comme des portions du Diaconat, qui est d'un établissement divin, & qui s'est répando dans tous les Ordres mineurs, comme dans autant de ruiffeaux de fa riche plenitude.

I V. Le Concile de Lerida, ou Leyde prive l'Evef-Cas. 11. que du pouvoir d'ordonner, & dépose celuy qui a receu l'Ordre, toures les fois que l'ordination se fera contre les Canons. Qui contra decreta Canonum in-discrete Clerices erdinaverunt, corc. Le Concile III. d'Orleans otdonne la mesme peine, mais il limite à six mois la inspension de l'Evelque qu'il rend generale Cat, If. pout toutes les fonctions. Sex mension à celebrandis Officies sequestresur. Ce mesme Concile défend avec la mesme vigueur aux Evesques, d'entreprendre de fai-

re des ordinations dans les Dioceles des autres Evelques , & d'ordonnet leurs Cletes.

V. Voicy one reflexion particuliere qu'il ne faut pas omettre. Le Concile V. d'Otleans après avoit deffendu aux Evesques de s'approprier le moindte des Cleres, ou des Lecteurs d'un de leurs Confreres, soit en les élevant à des Ordres plus hanrs , soir en se les attachant à eux-mesmes , ou à leut Eglise , ou en quelque autre traniere que ce puft eftre: ne nullus Clericum, fen Lectorem aliennen , fine fni ceffiene Pontificit , vel promovere , vel fibs quibnflibes conditionibus andeat vindicare. Apres cela, dis-je, cc Concile declare que l'Evelque ne pourra ordonner ny les esclaves, s'ils ne font affranchis par leurs Maiftres, ny les affranchia fans le consentement de celuy qui les a affranchis. On ne fait aucune recherche , ny du lieu de la naissance ny du domicile , mais on tegarde simplemeor les engagemens où font les moindres Clercs avecleut premier Ordonateur, les ferfs avec leur Maistre, les affranchis avec leur Patron, & on veut avoir leor consenteme poor effacer en quelque maoiere cet ancien engagement, & en former un nouveau. Noos avons rap-porté ail eurs, & nous rapporterons encore dans les parties suivances des Canons, où il est parlé des Otinaires de chaque Diocefe, & de leur ordination. ginaires de chaque Diocete, et ur seus visitants Ca-Mais il faut avoitet que cette multitude d'anciens Ca-nons, où il n'est défendu aux Evesques que d'ordon-

na , on n'avoit encore nul égard su lieu de la miffau.

Corpifcopus nofter questiam de Clere sue in Siciliapar. ce, puis qu'on n'en patloit point , ny du domicile, puis qu'oo supposoit que les Cleres ne pouvoient fortir du Diocese de leur Evelque sans sa permission.

#### CHAPITRE II.

L'Ordination attachoit generalement tous les Clercs à leur Evefque & à leur Eglife, avec obligation de refider.

1. Les Conoles de France parlent de La Babilité des Clores, comwe plus ancuenne que celle des Maunes,

11. Ils me leur permettent pas de voyager fans les lettres de leur Evefque, my de prendre des Benefics d'un autre Evefque, 111, Les Clercs des Oratures façes à la mefine les, IV. Le Clerge de l'Evefque comprense tous les Cleres de La

Villa of de la Campagne. V. Obligaren generale de refider. VI. Es de si eller perat en Cour , fras l'aven de l'Evefqu

VII. En Espoque la mejore les de residence dans l'Eglese & d'estessance à l'Evosque, embrasson susque aux mountres Cures. VIII. Et eeux memes que les parens avenent offerts des leur

IX, Origina de catte ferustude, X. Elle attachest encare plus à l'Evefeue qu'à l'Ephfe, Anfi Evefque peuvoit les transferer ou ced

overgous province as transferre ou cours, X I, L'Evelque remes au lage Reyal les Cleves faguesfi, X I I, Senomment de faunt sfédere far les Cleves desphales, X I I I Ceste police avoit fam dans l'Afrique, X I V , X V , Is dans l'Italia, Progents de fami Grégoire, XVI. Del Egife Ornentale.

'Ordination quelle qu'elle fost, estoit un ben tres-étroit, qui attachoit les Ecclesiastiques à leut Evelque, & a leut Eghle, avec une obligation generale de resider. Le Concile d'Agde noos montre que la stabilité estoit commune aux Ecclessastiques & aux Moines, & qu'elle estoit même plus ancienne pour les Ecclesialtiques. Ainsi il leur estoit également défendu de s'éloignet de leur residence, sans l'aveu & les lettres de leut Peclat, Clericis fins commendatitiis Epifto. Can, 18. lis Episcopi sui , licentia non pateat evegandi. In Manachie quaque par sentencia forma servicare. Le Can. 6.
Concile d'Epone défend de recevoir à la Commu-moss.
nion, les Prestres & les Diacres étrangers, s'ils n'ont ta. dans les lettres de leut Evefque. Prefigiero vel Diaceno [11, Can.15, fine Antifitis (ui Fpifiolis ambalanti , communio... nem nullus impendat.

I I. Mais ces lettres où d'Evelque permettoit un

voyage, & une absence limitée, estoient bien diffentes de celles, par lesquelles il cedoit un de ses Ecclefiaftiques à on autre Evefque, qui en devenoit comme le proprietane, & le pouvoit face pour toujours dans une de les Eglifes, voicy ce qu'en dit le même Concile d'Epone: Ne Prefiyeer territorif alieni, fi-Com. 5. ne conscientia Episcopi sni , in alterius civitatit ter. Titorio presumat Basilicis atque Oratoriis observare, nifi forte Episcopus fuut illum cedat Episcopo illi in cujus territorio habitare disposait. Ce qui cous montre que les Ecclesisftiques , que leur premiere ordination avoit premierement affervis à uo Evefque, ne avoient plus fans fa permiffion recevoir d'un autre Evelque , ny un Otdre inperseut , ny quelque Benefice que ce fuft. Car les Prefites , dont il est icy parlé. ne recevoient ancon Ordre du fecond Evefque, mais ils s'attachoient à une de ses Eglises, ce qo'ils ne pounis attacnoems a une ce reseguier, ce qu is in pou-voient faire, fi le premier Evelque à qui ils s'étoient lier, ne les relàchoit pour todjours de fon obejfiance, &c ne les cedoit absolument à son confrere, qui dementoit à l'avenir responsable de la conduite de ces perles Cleres des autres Evefques , montre affez c'ai-rement que dans les Provinces où l'on faifoit ces Sta-

Prestres; quoy qu'il ne les eût pas ordonnez, comme ce même Canon remarque.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. I. 157

bloienreitre ceux , qui n'estoient ny du Clergé de la Ville, ny dans les Paroiffes de la campagne, mais qui deffervoient les Oratoires particuliers des maifons aux champs , & ceux-là mefine non feulement eftoient affujettis à cette residence, mais ils estoient encore obli-gez de passer la seste de Noël, de Pasques, de la Penrecofte, & les autres jours folennels avec leur Evesque dans son Eglise Cathedtale, Témoin le Concile de Clermont, Si quis ex Prefbyteris ant Diatonis , qui neque in civitate , neque in Parochiis Canonicus elle diquoscitur, sed in vilinlis babicans, in Oratoriis Óf-ficio santio deserviens scelebras divinamysteria, sestivi ates prac puat unitatenus alibi , nifi cum Episcopo fue in civitate teneat. S'il y ent eu d'autres Ecclesiaftiques que ceux qui estoient artachez, ou au Clergé de la ville Epifcopale, ou aux Cures des champs, oo aux Oratoires donseftsques; ce Concile les eut auffi designes, & les cut auffi bien obligez à se retinir à leur Evel aux jours folennels, Maisil n'y avoir alors nul Ecclefiaftique qui ne fust par son ordination fixé dans un Evesché, dans une Eglise & dans un employ reglé. I V. L'autre remarque qu'il faut faire fur ce Canon, est que le Clergé de la ville Episcopale estoit alors com-

1 I I. Les plus libres d'entre les Ecclefiaftiques fem-

pose de tous les Ecclessastiques de la ville, quoy qu'ils fusient difttibuez dans les Paroisses de la mesme ville, & de tous ceux de la campagne; avec certe différence, que ceux de la campagne n'eftoient obligez de le retinir à leur Everque qu'aux jours de grande folenoiré. Ces deux mesmes reflexions se penvent sonder sur le Con. cile I. de Mascon: VI Presbyteri, Diaconi, vel quolibet ordino Clerici , Episcopo suo obedienti devotiono Inbjaccant , & nen alibi dies feriatos nifi in obsequio Vide Co calling liceat tenere, ant celebrare. Ce Canon menace al parf, P. de déposition les Clercs qui employeront la protection d'un puissant Seigneut, ou d'un Patron, Per enjafeum-que Patrocinium, pour s'exempter de cette parfaite obeissance qu'ils oorvouée à leur Evesque. C'est ce

qui avoit obligé le Concile V. d'Orleans, de ne po laiffer ordonner d'affranchis , que leur Patronne trans-poteaft tous ses droits a l'Evesque , pat le consentement qu'il donnoit à l'ordination,

Can. s.

Can. 10.

Cen. 2.

Can the

V. Le Concile de Natbonne prive les Cleres qui ne refident pas , & qui n'obeiffent pas à leut Evefque , de leuts diffributions , & mesine de la Communion. Definitum eft, uz nullus andeat Clericorum ordinationem fni Episcopi contemuere, sed ubi ordinatus sucrit, am-bulare debeat cum gratia, & obedientia, & qua iu-juusta sucritt agere. Voilà la patsaite obcissance que les Ecclesiastiques prometroient à leur Evefque dans leur ordinarion , de s'arracher à l'Eglise poor laquelle il

les avoit ordonnez, d'y tefider exactement, & d'y vivee foivant les ordonnances. V I. Enfin le Concile I. d'Orleans se conformant à

celuy de Sardique, défendit aux Abbez & à tous les Ecclesiastiques en general, de venir à la Cour du Prioce out y avoir part à ses liberalitez . sans l'aveu & l'agrement de leur Evelque, Abbatibus, Prefbyteris amfine discussione, vel commendatione Episcoporum, pro perendis beneficiis ad Domnes venire non liceat. Le Concile I I, d'Orleans declara en termes encore plus formels, que les Everques sculs pouvoient donner ces ermissions aux Ecclesiastiques de s'absenter de leors Eglifes. Abbates , Martyrarij , Reelafi , vel Prefbyteri , Apofielia dare non prafuman

VII. L'Eglife d'Espagne ne saisoit pas observez soins religieusement à tous les Ecclessastiques la stabilité & la residence dans leor Eglise, aussi bien que l'obeiffance à leur Prelat, & une dépendance entiere de leuts ordres. Tout cela se trouve excellemment ex-

Part II. Liv. II.

primé & étendu à tous les Clercs, sans en excepter un feel dans le Concile de Valence. Hos otiam placuit, at Can. ; 6, vagus atque inflabilis Clericut , five etiam in Diaconi ministerio, vel Presbyteri officio constitutus, fi Episa à que ordinatus eff , praceptis non obedierit , ut in do... legata fibi Ecclofia officium dependat affidunto , quouf... que in vicio permanferit , & Communione & honore rivetur , de. Sed nee iffum fanttorum Sacerdorum quifpiem ordinet, qui localem fe futurum primitos non Spoponderit, Volla comme les moindres Clercs mêmes, & absolument tous les Beneficiers estoient alors obligez à la residence, à la stabilité, & à une obessiance exacte aux ordres de l'Evesque, qui par l'ordination s'eftoit acquis fur eux un empire faint & falutaire,

VIII. Le Concile II, de Tolede affujetit les plus jeunes Clercs, & ceux melmes qui des leur enfance ont efté élevez dans les Seminaires , à la mesme stabilité dans l'Eglise & sous l'Evesque qui les a cultivez, & qui par confequent doit jouir des fruits de fon travail Quia durum est us eum quem alius rurali sensu ac squallore infantia exuis , alius suspipere ac vendicare prafamar. Le Cuncile II, de Seville tenvoye à leur pre- Can. 2iere Eglise ces deserreurs de leur Evesque, auguel ils s'estoient consacrez des leurs plus tendres années. On les oblige melme d'expiet cette infidelité par la penitence qu'ils seront dans un Monastere : Deserveren Clericum cingula banaris atque ardinis fui exutum , aliquo tempore Monafterio deligari convenit, ficquepoftea in

Ministerio Ecclesiastici ordinis revocan IX. Mais ce Concile nous apprend admirablement la raison de ceste police. Les Loix civiles avoient attaché les Laboureurs à la terre de leur natifance , fana qu'ils puffent jamais s'en exemptet ou paffer en d'auttes contrées. La fervirude que les Loix Ecclefiafties imposoient aux Clercs, étoit & plus honotable & plus douce; la terre qu'elle leur donnoit à cultiver, eftoit fans comparaifon plus fertile . & les fruits en estoient incorruptibles & éternels. Aussi elles exigeoient une residence, une assiduité & une application route extraordinaite, Ce que ce Concile remarque des Labouteuts, se pourroit érendre à toutes les professions où chacun se trouvoit alors engagé par sa naissance dunt les Loix civiles ne leut permettoient pas de fe difpenfer. Ainfi les hommes eftoient tout accoûtumez, & comme natutalifez à ces fuyetions. Scribitur enim in legemundiali de colonis agrorum, ut ubi effe jam quif. que capit , ibi perduret. Non aliter e de Clerieis , qui in agro Ecclesia operantur . Canonum decreto pracipipitur , ut ibi permaneant , abi effe esperunt . Si l'engagement où on naissoir pour la culture d'une terre effoit une servitude , la stabilité de la tesidence qu'on devoit à une Eglife, eftoit au contraire l'affermissement d'une celesteliberté. Car ce n'est pas estre libre que d'estre volare & inconstant ; on ne lasse pas d'estre esclave. pour estre sugiris & vagabond. La liberté & la legereté font deux qualitex auffi differentes , que la servitude & la ftabilité. C'eft une beureuse liberté que d'estre ftable & melme immuable dans le bien , comme c'est une déplorable captivité que d'eftre affervy à l'inconftance , & aux inquietudes d'un esptit déreglé,

X. Cette fujetion des Clercs estoit encore plus à l'égard de la personne de leur Evesque, que de l'Eglise oil ils les avoit d'abord attachez. Car puisque c'estoir de l'ordination que cette fujetion provenoit; il est évident que c'estoit principalement à la personne de l'E. vesque de qui on recevoir les Ordres, qu'on dementoie affrjety. Auffi le Concile de Merida declara quel'E. verque pouvoit transferer tous les Ecclefiastiques de fon Diocefe, des Eglifes particulieres où il les avoit fixez, à fon EglifeCathedrale quand il le jogeoit à propos. Cat fifelon les Canons, il peut donner & ceden

C40,11,

fes Clercs à un autre Evefque qui les luy demande, comment ne pourra-r-il pas les appeller luy mefine dans fon Eghte principale ? Si priorum Canenum fententia buuc relle tenet ordinem, ut Epifcopus ab alio Epifcopo, fi indigentiam haburris, Clericum ad ordi-nandum petat, co accipiat: Cur qui in Diacefi fua ha. bet est , quot pro Dei officio , & fuo juvamino dignot repererit, ad fuam principalem Ecclefiam non perducat & habeat ? Pro cuint rei caufa boc olegit un anin fira, ut omnet Episcopes Provincia neltra, si volne-rint, de Parochianis Presbyteris & Diaconibus, Cathedralem fibi in principali Ecclefia facere , maneat per

omnia licentia. X1. Le Concile XIII. de Tolede noos apprend que l'Evefque eftoir obligé par les loix royales, de prefen-ter au Juge public les Clercs fuginfs des autres Dioceles, & de les tenvoyer à leur propre Prelar dans un temps determiné : Ce Canon mer les Moines & les Ecclesiastiques dans le même raog pour cer égard. Si dicat quis fimplici animo alterius Clericum fe [ufcepiffe, nec noffe eum fugitioum existere , tunc evident innocentia fun puritas approbanda eft . quando eum quem fuscepie , d'infra olto dies juxta legum fanctionem Iu-dies prasentaveris , d'infra sempus legibus constitutum , illuc fugitivum reduxerit , unde per fugam vaga-

De Ed. Of. XII. S. Hidore Evefque de Seville déplore égale fe.l.s.c 3. ment la multirude énotme, & la vie licentieuse de ces Clercs vagabonds & acephales de son remps dans l'Efpagne, & dans tout l'Occident. A peine les juge t-il dignes du nom d'Ecclessastiques , & n'estant pas latques , il les regarde comme des monftres dans la discipline de l'Eglife, qui ne font rien moins que ce qu'ils semblent estre. Duo sunt igitur genera Clericorum, unum Ecclesiasticorum sub regimine Episcopati degentium, Alterum Acephalorum, id eft , fine capito . quem sequantur ignorantium. Hos neque inter laicos sacularium officiorum fludia , neque inter Clericos religio retentat divina ; fed feluter atque eberranter , fela vaga vita complettitur, e.c. Hippocentaurit fimiles, no. que equi, neque bomines, mixiumque genus, prolejque biformis us ais Poeta, Quorum quidem fordida aique

XIII. Quantà l'Eglife d'Afrique nous avons déja dit cy-deffus, que S. Fulgence ayant quitté le Mona ftere où ilestoir Abbé, son Evelquel'y fir revenir, &c l'y ordonna Prestre, afin de l'atracher à son Diocete er ce double lien , & ofter à tons les autres Evefques Ferrand in l'esperance de se l'approprier par l'ordination. Repente ent Sacerdot conferral Paglyserum : et Abbait & 6.15. Profeyteri decoratus oficio, nec Monaferium relin-quere, nec in alia posser Ecclesia forsitan ordinari. Mais après que l'Empereur Justinien eut reconquis l'Afrique sur les Batbares , les Evesques d'Afrique demanderent au Pape Jean II. que tous les Ecclesiafti-ques, depuis les Evelques jusqu'aux moindres Clercs, qui avoient abandonné leurs Eglifes , & avoient paffé la met , fuffent traitez comme des heretiques , fimilis beretico judicetur, jusqu'à ce qu'ils gentraffent dans les faintes chaînes, dont leur ordination les avoit liez. Le Pape Jean estant mort, Agapet receut cette Lettre, & accorda la juste demande co on avoit faite à son predecesseur, reconnoissant que la stabilité des Ecclefiastiques dans leurs Eglises , estoir la mere de la ferveur, & de routes les vertus, comme l'instabilité est la fonce de bemicoup de defordres. Quia permanendo in Ecclefist in quibus militant , co- minifteris fui poterunt affiduitate in Dei Salvatorit noffri amore fervefeere.

& qua in pervagatione reprebensibilia funt, witare,

XIV. Cette Lettre d'Agapet nous fait bien voir que

l'Eglife de Rome & l'Italie , n'estoit pas moins exacte à faire refider les Clercs dans leurs Eglifes, & à les faire tres-étroirement dépendre de leurs Evesques. Nous avons deja dit que S. Gregoire écrivir à l'Evelque de Syracule de faire chercher dans toute la Sicile tous les Ecclefiastiques de l'Evefque Bacanda , & de les luy renvoyer , Quarenns & illi ad Ecclefiam , in qua olim Lat. 19 41. militaverunt , revocentur , & antedillus Episcopus L.+ Ep.15. optarum de eis posit habere felatium, L'Evelque de Syracuse estant mort, ce Pape souhaitta qu'on luy donnast pour successeur l'Archidiacre de Catane, man il reconnut en même temps qu'il falloir que l'Evefque de Carane y confentift, & relachaft l'Archidiacre de l'affervillement où il eftoit à fon égard. Qued fi fallum L. Lp. 10: fuerit . etiam frater & coipiscopus noster Leo ei cestio-nem prastaro debebit , nt liber ad ordinandum posit inveniri. Comme on parloit d'élire l'Archidiacre de L. 18, Ep.4. Ravenne Flotentius, pour le faire Evefque d'Anco-ne, faint Gregoire manda qu'il falloir premietement obtenit le congé de l'Archevesque de Ravenne . & qu'il falloir l'obrenir , fans luy faire connoiftre que le faint Siege fe fust mêlé de cet affaire, afin que fon confentement en for d'autant plus libre. Apud Epifcopum ojus agi necoffe eft , ut ei debene ceffionem concedere, non tamen ex noftro mandato, vel edillo , ne contra fuam voluntarem eum cedere videatur. Il eft vrav que faint Gregoire écrir à un Everque de Corfe, qu'après avoir ordoné on Acolythe, il le luy tenvoyoir. Latorem L.7. Ep. 4, prasentium per intercessionem saultitatis vestra Aco-lythum secimus; quem ad obseguia vestra transmissmur, d'e, Mais ou c'estoit une dispense de la regle commune, on il n'avoir ordonné cer Acolythe que fous le titre de l'Eglise de Corse, ou bien plurost il n'éxigeoit one si étroite dépendance que des Clercs majours, comme il va nous l'apprendre dans l'exemple suivant. Quif-quis in hac Ecclesia Ordinem sacram acceptris. Else Abbé d'Issorie, avoit envoyé son disciple Epiphane à sant Gregoire, le priant de l'ordonner Diacre, & dele luy renvoyer. Ce Pape l'ordonna effectivement Dia-cre, mais après cela il fit (çavoir à Elie que cette ordination avoit efté une chaîne indiffoluble, qui arrachoit ce nonveau Diacre à l'Eglife Romaine ; Diaconus quiinfami numerofitato , fatis fuperque noftra pars Occidem fallur oft, fed quifquis femel in hac Ecclefia ordinem facrum acceperit, egrediendi ex ea ulterine licon-tiam non habet, cre, Epiphanium huic Ecclefia Diaconaen interveniente ligavimus, d'e. C'étoit la loy commune de toutes les ordinations, que l'Eglise Romaine obsetvoit plus exactement que routes les autres, & peut-eftre d'autant plus facilement , que ny les honneurs , ny les avantages de la Clericarure ne pouvoient eftre plus grands en aucune autre Eglife. L'Evefque de Naples L. J. Ep. 11. Fortunat demanda à ce Pape le pouvoir de transferet dans fon Eglife un Discre de l'Eglife de Venafre. Le Pape y confentit, parce que les ennemis s'étane faifis de cette Ville, iln'y avoit plus ny d'Evefque, ny d'Eglife. Et quoniam nec Episcopum cui obsecundare, noc propriam habet Ecclefiam, hofte feiticet prohibente, que faum de. beat miniferium exhibere , petitionem tuam non pravidimus differendam. Le Clergé de Lilybée en Sicile vint L.J. Ep.eg.

> cat. Qui rapientet Decium Forenfem Prefbyterum, &c Leon Everque en Sicile avoir institut dans son Eglise L. f. Ep. M. de Cantane un Prestre de l'Eglise de Syracuse. Le nouvel Everque de Syracuse Jean redemandoix ce Prestre, qu'il avoirluy-même ordonné & cedé à Leon ; le Pape ordonna à son Discre de le luy faire rendre, parce qu'un nouvel Everque a befoin degens qui loy foient fideles,

à Rome , & ayant obtenu du Pape le pouvoir d'élite un Evelque, ils éleurent un Curé de la Campagne de Rome : le Papele leur accorda. Liliberana Clerus Ec-

elefia hue pro ordinando fibi veniens Sacerdote, licen. tiam eis de exquirende fibi Episcopo nos de diffe cognos-

dua pelluitur.

Epif. 1.

qui puisient lay donnet confeil dans les affaites. Quia in nevam Ecisfam nadis, et fust libe propries baninet habere necoffe est, in com canfarum sumultishe premitur, in secreta fas inventa sib requisseas. Deux £.1.27-37. Cletes s'estioient enfois de l'Ephle Romaine fans la permittine du Pape, s'ine usfra baseastilium. Ce Pape

5.1.79. Clecs i vicioren cefuis de l'Eglie Romaine fans la permillion du Ppet, d'une adrivante dilana. Ce Pape leur gardenna, se l'eur cremit les pientes doicis pout de l'appendie de qui per centralistation pas devellance à leur Evelque. Quad fracturation softwar affaits qui celle de leur Eglie Que de l'appendie de l'appen

tentiatis often pfilianibus de der p giftpanas, atpar tentiatis often pfilianibus de der p giftpanas, atpar in alierum fe magis olfquis at leharisus ecopantes. L.3, P.3, filia deforant sin funn engalinj, altha Estifes. Nous avons remarqué que ce Pape en créant les Définileus de lon Egiffe, mettou cette condition, quilts ne fuillen point atraches à aucune autre Egife par la Clericature: Nor faibl felterna alterna oristata.

XV. Toutes est autorite de faits Greguire nous montrentévidemente, que flontes Canons, les Freiques confidences et autorite de fâtus Greguire nous montrentévidemente, que flontes Canons, les Freiques confidences les Clites qu'alls avoeme codonnes contre des perfonnes qui leux eflorent acquifes. de dévoutes à leux Eglile, Jour prepir abonines, de dévoutes à leux Eglile, Jour prepir abonines, de ce Pape. On fear la fignification de ces termes au fiécede de fains Gregoire. C'éla suant que fion dioit leux a valaux.
XVI. Dilons un mot de l'Eglife Orienzale, où XVI. Dilons un mot de l'Eglife Orienzale, où

faint Isidore nous a déja insinué, qu'on observoir plus

religieuscment que dans l'Occident , la regle du Con-

cile de Calcedoine , de ne point souffrit de Clercs , qui ne fullent hez au fervice d'une Eglife. L'Empeecur Juftinien condamne l'ambition des Ecclessaftiques , qui employoient la faveur des Grands , pour se ire transfeter des Eglifes particulières , & trême de celles des Provinces, a la grande Eglife de Constanti-bre. 3, c.a nople. Quod hattenns indecenter fiebat, negnaquem in Repub. geratur , id oft , multot reverendiffimorum Clericorum dedignari quidem in iis quibus ordinati funt fanclissonis Ecclesiis , ant bic , aut Provinciit destrvire; ad fantlissimam vero majorem Ecclesiam, & venerabilom Clerum eins per patrocinium quodlibet accedere. Quad de casera fiera amnimada probibemnt. Mais tien n'est plus tematquable que ce que cer Empereur ajoûte, que si les loix & les Canons ne permetrene pas aux Mones de pailer d'un Monaftere un autre , l'instabilité est encore bien moins rolcrable dans les Ecclesiaftiques , où elle ne peut eftre qu'une suite de leur avarice , & de leur ambition. Nam fi prohibemut ex uno Monafterio in alind tranfini. graro,multo magis neque Clericis hoc permittimus Jucri & negotiationie habero demonstrationem knjusmodi

#### CHAPITRE III.

#### Les Clercs ne pouvoient renoncer à la Clericature,

1. Les Laix de Influsen punificient tres fiverement les deferteurs de la Clernature, 11, 111, Quelles efficient les prines de ces deferences, Ed. de

erax qu'un depojan. C'effoir une depredatem croile de seutes charges El de sum humans. 19°, In Italie facet Gregoire s'appelle El chaftie etc defereeurs, V. In France on wfe de la mejou feverse;

V. In France va wife de la mejan feverati,
V. In France va wife de la mejan feverati,
V.I. Et en i frague scoffi, sin l'an mai pen de différence
vi. VI de la profifian Memafloque,

from.
VIII. Les Evrégnes se pouvoires retrev les Cleves que s'efficient
soire l'have pa Minafère pour y virire hest le retraite.

Es Clercs pouvoient encote bien moins aban-donner la Clericature, que leur Eglife particulrere, on l'Everque qui les avoit ordonnez. Commençons ce Chapitre par oil nous avons finy le precedent. L'Empereur Justinien declare à rous les Clercs fans en excepter un teul, qu'il ne leur est plus libre de reculeir pou de se replonger dans la vie seculiere, s'ils ne veulent rentrer dans toutes les servitudes, & les baffeffes dont la Clericature les avoit retirez. Se- Nov. 6, 6,7 mel factor Diaconst aut Prefosterer mullo modo derelinquero Sacerdotium, Sed neque fi Subdiaconus ant force Letter fiat aliquit , huns relinquere prifinum Sebema , & ad alteram migrare vitam : felentem quia fi tale aliquid egerit, fecundum quod à no-bis jam fancitum est, aut in Curiam enm fubstantid, ant Inb inopia degent, ad officialem deponetur fortunam. C'est à dite que ces Apostats de la Clericatute s'ils avoient du bieneftoient affervis aux charges, anx taxes & aux fervirades des Curiaux , & s'ils n'en avoient point , ils effoient renvoyez aux Offices les plus bas, & aux fonctions les plus pembles de la Re-

publique, même les el neues renormiles alliens avant les mêmes per les mêmes point. Le presention produce melle en extens de la configuration en entre de la configuration de la configura

111. Cet Empereur proufie qu'il n's fait en cale cale et avec termouville i laby processor d'Accès de d'ile. De, d'ect can noil fait è untien i part en de l'entre de

gnominieule, que melme lans autre crime elle eftoir un fajer d'irregularité & d'incapacisé pour la Clerica-

IV. Dans l'Eglife Latine le nœud facré de la profession Ecclesiattique n'estoit pas moins inviolable. Saint Gregore ordonna qu'un Clere deserreur, & qui s'estoir entay jusques dans l'Afrique, après un chastiment cotporel, fui mis à la penitence; afin que les bleffures du corps fervillent à guerit celles de l'ame. 25.3,e.4, Paulum Clericum, qui sape decisur in malesicii de-prehensut, qui despetto habisu suo ad laccam reverfus vitam, in Africam fugerat : fi ita est, corporali print proveniente vindista , pravidimus in panitentiam dari, quatenus & secundum Apostolicam sen-tentiam, ex carnis assistione spiritus salvat siat, & teation, ex carma affectione floreste la tive par, perceavem feries lacrymarum opfis afficialiste di-larer. Pietre Acolyte que ce Pape avoit adjoint au Diacre Sabinien, probant fi Nonciarure de Condition au tipologie, yelhoir esfuy jofqu'en perufalem, pout fe faire fait de Jeruslaem, pout le faire faits de le renvoyer à Rome, agrel tuy av oit entre licité de le renvoyer à Rome, agrel tuy av oit

dénoncé uoe fentence d'excommunication , infqu'à ce L. 7. Ep. 7. qu'il fuit tevenu à Rome. Ve diligenter requiratur injungite , & inventum ad not transmita avons rapporté un autre exemple pareil ens le Cha-V. Dans la France, Gregoire de Tours témoigne

que les Everqueé du Royaume excommuniterur un Everque qui tenonçant à la Royauté Sacetdotale, pour le mettre en possession de la Comté de Bretagne, qui n'avoit jamais esté ny souveraine , ny indep dante des Rois de France depuis Clovis, avoit laiffé croiftre les cheveux, & avoit repris la premiere fem-HIR. I. 4. nie qu'il avoit eoc avant la Clericature. His apolla. me qui avote cos some la Cetetature. File appita-tavai, d'avoisse l'avoisse l'avoisse quant principal de l'esta-tum reliquerat, com Regno fratris simul accepis. Sed als Episcopie excummanateaus est. Ce messe Avotur parle ailleus de l'apossasse un Diatre, fans omertre les crimes énormes où il se laisse aller aprés cela, & Mar. L. R.

la divine vengeance qui en fit un exemple retrible. Le perfide Ebroin abandonna la Clericature avec la metine impieré qu'il l'avoit recene, & il ne fut pas plus fidele après cela à son Roy, qu'il l'avoit effé à Dieu. Clericatum abjiciens, ad malierem ut cause

Dirte, Clevicatum apicensi, am mairerum ur caun De Coipe ad vouinum, ppil faramerardiess, etc. Ania derelia 18th. Franc, queras fidem & Deum, contra terrenum Deminium 18th. Praise, queras fidem & Deum, contra terrenum Deminium 18th. In the Coipe 18th. Praise etc. 18th. Praise de Roy Clovis 11, que quelques flateurs tondurers pour plaise à ce 18th. Praise de Maria Coipe de la Coipe 18th. Praise de Maria Coipe 18th. Praise 18th Roy , qui les condamna , & ordonna que son frere s'arrestast dans l'Abbaye de saint Denys , jusquà ce que fes eheveux fullent ereus ; Donec crinem quem amputaverunt, enutriret. Ce Ptince monta en effec fut le Trône dans la fuite du temps. Adon raporte cet exemple dans la Chronique, Franci Danielem quendam Clericum post abjettionem tonfara , in Regno Stabiliant, atque Chilpericum nuncupant. Le Pape Zacharie répondant aux articles proposez par Pepin Maire du Palais en 748, dont l'un estoit, De Clericis, & Monachis non manentibus in fuo proposito ; declara goe la stabilité estou necessaire aux Cletcs & aux Moines, felon le Concile de Calcedoine.

VI. En Espagne les Clercs apostats expinient ce erime par la penitence avant que d'eftre rappellez à leurs Cont. Hilp fonctions, Defersorem Clericum cingulo houoris atque ordinis fui exueum, alique tempere Monafterio doligari convenit , ficque postca in ministerio Ecclesia. ferreurs les Clercs qui passoient d'une Eglife à une autre . combien plus justement devoir-on derefter l'apostasse de ceux qui abandonnoient entierement la

Clericature? Et fi l'on ne ponvoit fans infamie quitrer la milice de la serre, combien eftoir-il encore plus seux de tenoneer à la milice du Ciel ? Le Con- car. recile IV. de Tolede ne laisse pas mesme aux enfans qui ont esté ronfurez par leots peres, la liberté de serengaget dans l'eftat seculier. Non aliter & hi , qui detonfi a parentibus fuerint , ant fponte fua amifis pa. ventibus scipsos religioni decoverunt , & posten babi. sum facularem fumpferunt , iidem à Sacerdore comprebenfi , ad cultum Religiouis , alla prins paniten. tia , revocentur. Quod fi converti non poffunt , velut apoftata au athematis fententia fubriciamur. Ce terme de Religias estois alors commun à la vie Monastique. & à la profession Clericale , entre lesquelles on metor a la protention Cierciale, entre responses on met-tors alors peut de difference, quant à la flabilité, 10-beulânce, la regularité. En votre une pteuve dans Com. 17; le messime Comple, où il est ordonné que les voga-bonds, foir Moines, ou Clercs, qui à parlet veri-tablement, ne sont ny l'un, ny l'autre, à cause de leur vie dillipée & libertine. Ferone contrainsr de s'arracher irrevocablement ou au Clergé , ou à un Monastere , afin d'y gatder la profession Reli-gicuse qu'ils ont autrefois choisse. Religiosi propria regionit, qui nec inter Clericos, mec inter Mena-ches habenter, five bi qui per diverfa leca wagi fuerint, ab Episepsi in quaram conventu comma-nere noscuntur, licentia esram correcator, in Clero ant in Monasteriis deputati ; prater illes qui ab Episcopo suo propeer atatem, aut propter languo-rem fuerint absoluti. Il ne faut pas s'imaginer que ces derniers fullent exemprez des obligations effet tielles de la profession Clericale ou Monattique ; ils eftoient seulement déchargez des fonctions penibles, à cause de leur peu de santé ou de leur grand âge,

comme ceux qu'on appelle à prefent Jubilez. VII. Le Concile VI, de Tolede ne met point de difference entre l'obligation de perseverer dans la Clericature, ou dans les Monafteres, quand on s'y eff volontairement engagé : & il commande de forcer les deserteurs de l'une & de l'autre profession, de reprendre leur ancien habit, & la tonfure Cleticale. Aus Can. 4. fi vir deditus Ecclefia choro , vel femina fuerit , aut fuit delegata puellarum Admafterio , in urroque fexu pravaricator, ad propofitum invitus reverti cogatur, ut vir detendeatur , & pnella ad Monafterium rogrediatur.

VIII, Il faot neanmoins confesser de bonne foy, que fi les Ecclefiastiques defitoient se retirer dans le ort d'une fainte folitude , & embraffer la profession Monastique, l'Evesque ne devoir pas les en empescher; & aprés qu'ils y estoient engagez, il ne postvoit plus les en retirer. Saint Gregoire écrivir à Di. L. 10. 19:19: dier Evelque en France , que bien loin de retirer le Diacre Pancrace du Monaftere où il s'eftoit confacré à la vie Religieuse, après avoir esté Clerc de son Eglise, où mesme il avoir esté ordonné Discre, il devoit plûtoft l'exhorter à une ferme perfeverance dans une si sainte terraire, & dans un si grand éloignement de tous les embarras du monde, dont l'eftat Eeclefiaftique n'eft pas exempt, Magis adborcationibus succendire,uter cae. Vi qui à turbulento enrarum sacularium tumulen se segregane , quietis de-siderio portum Monasterij appetist, rursum in Eccle-stasticarum curarum uon debeat persurbationibus implicari , fed in Dei landibut permittatur fecure ab bit omnibut remanere , ut pofiulat.

De gier

#### CHAPITRE IV.

#### Les Clercs & les Beneficiers n'estoient point amovibles au gré de l'Evefque.

Euxet Gregoire i appeja à l'Exofque de Salone qui vaulou dé-grader fou Architelacre sunoceur, on le fusfam Profère.
 Sus productificar i cition de les appese a cesse vasience.
 L'Architelacre qu'estable;

IV. A conductor qu'el fe dessettra lay-misse, après conq ans , fi

c'est la censume de cerre Eglisse. V. Cer Beneficer manuels effuent rares , & l'Evefque n'en effort par le margire pour les ofter avons le seurps. V1. Fermalites, parders par fauer Gregore , pour dépofer fan

VII. Antres exemples de fa retenne for te même foite. XIII, IX, X. Les Concles de France donnent les mêmes li-

matri an pouvear des Evefanes. X l. Les Abbez, ne jout pas firets à la même ley, pour les Ad-monifications Clauftrales, Paurquiy. XII. In Elpagne, on fast is miner deferitione, Respect texti-textite pour quey l'Evefque feut peut ordenner, & qu'il ne pour luy feul depajer les Prolites & les Docres. XIII. Ce reglement fat fait pressurement dans les Conciles

XIV. Et paffe en Efpagne. XV. Etgafe Grecque a Luffe aux Evrfques leur ancien pan-vuer, reglé per les Cannus. XV I. Comment le Pape Firgile fit un Discre pour un temps,

5 1 les Clercs ne pouvoient abandonner ny leut S Eglife, ny leur Evefque, ny la Clericatute, l'E... verque ne pouvoit auffi les priver, ny de la Clericature, ny de leur Benefice, qu'en leur failant juridiquement

leur procés , & montrant que cette déposition estoit une suite de leur crime , & oon pas de son animosiré. Natalis Evelque de Salone pour le défaire de son Archidiacre, le voulut faire Preste contre son gré : le Pape faint Gregoire luy écrivit, que s'il le jugeoit sudigne du Diaconat, il ne devoit pas l'élever à la Prestrife : qu'il ne pouvoit ny le faire descendre de sa dignité , s'il estoit innocent : ny le faire monter plus haut, s'il y refistoit : qu'ainsi il devoit le rétablir dans fon Archidisconé, ou envoyer à Romeles justifications d'un procede fi irregulier, & fi contraire aux Canons. L. s. Ep.19. Concili) restri gesta plena jurgiorum esse cognocimut , cim uno codemque tempore una persona notens ad

Sacerdotii ordinem propebitur, que tauquam immerita à Diaconatus officio removetur. Et ficut juftum oft , at neme crescere compellatur invitat, ita cenfendum puto similiter , ne quisquam insant ab Ordi-nis sui ministerio dejiciatur injuste , &c. Locum & admin frationem fram Honorato Archidiacono re-Pissas, admonenens, &c. Ce Pape parle fort propte-ment, quand il appelle l'Archidiaeoné une adminif-tration. Car tous les Bénefices n'eftoient alors que comme des administrations, mais la stabilité si lottable & fi neceffaire dans toutes les choses faintes, ne per mettoit pas ny que les Beneficiers pullent renonces à leur dignité sans l'aveu de l'Evesque, ny quel Evesque puft les en dépotiillet, qu'en fuivant les loix de la justice, & non pas les emportemens de fa passion.

II. Le predeceffeur S. Geegoite avoit deja fait la même correction charitable à l'Evefque Natalis, qui n'estoit animé contre son Archidiacre, & ne vouloit le dégrader par cette élevation humiliante, que parce qu'il l'empéchoit d'enrichit ses parens du tresor & des L. S. Fp. 14, meubles de l'Eglife. Quafi et ad forsiorem bonorem provehens , conatus es callida arte Archidiaconum degradare, Ge qued vafa facra & velamina tuis te pa. rentibus dare probibebat. Natalis n'avant point envoyé à Rome, pout justifier sa conduite, saint Gre-goire luy oils l'usage du Palliam, jusqu'à ce qu'il eust rétably son Archidiacre ; le menaça de le priver de la munion , s'il ne reparoit fa faure ideposa le oouvel Archidiacre, & l'excommunia, s'il s'ingeroit encore dans les faintes fonctions de cette dignité. Il écrivit fur le même fujet aux Evefques de Dalmatie , Suffragans de Natalis , & à Antonio Sondiacte de l'E-glife de Rome, qu'il fit executeur de fes otdres.

III, Natalis o'avoit pas laiffé de déposer l'Arcindiacre Honoré contre les défenses de ces deux Papes. Saint Gregoire luy mande fur cela, que si l'un des quarre SURGOUCE MY MEMORE ME CELL QUE IL I UN DES QUATER guada Partianches, s'effoit potté à un parel excer, une hadielfe li frandalcusene fectoir pas dementée imponie; ¿Qued s' quilléte res paranes Parisachis freis-fet, s'ac quater parisachis freis-fet, s'ac gravissime s'annuale tanta consumaria transfire untle mode potniffer. Mais enfin cet Evelque

obeit à ce faint Pape , il tendit à Honoré son Arch diaconé, & promitd'envoyer fes Apocrifaires à Rome, pout défendre fa caufe, La mort l'ayant furpris, faint Gregoire résablit enrierement l'Archidiacre, lequel avoit déja efté ordonné Preftre, si nous en croyons Jean Duacte dans la vie de faint Gregoire, Item Ho-

norato Salonitano , jam ex Pressegrero in Diacona- L. 1 led, 11.
tum redullo, Cela sert à consimer ce qui a esté dit 2, 31. dans la Partie precedente d'Ætius Atchidiacte de Conftantinople.

I V. Enfin, Maxime ayant succedé à Natalis dans L. 7, Pp. l'Evefché de Salone , faint Gregoire luy recommanda 130l'Archidiacre Honoré, en protestant néanmoins, que fi c'estoit la coûtume del Eglise de Salone, que les Atchidiacres ne fullene continuez dans cette administra-

tion, que durant l'espace de cinq ans, & fi Honoré avoit luy même fair observer cette coûtume aux trois Archidiacres qui l'avoient precedé : il effoit joste qu'il obeift luy mefme à la même loy : Communem filiam Honoratum Archidiagonum commendamus. De quo fita eft, de que per Chartularium noftrum didicimat. quia per cum fam tres antea Archidiaceni , fervare confuttudinem Ecclesiafticam , quinquennie explete, exeundo, compulsi sunt : sua quidem volumus et cha: ritatem sanctivaris inveniat : nam stagitari de cansa Indicium non debet, quam ipfe Indicavit. Sin vero ita non eft , multatenns debet à loco , in que inventus eft ,

V. Cette lettre nous apprend trois chofes rematquables. La premiere, que les Evefques ne pouvoient pas destituet aucun des Beneficiers , qui avoient esté infliturz par leurs predeceffeurs, non plus que ceux qu'ils avoient eux-mêmes établis. Car Maxime Evefque de Salone ne pouvoit non plus dégrader l'Archi-diacre Honoré, que son predecesseur l'avoit pû. La feconde, qu'il y avoit des Eglifes, oil quelques Benefices n'eftoient donnex que pour un temps déterminé, comme il paroif par cet Archidiaconé, Saint Gregoite ne desaprouve pas cette coûtume; au contraire, il ordonne qu'Honoré s'y conforme, puis qu'il a eu tant de zele pour la faite observet aux autres avant luy. La troisième, que non seulement ces exemples de Benefices manuels & limitez à no temps, estoient rares; mais qu'on n'en peut pas conclute que la volonré on la paffion de l'Evefque en pust estre la mai-tresse. Car c'estoit la loy particuliere, ou la coûtume ancienned une Eglife, qui regloit le temps, fans que l'Evefque puft ny le diminuer, ny le ptolonger.

VI. Saint Gregoire depofa lay-même fon Archidiaere , nommé Laurens , mais ce fut pout des fautes proportionnées à une si grande peine. Depositus est t. Regio. Laurentius, qui primus suerat in ordine Diaconis se. Prosain. dis Apostolica propter superbiam co mala sua, qua

15. 16.

tacenda duximus, co fallus ell Archidiaconno Honeratus coram emnibus Preftyteris & Diaconibus Notariifque Subdiaconibus , & cuntto Clero in Bafilica aurea. Les Prefires, les Diacres, les Notatres qui eftoient auffi Soudiacres, comme nous avons remaique cy.deffus, d'où vient que le Primicier des Notaires eftotraoffi le Primicier, & le Chef de tour le bas Clergé; enfin tour le Clergé de Rome fut present à la déposition de Laurens Archidiacre, & à la création de son succesfeur , comme également informé des crimes du pre-mier , & du merise du fecond. C'est le seul que faint Gregoire ais jamais depose des Beneficiers de son Egli-se, y estam force par l'écoumité de ses fautes : Nec guenquam corum ab officio nist Leurentium Archidia. canum pro superbia reliquisque criminibus sequestra-vir. Voila ce qu'en dit Jean Diacre, qui ajoûte que ce

Lac. 3. 4.7. charitable Pape n'ula jamais de contrainte envers aueun des siens, pour les porter aux Ordres superieurs, ou aux Dignitez des autres Eglifes, s'il trouvoit de la refiftance dans leur volonté. Neminem provins quantacumque necefitate coallus , violenter promovere certabat, ne fub bujufmodi occasione quenquam elimi-nando deponere videretur. En effet, coux de Naples ayant élû pour leur Evefque Florentius Soudiacre Ro. main , ce Pape fur rooche de la repugnance eastême de

L. s. Ep. 11. Florentius à accepter cerre émineure dignité , & écrivir à Naples qo'on en éleut un autre. VII. Ce faine Pape n'en demeutoit pas là. Si les Chanoines de la Cashedrale avoient efté contrains

d'aller gouverner les Paroiffes de la Campagne, il les rappellost à leur premier poste. Item Cardinales vis-L.3.e.sts. Lenter in Parochits ordinatos, in pristinum cardinem Gregorias revocabas, Ce fone les sermes de Jean Diaere , qui en donne un exemple en la personne du Moine Coime, qui fur premierement fait Soudiacre de Syracule, & puis contre fon gré utdonné Preître & Curé d'une Eglife des champs. Le déplaifir qu'il en reffentit fut li feufible, non feulement à luy, mais à faint Gregoire mefme, à la chasité duquel tien n'échapoit , qu'il écrivit à l'Evefque de Syraeuse , de le

rappeller dans son Eglise, & de l'y establir Prestre Cardinal, Jean Diacre rapporte la lettre. V III. Ce Pape n'avoit garde de sonstrit que les noindres Beneficiers fuffenr dépouillez par la feule vo-

lonté, ou par une domination imperieuse des Evel-L.1, 29.18. ques; puis qu'il ne pût endurer que l'Archevesque de Cagliari donnast rang au Diacre Liberat, avant les autres Diacres de sun Eglise ; au contraire il voulut que son an:bition fust purse en le rabaissant au dessous de rous les autres. Puis qu'il fis résablir dans fa Cure le Prestre Adrodat , à qui l'Evesque de Syracuse avoit donné un fucceffeur , parce qu'il s'eftoir abfenté de fon Eglife l'espace de deux mois , donr il avoir eu permiffion de son Evesque, à cause d'une dangereuse ma-L. s. Ep. 24. ladie. Enfin puis qu'il fir rérablir dans son Abbave ce.

L. 12, Sp. 1. Juy qui en avoit efté déposé par le successeur de l'Evelque qui l'y avoit institué, fans autre raison que la volonte du nouvel Evelque. Fortunatum Abbatis loco reformare festines , atque ejus Episcopum diguareprebenfione increpare , cur decefforis fui , nullis pro-Socatus excessibus , destruere ordinationem molitus fis.

1 X. La police de l'Eglise de France n'estoit pas

moins pleine de fagesse & de charité. Le Concile Car, 13. d'Agde défend aux Evelques de donner la place ou le rang des anciens Beneficiers à d'autres , s'ils n'y font forcez par leur orgueil & leur desobriffance ; que sa eelay qui est pourvu de l'Archidiaconé n'a pas ou l'adreffe, ou l'experience uni est necessaire pour sa charge , on luy en laiffera le nom & l'honneur, & on donmera à un nutre la commission de l'exercet. Episcoput, querum vita non reprebenditur , pofteriorem priori

nullum praponat : nift foreaffe elatus superbia , quod pro necessitate Ecclesia Episcopus inferit , implere con-eemnas. Sane si officium Archidiaconatus propter simpliciorem naturam expedire, aut implere nequiverit, ille loci fin nomen teneat , & ordinationi Ecclesia quem elegerie Episcopus , prapouatur. Le Concile III. d'Orleans ne voulut pas meime qu'un Evelque pust revoquer les liberalitez, e'est à dire les fonds, les rerres, nu les Prebendes que ses Ecclesastiques auruient re-ceuës de luy, ou de ses predecesseurs, si leur mau-vaise conduire ne les rendoit indigoes de ces marques de bienveillance, qui doivent eftre les recompenses de la vettu. Ita nt qui decefferum largitatibn: gandent , Can, 17; officia Ecclesia , obedientiam & affeltum Sacerdotibus prabeans , &c. Si inobedientia , vel contumacia accipientis exsiterit , in árbitrio fi: prafidentis , ntrum vel qualiter debeat revocari. Si les Cletces opinialitent à

ne pas faire leur devoir, ce Concile les rabaiffe à communier avec les laïques , jufqu'à ce qu'ils ayent effacé le fouvenir de leur faure par la penitence & l'amendement ; fans les priver neanmoins de leurs distributions. Car.19.20. Enfin ce Concile permer à rous les Clercs de recourir au Concile Provincial, contre les injustes vexations des Evelques ; ce qui seroit inquile fi les Evelques pou voient les déposer sans garder aucane forme de justice. Si quis (tericorum circa fo aut diffrillionem , aut trac. tationem Episcopi sui putat injustam , juxta antignat Constitutiones recurras ad Synodum

X. Le Concile V. d'Arles défend au Prestre, c'est Can. 4. à dire au Cuié, de déposer un Diacre, ou un Soûdiscre à l'inferu de l'Evelque, Ve Preffyter Diaconum, vel Subdiaconum de ordine deponere nescio Episcop. fue non prafumat. Le Prestre seul pouvoit donc dépofer les moindres Clercs : mais ce pouvoir devoit estre accumpagné de justice. Enfin le Concile II. de Con.7. Touts défendir à l'Evelque d'entreprendre la dépos-tion d'un Abbé ou d'un Archiprestre, sans avoir asfemblé & pris l'avis de tous fes Abbez & de tous fes Prefires, & fans avoir examiné avec eux fi les eacez qui ont efté commis répondent à une senrence si rigou

teule. Nifi falto Concilio tam Abbatum , quam Prefbyterorum fuorum , gnem culpa aut negligentia ejicit, sum omnium Profiterorum concilio refinetur.

XI. Je ne voudrois pas affuret que les Abbez fuffent obligez à la mefme riqueur des loix de la justice, dans la diffribution, ou la revocation des administrations, ou des charges du Monastere. Car comme la vertu des Religieux leur rendoit leur décharge tresfouhaitable, & que ces administrations ne leur apportoient d'ailleurs aucuns émolumens, il n'y avoit pas la mefme raifon d'y gardet des mefures fi étroites. Les L. 1. 1. 5. fideles Auteurs de la vie de faint Cefaire Archevesque d'Arles , rapportent qu'eftant encore Religieux à Lerins, & exerçant l'Office de Celletier, il en fut déposé par son Abbé à l'instance des autres Religieux, qui ne pouvoient fouffrir fon incorrupiible & fage refolution, de refufer le superflu, mesme à ceux qui le deman-doient, & de donner le necessaire à ceux mesme qui ne le demandoient pas, In Cellerarium eligitur, Capit igi tur attenté en findios à illis volle largiri , quibus effet necoffarium , estamfi abstinentia amore nihil peterent ;

quibus verò cognosceres necessarium non esse, nibil da-bat, quamvis vellent accipere. Vnde f. Elum est, no quibus invifa erat fantta diferetio , & moderatio , Abbart supplicarens , at enm à Cellerarit funtlione removeret. Qued etiam fallum eft. Quov que ce ne fuft qu'un excez de verm qui donna occasion à la déposition de ce Saint , on pourroit peur-eftre dire qu'elle ne laiffnir pas d'eftre juste & canonique : parce qu'il eft quelquefois joste & mesme necessaire de condescendre à la foibleffe des uns , qui demandent au delà de ce qui

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. IV.

est necessaire, & de ne pas s'opposer à la ferveur ex-traordinaire des autres, qui se passent de ce qui est neceffaire à la nature ; d'où il arrive enfin , ou que l'eremple des derniers rechauffe les premiers, ou que ce qui manque aux uns est suppleé par l'abondance des

aurres , dans ces fainres & divines focietex.

XII, En Espagne le Concile II, de Seville ne secon-tenta pas de rétablir le Prestre que l'Evesque de Cordouë avoir déposé; maisil senouvela les anciennes loix de l'Eglife d'Afrique, que les Prestres & les Diacres ou pullent eure deposez que par une assemblée d'Evesques. Car quoy que l'Evelque feul ordonne les Prethese & lea Discres, the peor pasloy feed leadepoler:
Ve insta priforum Tatrom Synodelem fententiam,
nallus naftrom fine Cencilij examine dejiciama
quemithes Prefbyterum vel Disconum andest. Nam mulsi funt, qui indifcustot potestate tyrannicà, non an-thoritate canonicà d'ammant. Es sicus nonnullos gratiæ favore sublimant, ica quos dam odio, invidiaque permoti bumiliant, Epifeopus enim Sacerdotibus ac ministris felus honorem dare posest, felus auferre non posest. Ce Concile nous montre excellemment, que ce n'est point obscurcis l'éclar de l'autorité Episcopale, que de la limiter dans les bornes de la joftice , pu qu'aurremens ce feroit donnes aux Prelats une puillance l'yrannique. & non pas une autorité canonique & legitime : posestate tyraunica , non anthoritate cano... nics. Si l'Evefque ne peut pas feul déposer ceux qu'il a pû ordonner luy feul, c'est qo'on peut sans injustice ne pas donner les honneors Ecclesiastiques à ceox mesmes qui les meritenr; mais on ne peur fans injure les en priver quandils n'ont pas merité cerre peine. Ce n'est as une ficitrifure de n'estre pas élevé aox dignirez de pas une neutrinos de la contres grande d'en eltre degra-de Rien n'a esté plus digne de la sagesse, & de la chariré des Everques que d'ellendre leus pouvoir à faire du bien , & retrancher autant qu'ils peuveor leur pou-voir à nuire. Il ne faut pas tant de discussion pour les bsenfairs que poor les chastimens. Voilà ce qui obligea les Conciles du cinquième secle, & les suivans, de referves la déposition des Ministres sacrez , & des Prefitres à une affemblée d'Evelques. Qui profetto nec ab une damnari , nec une indicante poterunt honorie fui

quod Canon de illis preseperit, indicari, XIII, J'ay dit que les Conciles depuis le cinquième fiecle avoient fait cette ordonnance ; parce que ce fusens effectivement les Conciles de Carthage qui donnerent ces nonvelles botnes, non pas au pouvoit des Evelques, mais à leur passion. Car jusqu'à ce rempsla, l'Evelque feol affishe de son Clerge, faisoit le procez aux Diacres & aux Prestres criminels , comme luy seul avec le confeil de son Clergé, & quelquefois mesme de fon peuple, conferoit ces divins ministeres à cenx que leur verru suivie du rémoignage public en rendois di-gnes. Ainsi dans ces premiers siecles l'Evesque seul pouvoir dégrader, comme feul il pouvoir ordonner les Prefires & les Diacres; mais il n'eftoir jamais moins feul, que lors qu'il estoir seul. Car s'il exerçoir cerre dooble aurorité (eul., c'est à dite fans la participation des autres Evefques, il ne l'exerçoir pourtant pas (eul, mais dans une assemblée Synodale de son Clergé. Depuis les Evefones avant commence à consulter moins ordinairement leur Clergé , & quelques-uns ayant ahuse de leur jurisdiction à déposiller les Prestres & les Diacres de leur dignité , les Conciles de Carrhage leur opposerent cette bastiere; en quoy ils furent fuivls de ceox d'Espagne. Nous venons de voir que le Concile de Tours le conrenra de prescrite aux Evesque une affemblée de rous leurs Preftres, & de rous leurs Abbez pour la déposition d'un Archiprestre, on

privilegiis exni, fed prafentati Synodali indicio,

d'un Abbé; c'est à dire de renouveller en ce poins une partie de l'ancienne Discipline, Enfit, si l'on n'a pas bligé les Everques à ces melmes precautions p l'ordination des Prefires ou des Diacres, c'eft que la déposition est bien plus rare que l'ordination ; & que la vengeance a des suites bien plus sunestes , & demaode

des limites bien plus étroites que la faveur. XIV. Il est ailes croyable que cerre police de l'Eglife d'Afrique , recene dans le Coocile II. de Seville, ie répandit dans route l'Espagne, & s'y établis entie-tement. Car le Concile IV, de Tolede semble suppofer, que les Prestres & les Diactes n'ont pû estra dépofez que dans un premier Synode, quand il ordonne que fi daos on fecond Synodeils font rétablis, on leur rendra toures les marques de leur dignité qu'ils avoienr secrucs dans leur ordination , & quand il les ther au mesme rang que les Evesques, en ce qui ell de leur dé-gradation & de leus rérabbissement. Episcopus, Presbyter, ant Diaconns , fi à gradu fuo injufte dejettus, in fecunda Synodo innocent reperiatur , non poteft effe quod fuerat , nifi gradut amifot recipias coram altaria de mann Epiforgi , erc. Le Concile XI. de Tolede femble avoir laiffe la liberré aux Evefques d'agir dans ces tencontres, ou selon l'ancienne pratique, eo con-sultant leur Clerge, & s'il en est besoin leur peuple, ou en prenant confeil de deux ou trois autres Evelques, dont la lumiere & la moderation luy fetve de prefervarif contre les fumées & les emportemens de la paffion, dont les plus fages font quolquefois furpris. Mais ce Concile donne plus d'ésenduc à ce reglement, & il ne le borne pas aux feuls Diacres ou aux Prestres ; aussi parle-s'ilde peines encore plus severes que la déposition. Dum fe finulant Spiritalem adhibere correttionem; indiferetam Inbito afferant mortem, cum inauditos à proficient, & occultit out findicits sub panitentia minut. Non ergo de catero perversit voluntatibus sit Com.7. liberum, fimulare qued fingunt ; fed quetiefcumque qui libet ex swediest corregendutest, aus publica debet à sacerdote disciplina curari, aus si aliser Restoribus places, duorum ant trium fratrum spiritualium testi. monio veculiariter adbibiso . cir modus criminis aenolcatur & mode: panitentia irrogetur.

X V. Enfio, pour ce qui est de l'Eglife Grecque on o'y peor remarquer accun changement quant a ce point. L'Evelque y conferva les anciens ponvoirs, aulli érendos & aulli fermes que la jultice & les Ca. nons, qui ne permerrent ny la condamnation des innocens , ny l'impunité des coupables. Saint Jean l'Aumonier fulpendir des Clercs qui s'étoient entrebatus ; c. 15 mais sa charité fur admirable à rechercher luy mesme celuy qui fuyoir, & qui craignoir la paix de l'Eglife qu'il devoir rechercher, Saint Jean Climagne parle de Grade de la déposition de l'Archidizere d'on Monastere par son Abbe , pout une cause affex legere. Mais nous avons déja remarqué la difference des Religieux & des Eeclesiaftiques en cette matiere. En effer, ce pieox Aschidiacre fur si contens de sa décharge, plurost que de la dépolition, qu'il ne pur luy-melme fouffir qu'on le rétablifi, comme l'Abbé voulur faire, après quaran-te jours, son humilité l'emporta for la justice de son Superiour . & d'une peine injuste , il s'en fir un plassir,

& nne couronne de justice. XVI, On pontroit nous oppofer la Lettre du Pape Vigile au Diacre Russique, où il semble que ce Diacre n'avoit ellé ordonné que pour un remps, en arren-dant que les Diacres ordinaires du Pape fuffent revenus. Abfentibus noffris Diaconit à nobis pofiniafti , synot nt ad tempus pro implendo officio, abfentium loss ea Collat. 7. Diaconum te interim faceremnt , donec reverterentur Diaconi memorati, ani quanto te tempore in Leviberum veluiffemne ordinations ministrare, Oc. Cette limi-

Liv. II. Patt. II.

ration de remps n'est que pout l'exercice actuel des fonctions de Duigre pres de la personne do Pape. Car ceux qu'on otdumoir Diacres pour les envoyer Apoculaires a Conftantinople, & ceux qu'en envo gouverner le pattimoine de faint Pierre dans les Provinces , n'estoient pas ordonnez simplement Diacres pour en fatre les fonttions , mais pour d'autres fervices, qui eftoienr alors comme annexez à certe dignite. Eo effet , le Diacre Ruftique fut eovoyé endiverles Provinces pout y prendre foin du patrimoine Ec-clessatique, comme il est marqué dans la mesme letrre. Mass pour le fujet que nous traitrons, on ne peut apporter de preuve plus forte que cette lettre du Pape Vagile , on il dépose les deux Diacres Rustique & Sebaftien , après une longue déduction de leurs desobeiffances de de leurs revolres , de aprés avoir cité le Canon du Concile de Calcedoine, qui fembloit les avoir déja déposé en condamnant routes les conspirations des Clercs contre leurs Evefques.

#### CHAPITRE V.

L'Evefque ne pouvoit transferer les Beneficiers, ou admettre leurs refignations, que pour l'utilité & la necessité de l'E-

1. Cette mariere regarde entere la flabilité des Chere.
11. Premois de l'Egif Greçois, au les Chere un parciannt peffer dans Egif a une autre, fans under de l'Avelgae.

11. Premois de l'Egif d'Estale, où un Cher un passons accepter l'Estètres faite de fa perfonse, pear au Evefiée, fans la permiffice de fan Evrigue.

11. Des permutations en France.
11. Des permutations en France.
12. En Tipagne l'Evelque pouvoit transfèrer les Outez, daife.
Can pagne dans fa Cathodride, a quelles conditions.

D'Our mettre la demiere main à la flabilité des Cletes, il faut encote faire voir dans ce Chapitre, que ny ils ne pouvoient yas cua.melmes quitter, ou religore à quedque autte leurs Benefices, ny l'Evefique ne pouveir pas les transferer, ou leut en permettre la petrosatation, fam l'utilité évidente de l'Eglife, ou fans necessifié.

11. Le Concile in Tralle condamne la legereté, l'ambirion & la desobeifsance des Clercs, qui ont quit-té leurs Evesques & leurs Dioceses, & se sont faits incorporer dans d'autres Eglifes , fans la permiffion de leur Evelque , les fuspendant de leur ministere , jusqu'à ce qu'ils ayent obtenu des lettres dimiffoires de leut Evelque, ou qu'ils foient revenus dans leur premiere Eglife. Nullus Clericus în quecumque sie gradu , po-testatem habeat sine propris Episcopi scriptă dimiso-riă iu alitne Ecclissa Catalogum referri. Voita les dimifloires anciens par écrit, inered amades, non pas pour recevoir les Ordres d'un autre Evelque, &c poartenir toujours a fon Evelque precedenr, ou n'appartenir après tnut cela à aucuo Evelque ; mais pout eftre entierement telaché de l'Evefque, de qui on avoir commence de recevoir quelque Ordre, ou quelque Benefice , & pour entret dans l'obeiffance & dans la dépendance d'un autre Evefque, de qui on recevoit un ordre superieur, ou oo Benefice. Ce Concileajoûre que ceus mefmes qui n'ont quirre leurs Eglifes , que pour éviter la fureur impiroyable des Barbates qui les ravageoient, doivent y tetourner, après que cet orage

111. L'Eglife d'Ancone ellant vacante, & la plutaire des voix effant declarée pour Florentius Diacre de Ravenne, le Pape faint Gregolre, comme nous avom déjavû cy-deflus, deel arc que les éle Étraits doi-

sawast j., qui sant tiguent exit quest.

VI. Le Comical III. O'Ordensy and e dee premutation que l'Endque peut fant, mais celt des chofes

en l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre des des l'entre de l'en

vel Evelche, éngé par l'aothorité Royale. V. Le Concile de Merida decida , que puisque les Con. 14. Evelques pouvoient s'entredonner quelques-uns de leurs Clercs dans leurs befoins reciproques; à plus forte tation un Euréque pourra appeller à foe Egilée Cathedrale, quelques, unu des Prefires ou des Dia-eres, à qui il a confié les Patoifles des Champs, en forte qu'il leur laisse le pouvoir de se substituer d'autres Curez, aufquels ils donoeroor portion congrue. auss bien qu'aux autres Clercs qu'ils leur donnetont, demeurans toûjours eux-melmes les maiftres du revenu de leur premiere Eglife, & continuans d'en eftre comme les Curez primisfs. Toutes ces circonflances font merveilleufement remarquables, pour y découvrir plusieurs vestiges de beaucoup de pratiques modernes. Car l'Evelque transfere bieu fes Curez, mais c'est pour les appeller à sa Cathedrale, c'est à dire, pour les faite montet à un degré d'honneur beaucoup plus haut, ... Ce pouvoit eftre un fort jufte privilege de l'Eglise matrice do Diocese, sioù l'Evesque n'eur pû transferer les Curez en d'autres Eglises. 3. Ce Curé transferé & devenu Chanoine, demeure encore comme le Curé primitif de fa Cute, il établir son succesfeur , il luy doone les ministres inferieurs , il jouit du venu . & leut en fait la part qu'il juge taisonnable Une partie de ce Canon a déja esté rapportée cy-desfus ; l'autte fera plus commodément tapportée dans une autre rencontre. La regle de tous ces changemens a efté l'utiliré de l'Eglife.

## CHAPITRE VÎ

Que l'Eglife a toûjours agreé que les jeunes gens avant que d'avoir efte empoisonnez de l'air contagieux du fiecle, se deffinaffent eux-mesmes, ou fusient destinez par leurs parens à la Clericature,

1, 13, Parties adjustables de fabos Gaudence, pour le faces prepife.
111, 14. Pourrui que les parque s'agine d'aucune contrante, de person exhortes (5 partes laure esfans à la Circusture, K. Sestiment de fains, partieif for estre meters.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Gh. V. 169

VII. Scient cas Peres in deliteration que ces seunes gens fine d'eux mefines à l'elles Ecoloficitique, est un den des Cel, és la vocaren mesme su la voix de Diru.

VIII. Cela ne regarde par cens qui out desaefte infellez, de l'air du mande, en embarafire dans les affares, Saint Gre-1 X. Extrime difference des uns & des mores

X. Exception que admet les performes égets mofine , & que ent effe does les Charges. X I. Man en les eprennant auparavant dans les exercices de la

X 1 1. Ces encures n'efterent que pour s'affarer de leur partie ractions. XIII. Toures beschurges du fiecle four des ferourules. XIII. On entre dans le chemen cernet du falus par la Cliescoture,

an per le Menachefort. XV. Sentament de june Gregore de Nationes.

A Vant que de parler du Collateur ordinaîte & universel de tous les Benefices , qui n'est autre que l'Evefque , il fera bon de ptopofer deux questions comme preliminaires fur ce fuier. La premiere, fi les patticuliers peuvent prévenit la vocation ou la voix de l'Evefque, en s'ingerant eux mesmes dans la Clerica. ture, L'autre, si celuy qui nomme, ou qui élit un Be-neficier, est toûjours obligé de choisit le plus digne.

11. Quant au premier point , je ne puis douter que les Peres & les Conciles n'ayent toujours confideré comme une pratique non feulement licise, maistreslouable, que les jeunes gens avant que d'avoit esté empoisonnez de l'air contagieux du grand monde, se definaisent & se consacratient eux mesmes à la Clericatute, ou qu'ils y fuifent destinez & doucement conviez par leurs parens. Saint Gaudence Evefque de Breffe confeile que les patens ne penvent pas uset de contrainte pour engaget leurs fils ou leots filles à la continence, à la vignité, à la Clericature, mais il affute qu'ils doivent les y convier, les y exhoter, les former de les élever pout cela autant qu'il et el leur pouvoir; enfin qu'ils doivent ne rien fouhairer avec tant de paffion , que de faire fortit leurs enfans des voyes égarées du fiécle , & les faire entrer dans le chemin étroit de la perfection , dans le ministere des Antels, dans la profession de la virginité, on de la Cleticature. Igitur & qui dat virginem suam nuptui beus facit . & qui non dat , melius facit. Lnod ego arbisror non parentibus virginum fniffe d B. Apoftolo di-Unm , ques conft at aliena voluntatic arbitrio dominari non poffe ; fed anicuique komini , tam viro quam fa. mina optionem fuiffe ab eodem Saulto propositam , ne virginem fuam , boc eft carnetn fuam , virginem natam, ant integritati conferest , meliorem partem liberam. que eligent , ant aguita conditione , nuptui cam , fi fo nen centinet , tradat, Voila les fentimens de l'ancienne Eglife Latine, que les patens n'estoient pas les domi-nateurs de la volonté de leurs jeunes enfans, poor leut imposet aucune necessité de se devouer à la continence, comme nous l'avons tematquécy-dellus ; oil nous avons fast voit auffi , que fi dans l'âge moyen la maxime contraite a prévalu durant quelques fiecles , nons ommes enfin rentrez daos les premiers fentimens, & dans les premieres prariques de nos anciens Peres depuis cinq ou fix cens ans

111. C'est donc aux enfans de l'un &c de l'autre sexe à choifir eux-mesmes l'estat de la virginité, ou de la Clericatute , & il eft da devoir des peres & des proches parens de ne pas trop flaset ou leur negligence, ou leurs attaches à la chair , au fang , & aux vanitez du monde, fous le vain pretexte qu'ils ne peuvent pas forcer leurs enfans. Car fans les forcer ils peuvent &c meime ils font obligez de les parrer avec douceur aux voves les plos afforées du falut éternel, Parentes autem vel confanguinei quique virginum , tam puerorum, Liv. II. Part. IL

iam puellarum , noto fibi de fupradella tibertate arbitrij blandtanter, qued alieni mentibut ees tiedem, dominari uon posse trastavimut, Imperare quidem perpetuam continentiam non poffunt , quiaret effe nof-

citer voluntatis : fed voluntatem tunc in melius nusriro possunt. & debitores sunt, ut moneant, ut hor-tentur. ut soviant int pignora sua Deomogis postiant obligaro, quam saculo, ut de propinguis seminis sui, vel in Cleri ordine, dienos altari divino ministros exhibeant, vel in sanstarum numero saminarum puellas eallimonia dicatas enutrians: ne Ecclefiam Dei ta. libns nutrimentis ornantes beatitudinem debitam con-Sequentur, Scriptum eft enim, Beatus qui habet femen

in Sion . & domeffices in ternfalem. IV. Cen'est que la ductrine commune de l'Eglise de fon temps que ce Pere debite, quand il affure fi ptecifé-ment, fi é videmment & fi fotoment, que les peres & les peoches font obligez de ne point violenter, mais de convier, & de porter leuts entans à la Clericature, par leurs fortes exhorsations, par leurs fuzves inflances, & pat route l'éducation qu'ils leur donnent. Debiteres fant , at moneant , at hortentur , at foveene , at in Cleri ordine dignos alsari divino minifiros exhibeant,

V. Saint Ambroife ne doutoit nullement que les jeu-

nesenfans ne puffent, & fe potter eux mefmes à la pto-fession Ecclesiastique, & y estre doucement atrirez par leurs parens, quand il deplotoit l'a veuglement de la jeunesse qui se potte plus volontiers aux emplois celatans du siecle trompeur, qu'aux fonctions saintes de l'E-glise, & qui par consequent imte plus facilement ses ancestres, s'ils ont esté dans les charges de la tobe, ou de la milice , que s'ils ont esté Ministres des divins Autels. Que unumquemque funon ducit ingeninm, ant and officium decer , id majore implet gratia. Sed id cum in omni vità difficile fit , tum in noftro alla difficilimme eft. Amat enim unufquifque fequi vitam parenenm , denique pterique ad militiam feruntur , que - Ofict. 1. rum militaverant parentes , alij ad allianes diverfus, "++ In Ecclesialtico vero officio nibil rarius inveniat, In Ecclefialiteo were officie nibel rarus invensa, quam eim qui fequanr inflituinm paris; vel quia graves deservent altus, vel quia in lubrica acuse difectior abflinentia; vel quia alacri adoleficentia videtre vita abflicente; vi idee ad ca convertuntar findia, que plansbiliora arbitrantur. Presentia quippe plu-ret, quam futura preservat. Ili antem presentibus. nos faturis militament. Vade que praftantior canfa. es debet efte cura attentier. Ces paroles sont bien voit que ce Pere eust souhaité que la jeunesse dans le choix qu'elle a à faire de sa profession & de sa maniere de vie, se porrast plûtost à embrasser celle qui a de la folidité, que celle qui a de l'éclat; celle qui travaille pour l'éternité futuse, que celle qui s'amuse aux plaisits passagers du siecle present : celle qui sanctifie le court. que celle qui chatotislle l'esprit par de vains applaudiffemens : enfin qu'au moins ceux dont les peres ont efté Ecclefiastiques , se rendiffent leurs imitates ordinairement , que dans toutes les autres professions les enfans foivent leurs peres.

ment pout cette maxime , quandil jultifie la conduite d'un pere qui n'avoit pas voulu que tous ses biens fusfent distribuez aux paovres, parce qu'il avoit un fils, dont il ne scavoit pas quelle seroit un jont la tesolution, ou le gente de vie, s'il fe feroir Religieux, ou s'il ehoifitoit la Cleticatute , ou s'il prefereroit le mariage : parce que les parens doivent bien exciter, mais ils ne peuvent pas contraindte leuts enfans à fuivre la voye la plus fainte & la plus parfaite. & mid aurem mirum, fi pater communem filium nolebat bujut vita Inftentaculis à matre nudari , ignorant quid feltaturut effet, cum in atategrandiufcula effe capiffet , urium Mona-

V I. Saint Appultin fe declate encore plus évidens-

chi professionem , an Ecclesiastienm ministerium , an conjugalis necessiendinis vinculum ? Quamvis euim ad meliora excitandi , & erndicudi fins filij fan-Clorum, unufquifque samen proprium donum babet à Dec, alsus fic, alies autem fic. Voilà en peu de mots tout ce que faint Gaudence nous a d'abord expolé plus an long, & ce que nous pouvons reduire à trois points : t, qu'il est libre aux enfans dés que la lumiere de la raifon & de la liberté s'est developée des tenebres, & des hens de l'enfance, de choifir ou la Religion, ou l'estat Ecclesiastique, ou le mariage, 2. Que les parens ne peuvent pas les fotcet a aucun de ces trois effats , mais qu'ils les doivent exciter à ce qui est le meilleur, c'est a dire à la Religion, ou à la Clericatute,& les élever, entant qu'il est en eux pout cela, ad meliora excitandi, & erudiendi funt filif fanctorum. g. Que fi les parens penvent & mefine doi vent folliciter leuts enfans d'entrer dans l'eftat Ecclefiastique ou Religieux , à plus forte raison les enfans uvent le porter & le déterminer eux melmes à un

chore fi faine & fi falutaire,

VII. Ajoûtons encore certe reflexion , que faint Augustin estoit perfuadé, que si les jeunes gens par les douces follicitations de leurs patens, ou par leur topte inclination se déterminoient à l'estat Ecclesia. ftique', c'estoit un don de Dieu , c'estoit la voix du Ciel , c'eftoit la vocation divine. Vunfquifque proprium danum habet à Des , alius quidem fic , alius aurem fie. Et eucore celle cy , que ce fçavant Perene met point de diftinction, quant à ce point entre la ptofession Ecclesiastique, & l'estat Religieux; comme int Gandence n'en meriore point entre la vocation des Clercs, & celle des Vierges confactées à Dieu, Or il est indubitable que les jeunes enfans attirent sur eux les benedictions des hommes avec celles du Ciel, quand ils fe tefolvent à une continence perpetuelle, ou à la profession Monastique. Il faut donc conclure la mefine chose de la Clericale.

VIII. Mais il faut tematquer que ces Peres ne parlent que des enfans, ou des jeunes gens qui n'ont point encore ptis de patty dans le monde, qui n'ont point encore corrompuny la puteré de leurs corps, ny l'innocence de leur ame, qui n'ont point encore d'engage-ment dans les emplois du fiecle, & qui ne choiliffent l'effat Ecclefiastique que pat des motifs innocens, par des intentious chaftes, par des veucs pures ; enfin pat les feuls interefts de leur falur. C'eft par ce meime p cipe que faint Gregoire ne donnoit entrée à l'estat Ecclesiastique, qu'à ceux qui s'y presentoient avec cette
pureté d'intention, & qu'il la fermoir aux autres, dont

6. 4.4.15. les motifs paroissoient intéressex. Aussi Jean Diacre remarque dans sa vie , que ce faint Pape ayantexclus les laïques de toutes les Charges du Palais Apostolique; & ayant refolu de n'y recevoir que des Clercs , plufieurs laïques de qualité pritent la tonfure, pour pouvoir jouir des dignitez. & des exemptions de la Clericatute. L'Empereur Maurice tacha de les artester dans les Magistratures & les Charges de l'Empire par la loy qu'il publia, & la défense qu'il fit d'entrer dans les faints Ordres, à tons ceux qui efforent engagex dans les Charges , & le maniment des affaites de l'Empire. Saint Gregoire receut avec joye cet article de la loy de Maurice, parce qu'elle confirmoit les anciens Canons de l'Eglise, qui donne l'exclusion des Otdres à tous ceux qui sont chargez & comprables des administrations publiques. Neme laicorum quedlibet palatifministerium , vel Ecclesiasticum patrimonium procura-bat , sed omnia Ecclesiastici juris munia Ecclesiastici viri subibane, nimirum lascis ad armorum solam miem vel agrerum curam continuam deputatis, Ob

bec fe mannulli procerum fub obtensu religionis primo

tonsurare ceperunt. Quorum tergiversationi Mauri-tius Imperator prudeuser occurrent, lata lege practa-pit, ut quisquit sussepublicis administrationibus plicanus, et ad Ecclosussicum venire officium non liceret. Quam legem Gregorius fuper hoc valde laudavit, dicens , Qui fecnlarem habitum deferens , ad Ecclefiaftica officia venire feftinat, non reliuquere empit faculum, sed matare. Voila ceux que la loy Imperiale, & le Pape Gregoire mesme conformement aux Ca-nons excluoient de la Clericature; ceux qui estoient déja engagez dans les administrations publiques ; ceux qui ne vouloient se jetter dans le Clerge, que pour n'efire plus comptables au fife ; ceux qui fe faifoient ton-futet, pour obtenir des Charges dans le Palass du Pape, plus lucratives que celles de la Republique; enfin ctux qui ne cherchosent pas à fe décharget des embattas du monde, mais à s'embartasser d'une autre maniere;

non relinquere cupit faculum , fed mutare, 1X. Cat il y avoit une extreme difference entre les eunes gens, qui se donnoient à l'Eglise pour y faire un faint apprentiffage de toures forres de vertus dans les ordres inferieurs , & pour y paffer mefme toute leur vie , si l'Evesque ne les jugeoit pas digues des ordres superieurs, on fi l'Eglise ne les y estimoit pas neceffaires : & entre les petionnes plus avancées en âge & déja infectées de la corruption du fiecle, qui n'afpiroient secretement qu'aux grandes dignitez de l'Eglise, ou aux administrations du patrimoine Ecclesiastique, dont ils esperoient tetirer plus d'honneur, & plus de ptosit que des charges du siecle. Autant que la conduite des premiers eftoit fainte , & digne que l'Eglife les recur avec joye , autant l'intenzion des autres eftoir deteftable, & meritoit que les loix & les Canons conspirationt pour leur donner une honteuse exclusion, Ceux qui ont crû qu'il falloit condamner toutes les avances, on les tentatives que les particuliers pou-voient faire, pour eftre admis dans le Clergé, n'ont eu en veue que ces derniers, & ils auroient jugé plus favotablement des premiets , s'ils les euflent examinez à l'écart, & s'ils cuffent confideré la conduite de toute l'ancienne Eglife à leur égard.

X. Mais comme il y en a qui estant jeunes d'âge, font envieillis , pour ainfi dire, dans la malice , & qui defitent l'eftat Ecclefiaftique par les veues impures de l'avarice on de l'ambition ; ce qui est & sera éternellement une exclusion. & une irregularité generale pour eux , aussi bien que pour les autres : Il y a aussi des petfonnes avancées dans l'âge , & dans les emplois du monde , qui font enflammez d'une pute & fainte atdeur de renoncer au faste & aux illusions du siecle . & de faite une fage & pieuse retraite en se tetirant dans l'eftat Ecclefiaftique. Il n'eft pas juste de les rebuter, fi leur intention est pure, ny de les admetite trop fa-cilement, puisque quelque cettaine qu'elle foit aux yeux de Dieu, elle est incertaine à ceux des hommes. Maurice leur ferma entierement la porte des Monafteres, aussi bien que celle du Cletgé; le Pape jugea plus fagement & plus chantablement, qu'il falloit les ad-metrre au Clergé mesme par la porte des Cloisttes. Ainsi il resolut qu'on les recevtoit dans les Monasteres, & que s'ils y perseveroient dans une regularité irreprehensible, on pourroit enfin aptes ces longues épreuves , les admettre aux dignitez Ecclessaftiques. On ne leut tefufa donc pas la Clericature, quand ils prote-flerent de la pureté de leut intention; mais on les fit paffer par des épteuves . & plus longues & plus labo-

rieuses, avant que de les y recevoir. X I. C'eft ce qui merite d'eftre remarque, qu'on n'éludoit point leut demande , c'est à dire qu'au lieu de la Clericature qu'ils demandoient , on ne leur don noit pas l'habit Monaftique : mais comme leur vie &

## touchant les Benefices, Part, II, Liv. II, C, VII. 167

her condition procedures fision justiment described la particle del faminention perform se les faition paifor par les longs exercites de la Religion, pour les épocorers, de pour les faire mouret neue au diputer les consistent de la compression de la consistent de la compression del compression de la compression de la compression de la compression del compression de la compression de la compression d

na spirit permituren, si autere et in montante met in met in en me

X II. On postroit s'insujent avec quelque couleur de vez péchnièzee, qui no voulen puper l'irrepat la profesion de la companya de l'est per par la profesion Reigneti. Est est peuve fine et qua donné malueur à quelque resignate du Deux nouveas, oil quelque inregulatere, lont expire que le restrate de la companya de l'est peuve fine de l'est peuve fix for, que fon unique define clont d'épouver le fix for, que fon unique define clont d'épouver le fix for, que fon unique define clont d'épouver le fix for, que fon unique define clont d'épouver le fix for, que fon unique define lond d'épouver de l'en le la companya de la companya de la companya de valeur que au l'entre de la companya de la companya de que minit d'une grace de la companya de la companya de que minit d'une grace passa de la companya de la companya de que minit d'une grace passa de la companya de la companya de que minit d'une grace passa de la companya de la companya de que minit d'une grace passa de la companya de la companya de que minit d'une grace passa de la companya de la companya de la companya de par minit d'une partie de la companya de la companya de la companya de la companya de partie de la companya de la compa

merabilis multisudo conflueros : paftor ad omnia providus nequaquam ces ad Ecclefiaftici deceris officium, fed ad capiendum felummedo Monachieum propofisum fuscipiender effe cenfebat. Il veut dire que S. Gregoire n'admettoit pas immediatement à la Clet cature cette grande foule de gens qui la demandoient, mais bsen a la vie Monastique; aprés quoy 5, Gregoire mê-me nous a dit qu'on les honoroit des faints Ordres. Ny ce faint Pape, ny l'Historien qui a compose sa vie fut fes propres ouvrages , ne difent point que ect. te grande multitude de pretendans à l'eftat Ecclefiafti. que ne doit point estre admise, parce qu'oo ne doir jamais s'avancer soy même, ny s'ingerer dans la Clericatute, qu'il faut attendre la voix & le commandement de l'Évêque, ou l'élection du peuple, ou le befoin de l'Eglife, Ces raifons ou ces défaites ne leur tomboient pas feulement dans l'esprit, ils n'alleguens que l'incercitude toute apparente, que ceux qui veulene passer de l'esclavage à la vie Clericale ne soient plus tonchez du desir de s'exempter de la servitude , que de celuy de s'adonner ferieufement aux vertus Ecelefiaftiques, & qu'ils ne foient moins paffionnez

XIII. Car il fut renarquer qu'on nettori au range de révinuée non fellement l'étauge efficié des ferts, foit de l'Egilé, foit de Maifres feculiers, ions de l'Egilé, foit de Maifres feculiers, noit de l'Egilé, foit de Maifres feculiers, noit au fait de la collet, & contest les charges, on les administrations publiques ; parce que c'étionne en les administrations publiques ; parce que c'étionne me l'étaut en l'est publiques ; parce que c'étionne de lois , c'en efficiers à sy mointe s'epition, y n moint étaiten, c'en en mei l'faut entendre toux ces serons de les Disérres, Celt comme il faut entendre toux ces serons de les Disérres, Celt entendre de faits Grégoire même. P aléties des dessibles désires de faits Grégoire même. P aléties des dessirés désires de faits Grégoire même. P aléties des dessirés de l'autre de la considéré de la comme de l'autre de l'autr

pour la fainteté que pour la liberté de la Cleticature.

wel foundaris milités fermitures, etc. XIV. Il ne paraçõe pas monts réclementer de et qui se dié a, que ceux qui seulines menoter es qui se dié a, que ceux qui seulines menoter es qui se dié a, que ceux qui seulines menoter est participates que de la constitución de la comparison de l'étate de l'étate de la comparison de l'étate de la comparison de l'étate des l'étates de l'étate de l'étate de l'étate de l'étate des l'étates de l'étate de l'étate

fer des Simoniaques.

X Y. Sims Gregoire de Nazianne nous tendra sémogrange par un exemple fort illulte de fer finnimers fur ce fijert, de de corre des aurare Peres Grecs. Car il referre par de judies locianges la pieré de Gallius de judien Penner de la maison de Constituent, qui fe fi. 600%, a judien Penner de la maison de Constituent, qui fe fi. 600%, a piere l'exclusifiques, de literus polologuement dum Experiment de la maison de la constituent qui de la coyaste de Sacretace fest mont de chataneq qui la coyaste de Sacretace fest mont de chataneq qui la coyaste de Sacretace fest mont de l'estante qui la correction.

gene etz tennet schinnes, ne colonin og ober organic t do Sacendoc fost moint chunnes que la couronne Imperiale, Lensleusiffini allusibus as laculeusan virtusi specime par se feroninien transnibum, quiu etlem in Clerum sciples adferisferant, adre su divinet quaque liber spieli littiarent, re più y vig 10 cfile imris i yaglitate.

#### CHAPITRE VII.

Suite du même fuiet.

Les jeunes gens peuvent s'offrir eux.mêmes à l'estat Ecclesiastique.

1. Ei les peres poursonnt offer leurs enfans à la Profossion Ecolofoofingue, les enfans poursonnt dont s'y offer enx-necess,

11, d mone de cele, il onfi oft capafible de remple foffiammen le Clorgé. 111, Les longues épouvoir des jouves Clores dans les Ordres moners, à revocat rosa que peuf flatte l'avance, an la fessionise,

on l'ambienn,

IV. Coux qui fant d'un avez contraire, reguedent la chefe d'un
antre beut,

V, VI, Le Pape Serves reçou les plus jeunes enfant dans La Cietestane. VII, Il yreçota a yff les performes plus égées, que s'y prefençate avec une contentina pare. VIII, Dansa les quatres premurs fierles, un me pouvoir querer

le monde qui en fe fasfant Exilefisfogue, paret qu'ul n'y sont post excerc de Monne. 1 X. On n'elifeit que les Evofques (E les Profires. On recover dans pour les surves Ordres com que i y professiones.

X. Diverjes preuves, qu'un reserves les voluntaires, & qu'un n'est pà s'en puffer. X I. Réponfe a une objetion du Solstaire Fean.

XII. Exemples tares, de Gregoire de Tours. Les modudes fe nances à la Clericature pour gours. XIII, Sant Cefare l'affralny-même à la Tenfore.

1. TOutce qui a effé dit de l'âge des jeunes Clerce A de des Sominaires, odt on les élevroit, foit dans la Patrie precedenze, ou dans eelle-cy, est encore une preuve cettaine, que les anciens Perez & les Conciles mêmes, ne doutoient nulliment que en en full une aétion vertuseufe, ét une marque excellence de la vocalait. tion du Ciel, lors que les peres offroient leurs enfans, ou que les enfans s'offroient eux-melmes à l'eltar Ecclesiastique, par les seules veues de la pieté & du salut. Le Coocile I I. de Tolede reconnoift ce pouvoir dans les Peres , de confacter leurs enfant tons peries à la Clericature, & ordonne qu'on les reçoive tons auffi, toft dans le Seminaire, en les confurant, & les ordonnant Lecteurs. De his quet voluntas parentum à primis infantia annit in Clericatus officio manciparit, Batuimus observandum , ut mex cum detenfi , vel mimifterio Lellorum contraditi fuerint , in domo Ecclefia , fib Episcopali prasentia , à Praposito sibi debeant eradiri. Si les peres peuvent donner leurs enfans à l'Eglife, les enfans peuvent bien avec plus de taifon fe donner eux-mêmes. Si à l'âge de dix-huit ans ces jeumes Clercs preferoient une erernelle continence au mariage, oo les éprouvoit encore deux ans . & puis on les erdonnoir Soodiacres, comme nous avons rappor-

infinuer qu'on ne les faifoie Prefires que dans le befoin de l'Églife. II, Remarquons icy , 1. Que les Everques ne s'ac-uerant aocun droir fur les Ecclefiaftiques , que par querant aocun droit fur les Ecclefiaftiques, que par l'Ordination, comme nous avons montré cy-deffus, felon l'usage de ces premiers fiecles, fi les lasques ne a'offroient ou eax mêmes, ou leurs enfans à la Clericature, il n'y avoir plus de ressource pour remplir les places vacantes du Clergé. Car la violence que le peuple faifoit à quelques-uns , eftoit un paffedtoir , ou pluroft c'eftoit un violement du droit, que le zele ten-doit excusable, & que les Loix, les Canons, les Papes & les Peres ont enfin condamné. Quant aux élections, elles n'estoient que pour les Everques, & pour les ordres majeurs tout au plus, au moins après le troiléme fiecle. Cat après cela on ne voir préque plus d'élediton pour les Ordres mineurs, & à peine en trouve-t-on même pour la Preftrife, & le Diaconat au cinquième ou fixieme fiecle.

té ailleurs, & cinq ans après on les faifoir Diacres,

Ce Concile o'eo dit pas davantage, & femble nous

111. Remarquons , 1. Que de se donner à l'Eglise pour pailer fon enfance & la jeunelle dans un Seminaire, & dans les exercices des Ordres mineuts, ne monter au Diaconat qu'à l'âge de vingt-cinq ans , & après de fi longurs & fi faintes épecuves , fi inculpabiliter d'issifenfé. et c. n'elle pas encoteafluré de monter à la Prefitife, enfin de ne juitir cependant que des avantages d'une Communanté, où tout confifte à ne manquer ny des alimens , ny des habits necessaires ; tout cela ne pouvoit eftre l'objet que d'un choix verrueux , & d'une refolution fainte & religieufe ; & ainfi les Conciles & les Peres n'avoient garde de s'y oppos ou de s'en deffier. L'avarice, l'ambition , la paresse : enfin les cupiditez fenfoelles ne trouvoient en rout cela aucun attrair, qui puft les artirer. Ao contraire com-me cette viceftoir fort femblable à celle des Cloiftres, comme la vie Clericale eftoir auffi appellée avec juftice, ennversion, vie teligieuse, ainsi que nous l'avons fouvent observé; de là venoit qu'on merroir peu de difference entre ceux qui quittoient le monde pour l'eftat Ecclefiastique , ou poor entrer dans un Mona-

IV. Remarquons , 3. Que ceux qui font d'un fentiment contraire à celuy que noos proposons, confiderent auffi les choses d'une maniere fort differente. Car ils or settent les venx que fut ces lasques ou ambitieux, on avares, ou voluptueux, qui ne se proposert la Clericature, que comme un moyen poor s'élever à de grandes dignitez; on pout acquerir des richesfirs, di fervirone à fatisfaire leur fenfualité. Nnos confessons que ces seres de gens n'ont jamais pû psecendre à l'eftar Ecclesiastique , & n'oot jamais du yestre re-

crus. Mais il o'est pas vyay que tous ceux qui se sont volontairement prelentex eux memes au Clerge , ou qui dans leur enfance y ont efté offerts par leurs parens, avent toûjours eile poullez par ces monfs honteux & derestables, Il est certain au contraire qu'ordimairement les monfs & les intentions en effoient conformes aux regles de la pieré , & de la fainteré du Sa-

cerdoce. V. Et il ne faut pas s'imaginer que ce qui vient d'eftre allegué du Concile de Tolede, fust une prauque finguliere de l'Eglife d'Espagne, qui a donné aux peres un pouvoit extraordinaire de dévoire leurs plus runes enfans à la vie Clericale ou Religieuse. Car our ce qui eft de la profession Clericale, ce Concile de Tolede n'a fair que noos découvrir la police, ou au moins la regle & le defir de toure l'Eglife dés le quatrième fiecle, ou mefme des les premiers com mens de sop ancienne pureré. Témoin le Pape Sirice, dont la premiere Lettre Decrerale tenouvellant appatemment les anciennes Dectetales que nous avons per-dnës , declare que ceux qui fe font dévollez à la vie Ecclefiaftique, des leur enfance doivent se faire baptifer , puis eftre faits Lecteurs avant l'âge de puberté ; faire les fon Ctions d'Acolyrhe & de Soudiacre josqu'à l'age de trente ans , alots on les fera Discres, cinq a on leur donnera la Preftrife, & après dix ans de Prèrtife, on pourra les faire Evefques, fi ces longues épreuves font voir en eux une vertu folide, & une perfeverance ferme & inebranlable dans la piere. Qui-cumque fe Ecclesia vovie obsequiit, à sua infantia ante pubertatis annos bapticari, co Lestorum debet ministerio fosiari. Si l'on confronte ces patoles aveo les termes du Concile de Tolede cy-dessus tapportex, on jugera facilement qu'il ne se peut rien dire de plus femblable. Car fi le Pape Sitice dit que ces enfans fe voiient eux-mefines à la Clericature, au lieu que le Concile de Tolede dit qu'ils sont vouez par leurs parens , il faut croire que l'uo dir ce que l'autre suppose , & que l'un & l'autre pretendent comprendre le confentement unanime du pere & du fils , puis qu'il s'agir des enfans encore fott jeunes, & avant l'âge de puberte. A primi infancia annis , à fin infantia, ante pubertatis annes. Cat dans cet age fi tendte la vo. lonté do fils n'est efficace qu'avec celle du pere, & saint Gaudence nous a appris dans le Chapitre precedent, que les peres devoient fuavement convier leurs enfans à la Clericature, mais qu'ils ne poovoient pas les y

recoive d'abord dans le Clergé, & dans l'ordre des Lecteurs les plus rendres enfans qui s'y font dévoilex , quicumque se verit Ecclesia obsequits a sua infan ia, il troove bon que les enfaos previennent le choix des Everques , & s'offcent eux meines à la Clericatore, En effet ayant dessein de n'admettre an Clergé , s'il se peut, que ceux qui n'ont jamais foiiillé lent ame d'au-cun crime capital, non feulement depuis le Baptême mais melme depuis leut naissance, ce Pape est obligé & l'Eglife avec luy de prendre le parry le plus feur , & de recevoir entre les bras ces enfans dés leur premiere enfance, Je feay bien que l'innocence après le Bapié-me fufficoit, mais ceux qui differoient lent Bapième jusqu'à ce qo'ils se fossent lassex, & comme degousex des voluptex fales & criminelles du fiecle, obligeoient l'Eglife d'user à leur égat d'une condescendance qui ne peur que paroiftre forr forprenante à ceux qui la confidereront de prés. En effet ce Pape sâcha de prevenir ce defordre, & rous les Peres de son siecle travaillerent à mertre fin à ces longs retatdemens du Baptême, qui n'estoient autre chose qu'une longue impunité du crime ; puis qu'après cela se faisant baptifer , ils n'estoiene

V L. Lnrs donc que le Pape Sirice ordonne qu'on

plus foumis aux rigueurs de la penisence, nyaux exclu-

VII. Mais ce Pape ne s'arrefte pas là , il ouvre la orre du Clergé aux perfonnes avancées en âge, qui font enflammees d'un faint defit d'une parfaite conversion, pourvá qu'aussi rost après le Bapsême ils entrent dans le Novitiat des Ordres inferieurs, & yacquietent par de longs exercices ces hautes vertus, qui sid, c. to, douvent les porter au comble des Ordres facrex. Qui vere fam atate grandaunt , melioris propositi converfatione provocatus , ox laico ad facram militiam pervenire feitinat , desideri fui frultum non alizer obti. nebit , de. Tous ces termes , provocatus , feftinat pervenire . defiderij feullum , marquent certsinement qu'on recevoit fort volontiers dans le Clergé les Latques qui faifoient divorce avec le monde, & demandoient inflamment d'eftre receus dans les Ordres comme dans un estar de conversion , de religion. & de faintete. Meliori, propositi conversione provocatus, Cat pour ce qui est de l'élection que le clergé ou le peuple fatfoit des Ministres de l'Aotel, ce Pape dans le mef-me Chapitre la referve pour la Prestrife, ou pout l'Epileopat. Acceffe temperum Prefbyterium , vel Epifcoparum, fi eum Cleri ae plebis evecarie elettio, non

immerità fortietur. VIII. Avaot que de paffer à d'aotres preuves , faifons encore deux reflexions fur cette Decretale de Sitiec. La premiere est, que la vie des Laïques ayant toûjours efté fort exposée aux tentations du peché, & aux dangers du falur éternel , ceux qui vouloient s'en tetirer, & enreer dans un port falutaire, que les mir à couvert de toutes ces rempestes, ne pouvoient prendte party que parmy le Clergé avant l'inflieution des Mo-nafteres, c'est à dire, avant le commencement du quatriéme fiecle, dans toutel'Eglife, avaot la fin du mesme fiecle dans l'Occident, avant le commencement du fixième fiecle dans l'Espagne. Car voila les Epoques de l'Etablissement des Communautez Monastiques dans les diverses provinces de l'Eglise. Ainsi il est vray qu'au temps du Pape Siriee ou ne pouvoit dans l'Italie, & peut-eftre dans tout l'Occident , trouver d'autre raite hoss du fiecle que le Clergé. Et c'est ce qui l'a Fait parler comme il a fait. Ce qu'il faut auffi remarquer du Concile II. de Tolede, qui ne connoilloit peut eftre que peu de Monasteres dans l'Espagne. D'où il faur conclure que la fuite des pieux feculiers dans le Clergé, pour y trouver un faint repos , & un port affuté , foin des embarras & des orages du fiecle, a efté pratiquée long-temps avant l'inflitution des Monafteres, & avant les retraftes dans les Monafteres. Et fi faing Gregorie a crû qu'il y avoit des petfonnes qui ne pouvoient se sauvet dans le monde & à qui l'entrée dans les Monafteres eftoir absolument necessaire pour leur falut, on pourroit peut-estre dire la mesme chose de l'entrée au Clergé, avant la multiplication des Cloi-

IX. I (combe referies or th, our libelities was pretined, leaders and referred por libelities (pretined, l'Epiplia foultaile qu'on a l'était que ceux qu'il y destines d'ap. (Cano, peripopoles duce qu'il y leaders d'ap. (Cano, peripopoles duce qu'il y channe tiglie, ceumes autri lainet de fonciet presisce al l'an citiente, de, d'ale editaile l'an innit er excellent planes qui devinent fair of rememer de la froir president de l'année de Relatin de de dessen enterenna à Deu y fusifier signifiera se d'entre equal nombre de nombre Crero, choife ceu a qu'un l'empré fine d'amoire to d'extracion de la compre de la cause et d'extracion de la compre de la cause et d'extracion de la compre de la compre de la compre de la comtracte da Sarrelle (Contre d'adren de Compre de la comtracte de Sarrelle (Contre d'adren de Compre de la comtracte de Sarrelle (Contre d'adren de la compre de la comtracte de la compre de la comtracte de la compre de la compre de la compre de la comtracte de la compre de la compre de la compre de la comtracte de la compre de la comp

program y or al fermione flow spots are balonic. X. Quyal of Condel in quelor Care asymptome. Total is unumbe de leun Circa de se dichere de luva gille; de Adudigh et paralle Carines [3] ficasos; gille; de Adudigh et paralle Carines [3] ficasos; processes and control of the condel of the co

X I. Il est vray que le faine & divin Solitaire Teans dont Ruffin a écrit la vie , semble blàmer ceux qui s'in gerent eux mêmes dans le Sacerdoce. Si ergo filiell mei , neque fugiendum emnimedis dicimus clerkasum, vel facerdorium, neque omnimedis experendum, Sed danda opera est , no vitia gnidem à nobis depel... lantur , & virtutes anima conquirantur : Dei antem judicio reinquendum eft , quem velit , co fi velit affumere fibi ad Ministerium, vel ad facerdorium. Non enim qui feipfum ingesferie, fed quem Dominus assumpferie , ille probarut eff. Mais 1, ce Saint ne patle que des Religieux & des Solitaires, qui faifoient profes-fion de vivre dans les deferts : d'où ils n'estoient par encore descendus dans les Villes ; &c de fait sout ce qui pouvoit les élever rant foit peu , ou les expofer aox yeux du monde. a. Il ne parle que de ceux qui briguent le Diaconat, on la Prefitife, Ministerines, Sacerdo. tiam, & non pas la Clericature, ou les Ordres museurs, Comme en effet les Religioux ordinairement effoient d'abord fauts Diacres , & entinte Preftres. Or le Diaconar même eftoir une éclarante dignité, au heu que l'estat des moindres Clercs , estoir plurost un humble Noviciat des vertus Ecclessastiques, Aussi lots que faint Hilaige voulnt lier faint Martin à fon Eglife pat le Diaconat , ce Saint tefusa de montet à un rang si haut, mais il fe laiffa ordonner Exoteifte, parce qu'il y avoit pour luy plus d'humiliation que d'élevation : Intellexis Hilarius vir altieris ingenis, het tum med. poffe confiringi, fi hoc ei officij imponeret, in que quidam lotus injuria videresur, Laque Exercifiam eum effe praerpit, Quem ille ordinationem , ne defpexife tanguam humiliorem videretur, non repudiawir, s. Enfin, ce Saint ne dit pas qu'il faille triujours estre prévenu par le choix de l'Evesque, mais il du qu'il faut attendre la voix de Dieu. Or la voye de Dieu fe fait entendre en cent manieres diverses . & ce n'est est pas une des moins certaines, que le desir ardent , & l'intention fincere de fervir Dieu.

, XII. Gregore de Touts raconte, comme le faint homme Vuince passant de Bretagne par Tours pour

I GIV

aller en Jerufalem , il l'y arreita , en le faifant Preftre; parce qu'il le connosiloit eitre tres veriueux : Loem nos quo facilius teneremus, quia nobis valde religio-fus vidibatur, Prefigterij gratia himoravimus. Mass ce meme Auteut nous montre ailleurs , que pour les Ordres inferiturs, & pour la fimple Clericature, on n'astendoir pas toujours d'eftre prevenu par le Prelat. Une femme offiit fon fils au Monastere de faint Mau-Mar. I. e. e. tice, pour y eftre receu entre les Clercs: Mulier filium 76. unicum Abbati tradidit erudiendum, ut fallus Clericus fantlismanciparetur officiis. Un efclave eftant ex-Dr Morae E Mert. tremement malade, & ayant efté voijé par son maiftre 1.0.1.4. à l'Eglife de faint Marun & à la Clericature , il recou-

vra miraeuleusement sa fanté, fut mis en liberté & ordonné Clerc, Si eum reddtderis fanitati, piifime domine Martine, in illo die abfalutes à mei fervitig vinculo , incifis capillis tuo fervitio delegetur , e.c. Sauns furrexit, &c. Tonfarato capite . & berrare ibidem domini ufibns defereivit. Un patalytique d'Orleans ayant ellé guery au tombeau du mê-me Saint, témoigna la teconnoillance en s'y fas[ant donner la tonfute Chricale. Erellsusaperplantes po-pulo teste surrexit : qui continuo Clericus fallus & in fostitate firmarus, ad domum regressu est. Où il pa-toilt bien en passant, qu'il ne falloit point de dimissoires pour estre tousuré par un autre Evesque que celuy

Cq. 17.33. de la naiffance, Mais contimions. Merobaude Poitevin recouvrala veuë au tombeau de faint Martin, il y recent auffi toft la Cleticature, Qui continui Clericue fallus in eadem toco faous abfeefit. Un contrefait ayant raconté à Gregoire de Tours même la guerison miraculeuse, y receur aussi la Clericature. Curicus fallut, incolumit ad hospitiolum suum rediit. C'etoient alors les mêmes vœux d'entrer dans la Clerica. tuse, que ceux qu'on fait encore à prefent d'embtaffer la vie Monashque, si l'on releve d'une dangereuse & 3. v. 15. maladie. En voicy un exemple bien averé en la person-

ne d'un boiteux : Tandino inspellis propria conscientia noxis , convertt decrevit , feilicet ne humiliatie capillie, iph faulto deferviret Antiffici, Std print à Rege pracipium elicuis , ut res fuas omnes Bafilica traderet vivens. Que falle capite tonfurate , impleteque bona deliberationis voto , pet vint , qui effractis Fita par, offibut futrat breviatm, est elongatmi. Saint Nizier qui fut depuis Evelque de Lyon , fut fait Clere encore ront pent, dans la maifon de sa mere : T'efunite patre

hic cum genitrice jam Clericus in dome paterna refidens . com reliquis famulis mann propria laborabat. Co. 9.46 d. Le faint Abbé Patrocle ennuve des vanitez du fiecle, alla se presenter à l'Evesque de Bourges , pour recevoir la Cleticature, il l'obtint, & fut peu aprés ordonne Diacre. Abiit ad Arcadium Bituriga urbes Epifcopum , petitique com am copitit touders, adfeirique fe in ordinem Clericorum, Qued Epifcopus Domino volente fine mora complexit; nec multo post Diaconatm oficia fument, vacabat jejuniti , &c.

X 1 1 1. Saint Cefaite qui fur depuis Archevelque d'Arles prévint la volonté de les parens , & dés la plus tendre enfance vint demander la tonfure à fon Evcle, & la receur comme une confirmation & on fceau de la vie teligieuse qu'il vouloit dessors embrasser. Je-Sout Beter ipfa infantia radimenta, &c. Ignorante familia 17. A.J. C parmibut , civus tupiens regui celefis esfici , se iliuu temperie Poniția saulii Sylvostri vostiniu pra-nițiă supplicatione proserurere, petens , un obrasu sibi capitiu ,muratoque habitu , divine ipsum Antiștes fervitio monciparet, nee pateretur ultra fe à parenti-bui ad pradium off Rosque profituos revocari. Agente erço Pontifice nulla injetta est votis optimis mora,

personnes un peu plus avancées en âge, doit effre traitté avec l'irregulatité des Neophytes, dont nous parlons dans les quarre Parties de cet Ouvrage,

#### CHAPITRE VIII.

De ceux que l'Eglife recevoit à la Clericatu. re, quoy qu'ils y tuffent portez par leur mauvaile fortune, ou par la violence de la perfecution.

I. Devers exemples de ces trofies avantures dans l'Orient, 11. Les reflexions deverfes qu'un pout 3 faire à mafère faires. On ne differences pous en ceç la Clierconare de Le profifices. Manafis-que. Les monts de l'Égiqu dans est ordinations forçes, 111. Il parcifi de cery que l'ellat Ecclefiefique effeit un effat a un perfect renencement au mende. IV. V. VI. VII, Exemples de la mefine chofe en France, Que ess Ordenessas foreirs ne luifesens pus d'eftre voluneaures les mefme en leur manere, es de devener avec le semps des bolo-

conflet tree-voluntaires F 111, 1X. Exemples pareds en Espagne, eis la candince a es plus dure . E momentum la contraunte n'a pamas efferelle , qu'ella empejobafi que ces Ordanateans me jufficue ve ayement voluntaire. X. On n'a temas condomne les ampables a la Clessature ; mass been an Chaffre,

ON reconnoiftra encore plus évidenment com-bien on admettoit volontiers à la Clericature, ceux qui s'y presentoient avec un desir sincere de servic Dieu , lors qu'on aura fait reflexion sur la facilité qu'on avoit d'y recevoir ceux qui y eftoient comme forcez par les diverses occurrences, & par les tourbillons impreveus de la fortune. Socrate dit que Julien qui merita depuis le nom infame d'apostat , pour effacer de l'efprit de l'Empereur Constantin les justes desiances que la conduite ambitieuse y avoit fait naistre, contresir la profession Monstique, & furfait Lecteur dans l'Egli-fe de Nicomedie. Il n'y a nulle apparence que l'Evêque eux choisi un jeune Prince de la maison Imperiale pour en faire un Lecteur. Ce fut donc luy-même qui s'ingera dans cette fonction , & on ne pût point le refuser. Theodore Lecteur dit que Marcien qui avoit L. J. c. i] disputé l'Empite à Zenon, & qui avoit mesme remporté for luy des victoires fort avantageuses, ayant enfin esté pris, fut relegué apres avoir efté ordonne Preftre. Evagrius raconte comment le tyran Conftantin ne pouvant plus refifter à la puissance legitime, & aux atmées form. de l'Empereur Honorius , se déposissa de la pourpre . se jetta dans l'Eglise , & se fit ordonner Prestre. Theophane dit que Germain & Philippique donnerent de fi vives apprehentions à l'Empereur Phocas , qu'il les

obligea de le faire Prefires. Germanus depofita cima L. c. c. ssad Preft yeerorum ordinem ejus juffu allettus eft, Philip. In Crong. icus ettam crinibus attoufis Sacerdoti) dignitatem afpicus etsam crinions attonjes Ameruse, my Jecutus est , & Chrysopoli in Monasterio a se extruito

II. Ce n'est millement approuver ces eremples que de les tapportet pour en uter les conclusions suivantes, r. Que si les Prelats ne refusoient pas l'otdination à coux-mesmes qui la demandoient par une volonté forcée, & par des interefts bas & charnels , comme il n'eftoit que trop vifible , il eft fans donte qu'ils n'afoient pas d'une plus grande rigueur envers ceux qui fusoient la mesme demande, par les sertimens sinceres d'une veritable conversion. a. Que ces exemples ont eu cours dés le quatrième fiecle, 3. Que ceux qui recevoient les Ordres par ces rencontres violentes, fai-foient au moins semblant de profiter de la necessiré, où la providence les engageoit , & de vooloit fincere. Nous n'avons presque parle que des jeunes enfant ment se convertir. 4. Que dans ces rencontres ceux tinns ces deux Chapitres, parce que ce qui tegarde les qui se jettoient dans la Cleticarure, embraisoient en

## touchant les Benefices, Part II. Liv. II. Ch. VIII. 171

mesme temps la vie Monastique, comme il a para dans ce que Socrate a rapporté de Julien, & dans plusieurs autres exemples. C'eftoit ce qui ne permettoir pas aux Evefques de fermer l'entrée du Clergé, e'est a dire, d'ofter la liberté de renoncer au monde, & d'embraffer un fainte rettatte, à ceux qui proreftoient d'en avoir bi n y en a.t.il qui d'une neceffité mévitable font le fujet d'une conversion & d'une vertu, qui avec le semps se porte jusqu'ao plus haut point de la perfection ? S. Augustin noos a dit cy-devant dans une autre occurrence , que l'on ne devoit pas refuser aux Laboureors & aux moindres artifans l'entrée des Monafteres, patce qu'encore qu'il n'y ait que trop de justes raisons de se défier que ce soit plûtost un esprit de faineantise qui lesporte, qu'une veritable serveur; il y en a neanoins entre eux qui font animex d'un defir tres fince. re de la perfection Evangelique, & qui avec le temps montent jusqu'au plus haut comble de la verni, Ainfi pour ne pas tebuter ceux cy, il faut admettre ceuxla mefine , puisque Dieu seul penette dans les secrets reolis du cœur.

111. S'il tombe dans l'esprit de quelqu'un qu'il importe peu , pour la pleme connoiffance de la nature des Benefices felon les ufages de l'ancienne Eglife , de fçavoit qu'on y admettoit ceix qui s'offroient eix-mefmes , on qui y estoient comme violentez ; Je repons qu'il n'est pas d'une petite utilité de bien comptendre que l'eftat des Ecclefiaftiques, ou des Beneficiers, effort alors un effat de convetion & de religion ; que c'estoit une profession de renoncement au monde, à les vanitez & à ses plaises ; & qu'ainsi on ne devoit pas refuser d'y admertre ceux qu'une fincere devotion y conviolt ; on que les tempeftes du fiecle & les naufrages mesmes sembloient y jetter; enfin que c'estoir au moins dans les Ordres inferieurs un Novitiat de toutes fortes de verrus, de l'humilité & de la pauvreté melme, puis qu'on s'y contentoit du vestement & de la nourtiture necessaire; & go'ainst on ne se défioit pas que ce fuft un intereft humain qui y attitaft les avares ou les ambineux. La Clericature fimple oule rang des ordres inferieurs effoit une bonne œuvre , comme le dit faint Paul de l'Episcopat , c'eft à dire , un travail & un exercice penible de vertu , plûtoft qu'un attenit qui flitaft les fens,

IV, Voyons fi ces reflexions ne fe trouvetont pas auffi iftes dans les exemples que nous allons rapposter de la la condinie de l'Occident tout femblables à ceux de l'E-L. s. e. 41. glufe Orientale. Gregoite de Tours raconte que le grand Clovis punit la perfidie du miferable R oyChararte en le faifant tondre luy & fon fils, & en les faifant ordonner. luv Preftre & fon fils Diacte, Vinites totondit, en Charavicum quidem Prefbyrerum , filium vere ejut Diacenum ordinari jubet. Il y a toutes les apparences du monde que ce Roy viltorieux ne commanda pas benfment aux Evelques de tonfurer & d'ordonner ces Princes infortunez : mais que leur donnant le choix, ou de payer pat une honteule mort la peine de leur infidelité , on de renoncer entierement au monde , & de fe mettre dans l'impuissance de jamais brotisller l'Estat, ils fe refolurent eux-mefmes de demander la tonfute & de s'engager dans les Ordres factez, faifant par là une profession publique & irrevocable, de renoncer à tontes les esperances du fiecle

V. Cette conjecture n'est pas feutement apprisé for la vray, femblance, on fire la bireflance que les Rois gardoient envers les Evefques, & fur le devoir de Evefques dant les ordinations; mais elle est claistement établis furce que racenez le même Gregorie de Tours, des trois fils du malheureaux Rov Clodenic Cast estant tomber, comme nous avons déja dit, entre Liv, II, Partie III, VI. L'exemple de fuinc (Don fish ben'v out que ces bolocoulles qui fediored auta lu profedior chience, le on Monstique, ne lufficiere para de relev obmeistre, que oprop que d'aboutifeup para un per foerer. Je n'empre que de l'entre de l'entre

erudire ar regulà.

V 11, Fullalen autre receptie qu'on poarreit en utile si chuibble no dannes, por filt remanquer que la Cason positione ferremoni les ferdipers de la Cason positione ferremoni les ferdipers interpretationes de la Commission de la Commission de l'interpretation de la Commission et qui s'étomispionel have réfitte e par les productions, de ne privates point de la Commission et qui s'étomispionel have réalise que la contra qui s'étomispionel de la Commission et qui s'étomispionel de la Commission de la Compation autre de la Commission de la Commission de la Compation de la Commission de la Commission de la Comtra de la Commission de la Commission de la Comtra de la Commission de la Commission de la Comtra de la Commission de la Commission de la Comtra de la Commission de la Commission de la Comtra de la Commission de la Commiss

VIII, L'Eglife d'Espagne n'estoit pas exempre de z. c. c. 41. ces violences. Le meline Gregoire de Touts en rapporte des exemples : mais nous nons contenterons de développer le Canon du Concile V II I. de Tolede, qui eondamne ceux qui aspiroient à des noces illicites, aprés avoir receu les Ordres dans ces conjonctures fascheuses, où ils ne pouvoient autrement évirer la Com, 7, mort. Il est vray qu'ils ptetendoient n'avoit pas donne un confintement libre à leut ordination. Queldum ant evente neceffitation, ant mete periculerum, adepant fuiffe novimu Ecclefi-flicarum officia dignitatur Cononiam cum bac ifit imponerentur , id fibi fieri nelnife teffamtur , ideirco bac fernere , atque ad prifling pertentant conjusia , morefane redire, Mas ce Concile leur remontre avec autant de force que de fageffe, que si la consecration du Chrème, des Ausels & des Eelifes eft irrevocable, celle des Ministres facrez ne l'eft pas moins ; que fi le Baptême donné aux enfans fans aucune connoiffance, & fansnul confeutennent de leur part , ne laiffe pas de les engager dans l'observance des Loix Chrestiennes ; l'ordinasion ne doit pas eftre moins efficace , quoy que ceux qui la requivent,n'y donnent qu'un confestement force, Quanto magis non convenis violare, qued pro morris ant panarum evadenda pernicie , occal à Dei difpenfa. tione dignoscient obveniffe, Licer invite perceperint , and non merebantur habers , libenter tamen ob ca. lefte retineant pram um , qued notendo per terrena

confrant some necofficarit eventum.

7. Si ce Canon confirme la validaté des Ordres recus par com qui n'y confirmelient pas, id sis sirvi netallis rell'enten , &c., Liere invisi perceperiat, &c. Nelonde sonfectat junt, &c. Il ne lastif pas de sipposfer un confirmement foscé, eel qu'est celuy de ceux qui lont contrainte par la caimte d'un plus grand

Liv, II. I attack to

mal, d'en acceptet un moindre, Car il eft vray, & on dit avec verité , qu'ils fouffrent ce moindre mal contre leur volonté, & malgré eux : & neanmoins il est certain qu'ils y confunteut librement, & l'acceptent volontaitement pout en éviter un autre plus grand. Ceux dont ils'agir avoient accepté leut ordination en la méme maniere, y eftant forcez par l'impoffibilité d'éviter autrement de plus grands maux ; aut eveneu necessia. tatum, ane mein periculorum, ero. Pro mortie ant parnarum evadenda pernicio, Go. Per cerrene necessi. earss eventum. Or qui peut douter qu'on ne se resolve librement à avalet tous les breuvages les plus amere pour évitet la mott? Les Evefques ordonnoient donc ees fortes de perfonnes, parce que dans la conjonctute presente elles acceptoient, ou même elles techetchoient & demandoient l'Ordination , avec toutes les inflances avec lesquelles on demande un temede, si c'est l'u. nique prefervatif de la mort. Aussi ces gens ne teclamoient point , & ne proteftoient point contre l'ordination, comme ceux dont patloit le Concile III. d'Orleans cy-deffus allegué. Et les Evelques eftoient d'ausant plus excusables dans ces renconttes, que ce confentement d'abord forcé se changeoit souvent en une resolution tres-libre & tres-sincere , qui leur faisoit benit la celefte providence, qui n'avoit excité certe tempelte que pout les jetter dans le post : occult à Dei difpensatione diquescitur obveniffe. Je ditay en pallant, que c'eft sinh qu'il fant entendre les autres Canons des Conciles d'Espagne , où l'on ratifie le Baptême donné aux Juifs contre leut volonté. Cat on y suppofeaussi de leut part un semblable consentement forcé pat l'apprehention d'une most inévitable.

X. Je ne puis m'empescher de faire icy en passant une remarque importante pour la gloire de la Clericature, qu'on n'a jamais condamné les criminels à l'eftar Ecclefialtique, quoy qu'on les sit fouvent forcez par les Sentences Juridiques d'entret dans les Monafteres. En eela ou n'a pas feulement confideré la dignité & l'éminence du Sacerdoce ; mais auffi l'innocence & la purerequieft necessaire pour la Clericature. Je ne dis pas sculement que ce seroit recompenser le crime au lieu de le punit, que de condamner les coupables à recevoir les Otdres : mais je dis que le esime qui peut attiter fur la tefte du coupable une Sentence de condamnation, l'a déja precipité dans une irregularité, & une incapacité entiete des faints Ordres. Auffi l'on trouvera peutestre bien des exemples d'une violente tytannie qui anra force des rebelles à fe faire ordonner , mais ce n'étoit pas une Sentence ny Civile , ny Erelefiastique: & alors melme ce n'eftoit pas tant pout les punit qu'on ufoit en leut endroit de cette violence, que pour les jetter dans l'impuffance d'aspirer jamais à aucune dignité feculiere.

Je ne veux pas maintenant examiner, fi lors qu'on condamnoir par Sentence Juridique, ou les Clercs, oules Laïques à eftre renfermez dans des Monafteres, nn les obligeoit simplement à y faire penitence ; où fi on pretendoit les forcet à prendre l'habit, &c à en faire profession. Cette question me paroist trop éloignée de on fujet pout m'y attefter.

#### CHAPITRE IX.

Celui qui élit, qui nomme, qui presente, qui inftitué, est obligé de preferer le digne à l'indigne, & le plus digne au moins digne, felon les maximes du grand faint Gregoire.

1,11, Same Gregore et herebe de teve esfiez les perfames de-gues de l'Infoque.

ttt. U confere qu'en ordenne celuy que n'est per tont à fait degne, quand il ne s'en trauve passe de medicar.

2V. Ses masames conflutes fort, de n'admetre semas cons que leurs crimes rendent irreguliers . El entre les autres de

tonquer: le plus degne , un s'alui y en a point de degnes , le macus in V. Dans le diferentment du plus digne, il fant mettre en rempte

V., Dau le diferentement du plus degre, il finn mettre en europe le beu-bene d'avec langt temp fervy la meune 1 gife.
V1, 21 une prodence humante, acciffaire paur bein genvierner le temperel de l'gife.
V11, Il lafou waquer les Evofebre, finns de facets degres.
V11, Il messee dans la balance l'age, I bafpacater, la felb-

IX Ses forms pour les autres Benefices mesadres

X. Il employeet les plus fames d'entre fez Ecclofisfiques & fer

ecosympus.

"XI, XII, Les maximes de ce Papa que triviteur de fimanoques
contes les confiderations de favotar ou d'amoies, faix aurant de
preuves pour la necefficé de chosfir le Pas dyna.

XIII, Commens ce Papa a domante de Econfice pair des E.clefiafteques mereffeenn.

X 8 V. Suar Gregore ne diffrague par le plus utile du plus

"Eluy qui élit, qui nomme, qui presente, qui inflitue un Beneficier, eft a mon avis oblige de preferet , non feulement le digne à l'indigne , mais aussi e plus digne au moins digne. C'eft la feronde queftion que nous avons proposée, à laquelle il faut com-mencet de satisfaire dans ce Chapitte, où nous expoferons les fentimens de faint Gregoire , pour passer enfuite aux autres Peres.

11. Saint Gregoire ayant appris qu'il y avoit en Sieile un Preftre digne de l'Episcopar, manda à l'Evesque de Syracule de l'examiner , comme devant luy-même rendre compte de son jugement au souverain Juge; & s'il le trouvoit eapable de cette éminente dignité, de le luy envoyer, pout le poutvoit d'un Evefelie vacant. Hunc fracernitas tua coram fo deduci faciat , cum- L. s. Fp. 18. que fient cersus fam , propter anime perientum, diti-genter examinet. Luem fi ad hune gradum provehi dionam effo porifixerit , ad nos fludeat definare , ut oun diffonence Deo , loco , cui providerimue , poffimns ordinare pastorem. Cela nous apptend que ce faint Pape s'informoit soigneusement de tous ceux qui

este tent capables de ces Charges importantes , dans toutes les Provinces les plus reculées. 111, 11 eft vray que ce Pape ne parle que d'un Prêtte digne de l'Episcopat, & non pas du plus digne, mais il est apparent qu'il ne l'autoit pas appellé de si loin, s'il ne l'enft juge plus digne que tous ceux qu'il avoit auprès de lny : & que s'il en eust connû de plus dignes ailleurs , il eut témoigné encore plus d'ardeur à les appeller à Rome & à les ordonnner. Le faint Evefque de Syracuse Maximien, qui avoitesté chargé par le Pape de l'examen de ce Prestre, estant mors quelque temps aprés, on propola de luy faire succeder le Prestre Trajan. Saint Gregoite ayant appris que ce L. L. Ep. 19. Prefire avoit de la piete, maia qu'il n'avoit pas tome a capacité necessaire, pour la conduite d'une si grande Fglife; jugeaneanmoins qu'on ponvoit l'élire dans une inévitable neceffité, puis qu'il n'y en avoit pas de plus digne. Crede quod Trajanum Pressyrerom maxima pars eligat, qui , at dicitur , bane mentis eft , fed

non eft. Tamen fi melior inveniri non valet , & ipfe nullis criminibus tenetur involutus, condescendi ad eum engente nimia necessitato patest.

1V. Voilà les deux inviolables maximes de ce faint Pape, pour les élections aux Benefires, & pour les Ordinations. La premiere, de rejetter toffiques avec une fermeré inflexible, tous ceux qui font foinllez de erimes capitanx, aufquels est attachée l'irrepulatité. La seconde, de choisir toujours le plus digne de reux dont on peut dispolet, Si melier inveniri non valet,

quantum Inspicer, ad regendum locum illum idonem

Cela peut agriver en deux manieres, car ou celuy qui eft le plus digne , eil effi Arvement fort digne de l'Epifcopat : & alots la rigueut du dtoit nons oblige de le preferer à tons les autres ; ou il manque encore de quelque qualité necessaire, quoy qu'il soit le plus da-gne de le plus expable de tous eeux qu'on a en main, & alors on beut l'élire par une condescendance , qui ne peut qu'eftre louable dans une fi extrême necessité.

Condificendi ad eum cogente nimia neceffitate poteft. V. Mais faint Gregoire montra bien dans cette rencontre , que pour trouver les plus dignes du Ministère divin, il faut jetter les yeux sur les autres Eglifes, quand il confeilla au Clergé & au peuple de Syracuse, d'élite l'Archidiscre de Carane, comme le plus digne de tous. Si autem mea voluntat ad hanc electionem quaritur. tibi fecreto indico , quod volo ; quia nullus mibi in eadem Ecclefia polt domnum Maximianum tam dienm videtur , quam Joannes Archidiaconut Catanenfis Ecclesia. Qui si ficri posest, ne eligaeur, credo quod apea valde persona inveniarar. Ces tectives , Nullus Iam dignus quam I saunts , monttent la necessité d'é-hre le plus digne. Que si ce Pape dit seulement qu'on peut l'élier, et sejes seupesse, act non pas qu'on y cot obligé, & qu'on n'en puisse pas élire d'aurre : c'est rce que cer Archidiacre effoit hé à fon Eglife, & à fon Evelque, duquel il falloit obeenir le contentement. Ainsi on en pouvoir faire une postulation, plutost qu'u-ne élection. Outre que les Canons ordonnoient que les Evelques fussent élus du Clergé de la même Ville, Ainfi un Preftre de Syracule poovoit estre preseré à un Atchidiacte de Catane, le moins digne au plus digne, li cette distance de capacité, estoir justement balancée par cette confideration d'estre membre du même Clergé, & avoir depuis long-temps confacté tons les fervi-

ces à la même Eglife, VI. Le Clergé & la Noblesse de Naples estant par-L. S. P. 40 tagez dans l'electiond un Evelque, faint Gregoire leur écrivit, qu'en celail n'y avoit rien ny de nouveau, ny de forprenant ; mais que la feule justice devoit estre la regle de leurs jugemens, & de leurs refolutions, fans que la faveur y eust aucune part. Cela ne se peut a inoins d'élire le plus digne entre plusieurs qui en sont dignes, Nec novam , necreprehensibile est , in cligendo Epis. copo populi se vota in duas partes dividere ; sed grave oft , quando in hujufmedi caufis , non ex judicio , fed de folo favore venis elettic. Les uns demandoient le Diacre Jean, mais ce Pape luy donne l'exclusion sur ce qu'il avoit une fille encore toute petite, ce qui montroit qu'il n'y avoit pas long temps qu'il gardoit la continence : Nam quá prafampsione ad Episcopatum andes accedere, qui adhuc longam corporis sui consi... nentiam filiold seffe convincione non habere ? Les auttes preferoient le Diacte Pierre, mais ce Pape leur oppose, que quoy qu'il fust capable d'ailleurs, il n'a voit point crtte prudence & cette adreile même humaine, qui est necessaire aux Evesques, pout les be-foins temporels de leure troupeaux Perrus Diaconus, quemà vobis elellum afferitis, omnino quantum dici. tur, simplex est. Es nostis quia salis hoc tempore in regiminis debeat arce cenffitul, qui non folum de falute animarum , verum etiam de extrinfeca fabjellerum utilitate & cautel d feiat effe follieitnt. Ce faint Pape estimoit donc, qu'on doit mettre en compre même les qualitez humaines, pour le gouvernement temporei des Diocefes, quand on juge entre plusieuts quel est le plus digne de l'Episcopat. Enfin ce Pape se tesservoit toujours le ponvoit d'examiner à Rome, celuy qu'ils aotoient élû, & de le rejetter, s'il le trouvoit inca-pable d'une si haute Charge. C'est pourquoy il les avertit d'en chercher en melme temps un antre, qui Soit auffe propre à porter cette digniré, & a eftre L. II. Pattie II.

mis en la place du precedent, s'il est rejerté. Sendii vestri fit etiam alium, qui aprut fit, providere , nt fi forte buic ordini his nen videas ur idonem, fis in quem

se vestra declinare posse elettro. VII. Ce Pape lassoit quelquesois vacques longtemps une Eglife , patce qu'il ne rencontroit pas encore de Pasteur propre & digne d'une si sainte élevation. Novit fraternitas viftra , quam longo fit tem. Lau.tp.sp. pore Apratium Paltorali felicitudine deffiration V bi din quessimme, quis ordinari debaifet, & nequaquate potainas invenire. En ayant tronvé un aprés un filong temps, il ne laiffoit pas de le faire fericulement examiner , même en fecret , for les progrés fpirituels de fon ame dans les voyes de Dieu, Hune volamus fraternitas tha ad fo facial venire , co de anima

(na admonent , quaternt in bonis fludiis crefcat. Et fi nulla ci crimina obviant. VIII. Voicy encore un exemple plos évident, &c une preuve plus certaine , du fom que ce Pape avoir de penetrer autant qu'il le pouvoit dans le secret du cœut deceux qui devoient estre élus à l'Episcopat, &c de prendre toujours le plus digne entre tous ceux qui L. 11. Ep. 6; estorent propolez. L'Eglife d'Ancone estoit varante. On propososs erois personnes. La premiere estoit Florentin Archidiacre d'Ancone mense, scavant dans les lettres faintes; mais trop agé pout prendreen main le gouvernail d'une Egale. Scriptura facra feientiens L. 12,59,6, habers, fed ita atatis fenic fam confession accepimus, ut ad regiminis officium non pofit affargere, Outre, dit, ce Pape, qu'il eftoit si ménager, qu'il ne don-doit jamais à manger à personne. La seconde estoit Ruftique Discre de la même Eglife, vigilant & habile, mais il ne sçavoit pas le Pfautier. Figilans, fed Tfal-mos ignoras. La troisième estoit un Diacte de Ravenne, experimenté & appliqué aux affaires : mais dont on ne connoiffoit pas le secret de la conscience, Solicirum effe novimus . fes qualis fit interius , omnino nen feimus. Ce fage Pape députa deux Everques , pour s'aller informer for les lieux de souses ces chofes , for tout le la conscience de ces trois personnes n'estote point bleifée de quelque crime, qui leur donnaft l'exclusion : diligenter de vità & meribus fingulorum re-quirere , fi de millo fibi fint crimine confeis, qued cos ad hot officiem vetet accedere, at reddiri cersiores, quid post has Deo anthore fieri debeat dispenamus. Amfi on mettore dans la balance de la justice la science , l'âge , l'hospitalité , la sollicitude , la vigilance , L. 6 Pp. 18. mais for tour l'innocence. L'Eglife de Locres n'avant point de Pasteur, ce Pape après avoit rejetté un Prè-tre qui avoit esté élû comme todigne, qui a minime di ...

eum fludij tui fit de criminibus que ad Epifceparum accedere non permistuus , cum omni fubtilitate requia rere ; & fi corum fe expertem effe responderis , &c. I X. On peur à proportion juger quelles dispositions ce Pape demandoit, pout conferer les autres Benefices, & s'il fuivoit une autte regle que celle d'une justice rigoureuse, L'Abbé du Monastere de Naples estant most, ce Pape envoya un Religieux à l'Evefque de Naples , pour l'établir d'aboid Prevnft ou Prieur , Lemmad prajent Prapafiram effe decernimes: L.7. Ep. 34. & eftre fait enfute Abbé , fi fa conduite meritoit cetre élevation. Il avoit besucoup de honnes qualitez, mais il en eftoit trop perfuadé luy-même, & il eut efté efté parfaitement fage, s'il eut moins crû l'efte. Saur bona qua in co placent. Sed hoc oft in the vehemens vitium . quod valde fibi effe fapient videtur Ex qua radice quanti rami peccati valeant prodire , pasenter agnofeitur. C'eft entrote icy une preuve , que

gans inventas oft, fit cherches un Prefite, ou Cuté

d'an autre Evelché , & le fit interroger for les crimes

qui eftoient incompatibles avec l'Episcopat : Atque

Bravers

ce Pape employoit les plus dignes & les plus capables, quandil en resconttort ; mais a leur defaut il prenost les ins indigues & les moins incapables, pour remplit les places qui ne pouvoient pas ente long-temps vacantes , comme celle de Prieur ou de Vicaire : laiffant vacquer un peu plus long-temps celles qui estorent plus importantes ; mais dont le ministère pouvoit eep dant estre suppleé par d'autres, comme celles d'Abbé

l'exactitude & l'integrite de ce faint Pape, à ne don-

& d'Evel X, Jean Diacre nous apprend encore admirablemen

ner les Evelchez qu'aux plus dignes, à faire chercher de tous coftez les personnes les plus capables, à n'èpargner pas mêmeles Cardinaux de fon Eglife, & les plus faints Religieux de fes Monasteres , pour com-mettre les Eglifes vacantes aux perfonnes les plus propres à les gouverner faintement. Ordinationes famme L.3. c. 7. coltu fervaffe docetur; in co quod ab ipfo fua confecrarionic exoties, per comem directim finam, Episco-pos undequaque metivere invincir porini, findiosfin me ordinavio, Ce. ne Ecclesiam illis regendam com-mitteres, qui exemplis & verbis pariter illam adificare melius potniffent. Tous ces termes témoignent que ce Pape ne le contentoit pas de choifit des Ministres dignes, lors qu'il y en avost de plus dignes. Auffi il tă-choit d'attiter prés de sa personne tous los Evesques qui se trouvoient sans Evesché & tous les Clercs de m-rite & de vettu, dont la reputation voloit jufqu'à luy ; comme estant pleinement convaincu , que la fermeté, ou la cheure des Fglifes ne provient que des bons L. 3. c. 3. ou des mauvais Evelques. Et quidem Gregorius pradeuter cognesient totum corpue Ecclefia tam per bonos

> cefeet Epifcepatus invitabat. X 1, Mais puisque tout ce qu'a esté dit tegarde prin-cipalement les Evesques , dont il est neanmoins aisé de tirer des confequences pour les autres Benéficiers : venons à ce qui est propre & particulier aux Ordres & aux Benefices infetieurs. Jean Diacte protefte que ce Pape condamnoit la fimonie artificieuse de ces Evesques, qui neptenoient point d'argeot pour la collation des Ordres, ou des Benefices, mais qui donnant plus à la faveur qu'a la justice, s'acqueroient des amis, des flateurs , des vaffaux , ce qu'on estune plus que l'argent, Commentum latis artificio fum reperis iniquitar

Epifcopos feliciter fare , quam per malos infeliciter gadere : non folum diverfaram gentiam diverfi ordinie Clericos , verum etiam vacantes Epifcopos in fun Dia-

quo feilicer illes Sacerdorio fublimares , qui fibi post confecrationem canto subsettiores este debnissent, quanto son divino, quin potins humano indicio se fuisse pro-teoros, ipsi procul dubio reputarent. XII. Cest la doctrine constante de ce grand Pape,

que c'est une espece de simonse déguisée , mais égale. ment damnible, de conferer les Ordres, ou les diguitez de l'Eglife pour acquerit la faveor, l'amitié, ou les louizeges des hommes. Columbas wendere , oft im-Hom. 4. su policionem manus, qua Spiritus faullus accipitur, non ad visameritum, fed ad pramium dare, Sed fant non. nulli, qui quidem nummerum pramia ex ordinatione non accipient, co- tomen facrot Ordines pro humand ratia larginutur ; atque de largitate cadem , laudis Columnodo recribacionem anarunt. Hi nimirum anad gratis acceptam eff , non gratis tribuant ; quia de impenso oficio saulitaris ummmum experunt favorit. Vude bene cum justum virum describeres Propheta, ait. Qui excusit manus fuas ab orusi manere, Ab om. ni , quia alind off munne ab obsequio , alind munns à lingua, alind munus d mann. Munus queppe ab obfequio . eft lubrettio impenfa indebite , munus à manu pr. unia sit, muant à lingua favor. Qui ergo facros Ordines tribuit, tune ab omits manere manus excuelt,

quando in divinis rebut non folum nullen pecuniant, ed esiam humanam grasiam non requirit. Ot quiconque prefere ou les indignes aua dignes, ou les moins dignes aux plus dignes , n'agit que par ces confidera... tions simonaques, & par eonsequent crimmelles au ju-gement de ce Pere, pour gagner la bienves lance, la faveur, les louanges, les services & les basses complaifances des hommes. Ce font la les feuls motifs qui tur foot faire un choix si contratte à la justice , & à la loy éternelle, qui commande que dans ces rencontres. importantes le feul merite foit confideré. Et n'est ce pas vendre les chofes faintes que de les distribuer par des interefts humains ? Auffi ce mefine Pape dit encose ailleurs, que pour donner gratoirement les Ordres ou les Benefices, il ue faux les accorder ny aux presens, ny à la faveux, ny aux peierts : De ordinationibus ali-quid accipere fab diffrilla interdiffiene vernimni, 34. Oportes erge us neque per commodum , neque per gratiam aut quorundam supplicationem , aliquet ad :acros Ordines confenthatis aus permittatis adduci. Eten une autre lettre, Nullur veffrum denne her fieri patiatur. Sed neque gratia alicujus neque supplicatione ali-quos ad sacros Ordines andeas promovere, niss cum,

quem wita co actionis qualitas ad hoc dignam effe mou-

X111. Je confeste que ce Pape s'est quelquefois interefle pour faire pour voir de quelque Benefice les Eccle fiaftiques qui effoient dans l'indigence. Mais ce o'étoit que pour titer de la mandicisé ceux qui estoient démnez, & dont la vie ne deshonnorost pas le cata-Aere. C'est ainsi qu'il pria l'Evesque de Syracuse d'ads'effoit par simplicate plutoft que par malice, laisse en-gager dans le schisme de ceux d'Iltre. Quia non in foursem inches de ceux d'Iltre. Quia non in arefim incidit, fed à facris generalis Ecclefie myfte. L.3.29.14. rist , quafi rella findio intentionis erravit imbecili tati eju: at que necessitatibus consulentes maximeque susten-tations ejus, pietatis intuitu providentes in tuê Ecclefid Syracufand eum pravidimus ordinandam, five ut officium Diaconatus expleat , feu cerseu fola ejufdem officii pro fastentand a panperiate fua , commoda confequarur, in the fraternitatis volumus boc pendere [udicio. Nous avons deja vû que ce Pape écrivant au £ 9 Ep.61. Preste Candide, qu'il avoit chargé du patrimoine de l'Eglife Romaine dans les Gaoles, il loy recommanda un Prestre François fort pauvre; afin de le pourvoir d'une Core, ou d'une place d'Abbé vacante : Testis An-rellins Professe, us sicubi in possessione beats Petri ApoHolorum Principis, oratorium, ant locus , qui Prefogtere , vel Abbate indigeat , inveniri potnerit, ei debeat committi : quatenin & ipfe fubfidium vita prafentis inveniat , ey nos inveniamur patitioni illino

paraife, Bien lois de mettre au rang des considerations

humaines, ou des affections charnelles, le foin qu'on

prend de pourvoir & de nourrir les pauvres Ecclefiafti-

ques, il faut confesser au contraire que c'est une verru

vrayement Pastorale, également accompagnée de justi-ce & de mifericorde, Car si les revenus de l'Eglise sont

dus partie aux pauvres , partie aux Feclefiaftiques , les

pauvres Ecclefiaftiques doivent indubitablement eftre

preferez à tous les autres. Au refte ce Pape n'ordonne

pas de prefetèrer ceux qu'il recommande à d'autres plus dignes, mais il commande feulement qu'on les af-fifte plus promptement, parce que leur nect fité est plus pteffann XIV. On a bien déja pû temarquer que ce Pape ne distinguoit pas les plus dignes d'avec les plus utilea pour le gouvernement de l'Eglife, Car il pourroit arriver que celuy qui auroit & plus de vertu & plus de fcience qu'ou autre , seroit neanmoins moins digne parce qu'il seroit moins utile à un Evesché, dont la

conduite spirituelle & temporelle demande ou Pasteur qui ast encore d'autres qualisez importantes , outre la science & la pieté. C'est peut-estre ce qui a porté ce Pape à s'exprimer quelques os de la sorte, qu'il chossiroit toujours le plus utile dans l'examen qu'il feroit des L 4. FF. 47. Evelquet à Rome. Vt utrifque cominus cuaffirmis ille qui Des placueris, en unilior vifus fuerit ordinerer. Et ailleuts. Si in duorum fo elettione diviferiat, is qui uti-4.9.89.74. lier vifut fuerit , ordinetur.

the transmission of a St

### CHAPITRE X

Suite du même fujet.

Qu'il faut toûjours preferer le plus digne, felon les autres Peres Latins,

1, 11, L'affemblie du peuple, du Clergé Cf des Evefques pour flore un Evefque, est une preuve qu'un en bour d'étire le plus digne, Tont de fysifreges ne preuvenn se renner que pour le plus digne. Tont autres (entemmers est care) le deviglous. 1111, Les Apostres en aforent de mofine. Les plus dignes à pour on fast degrees, fe l'on fe forme une ules degree du Sacerdoce, Amfi e'est eine un sudagne, de ne pas étre le plus degree, IV. V. Deverfes preuves de fants Augustin,

VI. VII. VIII. Erde fant smbruk. I X. De fami lerime

X. Du Concile de Telede. X1, Des Devertales des Papes, ein l'en rapporte les exemples du basen Trifamens, les langues preparations paus former les seunes Cleves an Sacredace, El pour les en rendre resi-degres, X11, X111, X1V. Smêt des mofents Decretales,

XV Antart que les plus degnes s'elorgecet per enn-mefete des degrate, antant ou dont i ifurer de les y fore momer.

I. L'Es autres Peres , les Papes & les Conciles de L'Eglife Latine , ont confirmé cette melme maxime par leut conduite toute conforme à leur celefte doctrine , que dans la distribution des hon-neurs , des Benefices & des dignitez Ecclefiastiques , les Electeurs, les Nommareurs, les Collateurs, les Patrons, tant Seculiets qu'Ecclefiastiques doivent toûjours preferer les plus dignes aux moins dignes, & ne peuvent fans une etiminelle acception de perfonnes , donner à la faveur ce qui n'est du qu'au merite, en preferant aux interefts de l'Eglife ceux de

la chair & du fang. II. Ce point de la morale & de la Difcipline Ec-11. Cé point de la morate de la Dirispine Ex-ciciatique et affiz important, pout le reptendre de plus baut, & remonter jesqu'aux fiecles les plus puts de l'Egilfe. Quand tous les Everques d'une Province s'affembloient avec le Clergé de le peuple d'une ville, pout y élife on Everque, n'erloit-ce pas pout en clire un qui fût digne, de mefine le plus digne de certe suprème dignité, entre tous ceux qui se presentoient à leurs yeux ? Eust il esté besoin d'une si grande assemblée, & d'une si longue & si fetiense déliberation, fi l'on cust pense qu'il estoit libre de favorifer les moins dignes au prejudice des plus dignes ? Er comment une fi grande multitude eut elle på s'accorder à favorifer une melme personne, puis que les interefts eftoient fi differens, & les tuclinations fi partagées? Il n'y a que la feule regle de la justice qui pust refinit taut de cœuts, & tant de voix; car cequi est juste est un , mais l'injustice, la favent, l'acception des personnes partagent infailli-blement les esprits & les prerentions. Il n'y en a qu'un qui foit le plus digne ; ainfi les yeux & les vorux de rous les Electeurs fe tonement fut luy : mais les moins dignes , ou les indignes font en grand ombre, & on ne prut s'arracher à eux fans divi-Son & fans schifme. Ce font les sentimens de faint

### touchant les Benefices, Part, II, Liv. II, Ch. X. 175

Cyptien lots qu'il expose les obligations des Ele-ceturs : In ordinationibus S-cerdotues nomiss imma. L.1. 89. 4. cteuts; in orannationness chaiffices eligere debennes, &c. calases, & lategres Massifices eligere debennes, &c. Plend diligented & explorations fincerá opertes est ad Sacerdonium Dei deligi, que a Des conflet audiri , &c. Cum ipfa plebs maxime kabeat pototfatem , vel eligeadi dignos Sacerdotes , vel indigaos recufands, Gro, Vs plebe prajente vel detegantur malo-rum crimina , vel bonorum merita pradiceatur , Gr fis ordinatio juffa & legitima, que essurum fuf-fragio. — judicio fuersi examiaata. Dans une compagnie fi nombteuse & dans une discussion fi exacte & fi rigoureule, la faveur ne peut avoir de

111. Ce Pere remarque que les Apostres employerent la meime diligence & fitent les meimes te-cherches pour trouver le plus digne, non feulement quand ils elutent un Apostre, c'est a dire un Evesque, mais aussi quand il fallot ordonnet des Diacres. D'où il s'ennut que la même loy doit estre observée dans la nomination ou election des moindies Beneficiets. Nec bec in Epi,c perum santam & Sacerdotum, fed in Diacoaorum ordinationibus observaffe tiden. Apolioles animadveremus. En effet l'Apolite ayant declaré que les Everques & les Diacres doivent avoir esté urreprehentibles, ne peut-oo pas dise que ceux que nous appellons les plus dignes des fonctions du diviu Sacerdoce, feroient plus justement appellez les moins andignes à Ainfi c'est vrayment élire un indigne, quede ne pas élite le plus digne de tous. Cum su firip-

turis divinis Dens ad facrificium probibeat accedere L. L. Ip. 7. Sacerdoces, etiam in levieri crimine confliences : & in Levitico dicat. Homo ia quo fuerie vitium es-macula noa accedat offerre dona Deo. Il ne faut qu'a-voir lu le Pastoral de faint Gregoire, ou les livres admitables que faint Chryfostome a écris du Sacerdoce, pour demeurer pleinement perfuadé que mul ne nous en peut paroittre digne, que dans la certitude, qu'il ne s'en trouve pas de plus digne. I V. Saint Augustin a nettement decidé la qué-

fliou que nous etaitone, en difant que ce n'eft pas un peché leger que de faire acception de personnes dans la dispensation des honneurs, & des digniters Ecclefiaftiques, en postposant un pauvre, quoy que plus habile & plus vertueux, à un tiche moins pieux plos include co puis eventura, a universe moim peur pa-tandum est leve este peccasam, in presentura accep-25,05,25, stant habere statum Domini mostri state Christi, si si-tant distantina statudi ac stanti, ad homera Ec-clessissiva referanca, Quis epim seras etigi divitem ad fedem bonoris Eccelefia , contempto panpere in-

ftralliere atque factiore ? V. Ce faint Evelque rémoigna bien de la delicateffe de sa conscience sur ces matteres, quand il écrivit au Primat Xannipe, que quand l'assemblée des six Eves-ques qui devoit juget de la disposition d'un Prestee, fe declateroit en faveur de celuy qu'il avoit déposé, il ne pourroit jamais fe resondre à luy confier encore la conduire d'une de ses Paroilles, pout ne se rendre pas luy-meime responsable de tous les desordres oil il 290f 115, pourroit tombet. Qued fi forti judicibus Ecclefieficis abud videtur, quea sex Episcapis cansam Pristyteri termiaari Cossilio statuum est, committat illi qui vult Ecclesiam sua cura commissam ego talibus sateor

quamlibet plebem committere times, prafertim ques aulla boaa fama defendis , ne boc eis poffie ignofci , no fi quid perniciofius ernperit, languens imputem mibi. Cet admirable Prelat n'avoir garde de donner les Cures de fon Diocefe, Ecclefias fue cura commiffas sà la faveur, ou aux veues bumaines, pois qu'il avoit mesme de la prine de s'en capportet aujugement de fix Evefquea.

Det. 14.

Majort.

V. Auffi Poffidius dans la vie de ce faint Evefque affure que la regle qu'il gardoit dans les ordinations, ettott de fuvre la pluralité des voix, & les coûtumes de l'Eglife, In ordinandis verò Sacerdoribus en Cleria cis , confenfam majorem Coriftianorum , & confuetudinem Ecclefin fognendam offe arbitrabatur. C'eft ne donner point de part aux confiderations humaioes, que d'agir de la forte ; cat ny la coûtume de l'Eglife ne peut s eftre de preferer les moins dignes , ny la pluralité des suffrages d'une fainte multitude ne peut conspitet

que pour celuy qui s le plus de mersee, V l. Saint Ambroife n'estois pas moins fensible aux moindres défaues de ceux qu'il admerroit à la Clericature, on qu'il y fouffroit. Il donna l'exclusion à celoy dont le port, la demarche, l'action ne luy patoifioit pas affez conforme à la bienféance & à la modefie Clericale, Il eftoit de ses amis, il n'oublioit tien pour meriter l'entrée du Clergé ; mais toute la faveur ne put jamais faire passer sant Ambroise par dessus ces moindres défauts; sant s'en faut qu'elle luy pust faire postposer les plus dignes aux moins dignes. Memini-His filij ! quendam amicum , cum fedulis fe videresur commendare officies, boc fele tamen in Clerum à me non receptum, quad gestus ejus plurimium dedeceres. Ce faint Evelque ne desaprouvoit pas les diligences de cet amy pour le faire ouvrit les portes du Clergé ; pa ce qu'elles pouvoient partir d'on sentiment de pieté. Mais il ne vouloit ordonner que des perfonnes tres-

dignes , & exemptes de ces ombres de défauts. VII. Ce Pere s'est expliqué bien plus au long dans fa lettre à ceux de Verceil , où il les exhorte & les infituit pour l'élection d'un Evefque, & il leut temontre que les paffions humaines ne doivent jamais eftre moins écourées que dans le choix de l'Evefque qui doit en eftre le medecin univerfel ; Cam in emni alla , tum maxime in Episcopi peritione abeffe debet malignitat, in ene vita formatur emaium , at placite & pucifice judicio proferator vir omnibut, qui eligatur ex omni-but. & qui medeatur omnibut. Que le fouveran Paftent n'eft parvenu luy-mesme à la suprême digniré de Pontife éternel, que par la vocation de son Pere ; 20nus medicus , qui infirmirates nell'ras accepis , fauavis agricudines ; & tamen ifte , ficut est feriptum , non fe honorificavis fieri fummum facerdotem , fed qui locutus off ad eum Paser, dixit, Filius ment esta, Que le Pontife de l'ancienne loy Aaron ne monta au comble de cette dignité, que par la Vocation de Dieu, faus que ny la propte cupidité, ny la faveut ou la volonté des hommes euft aucune part à ce choix : pour nous apprendre quelles devoient eftre les élections des Minifires factez : Ideo & Aaren fucerdetem ipfe elegie , ne non humana cupiditat in eligendo facerdote prapande. raret, fed gratia Dei ; non voluntaria oblatio , nec propria afamptio ; fed caleftis vecatio. Enfin , que JESUS-CHR ESTA voulu porter la qualité de Pots nfe , non passelon l'ordre d'Aaron , maisselon l'ordre de Melchifedec, qui n'avoit ny genealogie, ny parenté, pout nous apprendre que les confiderations de la chast & du fang devoient eftre entierement bannies de l'efprit de ceux qui élifent les Evefques, & des Evefques, qui conferent les Ordres &cles Benefices, Sed referent ad exemplum, at tanquem fine Patre er fine Matre Sacerdos effe debeat , in que non generis nobilitat , fed

waram eligutar grasia, & wirtnium praragariva. VIII. Cefaint Doctour adjoint que c'est pour cels qu'après le concouts de tant de suffrages, qui passe pout la voix de Dieu parce qu'il ne peut eftre cause que par les veues finceres du merite & de la vertu, qui est on motif, dont tout le monde est également touché : les Everques doivent encote examiner celuy qui a effé uleu, sin de le confirmer, a'il se erouve veritablem

irreprehensible, & exempt meime des moindres de. niciperusminte, ac exempe meine des monates de-tauts. Supplicaturus pre populo, eligi à Domine, pre-bari dobt à factodetibus, ne quid fit quod in 19f6 graviter offendat, cuius officiam eft, pro alierum offen-fa intervenire. Neque enim medicaris virsus faterdotalis eft, cui cavendum non folum ne gravioribut flagiriis fit affinis ,fed ne minimis quiden

1X. Saint Jerôme ne propose pas des regles moins severes, ny des raisons moins pressantes, pout obliger les Evefques à ne donner la conduite des Eglifes, ny les ret L'erques à né dontent acomanie de Egunes, ny ses Benefices, ny les Ordres iscrez, qu'à ceux qui ont le plus de veritable metite, quoy qu'ils n'a yeut uy le ven de la favour, ny l'appuy de llagarenté. Andainst Epifea-pi, qui habent caufit inendi Treflyseens per nebes finga-tal presplateur, fab quali lege Eestissfiftic aussissations ardo tenesaw, nec parent Apifeli esfe verba, sed Chrifti , qui ad discipulos ait : qui vos spernit, me spernit, &c. Ex quo manifestum est , cor qui Apostoli lege con-Gr. L. Nau many jumm ep , est que repetent sege von-temps à Reclipaticum gradum nen merite voluerist altiem deferre, sed gratiu, contra Christum factre, qui qualit in Ecclefa Professer confisiuendus sit, per Apa. Popt. at ti-fletam faumin sequencient executur est. Al enfes ami. 1400 c. s. cus Det , cui facie ad faciem Dens locuens eft , pornit utique succefferes principarits filies fues facere , & pefteris propriam relinquere dignitacem : fed extranens de alta tribu eligitur lefut, ut feiremm principatum in populos non fanguini deferendum affe , fed vica. Sed nunc cernimus plarimos banc rem beneficium facere, un non quarant ess in Ecclefid columnas erigere, ques plus cognoscant Ecclesia prodesse ; sed quos vel ipsi amant ; vel querum sunt obsequiu deliniti vel pro quibus majorum quifpiam regaverit , & ut deteriora taccam, qui sa Clerici fierent, moneribos im-petrariunt. Ce palíage est si beau, que je n'ay pas crú qui l'unit estre trop long. Il comprend tout ce qui a este déja touché en tapportant les sentimens de sant Ambroife & de faint Gregoire, Il nous montre que ce qui a effé dit des Everchez , doit s'étendre à tous les autres Benefices, jusqu'aux moindres Otdres. Ny les prefens , ny les fervices , ny les prieres , ny les recommandations des Grands , ny les inclinations particulieres de l'Evelque ou du Patrou, ne doivent tien influer dans un choix, où il s'agir du falut des peuples, du patrimoine de Jasus C HR 15 T, des interefts de l'Eglife & de l'éternité. Ainsi tien ne tieut moins de la ustate des bienfaits, que ce que nons appelloris Benefice, On ne peut faite grace à petfonne ; une justice rigoureuse doit tout decidet. Enfin , il fant inniter Morie , qui doit tout decidet. Enhn, il tant muter mone, qui cherch un licoceffeur, non pas dans sa famille, mais dans une auste tribu, afin de nous apperendre d'élire toujours le plus digne le leplus capable de fervir l'E. gille: quas plus capable de fervir l'E. X. Le Concile X. de Toleche frappe d'excommuni. Can. se

cation les Evelques qui donneut les Abbayes ou les Cures à leurs parens , ou à leurs favoris , d'où il arrive que le patrimoine de l'Eglife devient le butin de ces meteenaites. Agnorimus quos dam Pontifices pracepus Principis A posobram ità esse immemores, ne quibus-dam Monasterius, Parochialibusque Ecclesiis aut sua confanguinitatis performs, aut fai favoris participes, iniquemfape flatnant in prolatum : iea illis providentos commoda inhonella, us cifdem deferantur, antque proprio Episcopo dare jullus arde poposceris , ant qua rapere deputati confleres violentia potnerit. Proinde vomibus places , co in prafenti tale reftindere fallum, Ade coters non effefaciendum. Nam quicumque Pontificum deinceps ant fanguine propinquis, ant favore fibs perfenis quibnfeumque devinétis, talia commodare lucra tentaverit ; anfn nefanda prafumptionis , coodrifum fueris, devocetur in ieritum, & qui er. naris, annua excommunicationis feratencidium. Ces

### touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. X

rovisions de Benefices sont donc declarées nulles ; &c afin qu'elles fosent legitimes, il faur que ny la parenté, rry la faveur n'y ayent point eu de part; d'où il s'enfust fra celuy qui aura le plus de merte. Le Concile de Merida permer aux Evefques de donner l'ufufruit de quelques fonds de l'Eglife, à ceux d'entre les Cleres qui out le plus de pieté : pour encourager les autres à le rendre leurs initateurs. Ce font les Benefices du remps prefent. Nous rapporterons ce Canon dans le Chapitre X I I. auffi bien que celuy du Concile I I I.

d'Orleans, qui dir la mefine chofe. X I. Les Decrers des Pontifes Rumains ne font pas paroiftre moins de feveriré fur le choix des Benchciers, quand ils ordonnent qu'on les éprouve tres-longtemps dans les exercices des moindres Ordres ; qu'on ne les fasse monter aux Ordres superieurs , qu'aprés une longue fuite d'années, & apres avoir donné de grandes marques de leur vertu. Voicy ce qu'en dit le Pape Zofime , Adjuefcat in Domini caftris , in Lette. rum primiths grade , divine radimenta fervisij , nec illi vile fie Exerciftam , Acelyrhum , Subdisconum , Diaconum per ordinem fiers , nec bos falta , fed flatatic majorum ordinatione temporibus, I am vero ad Prefbycerif faftigium talis accidat , no commen atas im pleat , & meritum probinatis flipend ia affenlla teffen. tur. Ce Pape foulinite que des la plus tendre enfance, Cop. 3. on s'engage dans le service des Autels, Si ab infantia Ecclefiafticie Ministeriis nomen dederit, Que fi des personnes plus àgées s'offreot pour estre admises à la Cleticarate, qu'au moins elles entrent dans les Ordres mineurs auss' tost aprés leor bapsesme, & aprés les avoir exercen cinques, ils patient quatre ans dans les fonctions des Acolythes ou des Soudiactes, une année dans celles du Diacre, aprés quoy on pourra les or-donner Preftres, si c'est la scule sainteré de leur vie qui les a fair monter successivement par tons ces degrez

> munece au comble de la perfection : De que loce fi eum exallier ad bones mores vita perduxeris, fummum Ponsification therare debebis. XII. Ces regles generales de se consacrerau Clergé dés l'enfance ou naturelle, ou spirituelle après le prefine : de monter par degrez dans les Ordres , d'y obsetver de longs intetvales, d'y donner de longnes & de grandes preuves du progrés qu'on fast dans la vie intuelle, toutes ees regles, dis-je, fe trouvent répandues dans les antres Decrerales des Papes, & ce font autant d'argomens certains pour la doctrine que nous propolons, qu'on ne donnoit des Benefices qu'aux plus dignes, & mefine go'on tâchoit de ne les donner qu'à des perfonnes tres dignes, ou qu'on travailloit avec une diligence infatigable à en rendre tres dignes,

d'honneut : fi meretue , fi inculpare fegefferit , per tot

gradus datis propria fidei documentis. Enfin, de la Prestrufe on les elevera au plus haurcombledes Digni-

tez de l'Eglife , fi leur vertu eft auparavant elle-finefine

ceux qu'on y destinoit. XIII. Enfin , s'il y avoit des Evefques telâchez , plus jaloux de la pompe & de l'éclat, que de la fainteté de l'Epifeopat, qui tiraffent gloire plûtoft de la multitude, que de l'exacte discipline de leur Clergé: ce Pape leur remontre ao contraire , qu'ils aviliflent eux mefmes leur dignité, au lieu de la rehauster, en communiquant le divin Sacerdoce aox moins dignes ; que la multitude de leut Clergé en diminué le prix ; enfin e les plus grandes choses sont méprifées, quand elles sont communes, & les plus perites paroissent grandes, ibd. a. t. lors qu'elles font rates. Facit hos nimia remiffio Confacerdorum nostrorum , qm pompammulsisudinis que-runs , & putant ex hac surba aliquid sibs dignitatis acquiri. Hinc peffem numerofa popularitat etiam his loris nbi folisudo eft salium , reperitur : dum parochia extends copount, ant quibut aliad proftere non poffuns , divinas bonores largiantur. Quod oportes di-firilli fempereffe judicij. Rarum est enim onne , quod magnum eft. Ces paroles four également claires & convatucanies: Si les Ordres & les Benchces font des homeurs celeftes, & desdignitez toutes divines, ditias boneres, il ne fant les donnet qu'avec un difcernement ires-exact, & une juftice tres-rigouteule, spertet diftrilli femper effe judicij. Au refte , s'il falloir en ulet de la forte , lors que les Benefices effoient polledez en communauté, cette feverité est encore bien plus necellaire à prefent, que chaque Beneficier après la promotion, elt comme abandonné à la propre con-duse.

X I V. Le Pape Celeftin declare qu'onne peur pot. In Decret, ter des Laiques a l'Episcopat, sans une extreme injo- c. #1. flice, & fans faire tort à rous ceux qui fe font rendus dignes de ce supréme rang d'honneur, par une longue carriere de travaux, & de vertus dans tous les Ordres inferients. Quid proderit per fingula Clericos fipendia militaffe , & omnem egiffe in Dominicis caffris atatem , fi qui his prafuturi funt , en laicit requirentur. La melme ration & la melme loy de justice qui commande de preferer les Clercs aux Laiques, comme estant plus dignes & plus propres , commande aussi de preferer les Clercs les plus dignes aux autres : cat à quoy fert d'avoir fait de plus grands progrès, & d'avoir rendu des services plus important à l'Eglise , si ceux qui ont le moins de vertu eo doivent rempurter

les plus grandes recompenées à X V. Car encose que les plus vertueux doivent eftre les plus ardens à foir les Benefices , il est pourrant ve-risable que les Benefices leur font deûs ; de mesme que les haures dignirez de la milice, font deues à ceux qui s'en font rendus les plus digoes & les plus capables par les grands exploits qu'ils ont faits. Ce mefine Pape tenonvelle encore les aociennes Regles de l'Eglife en ce point, que l'Evelque fust élû d'entre ceux qui compo-loient le Clergé de la Ville, s'il y en avoit de dignes; parce que leurs longs fervices leur avoient acquis ce droit, dont on ne pouvoit les priver fans injuffice. Ha. beat unnfquifque fue fruttum militie in Ecclefia , in que fuem per emnia officia tranfegit atarem. In aliena flipendia minime alter obrepat , nec ali) debitam alter fibi andeat vendicare mercedem. Sie faenlem Clericis renitendi , fi fe viderins pregravari. Ce n'est pas qu'un Ecclesiastique puille metire en ptocés un élà oons digne que luy , mais tout le Clergé doit s'iotereffer pour faite faire justice à celuy de sun Corps , qui eft le plus digne, & qui l'eft d'autant plus veritable-ment, qu'il pense mons l'eftre.

# CHAPITRE XI.

Suite du mesme sujet selon les Peres Grecs, que dans les provisions des Benefices il faut toûjours preferer le plus digne,

- I, Les Peres Grees n'effant parverme eux-mefines aux deguites. que par un merite entratedment , n'ent par erà qu'il y est une
- axere voye pour y arriver.

  11, 111. Some Buffle conductor conx qui content les buff, en attachant à des voues textes charactes
- i attachant a net venet rance marmour.

  19. Hrand qu'un coure Music, qui me fe jugeoir par dique, te fuijat tous fur effecte un plan dique

  V. Some Gregoure de Narsanze l'empure courre cour que ébseut

  V. Some Gregoure de Narsanze l'empure courre cour que ébseut
- des flavors, placeft que les confeurs de teurs weer, V 1. Same Che sfelleme candamne sonce les venes meereffees des les qui font les élections. VII, La pecature communité qu'il a faite du Sacredoce , fuffic

40.1.

De cq. j.

Mar.

pour nous perfunder qu'à prine les plus degues fine dignes. 1° 2° 2° 2, L'esquifies dansmoble de ceux que dans le perd du s frage , on it une maladie marrelle glerment un l'alute , on un Medewhefale.

1 X. X. Celay qui numme , on que ble , fe charge des fautes que fire celay qual nomme , on qu'al che.

XI, XII, Les les sub influences fene pour le plus degue.

Les Peres de l'Eglife Greque estoient parvenus aux dignitez Ecclesiastiques par les voyes d'un merre si extraordinaire, qu'il est impossible de s'imaginer avec la moundre apparence de raifon, qu'ils y ayenr eux-melmes admis des perfonnes fans merite, ou qu'ils n'y ayent pas appellé ceux qui avoient le plus II. Saint Balile ne juge pas que les richesses, les di-

gnitez, la nobleffe, la faveur, ny tous les autres avanrages imaginaires du fiecle, puillent estre confiderez par ceux qui elifenr, ou qui nomment aux Benefices, s'ils ne veulent teffembler à ces Juifs charnels, qui attirerent for eux les derniers trairs de la colere & de la vengeance divine par de semblables élections. Veftimen um baber, Princeps efto nofter. Mais qu'on doit oniquement rechercher l'abondance des richesses spisituelles, & choifir celuy donr la fageife & la vertu peuvent davantage le répandre for la sterilité & l'indigence des peuples. Oremus en not, ut qui profunt Ecelefis, quique duces funt populi, non quidem tellefica-cionem reperent ab externo cultu, aut (uper invecto corpori decure babita, fed ab ip it veritate, ica ut dicere peffemns, non quia externus bimo tume decenterad. ornatus est, quin poilus quia animam tuam induit Dens roft mente falutis . Or conveftivit tunita letitie. omnique opum exuberactid magnificavit, in de caufis Princeps efto nofter, ne per opulentiam penes te recon. detam, tum in fermone co fapientid, tum in operibut bonis tua unime administratione, ippi aff equamur abundantem copiam Spiritualium deliciarus

III. L'extrême de pravation des Juifs paroifloit dans le choix go'ils fuifoient de leurs proches ou de leurs amis pour le gouvernement public , au lieu d'avoit uniquement égard au metite & à la capacité la plus proportionnée a la grandeut de la charge. Hon eum eligehant , qui effer elettione dipuns , fed domettienm er familiarem, neque qui falutaris sfe poffes Respublice, fed qui in fud g:nte ae familid vi facultatum prapolleret. Apprebendet enem . ait , boms fratrem funm co domeHicum patris fui. Id quod abfit ut contingat in

erentione at delettu profidum Ecclefia. Tant s'en faur qu'on poille élire les personnes moins dignes, ou qu'aprés qu'elles auront elté éleues, elles puillent accepter une charge fi pelante & fi dangereuse; que les plus dignes mesmes, tel qu'estoit Morfe, lorfque Dieul'y appelloir, doivent s'en estimet incapables, & ne rien oobliet pour en faire ne mer de plus capables & de plus dignes qu'ils ne font à leur propte jugement. Ce ne fut que certe humble défiance de luy mesme, & ce refus modeste de Moise, qui mir le dernier comble à son merite. Ceux qui se gent dignes, on qui n'ont pas de honte ny de confusion de se voir preferet à des personnes plos dignes, donnent en cela une marque indubitable de leur indignite. Multi funt qui ambitiofile affellant principatum , molei fulmet authorisate creati dum (plendorem gioria prafentis fludene affiqui , nec futurum illudjudi... ciom pravident. Atqui Moyfes non salis fuit, qui quam per cuma moviger, es ab camibas bec nomine opinis and ret, quanda ad populam illam emiterbatur dischat: Objecto Danias, etye aliam quem mitta de fellom est ut contentiossia cam sibi Deus rendecaree, good dum confissione proprie imbeciliatis se excufacet , em deprecaretur cam legationem , dignam fe effe.

qui prafideres, affenderes. Celuy qui élit, ou qui nomme à un Benefice , est l'interprete de la vocation divine, il doir agir comme l'organe de l'étetnelle verité & de la justice incorruptible de Dieu, qui ne peot pas preferer le moins digneau plus digne; enfin il doit imiter ce choix que Dieu fit de Moile, en prenant le plus

haut merite, joint à la plus profonde humilité. V. Voilales fentimens de faint Bafile. Ceux de faint Gregoire de Nazianze, ne peuvent pas avoir esté fort differens. Ce Pere se plaint avec raison des peuples qui élifoient des Evefques, plûtoft poor flater leurs vi-ces, que pour les corriger; plûtoft pour les proteger par leur puissance temporelle, que pour purifier leur conscience; enfin plusoft poor conservet les fonds & les revenus de l'Eglife, que pour y amaffer de nouveaux trefors de faintere. Non enim Sacerdose: , fed rheso. Ora. 30. ret quarunt , necanimarum difpenfatores , fed pecania. rum enfludes ; nee puros factificos , fed fortes ac robu-

for defenfares V I. Sainr Chtyfoftome blame les mefmes défauts dans les élections quife faisoient par les peuples, qui se laissoient éblooir pat l'éclat de la nobletse & des richeffes , ou par les interefts de l'amitié & de la patenté, au lieu de jetter les yeux fur la versu , fur la prudence , & fur la parfaite capacité de gouvernet fainte-ment l'Eglife. La unum non /petiant , qued felum fpe- De Sacret. Handum ficerat , nempe animi virtutem , fed alia fane 1,3,1,11. eaufe , quibus bonores concilianeur. Verbi pratid, bie quod claro genere natus fit, in Epifcopatus, inquit, ordinem coopertur : ille quod opibus abundet , neque indi-geat alimentis ex proventibus Ecclefia quafitis : alim , qued ab adverfariis ad nos transfugeris; alius fibi genere propinquim ac necessarium, alius adulatorem eateris anteponere mavult ; nemo eft , qui enm , qui edoneus fet , Spellere velit , ant animi partes explorare enrw. Si ces confiderations humaines, contre lesquelles ce Pere s'emporteavee tant de justice, n'ont point de arr dans l'élection, oo dans la nomination d'un Beneparr dans l'élection, on cans sa nonne-con-ficier, il est certain que oy l'indigne, ny le moins digne ne l'emportera jamais fut les plus dignes. Car ce ne ont due ces affections baffes & terreftres qui peuvent faire un choix également pernicieux à celuy qui le fait,

& à ceux en faveur de qui il est fait. VII. Ce Pere a dépeint dans ce mesme ouvrage L. 4.1.4. avec les plus vives cooleuts d'one fainre éloquence , 1. 64. un Evelque ou un Pasteur achevé, tel qu'il doit estre éleu. Il ne faut que faire une attention ferieuse sur la perfection & la multirude de tant d'excellentes vettus, & se le bien persuader que tous les autres Beneficiers & tous les Ecclesiastiques , ayans tous receu un écoulement de cedivin Sacerdoce , doivenr aussi à propor. tion estre participans de toutes ces celestes qualitez : our demeurer entierement convaincus, que non feument on est obligé d'élite, ou de nommet le plus digne , mais qu'on doit extrémement apprehender, quelque foin & quelque defintereffement qo'on aitapporté à élire le plus digne , de n'en avoir pas feulement éleu un qui foit digne, & capable d'un fi faint & fi im-

portant ministere. VIII. Mais il ne se peur rien ajoûter à la force avec 16st 1.4. laquelle ce Pere tepresenre l'impieté & la damnation c. s. certaine de ceux qui élisent, ou qui acceptent les élections faires par des venes humaines. Quelque igno. rance que les Electeurs puiffent alleguer , & quelque violence que les éleus poissent avoir soufferre, ils sont également inexculables, puisque s'il s'agissoir do choix d'un Architecte, d'un Medecin, d'un Pilote, ny celuy qui anroit efté forcé à prendre une charge dont il feroir incapable , ny cenx qui auroient preferé les moins capables, & les moins experimentez, ne pourtoient jamais se laver de la houte d'une élection si

injuste,

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XII. 179

injuste , & dont les luites sont si funestes. Or quand il s'agit de l'édifice spitturel de l'Eglise, ou de la vie de l'amo, ou des naufrages du falor éternel, peur on s'excuser, ou n'estre pas responsable de toutes les pertes qui ne seroient pas arrivées, si l'on avoit cedé la place à un plus digne, ou fi l'on n'avoir pas postposé le plus digne au moins digne / Voila les dangets que l'Apostre apprehendoit lors qu'il recommandoit à Timothée dene pas facilement imposet les mains, pour ne fe pas charger luy mefine de toutes les fautes qui pouvotent suivre d'une élection precipitée. Decire arbitror , nefite eò vel feuconei vocent , atque udeo cogant, non illos spellare ; verim animi eni dotes prins examinare, virefone inas perferntari, atque ita demum cogentibus cedere. Sam domum fe aliquam adificaturum policeri nemo audeat , qui idem Architellus non sie , neque agrocantia con:engere corpora , qui Medieinam non didicerit : Coi aniem eam muaram ani. marumeura eredenda fit , is um prius feipfam examiy. Ten. 5. mabit , eye. Afculta quid Paulus ad Timotheum feribat : Manus cità ne eni imponas , neque communices emm peccasis alienis, cor. On ufoit quelquefois d'une diligence plus exacte à acheter un elclave, qu'à élire un Evelque : 2ni id abfundum non fit , cos qui manepeum aliqued empeurinne , id enne medicis oftendere , tum emptionis fponfores pofintere , tum Vicines in er-

rogare, crc. Eos vers qui quempiam ad Epifcopale mu-nui coopiaturi func, ad aliernia vel gratiam vel invi-diam tessimonium funm accommodare, crc. On le condamneroit foy melme d'avoit agy fans raifon & fans jugement, fi de deux esclaves, ou de deux habillemens on avoit acheté le pite, & on ne tougit pas de honte de formet mefine la question , ou de mettre en doute fi l'on peut, fans bleffer les loux de la puffice & de la conscience, élire pour Ministres de l'Autel ceux qui n'en font pas les plus dignes d'entre ceux que nous connoiffous 2

IX. Le meline faint Chryfoftome remarque encore ailleurs , que si l'Apostre défend à l'Evesque de faire des ordinations, on de donner des provitions de Ben: fices , avec precipitation , ciel : c'est pour l'obliger de ne pas se contenter d'avoit fait une, ou mesme deux ou trois épteuves , mais d'y employer la diligence la plus exacte, & la discussion la plus rigoureuse qu'il luy in \$p\_1, ad set a possible. Manue citonemin impouser, coc. Quid tra, hom. set fibi vult, citô? Nin ex primă statim probatione, nec focunds nectoriil ; fedubi confideratio din urna pracoffit exallifumaque difenfin, Nec enimea res pericu-

lo caret. Estum que elle peccaverit, en quoque punam X. Enfin ce faint Prelat après avoir montré que les honneurs & les dignites servent plus ordinaitement à éteindre le feu de la charité, qu'à l'euflammet davantage; il conclud de là que l'Evefque ne prut , fans un extrême danger, s'acquitter de son obligation à rem-plir les Evelchet ou les autres Benefices vacans ; parce qu'il se rend responsable de tous les crimes qu'auront commis, ou qu'auront laissé commettre les personnes moins dignes qu'il auta poorveues , & à qui certe promotion aura encore donné occasion de se relacher davantage. Caterim at alsa emittam, qua diebus firgules incidunt , le quando continçat no quemp am , five amicum , five alterim cujufibet occasiones gratid , indignum ad Epifcopaeus promoveat apicem , O magnum illi permittat regimen critatis, quartis fe ignibus facet tu tjift. od obnozima? Neque caim animarum percunitum folum,

exolyet. Ham qui in ordine private param religiofus erat , multo profelto magis id patient , cam Ecclifia gubernacula rezenda (ul aperis, Nev. 154-X I. L'Empereur Justinien avertit les Everques de Liv. II. Part. II.

rejetter ceux que les Patrons laïques presenteront pour les Benefices, s'ils font atteints de quelque irregulatisé : & de remplir eux-mefines ces places vacantes des personnes ies plus dignes qu'ils pourront trouver. ses as aphieses rouses. Eps copes qu'il comque paravert mecetto Novelle, que l'Evefque ne prut te fufet d'otdonner, ou d'inflituer ceux qui font presentez par les Patrons, pourvà qu'ils ne foient pas indignes, c'est à dite, qu'ils ne foient atteints d'aucune irregulatité; mais que si c'est à l'Evesque de poorvoit , il doit ab-

nt faite choix du plus digne. X 11. Quant aux élections des Evefques , cer Empereur ordonna que le Clergé & les Nobles de la Ville neroient trots personnes , dont le Metropolitain, & l'Evefque qui prefide à l'élection , & qui doit ordonner l'éleu, chosfiroit le plus digne, comme devaor eftre responsable du choix qu'il fera. Fi en tribus shd. c. t. personi , pra quibus talia decreta fasta sunt, melier Nev. 157. ordinetur, elektrone en periculo ordinantis, o fixilius 622. 2016/0-182 và cinxese è vi estuan ve necessarire. Il Colde eps. vent ailleurs que de trois proposez, on élise le plus & Clere unile. Vs ex ipfer edoneier , im Spiner ad Epifopa. L.14.

#### CHAPITRE XIL

Les Evefques font les Collateurs ordinaires de tous les Benefices,

I. Les Conciles de Prance confirment à l'Evefque le preveur de nommer les Archalaures , les Archaperfires ; les Abbre...
11, Les Cenciles d'i frague fine voir que les Evefques donnaient
les Granners , les Bafinques , les Cores , les Abbayes .

111. Les Chances IV. Les fonds de l'Eglife.

Y, Exfor, qu'ils den sount les Depute? & Archiprelless & Archidiacres & de Drumeier VI. VII., Las fends commençants à fe définher anfi-hen en France qu'en Efpagne, c'effueur les premien des Éconficis en l'effet qu'els fant préfentement, l'Evofque en effut le défin-

VIII. IX, En tedes les Profeses allacent mefi les formers eres & de l'Ordenation , & de la defiribation da temporel , Cu font les deux parties que compofent les Benefices. X. Laman faunt Gregort a'a parle de l'election pour les Ordres,

ou pour les Benefics infereurs à l'Epfesper. X1. Le peuple y a un pourtant quelque part, par le pouvoir qu'il avest de i'y opposer. L Es Evefques effoient les Collateurs ordinaires
 L Suniverfels de tons les Benefices. Le Concile

d'Agde fait foy que c'eftoit à l'Evefque d'élire celuy qui devoit exercer les fonctions de l'Archidiacre , i eclay quien avoitle ritre, n'en avoit pas la capacité. Si officium Archidiaconaeus propeer fempliciorem naem. Con 11. ram implere ane expedere nequiveret, ille los fui no. men seneat, es ordinacioni Ecclefic, quem elegoris Episcopus, prepanatur. Le Concile II, de Tours ne permer pas à l'Evesque de déposer un Abbé ou un Archiprestre, sans avoir assemblé un Synode d'Abbez & de Prefires, pour leur faite leur proces ; mais qui à la création d'un nouvel Abbé, ou d'un autre Archiprestre, se Concile semble l'abandonner à la discretion & à l'authorité de l'Evefque. Epifopur set Ale. batem , net Archiprosbyterum de loco fuo prafamat can, 7. ejicere, neque per pramia alium ordinare, nife facto Barm, as, Concilio tam Abbatum, quam Presbyterorum fuorum, 118.n.es, mem enlps aur negligentis eficit , cum omnium Pref. Tie bon to yerum co omniam que ab illo germiner , ipfe panas byterorum coofilis eficiatur. Nous avons neanmoins

montré cy-dessus , que le privilege d'élire les Abbez & les Abheiles eftant enfin devenu common , il eftoit auffi paffé en droit common pour les Abbayes de l'un & de l'autre fexe. Il y a plus ; car faint Cefaire Archez

velqoe d'Arles, conjura les foccelleuts dans son reflament, de tailler a son Monaflere de Filles la libre d'échon de leur Proviner, qui effondhe effet leur Pere temport). & deleur Prefire, qui estoit leur Pere spirauel. dire Provijerem, for Trippermen, nation alsons habrat Congregates fauil a, aifs queue spla estegreis. Ce que nous avont de cy-destine des Prevosts, ou des

Prieurs , mourre que l'Everque les nommoir.

11, Le Concile IV. de Tolede nous apprend que les Baliliques nielmes des Martyrs, qui avosent efte fondées & dotées par des particuliers, & qui pouvoient paffer pour les Benefices simples de ces premiers se-cles, ne pouvoienrestre remplies que par les Ecclesa-sisques, que l'Evesque y ordonnoir. Multi sidelinm in amore Chrifti e Martyrum , in Parechiu Epifceperum bafilicas confirmant , oblationes conferibunt , ere, Noverent conditores Bafilicarum, in rebus quas eif-dem Ecclefie conferant, nullum potestatem habere: fed juxta Cauonum inftituta , ficut Ecclefiam , ita & dotem ejus , ad ordinationem Epifeopi , perinere. Ces tetmes nous font voit que comme l'Ordination ne pouvoir eftre faire que pai l'Evefque, aussi la provision du Benefice, qui en estoit inseparable, dépendoit de la incluse autorité fouveraine de l'Evefque. Car ny on n'ordonnoir aucun Ecclessaftique fans l'affervir à une Eglife, ny on ne fondoir aucune Eglife, fans y affigner des Ecclefiastiques pour y exercer les facrez Ministeres. Les Cures & les Abbayes dépendoient en core plus certainement de la provision des Evelques. Quant aux Abbez ; ce mefme Concile en donne l'inftirution à l'E. velque ; & ce quiest plus merveilleux , il luy cor-firme le meime pouvoir fur rous les Offices du Cloiftre, Abbates aliagne officia inftituere. Le Concile X. de Tolede nous découvre & condamne en mesme temps la conduste intereffee de ces laches Pafteurs, qui nedonnoient ces impotiantes dignitex, auffi bien que les Cures, qu'à leurs parens, ou à leors favoris, declarant ces provisions nulles , & frappant d'une excommunication d'un an , c'est à dite d'une suspension pour aorant de remps , ceux qui en eftorent les auteurs, Aenovimus quofdam ? ontifices pracepte Trincipis Apoftolorum

sewat communication if the excellent, and it Conllai. Nons some ridge det.-ed.-event, quit le Conllai. Nons some ridge det.-ed.-event, it promotes de transferre lour. Cutez de la Campa, it promotes Egific Catholest, de de noment on autor Cute; qui referett sensooms daytercome, comme l'un Cute qui referett sensooms daytercome, comme l'un Cute qui referent sensooms daytercome, comme l'un Cute primeri, l'ability pour des reversos de la Cute, & le fon extresion, & pour cleiry de foir Exclusiva, de Portelional Prifyrent of Disembles, Celthelain marks (Effering Transies authr. L'esturies, de Portelional Prifyrent of Disembles, Celthelain consistent de l'action de l'action de l'action de l'action de resident de l'action de l'action de l'action de l'action de resident de l'action de l'action

na offeimmemores , at quibufdam Monafteriis Pare-

cium peraga, de dispersione prinsit Perlipserio villar de Wojtrar atiansibiliteri ils minglirerus, an ans egat. I V. C. en méme Concile perimetane Everlques de recompendre la plus ferents. Els el plus regles de leste Clergé, en leur doumant l'indireus de quelque fond de l'Eglisfe, fereterant necessoniss in posocia foldo de le rettes el eleus minia, fian leo de le faire profiter pat une diligente colorce, ils le laifent desperi. C fen li la les commencemens des Benefices dans la forme où nous les voyons à prefeter y comme nous le ferous nous les voyons à prefeter y comme nous le ferous.

natione , Presbyter alius instituarur , qui fauttum offi...

voir plus au long dans le troilième Livre de cette Partie. Or il est évident que ce Concile en declate l'Everique unique Collateut. Placist in quaetanique stad, e, r. , Episcapsi ad bosam profession videris erésere, per britam intensionem reservandi, amandi , ep- houseran-

is, agan de robe Ectifie que ordarei; dillorgende lobra pretidem pler rim cada e materiole moirres peglar gratam, de misere excita; su admiliatentadas, Sudjedud ege bobis largine per qutiom; ita fija ladrasa, ad Promediom e los fration; tia fija ladrasa, de Promediom e los fratans; e la fina ladrasa, per fisom replicitam ad profettom similar producerna; sud attinentum per survix, Epiferpat lobrat literatum figa utile praduce, in per fittom similar producerna; sud attinentum per survix, Epiferpat lobrat literatum fits utile praduce, in per fittoffer promater un program in per fittoffer promater un program

W. Enfin or Coucie ordonic que les Curre à qui l'entéque aux confis à conduir e pluifont giules, celebreure una la Dinucche la linea bleid dans celebreure una la Dinucche la linea bleid dans l'entere de la companio de la companio de la companio de matejar Estaffé cospituas, etc., Santidual etg. de matejar Estaffé cospituas, etc., Santidual etg. de principal de la companio de la companio de la companio de principal de la companio de la companio de la companio de principal de la companio de la companio de la companio de principal de principal de la companio de

The Everigens de Tenne en videnises que dente mona de liberto que cas d'Espages, pour d'ilger des foods de l'Epife aux Ecclosithiques, qui l' de dimigences de lesse foundres qui leu tente de parger des foods de l'Epife aux Ecclosithiques, qui l' de l'expansion de la company de la company de la cel liberathie de la vidques fenous inverceables aprete cen liberathie de la vidques fenous inverceables aprete les mont : mas que dessar les uve se liperationes pride l'expansion de la videra de la videration de la videration de fin les déboulliers le tradaire indigene des recompass and spique Clevrit pe fair gracia, german dipgrace and spique Clevrit pe fair gracia, german dippass and spiques Clevrit pe fair gracia, german dipser a tristare, quisiversites, abbent les li instabiliers. In quel entennatain de des assiphients artisture, caldirect de la videra de la company de la company de la destar de la videra de la company de la company de la com-

ques ce pouvoir de conferer ces fortes de Ptebendes. Demunificentiis Sacerdotum id obfervandum, ut , &c. V11. Comme ce n'estoit que la premiere formation de ces forres de Benefices , on peut auffi y temarquet ne ce n'eftoient pas en core des Benefices parfaits, Car il dépendoir de l'Evefque de donner ces fonds aux Clercs qui servoient l'Eglise avec plus de sidelisé , ou de les reconnoistre seulement par des distributions plus amples, 2 Il pouvoit recirer ces fonds fans faire le procex à ceux à qui il les avoit confiex. In arbitrio fit prafidentis , ntrum vel qualiter debeat revocari . &c. Co qu'on ne peur pas dire , ou du minificre facré des Ordres, ou du droit de vivre de l'Autel & des distributions communes, ou des administrations Ecclesiastiques, telles qu'eftoient les dignites d'Abbé , d'Archipteftre, d'Archidiacre, & aurres pareilles, dont on ne pouvoir eftre déposé, sans garder les formes de la justice. D'oil il faut conclure que ces fortes de Benefices ou de Prebendes dans ces premiers commencemens, estoient amovibles & revocables au gre de l'Evefque, qui ne devnit neanmoins agir qu'avec la fagesse & la softice d'un bon Pafteur , & qui ne devoir pas priver les perfonnes vertueules des recompenfes de la vertu-

Can. 33. Can. 51.

chialibulque Ecclefiu , aut fue confenguinitatis perfonat, aut ful feverus participes, iniquami spe flatanen in pralestum, Plates et pure cimi tale ricipidare fallum O non esfe de estere faciendum, Oc. Deixery quad justim fuerit, devocetur ivirritum, co-qui ordinarit, anna excommunicationis ferat excidium.

Ces, 2.

Car, 14.

# touchant les Benefices, Part, II, Liv. II, Ch. XIII, 181

VIII. La Police de l'Italie & de l'Eplife Romaine ne pouvoit pas eftte differente, puis que les Evefques y citorent également les souverains Arbitres des orditiations & de la disposition de tout le temporel de l'Eglafe. Car ce font la les deux fources de la puisfance Episcopale pour la distribution des Benefices, qui sont comme compofex d'un poovoit (pirmiel qu'on teçoit dans l'ordination, & d'un droit qui en tefnite, de participet aux distributions manuelles , ou aux revenus de l'Eghie. Saint Gregoire le grand commettant l'Evesque de Rofelle pour la direction de l'Evefché vacant de Prombino, luy preferit d'ordonnet un Prefite Cardinal. & deux Discres dans l'Eglife Carhedrale, & trois Prestres dans les Paroisses de la campagne ; se temettaut à luy feul du choix & de l'examen qu'il en fau-

L.s. Ep. 15. dea faire. De nnom Pretbyterum Cardinalem & dnes L.y. 19030. debeat Diaconot ordinare : in Parochiis vero tret fimilitor Presbyterer, ques tamen digner ad tale officium, veneratione vita, & morum gravitate praviderss. Nous avons dépa tapporté ailleuts comme ce mê. me Pape obligea Maxime Evelque de Salone de rétablir l'Archidiaere Honoré dans la dignité & dans la fonction, dont il avuit voulu le dépotet en le faifant Preftre, & luy donnant un inccesseur. Ce Pape ne nie pas que l'Everquene pilt remplir la dignité de l'Archidiacre de celuy qu'il voudroit, fi elle effoit vacante : L.i. 27. 24, mais il s'oppose à l'injuste déposition d'un innocent. Il

ore, conme nous avons déja dir , à l'Archevesque de Cagliati, de ne point souffiir que le Diacte Liberat ptift le pas au dessus des autres Diacres, si le défunt Archevelque ne l'avoit crée Diacre, Cardinal , on Archidiacte. Si à deeffore tue non faction et Cardinalis, ordinatit à to Diaconibus nulla debet ratione I X. Ce mefine Pape declare ailleurs que les Clercs

qui autont enfute embralle la profession Monastique, ne pourront plus rentrer dans les Eglifes où ils avoient efte premierement ordonnez, fi ce west que leut éminente piere obligeast l'Everque de leur conferer la Pretrife, & leur donner la conduite de quelque Cure. Si Z.1.29.42 à Clericatu in Monachicam conversationem venire contigerit, non liceat eit ad eanders , vel aliam Ecclafiam , quarum pridemmilitet fuerant , fua voluntate denno remeare : nifi talit vita Monachus fuerit , nt Episcopus cui ante militaverar, Sacerdotio dignum praciderit , ut ab to debeat eligi . O in loco que judicaverit, ordinari, C'est à l'Evesque seul que cette autorité de pour voit aux Cures, & aux Benefices est attri-

X. Enfin ce faint Pape a témoigné en cent rencontres fon zele, pour la liberté du Clergé & du peuple dans l'élection des Evelques , comme nous dirons dans la fute de ce Traité i mais il n'a jamais appellé ny le Clergé, ny le peuple » pour chosfir les Prestres on les Ministres, & les Beneficiers inferieurs. Ce ponvoir estoit déja rentré dans sa premiere origine, dont il estoit émané, c'est à dire, dans l'autorité Episcopale. Le Clergé & les peuples en élifint lent Evefque, le rendojeut comme le dépositaire de tout le pouvoir qu'ils cuffent pu ptetendre à tous ces provisions de Benefices, & ils ratificient en quelque façon & agrécient par avance toutes les élections & les collations qu'il devoit faire.

X I. On pontroit pourtant enerredite avec quelque apparence de venre que le Clergé & le peuple avoient quelque part aux ordinations & aux promotions des Beneficiers , par le droit qu'ils avoient de s'v opposer , fi elles estoient contraires aux loix de l'Eglise. L'Em-Nov. 123. perent Juftinien l'a au.f. declaté : Si tempere ardina. tionis Clerici cuin/cumque Collegii . aut Ordinis, atcufator aliquis apparaeris , dicens eum indignum er-Liv. II. Patt II.

dinations effe , differatur ordinatio, & universaproce dant pre examinatione, &c. Quend nous traiterous des élections aux Everchez dans l'Eglife Greque, nous ferons connoîftre que le Clerge & le peuple n'avoit nulle pare aux autres élections.

### CHAPITRE XIII.

Si le Pape conferoit deflors quelques Benefices dans les autres Evefchez.

I, Vefleger america de la nouvelle purfence des Papes dans les prompters des Benefices, 11. Sant Gregore donne à un Eurfque fant Evefihi, un sh-

baye de Secile, apres en avoir demne ann al Enrique de Meffine, de qui relevent cece Abbaye, 11 1. Il enveye un ben Preffer à un autre Evefque , afin qu'il lay do vue une Cure vacante

IV. C'eilen la charne Pafforale & uneverfelle de ce Pape que lay fusfer rechercher & placer suns les verrueux Ecclefiailsques , Enefores estaine raves de 1830 de les receveur dans leurs Eglifes, V. Ce l'ape n'a samues vania nommer lay mefmes des Es. mais el me refujue pas les medlenes jujets qu'el cafe a un l'girfes qu'el

les demandenent. s demanancese. V 1, Il attorne aufic dans fei Cones les Cleves effeangers. V 1 L. Il recommandus aux Eve/ques les Cleves ques fisient dans

VIII, Ces recommandations charachles officions to grand pade, IX, Les Banefors n'efficient alors que comme des penficus ali-

X, Il pourvoyou de penfina , & enfin d'Evefchez, les Evefques

Sales.

X I, Il domain des Abbares.

X I, Il domain des Abbares.

X I I, Co Page d'enrejon ce pouvoir que dans l'Isales El aux

retrout , mottement aust in France. XIII, Quelle part ce Pape primot aux élethous Epsfeapales. XIV, XV. XVII, XVIII, isu droit de derolution , du parsegr des

XII, XV, XVI, XVII, Dis desist de decharence, on pero-ence, des Beldissen que fe faufarent a Reme par compresenta, XVIII, XIX, XX, XXI, Autres emengies XXII. Referente generales for tous les exemples precular XX 11 1. Sele Pape nomma l'Evefque d' saturbe spes le VI. Com-

XXIV. Il ne nomma pout l'Exefque d'atles après la doute de X XV. Luifer de Cegissi nomma Panim d'Assauche, mass en un temps de perfecuran, X x V 1. X X V 11, Martin I, de mefene,

XXVIII. Les Patrimiles de Constantante en fafaint an-

XXIX. Drait de devalutura accure par Inflomen. ON fera peut-eftre furpris de cette question , si les souverains Ponnées prenoient déja quelque authorité de pourvoir aux Benefices des autres Diocefes, dans les premiers fiecles, ou dans l'age moyen de l'Eglife : mais on ne fera pas faché d'y observer au moins quelques traces & quelques vestiges obseurs de cette valte étendué de putiliance, qu'ils exercent

dans les provisions des Broefices, depuis quatre ou cins cens ans II. Paulin Everque d'une perite ville de la Province des Bruriens, dans les extremitez de l'Italie, c'est à diredans la Calabre, ayant vû rijiner son Eglise, son Monastere & sa Ville pat les incussions des Barbares , il feretira dans la Sicile, & y fut poutvû par le Pape faint Grenoire de l'Abbave & de la conduite du Monastere de faint Theodore dans la ville de Messiue, L'Evefque de Meffine etloit le Collateur de ce Benefice, auffi ce Pape luy en éctivit, afin de ne pas l'afflia-ger, s'il entreprenoit que que chose dans son Dioceger, s'il entreprenoit querque qn'il avoit aptis, qu'il avoiten luy-mesme le mesme desfein, de relever par cerre provision l'Evefque Paulin fon confrete des mifetes d'une extreme pauvreté. Enfin , ce Pape étendit ce bienfait a tons les Moi-

nes du premier Monastere de l'Evesque Paulin, qui s'étoient ausst dispersez dans la Sicile , & que ce Pape fit revenit pour se reunir à leur faint Pasteur dans cette Abbave de Messine, Voicy ce que faint Gregoite éctivit fot ce fujet à l'Evefque Feliu de Melline. Es sidi gratum confidimus , fe fratris sui viri venerabilis Epifcopi Panlini peregrinationis onera releventur , & fub ejus regimine communi mercede , beati Theodori Manalterium in the civitate fundatum fin. diofins omnipotenti Deo defervint, Qued etiam tetno volnife facere , ejut relatione didicionat. Ideogue Rellori purimonij nostri pracepimus, nt Monachos Monafterij memornei Epifcopi perquifitos nd unum congreget . O in codem Monafterio cuto iii . qui nunc ibi fune, collocure non differat ; quasenus eo reltore

L. t. 19.18, dignint animarum fnarum curam exercenne. Quam reio venerationi ene invosescendam previdiumi, ne to omific, nliquid ordinatum in tan Diacesi contri-Herit. Ce Pape donna les mesmes ordres, & en commit toute l'execution au Diagre Pierre qui gouvernou le patrimoine de l'Eglife Romaine dans la Sicile, & il l'affina auffi qu'il en avoit tent a l'Evefque de Melline, afin qu'il ne fust pas contrité de vou qu'on eait entrepris quelque chofe a fon infceu dans Ipid. 19. fon Dioccle. Quan rem venerabili Felici epofdem einitatis Episcopo nos significasse engnosce, ne prater

quippiam contr ftetur. I I I. Voilà de quelle manière ce Pape ménagea les devoits de la chatité Pontificale, & de la follicitude miverfelle, & les interefts de fon autotité propre, L. s. Ep.10. avec ceux de l'Evefque propre du lieu des Benefices du-quel il disposoir. Il garda encore moins de mesures avec l'Evelque Importunus, à qui il envoya un Prêtre nomme Dominique, pour estre pourvû d'une Cute qui effoit vacante, avec otdre de luy temettte entre les mains les fruits mômes qui avoient efté receus dutant la vacance. En que provide di ffonantur, fraternitatem suam credomus libenter umplesti, Et quin Ecclesines fantta Maria quondam Campifonis in tua Parochia positam Presbytere vacare cognovimus prefentium portitorem Dominicam Preflyterum in endem Ecclefia nt prægje debeat , not feito deputaffe, Ideoque fraternitas tua ei emolumenta ejufdem Ecclefie facint fine emilitione praftari , & decime fruilns indictionis , qui jam percepsi funt , pradicto viro fac fine moră refficui . quatenus einfdem Eccle... fia militates , coins emolumenta confequient , Deo adjutore, fallicità valent procurare. Voila les termes de la provision d'une Cure donnée par ce Pape dans

fum notitimi in Diaceft fibi concessa, ordinature

le Diocese d'un autre Evesque. I V. Les Evelques manquorent fouvent de personnes capables de la conduite des Eglifes. Ce Pape qui avoit l'intendance generale de toute l'Eglife par une charité & une foliscirude auffi eftendue que fon ponvoit, s'informoit de tootes parts, de ceux qui avoient le merite & la capacité necessaire, poor les grandes Charges. Aufli quand il en avoit rencontré quelquesuns , il effoit perfuadé que c'eftoit obliget les Evelques , que de poutvoir leurs Cotes vacantes , & de remplir leur Diocele d'excellens Paftents. C'eftoit le fens de ces termes de la lettre precedence, En que provides disponentur, fraternitation team credimens libenter amplelli, Les Eveques entroient dans l'ef-prit Paftoral, & dans les fentiumens charitables de ce Pane: Economie de la part il vielloit pontie que par spe : Et comme de sa part il n'estoit pousse que par les mouvemens d'une charité toute pure , pour remplit l'Eglife de faints Ministres ; auffi de leur costé ils eftoieut remplis d'une rove fincere, quand ils acqueroient à leut Diocefe un Beneficier vravment digne du facré ministère, dont on le chargeoit. Ny ce faint Pape n'agulloit point par aucune veue d'agrandit sa puisfance aux dépens de l'authorité de fes freres, ny les

aurres Evelques ne pensoient pas seulement à des con-

sestations pointilleuses for leut junidiction. V. Au tefte, ce n'estoit pas sculement pour temlir les Cures vacantes , mais auffi pout donner de sons & de faints Evefques aux Eghfes qui n'en avoieut point, que ce l'ape faifoit de si diligemes reclictches de tous les Ecclessaftiques des autres Dioceles, qui eftourn fans employ, on qui eftourn dans les moundres, estant capables des plus grands , & des plus relevez, On peut lire la lettre que nous avons dit qu'il écrivit a Maximien Evefoue de Syracuse, où il luy mande d'examiner un Preftre qu'on luy avoit dit avoir toute la vertu. & la fuffisance necessare pour un bon Evefque, & s'il stouvou que fon merite répondift à fa teputation, de le luy envoyer a Rome, afin de le poutvoir de quelque Evefché vacant. Li patoift pat un grand nombte de lettres de ce faut Pape , qu'il n'a jamais voults se mêler de donnet des Evesques aux Eveschez vacans, & qu'il a toûjours conferve a toutes les Egla L. J. Fr. st. fes l'ancienne libetté d'élite leuts Evelques, Nous en donnérons des preuves dans la fuite de ce Traitté. Mais comme les Eglifes efforent fouvent dans une ex. L. s. Ep. 19. rreme meigence de fujets capables de porrer le poids L. 5, 19 13. d'une fi haute dignité , ce l'ape suppleust à leut defaut, 8t leut offinit ceux qu'il avoit comme en teletve. Sa

charité allost susques a dépossilles sa propre Eghie Iran, Donn. pour donner de bons Passeurs aux autres, ainst que gen la juite pour donner de bons Passeurs aux autres, ainst que gen fai juite pour de la ju cres, foit Sonducres de l'Eglife Romaine, que ce

Pape avoit, quoy qu'avec peine, envoyez en diverles Eghfes, pour en prendre la conduise. Cet Autrur nous apprend par l'exemple & le refus d'un Soudiacte, que fi les Cardinaux de l'Eglue Romaine acceptouent les Evelehez que le Pape leur offroit, ce u'eftoit que par un moni d'une charité definteressée ; aussi ce Papeneles y forçoit jamas, pourne pas leur impofee contre leur gré une dignue qu'ils tegardoient comme un exil 3e comme un cabattement. Neminem prorjus quantacumque necefitare conflut , violenter promovere certabat, ne (nb hninfmodi oceasione, quenquam eliminando deponere videresar. Enfin, cet Auteur montre par plusieurs exemples, & par plusieurs lettres de ce Pape , les faints emptellemens de fa charité pour attirer de divers Dioceles, tous les Preftres di gnes de l'Epifcopat, afin de pouvoir en presenter aux Eglifes, qui en eftoient deftinices, & qui recoutoient à luy. Quant d'eurofitate Gregorius idoness quofque ad regimen deffituarum quesierit plabium , brewiter indicato : ut tnutus vir , non folum dollrinit, quin nie probabiliter colligneur. Il fait voit ailleuts que ce Pape tachoit d'attirer dans les Evefchez de fa Metropole tous les Clercs des nutres Provinces, & les Evelopes oui efforent demourez fans Evelchez. Non L. J. C. 13-

V 1. Cette conduite fi fêge, fi charitable & fi def. intereffee dans la diffubution des Evefchez, nous fera facilement juger, que fi ce Pape disposoit quelquefois des Cures ou des autres Benefices des autres Dioceles, en faveur de quelques Clercs de grand merite, les motifs n'effoient pas mous pars , ny moins éloignez de toutes les veues humaines. Auffi le même Jean Diacte affure que ce Pape n'eftoit pas moins enrecux de remplir les Cures de son propre Diocese de Cletcs éttangers , quaud il en rencontrnit d'un merite finguliet, Aliarum Parachiarum Clerices fili L. 1. c. 19. & nlies diferetiffimut Pontifen incardinare cura-

folnon deverfarum gentinon diversi ordinis Clericas .

vermuestam vacantes Epifcopes in fun diocufeas

Episcopatus invitabnt.

# touchant les Benefices, Part, II, Liv. II, Ch. XIII, 183

VII. Les Ecclesiastiques qui estoient pat quelque difgrace que ce fust, sans patrimone & sans Egble, recouroient fouvent au Pere comman de tous les fideles , & auprosect ur particulier des Ecclesiaftiques & despauves. Saint Gregotte ne pouvoit pas, ny les en-tretenit tous des fonds de fon Eglife, ny les placet trus dans les Benefices de fon Diocefe. Nous venons de voit qu'il donnoit place à ceux qu'il pouvnit, dans les Benefices vacans de fon Drocefe ; il effoit donc forcé de recommander les aotres à d'autres Evefques , à qui les recommandations & les pricres, qui parsoient d'une autorité fi enunente, & d'une charité vrayement parernelle, n'estoient gueres moins venerables, que des loix & des commandemens. Cat si la loy de l'Eglise est la charité, comment n'y oberroit-on pas à la voix de la channé, qui parle pat la bouche du fouverain Pasteur, & du Pere commun? Voicy les rermes dont ee Pape le fervit pour recommander à l'Evelque de Syracufe, de donner une place de Diacre, ou une profion & les distributions d'un Diacre, au Diacre Feix, qui eftost entierement destitué de tont secours humain. Imbecillitati ejus, aigne necestitatibut confulentes, maxime que intuitu piesait , fultentationi ejes provideuter , in tud Ecclefia Syracufana oum pravidimus cardinandum ; five we officium Diaconatus expleas . fen certe ut fola einfdem offici) , pro futtemanda pan. pertate fua . commoda confequatur , in tha fraterni. tis volument has pendere judicio. Quad horsamer us L. s. Ep. 14 tus fraternitas implere festinet, e.c. Ne vel noftra commendationis inventaris tramitem neglexift, v.l. miuns exhibuiffe, quam eusu exigit ordo porperi. bus. Quia co nos ci anusum quid de nostra Eccusia dari fecimus, ne einfdem operis quod te hortamur ex-

> VIII. Ces dernitres parolos nous apprennent trois veritez confiderables. La premiere eff , que ce faint Pape ne recouroit à la charité des autres Evefques, qu'aprés leur avoir donné exemple, & après avoir épuileles fonds de son Eghfe. Car il avoit déja donné une pension annuelle sut son Eglise à ce Diacre, auquel 11 procuroit encote une grace pareille dans l'E-ghie de Syracuie. La seconde cit, que quoy que ce Pape n'ufaft que de termes de recommundation & d'exortation , il presendoit neannaoins que les Evelques se pouvoient pas ne point defetet à ses prieres ; ne vel nostra commendacionis inventaris tramitem neglexiffe. La reoifiéme est, que l'obligation est oit au moins multpensable du cost é de la charité : cat si le patrimoine de l'Eglife est coluy des pauvres ; si les pauvres Ee-clessattiques doivent estre les premiers affistez ; si l'Evelque n'est que le dispensateur du patrimoine des pauvres : comment les Evelques pourront-ils refuier ou un Benefice, on les distributions d'un Benefice à un Ecelefialtique fi fingulierement recommandé, & pat le fouverain Pontife, & par la propre pauvreté ? C'est à mon avis le sens de ces patoles de faint Gregoire, No minus exhibuife inveniaris , quam tuus exigis ordo , panperibus.

participes effe pafferous.

1X. Nous pourrious entores ajolter cetter efficion, que les Benéficios e l'icheur alsex que de printions alimensaire, qui des delitholations massuelles, qui efficient sa passi fidificiares pour l'homestie entreiroi d'un Eccléralique, Au mouse cels ector de la forre dans mentiones entreiroi d'un Eccléralique, Au mouse cels ector de la forre dans mont socréficires les Dirites; pro fidirentales positive. Aut 60s. Et si ce Pape quatromate reviperos de payer. Aut 60s. Et si ce Pape quatromate reviperos de payer entreiroi, evil men marque que les distributions der Diaeroi, et de yeux est destiones a pour l'entrières pour leur cere, de Systrate d'étories à pour l'actions pour l'uniterior de l'indice de l'indice de l'indice pour l'indice de l'indice de l'indice pour l'indice pour l'indice pour l'indice de l'indice de l'indice pour l'indice pour l'indice de l'indice pour l'indice pour l'indice pour l'indice de l'indice pour l'indice

X. La neceffité effoit encore bien plus pressante, de

posturo le Lesfague, qui le travossim diproversa d'évolera, paque qui ne Villa sourcel de sidio e, on par quéque autre mitorno p-an Dater e un mercha qui le compile. Also ne arredant qu'il viequal  $q_1, p_1, p_2, p_3$  alligne de postione fini el le briefle le plu moles ; que de protione fini ele briefle le plu moles ; que de protione fini ele briefle le plu moles ; que de protione fini ele briefle protione pour de l'entre protione, pour le le contraron de l'entre protione, pour le de contraron de l'entre protione, pour le le contraron de l'entre protione, pour le protione, que que de l'entre protione, pour le protione, que l'entre protione, pour le protione, que l'entre protione, pour le protione, que l'entre protione, pour protione, que protione de l'entre protione, pour perfer protone, que l'appear, per l'appear, pour l'entre protione d'entre protione d'

X I. Il patoift par une lettre de ce mefine Pape ; qu'il effoit en policifion de nommer des Abbez au Monasterede Naples , & l'Evesque mesme de Naples eftoit comme l'executeur de les ordres fut ce fuire, en initionale celay que ce Pape avoit envoyé, Voicy comme il l' y citit. Quia fercoram Dei Pater, quem in Nespolitana civi use transmiseram, defuntlatest. L. 2.D. 12 vifum eft mibi lateren p afentium Barbatianme Ale. nachum pro corundem Atona 'torum gubernatione transmittere, La forme de cette pinvision est remarquable. Cat faint Gregoire prie cet Evefque, non feulement d'examiner, mais auffi d'éptouvet durant quelme temps celuy qu'il luy envoye; & de ne l'ordonner Abbé, qu'aprés qu'il l'auta trouvé digne de cet employ. Tua fantlieas instanter circa eum invigilet , & fe banc & causam in regimine, & bamelem in snofen-In fieri cognoveret , tunc cum ad Abbatis binorem , Des authore perducat. Si vers minus in humilitate proficit , ejut ordinationem defferat , melique renuneier. C'est a dite, que cette provision n'estou pas en forme graticule, mais elle foumestoit entterement le

Beneficier pourvû à l'Exames de l'Evefque. X I I. Mais après tout, il faut dementer d'accord, que tous ces exemples de provisions de Benefices, données par ce Pape i font bornées dans fa Primarie patriculiere, c'est a dire, qu'elles ne sottent point des limites de l'Italie, de la Sicile, & des autres Isles vossines, Nons n'en trouvons unl'exemple, ny en France, ny en Espagne, ny en Orient. Il est veay, comme nous l'avons déja raporté diverfes fois, que faint Gregoire écrivant au Preste Candide en France, qu'il avoir chargé du patrimoine de l'Eglife Romaine dans les Gaules, il luy mande de pourvoit d'un Benefice, ou melme d'une Abbaye, un pauvre Prestre François nommé Autele, s'il venoit à en vacquer quelqu'une dans les terres du patrimoine de faint Pictre qui luy ent efté commiss. Vs ficulti in paffefianibus B. Petri 1, 9,57,65. Oratorium, ant locus , qui Preibytere vel Albate indiget, inveniri pointrit , ei debeat committi , quate-nus co ipfe finifidino vite prefentis inveniat , o c. Mais c'eft une marque certaine, que ce Pape n'euft pas demandé un Benefice à aucun Evelque François, quoy qu'il s'agit d'un Prestre François : puis qu'il ne donna ce mandement qu'à l'Administrateur des Eghies qui eftoient du patronage parrieulier du faint Siege, felnn le temporel. Nous voila fort à propos tombez dans la question du patronage pour le Chapitre suivant.

XIII. Nous n'avoit souché qu'en pullint l'autori, tet que dans Gregorie fe donoine; poul les provisions des Evechbrs. C'est neumoins un point qui metine aure discussion un peup lus resude. C'est de quor nous allons pallet. Une parine des circurs de Renains & Catalant declare nous une pullinne quite Pape ques incapable de Esplopar, il étrivit à l'Evecique Visitem d'en faire élite un autre, «il y avoit dans l'Epide de Renini quétique que fuit dupar dec drim nimitéles.

re , qu'à moins de cela , le potteut de la lettre luy nommerou la personne, sur laquelle il faudroit faire tomber VeleCtron, Einfdem erwiasu habitasoribus edi-L. z. Ep. 35 cito , at fi in enders Ecclefia dignum ad hac opus invenerint , in ipfint cantit elettione dectinent, Alio. quin prefentimen tibe poritor perfonam, de qua ei diximus, indicatit, cigus debene fieri elellime derrerans. Il se farioir donc déta comme une ombre de devolution au Pape , lors qu'une Eglise differoir irop d'élire, no élifoir un indigne, ou n'avoir point de fujer digne dans fon propre fein.

X I V. Ce Pape blama ceux de Peronfede leur trop Epp. gt., grand retredement a clite un Palteur. Miramur quare Lechifiam Dei tante tempore abfque rectore coaspi-eiris. Les dangers inévitables à un troupeau destinté de Patterr, cuttent enfin fans doute contraint ce chatitable Pete d'y pourvoit. Notion est enim quod grex estephas, fi Valleris cura defarrit, per avia gradiatur. Il eft wray que ce Pape fasfort profession dene se point suge-ret dans la nomination des Evesques, Ansigne men

deliberationis intensio est , ad suspicienda Pastoralis Cura onera provalius unquam miseri persona, Mais les presantes necessirez des Eglises fastoient quelquefois violence à la charité , & le portoient a infinuer les noms de ceux qu'il jugroit plus dignes de l'Episcopat, L'Evelque de Syracule eftant mort, & cette Eglife fe trouvant alors fort deffunce de fujets capables , ce Pape cervit à fon Apocrifaite qui dévoit prefider à l'éa l'extron, que fi on luy demandoir fon avis, il jugeroit l'Archidiacte de Carane le plus capable de remplir cette importante dignité. Mais la fage circonfpection de ce Pape est digne d'estreadmirce dans les paroles dont L. q. sp.19, il fe levvit, Si antem mea voluntat ad have elellionem quaritur, tibi feeretò indico, quod volo: quia uni. Ine mihi in cadem Ecclefia tam digune videtur, quam

des mils in casem except am aigun vincius; quem l'emmes Archidiaconne Catmenifs Eclefa, qui fi ficri petelt ai eligaius, credo, quod apra valde pet, fonna invenètus. Sed ipfe queque, prius de criminibus, que impedire poffaet, à e fevrei interrogandus eft. Ce Pape uloit d'une admirable fuspention p se contentant de proposet celuy qu'il jogenit le plus digne , & l'abandonnant en futte a la liberté & a l'examen des Electeurs.

X V. Cenx de Naples ayant éleu pont Evefque nn Soudiacrede l'Eglife Romaine, faint Gregoire ne ingea pas à propos de faire violence à ce Soudiacre, qui ecmoignoir une extreme repugnance pour cette digniré. Il manda donc , qu'on penfast à en élire un autre , oc s'ils ne trouvoient personne qui fust capable de porter le poids de cette importante charge, de députer trois de leur Corps pour vent faire une élection canonique à Rome, au nom de tout le peuple de Na-

L. s. Fp. 15. fitis confentire personam non invenieris, in quam pof-Sepienter eligite, ques ad banc urbem generalitaris vice mittatit, querum en judicio plebs tota confeniat. Forfitan liue venientet, talem reperieat, qui vobit Auriflet irreprehensibiliter erdinetur. Voila une élection par compromis, où il eft vifible que ce Pape avoir beancoup de credit, pais que c'estoit à Rome même que ces trois Comptomissaires devoient élite un Evelque. Ceux Ex tud. ... de Naples differant l'execution de cet ordre du Pape, appl. st. il écrivit à faint Pietre Soudiacre de Camponie , de

faire de nouvelles inflances au Cletgé de Naples d'envoyer à Rome deux ou trois deputez pour pouvoir y traiter de l'élection de lent Prelat, avec quelques No. bles de Naples qui estoient auffi à Rome, Dans vel tres de fuis eligere. & buc ad eligendum Epifcopm transmittere non omittant, de, Pt quia diverfi bie Nebi'et eivitatis Neapolitana prafentet fant, und com eis de Epifcopali ordinatione. & traffare. &

adjutore Domino deliberare possimut, X V I. La diserte de sujets capables de l'Episcopat, & la necessué de faire confirmer l'élection , & ordon net l'Everque étû par le Pape, obligeon fouvent les Ele@eurs de venur faire leur éle@non à Rome même, Le Clergé de Lilybée en Sicile vint a Rome pour cela, & élûr avec la permission du Pape un Curé de la Campagne, que le Pape leur accorda. Lilybetana Cleras L. r. Eg. 14: Ecclesia buc pro ordinando sibi veniens sacerdote, li-

centiam eis de exquirendo fibi Epi/copo not dediffe cognofcat. Qui rapientes Decium foreusem Prestyte... quorum petitionem neceffarium duximut adimplere,

X VII. La fainre delicatelle de ce Pape, pour ne pas confirmer les élections , fi les perfonnes élues n'avoient toutes les qualtrez necessaires, faisoir souvent vacquer les Evelchez affez long-temps. Mais faint Gregoire de se servoir pas de cerre occasion, pour nommer luy-mefme, comme par un juste droit de dévolution, Cela a déja pass dans l'Evelché de Naples, & en voicy encore un exemple dans le mefme Evelché Le Clergé & le peuple de cerre Ville s'estant partagé, ce Pape trouva des raifons canoniques , pour ne pas confirmer ny l'une , ny l'autre des deux perfonnes qu'ils avoient choifies, & leur manda de penfer à une qu'its avoiene chouses, occient de la conference ette place, troificme, qui fuft plus capable d'occuper cette place.

Stadij vefiri sit, alium qui aprus sit preparare. XVIII. Mais il est difficile qu'aprés un long de-

lay, & dans la difette des villes particulieres, ce faint Pape ne nommaft quelquefois luy mefine les Evefques. C'est ce que nous voyons dans l'Evesché d'Abruzzo, lequel ayant esté long temps vaquant, faine de sujets capables; enfin saint Gtegoire nomma Opportunus, de la verru duquel on luy avoir fait des rapports forravantageux. Voicy comme ce Pape en éctivit à l'Evelque de Fermo. Eme novit fraternitat una, quim longe sit tempere Apruisson Pastorali fellicitu. 2-10.7739 dine destitutum. Vbi din quaferimus , quis ordinari debuiffet, en nequaquam potnimut invenire, Sed quia Opportanti mihi in moribut fuis laudatur, ere, Voila une devolution verssable, & en mefine temps inévitable. Car il eftoir impossible qu'il n'y euft des Eglifes qui vaquailent tres long-temps, dans nne fi grande undigence de gens de bien accomplis , & dans une fi grande exactitude des Papes, à n'en admettre point d'autres. Et il eftoit auffi impossible, comme il paroift dans certe tencontre, que les Papes zelez pour le fa-lut des peuples, ne se resolutient enfin de leut donner eux-meimes des Pasteurs,

XIX. Après la mort de Maximien Evefque de Sy. racuse. le Clergé & le peuple élût Agathon, quelques uns en éleutent un antre , la Noblesse demanda à faint Gregoire qu'il leur donnast luy-mesme un Prelat. Voicy ce qo'il leur écrivir fist cette loitable défiance d'eux-melmes. Landis veffra tellimonium, quam L.4.27.47. direxiftis Epiftola, electionis vos onera fapienter declinaffe fignificat. Et quaniam nostro hoc arbitrio commififtis, e.c. Ce Pape voulut qu'on envoyaft à Rome les deux qui avoient effé proposez, afin de confirmer le plus digne des deux, ou en nommer un aorre, s'ils n'estoient pas propres à templit certe place. Pt acrifque cominus constitutis , ille qui Deo placuerit , &

utilier rifes fuerit , ordinesur, XX. Quand ce Pape manda au Noraire Caftorius Las D. 46 de hafter une élection, d'envoyer à Rome celny, ou 1.9 77.74. les deux qui auroient efté éleus, & d'y envoyet en meime temps eunq Prefires, eunq Discres, & quelques-uns du bas Clerge, nfin de orevenir routes forres de resardemens ; il nous donna à connoiftre , que fe la premiere élection n'effoit pas confirmée , il eu

feroit faire une autte à Rome meline.

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. C. XIII. 187

X X I. Il est digne d'éconnement, que ce Pape ait témoigné sant d'empressement pout faire donnet des Pasteuts aux Eglises vacantes; qu'il ait si fouvent ptotefté, que les Canons ne donocient que trois mois 2.3 29, p. post cela "Saeri Canones fiau mifri niera tret neu31. fet Ecclefam pracipiant nus vaaare e & que nean32. de production de la comme de l fex frequences. J'ay dit que faint Gregoire a rarement use de ce droit de devolution, parce qu'on ne peut nier qu'il o'en ait use. Outre les exemples precedens, en voiey un fort évident. Ceux d'Aleria en Corfe . negligeant d'élire on Evefque, ce Pape leur eo fit une reprimande, & lent donna en même temps luy-même un Paffeur, qu'il transfera d'une ville tumée à Aletia.

Voicy comme il leur éctit de fon droit & de fon de-2. e.F. 79, voir pout cela. Eifi ver multe jam tempere fine Paf-tore effe Dei Ecclesiam non deletis, ner tamen de eins regimine sogitare, & fuscepti cura compellis oscij, Es. Nam fi gregi cura pastoris defuerts , facile la-queos insidiatoris incurres. Ea de re quouiam Ecclesia Alerienfis Sacerdotis din eft auxilio deftituta, neceffarium duximus, Mariinum fratrem & Coepifcopum noftrum ibidem Cardinalem conflituere Sacerdosem,

X X I I. De cette induction d'exemples on peut tiret des confequences tres-utiles. t. Il a patii , ec me femble, affez clairement, que c'eftoir avec beauconp de fincerité que ce Pape temoignoit avoir éloigne. ment de se méler des élections, a. Qu'il n'a nommé des Everques, que lors que la longue negligence des Eglifes a ouvert le droit de dévolution, q. Qu'il n'a pas use de ce droit toutes les fois que le droit le luy permettoit , c'est à dire après trois mois expirez, 4. Ou'il a faittout ce qu'il a pu pour empescher que le long retatdement des élections ne le must en droit de nome lay-mefine. c. Il a aoffi quelquefois donné des Evef-ques aux Eglifes, qui n'en propoloient que des indi-gnes ou qui n'en efficient point, parce qu'elles n'en avoient point dans leur fein qui fullent dignes. 6. Il autoit pû dans le parrage des fuffrages, étendre fon authorisé s'il euft efte d'hument à le faire. Mais il s'en est beaucoup fallu qu'il ne l'ait fait. 7. Quand les éle-Ctions se sont faites à Rome pat un point nombre de Compromissaires, il est indubitable quele Pape y a eu beaucoup de pouvoir. Mais la putere de son zele, & fon incomparable definteressement y a toujours éclaté, 8. Ce Pape n'a use de ce pouvoit que dans l'Italie, la Sicile & la Corse, c'est à dire dans l'étenduc de sa Metropole. Car c'eftoit en qualité de Metropolitain qu'il examinoit & confirmoit les élections des Evefques. 9. Il ne parout point qu'il ait donné des Evef-ques aux Eglifes, après avoir dépofé les Evefques pre-cedens. C'est néanmoins ce que sit le Concile X, de Tolede, qui nomma FruQuosus Evesque de Brague, aprés avoir déposé Potamius, 10. Enfin, il resulte de tout cela , que si nonobstant l'extrême aversion que faint Gregoire avoit de se mêler de l'élection, ou de la nomination des Evefques, il ya eu des conjonctures, où il a efté contraint de s'y môler bien avant ; il ne faut pas s'éronner fi dans la longue foite des fiecles, ces occasions le sont renouvellées , nu se sont mesme multipliées, pour le feul avantage de l'Eglife, C'est de quoy nous nous éclaiteirons davantage dans les deux parties foivantes, to. Dés l'an 536, le Pape Agapet estant alle à Constantinople, & v avant déposé Anthime, il fubititua en fa place Menas, du confente. ment de l'Emperent. Anthimus videns fe à fedr pol-130 m. 17. fum, Cc. Tine Papa principis favore, Menam pro ro ordina it Antifitem : confecrans eum in bafilica Cop. 22. 10. Santia Maria, Voilace qu'en dit Liberat, qui raconte

ue, qui fat facré à Conflantinople par le Patriatche Menas , en presence des Apocrisaires de Rome , d'Anthioche, & de Jerufalem. Celuy de Rome eftoit le Diacre Pelage, qui fut peu de temps après commis pat le meme Empreeur, pour allet le joundre aux Pa-retauches d'Annicoche, de Jernélkem & d'Ephele à d' ze, pout y dépuier le mesme Patriarche Paul d'Alezandese, Ils dépolerent Paul , & luy subrogerent Zoile. Ce parre de Liberar fait voir combien il eftoit otdinaire, que les Conciles, les Papes, les Patriatches qui déposoient un Everque, luy en substituatient eux. 117 2.14.

mefmes immediatemement un autre, XXIII. Le Coucile V I, excumenique aprés avoit

déposé le principal Auteur de l'heresse des Monothelia tes Macaire Patriarche d'Antioche, l'envoya à Roore avec quelques-uns de ses principaux complices, comme l'abandonnant à l'indulgence dont le Pape voudroit user en son endroit. Je n'ay pû découvrir au vray qui ocenma Ephiphane fon fuccesseur immediat dans le fiege d'Antioche, mais on en peut conjecturer quelque chose par la nomination que fit le Pape Conon du successeut d'Epiphane. Car Anastase Biblio-

tequaire affire que ce fut ee Pape qui oomma Constanun Discrede l'Eglise de Syracuse, & qu'il le fit mefine fans consulter son Clergé, ce qui effort con-traite à la coûtume receuë; nitra consueradinem, abf-que consensa Cieri, Austi le succès en fut functie, Parce qu'on n'avoit pas affex penetré la corruption du cœur de ce Diacre. Antioche gemiffoit déja fous le joug des Infideles. Ainfi il y avoit plus de necellité que

les l'apes le métallent d'y faite élite , ou d'y nommet &.... eux mefmes des Patriatches. Il est neanmoins remat- 742, n. 4. qué qu'en 741, on élût à Antioche un nouveau Patriarche pat la permiffion du nouveau Prince Satrafin, dont les predecesseurs avoient tenu cette Eglise dans nn veuvage de quarante ans. Er on continua depuis d'en élite de meime. Quand j'ay dit qu'il eftoit dou-teux qui avoit donné un Patriarche à Andoche, aprés la déposition de Macaite dans la Session x 1 1, do Concile V I. je n'ignorois pas que dans cette mefine Sef. fion les Evefques & les Clercs du reffort d'Antioche demanderent aux Juges , ou aux Officiers de l'Empire qui y eftoient prefens, de faire en forte envers l'Empetent que l'Eglife d'Antioche euft au plûtoil un nouvent Pafteut. Petimu veftram gloriam fuggerere Impsratori , alterum pro Macario ad Ponsificalem fedem Antiochia providere, us non fis vidua bujulmodi fedes,

Maiseela ne marque que la permission de l'Empereur, & non pas fa nomination pour remplir ce Siege impor. 1644 fr. 12. tant d'un nouveau Prelat. Et puis que ce fut l'Etopereur luy mefme qui à la priere du Concile envoya Macute au Pape pout en disposer comme il jugeroit à Propos , Frecati sant , us ees ad vistram beatisadinem misseremus ; fic igieur fecimus , esfane ad vos uissimus , vistro paterno judicio omnim ipsorum cau. fam permittentes; on peut etoire avec beaucoup de vray femblance, qu'il abandonna auffi au Pape le foin de pourvnir au fiege d'Antioche,

XXIV. Cela est resijours bien plus probable que le droit de dévolution ao Pape , qu'on a vonlu fonder fur la lettre de faint Cyprien au Pape Eftienne ronchant la chûte de Martien Evefque d'Arles dans le Novatia. nifme. Cat faint Cyprien ne mande pas au Pape de nommer luy melme un autre Evelque : mais d'écrite à Arles afin qu'on en subfittue un autre. Tirigarrar in 2746, 62 Provinciam; & ad plehem Arelate confiftentim à se lisera, quibus abstente Martiane, alins in locum eint

XXV. Il eft vrav auffi comme fairt Jetôme le ra. conce dans fa Chronique, que Lucifer Evelque de Caglasti estant exile dans l'Orient, y otdonna Paulin Ateust esté chasse, on luy donna un successeut Catholichevelque d'Antioche. Mais quand il feroit cettain

auffi comme aorés que le faux Evefoue d'Alexandrie en

que Lucifer euft efté reveftu de la qualité de Legat du faint Siege, on poutroit roûjours dite avec beaucoup de vray-femblance, que daos un temps de perfecution chaque Evelque le donnoir une fainte liberre de remedier aux befoim preffans de l'Eglife, & de ne donner point d'aurres bornes à sa jurisdiction que celles de sa

charité & desnecessitez de l'Eglise XXVI. Les lentes du Pape Martin I. & for tout celles qu'il écrivit à Eftienne Évefque de Dorylée, &c à Jean Archevefque de Philadelphie, nous font voir des exemples un peu plus formels de cette jutifdiction. Les Sarrafins avotent fubjugué les pais de l'O-tient, & les villes mesmes d'Antioche & de Jerusalem. L'élection legitime avoit efté interrompue dans ces deux villes Patriarchales & dans les Evelchez de leor dépendance. Ouclaues ambitieux s'eftoient ingerez eux-melmes daos ees Evelchez, d'autres y avoient efté unis par les Patriarches de Conftantinople, qui répan-doient par ce moyen dans tout l'Orient l'execut des Monothelites, dont ils effoient infectez. Le Pape Martin pour s'opposer à ces desordres , donna la Legation Apostolique aux denx Evesques que j'ay nomsez successivement l'un apres l'autre. Voicy com il écrivit à l'Everque de Philadelphie, du pouvoir qu'il avoit donne apparavant à Eftienne Evelque de Dorylée . d'érablit des Evelques & des Clercs dans tous les lieux où ils feroient neceffaires. Precepta demandatæ vicis Apoftolice bujus Cathedra , quibus juffus eft electiones ibi facere corum qui ad curam Christianissimi populi eligendi funt, Voicy le pouvoit qu'il donne au melme Jean Atchevelque de Philadelphie: En que de funt corrigas, & constituas, per ommum civitatum Ecclesias, qua sedi, tum Hierosolymitana, quem Anticchena subsunt Episcopos & Presbyteros & Dia-

cones. Hos tibi omni modo facere pracipientibus no. bis, ex authoritate Apostolica, qua data est nobes à Domino, , per Petram fantlissimm & Principem

Apostolorum X X V I I. Voilà fans doute un droit de devolution bien clair & bien formel, & par lequel ce Pape donne des Evefques, des Prefites & des Diacres aux Eglifes du Patriarchat d'Aotioche & de celuy de Jerusalem. Maisil faut confesser que la conjoncture estoit finguliere , lors que d'un cofté la domination barbate des Mahometaos avoit defolé toutes ces Eglifes, & en avoit ou diffipé oo fait mourir les Pasteurs; & que d'ao-tre part les Monothelites do Patriarchat de Constantinople s'efforçoient d'établit dans ces Eglifes vacantes les partifans de leur malheureuse secte. Dans ces fortes de tencontres , il est certain que tous les Evesques Casholiques, mais fur toor eeux du voifinage, oot & l'autorisé & l'obligation de secourit l'Eglise & de luy donner des Pafteurs Orrhodoxes. Er par confequent ce pouvoir appartient encore bien plos incontestablemenr aux inccesses de faint Pierre , à qui le Fils de Dieu a confié tout le Corps de fon Eglife d'une maniere rouse particuliere. Ce Pape melme marque dans les lettres ces pressantes necessitez de l'Eglife , Propter angustias temporis nostri & pressuram gentium, ne ns-que in finem in illis partibus desiciat Sacerdotalis

XXVIII. Les Evefques de Conftantinople avoient pris la mesme liberré , de nommer & de faire consacrer des Patriarches & des Evefques poce toures ces Eglifes oppeimées par les Satralins. Ces Patriarches & ces Evelques poorveus de la force, passoient leut vie a Conflantinople, comme nous l'apprenons d'Eotichius Patriarched' Alexandrie dansla Chronique d' A-Icxandrie. Cestoient des Evesques Titulaires Le Pape Martin ne les euft pas desaprouvez s'ils n'eussent point efté Monochetites.

Orde.

X X I X. Il y a lieu de s'étonner que les Papes ent use si rarement du droit de devolution, qui femble pourrant fi naturel à toores les dignitez Superieures, & qui est comme effentiel à la confervation de l'Eglife. Les loix mesme de Justinien autorisoient ce droit. Car ce Prince ordonne dans une de ses Nouvelles, que si ceux qui doivent faire l'élection d'un Evefque ne le font dans les six premiets mois que l'Eglife a effé vacante, celuy à qui appartient le droit de confectation, doit en nommer un loy mefme & le confacter en melme temps. Si vere qui debent Epifcopion Nov. 1434 eligere , ipfa decreta intra fex menfes non faciant , c.s. tunc periculo propria anima , ille quem competit ordinare Epifcopum ordinet.

#### CHAPITRE XIV.

Du droit de patronage, foit Ecclesiastique, foit feculier.

1. Le droit de patronoge Ecclefinfloque , plus comme dans l'Ita-II, III, IV, Droers exemples du patronage des Esdefiafis-

V. V I. Color des Lasques n'y effeit pas tout à fact incomm.

VII. Les Abben, mommenent les Proffres qui calebraiens le Ge-171.1. Let Andre, momentum est returns qui estateriates per fa-crifici dans leurs Esfolis. 17111. 1X, X. Le patronego largue beneccop mienx eschig en France dons les Beneficos famples d'els Covers. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Devers exem-fus terre, des Camons de des Hoftwees, Le patronego des Rois. Les

purveni des Patrons regites. XVII, XVIII, XIX, En Efpagne les Patrons laite eurone de grands powences , mais ce no fue que fort tard qu'ils acquirent

iny de projenter. X X, X X I. Du patronage dans l'Orient , de celay de l'Em-rear-me fine duns let Cathedrales. X X 11. X X 111, Les Paroffereffenns unequement au pour

X X I F. En quel cas l'Evrigne perveit refujer ceux qu'on pra-X X V. Du temps qu'on a pour projenser. XXVI. Da pearson de verser.

I. T E droit de patronage vient de nous paroiftre affez clairement dans la lertte de faint Gregoire, où il montre qu'il conferoit les Benefices qui estoient dans les terres du patrimoine du faint Siege, quoy qu'elles fuffent finées dans les divers Dioceles des Evelchez de France. Il eft vray que ces termes n'exotiment pas les Cores , Oratorium , aut locus , qui L. 17.61. Profigere, vel Abbate indiget. Mans au moins il eft cerrain que la nomination aux Benefiees fimples & aux Abbayes qui se trouvoient dans les terres du patri-

moine de l'Eglife Romaine eo France, appartenoir au 11. Ce patronage eftoit Ecclesiastique, Celuy des Laïques n'estoit peur-estre pas encore si bien étably dans l'Italie, Car cemesme Pape aprés avoir prié l'Evefque de Rimioi, de dedier un Orazoire bafty par une riche & pieuse Dame dans la ville mesme de Rimini , il luy défend d'y ordonner on Prestre Cardinal ou titulaire ; mais d'y envoyet feulement no de fes Pictres , quand elle fouhaitera qu'on y celebre pour elle le divin Sacrifice, Nec Prethyserum confitues Cardi- L. 2, 29, 10 ualem & fi Miffas forso maluerit fieri fibi à Dilettione tud . Predyserum noverit peftulandum, Et le mefme faint Gregoire avant mandé à l'Evefone de Naple, de confacrer l'Eglifed'une Abbaye de Filles à Na. ples , il ne luy parle point d'y établir des Ptestres à la 2916, 12. nomination de l'Abbesse , ou de la Fondattice, Il est vray que ce Pape dit que la Fondatrice de cette Ab.

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. C. XIV. 187

tiofam Abbatiffam praeffe difpofuit, fimulque coratorium extruxife dignofistur, cai & pro voto fue qua-

tuor nacias torins fubftantia fua dimifit, L.J. Pp. 11. Les Prefires à qui l'Eplife de faint Pancrace

avoir esté commuse, en negligerent le service, & ne furent pas affez pon Civels a y celebrer la Meffe tous les Dimanches, pour les peuples qui y accouroient. Saint Gregotte verablit des Moines & un Abbe, & chargea l'Abbé d'y avoir un Preftre érranger , qui y celebral le Sacnice, & y rectuft fublifance, Pra-cipimat us peregris i ili debest habere Presbyte-rum, qui facta Misarum possit solemuia estebra-quem tamo Co in Mouasterio tuo habitaro, C exinde vita subsidia habere necesse eft. Ce Preftre eftoir comme un Beneficier fimple , fans charge d'ames, poutvů & inftirué par l'Abbé, & à qui le même Ab-bé donnoir le logement & l'entretien honefte, ce qui estoir comme une portion congrue, rout le reste du revenu de cette Eglife estant appliqué aux necessitez do

Monastere. Ce parronage est encore Ecclesiastique. I V. Un Soudiacre de Meffine fonda une Bafilique de Martyrs , ce Pape écrivir à l'Evefque de Melline d'accepter la fondation après l'avoit bien examinée, mais de protester au Fondateur, qu'apres cela il ne ourroit plus rien presendre dans certe Bafilique, que la liberté d'y prier, qui est commune à tous les side-L.14,29.10 les. Enunciaturus ex more, nihil illie Conditoris juri ulterius sam deberi, nisi processionis gratia , qua Chrifliante omnibue in commune debetur. Ces patoles . Nife processiones gratiam , qua Christianis omnibus in commune debeier : font affex ingenieufement expliquées par ceux qui estiment qu'elles marquent une preseance d'honneur dans les Processions & dans les Seances, au lieu que les aurres sideles, qui ne sont

16, 4.7.6. pas Fondareurs, n'ont aucun rang particulier. Ju
Pas menen, commune. Car ils veulent que ces rerines, in com-C. Frigue mune, foient opposez à ceux.cy , proessionis gration. Les tetmes dont se sert le Pape Gelase dans deux occations pareilles . proceffionis aditum , font pen favorables à cette explication, Il y a pourtant de l'apparence que les fiecles fuivans , qui ont certainement donné cerre prerogative d'honneur aux Fondateurs, ont expliqué à leur avantage ces textes de Gelafe & de faint Gregoire; & ont efté foivis par Clement III, dans la Decretale. Nobis fuit. De jure Patronatus, où il regle l'usage present, & il pretend le regler sur les Canons anciens. Mais à peine peut-on douter que ces deux Decrets de Gelase, & celuy de faint Gregoire ne privent le Patron do droit de prefeutation, ou ne noos fassent foy, que ce droit n'estoir point encore en nsige, La veriréest, que la plus grande partie de ces Felifes particulieres ou de ces Chapelles & Oraroires, n'avoit point encore de Prestres particuliers, maisl'Evelque y en envoyoit dans les befoins extraordinaires ou ordinaires. Ainfi les Fondateurs se mertoient peuen peine du droit de presentation, Mais il est aussi fort vray semblable, que saint Gregoire & Gelase par ces paroles, tendoient à ofter aox patrons rou-

V. Ceux de Sucrento n'ayant point d'Evefque, & ayant élû le Preftre de l'Oratoire du Chasteau d'une puissante Dame, ee faint Pape ordonna an Soudiacre, ui gouvernoir le parrimoine du faint Siege dans la Campanie, de l'examiner, & s'il le trouvoir digne de l'Episcopat, de l'envoyer à Rome, apres avoit demande l'agrément de cette Dame , quov qu'il ne l'eust L. S. FR.13, peur eftre pas obteno. No gloriofa filia noftra Clementina bec moleste suscipiat, ad eam experientia tna pergat, & com ejet voluntato hoefaciat. Sin vo-

te esperance de participer aux offrandes de la Cha-

Liv. II. Partie II.

pelle

baye y avoit auffi nommé une Abbelle, In que Gra- rè rentit voluerit, hue enm fine mora transmitte, &c. Il eft affez vrav femblable que cerre Dame avoir les droits de patronage fur ce Benefice, Enfin, ce Pape L.7. 4 11. écrivir à l'Evefque de Lune, d'ordonner les Preftres & les Diacres qui luy seroient presentez par on Officier de Guerre, pour faire le tervice dans une Ville, aprés les avoir bien examinez. Est qui ad confecrandum eliguntur, fraternitas tua diligenter in-

quirat. V I. En voilà affez pout faire connoiftre que le Patronnge Larque n'effoir pas rout à fair inconnu à College, l'Italie mefine. Le Pape Pelage avoit écrit à l'Evefque de Civitavéchia, ou de Centumcelle, d'ordonner aprés un examen severe le Prefire , le Diacre & le Soudiacre, que la foldatesque de la mesme Ville luy presenteroit, de quoy elle avoit obtenu permiffion de l'Empereut. Principali devotisimorum militum, qui il-liciu civitate Centumcellonsi consistant, relatione ad nos dirella, facram infinuant fo Clementifimi Frincipis imperraffe, qua eis Pretbyterum & Diaconum & Subdiaconum fieri detere pracepit. Ideo bortamur dilettionem tuam , ut perfonat ipfas videat , & dili-genterinquiras, ut aliquid contra Canones commiffeut. VII. Le Pape Jean IV. decida le differend qui eftoir forvenu entre les Clercs & les Moines de la Si-

cile, pour la nomination & l'inveftitute des Prêrres un devoient fervit dans les Monafteres, Virum Ecclefia pro gaiete Monachorum à fandis Catholicifque Epifcopu eis tradita , per Sacerdotes ab eu er. Cour. dinates & inveftien debeant inflitui, Ce Pape au ju- 174. gement duquel l'Evê que de Syracule s'en éroit rapporté, prononça en faveur des Moines. Omnino licentiam Monachie damus, fuarum Ecclefiarum invefiteres fisri , erc. Ecclefia Monachia data , per fines Sacerdotes inflituantur. La taifon dont ce Pape appuye fa refolution, est que les loix divines & huttalnes accordent la disposition d'un fond à celuy qui en eft le policileur. Divina enim leges habent , & faculares , ne enjus est prffeffio , ejas fint inftitutio. Que les Evefques avant donné aux Monafteres les fonds, les rerres, les Eglifes , ils en ont fans doute donné l'accessoire qui est ce Patronage. Essi in dando qued mojas eft, facilis fuit charitas, fit facilior in concedendo que d minus eft fantta targicas: Majos enim fuit poffeffionem dare, quam fit veffieuram concedere. Que les Religieux ne scroient jamais paisibles possesseurs des biens qu'on leur a donnex, files Prestres dont ils ne peuvent se pasfer ne dependoient point d'eux. Quemede peffeffaris per cognoficentur, & finerum fibi tributa reddentur, ubi qued faum eft, per alterum datur, e cum vo-luerit, anferiur. Ce Pape ne failoit que foivre les pas de faint Gregoire, qui avoit laiffe aux Abbex la nonunarion du Prestre qui devoir officier dans l'Eglise du Monaftere, & leur avoit donné avis de prendre roujours un Preftre étranget , Peregrinum Presbyterum , de peur qu'un Prestre du pais ne se prevalust de son credit, & de l'appuy des autres Ecclesiastiques du lieu, pour se rendre luy-mesme maistre du Monastere & de toos fes biens, fuivant les anciennes pretentions des Ecclesia friques contre les Religieux, Enfin ce Pape renvoye au Synode les differents qui poorront furvenir entre les Evelques & les Religieux fur ce fujet. Ita ut judicio Synodi , fi contra Sacer. dotium agere prasumpferint , mullentur, & felici mucrone Episcopi , Sacerdoiam piacula resecensur. D'où il paroift que les Prefires , quoy qu'instituez &

investis par les Abbez seuls, estoreot tospoors rostina. bles des Evefaues. VIII. Paffons de l'Italie en France, & nous y verrons le Patronage Luique micox étably, & peutestre encore plus privilegié. Le Concile IV. d'Otleans

défend aux Seigneurs de recevoit dans leuts Oratoires des Ecclesiastiques étrangets, s'ils ne les ont receus de l'agrément de l'Evefque. Vi in Oratorisi d'amini Car, 7. pradiorum minime contra votum Epifcopi , ad quem territorij ipfins privilegium nefcitur persinere . peregriuss Clerices intremittant; nest fersitan ques pro-bates ibidem difriciie Pontificu observare praceperis. Cene sont que les Ciercs érrangers qu'on défend à ces Seigneurs d'admettre daos leuts Otatoires , de peur qo'ils n'y receuffent ou des heretiques, ou des excom-

muniez, ou enfin des vagabons ou des tebelles contee leurs propres Evefques,

IX. Il yavoit non sculement des Oratoires, mais auffi des Patoiffes dans les maifons des Grands ; & les Cletes ou les Prestres qui les deservoient, ne pouvoient pas se servir de l'authorité du Patron laie pour s'exempter de la jurifdiction , des visites & des fied,c oc, droits de l'Archidiacte, Si qua Parochia in perentum domibue constitute funt , ubi observantes Clerici ab Archidiacono civitatie admonisi , secundum quali-tatem ordinis sui , foreasse quod Ecclesia debent, sub fecie domini domus , implere negle verint, corrigantur fecundum Ecclefiafticam difciplinam. Les Seigneuts & Patrons font enfuite foumis à l'excomme

nicarion , s'ils empeschent leurs Ecclesiastiques de a'acquiter des devoits du Diocele, X. Enfin ce Concile permet à tous ceux qui ont

une affez grande étendue de domaine, d'y avoir une Eglife Paroifhale, pourvu qu'ils la dotent fuffilam ment, & qu'ils nomment les Clercs qui y doivent fer-vit aux Offices divina. Si quis in agre fue aut habet, Car st. aut poffulat habere Diacefin , primum & terras ei depuret fufficienter & Clericos, qui ibidem fua officia impleant,ut facratis locis reverensia condigna tribuatur. XI. Le Concile de Châlon renouvella le Dectet de celuy d'Otleans contre les Patrons, qui donnoient une honteufe protection aux Beneficiers de leurs Oratoures de la campagne, contre la correction des Archidiacres I't jam nec ipfos Clericos , qui ad ipfa Oratoria defervient, ab Archidiacone coercers permittant. Au refle ce Concile maintient les Evefques dans une pleine jutifdiction fut ces Orațoires & fir leurs Ministres, Ita duntaxas , ut in poteftate fit Epifcopi , & de or. dinatione Clericorum, & de facultate ibidem collast,

> fit impleri, & facra libamina confecrari. X I I. Le Ptince Pepin, & les Evefques de France, ayant confulté le Pape Zachasie for le gouvernement des Oraroires, ou des Baliliques fondées & dotées par des partieuliers dans leurs propres terres ; ce Pape favorifa les Evefques contre les Patrons , & fembla faire dépendre de l'Evefque feul , d'y établir les Piê-

qualiter ad ipfa Oraseria . O Officium divinum pof-

Come Gall, tres qu'il voudroit, Sed & fi Atiffas facere volueris, ab 70m. 1. pr. Episcopo noverit Prestyrerum postulandum. C'é-166 toient les mesmes termes du Pape faint Gregoire: Mais il y a peu d'apparence que ce Decret ait efté X111. Le mesme faint Gregoire sut plus favora-

ble aux Rois de France, aufquels il laiffa la nomina-tion libre de l'Abbé du Monastere d'Autun, qui estoir en mesme remps un Hospital fondé par la Reine Brunehaut , & par l'Evefque d'Autun Siagrius. Il est Vray que ce Pape voulur aufli que le confentement des Lor Ep. 10. Moines intervinft, Conflitmimus , ut obenute Abbate atque Presbytero supra scripti X enodochij atque Monafterij , non alimibi ordinetur, nifi quem Rex ejufdem Provincia , cum confensu Monachorum , secun-

d'en timerem Dei elegeris, ac previderit ordinandum.
4-7-19, 3t. Ce melme Pape calla la fontraction qu'on avoit faire d'un Monaftere de l'obriffance d'un autre, auquel les Fondateurs l'avoient uny , desaptouvant ce qui

avoit esté fair contre la volonté des Fondateurs : Contra voluntatem Fundaterum,

XIV. Le grand faint Remy Atchevesque de Reims poulla vigouseulement les reproches que luy firent quelques Evelques de France, par un sele qui avoie plus de fumée que de lumiere, d'avoir ordonné un Prestre à la priere du Roy Clovis, c'est à dise de luv avoir donné un Benefice, puis que l'ordre & le Befice estoient alors on une mefine chose, ou deux choses inseparables. Ce faint Prelat leur represente que ce grand Roy estant devenu non seulement le Défenseur, mais aussi le Predicateur de l'Apostre de la Foy de l'Eglise; & ayant couronne l'Eglise mesme de tant de lauriers & de tant de vickoires , on ne pouvoit fans one ingratitude extrême payet tant de bienfairs pat un honteux tefos. Ego Clandium Profiyterum feci , Du Clafes, uon corruptus promio, sed precellentissimi segis no closo, filmenio, qui erat non folum predicator sidei Carbo. Tom., par lice, sed Tefensor, Scribitis Canonicum non suisse 110. quod juste, Summo funçamini Sacerdotio. Regionum Praful, Custos paria , Gentium triumphator iujunxit.

X V. Gregore de Tours affeure que fainte Rade. L. p.r. 40 gonde avant bâty & doté un Monastere de filles a Poi. 43 tiers , elle y inftitus une Abbelle , Chen Abfatifia quam instituerat, Mais sainte Radegonde dit ellemefine dans fa lettre aux Euefques , qu'elle avoit fair élite l'Abbesse Agnes par tootes ses Religieuses : Ele-Clione etiam noftra Congregationis domnam & fore. rem means Aguetem, quam ab inemnte atate, loco felin colni , & ednxi , Abbatigam inftitui , ac me peft Deum ejut ordinationi regulariter obedituram com. mifi. Saint Ouyn qui fut depuis Archevelque de Le Coint Rollen , ayant baryun Monaftere dans fes terres , y . 44.614. nomma pour Abbé un des Disciples de faint Colom. Survey, d ban. Un ancien Auteur dit qu'il donns au Royle Mo. 44. 44g. 4 nastere qu'il avoit baty, & que le Roy y nomma un 7. Spel, t. Abbe, S. Eloy nomma soffi un Abbe su Monaftere de 171, 108. Solognac, qu'il avoit fondé dans le Limolin, & une Abbesse dans l'Abbaye de filles qu'il établit dans sa propte maifon à Paris. Repaffant une seconde sois par le Limofin, il nomma un fecond Abbé à fon Monaftere, arce que le premier avoitefté fait Evefque X V I. Saint Boniface Archevelque de Mayence regla les droits des Parrons Laigoes dans ses Conflitutions, leut défendant d'établit, ou de chaffer les Be-neficiers fans le confentement de l'Evefque, ou de rien neficiers fans le consentement de a Extende Laisi Presby-exiger d'eux pour leur nonunation. Vi Laisi Presbyteros non eliciant de Ecclefiis, nec mittere prefumant, 2, 9, 6, fine confensu Episcoporum suorum, Vt Laici omnino

non andeant munera exigere à Prefigieris proptes commendationers Ecclefia Ces deux Ordonnances de ce faint Evelque font voir que le Decret de Zacha. tie dont nous avons parlé cy deffus , ne fut nullement observé; ou qu'on l'interpreta en sorte que sans blesser le droit de nomination des Patrons Lasques, il établit feulement la neceffité du confentement , & de l'instrution de l'Evesque. X VII. Quant à l'Eglife d'Espagne, le Concile IV.

de Tolede o'accorde nullement le droit de nomination aux Fondateurs des Basiliques; aufquels il donne seulement la liberté d'appeller au Concile & de se poutvoir contre les Evesques , s'ils s'apptoprient les tevenus de ces Eglifes, au de là de ce que les Canons leur accordent. Qued fi ampliut quippion ab eu pra-Sumptum faerit , per Concilium restauretur , appellantibut aut ipfis conditoribus, aut certe propinquis corum, fi jam illi à faculo decesserunt. Noverius autem Conditores Bafilicarum in rebut, quas iifdem Rafilicie conferunt , nullam porestatem habere ,fed juxta Canenum inftituta , ficut Ecclefiam , ita d dotem ejus ad ordinationem Episcopi persiners. Ces patoles, Eccle-

Cest. 14-

# touchant les Benefices, Part, II, Liv, II, Ch. XIV, 189

fam & dotem ejut ad ordinationem Epifespi perti. nero, donnent la nomination à l'Evefque leul. Ce Canon mootre d'ailleurs que le droit de Patrouage paffoir du pere aus enfans & aux proches avec les le-ritages. Ce qui eft encore plus évident dans le Concile I X. de Tolede. Car l'on y voit encore avec la mefine evidence, que le droit de Pattonage qui effoit hereditaire dans les familes , ne confiftoit auparavant que dans la protection qu'ils donntient, & la vigilance exacte qu'ils employosent pour empefchet que les biens des Benefices de leur fondation ne fuffent diffipez, ou pat les Beneficiers, ou pat les Everques : ayant droit recourir aux Evelques contte les Beneficiers, aux Metropolitains contre les Evefques, & au Roy mefme contre les Metropolitains. Condignis filiis , vel nepotibut , honestioribufque propinquis ejus , qui constru. nit vel dotavit Ecclesiam, lecition sit, hanc bonain. tentionis habere folertiam, ut fi Sacerdotem fen Ministrum aliquid ex collatis rebus praviderius de fraudare , aut commonitionis honefth conventione compefcans, ant Episcopo vel judici torrigenda deunucient, Quod si talia Episcopus agere tentet, Metropolitano ejus hec infinnare procurent. Si autem Metropolita. nut talia gerat , Regit bec auditibut intimare uan

differant. Ipfis tamen beredibnt in eifdem rebnt non

liceat quasi juris proprij potestatem praferro, &c. XVIII. Mais ce Concile fut enfin obligé par la maovaife conduite, & pat l'avarice infattable de quelques Everques, de donner aux Patrons Laignes la nination des Curez, des Abbez & des autres Beneficiers des Eglifes de leut fondation, en faifant agréer à l'Evefque cenx qu'ils auroient nommez ; que fi l'Evelque entreprenoir de conferer luy feul ces Benefi le Concile declare ces Collations nulles. Voila le feul temede que ce Concile trouva pout empescher l'en-tiere desolation des Benefices & des Eglises, si les Evefques feuls euffest continné d'en pourvoir à leur gré les complices de leuts larcins ou de leur negligence, Quia ergo fieri pleramque coquoscitur , m Ecclefia Parochialet, vel facra Monasteria, ita quernudam Episcoporum vel infalentia. vel incuria, horrendam decidam in rninam ut gravior ex hoc oriainr adifican-tibut maror, quamin fraendo gandý existerat laber : ideo pià compassione decernimus ut quandin earundem Fundatores Ecclefiarn in hacvità superflites exciterint, pro eifdem locis curam permittantur habere fallicitam, ey fallicitudinem ferre pracipuam atque Reltores ida-neot in sifdem Bafilicis iifdem ipfi efferant Epifos-pis ordinandos, Quod fi talet forfii an non invenian. tur ab eis , tune quas Episcopus loci probaveris Deo placitos , sacrie cultibus instituat , cum eerum canni-ventid servimes . Quod s s sprince de sacri-bus , Restores ibidem prasumpseris Episcopus ordina. re, or erdinationem fuam irritam neverit offe, & ad verecundiam (ni alies in corum loco, ques isdem ipfe fundatores condigues elegerint, ordinari.

XIX. Il est vray que le droit de presentation n'est cy donné qu'aux Fondateurs melmes, & non pas à leurs successeurs ou heritiers : quandin Fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint. Et il y a de l'apparence que ç'a efté univerfellement l'origine du Patronage Laïque, Mais la melme taifon que ce Concile allegue ayant lieu aprés la mort des Fondateuts, on s'est vu infensiblement obligé de continuet le mesme drost à leuts heritiers.

X X. Enfin quant à l'Eglife Orientale, l'Empereut Justinien nous fait affex connoîfre que les Fondateurs des Eglifes n'y avoient pas pout cela le pouvoir de nommet & de prefenter à l'Evefque les facrez Minifires qui devoient y fervir. Cat après avoit dit que les Fondateurs des Eglifes avoient déterminé le nom-L. II. Partie II.

bre des Preftres & des autres Clercs qui devoient y faire les fonctions facrées, & avoient affigné des re-venus fufficans poor leur entretien : il affure que la etune de ces Eglifes eft proverusé de ce que les Evef-ques y dut ordonné des Clercs, au délà de ce nombre, & au dela des revenus deftinen à leur subsistance. Cam verò Epifcopi , ad aliquorum preces femper ref- Novell & picientes , protraffi funt ad ordinationum multien. us profut dinem , aulia quidem est expensarum quantitat , &c. & c. ×. Il enjoint aux è vesques de n'en plus ordonner jusqu'a ce que le nombre foir reduit à ce qui avoit esté déterminé par les Fondateurs, & après cela de ne jamais exceder ce nombte, quelque infrance qu'on pust leur en faire, me fine de la part de l'Empereur. No fque ip. fi cavebimus sale aliquid agere, & ordinaudos rost-tere. Nullufque nostrorum sudicum tale aliquid agat , noftram formidans legem. Es licentia fit beatissimo Archiepiscopo & Pasriarcha hujus regia civi-tatio ordinationi contradicere : tices jugio de Palatie veniat. Enfin cet Empereur condamne l'Evelque qui excedera ce nombre , de foutnit de son propre pattimoine à la dépense & à l'entreuen de celuy qu'il aura ordonne contre cette défenfe. Ipfi queque de

fuå er propriå facultate prebeaut expensam. XXI. Si nous avons vu que le gtand Clovis avuie presenté à faint Remy un Prestre à ordonner & à mveftst en melme temps d'un Benefice , alors inseparable de l'ordre : l'Empereur Justinien nous fait voir icy que les Empereurs de Constantinople en usoient souvent de mesme; & mesme les personnes émmentes dans les Charges de l'Empire. Car il ne condamne ces presentations que lors qu'elles faisoient pusser le nombre fixé par les Fondateurs sint le pied des revenus de l'Eglife. Ce n'eftorent que des prieres que les particuliers employoient , Epifcopi ad Aliquorum pre-ces femper respissences : vac Ivanimai mos ali merizerne, Mais l'Emperent employoit les commandemens, Licer juffio de Palatio veniat. não meja à ausig A HAMER CARLE

X X I I. Mais ce que nous venons de dire ne regatde que les Eglifes Cathedrales ou les Parotifes dont Nev. D. l'Empereur parle dans cette Constitution, Il declare ailleurs que si les Ecclessastiques qui servoirne dans les Orazoires, & qui recevoient leut subsistance des Fondateurs , ou de leurs heritiers , venoient à fe retiret , l'Evelque devoit en Ordonner d'autres en leut place ; en sorte que ny les Fondateurs, ny leurs heritiers ne pullent jamass priver l'Eglsfe des liberalitez aufquelles ils s'eftoient autrefois obligez. Heredibie corum, & fuccofferius feientibes, qui a fi estam post bac frauda-verius, cerca posfessi depatabism ex cercan substan-tid facris sustis pur bina ministratio es-fai. L'Empereur les menace de saiste une parcie de leurs fonds s'ils refusoient l'entretien & la sublistance, dont les Fondateuts efforent convenus aux Ec. clesiastiques substituez par l'Evesque en la place de ceux qui fe font retires. Cela nous apprend que les revenus de ces Oratoites en Otient, ne confiftoient ordinairement qu'en pensions alimentaires, XXIII. Ce qu'il y a de plus temarquable dans ceste Novelle, est le dzoit de nomination, que l'Em-

pereur reconnoist appartenit aux Fondateuts de ces Oratoires, & non pas à leurs heritiers, ou à leurs descendans, s'ils ne font eux mesmes la dépense de l'entretien des Beneficiers, l'agrément & l'inflitation foun Eclefun, an esian alier expenden in est missification de l'execution de l'execution aliernta. L'execution de l'execution inflieuere, non effe ei fiduciam ullam quot valt per poteflacem deducere tua reverencia ad ordinandos oss, fed examinari à tua faultitate . O het fufcipere

Nev. 111. c. 18.

ordiaationem , qui Dei miaisterio digni videbnatur existere. La mesme ordonnance est encore ailleurs renouvellee : Si quis domum Oratorij fubricaverie, covolueris in ed Clericos ordinare, aut ipfe, aut ojus heredes, fi expeafas ipfir Clericu miniftraat, eo di. gnos denominant , denominatos ordinuri ! Si vero qui nb eit elignatar, tanganm indignes probibent fucra regala ordinari ; enne Episcopiu, quoscumque para-

verit meliores, ordinari proturot. XXIV. Voila la regle que l'Empereur donne aux Evelques pour refuler ceux que les Patrons lasques presentent, & pour en établis eux-mesmes d'autres en leur place. Ils doivent tejetter tous ceux qui sont irreguhers felon les Canons, ce qui nous oblige de parles enfuite des irregulatitez : mais ils ne doivent eux-melmes élire que ceux qui en font les plus digues. oir ai perimen assistante

XXV. Le temps auquel le Patton effoit obligé de presenter, n'effort pas encore déterminé : le xele des Evelques les prevenoit apparemment, s'ils laif-

tuet une autre, qui foit itreprochable,

foient trop longuement vaquer les Eglifes; & cette crainte meime les pouffoit à ne pas retatder leur 110mination pout n'estre pas prévenus.

'XXVI, Il est sussi à tematquet que cette Novelle de Justinien ne donne pas la liberté de varier aux Patrons laiques. Car des qu'ils ont presenté une personne irreguliere , l'Evesque eft en droit d'en infit-

### CHAPITRE XV.

Des irregularitez en general . & en particulier de celle du crime capital dans l'Ef-

1. Dénembrement des pregulaires, feise le Concile 1 V. de Tolede, • 11. Russius du Pape Horade, pourquez le crime est une exclusion pour le Sacreduce, qui ost la ecosure mesme des cri-

151, Les Pensteus feut irreguliers à confe du crime, non pas à confe de la penetect, Creure des meritans, que recreuent la penetene, fant creue (3 fant arregularis), IV, Difpenfet (5 desenfement de Concle de Loyde,

V. Regneur in flexible des mores concries for ce faces. Exemple de l'Evefque Petamons

VI, 11 de l'Evelque Gandene VII. Quelque ferret que foft le crome , l'arregularce y ofica

VIII. Preuves + ries de fant tfidere de Sevelle. IX. Så letter a Megian of Suppose Premie de ett

X. Antres pressur over l'expertiere du Comen d'Angre, mal entendo par le fabraceteur de cette tetter. XI. Lettre versable de fant Ifidore , conformes aux Conciles diffigure. 'Ittegularité est un empeschement Canonique,

out tend invalides les Nominations , auffi bien tine les Elections. Ainfi après avoir parlé des Nominations; avant que de traster des Elections, nous examinerons les diverses Irregulatitez qui se trouvent tontes assemblées dans un seul Canon du Concile I V. de Tolede. Deinceps gai non promoveuntur ad Sacerdotium, ex regalis Canonum neceffario credimus in. Con. 19. ferendum, in oft, qui in aliquo crimine detetti faat ; qui infamin noth niperfi front, qui feelera uliqua per publicam prenisentiam admisife confessi sunt : Voilà la premiere irregulatité, que nous éclaiteitons dans la fui-te afin de noss conformer à ce Concile. & à l'ordre qu'il a tents. Qui in berefin lupfi fant , qui in beref bapsinati , vel rebaptienti effe nofenneur. Voilà la fecon-de qui ell auffi titée do ctime. Lai femetipfos abfeiderunt, aut maturali defellu merebrorum, que decifione

aliquid miaus habere nofeuntur. Voilà la ttoisiéme, mélée du crime, & d'un defaut natutel ou fortust, Qui fecunda uxoris conjunctionem fortiti funt , nat anmerofu coajugia frequentaverant , aut viduum , vel à marito relillum daxerune , nat corrupturum mariti fuerunt , qui concubinat aut fornieuriat babuerunt. Ce font les differentes especes de Bigame, où le crime se trouve mélé avec le defaut de la significa. tion myftericofe, Lai fervili conditioni obnoxij funt Qui ignoti fuat. Il ne peut en ces deux irregularitex y avoir aucun foupçoo de crime. Lai neephysi fant, qui luici funt. C'eft une incapacité notoire. Qui foculari militiæ dedisi faat. Qui cariæ aexibus obliguts funs. Ce font des estatsée des servitudes incompanbles avec la fainte liberré des Ecclefiaftiques, Qui infci litteraram fant. L'ignorance n'eft pas un crime à un laique, mais c'est une source de plusieurs crimes n en Ecclesiastique.

11. Commençons donc par la premiere de ces irregularitez, qui est la cooviction, l'infamie, ou 1999 st. la confession d'un come dans la penisence public.

Le Pape Hotmiide écrivant aux Evelques d'Espagne, avoit declaié que ceux qu'on élisoit aux faints Ordres, devoient estre selon les Canons itreprehenfibles , c'est à dire fans crime , afin de pouvoir \* coeriget les criminels. Errepreheafibiles effe convenit. quot praesse accesso est corrigendis. Que les penitens n'y pouvoient afpiter. Sed ner de panitearibat quisquam ud husasmedi gradum prophanus temerator aspires. Que coa cicatia absolvat reum , qui se peccata (un populo fcie tefte confessum ? Las enim quem panle ante vidit juceatem , veaeretur Anitfitem ? Praferens miferandi criminis labem , non kubes luci-

dam facerdotij dignicaten III. Ce n'effoit pas la penitence qui donnoit l'exclusion des faints Otdres , mais le crime ; comme les patoles de ce Pape montre évidemment, & comme il est encore manifeste par le Coneile de Gironne , qui declare que ceux à qui on a imposé la penitence dans le lit de la mort , pruvent eftre admis au Clerge, s'ils recouvrent leur fante, & s'ils n'ont commis aucun crime , qui attite l'irregulatito. Lai agritudiait languere depreffus , pomitentia benedifionem , quam viaticum deputamus, per commanionem ucceperit ; & poftmadam reconvalescens , enpat pataitentia in Ecclefia publice, aon fubdiderit , fi prohibisis vitiis non desinetur obnoximt , Can, ta.

admittatur ad Clerson, Le Concile IV, de Tolede confirma dans le fiecle suivant la mesme Ordonnance. IV. Le Concile de Leyde fembla avoit usé d'une donceur extraordinaire, quand il fe contente de dépofer les Clercs coupables d'adoltere, & d'homicide envers les propres fruits de leur peché, & qu'il lear permet apres une penitence canonique, de prendre place entre les Chantres de l'Eglife. Si Clerici fuerint , officium els ministrandi recuperaro Can, s. non licent, attamen in choro pfalentiam . a tem. pore recepta communionis interfint. La donceut de ce Concile est encore plus surprenante, quand il laiffe à la liberté des Evefques, de laiffer dans les fonctions de leut Ordte, sans esperance de montet jamais plus hant, ceux qui estant tombez comme par futprise dans le peché de la chait, se sont relevez auffi-toft aprés leur chute, & en ont fait une penitence proportionnée à la grandeur de leur erin. Hi gai ulturio Dei deferviunt, si subitò in Car. s. flenda earnis fragilitate correcint, & Domino ref. piciente digne punituerint , maneat , in potestate Poneificte; vel veraciter affiltes , non din din fafpendere, vel defidiofes prolixiori cempore ab Ecele. fia corpore fogregare ata tamen ut fic officiorum fuorum

loca recipiane, nee postins ad aliera officia ulcerius promoveri. S'ils ecrombent neanmoins une seconde fois, ce Concile ne leur accorde plus la communion qu'a l'arricle de la mort.

V. Le Concile X. de Tolede témojona hien plus de fermeté dans l'observation rigoureuse des anciens Canons, quandil ptonnnça une fentence irrevocable de déposition contre l'Evelque de Brague Poramus, quoy qu'il euft déja expié le crime d'une impureté femblable, par une déposition volontaire, par une prison à laquelle il s'eston condamné luy-mesme deprisson a suguencia s'estori conazione luy, metime de-puis neuf mois, enfin par la confessione publique de son crime dans le Concile, par écriu expieve voix. Toutes ces matques d'une penitence examplaire, ac-compagness des larmes & des gemissemes de ce Preporterent à la verité les Evefques de ce Concile, d'user de quelque condescendance ; mais ee fut cerre condescendance mesme qui fir le plus paroistre leur zele inflexible à observer la rigueur des Canons. Car ils lai ferent à Potamius le nom d'Evefque, mais ils ne crûrent pas pouvoir luy en laisser la dignité & les fonctions, fans s'enveloper & eux & luy-mesme dans un peril certain de damnation. L'est bune peterne antiquitas facris regulis deficere ab bonore decernat : mos samen miferationis jura fervantes , non abstalimus nomen bonoris, quod ipfe fibi fui criminis confessione jam tulirar, fed valled authoritate decrevimus, perpetua panitentia hume inferente efficie co- armenis: providentes melius illum per afperam @ damofam tre paniteriae folitudinem, ut quandoque pervenires ad refrigerii ma finnem ; quam reliffum in voluntatis fue lattend ne , ad pracipitium dejici aterna damoatione, Fafin , paut faire petdre à Potamius non feulement l'espetance, mais la pensee mekne de son retour, ils luy donnerent un Sugcesseue, & renouvelletent l'ancien Canon du Concile de Valence , qui exclud de l'Epifeopat, de la Prefitife & du Diaconat, tous ceux qui s'accusent de quelque crime capital , mareali cri-

VI, L'Evefque Gaudence envoya demandet aux Peres du Concile X 11 I. de Tolede, fi ayant receu la penteuce publique dans l'extrêmité d'une maladie, il pouvoir après cela rentter dans l'exercice de ses fonctions Episcopales. Le Concile répondit qu'il le pouvor , pourvu qu'il n'eut confesse aucon crime capital. Si fe mortalium criminum professione propria non motarit. Car fi c'eft le crime qui nous rend indignes du facrifice , comment la penitence , qui effice les pechez, nons en rendroit t-elle indignes ? Cam Sacerdos tune fibi licitum facreficare friat , quando à malis allibm va. cat . qua tatione , qui previtentia remedium fufcicit, quod datue in rem firmem peccati , à facrificit devini fe abigie : Le Prestre doir évirer les folisseures , mais non pas ce qui efface les foililleures. Abigenda fune ab com Sacredore, que macalent : exercenda que mondang, Ainfi rien ne convient mieux aux Ecclefiaftiques que la penitence, comme rien ne doir eftre plus éloigné d'enx que le crime,

mine, an temps de leur ordination.

VII. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce Canon, est que si celoy qui ne s'est accuse d'aucun crime en recevant la penitence, en ressent neanmoins les bleffures fecretes dans fa confcience, il doit eftre luy mefme fon juge . & prononcer contre luy mefme une juste senrence d'une excommunication volontaire, dont la déposition est inseparable, Carce n'est pas la sevle publication du crime, mais c'est le crime mesme qui eft le jufte fondement de l'irregularité. Corerum fifub tempentia perceptione confifens, nikil morralis criminis fe admissife pradicerie; actemen quod fateri boninibus ernbefeir, absconfirm intra chanstra (in pettoris delitefeit; moveris iple fibi de fe posestatem effe concessam, ne juxta

conferent a fue fiduciam, norum andrat, autum andrat facrificare Deo,ex fui potius arbitris potestare, quam ex noffre judicij permiffisme proceder. Ces paroles montient nettement que celuy qui se sentost atteint de quelque crime fecret, qui, n'avoit point éélaté aux yeux des hommes, devoit s'éloignet luy-meime des fon-Ctions du Sacerdoce. Car s'il euft efte libre de taite fon etime . & d'en faire une penitence fecrere , fans se lassfer dépouiller de sa denité ou de sou Benefice ; poutquoy les Evelques & les Beneficiers entlent-ils confelle leur scrimes ? Pourquoy euffent ils attiré une dépolition qu'ils pouvoient évitet ? Et pourquoy traiter li tigoureulement ceux qui eftoient touchex d'un fentiment fi vif, & d'un repentit fi fincere de leur crime, qu'ils vouloient bien en fouffiir la confusion publique, & épargner cependant ceux qui avoient plus de foin de cacher leur crime, que de l'expier, & qui avoient plus d'amout pout leur dignité, que pour leur falut ? Pourquoy l'Everque Potamus le feron-il luy-meime en quelque façon dépoté après fon crime : Pourquoy en auroit il fait une confession publique dans un Concile, s'il eust pû conferver fa digniré pat une peniten-

ce feerete? VIII, Indore Evelque de Seville dont paffer pout un Interprete fidele de ces Conciles , & pout un rémoin irreprochable de la discipline des Eglifes d'Efpagne. Or ce faint Evelque protefte 1, Que ceux qui oot perdu l'innocence du Bapreime par quelque crime, ne peuvent plus prerendie au Sacetdoce. a. Q e ceux qui aprés leut ordination se sont souillez de quelque peché mortel , doivent s'abstenit des divines fon Ctions de leur Ordre. 4, Que ce crime , quelque fecret qu'il puiffe eftre, n'eft pas cache aux veux de Dien, & rend l'homme également indigne & incapable des Ordres, & de leurs fon tions faintes. Je diray dans les Chapitres fuivans, quels font ces crimes, ou ces prehez mortels. Quod ansem quis post Baptifinnen ali quo morsatt. De telef., peccato corruptus, ad Sacredotium non promoveasur, 951, 2, 2, 5.

lex opfa tellatur, Morfes enim in lege pracepte Sacerdotibus , ne aliquod pecos vitiatum ad aram offerant, ere, Si enim 15 que in Epifespatu mortale aliqued precatum admiferit , non debet offerre panes Domino : quanto magis ante ordinarmnem peccalor inventus, repudiari debet , ut non or linesur ; Quapropeer qua lex Peccatores à Sacerdotto removet , confideres fe munfquifque, fciens quia posentes posentes patiensur ver-menta : retrabat fe ab bos non tam bonore , quam onere, Co aliorum locum qui digni funt , uon ambiar occupare. Qui enim in erudicudis arque inflemendis ad viriniem populis praeris, necesse ell ut in omn bus fauther fit, er in nullo reprebenfile les bebeatur : Qui enim atinim de pecearis arguit, spfe à peccase debes effe alienns. Nam qua foorse fubjettos arguere poserit, cum ills flacim poffet correpius ingerere : Aute doce te , que rella funt. Quapropter qui negligis recla facere, definas rella docere Voila la doctrine de les raifons melmes des Conciles d'Espagne, qui donnent l'exclusion à tous les crimes. mesme les plus secrets.

IX. On peur bien conclute de là , que la Lettre à . . l'Evelque Mailan est faoilement arribuée à faint Ifi- later sp dote de Seville. La doctrine qui y est pitoyablement dod, p. 114, débitée, du rétablissement des Clercs dans les fonctions de leurs Ordres, aprésavoir accomply la penirence de rs crimes , ne convient nullement ny aux fentimens de faint Ifidore , ny aux pratiques de l'Eglife d'Efpagne, ny aux Canons des Conciles que nous venons d'exposer. Mais onne peut rien imaginer de plus im-pertinent, que la conciliation que cet Acteur presend faire des Anciens Canons, dont les uns excluent pour jamais des Ordres, ceux qui font atteints de quelque crime, les autres leur en ouvrent la porte, aprés une

C49,10.

fincere pesitence. Car tant s'en faut que les anciens Canons ayent jamais admis aux Ordres , ceux qui a voient fait penitence de leut crime, qu'au contraire les Penitens y ont etté generalement declarez itreguliets ; de quoy qu'on ne prétendait attachet la flétraffure de l'irregularier qu'au crime, & non pas à la penitence : c'elloit neanmoins l'experssion universelle des Conciles , des Papes & des Peres , de dite que les Peni-

tens estoient rous irreguliers. X. L'exception meline dont nous avons patlé de ceux qui avoient teceu la penitence , fans eftre foiilles d'aucun crime, montre bien que ce n'estoit que l'exemption du crime , & non pas l'accomplissement de la pentience qui ouvroit l'entrée des Ordres, Celuy qui a supposé cette Lettre, s'est appuyé sot le Con cile d'Ancyre , dont les deux premiers Canons fuffi fent pout renverlet toutes ses pretentions. Car il y est ordonné que les Prestres & les Discres qui ont immolé aux Idoles , y estant forcez par la rigueut des toutmens ; & qui touchez suffi-toft d'un falutaite repentit, font rentrez au combat, & en font demeurez victorieux , feront à jamais déposez de toutes les fonctions de leux Ordre ; quoy qu'on leur laifle séance & rang entre les Prefires & les Diacres , & qu'on permette aux Evefques d'accorder quelque chofe de

plus par dispense aux Diacres. X I. Gratien a cité cette Lettre, parce qu'il l'a tronvée conforme à la discipline de son fiecle, dont nous parlerons en son lieu. Il autoit mieux rencontré , & au lieu de nous trompet , il autoit pû se détrompet luymefore, s'il avoit cité la Lettre veritable de faint Isidote de Seville , écrite à Helladius & aux autres Evefque affemblez , pour juger la cause de l'infortuné Evesque de Cordouë, qui s'estoit plongé dans la bouë d'une infame volupté. Saint Indore exhotre ces Evesques à user de toute la severité des Canons dans cette rencontre, en prononçant une déposition irrevocable sur cet infame violateut de la fainteré du caractere Sacet. dotal. Cum effufione lacrymarnm veftram fantlitatem deposcimus, as idem lapsus, santto carai vestro pra-sentatus, agnito à vobis confessionis eloquio, Synodali fententia, a gradu Sacerdotij deponatur, Afelias eif illi . at temperaliter deponatura vobis , quam aterno damnetar fudicio. Levier est illi prafentit temporit ignominia , quam futura gehenne turmenta. Sciat enim fe amifife nomen & officium Sacerdoils , qui meritum perdidit fanttitatit. Quaprapter judicy vefiri decrete , panitentiu perpetim flagitia perpetrata lamentatione deploret, Gr. Il n'elt pas difficile de reconociftre dans ce discours l'esprit , le genie , & prefque les termes proptes des Canons d'Espagne cy-des-fus tapportez. Enfin, tout ce que faint Isidore fait esperer à cet Evelque déposé, après une penitence aussi ongue que sa vie , est la terrussion de ses pechez. Fortaffe porreget illi manum quandoque Spiritus faultat, at per dignam fatisfallionem merearne accipere pecsatorum remiffioaem.

### CHAPITRE XVI.

Suite du mesme sujet, de l'Irregularité du ctime dans la France.

1. Les Conciles de France que declarens les Penstens arregula I I. On y parle rarement des Eurfques avant la chate de Con-

temedoja. 111, Sam Cefaire empefide qu'en ne l'épargue, 117. Les Coundes et les Papes fe declarent generalement contra tem ense qui fins attent des crimets Cantangoss. 17. Quefi fair es crimet, Quéques ferress qu'de fuffent , ils den-nouves faudemène à l'oregolures.

VI. VII, Namelles autorates, contre craix mefaite qui real merce avec leurs anciennes femmes VIII. IX. Exemples contrares de l'Evrigne de Clermont (6 de l'Evefque de Laon, Reponfe,

X. XI. Autres exemples. XII. XIII, Conferenceum de ce qui a effé die par les Lettres da Pape Lacharre Cf de l'Archevofque Beneface.

XIV. Diffenfer tres-sufermen accorder par fant konsface,
dans des creenflances soutes femblables à celles que ant enfin obigi l'Egisfe de prendre sese conducte plus temperes dans les dermers

'Eglife Gallicane n'exclusit pas moins religieudes les penitens des faints Otdres , &c du minister ferme la porte-melme des moindtes Otdres, & s'ils y font entrez , il leur defend les fonctions propres du Disconat & de la Prefitife. De panicentibus id placuit Can. 41. observare, qued santis Patres nestri Synodali sen-tentid consuernus: ut unllus de his Clericus ordinetur: & qui jam funt per ignorantiam ordinati , ut ficat bigami, aut internuptarum mariti , locum teneant mi. niftrare Diaconns . ant confecrare ad altare buinfenedi Prefeyter non prafumat. Le Concile I, d'Otleans dé- Can, s., pose tous les Presites & les Discres atteints d'un crime capital. Si Diaconte , aut Presbyter crimen capitale commiferit , fimal & officio & communione pellatur. Dans l'extrême necessité il leut permet seulement de donner le Bapteme, Si Diaconni , ant Profbyter pro reatn fno fe ab altaris communione, fnb pa. Con. 15. niceatis professione fubmoverit, fic moque, fi alij de. fuerint , & caufa cerea neceffitatis exeritur , pofceatem Zaprifmum liceat baptizari. Les termes de ces deux Canons comptennent évidemment tous les crimes capitana, & les foûmettent à l'ittegularité, quelques secrets qu'ils puissent estre. Le Concile d'Epone dit le mesme des penitens : Parpitentiam prosess ad Can. 1; Clericatum penitns non voceatur : & il renvoye lea Preftres & les Diacres follillez de quelque crime dans un Monastere pont y passer le reste de leurs jours dans les penibles exercices de la penitence. Si Presbyrer aut Gas, 12. Diaconat crimea capitale commiferit, ab officij honore depositus , in Monasterium retrudatur , ibs tantummede , quandin vixeris , communicae fumenda.

11. On a på remarquer dans le Chapitre precedent que les Conciles & les Evefques d'Espagne renouvelloient le plus fouvent la severité des Capons contre les Evefques qui se hissoient aller à quelque crime, qui prophanaît la fainteré do Sacerdoce. Au lieu que les Canons des Conciles de France que nous venons de citer, ne s'adreffent nommément qu'aux Preftres. aux Diacres & aux autres Clercs inferieurs, Quoy que ette diversité ne vint apparemment que de ce que chaque Eglise prend un soin special de tastaischir la memoire des Canons qui peuvent servir de remede aux defordres dont elle eft attaquée : Il est neanmoins bon de ternatquet que les Evesques de France ne laisserent pas de setrouvet partagez desentimens dans la cause de Contumeliosas Evesque de Riez, qui avoie frandalise l'Eglise par une imputeré griminelle, Saine Cefaite recourut au Pape Jean II. qui luy envoya on memoire de plufieurs Canons, où l'Evefque coupable d'un crime capital est frappé d'une déposition irrevocable ; & luy declara par sa Lettre qu'il n'y avoit point de grace , ny de dispense à esperet, Delemas de amifione Pontificis , rigorem samen Canonum fervare neceffeeft. At que ideo prodiftum ab Epifcopatus or- Cane, Gal. dine noftra fufpendit authoritat. Nec enim fat oft tom. 19 1914 pollutum erimiaibus , facris minifterite defervire. Sed te ordinante , ia Monasterio dirigatur , ubi in panitentia lacrimat effundere non omittall , ere.
III. Saint Cefaite anima fon zele contte la mol-

leffe & le relichement de quelques Evefques qui ne

D. 50. cap. Cando. P.9.694.

### touchant les Benefices, Part II. Liv. II. Ch. XVI. 193

craignoient pas , en épatgnant un Evelque , de desho- des Canons pat des dispenses irregulieres ; enfin il ornorer l'Epifcopat; & quine confiderosent pas que leur douceur excettive ne pouvoit abfondre Contunellofus fans faire le procez au Pape, au Concile de Nicce, & a rant d'autres Contiles qui avoient pro ce fa condamnation. Sed forte major eft in illis pietat , quàm in trecensit decem & octo Episcopis , major in illis mispricordia , quam in sancto to anne Apostolico Papa : major charitas , quam in reliquis fauthie facerdosphus , qui hoc pro exemplo vel remedio Ecclefarum , fuis definirionibus deliberaverunt: S'elever an deffus de cant faints Evelques . c'eft fe précipiter; & épargner un criminel scandaleux, c'est flater le crime, & cendre fon mal incurable. Que est ista justira corum ufque in diem Indici) incurata fervare ? Enfin ce faint Evefque protefte que la dépolition de ces Ministres indignes doit estre, selon les Canons, sins restource. Et ideo juftum eft , ut dum eit , fecundum omnium Canouemstatura, redeundi ad honorem adi-tus clauditur, tandem aliquando tam gravi malo The Grandither's funders also mande them preve made four congress impossures. Cet Evedque fut enfinde-pole's mais syant appellé, le Pape Agapet receur son appel, & en attendant qu'il pell deliquer des Juges pour un fector ligement, il ordonna que son Egiste fuit gouvernée par un Evesque Visiteut, qu'il recents fon entretion de la main de l'Archidacte, & qu'il de meuraft suspendu du pouvoir de sacrifier Les Evel-Baron aus, ques du Conciles de Châlon en 182. n'eussent pas apparemment use de plus de severité contre les deux im

pies prophamateurs de l'Episcopat , Salonins & Sagirtaruns , li après les adulteres & les Homicides que ces Prelats trop relachez croyoient devoir feulement eftre lavez par la penirence, fans en venir à la déposition, on n'eust ajousé le crime de leze-Majesté. C'est comme en parle S. Gregoire de Tours, Nonfolum de adulteriis , verametiam de homicidiis accufamur, Sed has per panitentiam purgari confintes Epifcopi . co-c. IV. On ne fit plus de difficulté après cela de con prendre les Evelques dans les Canons qu'on faifoit for

ce fujet. Le Concile V. d'Orleans, Multi viventi Epif-Can, 15; copo alint superponatur, ant superordinetur Episcopue . nife forfitan in ejus locum quem capitalis culpa dejeceris. Le Concile de Châlon écrivit à Theodose Archeve sque d'Arles , que puis qu'il avoit efté au noi bre des peniteus, il devoit se tenit au nombre des dé-poscz jusqu'au Concile prochain : Nam & scripta, qualiter vos confirit ponitentiam esse prosessor, ve-fira manu vidimus, & Comprovincialium vestrorum manibus. Vude poe credimus jans legife , nec vos penicht ignoramus, quod qui publice panitentiam pro-

firetur . Episcopalem Cathedram nectonere . necregere poseft, Le Pape Zacharie dans fa réponfe anx Confultations de faint Boniface Archevefque de Mayence luy ordonne de déposer dans un Concile d'Evesques François, tous les Evesques, les Prestres, & les Diacres qui feront convaincus de fornication, d'adultere, & d'avoir répandu le fang ou des Payens, ou des Chrestiens pendant la guerre, se mélant dans les armies. Tua fiaternitas in memorato Concilio , fiques 11m.14.33. repererie Epijiopos , Prochyteros aut Diacomos contra Canones , vel Batnea Patrom excessige : td eft , si in adulterro . vel fornicatione inventi farius , vel plures

uxores behuering, aus fi fauguinem Christianorum . froe Pagancram effunderune , vel esiam alire capitules Canorum obviaruns , multa ratione permittas Sacerdotio fangi. Er comme quelques uns de ces impies prophanateurs du Sacerdoce, le vanroient d'avoir des difpenses du Pape pout conset ver leur dignité , ce saint Pape declare que ce ne peuvent eftre que de faulles difpi fes, que le faint Siege n'autorsse jamais le violement donne leur deposition sans terour. Name e de Saerraveibus, qui adulteri & fornicavorei probantur, & fibi ab Apostolica Sede indultum offe teliantur, & liceusiam pradicationis fibr effe conceffam; bo: nulla ratione credat the fantie fraternites , led fimiliter in ers Canonicam exerce vindselam, Hononimalind to agere

Volumus, praesequam qua fassi praesipiune Canones. V. Ces deux Lettres de Zacharie & de Boniface nous apprennent quels font ces crimes capitana & ces pechez morrels, contre lesquels les faints Conciles & les Papes ont lancé les traits d'une déposition inévitable. Le Pape Zacharie détermine l'adultere , la fornicasion, l'homicide quel qu'il puisse estre, mesme com-mis en guerre, & en un combat contre les Payens; &c laife les autres indeterminez, veletiem aliis capitulis Canonum obviaffe repereris, lldeclare dans la finte que ceux qui font dans les Ordres facrex, font obliges à une inviolable continence avec leuts femmes qu'ils avoient époulées avant l'ordination ; mais il ne dir pas nomménient que la peine du violement de cerse loy, foir la déposition. C'estoir bien la resolution des anciens Papes & des Canons ; mais on pourroit docuet fi ce Pape n'auroit point uzé de quelque relachement, dans un fiécle, & un pais où le débordement des crimes & des jospuretez eftoir effroyable entre les Ecclefialtiques. Car le faint Evefque Boniface n'avoitpropolé à ce Pape que la cause des Evesques , des Pre-fires & des Diacres , qui abusoient en mesme temps, de la manuere la plus scandaleuse du monde, de quatre ou cinq, & mefme d'un plus grand nombre de concubines. Ce mesme faint Evesque avoit auffi proposé le cas des Everques, qui étoient à la verité exempts de ces brutales voluptez , mais qui desbonornient leur divin ministere par l'yvrognetie, la chasse & les em-portemens de la colete. Sant tamen chriss, co injuriofi, vel venerores. Le Pape ne luy fait point de réponse fut ces articles , & infinue par la que la peine de ces ctimes ne va peut-eftre, pas jusqu'a la déposition. Il ré-pond seulement qu'il faut in violablement obset ver les Canons. Quidquid altud contra Ecclesiassicam regulam cor excepife repereris, Canoner five Inflitte Parrum thed, p 180. pra manibut habeto , Or Junta quod in eis edoffus ficris, descerne. Enfin ce faint Pape ordonne à Boniface d'oser d'une inexorable severité envers les Prestres qui ont caché dans l'ordination les crimes dont leur vie avoit esté souellée. Si ques Presbyteres , que de larcir promoti fuerint; er antea criminalibus causis obvoluti , celantes peccasum funm , ordinati finte, postmodum veri manifestara est corum iniqua alleo ; bos Sacerdo. tale bebien privates , punicentia fubmitte : non enim adie Deus peccantem & confitentem , fid peccantem & negantem. Ces dernieres paroles font admirablement voir que crux qui cachoient leurs crimes au temps de l'ordination , effoient encore plus irreguliers que ceux qui les confessoient, & qui par cette consession s'éloi-

fentimens fi contraires à l'éremelle Justice ? VI. Le faint Pape Martin s'eftoit contenté de declater en general à faint Amant Evefque de Mastric, que toutes fortes de crimes donnoient aux laiques une éremelle exclusion pour la Clericature, & foûmettoient à une irrevocable dégradation ceux qui effoient deja ordonnez. Qui femel post fuam ordinationem in Lapfum cociderit , deinceps jam depoferus erit , mullumque gradum facerdote poteris adspifet, Suffi ias et quoad vinceria, in punisantial perdurare, Si emm sales quarisens ad facros ordines promovendos , quebus unika

gnoient des faints Ordres, Car si Dieu ne hait pas le

pecheur qui confesse son crime, mais celuy qui le cache, comment l'Eglife rejetteroit elle plûtoft le pre-

mier que le second? & comment conserveroit-elle des

Conc. Call.

ruga, nullumque vita contaginm mentes & corpora prapediar : quento meg s, core. On ne pouvoit pasdire plus formellement que la déposition estoit sans res-

VII. Mais le Pape Jean II. avoit envoyé à faint Celaire poucle jugement de Contumeliofus , la Lettre de Sirice qui dépole les Cleres majeurs qui rentreront dans le commerce conjugal avec leur première femme, & le Canon apostolique qui punir de la mesme peine les Parintes & les Fornicareurs. Saint Cefaite y ajoùta le Canon du Concile d'Orange, qui dégrade le Preftre & le Diacre qui ne gatde pas la continence avec fa propre femme. Le Concile III, d'Orleans décerne la meline peine de dépolition contre ceux qui sont convaincus, ou qui ont confesse d'estre rombez dans l'adultere, ou d'avoit commis un larcin, on une fauf-(ctc: Si fortum aut falfiratem admeferit, quia co ipfa capualia funt crimina. Quant au purjure, ce Concile

nele punit que d'une excommunication, ou suspension de deux ans,

VIII. Après tant de prenves convaincantes de ces trois verirez ; qu'on dépoloir les Clercs pour toutes fortes de erimes morrels, foit fecrers ou publics, que cerer déposition eftoir sans telfource , & enfin que ces metines crimes fermoient pour jamais l'entrée des Otdres ; on jugera ce quel on voudra des exemples qu'on Care, Gall, allegue au contraire. Saint Remy dans la Lettre à com, t.p.20 4 trois Evelques de France , femb'e vouloir conferver le Prefite Claude dans fon miniftere , après qu'il auta fair penirence de son crime ; mais ootre que le texte de certe Lettre est fort embarcasse, & qu'il se poorroit expliquer autrement : on poorroit croire que c'eftoir one suite de la dispense accordée aux prieres du Roy

Clovis : on que c'eftoit une resolution singuliere de faint Remy, a laquelle les autres Everques ettoient oppofez. Enfin je douterois plûtoft de la verité de ceste Lettre, que de celle de tant de Canons incontestables

qui ont efté cy deffis alleguez.

1X. Gregoire de Tours raconte l'histoire singuliere de l'Evefque de Clermont, qui succeda à faint Austremoine. Il avoit esté Sensteur, & se se separa d'abord de La femme: mais quelque temps après elle vine la nuit fraper à la porte de l'Évefché, avec tant de preffantes inflances, qu'il la recent dans sa maison & dans son ht. Il en ent une file , & reconnoissant , quoy que tard, fa faute , il alla enfaite penirencedam un Monaftere, d'où il revint enfoire au gouvernement de son Eglise. De perpetrato scelere condelent, allurus perittentiam, L. I. Hill. dincefit fue Monefterium expetitt : ibique cum gemitu er lecrymin, que commiferat , diluent, ad urbem pro-

priam eft rere fur. Il fant inindre à cer exemple celuy Server Lee. de Genebaud Evelque de Laon , rapporrée par Hino d. 11-5.4. mar dans la vie de Lint Remy , & pat Flodoard dans Flade and 61.4.14

trompeur d'enseignet les voyes du Ciel à celle qui avoit esté sa semme, & qui par son Ordination estoit devenne la fœur , le laiffa enfin tamollir aux tendteffes criminelles de la chair, & ne reconnut sa faote qu'après en avoir eu un fils & une fille. Il convia luy-mefme faint Remy fon parent & fon Merropolitain, de · le renfermer dans une espece de prison » où il fir une penitence fi fervente & fi rigoureufe durant fept ansa que par un ordre du Ciel , qui en sur donne à faint Remy melme, il fut rétably dans le trône, & dana toures les fonctions de l'Episcopat.

X. L'exemple del'Evefque de Clermont n'eft qu'un fart qui ne peut effre tiré à confequence, ny effre oppose à l'évidence, & à la rignent de sant de Canons. Les Conciles n'ont pas pony rous les conpables : mais E.J.c. a Genebaud, c'eft me histoire fi miraculeufe, qu'on

doir plûtoft la regarder comme on mitacle, que comme un exemple, fi le fait dost patfer pout incontestable. La penirence de l'Evesque de Cahors rapporiée par Gregoire de Tours , n'eltoit qu'une fulpention , & Ion ctime n'eftoit pas de ceux que les Canons frappene de la déposition. Pretextar Archevesque de Rouen revenuur de son exil après la morr du Roy Chilperic, rentra dans l'exercice de sa Charge ; mais ce ne for qu'après que l'Evesque de Paris eur declaré au Roy Gosittam & aux autres Evelques , que le Synode de usrante-cinq Everques , que Fredegonde opporoit à Pretextat , ne l'avoit point dépose , mais qu'il avoit lny-meime demandé aux Evelques d'eftre mis à la pemience. Scirore ei punicemiam indiclam à Sacredort. but, non tamen enm provine ab Episcopatu remotum, 1,7,4,14. Cela eft rapporte pat Gregoire de Tours. C'eft auffi la verne , que les Evefques du Synode de Paris , que le Roy Chilperic avoit convoqué contre Prerextat , se servirent de cette adresse pour contenter le Roy & fauverl'hormeur de ce Prelar, de luy confeiller qu'il demandaît luy-mefme de faire penitence dans quelque heu écarré. Cette penitence volontaire ne rendon pas un Prelat irregulier , ny ne le privoir point de la di-

Archevesques de Reins , & quelques autres , innterent cette adrelle remarquable, dans des conjonctures à peu prés femblables. XI. Mais voyons les exemples d'une procedure ordinaire & juridique. Salonius Evelque d'Ambrun, & Sagirtaire Evelque de Gap , forent accuses d'homici-

gnire. Dans la fuire des remps Ebbon , & Arnulphe

de, d'adultere & de divers aurres crimes, dans le Coneile de L.von i & enfuitecondamnez & déposez. Pra- Gret Tur. ceperant Epifcopi, at qui salia commiferant, Epifcopa. L.S. e. 10, tar bosore privarentur. Le Roy trouva bon qu'ils appellassent an Pape , qui les fit rétablit dans leurs

Evelchez; ce qu'il ne pouvoit faire que pat surprise, on pat dispense. Ces deux Evelques s'estant replongez dars leurs premiers desordres, ils furent encore accufez d'adultere & d'homicide dans le Concile de Challon : Et comme les Evelques témoignoient quelque inclination à leur faire expier ces ctimes pluroft par la penirence, que pat la degradation, on allegua contre eux le crime de leze-Majefté. Aufli-toft onles dépofa, on les arrefta, & on leot donna des fuccefleurs. Objiciument en crimina, co non felum de adul. L. s. c. sp. teriis, verometiam de bomicidiis accufantur, Sed bec

per punisentiam purgari cenfentes Episcopi, illud est additum quod effent rei majestatit, & patria proditores. Qu'à de causă ab Epifopatu difcincti , coc. Le jugement du Concile de Lyon effoit conforme aux Canons, qui déposoient ces Evesques indignes de leut caractere. Celuy du Concile de Challon qui les épargnoit, ne fut pas un jugement formel; mais comme une renrative, pont feconder les intentions du Pape & du Roy, qui avoient paru porrez à leur faire grace. H'ac per punitentiam purpari confintes Epifcopi : ces paroles ne font pas une fentence definitive , mais le discours de quelques Evesques, ou relachez, ou opinans trop mollement, Enfin , la fentence de ce Concile condamna ces malheureux Evefques à une déposition fans remut, Le ingement des Papes & des Conciles contre l'Evelque de Riez Contumeliolus, montte bien que s'il y avoir quelques Evefques laches, & honscufement portez à flater le crime , le plus grand nombre l'emportoit toûjours pour l'observance vigouteuse des

XII. Ces'exemples & quelques autres qui fe ren- 2.6.6.16. contrent dans Gregoire de Tonts & ailleurs, peuvens bien nons faire voit , ou des dispenses justes & neces. faires , ou des relûchemens inexcufables dans la conduite de quelques Evefques , & meime de quelques

NAME OF TAXABLE PARTY.

# touchant les Benefices, Part.II, Liv.II, Ch. XVI 197

Conciles particuliers ; mais la brillante lumiere des Canons, & la fainteté des loix de l'Eglife n'a pû eftre opprimée par ce petit nombre de prevatications. Le faint Evefque Boniface de Mayence confulta Daniel Evelque de Viochefter en Anglerette, fur la conduite qu'il devoit tenit dans la Cout des Rois de France, dont la faveur & la ptotection loy effoit necetiaire pour s'acquittet de la Commission & de la Legation Apoftolique, dont il eftoit chargé, de précher aux Iofideles , & oil il ne pouvoit neanmuins évitet la converfation de ceux qui publisient , pour ne pas fe voir hontenfement déposer eux mesmes , qu'après avoir commis des adulteres & des homicides , on pouvoit encore exercer le divin Sacerdoce de l'Agneau. Co faint Prelat s'abstenoit bien de la Communion Ectlefiastique de ces prophanateurs , In facris Mysteriis Corporis co- Sanguinis Domini, com eis non con cavimus , fed & confilium & confenfinm corum devi. tamus : mais il ne pouvoit pas eviter leut tencontte dans la Cour, quoy qu'il eût ptomis & juré au Pape Gregoire son Ordonnateur, d'éviser absolument la communion de ces mauvais Prelats, s'il les trouvoir incorrigibles. Recelo me ordinationis mea tempore juraffe in corpore B. Petri , talium communionem me declinaturmo, fi est ad viam Cavenitam convertere negmiverim. Volla le fujet du ferupule & de l'embar-ras de ce faint Evefque. La réponfe de Daniel Evefque de Vinchrestte, fut telle qu'on devoit l'attendte d'un Prelat auffi fçavant que pieux ; qo'il falloit avoir plus d'égatd à la fainteté des Canons , qu'à la multitude des prevaricateurs; & que fi on ne donnoit la communton aux homicides qu'à la fin de leur penitence, qui estoit celle de leur vie , on ne devoit pas sonffrit dans le Sacetdoce les pecheurs incorrigibles : enfin , fi les Carons excluent les bigames de la Clericature, comment y admetita-t- on les scelerats ? 51 homicidis jugiter agentibut panitentiam , circa exitum vita perfeltio , id eft , Christi communionis gravid concederar ; incorrectis qua ratione cura regiminis Christian e con-

cundam daxerit axerem, à Clericata coerceatur? XIII. Le mefme Boniface confulta l'Aschevefque d'Yorck faint Egbert , fur l'occurrence d'un Prefire, qui après avoit fait penitence de fes impuretez, avoit efté tétably dans sa Cute pat les Evesques de France. Dum invenere Presbyterum jam ante multa tempera lapfum in fornicationem , & post panicentiam rerfus in officium gradus fui à Francis restitutus oft , coc. & qui administroit lay seul les Sacremens à une grande Paroisse, qui pat sa déposition demeuteroit sans Pafteur & fans Sacremens , dans un danger évident de resomber dans le Paganisme. Hest a croite qu'Egbert jugea que la compeníation d'un fi gtand bien tendoir la dispensation aussi legitime que necessaire. Cependant le faint Legat Boniface ne doutoit point que felon les Canons, il n'eût fallo déposer ce Cote, Si talem fesundam juftiffimes Canones abflulere , quoy qu'il eut fait penitence de fes crimes , Post paniteorium

versationis injungitur ? Adulter que confequentia sa. cerdotale officium neurpabit, cum qui viduam, aut fe-

eheux ,d'un Prestre qui gouverne fort bien sa Paroisse, & qui est en odeur de pieté, qui confesse neanmoins en fectet à fon Evefque un crime digne de déposition, felon les Canons, Si invenere in precamine lapfum . & iterum post panitentiam priori gradui restitutum : de quo omnis multirndo facerdorum 👉 populorum , bond opinionis confidentiam habnerent , & fi ille modo degradaini fnerit , fecreium peccaiam revelaium fuerit, & fcandalizabitur multitude plebinm , & per fcandalum plurima peribunt anima, & detefationis maxima Sacerdorum . er diffidentia ministrorum Ecclesia,

XIV. Mais faint Boniface paffe à un cas plus fa-

nt omnes perfidos, nulli credentes, despellos habeant. Ce Prelat Apostolique confesse qu'il a creu devois user de dispense dans cette rencontre, en tolerant ce Prestre penirent dans les fonctions de son ministere, plûtoft que de donner un fujet de feandale à tant de peuples, & de les jettet dans one défiance universelle de tous les Prefires, en déposant celuy, qui ayant jusqu'aluts passé pour innocent, ne pouvoit estre decla-té coupable, sans faite passer pont aussi coupables tous ceux qui sont effectivement innofens. Quamabrem audalter prasumpfimue, patientes & confentientes illum in ministerio divino persistere, existimantes levine effe dub nu nnins hominis periculmo , & andaciam , quam ruinam & perditionem animarum pené

x V. Au refte, il paroift bien que quoy que faint Boniface observaft tres-rigourcusement la vigueur des Canons . & le setment qu'il avoit fait à son Sacte, de ne jamais fouffrit dans le divin miniftere des Autels, eeux qui avoient fotiillé l'innocence de leur Baptefine pat quelque crime capital, quand mefine ils en auroient fut une fincete & exactepenitence : il fut neanmuins forcé dans beaucoup d'occasions d'en tolerer plusieurs, t. A la Cout des Ross, où le nombre en eftoit exceffif, & le mal fans tetnede; patce que l'Eglife ne pouvoit pas irritet les Princes, dont la pro-tection luy eftoir fi necessaire. a. Dans les Patoisses qui fusiènt reftées sans Pasteut, & sans aucun seconts fpirmuel, si on en eut chasse les Prestes penitens. 3 Dans quelques Eglises, où l'on ne pouvoir dégrader un Preftre penitent , sant faire connoiftre fon crime , qui estoit demessé secret . & sans scandaliste les peuples . à qui il n'est que trop ordinaire de répandre sur

# melmes raifons inévitables qui changerent l'ancienne rigurur de l'Eglife en une conduste plus duuce de plus CHAPITRE XVII.

temperée dans les fiecles fuivans.

tout le Cletgé le crime & la diffirmation d'un particu-

her. Nons verrons dans la fuite, que ce fittent ces

Suite du meime fujet, de l'Irregularité du crime dans l'Italie & dans l'Orient.

1, Sant Gergiere ne penfet par qu'aupaft i affeurer de la fince. Trie de la pencience des Exefques, un des mitres Cierci depafez, pass leurs crimes, fi on ne leur aftan toute efperance de refineres, Pren-

es na casa. 11, 111, 118, somers discorfes preuvos qu'il n'y oronis plus da retour pour les Beurficiers acteurs de croues Canoniques, V. Il accordon aux Profires volvine de leur châte le ganver

ment des Muniferes, la qualité d'Abbez, mais non pur les fen-VI. Ce Pest demais la meline exclulius aux crimes fecres. Il n'admerent pane a l'Enfrepar les Marces mefmer les plus parfaies,

i de n'elleurne exempes de crimes Caronique id a bilance scenge, de crose Comosques,
P11, Quid juste a crose Comosques, os morbil,
P11, U you nous phipmer que i consul lare, 25 qui n'es
P11, U you nous phipmer que i consul lare, 25 qui n'es
P11, C qui pi de la cestace a la que some venous de pravaddons la tarrida es trap a secondes, est pape,
dons la tarrida es trap a secondes, est pape,
XIII, Objedious de l'api P20.
XIII, Objedious de l'api P20.
XIII, XX, C performe de l'api Georges,
XIII, XX, C performe de l'api Georges,

I. I L a affez paru dans le Chapitre precedent, que les Papes ont effé les plus vigoureux & les plus inflexibles défensents des anciens Canons qui excluent de la Clericatute tous les criminels & mesme les penitens. Mais comme on a voulu abuset de l'antorité de faint Greguire Pape, pour établit une doctrine toute contraire, il fera bon de donner encore se Chapitre à

49.1.

Diff. Pr.

Liv. II. Part. II.

la justification de ce faint Pape , & à la discussion des fauffes Lettres qu'one main remeraire a artenté d'inscrer parmy les siennes. Ce saiot Pape écrit à Pierre Sonduiere en Sicile, de saire élire des Evesques d'entre les Ecclessaftiques des Eglus meimes, ou d'entre les Montes, en la place de ceux qui ont efté dépofez pout leurs crimes, de à qui il est falutaire d'oster toute espe-rance de rerour, afin qu'ils ne pensent qo'à faire une L. 1.29.18. fincere penitence: Si qua civitates in Provincia Sici-lia per Sacerdorale lapfue à Pafterali regimine vacare nofcuntur : de Clero Ecclefiarum ipfarum , vel de Monafteriis fi qui digni ad Sacerdosalem locum poffunt inveniri, perficiat , & e, Ita enim co locorum ordinatio proveniet, & revertendi lapfit ad priorem gradum, quo melles paniteant, Infpicio non manebis. Tant s'en faut que la penirence les rendit capa. bles de rentrer dans leurs dignitez , qu'au contraire on jugeoir qu'il falloit leut faire perdre l'esperance d'y jamais tentrer, afin de les rendre capables d'une fince-

re penitence. Aussi ce mesme Pape ordonne ailleurs £ 1, 29, 15, de ne jamais recevoir aux Ordres les Pentens ; Pracipimut ne unquam ordinationes illicitat facias ; nec punisentia ebnoxium ad facros Ordinet permittas ac-

I I. Ce ne peut eftre que pout des fautes legeres qu'on met en penitence les Clercs fans les dépofer. Si 7.1.19.32. quit forsitan cum levi culpa ad Sacerdatinos venit, pro culpa panitentia indici debet , & tamen ordo ferturi. L'Abbé Secondinayant confesse son crime, ce 2.1, sad 11. Pape luy fit donner un successeur. Cornevimus ab es dictum , qued dum terrins à locs effet Abbatie , à ftate habisus , fui lapfu corporis ceciderit. Et licet ab Ab. batis ordinem , tanto coinquinatus facinore . milla debnerit ratione proficere , tamen quia hoc indignus ar-ripuit , pracipimut at Secundino remoto ab Abbatis efficie . Theodolium faciat ordinari. L'Eveloue de Tarante estant soopconné d'avoit entretenu une con-

che ce crime , quelque fecrer qu'il puiffe eftre , il doit en commencer la penigence par une volontaire dépo-L.z. Ep. 44 lition. Si in facro Ordine conflitment , ejus te permixtione efferecolit maculatum, Sacerdosy honore de-pofito, ad ministrandum nullo modo prasumas accedere ; fcienvu in anima ena periculo te miniferare, Deo noftro fine dubio te reddere rationem , fi butu feeleris confeint , in co quo et Ordine , celans veri-

cubine, mais n'en pouvant eftre convaincu, faint

Gregoire luy declare que si sa conscience luy tepro-

satem, permanere volnerit.

111. C'estoient les Monasteres qui servoient ordifue, fo. s. nairement de retraite aux Clercs déposes. di Clericas cum hujn/modi faminis in aliqua fueris iniquitase repersus, à suo remoins officio, pro fuis consiuno lugendie exceffibut , in Monafterinm detradatur Si la facilité excessive des Evelques laissoit remonter à leuts Ordres ceux qui en effoient tombez par des chutes déplorables, ce Pape s'opposoit à un relachement si dangereux, & vouloit qu'une innocence & une chastere longuement éprouvee avant l'Ordination , fust comme une gage affiiré de leur perseverance future. 1.3. Ips6. Pervenit ad not , quofdam de facris Ordinibus lapfot,

vel post punitentiam , vel aute , ad miniftery fui officium revocari; qued omnino probibuimas, en in bac re facratiffini quoque Canones contradicane, Qui igi. tur post acceptum facrum Ordinem lapfus in peccatum tarnis fnerit , facro Ordine ita careat , ntad alvarit ministerium alteriat non accedat. Sed ne anguam u qui Ordinati funt , pereant , provideri debet , qualet Ordinentur , ut print afficiatur , fi vita corum continent in annis plurimit fait , fi findiam orationit , fi pleemelyne amorem habnernns.

1 V. Le Prefire Saturnin sprés avoit efté dégradé

ne d'imputeté , avoit ofé porter les mains facrileges fut les Autels , & fut l'Agneau fans tache, qui y est immolé. De Saturnine Exprestytere , e.c. percenit ad nos , quia post quam ex crimine lapfus fuir, & a Sacerdotis ordine eft dejetins , ad explendum ministerium Sacerdoin prasumpste accedere, & om-nipotenti Deo hossiai immolare. Ce (sint Pape man-L. 4. Ep. J. da a l'Evelque de Lune de le mettre en penstence , & de ne luy donner la Communion qu'à l'article de la mott, à moins que la ferveut extraordinaire de fa penitence ne meritaft qu'on luy permift avant ce terme de communier entre les Laiques. Sin sua fraternitas talem punitentiam agere cognoverit , ns ei julie ad recipiendam inter lates Communicaem, etiam ante exitum debeat mifereri , boc in tua frasernitatio ponimus poseffase. Voilà julqu'où pouvoir s'étendte la dispense, en veue d'une tres-fervente penitence. Le melme ordre est resteré, & érendu à beaucous d'autres Clercs déposez dans une autre Lettre au me me Evelque de Lone. Statummt Diaconum & Abba- Epol. 15. tem de Portn Veneris, quem indicae cecidife, ad fa-crum Ordinem non debere, vel pofe ullo modo revscari. Quem quidom facro Ordine privatum, in pani-tentiam depntare te convenit. Subdiaceni quoque quot fimilu culpa confringit , ab officio fue irrevocabiliter depositi, inter lascos Communionem accipient. Sa-turninum verò expresbyterum , at nunquam ad facrì Ordinis minifterium prafumat accedere , feriptit cavere detrevimnt. Ces paroles montrent clairement L. 4.Fp. 39. que ces dépositions estoient sans ressource. Il le dit encore tres-clairement ailleuts , Luemquan criminaliter abscedentem, in locum de que lapsus eft, milla

permissit ratio revocari V. Ce vigilant Pasteut donna les mesmes ordres Li. 4.52.17. ao Metropolitain de ces Clercs déposéz, qui estoit l'Evesque de Milan; auquel il proteste que c'est éner-ver route la vigueur de la Discipline Ecclessastique, & n'avoit plus que des hypocrites au lieu de Cletcs pemitens, fi on leut fait esperet le tecouvrement de leut dignité, après que leur penitence fera accomplie, Si lapfis ad fuum Ordinem revertendo licentia conceot capit da jahm vonnom reverem, merene defeipli. daur, vigor canonico proculdubio françoiur defeipli. no, dum pro reversionis site pravo astronis desideria guis concipere non firmidat. Ce Pape ne cefuse pas sux L. 4, 2, 4, Prefires déposes la conduite des Monasteres, & s'ils L. s. s., so, font Religieux, il leur accorde un tang honorable aprés L. s. s. s. leur penitence finie ; il leur laisse mesme exercer la char. Lie Ap 14. ge d'Abbé après s'estre televez de leur chûte : mais il Lie. Li Ap 15. leur terranche tout espoir des fonctions saintes des

V 1. Quand il s'agissoit d'élite un Evesque, une des plus estentielles conditions que ce Pape exigeoit, estoie que ceux qu'on choisissoit, fullent sans crime; & mesme fans crime fecret, dont il vouloir qu'on les intertogeaft en particulier. Si nulles criminibus tonetur in- L.4, Ep.19. voluent , & t. Prins de criminibus que impedire pof. funt, à te secretire quirendus est, à quibni set ber in-ventus facrie, eligi jure posest. La mesure severité s'observoit dans le choix des Prestres, & de ceux mesmes qu'on alloit chercher dans les lieux confacrez a la penirence, je veux dire dans les Monasteres. Car la profession Monastique mesme n'expioit pas l'irregularité qui provenoit du crime, bien loin qu'aucune aurie forte de penirence fust capable de l'effacer. Crux d'Orviere n'ayant print de Preftres, ce Pape permit à leut Evefque d'en prendre dans les Cloiftres , avec l'agreére des Abbez ; mais avec cette condition indispensable, que leut vie euft efté fans crime. Sed illud pra amnibus estore solliciei, ne visem adiasque corum qui in bos esticio sune constituendi, subsilitar debcesis inqui. eere, co-tunceor, fe digni fuerint pordinare, Si verd aft

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XVII. 197

qua in eis culpa clarnerit , que bes adbuncordinem canonical probabilione proveds usu permittat , unil mi vo. bis supplicatio ant gratia persona surrepat, ne talibne debearis manum imponere; ne , qued abjet , bie binor er illes pana, er voles incepias effe peccasum. Décri-L 4.20. 18 qu'on proposoit pour l'Evelenc de Locres : A de faqua ad Epifcopatum accidere non permitiunt, cum omn. fubrilitace requirere. Et fi eirum fe experiem effe re/ponderit, cov. C'eftoit une confession secrete, & il eu falloit ctoire celuy qui se protestoit exempt de crime, quand il n'v avoit point de preuves contre luy. Ainfr

L 7. 29.21. il paroift encote que les crimes fecrets eftoient auffi L. s. sp. sr. un juste fujet d'exclusion pout les Ordres. Je ne veux L. s. sp. sp. sp. pas rapportet routes les Lettres où il est parlé de cet L. s. sp. sp. pas rapportet routes les Lettres où il est parlé de cet eaamen fecret ; mais je ne puis paffet ce qu'il éerit à l'Evefque de Fermo des informations fecretes qu'il devoit faire d'une personne qui vivoit sort rehoieusement , & qu'on parloit de faire Evelque : l'olumne buncutena fraternetat ad le facial venire , er de ani. må ful admonent , qua enin in bonst fludes crefent. Et fi mulla et crimina , que per legis facra regulam merte mulifanda funt , obriant , erc. Si que verd gravia obvient, multo magis adminendus eft, ut feculum re-lingues ege hes perfeltiss deft et. C'est à dite, que eeus qui ont terny l'innocence de leur Baptefine pat des crimes capitaire , doivent plûtoft portet leuts pen-

feet au Closftre qu'au Sacerdoce.

VII. Mais il ne faut pas legetement paffet ces patoles de ce sçavant Pape : Crimina qua per legu jacra regulem motte mull'anda fint, Volla les ctimes mottels & capitanx qui exeluoient de la Clericatme, Il s'explique encore ailleurs presque en mesmes termes. L.7. Fr. to. Es que in textu Heptatici motte mulclata funt. Les ctimes que la loy de Moife puniffoit de la mort civile.

donnoient fans doute la mort à l'ame , & l'Egisse se contente de les faire expiet par la penitence, & par l'exclusion de ses plus faintes dignitez. Mais avec cette regle generale, il faut joindre les resolutions partieulieres qui one efté cy-dessus rapportées, & où il a paru que la fimple fornieation , le commetee conjugal avec celle dont on s'eftoit separé par la reception des Ordres facrez , le parjure , & quelques autres faures pareilles effoient fujettes à l'irregularité , quoy qu'el. les n'eussent peut-eftre pas efté punies de la mort cor-

porelle, felon la rigueur des lois anciennes. VIII. Il faut confesset aussi de bonne soy , qu'il y avoit des fautes qui patoiffoient mortelles , & qui attitnient une juste sentence d'excommunication , & de suspension pout un temps : je dis davantage , on les failoit expirt pat la penitence & par la tettaite de quelques mois dans un Monaftere. Et neanmoins ny ces utes , ny cette penitence n'estoient pas un legitime fujet de déposition ou d'irregularité. On neprut doutet que la suspension ne fuit une espece d'excommunication , & qu'elle ne fust fort différente de la dépofiu on. Il faut done seulement montrer que la suspenfion effoit un degté de penitruse , & melme de pe-nirence publique , quand oo effoit renfermé dant des £.g. ɛp. 11. Monafteres. Saint Gregoire loüe la picté de Saturnin Evelque de Zara, qui ne le contenta pas de le sufpendre luy meline; mais il fe renferma dans un Cloiftre pout y faire penitence de la communion qu'il avoit affectée avec l'Archevefone de Salone eacommunié: Fe fold uniflatenus parerers affe fegregatione contentu : nife en in Monafterif se clauftra recipiens, du ium som-miffa deferes. Ainti ce Pape le rétablit dans les fon-

Ctions Epifeopales , après fa penitence. Quantum nes

cuipa offenderat, taurum punitentia mitigavit. Ce mefme Pape condamne ailleurs à une excommunica.

Liv. II. Patt. IL.

tion , & à une penisence de fix mois dans un Monastere, les Evelques qui avoient condamné un innocent : Excommunicate in Monafterium fex menfions Lit. Ep 126 ad agendem panuentiam mittende fnut : Et ceua qui st. avoient ordonné le succeileut d'un innoceut déposé : lidem communione privati, fex menfibus ad agendam pantentiam in Monafterio deparentur. Mais quant a celny qui pat un emportenient effinyable de fon ambitiun, avoit occupé le Siege d'un Evelque injustement condamné , il est justement puny par une dégra-dation fans ressource. Jean Defenseut qui sut délegué pour executer cette fentence de faint Gregoire, en Efpagne, deelara que felon les losa ees Evefques autoient metité des peines plus severes ; mais qu'il avoit temperé la rigneur des losa par l'indulgence qui fied fi boen au Sacetdoce. Et quanquam bujufmodi seme-ritatem tegum cenjura differit fimi ferrat , Ego tamen L.4. Pt. Sta legum vigorem Sacerdocali moderatione timperans, Je lattle les autres exemples de fautes femblables , qui estorent bien apparemment capables de toer l'ame; mais qui n'eftoient pas neanmoins foûmifes à la déposition. Voila ce qu'il faut birn comprendre, & ce qu'il faut ajoûtet à ee que ce faint Pape dit encote atlleurs, que ceua qui ont famicment veicu dans les Cloiftres, peuvent monier aua Ordres facrez, s'ils n'out jansais nostei leut confeience & leut reputation d'aucune de ces fautes que la loy de Moife punifloit

de mort. Si tamen ill's een fuers criminibus macule- jeen, Diet, tat , que in tellaminto vereri morse mulflansur. 1.1.616. IX. Après une foule fi grande de preuves convaincantes , qui nous font voir la conduite invariable , & la fermete infleatble de ce Pape, à ne jamais lauffer tentret dans les fon tions facrées , eeux qui elloient tom-

bez en une faute mottelle , quelque penitence qu'ils ensent pu en faire , il ne sera pas difficile de tecounoistre la fausseté & la supposition évidente déee qui a efté micté dans la Lettre de ce Pape au Moine Se- 27 Ep. 54. condin, où les Cleres sont rappellez à leur ministere, après leur penitence finie. Une contradiction fi manifelte entre un feul endroit des œuvres de ce Pape . &c tant d'autres qui ont efté entaffez les uns fut les autres, nous découvre elairement la falsification de ce paffage ajoûté par une main également ignorante & audacieufe , qui a appareinment auffi supposé la Lettre de saint

Isidote de Seville a Massau fur la mesme mauere. X. Et c'est apparemment le mesme Isidore surnomme le Matchand, quiest l'Autheut de ces deua piecea supposces, & qui a sorgé tant de Lettres sous le nom des anciens Papes avant Sirice , dont l'impolture & la supposition ne souffie presque plus de doute entre les Scavans. Toute cerre compilation de pieces fuppolées, ne fut portée d'Espagne en France, qu'au commencement du neuvième fiecle , & ce fut auffi Hinc. Hincare mar que cita le premier ce paffage fuppofé de faint Caparal, al Gregoire, avec un autre tout femblable du Pape Ca. Prebje. liate, dont la Lettre a esté fabriquée par la mesme main. On a ttouvé un grand nombre d'anciens manuscrits d'Angleterte, & quelques-ans de France, où cette addition ne se trouve point dans la Lettre de saint

Gregoire à Secondinus. XI. Mais il ne faut que la lite pout en remarquee les impertinences, dont le nombre égale presque celuy des lignes. Le style en est tout à fait barbare, le discours fans fuire & fans jugement. Il ne faut que voit eomment il débute, pour appereevoir en peu de mots, le comble de la barbarie. T'un fauftisas bec à nobis requifrere ur fibi de Saccedorali officio post lapfum refurgendi anthoras feriber.mm , dum fe dicis de boc Cano.

nes directos legife, en dererfas fententias seveniffe, aliasrefurgenti, alias nequaquam poffe. I deofantias nos generales Synodes à Nicana sucipientes , bane com

reliquis quatuor veneramar', quia ipfum fequentes, catera in candis Commiess fementis amanis cordant. A.t.on jamais rien éctit de plus barbare . &c. où il y euft moins de fens, moins de fuite, & moins de ration? Peut-on fans avoir perdu non feulement le bon goult, man le jugement mesme, attribuer tien de femblable à taint Gregoite? Eft-ce là la maniere dont un Moine confulteroit un Pape , ou dont un Pape luy répondtoit ? Voila une conttarieté propolée entre les Canons : la réponse prétendue ne dit pas un seul mor pour en donner la conciliation. Mais il patoift bien par là que c'est le mesme imposteur qui a sabriqué la Lettre de saint lsidore de Seville à Massan, où il s'efforce d'accorder cette imaginaire discorde des Canons. Enfin, se peut-on tien imaginer de plus extravagant que ce qu'on fait dire à faint Gregoire, qu'il faut rappellet au Sacerdoce ceux qui ont lavé les fouillutes de leut impudicité dans les caux de la penitence , parce qu'il y en a peu qui en foient exempts ? Lusa panel fine carnell debilo invenimentar. Ce que nous avons tapporté de faint Gregoire dans tout ee Chapitre, montre bien qu'il n'avoit pas des fentimens fi defavantageux de la pureté des Ecclefiaftiques de fon fiecle, & qu'il est demeuré inexotable dans la maxime toute contraire, que ceux qui avoient flétry la robe blanche de leur innocence par ces impudicitez criminelles, ne pouvoient jamais, ny eftre admis, ny eftre confervez, ny cître tappellez aux faints Ordres.

XII, Enfin, comment eft-ce que ce Pape incomarable dans fon zele & dans fa fermeté à maintenir la fainteté des Canons , fe feroit telaché en un point portance, puisque les anciens Papes depnis Sirice , & le Pape Jean 11, mefme , dans le mefme fiecle de faint Gregotre, puifque tous les Conciles d'Efpagne & de France, ont esté si opposez à ce telâchement dans le mesme siecle, & le siecle suivant ? Et fi faint Gregoire s'eftoit relàché fur cet article , comment eft-ce que le Pape Martin , & le Pape Zacharie auroient maintenu avec tant de vigueur la mefine dif-pline : Comment est-ce que les Conciles de France & d'Espagne n'autoient point embrasse le mesme relachement, ou la mesme condescendance : Con eftee que faint Bouiface Evelque de Mavence le fust obligé par ferment au remps de son ordination à Rome, de maintenit une maxime contraire à celle de faint Gregoire / Et lors que ce faint Archevesque recherchoit de toutes parts des autoritez & des fondemens pour les dispenses, dont il estoit obligé d'user en certaines conjonctures extraordinaires : comment ne s'ap. perceut-il point que faint Gregoire avoit donné ouver-ture à toutes ces dispenses, ou plûtoft qu'il les avoit fait paffer en droit comm

XIII. Il est vray que le Pape Vigile dans sa Lettre à Ruftique & à Srbaftien, dépote quelques Clercs de fon Eghic, & fouffre qu'on les rétablisfe dans leurs Or-dres, s'ils font une ferieuse penitence de leurs fautes. Mais ces fautes eftoient de la nature de celles dont nous tionte s. avons dit que faint Gregoire les faifoit expier par une and seem, excommunication limitée à un certain temps ; c'est à talla, 7. dire , par une fulpenfion , & par une retraire de quelques mois dans un Monaftere. Ainfi certe déposition n'estoit est: Aivement qu'une suspension

XIV. Concluons ce discours pat l'Eglise Orientale, od le Concile in Trulle nous fait d'abotd remarquer la mesme inexorable severité contre ceux qui avoient esté déposez pour leurs crimes , &c à qui la penitence la plus prompte & la plus fincere ne ponvoit procuret d'aurie grace que celle de porter la tonsure Clericale, sans eftre jamais receus à aveune fonction des Ordres. Qui Canons vrum qui dem criminum rei falli . O proprerea perfeila ac perpenuir depolicioni fabjetti, in lai-

em detrufifunt, fiquidem ad contrer fionem fua (ponte respicientes , peccatum defient , propier quod à gratia exciderunt , O abeofe penime alienos efficient, Clerici babian condeantur, Sin autem non fun fponte boc elegerine, comum ficut luici untriane, nepoce qui mandanam conversationem vita calefti prapofuerint.

XV. Ce Canon nous apprend que la déposition & la dégradation n'estoit qu'une mesme chose, & que ceux qui avoient esté déposez pour leurs crimes , ne pouvoient plus potter la tonfute Cleticale, ny paffer pour Ecclefiaftiques. C'est par grace en veuc de leuc penitence, qu'on leur permet 1cy d'eftre tonfurez comme des Clercs. Il y a apparence que par la on les admettoit à quelques avantages des derniers Clercs. La vie de faint Jean l'Aumônier fournit quelques Pose Inse exemples d'excommunication & de suspension pour Elem. c. 13. des fautes mortelles, mais qui n'effoient pas punies par les Canons de la déposition. La Novelle de Justinien n'attache pas sculement l'itregularité aux Simoniaques ; mais aulli à tous ceux qu'on poutra convaiucte de quelque crime avant l'Ordination,

### CHAPITRE XIII.

De l'Irregularité des Heretiques,

Saint Gregoire fie recover dans fon Ordre un Diacre qui avant effe annocemment engage dans le fabifine des trus potets Cha-pieres, per de faux fongquas contre le V. Concile,
 Hercas aufi des Neffermes dans leurs Ordres.

111, Non par les Armes d'Afrique. Rasjon de l'indolproce dant en njest envers les Neftersens , les Eurschens & les Me-

IV., Les enfans mefines des Heretopus efficiene irreguliers, Va Les Lescus conversis d'Espagne conferenceme leurs Ordres &

VI. Le Concile 1, d'Orleans en ufa de mefine envers les V 11. Consideriore de ce Cancile avez celay de Saragon

VIII, Vn Evrique bereisque despense de san orregularité, d'au-tran plus sustemens qu'el ne le démandent per, 1X. Les Grees exempenent aussi de l'orregularité, non pas les premiers Auteurs , mais les premiers Sellateurs des herefies

X. Saint Gregoire donnoit la mefine exclusion qu'aux tter iques , aux etrangers mecannus , à sanfe du danger qu'ils ne le fuffent effectivement,

I. L'Herefie est un crime qui est fingulierement op-posé à la profession des Ecclesistiques , qui doivent eftre les maistres & les lumieres de la Foy Orthodoxe: Amfi les Heretiques ont toûjours efté ir reguliers. Mais ce crime a cela de particulier, qu'il est plus pardonnable que brancoup d'autres crimes moindres; les penitences en ont efté plus douces, & l'ittegularité qui l'accompagne, a trouvé une facilité toute extraordinaire pour obtenir des dispenses. La raison en eft, que l'esprit qui a esté détrompé d'une erreur, n'est pas en si grand danger d'y reromber; au lieu que la volonté est toûjours en danger de retomber dans la fervitude des passions qui l'ont autrefois dominée, C'est ce qui fait qu'en parlant de cette irregularité , nous n'en rapportons presque que les dispenses. Gregoire voulant conferver le Diacre Felix dans la dignisé, quoy qu'il fust tombé dans l'erreur des Schifmatiques d'Iftrie, il affeure qu'il n'avoit iamais adheré aux dogmes des Heretiques ; qu'il n'estoit jamais tombé dans l'herefie ; mais que s'estant laifle preverir pat des sonpenns mal fondez contre le cinquiene Concile general , il s'eftoit joint à ceux qui s'eftoient separez de l'Eglise. Felix Discouns cum L.3. 1716. unllatenits in hereticorum dormata laffur fit , nec à atholica fide discofferit , pravis illellus adversus Com-Rantinopolitanam Synadum (ufpicionibus, in Hiftori

# touchant les Benefices Part. II. Liv. II, Ch.XVII. 199

corum fe feparatione removerat, Qui cum Romam voniffet . acceptà à nobis , juvante Domine , ratione , excessum fuum recepta Dominici corporis & surgain s Damini communione carrexit, Quia erge nt distum est, non in berefin incidit, fed à facris generalit Ecclesia mysteriis, quasi resta studio intentionis orravis , ere, Il est bien very que l'heresie & le schrime font deux maux inseparables , & que comme l'herefie ne peut éclater fans déchitet le fein de l'unité, aussi le schisine ne peut s'établit & se fortifier fans renverfet la doctrine Orthodoxe de l'uniré & de l'autorité fuptême de l'Eglife, Mais il ne laiffe pas d'y avoir des personnes qui s'engagent dans le patry, plûtost que dans le nombre des Schifmatiques pat de faulles défisnces, pravis suspicionibus, avec bonne intention, quasi rella studio intentionis, avec plos d'ignotance que de malice . & fans jamais confentir à aucune maxime contraire aux veritez orthodoxes. Tel eftoit le Barer, an Diacte dont ce Pape patle dans cette lettre : tel effoit 362, m. 20. le faint Diacte Parchase, dont il traite dans ces Dialogues. Tels eftoient apparemment plufieurs de ces Clercs quia voient efté engagez dans le mefine fehifine

eopo (ao schisma fecerant , decrevimus , ut saissa-cientet Episcopo , officiis Exclesiasticis se gandeant refini II. Ce faint Pape n'usa pas de moins de douceut envers les Nestoriens qui voulcient tentrer dans l'atche celeste, hots laquelle il n'y a point de falut. Car il ordonna que la feule profession de la foy Catholique, & l'abjuration de leurs erreuts, leut ouvrift les portes de l'Eglife, & les confervaft dans les mefines L. 2. 23.61. Ordres od ils avoient efte clevez : Abfque ulla dubitatione cos fantlitat vestra servatis eis propriis ordinibus in suo curn recipiat. Cette fatilité d'estre receus dans leur propredignité, effoit on attrait pour

de Laurens contre le Pape Symmaque avec Pafchafe,

& à qui le Concile Romain fit rendre leurs Ordres,

leut tang & leuts Benefices. De Clerisit , qui at Epif.

lea tetiter de leut égatement. Ve dum per manineradinem , nullam eit contrarietatem , vel difficultatem de propriis fuis ordinibus facitis, oos ub antiqui bo-

III. Les Evelques d'Afrique avoient auparavant

dans l'Eghfe, confessant neanmoins qu'ils estoient tons perfundez, qu'il ne falloit par les admettre dans la joüiffance de leurs Otdtes. Ex omnium Collegarum tacitis motibut, nemini placere fensimut, ut in fuie honoribus Ariani suscipiantur, Le Pape Agapet qui avoit succedé à J'an, répondit à certe consolitation, que les Canons & les Dettets qui avoient effé en vigestre jusqu'alors, avoient abfolimment exclus ceux qui revenoient de l'Arianisme, de toutes les fouctions des faints Otdres ; Maximé enne priorum nostrorum fententia redenntes ad nos ex Arianis quolibes modo. Ep.f. 1. in qualibet atate , illins pestilentia labe pollutos , tantă charitate în fide complexa est , ejn(modi justi... tia es dilellione redarguis , tanta ratiocinatione de ambitu honoris exclusts , ut eraboscerent , aliud magis querere, quans redire. L'indulgence avec laquel-le on traitoir les Eutychiens, les Nestoriens, & les Monophyfites eftoit fondé fur l'esperance de les attirer par cetre faciliré extraordinaire : la feverité ao contraire dont on ofoit envers les Ariens, felon le Decret de ce grand Pape , ne tendoit qu'à allet au devant de l'hypocrifie & des déguisemens de ceux qui vondtoient rentret dans l'Eglife ; non pas pour fe telinir au centre de l'unité & à la colemne de la verité; mais pour montet au comble des dignites. C'eftost un affez grand avantage de fortit du precipice de l'erreut. d'eftre retites de l'empire du prince des tenebres & de la damnation éternelle, & de rentret dans le Royaume de la lumiere, de la vetiré & du falut , pour n'en point demandet d'antre une celuy-la. L's ernbescerent alind

magis querere, quan redire. IV. Ce Pape ajoûte ees paroles , in qualibet atate, peur répondre à un point de la confoltation , fi l'on pouvoit admettre aux Ordies les petits enfans qui avoient etté baprifez par les Ariens : Non folum do Sacerdoisbus, sed de ipsis quoque parenlis, apad eos baprizarit, un im soleant, vel dibrant, ad Clericatam, fi petierint , applicari . confulimur. La mefine fevetité s'est donc étendue jusqu'aux enfans des Here-

tiques Ariens.

V. Mais comme il n'ya pointny de fi juste, ny de fi inflexible rigueur qui ne se laisse flechir par les interefts de la charité, & de l'utilité évidente de l'Eglife universelle , les Prestres Ariens furent aussi receus dans leurs Ordres & dans leurs dignitez ; loes que cet adoucissement fut jogé necessaire pour facili-ter la conversion de toute l'Espagne sous le Roy Recarede. Le Concile de Saragoce declara qu'on rétablitoit tons les Presttes Ariens, dont la vie autoitesté sans crime à l'herefie piés. Ve Presbyteri, qui ex harefi Ariana ad fanttamCatholica Ecclefiam converts funts qui fauttam co- puram fidem atque caftiffimam tonno. rint vitam , post acceptam denné benedictionem Pref-byteris fanite pure ministrare debeant. Le Concile III, Con si de Tolede nons fait voit que tous les Evefques, les Preftres & les Diacres, qui avoient fair une abjuraon folemnelle de l'Ariantime avec le Roy Recarede, fouscrivirent à la Confession de la soy Otthodoxe avec tous les ritres de leurs Ordres, & meime avec les ri- Rorar, antres de leurs Evelchez. Paol Diacte affeure qu'an 612 n. 14

temps de Rotharis Roy des Lombards, il y avoit deux Everques dans preique toures les Villes de fon Eftat , l'un Catholique, l'autre Arren , & que l'Evefque Arien d'une Ville s'estant convetty , avoit continué de gouverner cette Fglife. VI. Le Concile I, d'Orleans avoit fait long-temps

apparavant la mesme declaration touclant les Clercs Goths ou Ariens . doot la vie ferost innocente & vertueuse, que l'Evefque les pourroirrétablit, & les éle-ver au rang dont il les jugeroit dignes : De haretieir confulré le Pape Jean II. fut la reception des Ariens Clericis , &c. Vs ft Cleria fideliter convertuntur , & Can. 10. fidem Catholicam integré confitentur, vel ita dignam vitam morum er allum probitate enfledime, officium quo est Episcopus, dignos effe censuseit, eum im-posise manut beneditione suscipiant.

V I I, Si ce Concile d'Otleans & celuy de Saragose commandent de rétablir ces Pteftres & ces Cleies revenus de l'Arianisme, comment est et que le Concile III. de Tolede les laisse souscrite avec le nom & le titre de leurs Ordres & de leuts dignitez ? Il est probable qu'on les laiffa tous dans l'Ordre du Clergé, & qu'onles degrada de routes les fonctions des Ordres à moins que leur verru , & for tout leut longue conrinence, verru peu connuë des Ariens, obligeaft l'Evefque à les rehabiliter pour le facré ministère. Qui fanttam fidem , aigne caftifimam tonnerine vitam, acceptam dennobeneditionem Presbyterij fantte & pn. re ministrare debeaut : eateri verò qui hanc supraferipsam vitam edimplere vel tenere neglexerint , ab oficio depofici. funt in Clero. Ita & de Diaconibus fiene & de Presbyterit confirmium eft. Voila le ftatut du Concile de Satagolle, où il n'est point parlé des Evelques Ariens nouvellement convertis, patce qu'apareument ils ne garderent que le titre & le rang de leur dignité, fans fonction & fans autorité, y avant des d'autres Evefques Catholiques dans les melmes Viller, Car s'il euft fallu leuft reimpofer les mains. &c faire un accommodement entre eux & les anciens

Evefques Catholiques des mesmes Villes, les Conciles de Tolede & de Saragoile n'aurosent pas laiflé dans l'oubly & dans le filence une chofe fi importante, non plus que les Conciles d'Afrique dans la telinion des Donatiftes, Enfin le IV, Concile de Tolede Suprac, 15. met au rang des streguliers tous ceux qui ont esté enveloppex dans l'herefie, comme nous avons vû cy-

VIII. An telle l'incomparable Everque de Vienne faint Avit , a excellemment reprefenté les raisons que les Conciles & les Evelques de France avoient , que les Concilés de les Exclques de l'ance avoient, pour maintenir dans la dignité Epifcopale un Evefque qui avoit abandonné fon preniet tronpeau, parce qu'il avoit apperceu que les Heretiques n'efficient rien moins que des brebis : & qui avoit mieux aimé devenit laique dans l'Egliseque de demeutet Pontise chez fes ennemis: Cur non pafeat Chrifti gregen, qui Epif. 24. fapienter adverzit over non effe quas paverat ; quique quia non fur latroque , merito pajior fusurus , per offia ingreffus , elegit altaria ? Quare non fiat in Sa-

cerdotio nostro erettu, qui amore humitiratis à suo voluit effe decidums? Sit verax Sacerdos ex laice, qui fieri laient ex fallace Sacirdote consenins eft. Teneat in Ecclefia noftra plebem farm, qui in fad contemp -fit alienam. Ces rations font fi univerfelles, auffi bien que les expressions dont s'est servy le Concile I. d'Orleans, qu'on ne peut presque pas douter, qu'on ne recent alors à la Cleucature tous les Heretiques convertis; au moins ceux qui estoient dans les Otdres, & dans les dignisez de leuts Srctes,

IX. Quant l'Eglise Greque, le Concile in Trulto, qui a

pretendu faire comme un Impplement de Canons au einquieme & au fixieme Concile universel, quin en avoient point fait, declare fimplement quelles font les manières diverfes de recevoir dans l'umon de l'Eglife les differentes fe des des Heretiques, les uns pat le Baptême, les autres par la fimple abjutation de leurs erreurs, & enfin par la chrismation ; mais il n'est rien dit dans ce Canon de leur irregularité pour les Ordres. Mais le grand Patriarche Tarafius de Constantinople , proteste dans Cat. of. la première Seffion du feptiéme Concile ocumenique, que le fixiéme Concile general s'eftoir contente de

condomner les quatre ches infames de l'impie fi che

des Monothelites , & avoit receu avec leurs Ordtes ceux qui avoient efté leurs disciples, & qui avoient receu l'ordination de leur main factilegne. D'où ce faint Patriarche vouloit conclute qu'il falloit traitter ser-5) and les Iconoclaftes avec la mesme clemence. Tarafi Al. . Leatissimus Patriarcha dexit : Sone & plurimi qui in fexta Synodo prasides fuere, d Sergio, Tyrrho, Paulo & Peiro , Dolloribus , inquam , harefeos Mono-shelitarum fuere creati. Sed & hs vicifium Conftantinapolitanas feder inter (Terum diffribnerunt; & ab corum intremo Dollore Petro ufque ad fentam Syno. dum anni nen pantiores, quam fexel cim interciffirent, Quivers intermediis temperibus fuerunt, Thomas fcilicer, Joannes en Conftantinus ab haresieis fuere ordinati : verum ea de canfa non funt reprobati. Circiter enim quinqueginta annes harefit illa vignit. Et tamen , in fexta Synode Patres quatner illes preneminatos tantum damnaruns, caseros cum Ordinationibut fusceperant, Le Pape Benoift I I, auroit pouffe 2 ---- plus loin la condescendance, & auroit remis sur le trône d'Amioche le Chef des Monothelites Maca-

rius , s'il eut reconnu fa fonte. X. Saint Gregoire a quelquefois compris les éstrangers inconnus entre les Heretiques, ainfiil les a prefone évalement renfermez dans cetre exclusion des Otdres. Afrer paffim , vel , incognisos peregrinos, ad Pp. uf. Ecclefiefticos Ordines tendentes untia ratione fufcigiat. Qia Afri quidam , aliqui Manichei , aliqui

157. n. 5.

rehaptical peregrini vero plurimi, etiam in mineri. bus ordinimbus confficuti, ad formoret presendific honores alignando probasi funs. Ce qui montre qu'il au-Ordres inferieuts , s'il n'avoit apprehendé que leur fecrette ambition ne les eut un jout portez à briguet les Ordres facrez , dont il ne les jugeon pas capables. Le Concile de Carthage en 555, écrivit au Pape Jean ur le priet de traiter en Hetetiques tous les Ecclefiastiques qui iroient à Rome sans lettres canoniques des Evelques d'Afrique. Similis baretico judicetur,

#### CHAPITRE XIX.

L'Irregularité des Eunuques, & des Energumenes,

t. Les Conciles de France & d'Effregue exclueus des Ordres les aques veloctures, & les cos II, Les Greez que en moses d'egard aux defauts du cerps, 111, Les Energomenes declarez, preguierr, & foureas prefque confondes avec les Epicpropues & les Lamariques,

IV. Les Canciles and furry en celate Language propre du Laine Efpre dans l'Evangele, V. Pourquey un Preffre prefé à fappleir à celuy que eslebre. V 1. Hylistere admirable d'un Energament, govers a condettan de

n'approcher jamens des faines Ordres. 1. T Es Eunuques volontaires qui fe font mutilez

eux-melmes par une espece d'homicide, sons mis au nombre des irreguliers par le Concile I V. de Tolede, comme nous avons vû cy-devant, & ce Con- 30pentes. cile leut joint tous ceux qui ont le corps mutilé de quelque membre, par quelque malheur que cela sit pû Jeur artiver. La premiere de ces irregularitez eft fondée fur le crime, la feconde fur un defaut, ou natutel, ou fortuit, Le Concile III. d'Otleans n'a pas oublié de mettre ce defaut de membres entre les ittegularitex : Ant fimus corpore. Non plus que faint Gregoire le Grand, vel in qualiber cerperis parte vi-

tiatus. 11 Les Grecs semblent avoit en moins d'égard aux defauts du corps : cat voicy comme lean Prefite d'Antioche a reduit en abregé les trois Canons Apoftoliques, qui avoient regle cette mariere, Ennuchum dum. mode leipfum non exficuerit , fi Epifcoparu dignus fit, Balloch tanon isse rejiciendum ; neque verò clandum , ant uno - ru Canon culum , praterquam si surdus, ant caem sit , ne Eccle. Pa. 193fia munidimpediantur. C'eft le fens des Canons Apo-

Roliques, xx1. 1 xx v11. 1 x x v111. III. A cette itregularité nous pouvont joindre celle des Energumenes. Car le Concile d'Orleans I II, l'a mile immediatement après la precedente , vel qui pn- Con. 6. blice al quando arrepsus oft. Le Concile I V.de Tolede n'en a point parlé, parce que les exemples enessoient peut estre alors sort tares. Mais le Concile X I. de la mefme ville de Tolede s'en est expliqué forrau long, & a presque consondu cette irregularité, ou cette maladie a vec celle des Epileptiques; comme fi ceux qui tomhent du mal caduc effoient, ou toujours, ou ordinairement agitez de quelque esprit malin. Voicy les paroles de ce Canon. Bené quidem majorum regu-lu definitum est, ne demoniu alissque similibus pas- Can. 15. fionibm irretitis , ministeria facra traffare non liceas. Cui pracepto, confensurationis adhibito, id communiter definimus, at nullus de his , qui ant in terram arrepti à damonibus elidantur, aut quolibes modo vexationis incurlibus effermeur, vel facris andeart ministrare alteribus, vel indifcusti se divinis ingerant

Socramentis: Exceptis illis qui variis corperum in. commedatibus dediti, în ejufmodi passentus in ter-

### touchant les Benefices, Part, II, Liv, II, Ch, XIV, 201

ram approbantur elifi. Qui tamea & ipfi tandiu erunt ab offices fui ordine , & loco fa penfi , queafque unsus anni spetto , per discretionem Episcopi inventantur ab incarfu demonum alieni. IV. Les Peres de ce Concile avoient emprutté ces

fentimens du texre même de l'Evangile, oo les maladies & les mutilations du corps font fort fouvent attribuces à une impression violente de l'esprit malin, Oh. tulerant ei hominem musum , demonium habenteme, Luca se. 14. cor ejello damonio locusus oft mutus. Et ailleuts, Erae ejicions damoainm, co illaderat mutum. Comme fe le demon eust esté pon seulement l'aurbeut, mais comme l'impression mesme de ces infinnitez. Spiritum infirmitaris. Mais eo voicy un bien plus grand nom-bre, que faint Marrhieu femble confondre avec l'obfession maligne de l'esprit infernal, Oétalernat es onnes male habentes , variis languaribus & termentis comprehensos, co qui damonia habebant . co Lanatices, & Paralytices, & curavit cet. Un Lunatique qui romboir fouvent comme du haut mal, qui eftois outre cela fourd , & muer , ne renoit touces ces mfirmitez que du demon , dont il eftoir agité , & dont les agirliione ne paroiffount que par ces maladies corpo-

telles : Acceffit b me , dicent , Dornine miferere filio mes , quia Lanatiem oft & male paritar , nam fape sadit in ignem & crebre in agaam , &c. Et increpavit illum fefut & exist ab eo damonium , & curatus eft purr. La melme guerifon est raconiée pat faint Marc d'une maniere, qui fast eneore mieux paroifère que ce n'eftuir que comme on fouffle contagieux de l'esprit malin, qui infpirost toutes ces infirmitez mottelles : Dixit unas de turba, Magifter attuli flium meum ad te habentem (piritum muram, qui allidis oson, & unat , & frider deatibat & arefeit , frequenter eum in ignem co in aques mifit, de, Comminatus est le-Im Spiritai Immande dicens, Surde co mate Spiritas, ext abee , e.c. C'eftoit dont le malin esprit qui ren-

doit cet enfant infortuné fourd & muer, lunarique & epileptique. Auffi les demons & les maladses corpo-£80, %. to relles fe trouvent enfemble dans faint Luc ; Mulieres Lucasz. que erant curara à spiricibue saalignis , & infirmira. tibur. Enfin , une femme qui eltoir courbée depuis dix-huit ans , ne fut guerse que pat l'expulsion du de-mon qui la tenosthée : Malter que habebat spiritum infirmitatis , annis decem & olto, er erae inclinata, nec poterat omnino furfam re pieere , &c. Refpondent Dominus dixit , Hane filiam Abraha , quam ulligavit Satanas ecce decem d'olto anais , non oportuit folui à vincule ifte , d.e Sabbathi. Si les Peres du Contile XI, de Tolede ont eu les mesmes sentimens, & ont choifs des expressions toutes semblables a celles de l'Evangile & du Fils de Dieu mefine, il en faut conclute qu'ils ont efté animez du melme esprit

V. Le mefine Concile traitte dans le Canon fuivant de quelques legers aceidens, qui peuvent surprendre celuy qui celebre l'avguste sacrifice , & ordonne feulement pour y remedier , qu'il y aittoûjouts quelque autre faerificateut , prest à prendre la place dis premier , & de suppléer à son defaut , s'il tomboit en défaillance. Habeat quisquit ille canens Des, at-que sacrificent, post se vicini solamiait adjutorem; ut fe alique cofa , ille qui efficia impleturut accedit , tarkatus fuerit , vel and terram elifin , a tergo femper habeas . qui ejus vicem exequatur intrepidas.

V I. Mais quant aux veritables Energumenes, il n'y 7. 3. 6. 26 a rien de plos merveilleux , que ce que faint Gregoire a raconté dans ses Dialognes d'un jeune Clere, qui eftost possedé du demon , & qui en fut delivsé par faint Benoult , avec un commandement exprés du mesme Saint de ne jamais s'approcher des Ordres sa-

crez, s'il ne vouloit reromber fous la puissance de ce tyranique & infernal dominateut. Cas fanato pracepie diceas . vade , & pofibac carnen aon comedas , & ad facrum Ordinem numquam accedere prafumat. Quacunque antem die ad facrum Ordinem accedere rafumpferet , flatim juri Deabolt iterum mancipaberis. La crainte d'un châtiment fi terrible contint long-temps cet Ecclefialique dans le devoir , & dans l'obeitfance a un ordre si precis ; mais la longue fuite des années ayant presque effacé de son esprit le uveoir de fon premuer malheur, il oublia aussi les défenses & les menaces qui loy avoient efté faites, & ne pouvant plus souffrit que les plus jeunes Clères fullent élevez au dellus de luy, par leur progrés-dans les Ordres factez, Cum priores illims de hac luce migraffeat . & minores fues filimet (uperponi in facris Ordinibus ceraeree, il fe prefenta anx Ordres erez , & auffi-toft l'ancien ennemy fe faifet de luy , & l'afligea eruellement jusqu'au jour de s'amott.

### CHAPITRE XX.

Des Bigames dans l'Orient & dans l'Occident. Et des enfans illegimes.

1. Les Segumes en Efpagne s clas des Ordres Mejeurs, quelque foes augo des Monners. Deutrfes fortes de Esganne, Pourque, apres la mare des Cierce en ne permessen per que leurs femues ja

11. 111. Les mefents observations dans les Conciles de

IV. Et dans l'Etalie auffi filen fant Gregore, en il femble que les femmes des Cieres facrez, prenocen un habit de Religion. gn'illes ne pouvenne plus queter sflans venves, V. Les mesmes less and ben dans l'Orene, où il semble que l'est la peute conspience que a est è considere dans soute ceste

VI. Extrime feverai pour un pacot dispensfer un Begame, VII.VIII. Des skeptemes, 15 des ensus des Prostres, Un me fureus urrezubers qu'apres l'un métie, Devarsés preuvat, IX, Des enfant des Profires dans l'Oriens,

 Es Bigames viennent enfoite dans le Catalogue Jes Irregularitez du IV. Concile de Tolede, qui en remarque les differentes especes. Le Concile I, do Seville ne leur défend que le Diaconat & les Ordres tuperseurs. Nec ulera provehi ad Diaconij Monifle. rium , qui coutra devina arque Esclefia Fica Jarainfitan reperiuntur. Le Concile de Gitonne les avoit en- Con 44 tierement bannis du Clergé, Si quit de laicis poff axo. rem, aliam eninfeamque canditionis ceenoverit mulie. blenrdefigser celles que le IV. Concile de Tolede aprelle Concabines, parce qu'elles elloient veritables époi les, quoy que l'inegalite de leur condition fift supprime la tolemnité desnoces, & ne leut en donnaît pas, ny à leurs enfans rous les avantages. Le Concile de Tarragone avoit auffi infinné affez ouvertement, que les moundres Clercs effoient foûmis à la loy de la Bigamie , lors qu'il avoit commandé aux Lecteurs & aux Portiers, de faire un eternel divorce avec leurs femmes furprises en adultere. Car si celuy qui épouseroit une femme impudique , tombe dans la bigamse , que doiron dite de celuy qui ne renonceroit pas au commerce d'une proftiruée | Si quis Lelterum adaltera muliers voluerit mifseri, vel adharere coafertio , aut reliaques adulteram , ant à Clere habeatur extranem. Similia fententia Oftiariorum manebit fcholam. On pourroit

dire neanmoins que le come de ces femmes adulteres rejabifoit fur leurs maris, & les tendoit itreguliers, en

la meime manière que S. Jerôme , dit , que le Pere est

irregulier pour l'Episcopat, s'il sonffre ses ensans dans une incontinence fcandaleufe; Car comment enfeigne-Pe 149. 1 ra-t il, ou corregera-t-il les autres, s'il n'apas ce pou-IP atru voit fut fes enfans ? Sed quod propeer filiorum incon-FAR, sinentiam ab hos gradu arcendi fmmus. Qua enim li. berrate poffumu alienet filier cerripere . co docere .

qua rella funt . cum nobie flatim poffit, qui fuorit cerreprint, ingerere, And doce filies tines,
11. Le Concile d'Agde jugea auffi à propos d'adou
cir la rigueur des anciens Canons, & de laisfer jolistles CM. 1.85 Bigames du rang de Prefires & de Diacres , fans faire neanmoins les fon aions de ces Otdtes, où ils fettouvoient deja éleven: Ve qui hue ufque ordinati sunt , habità miseratione. Presbyterij vel Diaconatut nomen tantum obtineant : Officium vero Pretbyteri confecrandi, & miniftrandi bujufmedi Diacenes nen prafumant. D'on il faut conclure que les fonctions mesmes des Otdres mineurs n'eftoient pas défendues aux Biga-

mes. Ce qui est encore plus évident dans le Concile Epan, c. L I V. d'Ottens ou l'Evelque est suspendu pour un an dessa. 4 de son ministère, s'il confere la Prestrise, ou le Diseord, 5,e, e. Conat à un Bigame ; fans qu'il foit fait mention des Ordres inferieurs. Plufieurs autres Conciles font con-

Can st.

noiftre la mesme prarique. III. Tons ces Canons ne diftinguent pas les Bigames, des maris d'une femme bigame , Bigami ant internuptarum vel rennptarum mariti: patce que la fléttiffure de l'incontinence resalifioit de la femme fur le mary, ainfa celuy qui épousoit une veuve, sembloit estre approba-teur, de mesme participant de la Bigamie. C'est et qui a obligé aussi les Conciles de separer les Clercs inferieurs de leurs femmes convaincues d'adultere, C'eft enfin cequi a fait ordonner aux mefines Conciles, que les veuves des Eeclefsaftiques ne poutroient plus fe mariet aprés le deceds de leuts maris, & que fi elles deshonoroient leur premier mariage par des secondes noces, on les separeroit de ces inso leus prophanareuts de l'eftar Ecclefiaftique; ou on les frapperoir d'excominication. Si fe cuicumque multer duplici conjugio Trefbyteri , vel Diaconi relicia conjunzerit , aut caftigati feparentur, aus pari excommunicatione plessan-tur. C'est le Dectet du Concile I. d'Otleans, qui sut renouvellé par celuy d'Epone. Le second Concile de Macon fit la melme ordonnance, pour les veuves des Soudiacres, des Exorciftes & des Acolyrhes, Il y auroit lieu de s'étonner, que les Ordres mineurs pouvant estre conferez à des Bogames, on ne permetre pas à la veuve d'un Clere mineur de passer à de secondes noces: fi l'on ne consideroir que l'ordination du mary l'avoit

engagé luy & la femme à une continence, qui au moins pour l'avenir n'estoit pas comparible avec la reiseration du miriage. Le Concile III. d'Otleans declare biga-C. a. d. mes crita qui ont époulé une femme, & une concubine fuccessis ement. Ces concubines estoient des veritables époufes, mais éponfées fans folemniré. Il faut confeffet aprés tout, que les usages des Eglifes, & les Cannos des Conciles ontellé quelquefois differens les uns des

IV. Saint Gregoire le Gtand exclud des Otdres les L.s. Fp.25. Bigames, & rous ceux dontla premiere & unique éponfe n'eftoit pas vierge. Nee Figamum, ant que virginem non est fortim uxorem. Il ya apparence qu'il ne leur interdit que les Ordres sacrez. Car e'est à quov il se limite dans une lettre à la Reine Brunehaut de France: L.n. Ip. 2. Similiter de quedam digame requifité , an ad facram ordinem potniffet accedere : innta Canovicam regulam

omnino venimus. Ablis enim ne veftris temporibue, in quibus tam multa pia acreligiofa agitis , aliquid contra Ecclefinfticum inftimum fieri permittatis. Un

fon Epoule, fut mariée à un autre, Ce faint Pape com-

manda qu'on les separaît, si le Diacre avoir esté veritablement fon mary , man qu'on les épargnaft , s'il ne l'avoirpas esté, comme il estoit vray-femblable, tant parce qu'elle n'estoit pas vierge, quand elle entra dana la mailon du Diacre, que parce qu'elle n'avoit pas pris l'habit de Religieule, après son Ordination. Disens nec virginem illam ad enm veniffe, denique nec religiofam mutaffe veftem, postquam ille in Ordine facro promotsu eft. C'estoit peut-estre cet habit de Religion que ees femmes prenoient, quand leut mary eftoit Ordonné , qui les rendoit incapables d'un second mariage, aprés la mort du premier mary. Ce qui n'empel che pas qu'on ne pust aussi avoir égard aux raisons de

V. L'Eglife Grecque n'avoit pas moins d'aversion pour l'Ordination des bigames. L'Empereur Justinien en a dit prefque tout ce qui s'en peut dire en pen de mots, en parlant de la création des Evelques : Et neque uxori copulatus , fed aus in virginitate degent à Nov. 6 c.f. principio, ant qui axorem quidem haburrit, fed ex virginitate ad eum venientem, & non viduam, non fejuntlam à viro, neque concubinam. Il preferit en-fuire les mesmes conditions pour les Prefires & pout les Diacres , & il affute en termes formels , que c'eft l'éclar de la pureté & de la continence , qui dott luire dans les Ministres sacrez , qui a donné naissance à tou-tes ces loix, Nihil enim se in sacris Ordinationibus diligimus quamin castitate viventes ant cum'uxoribus non cohab tantet, ant unint nxoru vir qui vel fuerit, vel fit , & ipfint pudice , atque ex virginitate. Il ajoure que la chaftete est comme le fondement de toutes les austes vertus Sacerdotales: Primum principium & fundamentum manifestum secundum divinat regulat re-sidue virtutis, Eufin, cer Empereur soufire dans l'extrême necessité, que les Lecteurs qui auront éponsé une seconde femme, exercent leur ordre, sans pouvoir jaman monter plus haut. Tout cela est encore confirmé Mes. 111. aslleurs, où il ajoûte que l'Evefque doit eftre depofé, r. 1.14. fi Ordonnant des Prefites, des Diacres & des Soudiacres qui n'ont point encore efté mariez, il ne leur fair promettre de vivre dans une continence perpetuelle, & de ne penfer jamais au mariage. Enfin, eet Empe. 800, 137. reut protefte ailleurs , que ce n'a efté que pout don- 44.4. ner viguent aux Canons , qu'il a fait toures ces Ordonnances : Hit igitur que facris Canonibus definita

funt , infiftenter , de. VI. Un Bigame offrir des fommes immenses au Bienheurenx Parnarche Jean l'Aumonier, dans une extrême necessité de sécourir les pauvres, a fin d'obrenir la dispenfe , & le pouvoir d'eftre otdonné Diacre. Ce faint Pre-lar refula le don, & la dispense : s'asseurant que Dreu Elem. (114 ne manqueroit point à fon Eglife, pendant qu'elle ob-ferveroit teligreulement ses faintes ordonnances. Saint Gregoire Pape n'avoit pas fait patoifite moins de fer-meré, quand il tefusa la dispense d'un Bigame, quoy que le Roy Thietry & la Reine Brunehaur la deman-

datient par lettres & par ambailades, comme il a esté

VII. Quant aux enfans illegitimes & aux enfans des Prefires, il est certain qu'on ne leut avoit point encote arraché d'irregularité, Ce ne fut qu'après l'an mille qu'on mit ces defauts de naiffance entre les emprichemens canoniques des Ordres & des Benefices, Nous en découvritons l'origine dans la quatrième Partie de eer Ouvrage Il fuffira de remarquer ici que ny les Conciles, ny les Decrers des Pontifes Romains, qui ont fi fouvent parlé des diverses irregulatitez qui donnent l'exclusion des Ordres , n'ont samais dit un feul mot de la naissance defect-seuse des enfans illegitimes, ou des enfans des Prefites. Si l'Histoire de Genebaud est veritable, elle foutnit une preuve contraire. Car le fils qui

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XXI. 203

nasquit de la cheute de cet Evesque de Laon, & qu'on nomma Latre, pour marquer la honte de sa maissance, ne lassa pas de luy succeder dans l'Evesché. Polycrate Evelque d'Ephele, témoigne luy melme dans la lettre qu'il écrit au l'ape Victor, qu'il effoit le huiriéme de la famille, qui eust gouverné l'Eglife d'Ephcfe. Fuerant feprem omnino ex cognatis meit Epijespi , L. f. c. 44. quibm ego oft avm access. Nous avons fait voir ailleurs. que les Loix Imperiales & les Canons des Conciles des premiers fiecles tendoient à remplir toûjouts le Clergé des enfans melmes, ou des parens des anciens Ecclefrastiques, Le Concile I.d'Orleans défendit aux Seculiers d'entret dans la Clericature fans la permission du Roy, mais il artacha les fils & les petirs fils des Ecclefiaftiques au minificre facre des Autels. Nallas facu-

larium ad Clericatus oficium prasumatur , nisi aut cum Regis justione, ant cum judicis voluntate, ita ut filis Ciericorum , id est patrum , avorum , ac preave. rum , ques supradicte erdine parentum constat observationi fabjunites, in Epifcoporum potestate ac dif-

prictione confiftant. VIII. Nous parlerons dans la partie fuivante de la

Ces, 4

Can. 31.

necessité du consentement du Prince, pour entrer dans l'Estar Ecclessastique, La derniere Partie de ce Canon montra évidemment, que les enfans succedoient à leurs peres & à leurs ayeuls dans les Ordres & dans les Foncrions Ecclesiastiques, sans rencontrer en cela les obstacles des Irregularisez, qui n'ont eu cours que plusieurs fireles après. Plusieurs Papes sont descendus des au. tres Papes par un legitime mariage avant le Sacerdoce. Sylvere fur le propre fils d'Hormisse, selon Liberat. Agapet estoit fils du Prestre Gordsen, selon Anastase. Le pere du grand faint Gregoire effoit petit fils du Pape Felix. Le Concile I X. de Toledea esté celuy qui s'est le plus declasé contre les enfans des Clercs superieurs, nez après leur ordination, quoy qu'ils sussent nez de leur semme legitime. Ce Concile les prive de toure succession, & les rend esclaves de l'Eglise, à laquelle est attaché leur malheureux pere, Mais ç'a esté une regle particuliere pout l'Espagne, & elle ne renfer-moit que les ensans des Cleres déja engagez dans les Ordres, qui sont tous declatez illegitimes. La France n'avoir garde d'écarter les enfans illegitimes du Sacerdoce, puisque la race Royale ne les avoit pas declarez trreguliers pour la Royauté.

berté du matiage, leurs enfans ne pouvoient paseftre irreguliers. Le Concile in Trulle condamna la pratique des Atmeniens , qui n'élevoient à la Clericature , que les enfans des Preftres , ou des autres Ecclefishiques, donnant à la raiffance la recompense de la vertu. Ce Concile leur Ordonne de n'exclure point du Sacerdoce, ceux qui peuvent en avoir le merite.

CHAPITRE XXI.

### L'Irregularité des Serfs , & des Curiaux.

L'Epifopet afranchet de la paiffance paterne le.
 Et des fercetudes des Cereaux.

- 111. Druerfes loss de Inflessem for le fuyet des Cleres qu'en er-IV. Reglement de l'Eglife d'Efpagne for le mofine faset,
- V. Les Conceles de France ne permettent pas qu'un Clere facrè puife retember dans la fernatude. uife retainet mans in jernsome. VI Des affranchis E des efilieues des Esclefisfisques. VII Sentimens femblishles de faint Gregore.
- VIII. L'Emper ur Moures exclud les Cursus de la Clemature, Sant Gregore forend & cette loy.
- IX. Marid i oppose a l'autre parie de la mefine les que les exclass as fi des Mansferes X. X I. X I I. Racfon: de cerre difference entre la Clergé & les

Liv. II. Part II.

XIII, XIV. A quelle accepton les ficulters rechercherens avec plus de poffica l'éfau Ecclefofique. XV. XVI, Les Carsanz pourvaient enfin entrer dans le Clergé, après de langues épreuves,

I. I A fervitude n'est pas compatible avec le royal Sacerdoce de Jasus-Christ : l'Everque est affranchy mefme de la puillance paternelle par fa supi cme dignité. L'Empereur Justinien donnant la melme Nov. 11, exemption aux Patriciens, il declare qu'il n'est pas juste Pref. cd. 24

que par cette dignité devenant les peres de l'Empereut, its demeutent eux-melmes fous la puissauce d'un autte. Non enim decens paravimue, ut hos, quot nos in officium Parum provehimue nostrorum, hi sub aliend fint potestate. Il remarque que la milice mesme, éc la moindre des dignierz est tellement incompatible avec la servisude, que ceux qui en sont pour vûs au sceu de leur maistre, cessent d'abord d'estre esclaves. Nam fi fancivimus, ut fi quis ferous fitente domino mercatur militiam, aut quamlibet dignitatem adipifcatur, rovence ab imperio liberetur, & in ipfam rapiatur iugo... nuitatem , C'e. Les Evelques deviennent les peret de tous les fideles par leur divine confectation, ainsi ils ne peuvent plus estre soumis à la puissuce paternelle. Palamest santissimu Episcopu ipra ordinatione etiano fuam potestatem acquiri. Qui enim omnium funt fpiri-

quales Patres, quomodo fich alien a potestase confissant ? II. Il estoit bien plus raisonnable que l'Episcopar affranchift de la servitude ; & c'est aussi ce que le mesme Empereur declare dans une autre Conflication. Post ordinationem verò servili es adscriptitià fortuna Epifeopos liberos effe pracipimus. Il declata melme Nov. 123. que l'Episcopat romproir tous les liens de la servitude . + de ceux qu'on appelloit Curiales & Officiales, comme estant affervis a des charges , qui est plusost des fervitudes que des charges; pourvú qu'ils euffent efté ordonnez avant la defenfe qu'il avoit faite ou se-

nouvellée, de ces ordinations irregulier III. Quant aux autres Ordres, fi l'esclave étoit ordonné, son maistre le sçachant, & n'y sasant poier d'opposition, il estoit dessors libre & affranchy. S'il estoit ordonné à l'insceu de son Maistre, il pouvoir eftre redemandé dans l'espace de la mesme année, après cela il eftoir libre. Si avant efté affranchy de la forre, il abandonnoir la Clericature, il resomboir dans les IX. Quant à l'Orient, les Prefttes y jouissant de la lipremieres chaifnes de fon ancienne fervitude. Enfin ceux qui citoient plûtoft affervis à une terre qu'à un mailtre, pouvoient eftre ordonnez, mefsie contre le gré du mailtre de la terre, pourvû que ce fust dans l'enceinte de la mesme rerre, & qu'ils s'acquitassent todjours de la culture des melines champs, Afripsi. ced. l., de tios autem in ipsis possessimina quarum sunt ascrip. 194,300-titis, Clericos estam prater voluntatem dominorum 100,16. heri permitsimus , ita tamen ut Clerici falli impofi. Nevel s. tam fibi agriculturam adimpleant. Enfin fi les efcla- c. a. ves passent trois ans dans un Monastere sars estre re-

demandez par leur maiftre, ils font deflors affranchis & orez à la profession Monastique. IV. En Espagne, l'Evesque pouvoit ordonner les esclaves del Eglise après les avoir affranchis : si cette double faveur les excitoir à une vertu plus achevée, on les appelloit mesme aux Ordres superieuts : s'il: abufoient de la liberré qu'on lent avoit donnée, on les privoir d'un bien qui ne servoir qu'à les rendre pires,

Qui en families Ecclosia servieuri de vocantur in Cle-rum, ab Episcopie suie libertaties necesse est un percipiant donum ; & fi honefta vite claruerint meritis . tune demum majoribus fungantur officiis : quos verd flagitif fordidaverir incorrigibilis noxa. perpetua ferni condicionis religet in catena. Voila ce qui fut regle fur ce fujet dans le Concile 1 X, de Tolede ; où il

paroli que la condition fevilen e palois pas pour une fereilliere dans l'épité e l'Egile, pais qu'ells appellon eus plus houst range coux d'enue fes télever, que leur en son dist, aintandes, de ceux a qu'en ére fevire son dist, aintandes, de ceux a qu'en fervirent son dist, aintandes, de ceux a qu'en fervirent se traite de l'est de la compete d'aint rivine le vermes desse les l'étant de la régliq qu'il peffins en fomme des Clères, de des Munières capane de la sillatie dans les faintes fondétons du Sacrettoc. Parolisien Préparent, juste au se ne ribate de la sillatie dans les faintes fondétons du Sacrettoc. Parolisien Préparent, juste au se ne ribatifié fes fa femilie Circine (Bi feinze un sur per Sacrettoc). Parolisien de l'est finance de l'est de l'es

brant, Car reglamens ne regurdens que les réclases de l'Eghir, foi fequits elle vois une amorité abfolioir vous les affanchir. Quant sus efeluves des particuless, file un ambie les affanchiris, en ferievane ences quelque éroit ex quelques fervices. Le Concide UN de Tolchéels aéduat nortes riseguliers, qui verireture défegair mammifié faut, pre se quand adhe à Tartan cevirait traspers dessext, maldatent faut

promovendi.

France for admirables for center matters. Car is Comlet. 4. O'Chem codoma, quell l'idente reliai conlaire l'evelire on Disacie a l'inférire de fon mailler, Etville de l'antique de l'action de la constante l'evelire on l'allocation de la condition (avecti de stripe prof.) O'Admonisti que l'al condition (avecti de stripe prof.) O'Admonisti que l'al condition (avecti, on que l'allocation colony qui l'avec apreciant à l'ordination, on que l'aux seves retout tenorigange, qui indemnification in mailler, de prof. que l'avec aprecia l'action, on que l'aux seves de l'action de l

V. Mais il faut avolier que les Statuts de l'Eglise de

dre facté estoit absolument inseparable de la liberré : & nonfeulement l'Evelque, comme Justinien l'avoit declare, mais le Prestre & le Diacre auffi avant autant de part qu'ils en ont à la Royaoré du Sacerdoce de Jesus-Cun ist, ne pouvoient jamais felon les loix de l'Eglife Gallicane, eftre rappellez à la fervitude, Le Concile V. d'Orleans confirma la mesme Ot-Can, s. donnance, que le servireur qui autoit esté ordonné sans le confentement de son maistre, contioneroit de luy rendretous les fervices qui ne feroient pas incompati bles avec l'Ordre facré : Q se fi le maiftre en exigeoir d'autres , l'Evefque luy rendrost deux efclaves en la place deceluy qu'il autour Ordonné, Si facularium fervas effe convinciour, ei qui ordinatat oft , benedittione fervatà , bonestum ordini domino fao impendat obsequium, Qued fi sacularit dominus amplius eum colneret inclinare, ne facro ordini inferre cideatur injuriam, dues ferves , ficut antiqui canenet habent, Episcopus, qui eum ordinavit, domino seculari re-Bitaat ; co Epifcopus eum quem ordinarit , ad Ecelefiam (namrevocandi babeat potestatem,

VI. Comme les affranchis voient encore quelques engagement à les Patron, ce mefine Concile e vous pas qu'en les Ordonne fans fon agrientes, Enfin il patron par enfine Canno qua fi c'oitorne des Eccles faithiques, dont les efclaves avoient effe. Ordonnes fans leur permidion, on les leur redois, fans faite aux me change, pasce qu'on étoit bien períade que aux me change, pasce qu'on étoit bien períade que aux me change, pasce qu'on étoit bien períade que aux me change, pasce qu'on étoit bien períade que aux me change, en que de fentre report puis le roplus, malans, de cess qui de le forte redois en doit en doit en particular de des particular de forte de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la c

mond ul III. Concide d'Orleans n'ordonne time de concame attante à cape uno sevenno de dise, musis s'encouvelle
feulement il loy generale de ne point Ordonner les efclaves, en y compenant mefines execu qui efforent
affervis s'ils culture des retres, p'e moltas p'envilsius
estenantiques madritantibas obligacios, juazza plazasa
estenantiques madritantibas obligacios, juazza plazasa
hater. Pultiniera apporta depuis quelque temperaturent
aux deruters, comme mona vons renuarqué,

VII. Sant Gregoire donna une exclulion generale pout les, Ordres factes, à roos ceux qui effoitnt dans les liens de quelque fervatude que ee pult étite, conformément aux anciens Statuts du Siège Apoftolique, que le Concide III, d'Orleans viens de citer. Ne sul f. 1.1.p. 1/2. Certe. vol. cuillés, e undirisse inbuxsium au facers;

Ordins permitta accaders, VIII. Les Sentente des petines Villes qu'on ap-VIII. Les Sentente des petines villes qu'on apetit de la companyation de les perfonnes, aufil ben que cera qui avoirer eft dans les chaeges & les admiscras qui avoirer eft dans les chaeges & les admiscras qui avoirer eft dans les chaeges & les admister de la companyation de la companyation de la leur scooptes. L'imperieur Mantice syant foir une log fat ce fajet, le Pape faint Gregouven receu avec leur scooptes. L'imperieur Mantice syant foir une log fat ce fajet, le Pape faint Gregouven receu avec leur scooptes. L'imperieur Mantice syant foir une log fat ce fajet, le Pape faint Gregouven receu seu canada de la companyation de la companyation de la section de la companyation de la companyale de la company

caule des charges qu'ils avoient administrées. Deminorme pietat fauxit, un qui quit publicis administra de la Petitionibus faers implicans, et al Extesfaltime officiem venire une liceat. Qued valde laudavi, evidentific une feient, quis qui facularem habitum desprent, ad Exclifustica venire festion, mutare vul facule colfissition des venire festion, mutare vul facu-

lum , non reliquere,

1X. Mais ce fain Papes' coppola vigourculement à l'article louvant de la méme loy, qui fermoir suffi la porte des Monafteres à ousses ces loutes de personne. Il termontes à l'Empereur que le Monaftere pouvoit fe changet de leurs detres, de les secquiere. Quar de vri in câdena lege dictare, ut sin Monaftere conversion cadena lege dictare, ut sin Monaftere conversion production de la commentation de la commenta

vian pfilm per Abanderium first, & ag parth, at abor lesse, it an opficiption, debit and jultivarium. X. Anti ce Paper mi geficiption, debit and jultivarium. X. Anti ce Paper mi gande difference tente la Clericiature de les Cloutters. Carl il demonst afrecad qu'il in tellulon pas recevoit est, compublies publica un mit le die mones alleun des Catistes Net Home, application mit le die mones alleun des Catistes Net Home, application production des traces interme publicar meter, dani la film trecevoit dans les Monatteres specialem petral est allegistes in sult.

len Monstleres apres leurs detres acquirices, Quad fi 16,7-17,10,14, et instant alet Monalerium printer, fisfejiendi mild find printer attention publicit abfairi find moda funt, niff printerationbus publicit abfairi fine-riar. Voilà le temperaturent que ce faimt Pape apporta à ceratriclede la loy Impersale,
XI. Mais comme on pouvoit luy oppofer que ces perfonnes publiques pouvoitent aufili rendret leurs comprets en recevant membre pour cela quelque afficient production de la comprete en recevant membre pour cela quelque affi-

Petta Eccléntifique. Aufli ce fluta Pope ne défend para abfolament de les y recroit, misit avec qu'on ne le fulle qu'avec beaucoup decirconfepction & beau. 1,7,7,9,19.

Fault all'insibationification flut, in Clere Ecclépapeford all'insibationification flut, in Clere Ecclépapeper de la commentation for the commentation of the personnel of the commentation of the commentation of the temperature of the commentation of the commentation of the personnel of the commentation of the commentation of the personnel of the commentation of the commentation of the experimentation of the commentation of the commentation of the experimentation of the commentation of the

stauce de l'Eglise, & ensoire demander d'estre admis à

lonl'usage des Parriarches.

XII. Or la raison pour laquelle ce faint Pape
voulut qu'on usait de beaucoup plus de lenteut à rece-

# touchant les Benefices, Part. JJ. Liv. JJ. Ch.XXI. 207

recevoir ces administrateurs publits dans le Clergé, ue dans les Closftres, effoit que la volonté d'embraffer la profession Monastique, ne pouvoit venit que d'un desir siocere & ardent de satre penstence , & de ne plus penser qu'a l'éternité ; au lieu que le desir d'en-trer dans les Ordres & les Offices de l'Eglise , pouvoit eftre l'effet d'une ambition plus cachée, & d'une cupidité plus attificacule. Luis dam in Ecclefiaftice habiin non diffimiliter quam vix erant, vevant nequaquam fludent faculum fugere , fed mmare,

XIII. Pour bieo penetter le sens de ces paroles & de cerre sage resolution de saint Gregoire, il faut se tessouvenir de ce que Jean Discre nous a apptis dans fa vie : que ce grand Pape a yant banny tous les Laïques de son Palais, & des administrations du patrimoine de l'Eglife; & ayant refervé tous ces Offices aux Ecclefialtiques feuls : les Laïques pout n'eftre pas privez de tant de charges , où l'honneut & le profit effoit égal . commencerent a faire comme une irruption violente daos l'Estat Ecclesiastique, & a se faire tonsurer; non pas pour retrancher quelque chose de leurs cupiditez, nais au contraite pour fatis faire leur avarice & leur ambition, sous l'habit & la profession qui condamne également ces deua viers. Nemo l'iscoram quodlibet pa-L.s. c. ts. latif minifterinm , vel Ecclefiafticum patrimonium procurabat, sed omnia E.clesiastici suris munia Eccle-fiastici viri subibant, nimirum laicis ad armorum solam militiam , vel agrerom curam centinuam deputacis, Ob hoc fe nonnulli procerum fub obtentu religionis prima confurare caperant. Querum tergiverfationi Mauri. cine Imperator prudenter occurrent, datà lege prace-pit, ut quifquis fuiffet publicis adminifrationibus implicatus, et ad Ecclesiafticum venire officium non liceree. Quam legem Gregorius faper hec valde landavit.

> faculum , fed mutare. XIV. Où il faut remarquer que ce o'eftoit ny l'Eftat Ecclefiaftique, ny l'Oidre facté, que ces ames feculieres recherchoient, c'efforent ces Offices, Ec. clepaftica officia, Palatij ministerium , Patrimonij Ecclesiastici procurario, qui estoient l'objet de leora ambitieules pourfuites, & ainfi il effoit tres vetitable qu'ils ne vouloient pas changet leur vie feculiere, mais luv donner d'autres amusemens. Car on ne peut douter qu'il n'y aitune extrême difference entre un Eeclefiaftique, qui par un long exercice des vertus chrètiennes , & pat un amour fincere des biens eiernels , a appris à administrer les biens temporels de l'Eglise, sans attache & sans interest, avec plua de prime que de plaisir, & sans autre satisfaction que celle de servir les pauvres, & dos'humilier foy-melme, dans des fonctions d'antant plus baffes qu'elles font moins fpisituelles : & nne ame feculière qui envifage les administrations du temporel de l'Eglife, comme plus avantageu fes & plus propres à fatisfaire fon avarice, ou à flater fon ambition. Les Cleres à qui faint Gregoire vouloit confier les chatges de son Palais, & du patrimoine de l'Eglife, estoient de la première sorte : la loy de Maurice ne s'opposoit qu'à ces derniers, an moins selon lea temperamens de faint Gregoire. Aussi ce Papene condamne queleut precipitation : festinat preprepere. Can a'ils fatisfaifoieor premierement à leurs obligations au public, s'ils ne recherchoient aprés cela que les moindres places dans la Clericature, & fur tour s'ils s'y preparoient pat les épreuves de la vie religieuse, on ne leur en refuseroit pas l'entrée.

dicens : Qui facularem habitum deferent, ad Eccle.

finflica officia venire festinat, non relinquere capit

XV. Jostinien melme s'en estoit expliqué de la Nov. 4, 4, 5. force , en admettant à l'Episcopat ceux d'entre les Senateurs Municipanx, qui dés leur jeuneile étoient entrez dans un Monastere , aprés avoit abandonné la quatrié-Liv. IL Partie II.

me partie de leurs biens pour s'exempter des charges & de la servitude , où leur ouissance les avoir assispentis. Et neque ex Officiali , ant ex Cariali vensat fortuna nifitamen ex novella atate, fecundum qued jam difposition oft, in Monasterio constitutus, forenal libereposition est, in or onesterio constituire reddent Curie. tur, quartam tamen print substantie reddent Curie. Nev. 1130. Cet Empereur exigea dans une autre Conftitution, qu'ils euffent pafte quinze ans dans les exercices Monastiques , pout pouvoir estre éleus à l'Episcopat , Cur-alem vers , vel Officialem , qui quindecim anuis

in Monafterio conve fatus eft , co ad Epifcopatum provocatme, liberum effe proprid fortuna, ita tamen ne liberatus à Curid quartam partem sue substancia sibi retineat , reliquis ejus rebus secundum nestram leem Curia & fifce vindicandis, 11 latte la mefine thide, sp. berté d'appeller aux Ordres inferieurs, ceux qui eftoient nez dans cet engagement fervil, pourvú qu'ils ayent donné des preuves de leur pieté durant quinze années deprofession Monastique, Enfin Justinien de 200, 520, clara dans une loy du Code, que ceua d'entre les 6,0 Curiaux qui avoient efte ordonnes Preftres jufqu'ao Cod. I. s. de temps present , joilitosens du privilège qui leut Esse. & avoit esté accordé par la loy de Theodole & de Valentinien, de demoorer Prefires, & de s'acquirer par un Substitut des fervitudes de leut condition,

mais qu'a l'avenit on les dépolisheroit de l'honneur du Sacerdoce, & on les renvoyeron fervit eux mefmes XVI. Ces fervitudes civiles des Magiftrats Muni-

cipaux & des Adminustrateurs publics, éroient donc un obstaele pour entret dans la Clericature ; mais 110n pas pour eftre admis dans les Monafteres, & pour paffer de là à la Clericature. La premiere de ces loix n'adjugeoit que le quart des biens du Curial qui entroit dans un Monastere; les loix snivantes en ar-tribuent les trois quarts à la Cour Municipale, Je ne fçay pas la conciliation de cettre contratieré vi ble; ou si Justinien mesme changea sa première dis-position. Mais je sçay bien que c'estoit à l'entrée dans le Monastère qu'il falloit payer cette amende, ou cette rançon, comme le pua de la liberté qu'oo teconvroit.

#### CHAPITRE XXII,

L'Irregularité des foldats, & de ceux qui tuent,

1. Les foldets deublement uregulars, à confe de la ferrieude, au els fe fant engagez, en l'enrellent, Ed a confe du fang qu'est

11. Same Gregoire re; on les foldats au Clochre, après de longues épreures l'eurques. 111, Common le confencement des Masfires n'effait pas abfo-

lament neceffere , quand il s'apfint des Soldats (5 des Serfe de IV. Ceux que répandent le fang , fent exclus du Sacerdote, V Temperamens des Conceles d'Efpagne, V I, Beflexens fur ces temperamens.

VII. Normann temperament de fant Gregore for la ley de

Es foldats eftoient auffi irreguliers & inca-I. Les foldats effoient aussi integuers de la pables des faints Otdres , tant à eanfe de la fervirade, à laquelle ils efforent engagez, dés le moment qu'ils s'eftoient enrollez, qu'en veue du fang qu'ils pouvoient avoir répandu. Saint Gregoire remarque bien que la loy de l'Empereur Maurice, L. 2, Ep 64, contre laquelle il forma tant de justes plaintes, dé- 61 fendoit la Clericatute aux Administrateurs publics , L. 7. 29.11. & fermoit la potte des Monasteres aux Soliats;

Gıj

mais il ne dit pas qu'elle défendit l'entrée de la Clerica-

ture aux meimes Soldars ; parce qu'il eft certain qu'elle ne leur avoit jamais efte ouverte.

II. Nonobitant la défense de Maorice, ce faint Pae ordonna qu'on receust les Soldars à la Profession Monastique, aprés toutes les épreuves necessaires, & après un Noviciat de trois ans , qu'ils devoient faire avec leur habit seculier. Q e ft la fiite de leut vie répondoit a la premiere ferveus de leut conversion, il jugea qu'il falloss les honores de la Clericarnte, & mefmes des offices les plus importants, pourveu qu'ils ne fe fuffent jamais fotbillez d'aucun de ces crimes, que la loy punit de mott. Jean Diacte affeure que ce grand Pape usa de ceste conduste envers les foldats & les efelaves de l'Eglife, qui fe prefentoient en foule, pour eftre recens dans le Clerge. Il ne les admertoit jamais d'abord a la Clericatore, de pent que leut convetion ne fult plutoft un effet de leur passion pour s'exempter de la fervisude des hommes, que d'un defir fincere de fetvir Dien : Maisil les recevnit dans les Monafteres , aprés trois ans de probation : & si aprés une longue cartiete des exercices, & des auftentez Monaftiques, on les estimoit dignes du Sacerdoce, il ordonnoit qu'on les y Cevaft, Vernm dam ad Cleric dem professionem, tam ex Ecclefiaftică quam ex acutari queque militia. diverfis occasionibut quotidie, pene innumerabilis mnttitudo conflueret , Pafor ad omnia providus, nequaquam cor ad Ecclefiaftici decorit officium , fed ad capiendum folummede monachicum propositum fnfci-piendos esfe censebat , dicens ; Mnleos ex Ecclesiafti. ca familia feu faculari militis novimus ad or temi: Dei servicium festinare, ut ab homana servi-6.0. c. 16. Menasteriis conversari. Quot si passim dimissimus, omnibus fugiendi Ecclesiastici vel sacvlaris turis do-

tute liberi , in divino fervitio valeant familiarint in minium, occasionem prebennu, Si vero festinantes ad omnipotentes Dei fervirium, incance resinemus, illi invinimur negare quedam, qui dedit omnia. Vnde necesso eff m fi quis ex paris Ecclefiastici , vel facula. vis militia servitute ad Dei servitinm converti delideras , probesur prius in lacco habien constituus. Et fi mores eins atone converfacio bono defiderio illimi testimenium perhibnerint , absque nella retrastacione fervire in Monasterio omnipotenti Deo permittatme. us ab humano fervicio liber recedat, qui in divino amore districtionem Subire appears ferviennem, Si antem & in Mana:hice habitu fecundum Patrum regu-Las irreprebenfibiliter fnerit converfatm, pott prafixa facris Canonibus tempora . Licenser jam ad quod. liber Ecclefiafticum officium provebasure fi tamen illie nen fueret criminibut maculatus, que in testamente

veteri mer e mnichantur. III. Il faus remarquer dans cette lettre, & dans eette conduite de faint Gregoire, qu'il met les esclaves de l'Eglife. & les foldats du Prince dans le mefme tang ; parce que la milice effoit une espece de servitude , au moins durant le nombre des années qu'on eftoir obligé de fervir, felon les diverses loix des Emreuts. 1. Ce Pape veut qu'on reçoive les Serfs de Eglife, & les Soldars dans les Monasteres, fans attendre le consentement de leurs Maistres ; mais il n'ordonne pas la mefine chose des esclaves des perfonnes du fiecle. La ratfonest, que quoy que la profession de soldst fust une espece de servitude , eette fervitude n'estoit pourtant pas si étroste, ny fi rigonreuse que celle des veritables esclaves. Et quant aux esclaves de l'Egirse, le domaine de l'Eglise sur eux devoir eftre fans comparation plus doux & plus humain; & bien loin de mente quelque retardement, ou quelque obstacle à leus conversion, & a leur faint, il rost au contraire leur en ouvew le chemin, & leur

faciliter les movens, 4, Ainfi quant aux Serfs de l'E. glife & aux Soldars, on ne devoit éviter que deux in conveniens, de ne pas donner occasion aux làches &c aux hypocrites de deferter les armées , & de fe fouftraire aux Eglifes , fous pretexte d'une fauffe converfion. A quoy on remedieroit par les longues épreuves dont nous avons parlé, & par la dureré de la vie religieufe. Car la pentenee & les auftetitez des Monafteres bien teglez, pouvoient paffer pour une fervitude plus rigouteule & une milice encote plus penible, que celle qu'ils abandonnoient. Et c'eft le fens de ces paroles de faint Gregoite , Vt ab bimano fervitio liber recedat, qui in divino amore diftrittiorem fabire appetit

fervientem, I V. Quant à l'aotre confideration, de répandre le ing humain, le faint Atchevelque de Mayence Boniface confulta le Pape Zachatic, à l'oceasion de quelques Evelques, qui alloient à l'armée, qui combattoient aux jours de bataille, & trempoient leurs mains indifferenment dans le fang des Payens & des Chrétiens. Fuguant in exercinarmaii, & effindant prepria manu langrunem heminam, five Tayaneram, fi. Cone. Gall, we Christianeram. Le Pape Zacharie luy tépondie Ton. e. psg. qu'il devoit deposer les Evesques, les Prestres & les 130-131. Diacres convaincus d'avoir verfé le fang humain Ant fi fangvinem Christianorum, fite paganorum effudernnt , &c. ne permittat Sacerdotio finngi

V. Le Concile de Leyde avoit use de plus de don-

eeur envers les Clercs superieurs, qui dans les tencootres inévitables d'une Ville affregée, avoient répandu le fang des ennemes Ce Concele aprés leur avoirtémoigné que les mefmes mains qui fervent à verfer mysterieusement, & distribuer le sang de l'Agneau celefte . ou s'immole fur nos Auteis pout le falur de tous les hommes, ne doivent pas eftre trempées dans le fanz des mesmes hommes ; condamne ceux qui autont contrevenua une loy fi famte, à une fuspension de deux ans, à une penitence qui se fasse remarquer par les grûnes, les veilles, les aumônes, & la priere continuelle ; après quoy ils seront rétablis dans leur ordre , fans pouvoir jamais afpirer plus haut. De his Con s, Clericis, qui in obsessionio necessiture positi suerine , id Ratneum eff. ut ani altario ministrant, & Christi fan. eninem tradunt , vel vala facro officio deputata contreftant , no ab omoi humano fanguine etiam baltili abilineans. Qued fi in hee inciderint, duebne annie tam officio , quem communione priventar : ita ne his duebns annis , vigiliie, jejunite , orationibns & elecmolynis , pro viribus quas Dominus donaverit , expientur , & ita demum Officio . vel communioni reddanine en cameneacione ne ulterins ad officia poriora

provehantur VI. Ce Cauon contient des adoucissemens fort finguliers à cette irregularité, dont nous patlons. Car s, les Prefires & les Diacres meimes, qui dans la juste defense d'une Ville affregée , auront tiré fur les ennemis & en autont tué quelqu'un, ne font punis que d'une suspension & d'une penitence de deux ans s aprés quoy ils rentrent dans les fonctions de leur Ordre. 1. Les Cleres mineurs ne font pas melme foiets à cette pesne , & ainfi il n'y avoit point d'irregularité postr eux. 4. Il y en a fans doute encore moins pour, les foldats, fi Dieu leur inspire aprés cela le defit de s'enrollet à une milier toute spirituelle. Au moins ces pnsequences peuvent avoit lieu dans la necessité de défendre une Ville affregée ; parce que la défense est, & plus inevitable, & plus excufable que l'attaque Saint Gregoire ne trouvoit pas mauvais que les Moi. L.7. J. 76. nes meimes, & les Cleres travaillaffent a leur tout à la garde des murailles pendant le Siege. Procope &c Theophane en parlant des guerres de Justinien en

Perfe, parlent aussi de la garde que les Moines faisoient

VII. Il ne faut pas finir ce Chapitre, fans faire re-matquer le changement que faint Gregoire fit dans fa propre conduise & dans ses premiers Decrees, rouchant la reception des Soldars dans les Clouftres. Car il défeudir de les recevoir fans sa permission, & sans qu'ils euffent fait deux ans de Novniat avant que d'estre tonfurez. Il est vray que ce dernier Decrer regarde absoloment tous les Moines. Voicy ce que ce Pape éctit à l'Evelque de Naples : Monafleritt omnibus fraternitas vestra districtius interdicat , ut cot quot ad convertendem fusceperiut, prinsquam biennium in conversatione compleant, nullo modo audeant tousurare. Et un peu plus bas : Miles vere & converti yeluerit, nisi prins nobis renunitetur, untlus eum sine nostro consensu, qualibet prasumat ratione suscipere. C'eftoir un temperameur qu'il avoit déja apporté à la loy de Maurice. L'Empereur avoir absolument dé-fendu de recevoir les Soldats, Saint Gregoire alloucir cesse défense en les faissant recevoir apres trois ans

# la finceriré de la vocation des Soldars , de peur qu'elle ne fust plusost fondée sur la crante des peines & des fangnes du corps, que sur un amont chaste des fain-CHAPITRE XXIII.

d'epreuve. Enfin , il voolut lay mefme eftre juge de

### L'Irregularité des Juges Criminels.

1. Les Conciles d'Elpaone diffendent aux Ecclefishiones de pro-

I, tet Concles d'Efoque defenden aux Estfafafiques de procesor en migrar, cu de laife centres aux lages que rievang d'uns, la Seanaure de mer au de marbatus, II, 111, Deres enemfes de cet Connels, 11, 111, des proces enemfes de cet Connels, 11, 112, des principals par cet Camer, Confest, in my fuelment un differe de davant man une prende feste d'agre norman, 11, 11, 12, 15, fe de Franco afrei de la mejone conduste, en precu-

rant Impunite aux compobles, VII. Les Empereurs elergificent les prifemmers aux grandes

Fifter. VIII. Avec quelques limitations.

tes delices de l'efptit,

I. NY les Ecclesiastiques ne peuvent estre Juges des causes criminelles, ny ceux qui ont jugés les causes criminelles, ne peuvent jamais aspitet à l'état Ecclefiastique. Le Concile de Merida ne permet pas aux Evelques de decerner jamais contre aucun criminel la peine de la mutilation de quelque mem-bre. Si le crime merite un châtiment fi severe, l'Evesque doir en laisser la discussion & le jugement au Juge public : quoy qu'il s'agille d'un vallal, ou d'un fect de l'Eglife. Placus ut omnu potest u Episcopalit mo. dum fun ponat ben ; nec pro quolibet exceffi cuilib: ex familia Ecclefia, aliqued corporis membrorum fua ordinations prasumat extirpare, aut auferre. Qued fo talis emerferit culpa, advocato judice civitatu , ad oxamen ejus deducatur , quod faltum fuiffe afferitur. Et quia omnino juftum off, ut Pontifex faviffman non impendat vindillam, quidquid coram judice verius patuerit, per disciplina severitatem , abfque turpi decalvatione maneat emendatum , & ab Epifcopo fuo , aut donatus fidelibus fuis , maneat , qui malum aliquid, qued leges graviter damnant , admifit , aut abigends eum Epifcipatur licentiam habebie, coc. L'E. velque melme dans ce cas selon ce Coucile , ne doit pas laiffer agir le Juge seculier dans toure l'étendue & la rigueur des loix : il doir se ressouvenir qu'il n'est que l'Image & le Vicaire du fouverain Pontife , qui est venu au monde, non pas pour condamner, mais pour fanver les pecheurs.

II. Ce Canon ajoûte, que fi un Preftre, ou un Cu-

réestant presse d'une dangereuse maladie, croit que c'est par le malefice de quelques Serfs de son Eglise qu'elle luy a esté procurrée, il ne peut pas luy mesme ny leur faire donner la question , ny les mutiler de quelque membre ; mais il dois demander justice à l'Everque qui commettra des Examinateurs & des Juges pour luy faire rapport de ce qu'ils autont découvert, & juger ensuite luy-mesme ce qui sera le plus à propos pour remedier à ces desordres. Episcopus datir bonir hominibut ex latere fue , ludicem hac jubeat querere, & fi feeleris hujus caufa fuerit inventa , ad cognicionem Epifcopi boc reducent, & proceffå ex ere ejus fentensia ita malum extirpatum maneat, ne boc quifquam aisus factre prafumet. La sensence definitive est reservée à l'Evesque, quoy que la cause sust crimi-nelle, parce que la poursuite n'en eston pas criminelle, mais civile, ou plûtoft Ecclefiaftique; c'est à dire qu'on vooloit expier le crime fans faire mount, & mefme faus muriler le criminel. Ne porque Epifespalie pro quolibet exceffu cuilibet ex familia Éccle. sia aliqued corporis membrorum, sua ordinatione prafumat extirpare. On n'employost pas de simples pro-testations pour empescher que les Juges seculiers n'en vinslent a ces extrêmes supplices, mais on les empef-

choit effectivement. 111. Le Concile XI, de Tolede renouvella la mef- Car, 6, me loy de clemence pour tous les Clercs majeurs, en les condamnant à une déposition itrevocable, & n l'exnunication melme julqu'à l'article de la most, s'ils se lassfoient jamais emporter à une severité si demefurée, que d'ordonner eux-melmes contre qui que ce fust, ou la mort, ou la murilarion de quelque mem-bre. His à quibus s'acramenta Domini trastanda sunt, judicium fanguinis agitare non licet , co ideo magnopero talium excessibus probibendum est ue indiscresa prasumptionis motibut agitati, aut quod morte plec-tendum est, sententia propria judicare prasumant; aut truncationes quasibet membrorum quibusibet per fonis, aut per fo inferant, aut inferendas precipiant. Qued fi quifquam herum immemer pracepterum, aus Ecclesia sua familiis, aus quibustibes personis sale aliquid seceris, & concessiordinis honore privatus & loco fue , perpetue d'amnationit teneatur religatut ereaffulo : cui tamen Communio exenuti ex bac visa neganda non eft, propter Domini mifericordiam . qui non vult mortem peccatoris , fed ut convertaint &

1 V. Je fais deux reflexions fur ces deux Canons des Conciles d'Espagne. La premere est, que fi le fecond se contente que l'Ecclesissique n'ordonne pas luy-messne ces peines de morr, & le laisse en liberre de les laisser infliger par le Joge seculier ; au lieu que le premier vouloit que l'Evelque demeuraft toûjours le maistre du jugement, & ne souffrist point qu'on en viust au dernier supplice : la raison de cette difference est, que dans le premier il s'agistoit des esclaves de l'Eghfe, fur leiquels l'Evelque feul avoir junidiction : dans le second on traite indifferemment de toures fortes de personner, tant de celles qui sour justiciables de l'Eglife, que de celles qui ne le font pas. La feconde reflexion est que l'Ecclesiastique qui prononcerois une sentence de mort, ou de retranchement de meznbres . quelque juste qu'elle pust estre , seroit luy-mefme tres-coupable, & fon crime meriteroit une peine aussi rigoureuse qu'est celle qui est decernée dans ce Canon de Tolede. Ainfi ce ne feroit pas feulement un défaut de douceut & de manfuetude ; mais ce feroit une prophanation criminelle du Sacerdoce de Jasus. CHIRIST, dont il se rendroit coupable, & dont il seroit d'autant plus justement puny, que d'une action de juflice, il en auroit fait un juste fojet de condamnation,

Can. 15.

V. Gregoire de Tours se croyoit bien obligé à cette donceur vrayment Ecclefiaftique, lors qu'au lieu de pousluivte la punition de ceux qui avoient volé l'Eglifede faint Matein de Touts , il écrivit au contraire au Ruy Chilperic pous obienir leur grace, comme il l'obtint effrétivement, pour ne pas venger les injures de faint Marun , autrement qu'il les eut vengées luy. mefine ; c'est à dire , par la grace & par le pardon. L. 6, c. 10, Tune ego mennens, ne sò illins coufam homines more. rentar, qui vivens in corpore pro perditorum vità fe... pins deprecatus est, Epistolum Rego precationis trans... mili ne nobis non accufantibus , ad ques perfecuite

persinebat , bi interficerentur, Qued ille benigne fufripient vise reflituit. Le melme Asteut taconte qu'un Dr Mow. Preftrede faint Quentin en Vermandois avant decou-ll. Mor. L vert celuy qui avoit volé fon cheval, & l'ayant fait connoiftre an luge , il ne peût enfoire l'arraches de fes mains, ny le delivrer dugibet. Le faint Martyr Quentin ne fut pas fi inexorable que le Juge, & il tenra ce volent du gibet à la priete de ce Prefire, qui ne pou-voit souffitt la confusion d'avoit etté cause de la mott d'un criminel. Ne mibi fint in opprebrium , fi per meam uccasationem mereatur bic bome, Quoy qu'il cust fair tontes les instances possibles envers le Juge pour obtenir la grace du criminel , il ne croyect pas en devoir demeurer la pour mettre la confcience & la re-

utaticu à couvert. Je laisse les autres exemples , où putatieu à couvert. Je laiffe les autres exemples , où the Gie. le Ciel meime a temoigné par des prodiges inoûys , conf.c. 22, combien les Prefites du Seigneur doivent eftre éloignez de toute effution de lang, & melme de la vengeauce sanglante des crimes.

ayant appns que le delateur qui avoit animé le Prince contre lay par les noires calomnies, & l'avoit fait condamner à l'exil, avoit enfin efté luy-meline condamné à estre lapidé, accourut avec une extréme diligence pour luy obtenir la grace du Prince de la terre , & la mifericorde du Roy du Ciel par la penitence. Populo Veta tiat c. ad Inpidet concurrente, fubito ad aures viri Des juf-De 27. da. fio Regis perfertur, Properat illico & fun interceffione. maluit necufatorem fuum fervure agenda pomicentia ,

V I. Le grand faint Cefaire Archevelque d'Arles .

quam jufta nnimadversione puniri, &c. Et hofti do. meftico elementer ignoscent , untiquam adverfarium in unn re bis vinceret. V 11. Les Empereurs & les Magistrats estoient alors bien perfuadez que les Sactificateurs de l'Agneau éterne! devoient todjours faite leurs detniets efforts po

setiter les criminels de la mort; puis qu'eux.mel élargifloient tous les prisonniers au jour que ce divin Agneso s'immola la psemiere fois , & commit à fes Apoltres le ministere éternel de ce divin Sacrifice, Voicy ce qu'en dit faint Eloy Everque de Noyon, F'ebus per indulgensiam subvenitur, difeordes ud concordiambodie redeunt, pacificantur trati judices, & Jem latronibus parcant. Patefount curcres in teto orbe, dant indulgentiam Principes criminossis, Jervis mich indulgent domini. Si les Princes mesmes, & les Juges seculiers en oscient de la sorte une fois chaque année, lots qu'ils travailloient avec plus de foin à se templit del'esprit de Jasus-Chaust, & de la grace de fes mysteres : il estoit bien juste que les Ecclesiastiques fussent toujours penetrez du metime esprit puisque tous les jours de l'année ils renouvellent le Sacrifice non sanglant de la mesme divine Hostie, & que chaque jour est un jour de Pasque pout eux. T'eusse pû ras une foule de loix Bavaroifes , Alemandes , & autres qui eurent cours pendant le va, & vas, fiecle, où ceux qui ont bleffe & mefme tué des Preftres, des Moines, des Evelques , ne font jamais punis de mort, mais d'a-mendes pecuniaires. Landry Evelque de Paris ceda à

l'Abbaye de faint Denys tous fes droits fut ceux' qu bleslerosent, ou tueroient des Ecclefisstiques fur le Territoire de faint Denys.

l'errivore de laint Denys.

VIII. L'Empereur Juliniera tencovella dans son
Code la Constitucion de Theodose le grand, qui ordonnoit quion cuvit touser les prisons à la feste de
Pasques. Pi primar dies Passibalis exciteris, mallans L.s. cod. de tencal curcer inclusum, omnium vinculu diffolountur. 295 Il est vray que l'Empereur Theodose excepte de cette be. J. grace generale les crimes les plus énormes, les facile-ges, l'adultere, le Rupre, l'incefte, le rapt, le vio-lement des fepulcres, les homicides, les crimes de leze-Majefté, Mais il eft certain auffi que les Cleres & les Mounes n'estoient pas sarisfaits de ces modifications,& qu'ils fe faififfoieur fouvent des criminels lors qu'on les menoit au supplice , afin de changer la peine de mort en une penitence qui tuaft le peché fans faite moutit le pecheut. Ress ad lecum pana pergentes, bid.l.c. nullut tenent un defendar, Go. As si tunta Clerico. rum aut Monucherum undacia est, ut belinu potint quim judicium futurum effe existimetur . O.c. Voila la Conflitution des enfans de Theodofe , Arcade & Honore qui sâcherent d'arreftet les excex dangereux, où un xele indiferet pottoit quelquesfois les Ecclefia. fliques & les Religieux. Mais ces deux meimes Empercuts ne pûrent s'empescher de donner de justes louanges à la clemence des Evelques & des aurres Ecclefialtiques qui failoient gluire de ne venger les injures qu'on leut faisoit, que pat la douceur & la pa-tience , & qui mesitoient par la que les Princes & les Magistrats s'armassent pour leur désense & pour la procection des Eglifes. Si quit in boc genus facrife.

L., Cod. de
gii proruperis , ut in Ecclefius Cathelicas erruent; kufon. G
Sucerdosibus & Miniferis , vol ipfi cultui locoque Cierig. co. aliquid importer enturia ; quod geritur, à Provincia Relloribut animadvertntur. Asque itn Provincia mo. derator Sucerdoum & Catholica Ecclefia Ministro. rum , laci quaque ipfins & divini cultus injurium cu... pitali in convictor feu confissos reos sententia noverit primi in convictor feu con qui revi fentenia novers viudicandam. Nec expellet , ut Epifcopus injuria propria ultionem depofcat . cui funtitias ignofcendi gloriam derelignit, Sitque cuntiti laudubile . faltas arroces Sacerdotibus nus Ministris injuriat , velnis crimen publicum per fequi , no do talibus reis ultionem mereri. Volla la disposition fainte & la donceur religicufe des veritables Ecclefiastiques , Nobis professio Ambref. de

repreffe ftudin coercendi, dit faint Ambroife. CHAPITRE XXIV. L'Irregularité des Neophytes & des obun fre-

Laïques.

1. Combina les erregularites, des Neophysis, des Laiques, & des generais uns de rapport entre elles, 11, Zele de fami Gregore contre les promotons des Neophyses. 111. 1V, Sur tons en France, Deserfes resjons qu'el ap.

V. Raport des Nitophytes d'aprefeut à ceux dont parle fame

V 1. Defpenfes legitames de cetre Regle VII. VIII. Queli moreflices on objerva en diverfes occifion, tample par necessis , tamps par relichement.

1 X. Abmerable exactionde du Conche d'Epone.

X. Defpenfes accorders per ses Cencies, que les jugessent ne-

XI, Decrets du Pape Hirmifile. X 1 1. Lack de Inflorera for ce fores

X 111. Excellent Evejques treez du curps des Lasques.

IL ne nous refte plus que les Neophytes, les Laïques & les ignorans, du dénombrement

10 41. suft.

### touchant les Benefices, Part. II. Liv.II. Ch.XXIV. 209

Soudiacre

des irregulaciez, qui ont effé remarquées dans le Coucile IV. de Tolede, Neophyti, Laice, enfeij literarum. Hy a fans doute been du tapport entre ces trois fortes de perfonnes , & a peine pouvons-nous diffin-guer le-Laiques de Neophytes ; il est bien certain aussi que l'ignorance des regles de l'Egliseest un des principaux obstacles, qui leuc ferme le chemin des dignires. Ecclesiastiques. Nous commencerons par les Laiques & les Neophytes; afin de pouvoit nous atrefter un peu davantage à l'examen de la docttine, qu'on jugeoit necessaire aux Ecclesiastiques & aux Benefi-

II. Saint Greguire le Grand ne menace de rien moins, que de la déposition & del'excommunication, les Everques, les Clercs & les Seculiers, qui s'efforceront d'elire & d'elever à l'Episcopar un Loique, à quelque haut degré de fainteré & de metire, qu'il puis-La Ip. tg. fe eftre atrivé. Provifuri ante omnia . no cujuflibet vita vel meriti latcam perfonam prafamatia elig.re , L 3.19 19. de. Ab officio d' à commanione alienos faciendos proculdubia noversiji omnes, ques ex vobis de laica per-

fen a spiraffe confesterit. La grandeut de la prine fait voir l'enormité de la faute.

III. Ce faint Pape n'oublis rien pour arracher cet abus de l': glife de France, où il avoir jerré de profondes tacines Il en écrivit à l'Archevefque d'Arles, qui estou fon Vicaire Apostolique; afin qu'il s'employast amprés du Roy , pout atreftet le cours d'un si detesta-ble desordre , Nobrs res est valde detestabilis munciata, qued quidam ex laice babien per appetitum gloria emperalie defunctis Episcopis consuranter. É finat L. 129, so substè Sacordotes, Gc. Qua de ve necesse est ne fratornitas veffra pracell, fil nof. Regem Childebertum admonere fludeas , ut bujus peccate maculam à reque fue fun dir às expellar. Comment celuy qui n'a jemais

efté foldat, pourra-t-il eftre General d'Armée: Quelle predicarion pent-on arrendre de celuy qui n'en a peuteftre jam is ouv / Comment celuy que n'a pas encore commencé de pleurer ses pechez , remedira t il à ceux desautres : Qui miles nunquam existir , Dux religioforum fiere non persimefeis? Quem ifte pradicationem habiturm oft, qui fortaffe numquam and vit alienam? Ant quando aliena mala corrigar , qui nec dum fua ffruir Enfin , les Neophytes à qui faint Paul interdit les Otdres facres, effoient bien alors des laïques ; mais ce sont à present les nouveaux Clerrs felon fainr Gregoire, Et cum ad facros ordines Paulus Apoftolus Neophyrum venire probitest, scendum nobisest, quis ficus Neophysus sune vocabatur, qui adhue noviter erat eruditione plantarus in fide , it a nunc Neophyris deputamne, qui adhue norus est in fantita converfarisse. On appelloit alors Neophytes les nouveaux fideles; & on donne maintenant ce nom aux non-

vennx convettis, & aux jeunes Cletcs L. 4.3.55. IV. Ce genereua Pape écrivit fur le mesme sujer au L. 7.55. Roy Childebert, & à la Reine Brunehaut, pour leur remontrer qu'on ne pouvoit pas eftre Capitaine, avant que d'avoir efté foldet, ny devenir le maistre des auries, avant qued'avoit efté disciple; & que s'il y avoit des laiques dont la probiré meritaft qu'on les deftinafi à la conduite d'un Diocefe, il falloit les éprouver, & les exercer long temps apparavant ; afin de leur faire apprendre ce qu'ils devoient enscigner ; & leut faite pratiquer les vertus, dont ils devoient donner l'exemple. Si coint ergo vita talis confineris , at ad banc dignus 2.7. 19. 1. fer Ord nem promoveri prins ministerio debet Ecclefia defervire , quatenus longo exercitationes ufu videat quod imitetur . & difcat quod doceat : no forte onus reciminis converficate novicas non feral , er ruine ec-

caffo de provellus immaturirate confurgat, V. Enfin, ce faint Pape ne se lassa point d'écrire

aux Evelque de France, que si faint Paul avoit ex-clus les Neuphytes des Ordres facrez, c'est à dire les nouvelles plantes du champ de l'Eglife; la mefme Eglife avoit dans la fuite des fireles de par les mefines raifons, donné l'exclusion des Ordres factez aua Neophytes, c'est a direaux nouvelles plantes de la vie Eqclesiastique; parce qu'il n'y a point de manière plus desordonnée de recevoir les Ordres , que de commeneer par ou il faut finir, & aspiret au comble des honneuts, fans y voulou monter par les degres des ver-tus. Neophysum l'anim ad Ordines vetas facres ac-cedere, sieut ancen tune Neophysm dicebatur, qui init o in fantte fides erat con erfatione plantains; ficinsed Nephysia habendai eff , qui repen e in re-ligionis habita plantatus ad ambiendes honores fa-cros irrepferis, Ordinaté ergo ad ordines afcendendam eft. Nam cofum appeiit , qui ad fumma loci fafigia, pofipolitis gradibus per abrupea quarit afcen-

VI. Dans les necessites pressantes, ce saint Pape ne laiffoit pas d'abteget les intervalles facrez, qu'on metroit ordinatement entre les femts Otdtes. Une ville de l'Apruzze estant deputa long-temps privce d'Evelque, il ecrivit à l'Evefque de Fermo de bien examiner une perfonne verrueule qu'on proposoir, & s'il la jugeoir propre , l'exhorter à le faire Moine , ou bien l'ordonnet Suudiarte, 8cpeu de temps aptés le reveftit de la charge Paftotale : Tunc herrandni eft , ne vel Monachus , L. g. Ep. 15. vel à vobis subdiacenus fiat, & post alignantulum temporis, si Deo placuerit, ipse ad L'assoriem curam debest promovers, De tous les Otdres mincurs , ce Pape ne preferit que le Soudiaconat ; encore il aimepoit mieua que la Profession Monastique fût prefetér, pour purifiet en moins de temps, & preparet à l'Epuf-copat, celuy qui en avostefté estimé digne. Le Cardinal Baronsus remarque que le Pape Dieudom é est Zama, le premier qui aix elle fair Pape, n'eftant encore que

VII. L'Auteut mefme de la vie de faint Gregoire ne fait mention que du Disconat qu'il receut , sans

avost parle des Ordres mineurs qui euffent precede. Ferrand dit bien dans la vie de faint Fulgence, que fon Evelque le facra d'abord Prestre, pour le faire auffi Abbe : Repente sum Sacerdes confectat Profigrerum nt Abbatu & Prefbyzeri decoratus officio . &c. Mois il faur presupposer que le Diaconatavoit esté conferé. On en peut juget pat faint Cefaire, que l'Archevefque Co. 11. d'Arles Eonius enleva du Monaftere de Lerins, & le fir d'abord Diacre, & puis Prefire. Ilico primam Dia- L. 1, 1, 4. conus. de nde Profester ordiname. Il est vray pout-tont que faint Celaire ayant esté ronsuré par son Evef-que, des sa première ensance, il avoit apparamment re-

çeu en melme temps l'ordre de Lecteut. L'admirable Eurychius s'estant enfin resolu d'ar cepter un petit Eves. ché , firt premierement confuté & ordonné Lecteur , puis Diarre, & enfin Preftre, lors qu'il fut pervenu à l'âge de trente ans. Cet Evelrhé luy man- Pete ejet e, qua, patce que le Ciel l'avoit destiné au Serge Patriat. 18, 11, 12. chal de Constantinople. Ces exemples font voit que la mod Sur. vie Monastique tenoit souvent lieu des Ordtes infe. de 6. 1871.

VIII. Gregoire de Tours foutnit un exemple de ces Ordinations , de Neophyres , dont faint Gregoire Pape se plaignoit fr souvent & fr justement; of neanmoins tous les Ordres effoient conferez succesfivement les uns aprés les antres ; mois en fort peu de temps. Badegifile Maite du Palais ayant efté chuis par le Roy pour l'Everché du Mans, il recept tous les Ocdres &cfut transforme de la ique en Evelque en quatante jours Qui confaratus, gradus ques Clerici ferriuntur af- L. a. b.A. cendens: Post quadraginta dies, migrante Sacerdote c.s.

eftre plus longs, & qu'il falloit s'y eftre exercé un grand nombre d'années pour éviter le juste reproche qu'on faisoit aux Neophytes, Cat voicy ce qu'il fait due a un Prestre, pour faire valoir ses droirs & ses etentions à l'Episcopat : Nec me patient Deut hac Ordinatione privari , cui tantum famulatum exhibui, Nam & ipies Clericains gradus canonica fum femper institutione fortitus. Letter decem annis fui, Subdiaconarus efficiem quinque annie ministravi , Diaconaeni verò quindecim annie mancipatus fui , Pretbyterif autem benere viginti anuit jam potier. Je ne fçay auquel de ces deux exemples il faus joindte celuy de faint Eloy Evelque de Noyon, qui de Seculier qu'il eftoit, fur élû Evefque du Vermandois, de Tournay, de Noyon, de Flandre, de Gand, & de Comtray, pour achever d'exsisper l'idolâtrie de tous ces Pajs , qui en eftoiengencore infectez. Ce faint Prelat ne voulut pas neanmoins le laifler ordonner, fans avoit fatisfait aux loix & aux exercices des Ordresinferieors. Ne in alle L. 3. 264 Catholica regula deviare videretur , non fe permifit print Sacerdotem confectari , nife (ub normula Clericatut aliqua temporis curricula exigeret. Il y a toutes les apparences du monde, que le merite extraordinaire des personnes, & les besoins preilans de l'Echse. failei nt reduire à un temps fort court les interffices

tte renconne, que les intervalles des Ordres devojent

eanoniques des Ordres. Le Concile de Brague se d'imanda qu'irn an poor faire cette transformation ad-' mirable d'un lasque en un Evelque. Item placuit , ut ex Laice ad gradum Sacerdotij neme venia, nifi print Car. 21. anno integro in officio Lellorum vel Diaconaini difanne integro in opicio Lecciram vet Diaceneiro nej-ciplinam Ecclefiaßicam difeat, er fic per fingulot gradus eruditus, ad Sacerdatiam veniat. Num fatis reprehensibile est, nt qui nondum didicit, jam do-1X. Le Concile d'Epone ne voulut pas seulement

cere præsumat

m'on donnaît le moindre de rons les Ordres , ou la Clericature, qu'à ceux qui autoient fait profession d'u. ne vie religieufe. No latent , nift religione pramiffa , Clericas ordinetur. Le Titte de ce Canon contient le melme lens, & en donne une explication plus facile Laici nifi pramiffd conversione, uon ordinentur, C'eft à dire que les lasques n'est oient point receus à la Clericature, s'ils n'avoient deja fait paroiftre leur tenonce-ment au monde, leur conversion & leur reroir à Dieu, & une vi vrayment religieule, Le Concile III. d'Orleans femble demander un an d'intetvalle entre la conversion d'un laïque, & son ordination. De Clericerum pramittendà conversione, id emnimedit observandum ne ullus ex lateis ante annualem converfionem ordi-

X. Mais il faut avoller que ces tegles si saintes ne furent pas toûjours observées ; & que dans:les preffantes necessitez de remplir les Eglises vacantes, on se contenta de l'espace d'une année pour éprouver, pour instraire, & pour former un laïque, qu'on vouloit élever aux Ordres facrez , & melme à l'Epifcopat. Le Concile IV. d'Atles confessa que les anciens Canons demandoient un bien plus long apprentiflage, mais que la dispense estoit necessaire dans les besoins pre-tens de l'Eglise, Es licer de Laicis prolixiera tempera. Care, s; antiqui Patret ordinaverint obfervanda . tamen quia prefeente Ecclefiarum numero neceffe est nobis plures Clericos ordinare : hoc inter nos fine prajudicio dum.

taxat Canonum convenit antiquorum, ut mullus Metranslitonorum cuicumone laico dienitatem Fpiles. pains tribuat; fed nec reliqui Poutsfices Presbyterif. vel Disconarus honorem conferro pra'umant , nifi les adoucissemens que la necessité rendoit excusables

faccoffit. Ce mesme Auteut nous fait voir en une au. pour un peu de semps, sans préjudice des anciens Ca. nons, qui demeuroient toujours en vigueur, hors de ces necessitez mévitables, fine prejudicio Canonam antiquorum. Le Concile V. d'Orleans approuva la melme dispense, melme poor les Evesques, ausquels il recommanda de le faire infituire durant cette année d'apprentiffage par des personnes sçavantes & pieufes : Nullus ex laicit abfque anni conversione pramiffa Epifcopus ordinesur, itaut intra anni ipfins fa. tium à dollis & probatis viris , disciplinis & regulis spiritalibut plenius instruatur. C'estors apparemment c: terme d'une année que Gregoire de Tours vouloit exiger felon ces Canons telàchez, de celuy qui pretendoit à l'Evelché de Nantes : lors qu'il luy tint ce discours : Habemus feripenm in Canonibus , fili , non L. 6. ceri pofe quenquam ad Epifcopatum accedere, nifi print Eclefiafticor gradus regulariter forsiatur. Tu eres pe-te, un qui te elegit , debeat tonfurare , cumque Profiy... tir | honorem acceperis, ad Ecclofiam affidius efto; & cum eum Deus migrare volnerit , sunc facile Epif. capalem gradum afcender. C'étoit un des neveux de l'Évesque de Nantes qui vouloit l'avoir pour son suc-

ceilent, & le faue facer des son vivant. X I. Il faut finit ce que nous avons à dice de la Discipline Occidentale par les Decrets do Pape Hormilde, comme nous avons commence par le Pape faint Gregoire, qui s'emble en avoit emprunté les propres vettines. Discere prins quisque debet , antequam deorare pro papale. Il ajoûse que les Prefires de l'ancienne Loyne pouvoient eftrechoifis que d'entre les Levites, qu'on formoit des leur enfance aux fonctions facrées du Temple. Les Cletes acquietent par l'étode & l'exercice , ce que la naissance donnoit aux Levites ; Nunc off dollrina pro genere. Quod illis fuis nafei, boc nobis imbui. Illos tabernaculo dabat natura, nos

altaribus parturit disciplina. XII. Venons à l'Eglise Greque, où l'Empereur Justinien a justement routné en ridicule ces metamor. pholes surprenantes d'un Larque en un Evelque. Neque ex Idiotà , & ex ilt qui vocantur laici , exiftent , ita mox ad Episcopatum ascendat , nec imaginarian fuscipiat ordinationem tangnam modo quidem idiota, mox autem Clericus , deinde parvum aliqued tempus praterient, Epifceput apparent. Mais après tout cela cer Empreeur ne demande que six mois de retraite dans un Monastere, ou dans la Clericature, ce qui est bien au dessous des Canons de l'Eglise. Prins autem aut Monachicam vitam professus , aut in Clere confti- Nov. 121. tnins, non minut menfibus fex. Dans une autre Novel- e.c. le il s'eftoit contente de trois mois, Mais c'est un des nts où cet Empereur a passé les bornes d'un garde & d'un conservareur des Canons. Un terme si coure ne semble pas répondre à ce que le mesme Empereuc exige en une autre Constitution, où il esporte luymefine ces admirables paroles de faint Gregotre de Nagiange, contre les Evelques qui ne penfent pas qu'il faut le putifier loy-mefine avant que de laver les taches des autres; qu'il faur acquerir la fagelle avant que de la communiquer: se deifier soy-mesme, avant que de pouvoir deifier les peuples : qu'on peut bien former & figurer en on jour un vafe de terre , mais non pas un Everque , dons le ministere est tout angelique & tout divin, estant une participation du grand & crernel Pontife Jasus-Cunis T. Adundari oporoc cetten vontte j. s. u.-C. 11815 Y. Abindari oper. v., tet primam, a ed einde mondar y fapre ae deinde Nove, 139. faptentiem decres, Lucem fieri, & poflea illaminare. (\*\*!
propinguare Do, turn alies adducere, &C. Quis in...
flar figuli une ipfe die fillita faa cernemit jeu repea. te fingat veri cultur Antiftitem, cam Angelit fantem. & cum Archangelis landes canentem , & Christs

### touchant les Benefices, Part II, Liv II, Ch XXV 21

confacrificantem ? En effer, qui pourroit fouffiit fans indignation ces Pasteurs, qui estant encore tres im-purs, entreprennent de purifier les autres ? Hier factileges, aujourd'huy Pontifes; hier prophanes, aujourd'huy Petres; qui ont vieilli dans l'iniquité, & ne font encore que novices dans la vertu; enfin qu'on ne peut nier eftre l'ouvrage de la faveur & de l'intrigue, & non pas du Saint Eiprit S.mul discipuli & pracepte. ret oftendantur , & prinfigam pargati fint , pargant ; beri facrilegi , bodie Sacerdotes : beri extra facra , bedie prafules mysteriorum : veteratoret malitià , no. vity pietate : qui funt opus atque fabrica humana gra-

relâchemens de ceux qui la gouvernoient; & de donnet de tres-faints Pafteurs, d'entre ceux mesmes qu'on

XIII. Concluons par un aveu fincere que Dieu n'a pas lasse de soutenit son Eglise, nonobstant les

avoit tité d'entre les laïques. C'est ce que le pieux Everque de Naples en Chypre a temarqué dans la Vie du grand Patriarche d'Alexandtie faint Jean l'Aunict , qui eRoit luy.m: (me unde ces prodiges. Hec e es. eras admirabilim (antlissimi hujus Patriarcha, quo-ren mu niam nec Monachicam vitam ducens . neque in Clero 225. 126. moratus in Ecclefia : fed & femian legitime dudum conjunttus , ita tenuis vigorem Ecclefia , ab ipfo initio que Patriarcha confecratus eft , & in salem fiblimitatem exaltatut eft , at muitet Eremitarum , & in artfa vied degentium faperaret. Voilà les miracles de la grace toute-puissante. Le grand saint Ephrem Patriarche d'Antioche, ne fut pas un moindre prodige de cette puillauce suprême , qui est au dellus de toutes les loix. De Comte de l'Orient il fut fait Evefque de ce Siege Apostolique, pour récompense de ses aumônes, & de l'infatigable charité avec laquelle il avoit travaillé à tepater les tuines d'Antioche, desolée pat un effroyable tremblement de terre, Sedes Apofisica vetres & pramiam santa erga civitatem providen. rie ei donate fuir, C'eft ce qu'en dit Evagtius.

#### CHAPITRE XXV.

# L'Irregularité qui provient de l'ignorance,

1. trregularici peur som les degrez, de la Clericature , de me fijavair par lire. 11. NeurSiri pour les Cleres (aperiours d'écodoir les Ecrit III. L'etude des Lettres bamaines fied mal a un Evefque.

IV. La forme des Erntures effentielle aux Evefaues ute de frante pour les Prefers & les Duares , felon les Conciles de France. V1, Les Consiles d'Efpagne ilemandent la foience des Econores

64 der Camera Y \$ 1. Confelences pour les Evefeues du fiede prefese,

VIII, IX. X, Les grands Evefques empenens plus de férence des Prefires Cé des Daucres 4 les factiones projeter à true place. Les Diacres mefmes prefchosent en leur ma XI. Le Cancde de Parfen fast lere les Homeless des l'ares par les

X 11, X 111, Les Curez profehenen auf dans l'Efperm. XIV. Er dens l'Italia

XV. Same Gregore fast de la predication la procepule occupa-XYI. Dans l'Orient el en elleit à peu près de mefine.

1. DE toutes les irregularitez qui ont effé temat-quées pat le Concile I V. de Tolede , il ne nous reste plus que celle de l'ignorance à examiner. S. Gregoire le Grand l'a experimée en ces termes, Ass igas-L. 1, Ep. 15, ranzem liseras. C'est comme on parle de ceux qui ne (çavent pas lire. Et c'est comme ce mesme Pape a'en est explique ailleurs, où il recommande l'inftruction d'un Clerc qui ne sçavoit pas lite ; & à qui les paroles & les exemples de fon Prelat devoient fervit de livre, Ju-L. 4. 27.31, quifitas à aobie , utrum ficut decet Clericum , literat

Liv. II. Part. II.

didiciffet , eat fo ignorare reftondit, qui nofeit legere, liagaa veftra illi fit codex , nt in boat pradicationis veftre , vel operis , quod imitetor, afpiciat . Solet eaim pleramque Brillins cor viva von trabere, quam lettio

ditta per tranfitum.

11. Mais si celuy qui ne scavoir pas lite, estoit irregu-lier pour les moindres places de la Clericature, il ne faut pas se persuader qu'on n'exigeast rien de plus de ceux qu'on destinoit aua plus hautes dignitez. Le mesme faint Gregoire, comme uous avons déja vu , confiderant de prés les divers degrez de merite de ceux qu'on propofoit pour l'Everché d'Ancone, cit que l'un effoit rt verfé dans les Ecritires ; mais qu'il effoit trop avance en agé pout foutenir le poids de l'Episcopar, Serpra. L. I. D. A. ra quidem facra feicasiam habere , fed ita atatis fe. nio jam confellum accepimus, at ad regiminis officium non pofiis affurgere. Un autre avoit bien cette infati. gable vigilance, qui est necessaire à un Prelat , mais

on difoit qu'il ne sçavoit pas le Pfautiet. Vigilans quidem home dicieur , fed quantitus afferitur , Ffalmes ignorat. Il veut qu'on s'informe combien de Pfeaumes ce dernier ignoroit encore. De Roftico Diacono quantor Platmos minis teneat , perferntandum oft. III. C'est donc principalement la science des Ecri-

tures que ce Pape demandoit aux Ecclefiaftiques , &c

fut tout aux Evelques. Cat ayant appris qu'un Evel-que François s'amuloit à enlegner la Grammaire & les belles-letttes, comme on les appelle, il luy en fit une reptimande tres-fevere, & luy temontra combien ges de Jasus-CHRAST, für prophanée en chantane celles de Jupiter ; & qu'un Evelque n'eût pas horreur d'une prophanation , pour laquelle un laique vertotux auroit de l'éloignement, Pervenit ad nos Frastraitatem tuam , Grammaricam quibufdam exponere. Quan rem ita molefte fuscepimat, ac sumat vehemensiùs as-pernati, ut ea que priùs dista fuerant, in gemitum & trifitiam verieremus: quia ta uno se ore sum Jovit Lo. 19. 42. Laudibus Christi laudes non captant. Es quam grave nefandumque fit Epifcopic canere , quod aec latco re-ligiofo toaveniat , ipfe confidera. Si felon ce faint Pape l'étude prophaue des homanitez ne fied pas bien à un laique vertueux , c'est donc l'étude des faintes Eeriturea out doit faire l'occupation fainte & les faintes delices des Laiques , & des Dames mefmes. Auffi ce

Pape écrivant a deux Dames de qualité, il leur confeille la lecture des Ectitures divines, Oprant faullam L. q. 19.76. feripturam legere amerit ; nt quandin vos omaiporent Dem virit cociunxerit, fciatit qualiter vivere, co domum voftram quemodo disponere debeati

I V. Mais c'est dans son Pastoral que ce faint Pape paster pare. a excellemment fait cunnoiftre combien il est impor- 2,5,11. sant que l'Evefque foit continuellement appliqué à la lecture & à la meditation des Ecritures , pout en emprunter les lumieres, dont il a brioin pour la conduito de fes brebis , & pour en puifer toujours de nouvelles firmmes d'un amout celefte ; afin que le feu de fa charité ne s'éteigne pas dans l'embarras & le tumulte de tant d'occupations diverles. Studiose quetidie facre ele am pracepta refler meditetur; utin ee vim fellicitudinit , & erga celeftem vicam provida circum psilionis , quem hamana conversationis afin iadefinenter deftruit , divinn admonitionis verba reftaurent ; & qui ad vetufatem vite per focietatem fecularium dueitur , ad amorem femper spiritualit patria , compun-Elionit aspiratione reas vetar. Le Pasteut ne poutta pas répandre continuellement fut fon troupeau les verites & les flammes du Ciel pat la predication : s'il ne s'en remplit fans ceffe luy-mefine par la lecture des Livres faints : Nimirim acceffeeft , ni gai ad officiumpradica. tionit excubant, à fact a lettionis fludie non recedant, 11

n'est pas temps de cherchet la resolution des doutes, lors qu'on est peesté d'en donner l'éclaitessiement. Ruia videliert cum sféricale aliquid à jubditis passer inquiriur, igneminossum valde est, si tune querat

discre. cum quastionem debet evodare. V. Le Concile II. d'Otleans détend d'ordonnet des Prestres oo des Diacres qui soient sanslettres, & qui ne seachent pas baptiser. Fréstjer set Diaconus pue

ferti , sangfes pilmedien (partific, Le Coccile). Les Mecon ordenna qu'on pinerent itreti pous chaque framaine, depuis la felt de fisir Martin jofu's Nortse que ces josse conficere au jelhor, feroisen auffi employes à la lecture des Canons. Pi à fertal fautilitation de la commanda de la comma de la commanda de Martini in figure de Narale Domisi, frende à partitar principal debit le juneren ces ferrifice quadrat, goffmail debtant reduce etcherar. In quilme dirette.

Carrett Igradus (f. pacida Afpinisis formas), a makus fo fastane per lagramism delupsife. Le 2015. Concile de Narhmone défendit de domort la Petril.

En el Disconsa à ceva qui on feçavoient pa pa lice; de commenda qui on fili apprendre à lite à ceva qui elioient dels odoment. Amade audi litera Espideperum vietuem dels odoment. Amade audi litera Espideperum vietuem filiatement, and Fiftylerum, litera granus reducare Disconsus. and Fiftylerum, litera granus men filia figura dels literatures per accessiones filial filial particular dels productions de la commencia del particular dels productions de la commencia del particular del p

dilerre, e.c. Ad quid erit in Eelef L Dei, fi nen e fueris de ligendam exercitatus Et fi perfevenceris defidish & nen vadi perfever, nitetatus in Monaferium, quia non possft adificare populam. V I. En Espagne on cargeott ede sevelques la cietace des Ecrutures & des Canons. Voicy le Canon du

I V. Concile de Tolede, qui fait voit combien l'ignoronce des Regles divines & Ecclefiaftiques est dangereuse en la personne de ceux qui dorvent en estre les Predicareurs & les Executeurs. Innerauria mater caufterum errorum, maxime in Sac reletibus Dei vitanda eft , qui decendi efficium in Pepulis susceperunt, Sacerdores enim leg refaultas feripturas admeuentur , Paulo Apoftolo dicente ad T metheum , Intende leftieni , exbertationi , deffrina , femper permane in his, Sciant igitur Sacerdotes eripsuras fan-Elas & Canones , ere. Mais quant aox Curez , ce Concile se contente de dire que l'Evesque en les ordonnant , dost lever donner un Rituel , pour leut aprendre la maniete d'administres les Sacremens, dont ila luy tendront compre, quard ils viendront au Synode, Can. 26. ou aux Rogations. Quande I refeyrers in Parachia ardinansur, Isbellum officialem à Sacerdore fuo accipiant, ut ad Ecclefiat fibi deputatas inftructi succedane; ne per ignorantiam, etiam in ipfit divinit Secramentis offendant : crant quande ad Litanias, vil ad Concilium benerint , rationem Episcope sno reddant, qualiter sufcoprum officium celebrent , wel baptizent.

VII. I furfale évidemment de tous ces Canons que la feirace de Estimats & de Canons (etit d'un oblis pations indiferation bis pation indiferation bis pation indiferation bis may the apredication; qu'on fosphairist la mâne fenence à proporsion, & les incifines études des Ecitates & des Canons pour les Preferes & pour les Disterrs mais dans la recellife fâcheule ol l'on fe teorosis de resultant la recellife fâcheule ol l'on fe teorosis de resultant la recellife fâcheule ol l'on fe teorosis de resultant la puit anobare de Prefere & de Distarrs inhôtes, on fe centratoris de moissa livibles, pourré qu'ils feruit.

niere d'administres les Sicremens. Si dans le filede preferie les Verigeos le trouvers dans une indigence purelle d'habiles de de favans Eccléssifiques. A dons la melmenecefficie de ferris de Pettes peu gitturus, placoti que de lasifir les Paresifires fanna duré. Ac les indices fann Sicremens, si persones le confoier na lacies fann Sicremens, si persones le confoier na l'exempte des faciles paffers sis doivent cepresalax in. Circuites à la un monitore, d'aux les Symders , dans les conferceses frequentes, où on faiffe la lcQue des Conons, de des los de l'Egific.

In Colore der Cannon, & des leis de l'Eglis.
VIII, Main le Petrals se plus voir ne s'arreticione
pas la. Saine Celisie Anchevedque d'Ales n'ocidon.
moi point de Diserce qu'i l'Ege de voce ma, & qu'i
moi point de Diserce qu'i l'Ege de voce ma, & qu'i
nouveau Tellument. Adjoir les ut mengann in Eu-raignit,
i de le la comme de l'arret de la mengann in Eu-raignit,
i se jus annum. Permutiem bet additus, ut ave in
travestique la constitution de la distitution de la mengann le manure.

L'arretic manure. Permutiem bet additus, ut ave in
trave vicion la mediant library uterril p'amental. Les
traves vicion la mediant library uterril p'amental. Les

rit, e quatuer usvi.

1X. Ce mesme saiot Prelas commença à faire pres-

cher en fa place les Prefires & les Ducres, lots que les is firmitez de la vieillesse eurent arresté le cours de fes predications, que son sele ne luy avoit jamais permis d'interrompte. Ot la maniere dont il fit précher fes Prefires & fes Discres, fut en leur failant reciter en public les Homelies qu'il avoit luy-mesme composées; ou bien celles de faint Ambroife, de faint Augustin ou des autres Peres. Il râcha de portet les autres Evefques a la melme pratique, en leut remontrant que fi les Prefires & les Diagresrecitent dans l'Eglifeles predications & les écrits des Prophetes, des Aposites & de I tous Cnats mefine, on peut bien leut permettre auffi d'y lite les Homelies des Evelques, Erfin il pro tella a toos les Evelques , qu'ils effoient responsables devant le tribunal du Juge éternel , fi ne pouvant pay prescher eux mesmes, ils avoient empesché les aus de preicher. Quandin poinit , alta vece femper cantile. in Ecclifed pradicavit, in que epere tam pia arque falubris sint provifta fuit, ut cum ip'e pre infirmitate jam nen poffet ad ipfum officinm peragendum accidere , Prifbyteres & Diaconst imbueret . atque flatueret in Fedefid pradicare : que facilites nullus Episcoporum fe at hac necessarid cuntin exhertatione. mufcumque impofibilitaris excufacione fufpenderer : has dicent . Si perba D mini co Prophetarum atque Apoftolorum , & Prefbyteris & Diaconit recitontur, Ambrofif , Augustino , fen parvitatis mea , ant que-rumcumque Dollorum Catholicorum à Proftyteris & Diacouis quare non recitensur ? Non eft ferver majer

mary primition. Eteroim quante ware, assume funcdate, sherrowening, descusorma missional reddistrum of trainers.

X. Ca philipse en passible plus filosop, fil 1 mg, plus sherringen, i. I collegation and forth of the plus sherringen, i. I collegation and function for the textupen, i. I collegation and function for the period to the kerdegan, i. I collegation plus periodic plus strength of a sequence con-melium de cente function to the second of the periodic plus sherring and the periodic texture for full plus for the collegation of the public purleases footfashipsen, j. Non featurement seed to the public purper hear Office to domeste promoted of the public purgram Uniform to domeste promoted of the public puger hear Office to domeste promoted of the public pugram uniform to domeste promoted of the public pu-

D. mine fue, Quibut data eft autheritat Evangelium

legendi, crede licteom esse homilias servorum Dei, sen expositiones Scripsurarum (anenicarum in Ecclesia recitare, Ego me exue, hec instituende, Sansti 'acer-

dotet qui her implere centempferint , caufas inde in

die judich fe ne verins effe dillures. Neu quidem crede,

aned quifquam tam obduratum fen'um habeat , ut cui

7 ens dixit : ne ceffet , nec ipfe clamet , nec alias cla-

### touchant les Benefices, Part II, Liv II, Ch.XXV, 213

ment l'Evangile dans l'Eglife . La putfance de prefcher en eft une fuite. Car c'eft prefcher que de publier l'Evangile, 4. Saint Cefaire commença de faire preschet les l'restres & les Diacres au detaut des Evesques. 6. Ces predications des Prestres & des Diacres ne confisterent d'abord qu'à teciter quelque Homelie de l'Evelque present , on d'un ancien Pere, 7. Après cela on fera moins furpris de la mediocrité de la fcience qu'on exigenit d'un Prefitte ou d'un Diacte, quand on l'ordonnoit. Car la puissance d'enfeigner estant toute reservée à l'Evesque soul , les Prestres & les Diaeres n'avoient pas befoin d'une science fott pro fonde, 8, Mais comme faint Cefaire commença a faire recitet des predications à fes Preftres, & à ses Diaeres, il eommença austi à exiger d'eux une lecture plus frequente des Ecritates, d'où il arriva qu'avec le temps ils composerent eux-mesmes les predications qu'ils devoient reciter.

X I. C'est ce qui patiit peu d'années après au Concile I I. de Vasion. Car les Preftres des Villes ayant déja commencé de prescher, comme les plus instruits & les plus habiles, ce Concilo donna la mesme liberté aux Cutez de la campagne : en forte que si le Curé d'une Paroiffe venoit à eftre malade, un Diacre recitast dans l'Eglise quelque Homelie des saints Peres, Hor etiam pro adificatione omninm Ecclefiarum, copro neili:are opens populi nobis placuie, ut nen folum in Creitatibus , fed etiam in omnibus Parochiie verbum faciendi daremus Presbyteris potellatem, ita ut fi Presbyter aliqua infiimitate probibinte, per feipfam non pomerit pradicare , faniforum Patrum Homilia à Diacembas recitentur, Si.enim degni funt Diaco. net , good Christus in Evangelio locuens oft , legre , quare indigni judicentur fauttorum Patrum expeficiones publice recipere ? Voilà les tefolutions, les raifons &

presque les termes proptes de faint Celaite,

Cau, L

Ces. 7.

XII. L'Eglife d'Espagne s'estoit auffi relâchée de cette ancienne rigueur envers les Prestres , & leut avoit aufli permis de prescher & d'instruire les peuples , lotique l'Evelque n'eftoit pas prefent. Le Coneile de Seville a diftingué avec une extréme diligence toutes les fonctions faintes qui effoient refervées à l'Evelque, de celles qui luy eftoient communes ave les Prestres : & quant à la predication , il ne la défend aux Preftres qu'en la presence de leur Evesque : Nec Epifecpo prefente Sacramentum corporis co fanguenis Christi conficere , nec en coram pofico populam docere, vel benedicere, aut falurare, nec pleb-m utique entomari. Et quand le Concile I V. de Tolede condamne l'ancien abus, de fermet les portes des Eglifes le jout du Vendredy Saint, de ne point celebrer les divins Offices , & dé ne point prescher la Pas-fion du Fils de Dieu , & qu'il ordonne au contraire de preschet le mystere de la Croix , & de faire imploter à haute voix aux peuples la mifericorde du Redempteut, & le pardon de leurs pechez, ce Concile n'impose t il pas en mesme temps à tous les Curez la charge de preschet la Passion dans toutes leurs Eglifes? Comperimus quad per nonnullas Ecclefias in die fexia ferta Paffianis Damini , claufes Bafilicarom for bus , nec celebratur Officiem , nec Paffio Domini po. pulls pradicatur, eye. I deo oportet endem die mylle. rium Crncis pradicari, atque indugentiam crimenu elara voce emnem populum peffulare, ever, C'est ce qui se pratique encore dans les Patoisses de la camqui le passque enters unan ne l'abfolu-pagne. Après certe proceffion generale, & l'abfolu-tion qui fuivoir, le peuple putifé de fes faures com-munioit le jout de Pafque au Corps & au Sang de l'Agnesu teffuscité, comme le mesme Canon témoine dans la fuite; Pe panitentia compunctione mandati , venerabilem d'em Daminice refurrellionis, re-Liv. II. Patt. II.

millet inspiratelas fiftipore mercamar. Corportigos time or Sadquini alexamentam amad la persum finmense. Le Canon favaur far menton de l'àblonce gentrale ne treme favones, Janes pricasa madiguna prom. Crendina Concile primes un Diatres de posite Elech e aude qui la predicane; s'amo Granom Con-qui spirare Lavinam gelber su fairfine haveirs, proprie en consume proprie su proprie haveirs, proprie en virtu apparamenta autre chale que la accession finlemelle de l'Evengle daurant la Melle, co ules autres pointes que le Dacter y proferou a haure voix.

\*\*XIII. saint listine Europea de Scrille, sifine qui de cille levra de la Freigne de la le la Europea de la le la Europea de la le la Europea de Comon, Civia por anemforma più fine et fi, dispire per per la colora de cille di la colora de la colora de la colora de la colora de la colora del la colora de la colora de la colora de la colora del la colora de la colora del per del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del per del la colora del la colora del del la colora del del la colora del la colora del la colora del del la colora del del la colora del la colora del la colora del del la colora d

denthi, "If circum si 'entre Inkennus ad Denistems
(denthi, "If circum si 'entre Inkennus (de Certific Re.

Diaccari criticina la medium blenci de prefettor de les

Diaccari criticina la medium blenci de prefettor dans II
state, quoy appenunto la Destre el Prop Vegle freinha

de proposition de la contra el Prop Vegle freinha

de brut Erreipu. Cel a suffile lesty de la plainte qu'il

fine contrele Diaccar Ruilapu et Schallen, d'avoir

entrepris de préciser, son feulement fan la getelemen

entrepris de préciser son de la preside de president de la contra pro
genera, que fair fai Twenfife it plaine adeptande sels, as colox y,

productation, quant commen conferendement voir Cara-

praconis admonest confice five in craudo , five in fle.

Hendo genna , five in pfallendo , five in lettisnes an-

XY. S. Sam: Cargoine femble an constain afforce que les Dateste à souveau pa de findicione pour les paperes de plus obtaines que des plus paperes de plus obtaines que des plus des productions que les plus de la companya del companya dela

adjohn combarji, dom, grv.
XVI. Eath, quad STeglik Orienski, ik ConXVI. Eath, quad STeglik Orienski, ik Congement, k. dishiper in office quie Fill de Dius a gement, k. dishiper in office quie Fill de Dius a ferrire dan Eckeldingen. Red may present acrom Car. 44, a fill-vand satten, fol ordini 2 Tomine reddir ach. e. gov. I. Euperred Jalkinian permu pia de douest lam matter degel de Circumes e secu qui olioest laimtant de degel de Circumes e secu qui olioest laimmater degel de Circumes accurate a secu qui la companya de la companya de douest laim de la companya de la presenta de la companya de la companya de la companya de persona de la companya del la companya de la c

14

### CHAPITRE XXVI Des Ecoles en France.

1. Des Ecoles établies par le Concole de Vaifen , dans la maifen

det Carez, de la Campagne, 11, Ecoles dans la marjon Epofespala,

III. Ecoles dans les Monafleres,

I V. Lesie d'un Ecclefinfleque commu par l'Evefque, V. Lesie de l'archedoure. VI. Quelles études on y fasfiit , des Pfeaumes , des Ecritures. FIL. FIII. IX. Des Lettres bantances,

X, Nes Bus mefines l'appliquesent anz Lettres, Etudes des XI, Erole de famt Cefare, pleme de Theologiens verfeZ dans la la letture des Peres, far 2008 de faun Auguftin. XII, Co que ses Regles Monafliques greferirent de leurs

 L Es Ecoles ont fans doute beaocoup de rapport
avec la matiere que nons venons de traiter, ique ce n'estoient que comme des Seminaires, où les Ecclefisftiques eftotent inftruits en la verru & aux Lettres par d'autres Ecclesiastiques. Le Concile I L. de Vaison ordonna que puur imitet la loiiable coûru-me de toute l'Italie, les Cutez de la Campagne pren-droient dans leur maison autant de jeunes Lecteurs qu'ils pourroient en rencontrer , qui ne fussent point mariez, les entretiendroient comme leurs propres enfans, & en leut apprenant à chanter des Pfeaumes, à mediter les Ecritures, & à pratiquer toutes les vertus Clericales , tâcheroient de le formet de dignes succesfours, Flacuit ut emnes Prefbyseri , qui faut in Paro. chise constitues , socundim consuctudinem , quam per totam Italiam sais salubriter seneri cognovimus , 9unieres Lettores , quantofcumque fine uxore habuerins, focum in dome, ubi ipfi habitare videnour, recipiant; 😁 eos quomedo beni Patres , spiritaliter autrientes , Psalmos parare , divinis leltionibus insistere , & in lego Domini erudire contendant ; ut & fibi diquot successores provideant , & a Domine pramia eterna

II. Le Concile II. de Tours nous a déja appris que la maifon Epifcopale eftojt auffi une Ecole où les Prehe maiori Epiteopere ten plus jeunes Cletes logeoient & Vivoient avec leur Evelque , pout y acqueris fous fa conduite, on les commencemens, ou la perfection des sciences de l'Eghie, & des vertus religieuses. Lices C44, 64, Epifcopus , Des propisio , Clericorum fuorum restimo. nio coffue vivat, quia cum illo tam in cella, quam ubicumque fuerit. fui habiteut, ennque Presbyteri & Diaconi , vel deingepe Clericorum turba junierum ,

Dec authore confervens , &c. III. Ourre ces Ecoles qui estoient dans les mai fons des Curez à la Campagne, & dans le Palais Epifcopal dans la Ville, il y en avoit auffi d'autres dans les Monasteres ; où ce mesme Concile de Touts defend aux Religieux d'avoir des Cellules separées, pour y loger separément, ou chacun seul, ou deux ou trois enfemble; & leur enjoint de loger & mesme de coucher tous dans une meinte Ecole, ou Sale, afin que l'Abbé ou le Prevoît foir témoin de routes leurs actions ; & que faifant successivement les uns après les autres quelque lecture (pirituelle, les mesmes precautions qu'on prend pour conferver la pureté de leura corps, fervent auffi à inftruire oc à éclairer leurs ames. Sed Schola labore communi conftructur, ubi omnes iaceans, aut Abbate, aut Praposito gubernante, ut dum duo, vel tres vicifimlegant, & excubens, aly confo-lentur; us nou folum fit cultodia corporum, fed & lurgat pro lellisne ufidua profollus animarum. Ambi

dans ces Dortoirs communs il y avoit mesme durant la nuir une veille & nne lecture continuelle de quelques-uns d'entre les Religieux , dont tous les autres ouvoient profiter. Ce qui leur a fait donnet par ce Concile le uom d'Ecole , plutoft que celuy de Dortoir, IV. Voicy une quatrieme forte d'Ecole , dont parle

Gregoire de Tours, quand il dit que l'Evel fieux Etherius donna tous les enfans de sa Ville à un Clerc, qu'il avoit racheré de l'esclavage, poot les in-Atuice : Profers fe literarum effe Dollerem , premit\_ L, 4,4.76, tens Sacerdoti . qued fi ei purret delegaret , perfetter cos in liseris redderet. Gavifus auditu Sacerdos , pue.

ros civitatie celligis, eigne ad docendum delegat, V. L'Ecole de l'Archidiacte n'estoit pas la mnir confiderée , & le mesme Gregoire de Tours semble l'avoit rematquée , quand il dit que l'Evelque Innocent avant tonfuré un Clerc , le mit entre les mains de fon Archidiacre. Sufcepto Innocentius Epifcopus put- L. to. e.k. re , totonati comano capitu ejnt , deditque oum Ar. L.i.de M chidiacone Eeclefie fue. Cat c'eftoit l'Archidiacre qui rec B.Mars, efton ordinairement chargé de l'éducation & de l'in. 6.78. struction des jeunes Ciercs. Le mesme Gregoire de Tours parlant de l'Archidiscre de Nîmes , Erat hie pies Patr. Isames nomine, valde religiofus, & in Archidiaco. e.p. natu fue fludium decendi parvules habent. Il infinue la mesme chose en parlant de l'Atchidiacte de Bout-

VI. Quant aux études qui se faisoient dans ces Ecoles, outre ce que le Concile de Vaison noos en a dit. des Pseaumes, des Ecritures, & sutres études de la Loy de Dieu : le mesme Gregoire de Tours dir que le Pica Part, jeune Leobard, qui effoit de forr honneste famille, e. a., quoy qu'au dessus des Senateurs, apprenoit des Pfeaumes par cœur à l'Ecole où il alloit, & donnoit ir là des presages heureux de sa vocation à l'estat Ecclefialtique. Qui compore debite ad scholam cum relignis pueris missus, guempiam de Psalmie memoria commendavis , & nesciens fo Clericum offe futurum . jam ad Dominicum parabatur innocent ministerius Le mefme Auteur raconte comment faint Nixier , qui Ad. c. &. fur depuis Evelque de Lyon , fut instruir des son en-fance dans les Lettres Ecclesiastiques , Samma untritum diligentia literit Ecclefiafticit mandavit inffitui genitria: Et depuis ayant receu la Prefitife à l'âge de ttente ans, il enfeignoit luy-melme les faintes Lettres, & fut tout les Pleaumes & la priere continuelle à rous les enfans de la maifon oil il habitoit. Illud omnine fludebat , us connes pueros , qui in domo ejus nafcebantur, ut promum vagitum infantia relinquentes, loqui cepiffent, flatim literat doceret, ac Tfalmis imbueres , feilices ut ingreffui tale jungeretur pfallentium , tam antiphonis , quam meditationibus diverfit, nt devotio flagitabat , animum poffet implere,

VII. Les enfans qu'on deftinoit sux emplois du fiecle, ne laifforent pas de commencer par les Pfeaumes leur premier apprentiffage des Lettres : aprés quoy ils pafforent à d'autres études proportionnées à leur deffein. Voicy ce que le mesme Gregoire de Tours dit du fils d'un Senateur , & de l'efclave , qui eftoit en melme temps l'aide & le compagnon de les études ; Nam de operibus Virgiliy , Legis Thoodofiana libris , L. 4. 14 arroque calculi, adprime erudiem oft. Saint Outrille, dont nous allons parlet , apprix les faintes Lettres dés fon enfance, & puis passa a la Cour du Roy Gontran, oil fon pere le destinoit. Com in pueritia facris literis fuiffer inftieutur , in abfequia Regis deputatur à Patre. VIII. Je ne vondrois pas nier que les Ecclefiaftiques melmes ne s'employassent goelquesfois, sans deshonoter la fainteté de leur caractère, à ces fciences qui ne funt prophanes, que quand elles font feules, & qu'elles ue font pas destinées à des fins & à des utages

C40. 140

Cat, to

# touchant les Benefices, Part.II. Liv.II. Ch.XXVI.217

de piere, Saint Auftregiulle, ou Outrille Archevelque de Bourges, obsint du Roy Theodotic le congé de Sulpice le Doux, afin qu'estant tonsuré, il pust enseignet dans l'Eglife avec le melme fuccez & la melme gloite qu'il avoir fait juiqu'alors chez luy : & afin qu'il puft s'acquitter de cette charge avec plus de dignité al l'ordonna Diacre, Il fut depuis luy meline Aschevelque de Born de Bourges, Auftregifillus à Principe Theodories obtinuit 17. immer, at liceres ipfi fancto Sulpicio docendi in Eccleft d mauns deferre ; videbat enim dollring gratid multos ad eum confluere. Anunit fine mora Rex . ut tonfis capillis , in Clerem ille transiret. Itaque per gradut ad altiora promotus, etiam l'exiticum est adeptus ministerium.

I X. Mais il est bien probable que les Ecclesiastiques ne se servoient des Lettres prophanes, que comme d'un attrait propre à engager leuts disciples dans la pieté. Le Concile I I, d'Arles veut que l'Evesque punife s'approprier les laiques qu'il a instruits, comme s'il les avoit ordonnez : di quis facularium amore religionis fe ad quimcumque Sacerdorum credideris con-

ferendum , ipfe fibreum , quem erudiendi gratid fuferperit . vindigabit.

Xp.9. 4. 74m.1.

X. Nos Rois ne se contenterent pas de favoriser les Lettres, ilss'y adonnerent eux-meimes. Fortunat remarque que le Roy Childcbert fue le premier qui apprit à parier Latio, Gregoire de Tours nous reprefen-149.1.5. te le Koy Chilperie, comme un Prince scavant, qui ayına la Porfie , qui ajoûta à nostre Alphabet les cir lettres doubles des Grecs ; enfin qui penetra fort avans dans les profonds abimes de la Theologie. Le meime Historien affure que le Roy Gontran fut teceu à Ot-L. .... leans par une troupe de gens qui chantoient ses loiian-ges, les uns en Syriaque, les autres en Latin, les Juis en Hebreu. Praceifis es obviain immensa turba cam signis arque vexillis , canentes landes , & bins lingua Syraca, hine Latinorum, hine eriam ipforum Indao.

tholique, qui loui: Dieu par toute la terre en toute forte de Langues. Le negoce attiroit les Syriens en France; ainfi leur langue y effoir cultivée. Et le mefthe Gregoire de Tours raconte, qu'un Marchand Sy-L. 50. c. 20. rien nommé Eusebe , estant parvenu à l'Evesché de Patis par des voyes peu canoniques , tuïna l'Ecole, c'est a dire, le Clergé de son predecesseut, & y substitua des Syriens. Enfebius quidam negociator genere Syrus , multis datis maneribus fubrogatus . accepto Ppifespan , emnem feholam decefforisfin abjiciene , Syret de genere ino Ecelefiaffice domni minifres fatais. Ce terme d'Ecole comprend manifestement tous le Clergé, & fur tous ceux qui habiroient dans le Palats Episcopal. Ainsi ce n'estoit pas seulement le College des Lecteurs ou des Chantres qui portoit ce no comme il parosit par une Lettre de faint Remy à l'Evelque de Tongres , Primicerium Schola elaristima ; militaque I elforum, mais tout le Clerge d'une Ville Episcopale portoit le nom d'Ecole, à cause de l'appli-

rum in diversis lan dibut varié concrepabat. Cette étu-de des Langues estoit sres-convenable à l'Eglise Ca-

cation continuelle qu'on y avoit aux faintes Lettres, Mr. sor. X I. Pour conclure ce Discours des Ecoles du Clergé de France, il faut y faire voit d'autres Alfemblées de profonds & excellens Theologiens, tels qu'eftoient les Evefques, les Preftres & les Diacres , que faint Cefaire Archevefque d'Arles envoya pour tenir fa place au Concile de Valence, & pour y foureur conrre ses Adversaires la doctrine toute celeste de la grace . de l'incomparable faint Aogustin, Ces excellens difciples de S. Cefaire, qui faifoit gloire luv-mesme d'estre l'humble Disciple du grad S. Augustin, firent triompher leur maistre dans ce Concile , en faisant triompher les

Presbyteris , & Diaconis , inter quos etiam Cyprianus Toloneufis Epifcopus , Antifes magnus & clarus entuit.comnia qua dicebat de divinis utique scripturis firmans, & de antiquiffinis Patrum inftitmionibus probaus, e.c. Ces Evefques, ces Preftres & ces Diacres estorent donc extraordinairement versez dans la le-Cture des Ecritures & des Peres , & fur rout de S. Au- Loca, c. 15; gustin , dont S. Celaire disoit , Seiris , quantimaile ai eins catholiciffimum fenfam. Auffile Siege Apostolique fe declara pour eux dans toutes ces contritations , 20nifacins Papa ca collultatione compertà, profecutionem fantli Cafary Apoflolica authoritate firmavit. XII. Les Ecoles des Monastetes nous auroient donné All. Lis Ecour acts Monatters mous amount anomal une ample mattere de difcourir, in nous n'apprehendions d'effite trop longs. Je remarquetay fontement que la Regle de faint Fetteol ne fouffre pois de dioine fans lettres : elle leur ordonne de fçavoir le Pleautier par cœut , & de reciter , ou de mediter continuellement ces divins Cantiques, lors melmes qu'ils sont occupez à faire puiltre les troupeaux à la campagne. Omnis qui cap, 15; nomen vult monachi vendicare, literal ei ignorare non licent ; quin eriam pfalmos totos memoriter tenent, &c. Similiter his qui pafteres pererum , us eft meris de congregatione missensur, cura erit vacare Pfalmis, ut cateri, Cr. La Regle du Maiftre preferit les heures, fur tout de Cop. 101 l'hyver, qui ne font pas propres an travail des mains, de commande qu'elles foient employées à lire , à écrire , à apprendre , & à mediter les Pfeaumes , en fe feparans tous par Decuries , ou par Dizaines , & établif. fant dans chaque Decurie un Lecteur, que les autres écouteront. Mais durant le travail mesme ce Maistre admirable ordonne qu'on fasse faire quelque Lecture par ceux qui ne peuvent pas travailler, afin de templir l'esprit des faintes douceurs de la verité, en meline temps que le corps est occupé au travail. Idee ordi-

# peccenus. Iple namque frater legae, quem Abbau per aliquam impossibilitatom necessitatis nonposso laberara CHAPITRE XXVII

cogneverit.

navimus quesidie laborantibus legi , ut eum à malis

tacemus , de bonis audimus 🔗 loquiaur , nunquam

Ecoles en Espagne & en Afrique.

1. Train fortes d'Ecoles , inflamées ou confirmées par les Concides d'Efpages , les la manure faune d'y mêtraure la jeuneffe, l'1. Le Palan Epséapal effect encore une Ecole.

11. Le Paint Replicate glori encore une Leite.
11. Quelle siente un y Japin.
12. Correspondence de jouverlanteme de tentre ces Redes,
13. Correspondence de jouverlanteme de tentre ces Redes,
14. Les Reisses Mansflores, johns famet findere.
14. Somet Inforces propés comme un medici des Estudes qui fa
finderes ces différence, pour les ences coffices, por les Monnes, pour les
Clives, pour les Boséques.

VII. Heftemen plus la letture que le trapail des mans, mefins

I. LEs Ecoles n'estoient gueres moins florissances en Espagne qu'en France. Le Concile de Leyde femble faire une Ecole de la maifon de chaque Ecclefiaftique , auquel il donne les propres l'erviteurs ou escaves pour disciples. Nullus Cleries rum fer tam, aux difcipulom fum , ad Ecclefiam confugientem extra-here andeat , vei flagellare prafumat. On içait qu'en ce temps-la ces particules and & & avoient fouvent la mefine fignification. 'Le Concile II. de Tolede or- Can. &. donna que tous les jeunes Clercs qui avoient effé confacrez dés la manielle à l'eftat Ecclesiaftique , fuffent élevez par un Ptecepteur dans une maifoo particuliere. & qu'ils fullent continnellement éclaires par l'Everque.

Vin fantis veritez de la Grace victorieuse de Je sus-Cu n : s 7. Mifis Cafarins prattantiffimos viros de Epifcopis , cum Ques voluntas parentum , à primis infantie aunis Cie- Can, te

Cat, 15.

vicatus officio manciparit . flatnimus obfervandum , at mox com descufe , Co ministerio Lellerum cuntadeti fuer.nt , in dono Ecclifia fub Episcopali prafentià , à Prapafi o fibi debeant erudiri. Le Concile IV . de Tolede infliroa , ou ronfirma une autre espece d'Ecole ou de Seminaire pour les Cletes qui avoient atteint, ou inefuse qui avoient passe l'age de puberté, afin de les fatte loger & paffer melme les ours dans une melme fale, fans eftre abandonnex un feul moment de leur Directeur & de leur Maiftre. Cette fainte retraite obligeost coute cette jeunesse à appliquer toute l'ardeut de leur âge à l'étude des sciences Ecclesiastiques. Ob boe tonflituendom oportnit , ut fi qui in Clero puberes aut adolefeeutes exiftunt, omnes in une Concletà atrà comporentur, ne lubrica atasis annos non in luancia, fed in difejenis. Ecclefisficis agunt, deputat probaesfimo Sci., quem O Magifram defeiplina, coteftem vite babeaut. On teleguoir dans des Monaftetes ceux d'entre ces Clercs qui ne se soumettoient pas

aux loix de l'Ecole . & aux ordres du Maiftre. Qui bis pracepiis refultaverint, Monafferin deputentur, cor.
11. Outre ces trois fortes d'Ecoles, on poorroit dire que toutes les maifons des Evefques , des Prefires & des Diacres eftoient autant d'Ecoles. Cat ce Concile les oblige d'avoir roûjouts d'aurres Ecclefiastiques chez eux pour eftre les sémoins de leur innocence , & les imitateurs de leur vertu. Placeir ne quemadmadum Ant flires , ita Profinceri , cor Levisa , quos force in-firmitas aut atatis gravitai in Concleve Epifcopi mawere non finit , ut sid m in Cellulis (nis toftes vite ba-

111. Aprés celail n'eftoit pas difficile aux Ecclefia-

stiques deparvenir à ce degré de mediocrisé de science que le Concile V I I I. de Tolede exigea d'eux. Car il leur suffisoit de sçavoir le Pseaurier & la pratique des Sacremens. Ve nullus cujuscumque digustatis Eccle fintlica percipiat deincep; gradum, qui non totum Pfal-terium, vel canticorum ufualum co Hymnorum, free bapeizandi prefette noverit Supplementum, Voila vray-femblablement ce qu'on enfeignoit avec plus de foin dans ce Seminaires, qui eftoient les Ecoles de la verto & de la science. Ad facra mylleria tratlanda folus is accedat, quem morum innocentia cor literrarum fil ndor reddunt silustrem. Le Concile X I. de Tolede tenouvella ce Decret, & commanda aux Metropolitains de veiller fur les Evelques , & aux Evelques de veiller for tous ceux que la providence leur a foumis, pour les obliger de s'occuper de la lecture & de l'étude des faintes Lettres, autunt qu'il est necessaire, de fe remplir eux-mefmes des ventez & des lumieres du Ciel, pour pouvoir enfuite les répandre avec abon-dance sur leurs inferieurs. Lui officiam pradicationis susceptions, nullis curis à diviné lessione privemur. Nam quorumdam mentes Pontifium , ita corporis esto à letticn : gratia fec'uduntur , ut quid dottrina fubditis exhib at gr. gibus , non inventat praco mutus. Infift ndum ergo femper erit maj ribus , us quos fab regiman's fai cura mentur, fame verbi Dei perire non finant. Sic Messopolitanie in conficitimos , caserolque Ecclefiafticis ordinibus deditos ; fic confinirmis in commiffo fibs Relig oforum nomero vigitandam est , qualiternefcientia talium divina legis traditionibus imbuatur. Ita at indefinenti follicitudine pralacus quifque, fubditos quarent, aux profeilum corum lasabandas agusfeat . aut nefeientiam fene acrogantia inffenat, 1 V. Il y avoit donc dans chaque Everché d'Espagne deux Ecoles nombreuses, l'une pour les ensans gous priirs qui avoient esté donnez à l'Eglise par leurs pa-

obligez d'avoir des Ecclefiastiques dans leur maison out eftre les observateurs & les témoins de leur vie, leuts maifons effosent comme antant d'Ecoles : l'Evel ue veilloit fur rous les Ecclefiastiques de son Diocese. le Metropolitaio fut tous les Evefques de fa Province, pout observer s'ils vaquoient à l'étude des faintes Lettres , ou pour les y contraindre s'ils manquoient à un devoit si essentiel. Aux à major but ad lessionis exercina organiar inviti. Cette correspondance d'Ecoles & de surveillans estoit certainement uo moyeo tres-efficace pour entretenit, & pour augmenter la ferveur

des Etudes faintes. V. Isidore de Seville a admirablement exposé toutes L. 1. fest, les Regles des Erades , & de la litterature des fideles; e.e. Ce. & ce sont apparenment les faintes maximes qu'on prescrivoit aux Ecoles d'Espagne. Ce mesme Saint obligea ses Moines mesmes à donner tous les jours une partie de leur temps à la lecture , leur défendant neanmoins les Livres des Pavens & des Heretiques : Gentilium libros vel H ereticerum volumina Monachat Regulac. p. legere caveat, Melius est enim corum pernitiosa do... gmasa ignorare , quam per experientiam in al'enem la... que um erroris incurrere, L'exemple de faint I fidore mefme & fon Ouvrage des Origines , prouvent a "ex clairement qu'il ne croyoit pas que tous les Ecclefiasti-ques fussent obligez à la mesme precausion. L'Archevesque Leandre ion stere avoit preserir aux Religieu-ses mesmes une attiduiré & une succession continuelle de lecture & de priete. Lell os b fi affidua , jegifque Beg. 1.6.7.

erato, Dividanter tibi rempora co effe a u p fiquam legeris, ores; possquam o averis, legac. Il leut avoit mesme recommandé la lectute de la pluspart des Livres du vieux Testament , en les instrussant comment il falloit revent la lettre qui tue , de l'efprit qui vivifie. Meritò illi libri probib ti fant legere carnalibu: , bee eft , Hepsatenchum , & Cantica canticorum : ne duni cos firitaliter nefciunt , libidinis at voluptarum incitamento folyantur.

V 1. Saint Fulgence confirmera par fon propte exemple ce que nous venons de dire , & oous apprendra en nefme remps quelles eftoient les Etudes qui se faifoient en Afrique ; Sa fainte & pieule mere le fit commencer pat les Lettres Greques, & ne voulut pas qu'on luy donnaît la premiere teinture de la Langue Latine qu'après qu'il ent appris pat cœut tous les livres d'Homere, & qu'il eut acquis la plus haute pet-

fection dans la langue Greque. Quem relegeofa mater, Ferra in morienze cetereter pater , Gracis literis imbuende mpri- una sing. mitàs tradidit, 💬 quandin tetum fimul Homerum e.s. memoriter reddidifet, Menaudri queque multa per-curreres, nibil as Lasmis permifit listeris edoceri: volens eum peregrine liegre teneris adone annis pereipere notionem , que facilitàs poffes villuens inter Afres, locutionem Gracam , fervatis afpirationibus , tanquam ili nutrins, caprimere. Nec fefellit matem piam canta previsto, sit enim quotis ei Grace logui plate. bat, p.st luogan consucudinem locusionis ejus en le-Monis . non inconditis fonis verba proferebat ; nt quafe quesides inter Gracus babitare putareur. Literarum proinde Gracarum perceptă scientia, Latinis literii quas Magistri Ludi decere consucretunt, in domo edollur, artie ttiam Grammatica traditur anditorie. Voilà quels furent les commencemens des Etudes de ce sçavant Perede l'Eglise. Ceux qui ont chois la mesme methode ingenieule pour faire instruite leuts enfans dans les langues étrangeres , auparavant que dans celle du païs , ne peuvent pas se proposer un modele plus achevé que celuy que nous venons de leut met-tre devant les yeux. Aussi faint Fulgence s'estant de-

pnis retiré dans un Monaftere , il y fur aufli-toft chat-

gé du foin des Ecoles , & il y devint le Maistre de ses

rens . l'autre pout les jeunes Clercs jufqn'ao Diaconat?

outre cela l'Evelque , les Presites & les Diactes estant

beant, vitanque fram fint nomine, ita e meritis

C41.8.

Cen. 2,

# touchant les Benefices, Part.II. Liv.II.Ch.XXVIII.217

Confreres : Documdis fratribus peculiariter vasabat, Ore, Supervenientibus fratribus verbam Del fingulari. ter pradicaber. Quand il palla dans un autre Monaftere pout y eftre plus inconnu & moins honoré, il y fit encore la mefme sonction, Lestioni in Celluid Frequencer coram fratribus infifichat. Il est atfedejuget avec quelle ferveur il entretins les Erudes publiques de son Clergé, depuis qu'il sut monté sur le trône de l'Episcopat, pat le soin qu'il continua d'en prendte mefme dans fon exil en Sardaigne. Cat il s'y affocia avec deux autres Evefques, & avec un grand nombre de Cleres & de Religieux, & y composa avec eux une fainte Communanté, où les lectures & les études auffi bien que les prietes , fe faifoient tontes en commun. Enfin cette fainte & fçavanre Ecole devint en peu de temps l'Otacle de toutes les Provinces voifines, Similarudinem megni cupuf dem Monafferij , Monachis & Clericis adunatis fapienter effecit, Erat quippe eis communis menfa, commune cellarium, communis oratio final en letto, ere. Domas illa enne Calaritane tivitatis oraculum fuit, con. Divinam vo. lencibus audire deligentiùs lelf.onem, ministrabas ibi Dominus plenissima expositionie adistrationem, Dele-

69.14.

Cet. 10.

Habat nobiles vires , fi fieri poffit , quotidis beatum Falsentium cernere difputantem , core VII. Enfin ce faint Prelat estimoit la lecture beancoup plus necessaire, mesme aux Religieux, que le ttavail des mains : Laborantes fratres , co opera car-nalia indefeffu viribus exercentes , lethonis antem flu-C4. 17. dinm non babentes, minus deligebas, nec bonore mazimo dignos indicabat. In quo autem fuffet (cientia Spiritala affeilue, esiamfi virence corpora deflituent, operari manibue nunquam poffer, ab ec preuliariser ba behatur dilectus er rrutur. Si cet admitable Prelat preseron les Moines qui s'occupoient de la lecture, fans cravailler de leurs mains, à ceux qui eftoient infatigables au travail, mais qui n'avment point d'amour pout l'étude ; avec combien plus d'instance devoit il,

orter les Ecclefiastiques à s'appliquer entietement à CHAPITRE XXVIII.

l'étude des Lettres factées ?

Des Ecoles d'Italie , d'Angleterre & d'Orient.

1. Zestes de la Velle de Roma 11, Erele da Polan Partifical four le grand faine Gregore, 111. Quelles ferences cofains Pape y faifest fleurer, 3 V. Il defendant les lettres humaines aux Enefgnes, V. La Bablascheque Varicane,

V L. Les Ecoles d'Italie , far tour dans les Monafteres de fans "11, Sa Regle recommande la lasture.

VIII. On eradour les lettres bamaners avant que de l'engager dans la Clericature , en dans le vie Religionfe, IX. X. XI. XII. Les Finles & Angletorre firmes de celles de Rome , de France , & triante & de la cirece mefine. Quelles cindes en 3 faifen. Les Abec, 7 efferens tant Delleurs, X & I & Des Ereles & Alemagne.

X IV. Des Ecoles de l'Orsent, X V. Excellence sdee des Ecoles Chrolitannes , film le fravant & preux Caffedore.

 Les Ecoles d'Italie fervirent de modèle à celles Le Prance, comme le Concile de I I, de Vaifon nous a déja appris. Araror Soudiacre de l'Eglise Romaine, ayant composé l'Histoire Apostolique en Vers

Herorques, & l'ayant prefentée au Pape Vigile, tous Heroiques, & i ayant presentera u rape vigne, tous les Sçavans de Rome prierent ce Pape d'en faire faite la lectarte en public. Ce qui se ste dans l'Egiste de saint Pierre aux Liens, en presence de plusieurs personnes sçavantes du Clergé & du peuple, dont les applaudif-

femens & les repetitions qu'on effoit obligé de faire des plus beaux endroits , fitent qu'on ne pur lice ces deux Livtes qu'en quatte jours. Literati enmes regu. Biblioti, P. verunt ut juberes publice recitari , Coc. Religiofer un Tom. 8. peg. final at Laurram nebiliam , fed er e populo diverfo. 200. rum turba convent. Acque codem Arasote Subdiacono (15.0.2). recitante, diffinifis diebus, ambo libri, quatur vicibus 91. fint anditi, Cum unim medieras fibri tantummedo leg-retur, propter repetitiones affiduas, quas com favora multiplets postulabant. L'Eglife & la ville de Rome, eftost alors comme une admitable Ecole, compolée de personnes sçavantes de toutes sortes de condition.

Le Pape Agapet avois eu autrefois desfein de fondea une Ecole de Theologie à Rome, où l'on expliquaft l'Ectiture fainte ; témmin Caffiedore , qui avoit inspiré un si lottable dessein à ce Pape, & qui déplose le matheur des guerres , qui le traverserent. Il dit que les Juis de Nisibe en Syrie avoient une Ecole de cette na-

ure , pour l'explication de l'Ecriture. 1 I. Nous avons déja remarqué ailleurs que faint Gregoire remplit fon Palais Ponnfical des plus (çavans d'entre les Ecclefiaftiques & les Religieux , dont Blufieurs furent depuis élevez à l'Episcopar, Emilien No-taux recueillit ses Homelies, Paterius Notaire fit des Extraits excellens de tous ses Oriveages , Pierce Diacre disputa avec luy dans ses Dialogues , l'Abbé Claude composa des Commentaires sur plusieurs Livres de l'E-

ctitute, dece qu'il avoit oili dite à ce faint Pape dans fes Conferences domestiques. Claud. au Abbas Claftin Iam, Diag. tana tivitatis , de Proverbin , de Cantico cantico. mem una rum , de Prophetis, de libra Regum , deque Heptacen. 1.2.6.11.15. cho , Papa disputante , muita licer non rodem sensu com... pofair. Il se poutroit faite que ce qu'on voit entre les Oeuvres de ce saint Pape, sut les livres des Rois, & fut les Cantiques, que les Sçavans ne jugent pas effre de sa façon, & dont Paterius n'a rien emprunté dans

fes Recueils, fut de la main de ces Abbé de Claffe, au 11 f. Rome effoit alors le Sanchusite des Lettres Gintes , & l'Ecole de toutes fortes de fciences ; tous les Arts y florissoient , auss bien que la poreré de la lan-gue Lutine. Videbanter passim cum erudicissimis Cleri- C. 11.13.

en alberere Pontifici relgiofiffini Monachi, ere. Tune rerum Sapientia Rome fibi templum vifibiliter quodammado fabricarar , & fipiemplicibus artibus veluti colomnis , mobiliffmirum teridem lapidem , Apo. fil ca fedis atrium filciebat. Nullus Pontifici famulantium barbarum quodlib tin fermone vel bebitu praferebat , fed togata Quiritium more , feu trabeata La. tinitar fuum Latiem in ipfo Luriale Palatio fingulari. ter chimebat, Reformirant ibs diverfarum artium

IV. Voila comme ce faint Pape faifoit fleurir les Arts qu'on appelle Liberaux, dans fon propre Palais entre fes Ecclefiaftiques. Mais quant aux Evefques, le meime Jean Diacte tematque qu'il leur interdifoit la lecture des livres des Payens, Omnes omnino Pon. L. 3.4. 35. tifices à lessione librorum Gentilium Gregorius subibe-ber. Nous avons rapporté cy-devant la reprimande que faint Gregoire fit à Didier Evelque François, fut ce qu'il enfeignoit les Lettres prophanes. Ce melme Pape fit une correction charitable à l'Everque de Sa-lone, for ce qu'il ne s'addonnoit pas à la lecture, &c

qu'il ignoroit ce qui effoit de son office. Nam quia Mid, c, 14 noquagnam l-thoni fludeas , neguagnam exbortations invigiles , fed ipfum quoque ufum Ecclefiatios ordinis weres, con

V. La Bibliotheque Vaticane effoit déja le plus tiche trefor des sciences Ecclesiaftiques. Le Primicier de l'Ecole des Notaires en effoit apparemment le Bibliothecaite: cat ce fut à Juy que le Pape Vigile donna

en gatde le beau Poëme du Soudiscre Arator , Vire venerabili Primicerie Schole Netarierum in feriaio dedit Ecclefia collecandum. Cette dignité devint depuis fi éminente, que l'Evefque d'Oftie s'en tenoit E. 4. C. St. honoré au temps de Leon I V. Cam Megifim Oftienfit Episcopus . O Apostelica fedis Bibliothecarius .

V 1. Je viens aux Ecoles des Monafteres d'Italie, Le mefme faint Gregoire affeure que faint Benoist rendit les premieres ferveurs de sa conversion remarquables pat le mépris des études , & porta dans la fainte retraite une docte ignorance de toutes les vanitez du monde, & une celefte fagelle inconnue aux sçavans de la LA. Dialeg. tette. Defpellis itaque literarum findis , relifted dome , rebajque Patris , foli Des placere desiderant , fancte conversationis habitam questrit. Recessit seienr feienter nefeius , & fapienter indollut. Après cette

affectation d'une science, qui ne consiste qu'à sçavoir mépriser toutes les sciences de la terre, il sembleroit que faint Benoift auroit banni les études de ses Monafteres ¿ Et neanmoins il n'y a rien deplos éloigné de la verité. Car s'estant charge de l'éducation des enfans, fut tout de la Noblesse, il ne pouvoit pas se dispenfer d'avoir autant d'Ecoles, qu'il avoit de Monastetes. Capere tant ad eum Romanthis Nebiles & Religiofi ceacurrere , faelque ci filies omaiperenti Deo nutriendos darc. Ce faint homme enleigna par fon exemple à ses Religieux, qu'ils ne devoient pas telle-ment se perdre dans les senses pensées de leut propre salut, qu'ils ne travaillassent aussi quelquesois à sau-

vet les auttes, & mesme à convertit les infidelles par la ptedication. Commerantem circumquaque multitudinem pradicatione continua ad fidem vecabat. Ot cela eftoit impossible, s'il ne les appliquoit à l'étude des faintes Lettres. Enfin, le meine faint Gregoite nous apprend que faint Benoift n'excelloit pas moins en science, qu'en sainteté, & que sa Regle n'est pas moins une preuve de sa doctrine toure celeste, que Ade 14. parete de ses motors. Hoe aole te lateat , que

vir Dei , inter tet miracula quibus in mande claruie, dellriae queque verbe nen mediocriter falfit? Nam scripsit Meaacherum regulam discretione pracipuum, Legislateur ordonne à ses Religieux de se parrager en-

tre le travail des mains & de la lecture ; afin d'évitet

fermone lucule atam. VII. C'est dans cette admirable Regle , où ce faint

l'oiliveré, qui est la mere de tous les vices, & l'ennemie declatée de toutes les vertus : de donner un temps beaucoup plus considerable à la lectute, pendant le Carefme senfin de confacret le jout du Dimanche tout entier , ou à la lectute , ou à la priere. Oriofitat inimica oft anima. Et idee certis temperibus occupari debeat fratres in labore manunm | certis item beris in lellione divind , e.c., In quibm quadragefima acci-piant omaes fingalos codices de Bibliothecd, ques per ordinem ex integro legant. Qui Codicet la capite qua-dragefima dandi funt , erc. Dominice die lettieni vacent omnet, exceptis bis, qui variis officiie deputati fant, Enfin, ce faint Homme établit des viliteurs pour veiller par tout le Monastere, & voit si les Religieux faisoient exactement les lectures qui less eftoient prescrites. Aate emaia fant deparageur unat, aas dae fenieres , qui circumeaat Monafterum heris, gaibas vacant fratres lections ; & videant ne forte iaveniatur frateracediofin , qui vatat otic , aut fabalit, O nen eft intentut lettioni

VIII. Il est fans doute que toutes les Etudes qui se faisoirnt ou dans les Monasteres, ou dans le Cletge, eltoient des Etudes faintes, fans aucun mélange des vanitez profanes de Paganifme. Mais avant que de s'engager dans les facrez liens de cette Profession

Religieuse, on ne desaprouvoit pas la trinture que prenoit la jeuneffe des lettres humaines, qui pouvoient un jour fervir , comme les dépotiilles de l'Egypte , à enrichit la nouvelle Jerufalem. C'eft le fentiment du fçavant Ennodius , quant aux deux points que nous avons marquex. Voicy ce qu'il éctit à une Dame qui avoit confacté fon fils à la Religion avant que de luy faire apptendte les lettres humaines. Intercepifis at- L.p. to. 9 frum . aefciequem fecuta', concilium ; nam parvulum

taum , quem fudiorum liberalium debnit cura fafci-pere , aute judicy convenicatis tempera . religionis ti. tulis infignifit, Veneraada quidem Ecclefiaftici ferma ferosty, fed que ad duas partes animum nea relanet. Unim & difficile iter eft , que iter ad Chrifinm : nee eccupates maltipliciter aliquande vira artia Inscepie, Preperantes ad fe de disciplinis facularibus falutis opifex nen refatat , fed ire ad illas queaquam de fpo nitore nea patitny, Tam f eum maade fal xerat , mundi in ce schemata aon requirat. Erubesce Ecclesiatica presirentem , ornamentis saeutaribus expelire. Il ne fe peut tien dite , ny de plus beau , ny de plus fore, pour montrer que ceux qui se sont une fois engagez dans l'estat Ecclesiastique, qui est le chemin étroit de l'Evangile, ne doivent plus s'appliquer aux Etudes prophanes, parce qu'ils nedoivent plus se parraget entre Dieu & le Monde; ils ne doivent plus s'embatraffer des chofes de ce Monde, ayant à marchet dans un chemin étroit ; Eftant Ecclesiaftiques , ils ne doivent plus se paret des ornemens du secle. Ce seroit un crime d'avoit obmis la sçavante Ecole que Reves, au Cassiodote inflitua dans les deux Monasteres qu'il avoit 168 m. 11. fondez, l'un pour les Solitaires, l'autre pour ceux qui vivent en Communauté. Il ne voulut pas qu'on y negligeaft absolument les lettres humaines, mais il les rapporta aux Divines Ecritures , dont il voulut qu'on cherchaft l'intelligence dans les faints Peres. Indahi. tanter , afcendamnt ad divinam Scriptnram per expefitienes prebabiles Patram. Si ce faint Homme a donné à fes Religieux les élemens de l'Afttonomie, de la Geomettie, de la Musique, de la Dialectique, de la Rhetorique, & de la Grammaire, c'est qu'il a jugé que tout cela pouvoit contribuer à l'intelligence des Ecritores

1 X. L'Eglife d'Anglererte nous a toûjours para avoit une parfaite conformité avec celle de Rome. Le Roy Ofuvald fit venit le faint Evefque Aidan d'Itlande en Angleterre , & luy donna l'Isle & l'Eglise de Lindisfarne pout son Siege Episcopal, Ce fut de ceste Ecole que les Religieux Itlandois qui avoient fuivi Aidan, fitent coulet dans tout ce grand Royaume les torrens de la doctrine de l'Eglife , foit pat leuts predications, foit par l'inftruction de la jeuneffe. Ainfi les Ecoles Episcopales se trouverent heureusement consondnés avec celles des Monasteres. Ceaffruebaatar erge Ec. Rola l. ji clesia per leca, confinebant ad andiendum verbam e. j. Des populi gandentes, donnbantur munere regie pes. feffiones & serritoria ad ialtituenda Monafteria .im. bachantur praceptoribas Scottis Partudi Anglorum und cum majoribas, fludiis er obfervatione discipline regalaris. Nam Measchierant, maxime qui ad pra-dicandum veserant. Sigibert Roy d'Esstangle qui Cas. st. avoit efté baptifé en France , établit dans son Royau- del. me des Ecoles femblables à celles qu'il avoit veue's en France, fons la direction des Evelques: In patriam regrefin, ubi regae petitat off, mex ca que in Galtilt beae difpofita vidit , imitari cupicat , inftituit Schelam , la qua pueri liveris cradirentur javante fe Episcopo Felice, quem de Cantin acceperat , risque

padagogos as Magiftres Janea merem Cantagritrum prabente. Voilà des Ecoles de fondation Royale, qui

eftoient peanmoins purement Ecclefiaftiques, Les Ana

### touchant les Benefices, Part II. Liv. II. Ch. XXVIII. 219

glois paffoient quelquesfois en Irlande pour y allez goûrer dans leur fource cea eaux vives & pures de la L. y. c. by. Sagelle du Ciel : Multi nobilium, fimal co mediocram de genes Angerum, vel devine lettonie, vel conti-nentors vice gratio illé leoferant. El quidem que dem mon se Monafice conversations manciparant : als magie cercumeundo per cellas Mag ftrorum , leitions operam dare gandeban. Quos omnes Scotti libente & me Inscriences , villum eis quetid anum fine pretto , libros quoque ad legendum, Or magifterium gratuitum ere curahent, Votlà des Ecoles admirables dans les Monasteres d'Irlande , où les étudians trouvoient non feulement une liberale communication de la Sagesse; mais ausse des Livres & leur nourriture, sans

ane dépense de leur patt. X. Mais le plus grand éclat des Ecoles Anglicanes. fut au temps du celebre Theodore Atchevelque de Cantorbery, qui y apporta avec luy & y repandit tres... liberalement tous les nches trefots de l'Eglife Latina & de la Grecque. Il oftoir Grec de nauffance, & le Pape Vitalien l'avoit envoyé en Angletetre avec l'Abbé Adrien , qui estoit originaire d'Afrique. Ils estoient tous deux extraordinagement habiles dans les langues Greque & Latine, & dans tontes les sciences Ecclefiastiques. Ce futent donc comme deux riches & abondantes rivieres qui se répandirent dans ces vaftes campagnes de l'Eglife Anglicane, Et quia liserie 2. 4 4.1. 2. finnt Ecclefiafticis er facularibne , ut dix mus , abun. denter ambo crant instructi, congregato discipularum

carerea , ferentia falutaru quesidie flumma in ripan-

dis corum cordibus emanabant ; least etiam metrica

artis , Aftronomia co Anthenetica Ecclefiaftica dif. ciplinam, inter facrorum apicum volumina fais auditoribus contraderent. Indicio est, quod usque brdie fu. persunt de corum d'scipulis, qui Latinam Gracamque Enguem, aque ut propriem in que nati funt, norunt. Ce mélange agréable des Lettres humaines & divines, ne peut pas estre blâmé , puisque le Pape Viralien , le grand Archevesque Theodore, & le celebre Abbé Adrien en estoient les Auteurs, Mais il faut remarquer que Bede justifie certe conduite, en montraut que routes ces fciences humaines , n'estoient plus humaines, mais Ecclefiaftiques, par le faint ufage qu'on en faifoit. Ainfi ce terme de Bede, Ecclefiaffice, doit fe rapporter non feulement à l'Atithmetique, mais auffi a l'Astronomie & à la Poefie. Car l'Eglife a confacté auffi la Poéfie aux Hymnes & aux louanges du Createur, & elle fast fervir l'Astronomie & l'Arithmesique à la supputation des années, des festes, & des folemmitez religieufes; enfin elle fait gloire d'appren-dre les largues que le Saint Efprit meime a bien voulu enseigner aux premiers Predicarents de l'Evangile. C'est donc en quelque maniere deifier les sciences humaines , que de les faire fervit à des pfages fa faints. X 1. Le mesme Bede remarque en un autre endroit le progrez qu'on faifoir , en patiant des Ecoles des Monasteres à celles de l'Archevesque Theodore, & de là à celle de Rome. Cat voicy ce qu'il dit d'un faint

Religieux qui monta par ces degre a à l'Episcopat. (um L. + 1.2). in utraque Hilde Abhatisse Monasserio lestroni coobservationi feripeurarum operam dediffee , tandem perfettiore defiderant , venit Cantiam ad Archiepifcopum Theodorum; ubi postqu'un alequanden tellimibus facris vacavis, etiam Remam adire caravis, quad co L. S. c. st. tempere magna virturis aft mahasur. Le celebre Vuilfrid , qui fut depuis Archevelque d'Yorck vint auffi à Rome, pour y apprendre ce qu'on n'avoit pû hiy enfeigner en Anglererre ; il s'y rendit disciple de l'Archiacre Boniface , & apprit delay non feulement certe sublime Theologie qui ne se puise que dans les vives fources de l'Evangole; mais auffi l'art de supputer Liv. 11. Part. 11,

les feftes , & contes les autres connoiffances necessaites a un parfait Eccleliastique. Veniens Vuifridus Roman . Co crationi ac meditationi rerum Ecclesiasti. carnes quaridiana mancipatus inflantia, pervenit ad amicisiam veri fantt.ffms ac doctificmi , Bonifacif vedelices Archidiaconi , qui etiam eras Confiliarius Apo-Holicus Tapa , cojus Manflerio queiner Evangelio. rom libros ex ordina didicis, Computem Pafcha rationable, es alia multa, que in parrá nequiveret, Ecclefinficie disciplinio accommodo, endem Magistro tradeure, persepre. Violleid de Adeien éclairetene en. c. 11. ind. core aprés leur mort l'Eglise d'Angleterre, par les vives lumieres qu'ils y avoient allumées en la perfonne de leurs disciples & de leurs successeuts. Acca successeur de Vuilfrid se rendit celebre par la magnifique Bibliotheque qu'il dreffa & qo'il entichit de toutes fortes de Livres Ecclefiastiques, Sed en le fle-

reas pafirenum und cum catern Ecclefiaft en voluminibus fumma industria congregant, amplificam fibi conobeliBimam Biblio:becam freit.

X I I. Aprés cela il faur confesser que rien n'a effé plus éclatant que les Ecoles d'Irlande & d'Angleterre, ou il femble qu'on avoit eu foit d'affembler toutes les richelles spirituelles de la France & de l'Italie , de l'Otient & de l'Occident. Les Evelques & les Religienx y avoient contribué comme à l'envi ; & la confusion de ces deux forres d'Ecoles y avoit confervé la fainteré, fans en diminuer la literature. Enfin l'Etude des Langues, de la Pocfie, de l'Aftronomie, de l'Arithmetique & de l'Histoire, estoit devenue une occupation toute fainte, parce qu'elle effoit affervie & confacrée au service de l'Eglise, aux lossanges de Dien , & de la Theologie, c'est à dire à la meditation des Ectitures, La Lettee du Pape Agathon au Concile VI. general, donne à Theodore la qualiré d'Archevelque & de Philosophe de la Grande Bretagne, 4 117/10/2019 20 19 18/197-Taria Apormonomo, aj antireper. L'incomparable Bede nous justifiera tout cela encore mieux par fon exemple, que par son Histoire. Il nous a laisse des monuens éternels de toutes ces fciences, qu'il ne faut plus appeller humaines depuis qu'elles ont effé comme naturalifees dans l'Eglife de Dieu. Je finicay en remarquant que dans la Lettre écrite par le Pape Jean aux Evelques , aux Piestres & aux Abbez d'Irlande , la qualité de Docteur est donnée aux Abbex & presque confondue avec le nom d'Abbé. Carerifone Polloribus, fen Abharilus Sentes. En effer ce foreut les Abben & les Religioux qui furent les plus éclatantes lumie-res de ce Monde infulaire; & les Evefques melmes dont nous avons parié, comme des Inflituteurs de ces floriffantes Ecoles , Aidan , Theodore , Vuilfrid ,

X111. Pour ne pas oublier entierement l'Allemague , disons que faint Boniface y inflirus dans les Monafteres le melme ordre des Monafteres d'Anglererre, en recommandant aux Pr. ftres & aux Diacres le foin d'instruire les petits enfans, & mesme les Religieux; Furgherene Prifigeer Co Magin betus Diaconus Regu- 279. 17 cutfum Ecclefia enfled ant , Co cateros adminiant, Or Magifire fint infuntium, Or predicent verbuna

Dei Parribu XIV. La Grece avant efté la mere des sciences, on ne peut douter que les érudes n'ayent toûjours efté en estime & en vigneut parmy les Grecs & les Orientaux. La langue Larine mesme n'y estoit pas tout à fait negligée. Dans le Concile V I. general on voir fou-Grammairien Latin , presummir fromtie; c'eft à dire, fi je ne me trompe, d'Interprete de la langue Latine. Le Concile in Traile témoigna son zele & son estune

pout les faints livres des Ectitutes & des Peres, en fulminant de retribles censures contre ceux qui manquerosent de telpect envers les volumes melmes, où ces divines vetitez sont exposées, & qui en les vendant , ou en faifant des ulages bas & indignes , les expoteroient à une honteuse prophanation. Voicy le Canon ; Mulli en connibus beere vetiris er nevi Te-Hameust librum , nec fanforum nostrorum pracoaum ac doliorum corrumpere, vel confeindere, vel librorum canponatoribus, Vel su que decuntur unquentary, Vel alicui alie ex omnibus ad cum delendum tradere; nifi mique vel a tintit, vel ab aqua , vel aliquo alse modo roddiem fueris inneilis. Qui aurem tale quid facere deinceps deprebenfer fmerit, anno une fegregeint. Similiter er qui libres emit, fi cot quidem ipfe nen ad (nam neilitatem retinent , nee alsert ad et me beneficium

Co ut is permaneant , tradat ; fed eas corrempere adgreffue fuertt , fegregetur. L'illustre Marryr faint Estienne estant destiné à une profession sainte dés son enfance, il se consacra d'a-bord a la lecture des Ecritures, qu'il apprit par cœut, & des fints Peres , fut tout de laint Jean Chryfoftome. La persecution sanglante de Leon Hauric contte les défenseurs des sactées images, mit fin als plus celebre Ecole du monde, C'eftou celle qui avoit fleuri à Conftantinople depuis l'Empire de Conftantin ; elle eftoit dans le Palais & dans la Bibliotheque du Palais, à laquelle prefidoit un Doctout , qu'ils appelloient universel, ou œcumenique : s compagné de douze autres Scavans. Ils eftoient l'Otacle de l'Empire & des Empereuts melmes, qui prenoient leut confeil dans les plus importantes affaites. Adee ue S.b.ia cum faces dollrens exciderine , que à faculo janfir Conflantini magni ufque ud ca sempora floruerane, Apud Regiam Cifternam Palatium erat ventrab ce , in que juxea antiquam formam meumenicus Mazifice fedebas, duodecim babeni diferpulos , condicione Co vita graver. Hi cum omnem dicendi fcientiam celeritate co amplitudine ingenif percepffent , Ecclefiafticam dirlnarum rerum fapientiam acri findio trattabant. Abjque borum confide quidquam no, spfis quoque Imperato-ribus nofus purebeter. Voda ce qu'en dit Cederus, Conace en dit autant, & a spotte qu'ils eftoient nour-zis aux dépens du public. Codin ajoûte encore qu'on tiroit fouvent des Archevesques & des Patriarches de cette illustre Societé de Docteurs ; mais il dit qu'elle n'avoit duté que cent quatotze ans , quand cet imp persecuteur n'ayant pû ébranlet leut fermeté dans la fov, les fit tous perit dans l'incendie de leur Bibliotheque, Il est temarquable que cette Ecole estoit principalement appliquée aux Lettres faintes & aux erades de la Theologie, quiny que ceux qui la composoient, eussent auparavant étudié les Letites humaines, L'Otient fot comme enseveli dans les tenebres de l'ignorance, jusqu'au temps que Baidas Cesat sous l'Empire de Michel rétablit les Ecoles & les Lettres dans leur ancien éclat , comme nous le dirons dans la

Parme finvante. X V. Fin font ce Traité des Ecoles & des Etudes neceffaires aux Ecclesiaftiques , par la Preface du fçavant & Illustre Calliodote fut ses livres des divines Leçons : Il esconte qu'estant percé d'une vive douleut, de ce qu'on enfrignoit avec tant de gloire les Lettres umaines, & qu'il n'y avoit point de Profesients pu-Arres de blies pout les Lettres faintes : Grav-flines dolore ; at News, s. morns , quad Ser pourle dramis Magifter publici deeffent, il travailla prés du Pape Agapet pour faire étsblir à Rome des Ecoles publiques, semblables à celles qui avoient efté autrefois si celebres à Alexandrie. ou à celles qui estoient encore alors mesme si florisfances à Nifibe, Nifit fam cum beatifilme Agapire

urbie Rome, us sicut apud Alexandriam mulce tem pore fusse traditor institutum, num estam in Niphi civitate Syrorum Lebrais sedulo ferent expens, col. Lacis e apenfis in urbe Romana professos Dollores Sebo. Le potins acciperes Chriftiane , unde anima fufciperes aternam falusm, & cafto atque purifime elequio fe-delium fingua comerciar. Les guettes de l'Italie ayant mis obstscle à un dessein si pieux , Cassiodore suppléa par cet Ouvrage, où il découvre quelles Etudes il faudroit faire dans les Ecoles Chrestiennes, Les sciences humaines n'y font pas entiercement negligées, mais les Ecritures y font expliquées au long par les faints Pe-res Grees & Latins, Fer ques co-scripturarem d'ri-marum feries, co facular um literarem compendas/a moritia panderetor, &c. Aftendamu ad Scriptorano divinam per expositiones probabilism Patium, &c. Il propole ensuite faint Clement d'Alexandrie, fains Cyrille Evefque de la melme Ville, faint Chryfoftome, faint Gregoire de Nazianze & faint Bafile, quoy qu'il souhaite que les Latins s'attachent davantage aux Peres de l'Eghie Latine,

#### CHAPITRE XXIX.

#### Des élections en Orient.

1. L'Empereur , les Grands , les Evefignes , le Clergé ES le peu-ple parsosposas en leur manure a l'élection du Patronièle. 11. L'accorde des Evefignes dominais dans les élections, Press-

111. Le Cl. rge 28 le peuple en élifie trois , deux le Metropoli-tans, on le plus ancien Evropse chaspifiet enfaite le plus depui, 1V, luftoneu l'avoit amfi regle, prétendant que ceillest la celi-

V. Acofi la principale autorité dans l'élettem appartent au VI. De la part du people, il d'y arest que les Grands que enfient

V 1 1. Neuvelles preuves de cela. VIII, Combren de temps on peut laufer les Eglifes vacantes, felon les Canons de l'une Chi dell'antre Eglife, Pratique de Corect recent date tout l'Occident

L. I Lest temps de venir aux élections des Evesques, après avoit declaré à quelles personnes l'Eglise en donnost l'exclusion. Commençons par l'Eglise Greque , & fasfons voit quelle part y avoient les Evefques de la Province, le Metropolitain, le Clergé & le peuple. Epiphane ayant efté éleu aptés la most de in Patriarche de Constantinople , le Concile dea Evelques qui le tronverent à Constantinople, en donnetent avis au Pape Hormifde, l'affutant que c'avoit esté avec le consentement unanime de l'Empereur & de l'Imperatrice, des Grands de l'Empire & des Evel ques : Secundum rettam & probabilem Christianifi- post ziel mi nellei Pencipa, co piffima Regina co glorieff. 70 the fimerum communus Respublica procesum fensentian, no da. fed queque estam emnium in bacurbe babitautium te-

Hifti-atione, coc. Epiphine mefine écrivit au Pape post, \$9-71 que son élection avoit esté agrece par les Empereurs par les Grands de ls Cour, par les Evefques, par les Moines , & pat le peuple, Senzemia em eleffione Chri. frunifimi Principis Inft.ni , er prifima Regina , foquentiumque corum, bu quibm oft bona curverfatio, Co gai regiti bouverbus funt fublimierez . fimal co Sa. tardetum Co Monacherom , Co fidelifima plebis con. fenfin accefut, L'admitable Sophtonius Patriatche de Jernfalem , fot auffi éleu , nonfeulement par le conement, mais par une fainte conspiration . & par une louable violence de tout le Clergé, des Moin & do Peuple, comme il le témoigna luy-mefme dans gest speel la Lettre qu'il éctivit à Sergius Patriarche de Con- au ti-

# touchant les Benefices, Part. II, Liv. II. Ch.XXIX.221

ftantinople : Necesitate magnit co vi, Dec amab lium Clericorum, religisforumque Monacharum, & fidelium lacorum, amnium civium bojus faulta civitatis, qui Volenta mann me compulations, er more tyranineo

Clergé & au Peuple, c'effoient roûjours les Evefques qui avoient la fouveraine autorité dans ces élections, Cat 15. & far tout le Metropolitain, Le Concile in Trudo de. clare que l'Evefque Metropolitain de Chypre, ayant efté forcé par les incutfions des Barbares, de tranf-ferer fon Siege, & de faire patfer melme tour fon peuple dans l'Hellespont, il presideta à tous les Evesques de cette Province , & feta éleu & otdonné par tua : Profit omnibus Helle fontiorum Provincia Epif. copie, co d'fuis Epifcopu elle eine, Zeiginradio, ex en. melme terme Grec fignifie & l'election des Evelques, & leur ordination: parce que celuy qui ordonnoit, eftost auffi le principal Eleckett. Jean d'Antioche le dit clairement dans son Nomocauon: Operate Ept-Tit. 7. Ed. copum tum à Afetropolitano , tum criam ab entribur

ejujdem Provincia Episcopa ordinart, vel prajenti-PS. 610 bus ipfis , velfer prit confermientibus , ac non multitu. dini permittere Epifioporum facere cuelliones, imagei. Ainfi ces deux termes ¿ne mis & inigi lignificient la meline chose,

I I I. En voicy des preuves encore plus certaines,

Proclus Evelque de Larifle estant mort , Estienne foi éleu en sa place , & sut obligé d'envoyet défendre sa caufe dans un Synode Romain fous le Pape Boniface It. Il y declara luy-mefine comment il avoit efté éleu du. 531. & ordonné : Le Peuple & le Clergé éleurent trois perfonnes , dont le plus digne fut preferé aua deux au-u, tres. Decretum fallumest communiter cam Cleri , quam J. Popus, Metropolitani, atque coram, quorum adfon-fue erat allui necessarius, co secundum prescam con-fuetudinem eribus electrs, Alexandro Presbytero, N.

Presbytere , ac me exigue , meliori testimonio fortito , electionis palmam promerui , coc, Et eniaerdinationem Frandin prifem confuendmem non alibi fed in co. dem critais fieri oporiebat , convenis fanda Provincia Synodes , en tot m d'entatit peffeffores , emneque cor. pus Becifia , er communi om omo teft monio , whil emfuetudens detrabente , in Ecclofia fum ordenatus Epifcopus,

IV. Il est necessaire de remarquet que c'estoit de la

4.4.

e ancienne coûtume que le Clergé & le Peuple propossible and the proposition of the president de l'éle-dion chossission celle qu'il jugeoir la plus digne. Ot ce ne pouvoit estre que le Mettopolitain, on un autre Everque qui prefi laft à l'élection. Mais voicy la Con-fiturion de Justinien, qui confirme la mesme coutrume de fajre élite d'abord trois personnes par le Peuple & par le Clergé, & de laisset an Metropolitain, on au Consecrateur de l'Evesque, le choia du plos digne d'enre les trois ptopolez. Janeinn gnotieropus furrit Ep Supum ordinari , Cleritos & Primates civitais , cujus faturas eft , Epiforpus ordinari , mon in tribas personis decreta facere, core. Ve en tribus personis pro quibus talia decreta falla sunt, melior ordinetor,

electione em periculo ordinantis, o findina prefito de la company à y fi minen y l'escentione. V. S'il ne se tronve pas trois personnes capables de cette dignité, l'Empereur permet aux Flecceurs de le reduite à deux, & mefine à un , mais fi les Elecceurs tardent plus de fix mois à conclote l'élection , il veui que le Confecrateur élife luy feul , & Ordonne enfuire l'Evelque. Si verò, ne evenie, in quibufdem locis, non

tune, liceat decreta facientibut, in duabus, or in und

perfond decretum facere. Si vert qui debent Epiferpum eligere, utius ipfa decittà intra fes menjos non facione , tun perunto proprie de na, ille quem conperit ordinare Epiferpum , ordiner. Il eft encore clair que dans ce dermer cas l'ordination & l'élection fo faifoir par le meime Everque. Amfi l'élection ne ponvant fe faire qu'en trois maintres diverses , ou par la nomination de deux ou de trois fujets capables, ou par la nonunation d'un feul, ou en laiflant écouler les fia mois enners de la vacaoce du Siege : dans ce detnier cas le Confecrateut élifois feul l'Evefque ; dans le premier il éluoit le plus digne des deux ou des trois proposea; dans le second, son choix se trouvoir limité suffi bien que celuy du Clergé & du Peuple, à une feole perfoune, par le défaut de sujets capables d'une

inente digniré. VI. Ces Confittutions de Justinien ont efté tenot- Nev. 127. vellées ailleurs, dans fes Novelles inclines, & dans 14 a. fon Code. Nous avons voulu les prevenir par le teeir Cod. 1. 1. 40 de la Requefte d'Effienne Metropolitain de Lariffe, Ep. Cler. tecirée dans le Synode Roosain, peu d'années aptés que Juffinern eur psis en main le gouvernement de l'Empre, afin de faire voir que Jufinien ne fit que confirmer & faire obfervet l'ancienne colleame des Eglifes , fecundino profeso enfuetudonem , de faito élire ao Clergé & au Peuple trois perfonnes capables de l'Episcopat, dont le Metropolitain, ou le plus ancien Evelque de la Province chostislost le plus digne, parce que l'ordination luy en appartenoir. Après cette remarque importante , j'en ajontelay une autre ; qu'il a paru dans les pallages que nons avons citez. que de la part du Peuple, le droir de suffrage se troo-

voit presque reservé aux personnes de qualité , le petit People ne confpirant avec les autres que par fes applaudiffemens

VII. Le bien heureus Archimandrier Theodore Siceote fut eulevé par force de fon Monastere pat le Clerge & le Peuple d'Anaftatiople : Acceffrant Clirice à leur Metropolitain en la Ville d'Ancyre , qui l'Ordonna & l'envoya inftaller dans fon trône par l'Evel- nam der que de Cynare. Celuy qui a écrit la vie de 5. Eftienne al. April le Jeune, Solitaire & Martyr, raconte comme un étrangeatenat, l'intrufier du Prefire Conftantin dans je Siege Patrarchal de Conftantinople, par l'entreprie infolcute & facrilege de Conftantin Copronyme, fans que les Everques l'eustent éleu, & sans qu'on l'rût

examiné dans un Synode. VIII. Il n'y aura pent-eftre pas de lieu plus propre our parlet du temps qu'il effoir permis de laiffer une Eglife dans le veuvage, Le Concile V. de Catihage ordonnoit à l'Evelque Vilitent , de faite proceder à l'élection, & de templir le Siege vacant dans l'efpace d'une apnée, à moins de cela on devoit nommer pr autre Vifiteut à cette Eglife. Intra annum eifdem Epif- Cer. L. copum provideant, qued finiglexerint, anne exempto, aling Interventor tribuetur. Il eft vray femblable qu'il n'y avoit point de temps déterminé pour cela dans l'Eglife Orieotale avant le Concile de Calcedoine : Mais le Canon de ce Concile qui ne donne que trois mois de temps, nous donne un fujet legrame de croire qu'on ne s'y eftoit pas fi relaché fur ce point que dans l'Afrique. Queniam quidam Metropolitanorum commiffor fici greges negligant , en ordinationes Epifcoperum facire different , plaenet fantle Synodo inera tres men .. Com . 150 fer Ordinationes Epifcoporum telebiari , nifi forte in. excufabilis neceftian congerts temp me delationis excendi,

C'eftoir donc la faure du Metropolitain dans l'Orient. & on s'en prenoit au contraire à l'Evefque Visireur dans l'Afrique, lors qu'on retardoit les élections des Evelques. Cela venoit de la diverse police de ces deux

Liv. II. Part. II.

Eglifes. Dans l'Orient le Metropolitain effoit imme. diatement chargé des Evelchez vacant de la Province, dans l'Afrique & dans tout, ou presque tout l'Occident, on en donnort la commission à un Everque Vifireur. Si le Concile de Carthage donnoit un an d'intervalle, c'eft peut-eftre que les elections eftoient bien plus difficiles dans l'Occident, oil le peuple y avoit tant de part ; & au contraire le peuple y a yant peu de pouvoir dans l'Orient , il eftoit bien plos aife aux Evefques d'y terminer toutes les divisions , & sinsi il suffisoit de do ner pour cela l'espace de trois mois. Ce Canoo de Calcedoine fut near noins receu dans l'Occident ; mais je doute qu'il y aix esté exactement observé. S. Gregoire Pape en fait mention dans quelques-unes de ses Let-

2. 6.79.14. tres , Sacri Canones nitra tret menfes Ecclefiam pracipinne non vacare. Les Evefques des Conciles XII. & XIII. de Tolede femblent avoit affecté ce prétexte, de ne poiot tant differet de templie les Sieges vacans, quand ils ont attribué à l'Archevesque de Tolede le ponvoir de confacter à Tolede les Evefoues nommez Con. c. pat le Roy , Ve Epifcopi al torius Provincia cum conni. Cas 2. ventia Principum in urbe regia ordinentur, co c. Quofcan ne poteffat Regalis elegerit , de. A condition que trois mois aprés leur facre, ils fe prefenteroient à leur

Metropolitain , Infra trium menfium fatium propry Metropolitani prafentiam vifurus accedat, Hincmat fait foy que ce Canon de Calcedoine effoit connu en Pof. 1205. France, Episcopi in Calcedona sexcenti triginta er eo ampline conflienerunt , ne nitra tres menfes Ordinationet Epifeoporum non differantur. Le Concile de Latran fous Innocent I I. temoigne que c'estoit encote la tegle de tout l'Occident, VIrra tres menfes vacare Ecclessas prohibent Patrum fanctiones. Nous patletons plus ao long nilleurs des changemens qui se firentensuite. Je n'ay ritudit de la prétenduc Décretale du Pape Pelage, parce qu'elle est évidemment supposée, comme nous l'avons dit cy-dessus en patiant du Palliom, Au reste ce que nous venons de tapporter des Eglises Oc-

cidentales , montre bien qu'oo n'y eut point d'égatd à Abord, 113. la Novelle de Justinien, qui donnoit six mois, au lieu des trois mois accordez par le Concile de Calcedoine. Ce fut vray femblablement pour fausfaire à cette Pag. 150. loy dettois mois, qu'on retint pout les Evelques l'an-cien ulage d'Ordonnertous les Dimanches, quoy qu'on n. ult.c. L. Aut change pout les autres Otdinations , qu'on a attachées aux Quatte-temps.

CHAPITRE XXX

Des élections dans l'Italie, dans la France

. & dans le reste de l'Occident. I, En Italie les Geuverneurs , la Nobleffe , le Senat , Ef le People , configueurs avec le Clergé , El fonferveueux (acta de l'é-

11, S'do ne treavenent point de fujes copuble chez eux , ils dépateient des Compromifaces à Rome. 111. Le Clerge avan la principale autorné.

1V, Cambien fami Gregore eftote cloque de vouloir lay-me fine nommer les Enfyats, Presides, V. Navallet presset, VI. De Leielban des Popes

VII, Le Chegé 3 avoit auffi le ples de crede, VIII, Le France tour les Enfoncs de la Province des concentre à Celeisses, far tant à celle du Metropolisaes. IX. Le people & le Clerge y avest part , mais le Metropolisant

X. XI, Tom les Evefques d'une Prevence ne s'affembliers put res que pour l'électron du Metropaliture, XII. La serroufieu du Res often necessure,

" X 111, Closure 't, on pret ecosion de nummer aux Evefen XIV. Les Concies & les Res farmens s'appoferent à fa pre-

A.F., On treuma un temperament de faire agrées aux Evriques, au Clergé, est un peuple celus que le Rey avant namme, A.F.I. Les Evriques prevenues quelques fais les Rou Es leur pro-pajonen des joyes degres de l'Epifespat. Le peuple Es le Clerge les chifes trofaute,

XVII, Le people & la Glergi éléfoiens en Espagne, XVIII. Comment.

X IX. Et en Africa

 D Ans l'Eglife Latine le Clergé & le peuple con. fet verent toujours la metine liberté de fuffra. ges dont ils avoient jouvdans les élections, Commen cons par l'Italie, Saint Gregoire écrivant au Duc Ur-iscin, au Clergé, ao Senar, & au Peuple de Rimini, nam, sa Cénge, so sense, é e sa Feupie es Kalinia, s. 1, p. 16.
Dout les chotexte d'élixe on digue Evelque, p'fisies s. 1, p. 16.
Doû, Clare, Ordini, d'p fisit, il écrivit pout le mel. 11.
Doû Clare, Ordini, d'p fisit, il écrivit pout le mel. 11.
Et à cera de Raples, Clare d' Nabilisia, Ordini d'p fisies.
Et à cera de Raples, Clare d' Nabilisia, Ordini d'p fisies.
Tour de Raples, Clare d'Arbilisia, Ordini, d'p fisies, convention Sodiacted Rome pour faire clire un Evelvoyant on Sodiacted Rome pour faire clire un Evelqu'e à Milin, il luy vordoma d'alle a Genes pour prendte les suffrages de plusieurs Milanois qui s'y eftoient tetitez, à caofe des coutfes des ennemis. Celuy qui avoit efté éleu dans la plus grande partie de l'Italie, devoit venir à Rome, c'est à dite vers son Merropolitain , avec un acte autheorique de son élection, figné pat tous les électeurs, & pat l'Evefque qui avoit prefidé à l'élection, comme Visiteut de l'Eglife vacante. C'est ce que faint Gregoire tecon de todjours à ces Evelques Vifiteuts. Qui dum fuerit La Fila poftulatus, cum folennitate Decrets omnium fibfcriptie- 17,18 nibus reborati, & dilectionis tue testimenie literarum, ad not veniat facrandus.

11. Le mesme saint Gregoire écrivitau Duc de Campaoie, d'assemblet les principaux de Naples & le penple, poor l'élection d'un autre Evefque, & s'ils n'en troovoient point dans leur Ville qui fuit capable de foutenir le poids de cette digoité , d'envoyet à Rome trois perfonnes lages & confiderées , avec procuration pour y clite un Evelque en leut nom. Sin apram nen invenietit , in quam possitis confentire personam , saltem tres viros rectos ae sapientes eligite , quos ad haneurbem generalitatit vice mittatit, quorum & indicio plebs tota confentiat. Ces trois électeurs ou Compromissaires devoient estre du Clergé, & ils devoient se joindre à Rome avec quelques Nobles Neapolitains, pout y élire on Prelat. Car voici ce que ce Papé écrit à son Nonce en Campanie; Experientia tua Clorum Ecclefia Neapolitana conventat , quatenne duor a. s. Ep.31. vel tres de fais eligero, & hue ad eligendum Epifco pum transmittero non omittant. Sed & sua nebis rela tione infinuent , queniam y quot tranfiniferint , om-nium in hâc electione, vice fungantur , &e. Sub enmi hue celebritate elector de Clero tranfinitee, ut quia diverfibie nobilet civitatit Neapolitane prefentes funt, nna enmeit de Episcopali ordinatione trastare possimus.

III. Il refulte de ces preuves, que les Ducs & les Gouverneurs des Villes & des Provinces, les Nobles qui faifoient oo corps à patt, comme à Naples, le Senat, & le Peuple concourroient à l'élection, mais que le Clergé y avoit la plus grande aotorité. Car ces Deputez de Naples poor élite leur Evefque à Rome, de-xoient eftre du Clergé: Et le mefme faint Pape ne s'adresse qu'ane Prestres , ann Diacres & an Clergé de L. 2. Ep. 5. Milan , pout traiter de l'élection de leur Evesque. Et écrivant aux Evelques d'Epite, il apptouve l'élection qui a esté faite du confentement du Clergé & des Evefques de la Province, Cujus confecrationem , que. niam Cleri & Provincialimo proveniffe fignate affen. In, gandemus.

I V. Aurefte , tien n'est plos merveilleux que le desnteressement de ce saint Pape, son inviolable resolution à oe point s'ingerer dans les élections des Evelques,

### touchant les Benefices, Part, II, Liv, II, Ch, XXX 223

pour les traverser, ou pour s'en approprier l'autori-sé : enfin sa sincerné & ses soios pour conserver à toutes les Eglifes particulières leurs libertez & leurs franchifes. Ceux de Palerme ne pouvant trouvet un Evelque qui leut fust propre, saint Gregoire leut donna le mesme avis, d'envoyer des Députes à Rome, avec un plein pouvoir d'y élite en leur nom un Evefque , leut ptotestant qu'il ne leut faisoit cette proposition que ptorestat qu'il ne leut saisoit cette proposinon que pour leux avantage, la plus sotte passino chana que cha-que Egille site ses Pasteuts de soo propre Clerge, Har-tandus est Clerus & populat, ut sis qui ad nes vene-ries (had chéant viene mandare, quaterns sic labeana eligensi licentiam; ut si vot hic inveniri posturis, confecratur. Qued tamen nos non voluntare impulfi lo. quimur, fed necessitate compulsi ; quia quantim est ad nostra authoritatic judicium , de suit volumus ut debeant habere pafferem. Il avoir fait la melme protestation en one aurte tencontte, que les Ecclefialtiques de chaque Eglife devoient eftre preferez à rous les autres

L. s. Fp. 38. pout templit le chaite Episcopale, Nellum de alterd eligi permittas Ecelefid, nifi forté inter Clericos carundem civit atum, in quibut visitationis impendit of. ficium, nullut ad Epifcopatum dignus, quod evenire non credimus , potmeris inveniri.

V. Ce faint Pape iodiqua quelquefois celuyaqu'il souhaittoir qo'on éleust; mais ce n'estoit qu'au cas qu'il ne s'en trouvast point de capable dans le Clergé de la Ville, & wlors mesme il ne faisoit que proposet celuy qu'il avoit en main, fans ufer de commandement, L. L.P. 15. Habitatoribm civitatit edicito , nt ft in eddem Ecclesis dignum ad hocopus invenerius, in ipsius enmissi alellione declinent. Alioquin prasentium tibi portitor perfenam , de qua ei diximus , indicabit . in cujus de... beat fieri electione decretum. Enfin , faint Gregoite ayant oppeis que eeux de Milan avoient éles pout Evelque le Diacte Constance, pour lequel ils avoient une estime fort singuliere & one amitie fort tendre . il leut écrivit nonobitant cela , qu'ils usassent de toute le liberré & de toute la citconfpection possible dans on choix si important : & que pout luy il estoit dans une inviolable refolution de ne jamais gêner les élections.

L.s. \$9.19. Vernmamen quia antique men deliberationis intentio est , ad suscipienda pastoralis cura ontra , pro nul. Lius unquam misseri persond.

V I. Ce faint Pape avoit efté luy-mesme éleu pat le tues. Diec. Clergé, le Senat & le peuple , Renitentem totis viri. m ejui vita. but Clerut , Senatut populufque Romanne fibi concordi. L.e.t. 39. ter Pontificom delegerunt. Celtoient-là les princito Tonisjenn deitgernet, Cattorici-ta its princi-paux membres dels Ville de Rome, Quant aux sutters Villes, Califodore nous apprend dans les inferireons de Leures, quelles en éclorent les personnes tenna-tes, quables: Howerain, Polifyliribus, Defenjeribus, Q-Li, 1990, Carillans, Comistion, Oxfonjeribus, Q-Lj. 19.49. Curialibus, Comstibut, terringono.
L. 4 19. 2. Episcopu & Honoratis, Volta quels eftoient les Cosps ui intervencient aux élections. Le Pape Symmaque 41. 4. 21.4+ fe contente de nommer le Clergé & les Citoyens, dons L. S. Ep.19. le confentement doit eftre attefté par les Lettres de

\$407. S.

L. 9. 29. 1. Evefque Visiteur de l'Eglife vacaote, & Prefident de l'election. Detretum fine Vifitatorit prafentid neme conficiat . cujut tellimonio Clericorum ac Civium poffet unanimitas declarari. Mais le premier Concile Romain soos le mesme Pape ordonna que si les suffrages du Cletgé de Rome conspiroient pour la mesmo petsonne, il falloit en demeutet là ; que si les voix se partageoient , le plus grand nombre devoit l'emporter. Si in unum soins inclinaverit Ecclefiastici ordinis ele-Bio . confecretur elellus Epifcoput ; fi autem ne fieri folet, Andia coperint effe diverfa corum , de quibus cer-

tamen emerferit, vineae feutoneia plurimorum. Ces deux tetmes Ecclefalticus Ordo femblent d'abord ne mat quer que le Clergé, & neanmoins on ne peut dou-

tet que les laiques n'eussent encote part aux élections. Ainfi il vaut micux faire violence à ces termes, qu'à une coutume incontestable, & il faut comprendre lous ces patoles tous les fidelles. Le Pape Hormisdea met. me avancé cette admirable patole, que dans les éle-ctions la voix des peuples est l'organe & l'interprete de la volonte de Dieu : Istam Sacerdetibus ordinandis reverentiam fervee electio, ut in gravi murmure popu-lorum divinum credatur offe judicium, Ibi enim Dent, nos fimplex fine pravitate confenfus. Belifaite fit nean-moins elite Vigile par le Clergé, au tappott de Libetat : Belifarini convocasis Presbyteris , & Diaconibus presimi & Clericis omnibus , mandavic eis , us alimn sibi Pa- e, 12.

VII Ces passages qui semblent d'abord tendre lo Clergé (cul arbitre des élections , servent au moins à oous faire connoitte qu'il y avoir, fans comparaion, plus de credit que le peuple. L'elcétion du Pape Co-oon tappottée par Anaftafe Bibliothecaire, en est encore une preuve certaine. Le Clergé avoit éleu l'Atchiptestre Pietre, l'armée s'eftoit declatée pour le Preftre Theodore. Oo travailla inutilement à les mettre d'accord; mais toutes ces negociations o'ayant pas tctiffi , enfio tout le Clergé en oomma un troifiéme , d'un merire tres-extraordinaite, c'effoit Conon. Toutes les personnes de qualité consentirent auffi-toft à cette élection ; l'armée vo yant cette confp nime du Clergé & du peuple, fut enfin forcée de so rendre. Sacerdotes co Clerus unanimiter elegerana tertiam perfonam suprafati Pontificie , &c. E vestigia. amnes Indices und cum Primatibus exercitus pariter ad ejus falutationem venientes , in ejus lande omneo fimul acclamaverunt, Vedent autem exercitus unanimitatem Cleri populique , in decreto ejes subscriben-tium, post aliquoe dies & ipsi stexi sunt , atque in ejus Decrete devotamente siescripserant, de. Voula com-me le Clergé faisoit l'élection, & ensuite les personnes qualifiées & le peuple meime donnoient leut coolenent, & foufcrivoient les uns après les autres à l'acto de l'élection, qui estait enfin covoyé à celoy qui «vois dtoit de la confirmet. Après la mort de Cooon, le peuple se partagea encote entre l'Atchipresite & l'Archidiacre, avec beaucoup d'opinibrreté de part &c d'autte ; enfin les principaux du Clerge , du peuple & del'atmée s'ailembletent & élûrent Serge, qui eut l'a-vantage, parce que son paro se trouva le plus fort. Cum unut aly locum non cederes , inite confilio Primatet Indicum & exercitus Romana militia , vel Cleri plurima para & prafertim Sacerdotum . & populi

à l'ordination , c'eft à dire à l'élection des Evefques de la Province. Nallus Epifeaporum . admonente Me- Con t. tropolisaus Epifeapo , aderdinationem Consacredotis venire detrelles. Ot que l'élection soit comprise sous le terme d'Ordination , c'est ce que le mesme Concile oous apprend dans un Caoon suivant, où il est die que les Metropolitains feroot éleus par les Evefques, les Clergé & les peuples , & ensuise Otdonnez en prefence de tous les Evefques de la Ptoviner. In Ordi. Can. 7: uandis Metropolicanis Epifcopis antiquam institutio-nu formulam renovamus , quam per incuriam omni... modis videmusomisfam. Itaque Metropolitanus Epif... copus à Comprovincialibus Episcopis, Clericis vel populis elellus , congregacit in unum omnibus Comproviucialibus Episcopis ordinerur. Où il est évident que l'affemblée des Evelques de la Province le faisoit autant pout l'élection, que pout l'Ordination des Evefques, Mais il faut confesset que ce Canon exige avec de plus

multitude in perfonam Sergy se contulerunt , &c. Qua pars quia validior erat , pravaluit , VIII. Je paffe de l'Italie en France, où le Concile II. d'Orleans obligea tous les Evesques de se trouver

C40,2.

reflantes inflances l'affemblée de tous les Evelques de la Province , pout l'ordination du Metropol qui devoit eftre leur Pere & leur Superieut. Ainfi les Evriques devoient fe trouver à l'élection d'un nouvel Evelque ; mais ce n'estoient que ceux que le Mesto-

ool tain y appelloit; au lieu qu'ils devoient rous affifler à l'ordination du Metropolitain. IX. Mais il patoift claitement pat ce Canon que les

fuffrages des Evelques , du Clergé & du peuple eftoient necessaires pour l'élection du Metropolitain : Metropolisanus à Comprovincialibus Episcopis , Clo. vicis vel Populis elellus. Le Concile de Clermont dem nie les suffrages du, Clergé & du peuple, avec le consentement du Metropolitain pout l'élection des Evelques , parce que l'acte de l'élection faire unanimement pat le Clergé & le peuple estoit envoyé au Mettopolitain qui devoit le confitmet. Epifespatum defiderans, elettione Clericorum vel Civinm, confeufu etium M ctropolitani ejufdem Provincia Pontifex ordinetur,

X. Cette diftinction entre l'élection du Metropolitain & des autres Evelques , est clairement observée par le Concile III. d'Otleans, où l'une & l'autre élection doit se faire par les voix du Clergé & du peuple; mais le seul Metropolisam doit concoutrir à celle des Evelques, au lieu que les luffrages de tous les Eveles font neceffaires a l'election du Merro Iple samen Metropolitanus à Comprovincialibus Epilcopie, ficme decreen Sedie Apostolica continent , eum confensa Cleri , vel Civinm oligatur ; quin aquem oft , sent ipsa Sedes Apostolica dixit , ut qui preponendns oft omnibus , ab omnibus eligatur. De Comprotincialibus verò ordinandia, cam confenfa Atetro-

politani , Cleri co Civium , junta priorum Canonum

fininta, clcilio & voluntas requiratur, XI. Ce Canon infinue affez ouvertement que ce furent les Decrets de Sirice & de ses Succeffeurs qui établitent cette diffetence entre l'élection du Mettopolitain & celle des Evefques de la Province; afin de ne pas appeller is fouvent , & de ne pasarreftet fi long-ter tous les Evelques d'une Province hors de leurs Evelchez, fe on les euft obligez d'affifter à routes les éle-

Aions des Evelques, qui traînoient quelquefois en longoeut. Mais les élections des Metropolitains effoient plus rates ; & il eftoir juste que tous les Everques élus-

fent celuy auquel ils devoient obeit, XII. Le Concile V. d'Otleans ajoûte la necessité C-14, 10, 11. de la permission du Roy. Nulli Episcoparum pramise, uns comparazione liceat adipisci. Sed cum voluntate Regu , juxta elettionem Cleri uc plebit . ficut in untiquis Causnibus tenetur scriptum, à Metropeli-tans, vel'anem in vice sud premiseris, cum Com-provincialibus Pontifex consecretur. Mais comme la permission des Rois se changeoir quelquefois en un comm n fement, le Concile 11 L. de Paris declara tontes les élections nulles , fi elles s'eftoient fakes par la scule authorité du Prince , dont quelques ambitieux abusoient, sans le consentement du Clergé & des Pevples. Natlus, civibus invitis, ordinetur Episcopus. nifi quem populi & Clericarum electio plenistima quesierit

voluntuie. Non Principis imperio, neque per quamlibet conditionem , contra Metropolis voluntatem , vel Epifcoporum Comprovincialium ingeratur, Quod fi per ordinationem regiam honoris istini culmen perundero aliquis nimid semeritate prasumpferit . a Comprovinvialibies loci ipfine recipi nullatenus inereatur , quem indebite ordinatum agnofenut, Le Contile V. de Paris s'oppola aux melmes violences avec une vigueur tonte pateille: Decedente Epifcopo, in loco ipfins debet or. dinuri quem Metropolitunus , à que ordinundus est ,

abfque alle commede vel dutiene pecunia elegerin: Qued fi uliter aut pereffate fubreput , ant quacumque negligentia, ubfque electione Atetropolicani, Clericon. fensu, vel Civium, fueris in Ecclesid intromissus, ordi-natio ipsius secondium stututa Patrum irrisu hubeatur.

X 11 1. Le Roy Clotaire I 1, confirma ce Decrer da Concile V. de Paus dans un Edit qu'il publia : mais il y ajoûta en melme temps une modification qui tendoit le Roymaiftre des élections. Cat il teletvoit au Prince le pouvoir de confirmet celuy que les Evefques , le Clergé & le Peuple auroient éléu, & de nommer ou d'envoyet de son Palais on Evesque aux Egisses vacautes , laiflant au Metropolitain ou aux Evelques le ponvoit de l'examinet , & de ne l'otdouner qu'aprés avoit reconnu fon merite & la fuffilance. Vi Epifcopo decedente, in loco ipfine, qui à Metropolitano ordinari debet, cum Provincialibus, à Clero & Topulo eliga. tur, & fi personu condigna fuerit, per ordinacionem Principis ordinetur. Vel certe fi de Pulatio eligitur, per meritum per fone er dollring ordinetur

XIV. Il est évident que certe addmon estoit absolument contraite aux Canons que nous venons de 1appotree, & fur tout à ceux des Conciles de Paris III. & V. Le Concile V. d'Otleans avoit efté le plus favotable aux pretentions des Princes , en ordonnant que l'élection ne se fift qu'avec la permission du Roy : mais ces paroles sam voluntate Regie, ne disent nullement que le Prince pourra nommer, ou envoyer de fon Palais des Evefques rels qu'il luy plaisa. Aussi il n'y a nulle apparence que les Everques avent confep-ti à cette nouvelle authorité que Clotaire I I. se donnoit. Car le Concile de Reims tenu peu d'années apres fous le Roy Dagobert , tenonvella l'ancienne liberté des Cattions. De decedente Episcope , in tocum ejus Can, es. non alius sinbrogetur , nisi loci illius indigena , quem nniverfule & igtint populi elegeris votum, ac Pro-venciulium voluntas uffenferit. Aliter qui prafumpfe...

ris , abjiciatur à Sede , quam invafit perins , quam accepit ; ordinatores autem triennio ab officio ceffuro decernimus. Il nese pouvoit tien dite de plus contraite aux pretentions de Cloraite II. Le Roy Dagobert I. envoya fon Teeforler Didier , pour eftre Evefque de Cahors, parce que les Abbez, le Peuple & le Clergé de Cahors le demandoient. Dam civiam Ab. batunge Cadureorum confensus hoc exposcit, Oc. Acciamunte Clore , vel Popule. L'acte en a efté donné pat M. Baluze dans fa belle édition des Capitulaites. Le Concile de Châlon fous Clovis II, n'est pas moins oppolé aux desseins de Closare. Si quis can à. Episcopur de quacumque fueris civitute defunctus, non ub alio , nifi à Comprovincialibut , civibus , co Clorb , alserius habeasur elellio. Sin aliser , hnjnf... medi ordinutio irrita habentur. C'eft manifestement le mesme Canon du Concile V. de Patis tenouvellé, fans l'addition que Clotaite y avoit voulo faire. X V. Ot il femble que ces quatre derniers Conciles de Châlon, de Reims, de Paris V. & 11 Lonraffecté detendre le consentement des Evesques de la Province encore plus necessaire à l'élection des Evesques pour oppofer tette barriere aux entreprifes ambititules de quelcia s parriculiers qui abufoient de la faveur de la Cout, Mais il faut avoite ingenuement que les Rois ne relâcherent pas facilement l'authorité qu'ils s'e-floient donnée dans les élections. Le remperament le plus ordinaire fint de faire agréer aux Evergnes & au Peuple cenx qui avoient efté nommez par le Prince. L'Evefché de Cletmont estant vacant, le Roy Theo-

dotie y nomma faint Quintien , que les ennemis du nom & de la Couronne de France avoient chaffe de

fon premier Evefehé, c'eft à dire, de Rodez. Voicy

te qu'en dit Gregoire de Tours , pour montret que ce

two Provincialibus fuit , Glerus vel populus civitatit

Earl

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XXXI. 227

erdene & d'Orient,

Roy fit agréer son choix aux Evesques & au Peuple qui avoit deja autrefois éleu le melme faint Quintien. Inffit Theodoricas inthe fantum Quintianum tui , & omnem et poteftatem tradi Ecclefia , diceni , Hicob noftri amorii zelum ab urbe fud ejellut eft. Et flatim diretti nuncij , convocatis Pontificibus Co Populo, com in Cathedram Arverna Ecclefia loca-

X V 1. Les Evefques melmes recoordient quelquefois au Roy, & afin qu'il ne fut pas prevenu pat des personnes interesses , ils le prevenoient eux-mesmes en faveur de ceux qui pouvoient dignement templir ces trônes Apostoliques ; mais c'estoit toujouts fant exclure les fustrages , ou le consenrement des Peuples, L'Everque de Lyon demanda au Roy Childebert qui l'eftoit venu visiter dans l'extremité de sa vie, qu'il luy accordaft le Preftre Nizier son neveu pout successeur; l'affurant que les vertus éminentes de ce digne Preftro estoient le seul morif qui loy faisoient faire cette demande. Le Roy l'accorda , & le Peuple éleut Ni-Fee Pate. ziet. Respondit Ren : fiat volumen Det, Et fie pleno Regis & Populi Suffragio , Episcopus Lugdavensis ordinatus fuit. Telle fot la promotion de faint Niziet Everque de Lyon, Lemelme Gregoire de Tours pat-lant de laint Gregoire Evelque de Langres, dir qu'il

X V II. Difuns on mot des élections en Efpagne,

Le Concile de Barcelone sous le Roy Recarede main-

for éleu par le Peuple , Post moriem unoris ad Domi. Hel. 1. 7. num convertitur, & electus à Populo Lingonice urbi

Ep Copus ordinatur.

6.6.

Cas. 1.

tient au Clergé & au Peuple l'ancien usage des éle-Ctions; mais avec cette limitation, qu'ils éliroient deux ou rrnis petsonnes, dont le Metropolitain & les Eves-ques de la Province en choisitoient une, ou pat le sort, comme le Canon semble le dire ; ou pat quelque autre voye legitime. Its tamen ne duobus aurtribut, ques ante confenfas Cleri, aut plebie eleg est, Metropolitani judicio , ejufque Corpiforpio prafimentis , quem fort praeume Epifcoporum jejunto, Christo Domino terminante monttraverit , benedictio confecrationis ac cumuler. Ce meline Canon infinue neanmoins affez clairement que les Rois avoient déja quelque part aux élections, quand il parle de la forte : Nulli Licerum li-cea . ad Ecclesiallicu ordines pratermifo Canonum prafixo tempore, ant per facra Regalia, ant per con-fensionem Cleri, vel plebis, vel per electionem affensio. nemgur Pontifium, ad fummum Sattedatium afpira-re, ac provebi. Le Concile I V. de Tolede, fans parler de l'agrément du Roy, donne tout le possvoir des élections au Peuple , au Clergé & aux Evelques. Sed nec ille deinceps Sacerdos eris , quem nec Christ , ucc Populus proprie civitatis elegerit, vel authoritas Metropolitani, vel comprovincialiam Sacerdorum affenfio

exquifiris. X V 11 I. Il est difficile de croite qu'on ait jamais observé l'ordonnance du Concile de Barcelone, que le Clergé & le Peuple presentassent deux ou trois éleus au Metropolitain & aux Evesques , pour en choifit un au fort. Le Concile I I, d'Arles avoit longtemps aupatavant reglé la chofe tout autrement, que les Evelques en presenterosent trois au Clergé & au Peuple , leur laiffant la liberté d'en élire un de trois, Il est encore plus difficile de croire que cela se soit jamais pratique de la forte. Plaquit in ordinatione Epif. Can, 54. copi , bane ordinem cuftodiri , ut primo loco venaltare, vel ambitione fubmost, tres ab Epifcopie nominentur, de quibus Clerici vel Civet erga unum eligendi bab: ant

por flaten XIX. En Afrique les élections se faisoient en la ne manière Le Primat , c'est à dire le Metropolitain envoyoit un Evefque de fa Province, pour prefi-

der à l'élection qui se devoit faire dans l'Eglise vacante ; la discorde du Clergé & du Peuple effoit quelquefois longue & opiniatre. C'est ce que nous apprend C, «». Ferrand Diacre dans la vie de faint Fulgence, en patlant de l'élection de son Successeur.

#### CHAPITRE XXXI

Que la souveraine puissance des élections estoit entre les mains des Evesques

1. Deverfis preuves suies de faust Gregoire Pape, que le Cler-gé event plus de creder que le peuple, (5 les Lurfques encere plus que le Clerge donn les clethans. 11. Quelquefin le Metrophilans, ou le Pape fint difess, 11.1. Il en oftest de mofenc en France, de trafiques, (5 far seus la Memodium, estimant le miterra de délimité.

les Metropolitions efficient les arbitres des élettres IV. In I fpagne.

V. Et en Angieterre les Evefques avenens le mefme pourour Les V. Best dagestore se scopper overcom my proper per promoter Patients des Egliss muffaces ne province quint effect chis per leurs straspoux, qui n'efform pur catere formez. VI, Les Cames demondent la profesie, qui le confessement pur écre de tous les Evefques de la Previouse, pour l'életteux, plassift que paur la Canfecrateur du nouvel Evefque, Preuves. VII, VIII, IX, Nouvelles preuves de cela paur l'Eglife d'Oc-

 Quoy qu'on ait pû remarquet dans le Chapitre precedent que la sooveraine puissance des éle-ctions estoit toûjours entre les mains des Evesques; il ue feta pas inutile d'établit un peu plus au long cette maxime, qui noos a toujours paru eftre d'une extréme importance. Saint Gregoire mande à Piette Soudiacre et lon Nonce en Sicile, de luy faire sçavoir s'il y a des Eglises vacantes en Sicile, dans le Clergé desquelles il ne se trouve personne capable d'en prendre le gouvernement , afind'y pour voir luy mefine : Fr Dem L. L. Carlo uem dignum salibus ard nationibus judicaverit , Yaleas providere. Il écrit à l'Evelque qui avoit efté commis pour faire proceder à l'élection d'un nouveau Ptelat a Rimini, que fi l'on ne troove perfonne digne de l'Episcopat dans le Clergé de Rimini ; il apprendra

l'Epitcopat dans se Cierge de comme par le porteur de la Lettre, le nom de celuy qu'on doit élire : Alsoqui prafensum tibi portier perforam, de L. F. II. gud ei diximm , indicabit , in cujur debent fieri elec- it. trone decretum. Il témoigna fa joye à l'Evefque de la premiere Justinienne, de ce que fon élection a esté faute par l'unanime confentement des Evefques de fa Province , avec l'agrément de l'Empereur. Manifestam L. 4. 29. 8. bonicacio lequer effe indicinio, in mins elettrono con-floram convenire confenfum. Quia igitur inferpra fratrum Or Coipifesperum wolfrorum relatio , ad locum You facerdorif , totias Concelly unite confinfin , co fere-

niffini Principie voluntate declarat acceptiri, core, Il manda au Notaire Cafturios . que dés que l'élection L. 4. 53. asd'un Evefque seron faite, il envoyaft à Rome l'élû, ou les deux êlus, avec cinq des plos anciens Prestres, & cinq des plus anciens Diacres , & ceux des autres Clercs qui voudroient y venir , pour v exammer cette élection. Sive avermanne, five des elects fuerint , quinque de prioribm Presbyseris, co quinque de pracedentibus Diacombus fimul venire ad not per omnia commo-

neto. De clericie verò , prater cos qui venire deliberant. fi ques alies nec faries prafentes aftimes , ad nos fine mord transmitte, core. Où il eft évident que c'eft oit du mora franjante, Ger. Cu ann von tronting and a cuc Clergé principalement que dépenduit l'élection, & que le Metropolitain , qui dévoit la confirmer , en effoit encore le fouverain arbitre. Maximien Evefque de Sy. L., EP-479. racuse estant mort, la Noblesse demanda à faint Gregotte, qo'il lent donnaft on digne Successeur d'un fi

faint Prelat, ne s'estimans pas eux-meimes capables defaire un choix fi important : Quam direrifti , Epiflola , elettionis voe onera faprenter declinaffe fignificat,

Cer. 1.

Et quenium nostre bes arbitrio commissibie, est. Le Clergé & le peuple avoient expendant élà Agathon, quelques-uns en avoient proposé un autre. Saint Gregotte leut mande d'envoyer ces élûs à Rome, afin qu'il pust chre luy-mesme celuy qui seroit le plus digne d'une place fi importante. H'une qui à clere e piebe elettimeft , ad nos interim venire neceffe eft : ne nerif... que cominàs conflicueis sille qui Deo placuerit . co uti... lior visus facris , ordinatur : Nam desideris nostri est,

talem illie ordinare Ponsificem , ere,

 Ainfi, foit que les Eglifes manquaffent de pet-fonnes capables du goovernement, foit que les fuffra-ges se partageassent, foit que le Clergé, ou le peuple, ou la Noblesses s'en rapportaisent au Pape, ou au Me-tropolitain , c'estoit luy qui faisoit effectivement le choix des Everques. Or ces occurrences eftoient plus frequences qu'on ne s'imagine peut-eftre pas, C'est L. J. C. 7, pour cela que Jean Diacre nous a déja fait remarquer ue ce faint Pape avoir otdonné pour divetles Eglifes les meilleurs Everques qu'il avoit pû rencontrer ; & qu'il n'avoir pas épargné pour cela ny les Cardinaux de fon Eglife , ny les plus faints Religieux de fes Monaste... tes. Epifeopos undecumque meliores invenire potnit, fl. diofiffint ordinavit: Et fiquando accessificas ordinan.

di Sacordutis abrapfit , neque Cardenales Ecclefia fina , neque Monachos Monafteres fui penitibe excufavet. 111. Si faint Gregotre approuva l'élection de l'Ar-chevesque de la première Justinienne, parce qu'elle avoit esté faire par le contentement do Synode & de tous les Evefques de la Province , Totim Concibi unito confenfu ; auffi les Prelats de France ordonnerent dans le II. Concile d'Orleans, que le Metropolitain feroit élû par les Evefques, le Clergé & le peuple.

C40, 7. Metropolisanus Epifopur a Comprovincialibus Epifcopie , Clericii , vel Populii electus. Le Concile III. d'Orleans veut que le Metropolitain foit élû par les Can, J. Eveloues avec le confentement du Cletgé & du peuple: Ipfe samen Merropoliteum a Comprovincialibus Epifospie, fiint decreta Sedie Apostolice continent, com confeniu Cleri co Civium eligatar. Et que les Everques foient élûs par le Cletgé & le peuple, avec le confentement du Metropolitain. De Comprovincelibra verò ordinanda , cum confinfu Metropolitani , Cleri co Civium elefto co voluntas requiratur. Le Ç. 1. Concile III, de Paris condamne toutes les élections qui se feront contre la volonté du Metropolitain , &

des Evelques de la Province : Contra Mesropolis Voluneasem, vel Fpifenporum Comprovincialium. Le Concile V. de Paris declare nulle l'Ordination d'un Evefque qui n'aura point efté élu par le Metropolitain, avec l'agrement du Clergé & du peuple. Si abjque ele thone Metropolicami, Cleri confensu , vel Civina fac. rit intremiffus , ordinatio irr ta babeatur. Carla tegle generale, felon ce Concile, est que les Evefques doivent eftreélus par le Metropolitain, par les Evefques dela Province, par le Clergé & le peuple, Decedente Episcopo, ille debent ordinari, quem Metropolitanus, à que ordinandus eff , cum Provincialibni fnis , Clerus,

vel Populus civitatis elegerine. Le Concile de Reims C40, 10. Can, 10. dit le melme : Ruem totins populs elegeret , eni rotum ac Provincialium roluntas affenforis, Et le Concile de Chalon , Olenabalio , nefi à Comprovinciel bus , Clero Cribus finis alterius babeatur cleffio,

IV. Il favt confesser que dans tous ces Canons les termes de fuffrage, voix, élection, confeotement, fe rennent indifferemment en melme fens, &c font coufusement attribuez, tantost ao Metropolitain, oo aux Evelques ; tantolt au Clergé , ou so peuple. Quoy que les termes fuffeot les melmes , les pouvoirs n'estoient pas égaux. La raifon est, que l'élection ne se faison que par le concours de la confgiration du penple,

des Nobles , de l'armée , des personnes qualifices , du Clerge, des Everques, & du Metropolitain, dont les uns influcient tantoft plus, tantoft moins que les autres, felon les diverses conjonctures. Or dans cette onanime conspiration , il est certain qu'autaot que les personnes qualifiées avoient plus de credit que le petit peuple, & le Clergé encore plus que tous les laiques, autant les Evelques en avoient plus que ny le peuple, ny le Clergé. Car comme c'estoit une mazime receue qu'il ne falloit poiot donner d'Evelque auquel le peuple fist opposition. Nallus invitis ordi-nandus Episcopus ; c'estoit aussi une regle autorisée dans le Droit, qu'il ne falloit pas laisser dominer le ca-price des peuples dans les élections. Le faint & sçavant Avitus de Vienne rémoigna sa juste indignation

Vant Avités de verme tenorqua sa june mongenemos dans uno ección co. o di epeuple l'avoitemporte forles Evéques: 36 quidem faits pravis exempli di, as una Epp. 66, Sexerdostais valiasais à papali regenda discare. V. Les Evefques d'Elpagne firem bien connollite dans le Concile IV. de Tolele, que c'eftois la con-currence de ces divers corps qui faifoit es dicciono. Canoniques ; où il est impossible que le College sacré des Evefques n'ait le suprême degré d'autorité sur les autres Corps. Sed necille deinerpi Sacerdas erit, quem aec Cleras , aec Popalas propria civitatis elege-rit , vel authoritas Metropolitani , vel Comprovincialium Sacerdosum affenfio exquifivit. Mais le Concile X. de Toledemontra bien plus elaitement, que les Evelques avoient une pleine & fouveraine puillance à élire des Evelques , lorsque Potamius Evelque Mettopolitain de Brague ayant efté déposé sur la propre confession d'un crime énorme, ce Concile luy donns pour successeur Fructuosus , sans qu'il se fist aucune élection hors du Concile : Tune venerabitem Frutlasfum Ecclefia Dumienfis Epifcopum, commani omnium

noftrum elettione , confliruimas Erelefia Bracharen. fis gubernacala coatinore,

VI. Quant à l'Angleterre, Augustin y fut établi

Evefque par le Pape faint Gregoire, qui le fit Ot-douner par les Evefques de France, & les autres Evef-ques de ces nouvelles colonies qui se formerent en Anglererre, ne purent eftre éleus au commencement que par les Everques mermes qui les Ordonnoient ; puilque dans toutes les nouvelles Eglifes il faut que les Pa-fleurs fe forment des groupeaux, avant que ces trospeanx raifonnables poiffent élire leucs Pafteurs, Or il ne se peut faite que cette influence des premiers Evelques d'une Eglise fur l'élection des autres Evefques, ne foir d'un grand exemple & d'noe grande confequen-ce pour l'avenir. J'an Diacte parle de cette forte, dans la Vierde faint Gregoire ; Sed & Anguffinnon penes L. p.c. ?. Anglos à Galliarum Epife pis ordinari pracepit. Per quem nibilominus ad Epifeopatam in endem gente, Monachi ejafdem Patris diverfo tempore provetti (nat, Mellisms, Inflat, Laurentiat, & Panlinus, Bede nous poutroit fournit un grand nombre d'exemples : Je n'en rapporteray qu'un de faint Cutbert , ent fit éleu Evefque de Lindisfarne pat un Concile , où presidoit l'Archevesque Theodore & onaffistoit le Roy Egfrid, Contingit at congregata Synodo non pared , fuh prafentid Regis Egfridi , cui Theodorus Archiepifeopus

prasidebat, una animo, omaiamque consensu ad Epis-capatam Ecclesia Liadis saracasis sligeretur. VII. Nous poortions ajoûter que si les Cannns demandent ou la presence de tous les Evesques dela Province, ou leur confentement donné pat écrit pout l'Otdination des Evelques , c'est principalement afin que nul Evelque ne puille eftre Ordonné, s'il n'a efté approuvé, & en quelque manière éleu par tous les Exel-ques dela Province. Car que pent-on croire de ce consentement par écrit de cens qui ne pouvoient pas se

### to delign les Benefices, Part II, Liv. II, CXXXII. 237

more has fully performed by the control of the cont

811). Le Counté 11. «Aute ailour en rempe.

(molt), que eure perione, que en hum de Berlinste en chamme, per perione, que le hum de Berlinste en chamme, per perione en la felcham; per construir de la felcham; per constr

13. Quad spread a decision score quiling infiliation, le pello possion in laceron conservation at Decision conservation at Decision conservation at Decision in the Section and Conference of the Section 12 of th

X Ferrard Jance 2 von fait donc compans, que chordefent au d., & le le 1 ventable de ancie Conon quant life e Sumante des Conon de Ventage de la compansa de Conon de Ventage de la compansa del la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa del

comments of the control of the public of the control of the contro

#### CHAPITREXXXII

Q l'un teul Evelque fuffit pour la validité de la confectation Epiteopale, du lieu, du temps , & du jour de l'election , & de la confectation.

I. Preuves de l'Eglefe d'Afreque, qui un feut Exefeve fuffi

111, Delument

" De Rome,
1' I. D' Angleterre,
V 14. Des Cannos IS des Conferences Apoliciens

V ( ) 1. Obsellera tures de Aprejon. 1 X. Conferencias tures des latre de Inflances.

L. Ordenston on Luffeit par better valles, query Layo le Conference (ne se par la sillab et deux some Everlopes) et ce els equi et luide de mante Everlopes) et ce els equi et luide de principal de la sillab et la

All 11 of very fire to resulte de Rev decline und le Oldmann of American qui devent fulle Oldman of American qui devent fulle Oldman of the Persperson personalisme de l'American de l'A

1 - 11 d 5 - 14 d 10 - 14 Commission and the second of the control of the con

dat au trassformâtic, cré.

111, Paula robique Rámoche de la Communio
des Cocinitates, Odolman luy fiell pes avent de
cocinitates, Odolman luy fiell pes avent de
complex cert pelle althou al voite platinus. Chanons, que equi fi elamontos infocutificar, en ca qual
appellora pas como la berforçar de la Presintez, un
au mont mont de appre fiela Presintez con activate
un in qui e composit pel sud Cassara siduati, che,
un in qui e composit pel sud Cassara siduati, che
un in qui e composit pel sud Cassara siduati, che
del Ordonanto multe. Re il confeife que celle a five,
gran feta approver per le Occidentation. Ella sidulatera fine coperate. Pregret communicate an
plessario fine de proposition de control la para de
plessario fine. Le ples trassocier.

Evefque d'Amioche qu'a eerte condition qu'il recevroit dans fa communion tous les communicateurs

d'Evagrans,

not fat Ordanner Ewfage de la recine Velle, par dem Ewfage femilment, camplice, de fes voloneres, auffi bien que de fen hoetee, fates la participation des Ewfages d'Expege, A dansieu Harman ertante phylosophere, audit somine Epifopareme arthodoceran ex Discopi d'Argua, salla somine Ewfagerate Ewfage d'Argua, se la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la comp

impire Piedra.

V. Le Pape Pollige aprie course les diligences pofisibles ne past renover que deux beréfons, s'actiqueida organitam Piedre d'Ottles, peur é fine l'Ottlesner qu'il ent le collections qu'il ent termpé à lamort de Pipe Virgle, cuille affecte d'est de l'action et de l'est controlle present au pour lequal ex Pape s'ellost declaré, qui cuilles d'épition des l'épétiques des fout-families, d'autre d'épitiques les fout-families, d'autre d'épitiques de fout-families, d'autre d'épitiques de fout-families, d'autre d'épitiques de l'épitiques de fout-families de l'autre d'épitiques de l'épitiques de l'épitiques

passis period let resi losset.

VI. Sung Gregore le Canda candida per Angulia.

Ragionere las le monhe de la volgan estediare.

Ragionere las le monhe de la volgan estediare.

Ragionere la volgan de la volgan estediare.

Ragionere la volgan de la volgan de la la lavela de la volgan de la vo

construing of Apolities, les to the Committee of the Interpolation of the Committee of the Interpolation of the In

we distance for by figure person.

VI L. Paperson Chan Application of convenience of the Convenience of the

VIII. Ce extra beforin que pou resolte cesse y qui aumenterate official en est de Verley, que ne fe terrorius pour ellre par dans la coolecta que, e fe terrorius pour ellre par dans la coolecta y personale plangue ver tine de public. Est part qu'elle ni rout pas esté daite à Alexandre, ny partiel Evrique que, ny vere la gairment de l'Evrique à Alexandre, la partiel Evrique que, ny vere l'appriment de l'Evrique à Alexandre, la partiel Evrique et l'avent de l'action de l'action de la commanda de l'action de l'action de la commanda de l'action de l'action de l'action de l'action de montre de l'action d

1X. L'Empeteur Julinien parle codjours des Otedanaions des Exelques, comme s'il s'y avant qu'un feul Everque qui les Ordomas II, & qui consul la fortune de fubit les peines décentées courte ceux qui ordonnent contre les lois Canoniques. Ex tribus per authur décent à falla fina. neiles tradinaire, dell'in-

N. From fun cruminators, allies was not believed. So part that conformation due Erdegue, Soretins were de sons after que taux les Englishes de Witten voir et de sons after que taux les Englishes de Witten (1998). The sons after que taux les Englishes de Witten (1998) de Todels voer que le Meropolamie, de Ordense Colonial des defigies qui el Dimatthe, Le Conclored Colonial des defigies qui el Dimatthe, Le Conclored Colonial de Meropolamie, de Colonia Colonial de Meropolamie (1998) de Todels voer que la Meropolamie (1998) de Todels de Meropolamie (1998) de Professor de Levi de Arreytistans afternat de Arreytistans afternat de Meropolamie (1998) de Professor de Le Par Cara de Falinte Schlammes d'E. efformation Le Par Cara de Falinte Schlammes d'E. efformation (1998) de servicio de Professor de Le Par Cara de Falinte Schlammes d'E. efformation (1998) de servicio de Professor de Le Par de Levi de Levi de Professor de Part de Professor de Professor de Part de Professor de

### touchant les Benefices Part II Liv. II.C.XXXIII, 229

dinatur, C'est à dire que l'Ordination se faisoit la nnit du Samedy au Dimanche, en commençant le Samedy au foir & finiffant le Dimanche matin, fans avoir intercompu le jeune du Samedy juiqu'au matin du Dimanche, C'est comme ce Pape s'explique a Diof-core Evefque d'Alexandrie, comme nous allons voir. X 1. Cette lettre du Pape Leon à Dioscore déternine la nuit du Samedy, ou le matin du Dimanche pour les Ordinations , non senlement des Evesques , mais auffi des Preitres & des Diacres ; parce que c'eft le temps qui nous represente le mieux la Resurrection de JES US-CHAIST, qui fortit de tombeao pour aller exercer dans le Ciel (on divin & éternel Sacerdo-

doce. Ainfi jusqu'au temps du Pape Leon, c'est à dire, jusqu'au milieu du cinquiéme fiécle , les Ordinations des Everques, des Profites & des Diacres se celebroient sed sie. indifferemment tons les Dimanches de l'année, Quod à Patribus unvimus este servatum, à vobis quoque vo-lumus custodiri , nt nou passem diebus omuibus Sacerdotalis vel Levitica ordinatio celebretur fed poftdiem Sabbath, einfque nollis, que in prima Sabbathi lucef-cit, exordia deligantur, &c, Iejunit & à jejunam-tibus facra benedittio conferatur. Quod ejufdem chfervantia erit , fi mane ipfo Dominico die , continuato Sobbathi jejunio celebretur , à que tempore pracedentis noll's initia non receduns , quam ad diem re-furrellionis pertineren:n dubium est. cre. Ve his qui conferrandi funt , unequam benedittio nifi in die refurrellionis Dominica tribuatur, cui à vefpera Sabbathi ini ium conftat adferibi . Ce. In bae denique die promifies à Domino Apostolis Spiritus fauctus advenit. Co mefine Pape trouva mauvais qu'Anatolius

Patriarche de Constantinople, eust Ordonné un Prê-

tre le Vendredy. XII. Les I ûnes des Oustre-temps s'observoient dija à Rome dés le temps du Pape Leon , comme il paroift par les Sennons qu'il y fit. Mais il n'y paroift nullement que les Ordinations y fusion attachées, &c la lettre que nous venons de citer, en est une marque évidente. Il s'écoula peo d'années entre Leoo & Gelafe. & ce fut en ce temps-là qu'on jugea a propos de joindre le jeune des Ordinations à celuy des Quatretemps ; & ainsi on détermina que les Ordinations des Prefires & des Discres ne se feroient plus qu'aux Quatre-temps , lassant à confectation des Evelques dans l'ancienne liberté, de la celebrer tous le Diman-Fpil. 9. ches. Voicy la Décrerale de Gelafe, Ordinationes etiam Prefryterorum & Diaconorum , nifi certis tem. peribus & diebus exerceri non debent, id ell, quarit menfis lejunie , feptimi & decimi . & ethem Quadragefimalis initif , ac mediana Quadragefime die . Sab. bathi jejunia circa vefperam noverint celebrandas, Las aurres Papes & les fiecles fuivans fe font conformez à cette pratique.

Greg. 1.

29. 4.

#### CHAPITRE XXXIII.

Du pouvoir que les Rois & les Empereurs ont eu dans les élections des Evefques, Premierement en France.

1. Las Canciles de France voulent qu'an sit le confencement des Ress pour proceder à l'élettion, & peur confirmer l'élà , fans que cela blefé la berre des fuffreges.

etta bize tarbérre nes jugreges.

11. 18 1. On farpre quelquesficis les Reis, paser leur faire
unterpresidre quelque hale de plus.

11. V. Les Conciles au contrare s'afformirent paser la défanfe des electrons libres

es escribis mores. V L V S I, V S S L Clotaire S S, wooder, on confirmer bey-neefme les Prelats eles canonagarms : s, ou que les Erefigres exams-mollest ét confermafine ous qui de acrons nemmez. Cela out eacire moves vide . que l'averibre formuelle en la France tombe. Liv. 11, Part. 11,

IX. X. Carlomoo & Popus , les Conciles de Lipcines & de Soffers rechlorar l'Epifopas , par l'eletton faite par le Prince , dirmet par les Entjoues.

XI, XII, Prairie que case autorio des Princes , n'est partout à fait membathe avecla borré des élettons. XIII. XIV. XV. XVI. Deduition hillaroque des életions , au des nemenassaus Royales, torres de Gregoure de Tours XVII. XVIII, XIX, Smre de la mejore dedaffina,

 L. ne s'est pû faire, comme on a déja pû remar-quet en passant, que les Princes n'ayent en quelque part aux élections des Evesques. Commencons a examiner ce point important par l'Eglife de France. Le Concile de Clermont condamna les élections qui le faisoient par la faveur & les brigues des personnes puissantes: Eminentissima dignitatis apicem de. 535. electione confiendat omnimu, non favore panterum, Car. 1. Oc. Non patrocinia potentum adhibeat, Lots donc 40. 549. que peu d'années aprés le Concile V. d'Orleans de-clara que les élections se feroient avec la permission du Roy, Cum valuntate Regis, il entendost que cela ne mettroit aucun obstacle à la liberté des suffrages du Clergé, do peuple & des Everques, selon les Canons anciens. Et c'est ce que ce Concile declara en termes formels , Sed cum voluntate Legis , fexta elellianem Con to. Cleri & plebis, ficus in autiquis cauenibus senetar feripino, à Metropolitano cum Comprovincialibus Pontifex confecrotur. Cette petmillion du Roy qui ne mettoit point d'empelchement à la liberté de l'élection, ne pouvoit eftre autre chose, que la permission de proceder à l'élection, ou l'approbation de la perfonne élûe, ou tous les deux enfemble.

I.I. Si ce furent là les commencemen ens de ce que cas. F. les Conciles accorderent aux Princes, ce ne furent pas les bornes de ce que les Courritions ambitieux leor firent quelquefois entreprendre. Le Coneile I I L de Paris teno seulement huit ans aprés le V. d'Orleans, defendit de recevoir les Evelques qui le feroient faits nommer par les Rois, fans avoir esté élus par le peu-ple, par le Clergé, & par les Evesques; & recomman-da une exacte observance des anciens Canons poor la liberté des élections. Et quia in aliquitus rebut confuerudo prisca negligitur as decretaCanonum violantur placuit ut juxta antiquam confuetudinem, Canonum decreta ferventur. Nullus civibus invitis ordinetur Epifcopus , nifi quem populi & Clericarum elettro p'enistimà quefierit voluntate, Non principis imperio, neque per quamlibet conditionem , contra Metropolis volunta-tem , vel Epifcoporum Comprovincialium ingeratur. Qued fi per ordinationem Regiam bonoris ift ins culmen pervadere aliquis nimià temeritate prasumpserie, à Comprovincialibus loci ippus Epifcopis recipi uni-latends mercatur, quem indebité ordinatum agusfcunt. Si quis de Comprovincialibus recipere contra in-terditta prafumpferit , fit à fratribus amnibus fegre. gatus, & ab ipforum omnium charitate fimmorus. Ce Canon n'est pas contraire à celuy du Concile V. d'Orleans , pois que l'un demande le consentement du Roy, sans rien diminuer de la liberré ancienne des fuffrages | & l'autre exclud le commandement de Souverain, in compatible avec la liberté canonique des

elections lections.

111. Peu d'années aprés Leonce Meuropolitain et 1611 de Bourdeaux affembla fon Concile Provincial à Saintes, où il se déposer Emerins, à qui le Roy Clotaire avoit donné cer Evesché, sans qu'il eust esté élû par le peuple, ny agreé par le Metropolitain, & ayant fait élire en sa place on des Prestres de Bourdeaux , nommé Heraelias , il envoya au Roy Charibert l'acte de cette élection par le Prêtre mefine qui avoit efté élu. Emeriam ab Epifcopa. tu depulit , afferens non canonici fuiffe hoc houere do-

.....

atum, Decretum enim Regis Clotarij habuerat , nt abique Aletropolitani confilio benediteretur, qui non eras prafens. Que cjelle confenfum fecere in Heraclium, quod regi Cariberto subscriptum propriis ma. nibus per nuncapatum Presbyteram transmisserunt. Votla une Sentence Synodale donnée conformément au Goncile III, de Paris. Le Roy Caribert la regarda au contraire comme une offense faite au Roy Cloraire fon pere, il exila Heraclius, rétablit Emerius, & condamna a des amandes pecuniaires l'Archevesque de Bourdeaux, & les aurres Evefques qui avoient affifté à ce Concile. Gregoire de Tours luy fait dite un mot qui pourroit donner fujet de croire que ce Prince n'eur pas agy de la fotte, fi les Evefques se fussent serement adressez a luy , pour le conjuter de teparer luy-melmel'outrage que le feu Roy son pere avoir fait aux Canons, & à la liberré des Eglifes : Qued hi Episcopum, quem Regis Clerarif voluntas clegis, absque nostro judicio projecerunt.

IV. Mots if est a remarquer que ces Everques si zelez pous la liberce de eléctions, & si interpolés contre les entrepries des Grands, ne la ufletent par d'obliger co Prestite qu'ils avoient d'il, de z'allet présente au Rova vec le Decret de son éléction. C'éson donc une coûteme d'il receveix, de qui ne paroissité pas contaites à la libercé canonique, nofine aux plus rigides

observateurs des Canons.

V. La liberté des élections nelaissa pas de se main.

tenin nonoblant cos sertiens, qu'on leur donnois en quiques tenements. Le Concile V. de Paris renouvella rous les anction Casons pour la liberté des nouvella rous les anction Casons pour la liberté des Provinces de soll tempopularis, d'ectates milles toutes les éléctions qui le érective autremon, metime avec ten les chéctions qui le érective autremon, metime avec tendiques cente dans ces occurrences avoir elle faire tendiques cente dans ces occurrences avoir elle faire tempos engiques qu'on de l'activité produit de l'entre des la consideration de l'entre de l'entre des la company de produit de l'entre de l'en

VI. Le Roy Clotaite II. coofirma les Actes de ce Concile par un Edit, où il femble ueaumoins y appotter des modifications avantagenses aux pretentions de sa Couronne. Cat il veut bien que les Canons soient observez . & que les élcétions soient libres ; mais il declare que comme celuy qui a effé élû pat le peuple, le Clerge & les Evelques , doit eftre Ordonné , aprés avoir efté prefenté au Prince & agreé de luy ; auffi ceux que le Prince aura nommez, feront teceus &c Ordoonez, aprés avoir esté examinez & approuvez par les Evelques. Ideoque definitionis nostra est , ne Canonum Batuta in omnibus conferventur : & qued per tempora ex hoc pratermifum oft, vol debine perpetnaliter observetm. Ita nt Episcopo decedento, in loco ipfins , qui à Metropolitano ordinari debet, cum Provincialibus, à Clero & populo eligatur; & fi perfouna condigna fuerit , per ordinationem Principis or-dinetur. V el certo fi do Palatio eligitur , per merisum persona & dollrina ordinctur. Conte detnicte Partie est manifestement ajoûtée au ptemier Canon de ce Concile, & contient une aotre maniere de pourvoir aux Evelchez par la nominarion du Prince, avec l'agrément postersont du Metropolitain & des Evesques, qui pouvoient examiner celuy que le Prince avoit nommé, & mesme du Clergé & des peuples, qui avosent la liberté de former des acculations , & d'exclu-

reccus quicftotent propofes, pat une convicton publi-

que de quelque crime, ou de quelque arregularité.

C'eft à mon avis le veritable fens de ces paroles , Fol

certé fi de Palacio eligienr , per meritum perfona Or

delirina ordinatur. C'elt à dire que celuy que le Prince nomme fera receta, fi coux qui ondrois de l'examinet, ne trouvent en luy aucon fujet d'irregulaisté, ou d'incapacité, de font forces par la d'approuver fapromotion. Or les Evefques, le Clerge de le peuple avoieur ce drois d'examiner, ou d'attefler le metite,

ou le démette de crux qu'on filiots. V 11. Ce Roy pertendir en cela o e tion faire que mainteirr, ou renouvelr les anciens Canons, & lut tout celluyde Concille V. d'Orleans, où ce spatole, Com voluntate Rejis, jaxes stellissens Clero ét plaland, donnett un fondement apparent, de dire quel le lection est Canonique & libre, oon fruiement quand le Roy agrée cels que le Clergle, les propie & les Ever'e quet out clà, mais auffi quand les Everlopes, Colles de le serule ne font avonce oppositions a clavque. El de le serule ne font avonce oppositions a clavque.

Roy a nommé.

III., per acjey file to Evelgene de ce trappa lide. 19-19-1, qui en a ché de qu'elle transis je forp han que el le trappa come a present general per a que en a ché de qu'elle transis je forp han que el le trappa que en a che en a cheche de la crista d'entre de l'entre a l'entre a chéche deman inoisi, dont l'elina Archevfreque londince fai. fait le reci dans une fentre a present grant partie prince l'entre a l'entre a trappa d'entre l'entre a l'entre a

ut, & publicanis faculariter ad perfruendum.

IX. Le Duc & Prince des François Carloman 40.7.45 commerca de temedier à ces defordres, dans le Concile de Liptines fous le Roy Childeric III, en établiffant de bons Evefques avec l'avis du Clergé , des Grands, & fur rout dumefme Boniface. Voicy comme il parle luy-mefme dans les Actes & les Canons de ce Concile. Ego Carolomanno Dun & Princeps Fran- Can. r. corum , Episcopes cum Presbyteris ad Synedum congregati , us mibi confilium dediffent , quemodo lex Dei & Ecclofiaftica Religio recuperetur, coc. Itaque per consilium Sacerdorum , Religiosorum , & Optima. tum meorum , ordina timus per civitatos Episcopos. & conflituimut fuper cos Archiepiscopum Bonifacium, qui eft Miffus fantli Petri. Ce Concile eftoit un Canfeil, oil le Prince deliberoitavec les Evelques, les personnes pieuses du Clergé & les Grands de l'Estat, & de leur avis donnoit les Evelchez. L'autotité fouveraine du Prince estoit absolument necessaire , pour tetirer les Evelchen d'entre les mains de tant de scelera qui s'y eftoient intens. Les Evelques & le Legat mel-

me du Paper de devocations d'accord.

X, Le Dux & Finne de Français Pepie en fit 20
100 au l'Année (Français Pepie en fit 20
100 au l'Année (Français passe finne) de deputrement dans le

200 au l'Année (Français passe finne) de finne

200 au l'Année (Français passe finne) passe finne

200 au l'Année (Français passe finne) passe finne

200 februikant Parasante, ch', Californius per au
nationa per cristates (legionar Periophyse d'Adrie

200 della passe passe passe passe passe passe

200 della passe passe passe passe passe passe

200 della passe passe passe passe passe passe passe

200 della passe passe passe passe passe passe passe passe

201 della passe pas

ques & des Grands.

X.1. Ot cette concorde des fisffrages du Clergé, du peuple mefine & des Evefques avec l'intervention de l'authorité du Prince, n'el ny imaginaire, ny impoffible. Elle paroid manufettement dans ces deux Concile.

Gen, d

### touchant les Benefices, Part II. Liv. II. C. XXXIII, 231

de Soifons & de Liptines , & dans les élections d'E-vesques qui y furent faites. Elle paroift dans l'élection d'Erembert Abbé de Corbie, qui fot élû pat ses Moines, aprés la permission qu'ils en avoient obtenue du Roy, & après que le Roy l'eut coofirmé, il fut infli-tué par son Evesque. Le Brevet du Roy Throdotic fair soy, v. Du privilege que le Roy leur avoit accotde d'élire leut Abbé. 1. De la permission que les Religieux vintent demander au Roy aprés la mort de leur Abbé d'en élire un nouveau. 3. De la confirmation que le Roy donna à l'élû, avant qu'il pûr estre instale pat l'Evelque. Monachi petierunt ut lecret eis secundum previlegiem, qued ex regasi munificen-tid & Saterdotum concessione indultum est, semtispis eligere Rellerem. Es dum corum petitio ferenitati cougrus effe videretur, venerabilem virum Erembereum cum voluntate Epifcopi elegernut & c. Pracipientes concessionus & jubemus, ut Erembertus Abbat co Reller Monafteris Corbeienfie in omnibus fit confli-

XII. La mefune concorde avoit patu non feulement offible, mais tres-facile & tres-convenable à faint Gregoite le Grand, cet intrepide défenseut des immunitez & des loix Ecclessassques ; lots qu'il accorda ce tivilege au Monastere & a l'Hospital d'Autun, que l'Abbe feroit élû par le Roy & par les Moines : L.s. Ep.so, Obennte Abbate, non alint ibi quacumque obreptionis affutia ordinetur , nifi quem Ren ejufdem Pro-

vincia , cum confensu Monacherum , secundum time... rem Dei elegerit ac providerit ordinandum. XIII. Nous produirons un plus grand nombre

d'exemples de cette concorde, apres que nous aurons parcouru ce que Gregoire de Tours a écrit en divers endroits des élections , ou des nominations aux L.J. c. s. Evelchez. Apres la mort d'Eufrasius Evelque de Clermont , le Peuple élût faint Quintien , que les ennemis de l'Estat & de l'Eglise avoient chasse de son Evesché deRodez. Apollinaire gagna le Roy par prefens, & se fit pontvoit at lieu de Quinten, Lui abient ad Regem, ablatis multie muneribus, in Epifcopatu fuccessit. Mats Apollinaite estant mort quatte mois aprés, le Roy Throdoric confiderant que Quintien n'avoit effé chaf sé de son Evesché que parce qu'il estoir artaché à ses interests, le fit installer dans celuy de Cletmont par le Peuple & les Evelques de la Province Theodoricus inf-fit Quintianum imbi confiteni. Es flatim direlli unn-Pita Patr. eg convocatis Pontificione & Populo, eum in Cathe-drum Arverna Ecclefia levaverune. Voila un exemple de ces nominations Royales aux Everchez, oil il

Evelques à la nomination , lans leur faite aucune vio-XIV. L'Evefché de Touts fut donné à Ommatius pat l'ordre de Clodomite, & peu d'années aptés Theodore & Proculus en furent pourvûs par le commandement de la Reine fainte Clotilde. His ex juffa Clodomiri Regis ordinatus oft . Oc. Theodorus & L. 3. C. 17. Clodomers Negos orninma. 17. Clodomers Negos orninma. 17. Proculus ordinante Clotildo Regina, tribus annis Tu. L. 4. C.J. ronicam rexerant Ecclefiam. Après la moet d'Inju-

paroitfoit encore quelque rayon de la liberté des élec-

tions; puisque le Roy faifoit consentit le Peuple & les

meftico Regit Clotarij fuccifit.

X V. Je reviens à l'Evelché ce Clermont, qui fut donné à Gallus par la faveur du Roy aprés la mort de faint Quintien. Gallut in eins Cathedram, Rege api. tulante substitutut, Aptes le deceds de Gallus, le Prestre Caton fust élû par le Clergé & le Peuple, Consinuò à Clericis de Episcoparulandes accepis ; Les Evelques de la Province qui estoient venus pour fe trouver aux funerailles de faint Gal, offirment à Caton

de le confacrer fur l'heure mefmes s'il vonloit s'unit à eux, & se passet de la nomination du Roy Thibaut, qui eftoit encore tres jeune ; l'affeurant de le mettre à couvert de tout ce qu'il pourroit craindre de la part de ce jenne Prince : & de payer eux-melines les amandes s'il y estoit condamné. Episcopi dixernat Catons Prospytero : videmus quia te elegit pars maxima popularum, vini , confenti nobit . Co benedicentas con-fecremon te ad Epifcopatura, Rex verò parvolus aft, & figun tibi adscribiter entpa , not fufcipientet te fub defenfione nofira . cum proceribm & primis Regnt Theodovaldi Regis agemus, ne tibi ulla excitetur injuria;nos quoque in tautum fideliter crede us ffondea-mus pro te omnia, etiamfi danni aliquid superve. neris, do nostris propriis facultatibus id redditures. Caton ne se rendit pas à ces pressantes de genereuses follicitations des Evelques : & cependant il donna le loifit à l'Archidiacre Cautin de se rendre auprès du jeune Roy à Mets, oil il fust aussi-tost pout veu de cet Evelché. Les Officiers du Roy vintent eux melmes l'y établit : ce qui se fit avec le consentement du Clergé & du Peuple. Cautinus Theodovaldum Regem petitt. adnuncions transitum fancti Gulli, Quod ille andiene, vel qui cum es erant, convocatie Sacerdotibus upud Metensem civitatem, Cautinus Archidiaconus, Episcopus ordinatur. Cum autem veniffent nuncij Catonis Profbyteri , hic jam Episcopus erat. Tunc ex juffu Regir , sraditis ei Clericis , & omnibus qua bi de rebut Ecclefia exhibuerant, ordinatifque qui cum es pergerent, Epifcopie & Camerariis, Arvernos eum direxeunt, Qui a Clericit & Civibus libenter exceptut, Epifcopus Arversit ell datut. L'Evelque de Tours int venu à mourir . le Clergé de Touts follicité par le Roy, demanda Caton pour son Evesque; les deputez du Clergé dirent franchement à Caton que c'érost par les ordres du Roy qu'ils l'avoient élû : Nes enim nostrà te voluntate experiviosu, sed Regis pra-ceptione. Coton refusa l'Évesché de Tours, parce qu'il s'estoit fait promettte par le jeune Prince Chramnus qu'aprés la mort de son pere Clotaire, il le tétabliroit dans celuy de Clermont en la place de Cantin. Cate amicitias cum Chramne nexuerat , premificuem ab eo uccipient , ut fi consigerit Regem mori Clotarium, Harim ejello Cantino ab Epifcopatn , ifte praponeretur Ecclefia. XVI. Cette narration ne peut pas patoistre lon-

ue à ceux qui y feront les reflexions faivantes. 1. Que les Eveloues talcherent de rentret après la mort du Roy Throdorie, pendant la minorité de son succesfeur, dans leurs anciens droits, & dans l'independance des élections; en Ordonnant le Prestre Caton élû par le Peuple & par le Clergé, fans avoit demandé l'agrément du Roy, ny pour proceder à l'élection, ny pour confacter celuy qui avoit effé élû. 1. Le Clergé & le Peuple n'estant pas moins jalonx de sa liberté élût d'abord le Prefite Caron. 4. Le Roy Thibaud pont mieux etablir fon droit, nomma le premier qui recoutet à luy pour luy demander l'Evelché. 4. Ce jeune Princene fit cette nomination que par l'avis des Evelques qui estoient à la Cour; & il envoya les melmes Evefques pour venir érablir Cautin dans fon Egli. fe. s. Le Clergé & le Peuple de Clermont agréerent & confirmerent la comination de Cautin faite par le Roy. Ainfi l'élection concoutoit en quelque maniete avec la nomination, 6. Le Roy follicità le Clergé de Tonts d'élire Caton pour Evelque. L'autorité Roya le n'étonffoit donc pas entierement la liberté des fuf. frages. 7. L'ambition dea Erclesiastiques surpreroit ordinairement la facilité des Princes , & les ponffoir à entreprendre au delà des bornes legitimes de leur pouvoir & de lent modelhe.

riolus Evelque de la meline Ville , Baudin domestique du Roy Clotaite luy succeda. Cui Bundinus ex de-

X V 1 1. Ceux de Tours élûtent le Prestre Euphronins pour leur Evefque, & allerent en demander la confirmation au Roy. Ce Prince leur demanda pourquoy ils n'avoient pas obey à l'ordre qu'il avoir don-né en faveur de Caton. Ils réponditent que Caton avoir refuse cer Evesche, Caton fe prefenta au Roy en melme remps, & demanda l'Evelché at Clermone le Roy se tiant de sa demande, il témoigna qu'il accepteroit l'Evesché de Tours. Le Roy luy repliqua, que le resus qu'il en avoir fait l'en tendoir indigne, & en mefme remps il confirma l'élection faire d'Euphronius. meum etemps il confittma i election state a Euphitomist. Turenici audientes, regrefum faisse Regem de sade Saxonum, fatto confonsi in Euphrenium Prespis-rum, ad eum pergunt, dataque suggessione, Respon-die Rex, praceparam enim ne Caso Protopter illic ordinaresur, co cur eft Spreta juffio noftra, &c. Rex aie l'ateni , Ege primum pracepi , no Turonis te ad Episcopatum consecraront . & e. Respondit Rex , Fiat

1 . s. c. 15. voluntas Dei , & B. Martini elellio compleatur , & data praceptione, Enphronius ordinatur Episcoput, L'élection d'Euphronius avoit efté faire sans la permillion du Roy Cloraire : on luy en demanda l'agrément lots qu'il revint victorieux des Saxons : effant peu fatisfait de celuy qu'il avoit nommé, il confitma

teau de Selles en Poiron; dont nous avons parlé ail-

cette election. XVIII. Je laiffe la nomination que le Roy Cha-L. c. v. 18, ribert fir de l'Abbé Pascentius à l'Évesché du Châ-

leurs. Je laiffe celle de Monderic pour l'Everché de Langtes . Lingonici Mondericum experunt , qui à Rege indultus & tonfuratus , Epifcopus ordinatur. Mais comme Terrique Everque de Langres n'avoit pas encore rendu l'ame, le Roy donna cependant le Chafteau de Tounere à Monderic, pout y resider en qualité d'Archiprestre. Monderic tomba dans la dis-L. f. f. grace du Roy, l'exil & la prison furent la juste peine, mais non pas le remede de son ambirion. Car s'estant enfuy vers le Roy Sigebert, il fut fait Evefque du village d'Arifira, Ceux de Langres demandetent Sylveftre pour Evefque, Lingonici Sylveftram exparant, Es l'épileplic l'ayant emporté en peu de jours , ils demanderent & obtintent Pappolus Archidiscre d'Au-tun, Episcopum flagitantes, Pappolum accipinat. Où il semble que c'estoient moios des élections que des propositions & des demandes que les Villes faisoient aux Rois, & que ce n'estoient aussi pas tant des nonunations que les Rois faifoient, comme des confentemens qu'ils donnoient aux demandes des villes Epif-

eopales. XIX. Saint Ferreol Everque d'Uzez estant mort, Dynamius Gouverneur de la Province fit recevoir en fa place Albinus qui avoit efté Prefect, fans aucun ordre du Roy. Albin mourar trais mois aprés & prevint la déposition dont le Roy le metagoir, Albimus ox Prafello per Dynamium Rellerem Provincia extra Regit Concilium fuscepit Episcopatum, Que non amplins guam tribus utens menfibus, cum ad bec canfa restitiffet at removeresur, defuntlus oft, Jovin goi avoir esté Gouverneur de la Province, obtint du Roy le brever de cet Evesché. Le Diacre Marcel fils de Felix Senateur, appuvé do Confeil & de la faveur du Gouverneur Dynamius, fe fit élire & Ordonner par les Evelques de la Province. Jevinus iterum, q quendam Provincia Rellor fuerat , Regium de Epifcopatu pracepium accipit, Sed pravenit eum Marcel-Lus Diaconus, qui convocatis Provincialibus, Ordinatne oft. Ces deux prerendans en vintent aux armes, mais le plus foible l'emporta par fes prefens.

### CHAPITRE XXXIV.

Suite du mesme sujet, du pouvoir des Rois dans les élections des Evelques en France.

2. Consinuarien de devers exemples , emprensez, de Gregoire de nirs, où la neuvinazion rezale & l'élection canonique concentrens

11.111.1V. sucres exemples, quelques-uns mefine de tresunts Evofques , élies de la forse, F. Ny Gregore de Tours , ny les Sauces , ny les Conciles de ces semps-la, ne fe for e panet appofer a ces nes narrai que la Somune & les autres femblables defants ay enf-

feur pains de part, VI, Autres extemples tort, des autres Hilloriens. VII, Sammeure des reflexions qu'il fant faire foir tant de

VIII, Les formulares de Marculphe font fuy, que le Rey tenet co-foi des Evefques & des Seigneurs dans ess privafrom d'Enefaber

 D Omnolus Abbé de faint Lautens à Patis avoit témoigné tant de paffion & tant de fidelité pour le service du Roy Clotaire, que ce Prince se re. folur de luy donner le premier Evelché vacant, Praf. L.s.c.s. telabatur Ren locum, in que Pentificatut benerem aceiperer. Avignon estant venu à vaquer, Cloraire reso. lut de luy donnet , dare deliberaverat. Dumnolos fit prier le Roy , de ne luy donnet pas une dignité qui feroir plutoft un éloignement, ou un exil, & ne pas l'envoyer habitet patmy des Senateuts qui eftoient pluroft des Sophistes, & parmy des Magistrars, qui meritoient mieux le nom de Dialecticiens & de chicaneurs. Ve non quafi captions ab ejus elongaretur afpellu , nec permitteret simplicitatem illini inter Sena-teres Sophisticos , ac Indices Philosophicos fatigari ; adferent bunc locum humilitatis fibi potius effe, quare beneris. Le Roy luy donna l'Evefché du Mans, Jpfum Ecclefia illi Antifittem deftinavit , oil Gregoire de Tours dir que les miracles furent les témoins itreprochables de sa sainreté, & qu'aptes vingt deux ans d'Episcopar, sentant les approches de la mort, il choifit l'Abbé Theodulphe pour fon successeur, ce ue le Roy confirma ; mais peu de temps aprés on elut Badechifile Maite ou Grand Maiftre du Palais Royal, Theodulphum Abbatem in leenm fum praciegit, cujus afcenfui Rex prebnit voluntatem ; fed non multum post temput mutata fententia , in Badechisilum domus Regia Majorem transfertur elellio.

11. L'exemple de Domnolus nous apprend que lea plus faints Evefques s'accommodoient aux nominationa des Rois, ou en les acceprant eo leur faveur; ou en lea procutant à d'autres personnes dignes de ce fublime rang. Nous avons déja touché plusieurs exemples semblables, & il s'en rencontrera encore d'autres dans la fuite, Felix Everque de Nantes pria avant sa mort les Evelques voilins de confirmer le choix qu'il avoit fait de fon neveu Burgundio pour fon fuccelleur. Pocaris L. 6.6.17 ad fe Episcopis qui propinqui erant, supplicat ut confonfum. quem in Burgundionem nepotem fum fecerat fuis fubfcripsionibus reberarens, Qued cum fattum fuiffet , sum ad me dirigunt. Les Evelques le renditent à cette demande : mais Gregoire de Touts qui estoit le Merropolitain ne voulut pas precipiter l'Ordination d'un Neophyre. Felix cependant vint a mourir, & Nonnichius luy succeda par ordre du Rov. Cm Non- 1, 6, 1, 16, nichius consobriuns, Rege ordinanto successie. Les perfecuteurs d'Etherius Evefque de Lifieux l'ayant obligé de se retirer chez le Roy Gontran , vintent demander fon Evefehe au Roy Chilperic, qu'ils ne porent neanmoins surprendre par leurs noires calomnies. Ad Re-

# touchant les Benefices,Part.H.Liv.H.C.XX XIV.23:

con ... primate preparent par l'y appare puttede. Il miscont Combe de Comunha harce l'écrépace Roder par la fevreu de la Reine Brundsau, "degune de de par la fevreu de la Reine Brundsau, "degune de houjer fait de la regione de Lourge par les inflances du Roy Gostera, qui reful a tou les prétens, donto coulai corronne les oinvoluble réfundons, de ne mentre jamus à gent cu diquier independibles . du de la regione de la regione de la regione de mentre jamus à gent cu diquier independibles . du chiefate. Na manufes marrie afreces, les expre legispas my acrentibes réplandif fertus, Navel, l' Famiquem unifer coloniales Sacrédaux vouders Transparen unifer coloniales Sacrédaux vouders

111. Les élections le faiforent donc encore , mais l'influence des Rois y avoir beaucoup de pouvoir. Lotfque cetre autorité ne s'employoit que pour donculeges des ames ambineuses & simoniaques, il y a voit tont miet de croire que le faint Espeu anunoit les Rois, de les faifoir agir comme ayant rang entre les principaux membres de son Eglise; & comme appellez à quelque lorse de participation du Sacerdoce. Tel eftoir ordinatrement le Roy Gontran, mais il s'en falloit beaucoup que Chilperic ne fust tel , luy dont le oiefme Auteut dit, que durant son regneil y eut pen d'Ecclesiastiques qui metitastent l'Epittopat : In cojus tema pore pauci quedammedo Epifcopatum Clorici meruerunt. Le meine Roy Gontran le rendit au jugement des Evelques qui avoient dépolé Promotus du nouvel Evefché de Chasteaudun, que le Roy Sigebert avoit étigé pour l'en pourvoit : Ordinante Sigeberto Rege, Epifcopus fuerat institutus. Les Evelques de Guerine ne laiflerent pas d'Ordonner le Prestre Faustinien. Everque d'Aqs , quov que le Comte Nicetius en cuft obsenu le brevet du Roy Chilperic. Nicetius Comes loci illim praceptionenta Chilperico elicuerat, at tonfuratus, civitati illi Sacerdor daretur. Mais le Roy Gonttan fit rétablit Nicetius dans cet. Evelché, condamna l'Archevesque de Bourdeaux & deux autres Evefques qui avoient Ordonné Faustinien, de luy payer, une pension de cent écus d'or tous les ans pour fon entretien, & fit ratifier tout cela au Concile de Macon. Nicetins ex laice , qui prins à Chilperice Rege pracrptum elicuerat , in ipfil urbe Epifcepatum adeptus eft. Ce melme Arthevefque de Bourdeaux nommé Bertrant, se sentant atteint d'une maladie mottelle, nomma un de ses Diacres pour son successeut. Ce Diacre ayant obtenual'agrément de ceux de Boutdeaux, vint en Cout avec force ptefens. Le Roy le file Comte de Saintes. Diaconus cum muneribus & confensu civium ad Regem properat , fed nihil chii. nuit. Tunc Rex data praceptione jufit, Gondegifilum Santonicum Comitem Epifcopum Ordinari , geftumane off ite. Sapaodus Evelque d'Atles étant mort. Licerius Referendaire do Roy Gontran luy fuccela most d'Evance Evefque de Vienne, le melme Roy nomma le Prefite Virus. Virus Prefi grer de Senate. ribus Rege oligento fubftituitur. Agentus Evelque de Verdun eftant decede, l'Abbe Buciovald contre en Cour, mais il ne pust rien obtent · le Rny nomma fait Evelqued'Agile par le Rnydes V igothi di in.

perfusik que cer E-régue n. 1 y s' à la Dran le laponabile la Roy Segireit, cer ferm bette de la la fey tale de la laponabile de la comme bette de la laponabile de la laponabile de la comme benar de a fallaire. Cer E-recipe le reversa i la mocoà le Roy Childebra i lay donna E-réfète a Venerréfusione T-analysiane la gel argue più pri Lifia Geogram de T-our fasiere un Sommane des Venerpole le Roy. Per dellimente fases ad profisione E-pri pui le Roy. Per dellimente fases ad profisione E-pri geranno misgli s' comme la Rore i fane Closible y arout analysiane cubity dem E-venerte de la comme la Rore i fane Closible y arout analysiane cubity dem E-venerconstant de la laponabile de la comme la Rore i fane Closible va route faire de Bonneyon pour gonocomer ecopon-

enenre plus ordinaire, lorfque ces Seigneurs fe méloient de donner les Evelchez, que lorsque les Rois y tes & de tant de teptimandes du faint Pape Gregoire le Grand aux Evefoues de France: e'est suffi ce qu'à 1 déploré Gregoire de Tours dans la vie de samt Gal . " Euclque de Clesmont. Jam sunc germen illud iniquum caperat pullularo, ut Sacerdorium aut venderetur à Regibus, aut compararetur à Clericis. Le Roy Theodoprepaté le feilin public que le Roy avoit ordonc'est que faint Gal receut commandement du Ciel de ruento in fo Spiritu fantto , ait . Quid bi maffitant? ( 1. anid curlitant, anid retraffant ? Vaccom est sons corum : eço cro Epifcopus , mihi Daminut hunc hongrem largiri diquabitur. Tu cum me andieris redire de 11 presentin Regis . Ce. Sasoe Nizier ne demaoda pas Evefché de Lvoo, mais fon oncle Arthevefque de Populi , so decroso Regis , ad ordinandum adduce-

As a construction of the management of the construction of the con

peuples recourroient eux-meimes à l'autorite toutepuilfante des Souverains , on pour arrefter les brignes qui fe fashifosent par force du n'ône Epsfcopal, ou pour eonne, & d'entre les Grands du Palais qui avoient le Clergé & les peuples abusoient aussi tres-souvent fuccesseurs; ou en produsant leurs neveux; ou en feul à tous ces defordres : mais fi le fucceffeut de la pu ffance, ne l'eftoir pas auffi de sa piete, c'eft la condition & le malheur des chofes humaines, que les biens ne se trouvent jamais sans le melange de quelque mal ,

de Touts Gregoire, autre que l'Historien; aprés avoit marqué les fuffrages & les defits du peuple , Quem profpera veta peribant . il temarque le confentement de fa promotion : Huic Sigebertus evans favet & Brumebildit beveri , Indicio Regit nobile culmen adift. L'Auteur de la vie du faint Duc Pepin, dit que faint Amand estant venu prochet l'Evangile en France par ordre du Pape, le Roy Dagobert le fit élite & Ordonner Evelope, Ad aulam invitatus, Juffn Dageber-Du Chefue ti Regit, Tratelliufis Ecclefia ordinatur Episcopus. som, , aug. L'Auteut de la vie de faint Leget Evefque d'Autun , taconte comme deux violens Competitents avoient 26.d. p. 6-01, remply cette Ville de fang & de carnage : enfin l'un tre, ayant efte banny, après deux ans de vacance & & de defolarion , la Reuse Batbilde qui gouvernois quidem nuper inter dues contentio de sedem Epico.

& que les remedes melmes caufentenfin des maladies,

de cette moderation en parlant des nominations Roya-

cio fatetur coram cunitii. Quin potini conmenatur ad cives , ne Projettum à Rege pofcerent , in fede Pa. mages faulte Spirien gubernante , imite censilie Frasitionibus populi annurnte. Celuy qui a cust la viede the pre faint Aufbert Archevefque de Rollen , eaconte pre- 611. le fut fait Evelque de Lyon, par le confentement una nuoedu Roy, des Grands de la Cour & du penple, Pins Kex Theadoriens , & inclying Frinceps Popinus, eum proceribus Palatif falubre agentes confilmon , una unaumi populi veto eum conflicuerunt Antiflitero. Ar forte fut élû Abbe de faint Vandrille en fa place, de peu de temps après faint Oiim Atchevesque de Rouen estant mort, le peuple élut Ansbert pour luy forceder, & en fir la demande au Roy Throdone. Ce Prince tenoir ses Estats a Clichy prés de Paris , il envoya quest Anfort comme pour ptendre fon avis fur des affaires importantes ; car il eftoit fon Confes feut, Nam Confeffor illius erat. Anfbett ne vint qu'aprés un fecond commendement; alors il fur fair Evelque par l'unas ime élection du Roy, des Evefques, es Grands & du Peuple. Tune eligentibus civibal prafata arbis Atesropeless , cum unanumi veto fantlerum Sacerdotum, Regis & Principum, eligium, trahitur, ce. Aviros Evelque de Cletmont fentant les plut pet approches de la mott, fit élire fon frere faint Boner, 44, 114 qui de grand Echanson, estoit devenu Referendaire, ou Chanceher du Roy Stgebert, Annale ex mann

Regis accepte , Referendari officiam adeptus eft ; &c avoitenfin efte fait Gouverneur de Matieille : Prefellus Maffilia prima Provincia, Il s'efton acquité de cette charge plutoft comme un Evefque , que comme un juge. Ve non tam Judex , quam facerdos effe vidererar. Pepin l'ancien gouvernoit alors les Estats du Roy Theodone. Ce fut a luy qo'Avrus demanda la confirmation de l'electron de foo frere, Mifa ab ilto ad Regen legacio est, ut as authoritate Rigia ele-Bient Boniti funm quoque confensum adjiceret, Saint Boner obtint peu de temps aptes do meime Ruy la démillion, & la liberté de prendre faint Nordbert poue fon successeut ; afin de pouvoit se tetirer dans l'Abbaye de Manhen. Migli fant legati ad Regem, eve. L'Evelque d'Amiens Honora estant passe de cente vie au repos eternel , le orefina Roy Theodone enles habitans à élire un Pasteut capable de conduire le

# touchant les Benefices, Part II, Liv. II. Ch. XXXV. 237

l'autorité du Metropolitain : enfin pour mettre le com ble à son audace, il le sit Ordonner par deux Eves-ques étrangers seulement. Doin in sublati l'antificis lecum perfidie fue focium Ranimirum inducis Epifco. pum. In empu electione unline ordo actendisor ; milla Principa. vel Metrepelicani definitio profi el acur : Sed erello quedam mentis superba fastigio contra interdilla majerum , ab externa gentis duobm tantum Epif-

copie ordinatur. VII. Ces dernieres paroles font du fiile d'un Evefque d'Espagne, où les élections furent enfin reservées au Roy & a l'Archevesque de Tolede, par les Conciles melmes, comme noos dirons dans le Chapitre finvant. Il faut cependant de tous ces passages de cant de divers Aoteurs , de la compilation de Monfieur Duchefne, titer une confirmation évidente de toutes les Remarques qui ont efté faites fur Gregoire de Touts. Les brigges scandaleuses, les factions , les seditions & les meuttres forçoient les Rois de s'entremettre des élections, & obligeoient les peuples de tecourrir à eux. Les Rois ne faisoient rien fans le conseil des Evelques qui le trouvoient auprés d'eux. Il y aun nombre innombrable de faints Evefques qui font montez fur le trône Episcopal pat la nomination des Rois, Saint Medard Evelque de Noyon fut élû par ceux de

Tournay, & il prit le gouvernement de ces deux Dio-ceses unis avec l'agrément du Roy, des Evesques, des Grands & du Peuple. Vnanimiter Medardum elegerunt , id populat acclumabat , in hot Rex iffe , proce-Du 14. Au refque Palat. ; pracipueque Comprovinciales Epifes. pi confentiebant, L'election de faint Offin Archevef-Die g. Seje. que de Rouen , ne fut pas moins unanime : Illum fo-lum ea fede dignum . tam Rex , quam Proceres , itemque Clerus em Pepulus und vece seffabantur. Telle fint encore l'élection de faint Remacle Evelque de Maftric, dont l'Evefché a depuis efté transferé à Lie-Dier, top. ge. Regi vero Trajellenfer ex communi Sacerden.

ordinam postulatione, nigimal presentid, & emmin ordinam postulatione, nigimal preses of crane, Ne-minem infis nifi B. Remaclian Ponsificon profici debere, Rev affentient framit praftare qued regabatur, VIII. Enfin, Marculphe nons a laiffe les Formeles, non feulement du Brever du Roy qui donnoir l'E. vesché aprés avoit pris conseil des Évesques & des Grands de la Cont ; mais aussi de la Requeste que les

Villes prefentoient ao Prince, afin qu'il luy pluit d'a-gréer celuy qu'ils avoient élà. Ainfu il est fains doute que les promorions des Evelques se faisoient pat un age & delicat ménagement de la liberté du Clergé & du peuple qui élifoit , & de l'autorité fouveraire do Prince, qui estant le chef do penple & le protecteur aussi bien que le bienfascleur étetnel du Clergé, vouloit avoir part à des affaires d'une si extrême importance. Voicy les propres termes du Brevet du Roy, qui est appelle Praceptum de Episcopatu , comme Gregoire de Tonts l'a foovent nommé. Cegnevimus Antifitem illum ab hac luce migraffe , de cujut fucerfore follicitudinem congruem und cum Pontificibus vel Proceribus unffrit plenius traffantes, decrevimus inlaftri vire illi Pentificalem in ipià urbe committere dignitatem. Enfuite le Roy écrivoit aux Evefques qui devoient ordonner le nouveau Prelat. Un autre Fotmule potte ces termes : (um Pentificibut vel Primetione populi nolfri pertrallantes. Pout montret que le Roy & les Grands , comme Chefs do peuple , présendoient concoutrit aux élections. La Supplique des Ciwed, toyens est concover ces termes, Suppliciter postula-ion, mu, ut instructe diquemini, illustrum virum illum, ant ventrabilem illum, Cathedra illini successorem,

Les Formules données pat le Pere Sitmond convien-

nent avec celles cv. Liv. II. Part. II.

#### CHAPITRE XXXV.

Suite du mesme sujet : Comment les Roys d'Espagne participerent aux élections.

I. Morten de Brague publicat dest l'Effregue nos Compilation Latine des Carons des Conciles Grees , y affentier extremement la

credit de perfie any ciclioni.

11. Ny la Greet, ny l'Efranc ne priverent pointant que tent
à fint le peuple de la pari qu'il avant aux clottons. Prenies de

III. Co no for qu'un Cancile XII, de Tolesie que les Race d'Ef. pagne pararent eftre en peffeffen de nommer ier Evefques, que la laun de Tolede deves exemuner & confermer.

1 V. Ce Cencie douna aux Rees le mejore peuvair pour teur les morres Benefices de mejme mature.

V. Les l'orjones chjuras he Rass & I fague , les Rass wandwrent anfi nommer ses Evelques,

VI. Norther presente de tette versi. VII, Ceftet l'erbeufgue de Tolede qui avoit égard aux fen-tament du Cleye & du Peuple, quand il confirment les Erofques

VIII., IX. X. Mouveles premots de ce que a efte avenci.

 Les élections des Evefques en Espagne eurene Décaucoup de conformaré à la discipline des Orientanx , depuis que le scavant & celebre Marsin Archevesque de Brague y eur publié sa Compilation & fa vertion des Canons des Conciles Grecs, Car les trois premiers Canons de cette fameuse Collection, ordonnent que ce ne sera pas le peuplé qui sera l'éle-Ction des Everques ; muis que ce feront les Everques meimes qui en feront le choix , comnie estans seuls capables de faire le difcernement & l'examen de cenx qui ont toutes les verms & toutes les qualitez necef-

faires à une fi fainte & fi importante dignité. Non li- Catt. b. 5. eet popule electionem facere corum , qui ad Sacerde. tinm promoventur ; fed fit judicium Epifcoperum ; ut ipf cum qui ordinandue eft , probent , fi in fermone & fide, er in Spirituale wit d'edellur fie. Il ajodernt que tous les Evelques de la Province doivent se trouver préfens, ou au moins confentir par lettres à l'Ordination di noovel Evelque , Epifespum operter maximo quidem ab amni Cencilio constitui , esc. Absentium subscriptiones teneautur, &c. Et sic emnium fallo confenfu , ordinationem Epifospifieri operter. Si quelque Evelque s'oppose à la resolution commune de rous les Confreres , la pluralité des voix doit prévaloir, Flurimorum confenius obtinea

II. Mais il faut confesser de bonne foy, que ny dans l'Eglife Grecque, ny dans celle d'Espagne, les Conciles d'oil font émanez ces Canons , n'ont jamais prétendu donnet une exclusion entiere au peuple ; mais seulement luy ofter la supréme disposition & la détermination absolué des nouvesux Prelats : Parce que ce fouverain pouvoit ne doit eftre confié qu'à une fa-gelle aussi éclairée, & à une aussi incorruptible probité, qu'est celle des Evesquez. Le People & le Clergé continua donc dans l'Espagne de donnet ses suffrages, & de témoigner fes defits; maisen forte que les Evelques n'estoient nullement obligez de s'y arrefter, C'eftosent donc les Evelques qui faifosent l'élection, aprés avoir éconté les propositions du peuple & du Clergé. Dés qu'il y eut des Rois Catholiques , ils commencerent auffi à faire sçavoir leur pensée & leur inclination ; & après cela il est aise de juger quelle déference les Evelques eurent pout l'accomplissement des desirs de leur Souverain. Le Cancile de Barcelo. ne tenu finus le Roy Recarede, qui rentra & ramena tous fes Eftata dans le fein de la vraye Eglife, nons fait évidemment connoiftre que le Roy , le Clerré , le Peuple & les Evefques conspitoient pour les élections,

- I of bottom

C. 1. 6.

dr. 144

Mais ce Concile ne veut pas qu'ils conspirent avec une precipitation injurieuse aux Canons, & constaire aux mteritices, qu'il faut observet pout passet d'un Otdre à un unité. Nulli lierat pratermifie Canonum prefixo tempre, aus per faira Regalia, ant per confenjeusen (teri, vul Pelois, vul per eletineuren affusioneuren Pentificum, ad fannum Sacerdetium afpirare vul provehi. Ce Canon ajoûte que le Clergé & le Peuple en propoferont deux ou trois , dont les Evelques & le Metropolitain choilitont le plus digne ; car c'est apparemment comme il faut entendre le fore, dont il est patie dans ce Canon. Duebus , aut tribus , ques antè confenfm Clere & Plebit elegerit , Metropolitani in-

dicio prafentaris, quem fors monfiraveris, &c. Le Concile I V. de Tolede fait encore concounit le Clet-Sec. 622. Cab. 15 gé & le Peuple avec les Evefques , sans parler de la uomnation du Prince. Ou pourroit croire, avec quelque apparence de verité, que les Evesques estoient tentrez dans leur plentude de puilfance , & que les Rois d'Espagne desisterent de se mêler des élections jufqu'apres le Concile IV. de Tolede. Dans tous les Canons des Conciles d'Espagne depuis le 1 V. jusqu'au XII, de Tolede, il ne patoiff aucune trace de l'intervention des Roisdans les élections. Au contraire rous ces Conciles femblent avoir efté comme des Estats genetaux, où les Evesques renoient le premier tang d'autorité & de puissance ; où les Rois mesmes se voyoient obligez de recourrir à eux pour estre soùtenus. & en quelque maniere protegez contre les ennemis de leut Couronne & de leur personne ; & out enfin il eft cettain qu'on élisoit les Rois mesmes , & que les principaux Electeurs eftoient les Evefques, Ab-

ciendi Refferes , ut aut in urbe Regid , aut in loco ubi Princeps decefferit , com Pontificum . Majerumque Palatel omnimodo eligantur affensu ; non forinsecus ant conspiratione pancorum , ant rusticarum plebium feditiofo tumulta, Ces paroles contiennent une preuve cettaine que les factions tumulturufes des peuples, & les brigues funeftes des ambirieux competiteuts de la Cone, Toler, Royauté, obligerent les Evefques & les Grands d'Efigne à referver a leur assemblée l'élection des Rois, pagne à reterver a seur aucmous.
Si un de ces Conciles oblige les Evefques de la Pro-

Cinc, Emer, vince de Tolede, de venit pallet tous les ans un moi dans Tolede, pour honoret la Cour du Prince, oû le Palais de l'Archevefque; & si un autre permer aux Evefques de se faire sacrer pat quelque autre Metto-C49. 4. politain que celuy dont ils televent , poutvû qu'ils ayent fon agrément , & l'ordre du Roy ; ce ne font pas la des preuves fuffilantes pour nous perfuader que les Princes nommoient les Evefques, ou avoient quelque

part à leur élection. 111. Mais le Concile X11. de Tolede nous fait voir dans les Rois d'Espagne un pouvoir si incomestable d'élire , ou de nommer les Evelques , qu'on ne peut douter que ce droit ne leut euft efté accordé quelque temps avant ce Concile, Ces Prelats disent que les Sieges estoient long temps vacans , & les Eglises ver à cause de la grande distance des lieux d'oit il falloit averrit le Roy de la mort de l'Everque , & attendre qu'il eust nommé un Successeut, aprésavoit pris confeil des Evelques. Pont remedier à ces longs recardemens, tous les Evelques d'Espagne accordent au Metropolitain de Tolede le pouvoit d'éxaminer luy feul, & de confirmer les Evelques que le Roy auta nommex, avec cette condition que le nouveau Prelat feta obligé de sé presenter à son Metropolitain trois mois aptés son Otdination. Vnde placuit omnibus Pontificibus Hifpania, nt falvo previlegio uninfenjulque Provincia, lici-tum manent deinceps Tolerano Pontifici, quofenmque Regalis poseftar elegerie, & jam dilli Teletani Epifs

copi judicium dignes effe probaverit, in quibuftibes Pro: vinciis , in pracodenium fedibut praficere Prafules er decedentibus Epifcopis eligere fucceffores, Selon les termes de ce Concile le poovoir d'élire est attribué au Roy & au Metropolitain de Tolede : au Roy, parce qu'il nomme les Evefques ; au Metropolitain , parce qu'il les examine , & ne les admet pas s'il ne les tropve dignes d'une fi éminente charge

IV. Ce Concile n'en demeure pas là , il donne le mesme pouvoit au Roy & à l'Evesque de Tolede sur toures les Ptelarures & sur tous les Benefices, qu'on ne pouvoit templit sans l'agrément du Roy & des Everques, & où le tetardement estant aussi à ctaindre. il y avoir fondement de les comprendre dans le met-me reglement que les Evelchez. C'est le sens que j'ay crû devoit raifonnablement donner à cette fuite du meime Canon. Hanc quoque definitionis formulam, thidem, ficus de Epifcopie , ita & de tetteris Ecclefiarum Re-

Beribu placuit obfervandam.

V. Il eft à remarquer que post ce qui eft du pouvoir du Prince, ce Canon neluy donne, peut-estre, rien de nouveau, Ce fut apparemment dans le temps qui s'écoula entre le IV. & le XII. Concile de Tolede, que les Rois Vifigots se tenditent maiftres des élections croyant, peut eftre, qu'il eftoit bien raisonnable que si les Evelques élifoient les Rois, les Rois éleufient auffi les Evelques. Tout ce qui fut établi de nouveau dans ce Concile, ee fut le pouvoir que les Evefques d'Espagne donnetent à l'Archevesque de Tolede, d'Otdonner luymefine à Tolede tous les Evefques que le Roy autoit nommez, au lieu qu'ils devoient aupatavant se faite Ordonner par leurs Metropolitains dans les Provinces, Ou ne referve icy aux Metropolitains que la vilire & la foûmission que leuts Suffragans doivent leut rendte trois mois après leur Ordination. Or que ce foit là le veritable sens de ce Canon , le Roy Ervige mesme ous l'apprend, dans l'Edit où il confirma ce Concile, oquel il avoit affiste avec tous les Seigneurs Palatins; A venerandis Pasribus , & clariffimis Palary noftre Senieribus Cat voici comme le precis & le fommaire de te Canon eft eaprime dans l'Edit. Tem de conceffa Tolerano Pontifici generalis Synodi potestato : ne Epifcopus alterius Provincia, cum conniventia Principun

in urbe Regid Ordinesur. VI. Je voy bien qu'on pouroit s'imaginer, avec quelque ombte de vray-femblance, que cette élection on nomination des Evelques par le Roy, n'eftoit pas incompatible avec les fuffrages & les demandes du Clerge & du peuple , comme nous l'avons vû pran aquer fi fagement dans la France. Mais il faut confesfet ingenuement que ce Concile donne tout au Roy feul, fans dite un feul mot en faveut du Clergé & dat aple: Les autres Conciles en remontant jusqu'au IV. de Tolede, & tous les suivans, ou ils gatdent le mesme silence des droits du peuple & du Clergézou bien ils confirment clairement les nominations Royales. Dans le Concile XVI. de Tolede le Roy Egica propose que les Evelques qui negligerout d'extirper entierement les reftes de l'idolatrie , foient punis d'ene suspension & d'une penitence d'une année, pendant laquelle leur Evefché fera gouverné par celuy que le Roy nomera. Alio tamen principali electione ibidem con-Mitato, Le Concile accorda cette demande du Prince, Con. L. Endem tempore que ille à loci fui propulsus fueris of-

ficio . specialiter à Principe eligatur , qui , &c. V I I. Si on avoit encore quelque égatd pout les inelinations du peuple & du Clerge, c'effoit plûtoû le Metropolitain ou le Concile qui confirmoit la nomination Royale, à qui cette obligation demeutoit, de ne confirmer polot ceux qui avoient efté nommex par le Prince, qu'aptés avoir reconnu que le peuple & le Clets

# touchant les Benefices, Part, II. Liv. II. Ch. XXXVI. 237

gé estoient desposez de leur tendre une enviere obess-sance. Sisbert Eveque de Tolede ayant esté déposé pout ses crimes dans ce mesme Concile X V I, de Tolede les Evefques éleutent en fa place Felix aupatavas t Evefque de Seville , à qui le Roy avoit déjà donné la conduste de cer Evelché , esperant de le faire tarifict au Concile. Les Everques de ce Concile affinent que le Clergé & le peuple ont donné leur confentement a cettranslation de Felix au Siege de Tolede. Secondom preel Homem atque aucharitatem Demini noftri , per quani in prateritis juffit , venerabilem fratrem noftrum Felicem Hi falenfis fedis Ep forpum de pradiffa fede Toletand fore debito curam Pere , notice cum in pofterum referents ibidem decreto firmandum. Ob id not turn emjenfu Cleri ac populi ad japedillam fedem Toleta-namperimentis , pradsitum Felicem de Hifpalenfi fe-

de in Toletan am canonice transducimu VIII. Enfio, ce Concile pout remplir le Siege de Seville, y transfera Faustin Everque de Brague, & subititua au Siege de Brague Felix Evelque de Porto , qu'on appellost Parincale. Dans ces deux dernieres tras flations d'Everques , il n'est fait aucune mension ny de la nomination des Rois, ny des fuffrages du peuple & du Clergé. Mais on ne peut douter que ce Decret n'aut esté fair auffi bien que tous les aunes de ce meline Concile, par les Evelques, les Princes, & le Roy melme qui y ellost prefent, comine dans les Estats Generaux de foit Roysume. Ves benarabiles Dei Saterdetes , canilogne thatter Aula Regia Stainers , quos in b.e Concil o

A.A. ferenisatio praceptio feit at fit ; core. IX. Entre les Lettres qu'on a miles a la tefte des Livres des Origines de faint Ifidore de Seville, il y en a une de l'Evefque Braulion au mefine faint Ifidore, qui estoit alots à Tolede, où il luy mande qu'Eusebe Mearopolitam estant morr, e'est a luy a faire ses instances auprés du Roy, afin qu'il luy plaife de nommer un autre Metropolitain, dont la science & la sainteré répondent a une charge fi penible & fi importante, Quia Enfebrue mafter Merropolitanus deceffit, babeas mifericordia curam: en boc filio tuo, noftro domino (liggeras, ne nestem ille los praficiat , culus dellema co faultitas catters fit vice firms, Saint Hidore luy sémoigne daos sa réponse qu'il a raché de penetter les intentions du Roy, qu'il s'a pas pas encore pris une derniere refolution ; ma qu'iln'est pas dispose à donner la Metropole de Tastacone, a celuy que Braulson destroit. De conflictuendo antem Episcopo Tarraconensi, non cam quam pecisti. Sinfifententiam Regu , fed camen co ipfe albeath certim convertat animum , illi manet incertum.

X. Julien Archevesque de Tolede, dans l'Histoire du Roy Vamba, proseste que l'Abbé Ranimir ne pouvoit eftre que comme un intrus & un violent usurparent de l'Évelché de Nimes , pais qu'il y estoit entré fans l'authoriré du Roy & du Merropolitain : In cujus electione nullus ordo accendient, nulla Principie vel Metropolicani definizio praftolatur. Il ne fe ouvoit rien dire de plus conforme au Concile XII. de Tolede.

#### CHAPITRE XXXVI.

Suite du mesme sujet : Du pouvoir des Rois dans les élections en Italie , en Afrique , & en Angleterre.

I. Le partage des voex à l'életrons du Pape Symmague , fie re-urrer au Roy Theodorie d'Italie. 11. Le Roy Odoure avont depa commencé de fe miler de l'ileçtwo der Pares 111. Mas ce si avest par efté avec la respet malefte que

Liv, II. Part, II.

IV. V. Suite des Ruis & des Empereurs que une ufurpe la me fon enterite dans l'ejection du Pape, VI. Les Reis Gibbs afarperent et pair sur pour personer les Empereur., Is tes Impereur i en faforent ens. me fant , apre a vour

Prome la Monarchie des Gooks, VII. Les Loupereurs Lufferent l'élettreuldire, se cantement de FIII. France de cela.

IX. X. Same Gregore no proa pent-effer , pome cette contrabution que les Longereurs engerins de fes Successions pour ce druce de cenfromation , su jan'a Canftonesse Pegronae , que la relacha, & que remit angli cofin se dress mejone de confirmation, X t. Oi redient : p. nr. L' descur à un Commentant attribut à me Gregore,

> Es Rois d'Italie & les Empereurs ne furent pas moins ploux de faire valoir leur autorité dans les

élections des Everques & dans celles melmes des fou-

XII, XIII, De l'efreque, XIV, De l'Augentere.

verains Pontifes. Le Clergé & le Senar de Rome s'effant parts entre Symmague & Laprent, les s'estant parta deux parties curent recours an jugement du Roy Theodoric , qui pronoi ça poor qu'ny qui avoit efte Ordon-ne le premier , & dont le parii eftoit le plus nom-

breux, Amii Symmaque eut l'avantage. Es qu'à const Jeparatus eft Cleme, Co acrifue eli senatus. Alif cum gal metal Symmeto erant, alif cum Laurentin. Et fall heenten symm. tione, but confirmations parter , ut ambo Ravennam progress ad Judicium Regis Theodorici. Quatte ans aprés les enucinis de Symmaque noucirent la repu-tation par des calonnies feandaleufes , firent revenir Laurene, astrrerent a enz une parrie du Clergé, obligerent Theodoric de nominar l'Evelque d'Aliano pour gouverner l'Eglife de Rome durant ces troubles, est qualité de Viliteut. Ton: Feftus & Trobinus Senatores mi ferunt Lelanonem Reci , co capeinat agere ne vifica orem datet Rex fede Apollolica. Tune Kes dedet Perrum Aline civitatis Epifeman; and Cananes prob bose. Le Concile III. Romain qui fur convoqué pat le mefine Roy Theodoric avec l'agrément de Symaque, pont examiner les accufations, dont l'innocence de ce Pape avoit effé chargée , ne voulut rien decerner fans le confentement du melme Roy : Peoer Synol, 3; to ee also and Synodus fine regid metited non prafampfit, Rom. Ce fage Roy, quoy qu'Arrien, témoigna que dans les affires Ecclefiaftiques , il ne fe refervoit que le tefpect & la veneration : Respondes Reven Synodals effe arbitrio, in tanto negotio foguenda praferibere, me aliqui à ad fo prater reprentiam de Ecclefiafitis negotin pertinere. Enfin , ce Concile rétablit entieres Symmague dans tous les droits du Pontificat, felon le pouvoit que le Roy luy en avoit laille; Secundans principal a prac pea , que noftre boc tribuent poteflati , et que danid Eul fiaftest intra facram urb m Ro. m m vel foris juris eft , reformama. Theodorie affuta les Evefques de ce Concile par une Lerrre qu'il leur ecrivit, qu'il n'avoit pû se rendre juge d'une caufe putement Efelefiaftique : Si m bi Vojum fu ffet . aue juftitia babuiffet , ne ego debuiffem andire cum proceribne palses mei , pomeram traffare , quomodo er Des placuiffie, er pofteritan ingratum non fuiffet. Sed quia canta ell Del em Claricorum , ideoque mode ad petitionem Senam & Clere, & diverfiscivi-

tatibus convenere Antifices , ere. 11. Le Roy Odoacre predeceffeur de Theodoric, avoit publié une declaration, par laquelle il défendoit de proceder a l'election d'un nouveau Pape, après la mort de Simplice, fans avoir pris fon avis; & proteftoit que le Pape Simplice melme avant la mote l'avoit conjusé de faire ce reglement , pour prevenit les difcordes fcandaleufes , & les feditions funeftes qui troublent ordinaitement les élections. Hoc mobis mentiniftis fub obseftatione fuffe mandatum , ne propier Li

illum ftrepitum & venerabilie Ecclefia decrimentum, fi , eam de hac luce migrare contigerit , nen fine nestral confuttatione enjustibles celebratur electio. Le Pape Symmaque fit condamner ee Dectet , avec quelquea auttes chefs du meime Edit dans le Concile IV. Romain, où l'Evelque de Tody remarqua fort bien que c'eftoit contre toutes les loix canoniques mettre les élections au pouvoir des laiques , & en exclure les Ec-clefiaftiques , qui ont d'ailleuts & plus de lumieres , & plus d'interest pour élire d'excellens Pasteurs. Perpendat Synodiu us pratermiffis perfonis Religiofit, qui. Bus maxime eura eft de tante Pontifico , alettionem

laiti in fiam redegérint poteHatem , quod contra Ca-nones effe manifejtum eft.

111. Ce furent-là les premieres tentatives que firent les Rois d'Italie, pout le rendre les maistres de l'élection des Papes. Les guerres fanglaistes qui s'allumereot entre Odoacte & Theodoric , dont celuy cy demeura entieremene victoueux & man de l'Italie, intercompirent le couts de ces ptetentions jusqu'alors inouies, Felix, Gelafe & Anaftafe furent elûs après Simplice, par la voye canonique des fuffrages du Clerge & du peuple. Le schilme qui troubla l'élection de Symmaque, donnoit une occasion favorable a Theodorie d'achever ce qu'Odoacte avoit commencé : Mais il ayma mieux faire éclaier la justice, qu'augmenter fon authorité; & il se contenta d'entter avec les Evesques Casholiques dans un glotieux combat de civilitez & de déference reciproque. Aussi le Pape Symmaque, qui condamna si vigoureusement l'Edit d'Odoacte fut l'alienation des biens de l'Eolife, ne toucha que tres-legerement celuy de l'élection des Papes. Thendoric aff, Ota encore de paroistre aussi invincible en douceut & en civilitez , qu'en guerre , & laiffa élire après la most de Symmaque, Hormisde, & après Hotmilde Jean. Mais enfin il montra que fans la veritable Religion, il n'y a point de vettu vetirable & conflance. Aprés avoir veu mourit le Pape Jean, il termina les contestations seditieuses qui avosene déja duté prés de deux mois , en rejettant celuy que la pluralité des voix favorifoit . & élifant luy feul , ou nommant Felix, qui eftoit alors le plus vertueux & le plus accomply du Clergé de Rome. Thredotic finn ses cruautez avec fa vie, & Athalaric filade fa fille, qui luy fucceda, éctivitune Leure de compliment au Senat Romain , qui avoit enfin confenți a la nominațion de Felix ; luy declarant qu'ils ne pouvoient se dispenser de confotmet leut jugement & leut volonté, au jugement & à la volonté de leur Souverain ; Gratiffine prefitemen anime , qued gleriefi domini avi neftri respendiftis in Episcopaini electione judicio : Oportebat enim arbitrio boni Principio obediri, Qu'ils n'eussem pû elite une per-And L & fonne plus digne & qui enft plus de merise. Qui laprenti deliberatione pertrattant, quamvis in altena religio-ne, talem vifm est etegisto, ne nullimerito debeat displierre; enfin qu'il y a plus de gloire que de honte à cedet a fon Souverain, Inderemuen habear villi , cujus votem contigit à Principe superari. Le schisme qui arriva après la mort de Felix entre Boniface & Diofcote , pourroit bien avoit effé caufé par les efforts que fir Ashalaric donommer le Pape, Jean & Agapet furent élus après Boniface , fans que les Rois Gots s'en melaffent; parce qu'ils avoient ailleurs affez d'autres démêles. Mais aprés la mott d'Agapet, qui atriva à Constantinople, Throdat Roy des Goths mit Sylvete fils du Pape Hormifde fur le rrône Apoftolique, fant faire observer aucune forme d'élection , & menaçant au contraire d'une cruelle mort ceux qui se mestroient en eftar de refifter à la volonté. His levatur eft à tyranno Theodate, fine deliberatione decreti. Qui Theoparm cerruptin pecunia duto . talem sinceren indinit

Clero, us qui nen confentirent in ejus ordinatione; gladie punirentur, Mais enfin le Clerge voyant Sylvere fur le trône , donna un confentement force à un defordre mévitable, Jam autem ordina o Sylverio , fib and , El. vi o meru , propter admatienem Etclefia & Religio. m Schern mit . pollmadnin fubfcripferunt Priftyteri.

I V. Voila une nouveile source des entreprises vio-

lentes des Rois d'Italie for les élections des Papes, leue propre avatice & l'ambition facrilege des Cletcs fimemaques, qui achetoient à prix d'argent une dignité fi fainte & fi redoutable. Il eft au moins vray femblable que Theodat se hasta de prevenit la nomination d'un Pape a Constantinople, Esfesser Liberar rapporte que l'Imperatrice Theodote promit la Papaule a Vigile Diacre d'Agaper , & des fommes d'argent tres confi-derables , s'il vouloirs engager lots qu'il feroit Pape, Libraig de condamnet le Concile de Calcedoine , & de réta. blit Antime fut le Slege de Conflatinople. Vigile le nir, & s'en vint a Rome avec un Brevet pour eftre fait Pape; mais il y trouva Sylvete deja atdonné. Premittent et dare Praceptum ad Belifarinm , nt Papa Ordinaretur , & anvi centenaria feptem. Vigile fut encore plus coupable de recevoit de l'argent , que Sylvere d'en donner ; mais l'un & l'autre expia fon crime par le marryre, ou pat une constance dans les petsecutions égales à celles des Martyrs. Belifaire par esdte de l'Impetatrice exila Sylvere, & imbroniza Vigile, après av oit inutilement tenié de le faire élite au Clergé de Rome. Belifarim convocatit Profeyteris & Diace. nibus & Clericis omnibus, mandavit eis, at aliem fibb Papam el gerent. Quibni dubitantibus , & nennullis ridentibut , favere Belifarit Ordinatus eft Vigillus, Autant que l'entrée de ces deux Papes dans le Pontificat fut honteufe, avenue leur progrez & leur fin fut glorieuse & sainte, Vigile ayant afte exilé à l'occasion des etois Chapitres fameux, & du Concile V, genetal, Justinien lassa au choix d'une partie du Clergé de Rome qui eftoir à Confrantinople, de t'avoit Vigile pour Pape, ou d'élire l'Archidiacre Pelage; ils demanderent Vigile, & promitent après sa mort de recevoit Pelage selon son commandement. Dixit Imperator: valits 4048.84 recipere Vigilium , nt fuir Papa veller? Gratiat ago, "Vigi. Minnfue? Hic habesis Archidiaconum voltrum Pelaginm . & manus mea eris vobifcum, Responderant omnes , Refissue nobis modo Vigiliam , & quando enm volueris Dens tranfire de boe faculo , sunc veftra praceprione nobse donesur Pelagius Archidiaconus nofer. Voilà comme Pelage fut fait Pape avec fi peu

trouva-t-il denx Everques pour l'Ordonner. V. Après cela on ne peut douter que les Emperents de Conftantinople, qui eftoient redevenus les maiftres de l'Italie & de Rnme pat les Victoites de Belifaire, & par la détoute de la Monarchie des Goths , o'aye soffué dans la créstion de tous les Papes futyans. Auffi le melme Anastale capporte comme une singularité remarquable, que Pelage II, for Ordenné fans l'ordre de l'Empereur, patce que les Lombards affirgeoieur Rome & failoiene des dégâts effroyables dans toute

d'agrément de la past des Romains, qu'a peine se

l'Italie. Hic ordinatur abfque juftiene Principit , es In Poles qued Longebardi ebfiderent civitatem Remanam . & multa vaffatio ab eit in Italia fieret.

V L. Il faur donc avoller que cene ofurpation qui avoir efté commenée par les Rois d'Italie, & qui n'avont jamais eu une fuire bien affermie; n'ayant paru qu'en deux ou trois rencontres, excitées par les rumulser des élections, on par l'ambition de quelques manvars Ecclefiaftiques : certe ufurpation , dis je , devurt enfin un pouvoit stable, & mesme comme un droit au moins de tolerance en la personne de J.flinien &c de fes successents. Car on n'Ordonna plus d'Evef-

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XXXVI. 229

ques, ny à Rôme, ny dans les autres Villes importantantes de l'Italie, fans avoit receu la confirmation de l'Empereur de Conftanunople, C'eft ce que nous aptenons d'une Lettre de Pelage I, publice par Hol Kuw. Holfteniers , où il ecrit au Pattree Valeiten , qu'il doit Heng, pag. faire faifir & envoyer à Constantinople le faure velque d'Aqualce, & l'Evefque de Milan que l'a Ordonné;

pour ne pas laitler tallenur cet ancien zele, avec lequel autrefois, & fors meline que Torila tyrannifoit encore l'Italie, il avoit emperché que l'on n'élût d'Everque a Milan , jufqu'a ce qu'il eu eut éctit à l'Empereur qu'il edt receu ses ordres, & il avoit fair venir à Ravenne rantl'Evefque qu'on devoit Ordonner, que celuy qui devoit l'Ordonner: Non ante tamen Mediotansnfem Epifcopam fieri permisiftis , nisi nd clemen-tissimum Principsm eninde retalissetis , en gaid sieri dibuiffet , ejus iterum (er pris recogaeviffetis , er inter ubique ferventes hoftes, Ravennam tamen, & is qui ordinabatur, et is ani ordinaturus eras providencia culmiais vestri dedacti funt. Tout cela se trouve aussi

d'Italie, effoit devenue comme un droit stable, au moins de tolerance dans les Empereurs de Conftanti-

dans la Lettre troisième de ce Pape adteffee à Narie Parrice & Duc en Italie. VII. L'av dit que l'ufutpation intercompue des Rois

nople. Er cela paront clairement dans cette Lettre de Pelage premier. Cela a para dans la condescendance du Clerge de Rome, à ratifier pat un confentement posterieur les promotions qui avoient esté d'abord il-leginines & invalides. Enfin, cela a paru dans l'élec-Ction de faint Gregoite le grand, qu'il tà cha luy mefme de rendte nulle , en empeichant que l'Empereur Maurice ny donnast fon consentement. Mais ce dernies exemple nous fait connoifte que fi les Empereuts firent un droit legitime & permanent de ce qui n'avoit efté qu'une niurpation , ils y apporterent auffi beaucoup de moderation. Car ils n'entametent en façon quelconque l'ancienne liberté des suffrages, dont le Clergé, le Senat & le Peuple Romain avoit jolii, ils se referverent feulement le dtoit de confirmer avant l'Otdination celuy qui suroit efté élů. Voicy comme Jean Diacre raconte l'élection de faint Gregoire Pape ; Gre-L. 1. 29.39. gorium licet totit viribnt renitentem , Clerus , Senatat , populafque Romanut fibi concerditer Pontificem delegerant, Rasmille apicem evitare decernens , &c. At ubi decrotum generalitatis evadere nequirit , confenfurum fo tandem aliquando fimulavit , & Imperatori Mauritio , cuins filiam ex lavacro fantto fufee. perat , latenter literas deflinavis , adjurant . & multh prece depascent , ne unquem affinsam populis proberet, L'Empeteur ne laiffa pas de confirmer un choix

V I I I. Ces paroles de Jean Diacre nous apprennent deux veritez importantes. La premiere est, que le Clergé , le Senar & le Penple continua toujours d'élite les Souverains Pontifes , fans que les Emperents y millent aucun obstacle. La seconde est, que les Empereuts confirmoient feulement l'élection , mais en forre que s'ils se fussent opposez à celuy qui avoir efté élà , il est fallu en élire un autre. C'eft émdemment ce que faint Gregoite prétendoit en follicitant Maurice de ne pas confentir à l'élection. Il faut l'écouter luy-mesme dans une de ses Letres sur ce fujet, & apprendre de luy avec quelle respectueufe fournission il parloit de ce pouvoir des Emprzeurs, Lat. 49.5. Ecce fereniffemes Dominas Imperator fieri fimiam Leonem Infit. Et quidem pro fassione illint . voca. ri les poteft , fieri autem les non poteft. Inde acceffe eft at omnes culpar ae negligentiar meas non

mili , fed fue pierari deputer , qui virruis minifies

fi fage & ft jufte , data praceptione ipfum Ordinaro

rium infirme commific. Cette confirmation auffi bien que la nomination, rendoit l'Empereur tesponsable de toutes les fautes des Pafteuts indignes & incapables de leur charge. IX. Au refte il n'eft pas difficile après avoir examiné

ces paroles de Jean Ducre, & de faint Gregore meime, de reconnoifire que cen'eft par famt Gregorre le grand, to ofd, r. qui eft, l'Auteur du Commentaire fur les fept Pfeau- Pamient, mes Pensennaux, & des fanglantes invectives qui s'y lifent coutre la rytannie des Empereurs avares & firmoniaques qui avoiene ufiirpé une autorité tytannique fur l'Eglife Romaine, Rien n'est plus éloigne du genie & de la conduite de faint Gregore envers les Empereurs. Il n'a traffé avec eux qu'avec une extréme modeftie, & melme aveç foumillion : il n'en a parlé qu'avec des termes tres respe tineux , il n'a jamais fotme la moindre plainte dit monde contre ce droit de confirmer les Evelques élus. Il n'est pas mesme certain fi en fon temps l'Eglese Romaine pavoit quelque dtoit aux Empereurs pour obtentr cette confirmation. On crost fort probablement que c'est Gregotte VIL

que a efté l'Auteur de ce Commentaire X. Il ett vray que les Papes qui luy succederent, fe foumtent a cette exaction nouvelle & peu canonique, jusqu'an temps del'Empercut Conftantin Pogonar , qui relacha pout jamais cette hontrufe fervitude; se reservant toitjours le droit de confirmer les Papea elus avant qu'ils full nt Ordonnez. C'eft ce ou'en dit Anaftafe Bibliorecaire dans la Vie du Pape Agaton : Hie accepit divalem jaftianem , fernndum fnam polinlationem , per quam relevata oft quantitus , qua folitu eras dari , pro Ordinatione Pontoficos facienda, Sie samen ut fi contegerit poft ejue tranfitum electionem fieri , non debtat Grdinari , gai electus fuerit , aifi prias decreinm generale introducatur in Regiam urbem , fecuadam antiquam confarudinem , Or can corum conficientid er jaffinne debeat ordi. natio proveaire. Ce pieux Empereur relàcha encore cette letvitude fous le Ponnficat de Benoift 11, écrivant an Clergé , su People & a l'Atmée , qu'on Ordonnaît le Pape des qu'il feroit élû : Concegie ur ele-Aus è veftiges abjque tarditate Pontifex Ordinetur, Jran V. fur le premier qui jouit de ce bien-fait , commie le remarque le mefme Anastafe Bibliorecaire, Hie post multorum Pontificum tempora, juxta priferm confuerudinem, e.c. Conon luy fucceda, ocles facheux tumultes qui troublerent fon élection , fur tout de la part de l'Armée , firent encore recontir à l'Exarque , d'où la coutume de le frite fut en fuite fotroduite, Car c'eft comme il me semble qu'il fant entendre Anastafe Bibliothecaste. Ad excellentifimum Theodorum

X I. La Lettre d'Athalaric ao Pape Jean , qui fe ht dans Caffiodote , regle bien une fomme d'argent . que ceux qui one effe clus pat deux patris contratres, doivent portet de depenfet dans la Courdu Prince . ofin d'v faise vuider leurs différents. Mais cet. te diftubution de denters n'eft autre rhofe que la dépenfe que font les parties en poutfuivant leur ptoces, Il ett donc difficile de trouver les premiers commencemens de cette exaction pecuniatre qui fut relàchée par Constantin Pogonat. Mais il n'est pas malaife de reconnoiftre que le Commentaire for les sepe Pleaumes Penitennisox convient beaucoup migns au Pape Gregoire V 11. qu's faint Gregoite le grand, I. Erlife Pomaine eftott effectivement tombée avant fon Poonficat dans la déplorable fervitude, qui luy fair former taor de juftes plaintes; & ce Pape vigouteux fit pour l'en délister tous les geneseus efforts qu'on pou-

Exarcham, as mos oft, direxerant, Cet Historien no dit pas, in mos eras, patce que le continue commen-

femblables.

voit attendre de l'ardeur de son sele, qui paroift dans ce Commentante. Je temets au Chapitre fuivant plufirms autres Letties de faint Gregorie, qui nous fe-rons vost encore plus clastement qu'il n'a jamass par-lé avec tant de chalcur, de la part que les Empéreuts prenosent aux élections des Evefques, & qu'il ne les a jamais blamez de la moindre exaction for ce foret ; luy qui a par tout ailleurs fait paroiftre tant de zele

re toutes les Ordinations fimoniaques. XII. Nous paffetons à l'Eglife Grecque, aprés avoir dit un mot de celle d'Afrique, Genferic Roy des Vandales a vant defole, plutoft que Conquis l'Afrique, & avant uni les Evelques Cathaliques , bien loin d'en laisse Ordonner d'autres , fouffitt neanmoins à la priete de l'Empereur Valentinien , qu'on ordonnaft Deogratias Villar Vit. Evelque de Carthage, Fallum - ft (upplicame & acentide perfec. man Angusto, Car. barinensi Ecclesia post longum filensum defolationis, Ep forpum ord narr, nom ne Deograrias. Ce faint Prelat acheva fa gloneuse carriere en trois ans, & après lamort on ne fir plus d'Evelques dans la Province Procontulante d'Afrique, Ainfi le nombre qui

le montoit à cent foixante-quatre, futreduit à trois, Hugene fueceda a fon pere Genferie, & il accorda aux prieres de l'Empereut Zenon & de l'Imperatrice Placide , qu'on éliroit un Evefque à Casthage , dont l'E. glife estoit vacante depuis vingt quatre ans. Mais ee fut avee cette condition , que les Empereurs permettroiene auffi dans tous leurs Effats , que les Ariens exerçaf-fent librement leur Religion. Les Evefques Cashnliques prosetterent qu'il eftoit plus avantageux a l'Eglile de n'avoir point d'Evelque a Carrhage, que de recevou des conditions fi dures. Mais le peuple demanda avec tant d'ardeur & de violence qu'on procedaft à l'heure mesme a l'election d'un Evesque, que les Eves-

ques ne purent ny l'empefcher , ny la differer. X111. Il fant eroire que ce fur une fage condefcendance, & non pas one lache timidité qui obligea durant un ftlong espace de temps les Evelques d'Afrique de lauffer leurs relifes vacantes dans le veovage & la défolation, pendant que ees cruels perfecuteurs du troupeau de Jasus-Chats T ne lent permettoient pas d'e'ire de muycaux Patteurs. Mais comme la melme fagelle n'use pas toûjouts des mesmes moyens, & qu'en divers temps elle employe divers remedes pout querir une maladie npinilare , austi ces genereux Pre-lais s' resolurent enfin de preferet les interests du Roy du Ciel, aux commandemens de celuy de la terre , & de créer de nouveaux Evelques dans toutes les Egl vacantes , esperans ou d'adoueir aprés cela la rolese di Roy Vandale, on de donner à leur Eglise des Mattyrs, s'ils ne pouvoient luy donner des Everques. Torand, is "offiquam vero facra turbo Famisfrom qui remanje-rias balgo, rant common caro inter fe avillo a definerant a ad-e.o., 17 Verfa prac promis Mes in municul icci voltantenous celebrare Fontifrom ; gitantes ani Regis traumdiant,

fi qua forfiranex fte et , me gandam : aus fi perfecutiono viole it a nefecretur, cormandos et am fidei corfef. fine , quas dignos invenedans promo ione, Saint Fulgenee fut du nombre de ces bommes fortunez qu'on elent pour l'Episcopat , ou pour le Martyre. Le Primi ou le Metropolisain ayant permis de l'enlever de fon Monastere, il fut force , pluinst que prié , de montet for le trône de l'Eglise : Profess a matricadinis mans, invaditur , teneinr , duciner , co Toni-fen effe non ropatur , fed contur. Hilderic qui avoit soccedé à ilid i, is. une entiere liberie, Canil-faue in locis ordinaciones

Honerie, exila tous ces faints Evelques; mais Trafamund regnant aprés luy avec plus de donceor, permit qu'on celebraft les élections & les Ordinations avec

Roy Alfred envoys en France Vuilfrid, qu'il avoit deja fait Ordonner Preftre , pour y eftre confacré Evel par les Prelats de France, En mesme temps Ceadda fue facté Evefque d'Yorck par le commandement du Roy

### Ofuvi : lab.me Rege. Je laiffe les autres exemples CHAPITRE XeX X V I I.

Suite du mesme sujet : Du pouvoir des Empereurs dans les élections en Orient,

1. Deux exemples où faint Gregoire Pape ne defopraire point que l'Empereur intervienne & donne fin tirevet pour la création

des Errefques, 1 - Ce l'apeline l'Empereur d'aven crès le l'atriarde Cyraque.
111 1V. Apont cela les Embreuse. . Avant cela les Empereurs avanes la pracipale an terite dans la creation des l'arrarches qu'on elejent poursant tois-

VII. Les autres Eglifes Parriarcheles ellans tombies fous la profimit des Sarrafon, les Printes Sarrafon confemerons les Pa-

rebes elies VIII. Now eller preuver que l'ausoriré imperiale a acters ens par de reix forse dans l'életime des l'atra-robes , qu'elle rusuest la sherse des jugrages. IX. On recourt a Heraclans pour faire confenter faint sean & Au-

minur a feu electron, X. Deverfes nommations factes par les Empereurs , sa la labores des eleiteurs n'est par également ménager,

 Nos finirons cette matiere pat l'Eghie Orien.
 tale. Et nous exposerons d'abord ce que saint Gregoire nous enfeigne. Ce grand Pape ne pouvant fouffrit l'Ordination de Maxime dans la Metropole de Salone, dont il le sugroit tres indigne, il luy écrit que l'Ordre ou le Brevet de l'Empereur , dont il fe prevaloit, eftoit ou furpris, ou suppose, parce que Empereur ne se méloit pas volontiers des causes Eeclesialtiques, pour ne pas se charget des pechez d'au-troy; enfin il le suspend, luy & ses Ordinateurs, jusqu'à ce qu'il rûteste informé de la verité de ce Brevet de l'Empereut. Cognovimus , quod vel fure pil. vel finulata perf morum Principum jufione, dum vitå dirent men furn , te facerdoni ordinem cunffes venerabilem pratipuift. Q od nes ideo fine ulla bafiratione credidions , quia vi am a aremque tuem non babemus incognisom. At deinde quia ferenif me dami- 1. 1. 19, 10 ui Imperatoris animum non ignoranne, quid fe in caufit face detal but mefeere nen feleat, ne mften in ali-quo peccasi-generetur, ere, Pracipium, ne ufque dem dom wien , vel Refponfalism fter apichas cognoverimms que d non furrepistia, fed verd fueris infiane Ordinatm . w. Hatener tu, Ordinator fone tui astrollare quidnam prafumatis Sacerdotalis officij. Ce n'eftoit que l'indignité & l'ineaparité notoire de Maxime, qui faifoit prefirmer à faint Gregoire que l'Empereut n'avoit point donné ce Brevet pour le faire Ordonner : rar ce faint Pape ne confirma dans nne autre repeontre Jean I vesque, elen de la premiere Justinienne, qu'aprés qu'il eut appris qu'il avoit esté chois par le consentement de tons les Evefques de la Province, & par la volonté de l'Empereur. Voiey fes proprer termes aux Evefques de l'Illyrique : Quaimperfonna Toannes frattes & Coopif- L. 4.1971. copi noftri confenfum omnium veftrum , er feren ficili Principis conven ffee grov mone voluntasim, core, junta goffulationis veftra d'fiderium , pradiffum featrem es Co pelcopam noftrem noftel afferfus antheritate firmamm, &c. Il écrivit en mêmes termes à l'Archevêque Jean. Quia fi fe pra fratrum & Cupif coparum noftrorum relatio, ad becom vor facerdary, torins Concilis unito confensu , & forenissimi Principis declarat 20.

Inntate accerfire , gratias Deo retulimus,

Powerfrom heri , elemensiffind authorisase mandavis. L.r.t. se: XIV. Quant à l'Angleterre ; Bede raconte que le

# touchant les Benefices, Part, II. Liv. II. Ch. XXXVII.241

II. Le melme faint Gregoire témoigna aurant de ove & de reconnoissance a l'Empereur Maurice de l'élection de Cyraque Evelque de Conftantinople, comme fi luy feul l'avoit el 0. Il le loue d'avoir long temps déliheré, d'avoit ptis confeil, d'avoit râche de con-noifire la volonté de Dieu; enfin d'avoit comme esgendré ce digne Parriarche par une admirable marui né gende ce ongre causace pas une administration de la casa de la cas nipotentis Domini confilium quaficis , ut videlicet cansn Dei eum magno debuisset timore disponi. Vnde & aptum valde existere in Pasterali regimine sentrem & confucerdorem moum Cyriacum existimo, quem ad ourdem ordinem pietatis befira confilin longa gennerant,

Constantinople fur élû Partiarche d'Antioche, sur le temoignage que l'Empereur Juftin rendit a & veren, Le Discre Diolcore qui effoit a Conflantinople . & qui empelcha , felon les ordres qu'il avoit du Pape , qu'on n'ordonnaft à Constanzinople ce nonveau Pamarche d'Antioche, en écrivit auffi-toft à Hormifde, reg. rp.os. Antiochena Ecclefia ordinata eft , clettus est Panlue Profbycer Ecclefin Conftantinopolitann , quem buis honon aptifimum Imperatorit teftimonie comprobarum off. Mais une aurre relation du mesme Dioscote & de deux Evefques , difent nettement que l'Empereut nomma te Patriarche : Poft muitas affichiones C pene in tret menfes à partibus protraita certamina, pissimus Imperator san anthorieme Paulam Friby, terum de Ecclefin Conftantinopolitann elegit Epilco. pum fiere in Ecclefid Antischend, Od ileft manifelte

brigues des élections, que les Empereurs se retolvoirne enfin d'y interventr.

gueur ; mais ourre le peuple , le Clergé & les Evef-ques , les Grands de la Cont , & l'Empereur y preoient auffi part. Jean Parriatche de Constanti estant allé jouis de la paix du Ciel, après avoit tant contribué a celle de l'Eglile fur la terre , Epiphane fut élû en sa place avec le consentement de l'Empereur, de l'Imperatrice, des Seigneurs & des Evefques. Le Sy-mode de Conflantinople en écrivit an Pape Hitemilde en ces setmes : Vado fecundum rellam Christinnissi. mi noftri Principit , & piisima Regina , & glorio-fissimorum communis Reipub, procesum lencentiam , noftra queque erinn emnium in bacurbe babitantinm of. 19.71. toffificatione. &c. Le Patriarche Epiphane áctivit luy-

melme à Hormilde, que le lergé, les Moines & le peuple avoient confenn à l'élection qu'avoient fait de sa personne les Empereurs de les Grands de l'Empire; Dom qui fedem Sacerdotalem urbis Regie mibi con. ferre dignarm oft, fencentia & elettione Christianigfint Principu Inflim , & piffim a Regina . que si nd omne Andium communicat dirinam , fequen inmque corum, bie quibus eft bona conversatio . Or qui Regiu honori. but funt fiblimieres , fimal er Interdesum & Mona. chorum em fidelifima plebis confenfus neceffir, Le Pape

TP# 76. fit paroiftre beaucoup de joye , d'un choix fi avantagens à l'Eglife. V. Dans le Concile de Conftantinople fous Agapet & Menas, on lut la requelle des Moines, adreffee au Pa-

rriarehede Constantinople Menas qui y presidoir, où l'élection & la promotion de Menas est attribuée au choix des Empereurs, dn Clergé, des Grands, des Moi-48. L pes . & du Peuple. Veftram vero benzendinem in Pontificem Ordinavit fecundam elettionem & fententiam, ar' in gir i lien , piffmorum Imperatorum . & venerabilis Cleri bujus fanti-ffinn Ecclefin , & Christo amancifimerum virerum in diverfis dignitatibus & Priocipatibus exifentium, & noftrum, & pariter em. nime pidelinm Christianerum, Le Pape Agapet qui Ordonna Menas , après avoir déposé Antime , rendir le melme temoignage : On liest prater enteres ferenifit. morum imperatorum elelteo arriferit , fimili er tamen Buren, an & totint Clori ac l'opuli confenjut necessit, nt er u fin. 530, u, 29. guiss eligi crederesar. Apres la mort de Menas le faint & celebre Eurychius fut nomme par l'Empereur Justi.

sten, à la volonté duquel le Clerge & le Senat (e rendit avec joye, suntto Clero sucraque senatui libert confi. Vita Farret. lium fuom exposiit Christis stadiossissions Imperator. e.p. Some Co. Omnos conclamarans, Diopus est, dienus est, die nus est, die nus est. VI. Les Empereurs n'avoient pas moins de credit dans alles,

la promotion des autres Patriarches. Après que Maca-111. Si nous remontons plus haut, nous trouve-rons qu'autemps du Pape Hormifie, Paul Prefire de rius em efté déposé du Patriarchat d'Antioche dans le fixième Coneile general les Everques de ce Parriarchat & les Clercs d'Annoche, demanderent que l'Empeteur donnast ordre a la promotion d'un pouveu Patriarebe : a fin que cette grande Eglife ne fust pas long-temps veuve. Rev. Epifespi ac ven. Clerici, que fub fede funt Antiochia covitatis, accedences ad glor. Indices dixerunt. Petimus vestrum eloriam suggerere piisimo Impera-tori, alterumpro Mucario ad Pontificalem sedem Anriachie providere, ur non fir viduo bainfmedi feder. Dans le mesme Concile on l'ût un égrit de Cyrus Patriarche d'Alexandrie, dont l'inscription fait voir la mefme autorité des Empereurs : Satisfactio failn à Cyro ; 40.14. mifericordid Dei Epifespo , per divinato functionem benignissimarum & siumphatorum deminerum neltrorum , obtinente locum Apoltolica Sedis Alexandria. VII. Ces Provinces estant enfin tombées sous la puiffance des Infideles, les Princes Sarrafins fe referverent le melme droit de confirmer les Patriarches. Throphane dit que fous l'Empire de Constantin Copropone , Ma-

que ce n'elton que pour finir les longues & fedimenfes tuam s'estant rendu marstre de Damas & de tous les pais IV. Les élections effoient donc todiouts en vivoilins, confirmal election que les Chrestiens avoient faire du Pastiat che d'Antioche Theophyla Cte, Hocanno Marnam Christianis postuluncions , Theophyladium -40. 734. Prefbyrerum Edeffenum Antischia Patriarcham , post Stephnni obitum Ordinari permifis, enndem que publico litteris bonorifice ab Arabibus falutari fanxis.

VIII Les élections ne laiffoient pas de fe faire dans rous les autres Evelchez , comme les Conflitutions Nouvelles de Justinien nous l'ont fair voircy-de lus. Et dans Constantinople meime, dans Alexandrie & aus Antioche, où les Empereurs fe donnoient plus de laberté. Ce que nous avons rapporté, pourroit fuffice pour montrer que le Clergé , le Senat & le Peupleequ. courroientencare au choix des Patriarches, fois en demandant a l'Empereur la confirmation de celuy qu'ils fouhastoient, foir en aeceptant volonmirement celuy que l'Empereur proposoir. Mais en voici encore une preuve qui ne souffre pas de replique. L'ampie Conflantin Coptonymemit fur le 11one de l'Eglife de Conftantinople un homme digne de son amtrié . & par la mefme raifon tres incapable de cette dignité. L'Au. teur des Actes & de la Vie de l'illuftre Marryt faint Eftienne, proteste que ce fut l'effer d'une insuprerable tyrannie, parce que l'on n'avoir point donné de lieu, ny à l'élections des Evelques, ny à l'exemen du Sy-

node, ny à la liberré des fuffrages : Sucri Ordinis quen dam nnttus , cui & nomen cum ipfo idem , & eadem fidei fencentid orne , ei , prob facteftum facinns ! Ecslesie curam administrationemque commitit, Non Pu. erum electione, non Synodi examinatione, non dent, quo canonico suffragio negne decrete, sed tyranni, ca porius potestate, Ancisticem ipsum constituent, Mais on vit l'impudence dans son plus haut comble, quand cet Empereur montant fut le lieu le plus éminens

de l'Eglife donna l'investiture du Patriarchat à ce faux Pafteur. Ambo in papillum afcondorunt , ac deinde Imperator manibut impurit diplotdem facram nefario hemini prophane imponit, dignam Episcopatu effe

clamani. IX. Hetaelius en avoit usé bien plus sagement à l'endroit de cet illustre Jean l'Aumonier Pattiarche d'Alexandrie. Ce fut la ville d'Alexandrie qui en fie l'élection, & qui recourut à cet Empereur, afin qu'il interposait son autorité pour vaincre la repugnance que ce faint Prelat avoit de se laisser charger d'une dignité

tronen in fi éclatante , mais fi pefante & fi dangereufe, Cameiwas tooms: was Alexandrina effee orbata Patriarchd, ad hune Diemof wirum toto cantendis delidadis irum toto centendit defiderio , en regabat Impera-Born, and torem , ne ipfa à fin fespo excideret , ere. L'Empe-tro, man , reut s'estant rebuté de l'obstacle invincible qu'il avoit

d'abord rencontré dans la modeftie de ce Saint , il for encouragé à donnet une seconde attaque par le Patrice Nicetas : elle fut plus vigoureuse encore que la premiere, Vrgens Imperator majore impete co fpiluy fut pas moins glorieuse, ny moins avantageuse à l'Eglise, que tant d'autres qui ont éternisé sa memoire

X. Outre ces exemples, on en peut encote recueil-

lir quelques autres , où les élections ont efté quelque-

s les Annales del Eglife.

fois respectées, quelquefois elles ont efté reduites fort à l'étroit, enfin elles ont efté quelquefois entierement opprimées. L'Empeteur Justinien avoit encote nomme Paul Patriatche d'Alexandrie, selon Theophane & Liberat; mais ce ne fut que pour disliper les phase or liberat i nous ce neux que pour unique, e-cabales , & finit les diffentions que les Hercitques Eurichiens y avoient excitées. Julin II, ne fuivit ny les exemples, ny les loix de Julinien, qui eftoient fi favorables à la liberté des élections. Evagrius témoigne qu'il vendit à ptix d'argent les dignitez Eccle-fiastiques. Ve ipsa etiam Sacerdotia plebeni hominibus venalia palam exponeret. Le Patriarche Pyrrhus fut subroge à Sergius dans le Siege de Constantinople par l'Empereur Heraclius, selon l'Histoire abregée du Patriatche Nicephore. Anastase Bibliothecaire dit que le mesme Heraclius promit le Siege d'Antioche au Parriarche des Jacobites Athanafe , s'il vouloit recevoir le Concile de Calcedoine. Justinien II. & Philippicos firent encore quelques nominations, felon le melme Anastase. Mais les Empereurs Iconoclastes firen les dernieres violences à la liberté des élections, pour avoir des partifans de leur erreut dans les Eglifes Episcopales. Aussi le sepriéme Concile qui condamna leut deteftable erreut , fulmina contre leuts entreprifes tyraoniques fur les élections.

#### CHAPITRE XXXVIII.

Du serment de sidelité, & de l'hommage que les Evefques rendoient aux Souverains,

1. Dani Corient, my les Patriarches, my les Evefques un pro-ficient paint de fermion san Emperairs, un contraire ils exigreens d'eux un ferment , de ue pome abandonner la Foy Ca-

It, toffmen aveit difenda d'exiger samus d'eax ancon fer-, mefme en juffe 111, Ceft dans l'Espagne que les Exesques uns commencé de

turer la fidelite à leurs Ross, Driverfes pressurs des Consiles de IV. Con afficient que des juremens pe

V, V.1. Autres prevent des Cesselos de Tolede. V 11. V 111, En France Infje n'en effus par entere, que y qu'es Evefques fuffine tres formes aux Ross. L.K. X. X.1. Comment des Grees que arravent en tant d'avac-

Son des fermens dans les Conciles penerans mefmes , i en reliabr-X 11. X 11 1. Du ferment que les Reis l'andales & Afrique

augerent des Evofques Carbaliques. Peurquey les uns parerent ; les autres refujerent,

I. I E ferment de fidelité & l'hommage a efté com. ame une fuire de l'intervention de l'autorité Royale dans les élections & les nominations des Evefques. Nous avons vu dans le Chapitre precedent que Cyrns Patriatche d'Alexandrie fe disoit dans ses souscriptions Evesque par la misericorde de Dieu, & par la volonté des Empereurs , per divinem fantlienem, mai feits fiewerus. Nous avons remarqué dans l'age precedent que ces expressions avoient eu lieu dans les fiecles plus anciens & moins corrompus. Mais il s'en falloit beaucoup que les Empereuts exigeassent aucuu ferment de fideire, ou aucun hommage des Evefques. On trouvera au contraire que le Patriatche de Con-Rantinople Euphemius refuía de couronner l'Empereut Anastase, jusques à ce qui loy eust promis par écrit de maintenir la Foy du Concile de Calcedoine, & qu'il s'y fult obligé par ferment, Euphemins afque yin es consentire noluit , quead Anaftafins chirographum 200, L jurejurando confirmatum es dediffet , quod plane de- Evogri, pi clararet , eum fi fceptra impero fufciperot , fidemfin- (-1). ceram fernaturum. Le Pattiarche donna cet éctit d'A. naftale au Garde des vales facrez. Anaftale voulur le retirer d'entre les mains de son Successeur Macedo. nius, comme s'il euft efté houtenx à la Msjefté Imperiale de s'engager par ferment à conferver la Foy, de laquelle dépendoit sa propre conservation : Quippe dedecors of imperio, fi chirographum illud refe tur, Mais Macedonios aima mieux perdre son Sjege que de livret un si precieux dépost. Le Patriarche Cy-riaque exigea une semblable promesse de l'Empereut Phocas : Cyriacus Patriarcha sponsionem à tyranno 3 exigit , qua fe reltam fidem retenturum , Ecclefiam- m Cire que à invisi immunem confervaturum promitteret, aud. 144 La meline cultume fut inviolablement observée dans les fiecles fuivans, & le melme Theophaoe rappe que le Patriarche Germain ayant le cœur petce d'une vive douleur, de voit les innovations factileges que Leon Ifautic faifoit dans l'Eglife, luy remit devant les yeux le serment qu'il avoit fait , lots qu'il fut fait Emperent, de ne jamais tien changer dans la croyance de Eglife, & dans les traditions Apolloliques. Fides ver cautionem ante susceptum imperium oblatam in momorium Patriarcha revocavit, ut nimirum Deo in fidejufforem date , nibil Apostolicarum en traditarum à Des Isam, circa Dei Ecclessam penièns se innova-tarum promissse.

11. Comment les Empereurs eussent-ils entreprià

de faite jurer les Evelques, puilque l'Empereur Justinien avoit défendu de les faire jamais juret , melme en jugement, declarant pat là que leut fimple pro-melle eftoit auss inviolable que les sermens les plus folemnels. Ve propositis facris Evangeliis , fecundum qued docet Sacerdotes , dicant ea que noverint , non

tamen jurent.

III. Ce n'est donc pas dans l'Orient qu'il faut re-cherchet les origines du setment de fidelité. Nous les tencontrerons bien plûtoft dans la derniere extrémité de l'Occident, je veux dire dans l'Espagne. Car comme la Monatchie estoit élective , une infame legereté, ou plûtoît une exectable perfidie portoit souvent les Ecclesiastiques mesmes à engaget à un nouveau tyran la foy qu'ils avoient promile à leur Souverain leginme. Pour prevenir ces revoltes , les Ecclesisfiques furent obligez aossi bien que les laïques , à se lier par nn ferment folennel, & à promettre une inviolable fidelité à leurs Princes. Le Concile VII, de Tolede

patle

Cod.Li. H

Ep. Co Clery

# touchantles Benefices, Part. Il Liv. II.C. XXXVIII. 243

parle de cette coûtome comme d'une loy établie depuis long remps dans l'Espagne; & il decerne de nou-velles pesues contre les violaieurs d'un serment is saint & fi necessaire pout l'honneur de l'Eglise, & pour le repos de l'Estat. Sed quia plero/que Clericos inconflansis levitatit , interdum pravitatis prasumptio ita elevat , ut prasermiffà Ordinis sui gravitate , ac pelliciti facramenti immemores , conftante Principo , cui fidem fervare promiferans , in alterins electionem someraria levitate confentiant. Ce setment s'etendoit jutqu'aux peines ordonnées contre les rebelles, dont ils juroient de ne jamais rien relâcher , quand le Roy mefme le leut commandetoit. Quoniam poseffati Prin-cipis nullus Sacerdotum in hoc prabere debet affenfum, unde vel perjurium videatur insurrere, &c. Les Evel-ques do Concile VIII, de Tolede jugerent à ptopos d'adoucir la rigueut de ces prines , & afin de ne pas paroiftre contrevenie à leut ferment , ils firent une ample declatation pout montret que la clemence n'est pas incompatible avec la fidelité, Vs nos nec juramenti teneat cantie rest, nec inhumanitat faciat exeerander; &c que les engagemens qu'on a pris pout le bien publie, doivent cetlet dans les occurrences oou-vellels où ils fe trouvent contraîres au messne bien public. Etenimincommutabilis Dei natura , fina fape in sacris literis legitur mutasse premissa. O pre miseri-ceralis temperasse sentensiam. Crebio Des quantibus immunabilis co- impassibilis, sepuntur juramenta o pamisensia. Le Concile X. de Tolede nous sat connoiftre que les Evelques , les Cletcs & les Moines prestoient ce serment au Roy, & s'ils le violoient, ils eftoicot dépolez , fans pouvoit jaosais eftre tétabl# que par le Roy melme. Vt fi quis religioserum ab Episcopo ad extremi usque Ordinis Clericum sive

Monachum generalia suramenta in falutem Regiam genisque ant patria data, repersatur violasse volun-eate prophana, max propria dignitate privattes, es-loco & honoro habeatur exclusus, & miserationit obtenen folummedo refervato, ut an locum, an bonorem, an mraque poffideat , concedendi jus licensiamque

As. 69].

principalis possifias obtineat.

1V. Ce Canon nous montte claitement que pat le terme de Keligienx, en entendoit non feulement les Moines, mais auffi tous les Ecclefiaftiques , depuis les Evelques julques aux moindtes Clercs , & que dans ce rang de Religieux , les Moines avoient la dernière place. Je ne dis cela qu'en passant pout confirmet ce qui en a esté cy-dessus avaocé, Mais ce n'est pas sans raifon que ce Concile nomme ces fermens , ou ces juremens generaux, generalia juramenta. Car puisque les moindres Ecclesiastiques, & mesmes tous les Re-ligieux y estoient compris, il n'est pas possible que chaeun d'eux eut presté ce setment en particuliet entre les mains du Roy. C'eftoit donc ou dans la cetemonie du ement du Prince, ou dans les Estats ger un dans les Conciles, que les Evefques & les Supe-rieurs des Clercs ou des Moines, juroient de garder certe incorruptible fidelité au Roy & à la Patrie, en leur propre nom , & au nom de tous leurs inferieurs. Comme en effer à present tons les sujets d'un Souvezain legitime sont obligez de luy estre fideles par un ferment de fideliré, qui est comme imprimé dans leur naufance & comme gravé dans leur condition & qui est solemnellement presté à son facre, par ceux qui tepresentent tous les Corps de l'Estat.

V. Le Concile XVI, de Tolede déposa Sifbert Mepolitain de Tolede, pour avoit violé fou ferment de fidelué, en conspirant contre la personne sacrée de Son Souverain , & il ne luy permit la Communion qu'à l'arricle de la more, si la bonté du Roy ne jugeoit à propos de luy avancer cette grace. Eft amrundamfa. Liv. II, Partie II.

cularium, co qued print eft . Sacerdetum imprebanda fasis obstruatio animornim, ne fidem (mis Frincipibut fub juramente firmatam observare contemnant. Sif. Can. t. berens pro fui juramenti transgreffione , facinorifque tanti machinatione , repellater à Communione , &c. La mefine peine est encore renouvellée contre toutes les petionnes Religienses, c'est a dire contre les Clères

& les Moines VI. Mais puisque nous avons patié des sermens generaux de fidelité qui se prestoient aux Rois d'Espagne dans les Estats, ou dans les Conciles generaux, il en faut temarquer l'établiffement & la forme dans le Concile 1V. de Tolede. Ceux qui seavent comment ces juste- da signamens solemnels se sont encore à present, ou au cour en- con 71. nement des Rois, ou lots qu'ils sont reconnoistre leurs fils aifnez, ou leuts prochains heritiers, vanie bien qu'il refte encore beaucoup de traces de l'ancienne pratique dans ees augustes circmonies. Ce Concileapres avoir invectivé contre les traiftes & les desenus de leur Prince & de leut Patrie. Tanta extat perfidia animorum ut fidem facramento promiffam Regibus fuit fervare contemnant. Curaments professionen. A près avoit declaré qu'on ne doit pas mointer sut le trêsse par une violente usurpation, mais par l'éle Asoo des Exesques &c des Grands de l'Estas, Nullut apud not prafamptione egnum arripiat, neme mediterar bereritae Regum fed defuncto in pace Principe , Primates toritis gentu com Sacerdoribus Succefforem regni Concilio communi conflirmant : Après avoir remontré la fainteté du ferment ue tous les sujets doivent prester à leut Souverain, Quicumque à nobit , vel serius Hispania populis guà-libes conguratione vel findio facramentum fidei fua , qued pro Patria gentifque Gotthorum ftain vel confervatione regia (alutit pollicient oft , temeraverit : Aprèn tont cela, dis-je, ee Concile renouvelle enfin ce mefme ferment par trois diverses fois confecutives , Hat eriane terrio acilamamus , dicentet , Quicumque ex nobil facramensum fidei fna, &e. Et idee fi-places emnibus qui adeftis, hac serciòreiserata fententia , vefte pogis eam confensu firmate. Ab universo Clero, vel Populo dillma eft. Qui contra hanc veftram definitionem pra-(mapferit, Anathema, Maranatha, &c, Volla comme tout le Clergé & le Peuple en la personne de ses depu-tez entroit dans ce religieux engagement de dans la fidelité de leut Prince. Il est elair que l'ulage de ces set-mens avoit preçodé ce Concile, Le Concile V. de Tolede voulut qu'on renouvelast dans tous les Conciles Can. ?. d'Espagne ce Decret general pout la conservation des Rois & du Royanne, Le Concile VI. de Tolede & Can, 17. les antres fuivans oberrent à cette refolation, & firent voir par tant de lages procautions les inévitables inconveniens des Monarchies électives. Ce fus par le Canque du IV. Concile de Tolede qu'on fit le procés à l'infame traiftse Paul, & aux complices de son soulevement & de sa perfidie contre le Roy Vamba, entre lesquel

il y avoit des Evefques , comme le taconte Julien Meolitain de Tolede. VII. La Coutonne de France avant efté hereditaire dés le commencement , elle n'eut pas besoin de se tant premunir contre les infidelitez de fes sujets. Il eft vray que Didiet Evefque de Cahors éctivant au Roy Sigebett, se dit Everque pat sa gtace, & prend la qualité de Vatsal. Signiero Regi servan vofter , Defiderim Cadmen arbu Epifcopui, Si. geberso Regi Desiderius serons seroorum Dei , atque tppl. 1.4.1. per gratiam ejus Cadarca urbis Episcopus. Je ne Libb. Fare. per gration qui cantres note Episcopiu. Je ne conference per interpreta per consocio de cou qui vendent que cet termes per interp. p. quanto esta matequent la grace de Dieu & non 4th 4th pas celle du Prince, & que le mor de Servica ne fi. quife pas un Vallal, Mais on ne pout niet que la lettre futurame frime an December 1000 per la lettre futurame per la lettre futurament lettre suivante écrite au Roy Dagobert, n'autorise

la premiere traduction que j'en ay faire , Dagaberto Regi Defiderius fervus ferverem Dei , & veiter fidelu , &c. Vr de condiciono Cadurcina Ecclefia , cui

Des authors ex juffs wellen profiles.

VIII.1 tell encore vray que laus Leger Everlque
d'Aunus elluar prefile de recomonitée le Roy Clovis
étive par des finctures a certe dipiée, procedit a coucou la factie qui avant promité a low VI Treodores.

Trais faits. L'authorité qui avant promité a low VI Treodores.

Trais faits. L'authorité qui avant promité a low VI Treodores.

Trais faits de l'authorité qui avant promité a low VI Treodores.

Trais faits de l'authorité qui avant promité a l'authorité qui avant promité de l'authorité qui avant promité de l'authorité de parter factier, authorité qui avant fait l'authorité qui authorité de parter factier, authorité qui auth

bague foi, qu'on'evou ces restrat à siré pout paulé d'ement, auns d'est poutes faiet pair fairiet. Ce que faire Chernet gener foire processée dans la voir de faint Eley de la comme de la faire de la

les exements les plus religieux des autres ?

I'X. Il fera bon de reprendre le discours des Orienraux, & de fravois pourquoy ils avoient tant d'éloi-gnement des fermens. On lit dans les Actes do Concile de Calcedoine, que l'Empereur Theodofe le jeuune ayant commandé que les Evelques confirmatient par ferment la vetité de cerraines pieces qu'on produifoit en jugement , Bafile Evefque de Seleucie , prorelta qu'il estoir inouy qu'on eust obligé les Evelques de jurer, que Issus-Cun ist avoir défendu routes fortes de fermens, que c'aftoir la courume que les Evelques affeuraffent feulement ce qu'ils feavoient, avec la mesme erainte religionse que s'ils estoient à l'Amel, Haltenu juramentam Episcopie nescimus oblatum. Sed & praceptum est nobu à Domino Chri-No , non invaudum neque per culum., quia throuns Dei eft , negne , Ge. Vnufquifque vero ficut aute altare flans, Dei timorem habeut pra oculu, O pro-priam conscientiam mundam servans Deo, quod in memaria retinet , nullatenus debet imermittere. En effer, l'Evelque Thalasios dans la fuite exigea feule. ment qu'un Prestre confirmast devant les faints livres de l'Evangile, ce qu'il avoir avancé : Sufficiebes quidem & opinio Joannie Peefbyteri : Quoniam verò Evangelinm nobis omnibus est antepositum, rationabile ell & ipfum fuper bie que dicit , coram Evaugelio on lut les plaintes du Prettre Cassien contre l'emporrement de quelques Evefques qui l'avoient force de jurer fur les Évangiles, ce qu'il protesta n'avoir jamais fait , lors messe qu'estant Laique , il estoit occopé aux affares du barresu. Dixi, Hodie viginti quinque anua communico, Constantinopoli negotinm agens, & Dem elt , qui novie, quia nunquam juravi alicui: & nunc dum Prefbyter fum, cogless me jurare? Qui fumentes Evangelium dedernn mibi , & juravi eis-

X. Il est cettain neanmoins que dans le fixiéme Concile general, le Ducre George qui estoir Cartophylace & Bibliothecaire de l'Église de Constantinople, en rouchant les divins Evangiles, jura par ces l'amiel terters, de par schay qui les a inspirées, qu'il n'a-

voir trouvé aucuna aûtes, dont on puft trendre fuspecte la foy de Thomas, Jean & Couitlanten Patriacches de Conflantinople: & fur cette altevance justique, le Coucile jugea en favour de ces tross Pausiacches, de lafís leurs nous dans les Memoires facers, qu'on recure à l'Aurel: Et tallis propositis facessatis des Evanetisis: inexvis bas modo, sur has faultas Scristeanetisis: inexvis bas modo, sur has faultas Scris-

Evangelise, juravit bec modo, per has fanttas Scripturas O Denm, qui perem locutus elt, Co. X I. L'Eguse Grecque avoir donc desa relaché la rigueue des anciens Canons, & meimes des loix civiles, en permettant aux Clercs de jorer dans les jugemens canoniques, & en interpretant plus doucement les Evangiles melmes, fur lesquels on juroir, & qui défendent fi formellement de jurce : La feole Confit- Cod d'apple tution de Marcien infereedans le Code de Justinien, ce che. est une preuve convainquante, que jusqu'au temps 2/ de ces Empereurs, les Canons & les Loix s'accor. dostnt parfairement à ne point exiget le jurement des Ecclefiaftiques, L'Empereur Marcien ordonne que les Clercs qu'on mertra en procès pour des causes pecuriaires, donnerone des caurions, fans pouvoir eftre obligez de juger, parce que cela leur est défendu par les anciens Canous. Det cantionem fuam, eni nullum tamen infertum erit juijurandum, quia Ecclefiaflicie regulis & Canone a beatiffimis Epifcopis antiquitus inflitute, Clerici jurare prohibentur. Balfamon fem ble alleutee que de son temps mesme les Clercs &c les Evefques s'abstenoient eneure du jurement : & on le contentoit de leur promelle pat éctit, au lieudu jurement corporel. D'où il infere que e eftoir a tort qu'on

erigecia un juernenz cosport des LeCturs, puisses In LeCturs (nor membre da Clierja, Prishibut of annun Epispus vol Cirrica juera: Propresse anni Epispus volum los friemants repressed, currique of jue-7-8-9 eriem los friemants in erpressed, currique of jue-7-8-9 questimpse fazomentsmi terpressed fallerma oft. Lostures insper mode cognant des princes are espesalia-Sant enim Cirric. De ferment des Chattophylus de Confinationphe dans le VI. Concile groval, piede confinationphe dans le VI. Concile groval, piede publi non plus que la Declarization del Eunquerac Marcien, quede ce que figulation del Eunquerac Mar-

Juges leculiers. XII. Pations à l'Eglife d'Afrique, où l'Evefque Victor raconte, que le Roydes Vandales Huneuc fir proposer aux Evelques Catholiques, de juret ce qui estoit conteno dans un papier. Festinabant exterquere L. 3. de per ab Episcopis sacramentum. Deux Evesques réponditeos se. Faul. au nom de tous les autres, Qu'ils ne poovoient pas comme des animaux faos ratfoo, juter ce qui eftoir dans cet Ecrit , fans sçavoir ce qu'il contenoir. Nusquid animalia nos irrationabilia fumui, nt nescientes, quid carea contineat, facile aut temere juremus? Alors on leue declara que e'estoir une espece de serment de fideliré. Cae ils devoient jueer qu'ils desiroient qu'Hildetie succedast à la Contonne après la mort de son pere Huneric, & qu'ils n'écritoient point de lettres aux pars d'outremer. On leur prometroit de les rétablic dans leurs Eglifes , s'ils faifoient ce ferment. Si facramentum hujus rei dederitie , restituet vas Ecclesie vestrie. Pluseurs d'entre ces Evesques crutent par une pieuse simplicité, pouvoir faire ce serment, quoy qu'oppose à leur avis, au precepte de l'Evangile, de crainte de donner fujer aux fidelles de dire que manque de l'avoir fait , les Evefques aoroient efté canfe qu'on ne leur auroir point reftirue leurs Eglifes. Cogitavit tune mnltorum pia fimplicitat, etiam contra probibitionem divinam facramentum dare , ne Dei populus deceret, 6°c. Mars d'autres plus avricz jugeant qu'il y avoit fous cela quelque artifice caché, refusérent absolument de prester ce ferment, alleguant pour leur désence que

JE-us-CHAIST a die de la propre bouche, vous ne ju-terez point Aly quoque Antores Epifcope, fe ences dolum fraudis , neguagnam jurare voluerum , dicen-tet probibitum fuife &vangelica authoritate , ip/o Domino decente, Non jurabes in toro. Tous ces Evelques furent enfuite releguez, les uns pout avoir jusé contte la défense de l'Evangue, Iurantibus dictum est : Quare contra praceptum Evangelij jurare voluifis ! Les autres parce qu'ils témoignoient ne defi-

rer pas que le fiis du Roy tegnaft aprés luy, XIII. Cerre narration fast bien voit que l'Evelque Victor effoit du nombre de ceux qui ne jugeoient pas qu'il fallust presser et serment; mais elle montre en melme temps que tous ces Evelques l'euffent prefié s'il n'y euft point eu de malice cachée. Car 1, d'abord tous ces Everques répondirent par la bouche de deux de leurs confreres , qu'ils ne po vo ent pas juter , fr on ne leur deelaroit ce qui effoit eonienu dans le papiet: fro omn bus & com omn bus dixerunt, Nunquid animalia nos irrationabilia fumus, us neferentes quid carra contineat, facile aut tenure inremai ? Ils n'avoient que faire d'estre informez des articles du ferment, s'ils eftorent perfuadez que tout ferment lenr estoir défendu. Ils resusorent donc non pas de jurer , mais de jurce aveuglément & temesaurement , ar nefermes , facile & temere fur mm. 1. Victor ne blame cent qui juterent, que d'une pienfe fimplieré, Tes simpliere . , parce qu'ils ne peneticient pas l'at. tifice malicieux des Ministres Amus : il les eut traittez comme des prevaricateurs de la loy distine, s'il rût ciù soures fotres de fermens illicues, 4. Conx currefulerent de jurer , ne furent porrez à cette resolution que paree qu'ils s'appercentent de la malice & de la superelierie des adversaires , Alij quoque affaisores Epilopi, fentientes delma francis, negnaquim jurare soluerum, 4. Fr ees Evelques ne firenr rien contte la simplicite Chreftieine, quand pour s'excuser d'un ferment captieux , ils répondirent que l'Evangile defendoit absolument de jurer, quoy qu'ils euffent esté prests de jutet , si les Ministres du Roy ensent agi avec sineetné. Car l'Evangile ne descuid de juter, qu'afin qu'on ne jure jamais à faux , ou trop legree-ment , ou fair necessité, Le sement est done lieue , quand ces circonflances vicienfes ne s'y rencontrent point. Or dans la penfée oil ces Evefques effoient, que ce ferment n'eroit qu'un pirge qu'on leut ten doit, pour les furprendre, comme l'évenement ne le fir que trop connoiltre, ils ne pouvoient juter fans legereré , ou fans une exceffive facilité Le ferment leur eftoir donc défendu par les loix de l'Evangile ; & ce for avec one prodente simplicaté qu'ils répondatent . que l'Evangile défendoit absolument de juter , c'est à dire dans de semblables conjor chures. An contraire les autres Evelques qui ne se defioient pasde la malignité de ceux qui vouloient les surprendre, eussent juré fans bleffer les maximes de l'évangile , parce qu'ils jugeoient ce ferment fincere , & non feulement utile , mais aussi necessaire à l'Eglise. La difference d'one conduite à contraite entre ees Evesques, ne venoirdone que de ce que dans les circonstances fingullieres d'une melme affaire, les uns par une prudence éclairée se defierent de la tromperie cachée de leurs ennemés, les aotres par une pieofe simplicité n'en concevtent aucune defiance, ny les ons, ny les au-tres ne disconvenant aucunement des regles Evangeliques fur le intement, Et enument eusfent ils puignorer danr l'Afrique les regles que le grand Augustin y avoit fi fouvent & fi clairement explianées, felon ce que nous avons dit en paffant? En effer, le mesme Evefque Victor loile , deux ou trois pages après , la conftance invincible de deux freres Martyrs, qui s'a-

Liv. II. Part. II.

nimoient l'un l'autre , par le ferment qu'ils avoient fuit fot le Corps de Jasus-Chrasti. Not polifrater ponita Suravimus Christo. Quia Super corpus esus co fanguinem mavimus ne pro es invicem patiams . Le Livre II. de lal.oy des Lombards défend le jurement aux Evelques, aux Preftres , aux Clercs , & aux Moines.

#### CHAPITRE XXXIX. De la confirmation des Ev sques par le Mettopolitain,

1, 11, L'elettem des Evefques devacteffre emfermes par le Mepolition, Camer des Concdes de France pour cela, II. Le Mirrepoiseme devast una feniement confermer, mais aufo suftrante jei Suffragare.

IV. Et les Enriques devoient s'adreffer au Metropolitam dans V. Et les Metropolitains an Pape.

VI. Les mejmes pranques l'abjertavent en Efpagne, PII. Les Evejques y efferent Orden-ez dans in velle Metropo

ene, Prurevey. one, Fourgouy. VIII. Le Concole XII. de Tolede remosfère sous le droce de marion a l'Evergue feul de Tolede. 1 X. .cuses particularité de l'Efpagne , ais le Rey weille fur les

Merripola dent, Seux for les Errofques, X. De l'examen & de la confernation des Evefques par le Mespectare en stale, X1. X11. Almorables inflreditues de fant Gregore Pape à

fer trefquer Smjfragan XI : I. Co Strange de Influien fur l'examen & la confirmatoon des Everyees.

Que les Everques doivent receson de leurs M are politains, ou de leurs Primats, ou du Pape, nous tranterors as fli du ferment qu'ils doves eleus pretter. 11. Les I vesques devoient saus doute recevoir de lem Metropolisain la confirmanon de leur dignité, puis qu'il devon presider à leur élection , poss qu'il devoit y avoit la plus grande au toetté, puis qu'il devoit donnée l'avantage au parry le plus nombreux, s'il y avoit partage de voix; puis qu'enfin s'il effort abfent, il devoit par fes lettres autorifer & raufer toutes chofes, Epifcopum fine Metropolitano, vil piftola Aferropoli-tani, vel tribus Comprovincialebus non liceas Ordinare. Qued fi inter partes aliqua nata fueris dub tario , Car, p. materi unmere Merrepolicanmin electrone confentiat. Ce Decreedu Concile 11, d'Arles eft tourenn par celuy de Cleimont, Epilesparam defiderant, elellione Cleri. Con. s. cornen vel Citium, confensu erram Merropolitani einf. dem Province e Pontifex Ordinam. Le Concile IV. d'Orleans fonhaite que l'Evefque elu foir Ordonné dans fa proper Ville, & dans fon Eglife : que fi le temps ne le permet pas , au moins qu'il foit Ordon. ne dans sa Province par les Evesques de la Province, en presencede son Mescopolitain, ou avec son agrément. Lices melim effet in fun Ecclefte fert , tamen aut fub Can. c.

prafentia Metropolitani, ant certe cum ejus ancheraccintra Provinciam emnino à Comprovincialibni Ordinerar, Le Concile V, de Paris calle l'Ordination de Con. to l'Evefque, fi elle a efté faite fant l'autonié du Mettopolitain, Si abfque eleftione Metropolitani, Cleri confense, vel Civium, fuerts in Ecclesia intromiffut," Ordinatio ipfint fecundum flatnia Patrum, irrita bagarar. Le Concile d'Agde lie d'une execommunication Car. st. mineute les Evelques qui ne le tendiorit pas aux or-dres de leut Metropolitain, qui ka appelle à l'Otdination d'un de leurs Confteres.

111. Le Merropolitain ne confirmoit pas feulement les Everques éleus; mais il leur donnoit auffi toures les inftructions necessaites mont conduite faintement leurs Eglifes. Auffi devoit-il enfaite veiller fur enx, les encourager, les avertir, les foutenit dans lenes travaux , & les éclairer dans leurs difficultez. Decrevimus at Metropolitanus horte. tur ceteres . Ge admonent , Ge inveffiget , quie fit Mij

tem est covides de flates pepals, quilve seglique septiment de circus, sanima que depresen de clierque per lites parà consum flates e flates frair consum flates e flates flates consum flates e flates flates consum flates e flates flates e flates flates e flates flates e fl

15°C. La faintife yeard. Feelings of Wenne Arion, nonfine volution for better des exemple analysis le exectative data for better des exemple analysis le extrapolation. Common deligent mervellesis de foundalands destrojed, activisis de de delegence. L'erefque Vedama condita for Mercepolation common l'activislands destrojed, activisis de de delegence. L'erefque Vedama condita for Mercepolation géneral formes tourpraisji principama, air soluta exemple sual pranparati, transcia visualidate. Està visiti e argini sual pranparati, ta Mercepolation ipesop di glorido comme dilation in visi, que comme faint in Bussa, ils comme faint in navi, que comme faint in Bussa, ils comme del critici del Ferrique Volumina, que de fair belon, del critici del Ferrique Volumina, que de fair belon, del critici del Ferrique Volumina, que de fair belon, del critici del Ferrique Volumina, que de fair belon,

Tebesa fummayae piranti oft, an de casifi ad Teatificiam william pertunnishi, nitum quoque cuffiam confidendum (fe datait. Quod facer va , nan , sat dixifiga , ambiquitati nitum, qi datishi dan qibanini, qiv. Eqo certi futeritati vifira, quad razimabiliter cedali, quat antii shawili pimber, figali, V. Ce grand Evelque qiv vient de nous appendie commente les Evelques reconorient a levi Metropolis.

tain, noas montre allorat comment les Metropolitaines visibellientes an Dep den leurs doore. Agés 1,4. Juil 2005 de leur de

no persona de la marija (e Metropelitani fai reprefistes afactibas, at de ille moniti Ecclifaficia (alphreliu, plania), qui del procura debra; recepațica. V II. Ce Canon nous montre bien que la conțecation de Eveques fe faifoi tedinistement en Efgague dans la ville Metropolitaine, au lieu qu'en France les Couciles deficient qu'el le fe fil dans la ville mél-

me, R, dan TEglife Chelterlat de chaque Everjaux. La colume des l'incorre divi plau confirme al Tantiquat, qui faint affamblet les levelques de la Peronaques, qui faint affamblet les levelques de la Perona, de la columna de la

l'Espagne & la Ftance VIII. Le Concile XII. de Tolede apporta quel que changement dans cette police. Car il transfera au feal Metropolitain de Tolede le pouvoit de coofirmer les élections, on les nominations faites par le Roydes Evesques , après quoy ils pourtoient se saire Ordonner : mais ce ne fut , comme nous l'avons déja dit eydellus, qu'en laitlant les Evelques nouvellement Ordonnez dans l'obligation indispensable d'allet tecevoir de leur Mettopolitain les regles de toute leur conduite. tani Episcopi judicium dignos esse probayeris, in qui-bustibet Provinciis oligero Episcopis decedentibus, successores. Ita tamen ut quisquis ille sucrit ordinatus, post ordinationis fue tempus, infra trium mensium spatium , proprij Metropolitani presentiam visurut accedat , qualiter ejus authoritate , vel distiplina in... firnitus , condigne (ufcepta fedis gubernacula teneat; D'où il patoift affez clastement que toutes les élections ou nominations, les confirmations, & les confecrations des Evefanes d'Epagnele faifoient à Tolede J & qu'il suffisoit après cela qu'ils allassent rémoigner leut tespectoeuse soumission a leur Mettopolitain. Le Concile de Merida mettoit en penitence les Evelques qui ne venoient pas au Concile où le Metropolitain les avoit appellez , & durant cet intervalle leut Evelché eftoit gouverné par le Metropolitain mesme, Cella verò & res ad eum pertinentes . quenfque ille fab Cat. 4. punitentia fuerit , inflantia & follicitudine regantur

Aternopalitani.

1X. Enfin, le Concile IX. de Tolele nous découve encore une particulaire memorable de l'Egife d'Éfoguer. Cut il y én ottonde aux l'ordantes des Egifes, ou à leur heriters, d'informer le Metropolistin, il les Erectiques different le bien de Egifit de intime, il carrier de l'aprice d'indice de la Egife de me dans ce décolte, d'en informe le Roy. Que il pantials Egifogna gere trest r. Aternophisses un la ceinforme prenerus: 5 aums Matrophisses un la fergreat, Rejis les caultiess inimates qua d'épentiera, Rejis les caultiess inimates qua d'épen-

"M. Je wen a I Tuale, o di le grand fran Gregoire ayan recent le mellind PE Gregoire Rivin, qu'un indisposable mul de telle avont troth, incapible du miliposable mul de telle avont troth, incapible de production de la constitution de la cons

## touchantlesBenefices.Part.II.Liv.II.C.XXXIX.247

enerie, ad nos eum com Decreti pugină, veltra quoque addită testificationis Epistolă destinate, quatenut ejufdem à nobis Ecclefia , difponente Lomino , confeeretur Antifter, Voila quel eitoit l'examen qu'il falloit faire d'un Evefque pout le confiemer. Premiere. ment, il falloit l'examiner fur tous les crimes mottels, ou que la loy ancienne puniffoit de mort. En fecond hen , il falloit faire des informations de fa vie , & avoir le témoignage des gens de bien. Ces informations fe faifoient fur les heux, quoy que l'Ordinarion deut fe faire à Rome. Count vita vel ullus, quia melius possunt illic ubi din est conversione, agnosci, cura en se com fratre & coepiscopo nostro Forenento de co diligenter inquirere, C'eft ce que ce mefme Pape écrit 2.8.89.8. å fon Nonce en Campanie, luy donnant pour adjoint un Evelque, afin de taire ces informations necellaires. L. p. Ep.74. Il écrit a fon Défenseur dans l'Isle de Corfe, de hâter les élections dans les Eglifes vacantes, & fi les voix fe patragent entre deux personnes, de les envoyer toutes deux a Rome, afin qu'aprés une exacte discussion de leur vie, & de leur conduite passée, le plus digne soit L.r. Ip. 4. confirme. Si in duerum fe elett one devierine, fimiliter Decretis ad nos de more fastis adveniant , ut requirentes de visa , actu et moribus corum , his qui utilior vi/ue fuerte, ordinetur. Ceux de Palerme ayant élû pour Everque un faint & fçavant Abbé, ce faint Pape ne voulut pas confirmer ceste élection , de peut que la vertu de cer Abbé ne s'attiedift dans les embarras du monde, & qu'il ne devinit pire, en tâcisant de rendre les autres meilleurs. Sed aum cereris fic eft ali. quit preponendus, ni dum ipfe exterins proficit, interins non decrefent , quietem ipfins turbere non pofimmis;

ne cum eum ad altiera preducionat, minerem illum L.ss, zp. q. feipfe fieri mifamin fluflibus compellamus. Il ne vou-lut pas non plus confirmet le choix d'un Diacre, après qu'il euft apris , que dans le gouvernement d'un Hofpital, il n'avoit pas fait paroifire, ou actant de proden. ce, ou autant de vigilance & d'integriré qu'on enit defire. Ve ex minimis qualiseffe poffit in muximo noferremar, D'où il paroift que ce n'eftoit pas feulement for les crimes capitaux, que ce faint Pape examinon la vie precedente des Evefques élûs , avant que de mettre

le dernier feean à lent élection

XI. Les inftructions que ce faint Pape donnoit aux Evelques de la Metropole, les exhortations, les corrections, les reprimandes qu'il leur faifoit dans les differentes conjonctures, feroient trop longues à raporter icy. On en poutta joger par ces échartillor Voicy ce qu'il écrit à l'Evelque de Siponto : Si cuffor religiofi habitmi, ant effe noffes Epifcopus, &c. Sed via nimià defidià , ac tarpore deprimeris , in tuo dedecore res ad prajens illicita impune commissa est, & c. Quia tantum hebet, tantumque es negligent, ut nist canonicum in se fueris coercitionem experins , in aliis districtionem & disciplinam nescias custodire, qualiter debeas effe follieisus, congruo tibi, fi Domino plucuq-ris, tempore demonstrubimus. Prafentia igitur feripta 2.7. 4.9. fuscipiens , evigila , & excitatus saltem exequere , quod

prefine ufque nune ignavia definifit. Tout le monde feast que faint Gregoire eft celuy entre tous les Papes, qui a en des respects plus tendres , & des deferences plos finceres pour l'Epsicopat, & pour tous les Evefques. Cependant il ne se peutrien imaginer de plus aigre &c de plus piquant que cette lettre. Il fant donc avolier qu'il y a des rencontres, oil la charité pout estre fincere , doit eftre piquante ; charitas feviens ; & où la colere de la colombe , & oit l'arguillon de la mouche à L.7. Isd. s. miel bleffe poor guerit. Il ne traita pas avec plus de Zpyl. L to denocut, ny avec moins de charité l'Archevefoue de

temps, que cette sigreur ne vient que d'une veritable charne : Quad objurgo, quad increpo, non ex asperisate fed ex fraterna fixto dilettione descondere. Name dum unum in Redesiptoris nostri corpore membrum finnet, ficue in culpa tua dilacerer, ita quoque & in bona allione larificar. Tous les Evelques ne poiledant que le meime divin Epifcopat , ils font tous intereffez dans les fautes , & dans les ficuiffures de leurs confreres; mais celuy qui eft le che f de ce College facté, doit y estre d'autant plus sensible, qu'il a encore plus de listion avec cox, qu'ils n'en out entre eux-meimes. Ce faint Pape fit part de fon zele à l'Archevefque d'Ar- L-9. 29-49les Virgile, fon Legat ordinaire en France, & il le chargead one correction go'il falloit faire à l'Evefque de Marfeille Serenus : Cara vobis fit , nofirà boc fic vice corriere at . C'c. Il temporna la meline infati- L. 11. Et. 15. gable vigilance envers l'Archevelque de la premiere Inflinienne, qui eftoit auffi fon Legat dans l'Illirique, Mais l'ardeur de son zele, & son admirable sollicitude L. 11, Ep.35. s'appliquois plus particulierement aux Evefeues d'Italie qui effoient comme les Suffragans immediats de la Merropole de Rome. Il avoit des Nonces dans rou-

tes les Provinces, pour exciter leur negligence; voicy ce qu'il cetit a celuy de Campanie. Nanciarum est nobis Campania Epifcopu, un negligenses exiftere, &c. Precipinus ut eis à te convocate, ex softre illes mandate d'Artle commonens , quaterns defides ulterius effe non debeant : fed fucerduralem fe habere zelum & follicitudinem opere docente, ut que itu vigilantes exi-flant , us nullum nos de eis denno murmur exasperes.

X I I. Le Pape Gtegoire II. matchant fut les pas de ce faint & illustre Predecesseur, recommanda aux Commiffaires Apostoliques qu'ilenvoyoit en Baviere, d'y établir de nonveaux Evelchez, & de leur donnet poor Chefun Archevefque, qui puft eftre le Maiftre, la miere , & le guide des autres Evelques. Si talem reperire pomeritis virum , qui possis dottrinis salutiseris , O operum e cemplis , instruere sibi subditos sacerdotes. X 111. Tour ce qui a etté dat dans ce Chapitre, se

trouve admirablement renfirmé dans une Conflitution de l'Empereur Juftinien , oit il dit que l'Everque aprés avoir effé élà, doit lire avec une exitême effiduité . avant finn Otdination, tnutes les regles de la foy, & de la discipline de l'e glise ; que le Metropolitain doit l'intertoger s'il a la velonté & la force d'obfrever toutes ces faintes regles : s'il refuse . il ne doit pas l'Otdnoner: s'il le promet, sutant que l'infirmité des hommes le permet, il doit luy dénoncet, que s'il n'obsetve religiensement ce qu'il a promis, il encourra la disgrace du Ciel , & la perte de fa dignité , felon les Loix Canomiques ; & qu'il ne fera pas exempt des peines portées par les Loix Civiles, parce que les Empereurs ont donné aux Canons del Eglife la me fine vigneur, & la melme autoriré des Loix Imperiales Sicconfirmants general, 6, & ad Epifospanne preparatum , competent eft venerabiles & undique probatas legere regulus aute ordinationem , quas rettu & invistata noftra fuferpis fides, & Cutholiea Del Apostolicuque disposuit & tradidis Ecclefia. Et dum ex frequenti carum lellione transierit, ans ad ordinasionem deducieur, tunc is qui ordi-

nutimem imposeurus eft , inserroget enm , fi fufficiens eft cuftedire & agere, que fucra regula fancierunt. Et fiquidem ille declaraverit non fe valere fervare, nulla mada ordinutionem in pani. Si vero susceperis, & dixerit., quia quantum bomini possibile est, complebit bac qua bis continentur : tune monere cum , & dicere , quia mfi hac observaveris , & à Deo nlienns erit , & cades à jam dete bonore , & neque civiles leges delic-, tum inultum relinquent : ea quod à pracedemibut nos Cagliati en Saidaigne. Tanta nequitia ad aures necu. Imperatoribus, & à nobis ipfis rellé dillum est, oper-de tua fenelleure pervenit, & c. Il l'assoure consuctine sere factas regulas pro legious valere. Es se etiam fic

M iii

personafreit , caus(me ampletitus , nace fuper his profigilianius , ammanuma faram feligirer Christoparas refinarius em. C'etiolent-là les points fui leiquels on eraminont les Evelques la puete de la Foy Caubicique, & l'obfer vancerigocerole des Cannons : après qu'il a sovont faiu me prodéfino de une prometife colimenti de les obierves , le Metropolisami nes contisceros de la continua de la continua de la continua de certa profesion, après avoir parié dans le Chappier foivant de la confirmation qu'il falloit recevour des Primars, des Paristriches, de du Primars, des Primars

# CHAPITRE XL.

### Confirmation des Evelques par les Primats, par les Patriarches , & par le Pape.

 Les lettres que les Parranches s'entrécervairent les mes aux autres & au Papa, au commencement de leur Epifeque, s'erranné que des foires d'une crouser religionfe.

ream que des letres à une crisier religiones.

1. Quand un commen, a le 3 psoude con prenefie de demeuver tréquers my a la communeu de l'Egisfe Romane, & d'abferver les Conness.

11. Les Metropolitains qui avancus un Promés, devoiens re-

111. Les Merapolitaire qui avantes un Franco, devotebreavvar de les leur emfrir, cher 1V. V. Plufeuer Metraghianez que n'avante point de Primar, la divotest recevoir du Paje.

F1. Sur ious cons d'Itain. F11 F111, Cen. de Revenue, de Milan, d'Aquice.

1X, Les Metropoints s de France ne recevante pont leur confemation du Pape, mais du Casarle Francesal. Preuves, X. Autres preuves, il en effent de mef on dans l'Angloserre,

XI. Pearquey les Fondanues des Effifes n'aut pui soupair réferre à leur Effife ce drop de confermation. X II. Nos Métropolesius su recursons pas son plus leur confer-

marin des Vicares Apolidiques, X I I I, II en effort de mijore de l'Espagne,

XIV. Is de l'afrague XV. Pouvoque je plus ausces Evolgue de la Prevince offen le Metropolicane an Ajrague. XVI, XVIII 32 les Evolgues ous qualquesfies ay, étemme d'Egret de l'act Songe, dans les chafes misjons de leus purifies.

Ous les Pattiatches éctivoient aux Papes auffitoft après leur Ordination. Hormisse se plaignit dans la lettre à Epiphone Patriarche de Conftantinople de fanegligence à observet une coûmme fi ancienne: Decnerat fignidem frater chariffime , to legates ad Apoflolicam fedem inter ip'a tus Pontificaen: intria deltiniffe , ut er quem tibi debeamus affectum bene cogno ceres, & vetufte confuetudinis formam rite compleres. Ce n'eftont ment moins qu'une confirmation de l'élection , ou de l'Ordination faste , que le Pape donnoit , ou que le Patriatche demandoit au Pape. C'effoit une civilité religieufe, & une tefpectuense deference, que les premiers de tous les Evefses tendorent à leut Chef, & une protestation de leus refolution inalterable, de perfeverer toújours dans l'union fainte & dans la communion indivisible avec le premier fiege , & dans l'obesffance canonique a tous les Canons , & ana Decrets de la tradition Apostolique. C'est ce que le meime Patriarche Epiphane nons apprend dans la lettre qu'il écrivit auffitoft à Hormide. Necessariam doni . hec promans judicism inferere Licerie meie, at offendam, quam circa veffram Apoftolicam federe babes voluntatem, Est mibi oratio megnopere, univi me vobia, en di-vina amplelli degmata, qua ex beats & sanstis Discipulis & Apostolis Dei, pracipud summi Petro ApoHolorum Sedi fantlæ veftra funt tradita, & mibel eu preriefim existimere. C'eft la fans doute une profession de tenit inviolablement la Foy de l'Eglise

Carholique & Romaine, Voicy enfuite une protesta-

tion de demeuter infeparablement uny au centre de Funite, qui elle Siege de Puere. Sub me Ecclifii hea pradice, foffinant per omnia cas mibi vostraque beaertudiri vincula charitatis adunari, quas omnia o opate effi misita, de invidabilis, de cerpus nume communts. Apostolica Ecclesta perpetud custodiri,

11. Cependant il faut confesser que cette double profession ne commença que sous le Pontificar d'Hormilde, qui ne creut pas pas posvoir apporter d'autre remede plus efficace aux divisions (candaleules, qu'avoit cautées le schisme d'Acacius & de ses faoteurs, Avant ce temps-la le Pape & les Patriarches s'entr'écrivoient au commencement de leut Pontificat des lettres teciptoques , on la Confession de Foy estoit inferce . & où ettoient en mefine temps tenouvellées les muruelles affeurances de la chatité Paftorale, Cela ne se pouvoit faire, fans que le successeur de Pietre se diftinguaft de ses Confreres, par quelque marque de son incontestable primauté ; mais ces deux articles de ne se separer jamais ny de la Foy, ny de la Commonion, ou de l'unité de l'Eglife de Rome, n'y effoient pas expressement marquez, & ce ne fut que Jean predecesseur d'Epophane, qui s'y assujetit, dans la reunion qu'il fit des Eglises Otientales avec celle de Rome, en renonçant avec elles à tous les reftes de la communion des Eurychiens, où le mal heuteux Aca-

cunies await engagées.

III. Let Metropolitains qui televoirea d'un Priman, on d'un Exaspur, devorant lus fomasdes le commun, on d'un Exaspur, devorant lus fomasdes le commun, on d'un Exaspur, devorant lus fomasdes le commune engagée.

Ne los possis agrà avait remorda as follation d'actation, ne trust pas ponovir tendre ce possoris à l'Exas, que ou Archèverique d'in Estalinsiagne, qu'un distribution de la commune engagée, d'un avois pas un control metric d'un de la commune engagée, d'un avois pas un commune en commune de la commune en commune en commune en commune en commune en commune en manifert l'actation d'un en manifert l'actation de l'actation de l'actation de l'actation de l'actation d'un en l'actati

me, mais d'eviet une communion conaginel i & m'avoir pas cent devoit se foulmettre ou s'author à fon Prims, qui s'eltoit sparcé de la chavité de de l'umité du Chel unvertiel de l'Églis, l'availle negletant offic alpabilit, s'i unum éfic intre unues myletant cheviaries, oct monsaile s'a l'ere stilles, que Chejtentiels, l'églistere designers, qui mes, contant s'i fédicine description, qui mes, com bis qui in verister cantiflum, castings i Nou s'firm est cantanta negleta, fed visate enuegis.

19. Les Mercopolitains qui ravient su dessire.

eux aucun Primst, devoient eftre confirmez par le Pape qui eltoit leur Superieur immediat. Le grand faint Gregoite craignant que les Evelques de Dalmatie n'ordonnassent Maxime pout leur Metropolitain à Salone, leut en envoya une défense, leut permertant en meime temps d'en Ordonner un autre qui fult élut d'un consentement unanime. Ex beati Petri Principis Apostolorum amboritato precipimus, ut multi-L.3. Ep 115 penitus extra confensum, permissionemque nostram quantum ad Episcopatus ordinariquem pertinet, in Salan tana civitate manue prafumatie imponere , &c. Si in qualibet perfona emnium voluntarius confensus accessorie, hanc à vobis ex prasente Episola nostra concessa licentià volumnt consocrari, exceptà duntaxat perfond Maximi, Le fojer principal de donner l'exclu- Eppl. 10. fiona Maaime, eftoit de s'eftre intruit luy melme pat un brevet subreptice de l'Empereut. La nouvelle estaot venue à Rome que Maxime avoit efté Ordonné contre les défenses de ce faint Pape, il luy envoya fignifier un interdit de celebter l'auguste facrifice , jufqu'à ce qu'il euft appris fi fon Ordination avoit efte faire par ordre expres de l'Empercur. Salonitane civitatis Epif- 1. 4.59.34.

copus , me ac responsali meo pefciente , Ordinatus eft , L. s. Ep. 24

*Ερβ.*;

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XL.249

& falla res est, qua fub nullu anterioribus Principi-bus evenis. La Nobleste & pretque tout le Clergé de Salone n'ayant pas laiffé d'entret dans la Communion de Maxime, ce Pape leur en fir une douce reprimande : Debuiftis penfare Ordines veftros , & quem Sedes Apostolica repellebat, repulsun cognoscere: ut prius si postee ab illasis criminibus mundaretur, & tunc ei vestra dilettio communicaret , ne particeps obligationis ejut existeret. Mais lorfque ce iaint l'ape apprit que Maxime pat une infolence inouye avoir publi-quement fait déchirer la Sentence, par laquelle il l'avoit suspendu de la celebtation de la fainte Messe, son zele s'enflamma d'une fainte indignation pour ne pas fouffrir que la Majesté do Siege Apostolique fust avilie, ou impunement deshonorée fous fon Pontificat; la patience fit place a la justice, & l'intrepidiré de certe grande ame le porra avec ardeur à ver ger un li in-

lolent arrentat. Qua serupta mea publice relella, vel L. 7. Ep. 1, in civitate posita, publice seindi secit, atque in cantempum Sedis Apollolica aperiint exiliit. Quod ego qualiter pattar, feit, qui ante matter fun mort, quam B. Petri Apolloli Ecclesian idit diebut degenerare. Mores etiam meet bent cognitos habes, quia din porto : fed 6 femel deliberavero non portare, contra omnia pericula lerus vado. Enfin Maxime apres fept aus de revolte, vint faire penitence publique a Ravenne, avec des humiliations proportionnées à la gran-deur de la faute. Le Pape S. Gregoire aussi doux aux penitens, qu'inflexible aux enduteis, en fut rouché, & luy envoya le Pallium pout misque de la confir-z.7. Regis, matton qu'il luy accordost. Mens ad misericersiam, m pussa, direxie Pallium, ad confirmationem ejustem Episcopi.

V. Ce fur par la meime marque d'honneur qu'il confirma Jean, qui avoit efté élů Archevetque, Primat ou Exarque de la premiere Justinienne, Voicy comme il en egrivit au Synode de l'Illyrique : Issue 2.4.19.74 poflulationis veftra defiderium , pradittum fratrem & coepifeopum nostrum , in eo in quo est Sacerdorij ordi-ne constitutus , nostri assensia authoritate firmanus : ratamque nos ejut confecrationem habere, dirigentes,

Pallium indicamus

VI. Si les Metropolitains & les Archevelques fi éloignez, & sujets à l'Empire Oriental, tecevoient leur confirmation du Pape , parce qu'ils estosent com-pns dans l'étendue du Patriarchat de l'Occident : que devons-nous croire de ceux d'Iralie? Le Clergé de Milan aprés la mort de Laurent, ayant élû le Diacre Constance, fainr Gregoire y envoya Jean Soudiacre, pour apprendre des Milanois qui effoient refugiez à Genes, s'ils avojent confenty à ce choix ; de pour (çavoir si les électeurs de Constance persistoient dans leur choix : Si quidem in Constantio omnium voluntates 2. 27.19. asque confensum perdurare cognoscie: Enlin au cas que 10.14. cela fust, pout le faire Ordonner par les Evelques de la Province, selon l'ancien privilege de cette Eglise, fans obliger ce Metropolitain de venit se faite Otdonnes à Rome, Tunc eum à propriis Episcopie, sicut antiquitatie mot exigle, cum nostra authoritatis assenfu facias confectars. Quarenus bujufinode fervara confuctudine , & Apostolica Seder proprium vigorem retineat , & à se concessa alise jura non minuar. Ce Pape pretend par ces dernieres paroles, que c'est un privilege accordé par le Siege Apostolique à l'Eglise & à la Province de Milan , que le Metropolitain yest con-facré par les Evesque Provinciaux , après avoir esté confirmé par le Pape. Les éclatantes vertus de Confrance femblerent n'avoir fervy qu'à le faire regretter. Après sa morr les Milanois élorent un de leurs Diaeres nommé Deufdedit : le Pape envoya le Notaire Panraleon pont le faire Ordonner felon la courume , 1.1.19. wh. and earn , at morie off , annuence confensus nofire anthoritate , faciat confecrari, après avoit examiné fi fon election avoir efte unanime, s'il o'eftoit atteint d'aucun crime, afin s'il eftoir propre au gouvernement d'une grande Eglife. So Mibil ell anod ei ex antenità vita eriminu per satros possis canones obviare; ant si ad tenendam disciplinam, vel exhibendum regimen idoneur reperienr: acque cunttorum en ejne, ficut feri-bitis , eletiono concordes affenfus.

VII. Comme la ville de Ravenne effoit plus proche, auffi le Metropolitain qu'on y élifoit devoir ve-nir a Rome pour y recessoir l'Ordinatioo. Ils fecolie-rent enfin ce joug, mais le Pape Leon I I. obtint un Rescrit des Empereurs pour rentrer dans ses droits, selon le rapport d'Anastase Bibliothecaire dans la vie de ce Pape : Hujus composibus divali justione clementissimi Principit restituta est Ecclesia Raveunas sub or-dinatione Sedit Apostolica , ut desuntto Archiepiscopo, que electus fuit , juxta antiquam confuetudinem , in civitatem Romanam vensas Ordinandus. Jean Diacte dir que Jean Evelque de Ravenor estant mort , faint Itav. Dies Gregoire commit le gonvernement de cetre Eglife fe. 1. 4 4, 5. lon l'ancienne coûtume à l'Evefque Severe, qu'il con-facta Martinien Archevelque de Ravenne, enfin il luy envoya le Pallium.

VIII. Gratien a rapporte dans fon Decret une 14. f. t. n. lettre de Pelage I, où il affense que ce n'a efté qu'a Padende cause de la trop grande distance qu'on a permis aux deux Metropolitains de Milan & d'Aquilée de se confacret muruellement l'un l'aurre, après avoir receu la confirmation du Pape, fans avoit neanmoins aucune \* fubordination l'un a l'autre, & en forte que l'Ordinamen fe feroit dans la Ville qui recevoit on nouvel Everque, afin que le Confectateur y pust mieux estre éclaircy, si l'élection & la personne élût n'avoient rien qui blessaft les Loix Canoniques N'empe is mos antiquus fuit , ut quia pro longinquitate vel difficulta-te issneru ab Apollolico operofum Illis fueras Ordinaris ipfi fe mvicem Medislanenfis & Aquilesenfis Ordinare Epifcopi debniffent; ita tamen untere a civitate in quaerat Ordinandus Epifopus, alterius civitatis Pon-tifix occurrere debuifet. Vs & Ordinands elettio à prafenti Ordinavore , ex confeufu untverfali Ecclefia , cus praficiendus eras, melius ac facilius posuifes agnofcr. Tout cela eft tres-conforme à ce une faint Gregoire nous a appns de l'Eglifede Milan , qu'elle tenon ce privilege do Siege Apoltolique, que son Metropoliram eftoir Ordonne par les Evelques mesmes de la Province. D'autres ont crû que cela venout de ce que Milan. estant Capitale de la Diocefe Italique, divide en deux Provinces, l'Evefque de Milan estoit en droit d'Or-donnes le Metropolitain d'Aquilée, & devoit aussi recevoir de luy l'Ordination, comme du premier des Everques qui luy eftoient foûmis. Cette conjecture n'est pas à rejetter , pourvû qu'elle s'accorde avec ce qui a esté allegné des Papes Pelage & Gregoire. Cat les anciens Papes ont bien pû, quand ils ont relaché ce droit d'Ordination, avoir égatd a cette police civile, en accordant à ces deux Metropolitains le pouvoir reciproque de le confacter l'un l'autre. Quant à ce gu'on oppole, que l'Ordination de faint Ambroife le fit, fans la confirmation du Pape , c'est ce qu'il est plus aifé d'avancer que de prouver. Le Prestre Romain Simplicien, que Damase envoya à faint Ambruise. our eftre son secret directeur dans cette nouvelle & eminente charge, d'où vient que faint Augustin le qua. sur Conf. lifie Maiftre de faint Ambroife. Patrem in aceipien- I, S. e s. da cratia tua tune Epifeopi Ambrofit; Ce faint Piêtre , dis-je , semble nous persuader que Damase en confirmant l'élection d'un Neophyte, eftoit obligé de luy donner un Maistre , pour luy apprendre l'arr de tegnet, & de faite regner I saus-CHRIST dans

l'Eglife. Au moins en remontant plus haut que faint Ambroife , il eft difficile de ravir à faint Pierre & à fes inccesseurs la gloire d'avoit envoyé les premiers Predicareors de la Foy, & les Premiers Evelques à Milan; ôcde s'eftre acquis par la le droit d'y Ordonner des Evelques. Cette autoité des Papes dans les Eglifes d'Italie & des Provinces voilines, est plus ancienne de deux ou trois cens ans que la distribution des Provinces de l'Empire, & enluite des Eglifes en Diocefes , c'est à dire en affemblages de plusieurs provinces qui relevatient d'un meime chef. On convient que ces fortes de Dioceles n'ont pris infillance que dans le quarneme fiecle : or routes les Eglifes de l'Italie & des Provinces voifines, eftoieor établies dés le fecond ou le

troifiéme fiecle de l'Eglife.

1X. Mais il est remps de venit aux Metropolitains de France. Le Concile 11. d'Orleans veut qu'ils soient Ordonnez par rous les Evelques de la Province, parce qu relle efton l'ageienne courume, In Ordinandis Matropolitanis antiquem inftitutionis formulam renovamm. Itaque Metropolitants congregatis in unmo em. nibus comprovincialibus Epifeopus Ordinetur. Le Con-cile III. d'Orleans jugea plus à propos que les Metro-politains fuffent Ordonnez pat un autre Metropolitain, en prefence de rous les Evelques de la Province. I lacuit at Metropolitani à Metropolitanis , omnibus fi fieri poreff , prafentibus Comprovincialibus, Ordinen. tur : ita ne ipfi Metropolitano Ordinandi privilegium maneat, quem Ordinationis consuetado requiret. On » peut donner deux fens à ces det meres paroles , ou que le plus ancien des Merropolitains felon le temps de leur Ordinstion , confactera le nouveau Merropolt-

tain ; ou que le consecrateur sera l'Evesque de la pre-

miere Metropole, entre celles qui potrent le mesme

nom, & qui composept le mesme Diocese. X. Or en cecy il ne paroift nullement que les Me-tropolitains de France fullent confirmez par le Pape, " # A.L. . 6. On voit bien dans Gregore de Tours que Brice Evel-10. que de Tours , Salomus & Sagittatius Evefques de 2. 1. 4. 28. Gap & d'Ambrun appellent au Pape , & il les rétablit dans leurs dignitez; mais on ne peut rien inferer de la pour la confirmation des Everques élûs, Il y ansoit bien plus d'apparence de metre en avant la 6. 10. 8 f. million des premiers Evelques de France par le Siege Apostolique , felon le melme Gregoire de Tours ; car

dit nettement que faint Garien premier Evefque de Touts y avoit efté envoyé fous Dece : Primmi Gratianus Épiscopus, anno imperis Decis primo . à Ro. 6. 1. v. 30. mana Sedis Papa transmissis 19. Il die adleurs que fous le mesme Dece non seulement Gatien fut envoyé à Tours , mais aussi Trophime à Arles , Paul à Narbonne, Saturnin à Tolofe, Denys à Paris , Auftremoine à Cletmont, Martial à Limoges, Et quoy qu'il ne dife pas qu'ils y furent tous envoyez par les Papes, auffi bien que Garien, il est neanmoins fort probable qu'il l'entend de la forse. Ces paroles de Gregoire de Tours ont fontny la matiere de plofieurs conteffations entre les Doctes. Elles ne sont pas de noftre fujer. Il nous fuf fit de dite que quand toutes les fondations des Eglifes de France auroient efté faites par les Miffronnaires du Siege Apostolique, ce qu'on ne peut niet au moins d'uo Fort grand nombre, te ne feroir pas une preuve certaine qu'il se fust reservé la confirmation des Merropolirains. Saint Gregoire envoya Augustin en Anglererre, il luy ordoons d'y créet deux Metropolitalns qui se confacteroient reciproquement l'un l'autre, fans attendre leux confirmation de Rome. Si ce faint Pape en usa de la forre en un fiecle oil l'ufage effoit fi univerfelletent & fi forrement frably, que les Metropolitains fossent confirmez par un Supetieur ; que devons nous juget des Papes des premiers fiecles, où la diffance

des lieux , & la fureur des frequences perfecutions ne permertoient pas un commerce fi hbie entre les Evefques : Le Pape Honoré confirma cette disposinon de faint Gregoire pout les deux Metropolitains d'Anglererre, confessant qu'il n'estoit pas juste de les obliget de traveiser tant de mers & sant de terres pour venit recevoir leur Ordination à Rome, Is ani superest confors ejufdem gradue, habeat potestatem alserum Or-dinando, in locum ejus qui transerat. Sacerdotem: ne fet neceffe pro Ordinando Episcopo ad Romanamas. que civitatem fatigari , per tam prolixa terraram & maris fraita. Où ce Pape infinue clairement que c'euft efte one fuite naturelle, que ces deox Archevelques ayaot esté originairement créex par le Siege Apostoli-que, en receussent leut confirmation; mais que la difficulté & la longueur des chemins avoit obligé les Papes de relacher ce droit. C'est à mon avis comme il faut tailoonet de l'Eglife Gallicane & de celle d'Espagne. C'est comme le Pape Agapet semble parlet de celle de Coostantinople dans uoe de ses lettres, qu'on lit dans le Concile de Constantinople fons Menas : Car ce Pape ayant luy mesme impose les mains au Patriarche Meoas, il tire uo heureux augure, de ce que c'est le premier & le feul qui air efté Ordonné par les Succeileurs de Pierre, après celny quefaint Pierre mefine y avoir Ordontie. Et hee dignitati fine addere credi- job ates mus , quod a temporibus Petri Apoltoli unllura alium Mena al umquam Orientalis Ecclefia Infcepit Epifcopum, mani. 1. but noftra Sedis Ordinatum, Oc. Ve illie ipfe fimilia videatur, quos in his quandoque partibus ipfins Ape.

folorum primi eleftio Ordinavit. X I. Volla quelle a esté la fondation des Eglises: commec'eftoir on esprit de charité, & non pas de do-mination qui faisoir agir ces Prelats Apostoliques, ils se reservoient sur les Eglises voisines de leur Siege une plus grande jurisdiction que surcelles qui estoient éloignées, parce que le bien des metmes Eglifes le demandoit ainfi . & l'avantage des Enlifes particulieres effort aoffi la gloire & la fautre joye des Pafteurs plus um-

XII. Il ne nous refte que les Vicariats Apostoliques ; dont on pourroit faite dépendre la confirmation & l'Ordination des Metropolitains. Il est vray que le Pape S. Leon en dererminant les pouvoirs de l'Archevef-que de Telfalonique qui eftoir Vicaire du faint Siege dans l'Illyrique, declare en sa saveur, r. Que les Motto politains de fon reffort ne feroot Ordonnex par les Evelques de leur Province qu'après qu'il aura examine & confirme leux élection : De cojus nomine ad tuam guif. te notitiam Provinciales referant Sacerdotes, impleturi c. 6 vota poscentium, si qued ipsie placuit, tibi quequepla. cuise cognoverint, 1. Que le Mettopolitain mesme ne outra Ordonner les Evelques éleus de la Province fins en avoir auparavant receu l'aveu du Primat de Theffalonique, Dr Ordinationem rice celebrandam Ina quoque firmet authoritat. Mais autant que ces pouvoits efforent incontestables au Primat de Theffalonique, autant est-il certain que les Vicaires Apostoliques de Gaules n'en ont jamais jouy. Il nous refte canq lettres du Pape Vagile fut ce Vacariat accordé à Auxanios & à Aurelien Evefques d'Arles , & adreffées, on à eux-mefmes, ou aux Evefques de France qui devoient leur eftre founis. Ces cinq lettres expriment nettement tous les depits & routes les fuires de cerre dignité. Ord ne s'y trouve tien qui approche le moins du monde de la confirmation des Metropolisaires par les Archevesques ou Exarques d'Arles, Il faot dire le melme des lettres de Pelage à Sapaudus, & de faine Gra. L. 4. Gregoire à Virgilius & aux Evelques de France fur Ep. 10.11. le mesme sujer; aussi bien que de celles de Zacharie zuler. D. a Boniface, lors qu'à le créa Legar perperuel du s.

C45.7. Car. j.

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XLI. 251

Siege Apostolique dans les Gaules & dan Baviere. Et commencles Papes eullent ils donné et poovoit aux nouveaux Legars ou Vicaires qu'ils établirent dans les Gaules aprés l'an cinq cens , puis qu'ils ne se l'e-Mosent pasrefervé , & ne l'avoient jamais exetcé eux-

XIII. Tout ce que nous venons de dire de la France, n'a pas moins de lieu pour l'Espagne. Elle estoit encore plus éloignée de Rome, Austin'y parorit-il oulle past aucune trace de la coofirmation des Metropolitains par le Pape, ny dans les Conciles, ny ailleurs. Nous avons de a dit en paffant qu'ils ne recourroient pas au Pape meime pout les translations des Evef-ques & des Metropolitains d'un Siege en on autre : & que le Concile X V I. de Tolede ereut avoit affez d'autoriré pour transferet Felix Evefque de Seville à Tolede, Faultin de Braque à Seville, & Felix de Porto a Brague. Voilà trois Evelques, doot il y en avoit deux Metropolitains transferez à d'autres Sieges , fans l'intervention du Pape, Elle effoit certainement moins necessare pour la confirmation des Metropolitains, Le Concile IV. de Tologe veut qu'on Ordonne le Metropolitain dans son l'arie propre, & que tous les Evesques de la Province s'y assemblent, Metropoli-

tanu nonnifi in civitate Metropoli , Comprovincia. libar ibidem convenientibm. C'eft deviner que d'en demander davantage. Ajoûrez à cela que le Pape Hotmisde dans ses Lettres à Jean & à Salluste Metropolitains d'Espagne, à qui il donne le Vicariar du faint Siege, ne fait nulle mention de ce droit de confirmer les autres Metropolitains; au contraire il affeure que cette Primatie ne déroge ancunement à leurs anciens privileges. Le Concile de Merida fait faire au Metroolitain une profession d'observer les Canons devant le Synode des Evefques de sa Province. Il la feroit bien plusoft à celuy qui le confirmetoit, s'il eftoit 20-

tre que ce Synode. XIV. Quane aux Primars d'Afrique qui eftoienr les Mettopolitains, comme ce n'estojent que ceux d'entre les Evelques de chaque Province qui estoient les plus anciens pour le temps de leur Ordination , il est évident qu'il n'estoit besoin pour cela d'ancune confirmation du faint Siege. L'age & l'antiquité dinmoient cet avantage à celoy à qui il apparteooit , dés que l'un des Primars palloit à une meilleure vie,

X V. L'Empereur Justinien n'approuva pas cette dé-Epife. & Ci, ference excellive dans les Monafteres des hommes ou des filles pour l'âge & l'antiquité ; il voolur que la création des Abbez & des Abbelles dépendit de la Communauté fainte, qui devoit entrer dans leur dépendance, & qui ne devoit confiderer dans ce choix que le merire & la capacité. L'Evefque confirmoir l'élection aprés l'avoir examinée , & installoit ceux ou celles qui avoient metité ce rang. Mais il y a grande différence entre les Evelques d'une Province & les Religieux d'on Monastere. Car tous les Religieux ne sont pas proptes à eftre Abbez ; mais tous les Evefques doivent eftre capables de conduire le troupeau de ] s s u s-CHRIST; & l'experience qu'ils ont acquife avec l'age , les a rendus plus capables de la Surimendance

> XVI. Je ne puis omettre une question qui se prefenre, & qui a du rapport avec celle que oous veuons de traiter. Seavoir si les Mettopolitains ont quelquesfois agi comme revêtus de l'autorité du Pape, & comme fes Deleguez dans les chofes melmes qui eftoient comprises dans les limites de leur jurisdiction & de leut puissance ordinaire. On pourtoit dire pour l'affitmative que faint Cyrille Archevefque d'Alexandrie prefida au Concile general d'Ephele, comme reprefentant la personne du Pape Celestin , quov qu'en l'ab-Liv. II. Part. II.

qu'un Metropolitain doit avoit sur toote sa Province.

ou des fermens de fidelité , ou des promeffes d'obeil-

fence de Celestin & de ses Legars, cerre presidence appartiist de droit à l'Archevesque d'Alexandrie. Les Nonces du Patriarches qui se trouverent à Constautinople au temps du Pape Anastase II. presenterent une requelle aux Envoyez de ce Pape vers l'Empereut, où ils affeuroient que telle effoit la coûtume re-

ctue : Isa m fi quando consigeris in rebus ambiguis succe speta quadam Epifeoporum Concilia celebrari , fantisfimus Im de pla is qui Romana prafideres Ecclefia , Reverendiffmam fis Papa. Alexandrina civitatis Archiepiscopum deligeret , nt fui curans loci fusciperet. Mais cer exemple n'est pas juste, parce que le Pape pouvoir donner la legation du Siege Apostolique, & la commission de representet sapersonne, à un autre qu'à Cyrille, à qui certe presideuce n'appartenost pas de droir s'il y euft eu d'antres Legats du Pape, & si luy-mefine ne l'eust pas efté. Le Pape Hormisse delegua le Pastiarche de Constantinople pont terminer d'affaire des Mouses Scythes. Quemedo vifum fuerit Apostolatui vestro Episcopo post xq. eq.

Conflantinopolitano confam delegare , ut ipe inter tierm. cet, & qui ab eis impermetur , audiret. Mais ces Religieux n'estoient peut estre pas sujets au Patriarchi de Constantinople, & ils avoient recourts on appellé au Pape. Le osefme Pape Hormiste delegua Epiphane Parriatehe de Conflancinople, pour recevoir dans l'unité fainte de la Communion Catholique ceux qui

s'en eftoient fepatez. Perfonam mram in hot to oper- feb Ment. tet fubintrare X V II. Saint Gregoire écrivit à Vigile Metropo- L.s. Ep. 49.

litain d'Arles de s'informer de la conduite peu Epifcopale de Serenus Evelque de Masfeille , & de luy en faite une severe reprimande en son nom. Rusd à vebis fubtiliter requirendum eft. Et fi ita confliterit cura cobis fit , noftra boc fie vice corrigere , ut , ere, Saint Suvibert avoit converti à la Foy les Frifons , &c en avoit esté déja Ordonné Evefque, lorsque faint Villibrord Ordonné Archevefque des Frifons par le Pape Serge, y furvint, & commença à y exercer fes fonctions Apolloliques. Saint Suvibete s'unit & fe foumit à luy, & porta la qualité non pas d'Evefque d'Urtecht, nuis de Cocvesque de saint Villibrotd Archevesque d'Utrecht. Et ides fantles Suvibertus non Epifcopus gurim is Trajellenfes appellatur, fed Corpifcopus faults Ville- venfouch brordi. Voila ies exemples les plus approchans qui fe Sanderes font prefentez fut cette majiere.

car, days. Mote.

#### CHAPITRE XLL

Du ferment ou de la promesse d'obeissance, ou de fidelité que les Everques font à leurs Metropolitains, ou au Pape.

L'Archevefque de Theffolissique exigen le premier une pro-miffo d'obesfonce per ecre « d'un ontre Evefque. Le l'ape Leui I.

adamna cene nerveane. 11. 11. Devers exemples de suremens , fans finte. IV. Les Conciles & Fipague introdasfent ses fermens,

V. VI. Premer de cola VII. VIII. Les Evefques Sch-fmatiques demercat caure à

es fermens. Plaficars motres extemples de ces fermens , mais fans 1X, L'Apolire & Allemagne Beneface off he premier qui l'us fair, El l'ant introdust en France par he Pope, X, X I, X II. Ce ferment contenut une obligation L'enferver

exactement les Casons. Et de demourer corrollablement mais au faint Surge. Quelle fuit la necessité d'ofer de ces neurobaix re-X 1 1 1, 11 y a de l'apparence que ses fermens ne paffèrent pas derr en containe pour tons les Evofques,

L'faut donc examiner la naissance des jutement,

C44, 15. Ces d. \$1.9.24 45. 26,

62. 46.

fance, que les Clercs ont efté obligez de faire à leurs Evelques, les Evelques aux Metropolitains, aux Primats , & au Pape. Le premier qui air exigé ces forres de termens , for Anastale Evelque de Theilalomque , & Vicante du faint Sirge dans l'Illyrique Oriental, Car ayant fait amener a Theffalonique le Metropolitain d'Epire nommé Articus, & ayant employé à cela les Magattrass Imperiana, & les Gouverneurs de Province; il arracha de luy une prometle d'obestfance par ectit. Cartulan de chedientes spanfiene. Legibatur in Litera this quod fraser Actions chartnlam de ete. d'emie Spenfione conferiplerat , in que finnem prode-Ep. 4 . c. 1. ba ur injuria. Ce font les termes du Pape Leon qui en écrivit & en fit une fevere correction a Anaftale, en luy remontrant qu'il ne devoit pas avoit fait une violence it injorieule a un Evelque que de le faire trainer par l'occe à Thessalonique : & s'il y estoir venti fans vrolence, il ne falloit pas lny faite promettre par des écrits l'obeiffance qu'il avoir déja rendué por des effets. Non enim necffarinen fuerat ne obligiretur scripto , qui obedientiam fuam ipfo jam voluntary adventus probabat officio. On peur conclure de la que jusqu'au Pontificat du grand faint Leon, c'eft à dire environ jusqu'à l'an 450, ces juremens ou promeffes par écut n'avoient pour encure elté en ulage : & que celuy qui Ordonnoir , ou qui confirmoir des Clercs ou des Evesques, se contentoir de leur faire faire une Confession de Foy , & nne promesse generale d'observet les Canons.

Le Pape Boniface I.I. fit élite le Diacre Vigile
pour fon Souceftour, & the fooderire le Clergé à cere
and, total, életion, meline avec quirtement. Com hosporphib i no
to beréf di credenum co: juriparando, ante confrisionem B. Apafisit Terri. Miss ce Pape reconnuc luy-meline fa faute, & el la tepasa, en builant en plein Symode rouses.

ces fignatures. 111. Le metime Vigile estant enfin monté fur le Sie-

ge Apostolique, n'exigea pas, mais il recent un serment volontaire de fidelire & d'oberflance du Diacre Sebastien , qui merite d'eftre icy tapputté , parce que ce Pape s'en servit ensuite pout faire le procez à ce Diacre revolté contreluy, Il est contenu dans la Lettre de Vigile meline au meline Sebaltien , qui fut recitée dans le cinquième Concile tecumenique, Absentime plus nolfris Diaconis Anatolio asque Suphano, pofinlafti à uchie , ne ad tempes pro implendo officio , ab-Sentium lots , Diaconum te interim faceremm. Qued ideo tibi ad prafens [peranti concession», quia ante Ora dinationem tuam cautionem nobit propria voluntate le. gern emiffe, quam co teftibne roberafti , co tactie Evangelis juramentum corporaliter prafitifi , ne quidquid tibi à nobse pro Ecclesialica neilitate fniffet injunttum , fideliter or fine aliqua fraude compleres : oficiam verò locamque Diaceni, fine alique vitro, fine aliqua (nperbia , fine aliquo neglettu , donec reverserentur Diaconi memorate , aut quanto se tempore in Levisarum volnifemm ordinatione ministrare, cum omui bumilsare er findio, fine omni negleitu . modes constat implementa, In eddem cantione rurfus adjiciens , quod fi de his omnibue que ium facrements entlu corporaliser Evangeliis promififti, aliquid minue impleffer, cane à fancla communione effer juspeu. fue ; ita ne fe à die excessus tal intra annum pavisenna miluffer colla fubmittere , tu tibi anathema man propr à feribando di sessi. Voilà un ferment d'obeiffance & de fidelité donné par écrit. Ce Pape ne l'exigea pas, parce qu'il n'estun pas encore dans l'usage ordinaire; mais if le receut, & en fit mention dans une sentence juridique, parce qu'il n'y avoir rien qui ne

IV. Le Concile I V. de Tolede obligea les Prefires

& les Dies à qui l'Evefque confioir les Cures , de Can. 17, faite une promelle en forme, ou une profession entre fes mains , de vivre en continence & dans une obfervance religieufe des loix de l'Eglife. Quando Profbyerri vel Diacones per Varochias conflituumour , oper. ter ess professionem Epifcapulno facere, ne caste co pare vivant fub Dei timore; ut dum cos taln proj religat, vice fantle difeiphnam ritincant. Le Con. Ca. 4. cale de Merida étendit cette obligation aux Merropolitains & aux Evelques , car il ordonna que le Metropolirain prometttoit à tous les Evelques de la Province, & que chaque Evefque promerroir à fon Metro-politain lors de fon Ordination, la melme observance tigoureuse de la chasteté & des autres loix Ecclesiasti... ques ; que si les Evesques estoient Ordonnez par un autre que par leur propre Metropolitain , ils feroient cerre profession entre les mains de leur propre Metropolitain , lors que felon les Canons , ils viendroient la premiere fois lay rendreleurs profonds respects, & recevant les instructions. Tempore que Meterpolitames in Ecisfié Dei Inerit Ordinatus Epifergue, placitum in nomine Inversit Companiencealism Epifergueun fac.at. in cafte, fobrie Milique vivat. Similater Co quando confinitimi Episcopi in Eccl. fiis , quibas pracffe pornerine , fuerint Ord nati , placition factant m nomine Episcopi fui Metropolitant , no caste , re-He co- febrit vivane. Qued fi junta canenicom fententiam per voluntatem Merropolitani , atque informationii ejm Epift.lam , per regiam justionem ab also Metropolitano , aliqui fuerine Gedenati , tempute quo ad Metropolicanum fuum poft fuam venerint ordina tionem , tale placitum non differant facere. Cette profeilion n'estoit ny de fideliré , ny d'obeiffance , finan autant que les Canons la prescrivoient ; puisque non seulement les Curez la saisoient à leur Evesque, & les Evelques au Metropolitain, mais les Metrupolitains melmes la faisoient aux Evesques de leur Province affemblez.

V. Mais le Concile XI de Tolede ajoûta à la Con- 40, 677, fession de Foy, & à l'engagement general d'observer les Canons, une profession explicite d'obeit à ses Superieuts , confessant que cette promesse estoit comprise dans les obligations generales de l'eftar Ecclefiaftique ; mais remarquant auffi que l'on observe plus inviolablement les loix aufquelles on s'est expressement & plus particulierement engage. Quanquam connes qui Can 101 facres mancipantur ordinibm , Canenicis regulis teneantur affriffs , expedibile tamen eft , ut promifionis fue vota Inb cantione fondeant, ques ad promotionis gradus Ecclesiatrica pewerbis difciplina : Soles enim plus timeri , quod fingulariter pollicetur , quam quod generali innerione concludieur. Es ideo placue buic Janilo Coucilio, ne uniufquifque, qui ad Ecclefiefticos gradus est accessurae, non ante bonoris consecrationem accipius, quam placiti sui innodatione primittat, ut fid m Carbolicam sincera cordie devotione custodiens, Jufte co pie vivere debens, co us in milli operibus fun , canonicis regulis contradicat , atque ut debitum per omnia banorem , atque obsequi reverentiam pracmineuti fibi muufquifque dependat. Il y a apparence que ce fut principalement pour mieua établir ce troilième article que ce Canon fur fait. Car on y ajoûte une raifon convaincance, & qui embraffeles Evelques melmes & les Metropolitains , c'eft à sçavoit que ceux qui exigent l'obeiffance canonique de leurs inferieurs , doivent aufft la rendre à leurs superieurs. Innea illed beati Papa Leonis ediffum, Qui feit fe quib fdam effe prapofitum , non molefte ferat , aliquem fibe effe pralatum : fed obedientiam quam eneget , cam

VI. C'eR donc en Espagne que nous trouvons la

1675-009

# touchant les Benefices, Part. II, Liv. II, Ch. XLI. 253

premiere prometle ou profession explicite d'obessian. ce, que les Clercs doivent faire aux Eveques, & les Evelques aux Mettopolitains dans leur Otdination. Il s'enfaivoit du même Capon, que les Mettopolitaios qui n'ont point d'autre Supetieur que le Pape, devtoient auffi luy promettre la mefine obeiffance; mais com-me les Conciles d'Espagne n'en difent rien de preeis, & qu'oo feait d'ailleurs que cer usage n'estoit pas encore introduit, nous n'avancerons rien fans des preu-

ves fuffilantes.

47, 11.

V 1 I. Car quant au Formulaire du jutement qui fe Lis. Ep 31. trouve dans le registre du grand faint Gregoire un Evefque qui tentte avec fon Clergé dans l'unité de l'Eglife Catholique ; il est évident que ce n'est qu'une abjuration du schisme, & un jurement de ne jamais se separer de l'unité de l'Egsse Catholique, ny de la Communion du Pape; fans qu'il y sit un feul mot qui apprache d'une penfession d'obestilince, ou d'un ferment de fidelité. Pade jurant dice , per Deum omnipotentem , & hac fanita quatuer Evangelia qua in manibut meis teneo , & falutem geniumque illu-Brium dominorum nostrorum Rempub, gubernantium me in unitate , ficut dixi , Ecclefia Catholica , ad quam Des propitio fum reverfus, & communione Ro-

mani Pontificis semper er fine dubio permanere, VIII. Les Everques schismanques qui vivoient fous l'obertlance du faux Patriarche d'Aquilée no peu devant l'an 600, écrivirent à l'Empereur Manrice une Lettre, oil ils affeuroient que lors de leur Ordination, els promettoient à leut Patriarche de persevetet constamment dans la mefme foy que luy, & dans la fi-delité à l'Empire Romain, auquel ils fouhautoient d'estre tennis, en secouant le jong insupportable de la barbare domination des Lombards. Si ces Evesques s'engageoient à ne jamais abandonnet la foy & la croyance du faux Patriarche qui les Ordonnoit, c'eftoit un effet de leut opmiliteré dans leuts erreurs', & dans le schifme. S'ils promettoient d'eftre fideles à la Republique Chteftienne, c'eftoit par une ardente passion and Bare. d'eftre délivrez de la twennie des Lombards, Surgeri. m. 150. n. mut pie dominator , quia temport ordinationit noftra , unufquifque facerdos , in fantta fede Aquiterenfi can. tionem feriptis emittimus , fludioie de fide ordinare. rit noftri : nos fidem integram fanita Reipublica fervatures : qued ipfe novie Dominus , not fideliter toto corde enfervaffe, en buc ufque jugiter confervare. Je ne fçay fi l'on peut appeller cela une promette d'obestfance à son Metropolitain ; mais il est cettain que cet exemple ne peut avoit eu aocune influence fut les Evef-ques Catholiques pout les porter à quelque chofe de iques pout les porter à quelque chose de emblable. Oo peut dire que ces schismatiques pour fornifier . & pour maintenir leur mal-heureux parti , inventetent ces fortes de promeffes par écrit, de mésme que l'Evelque Eftienne d'Ephrée pout se niunis contre les attaques de son Competiteur Bassien, forçoit ses Prestres de jurer sur les Evangiles qu'ils luy seroient Com. Calc. fideles. Veni jura non difcedere ab illo, fed vivere cum es, & mori cam es, & non tradere eum. Ces Prestres avoient beau se défendre sur la nouveauté de ces juremens inotiis de fidelité, on les y forçoit. Ce fut avec plus de justice que Gregoire Evesque de Tours fe fit prefter ferment de fidelité fut le tombeau de faint Martin, pour opposer cette barriere au cours des infidelitez & des revoltes du Pteftre Riculphe, comme L.f. .. 49. Il taconte luy mefme : Qui tertio aut amplius mins facramentum super sepulchrum fantti Martini dede. rat , in tantum me conviciis & parisegis, ere. Tel fut encore le serment de fidelité que Dynamius Gouvetneut de Provence sht contraint de faire à Theodore Evelque de Marfelle & au Roy , aprés avoit três-

cruellement perfecuté cet Evefque : Tune Dynamius

Liv. 11, Patt. 11.

veniam petent, reddite etiam facramento, fe fidelem 6, 6, c, n. Episcopo deincept , Regique futurum , &c.

IX. Il faur donc avolier de bonne foy, que ce qui a le plus contribué à introduite & à établir l'usage des ptomesses & des sermens que les Evesques sont depuis rant de fiecles à leut Metropolitain, ou au Pape, a effé le ferment que faint Boniface Apostre d'Allemagne fit au Pape Gregoite I I. lors de son Ordination & de sa promotion à l'Episcopar. En voicy les tetmes & les principaux chefs; Promitto ege Bonifacius Dei gratid Epifcopus, sibi, beate Petro Apoltolorum Princeps, Vicarioque sue B. Gregorie Papa , & successorient tim , me emnem sidem & puritatem saulta sidei Cathotica exhibere, & in unitare epufdem fidei perfiftere , ere, Fidem & puritatem pradillo Vicario , atque faccefforibes ejus per omnia exhibere. Sed of fi cogno. vero Antifites contra instituta faultorum Patrum tonverfari , cum iis nullam habere communionem ans conjuntitionem; sed magis si probibere valuero, probibeam ; fin minus fideliter flatim dominomen Apofto. lico rennuciabo, &c. Hancindicalum facramenti ego Bonifacius scripsi ponens supra corpus sacratissimum santti Petri , &c. Ce serment ne consent que des obligations spirituelles , & il n'ajoûte à la Profession de Foy que le devoir effentiel d'un Legat Apostolise , on d'un Primat Vicaste du faint Siege , qui est de faite observer les Canons & les Decrets de l'Eglife aux Evefques , & d'avertit le Pape des obstacles informentables qu'il y rencontrera. Toutes les Lettres que nous avons citées cy. devaot , oil les Papes donnent ces Legations, ou ces Commillions Apoltoliques à tant de Metropolitains, expriment cette obligation en termes fornicls.

X. Le faint Archevelque Booiface racnate lay-mel- 1791.01. me dans fa Lettre à l'Evelque Cuthert, qu'il a fait faite la meime Profession à tous les Evelques d'un Concile qu'il avoir ailemblé , d'une fermeté immuable dans la foy, dans l'union & l'obestlance au faint Siege, au Pane & i fes Dectets. Decrevimus iu noftro Synodali con-ventu. & confesti fumus fidem catholican & unit stem er fubjellionem Romana Ecclofia , fine tenut visa no. fire velle fervare; fanile Petro & Vicarie ejus velle fubici , Synodum per omnes annes congregare , Me. tropolitanos Pallia ab illa fede quarere; & per omnia

racepta Petri fequi canonice defiderare. Isti confesfoni universi confensimus & subscriptimus.

X I. Il v a deux nouveausez dans ce Dectet, qu'on ne doit tegarder que comme des temedes nouveaux à de nouvelles maladies. Le mefine Boniface a remarqué qu'il y avoir quatre-vingts ans qu'il n'y avoit point eu d'Archevesque en France, que les Eveschez y effoient impunément occupez par des laïques, ou par des Ecclessaftiques dont la vie effoit toute seculiere & prophane; enfin que toute la discipline canonique eftoit entietement detroite, C'eftoient les faites funeftes & inévitables de la décadence de la maifon Royale de Clovis, qui avoit attité celle de l'Eftat & de l'Eglife. Boniface ne cteut ponvoir remedier à cette déroute generale de l'Eglife de France, qu'en établiffant an lieu de l'Archevesque d'Arles , qui avoit esté aurrefois comme Vicaire du Pape , l'executent & le confervateur des Canons, d'aurres Archevesques à qui le Pallium envoyé de Rouse fust non seulement un ornement glorieux, mais un faint engagement à exci-ter & à animer les autres Evefques à l'observation értoire des Loix Canoniques, & enfin d'avertit le Pape des defordres, dont ils n'autorent pû futmoutet la violence. Voici ce qui fut reglé dans le mefine Concile par le mesme Boniface, Decrevimus at Metropolita. tiule nut, qui fit Palliofublimatut, horsetur caterot & admo. neat, de, Statuimus and proprium fit Metropolitano.

Nij

Juxtu Canenum stututa , subjectorum sibs Episcoporum inveftigure mores , & follicitudinem , circu po pulos quales fint .e.c. Et un peu plus bas , Eodem mode que nos Romuna Ecclefin ordinatos cum facrumento constrinxie, ut si facerdotes , wel plebes à lege Dei deviaffe widerim , & corrigere non potnerim ,fideliver femper fedt Apoltolica Co Vicario funtti Petri ud emendandum indicaverim : Sic enim, in fallor om. nes Episcopi debene Aterropolitano, et ipse Romano Pontifici, si quid de corrigendis populis apnd eos im. possibile est, notum sacere. Volta ce que les Rois clines avoient autre sfois demandé au Pape pour l'Archevelque d'Arles , rendu commun à tous , on à prefque tous les Mettopolitains, le Pallium, & les consequences du Pallium , une obligation particoliete à veillet fut les Evelques & fur lea peuples , à faite obfervet les Canons, & a donner avis au Pape des maladies qui feroient à leut égard irremediables. L'Atchevelque d'Atles & tous les autres Vicaires Apoftoliques enttoient dans tous ers melmes engagemens & fur tour dans celuy d'informer le Pape des difficulrez qui fercient audeifus de leurs forces. Si que vere inquifitio de fide , vel fortaffe uliarum rerum inter Episcopos cansa emerseris , que discerni difficilius pos-sis , collectis duodecim Episcopis ventiletur , usque decidum. Si untem decidi nequeverit , difeufia veri-tate , ad nostrum judicium referatur. Ce font les pa-

2. 4.89 50. roles propres de la Lettre de faint Gregoire à Virgile Archevesque d'Arles , lots qu'il luy accorda le Pallium & la Legation du faint Siege, à la priete du Roy Childebett. Le Pape Vigile avoit mis la mefine condition à la concession qu'il fit du Pallium & de la Legation à Auxanius Evefques d'Atles , à la demande du mefme Roy Childebert : Si qua certamina ant de religione fidei , unt de quolibet negotio , quod ibi pro fui magni... endino torminuri non possit, evenerint, relutionis ud nos seriem destinuntes, Apostolicu sedi terminunda feroute. Et fi les Conciles d'Espagne out otdonné aux Metropolitains de recoutit au Roy, pour en eftre puisfamment fecourus dans l'execution exteriente des Canons, pourquoy n'ordonnera-t-on pas aux meimes Metropolitains d'implorer l'affiftance du Pape pout la police interieure, & l'observation des Canons de

l'Eglife? Voila la premiere innovation de Boniface. XII. Quant a l'autre qui est la profession de de-seuter unis & fosimis au faint Siege, & d'observer fes Decrets, rien n'en est nouveau que la profession expresse qui s'en fit de l'ordre mesme des Princes & des Evefques du Royaume. Car c'est ce que le mesme faint Bomface rémoigne, qu'il ne tint ce Concile qu'à la priere des Princes François. Synodum congregandam juffn Romuni Pontificis & rogutu Principum Francorum & Gullorum fuscopi. Le Duc & Ptince des François Carloman prosette luy-mefine dans le Concile de Liptines , que par le confeil & des Grands du Royanme, après avoit mis des Evesques dans toutes les Villes, il leut a donné pour Superieur l'Arche-Em. Lipin, velque Boniface Legat du faint Siege: Per confilium Sucerdoeum , Religioforum & Opeimarum meerum er. dinnvimus per civitates Episcopos & constituimus su. per eas Archiepiscopum Bonifucium , qui eft miffiu anili Petri. Ce ne fut dunc que du gré des Souve-

parle Boniface. En effer l'union & la foumifion au Siege de Pierre, est une obligation essentielle à l'Episcopat , & aus ancienne que l'Episcopat mesme. Car Jas u s- C H H 15 T donna un Chef aux Evelques ime temps qu'il les inftitua. XIII. Au tefte fi Bonifaceavoir fait à fon Sacre ce l'eiment d'union &c d'obeillance au Pape ; & s'il fit fai-

te la meime profession aux Evelques François de son Syuode ; rout cela ne fut qu'un commencement qui n'eut apparemment point de fuites, au moins imme-diates. Ny fes Succelleurs dans l'Evelché de Mayence, ny les autres Evelques de France ne fitent point de fetmens, on de professions semblables; quoy que cet-te profession de demeuter uny & soums au Vicaire de Jasus-Cuntist en terre & au Chef vifible de l'Eglife , foit effentiellement tenfetmée non feulement dans l'eftat Ecclefiaftique , mais dans la condition de tous les membres de l'Église Catholique.

### CHAPITRE XLII.

### Des Coadifiteurs & des Successeurs,

I. Divers reglement des Conciles for la nemmation des Sui-

esfemi.

11. Combine les Papes me fonce effectes repareixa dans cette ma-tière, que l'excepté de l'évolque devérvijque de Mayeno.

11. Divers camples de Cepter de Pares ; transvers pa deu-renfet para avant en Sacroffier.

17. V. Les que de l'est de l'est de l'est partier d'un recorde ;

V. Les que deureur des tayles en diffuse (d'un profique controins d'un nomallé venuel les metres, l'escap les en deplicate (d'un profique controins de nomallé venuel les metres, l'escap les en deplicate (d'un d'un nomallé venuel les en delle control d'un delle de nomallé venuel les metres, l'escap les en deplicates (d'un d'un profique controins de nomallé venuel les metres, l'escap les en deplicates (d'un d'un profique l'est partier de l'e

VII. Va Evelane abbeen & one malade incorable . due pres

dre un Condynteur, mais on ne peus le fercer de je demestere, i'il V 111. Le cenfensement des Senverants eft allesfaire , à cont

de la defenfe mejme semporelle des Villes , que depend beaucing I X. On ma recours au Pape que quand d a falla donner des Condinerary , on der Socieffenty ann L'orfques qui efforent Legar,

ou Vicures Apallologues, X. Cambien on a desello l'abus de prendre des Coodynteurs, su de nommer des Succejf ars fine mer fisé. X 1, Sommure des Mousmes que refultent de ce dificars.

I. P Affons au pouvoir qu'ont les Evefques de declarer leurs Successeurs . & de demander des Coadjuteurs dans quelques conjonctutes extraordinai-res. Le Concile V. de Paris défendit aux Evelques de fe donner ou des Succeffeuts, on des Coadjusturs, s'ils n'eftosent tombez dans une entiere impuillance de gouverner leut Eglife. Ve nullut Episcoporum, se vivente, vernet teut Egine. P e manus e possporom, je vovatne alium in loco fine elique, C.c. Nifi cerra conditionet Can.). extiteriut, nt Ecclefium fram & Clerum regere uon poffit. Ce qui est consistmé en melmes totmes dans l'E- Can, t.E. dit de Clotaite II. Le Concile de Chalon semble permettre aux Abbrz de nommet leut Succeffeur, pourveu que celuy qui a esté nomme, ne se mête en façon queleonque du gouvernement du tempotel de l'Abbaye, du vivant de l'ancien Abbé, pour évitet la difivion qui naistroit infailliblemententre les Religieux, s'il y avoit en mesme temps deux Abbez & deux Chefs avec exercice dans la melme communanté. Ps das Albates in une Monasterio effe non debeant , ne fub obtenen potestatis simultas inter Monachot & scundalu generenzur. Verumtamen fi quilibet Abbat fibi Con 4 mi elegerit Successorem , ipse qui eligitur , de fucultati-bus ipsius Monasterij ad regendum nultum habeut potestatem. Ce meime Concile defendit d'Ordonnet deux Evelques d'une Ville en melme temps, & dépe la les deux Evelques de Digne, comme violateurs des rains, des Evelques & des Seigneurs François, que faints Canons furent faites toutes les Ordonnances du Concile done

11. Le grand & admitable Atchevefque de Mayence Boniface demanda au Pape Zacharie la confirmation du pouvoir que luy avoit donné son predecesseur d'élite son Successeur avant sa mort : Miki pracepit praceffor wefter , ut Prefbyterum heredem & fuccefforem eligere deberem. Le frere du-Preftre deftine à cette illuftre furceffion , ayant depnis tué l'oncle du Duc des François , faint Boniface hefita s'il pourroit exe-

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XLI. 255

· cuter ce premier deffein , parce qu'alluy paroiffoit impossible de rien faire contre la volonté de ce Prince. Quia hoc non videtur poffe fieri, fi contrarius Prinesps fuerie. Il demanda donc au Pape Zacharie le pouvoir de terminet cette affanc, selon qu'il jugeroit estre le plus avantageux à l'Eglife , après avoir piis l'avas des gens de bien. Ve cum confilio fervorum Der faeiam de ifta etettione , quod oprimum effe medeatur, Le Pape Zachasie cejetta absolument cette demande, comme contrarte aux Canons , quia contra emuem Ecelefiafticam regulam vel inftituta Patrum effe monftra-Com. Gall. eur. Mais il luy permit de se formet un digne Succes-

som, s. pag. feut pat de longues épreuves , de le nommér en pre-130. 131. Senee de tous , quand il se sentiroit frappé de la dernie 114-174 re maladie, & de l'obliger de se venir faire Ordonnet à Rome : l'affentant que c'eltoit une grace tres-fin-gulirte qu'il luy accordoit en cela. El hard quel re de prafente faculo migraturum cogneticiis , prafentibus cuntlie, eibi faccefforem defigna, ut huc veniat Or. dinandus. Hos nulli alij soncedi parimur , quod ribi charitate cogente, largiri cenfuimus, Mais ce Pape le zelacha enfin lots qu'il vit Boniface pteile de la vieilleffe & des incommodites qui en font les facheufes & infeparables compagnes ; il livy permit d'élire & d'Ordontter luy-meime fon Succeileut, quoy qu'il luy confeillait de ne print abandonner fa chrie & faute epouse l'Eglise de Mayence. Sin vera Dominus dede-

rit hominem perfellam, pro tai per oud illum Ordinabis Episcopum

111. Gregoire de Touts dit que Tetricus Everque de Langres estant tombé dans une maladie incurable, fon Clergé, fans amendre fa mort, é ûr Mondericus, 6.5.45. avec l'agrement du Roy, qui le fit Ordonner Evefque, & luy donna le Chafteau de Tonnerre pout le gouverner en qualiré d'Archiprestre , jusqu'a la mort de Tetricus, Cependant il romba dans la diferace du Roy qui le tint prisonnier l'espace de deux ans dans une tour fur le Rôsse. Saint Nizier Evelque de Lyon obtint fa libette , mais non pas fon retout dans fon Eglife. Ceux de Langres élurent donc encore une fois Sylveftre , qui cftost proche patent de Tetricus en. Ordonné Preftre, & penfant aller à Lyon pours'y faire facrer, il mourut d'epilepsie. Voila les funcites fuites de ces attentats commis contre les Canons, Le pieus & sçavant Eugsquede Cahots Mantilion ne fut guere plus houseux dans le choix qu'il fit d'Unficin. autrefois Chancelier de la Reine Ultrogothe, pour fon Succeffeut , lors qu'il fe vit reduit aux extrêmitez par les cruelles douleurs de la goutte, & que son Evesché estoit briqué par plusieurs personnes peu di-L. J. C. 44, gnes d'un ft faint munftere. La mort le prevint avant

qu'il peuft faire Ordonner Urficin, Domnolus Evef. L. 6, c. 9. que du Mans fignala fes verrus par fes miracles , mais il n'en retiffit pas mieux dans le chois qu'il fit de l'Ab. be Throdulphe pour lav forceder, Car quoy que le Roy eût d'abord agreé ce dessein, peu de temps aprés la faveut se declara pout Badegissie Maite du Palais du Roy; il fut tansuré & Ordonné, & ensin quacance jours aprés Domnolus estant allé jouir du fruit de fes longs travaux , il loy fucceda. Felix Evefque de L. 4. 4. 11. Nanses ne fur pas plus heureux dans les rentatives qu'il fix pour laisser son Siege à son neveu.

IV. Tons ces exemples pouroient nous convaincte que le Ciel se declare contre ces nominations des Succeffents, par les Evefques vivans ou moutans, quand nous n'en ferions pas perfuades par vue foule de Canons & de Loix qui les condamnent : Mais il fant avolier qu'il y a des occurrences qui rendene licite, & melme nec ffaire cette prevoyance ingenicule de la charité Episcopale , qui ne peut souffiit que la mort melme luy donne des botnes. L'Evelque de Lyon eftant a Paris & s'y fenrant abbatud' une maladie mot-telle, pria le Roy Childebert de luy accordet fon ne- PLIA PAIV; veu le Preftre Nizier pour son Succeileur. La fainteté e, s. extraordinatre de ce nouveau Pafteur . & l'illustre carrsece qu'il fournit de tant de vetrus Epifeopales , justifierent le chois qui cu avoit efté fair contre les Lors ordinantes de l'Eglife. Il est aussi juste de crone que ce tie fut pas sans un sujet taisonnable d'une legitime dispense que la famte Reine Cloulde donna l'Evesché de 100. Fra fours a deux Everques qu'elle avoit amenez avec elle 4,10, de Bourgongne, où ils avoient efté chaffez de leurs

Eglifes par les ennemis de l'Eftac. Ces denx bons Evefques ettorent deja fort agen, & ne possederent que

deux ans cet Evelché commun. V. Mais-voicy d'autres exemples plus penpies au fujer que nous traitons. Avirus Lvelque de Clesmon voulant donnet plus d'étendue da charité, qu'a fa vie, se voyant presi de mourir, ne élite Bonitus pour fon Successeur ; le Roy Theodotic gouverné par Pepin Maire du Palais , confirma cette élection. Confentienie ipfi hectifia . Bonium Succefforem , fedifque Duch Jus undisavit dignifimum Sacerdotem. Miffa ab illo Hoft. Fran. ad Regem legatio eft , ni authoritate regid elettioni Bonets confenfum adjeceret, Saint Bonet imma fon predecetfeur dans le chorn qu'il fie d'un Succeffeur mais il n'attendit par les approches de la more, cat il ht agréec a fon peuple & an Roy, le choix qu'il avoit fait du faiut & vertueux Nordbert , & suffi-roft il fe retira dans la faunte retraite de l'Abbaye de Manlieu. Eonius Everque d'Atles après avoir travaillé,

avec un exerême foin , à se former un digne Succesfeur en la perfinine de faint Cefaire, conques avant fa mort son Clergé & son Peuple de le chossis en sa place, afin que le gele de ce nouveau Prelat fuppléaft à ous les défauts aufquels fes frequentes maladies pe luy avoient pas permis de remedier : Esniss Cleruso . Cives aliquot allequirar , ne posteaquem ipfe decefferit , nullum alinm quam Cafarium fibr fubiti. Paa fa ersterit , nullum aliam quam Cajareum per jurgic taant , nt Ecclefacions vigerem , quem gaerebacur, Cajary de fe adversà impedito valeradine ,in multis esfe laxa. 17. de f. f. tum , per christs foreson Cafarium , in locum funto @ finne fraterness revocation grandetur. Saint Remacle Everque de Mastrie obtint enfin le confentement du Roy & des Grands, pour pouvoir se démettre de son Evelché entre les mains de Theodard :

Impetravit sanden à Pege, ut alim ipfi Successor da- Von fant retur , &c. Proposnit Regi & Optimatibut faullum Remede de Theodardum , esque evat vita probata , erc. Saint gisepe,e. de Oiivn après avoit gouvernétres-faintement l'Eglife de Rollen , obtier du Roy avant la mort quel' Abbe Anfbert luy fuccedaft : Hartabatur Regem , ut Arfbertum Born, wen. Abbatem fibi fuceret Succefforem, gued & faltum eft. 677 num 4. Saine Boniface avoit auffi obsenu l'agrement du non. Per fante veau Roy Pepio, pour ponvoit remertre fon Evelché desirende de Mayence entre les mains du fant Preftre Lullus, 14. de 2-9. qu'il Oidonna luy-meime, faifair fon Succelleur celuy qui avoir efte fon Disciple, & le compagnon de

les travaux Apoltoliques. Confutra atque confilie gla- Vica fantis riofi Regis I ulium in Epifcoparus gradum pervexit, gamf.erg. aique ordinavit. VI. Il eft fans doute que les premiers Fondarcurs my. des Eplifes naiffantes ont che fouvent obligez de nom-

mer , & meime d'Ordonner leur Soccessent avant leur mort, de peut qu'aptés leur mort le jeune troupeau qu'ils avoient commencé de former , ne demeurait fans Pafteur. C'est ainfi que Bonifare en usa poot l'Egliso d'Allemagne, Augustin pout celle d'Angleserre, où il Ordonna Laurens en la place avant fa more: ces deux Prelats vrayement Apostoliques, s'estant proposé l'e-

10 de 1.100

semple du Peince des Aposttes, qui choisit Clemens Nij

pout eftre son Successeut , aprés avoir esté son Coadjuteur. C'eft le fentiment de Bede : Successin Augu-Une in Epiforpatum Laurentint . quim pfe ideiree adhue vivens ordinaverat . no fe definite, Haius Ecclefie tam radie , vel ad beram Taftere deftientus , vacillare inciperet. In que & exemplam fequebatur primi Tafteris Ecclefia Petri , qui fundata Rome Ecclefiå, Clementem fibi adjutorom Evangelizandi , fimal & Seccesforem conferrafe perhibetar. Le theline

Farcath, I. L. le faint Abbe Benoift qui en estoit le Fondateur , en fut feul Abbé durant huit ans ; mais estant contraine de faire plosieors voyages, mesme à Rome, il pric successivement trois Coadjuteurs avec le titre d'Abbé pendant huit autres années. Enfin ayant bàis un autre Monaftere, il voulut qu'aprés sa mott un seul Abbé les gouvernaft tous deux enfemble, comme s'ils n'en eftorent qu'un feul. Ces dispositions, quoy qu'irre-gonetes en elles-messies, furent necessaires dans ces comonctures pour la confervation de ces Monafteres. où la pauvreté & le travail manuel faisoient toute la glotte des Abbez & des Moines. Saint Burchad Evel-

que de Viribourg voulant finir fes jours dans la follsende , teligna fon Evefché à Megingaud qu'il avoir fait élire en sa place, avec l'agrément du Roy Childoic III. des Seigneurs de la Cour , de l'Archevelque de Mayence , & des Evelques de la Province. Miff ridennt , confensum references , tam Regis er Principum . quam Archiepifcopi & ceterarum Epifcaporum C'eft ce qu'endit l'Auteut de fa Vie,

VII, Saint Gregoite le Grand ayant appris que l'Empereur avoit commande qu'on donnaît un Succeffeur à Jean Archevesque de la premiere Justinienne : paree qu'un mal de tefte cruel & opinitere , le rendois ncapabledes exercices de sa charge , & qu'il y avoit du danger, que les ennemis de l'Empire ne prissent cette occasion pont se tendre maistres de la Ville. Ce saint & fage Pape protesta au contraire, que les Canons ne foutfiorent pas qu'on déposait un Evelque, qu'une maladie, quelque longue & facheuse qu'elle fust, ne pouvost jamais rendre criminel, qu'il falloit luy donner un Coadjureur qui suppleast à son impoissance: enfin que s'il ne demandoit luy-mefine un Successeur , & s'il ne donnoit volontairement sa démission par écrir, on ne ponvoit pas luy faire un crime de son affi. Ction, Que fi l'Empereut perfiftoit dans fa refolution , il avoir le poovoir en main , mais il devoit considerer s'il avoit aussi la justice. Que pout luy, il approuvoit toujoors ce qui feroit conforme aux Canons , & ce qui leut feroit contraite , il le supporteroit avec patience ; pourvû que cette patience ne fust pas une làcheté criminelle. Es L. N. Ep. 41. quidem nufquam Canonet pracipiant , at pro agritu... dine Epifcope fuccedatur. Et emnine injuftum eft ,ut

fi moleftia corporit irruit , konore fuo privetur agro. tm , &z. Dispensator illi requiratur talis , qui possit ejus caram omnem agere , & locum illius in regimine Ecclesia, illo non deposito, conferparo ac in custo. did civitatis implere, Si verò idem Ioannes pro moleilid fun petierit , nt ab Episcopatut overe debeat vacare . so petitionem feripto danto , concedendum eft. Alirer autem not id facere, proomnipotentit Dei timore omnimodo non andemus. Quod fi hocita perere ille notnerit , quod pirfirmo Imporatori placet , quidquid jubes facere , in ejus poreftate eft. Sient nevis, ipfo provideat. Nos tanturemodo in depositione talie viri non fecial permifeeri. Quod verò ipfe fecerit , f Canonicum oft , feguineur. Si vero Canonicum non eft , in quantum fine precate no Fre valemut, persam VIII. Cette Lettre de faint Gregoite nous fournit la matiere de deux importantes Reflections. La premore est, que la confervation temporelle des Villes

conste les infultes des ennemis de l'Empire, dépendoit beaucoup des Evelques, Carc'est pour cela que l'Empereur fasion tant d'inflance pour faire fucceder un actte Evelque , à celuy que les infirmitez continuelles tendoient incapable deces foins ; Ne force dum Epifcopi tura endem civitat non habet , quod abfit , ab hojtibus pereat. Et faint Gregoire meline confessoirà la creation d'un Coadjuteur, pout veiller à la défense de la Ville ; No civitat inventatur effe neglesta. Il eft donc vray que rien n'importoir davantage à la frureré de l'Empire & des Empereurs , que la vigueur , l'adref-fe & la fidelité des Evefques. D'où it refulse que ce n'est donc pas fans beaucoup de ration que dans les exemples precedens les plus faints Evelques ont toiljours recontu à l'actorité des Rois, pour obtenir, on des Succelleurs aprés leur mort, ou des Coadjuteurs durant leur vie. Il faut éiendre cette Remarque aux élections des Evelques engeneral, où les Rois ont en tant de credit.

IX, La seconde Reflexion est, que si pour donner un Successeut à l'Evesque de la premiere Justinienne, il a fallarecourit au Pape, c'est apparemment parce que cet Evelque eftoit aufli Legat ordinaire dii S. Siege , & Vicaire Apostolique, avec une sur intendance generale sur lutieurs Metropoles, en verru du Pallium que le Pape inv envoyoit, comme l'inveftiture de fa Legation. Er il faut dire prefque le mefme de faint Boniface Archevesque de Mayence, qui obtint aussi des Papes la licence d'élite son Succession avant sa mort. Cat estant Legat du Siege Apostolique, il devoir agit avec une dépendance, & une correspondance toute particuliere a vec les souverains Pontifes. Tous les autres exemples qui ont esté avances dans ce Chapitre, font assez voit que ce n'eftoit point encore l'ulage de recourtir au Pape pour obteuir ceste liberté. Le confentement des Evelques de la Province, on da Concile Provin-

cial fuffifoir pour ces fortes de dispenses. X. Le Pape Boniface II. condamna luy-mefme l'on- gam, et. trage qu'il avoit fair aux Canons, en faisant élire 194. our fon Successent le Diacre Vigile, & il en brulale Decret en presence du Clerge & du Senas, Le Pape Boniface 111, affembla un Concile à Rome, & y fin ordonner qu'on ne traiteroit point du Successeur d'un Pape qui letoit encote vivant : Nifi terrio dio depo. Lara. ficionis ejue , adunato Clero , & filit Ecclefie , tune cos n.l. elellise fiat ; C'est ce qu'en dit Anasta se Bibliothecaire. Le faint Pape Martin I, eut le déplaifir de voir commander à fou Clergé qu'on luy élcust un Successeur, lors qu'on l'emmena prisonnier à Constantinople ; ce

qu'il affeute luy meline dansfune de fes Lettres , n'avoir januais efte fait. Parce que pour quelque caufe que ce foit que le Pape s'absente de Rome, son Eglise dost eftre administrée par l'Archidiacce , l'Atchiptestre & le Primicier. Qued necdum aliquando fallum eft, 17 f. 15. & fpero quodnes aliquandofiet , quia in abfentia Pontificit Archidiaconus & Archiprefbyter & Primice. rim locurs reprafentant Pontificit,

XI. Si l'on met à part d'un cofté les violences tyranniques, & de l'autre les entreprifes peu canoniques de quelques Prelats, on trouvera que de tout ce qui a efté dit dans ce Chapitre, il refulse, 1. Qu'on ne recootroit point ao Pape pout obsenit des Coadjuteurs, ou pout pouvoit nommer un Successent. a. Que l'agrément des Mettopolitains , ou des Conciles de la Province eftoir necessaire. 3. Que celoy du Roy devoit auffi necelfairement intervenit. 4. Que les maladies incurables eftoient une raifon canonique pour demandet un Coadjuteur. 5. Mais qu'en ne pouvoit pas contraindre ces Prelats affligez de se démettre de leurs Evelchez. 6. Que les Fondageurs des Eglifes nouvelles ont cîté fouvent peceffirez de nor

Le Cuerte 44.7(1.4.

## touchant les Benefices, Part.II. Liv. II. Ch. XLIII. 257

Succeffcurs avant leur mott, à l'exemple de faint Piette, pout le bien de leur Eglife. 7. Ce o'cft que l'utalité, ou la necessité de l'Eglife qui peut donner un legitime fondement à ces dispenses.

#### CHAPITRE XLIII

Suite du meline fujet, on traitte aufli des Démifions & des Relignations.

 Devers exemples zirez, de fame Gregore, qui permetsis de prendre de Condysteurs, E del Succeffert mefmes, um Evofques attentes d'une medades qui les rendent encapaires pour reasonre des

fanthons de l'Epifespet.

11, lles vanies pas fenfins qu'on le contragnell de fe demettre.

111, Le Pape Martin empefihe fami Amand de quitter fam

Explie, 1V. On se recourred pairture prim encire un Pape pour ce demissur. VI, VI, VI, 3 cc s'esperar ses stoffenares Applications; Phisure extemples de cése en France, Ou demandées la primissur serre termples de cése en France, Ou demandées la primissur

des Rens.

VIII. IX. X. Autres exemples en Anglectere , en Effague,
en Afraque.

XI, En Grient la permiffica des Emperare elluis neesfore. XII, Exemple seregulur de funt tean le Silenenux. XIII, Same Anaflafe Surges quette fon people incorregible, (G

ne parama obtent fen congé de fen Metapalitana, el a recent au Patramba de Conflantaque, el a Emperar. XIV. Les Refes Ecclifydiques es efectos por teispars ab fervois for est manest, mejare par les ban Desfancs.

Le Excilions ou demillion fon faire à la ma-Lurire du Chapture percelor, qu'elle you mé jugit comme ébucches. Car plaiteur Excipeus fraifornt danner de Succelleur, aure les nami déquèue confesser qu'en reçoit à destifficie de l'Archevrège de la permet gollumens, et l'uvoit la denne d'a qu'minieu on ley dennat un Succelleur. Il donna la devieux infriperculier d'am femballe mul de tent avoieux emperhà depuir long, rempe de faire les fonchemes faichurge, demonde ne deribetants ne gadonne fai chauge, demonde ne deribetants ne galer. Enfin ex Excipeu your dound it demillion pla la confesse de la company de la confesse de la la confesse de la company de la confesse de la la confesse de la confesse

rements, dată în firipiti (appăsation na priti at giu ad diplatin Eclific regione vol ficipium Giciani, pre tâtun șe di centere molific, gli eve natciani, pre tâtun șe di centere molific, gli eve natdermus. Le Papa scecique cret molifici, parcendile eflori fendie fici un abdoit impollibiti de pouvoi pisosit scaquitere des even de fa starge. Ex fin voi pisosit scaquitere des even de fa starge. Ex fin ple, non pas raf sevent din autre, soffic ex Pape cirivividiti-dout Chergle & un popul de Romand fille L-p. Fi<sub>1-1</sub> m sarte Evelius. Dair se sore prospiri de tiere sofficia evelique. Dair se sore prospiri de tiere

doit de l'Aschwerfique de la premiere Justimeirae. Si printir, au de Africipeana aura dévate souvre, conparation de la frégique au avant de Verlage, à quit d'originalisme au de cette facilité proposet, à quit d'originalisme au de cette facilité proposet, à quit d'originalisme au de cette facilité par le provoir rende métatel, qui ne cerealisme por criminel. Il ser desen dons que l'act frécte de foi mail pouvoir rende métatel, qui ne l'endoire qui millouire par de deutille. «» of deut moderite qui le polymonie ner d'admillim. «» of deut moderite qui le polymonie ner d'admillim. «» of deut moderite qui le polymonie ner d'admillim. «» of deut moderite qui le polymonie la deutille de l'admillim proposition de l'admillim periorie faillémes pour l'entretenie reile de lable, ne forte qu'il ne par la prégne foi a Verlagi.

ny le gouvernet, on luy éleût un Coadjuteur qui prifi la condune de son Eghie durant sa vie, sans se fane Ordonnes Evefque, & qui loy foccedaft en fe fasiant Ordonnet après la mort. Luis vivente Epifeope, garn ab officio fao necestitas infirmitatis , non crimen abducit, alium loco ejus recufante co, nulla ratio finit Ordinari, Sed si intervalla agricadinis habere est faticas, ipse dara petitione, alima loco fue expetat Ordinandum, Lno fallo omnium delligne alter conferente. Enim verò fi nullo tempere ad fine mentis redis officinos, perfono vita probabilit est eligenda, qua ad regimen Ecclesta idonea poster existere , qui etianssi Episcopo qui nunc agrotat, superstet existerit, loco esas debeat consecrari. Cet Evelque estoir François, & ce Pape écrivit ce que nous venons de dire, à un autre Evelque de France, & à la Reine Brunehaut, Jean Diacte dir en scrines generaux que latot Gregoria ne refusor pas de donner des Successeurs aux Evelques qui se démettoiene volontairement de leurs Evelchez, & qu'enfinie il leur affignoit des penfions fuffifantes fut les revenus de la melme Eglife, Tontificibut voluntarie fuit renancian - L. +. 1. 32.

tibus fodibus, futosfores Organist unde mode dem.

ghat a sejan polimedam de redetionsretilla Ecclefia
jufficientos narreados efic confebes. Ce qui doit s'entende des demiffions des Evefques à qui une unsladie
incutable avon oftle pouvoir de la acquirre de leurs
fouctions, comme faint Gregoire le tennatque dans
tons les recipiles cy dellos terpontez.

tool let cresplect y dellan teppourt, consoulte case, carried camping and put de statiffice in circle, & carried camping and the statiffice in circle, & une infamin tocetable. Le crise fendle aver plus de expert à la depoire mant le charge and conference beliefe, préviour la rigores d'un pegener de la conference beliefe, préviour la rigores d'un pegener des crises de la conference de la conference de la conference del me honorable de modernée, plained qu'un depufinien honorable d'un double de la crisé le paire de crise de la conference de la conference de la conference circle de la conference de la conference circle de la conference de la conference qui re doit et la conference qu'un et des la mort, plus qu'ul la mortine de la conference de la conference qui re doit et la conference qu'un et des la mort, plus qu'ul participat de la conference de la conference qu'un et doit et la conference qu'un et des la conference qu'un et des chiractes de la conference qu'un et doit et la conference qu'un et de la conference qu'un et des la conference de la conference qu'un et des la conference par la conference de la conference par la conference de la

du grand faint Gregoire. III. Le faint Pape & l'illustre Matter Martin premier du nom, ne trouva pas à propos que faint Amand Evefque de Maftric quirtaft fon Evefche, com-me il en avoit ptis la refolution, ne pouvant plus endurer les débordemens éttanges de fon Clergé , & mesme de ses Diacres , & de ses Prestres , qui aprés s'estre sociale dans la boue des voluprez criminelles de la chair , ne laifloient pas de s'approchet du fa-eré ministere de l'Agneau sans tache. Suggestum est nobis , co qued Prefbyteri , fen Diaconi , aliique facerdotalit office poff funt Ordinationet in Inpfu coin. quinantar : Co propterea nimio marore fraternitatem tuam aftringi , velleque paftorale objequimm pro corum inobedientia deponere , & vacationem ab Epif... coparat laboribus eligere. Ce Pape fait connositte à ce faint Evelque que la perfeverance est le comble & la cootonne de toutes les vertus ; & qu'elle ne peur subsister sans la patience, ny la patience fans perfecutions a qu'au heu d'abandonner fon Clergé, il doit avec une fermeté constante & invincible travaillet à le teformet, &c à en bannit tous ceox ui ont foüillé leur innocence par quelque impureté criminelle. Ces deux Saints effoient bien appa. remment dans le meine fentiment qu'un Evelque avoir un fuiet legitime de renuncer à fa dignisé , lors que tous fes foins, &c fa conftance ne fervoient plus qu'à aigrit les mortelles maladies d'un Clergé endurci

I - I - well

dans le mal , ou d'un peuple incorrigible. Mais ils n'e-Rosent pas d'accord for la conjoncture presente , l'un ne defesperant pas , & l'autre avant perdu toute esperance de pouvoir apporter aucun remede à un mal fi

VI. On ne peot douter qu'il ne foit tres-avantageux aux Everques, de n'eftre pas eux-melmes les juges de leur propre caule, & d'atrendre le jugement du Vicaire de Jasus-CHRIST, fur un doute d'une fi extréme unportance. Mais il faut auffi confesset que les Evelques ne tecontroient point encore aox Souverains Pontifes poor eftre déchargez de leuts Evefchez; que faint Amand n'avoit peut estre pas luy-mesme demandé l'avis du Pape fur la renonciation qu'il meditoit ; mais que le Pape luy éetit , comme ayant est é averu d'ailleurs ; enfinque les exemples rapportez dans le Chapitre precedent, font elastement voir que les Evelques fassoient souvent des resignations de leors Evelchen, ou simples , ou en faveur de quelqu'un , fans

en donnet avis au Pape. V. Saint Cothinien Evelque de Feilingue vint à Rome pour estre dechargé de son Evelené, ce qu'il ne pût obtenie du Pape. Mais ce Saint avoit efté Ordonné Evefque par le Pape mesme, comme un Missionaire Apostolique envoyé pour convertir les Nations Barbates. Ainfi il y avoit une rasson singuliere qui le lioit au Pape, & le faison plus particulierement

dépendre de la volonté, V I. Mais Maurille Evelque d'Angers quitta fon

Evelché sans consulter d'autre juge que sa propte conscience qui luy faisoit un erime d'avoir laitlé mourit un enfant sans luy avoit donné le Sacrement de Confirmation. Saint Lezin Evelque de la melme Ville pressa avec les dernieres infrances le Roy , & les autres Evefques , de mettre un autre Passeut en sa place , & de luy donner la liberté de se retiret das s'une sobrade. Ils rejetterent tous fa priete. Saint Sulpice Archevef. que de Bourges quitta fon Evelche en 641, avec la permussion do Roy, qui luy donna le Successeur qu'il de-mandon. Saint Remaele Evesque de Mastere obtint congé du Roy pout se demettre. Il en faut dire amane de laint Bonnet Evelque de Clermont , & de faint Borchard Evelque de Virisboorg, comme il paroist par les Vies de ces faints Evelques rapportées par Surius Rollond, de & Bolandus. Saine Arnoul Evefque de Mets artacha,

Estade, de 3), Febr. & plutoft qu'il n'obtint, du Roy Dagobert la petruffion 17, Lune. de sedémettrede son Evesché. & de se tetiter dans un defert. Saint Leger Evefque d'Autun quitta fectete. 16. August. ment son Eglise, & le Roy ayant envoyé en diligence Sarrendez, quancité de gens aptés luy, ce Sainr le fit prier avec Oleh. tant d'instance , qu'il obtint enfin de luy la hornce de

se reriter dans le Morastere de Luxueil. VII. Ces exemples font claitement voit que ny les

Canons, ny l'infage o'avoient point encore refervé au Pape le pouvoir de délier les Evefques du lien facté, & du celefte mariage qu'ils avoient contracté avec leurs Eglifes. Adon dit bien que Vilicarius Everque de Vienne fortit de son Evesché, alla à Rome, fut honoré de la eonnoissance do Pape Estienne Successent de Zacharie, & qu'enfuite il prir la condune du Monastere d'Agannum , on de faint Maorice. Mais il ne dir pas , ny qu'il demandaft , ny qu'il obtint du Pape d'eftre décharge de son Eglise. Vilicarius reliell d'Viennensi Sede , Romam primum abiit , abique Papa Stephano

VIII. Bederaconte que l'Evefque des Eaft-Angles, ou des Anglois Orientaux, estant frappé d'une maladie qui le privoit de l'exercice de fes fon Ctions Episcopales, on élût & on Ordonna deux Evefques en fa place, & dépuis ee temps-la cette Province fot regie par deux Evelques, Que adbne Inperffice , fed gravif-

fima infirmitate ab administrando Episcopatu prahibito , duo funt pro illo electi & confecrati Episcopi, 15. Ex quo nigne hodie Provincia illa duos habere soles Episcopor. On viola les Canons, uon pas en partageant une Province à deux Evelques : ouas en Ordonnant des Sucreffeuts avant la mort du predecelleur. Mais il fage eroire que les befoins de la nouvelle Eelife des Auglois rendosent en violement des Canons neceffaire. Il faut juget de la mefme manière d'un exemple pateil rapporté dans la fuite de la melme histoire, où le Roy fait Otdonner le Coadjuteur qu'on donne à l'Evefque Bofelus , qu'une incurable maladie tendost impuillant pont tous les devoits d'un Eveloue

IX. En Espagne Potamus Evefque de Brague for dépose par le Concile X, de Tolede; mais la vive douleur qu'il avoit coneeue de fon crime , luy avoit déja fair prononcet à lay meime contre-luy meime un juste atrest de condanination. Ainsi ayant quitté son Evesché. neuf mois avant le Concile, ferme per novem menfes sponse descruiffe regimen Ecclesia sue, & ergasulo quodam se concinsise; on pontoit en quelque maniere dontet fi le Contile le déposa, ou s'il confirma seule-

ment la démission volontaire.

X, En Afrique faint Fulgenee abandonna!'Abbave dont il avoir efté chargé, pour goûter dans la paix & le filence les doreurs de la contemplation. Mais son le cue ves Evefque, dont il n'avoit pas attendu le confentement, «10.15l'obligea de reprendre la conduite de son Abbave. &c fit e onnosftre que ees démissions sans la licence du Superieur, parroient d'une vertu qui avoit plus de chaleur

que de lumiere , & dom la ferveur demandoit enfin quel regle & quelque direction.

X I. En Otient , Paul Patriarche d'Antioche fe voyant accable du poids de la baine & des accufations atroces de fon Clergé & de fon Peuple, demanda a l'Empereur Justin la permission de se démettre: Libellat abralit , as liceres ei fecedere à fufcepta Epifcapa-tus afficia. Cer Empereur luy accorda fa demande , pageant que la haine generale & l'aversion itreconciliable de fon troupeau pont loy, tendroit tous fes form inutilet : Quoniam cordi nobis eft eo fuit , nt femper civi-L'Empereut & le Patrisrche Epiphane de Conftanti-nople en éctivitent au Pape Hormíde, plûtost pour

l'en informer, que pour artendre fon confertement. XII. Saint Jean le Silentieux ayant efté Ordonné Evefque de Colonie contre fon gré, pat le Metropol'nam de Sebaste, trouva enfin après dix années l'oceafion favorable de se décharger d'un fardeau si pesant & fi dangereux. Ce furent les cruelles perfecutions que le Gouverneur d'Armenie, qui avoit éponsé sa sœus faifoit fouffrit à fon Eglife & à tous fes Ministres, Il ne fir agréer la démifion ny à l'Empereux, ny au Pa-Samu de triarche, ny à son Metropolisain. Mais les longues an-11. May-nées qu'il passa ensuite dans les Monasteres de la Sy.

rie n filence mitacoleux, fes jeunes, & tant d'antres aufteritez incroyables qu'il pratiqua, font autant de pteuves incontestables de la voix do Ciel, & de la vocation extraordinaite qui le conduifit depuis le com mencement julqu'au bout d'une si sainte & si illustre

X 111. Le Clergé & le Peuple d'Anaftafiople enleverent par fotee le faint Abbé Throdote Sireote, '& le firent Ordonner Evelque de leur Ville par le Metropolitain d'Ancyre, Ce faint Evefque aprés quelques an- Series de nées d'Episcopat, estant convainen par la propre cape. 12. 495 rience, que les Diocclains ne ritoient aucun profit du foin qu'il prenoit de les instruire ; mais continucient toujours dans leurs vices , & que son travail & son zele fercient plus utiles à ses Religieux, prit congé de son Clergé & de fon Peuple , & vint à Aneyre demander un facceffeur

Signeral. 43. Cept.

Surrey de

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II.C. XLIV. 239

faccifier a fon Mettepplinta, Ne pouvant obtenit equil demandis, il le it convenité de na paperet à Cyriaque Pariarche de Conflaminople. Ils luy circi verse sous deur, de l'Empareu Manner pour lour représent noist noisse. Le Pourarche par odre de dési de l'Incolore, mais de lys luifle et marque; de l'Epiropa, a caufie de l'innocence de de la simere de feit et Cengle le Mercopolisain excesse. «C'heodo, ce amis d'eclarge renours à fon Monshire, o di fe de confine publichers le conduce, qui et de le montre de confines judiferent e conduce, qui et des le montre de montres judiferent e conduce, qui et des le montres de

unequiere que efté é Jun le Silonness.
XIV, Il neitate e cep un été état, que les argies des réligiouses s'étlemes par ence ben certaine, de la régionates s'étlemes par ence ben certaine, de constitue de la régionate s'étlemes par ence de l'acte de la régione de la malésie finant enfeture, le réflière sinformoscolles d'un respess inceregible en des l'actes en crisitées un moisse pas que que un dévide en trainir de Monaderen, avoit quédyients plus d'extreme de l'actes de l'actes de la régione de la région de la régione de la régi

### CHAPITRE XLIV.

Des Translations des Evesques & des Eveschez,

1, Co davie advarable de favor Oregore, qui n'a samais transfera d'Eurique à todos, fil a nerfits de Ez foje ne la demandor, E vida vi s'enfrançaises esta mesfare; 11, il ne transferor affi las Evofitez, que dans la necoffici. 111, IV. V. En França les Translations de lusiures par l'america.

des Ross Ed des Evefques , face l'ouverventsen du fame Sorge, Mais elles ne fe fosficeux que dans les befons de l'Eglife. VI., En Aspiceure de mojore,

VII. 13 en l'frages.

VII. 13 en l'frages en ciennegas une increpable averfien des chaquemens ambiences d'Exeféres, à l'accipien d'activeme, qui aven pafé de Trebri pade a Confinențele.

X. XI. Exemple de Translateur Commiques dans l'Orene.

one is indiminent assumed staypely, die Delgene, 2 die Augustus in des Augustus Berlings des Augustus Berlings des Augustus Berlings des Augustus deut des Augustus des Augustus des Augustus des Augustus des August

Liv. II. Part. II,

Ce Pape voulut prendre, & leut donnet auffi à euxmeines un peu plus de temps, pour aneux reconnoilite ce Prelat, leur promettant de le leur accorder aprés cela , s'ils communeum de le demander. Quem que-niem it a estis in paneie diebus experti , ut eum Cardinalem babere defideretis Epifecpun, granlamur. Sed 7.11. 15. quia fummis in rebus citum nen epertet effe confilium, O nes quid frendum fit, matură fubinde, Christo as ju-vante, deliberatione disponimus, O vobit melius tracen temperis, qualem fe exhibiat, innuesfect. Cet Eveli que n'avoir pas efté sorcé de quater son Eglile par les incursions des Bathates , comme l'Evefque Paulin , L. s. Fp. etque ce Pape transfera à l'Eglife de Lipari : & l'Evel- atque Jean à qui il donna la condutte de l'Eglife de Squillaci, avec cette condition remarquable, que fi fa premiere Ville venoit à eftre delivrée de la fervitude & de la desolation , où les Batbases l'avoient reduite, il v retourneroit, comme à la premiere époule. Et licet à tu'à Ecclefià fis holte imminente deputfas, aliam qua pattere L. s. 17. 15. vacat, Eccle fram deber gubern are: Ita tamen ut fi cevitatem illam ab hoftibus liberam effici, & Dessine protegente, ad prierem flaum contigerit revocari, ad eam n qua prins incardinatus es, Ecclesiam reversaris. Mais l'Everque Paul, que ceux de Napies avoient demandé our eftre leur Paiteur , rerourna à fa premiere Eglife de Neps, qu'il n'avoit quirrée que pout eftre Visireur decelle de Naples. Il demanda cerregrace au Pape , & 4. 4. 78.15 il l'obtiot, S'il eut pris conseil ou de l'ambition, on de l'avarice , il est fore probable qu'il eust prefere l'Eglise de Naples à celle de Nepi: Mais dans tous les exemples que je viens de rapporter , il est évident que ç'a esté la seule utilisé des Eglises, & le s'alut eternel des ames , qui a fait conclure. & executer toutes ces translations. fans que l'interest particulier , ou la copidité y ait eu la moindre part du moisde. Le Pape deliberoir, s'il transsereroit Paul de Neps à Naples, à cause de l'impottance extraordinaire de l'Eglife de Naples , à laquelle il eftost bien plus difficile de pourvoir, qu'à celle de Nepi. Mais Paul demandant avec inflance, & avec un defintereffement admirable d'eftre tenynye a fa premiere épouse, pauvre, mais chafte, le Pape le loyaceurda. & fig élue un nouvel Evesous à Naples, Sapins à nobis Paulus frater & Corpifcepus nefter expetiit, nt eum ad propriam reverti faceremut Eccle-fiam. Qued quia rationabile esse perspeximus, ejus petitienem neceffario duximus adimptendam. Ainti Jean L. 1. Fp. 5 Diacte dit avec verité, que faint Gregoire a bies donné ces Evefchea vacans a dés Evefques privez fans refontce de leurs Eglifes ; mais qu'il n'a jamais terré un Evelque de l'Eglife, où il avoit ellé ordonné, & d'où les ennems ne le forçoient pas de le retirer luymelme. Licet Gregorius vacantes Epifcopes vacanti- L 3,1,14. bus civitatibus incardinare finduerit; nunquam tamen Episcopum ab integritate sua Ecclesia, vel ipse in alians commutavit, vel fub quacumque occasione migrare confensir. Ce qu'il proove pat l'exemple de cet Evesque de Nepi Necpelitaris paulars vitaterem tribuit Cardinalem vero conflituere , tam primo dispensatorie distutit , quam poftea penitus recufavit.

mement fatisfaits, aprés un effay qu'ils avoient fait de fa conduite, peudant que leur Eglife elloit vacante,

on des needliers de l'Egille, qui faiteit conclute a ce fage Pape la randlation des Sieges Epifononas, d'un lète defoit par les Babbates, à un autre. Voccy stat. L. p. c. comment ce Pape ettivit à l'Evelque de Velerq y ilen transferant fon Siege en un lius plus convere des hohilites des Babbates. Tempois guelles admener, Epifoppome flets assugairas etrais évicient, et. Esp. m. dus complexas a del si que factoriera personne,

11. C'eftou la meime confideration de l'unliré,

In the law of the week.

## touchantlesBenefices, Part, II, Liv. II. C. XLV. 261

tre qui n'estoit pas templie d'un zele moins brûlant, my d'une indignation moins vehemente contre Anti me , & contre l'usurpation insoleute qu'il avoit faite d'un plus grand Eveiché. Le Pape de la part ne s'expliqua pas avec plus de complatiance à l'Empereur & a l'Imperatrice , qu'en leur difair qu'il estoit absolument impossible de toletet ce changement d'Eveschie. Impofibile effe miebut . translationen hominem in illå Jede permanere. Enfin , l'unvincible fermeté de l'Eglife univerfelle pour la défense de ses divincs loix , demeura victorieule de la puillance Imperiale; & Juftinien ne douta pas aprés cela que la victoire de l'églife fur luy ne fust le plus illustre trophée, & l'endroit le plus glorieux de fon regne. Au reite, li les fentimens de l'Eglise Orientale & Occidentale estoient tels sist cette maniere, on peur juger de la , que les translations qui s'y faisornt , ne faisorent point de blesseure aux Canons qui ne fust d'ailleurs reparée par des avantages infiniment plus confiderables

X. Car si selon le mesme Liberat Jean Talaya estant chasse de son Eglise d'Alexandrie par les ennemis de la foy Catholique, & ayant appelle au Pape, s'en vis a Rome, & receut de luy l'Everché de Nole, où il pafla le reste de les jours : rien n'est plus canonique que cette translation, fi ce n'est pas plûtoit une Com-

mende, comme nous dirons plus bas en son propre lieu. XI. Et fi felon Theophane, Germain paffa de l'Evesché de Cylique à celuy de Constantinople, ce fut pas une conspiration si unanime du Clergé; du Senat, & du Peuple de Constantinople, & avec une approbation fi constante des Evelques , & des Nonces du Pape qui eftoient prefens, qu'on ne peut douter que ce ne fuffent autant de marques de la vocation celefte de Germain à cette nouvelle dignité. Voicy les termes du Decret de la tras flation rapportée par le mefine Theophane. Suffragio utque confeufu Religioforn, Presbyterorum, Dia. conorum & totius funtlioris Cleri , facrique Senatus & Populi imperatricis hmus civitutis; divinu gratin que infirma femper curat & que de unt, udimplet, Germa num funtliffmum Metropelitam & Prafidem Cyzici Metropelees , in Episcopum hains à Dec seronin ur. bis & reginn urbime transfers, Fulla eft hac translatio coram Michaele Profeyere & Apecrifarie Apofelica Sedis caterifque Sacerdesibus & Epilopis profensibus.

Artemie imperante. Anaftafe Bibliothecaire a inferé CHAPITRE XLV.

Quelles regles les plus saints Evesques ont fuivy, pour refuser, ou pour accepter les Evelchez.

les mesmes termes daos son Histoire.

I, Exemple merveilleux de fant Griguet Pape, & queli efforts al fit pour eventer la Papas 15, 11 la regorda durant reuse fa voe comme un tourbellon de

feen & anguertudes.

111. El experta penetant les autres à coder à la merefficé & à fe rendre ava bejons de l'Eglife IV. Les deux maximes de se fam Pape, de fair les digentes, Ecdeficiliques . C de n'estre pas enflexible dans cette resplation, si ter

bejours de l'i girfe mans appellere a la ference. V. On ne peut blamer et Pape de trep de regueur , puss qu'il ven-lors breu qu'en fe covenzail des Palleurs , que effenent les moins

monphies evere cous qu'un mous à chefe. VI. VII. Seniment à reque C de Fortunat, conferent à ceux V. SI. IX, Saint Ctfaire & famt Fulgence ant fuy l'Epifespet, X , Infin west for I Langue

XI, lem & Cyrrope Patrarches de Conflantacepte ne celerent A Prés avoir examiné toutes les diffetentes ma-nières des promotions Episcopales , il faut

Liv. II. Partie II.

considerer comment les plus sages & les plus vera tueax Everques, ont enfin confenty à leur élevation par le feul motif d'une humilité fincete . & ont accepté le commandement par le seul mouvement de l'obessiance. Nous n'en pouvons pas proposer d'ezemple plus illustre que le grand faint Gregore Pape, en qui les avantages de la natifiance, de la doctrine, de la verru, avec les exercices de la vie Monastique & Clericale, dont il s'eftoit deja fi dignement acquité, semblosent avoit conspiré pout formet un parfait Prelat ; & neanmoins il parut qu'autant que roures ces grandes qualitez le rendoient digne du l'ontificat , autant elles luy en donouent d'éloignement. Il refifts autant qo'il luy fut possible a fon élection , par un fentiment fincere de son indignité, & par une vive apprehension de retomber dans les embarras, & les vanitez du secle, en acceptant la plus sainse & la plus haute, & en melme temps la plus emb traffante, & la plus perilleufe dignité du monde. Gregerism licet loss. Des. totis viribus remisensem, Clerus , Senasus , populaf. L. 1. 2. 23, que A omunus fibi concorditer Pomificem delegermet, 47. 44. Quem ille apicem sosis viribus eviture decernens , fefeindignum omnino tali honere clamitabat : videlicee metuens ne mandi glorin , quam prins abjeceras sei fab Ecclefiaftici celere regiminit alique medo fub repere potnifer. N'ayant pu vaincre la termeté des Romains, qui l'avoient élû , il fit les detoiers efforts vers l'Emreur Maurice , auprés duquel il avoit esté Nonce , & duquel il avoir renu le fils fur les eaux faluraires du Baptone, pour l'empescher de confirmet son election. Lutenter literus destinuevit , udjurans . & multa prece dipofcens, ne unquam affenfam pepalis preberee, us fe hugus honoris gloria fublimares. Ses lettres ayant esté interceptées par le Gouverneur de Rome , &c l'Empereur ayant confenty à fa promotion, il fe travestir pour pouvoir fortir de la Ville, & s'alla cachet dans des foreits écartées. Diffimulure , ut fertur, hu-

longue refistance. Agnefeieur , capieur, truditur, & Pontifex confecrment, 11. Mais les sentimens sinceres d'une si profonde hamilité n'ont pûestre dignement exprimez , que pat la langue & la plume de ce faint Pape, comme ils n'ont pu eftre concen que dans fon cœur. Il fir des plaintes amoureuses à Jean Patriarche de Constantinople, de ce qu'avant luy-mesme fait tous ses efforts pour évirer fa promotion au Patriarchat, il ne s'eftoir pas oppo-(é à son élevation a la Papauré ; & ainsi il avoit témoigné, qu'il avoir plus d'amour pour luy-mesme, que pour fes freres: Que enim ardore, que findro. Epifeopurat L. b. Er. L. pendera fugere velueris beatitudo veftra , feio: & ta-

bien . filvarum falens pessie , cavernarum lutibulu re-

quifivis, Maisenfin le Ciel meime, qui l'inspiroiten

fecret, le trahiffant en public, & découvrant le lieu de

la fuitepar une colomne de leu, il ceda à une violen-ce, à laquelle il luy effoir impossible de faite une plus

men bec eadem Episcepatut pondern , ne mibi deberent imponi, neu restitit. Censt at ergo, qui a nou me , si-cut ves diligitis, quin illu me volustis eneru suscipere , que vebis neluiffis impeni. Il és tivit à Theo custe seur de l'Empereur, qu'il s'estoit mis au dessus de tout le monde en renoncant à ront mais que son élection avoir efte comme une tempelle & comme un tourbillon qui l'avoit precipité dans un abitme de foins, de craintes & d'inquietudes, puis que quand il n'auroit rien craindre pour luy, il n'y avoit rien qu'il ne deût craindre pour ceux qui luv avoient efté commis. Nil in hec munde appetent, nil pertinescent, videbur milit in quodam L. 1. Ep. 5. rerum vertice stare; sed repente u rerum vertice tenta. 6.7. 56. tionis surine impulfus, ud timeres pavoref que cerrui ;

quis etfi mihi nihil simeo , els tumen qui mihi cene-mifi funt, valde fermido. Cette supreme dignire luy

sembloir estre un orage continuel qui le faisoit sorrir, & l'attachoit de luy-mefme, fans luy permettre d'y tentter. Pudique canfarum fluttibut quatior ; ac temtenuer, e maique caujarum jusciusu quaisor sa tem-pifi atibus deprimor. Rodire pofi caufas ad cor defidero, fed vanis ab eo cogisatienum sumultibus exclusiu re-dire non postum. Enfiu il protette que la volonté de l'Empereur a bien pû luy donner le nom & le poste d'un lon, lun quaise di ser nome que cond'un lion , buy qui n'est rien moins que cela, mais qu'il n'a puluy en donnet l'intrepidité & le coutage invinci-We. Serenifimus Imperator fiori fimiam Loonem juffet. Et quidem pro juffone illius vecari Lte potest fieri autem Les non pareft. Il écrivit en melines termes au Patrice Naties, & au Patriarche d'Antioche Anastale ; comme aussi à Jean Exconful, en leur faisant à tous des reproches amonteux de l'accablement de peines & d'inquierades où ils l'avoient jerté, en favorifant fon L. Ip. Le. . Elevarion. Geme queridie occupationibus preffut , & re pirare uen vales. La longueut du temps ne pût pas émonffer les pointes de ces vives douleurs. & de ces cuifans regréts ; puilque ce Pape écrivant aprés plu-fieurs années à fon ancien amy faint Leandre Evefque de Seville, il ne pouvoirencore s'empescher de déploter la décadence veritable de sa verto dans son élevation apparente en dignité ; & les rumultes inévitables qui troubloient fon ame . au lieu du tepos interieut qu'il avoit si atdemmeot passionné. C'est ainsi que ce grand & humble Pape jugeoit de luy-melme. Neque onimbone vir, bodie ego fum ille, quem nosti. Multiem fateor exterius proficiondo , interius cecidi , &c., Ego vias mei Capisis fequens, fummopere effe decrederam opprebrium hominum & abjettio plebie , &c. At me multim nunc deprimit bonor onerofus, cura innumera perftrepunt , &c. Nulla cordis quiet oft ,

VEpifcopat comme un resour au fiecle , pour lequel il n'avoir que del horteur. Sub colore Epifopatra ad fa. Epifo, l. r. chem four retaillat.

111. Sice Pape donna des loilanges à Jean Pariatthe de Conflantinopple d'avoit tâche d'évitec cette haute & dangereosse dignité il n'en donna pas moins a Cy-

triaque qui foccoda à Jean, & qui ne monta qu'i teprefin certe iniment toine. Mais i luy declara en meime temps que s'il y avoit de la vettu à fust les deginieres. In y en avoir passomis y foctor cons qui les finitieres. Au celle qu'après une fuite moderte, il falloire code rà la voration da Cel, & que ce n'effoit pas amer Jissa-Custart, que de refuler trop opinishtément la conduire de fon troupera. La ferplia violère ver mayapore re-

c'e, Voilà quelles effoient les difpositions saintes de ce Pape avant & aptès son élection. Il apprehendoit l'élevation qu'on souhaite, il regretoit l'obscurité qu'on

fuit, il tegardoit fon exaltation comme une chute, &

> 1V. Vodà les deux confisnes maximes de ce faint Pape, que les dignitez Ecclefis fliques doivent to ûjoute efte tefufen à ceux qui les fouhaiteut, & prefentées à ceux qui les fuient : Locus regiminis defiderantibus use and us eft. fagientibus offerendus. Et que ceux

qui les refuseut, ne doivent pas demourer inflexibles ins leut tefolution , s'ils font necessaites à l'Eglife , & s'il n'y en a pas d'autres qui puillent mieux rem-plir la place des Pafteurs. Luies itaquo nobis & ex corde appetenda est , & tameu pro mulsorum lucro ali. quando postponenda. Nam ficut coto desiderio debo. mus occupationem fagere; isa fi defit qui pradicet, oc-cupationis ount libenti uccesse est humero subire. Unic fe prefenra luy mesme à la charge de Predicateur & de l'tophete; mais ce ne fut qu'aprés que l'Ange en putifiant les levres avec le feu de l'Autel , luy euft donné une marque certaine & évidente de sa vocation, Jeremie au contraire refusoit avec crainte la charge, dont Dieu vouloit l'honorer : mais son humilité estant discrete, elle for aussi obeillante. Ainsi la conduite de ces deux Prophetes eftot en effet tres femblable quoy que dans les apparences elle paruft toute contraite. Quad erro laudabiliter unus appetiit, bus laudabiliter alser expanit, Ifte me tacita consemplationis lucra loquendo perderes : ille ne damna fludiofi operis tacendo fentiret. Sed hoc in utrifque eft fubiliter intuendum , quia & is qui recufavit , plane non refti... tit . & is qui mitti veluit, ante fe per altarit calculum, purgarum vidit : ne aut non purgarut aftire quifquare facra ministeria audeat ; aut quem superna gratia eligit . Sub humilitatis Specie Suverbe contradicat.

V. On ne peut pas accuset ce faint Pape de trop de de delicatesse sur ce sujet, paris qu'il consesse luy-mesme qu'il y ades conjonctures si pressanter, & des m-digences si déplorables de sujers dignes de ces hautes charges : qu'il faut necessairement y engager ceux qu'on sçair n'en estre pas capables , lors qu'on n'en connoist point d'autres qui n'en foient encore plus incapables. C'est la regle qu'il donne pout l'élection de l'Evelque de Sytacule. Trajanus Prefester , quantim Suspicer , ad regendam lector illum identus non eft. L. a. L.19 Tamen fi melior inventri non valet, & ipfe nullis criminibus tenetur involuent . condefcendi ad eum co. gente nimin necessitate porest. Où il faut temarquet ue quelque pressante que ce puisse estre la necessité de l'Eglife , ce grand Pape ne veut pas qu'on luy donne pour Evelque une personne autrefois souillée de quelue crime énorme. Et c'est peut-estre le sens de ce qu'il dit ailleurs , que celuy qui fe feut indigne de l'Epifco-

pat, ne doit pas s'en laiffer charger, quelque violen-ce qu'on luy faile. Indigant are coaffar accedat. VI. C'estoient les melines fentimens du sçavant & faint Evelone de Vienne Avitus : lots qu'il dit que ceux qui se flattent des paroles de l'Apostre, que ceux qui desirent l'Episcopat desirent une bonne chose, doivent balancer ce desir par la consideration setiense de la vie irreprehenfible & de l'innocence parfaite, que ce meline Apolite exige des Evelques. Solent plerique ja prag-proprie ambitionis incendium dilli hajus Apostolici mem. pap quafi refrigerio temporaro, Sed ftatim ceffaret tale de. + 01. fiderium , fi fequentia traftarentur , Oportet, in quit bujufmeds irreprehenfibilem effe. Confiderent fi ab omni interdilla reprebenfionit uavo caudida divina imatinit integritat enftoditur , erc. Où ce grand Everque pretend que ce terme d'irreprehenfible ne peut convenis qu'à ceux qui n'ont jamais terny par aucune eache la blancheur de leur premiere innocence. Enfin, il conclud qu'on ne peut fans déplaite à Dieu avoit pout foy-melme cette ridicule complaifance, de fe croite digne del Eposcopat. Placere Des penishi ne-quit, qui usque ad sui elestionem sibi ipse pla-cuerit. C'est se tendre indigne du suffrage des

autres, que de se donnet son suffrage à soy-mesme. VII. Fortunat Evesque de Poitiers proteste que c'est desbonoter l'Epssopar, que de ne le pas appre-

# touchant les Benefices, Part. II, Liv. II.C. XLVI 262

hender , ou de les rechercher ; que c'est méprifer la voix du Ciel que de la prevenit : que fi les Hitatres , les Martins, les Gregoires ont fui avec un extrême foin ces éclatantes digratez, on ne peut fans une infolente

audace se preserer à eux : enfin que les loix civiles mes-mer.l. e. mes condamnent l'ambition : Gravas Sacerdes Ordinem , Qui Episcopatum fic perit. Pracepta qui camplattitur , Fugit honoris ambitum. Hos fi cui fis debienm , Coaltus afcendat gradum . Non fe petente callide , fed dante Christi munere. Ineptus eft qui fanc. te fe , praferre valt Ecclefie , Nam rum facratam famere . Eletlio divina fit. Clarut Sacerdos Ordinem Hilarius non ambiit : Martinut illud effugit , Gregorius vix fuftulis, Leges refutant ambitum, Invafor

omnis pellienr ; Qued refpunt Prateria , vitat nefar Ecclefia.

VIII. Saint Cefaite ayant appris qu'on le chetchoit pour le faire Evelque, le cacha dans de vieux fut faire pat le peuple & par la grace du Ciel. Cam pervenifie ad notitiam Patris nofri , quod effet Orfepuleres, & il ne fe rendit qu'à la violence qui luy pud Surram dinandut Epifcopus , intra quedam fepulcra fe abfdesy, dag condit, fed latere non potate , quem detexit non culpa, sed gratia. Trabitur igitur è quedam sepulcre wivus, quem non mortuum sed celatum, vita claritat oftendebat, Cogitur Epifcopatat farcinam fufcipe. re : es ille quidem cen manfuetum Chrifti jamentum, impesitum fibi anus madella fert temperamenta, C'ell

eomme les Saints ont attendu qu'on les forçaft, & n'ont cede qu'à la contrainte, qui leur paroilloit effte la matque la plus certaine de la volonté de Dieu, 1X. Saint Fulgenee fut élû Evefque pat le Cletgé

& le peuple de plufieuts villes d'Afrique ; mais son humelité fut si constante & si ingenieuse, qu'il éluda toutes leurs poutfiites , pat la fuite , & pat l'éloignement des lieux où il se cacha. Enfin , ayant apris que toutes les Villes avoient des Evefques, il tevint gonvernet son Monastere , oit eeux de la petite ville de Ruspe , qui estoit seule demeurée sans Pastent , vinrent le faifit & l'entraînerent pat force pour le faire OtdonnerEvefque d'une Eglife qui luy effoit inconnue, mais à laquelleil n'eftoit pas inconnu. T'anc aderegata violenta multitudinis mann, repente B. Fulgentius dolens oculos in cellula propria reperitur, inva-

ditur, tenesse ducitur, co Pentifex effe non rogatur, fed cogitar, X. Îl a esté remarqué par Fottunat, que les Magiftransces civiles mefines ne doivent point eftre la recompenfe de la vanité , & de l'inconfideration de ceux qui en font passionnez , mais de la modestie de ceux qui en connoissent le poids , l'importance & le danger , & qui pat confequent les évitent autant qu'il leut est possi-ble. C'est ce qu'on peut justifier pat l'exemple de l'Empereur Justin , qui affeura par fes lettres le Pape Hot-mifde, que fi les grands de l'Empire , le Senat & l'atmée l'avoient élu pout Empereut , c'avoit esté contre 18, Hermef, primiem quidem inseparabilit Trinitatis favore, deinde amplissimerum procerum facri nostri Palatij , & fantliffimi Senaent, nec non elettione firmifimi exercitus ad imperium , not licet nolentes ac recufantes , eletter friffe , acque firmater. Le Pape dans fa repon-

fe luy apprit que c'estoit là la preuve la plus constan-te, que son élection venoit du Ciel, & qu'elle seroit avantageule à l'Eglife, Significafits notentibus co-recu'antibus cubis Imperij pondat impolisum qua ratio-Fph 27, ne elellot fuot celeffi centlat esfo judicio , secualm phylatum dicentem : Non est profess ni à Deo, Superest ut à Des elesti , Ecclefia faluita porrigati. Ce Pape ne fut pas trompé dans fon esperance. Cat cet Empereur donns enfin la paix à l'Eglife univerfelle, en mettant fin au schisme d'Acacius, qui la divisoit depuis fi long temps.

X I. Nous avons fait voir que les deux Patriatches de Constantinople Jean & Cyriaque avoient esté contraints, nonobitant toutes leurs oppositions; de mon-tet fur le trône Episcopal de la ville Imperale, d'où il est juste d'inferer que cette excellente humilité, qui merite les dignitez en les refufant n'eftot pas inconnue dans l'Orient. Nous avons encore tapporsé cy devant le genereux refus de Theodote d'Anastasiople, qui pretendit que la violence qu'on luy avoit faire, pour luy faire fubit le joug de l'Episcopat , luy donnoit un juste droit de s'en décharget,

### CHAPITRE X L V I.

#### De la Residence des Evesques & des autres Beneficiers.

I. La refidence des Evefques est un devour que saus deues autres devous projuppojent. 11, Prott toffances de fant Gregure pour fave refider les Evef-

III., to florica ardaana que les Beneficiers fuffent saujours arigo-

marredu ten , afia de refider plus ficilemens, 18. Il defende aux Enefques de l'abjenser plus d'une auxie de

V. VI. Primes ES precautous pour faire observer ses loux de la VII. Le Concile in Triblo pronuire contre les Beneficiers que L'abfenteur tress Dimanches confecunți de leur Egisfe.

FEII, EX, Combien faint Gregoire fut evall a faire ence les lors & les Cansas de la refidence des Evefores. X . Es der Curre, auff.

XI. Les Evefques ne pravents'abfenter fant la permififien de XII Les Evefques de France demandement ceste permifica à l'Evefque d'Acies.

XIII, XIV. Comment or previous effect echoppe and Merropolistown de trence XV, XVI. Les Loiques mefines Ef abfoloment sons les Clercs libres ne paracione poffer les boones Feffis qu'avec leur Evofque, XVII, Les Evofques dorvent refider mef-se dans leur 136.fe

XVIII. Abril des Primate d'Afreque.

I. L'Enf temps de venit aux principales fonétions de l'Episcopat, & comme elles prefupposent prefuge toutes la tesidence des Evesques dans leuts Eveschez il faut commencer par leur obligation à la refidence.

II. Nous avons déja dit en paffant que pour facili ter la residence des Evesques dans leux Eghses, e'estoit une maxime generalement receue de les élite du corps melme du Clergé de la ville, & des originaites du Pars. Saint Gregoire ne permettoit point aux Evefques qui refidoient aux élections Episcopales, en qualité de Vifiteuts des Eglifes vacantes, d'y faire élite pout Evefques les Ecclefiastiques des autres Eglises , fi ce n'est qu'il n'y en est aucun de capable dans le propre Clergé qu'il n'y en ent aucun qu'il ni de la melme ville, ce qui effoit difficile à croite, Cem., L. L. E. 19. monemus ut nullum de altera eligi permittat Eccle- pt. L. P. p. fia nifi faret inter Clericot ipfint civitasis, in qua L.4.79. tr.

visitationis impendis oficium , nallas ad Episcopatum L. 4. c. 16. dignus, and evenire nen credimus, potueris inve-

III. Justinien avoit fait la mesme Otdonnance pout C, de spis. tous les Clercs des Eglifes de la estapagne. In Éccle. & Cher (.).
fits qua in possessions, us fiere adsolete, diverso, hc. 11.
rum, vicit stiam, vel quibustible lecit sant constitu. ta , Clerici non ex alia possossione vel vico, sed ex eo, ubi Ecclesiam esse constitueit, ordinerer. Je n'egnote par les antres avantages qu'on pouvoit retirer de eerte courume generale, de prendre les Ecclesiastiques d'en-

c,s.

Vien eins, c, 17.

tre les Originaires de la Ville . & les Evefques d'entreles Cleres de fon Clergé. Mais je m'affure qu'un demeutera d'accord que la facilité de refider n'estort

pas un des moindres. 'IV. Le meime Empereur Justimen fit une Cunititution Nouvelle pour défendre aux Evefques de s'ab-fenter de leurs Eglifes plus d'une année de s'aite, si le commandement exprés de sa Majesté Imperiale ne les arreftoir plus long-remps; enjognant aux Parriarches de veiller fur les Metrupolitains, & aux Metrupolitains de veiller fur les Evefques, pour les avettir de n'exceder pas ce terme, qui ne leur eftoit accordé que par une pure condescendance : & pout proceder cuntre eux julqu'à la déposition , si après ces salutaires munitions, ils ne se rendent pas dans leurs Eglises. Et ilvo. 6.c.s. lad etiam definimut , ut nemo Deo amabiliam Epifesperum feris à fui Ecclefia plafquam per totam an-

num deeffe andeat , nifi bocper Imperialemfiat juffionem : Taat enim folum eris inculpabile, Sacratiffimis Patriarchis uninschinfque Diacefees compellentibus Episcopos , neque in peregrinis demorari , neque an-num excedere , quem & ipsam propier miserieurdiam -coastitumm, &c. Si verò maneat per omnia inobediens, expellatur à facro Episcoporam chore, es alium introducat, Si noa Meeropolita , fed alioram Episcoporum aliquis set , qui erraverit , hec omnia à

Metropolita fiant.

V. Cet Empereur ainûte que les Evefques ne peuvent fans une extrême indecence courit d'un lieu en un antre avec cette multitude d'Officiers & de serviteurs dont ils ne peuvent se passer; & que pour les procès qu'ils provent avoir, ou à Constantiple, ou ailleurs, ils duivent les faire poursuivre , mesme dans le Palais Imperial par leurs Apocrifaires, on par les Occonomes de leurs Eglifes. Hoc eaim non habet decentem rationen, at eum melitadine, quam neeeffe eft Epif-ceparam habere ministeria, lastrent percere, de. Cam streat, si quadam sint lites santtifimis Ecclesis, hoc per Clericos , aut Apocrifarios , aut Oeconomos movere , & petitiones ad Imperiam dirieere , imperrare aarem /perara; Enfin s'il y a quelque necellité inévitable qui les contraigne de venit eux-mefines à Conflantinople, il leur enquint de n'y point venit fans les leures de leur Metropolitain, fi ce font des Evelques, ou de leurs Exarques , fi ce font des Metropolitains , afin qu'ils neflattent pas leur pussion par de vains pre-textes d'une indispensable necessité : «i qui dem Epis. copas fit , literas accipiat proprij Metropolita ad Imperium ; fi verò Metropolita fit , litterat famas ejufdem Diecefeos Patriareba, eins prafentiam neerfferiam effe dicentes.

Nou. 67.

VI. Cette Constitution de Justinien fut confirmée quelque temps apres pat le melme Empereur, qui amuta encore cette peine, que des que le terme d'une année feroit passe, l'Evesque absent de son Diocese ne toucheroit plus rien des revenus de sun Eglise : Si defierit Epifeopas Ecclefia fina amplias tempas . pullam ei mitti expensam de Proviacià; sed illam quidem circa altat piet , & faallifimam Ecclefiam expendi. Ce qui fut encure renouvellé dans une autre Constitution, avec la peine de degradation contre lea incorrigibles, & la melme luy fut étendue à tons les antres Ecclesiastiques qui estoient aussi assujetis à la mefine loy de refidence. Hoc ipfo & fuper Clericis valiture enjascumque Ordinis faerint, aut ministerij. VII. Le Concile ia Trallo rettancha beaucou de cette liberté que Justinien sembloit avoir donnée aux Evelques & aux aurees Beneficiers, ou plutuft qu'il avuit laissée impunie. Cat ce Cuncile remuvellant l'ancienne severité des Canons de Sardique, pruce une sentence de depusition contre les Everques

& les autres Ecclefiastiques qui s'absentern nanches sunfecutifs de leurs Eglifes, s'ils n'y font forcez par des affaires preffantes & inévitables ; & il frappe d'excommunication les Laiques, qui estant dans la Ville , passetont trois semaines saos venit à l'Eghse. Si quis Episcoput, vel Presbyter, vel Diaconus , vel corum qui in Clere namerantne , vel Lat- Can, te, cas, stullam graviorem habet necessitatem, vel nego. Con. st. tium dissicile, no à saa Ecclesia absit dianissime, sed Sorde Con. in civitate agent , tribat diebns Dominicis in tribus ed.

septimaais and aon conveniat; fi fit quidem Clericus, deponatur : fi vero Laicus, segregatur. VIII. Le grand faint Gregoire n'a pas effé moins gonreux à faire executer les loix de la refidence, Jean Diacte affeure que ce Pape ne laissoit absenter les Evelques de leurs Eglifes que dans l'extrême neceffiré, & pour le mains de temps qu'il se pouvoir, enfin qu'il ne fouffroit qu'avec une extrême douleur, que les Evelques s'embatassaffent des affaites du monde. Neminem fane Pontificum à Parochia fud faltem paramper abfque inevitabili prorfus necessitate difcede... re Gregorius permittebat ; quot nimirum in caufis mun. dialibat ocenpari vehementifime probibebat. Auffice Pape ayant appris qu'un Evelque nommé Bafile aviliffuit fun caractere, & deshunuroit la majefté de l'Episcopat par la pourfeite de plusieurs procés, devant les Tribunaux des Joges seculiers, il écrivit à sun Nonce d'empescher ausolument cet Evesque de ne plus agir de la futte, & de neluy dunner pas feulement canq jours de terme pour conclure fes affaites & retourner dans fon Eglife. Perlatum eft ad aus Bafilium Epif. L.J. D. D. copum, velat nuem de Laicis in canfit facularibus occapari, & pratoriti inutiliter defervire, Que ret queniam & ipfion vitem reddit, & reverentiam Sacerdotalem annihilat , flatim at experientia tha hos praceprom fuscoperit, eam ita ad revertendum diftri-El executione compellat , quettant ei illic, te infiftente, quinque diebnt fub qualibes excufations immorari L.f. Ep. 17. non liesar. Il ordonna à un autre de fes Nonces de faire refider dans fun Eglife l'Evefque d'Almaifi, nu de l'enfermer dans un Monaftere , & attendre de lay le reflede les urdres fur ce fujet. Quem f forrenen emendari poff taam interminationem corneverit, ia Monafterio eam depatare, & achis curabis medis emnibus indicare, at quid facere debeat, neftrà iserum pra-

ceptione cognofent. IX. L'Exarque de Ravenne tennit arrefté depuis L. I. P. Ji. long-temps à Ravennel'Evefque d'Horte Blandus ; ce Pape luy éctivit, que si l'Evelque estoit conpable de

quelque ctime, qui metitast la dépussion, il falluie luy faire son procez dans un Cuncile, & luy donnes un fucceffeur : que s'il en eftuit innocent , il falloit le renvoyer refider a fonEglife qui ne ponvoit se passerde Pafteur: Ne Ecclefia Dei in bis fine quibus eaps Chriffiana aon patitur officreligio, iaculta ae deftitataremaneat,

X. Comme l'Empereur Joltinien a renfermé tous les Beneficiers fons les melmes loix, & fous les melmes peines de la residence , aussi faint Gregoire ne douta point qu'un Curé de Sicile n'euft effé juftement déposé par son Evesque, s'il estoit vray qu'il eut esté deux mois absent de sa bergerie. Mais enmme ce Prestre avnit appelle au Pape , & qu'il prerendoit ne s'estre ahsenté, qu'avec le congé de son Evesque, pour des affaires importantes, pendant le cours desquelles, nue facheuse maladie l'avuit atrefté hors de son Eglise, l'espace de deux mois ; ce Pape renvuya la cause à l'Evelque de Syracufe , qui effrit appartment le Merropulitain. Aferit à Quintiane fratre & corpif L. 2.14. U. espo nostro in loco sno pro quibnsdam de fais Ordinandis negotiis relaxatum, agritudinifque canta per duo.

rum menfiam Spatium fua fe Ecclofia defaiffe : enjus rei

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XLVI. 265

occasionem eapsautem praditium fratrem nostrum, atium in loco ejus illiePresbyterum Ordinasse,

XI. Enfin, ce Die revolumende am Evelques de Saddique, ciu en plus vileques de leurs glijen e, de leurs met de leurs affeit en de leurs glijen e, anoma qu'il rivelle en partie en de leurs affeit en de leurs e, anoma qu'il rivelle e, de leurs de leurs

XII. Les Evelques de France estoient assujetis à la melme lny, de ne point fortir de leurs Diocefes, fans la permiffion de l'Archevelque d'Arles , comme Vicaire Apostolique. C'est ce que saint Gregoire écrivit à Virgilius Evelque d'Atles, en luy envoyant le Pallium, & L. 4. 19.10, le chargeaur decette Legation. Sicubi loagins Epifesporum quifquam pergere forie volnerit , fine tua fanctitatit amboritate et ad loca alia tranfire non licoat, Ce Pape prorefteneammoins que les privileges qu'il luy accorde, ne derogent en facon quelconque aux avantages des Merropolitains, Singulis fiquidem At erropo. litis feeundim prifcom confuerudiaem , proprio hono. re fervare, de. C'etton neanmoins un des droits du Metropolitain, comme ce Pape meline vient d'en avertir les Everques de Sardaigne , & comme Iustinien nous l'avoit déja dit dans ses Novelles , de donner des leitres formées aux Evefques de leur Province, qui fortoient de leurs Diocescs, Comment est ce danc que ce Pape pouvoit transferer ce pouvoir à l'Archevesque d'Atles, fans bleffer les droits des autres Metropolitains? Helt fort probable, que ces mots, selon l'aucuente coutume, secondem priscam consutudi-nem contienn nt la resolution de cette difficulté, Austi ce Pape écrivant aux Evelques de France, sur cette obligation de ne point fortir de lears Diocefes, faus l'agrément & l'aprobation de l'Archevefque d'Arles, il leur protefte que les predeceffeurs en ont ule de la forte, envers les predeceffeurs de l'Evelque d'Arles, Scientes , quin er prædecefforum nostroram , qui vi-ces sans ejus prædecefforibus commiseruns , sic procul-

dubio maadata definiunt, X III. Il y a donc besucoup d'apparence que les Evefours de France n'avoient pû se teloudre à rendre cette deference à leurs Metropolitains, ou melme que les frequences contestations entre eux & leurs Metropolitains, avoient empesché que cette coûrane ne s'établift en France de demander congé à leur Metropolirain, de s'absenter de leurs Dioceses, quand les befoins pressans de leur Eglise les y obligeoient. Ainsi les Papes transfererent ce pouvoir a leur Vicaire Apolto. lique, comme estant dévolu à eux, par l'inobiervance des Canons. Nous avons déja appris de faint Gre-goire, que les Evelques d'Espagne s'eltoient dispensez de cette loy : eeux de France pouvoient en avoir fait autant, & peut-efitemelme pour des caules plus juftes ou plus colorées. Car le Pape Hilaire éctivant aux Evelques de France , leur renonvelle le souvenir de cerre obligation canonique, de demander licence à leur Ipf. 24. 1. Metropolitain : Illud etiam non pofimus praterire, anod folicitudino diligentiore curandum fie, ne preter Metropolitacorum fuorum literat aliqui . ad quamlibet Provinciam audeant proficifci. Ces mots font affez voit que cette coûtumen'eftoit pas fort teligitusement observér.

XIV. Mais ce qu'il y a de plus important dans cette lette Decretale du Pape Hilate, eft ce qu'il ajoû. te, que fi les Evefques estant broudlez avec kur Metropolisain, ne peuvent obsenir de luy cette juste permillion, l'Eveique d'Arles avec deux autres Metropolitains connoiftra de ce different. Si hee imperrareper aliquem non potnerint fimultatem, eum duobus Metropolisanis l'rovinciarum , qua coagrue funt , Are-latenfit Epifeopus cuntta difensions , pro caufa qualitate, obfervanda eenfittuat. Où il y a denx reflexions à faire. La premiere, que les Evelques estant souvent auxptifes avec les Metropolitains, avoient apparemment defifté de leur rendre ceste marque de leur fujettion. La seconde est que l'Evesque d'Arles commença des lors par ce Decret d'Hilaire, d'entrer en possession de ce pouvoit , que les Papes suivans accorderent à fes successeurs , avec plus d'étendue. Car le Pape Vigile après avoir témoigné qu'il n'accordoit à Anxantus Evelque d'Arles , la Legation & le Vicariat Apoftolique, qu'avec les melmes limnes, que les Predeceffeurs l'avoient accorde aux anciens Evefques d'Arles s il luy donne ce pouvoit d'eftre l'arbitre & le juge de la refidence des Evelques ou de leut abience de leuta Eglifes : And pari authoritate mandamnt ne quifquam Epifcoporum fine praditti fratris & coepifcopi nostri formatà , ad longingniora loca andeat proficifci ; quippe quis & deeefforum noftrorum decefforibus eine

quibus vices fnas libensifimé consulerunt , fantta fic definient infriones. XV. Le Concile d'Agde obliges tous les Laiq de communier au moins a Pasques, à la Pentecoste, & à Noel, & d'affifter au service de la Cashedrale, ou de leurs Paroiffes, non feulement ces tros sours folemnels , mais austi à l'Epophanie, l'Ascention , la Nativité de faint Jean , & autres folementez , défendant aux Ecclesiaftiques de celebrer la Messe dans les Orasoires privez , aux jours de ces grandes Festes. Le Concile 1. Can. 1/.11. d'Orleans commanda a tous les Ciroyens de venir paffer dans la Ville ces trois premieres folemniere ; &c exhorta les Evefques , quelque part qu'ils fuffent de paffer le Dimanche dans l'Eglafe qui se trouveroir la plus proche. Le Concile d'Epone obligen toutes les Can, 11. personnes de qualité, de venir recevoir la benediction des Everques au jour de Nocl & de Parques. Le Concile de Clermont confirma ce meime fastut, en y ren fermant auffi les Preftres & les Diacres , aufquels il défendit de celebrer Pafques , la Pentecofte , Noel , & les autres Festes solemnelles , autrement ou ailleurs , qu'avec leut Evefque. Le Concile IV. d'Otleans te. nouvella la mesme loy pour les Laignes qualifiez. Can. 3. qu'il obligea de venir celebrer la Feste de Pasques avec l'Evefque

XVI. Si toos ex Comon on teigh der Liques moden, am main der ein qui fellingenier de auers moden, an main der ein qui fellingenier de auers meine der eine der eine der eine der eine der eine fellingenier dam leurs Egiler, de zuprick de hens Eref, aus zu der eine der eine geschen der eine geschen der eine der eine geschen der eine der eine der eine Liques der eine

XVII. Mais il est à rematquer que ces Canons ne prescrivent pas seulement aux Evelques de tesidet

In the Lawyle

dans leurs Dioceses, mais aussi dans leurs propres Egli-ses Carhedrales, à ces joura de grande solemniré, Ce qui n'empelche pas qu'il ne puille y avoir des conjone-tutes fingulières, où l'Evelque pour l'avantage de lon troupean, doit refider un temps considerable dans une aurre Villede son Diocese, que celle où est sa Cathedrale. Et c'eft ee qu'il est juste de croire du faint Evef. que de Langres Gregoire , qui patfoir une grande par-R. s. ind. e, nie de l'année à Dijon. Sieum toci Divienenfis inferam in que maxime erat affident. C'eft le témorgrage qu'en rend Gregoite de Tours , qui sjoute que quoy ne Dijun ne portaît que le nom d'un Chaîteau, il s éconne ueann oios, poutquoy un ne luy pas donné tang entre les Citez : Qua cur non eiviens ditta fie ignore. Il se pouvoit donc faire que eetse Ville suit déja eftre de fon devoit , de parrager fes foins & la refidence entre elle & Langres. En forre neanmoins qu'il se tendit toutes les principales Festes à sa Cathedrale. Gregoire de Tours fait eneute bien voit ailleurs , que 47. fi ce faint Evelque telidoit ordinairement à Dijon,

n'eftoir pas ny la beauté , ny les delices de la Ville qui I'y attiroient , mais les Reliques des Martyrs , uti il alloit paffer les nuits en veillea & en prieres XVIII. C'eftoir une counume, ou un abus propee & particulier des Mettopolitains d'Afrique, de faire leur residence à leur gré dans des Villages, Saint Gregoire Pape leur ordonna de choisir une Ville, & de s'y ari êter, afin d'y combatte plus vigoureusement & avec plus de inccez les ennemis de l'Eglife. Ipfe verò primes , non L.i. Ez.72. paffim ficm moris est , per villas , fed in una , juxta corum elettionem , civisate resident , quasenus adepea dignitatis meliori sngenio refiftendi Donatiftis poffibi-

Cnm apnd Divienense Castrum moraretur assidue , ce

CHAPITRE XLVII

Exceptions legitimes de la residence. Les

Voyages à Rome. 1, Sante Gregoire defire qu'un Patriarde exile vienne faire fon

ferent a Kene II, Les Evofques de Stode deveirre ventré Rome une fest en one 1:1. Avant fains Gregore ils y venount une fois en trais ans

11. De quite alergie en njut pour et ster que le Maggina crust 11. De quite alergie en njut pour et ster que le Maggina crust us s'oppigt a ces affendées d'Euriques. F. De quelle mauere le Cape Marion i pres pour avoir quelques Euriques François à fa diferition, , ufin de les envoyer stabiogisdescri a Conflorance c.

VI. du temps du Pape Lean I. Les Evefques de Socie veneuene an Coursie Remain was fors l'ant, VII, VIII, IX, X, Las Evefques & Italia fe rendocens encore

plus affelaciment à Rome, comme à leur Metropole, 🥳 pour les Conciles Provinceaux, "amfi et n'est put la l'origine des vayages à XI. XII. Veyages à Rame des Evefques & Allemegue (S & An-

activa. XIII, XIV, Voyages plus frequent à Romo de souses forses de endosous à Anjacerre C de France, ZV. Mefma de nas Evefques, XVI. XVII. Les Evefques d'Efpagne renduent bien d'antres

offilance, a l'Archevefquase Tolede, on a lear Metropoletara, Les exceptions legirimes de la residence affermi-tront encote davantage et que nous venons d'en

dite : commençuns par les voyages des Evefques à Rome, L'Empereur Juftin s'eftant laiffe furprendre aux calomnics, dont on avoit noitry le faint Patriatche d'Antioche Anastase Sinaste, le fir déposer dans un Syuode & l'exila, ayant fair élire en sa place l'admirable Gregoire, qui eftoit auffi Religienz du Mont Sina. Fig. 1. 5. S. Gregoire Pape s'employa vers l'Empereur Maonice

digniré, & luy permettre de venir residet à Rome auprés de loy, pour se consoler ensemble de la bien-heu reule esperance de l'étermité, Indico quia à Serenifimie dominis , gnantis valui precibns postulari , ut vos bomore reflience, ad faults Petri Apollolorum Principu timina venire , & quenfque ita Deo placuerit , bic meenm vivere concedant, quasenns dum vos videre mernero , peregrinationis nostra tadinm de aterna patria invicem legnendo relevemns. Vingt-trois ans aprés Geegotte estant alle jour de la recompense de ses travaux, L. 4. 17.7. Aunstafe fut rérably, & faint Gregoire Pape luy en éctivit une lettre de congratulation. Ce mesme Pape voulant terminer dans un Coucile Romain les differends de l'Evesque d'Aquilée , obtint de l'Empereur

un order pour l'v faire venir, Inera Christianissimi rerum domini inffionem venire te volumus cum mis

sequacibns. 11. Cer exemple nous montre qu'il y avoit plufieurs occurrences fingulieres, qui obligeoient cerrams Evefques de se rendre à Rome, & d'y sejourner; & qui portoient les Papes melmes à les y convier : Mais en voiey d'une antre nature, Les Evelques de Sicile estornt autresois obligez par une coûtume ancienne . de venit à Rome une fois tous les trois ans. S. Gregoire Pape ne voulut pas qu'ils quittaffent fi fouvent leurs Eglifes ; il établist l'Everque de Syracuse Maximien fon Legat , ou fon Vicaire Apostolique dans touse la Sicile, afin d'y vuidet tous les différens, &c que les Evelques de Sicile ne vinflent plus à Rome qu'une fois en cinq années. Voicy la lettre de ee Pape a Maximien. Mandata calestia efficacius gerimus, fi nostra cum fratribus onera partiamur. Proinde faper L.s. H. + cunitas Sicilia Ecclefias se vices Apostolicas minifirare decernimus, quasenus eis non fit neceffarinm post hac, pro paruntis ad nos caufes tama maris (pasia transmeando pervenire : fed fi qua foreaffe difficilia existune , qua

frasernicatis ena judicio negnagnam dirimi possine , hac folummada nostrum indicium flagitent ; ut fublevan de minimisin eaufis, majoribus efficacini eccupemur. Toutes ces expressions font clairement connoiltre , que fi les Papes ont étably des Vicaitea Apultoliques dans les Provinces, ce n'a pas ellé en retranchant quelque chofe du pouvoir des Metropolitains, & en le leur attribuant; mais en se déchargeant eux mesines d'une partie de cerre plenitude de follicitude & d'ausonié, qui leur est propre, & la communiquant à leurs Vicaires. Cela a déja esté remarqué ey-dessus en parlant de

ees Vicaires Apostoliques. III. Mais il faut icy observer que ce nouvel établisfement fe faifoit auffi en partie, afin que les Evefques des Provinces ne viullent pas fi fouvent à Rome , Ve non sie en necessarium post has pro parvulis ad nos canfis tanta maris spatia transmeando pervenire. Il sutvenoit neanmoins de temps en temps des affaires fi embrouillées ou si importantes, qu'il estoit necessaire de recournt au jugement suprême, & a l'oracle vivant du Siege Apostolique. Et ce fut pout cela que ce Pa-pe faisoit encore assemblet à Rome les Evesques de Sicile, une fois en cinq ans. Voicy ce qu'il en écrit à fou Nonce en Sicile: Novis dilectio ena, hancolim confineta

dinem senniffe, ne frarret & coepifcept noftre Roman L. 6.77, 19 femel in triennio de Sicilià convenirent : fed not corum labori confutences, conflicuife, ne fuem bie femel in quinquennio prafentiam exhiberent. Et quia jamdin eft, qued huc minime convenerunt, ees bertari ce volumns, us natalem fantti Pesri bic, Des perducente, nebifenns debeant celebrare. IV. Le Gouverneur de la Sieile pouvoit entrer en

jaloufie, de cette convocation des Evesques de Sicile à Rome. Le Pape pour prevenir l'opposition qui en pouvoit nailtre , charge son Nonce d'exhorter loy-

melme

Inas disponaune.

### touchant les Benefices, Part. II. Liv II Ch. XLVII. 267

mefine et Evelques, comme de fan proper moores ment, de venis a Reme, comme sits in y diorent point appeller. Se au fine E tener singue prise surfe applea, fire sit and menium varies operation, we define a fire sit and menium varies operation, we de a ce ye fife, fire productions and de variety or. Leftin, il lay monte de fine venus mills a Rome to everythe comment of the comment of the territories of this de Lipsen, de a Rogeron et Lapour privature les oppositiones quelle Magiltar, venil qu'il principal de la comment de la Magiltar, venil qu'il plate au Marinheite Epfonques, ne feque qu'il plâte en Marinheite Epfonques, ne feque au principal de la comme de la Magiltar, venil qu'il plâte en Marinheite Epfonques, ne feque au principal de la commentation de la marinheite propriette principal de la comme de la Magiltar. venil qu'il plâte en Marinheite Epfonques, ne feque au principal de la comme de la marinheite propriette principal de la comme de la marinheite propriette principal de la marinheite propriette sur la comme de la marinheite propriette sur la comme de la marinheite propriette principal de la marinheite propriette sur la comme de la marinheite propriet

eftre trop remarqué. V. Le faint Pape Martin defirant faire venir à Rome quelques Everques de France, pour les envoyer en Ambailade a Conftantinople, avec fes autres Legats. our y fousenir la caufe de la Foy contre les heretiques Monothelites ; il écrivit à faint Amand Everque de Mattric, afin qu'il employait ses plus pressantes inflances & ses prieres vers le Roy Sigebert , pour permettre ce voyage aux Evefques de fon Royaume. S .gebereum pracellenti fimu u filium noftrum Regem Fran-corum pro fina Christianisatis remedio confulcifimè ad. monere atque precari fi ideat fratemitas tun, dirigere ushis , ex esspore frarrum nolfrorum , dilettificuos Epileopos , qui Sedes Apoflotica I garione ad demenrifirmum Principem naffran , core, Ces faints Papes ne s'engagement pas dans des conreftations odienfes , for l'étendue & fur les bornes de l'antiriré Pontificale &c Koyale: Mats voyant bien que cen'eftoit quela bonne intelligence de ces denx Puillinces qui pouvoit faire retiffir leurs pieux deffeins, ils ufoient de tons les menagemens imaginables print faire executer les chofes qui importoieur an falur de l'Eglife, moins par autorité que par lagelle & par amitié.

VI. Mais il faot revenir aux Evefques de Sicile, qui devoient avant le Pontificas de faint Gregoire , venir a Rome une fois au bout de trois ans, Saint Leon remarque que l'ancienne coûrume avoit efté que tons les ans on affemblaft deux Conciles Provinciaux, & que trois Evefgnes de Sicile se rendissens au Concile Romain toutes les années vers la fin de Septembre, pour v déliberer en commun de l'observance princtuelle des Canons de l'Eglife, C'eft ce que ce Pape écrit aux Evefques de Sielle, les conviant à ne pas viol-r nne coûapif 4.17, tume is labataire. Illud primseus pro concredifime uni-Patribus confliction of , bono in annis fingulis Epifee. porum debere effe conventus; terni femper ex vobis ud diem terision Calendarum Ollsbrium Romam, fraterno Cour les feciandi , occurrant , co ind & molenter à vobis bee confuerado ferverar. Quaniam facilias preerie provideri , m: in Ecclefite Chrifti mulla fcandala. multi nafcanturerrores , cum coram beat ffino Ap-ftolo

Petro femper in commune tractandom fit, me comia infituna, Caccamungue decreta, a pud comes Domini Sacerdete; inviolata permaneant, V II. Cette Lettre du grand Pape Leon nous ap-

prend que la sasón de fisie venir les Evelquest de Sicia à Rieme, els into pur les faire affilier à un de cer Conciles Provincians, qui devoient le renis deux fois chaque année, closine la Canosa de Inne de de Fisire Laugue année, closine la Canosa de Inne de de Fisire Evelquest de l'eux Egiles, ny trop fouvers, ny trop ong cromps, no avois apportée et deux inseptement pour les Evelques de Sciele, qu'hla n'anoverciant que trois Evelques de Sciele, qu'hla n'anoverciant qu'un feisi familier de leux Corpp pour expedient qu'un feisi familier au dernier de est deux Copolifes qui fe celebrat en Autonome.

VIII. Ces Everques ne venoient donc à Rome

Liv. II. Part. II.

que como a lom Mercopole, pour fe vorocer an Gentic Poromatal Deppe. Les I-velogras d'Italia y contrict Poromatal Deppe. Les I-velogras d'Italia y contra l'accessor de la contra de la companya me citat planta que la proposa de la Lettre de Galla Technica Aqualite a Tirododic le genes Les II-fe fe-nec. Li, Perma midenda E-fejorona miconellypria, que ne le projucio. Perma midenda E-fejorona miconellypria, que ne le projucio. Perma midenda E-fejorona miconellypria, pont e le projucio. Perma midenda E-fejorona miconellypria, a Stratagone alla fine que cera de Sitile, le sopionient a cera d'Italia dan le Synole Remain, connet l'apadia, e da la lettre de africeran le E-feviera de Sicile, de Stratague & d'Italia, des refoliorons de ceculie, d'accessor de l'accessor de l'accessor

Concile. The estem excellent printen in al footere de. In frequent to impresse free, que la seiseld, qui la Sardin in ticlay. O in Itali fami fratezample, que altr fine, or que definite, corresfent. IX. L'origine de cette contenne n'est autre à mon

avis, que celle qui a efte remarquée par le l'age faint

Leon , dans fi Lettre any Energues de Sicile; que les

Conciles avoient ordonné que les Merropolitains af-

femblerosent deux fois chaque année leur Concile Provincial. Salaberrinit à fante, Patribu conflitur me? bines in annis figulis Fpiferprium deb re efe contes sw. D'où ce Pape prend occasion d'obliger les Evef. ques de Sicile d'envoyer trois de leurs Confreres une fois l'an an Concile Romain. De la il parosit que le Pape eftoit encore alors le feni Metropolitain de la Sieile, de la Sardaigne, & de presque tonte l'Italie. Car l'Histoire nous montre des Conciles Provinciaux corvoquez par faint Ambroife contre Jovimen; mais il n'y a mille trace de Conciles renns en Sicile, en Sardagne, ou dans cette parrie d'Italie qui s'érend depuis Roine infqu'en Sicile. La foy s'effoit répandre du S'ege Romain dons toute l'Italie. & dans toutes les tiles voilines. Amii elles vécurent dans une plus errone dépendance du Pape, & n'eurent des Metropolitaire que fort rard. Si faini J-rome dii que le Pape Coincille écrivit à Fabins Evelque d'Annoche fur la condamnation de Novatien par les Conciles de Rome , d'Iralie , & d'Afrique , de Syar do Romand , Italien Co Hierer in A fricana c'est apparemment que le seu des perfects - Corno tions n'avnit pas permis anx Evergnes d'Iralie de s'affembler rous à Rome, Comme en effer l'Empereur Aurelien se montrant plus savorable a l'Eglise, or-donna que Paul de Samosate aprés avoir esté condamné par le Concile d'Annoche, feroit challé de la maifon Episcopale d'Antioche , qui seroit adjugée à celuy à qui les Evefques d'Italie & de Rome la deffunctor i p par leurs Lettres : Anther Italia Co mbu Fome . Df. 1065, 1,7. cost per li eras tribvendam pref riberent. Of I eft v jes clair que cet Empereur n'établifoit pas un nouveau droit mais il decidoit felon t'ancien ofage, qui effoit que les Evelques d'Iralse s'affemblaffent avec le Pape dans les Conciles Romains, En effet, l'Empereur Conftancin ayant renvoyé la cause de Cecilien Evelone de Carrhage & de Donar an jugement & au Concile da Pape Melchiade, les Evefques d'Italie s'y trouvereut au nombre de quinze, & entre antres Mirocles Evefques de Milan. Ad urbem Romom Yentom ell ab 14. Optat, l. t. erbur Galles, Or alits qu'ad cim Italis, corc. Com en. fediffent Militades Epifopus urbis Rime, en Mito-& neanmoins les Evefques d'Italie, & celuy de Milan mefore s'y trouvoient. Il est done fort probable que

les Metropoles de Milan, de Ravenne, de Svracufe, de Cagliarine furent établies qu'aprés cela; Milan fut

la premiere, & le Pape s'e referva le droit d'en confir-

nerle Metropolitain: Le Metropolitain de Ravenne fui-

vit, & il devoit se venir faire Ordonnet à Rome, com-

I I I well

and faire Corporate toods a separit, show but Lettern declaim it awaren pound of Metropolousia, & que ce fair chair in Awaren pound de Metropolousia, & que ce fair in la vienne pound de Metropolousia, & que ce faire pour que començas de consider ceutre que de partie para pour que començas de consider ceutre d'aprie de la controlle de la companie de Sacile an S'spoole Romann, « la la Sacile au remps da Sacile an S'spoole Romann, « la la Sacile au remps da Sacile an S'spoole Romann, « la la Sacile au remps da Sacile and Symbole Romann, « la la Sacile au remps da Sacile and Sacile Companie de la companie de la Lecture de l'Emprence Commanna à l'évoluge des controlle de la companie de la companie de la companie de la Lecture de l'Emprence conclusion à l'évoluge des controls de la la financia felait que sur fet des deputation publication de la companie de la comp

Evergoes aux Conciles generaux. X. Je laille l'énumeration que je poutois faire des Conciles Romains , où les Evefques d'Italie & ceux de Milan & Ravenne melme le font trouvez, foir que fortuirement ils se fussent rencontrez à Rome, soit que comme l'Hiftoire de l'Eglife le peut faire remarquer dans routes les autres Provinces du monde , les Conciles Narionaux ayant efté plus commodes & plus ordinaires que ceux de chaque Province. Tout ce qui a esté dir jusqu'à present est ce me semble, asses capable de nous perfinader que la coûtume qui s'est établie dans les fiecles de l'age moyen , d'obliger tous les Evefqoes de la Chreftienie d'aller de remps en remps à Rome,n'a nullement pris son origine de ces frequents voyages que les Everques d'Italie, de Sicile, de Sardaigne & de Corfe y faisoient. Car si jusqu'au remps du Pare Leon les Evefques de Sicile melme venoient à Rome une sois tous les ans ; si depuis on ne les obliges d'y venir qu'une fois en trois ans , jufqu'au temps du Pape Gregoire ; fi ce grand Pape se consenta qu'ils y vinffent une foiseo cinq aos , parce qu'il leur avoir donné l'Evefque de Syracufe pour Vicaire & Legat Apoltolique ; rour cela n'eftoit que pour fatisfaire à l'obligation de se trouver aux Conciles Provinciaux ou Nationaux. Or ce n'eft pas pour affifter à des Conriles Romains que rous les Evefques de l'Eglife fe font ensuite trouvez engagez d'aller à Rome à certains termes reglez selon leur distance. Le Pape Zacharie fit un reglement sur ce sujet dans le Concile Romain de l'an 743. Ce Canon porre que tous les Evefques qui doivent recevoir leur confecration du Pape, viendront à Rome une fois rous les ans, s'ils font peu éloignez; que s'ils font beaucoup éloignez, ils feront ce voyage aux termes preferits dans la fignature qu'ils ons donme à leur facte, VI juxta fantterum Patrum C' Canenum flatuta, omnes Episcopi, qui bujut Apostolica Sedis erdinationi subjacebunt, qui propingai sunt, annud Idus May Peres co Pauli liminibus prasensetur, omni occasione seposira. Qui vere de longinque, innta chiregraphum fnum impleant. Où il parcift r. Que cette loy ne regarde que les Suffragans de la Metropole de Rome qui reçoivent leur Ordinarion du Pape, 2. Que certe affemblée annuelle de tant d'Evelques eftoir infailliblement un Concile. 3. Que la Metropole de Rome avant aurrefois embraffe prefque roure l'Italie, la Sardaigne & la Corfe, ce concours d'Evelques à Rome effoir certainement fort grand , mais il ne se pouvoir saire que les Eglises ne regretaffent fouvent l'absence de leurs Pastents. C'est ce qui donna lieu aux modifications qu'y apporterent les Papes, 4. Lors mesme que ces Papes eurent établi des Metropolitains dans les démembremens qu'ils firent de leus Metropole, ils ne laisserent pas d'éxiger en-

core des Evefques ces voyages à Rome, reglez for la proportion de leur diffance. 3. Les plus éloignes prometioient par écrit à leur Sacred'y venir au temps dé-

X I. Saint Boniface Archevefque de Mayence, envoyé par Gregoire II. pour travailles à la conversion de l'Allemagne, fut rappellé à Rome pour y secevoir l'Ordination Episcopale, & les instructions necessaites à son divin ministère. Estant enforte envoyé en France & en Allemagne, après y avoir henteulement rravaille à planter & a arracher , il fir encore un voyape a Rome pour y renouveller la premiere ferveur aux Tombraux des Apoltres, & pour s'éclaireir de rous fes doures dans la fource la plos pure de la lumiere, & de la Discipline de l'Eglise. C'est ce qu'en écrivit le Pape Gregoire III, cu le renvoyant en Allemagne : Poft temporum fatia erationis cantd, ad limina bea- rod, i torum Apostolorum fefe prafentavit , & que ad ani- Con Gal marum falutem perzinent , à nobis popofeit imbni ; nos 10.1.p. 215. Des favente , nt facra docee Scriptura , enm edocentet, ad vos remeaturam abfalvimus , &c. Le Pape Zacha- Mid p. 114. rie permit au mefine Boniface, quand il fennroir les au-

ad wis remeater am abjetomus , & C., Le Pape Zacha , jid. p.136 tie permit su mefem Bomiface, quand i fictorior les ao tagues d'une mort prochaine, de nomunér son Succef. feur qui deuoir (venir se faire Ordonnet à Rome. XII. Augustiu Apostre d'Angleterre Ordonna avant

fa more Laurent fon Succeffeur, & Melitus Everque de Londres. Ce dernier peu de temps après la more d'Augustin, vint à Rome pour y recevoir l'éclaircisse, ment de toutes ses difficultez, le soulagement de ses peines, & les regles de sa conduite dans le gouvernenenr des Eglises d'Angleterre. Le Pape Boniface l's fir affilter a un Concile Romain , & le renvoya chargé de richeffes fpiriruelles, His temperibus venis Melliem Bedalaca. I ondinia Episcopus Romam , de neceffariis Ecclefia Anglorum canfis cum Apostolico Papa Bonifacio tra-Claimens, Et cum idem Papa reverendiffmun coperes Synedem Episcoperum Italia , de vita Menacherum O quiere ordinaturus , co ipfe Mellient inter est affedit ; as quaque erans regulariser decreta , ful quoque antboritate fubfcribens confirmares , acen Britanniam redient , fecum Anglorum Ecclefia mandata , atque observanda deferrer , cum Epiffelis quat idem Pentifex Archiepiscopo Laurentio , & universo Clero , Regi , atque genti Anglorum direxit

XIII. Ce seroient bien plûtoft là les comm de la coûrume dont nous parlons, fi ces courfesà Rome avoiencefté continuées. Mais ce ne for qu'aprés la mort de Deufdedie, qui fut le fixième Archevelque de Cantorbery après Augustin , que ce Siege ayant esté vacant durant quelque remps, les Rois envoyerent le Prefire Vigharr à Rome pour y eftre Ordonné. Vigharr estant mort à Rome peu après son artivée, le Pape Vitalien Ordonna en fa place Archevelque de L. ..... Canrosbery le celebre & fçavant Theodore, qui rendir à l'Eglife d'Angleverre fa premiere splendeur. Cependant il faut avoüer que les Laïques , les Clercs & les Rois d'Angleterre melmes entreprirent de frequens peler inages de pieré , pour venir à Rome adorer Jusus-C 18 a. 1 s. T., dont le suprême empire n'éclare nulle part avec plus de gloire que dans les profonds respects que les Sonverains de la rerre rendent aux tombeaux & aux cendres de ses Apostres & de ses Marryrs. Abena. te Roman Ceadvalla , successes Hun, quin & ipfere. L. 1.4.7. litto regno , ad limina beatorum Apostolorum profe-El no eft, empiens in vicini à locorum fanttorum ad tempui peregrinari in territ , quo familiarius à fantiu recipi mereret ar in celis , qued bie temperibut pluret de gente Anglerum nebilesque, laies & Cleriei, wiri ac famine certatim facere consiscorrum, Berthuvald suc-cessivit de Theodore alla se faire consacter à Rome e Vuilbrord y fut aussi envoyé par Pepin pour y estre L. f. e. m.

# totichant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. XLVII. 269

L. j. c. sv. Ordonné Archevesque des Frisons. Les Rois Coen- folntis vere apud loca faultorum dinoptatis precibus, diredus & Offarenoncerent à leur Couronne pour aller embratlet la vie Mosastique a Rome, Vuilfri i qui releva sa prosonde doctrine par une fainteté saus pa-reille, avant que d'estre Ordonne Archevesque d'Yore, avoir efté a Rinne pour yapprendre la Theologie & la Difeipline de l'Églife. Les mauvais traitemens qu'il receut dans le eours de son Episcopat , le force-rent d'y avoir encore recours deux sois , comme à l'azile le plus affeuré des Evefques perfeeurez, Aprés fa morr Acca fur fon Succeffeur, comme il avoir efté fon condiciple dans les études qu'il avoir faires à Rome, X l V. Voila comme les Laïques, les Cleres, les L, 5, 4, 17.

Famel Co. bel pro Spor, Evergoes , les Rois commençoiene à frayer le chemin minde Rome, & jettorent les fondemens de ces pele-rinages dont nous parlons. Ennodius varlant du tom-beau facré des Aposttes, dit que la pieté des fideles y accourrost de rous les endroits du monde. Illud quod Greg Torm, ex conniens achis cardenibus devoces attrabit. Quant à la France , Brice Evelque de Tonrs ayant eftá chaf-Heit, 1, 1. se de son Siege par malice de ses calomorateurs, se rerira à Rome, y passa seprannées, & s'en revint avec L. s.c. s. une Sentence favorable du Pape, Saint Servais Evel-Zaff. tt.

que de Tongres, quitta fon Diocefe pour aller à Rome, conjurer les Princes des Apostres de détourner de dellus les Gaules l'inondation des Huns, ce qu'il ne pûr obrente, Saint Avir Evelque de Vienne écrivant aux Senateurs de Rome , leur rémoigne qu'ileus efté bien à (unhaiter que les Evefques de France euffenr pu eux mefmes le rendre a Rome, pour s'acqui-tet des devoirs, aufquels la Religion & la civiliré les obligent ; ou qu'au moins ils puffent s'affembler tous en un mesinelieu, pour faire paroistre leurs sentimens & l'interest qu'ils prenoient à la cause du Pape Sym. maque; mais que depuis long remps les brottilleries de l'Estarleur avoient rendu ces voyages impossibles; & que le parrage des Royaumes leur avoir ofté la liberté de ces Affemblées generales. Primim fuerarea-Lis Reim rerum d filerandus , nt ipfi per nos urbem orbi venerabilem pro dependendis divenis bumanifone experences oficits, Sed onia ifind jamdadum per pationem temporum fer: paffe coffarit, vebrout, quod fatendum eft , vel co fecuritais accedere , ne qua in causa communi Inpplicari oporter, amplitudo veftra congregaenna Gallie Sacerdoum relatione comofceret, Sed garniam bijm quoque mu voti comstes reddis Provincia, prafizis regnorum determinata limitibus, epe, Ce passige me paroist d'une extrême importance, pour montrer que e'estoit l'usage de l'Eglise Gallicane avant l'an coo. c'est à dire avant que les Gaules ful fent occupées par les peuples du Norr, que les Evef-ques des Gaules àllassent en personne à Rome dans les rencontres singulières qui les y convioient, & qu'ils y allassent mesme, pour rendre leurs respects aux Corps des saints Apostres, & à leurs Successeurs; ear c'est apparemment le sens de ces paroles , Pro dependendis devines humanifque officiis.

c. 11. Berte, 45. 621. # 1.

Savins des XV. Si on en douroit encore, on pourroit en eftre que de Rouen, qu'aprés avoit affermi la puteré de la Foy & la fainteté de la discipline dans l'Eglise & dans les Monasteres : enfin aprés avoir donné la paix à la France, il entreprir le voyage de Rome, pour aller reverer les faints Corps des Apostres; & pour en tap-porter les divins éclaircissemens qu'il fouhxittoit. Itaque poft furdaram en fide Ecclefiam , poft doffring finenca, post tot adificata Monasteria, post tranguil-litatum totim Francia tegnum, urbem Romam, Capur orbis Co Chri Siana Religiouls, quam Apostolorum Principes suis corporibus ornaus, Pontesicatum some obtinente Adeodaro Papa, adire conflituit, coc. Ab. tres-pressures de l'Eglise, qui obligeoient les Rois Liv. 11, Part. 11.

vinis accepts responses, in Gallian revertit. S. Celane Archevefqued' Arles ayant efté contrainr de s'aller purger des noires calomnies , donr on avoit attaqué fon in-nocence devant le Roy Theodorie à Ravenne , il paffa de la à Rome, pout aller rendre ses respects au Pape Symmaque. Post bac Yoman veniens, biaio Symmacho Pape, ac deinde Sonacoribn; exhibetur, Saint Hilaire Evefque d'Arles alla à Rome pour défendre le juge. Series de 5. ment qu'il avoit rendu contre Chelidonius Evefque de Meg. 6.10. Bezançon , & y estantarrivé , il commença par rendre les hommages aux Apolites, & au Pape Leon. Apolio-lerum Maryrumque occur/n perello, beare Leon: Papa blich fe prafentat, cum reverentia impendens obsequium, er cum bumilitate depoferm, nt heclefiarum flatum mo. refolite ord wares, Enfin . le Pape Pelage II, écrivant à Aunacharius Evelque d'Auxerre, luy rémoigne de la joye du voyage qu'il avoit voulu faire à Rome, & luy fait voir par l'exemple des Apostres, que quelque unité d'esprit qu'il y ait entre les Evesques , ces visites ne peuvent leur estre que ues avantageuses. Landanda tua charitatis relegimme , quibus te nife gentilis mosme obfifteres, adnes venire valuiffe fignificas. Liest enim/piritua-liter & final, co un um femper fimus in Domino; verumtamen etiam prafentias corporales, Chantiquieres Paeres , co ipfor queffe invenions Apoflolos, Le grand L. t. Es. e. faint Gregoire nous montre que les grands Seigneurs affectoent de venir passer la Feste de S. Pierre a Rome, Saint Paulin en dit ausant dans fes Lettres x111. & xvt. X V 1. Les Evelques d'Espagne estoient à la verité encore plus éloignez du commerce & de la frequenta. rion de Rome; mais les civilitez religieuses qu'ils dé-feroient au Primar de Tolede, sont la justification la

plus forre de toutes les vilires que les Prelats des autres Royaumes plus proches ont rendués au Souverain. Pontife. Car le Concile VII. de Tolede ordonna que our honorer la Ville & l'Eglife qui estoir honorée du fejour du Roy, & du Metropolitain de Tolede, les Evefques voisins de la Ville de Tolede, y viendroient chacun à leur rour paffer un mois chaque année, felon que le Metropolissio de Tolede les y appelleroit, dont oo excepteroit neanmoins le temps des moiflons & des vendanges. Placuis , ne pro reverentià Principio , ac Regia fedis bovore , vel Metropolitani civitatii ipfine Can. 6. confolatione , corvicini Tolerana Sedis Epifcopi , justa qued ejufdem Pontificia admenitionem acceperint, fingulis per annum menfibus , cademin urbe debeant commorari ; Meffiris ramen , ac rindemnialibus feris redre au Metropolitain les honneurs qui luy ont efté Can. 6. décernez par les Conciles , l'Evefque Provincial qui ne se rendroir pas auprés de luy, après avnir receu son ordre pour paffer avec luy les Festes de Noël & de Pasques, seroir frappé de l'excommunication, s'il n'avoit efte arrefte pat quelque violente maladie, Siene primatus ecverensia Metropolitano Epifcopo inbeine

Comprevincibalis Epifespus M etropolitani fii admoni. tionem acceperit pro diebus feftis Nativitatis Dondnic Pafcha cum co peragendis, veniendi ad tum nullam faciat exenfationem. Er pet après, Si fanns venire diffm lerit, abfque excommunicatione dimittendus non erit, X V 11. Il y auroit prut-eftre bien quelque fondene de croire que les Metropolitains de Tolede & de Merida se firent decerner ces honneurs extraordinaires , plûrost par un esprir d'ambirion , que par un rele pur de la fainteré & de la discipline de l'Eglise. Mais le Concile X 11 L de Tolede nous fera voir qu'il y avoir des utilitez évidentes, & des neceffitez

Pij

impendi per Synodicem regulem, ita & à comprovin-cialibus fuis ferventur bac monita. Ve dum quisquam

& les Mettopolitains d'appellet les Evelques de leurs Diocens , pout deliberer & conclure des affaires impottances a l'Estat & à l'Eglife, pour donner d'autres Evesques; & cofin pour d'antres saisons legitimes & indispensables. Accidit multatiet, ne causa salutin aliceine , vel tellationie neceffaria evocati à Principe vel Metropolitane confinitimi Sacerdoes venire differant , &c. Et ides fi quie Episcoporum à Principe, wel Metropolitane sno admonitm , sive pre sessivitatibus fammit, Pafcina feilacet , Pentecofte & Nativitate Demini celebrandis five pro canfarum negetiit. fen pro Pontificibus confectandie, vel pro quibultibet ordinationibus Principie, ad conflitutum diem venire diffulerit, fe noverit excommunicatione multari,

### CHAPITRE XLVIII.

Autre exception legitime de la residence. Les voyages & le féjour en Cour par orde des Souverains & les Ambaffades.

I, 11. 111, Preuver toies des Comm & des Loux, que les Empereurs & les Reis peuvens appeller & resenur les Evefques

apres de leur profinor.

4 V. Clavis fre Roman une Royanté Sacerdocde, en recevant les Evefques dans fes Confects , felon Lorus que luy en denna fant V. Harw

es preuves esrées des Conedes pour autorifer costo communication de la Royante & du Sacerdoi VI. Preuves de Gregoire de Tours.

VII. Dever accomples de tres faunts Probats qui out afté em playez dans le Confest des Ress , & dans le Massforg mesme, FIII, IX, X, Sustes des mefentiexemples. XI, Exemples des Ambaffades metrifiares à l'Eglife & à l'Eftat.

XII. Les Popes i'en jont charges, cux mejmes , es en one char-

XIII. En Angleterre les Ambaffades des Evefques n'ent elle gles raves , ny maons facetes. X IV. Exemple de l'Alem gas XV. Lors de influmen peur cela mefres. Ambeffede admirable de Gregore Parranche à Accesche,

I. T Es ordres & les commandemens des Empereurs & des Rois, ont souvent conné aux Everques une excuse legitime de ne pas resider. Ce que no venons de rapporter des Conciles VII. & XIII. de Tolede, en est une preuve manifeste. Car les Evefones voifins y fonr engagez à venir passer chacun un mois rour entier a Tolede, non seulement pour affistet leur Metropolitain, mais aussi pout faire honneur à la perfonne & à la Cour du Prince , pre reverentiel Principir at Regia fedis honore. Outre cela ils estoient obligez de le rendre auprès du Roy toutes les fois qu'il les yappelloit, pour traitet avec eux des affaites importantes de l'Estat & de l'Eglise. Cama falusis aliaume, vel collationis necessario, sive pro quibustibee ordinatioribus Principis. L'Empereur Justinien dans les lois que nous avons rapportées de luy, pour la refidence des Evefques , a auffi toûjours excepté les rencontres inévitables où l'Empereor les appelle en Cour.

II. Le grand faint Gregoire se plaignir des Evelques qui alloiene en Cour fans la permission de leur Metropolirain. Ce qui est conforme aux Constitut ulhoien, Muduabis ammino displicuit , quad aliquee 4.7.17.41. Epilcopernen fine Primatiefui Epift elie ad Comitatum 4.7.4.4. professor efto figuificar. Il bilima dans une autre Lettre les Evelques de Sardaigne de ce qu'ils palloient les mers fans la permission de leur Mestopolitain, ce qu'ils ne pouvoient faire selon les Canons, s'ils n'avoient que lque fujet de se venir plaindre au Siege Apo-Rolique, de leur Metropolitain melme. Il a paru dans les Constitutions de Justinien qui ont esté cirées, que ett Empereur avoit pris routes les precautions poffi-

bles pour empescher les Evesques de venir à Constane, s'als n'y eftoient forces par des raifons & des necessitiez indispensables , doot lents Metropolita ou leurs Patriarches fussent demeurez. d'accord. Amb cet Empereur fair affez parositre qu'il n'estoir pas d'humeur à faire fortir les Evelques de leurs Diocefes , faire une exticine neceffité.

I II. Le Concile d'Agde permit aux Metropolitains de convoquer les Evefques de leurs Provinces pour le Concile, ou pour l'Ordination d'on Evefque, fara qu'ils peuffent le dispenset de s'y rendre, à moins que la maladie les arreftaft au lit, ou que les ordres du Roy les occupaffent ailleurs. Ad conflitutam diem con, pp. adeffe non differant , except a gravi infirmitate corpu-

, aut praceptione Regid. IV. Le Confile I, d'Orleans défendit bien aux Ab. bez , aux Prefires , & generalement à tous les Ecclefiaftiques d'aller en Cour vers le Prince, pour loy de-mander quelque grace, fans la permifion des Evefques ; mais il ne comprie pas les Evelques dans la mef-mes défenfe , & ne les obligea pas melme de demander permiffion à leur Metropolitain : Abbailone, Profbyteris , omnique Clero , wel in religionis profificone niventibus, fine difenftione vel commendatione Lpifcoporum , pro perendie Bineficise ad dominot venire non lieuar. On peut dite avec brancomp de vray fem-blance que le Roy Clovis ayant fuivi le confeil de faint Remy, & ayant admis les Evelques dans les confeils, la face de l'Eglife de France n'eftoit plus la melme qu'anparavant, elle eftoit toure resplandissante de la gloire de la Majesté Royale, & elle estoit devenuc d'une maniere toute finguliere un Empire Sacetdoral, ou un Royal Sacerdoce. Ainfi l'on ne poovoit plus merre d'obstacle, ny de bornes à cette communication fi necessaire du Prince avec ceux qui compo-foient ses Conseils. Voicy les paroles de faint Remy au Roy Clovis , tirées de la Lerrre qu'il luy éctivit fur ce fujet. Confiliaries tibi adhibere dibee, qui famam Can, Gi tnam poffine ornare ; Et Beneficium tuum callum & nm, e.pet. honeftum effe debet , & Sacerdatibus tuit konarem de- ert. bibie diferre . & ad earam confilia femper recurrere. Qued fi tibi bene sum illis convenerie , Provincia tua meline pareft conftare. La fainteté de ce grand Prelat , qui a eftel'Apostre des François , est one preuve incontestable, que failant recevoir les Evelquea dans le Confeil des Rois, & procurant une alliance sa étroite entre l'Estat & l'Eglife , il ne se proposoir point d'aurre but que la gloire & l'affermissement de l'un &

de l'aurre. V. Depuis ce temps-là comme les Rois ont admis les Evelques aux grandes dignitez, & aux principaux emplois de l'Estat, afin que la fainteté de l'Evangile se répandist sur route l'administration civile : aussi les Evefentes ont receu les Rois comme dans le Sanchusire de l'Eglife, afin que la Religion fust & plus profon-dement respectée. & plus poissamment soutenne par le secours de la Majesté & de la puissance Royale. Cela a déja paru par la part & l'autorité que les Rois ont eur dans l'elretion des Evelques, Cela paroilt en ce que le Concile III, de Lyon obligeant les Evelnes de celebrer todiours les Festes de Noël & de Pasques dans leur propre Eglise, il en excepte ceux que le Roy retient auprès de la personne, ou dans des emplois importans. Pe nellus Episcoperum Nasalem Demini, am Pascha alibi nesi ad Ecclesiam seam. prater infirmitatie incursum, aut ardinem Regium celibrara prasumat. Le Concile de Châlon defend sculement aux Abbez & anx Moines de paroistre de vant le Roy fans la permiffion de leut Evefque. Le Concile de Liptines jugea à propos qu'un ou deux Evel ques suivissent le Prince dans ses armées , avec u

Con t.

nombre fuffifant de Preftres , & d'auttes Ecclefiaftiques pout la celebration des Sacremens, V num vel dues Episcopes cum Capellanis & Profitzeris corum Princeps fecum babeat ; & unufquifque prafelleu unum Prefbyterum, qui hominibut peccata confitentibus judicare & indicare panitentiam poffit. L'Auteur de la Vie de S. Sulpice le Doux, qui fut depuis Eve que de Bourges, dit que le Roy Cloraite le demanda a fon Evef. que pout faire les fonctions d'Abbé dans son camp. Petist ab Episcopo , ne pro fua & exercitus sui falute

permitteree virum beatum in ipfine caftris , Abbatis fungi officio. VI. Mais rien ne fait mieux connoistre combien les plus faints & les plus vigoureux Ptelars approovoient cét admitable mé!ange de l'aurorité Royale & Epifcopale , pendant qu'elle s'atteftoit dans les bornes d'une juste moderation, que les paroles de Gregoire de Tours au Roy Chilperic dans le Synode de Paris, où on fit le procez à Pretextat Evefque de Roilen. On ait combien ce genereux & imrepide Evefque de Touts fit paroifire de zele & de coutage pout la défense de son Confrere , pour l'observance des Cauons, our arrefter le torrent imperueux de la colete du oy , & pour cenfurer la lacheté des autres Evefques, Et neanmoins ce faint Ptelat confeila ingenon comme le Roy n'eston comptable qu'à Dieu seul, qui est la justice éternelle & incorruprible , aussi il avoit l'autorité & le pouvoit de corriger les Everques quand ils tomborent dans quelque faute confiderable, Si quis de nobis, ê Rex ! juftitie tramitem tranfcendere volue. rie , à le corrigi potest ; Si verd tuexcesseris , quis te corripies? Loquimur enim tibi; fed si volueris , andis si antem nolderis , quis te condemnabit , nist ic; qui se pronunciat offo justitiame La qualité de Défensents, de Conservateurs & d'Executeurs des Canons, donne indubitablement aux Princes Souverains l'autorité legitime de corriger les Evefques, de les faire juger par leurs Metropolirains, & par les Conciles, de leur faire expier leurs fautes par les peines Canoniques, & mef-me par les peines Civiles, s'ils ont fait des Loix Civiles pour autorifer les Canons. De là il refulte évidemmeut que les Canons de l'Eglife , aussi bien que les Loix Imperiales ont pû , & melme ont dû laister aux Empereurs & aux Rois la puissance d'appeller les Evesques, & de les attefter auprés de leut perfonne, au-tant que la confervation du bien de l'Estat & de la

discipline de l'Eglise peut le demander. VII. Saint Remy écrivit au Roy Clovis, qu'il eftoit prest de se rendre auprès de luy, s'il le luy commandoit, malgré les tiquents de l'hyver. Si jubetis Duchefue Debefue Mi vadam, contemped byents afperitate, ad vos per-P4. 149. different sut les droits de l'Austrasse avec le Roy Da. gobert fon fils , ces deux Rois éleutent douze Arbitres d'entre les Evesques & les Grands du Royaume ; faint Arnool Evefque de Metseftoit du nombre, & ce for luy qui conttibua le plus à tétablit la paix dans la Bid. p. sye, famille Royale : Elettis igitur ab his duebut Regibus, 684, 181.

179. 180. duodecim Francis , nt eorum disceptatione hec finire. tur contentio , inter quos cos dominus Arnalphut Poueifex Metenfiz curo reliquis Epifcopis eligitur , at beniquissime , ficut sua erat fantituta , inter patrem co-filium pro pacis loqueretur concordia ; tandem à Pontificibus vel fapientiffimis virts proceribus , pater pacificatur cum filio. Ce faint Prelat effoit le premier Minuftre , & le premier Confeiller d'Estat du Roy Dagobert I. & apres lay Pepin l'Ancien : Abinitio que regnare caperat , confilio primitius B. Arnulphi Me-tensit urbis Episcopi, & Pipini Majorit domut usus, canta pro speritate regebas . C. Les autres Evelques eftoient auffi appellez aux Confeils du Roy, & ce fut

de leut avis qu'il chaffa de fon Royaume les Inifs qui ne voulutent pas tecevoit le Baptefine : Cass confilie Pontificum aique fapientium verorum , omnet Indeos qui regenerationem baptifmatis recipere noluerunt finibus regui fui pellere juflit. Ce fut de leut avis qu'il donna le Royaume de Mets à fon fils Sigebert , &c qu'il defigna auffi tost faint Cumbett Evelque de Cologne, & Adalgife Due du Palais, pour tenit le gouvernail de l'Eftat an nom de ce jeune Prince. Dagobereus Ren Metis urbem venient , cum confilio Pontificum , fen & Procerum , omnibufque Primatibut Regni confentientibut , Sigebertum filium fuum in reno Austria sublimavie , sedemque Metis civitatem gno Auftria junitmavie , jenenogov Colonia Pontificens, habere permifit. Cunibertum vero Colonia Pontificens, & A talgifum Ducem Palatif ad regnum gubernan-dum instituit. Il fit foufcrire fon teltament par tous les Evelques, les Abbez & les Seigneurs qui avoient efté convoquez à une Affemblée generale : Placitus generale inflituit , &c. Omnibus qui adeflis , Epifcopit , Abbailbut , Proceribut , atque magnificit virit ju-bemus , vostrit subscriptionibus vel signaculit affirmare. Ce fut faint Cunibett Evefque de Cologne, qui fut envoyé à Compiegne avec le Maire du Palais Pepin pour faire le parrage des trefors du feu Roy Dago entre la Reine fa femme, & les Rois fes enfans. Clo- stad a 1872. vis 11. qui effoit l'aurre fils de Dagoberr , n'eur pas 111. 112. moins de déference pour les confeils, & pour le mi-niftere des Evelques. Il affembla anfli-toft les Effats de fou Royaume à Otleans , & y declara le Maire du Palais dans le Royaume de Bourgongne , fuivant le conseil & le choix des Evesques & des Grands, Om.
nes Seniores Pantifices sum Ducibus & Frimeribne Le Court ad
regni ad se venire pracepit, Flaucatum Majorem an, est. n. e.

domm ftarnit . Pontificate & Ducum eleftione kniuf. medi keneris gradn eum Rabilieut. Il ne fant pas oublict de dite , que quand faint Amoul fut fait Evtfque , il fut atraché pat la violence du Peuple , du Palais du Roy Theodebert , dont il eftoir le Maire dis Palais, & le premier Miniftre d'Effat : Ren licer baberet hunc inter amicot amicifimum' & inter Confe. cresales fecrecifimum , cum effer eriam Palativreltor. Condien dorum red den dorum que Confiliorum primus

auffi quelquesfois. C'est ce qu'on lit dans la Vie de faint Clodulphe. VIII. L'Eglife a confacté dans fes Fastes la memoire de Pepin l'ancien Maite du Palais, de faint Arnoul Evelque de Mers, & de faint Cunibert Evefque de Cologne. Ainfi on ne peut dourer que le Ciel n'ait autorifé cerre condrite, qui donnoit rant de part aux faints Evefques dans le gouvernement des Effars, & qui donnoit aux Rois tant de pouvoir pour resirer les plos excellens Everques de Jeurs Eglifes particulietes, pour affifter de leurs confeils ceux qui gouvernent toutes les Eglifes d'un Royaume. C'eftoit dans ces veues pures & definterellees que les Rois, les Mininiftres & les Evelques agiffnient dans ces tencontres, fi nons en croyons l'Auteor de la Vie du Bienheureux Duc Pepin, qui potra la qualité de Maire du Palais, fous les Rois Clotaire 11, Dagobert & Sigebert : Dax & Major domnt , qua diguitate modice differente à Sublimitate regil pradient, fludebat ad lineam divina institue omnes indiciorum suorum sententias diricera . que res hinemaxime arguitur , quod B. Arnulphum Metenfium Poutificem , omnium confiliorum fuerum vel negotiorum focium affumebat. Si quid enim literarum ignoranti onimus cacutiorat, illo quafi fidelif-fimus devina voluntatis intorpres rellifimo enunciabat:

qui & facrarum feripturarum fentontid eruditut erat , & anto Pontificatum banc eandem dignitatem pro-

auditor, Comme ces Rois donnoient leuts Ministres

à l'Eglife ,l'Eglife les leur tendoit , ou les leut preftoit

Hip. I. s. 1. 19.

prebenfibiliter administraras. Defunttoque pradittu B. Cunibirbum Colinicajem Antifitem , peri fantica is famá slluftrem , curabas in bác negessorum

adminiferatione partitipem babere.

1X. Saint Leget Evelque d'Autun, gouverna aufil
l'Eftat fous le Roy Childeric II. qui l'attefta pour

cela dans fon Palais, Sanitum Leodegarum eo quid 76id. p. 60-2. commontered pra omnibus [apientia luce offe con ficuum, feesm affiliat retin bes in palatium. Cet admirable
Peelat ulane d'une liberté vrayment Episcopale pout everrirles Rois melmes de leurs defauts, attita fut lo y une perfecution qui le couronna de gloire. Es quia

id. p. 608. facerdosales entegricas minas Regis nefest metuere, Childericum copisarguere, cur Confuetudines patrim, quas converti in melius praceperat, sam fubitò imn saffe. Un autre Aureur de la Viede cefaint Ministre d'Eftar, raconte comme il avoit procurela Cousonne à Childerie, nonobflant tous les efforts d'Ebroin Maire du Palais , qui savotisoit Thierry fon frere : que Childeric l'avon fair luy-mefine Maire du Palais , & luy avoir donné la charge de corriger tous les déregle. mens qui s'estoient glissez dans les Loix, & dans la Police du Royaume. Childerieus Leodeparium Epifcopum amni domui fue preficit, co in omnibus Majorem domini offe voluit. Is ergs en accepta posestate, quidquid adverfur professum Regum , & magnerum Procerum leges comperis suepse introduction, sum effet vitá co moribus inculpatis , ad priftinum reduxit fla...

ram. La couronne du martyre, dont ce faint Evefque fut enfio honoré, pourroit elle feule luy fervit d'apologie contre cenx qui oferoient censuser son sejour à la Cour, & se sengagemens dans le gouvernement de l'istat. N'est ce pas la le moyen le plus efficare de faire tegner J x x u x C x x x x x x turbersone des Souverains de la rerre, & de reformer roure la polire des grands Eftars, for les regles faintes de l'Evangile, que de les gouverner par les confeils de ces Prelats Apoltoliques , dont la probité incorruptible & l'inviocible charité ne penvent eftre infectées de l'air contanieux de la Cour, & en peuvent cute inrecces de l'air connaigne de la Cour, & en peuvent corriger tous les défor-dres : L'Aureur de la Vie de fainte Bathilde dir que l'Effat da Roy (Closaire III. effoit en mefine temps a., gouverné paifolement par les foins d'Ebroin , & par

lesconfeils de Crodebert Evefque de Paris , & de faint Ouin Archevesque de Rouen. X. Il y avoir pen d'Everques qui fussent obligez de fejourner dans le Palais des Rois , pour y procuter avec usure les avantages de leuts Eglises particulieres , en procurant ceux de l'Eglise universelle; mais ils estoient presque tous forcez de quirter leurs Dioceses pour se rouver aux Estats Generaux, qui estoient presque confondus avec les Conciles Nationaux , & où l'on traittoit de toutes les grandes affaites , foir Ecclefiastiques, foir civiles. Mais cetre matiere est affez étendue, &

d'one affez grande confequence, pour meriter on Chapitre à part dans la foite. XI. Je viens aox Ambassades dont les Rois ont chargé les Everques, Elafius Everque de Châlons fut envoyé en Espagne pour les affaires de la Reine Bru-

nehaut : Propier canfin Brumchildis Regine in Hif-Cores To paniem in Legationem directim. Les Rois Childebett mutuelles Ambassades , doot les Evesques furent les principaux organes. Fgidius Remenfis Epifcopus cum primis Childeberti Proceribus, in Legationem ad Chil. per cum Regem venis , eve. Chilpericus Ren Leuda. valdam Epifiopum cum primit regni fui direxit, qui dato susceptoque de pare sacramento, patrionibusque firmatis, numerati . repressi funt. Qui pent douter que la paix de l'Estar ne soit tres avantageuse à l'Eglise, & qu'elle oe luy foit encore plus necessaire qo'à l'Estat

mefme : Il n'y a donc rien de plus Epifcopal que ces courles glorieules de la charité Paftorale, qui donnent le repos & la paix aux Eglifes & aux Empires? Le mefine Evelque de Reims Egidius fur encore envoyé par le Roy Childebert vers le Roy Gontran, Les Bretons ayans fair le dégaft fut les terres du Roy Gon- L. 7. 1. 14 tran , & apprehendant enfuire l'indignation de ce Prince, & la guerre dont ils estoient menacez : promirent

de reparer leur faute par une digne fatisfaction ; ce bon Roy leut envoya les Everques d'Orleans & du Mans, avec quelques aurres Seigneurs, pour faire leur accommodement, Rex dirigie illuc Legationem, id est, Namasiam Aurelianenjen, cor Bertramum (t. 1.9.6.10; nonamenjem Epistopum, cum Comtitus d'alist Viris magnificis. Les Rois Childebert & Gontran estant prests de se broidsler sur diverses prérentions de l'un & de l'autre, Childebert envoya quelques Evefques vers Gontran, Gregoire de Touts en estoit on, & par leur entremise ces deux Rois finirent vous leurs differents par une paix avantageuse : Inter eus mediantibus facerdosibar , atque proceribus , Deo medio , charitatis fludio , fedis , complacuis , asque convenis , ut , erc. Ce for eles rermes de ce Traité de Paix, dont les Evelques furent les mediateuts, ayant efté arrathez de fein de leurs Eglifes, par la mefme charité Pastorale qui fit fortit du fein de fou dévin Pere, legrand Pafteur de nos ames, le Prince des Evelques, & le Mediareur de la Paix ésernelle.

X 11. Saint Gregoire le Grand o'eûr point désaprot

ve ces Ambassades , puisqu'il contracta une amitié se étroite à Conftantinople avec faint Leandre Evelque de Seville, qui y estoir veou en Ambassade de la pare des Rois Goths d'Espagne, & se laiffa persuader à ses instantes prieres d'entreprendre son divin Commen-taire sur Job. A fraccion en ce rogatas , maxime que tom, Die, a Leandro Hispalens Episcopo, qui pro cansu Visgo-mem. thorum Legatus codem tempore Constantinopolim reme-l.,.,, ret, empulsus est, as abram B. Job moltis revolu. train, i. p tum mystersis emoderet. Cegtand Pape pasle luy-mes. Coffin. me des Ambassades que ses predecesseuts Jean & Aga. Lui-1944. per entreprirent à Constantinople pour les affaires des Goths, exegence caud Getherum, & oit Dieu prit plaifit de telever le lustre de leurs vertus par plu-seurs miracles. Anastase Bibliothecaire declare plus au long les raifons qui pousserent les Rois des Goths Theodotic & Theodat d'envoyer ces Papes à l'Emreur de Constantinople pour la paix de leur Nation. Le Pape Pelage I t. écrivant à Aunacharius Evefqu d'Auxerre, ne desaprouve pas le credit que les Eves-ques de France avoient dans les Confeils des Rois; mais il les blûme de ce qu'ils o'y travailloient pas ferieusement pour rompre, ou pout empescher les alliances de nos Rois avec les ennemis de l'Eglife : Cavere ne caritatis roftra levitas arguatur , qui regibus refitis, er in fide , er in confibir reftro Sacerdorio fic deveni, fundere talia , aut neglig tis , aut differtie. Il fau. droit faire icy un precis de toute l'Histoire Ecclesiaflique, fi nous voulions raconter routes les conjon-Aures importantes où les Souverains Pontifes ont envoyé des Evelques à Constantinople, & od les Empereurs ont auffi tenvoyé vers les Papes des Evefques d'Orient. Il nous fossita de tematquer en general ce

l'Eglife où les Papes & les Empereuts , l'Eglife Occidentale & celle d'Orient ont concourty, n'ont jamais esté terminées que par des Ambassades reciproques des Evefques de l'one & de l'antre Eglife. XIII. Nons n'avons rien dit de l'Angleterre; mais on est affre persondé que sa police Ecclessatique ne peur pas estre différente de celle de France & de Rome , d'où elle a receula lumiere de la verité. Augustin

goi ne pent effre conresté, que les grandes affaires de

46.6.3.

## touchant les Benefices, Part II. Liv. H. Ch. XLVIII. 273

ceut ordre du grand faint Gregoire de prendte en France des Interpretes pour s'en fervir en Angletette, où il trouva que la Reine effoit une Princeife du Sano Royal de France, & avoit avec elle un Evefone François, avec une entiere liberré de la part du Roy d'y exercer la Religion. Nam & antes faves Christiana Reda I. s. Religionis ad Regem pervenerat , utpote qui es uxo-rem habebat Christianam de gente Francorum Regià, nomine Bersham , quam ca conditions à parensit acceperas , us risum fidei ac Religionis fue , cum Epif-copo , quem ei adjutorem fidei dederans , nomine Luidhardo, inviolatam forvaro, licensiam haberet. Eduin Roy de Nortumberland époufant de la mesme maniere la Princeile Edelburge fille d'Edelbert Roy de Can-

torbety, luy laiffa une entiete liberté d'exercer la Re-ligion Chrestienne, sous la direction de l'Evesque Paulin , qu'on avoit Ordonné expressement pour l'envoyer avec elle resider dans sa Cout près de sa personne, 8. 2. 4.p. Promission virgo , at que Eduino missitur , co juxta wed dispositum fuerat , Ordinatur Episcopus vir Dee deletter Paulinus , qui cum illà veniret , camque co Comitos ejus ne paganorum postent fociesato pollui, quotidiana exhortacione & facramentorum calestium celebratione confirmaret. Voilà deux Evefques de Cour, qu'on Ordonna pour refidet à la Cour; mais qui furent les Apostres & les Peres d'une nouvelle Eglife qu'ils formerent au milieu de ces nations Payen-

IMP. J. XIV. Saint Boniface Evelque de Mayence découvrit au faint & (çavant E velque Daniel, les inquietudes de son esprit, sur ce que ne pouvant venir à la Cour de France, sans y converser avec des Prelats dont les Canona luy interdisoiene la Communion , il ne pouvoit neanmoins en façon quelconque se passer de la rotection & de l'apui des Rois , tant pout regler fon Clergé & ses Religieux, que pour convertir à la Foy les Nations barbares , dont on luy avoit confié l'Apo. stolat. D'où il patoist que s'il y a des Evesques dans la Cour des Princes , dont le fejour n'y eft ny neceffaire, ny édifiant : il y en a aussi qui ne peuvent se dispenser d'y aller, sans trahir les interests de l'Eglise & de l'Episcopat. Nam sine parrecinio Principio Francorum , nec populum regere , nec Prefbyteres , vel Dia. cones . Monaches vel Aucillas Des defendere poffum ; nec ipfor paganorum ritut , & facrilegia illorum in Germania, fine illim mandato er timore probibere non valco , ere. Timos majus damnum do predicatione , quam populis impendere debeo , fi ad Principem Francorum non venero. Ce Ptelat Apriltolique vint à la Coor, & y fut receu sous la protection du tintem unter Prince, Cognoscasis qualiter Apostolicus vir in Christo Sp. Bauf. Pater Bonifacius Episcoput ad not venit , & nobit 2309.32. fuggefit, qued fub noftre Mundeburdie vel defenfic-

ne cum recipere deberemut. Qued not gratanti ani. mo fecife cognofiste. Voilà le commencement des Lettres Patentes que le Prince Carloman accorda à faint Boniface. Ce que nous avons dit ailleurs des Conciles de Soiffons & de Liptines , fait affez voir que ce nouvel Apostre n'avoit pas trouvé de moyen plus prompt, & plus efficace pour faire reiillir la Million extraordinaire pour la reformation de l'Eglifede France, & pout la conversion de l'Allemagne, que de se familiarifer, pour ainfi dite, avec ceux qui gouvernoient l'Eftat, & se fe tevestir en quelque façon de leut autorité, pout ne plus troover d'obstacles, ou pout les renveri

X V. Il faut avant que de finit ce Chapitre, ajoûter encore ce mot des Ambaffades des Evelques Orientaux, que l'Empereur Justinien les declare legitimes & conformes à l'espetit dominant des Canons, qui est la charité, quand elles sont entreprises pour le bien pu-

blic de leues Villes, ou de leurs Eglifes ; & durant le remps de leur Legation, il leut donne, pour parlet felon nostre usage, des Letrres d'Estat, sans qu'ils puissent estre appellez en justice, qu'aprés seur recour dans leuts Egliles: Si vero Epifcopi , vel Clerici , pro etvitate aut pro fuit Ecclefiu , proprer faan legatio. e. et. nem , am ordinationem Episcopi , ad regiam civitatem , vel ad alium quempiam loum proficifcautur ; jubemus cos nullam melefilam aut importunisas em à qualibet perfend fuffinere , licentid existense in qui obligates ees putant fe habere , pofiquam ad Trovinciam revertuntur, comuenire est . Or. Je ne puis omette l'Ambaffade du grand & éloquent Patriarche d'Anrioche Gregoire, vers une assice revoltce contre tous fes Chefs. Les plus Grands de l'Eflat s'eftoient inutilement employez à ramener au devoir ces troupes mutinées, la divine éloquence de ce grand Pielat fint feule capable de les appaifer : elles alleguerent le ferment qu'elles avoient fait de ne jamais obest à Philippique qu'on leut donnoit pour General : mais ce Prelat leur apprie qu'il avoit le pouvoit de les dispenser de ce ser- Exercise !. ment ; ainfi il les temit dans l'obesfiance & dans les 6,6,00 14, bonnes graces de l'Empereut, & les reconcilia en mesme temps avec Dieu, en leur administrant les Sacremens de nostre reconciliation , car c'estoir au temp de Pasques. Ces soties de negociations , quoy qu'elles paroiffent purement temporelles , ne peuvent reuffit qu'en la personne des Evesques ; & estans manices avec le genie faint & fingulier de la charité Episcopale, elles deviennes spirituelles. Ce mesme Patriarche fut stat, e, 171 envoyé au devant du jeune Cofroc's fils du Roy de Perfe , avec un autre Evefque , & ce jeune Prince

Payen qui se jettost entre les brasde l'Empereur Romain Maiirice , ne trouva rien de plus grand , ny de plus admitable dans tout! Empite que la fageffe , les confeils, la vertu, & la grandeur d'ame de ces deux Evelques. Il fetoit inutile d'employer plus de temps à justifier les Ambassades commilés aux Evesques, puisque les Annales de l'Eglise nous en representent une infinité qui ont effé & necessaires & tres-avanta. Pares, en geufes à l'Eglife & à l'Estat, fort que le Pape envoyast 133.4 3des Evefques aux Empereurs, fost que les Empereurs en envoyallent au Pape, comme il arriva quelquefois à l'Empeteur Justinien. Les Papes Jean & Agapet voulurent bien fouffrit que les Rois Goths d'Italie les chargeaffent eux melmes de ces fortes d'Ambaffades qui n'avoient pour but que la paix de l'Eftat, mais que ces grands Papes tendirent rees-avantageules à l'Egli-le , comme il est attesté par Liberat , & par les Hilloriens du temps. L'Empereur Mantice employoit dans les affaires d'Estat les plus épineuses le sage Evesque de Melicene Domitien : il eftoit fon parent , & il le nomma pout tuteur de fes enfans encore mineurs, dans un testament qu'il fit quelque temps avant l'année funefte

figuavit . Quamebrem Imperator majoris momenti no. Born. ar. gotia ei expedienda ob eximiam prodentiam commit. 198, a. a., ceber. Justinien II. fit venit à Constantinople le Pape antin. Ce Pape obrit à l'ordse de l'Empereut : Qui fantliffmus vir juffis Imperialibus obtemperans, er. Et il ébloüit tellement ce Prince par l'anguste majefté du Sacerdoce, qo'ayant la Couronne en tefte .il le Born. an, profterna devant lay & luy baifa les pieds. C'eft ce 709.700.

qu'en dit Anaftafe.

de sa mott, pat lequel il partageoit entre-eux l'Empire,

Iis atato immaturis Domitianum cognatum fuum, no-

bilis Ecclesia Melitenensis Antistitem, virum rebut

agendis dexterum , confilio de ateriorem , tutorem de.

e. 35.

### CHAPITRE XLIX

Autre exception legitime de la refidence, les Estats generaux, ou les Conciles Nationaux , & le Synode perpetuel de la Ville Royale.

1, Ces Affemblées d'Evofques avec les Grands auprès des Seu-versons n'efforte par des Affemblees temporelles , qu'and on 3 tras-tort à s chafes temporelles mejones avec un efpre de pote 55 de Re-

1 1. Exemples de ses Affinibles à Conflantacole. I II. La Cancile perpetue. des Luciques que le tracacent à Can-

IV. Velini de ce Concile. Percontone, V. VI. Not Kan arasent appro de leur performe un nembre con-

fiderable d'Enefgres ES de Sespoeres , pour juger les grandes cau-jes , foir consective de l'églife. Le Conse du Palais sexist ce Confeel en l'abjence du Roy , il y effect affife d'Exefques & de Ses-VII, Devers exemples des ferroces importants que ces Fresques

VIII, COURT AND FOR STATE OF A STATE OF THE CONTROL OF AN CONTROL OF THE VIII, COURT OF AN CONTROL OF AN CONTROL OF THE CONTRO

IX, Astro presides, X. Neuveaux exemples de ces of mblees,

I. T Es Affemblées generales foir pour les Eftars geperaux, foit pour les Conciles Nationaux, forns encote tres-louvent les Evelques de priver leurs Eghies de leur preience corporelle, pour ne pas les priver de l'affiftance spirituelle dont elles ne pouvoient pas se passer. Il est vray que dans ees Atlemblées on traitout de beaucoup d'affaires temporelles, & que le grand Pape Gregoire ne fonffroir qu'avec une extréme douleut que les Evelques s'emhartaffassent des affaires do monde, ou qu'ils s'éloignailent de leurs chafles & fpirituelles Eponfes , fans une inévitable necefnen, Dese, lité: N'eminem Ponsificum à Parochia fui faltem pa-L 3.e. 34. rumper absque înevitabili prossur necessitate discedere

permissebat, ques nimirum in canfis mundialibus eccupari , vehementifiime prahibebat. Mass tien n'eft Rophane pont les ames faintes, rien n'est imper peut les espries purs , les affaires temporelles ménagées par des interests spirmels & par des motifs teligieux deviennent elles-mrimes ipatituelles, & le fontien de la Religion. L'Eglife eft dans l'Eftat . comme l'Effareft dans l'Eglife : leurs avantages & leurs petres , leur paix & leurs otages , leur teforme & leurs relachemens font ordinairement infrparables. Comme on peur gouverner les affaites les plus faintes de l'Eglife avec one cupolité prophane, on peut auffi avec une chauté toute celefte & vrayement Pastorale, ménager & regler les

affires da monde. 11. Commençons danc à faire voir qu'il importoit à l'Eglife que les Evelques fe trouvaffent à ces Affen blées civiles, où les Princes les appelloient, & où ils pouvoient rendre leut absence incompatablement plus utile à leurs Eglifes , que leur presence ne l'eust pu eftre dans ces fortes d'occurrences. L'Empereut Jufin le jeune, au rapport de Theophane, nonma avas fa mort . Tibere pout loy foceeder , dans une affemblée où il avoit appellé le Patriarche , le Senat , tous les Evelques & les Magiftrats. Contveauit Pontificem, Senatum , Epifeopor omnes , Magiftraine, Le Patriat. che benir & continna le nouvel Empereur. Tibere nomma de la mesme maniere Maistice pour son succeffest , ayant affemblé le Patriarche , le Senat , avec les Chefs de fes armées : Joannem Patriarcham Senatumque omnem unà cum exercision advocavit, co-Manrisium renunciavit Imperatorem. La fuite de l'Histoire montre que la Pattiarcha avoir tres-grande

onte dans tous les Confeils , & les grandes affaires de l'Empire; & qu'il avoit toûjours un rang honora-ble somediatement après les perfonnes factées des Empereurs & des Imperatrices , avant tout le Senar. Phocas ayant dépossede Maurice , le Parriatche Cymaque ne voulut point le contonner qu'il ne luy euft fair promettre de conferver inviolablement la pareté de la Foy, & la paix de l'Eglife. Cyriacus ffonfionem a Tyranno exegit , qua fe reltam fidem retenturum, Ecclefiamque à turbis immunem confervaturum pro. mitterer. En remontant plus haut, nous lifons dans le prefine Theophane que l'Imperatrice Pulcheve declara Marcien Empereut dans une Affemblée où elle avoir appellé le Patriatche & le Senat : Patriarcham & Se. natum Pulcheria contocat , & Marcianum Imperatorem declarat. Theodores raconse le songe de Thro. dofe le grand , avant que de patvenir a l'Empire. Il luv fembloit que le celebre Melece Evefque d'Antioche le convroit du Manteau Royal , & chargeoit fa tefte d'une Contonne Impetiale. Fidebater videre divinum Meletium Antiochene Ecelefia Pra'ulem .la. nam fibi imperatoriam injicere , eo coronam buic bo. nari convenientem capiti imponere, Cela femble presupposer que la pieré des Empereuts les avoir désa oriez à proiester qu'ils renoient leur puissance du Roy du Ciel, en recevant de la main de les Ministres les marques de l'Empire, Or ceute auguste ceremonie engageoit les Evefques dans les plus grandes Affemblées, & dans les plus importantes affaires del Empire, Car le consentement du Patriatche estoit necessaire pour le couronnement des Empereurs ; & il ne le donnoit qu'en les fassant jurer d'estre les Conservatents de la Foy Otthodoxe, & les Défenseuts de la paix des Eglifes. Nius venons de le remarquer dans la personne de l'Empereur Phocas , & nous l'avons ailleurs fait semarquer dans celle d'Anastafe.

III. De la venoit qu'il yavoit toûjours à Confian- Tholess tinople un nombre d'Evelques affez grand pour y com- Leil, i.a. pofer un Synode, qui estoit comme le Confeil du Pa- tougel, s. ttiarche , & l'Oracle vivant des Empereurs, C'eftoit ",34. la eoûtome que le Patriarche prefentaft tros les Evefues al'Empereur, Eft confuerndo per Epifeopum Con. pof. 196. Hantinopolisamum omnes Imperatori Epifeopos pra- + 16 fentari, Les Evefques du Patnatchat d'Antioche & Post spil. de Jerufalem qui se trouverent à Constantinople, y prefenterent une Requelle au Pape Agapet comte An. Com. Conf. rime, me il d'administrat constante, &c. Elle fut leué fié Mese dans le Concile de Constantinople fous Menas, qui del. eftoit auffi un Concile cont femblable de tous les Evel ques qui le rencontrerent à Constantinople, 77 ist - 40.54 pride mode, auquel l'Empereur renvoyont le jogement des causes Ecclesiastiques , pour lesquelles on avoir en recours à sa protection. Ce nom de Concile ordinaire & permanent , in Sope Fox of red ce , loy eft fouvent donné dans les Requestes qu'on luy presente, comme luy estant propre & particulierement aff de. Ce fut dans un pateil Synode que l'Empereur Justinien ordonna au meime Patriarche Menas, decondammer les erreuts d'Origene. Ainfi quoy que cet Empereur euft C. de Infe défendo aux Evefques de venir à Constantinople, sans et l'en avoit averti , & fans avoir receo fon agréement , il 41. y en avoit pourrant roujours un nombre friffifant p y faite une Assemblée Synodale, pat laquelle il faifoir reglet une infinité d'affaires Ecclefiaftiques. C'eftoit auffi apparemment à ces Evefques qu'il avoit reeouts pour conferer avec eux des Canons & des Regles de l'Eglife, afin de publiet enfuite tant de Conflitutions qui parceissent sons son num, & qui fort vtay semblablement le fruit de ses veilles continuel les , & de fesconversations avec les Evesques. C'eft ce que Procore a remarqué : Qui fine cuftodibut in L.s. in Bala Mujeo

# touchantles Benefices, Part. II. Liv. II.Ch. XLIX. 277

b. c. 30. Mufao cum grandavis Sacerdotibus ad multam nollem desidere solvens. Et ailleurs, su Christianorum co-dices volvens. Et ailleurs, su Christianorum dogmata maximam cemporis partem conferebat ; tollendis co-

rum emerover fix intentifimus.

1V. Jen'ignote pas, & j'apptonve encore moins les excez qu'on a blamez avec rant de justice, soit des Empereurs, qui ont ou appellé, ou tetenules Evefques, ians aucune necessité, mesme quelques os contre l'u-tilitéde l'Eglife, soir des Evesques qui ont aimé le sejour de la Cour, & ont voilé leur fectere ambition du prerexte apparent du bien public de l'Eglife. On abuse des plus grands biens ; mais il se faut pas se priver de ces biens pour en éviter les abus. Justinien avoit veayfemblablement attité à Constantinople un trop grand nombre de Prelats, ou les y avoit arreitez trop long temps fans befoin, puis qu'Evagrius loue fon Succeffeur Iustin , d'avoir confacré les premices de son Em-pire , par renvoyer rous cea Evefquea à leurs Eglifes : Primum dat mandatum , ut emnes Episcopi , qui ex omnibus locis Conftantinopolin convocati erant, ad fues ipforum dimitterentur fedes ; no confuctos cultus Des exhiberem. Mais il ne faut pas pour cela nier que ces Synodes n'ayent etté quelquefois tres-utiles, & meime necessaires à l'Eglife, comme il a paru dana celuy dont patle Ballamon , lots que ces Evelques tefidana a Conftantinople firentune vigoureule relistance

de mettre dans les Fastes sacrez des Martirs rous les foldats, qui feroient ruex à la guerre. V. Je viens de la Cour Imperiale à celle de nos Rois, & j'y remarque une conduite encore plus royale, & mefine plus fainte. Car nos Rois rendorent enz. mef. mes justice à leurs fojets, dans leur propre Palais, & dans une affemblée d'Evefques , & d'Officiers de la Couronne. C'est ce qui est manifeste dans les formules de Marculphe, où nos Rois parlent en cette forte £, z, v, er, dans les Edirs ou Arrelts qu'ils prononçoient : Erge nos in Dei nomine, in Palatio noftro , ad univerforum caufas rollo judicio terminandas, una cum domnis & Patribus nostris Episcopis , vel cum plurimis Optimati

au commandement que l'Empereur Phocas leur faifoit,

bus noftris, Parribus referendarise, domefticis, fenifcalcis , cubicularits , Comite Palarij , & relignis quampluribus noftres fidelibus refideremus. Entre tous ces Officiers, le plus remarquable estoit le Comte du Palais , parce que c'eftoit luy qui rendoit justice en l'abfence du Roy, affifté de la mefine affemblée des Evefses , & des aurres Officiers ; & fes Arrefts paffosent .

fous le nom da Roy.

L. f. c. t.

BARKS.

VI. Voicy un de ces Arrefts qui porte le nom du Roy, où il paroift que les caufes Ecclefiaftiques, auffi bien que les civiles , effoient jugées dans ces Audiences Royales, par les Everques, & par les Seigneurs de la Cour. Le sçavant Montieur Buignon l'a interée dans fes Notes fut Marculphe, Clotarins Rex Francorum, pa, 1, 2, 25. vir inluster. Queriefeumque altercantum jurgia, Pala-

tij noftre judicia, nostrorumque Fidelium, ac Ecclefia. rum, fen Sacerdotum, pro quarumcumque rerum negetiis noscunene advenire , operett nobis in Dei nomine juxta legum severicatem inquirere , ut deinceps nulla videatur questio renovari. Ideoque eum nos in Dei nomine Mafelace in Palatio nestro, una cum Apostolicie viris Patribus nostris Episcopis, Optimatibus , cate-risque Palatis nostri ministris , nec non & Andobello , Palatij nostri Comite, qui de ipso ministerio ad prasens nobis deservire videbaun, ad universorum causu audiendas, infloque judicio rerminandos resideremus. Il a agissios d'une cause de l'Abbaye de faint Benigne de Dison. Le feul Comre du Palais est nommé dans ces Arreft , parce qu'en l'absence du Roy , c'estois luy qui jugeoittoutes les canfes dans la melme audience Liv. 11. Part. 11.

Royale , affifté des Evelques & des aurtes Seigneuts. Er cela est marqué dans ces paroles , qui de ipjo mini-flerio ad prafens nobis defervire videbaner. Du Tiller a remarque que ce fur la l'origine des Parlemens, & que Philippe de Valois fut le ptemiet, qui separa le Parlement de Paris du Confeil d'Eftar,

VII. Les Evelques precedoient tous les Seigneurs, & rous les Officiers de la Couronne, comme il parout par le rang que le Roy leur donne dans les deux Pieces que nous venons de rapporter, & par quelques Arrefts, où les fouicriptions sont reflées entieres. On ne peur nier que la presence des Presats dans ces Au-diences Royales ne fuit également necessaire à l'Eglife & à l'Estat; pussque les plus grandes affaites de l'Estat, & mesme celles de l'Eglise y estoient resolués. Les Rois melmes dans leurs differents reciproques a'en rapportoient quelquefois à leur jugement, étouffoient par ce moyen les girerres civiles avant leur naiffance.Com contentes inter Guntremnum & Sigebertum Reges vereererar, Guntramnus Rex apud Parifies Gregor. To . omnes Regni fus Epifcopos congregar, ut inter utrefque, t. 4. 4. 4. 47. quid veritas haberet, edicerem. Sed ut bellum civile in majori pernicicate cresceres , cos audiro peccatis faciemibus, difinlerant. En une autre tencontre les atmors efforent déja aux mains , lors que les Evefques firenr convenit les Rois de s'en tenir à ce qui feroir jugé parles Prelars, & parles Seigneurs: Mane concurrent & 6.5 th. rentibus legatis, pacem fecerant, pollicentes alter alter-

utro, ni anidanid Sacerdotes vel Seniores populi judicarent, part parti compenere, qua terminum legis acceferat, & fie pacific difenferant. Qu'y a ti il de plus Epricapat, qued appatet & declaratre les Pein-ces Chtestiens, animez les uns contre les aurres, prévenit les guerres civiles , effre les pacificateurs des Ettats & des Empires : Le melme Gregoire de Tours L. F. c. A.

raconte ailleurs comment les Evelques de Boutdeaux & de Sainres , avojent efté examinez par les autres Evefques . & par les Seigneurs, fur les arricles qui les avoient brobblez avec le Roy Gontran ; Diffusti en les paulo ante fuerant ab reliquis Epifcopis & Optimari-ons Regis , Cur &c. Où il est bon d'observet en pasfant, que ceux qui ont efté appellez peu auparavant. Seniores populi, font nommez icy Oprimares. De la il est class que ce font les Seigneurs, qu'on nommost Seniores . & que ce terme François est derivé du Latin , parce que les Princes appelloient a leur Confeil les plus agez , & les plus experimentex de la Nobleffe.

VIII. Si j'ay avancé que ces Affemblées d'Evelques où l'on traitoir rant d'affaires civiles, ne muorent pas de passer pout des Synodes, je n'ay fast que suivre le messen Gregorie de Tours, qui parle en messens termes de Concile de Mácon. In-terim dies plasits advente, d' Epistop vir just Re-levalus, gis Gantrannis apad Manistensjen van men colletti fant. Ex après avour dit commo on y fat le sourchadeux Everques , il ajoûte qu'on y traira une queftion furprenante de la Foy, contre un extravagant Sophifte qui nioir que les femmes follent des hom-

mes. Extitit cum quidam in hae Synodo ex Epifcopis, qui dicebat multerent hominem non poffe voca-Et peu après : Itaque eum hac Synodus ageretur, Co. La meine Affemblée est appellé Platitum & Synodur. Ot on sçait que le terme de Placirum, eftor c luy dont on ufort pour exprimer les Ailemblées civiles ou les Estats. Il fut conclu dans une à. p. c. se aurre rencontre qu'il ne fuffifoit pas que chaq Mertopolitain atlemblaft fon Concile Provincial;

mais qu'il falloir convoquer tous les Evefques du Royaume pour faire une exacte discossion de l'execrable parricide commis dans l'Eglife, en la perfon-

s#r. 588. 191- 601

61\$, 666.

ne de l'Archevesque Pretextat, des mariages increftueux & autres crimes énormes. Entre tous les Rois de ce Royaume tres-Chreftien, le Roy Gontran effort col-jours le plus zelé pour faire affembler ces Conciles Nationaux, parce que comme le mesme Gregoire de Tours dit en une auere conjondure, il avoir ony les vertus Episcopales avec les qualitez d'un grand Roy, & il se regardoir non seulement comme le Souverain remporel, mais auffi comme le Medecin (pintuel de L. 9. c. se, fes lujets. Rex acfi bonus Sacerdos , providens remedia , quibus cicatrices peccatoris unigi mederentur ,

&s. Vs jam tunc non Rex tantim , fed Sacerdes Domini pmaretur. IX. Le Roy Thierry I, du nom tenoit ses Etats à Cliche prés de Paris, lors qu'on vintluy demander fon agrement pour l'élection faire de faint Aufbert Evelque de Rouen- ce Prince y confentit avec tous les Evefq Duchefut p. & les Seigneurs affemblez aux Eftats, Rex in villa Clipiaco, qua fita estin territorio Parifiaco, Conven.

tum magnum popularum habens, dentilitate ac truela reeni traffabat , co-c, Cum nnanimi voto fanfforum Sacerdetum . Regis , & Principum eligitur Anfbereut, atque in codem Palatio confecratur a Lantherso Archiepiscopo sedis Lugdunensis , altisque sanctis Prafulibut, qui ad boc generale Placitum convenerane. X. Les Rois ne montoient fur le trône que dans

10. 1, P. 182, one de ces Assemblées generales des Evesques & des grands Seigneuts. Cest ainsi que Dagobert sit inthronizer fon fils Sigebert. Dagebertus Rex cam confilio Pontificum fen Prectrum , omnibufque Primatibut Regni consentientibus, Sigebertum filinm in Regno Anstria sublimavis. Un an après il partagea ses Royaumes entre fes deux enfans dans une autre Affemblée d'Estars. Ce mefine Roy fir fouscrite & confirmer fon Teftament par les Evelques , les Abbez & les Seigneurs qui eftoient presens. Après sa mort , la Reine Nantilde aflembla les Estars pour y faire élite un nonveau Maire du Palais, Omnes Seniores Pontificee cum Ducibns & Primoribus Regni ad fe venire prace. pit , &c. Pontificum & Ducum elettione Majorem domns fabiliene. L'Anteur de la vie de faint Leger Evefque d'Autun s'étonne de l'insolence d'Ebroin , qui ne voulut pas convoquer les Estats pour mettre sur le trône le jeune Roy Thierry. Cum Ebreinns Theodericum convocatis Optimaribut , felenniter, nt moseft , debniffet fublimare in regunm , Smperbia Spirien to. midus . eos nolnis deinde convecere. Je laille un grand nombre de pareilles Affemblées qu'on peut lire dans les Auteurs du temps , je me contenteray de la Formu-le qu'on trouve dans Mateulphe , pour obliger les vaffaux au ferment de fidelité qu'ils devoient prefter au nouveau Roy, après que son pere l'avoir fair rece-voir dans ces Assemblées d'Evesques & de Batons.

L. s. 40. Ille Rex illi Camiti. Dum er not una cum confenfe recerum nestrorum, in regne nestre ille gleriesum flium noffram illem regnare pracepimus, Cre.

#### CHAPITRE L.

Suite du mesme sujer. Des Assemblées des Evelques, ou pour les Estats Generaux, ou pour les Conciles Nationaux,

I Chaceme de ces Afrablies generales effeus compefee de deux Afrablies, l'une su les Evofques (G les Grands delibereseus des affaires communes felon le bon plusfir du Roy, L'antre où les L'enfoncs feuls transceus des affaires pursuent spectivelles, Presi-ves de cela.

It, Avers preves, les tremes, Confilium & Concilium . Placenum & Synobus , commençuent à fi confindre. Visles & merefice de ces affemblees.

III. Revolutions & devers changement de ces Affemblés, que fe fent enfin changées en Parlemens princares, en par confequent la ley de la refidence n'a plus permes aux Evofques de forcu-

UV. V.VI. Les Conciles de Tolede efforent auff des Affemblis generales des Ivolgues (5 des Grands d'Elpagus , dufingues en deux Chambers VII. VIII. Smet des mefines Conciles de Telede.

IX, Sommare des Maximes qu'on pent recueiller de ces deun

X. Les Enefques ne quationnt leurs Egisfes qu'à regres , & revent everjeye,

I. E Roy Clotaire II, confirma les Statuts du Conacile V. de Paris, en ajoûtant les peines civiles aux loix Canoniques, & protestant que son Ordonnance Royale sur ce sujer avoir esté concertée avec les Evelques & les Grands de fon Royaume, qui eftoieus en melme temps affemblez. Quicumque vero hanc de. Conc. Call. liberationem , quam cum Pentificibus , vel tam ma. 1.1. P. 074. gnis viris Optimatibus , ant fidelibus noftris in Syno. dals Concilio inflitnimus , temerare prasumpseris , in ipfum capitali fencentia judicetur, qualiter alij non debeaut fimilia perpetrare. Voilà une pteuve con-vaincante, qu'on distinguoit deux Assemblées qui se tenment en melmeremps. L'une, où les Everques affemblez avec les Seigneurs déliberoient des plus grandes affaires de l'Estat, dont il plaifoit aux Rois de prendre leur avis; ou bien des affaires de l'Eghie, où les Larques eftoient auffi intereffez , & qui partant ne pouvoient se terminer par aucune autre voye plus douce & plus civile, que par ces Conferences communes. L'autre, où les Evelques feuls conferoienten-tre eux des causes purement spirituelles, ou de celles dont ils estoient les seuls Juges , par une longue poffession, outre les droits fondre sur les Canons & sur les Ecritures. S'il naiffoit quelque conreftation entre les Evefques & les Seigneors fiir la jutifdiction, ou fur les causes mixtes , le Roy les vuidoit dans une chambre composcedes uns & des autres. La première de ces deux Assemblées s'appelloit Placinm, la secon-de Synodus , & comme elles se tenoient en mesme temps, en un mesme lieu, & par les mesmes Evesques, les Auteurs ont fouvent confondu ces deux noms, & mesme quelquesois les deux assemblées. C'est encore la raison pour laquelle les Conciles Nationaux ont pris la place des Conciles Provinciaux, dans la France & daus l'Espagne, je pourrois dire aussi dans la plus part des autres Provinces de la Chrestienté, Parce que les affaires se decidoient avec plus de facilité, avec plus d'autorité & en moins de temps dans ces Conciles Na-

de ces Affemblées d'Eftats generaux, où avec les Evelques, les grands Seigneurs avoient efté appellez par le Prince Carloman, poor les interreiler tous à concourir puissamment avec les Prelats au renouvellement qu'il falloit faire de toute la discipline Ecclefiastique qui s'estoit entierement relachée. Cam confilio ferverum Dei & Optimatum meerum, Epifcoper qui in reguo mee funt cum Pretbyteris, ad Cencilium & Synodem congregati ego Carelemanus Dux & Princeps Francorum. Itaque per confilium Sacerdo... eum , Religioforum , & Optimatum meerum , erdi. navimus per civitatee Epifcopos, erc, Il femble que ces termes de Concile & de Confeil, Conciliam & Confilium commençoient à eftre quelquefois confondus, comme ils le furent souvent dans les siecles suivans. L'année d'apres les melmes Evelques le rassemblerent à Liptines avec les Seigneurs, & promirent tous ensemble d'observer telipiensement les Decrets qui y avoient efte faits l'année precedente. Modo autom in boc Synodali Conventa, omnee venerabiles Sa-

1 I. Le Concile de Liptines est manifestement une 40,741-

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. II.Ch.L. 277

cerdotes Dei , co Comitos & Prafelli , prioris Synodi decreta confencientes firmavernas, feque ca implero velle et observare promiferunt. Le second Ordre du Clergé fie la meline promeile, & les Abbez auffi avec leurs Momes s'obligerent de gardet la regle de faint Brnost, De forse qu'on pourroit dire que le fecond Ordre avoir aussi en quelque façon place dans ces Affemblées, & qu'outre cela les Chapteres des Retigieux y estoient aussi enfermez. En offet, le Pape Zacharie ecrivant à ceux qui avoient ailulé à ce Concile, il adreife fa lettre a tous les Everques , Preftres , Diacres, Abbez, à rous les Ducs & Countes de France, fit tenir l'année suivanre ; caral y est exprimé presque en mesmes rermes. C'eston comme les Estars on tous les Everques & les Seigneurs est osent appellez, où le second Ordre du Clerge & les Abbez avoient suffi quelque part, & où on engageou tous les Grands du Royaume a conspiter avec le Souverain pour le rera-blissement, & pout la conservation de la Religion , & la pieté entre les Eccle siastiques & les seculires. Je n'en rapporteray que le dermer Canon: Si quis contra boe decresum , quod xxtte. Episcopi . cum atiis Sacerdo-tibus vel servis Dei , una cum confensu Principio Pipine vel Optimatum Francorum confilio conflisuerum; transgredi voluerit . judieandus fit ab ipfo Principe . vel Episcopis, vel Comitibus. Enfin cette Affemblée ordouna que tous les ans on en riendrott une femblable : c'est a dire que tous les ans on convoqueron les Estats du Royaume, où il est évident par tout ce qui a esté dit que l'on n'y appelloir que le Clergé & la No-blesse. Cum confensa Episeoporum, sive s'acerdotum. fen fervorum Dei & optimatum meorum Confilio decrevimus, us anais fingulis . Synodum renovare de-

marum pervenire posse.

III. Ces Assemblées qui se tenoient frequemment. mais non pas peut eftre annuellement fous l'Empire de la maifon de Clovis , commencencerent au remps de sa decadence à devenit annuelles; la maison de Charlemagne les convoqua deux fois l'année , en la mefme forme d'Eftars, composez du Clergé & de la Nobleile , enfin fous la ttorfrème tace on leut donnale nom de Parlemens, que Philippe le Bel rendit feden-taires, de deambulatoires qu'ils efforent auparavant : citism agimus, Charles V. dir le Sage, les fit durer toute l'année, quoy que felon l'ancienne cutimme on leur donnaît roujours un nouveau commencement à Pasques & à la S. Martin. Les Evefques & aurtes Beneficiers obligez à la refidence, ne laiffoient pas de se trouver à ces Parlemens quoy qu'ils futient devenus ordinaires , & qu'ils fe tinssent deux fois chaque année ; comme les anciens Canons ordonnotent deux Conciles tous les ans en chaque Province. Mais lots que ces Parlemens commencerent à durer toute l'année, & à s'occuper des canses des parriculiers, les Everques s'en absenterent, afin de farisfaire à l'obligation indispensable qu'ils ont de resider dans leurs Eglises, quand l'interest de l'Egli. se universelle ne les en arrache pas. La finte de cer Ouvrage découvrira tous ces changemens dans leurs propres remps ; j'en ay fait ce racourcy , parce que pour bien penerrer dans les Canons, les Loix & les Dispenses canoniques & legitimes de la residence des Evelques, & des sorres Beneficiers , il a efte necellaire de developper la nature , l'importance, l'utilité & la necessité de ces Assemblées, Il ne faur que lire la 1 etre Core. God du Pape Zacharie au Prince Pepin Maire du Palais , aux Evefques, aux Abhez & aux Seigneues, avec la réponse à routes leurs Consultations, pour voir com-bien ce sage Pape approuvoit ces sortes d'assem-

Liv. II. Pattie II.

beamns , qualiter populus Christianus ad falutem ani.

blées, & combien il les jageoit necessaires pout le renouvellement de la pureré de la discipluse Ecclessati-

IV.Les Conciles de Tolede en Espagne ont esté presque tous de la mesme nature ; le Roy y convoquoi les Evefques & les Grands d'Efpagne, & après queles Evefques y avoient fait tous les reglemens necetlaites pour la reformation de l'Estar Ecclesiastique, ils se Joignoient aux Grands du Royaume pout y reglet avec eux les plus imporrantes affaires de l'Estat. Témoin le Concile IV. de Tolede, où aprés plufieurs Decrers fur des maneres Ecclesiastiques , les Evesques en font un pour affermit la Royauré, pour frapper des derniers anathemes tous ceux qui entreprendront fut la personne facrée des Princes , ou fur leur Eftar , pour leur faite renouveler le ferment de fidelité , pour declarer qu'apres la mort du Souverain , fon Succelleur doir eftre étil dans l'Affemblée des Evelques & des Seigneurs; enfin pour exhorter les Rois mefines à se faire plûtost aimer par la douceur de la justice, qu'à se faire tedou-ter par une domination imperieuse & orgueillense, & à tedouter eux-mesmes les foudres du Ciel & les anathèmes du fouverain Pontife Jesus-Christ, s'ils ceffent d'estre les Rois & les Peres de leurs peuples , pour en devenir les ryrans & les persecureurs. 2 of institue au est. quadam Ecclefiafici Ordinis , postrema uebis cantlis Can. 71. Sacerdotibus fententia est , pro robore untrerum Re-gum & flabilitate Geatis Gottborum , Pontificale ultium sub Des judice ferre decresum, Gc, Nullus apad prafumptione reguum arripiat, unllus excitet mutuat feditiones civina , untius meditetur interitus Regum; fed & defuntio in pace Principo , Primates totins gentis cum Sacerdoibus Successorem regni concilio com-muni constituant. Te quoque prasentem Regem , suturofque Principes, humilitate qua debomus , depofcimus , us cum juftitia & pietate populot regatit , coc. Ne quisvestrum solut in cansis eapitum aut rerum sen-tentiam ferat , sed conseasu publico eum restoribus , es c. Seno de futuris Regibus hauc seutentiam pro-mulgemus, ut si quit ex est contra revercutiam legum, in flagitiis & facinore crudelifimam poteffatem exercuerit , anathematis femeatia à Chrifto Domino cou. demuerar, Ce Concile eftoir une affemblée nationale des Evelques d'Elpagne & de ceux des Gaules, qui obeiffoient aux Ross Goths : Queniam generale Con-

V. Ce melme Decret fit confirmé pat le V. Con- de, 616, cile de Tolede, qui estut aussi composé des Evesques de pluficurs Provinces, Divertis en Provinciis, & où le Roy se presenta avec rous les Grands de sa Cout . In medio nofiri eatus Rex ingreffus cum op. timaribus er Senioribus Palary fui. On y fie des Decrets pout la conservation de la personne du Roy, &c de la famille, contre les ennemis & les nforpateurs de la Couronne, qui n'eft donnée que par l'élection. Luem de 618. elettio omnium probat. Le Concile VI. de Tolede fut encore univerfel, More Synodi miverfalu. Le Roy, les Evelques, & les Grands y refolurent, que les Rois jureroient à l'avenit lors de leurs couronnemens, qu'ils ne permettroient jamais aux Juifs convertis de leur Royaume d'abandonner la Foy Chrestenne, Ardore fidei iuflammatus Princeps , eum Regui fui Sacerdo. tibut superstitionet cradicure elegit , nee finit in Re-Simul etiam eum surrem Optimatum, illustriumque virorum confoufu & deliberatione fancimus, us, &c. Le Concile VII. de Tolede fot auffi composé des Everques de plusieurs Provinces, & le Roy y fit faire des Decrets fulminans contre les desetteuts de la Patrie . & les traiftres au Roy & à l'Eftat , foit Laugits . fort Ecclefiafuques.

QI

VI, Dans le VIII. Concile de Tolede , le Roy Rec. celuinte, après avoit reveré Jasus - CHRIST dans la personne des Evelques , qui sefe noftre carni red. dens acclinem , & ad seftmaniam vifionis veftra, memet, coram omnipotentis Dei tremendis nntibus ad. clinans ; conjura les Evefques de faire sous les Reglemens qu'ils jugeroient utiles au bien de l'Eglife, & au repos de l'Eftar; & enfoste il exhorm les Seigneurs & les Gouverneurs des Villes & des Provinces, qui étoient ptefens, de se rendre à toutes les Ordonnances saintes & juftes, que les Evefques autoient faites. F'et etiam illnitres viros , quos ex officio Pelacino buic fantla Synodo intereffe primatus obtinuie, ac nobilitat fpecsabilis hanoravit , co- experientia aquitatis plib rellores exigis , Orc. Adjurans obsefter , ne nihil à unfenfu prafentium Patrum, fantterumque virerum . altorfum mentie ducentes obtutum , quidquid inno-centia vicinum , quidquid juftitie proximum , vel Des placieum agneveritis , instanter complere , &c. Cette affemblée fir aussi des Reglemens pour le repos du Royaume, & les Seigneurs ou Comtes Palatins y Souscrivirent après les Abbez & les Evesques. Oo a pu remarquer que roos les Nobles n'affiftoient peut-effre pas à ces Allemblées, mais ceux la feulement à qui eur haute dignité en donnoit le dtoit , Ques ex efficie Palarina buis fantta Synade intereffe primatus ebiiunicion bien les Gouverneurs des Provinces & des Villes, qui devoient feconder les Rois dans l'execution des Ordonnances qui y avoient efté faites; ques ex-perientia aquitatis plebiem relleres exegis; ou enfin ceux a qui le Roy avoit fait l'honneur de les y appeller, comme il paroift par le Discours que le Roy Etvi. ge fit au XII. Concile de Tolede : Omues in comme convenio, d'voi Pares santissimos, d'vos ilinstres aula Regio viras, quos inveresse buic fautto Concilio delegis natira sublimitas.

composee d'Evelques & de Seigneurs Laiques , Coufidentibus Episcopis , atque Sensoribus Talatij univerfis, Le Roy luy faiffa le pouvoir de changer toutes les loix qui feroient contraires à la loy supième de la justice, Et bec generalizer obsecra, us quidquid in noftra Ecclefia legibus abfurdum , quidquid infiitie nidetur effe contrarinm , unanimitatis veftræ judicie corrigatur. On y declara tous les fuyers absous du ferment de fidelité, qu'ils avoient autrefois prestéau Roy Vamba, on y tegla plusieurs points qui tegardoieut le tepos & la paix de l'Etat; enfin on y ordonna que Cer.IL les Conciles Provinciaox s'affembleroient une foi s to les ans, au commencement de l'hyver, afin de diftinguer les Conciles Provinciaux des Univerfels.

VIII. Mais aucun de ces Coneiles ne s'est mêlé plus avant dans les affares d'Etat, que le Concile XIII. de Tolede, où les Grands de la Cout conformément à l'ancien ulage, & ao choix que le Roy en avoit fait, effoient prefens avec les Evelones ; voicy eomme le Roy meime leue parle : Ideo univerfitatem Paterni. tatis veftra . atque fubliminm virorum nobilitates qui ex mula regulis officia in hac fantta Synodo nobifeum feffari prailetti funt , obrefter . &c. Le Concile XVI, de Tolede travailla auffi avec toure l'ardeut & toute la fideliré imaginable, à affermir par ses Decrets l'autorité Royale, & à punit tous les violateurs du ferment de fidelité, qu'on avoir prefté, & qu'on prêra encore une, deux & erois fois, au Roy Egica, felon l'ancienne coûtume, qui subsitte encore dans l'Espa-gne. Après ces Ordonnances fastes, voicy les acelamations de toute l'Affemblée, pour y applaudit, & pour les confirmet. At universit Dei Secretations, poor tes continuer. Les vel Popule diffum eft : 2n Entre hanc vestram definitionem venire prasumple

rit , fit anathema , Maranatha , bat eft , Perditio . in adventa Domini

IX. Voilà quelle eftoir la police civile & Ecclefiafrique dans les trois Monarchies Chieftiennes , de Constantinople, de France & d'Espagne. Les Evelques ne s'abfentoient de leurs Eglites, que pout pro-ciuer de plus grands avantages, ou à leurs propres Eglifes, ou a toutes les Eglifes du Royaume, ou à l'Eglife univerfelle : Car ou les Rois leur conficient l'éducation de leuts propres enfans & des heritiers de la Couronne, comme le Roy Clotaire II. chargea faine Atnoul Evelque de Mets de l'éducation de son fils Dagobett : Hie in annie previlibus positus , traditus Dochestes oft a genitore, venerabili ac fault films Arnulpho Me. p. 17. renfium urbis Bpifcopo, nt enm fecundum fnam fa. pientiam enurires, et aramisem Christiane Religionis oftenderet, asque es Cuffos & Bajulus effer, Ou a Princes fouverains appelloient les Evelques aupréa de leurs personnes, pour gouverner leurs Estats par leurs Conseils & par leur Ministere, comme nous avons vû lemefme faint Arnoul Evefque de Mets , S. Cuoiberr Evefque de Cologne, faint Leger Evefque d'Autun, avoir esté les principaux Ministres d'Etar, & ne rravailler qu'à établir l'Empire de Jasus-Chaist, & la fainteré des lorx Evangeliques for toute la terre. Ou les Everques ont efte chargez des Ambaffa. des imporrantes & perilleuses, &coll les Grands du siecle n'auroient pû reiiffir. Ou poor remettre la bonne intelligence entre les Rois, leur charité infatigable les a fair accourrir d'une extremiré do Royaume à l'aotre. Ou ils n'ont pu se dispenser de se trouver aux Affemblées generales des Conciles, ou des Effats. parce ninoit toures les grandes affaires qui regatdoient l'Eglife, auffi bien que l'Eftar, & qui ne pouvoient regarder la conservation de l'Estar, sans interreffer auffi l'Eglafe. Ou ils ont efté contraints de ve-VII. Cerre assemblée fait voir d'abord qu'elle est nit implorer le secours & la protection route puissante des Rois, afin de pouvoir furmonter tous les empefchemens qui traversoient & tendoient inotiles to leurs diligences dans la conduite de leurs Eglifes,

X. Ce font là les principales raisons qui ont arraché les plus faints Everques de leurs Eglifes , par le feul motif du bien & de l'avantage des melmes Eglifes. Où il elt à remarquer qu'ils ne les ont quirtées qu'avee regret, & qu'ils y font tetoornezavec joye, & avec on faint empteffement : que la feule necessié les en a feparez pour on temps, & que eetre absence a rolijours esté plus unile à l'Eglise, que n'auroit esté leur pre-

### CHAPITRE LL

Combien les bons Evefques, que leurs Charges obligeoient alors de frequenter la Cour, y faisoient paroistre de generosité & de

1. Deux incurrenten a transfer pour les Evefants, qui fre-quentres la Cour des Prences, de fe rameller, 65 de timber dans le méseus.

18, 111. IV. Generafie admirable des Papes Agapes, tean & 'gr'e dans la Cour de Confloresons V. Excellent desears de Fermedas fait Le mulleffe des Evesjours

VI, VII. Smee du mefine difecurs, avec l'elige de faint Anbruje of de Theodole P111, Magnatumité veryement Apoftologue du grand faint Gregare vers l'Empereur Maurile.

IX . X . XI . XII . Refolations generanfes de plafesurs Conciles de X141, Intropulari admirable de Gregoire de Tauri , pour la de-

# touchantles Benefices , Part. II. Liv. II. Ch. LI. 279

XIV., duores exemples de la favore hardresse de nos verless , pour la disjonse de la poste & de la postine,

I. O Velque indispensable necessiré qui contraiene les Evelques de frequenter la Cour des Princes , 115 ont tolljours à y apprehendes deux inconvenieus, qui ne foot pas moins dangereux a leur con-fcience, que prejudiciables a leut reputation. Le premier est, que l'air de la Cour ne ramolisse certe vigueut & cette fermeté Evangelique, qui est comme le carac-tere de l'Episcopar; & qu'ensuite ils ne se laissent aller ou à de laches flatteries , ou à de setviles complaifances, pout les vices qui regnent ordinairement dans la Cour, & qui ne manquerunt pas de s'authorifet de leur presence seule & de leur silence. L'autre inconvenient est, qu'ils ne rombent dans le mépris des gens de Cout & des Princes melmes, puis qu'il est natutel à tous les hommes , de diminuer le respect, à proportion que la familiarité s'augmente . & d'avoit toûjours plus d'estime & plus de veneranon poor les personnes qu'on voit plus rarement. & qu'on ne considere pas de si prés. Pout mieux justifiet les voya. ges, ou le sejour mesme que les saines & les grands Evelques de l'antiquiré faisoient dans la Cout des Souverams, nous ferons voit dans ce Chapitre, la liberté toute fainte, avec lapoelle ils traigoient avec les Princes, fans jamais trahit leut confeience, ou deshonnrer leur caractere, je ne dis paspar de baffes fla-teries, mais par leur filenee melme, ou pat lent timidité. Er dans le Chapitre fuivant nons tepresenteront les profonds tespects, & la veneration des Grands du monde & des Souverains pour ces grands Evefques, qui ne paro:floient en Cour, que comme les Censeurs publics du vice, & les images vivantes de la

II. Commençons par le Pape Agapet, qui fut envoyé à Conflantinople versl'Empereur Justinien , par le Roy des Gots Throdat, aprés qu'il eut ofté la vie a la Reine Amalafunte, de laquelle il renoir fa Couron. ne. Ce Pape défendir genereusement la pureré de la Foy contre l'Empereur, & contre le Patriatehe Anthime, & l'Empereur l'avant menaeé de l'exil. s'il ne s'accordoit avec eux , Ant confenti nobis , aut exilio deportari to faciam , il luy repliqua avec une fermeté vrayment Apostolique, qu'il avoit esperé de trouvet tré un Diocletien en la personne de Justimen , dont neanmoins il n'apprehendoit aucunement les menaces, Ego quidem petcator ad Imperatorem Christianisti. mum inftinianum ventre desideravi , nunc autem Dioeletianum inveni ; nune antem minas tuat noa pertimefes. Cette generolité gagna l'Empereur, au lieu de l'offenfet, & le Pape ayant convaineu Anthime d'herefie en la presence , il s'humilia & se prosterna devant lny, adotant Jzsus. CHRIST dans la perfonne de son Vicaste, & luy accorda toutes les demandes & tous les arricles , pour lesquels il avoir entrepris cette Ambaffade. Tune Milinianus Angelins gandio replerus, humiliaris fe Sedi Apoltolica & adoravis beaufimum Agapeium Papam. Omnia obtinut Agapeius Papa pro quibns miffus fnerat.

III. Le Pape Jean I. ne fut pas moins vigoure mais il fut encore plus heureux dans fon Ambassade de Constantinople , oil le Roy Theodorie l'envoya vers l'Empereur Justin, Cat au lieu de freondet les deffeins de Theodoric, qui voulou proteger les Ariens de l'Empire Oriental, il y procura rous les avantages qu'il par à l'Eglife Catholique & fe procuta à luy mê. me la coutonne du martire, dont il fur honoré à fon re-

IV. Le Pape Vigile fut plûtoft traîné, qu'envoyé,

ou appellé à Conftantinople, mais ny l'Emptreur, ny l'Imperatrice ne purent jamais luy faire rien diminuer de ce courage infurmontable, qui ett fi ordinaire nux Chefs del'Eglife, & aux successeurs de Pierre. Il leut protesta genereus: ment , qu'il ne souhairoir rien tant que d'expier la honte de ses sautes passees par eine mort glorieufe, & qu'il n'en desciperoit pas, puis qu'au lieu d'un Empereur tres-Chreftien , & d'une pienle Impetatrice, il avoit trnuvé un autre Diocletien, & la compagne de ses cruantez aussi bien que de son Empite. Sed Vigilius nullarenus eus voluit confentire, fed auf. Est. santareboratus virente, magis defiderabat mori, quano vivere. Tune Vigilim dixit, m video, non me feet runt venire ad fe Justinianns & Theodora pissimi Principesi fed kodie feio , quod Dioeletiannen & Elentheriam inveni. Facise ne vultis, digna enim factis recipio.

V. C'ettou a l'occasion du melme Empereur Julianien, & des furprifes qui luy ont fait quelquefois patfer les bornes de la puitfance Impenale dans les matieres Ecclesiastiques : que le scavant Evelone d'Hermiane Facundus, remontroit aux Evelques de fon temps , que leur gloire ne confiftoit pas a s'entichir des liberalitez des Princes, ou a s'enfler de leur faveut ; mais a les avertir de leurs méprifes , & à fouffrit constamment leur indignation. Autrement c'eft eftre des mercenaires qui seoficent de la laine &c du lair des brebis, mais qui s'enfrient & les abandonnent quand il fant les défendre de la race des loups. Quafi vero propser hoc santum Ordinats fimns L. A.c. 4. Epiftopi, us ditemmer Perneipum donts, & enm eis inter maximas pocestates confidenmens, tangram divini Sacerduij privilegiu falti ; fienbi antem fallaciis malienorum, ana unllis temporibus defueruns, alianid eli inter tantas reipublica fua curas subreptum ficeret ,, nod Ecclefia Dei prajudices, vel Ecclefia pacem surbet ; non eit debeamnt , pro ipforum falnte qua fint vera , largerere , & fi neeeffe fuerir , religionis antharitate refifiere , ac patienter effenfionem groque illorum, si accideris , suffinere. Es ubi eris illud propheticum : Loquebar de restimoniis fuss in conspettin Regum, & non confundebar? nift force Paffores quidem ad lac &

da ovilia deferiores VI. Le melme Facundus veut que l'on propofe à tous les Empereurs l'exemple de l'incomparable Mareien, qui ne porta jamats plus loin la glotre de fon Empire, que lors qu'il s'arretta dans les justes botnes de son devoir, & dans les limites du pouvoir mesme Imperial dans les matteres Ecclefiaftiques, se contentant d'eftre le Défensent & l'Executeut des Canons, sans presinmer d'en estre le Maistre on le Reforma. tone. Ob hoc itaque vir temperans , & fno contentus officio, Ecclesiarum Canonum Executor effe voluit, non L. 12, (4)

VIL Enfin ce scavant Prelat affeure que fi les Evel-

Conditor , non Exactor.

vellera, ad avertendas vero imporum infidiat, & inen-

ues prient pour les Souverains, & s'ils font charges de lours peehez auffi bien que de ceux de tour le penple, ils ne doivent tien onblier pour diminner nue fi pesante & si dangereuse charge, & pour emprscher les Princes de l'augmenter par de nouvelles offenses, Si Principes non aliens fint a Populo Dei, & pro ipfis L 12,03. quoque offerent facrificinm , Sacerdores etiam ipforum peccara portent neceffe eft. Et ideo nec temeritati. nec arrogantia deprisente, fi Sacordos etiam Princi-pem peccare probibeat. Humanns etiam fermo est, & omni acceptione diguns , dicensis , Non aggraves onne meum; quod susceps pro una salme portundum Non enim ost aliud, enm die s eniquem Sacerdos, noti peceare : quam fi dicar , Sarcinam , quam pro te fuftinco, noli gravare. Ae per hoc fi Princeps queque pro fais peccatis intercefforem vals habere Sacers

desem, etiam in fuis peccasis caftigatorem ferre non dedignetur; ut pro illo intercedent poffit andiri. 11 ajogie que le grand Theodose merita moins le nom de Grand, & s'acquit bien moins de gloire par la moltitude & l'éclat de tant de victoires, que par cette genereu-te humilité, & par cette inimitable modefile, avec laquelle il receut les reprimandes de l'Evefque Ambroife, or accomplit la penitence qu'il luy impofa: que les Souverains s'élevent un trône dans le Ciel. non pas par leur élevation audeffus des Evefques, mais par les foumifions qu'ils leur rendent, Enfin que l'Empire autoit encore des Theodofes , si l'Eghie avoit des Ambroifes; mais que la pufillanimité des Evelques envers les Princes leur eft également prein diciable aux ons & aux auttes. Ruanquam fape de barbarerum pratiis triumphaveris Theodofius , non 2.12,1.5. tamen ex hujufmedi villeriarum frequentia, in quibus Trajano filio genenna comparari , non poteft , ve.

ram mernit gleriam, fed de fupplici & publica peccati fui parnicentia , quam expugnato regali fostigio . placido atque humiliter Antistite Ambrosto castigante, Infcepie, & indictum fibi debite fatisfattionis sempne. ab Ecclefia communione remotus implevis. Pio admodum credens & fapienter intelligens, qued non tem-perali pateflate, qua fuerat etiam Sacerdotibns Dei prapofitus, sed ex eo pervonire poset ad vitam, quod illis tras ipse subjectus. V nde erastindum est, quia si nunc Dent aliquem Ambrofium inscitaret , etiam Theodofins non deeffet. Sed cum minor oft exigendi

fiducia , minor & reddendi devotio. VIII. Les Lettres que le grand faint Gregoire écrivit aux Empereurs , ne font pas moins éclater la generofité intrepide d'un Prelat Apoltolique, que les discours de ses predecesscuts aux Souverains de la terre, qui nous ont para cy-deffus fi pleins d'une fainte magnanimité. L'Empereut Maurice avant fair une loy qui interdifoit Fenrice des Monasteres aux foldats, ce courageux Prelat luy ectivit, que quoy qu'il ne fût qu'un peu de cendre & de pouffiere, il ne pouvoir neanmoins demeoter dans le fifence , & laiffer paffer une loy qui eftoit contraite à la loy de Dieu ; que l'Empire de la terre ne loy avoit efté confié qu'afin d'y applanit le chemin du Ciel , y faciliter les voyes du falue & y fasce fervit la grandeut du fiecle aux interefts de l'Eglife. Que Jesus-Christ l'avoit élevé pat tous les degrez . & par toutes les dignitez jufqu'au fouvetain comble de l'Empire, & luy demanderoit un jour comment il avoit donc ofé empefehet que les foldats de la terre ne s'enroollaffent dans la milice du Ciel, L. O.Ep c. Ego vero hac deminis meis loquent , quid fum nift pulvit & vermit! Sed tamen quia contra anthorim mnium Down hans intendere Conflitutionem fentio. dominis meit sacere non peffum. Ad hoc enim poto.

flat dominorum meorum pietati calitus data eft Inper omust beminet , ut qui bona appetunt , adjuventur , ut calorum via largius pateat , nt terreftre regnum eatesti regno famuletur. Ecce per me fervum ultinum fuum & veftrum ,refpondebit Chriftut diesnt: Ego te de Notario Comitem Excubitorum , de Comite Excubitorum Cafarem , de Cafare Imperatorem , nec fo... lum ber; fed etiam Patrem Imperatorum feci. Ego Sacerdotet meet tuamanni commifi , & tu a mee fervitio militee met fubtrabit ? Kespendepiiffme domius fervo tno, quid venienci & hac dicenis, responsu ne er in judicio domino tuo. Ce grand Pape n'ecrivit pas avec motes de vigueut à l'Empereut Phocas au con mencement de son Empire, en l'exhortant à faire ceffer les vexations precedentes, à foulager les peuples, à confiderer que parmy les Payens les Rois commandent à des esclaves, mais que parmy les Chrestiens les Empereuts n'ont pout fujets que des personnes libres.

Quiefcat felicifimt temporibut velfrit univerfarel. L.es.lege. lica , ceffent reftamentorum infidia , redeat cuntiis in rebus propriit fecura possessie. Hoc namque inter Roges gentium & Reipublica Imperatores diftat, and Reges gentium domini ferverum fant , Impetatoret vero Reipublica domini liberorum,

IX. Ces exemples d'une tage magnantuisé n'ont pas moins brillé dans l'Eglife de France. Les Evefques du Concile 1, de Lyon ordonnerent que tous les Everques s'interefferoient dans toutes les perfecutions qui poutroient arrivet à quelqu'un d'entre cux de la pair des Puillances de la tette , & que si le Roy se retitoit de l'Eghfe, oo de leut Communion, ils fe rettreroient tout dans des Monasteres , & n'en sortitoient point que le Roy ne leur eut tendu à tous les matques de fa premete bien veillance, Ve fi quieumque noftrum sribu. lationem quancumque , vel amaritudinem , ant commotionem fortaffe potestatis necesse habuerit tolerare . omnes nuo cum codem animo compatianent , & quid. quid vel dispendiorum obsensu caufa unus susceperit . confolatio fraterna anxietatis relevet tribulatos. Aned Can. t. b. fi Ren pracellentissimus ab Ecclesia vel Sacerdotum Communione ultro fe fuspenderit, locum ei dantet ad facra matris greminm veniendi . fantli Antifitet in

Monafteriis fe abique ulla dilatione recipiant , denec pacem integrate, funtlerum flexes precibus reflituere pro fua potentia, vel pietate dignetur. Isant non unus quicumque prius de Monasterio discedat, quam canc... tit generaliter fratribus faeris pax promiffa vel reddi-14, Voilà une admirable conjutation entre les Evefoues pour se soûtenir les uns les autres, & defarmer les Princes itritez contrel'un d'eux, par leut humsiné par leurs prieres, par leur retraite, par leur unaoimité fraternelle & leut compassion reciproque. X. Le Concile 111, de Paris s'anima d'une fainte at-

deut, non feulement contre ceux qui avoient ufurpé les biens de l'Eglife, fous le faux & injufte presente d'une donation tovale, mais auffi contre les Evefques qui l'avoient souffert, & par leur mollesse avoient entretenu cette audace facrilegue, ao lieu de déployer les foudres de l'Eglife, felon les Conflitutions canon Competitoribae etiam buiulmodi franos diffrictionis Cas. s. t. imponimus , qui facultates Ecclefia , fub thecie largita. eis regia, impreba subreptione pervaserint. Sera de his rebus panitudine commenemar, cum jam anteallit temporibus contra bujufmodi perfouat. Canonum fuf-fulsi prasidio. se Sacerdotes Domini erigere debuissens. Ce Concile menaça des melmes trairs de l'excommunication tous ceux qui surprendroient la faciliré des Rois, & abuseroient de leur autorité, pout se faisir du hien d'aureuy, ou pour enlever une vierge contre la volonté de les patens, ou une veuve. Enfin ce Concile refolut que si quelqu'un s'ingeroit dans un Evelché par la feule autorité du Roy, fant le confentement du Metropolitain, ou des Evefques de la Province, qu'aucun des Evefques de la Province ne les receut, ôcne le reconnut poor Evefque, s'il ne vouloit luy-meime eftre privé de la Communion de fes Confreres. Qued fi per ordinationem regiam , bonoris iftius culmen per-

vadere aliquis nimia temeritate prafumpferit , esc. XI. Le Concile de Saintes fous le Mettopolitain de Bourdeaux Leonce, dépofa l'Evefque Emerius, que le Roy Clotaire avoit étably à Saintes, & y en éleut un autre 11 est vray que le Roy Cherebert fils de Clorai re rérablit Emerius ; mais les Evesques de ce Concile avoient rendu un illustre témoignage de leur fermeté, & ils en donnerent un de leur fagetle qui pe leur fut peut eftre pas moins glorieux, en cedam à une autosé , à laquelle ils ne pouvoient refuter, fans aturer fut l'Eglife de plus grands maux, que o estosent ceux

aufquels ils tâchoient de temedier.

# touchant les Benefices, Part. II.Liv.II.Ch. XLIV. 281

marge,

XII, Le Concile II. de Tours ne permit pas aux Evefques de s'abfenter du Concile Provincial, quelque obstacle qu'ils puffent rrouver de la part des Rois, parce que la veritable chatité doit demeuret victorieule de rous les empeschemens imaginables. Sine enjuslibet excufatione persone, id est private vel Regia, C. Negue per impedimentum ordinationis regie, Cc. Apollelo pradicanto, Qui, nos feperabis a Charlette Christ I Tribulario, am angulità, am perfecuio, Cc. Non debet spiritali operi estam regalis praferri praceptio, ein primum in Ecclefia fit mandatum, Diliges Dominum Denm tunm ex toto corde tno, &c. Vnde uon debet pracepto Domini persona cujustibes bominis anteponi , neque debet serrene conditionis altio vel persona terrere, ques Christus spe crucis armavis. Ces patoles ne peuvent eftre parties que d'une contance inchranlable, digne des premiers Minifres JESUS-CHRIST. Enfin, ces Evelques frappeteot d'une retoutable excommunication tous les Prelats, qui n'affifteroient pas au Concile Provincial, s'ils n'en effoient empeschez que par ces confiderations humaines. Nons fetons voir dans le Chapitre LXIII, n. X I. de ce melme livte , comment ce Canon n'a rien de contraite a tant d'autres Canons, qui veulent que les Evefques se rendent aux ordres de leur Sou-

Can. 1.

versin

XIII. Il eft vray que cette genetofisé parut bien taillentie dans le Concile de Paris, où le Roy Chilpetic fit juger la cause de Presextat Evelque de Rouen, mais ce ne fut que pout faire éclater avec plus de glos-Les, e, es, te le courage intepide de l'incomparable Evelque de Tours Gregoire, qui en a écrit lay mesme l'histoire, Cat comme ce vigoutenxPrelat vit l'abatrement de ses Confreres, il leur reprefenta avec une force merveilleufe, que c'eftoit à eux, & fur rout a ceux qui avoient plus de part à la familiarité du Roy, de luy donnet un confeil digne de la Majeffé des Rois, & de la faintrié des Evelques, de peut que le Royen deshonorant l'Episcopat ne flettift son regne & sa gloire; & que les Evelques en l'épargnant, ne le perdiffent avec luy. Attenti eftore ! è Sacerdores Dei & praserim vos , qui familiariores effe Regi videmini : adhibete ei confilium fanttum arque Sacerdocale, ne exardefeens in ministrum Dei, pereat ab ira ejus, & regumm perdat & gloriam, Ce. Nolite filere, sed praducate, & ponite ante ocn-los Regis peccata ejas, ne forte ei mali alignid contingar , & ves rei fitis pro anuna ejus. S'il y eut beaucoup de lâches dans ce Concile, il n'y eut que deux flareurs qui firent leur Cour aux dépens de ce genereux Prelat, en tapportant au Roy ce qu'il avoit dit à l'Assemblée. Le Roy en fot d'abord strité, puis il săcha de le gagner par donceut, mais ny fes menaces, ny ses carelles ne purent jamais entamet la fermeté invincible de cette grande ame ; il ne voulnt jamais toncher any viandes que le Roy luy avoit fair preparer qu'il ne luy cust juré, qu'il obsérveroit eres-religieuse. ment les Loix & les Capons, protestant que la plus agreable nourriture, & les delices des Evelques effoient de faire la volonté de Dieu. Nofter cibus effo debet facere voluntatem Dei. Rex porrelladexterajnravis per omnipotentem Deum, quod ea, que lex & Canones edocebent, untle pratermitteres patte. Mais pour le faire court, les menaces, les promeiles, les prefens do Roy & de la Reine, qui avoient juré la perte de Pretexrat, ne porent jamais tellement abatre le eourage, ou corrampre l'integrité de ces Evefques, qu'ils norraffent aucune fenrence contre le malheureux Prerextat, qui s'eftant laifle feduire par des promeffes artificieules c'accula luy melme, & fut enfuite exilé, fant auoit efté dépofé.

XIV. Si la fincerité & la pieté de Gregoite de Tours

a merite qu'on le creut dans la propte caule, & que les louanges ne trouvailent pas moins de croyance, pont partit de sa propre bouche; son credit seta encote plus jocontestable dans le recit qu'il sera de la vigueut de quelques autres Evesques. Le R oy Clotaire avoit extorqué le confentement, & mefme la fignature de tous les autres Evelques pout prendre le tièrs des revenus de l'Eglife. Le feul injuriofus Evelque de Tours s'y oppofa, & après luy avoit remontré qu'il ne devoit pas dépositiler l'Epoule de celuy qui pouvoit le dépositiller de son Royaume, ny templir ses coffies du parri-moine des pauvres, sut lesquels il devoit au contraire répandre les trefors , il se retira dans son Evesché, sans prendre congé de luy. Ce Prince apprehenda la colere du Ciel, & la vengeance du grand faint Mattin , ilen-voya des prefens a l'Evefque de Tours , & revoqua tout ce qu'il avnit fait. Viriliter hoc beasns Injuriofest respinens . Subscribere dedignarus eft , dicens : Si volnevis res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferer: quia inignum est, ut pauperes, quos tno de-bes alere horres, ab cornin stipe tua horrea repleantur. Es irams contra Regem, uet vale dicent, abscessit. Tune commons Rex., mifit post eum eum munerabus,

O hoe quod fectrat damnans, Oc. On trouveta un LALINAS.

grand uombre d'exemples semblables dans ce mesme Lalinas. Auteur. Je me conteote d'en citet quelques-uns à la 44-

### CHAPITRE LII.

Onels honneurs les Empereurs, les Rois, & tous les Saigneurs rendoient alors aux Evefques & aux autres Ecclefisfiques, L. Le jauviè des Evifques le fajfer répétur à le Caur. Il. Les Sandons a quiples premones fait Europe mafine, 111, 117. Quile répetu les Empreus de Conflatanaple resident aux les des montes de l'Europe mafine, 111, 117. Quile répetu le Empreus de Conflatanaple resident aux Pape dans Conflatanaples, not progresse aux Pape dans Conflatanaples de

vast est.

5. Sand Gregore reprifeste som Emperaris, que Confinatur reverse las Leclique comme des Deures.

18. Not 18 (11.1.12. Acut quoid bandi El exte quoit banavari.

18. Not 18 france transverse de Europast. Quelo rippiri la Cracidad Astano vas un qui la Laquer rediffici sur l'objetti de Cracidad Astano vas un qui la Laquer rediffici sur l'objetti de Cracidad Astano vas un qui la Laquer rediffici sur l'objetti de Cra
28. La sur deplement.

28. La sur deplement.

28. La sur deplement.

I. T. Lin delegger dans ce Chapitet la parole que nous levond donnéedan le percedient, q'évaire voirles illustres démoigrages du profession friend, que lets Craude de la Coure de des Souveraam mémera pertones aux Eveligars. A fin qu'on demerce pértonnem pertones, a fin qu'on demerce pértonnem pertones de contract de la coure de des données de la contract le participat de la contract le part

II. Tou he joint Empereurs choint perfundar de pp. 1.

Tou he joint Empereurs choint Antholis cop de pp. 1.

Sacredore jojat sa minist la ĉiguda de l'Empire, vil la Sacredore jojat sa minist la ĉiguda de l'Empire, vil la Calefordiario de l'Empire. A l'Empire, vil la companio de l'Empire. A l'Empire de l'E

to towell

tte matque teligieuse de leux pieté, leux union indis. Christianissimus cum Regno in capite ses prostrevis , Itabie avec le Siece Apostoloque, & leux fremeré dans pedes généaux Poutifieis, deinde in amplexam mutuam foluble avec le Siege Apostologue, & leut fremeté dans 1-11. 17. 1. la mesme Foy. Cathelics Principes quidem semper Apollolicus Prafules infliences fais liceris pravenerunt, O illam confessionem sidemque pracipuam sanquam brni filis quasiverune, Ce. Omnes Carboliei Principes five cum Imperij gubernacula fufeeperunt, feve cum

Apoftolica fedi novos agnoveruns Prafules infliences, ad care fua protinus feripta miferuns , at fe decerent

ejus effe comi

VIII. Les Evelques que le Pape Hormilde envoya à Confiaminople, donncient todijours au Pape la qualité de pere de l'Empereut , en parlant à l'Empereur mefine. Non hoc nobis Pater vefter faultus P.ma pracepie, &c. Pater vefter feripfit Epifcopis generaliter. O'c. Le Par e Iran I. fut envoyé a Constantinople par le Roy Theodoric d'Italie, comme nous l'avons die ao Chapitre precedent. Toote la Ville luy vint au devant avee les Croix & des flambeaux jusqu'a douze milles de chemin , rendant cet honneur au focceffeur des Princes des Apolites, l'Empereur Justin fix devang ce faire Pape une profonde reverence jusqu'a terre, ce qu'on appelloitalors adorer, & voulut recevoir de fa anost, s.ot., main la Conconne Imperiale. Occurrerant B. Ionami Papa à milliario duodecimo omais civicas cum cercis & ucibus in honorem B. Apoltolorum Petri & Pauli, C. Tune Initians Augustus daes bonerem Dee, kumiliavit se preus in terran & aderavis bearisimum Joannem Papam , gaudio repletus , quia mernit tempo-ribus fuis Vicarium B. Petri Apofloli videre in regno fue, de cujus manibut cum gloria corenatus eft Auguflus. Le Pape Agapet receut les melmes homeous de l'Empereur Justinien Jors que Theodax Roy des Goths

mars le peuple repara en quelque façon ee defaut, Voicy ce qu'en dit le melme Anastase Bibliochecaire, Tame obvius est ei Impermer , & esculantes se , ceperum stere , & pl-bs illa pfellebae ante eum , usque ad Ec-clesiam saussa Sophia dieens , Ecce advenis dominator Dominus, &c. C'effost la coûtume recené, d'adotet le Pape en l'abordant , comme il paroift par les lestres melines du faint Pape Martin 1. Cras occurremas, auf. 16. 6 aderabimus fauffirarem velfram. Cette adotation PA.71. confiftant en un proftetnement tres profund jufqu'à

l'envoya à Conftantinople : Tauc piifimus Augustus

Iultinianus gaudio repletus bumiliavit se sedi Apos-solica, O adoravit beatissimum Agapetum Papam. 30.

fittien ne tendit pat les niefmes honneurs à Vigile,

IV. Dans les lettres qui sont contenuis dans le fixicme Coneile ocumenique, le Pape Agathon doone toûjours aux Empereurs la qualité de Seigneurs & de Fils, le Pape Leon II, en usa de mesme, en louant la modeftie de l'Empereur Constantin Pogonat, qui n'avoit pas dédaigné de se messer entre les Exesques con me l'un d'entre eux , ut paulalum sepostes regali fasti-gio, unum se de Collegio Sacerdotum pro zelo Dei adnumerari concupiferret. Le Pape Conftantin ayant receu ordre de l'Empereur de se tendre prés de sa personne à Constantinople, se mit en chemin avec deux Evelques qui l'accompagnesent. Santtiffmus vir juffis Imperialibas obsemperans. Dés qu'il fot atrivé à Ostante, l'Empereur commanda aux. Magifitats de toutes les Villes de luy tendte les mesmes honneurs qu'on sendon à la Majefté Imperiale, as anues judices ita eum Born an doit à la Majette imperime.

729-710. Innorfice susserime. A sept milles de Constactionple
peraturem viderine. A sept milles de Constactionple le fils dell'Empereur viot au devant de luy avec les Seigneurs de fa Cour, le Patriarche & le Clergé : enfin ao jour de l'entreveue, l'Empereur Justinien ayant sa Coo-tonime en teste, se prosterna en terre, & baisa les pieds

du Pape : Die que fe vicifine viderant . Auguftus

corruerant. Enfin le Roy des Lombards Lumpeand estant venu a Rome avec son armée, pour y fairesen-tir les sanglans esfets de sa batbarie, il sut si touché des dufcours du Pape Gregoire II. qu'il fe prosterna à fer poeds : Isa m fe profternerer ejus pedibus, & fe depould. la de coutes les marques de la Royauté devant le tombeau de S. Pierre. Il femble que Juftinien avoit tendu Auft, Bie le meime honocut au Pape Agaper, de luy basier les pieds, puis que le meime Analtaie Bibliothecaire vient de nous en parler en ces termes : Puffinus Augustus Justimanus humiliavis se Seds Apostolica, & adorabit Beatifimum Agapetum Papare. Comme auffi Juftin L. ao Pape lean, dont le meime Aoteur noos a auffi parle de la meime force, luftinus Auguftus dans beem Des , humiliavit fe prennt in terram, & adoravit beatifimum Ioannem Papam. Nous mor trerons dans la dermerePattiede cei Ouvrage, que l'on rendoit affez ordinairement cer honneor aux Empeteurs, & aux autres Souveraios de leur baifer les pieds. Amfi il n'estoit pas si ctrange qu'on rendit les mesmes marques de veneration à la plus vive image qui foit fur la terre do Roy des Rois & du Roy du Ciel. Sur tout fi l'on considere que le mesme honneut estoit alors deferé à plufieurs Evelques. S. Jerôme dit qu'uoe foule de peuple baila les pieds de S. Epiphane à Jerufalem. Nonne ad eum omnis atatis & fexus turba confluebat, pedes desfeulans? L'Autheur qui s'est donné le nom 1798, si d'Amphilochous, affeute dans la vie de S. Bafile, qu'un Curé dont il visitoit la Parciffe, luy barfa les pieds, Obviem faltus bonorabiles Bafilij pedes oft deofenlatus. Et pout venir aux Empereurs melmes, Paulio dit dans la vie de S. Ambroife , que l'Empereur Theodofe fe profterna à fes pieds : Christianifimus Imperator provolueus pedibus Sacerdotis , tellabatur meritis & erationibus ejus fe effe ferverum. La cousume n'eston point encore abolie que les Sooverains demandaffent & recenssient la benediction des Evelques , dans leurs entreveues particulieres mesmes Le Pape Symmaque fait allufion a cette cesemonie dans fa lettre à l'Empereur Anastale : Tu Imperator, à Pontifiee baptifmam accipis somienem possis, benedistionem speras, punice-tiam rogas. S. Nizier ee genereux Atchevesque de Tre-ves, reprochoit au melme Iustinien d'avoir exilé les Everques, desquels il devoit a voir demande la benedietion. Patres à anibus benediffienem expeltare debuifi. in exiliam transmissisi. Cette benediction eston toutothouts accompagnée d'une priete que le Prelat fai-foit à Dieo pour le Prince, C'est ce qui est marqué dans les Actes de la Conference qui se fit à Conftan tinople, entre les Catholiques & les Entyrhiens sous le

dimifis fecundum morem erationefall a pre ibfius pierate V. Et quand ces honneurs n'autoient efte rendus qu'à des Papes , il est certain neanmoins que la gloire en tejallit for tous les Evelques. En effet le Papefains Gregoire ayant esté blesse de quelque parole injurieuse de la part de l'Empereur Maurice, il luy répondit avec une humiliation accompagnée de magnatimité, que les Empereurs mesmes devoient reverer les Evelques comme les Ministres de leut Souverain Seigneor, que l'Ecrisore traitoit les Preftres comme des Anges & comme des Dieux, que l'Empereur Conftantin n'avoit pas voolueltre leut Joge , patce qu'il n'appartient par à des hommes d'eftre les Juges des Dieux : enfin que les Payens melmes faifoient la leçon aox Chreftiens, eux qui rendoient de fi extraordinaires honneurs aux Prefires de leurs Idoles, qui n'estoient que des Dieux de métail on de pierre, Er pagani Sacerdoribus bo- L. A.P.J. norem maximum pribuchant. Quid ergo mirkm f

melme luftimen. Imperator Epiphenium Patriarcham

## touchant les Benefices, Part. II Liv, II. Ch. LIL 283

Christiaum Imperator veri Dei Sacerdotes dignetur binirare, dum pageni Principes boncrem impinde e Sacerdosibus novernut , qui deis byness co Lepideis ferrichant, Hacego preteti dominirum , nem pre me , fed pro emelli Sacrel tibus fuggero.

VI, Les Evefques du Concile de Chermont écrivant

au Roy Theodebert, luy donnoient la qualité de Seirent & de Fils, Le Roy Chilperic venant demander justice au Concile de Breunay contre Gregoire Evelque de Tours, salua d'abord les Evesques, & receur leur henediction : Debine advenience 2 ge, data om. tibut falutatione, ac bruediffione accepta, refedit, ren, L. 5.5. Le Concile II. de Macon ordonna que les Laiques, en quelque dignité qu'ils pussent estre élevez, ser droien raux Clercs majeurs les civilitez & les déferences les plus humbles & les plus obligeantes qu'ils poutoient , en se découvrair la reste & les faluant , s'ils estoient de part & d'autre à cheval; & en descendant de cheval, si l'Ecclesiastique estois à pied, afin d'honoter Dieu en la personne de ses Ministres & des dispenfateurs de fes Sacremens , & de donner par ces pro-reflations exterieures de respect , des marques de la chatité qui regne dans nos cœuts & qui eft Dieu-mesme. Starumus ut fi quis facularum queopiam Clericorum bonsraterum in itiacre obvium babuerte, af-

que ad inferioren gradum bountis bemeranter , ficue condecer Christianum, illi colla fubdat , per cujue officia co obfiquia fidelifima, Christianitatis jura promeruit. Et fiquelem ille facularis equo vebreur, Clericufq o fimiliter , faculari galerum de capite auferat, Co Clerico fincerafalutacionis munus adbibeat. Si vero Clericus pedibus gradieur , er (acularis vibitur eque fublinis , ill co ad terram deflast , er debitum bono. rem pradicto Clerico fincera charicacio exhibeas, at

Deur qui vera charica ell , in utrifque letetur , & dilettioni fue usrumque afcifiar,

VII. Le Concile de Mets fat affemblé par l'otdre du Roy Childebert , pout fatte le procès à Egidius Evelque de Reims, complice d'une conjucation contre la vie de ce Roy. Les Everques du Concile fitent d'abord leurs plaintes au Roy, de ce qu'il avoir fait faifit leut Confrere , & l'avoit enferme dans une prifon , avant que de l'avoir convaincu d'aucun crime. Le Roy se tendir à une si juste remontrance, relacha l'E-Gregor, Tw. vesque de Reims & le renvoya dans son Eglise, Tame

ren, l. 10. ab altis Samedicibus increpaçus, cur bominem abfque audientia ab urbe rapi , er in cuftediam retrade pracep ffet, permisse sum ad a bom foam redire. Ce Con-cile fut tassemblé dix mois aprés, Egidius y fut convaincu du crime de leze Majelté, il le confessa luymelme, & il fur déposé aprés que les Evesques luy eutent obrenula vie de la clemence du Roy. Côtente vite,

ipfum ab ordine Sacerdotali , lettes Canonum fanttio.

VIII, Il n'est pas croyable en quelle veneration les Evelques eftoient dans la Cout, & on eu peut juger par les familiaritez & par les foumifions des Rois mefines. Cat ils prenoient plaifit, pout ne pas dirè qu'ils renoient à honneut, de les faire manger à leut table , & y recepcir leur benediction. Voicy ce qu'en dir Gregoire de Tours, en parlaor de luy-meime : Pe-Hulat Res , us accepta benedictione describer. Att enim , Dicam , inquit , sibi 6 Sacordes ! quad Jacib di. sit ad Angelum , qui ei loquebatur. Non dimittam to , nil benedizeria mibi. Et bes dierm , aquem man.bus perr ge jubet, quibus ablants, falla cratione, ac-copie pare, gratias. Dro agrates, cre ipp accomma, cre Regi porreximus, banfloque mero, rabe d-centes,

L. F. L. L. deferffemur. Voici les paroles dong le Roy Gongran fe fervit uo jont post prier les Evelques de venir difner avec lay , afin d'y recevoir leur benediction : 202 win Liv. II. Part. II.

does mea craft na die veftram nem, hatque m bifalmin ingressu restro, m ex bocsal-rus ham, cum super me humblem restrarum b ned ihenum verba definacerar. Ce melme Roy ne dédaigna pas de manger en paifant dans la mation de Gregoire de Tuurs; Surrezi ad occurfum the , co data eratune depreser, ut in manfine men Eulegent bratt Martini degenerate accepere. Quod ille non respuesa, baufts poculo, absorfir. Enfin, tous les Evesques se trouvetent au duné du Roy, & il les obligea d'y chantes des Pscaumes les uns après les autres , afin d'accompagner le festin Royal de ces marques de Keligion. Les Rois parlant & écrivant aux Evelques , leur donnoient la qualitéde Peres & de Pasteors A postoliques. Les Evel- cra, Gast ques en leur écrivant , les appelloient enfans de l'Eglife 70. 1 p. 117. Catholsgoe. Ces Prelats n'avoient pas encore oublié formale la faiore liberté de faint Martin Evelque de Touts , qui Marol. rendir plus d'honneur à son Prestre qu'à l'Empereur ... p 142. mefrae à la table duquel il mangeoit ; & s'ils l'avoient \$77. Gr. oublié, Fortunat Evelque de Poiners auroit pu les en faste reflouvenir. Cat voicy comme il en parle dans la Vie de ce grand Evelque : Ilico pricardi rei gesta Pa- L. s. laria cempieni : Hoc qued apad Sanstam fuet ordine

Presby-craft Augustus contres minur. IX. Il n'est pas facile de dire, laquelle des deux meritoit le plus d'estre admirée , ou la piesé des Rois qui rehaussouth fi fort leur dignité Royale par une hum lité fi grande, ou la faintesé des Evefques qui foûtenoient la majesté de l'Episcopar par une vie vrayment Apostolique. Ce n'estoir pas seulement durant leur vie que les Souverains reveroient ce faints Pafteurs. Le Roy Cloraire tint à honneur de pottet luy-mefine

le corps de faint Medard Evelque de Noyon qui vele coeps de taine oscusio a resque de corpus fuffulir fan. Sarini de noix de deceder, Suis opfin bumeris corpus fuffulir fan. Sarini de

X. Les Rois Gaths d'Espagne sacherent aussi comces extraordinaires qu'ils rendirent au Royal Sacerdoce des Miniftres de Jusus CHRIST, Les Evelques du premier Concile de Brague appellent le Roy des Su ves Theodomir , leut his : Gierrefifienen atque piffimu fil as nofter. Ce meime Roy appella fes Peres les Evelques du Concilede Lugo , Capro Janthifimi Paper! Le Roy Reccesuinte s'humilia si profondement devant les Evergnes du hoitième Concile de Tolede, que ces Prelats firent obliges de confesser que cet exc'es d'humilire & de modeftie , eftois quelque chose de plus éclatant, & de plus Royal, que la Royauté mel me. Ad f ferenfirma Princep: famme landum gisulo glar of us, qui (f. m:firo secui redd.n: ecclinen. (um com pie brunden agravisfer-us ejus anime voluntacen, er son f. Bimis glorie it fondin m viderenns addis. nem , coc. Quarro : nerderat ? rincy em bumilitatis ordo fablimis, core. Le Roy Ervige matchant fur les pas de fes illuftres Predecesseurs , donna toutes les mesmes iques d'une religieuse modeltie aux Evesques du Concile X II. de Tholede: Adfins Princeps, bamilitatis prat a plenus, er claro pieratis cultu conficuus, out neftro le cerui reclirem est bens ac devotum , Cre. Ce Prince commença sa harangue par le plus excellent éloge qu'on air jamais donn éaux A semblées Epif. copales, en difant que les Conciles foot indubitable. ment l'appui & le sourien du monde , qui sans cela tombetost pat fon propre poids. Non dabium est fantifimi Pares , good optima Conciliorum adiuto. pla ruenti mande fabremant. Le mefme Roy Ervige tendit des rémoignages encore plus suprenans du profond respect qu'il avoit pour les Evesques , en se rofternant devant les Peres du treizième Concile de Tolede, en leut proposant les Reglemens qu'il desi-

rait qu'on fult, &cles soumettant engierement à leurs lu.

ses roures celeftes, parce que les meilleures el fes du monde en font mous bonnes . fi elles font fattes fans confeil. Voiey le commencement de cer au ble difcours : Fece fanttifimi Pontifices , coram cetus veffri reverenti a humelis devenfque proffernor, redivisadifie , pranus aftiguler ; veterum meerum findia veffris judiciis dirimenda committens. Net exim fat eft quemquam , etianifi bonum fit opus , fine confilio agere : cum tamen multum profit , bana cum confilio benerum exegife. Le Roy Egica fembla vouloit l'emporter par deflus fon predeceifeur, ear il fe profterna niqui a terre, & se fe rapporta de ses plus emportantes affares au jugement du Concile X V, de Tolede, Egica Princeps in medio positue Pontosicum , humoque profiratus . Sacerdotum Dei je commendat orationibus, Deinde furgent , d'e C'eftoit apparemment une eoùtume établie par l'ancienne preré des Rois, qu'en abordant les Evelques, ils demandaffent leur benediction, comme il parnt dans le X V 11. Concile de Tolede, où le mesme Roy Egica en usa de la sorre, après quoy il remit an jugement des Evelques toutes les affines, tant Ecclesialtiques , que civiles , pour lesquelles on avoit eu recours à luy. Glarioffimus Princeps , in mediousffri confiftent . suclytum capat recliusus , fefe à nobis benedici popofcis , &c His affis tomum oftu. lit , inquient . Cr. Ea que tomnt ifte continet , vel alia que ad Ecclefiafticam difcipliuem pertinent, fen diverfarum canfarum negocia , que fe venerabili carni nofre ingefferint audienda , gravi ac mature confilio pererafferis , arque judiciorum seftrorum edichis ju. fliffine ac firmiffine terminetis, Entre les Rois Gots d'Irabe. Toula avant efte convié à difnet par le faint

Evelque de Canole Sabut, il ne voulur pas prendre le Dree L. Z. deffus à table , mais il prit la place à la droite de ce faint Evelque : Cum ventum effet ad meufam , Ren C. F. discumbere nolnit , sed ab Sabini vonerabilis dexte. Farte, 48, ram fedit. Voila coqu'endit le grand faine Gregoire,

eapporté par Baronin X I. Bede nous a fait une admirable peinture d'un fiecle d'or dans les Isles Britaniques ,où les Eeclefustiques & les Religieux efforent alors en figrande veneration à tous les peuples, que quelque part qu'ils alleffent, on vennit en foule pout recevoir la benedi-Ction de ces celeftes mains & de ces divines bouches, qui font les dépositaites & les dispensartices des favents du Ciel. Unde & in magna erat veneratione L.3.4, 26, tempere illo religionis kabitus , ita ut abicumque Clericus eliquis aut Monachus adveniree, gaudenter ab emnibus tanquam Dei famulus exciperetur, & jam fi in itinere pergens inveniretur , accurrebant . & flena cervice, vel manu figuari , vel ere illius fe benedici

gandebant. XII. Enfin quant à l'Eglife Orientale, neus en avons affez parlé au commencement de ce Chapitre, of nnns avons vu la Couronne Imperiale fi fouvent ahaiffee aux pieds des fouverains Pontifes, & fi glotiensement rehaussie par ces melmes abaissemens. Je n'ajoûteray plus qu'un mot de Theophane qui reprefinre une procession magnifique qui se fit à Constanrinople , le jont de la Dediesce , où le Parriatche Me. nas effoit portefiir le Chariot de l'Empereur , & l'Empereur marchoir à pied, chantant des Litanses avec le of become people. Tatriarcha Mena in Imperatoris curru fedente , & imperatore ipfo inter plebem grocedente. Ismais Justinien ne mompha avec plus de pompe que dans cetre marche fi modelle , & c'elloir la feule ma niere qui luy restoir pour obseureit l'éclat de rous les

o with your

CHAPITRE LIII

De la residence des Evesques pendant la perfecution, & pendant les maladies, foit publiques, ou particulieres. Des Evefoues Titulaires.

1. 11, Eutopies admirables de la conduite de faint Gresson erver les Evefenes malades 111, Autres exemples. Maxemes de faut Polgenet & d'Avient Arberteleur de Fanne.

IV. V. VI. Sainte magnationnel de faut Gregore pendant la VII. VIII. Comment not Evefques de France fe font cue.

dues dans en melales contegranjes.

1 X. X. De etex & Espagne & d. d'exandres X1. An tempo de guerre & de perfecution , le fame Patriarde

di decembra je recor X 1 2. Les Emefques & Afrique ne fe retirent ponts, Rufen de XIII. XIV. XV. Generafiei des Enefgres Elsein & de France dant ets conventiones per lleufes

XVI. De cons à Angleterre, XVII. Des Evefques Tanbares qui ne provinces fe faire retttur dien leur Egisjo, as que en often e ilufez. XVIII, XIX, Deser exemples del accesi charable qu'en less fafor where

IX. Des Evefques Tendares, L ne nons reste plus qu'en poinr à éclaircir rou. chant la residence des Eves ques pendant les temps de maladie ou de perfecurion. Les maladies peuvent effre ou parriculieres, ou publiques & contagirufes. Nous commencerons par les premieres,

Castorius Evelque de Rimini estant tombé malade à Rome , faint Gregoire l'y artelta , & commit cependant la condoire de certe Eglife à l'Evefque d'Unrbin Leonce : luy donnant la qualné de Visiteur , avec les meimes pouvoirs que s'il en cfloir Evelque, à la referve foulement des Ordinations des Clercs , c'eft à Lt.D.i. dite, de la Collation des Benefices. Es absente, Ec. clefia ipfint fraternitati ene operam providimus vifitationis delegandam , erc, Et preter Ordinationes Clericorum, grera emuia in preditta Ecclefia , tan. quam Cardinalem & proprium te volumus agere Sa. L. 1, 19 (1) cerdorem. Nous avors dit ailleurs que ce meline Pape fir rétablir dans fa Cure un Preftre qui en avoit efte privé par son Evesque, pour en avoir esté absent du tant deux mois , pendant lesquels il avoit esté malade Mais revenous à l'Evelque de Rimini , dont la maladi eftoir un cruel mal de refte, qui le rendoit incapable de toures les fonctions de l'Episcopat. La charité compassifante de faint Gregoite le lassfaquatre ans à Rome, le contentant de l'exhorter quelquesfois de retourner à fon Eglise, s'il se sentoit soulagé de son mal; & il ne luy fir élire de Succeffeur qu'après que desesperant luymesme de pouvoir guerir , il donna sa démission Quem dum hortaremur , ut f de eaders capitis qua de- 1.7.19.10 tinebatur moleftia melioratum fe effe fentiret , ad fuam # reverseresur Ecclefiem , qui datis induciis , in bec qua driennio expellatus eft. Quem dum monitu Cleri .civinfque illine venientium , nofque precibus arguen. tium luffantius hortaremur, ne fi valeret, cum ils auxiliante Domino, remearet : data in feripiis supplicatione, not petitt, nt quia ad einfdem Ecclefia regimen vel fusceptum efficium, pro eadem qua derinerur moleftia,afingerenullatenns poffit, Ecclefiaipfi Ordinare Epiferpum deberemus, Vmla ce que ce faire Pape écrivir a l'Archevesque de Ravenne Marinien, Cer Archevelque fur luy melme peu de temps après étrangement travaille d'un vomissement de sang. Le Pape saint

Gregoire fit faire une confoltarino des Medecins de Rome , & loy en envoya le tefultat ; & comme ils

141.0.12.

anciens triomphes.

## touchant les Benefices, Part. II, Liv. II, Ch. LIII. 28r

convencient tous que le repos & le filence effoir le remedele plus propre pour le foulagement de ce mal, éc qu'il ettoir rres-utficale qu'il en pust jouir à Ravenne; ce chatitable Pape luy écrivit pour le convier de venit à Romme, après avoir donné les ordres necessaites à fon Eglife, en nommant ceux qui devotent en fon abfence celebrer l'auguste Sacrifice, crux qui devoient prendre foin du temporel de l'Evefché, ceux qui de-voient recevoir les hoftes, enfin ceux qui devoient ptendre la conduite des Monafteres. Laid finguli fenfriprum tranfmifemat. Qui tamen quietem & filentiam præ omnibus distant, quam fi tua fraternitae in fua kicclesia possit habere, valde dubiat sum. Et ideo viderar mihi "ne ordinata illic Eoclofia "vel qui Mif-faram folennia explere valeant "vel qui Epifcepo curam gerere , hofpivalitatemque co- fafeeptiones poffins a rhibere, quive Monafterit caftadien die prarfie norint , tua fraternitat ad me ante affinum tempus de. beat venere, se agricadiait ene ego specialiter eurans geram, quietem taam castodiam. Les muladies continuelles dour ce faint Pape oftoir luy-melme travaillé, le rendoient encore plus sensible à celles de ce faint & cher amy; il eust bien desiré de rendre luy-mesme l'ame entre ses mains. Si Marinieu devoit moutir de cette maadie, il jugeoir à propos qu'il mousuit pluroit à Rome parmi les fiens , qu'à Ravenne , aut certe fi vocat. d w et , inter tagram manue voceru. Enfin fi Matinien ne peur le refoudre de quitter Ravenne, ce lage Pape luy défend de jeuner plus de cinq jours chaque année, aux veilles des principales folemutex, parce que les Me-decins jugeur que le jeûne est la chofe du monde la plus contraire à ce mal. Il luy ordonne aussi de fedispenser des reilles, & de commettre quelque aurre pour chan. ter les prieres du cierge Pafchal, & pour faire les expofitions des Evangiles que les Evefques out accoûteumé de faite vers la Fefte de Pasques, Traterna met borter, nee admoneo , sed districte pracipio , as jesanare mi. nime prasumas , quia dienns. Medini huie molessia valde effo contrariam ; nife force fe graadit folennitus exigit, quinque in anno vicibut eincede. Sed er à vigilist quoque temperandum est, & precet que saper Cereum in Ravennati Civitate dici felent; vel expofirtoner Evangely , que circa Pafchalem felennitatem

a Saurdasian Jonn., per aliem diseases. Et tas della carse visiones, a Leberra fili instina impara.

11. Ce detail m'a para seccifiare, a fin de posseit universe pentre l'épite de les regires de la condume de ces faints feréques. Cere juliu moderation, de ca fi. entre de la condume de ces faints feréques. Cere juliu moderation, de ca fi. entre de delitar, de de plus inimitable dans les actions de cere faint ference de demangement, eft en qu'il nous importer je plus d'imitere. Cast entre con troilleurs, els events edificier que dans interes font virience, fai a verus ne delitté que dans finat compatit nat muheller cooperfiles des Falleren, de celèbre en les frauc compatit nat muheller cooperfiles des Falleren, de celèbre en les frevent des ceres consecurités lois traites.

de la residence, & de l'application continuelle & immediate aux fonctions Pastorales.

111. Fernand Duzer dit que faire l'algence fensate les sprochers de la mort abundana un an devant, totort les occupations de l'Epicopat A medio cellus de Montlère, pour le restrari dans unellé écarité, non Montlère, pour le restrari dans unellé écarité, un service de la commentant de marchine de l'action, un tribere, il. à totorte la métriere d'une risponseré protessere. On mommes de los des hébrese, de cel à l'obliga detre mir dans (on Monstlère, c. dal d'un difficie d'une de de deventre abuder, dont il motoru aufit fairmenne qu'il l'aveit de devante malarie, des cell motoru aufit fairmenne qu'il l'aveit de l'action d'un de l'action d'un de l'action de l'ac

ecompanitione permotas , reliquet subità Ecclesiafticat occupationet Et de ipso gnogne aconafterio suo secreto recedent , ad ia nam Circinam , paacit comitantibut fratribus navigavit ; abs in quodam brevi fespulo , le. Giani . erationi ac jejaniit vacant , veluci fciret apprepinguare fibi ne wiffinum diem. fie ex tote our de for pa-mientiem gefür. Il y a bien de l apparence que ce faint de fig vant Prelat eftoir best perfuade f. et voologt par cer exemple memorable perfuader la politeiré, que les Evelques ne relident jamais plus effectivement, & ne reschene jamais plus efficacement les verisea Evange. liques a leurs peoples, que quand ils se retirent pour quelque temps dans des lieux de rerraite, pour s'y immoler eux-mesmes à la priere éc à la penitence. Ils ne font jamais plus prefens à leuts Eglifes, que quaudils s'en dérobent par ces faintes retraites ; & leur vien est jamais plus agulfante, que lots qu'ils donnent ces illu-fittes exemples d'un filence, ét d'un repos tour confacré a la priere & à la penisence, Il ne se peut rien ajoû. ter à la delicasesse & a la pieré d'une Lette de recomm.n lation qu'Avit Archevelque de Vienne écrivit à ppe ; faint Cefaire Archevelque d'Arles , pour un Evelque qui alloit à Arles pour se faire traitet d'une flution sur les yeux, pendant que son pars avoit esté entierement desolé par les entiemis. Saint Avit rémoigne que ce eux Prelat, bien plus passionné pour les beausez de pieux l'tetat, men puis pranten pour celle qui flate les la lumiere de la verité, que pour celle qui flate les yeux du corps, n'avoit entrepris ce voyage que pour farisfaire aux instances de ses amis : & pour ne pas se recipiere luy-melme dans l'impuissance d'exercer les divines fonttions du Sacerdoce . Simul & ne vidratur per neglella fanitatis celpam facultat in es Sacerdo-talis efficy reprebensibiliter minerata. Voilà quels estoient les seurimens de ces saines Evesques, lorsque l'interest de leur santé les obligeoit de s'absenter de

one or one anteripoleum. Let a in the probable

"I." Il line piller in smilder publique, it approche de faie Corpare quils four les drones des
Engine pendas que à priet d'affigie des royes.

Autre l'entre pendas que le priet d'affigie des royes.

Autre l'entre le pendas que le mais de la consideration de la consideration de la charge de la consideration del consideration del consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration del co

leur Diocese, ce qu'ils me faisoient qu'avec la permission de leur Metropolitain. Car il est tres-probable

cet Co-realisms, magis à magis à presi spreis prepartiesses cirices, è heurem prenis, malarem passa sidificas, che I significa presèm Dei elementiam axe-remat, st. Cri.
V. Ce faint Pape avoit chi l·m, mefine tilà à cette
frouveranc dipini, probata que la faitera de la pelte de-vecoia L Ville de Rome: Fiftilemia [evintes , quia hon. Dim.
Ecolopa Di fine refines qu'a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: Patient file a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: Patient qu'a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: Patient qu'a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: Patient qu'a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: Patient qu'a penetra (freque) la Acto. Lid.
Lid. La Ville de Rome: La Ville de Rome la Ville de

delignmar. Aufil il figual les commercitions de foir Pomofica par les positervenes proficiations, & par un nombre extraordinaire de procetifions de de prirespui.  $m_{T,k}$ ,  $k_{T,k}$ biliques pour chème de Driu, voil ain d'un figuar d' $p_{T,k}^{p}$ , an  $m_{t}^{q}$ , ou la praintence qui en resire un bien encore plus grand. Dans oue de ces affemblées du prupile il mouvar en moins d'une heure quatre viriges personnes, fans que etc ciscomparable de interprisé Paftert

\_

C. jo.

discontinual ou ses predications, ou ses prieres, jufqu'à et qu'il cust par la perseverance désamé le Cuel, de atteste le fient qui s'apposition peuple. Intra noisse hare spations ellegitus bomines ad terram corraentes spiritum exhalarms. Sed nograsgnam despirit facus. Assimas Robers papalo pradicare, ne ab oraissan cuf-

farent, donec mi feratione divina, poftit ipfa quiefceret, VI, Ce qu'il y a de plus merveilleux dans la fainte magnammié de ce Pape, est que lors qu'il s'immoloir ainfi luy-melme pour son Eglife, il n'en avoir pas encote accepté le gouvernement, & il esperoit rodiours de faire reuffir les fecrers refforts qu'il avoit fait jouet our potter l'Empereur à faire éliee un autre Pape. Ainfi de rout le Pontificat , & de rout ce qui l'accompagne, rien ne plaifoir à ce Pape, que l'obligation d'une courageule relidence au remps de pelle, & la gloite de moutit pour son troupeau. On ne lit pas mesme que ce l'ape exhottait ou les patriculiers da peuple, ou les Ecclesiastiques de s'enfoir, bien loin qu'il y pensast luy-mesme. Je ne sçay s'il n'estoit point dans le mefme fensiment que l'un de fes faccesseurs, c'est Gregoue II, qui répondit à la consultation de faint Boniface Evefque de Mayence , que c'eftoit une feli: de prétendre de s'échaper des mains toutes poilfames de celuy quieft par tour , & qu'ainfi ceux que la peste avoit épargnez dans les Monasteres, ou dans le Clergé, devotent penfer à la priete & non pas à la finte. Adjecifis etiam qued fi peftifer merbut , aut mertalitas in Ecclesia vel Monasteriis irrepseris , hi quos nondum tetigis, an debeant à loco fagere, evitantes perienlum. Rood valde fatnem videtur : non enim valet quifquem Dei effogere manut. Mais quont sox Evefques , faint Gregoise ayant appris que la peste eftoir allumée dans la Ville de Namy, il écrivir à l'Evesque de travailler d'autant plus couragensement à la conversion des Ronains, des Lombards, des Payens L.v. Tp.s. & des Hereriques. Nulla ratione ceffetit,

WILL Lefails Evelopee Hally Salvins non feelneers a positive pair of territe, region ende qu'il est wh perspie toom fu Ville déproplée, mais il ne cefture de la comment de la comment de la comment de cité qu'il mission voir level four de la comment de fa propuse par la pière fel es vielles, pour enterdant un tespoietres de vière expire de l'espice de Tours. Levaliferies agrid Althyrife molerning sharit une, Levaliferies agrid Althyrife molerning sharit une, Levaliferies agrid Althyrife molerning sharit une, num insuit Topler emparen de ille ten renderves la plus flore prenderves et qu'il retain tanquam best Topler emparen de ille ten renderves la plus flore prenderves et qu'il retain canquation inmédier. Le viglis tidiates righters, dil valorit, assi in facilité, plus fait pripais accréte.

prilit.
Tendete Evréque de Manfelle vopus la
L-1,-1.1.
VIII. Tendete Evréque de Manfelle vopus la
L-1,-1.1.
VIII. Tendete Evréque de Manfelle vopus la
bellique de lois voldes , de la reference dans la
bellique de lois voldes , de la reflicable de fer
porre de la le volde , de la sentable glosse forme la
mental manée, de volde , de la sentable glosse forme la
mental manée, de volde sentable glosse forme la
mental manée, de volde sentable glosse forme la
mental manée de volde sentable glosse forme de
mental manée de volde sentable glosse forme de
mental manée de volde de volde sentable
de sentable que la mental de la complexión de
jes section prévious de la complexión de
jes section de la complexión de la complexión de
jes section de
jes section de la complexión de
jes section de
jestificación d

Le XVII. Concile de Tolede rematque que les Estéques de la Provice de Narbonne n'efforent pas venus à ce Connelle National, pour ne pas abundonner leurs Egiffes pendant que le mai connapieux qui l'exéfecileir, yendont leur prefente plus necellaire.

X. Elan artiviume gande mottalis dan Altandida, passe ca dimidib Pariacide qui a li birm metiride sono il Aumbiette, firitimo comodite qu'il chois
sulli petti de l'omocre de de factione ley methos
pour le laba de fon peaple. Il premoi plairit de voi
patific les contressons, de deconditore les combents,
il alifinot ceus qui choises à l'agonis, de leur femor
te que de les propers mains. Malaiser affaites d'expensione
dis, que merison vecasiaments existe anune paise
des, que merison vecasiaments existe anune paise
sonos (; d'igle come noules propriés mantiful dans
sonos ; d'igle come noules propriés mantiful dans

X I. Paffons fans abandonner ce faint Pattiarche, au troisième point, dont nous avons à patlet dans ce Chapitre Les persecutions , les guerres & les cala-mitez publiques obligent quelquesfois les Pasteurs les plus fervens à se retirer , lorsque leur presence ne setoit denuille utilité, & qu'ils peuvent le reserver pour recueillir les debris du naufrage, aprés que la rempelte feta finie. Ce fut la conduite de ce faint Patriarche qui voyant la Ville d'Alexandrie & toute l'Egypte faifie par les Perfans, il crut avec taifon que c'eftoit le semps de pranquer ce que le Fils de Dieu commanda à les Apoltres, de s'enfuit d'une Ville en une autre lors qu'on les persecuterois. Ainsi il se terita dans l'Isle de Chypre, qui estoit sa patrie, & qui fur auffi fon tombeau car Dieul'appella peu aprés à la cootonne & à la recompense de tant de travaux, Quando futurum erat us traderetur Alexandria Perfit , reminif. Cq. 4 cens Paffer dicentis, cum perfecnti vet fnerint in ci. Vita en. vitate ifta , fneite in aliam : fneam arripait in prepriam patriam , videlices in Cypram , in civitatem faam. Je feay que Batonius a tevoqué en doute cette Lora, e fune dece faint Patriatche ; mais Rosoveidus a suffi- en . 1.7. famment répondo à ses raisons, & dans cette renco tre on les ennemis de l'Empire y faifoient des coutses & des degats effroyables, c'euft efté une perte d'une extrême consequence, si un si grand Parriarche se fust laiffe faifir & emmener en Perfe ; Car les Patriarches eftoient après les Empereurs les personnes les plus émnetices de l'Empire, & c'euft efté un tres grand avan tage aux ennemis de s'eftre rendus maiftres de leus X11. Il n'en estois pas de mesme de la persecution

des Vandales en Affrique; car elle attaquoit ptincipale. ment la Foy Catholique. Ainfales Everques bien loin de s'enfuir , ou de plier fous la tyrannie de ces Princes Barbates , se tesolorent ao contraite contre toutes les défenses qui leur en avoient efté faires . de créer de nouveaux Everques dans toutes les Eglifes vacantes, dans l'esperance oo d'adoucir avec le temps la colere mans falda Roy Vandale par leurs civilitez, ou de formonter perre, fa crnauté pat leut patience , & quelque violente qu pust estre certe persecution , de ne laisset pas de rendre toutes les affistances possibles à leurs peoples. Definierant adverfus praceptum Regis in omnibus locis Ordi-Antionet colebrare Pontificum , cogitantes , aut Regis iracendiam, fi qua ferfitan exiferet, mitigandam que facilim Ordinati in fnis plebibus viverent : ant si perfecucionis violentia nasceretur, coronavdos etiam fidei confestione, quos dignos inveniebant promotione: ministerinto vere fram faciliut impletares , atque inter ip far tribulationes proprits plebibus folatia praftisurer. Plus de foixante de ces genereux Evelques futent enfuite exilex en l'Isle de Satdaigne; mais ils ne laifloiere pas de continuer de prendre foin de leurs Eglifes, foit par des inftructions generales, foit par des corrections particulieres, felon les befoins de chaque Diocefe : Prater ift at publici traffatus Epiftolas , fe quit forte ex Episcopis absentem plebem fuem corrigere vel monere volniffet , ad beatum Falgentism atcedebat . & per minifterium lingua ejut , oficine

### touchant les Benefices, Part, II. Liv. II. Ch. LIII. 287

fine dispensationis implibat.

X III. Énerodius a relevé des plus belles couleurs de son éloquence la constance inébranlable du bienheureux Laurent Evefque de Milan , lorfque les ennemis se jettetent dans le Milanez. Ce charitable Pasteut fouffen tout ce qu'il vir fouffrit à fes enfants. Cambo. fills irruptio, more posseum Christianum populamper direrfa dilitaberet , tu variorum generibus cruciasumu capiebaris in omnibus, su paterna convenint pietare. Sufficebas tormensa multorum ; at ait Apoliolus , Ques

Vestrum cruciatur, & non ego ? Inter illa tamen fra-Elum te non vides adverfitas ; bec triumphie fuis decerps fenfit wimicus , quod capis Sacerdotis animum non

XIV. Nous avons déja dit ailleurs que S. Aprunculus Evcíque de Langres, a yant appris que les Bourgnignons le déhans de la fidelisé, avoient donné ordrede luy ofter la vie , se rettra a Clermont sous le domaine des Rois de France , où il fut peu de temps après sait Evelque, Saint Quintien Evelque de Rodez quina fon Evelehé pour la melme raison, pour prévenir les em-buches des Goths qui avoient resolu de le faire moutit, comme passionnément affectionné à l'Empire des François. Comme ces perfecutions attaquoient fingulierement la personne de ces Everques , ils devoient fans doute ceder moins pour conferver leur vie, que pour ofter à leurs ennemis l'occasion de commettre un détestable patticide , & pour ne pas attiret fur eux un orage qui enveloppetoit indubitablement une partie de

leuts Diocefains

X V. Je ne fçay s'il est aussi facile de justifier la fuite de Vilicarius Everque de Vienne. Cat Adon Everque de Vienne n'en tapporte point d'autre cause que les factileges & les rapines que les lasques committent alors dans la pluspatt des Eglises, dont ils s'approprierent les fonds & les tevenus , dreffant les trophées de leur factilege avarice for let propres monumens de la pieré & des liberalitez de leurs ancoltres Cum fur ofo co infano fatis confe o Franci res facras Echifiatum ad ufm fun reibrquerent, redens Veli-carim Vennonfem Ecclefiam Juan indecenter bumbliari , rel lo Epifcopatu , in Monafterium fanfforum Martyrum Agunuenfium ing eff ut , vicam vener abilem duxii. Vaftara O deffigura Vicamenfis O Lugha. nerfis Provincia , aliquos annis utraque Ecclefia fine Episcopia fixe , laixis (acril pè cor barbare res s'acras Belefierum ob inqueibus. Volla apparemment la caufe du veuvage de tant d'Eglifes en France, lors que faint Boniface y fot envoyé par les Papes. Anastase Bibliothecaste rematque dans la Vie du Pape Hormifde, que sous sun Pontificar on tétablitdans l'Afrique l'Episcopat qui en avoir esté exserminé par les heretiques durant l'efrace de foixante & quator ze ans. Hajus temporibus Episcopatus in Africa post annes 74. revocatus oft, qui ab batericis exterminatus fuerar. Il est difficile que eeux qui pesetont dans une juste bafance ces deux forces de conduites fi différences , ne donnentl'avantage aux Evelques d'Afrique, qui nonubstant les défenses & la rage de leurs persecureurs, rétablisent l'Episcopat, quoy qu'il leur en deust coû. tet la liberté on la vie : au lieu que la feule perte des biens rempotels jetta ces Evefques François dans un fi grand découragement , qu'abandonnaot leurs Eglifes . ils cauferent one interruption dans l'Episcopat , dont les fuites futent tres funelles.

X V I. Les Everques d'Angleserre Laurent, Mellitos & Julius, qui avalent effe les compagnons & les avdes du grand Angustin , & done le premier estoit fon fucceffeut dans le Siege de Cantochery entent des taifons bien plus apparentes de quietre l'Angleterre, où leur travail demeuroit fans froit, & où leurs pré-

dications ne produisoient qu'un endurcissement plus inexcufable dans le eœur de ces infideles. Decretare Bolo I, ). of commune confide, quas fatim effet, as connes in pa- 1.5.4 triam redenates, libera ili mente Damino defervirent,

wen interrebelle, fidei burbares fine finitu refiderant, Difoffere itaque primo Mellen er Infins , atque ad parte Galla feoffere , ev. Mais sprés que Mel-linus & Jultus fe furent tettrex dans la France pour y trendre Laurent qui devoit les suivre, l'Apostre saint Pierre luy apparut la nent comme il dormoit dans son Eghie, & ajoûrant les châtimens aux reproches, il lay demanda comment il ofoit quirtet fon troupeau, & postquoy il ne se rendoit pas plusost imitateut de sa conduite, puisqu'il avoit enduré rant de prisons, de chaines, de tourment, & enfin la mort pour les brebis que le Fils de Dien loy avoit confice. Flegellis acrieribus afficient sensentemen, quare pregen selin-queres, rel cui Fasterum, eves Christi en medio lupo. rum pofitas fopeus ipfe dimitteret. An mei , inquit. oblitus es exempli, qui pro partiels Christs, ques mili in indicum fue dilectionis commendaveras, verbera, Vineula , carceres , afflictiones , ipfam postremo moriem , mortem autem cincis , ab insidelibus pertuli. Loutens fie voir an Roy idolliere les marques fanglantes des comps qu'il avoit receus de la main du divin Apoftre; & ses playes furent plus éloquences que soutes ses prédications. Ce Prince se convertit & rappella Melhtus & Jultus dans leurs Evelchez de Londres & de Ro-

X V I I. Nous n'avons tronvé de lieu plus commod out dire un mut des Lvesques Titulaites qui ne refident pas , parce que les Nations barbares our occupé leurs Villes, ont défolé leurs F glifes, & leur ont fait perdrel'esperance d'y revents. Le Concile » Tralo conferva a ces Pr-lats tous les honneurs, tous les avantages, & rous les droits de l'Epulcopat , e'est à dire le ponvoit d'Ordonner, & le rang & la pieseance sur les Evesques Ordonnez aprés eux ; ne jugeant pas à propos d'oftet à leurs Confieres ce que les Baibares n'avoient pû leut tavit. Qu'miam diverfit temper bes barbat a incut- Can, 17. finnes fuere, cor. En qui fic Ordinati funt, co-proprer pradictam caufam in fuis thronis non funt con. Biguri , ne abfque ullo ex care prajudicio conferventur. decresomme , at Co descriorum Clernorum Ordinates nes Canenice faciant , co prafidentia authoritate fecundum propriam flaram utentur, eve. Il eft vray que la premiere origine de ces Evelques Titulaires eft venue de ceux qui aprés avoir gouverné durant quelque temps les Eghies pour lesquelles ils avnient ellé Or-donnez, en ont ellé challex par les Barbares qui se font rendus les maiftres du Pais , & ne leur ont plus permis de s'y rétablir. Mais les sermes de ce Canon que nous venous de citer, parlent évidemment de ceux qui n'ont jamais pû eftre inshronigez dans ces Eglifes . & qui par confequent n'ont jamais possedé aucune Eglife, quoy qu'ils y euffent efté destines par leur Otdination. Proper pradition confem in fatt ibrovit non fant confituti. Il eft bien vray qu'il y a toutes les apparence du monde que lors qu'on Ordonnoit ces Evelques, on le flattoir encore de quelque esperance de les y faire recevoir. Mais comme, quey que ces efperances follent fouvent trompérs, & qu'elles follent ordinate ment incretaines, on ne laiffort rasd'Ordonner des Evelques sons le titre de ces Villes alienées de l'Empire & de l'Eglife: la coûmme s'introduifit enfin de conserer ces Titres d'Evelchez, & de consacrer

ceux qui en effoient postvås, XVIII, Mais ce melme Concile nons apprend une Con. 15. fingularité bien plus trmatquoble. Car les Sarazins s'eftant jettez dans l'Ist: de Chypte, & en avant chaffe tous les Evefques , l'Archevelque Jean fe retira dans

l'Hellespont avec ses nutres Confreres, où non seule. ment il établit fon thtône & celuy des autres Evelques de Chypredans les principales Villes de l'Elellespont : mais il obunt une autorité Patriarchale , & parcille à celle du Patriatche de Constantinople , fut tous les anciers Evelques de l'Hellefpont, par la faveut de l'Empeteut Julimien le jeune, de pur la conceffion que lay en fit ce Concile : Ve nova Jaffineanopelis Confantinopolis fiu babeat , & qui in ea confirmitur Epif. Episcopu , d'à suis Episcopis eligarar ex antique confaerndene

X 1 X. L'Evelque d'Haurie s'eltant par une occasion

pareille retité dans l'îlle de Corcyte, que nous appel-

loss prefentement Corfou, avec tout fon Clerge, avoit

autresfois obtenu de l'Empereur Mautier un fembla-

ble Rescript, pour s'approprier le Chasteau de Cor-fou, & en saire son Siege. Alcyson Evesque de Coeson le fit déboutet de cette ptérention par la Sen d'André Metropolisan de Nicopolis, à qui l'Emperent avoit renvoyé la connoiffance de cette cause; le Pape faint Gregoire confirma la Sentence du Metro. politain, & écrivit à son Apocrisaire, à Constantinople, pout faite confirmer à l'Empereur , &c faite executer par son anrocité ce qui avoit esté jugé par le Messo-4 14. 17 11. politain , & par le Siege Apostolique. Id agere flu. dent , ut cum ejus juffione noftra illic foncentia tranfmittatur ; quatenus & ferenitati ipfim , ficus diguam est , refervaste , & rationabiliter correxisto , qua male profumpta funt, videamer. Quia in re omnino danda opera oft, ut fi fieri poteft , etiam jaffonem fuam iple tribuat , in qua en que à nobis definita funt , fer-vari pracipiat. Nam hoc falto omnis de catero furreptionis locus offraisur. Les Canons vouloiens que ces Evelques chailes de leurs Eglifes , fullent receus par leurs Confrerescomme des hoftes, & non pas comme des mailtres, &c qu'ils se contentaffent de la chatiré & de l'hospitalieé avec laquelle on les recevoit, aos prétendre aucune junidiction. Denieue at contre Ecclefiafficam ordinationem, contra Sacerdotalem modiftiam contrafacrorum Canonum flatnea , pradiftum cafrum de jurifdittione sua abducere, oc fua motirensus (ub)scere poreft ati, ut fierent quedammede Domini, ubi print fufcepti fuerant peregrini. C'eft ce que ce Pape écrivit à Alcyfon Evefque de Cotfou. Or ponobliant que ce Rescript de l'Empereut n'eût esté obtenn que par surprise , qu'il finst également contraire aux loix & aux Canons, que par consequent il n'eust pasetté mis à execution : Dum Imporators offet fabreprum , nec Juffio eins, quippe que contra leges er facres Canones data fuerat, habuifes effellum. & indecifa inter par. tes contentio remanfifot : pour lefaite revoquer il fallut que le Metropolitain eust ordre de l'Empereur d'en connoiltre, & que la Sentence confirmee par le Pape, fult encore confirmée par l'Empereur , & executée par

fon exprés commandement, XX. Or de melme que l'ancien Evelque de Cosfot fut maintenu contre les usurpations de fon holte l'Evesque d'Isurie : ainsi Balsamon remarque que l'Atchevelque de Chypre rransferé dans l'Hellespont , ne jouit pas lung-temps des avantages & de la jutifdi-Gion exorbitante que le Concile in Tealle luy avoit accordée, Ilest à croire que le Patriatche de Constan-tinople ne sut pas d'humeut à souffrit ce restanchement qu'on avoit fait à sa jurisdiction , & que l'Evelque de Cyzique secotia bien rost le joug de la domina tion de celuy qui avant efté receu comme un étranger, eftoir deveru le maiftre. Le melme Ballamor For ur. 37. fait auffi connoiftre que le Canon précedent de cemelme Concile se doic entendre des Evesques qu'on contionoit toujours d'élire & d'Orducaet, quoy que les

Villes Episcopales fussent déja tembées dans la puis-fance dea inháciles, de qu'il testast tres peu, ou point

du tout d'esperance de les jamais recouvres Nous Itous dans le Concile II. de Macon, après les fouleriptions des Evelques qui y affisterent, & celles des Envoyed de ceux qui ne pureor s'y trouver , les fignatures de trois Everques fans peuple & fazis Siege. liem Epifepi, qui in su fynede furrans, nen haben. Con. A.
tes fedes. Si nous remontons plus haut, le Concile
d'Ancyre ordonne que les Evelques qui n'ont pû fe se faire recevoir dans les Eglises pour lesquelles on les avoir Ordonnea, conferveront la place qu'ils avoient enure les Prefires de leut premiere Eglife. Le Concile Cas. 6. de Nicce lassa la liberté aux Evelques Catholiques de donner rang aux Eveloues Novatiens out le convertiroient, ou parmy les Prefires de leur Cathedrale, en leur laitlant mefme le nom d'Evefques, ou parmy leurs Chotevelques, ou enfin parmy leuts Curez. Le Con. Car at, cile d'Antioche voulut que les Evefques qui auroient trouvé des difficultes infurmontables aux efforts qu'ils autoieur faits de se mettre en possession de leuts Evesches, fuffent toûjours participans des honneura, des avantaces & des fonctions de l'Epifcopat, Le Con-Cas, st. cile de Satdique veut qu'on reçoive avec honneur les Evelques qu'une longue perfecution a fait fornit de leurs Evelchen. Dans la celebre conference de Carthige, Petilien Donatifie teprochs à Alype Evefque de Tagafte, que le parti des Catholiques avoit auffi pluficuts Evelques dans des Villages, & quelques uns melme fans peuple. Sane co fine populis haber. La smil tal. telation du Concile d'Ephele au Pape Celestin , potte 40, P. que les partifans de Nestorius dans leur Conciliabile avoieur pluficurs Evelques fans Evelchez & fans Egli- 40, FIL fes. Ce Concile lastfa le nom & les honneurs, mais non pas les fonctions de l'Episcopat à un vieux Metropolitain de Pamphylie, qui s'effoit demis de la dienité. Voilà beaucoup de diverses sottes d'Evesques Tirolaires fans Evelchez, mais et ne font que ceux dont Balfamon nous a parlé , qui ont beaucoup de ressem-blance avec les nostres. Nous en patierons plus au long dans les Parties fuivantes.

#### CHAPITRE LIV.

De la protection que les Evesques & tous les Beneficiers donnoient aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, & aux personnes oppreffées. En France,

L. No. Concier de France chargene les Evefones de volter , ta fare cafere per les principues du Chryé , les projessees , & de pourser a lear nearres 22. De protegor tomes les performes meferables , contre les via-mes des Magnifents.

111, IV. De me par éparguer les fendres de l'Iglife. Le Rey Contran danne autorité aux Evofques fur les Dacs , fur les Gen-verneurs de Province El fur les Generaux d'armée,

V. Les Ross confirment les flatuts de ces Consiles. V. Lis Kill Oberman es paint ne es content. VI. La charist des Inséques paur les Éfécuses, for ton post nes que avante éfé affrancies par Légife, su dans l'Égife. VII, VIII. Els l'évend mofine for les mifres pobliques, El un entefere 1 X. X. La peri des Ren feitrerent & affermifiet l'accorne des Exefques

X 1. Sages ménagement des plus faints Evefques, pour ne per bieffer l'automné des Souveraunt étables de Dien.

 L A protection des orphelins, des veuves, des panvees & des miferables, effoit une des plus ordinaires occupations des Evelques residans dans leurs Dioceles. C'est donc par où nous commencerons d'exposer leurs fonctions, après avoir suffismment

ta Can. Stull 42.

parlé de leur refidence. Le ConcileV. d'Orleans ordonna que l'Archidiacte ou le Prevoit de l'Eglife vifiterroit rous les Dimanches les prisons , pour s'informer des besons & de l'estar des criminels qui y sont détenus , & que l'Evefque nommeroit un Officier fage & charitable pour fournit des reefors de l'Eglife tout ce qui seroit necessaire pour leur nontriente. Id etion mifera ionis intuita a jaum dazemas cuffederi , at que pro quiboscumque culpis in execcibne deputaneur, ab Archidiacono fen à Prapofico Ecclefia fi-gulis diebm 2 cominicis requirentar; at necefitar viallioum fecumdum praceptum divinum in fericarditer fabit vetur : at. que à l'ontifice suffitute fileli & del genti perfone, que neceffaria provident, esmocions eix villes de dime

Ecclefie tr businer. I I. Cette charité Pastorale ne devoit pas sculement eftre accompagnée de la liberalité, pour fournir aux papyres prifonniers toutes leurs necessirez, mais aussi de generolité pour arrefter les violences & les injultsces des Magifteats & des perfonnes puissantes , en lancant fut leurs teftes les foudres de l'Eglife. Ve Indicer, aut Potentet, qui pangeres oppriment , f comme-11. Can. 17. nin & Pontifer fuo fe nin emendaverint , excomm crarue. C'est le Decrer du Concile II. de Tours. Celuy du Concile II, de Macon remarque que l'Ecriture mesme a chargé les Evesques de la protrôtion des pupilles , des veuves & de routes les perfonnes mifera. bles : ainfa qu'il ne fair plus fouffait que les Juges ensreprennent de juget leuts causes sans en avoit auparavant avern l'Evefque , on en son absence l'Archid dre, ou enfin un de ses Prestres, qui affistera au juge. ment , & empefcheta qu'on leur faile aucune violence. Si les Juges tefusent d'obejt à cette Ordonnance, on les retranchera de la Communion de l'E. glife: pursqueles Evesques qui ont recen l'antorité suprême dans l'Eglife, ne doivent pas negliger les moindres choses, de peut que la negligence des moindres ches ne donne commencement a quelque grand mal. Quid Scriptura divina de viduis co pupelles pracpiar, nobis clam non eft. Lleaque quaniam previsioni moftra Des authore, caufa principalirer vidueron con popillorum fune commiffe, pervenie ad me quod à pudicibus crudelime , proteviffine a caufes , velute defenforeca-

> paulatim de forta in moronio malum trabere. 111. La fermeté inflexible de ces Evefques ne s'arrefta pas là , elle menaca de la melme tempelle , des foudres & des anathemes de l'Eglife . Proc II fi anathematis ultione sleff-inter , les favoris melmes des Rois, & les premiers Seignents du Royamme: Hi qui Leteri Tegu adbaren, qui ofoient contre les Loix des Rois, suffi bien que contre les Canons, coma antique un Patrum :- Rep m de Bofenonem , fe faifet des tetres & des maifons des pauvres , pas-une invafiseninfolente & treannique, fars nulle forme de jultice. Le Roy Gontran qui avoit convuqué ce Concile, en foûtenout les Decrets par son autoriré , comme il patoist out l'Edit de confirmation op'il en publia , oil il en-

ita justo co reste, un deincepo de calibus ancedista

perfine non conqueffentur. Quad fe is que luden eff,

ave impressor est allquam infarram impefferit, ant de-

finitionem tanti Concilii tranfgriffus facris, à Com-

ninnione fuffendarne. Quibui igetne magnarum terum

caufa commiffa funt , nec minimarum à grown eft cau.

fer parripender: perfonarum; Solent enem & minima

gultrats & des Juges , quand ils exhorteront les proples a la pieté, on qu'ils correctore les conpubles, / er Apoflobes Possifices, jungen es vob-fewn Confacerdotes voftres , & files femores Ecclefie , pe Indices lecorum, questemque amufatis, ques vete qualites benefla commendat, ica univerfum populi multitudinem conflavis pradicatione corregue, at er bene viventes myfices adburranemis forms mulcent . ey excedences ad viam rolli itimeris correllio Tafforalis adducat.

IV. Mais la pieré facerdosale de ce Roy, & l'autritté qu'il donnoit aux Evefques pour la correction des personnes les plus pussantes de l'Estar, n'éclata mais plus que lors qu'il fit comparoiftre tous les Ducs & les Officiers d'une atmée qui avoir pillé en patfant tour le pass & les Eglifes du Languedoc, devant une Affemblée de quatre Everques, & de quelques anciens Seigneuts. Quature convocario Epifcopii, Grigo, Tur.

nec non majoribus nara lasterara , Duces defentere ca. L. l.c. 31. pir. Il leur representa luy-mefine avec la Majefté d'un Roy, & avec le zele d'un Everque, que les anciens Rois & les Generanx d'armée , n'avoient remporté tant de victoires que pat leur Religion envers Dien . leurs liberalites envets les Eglifes, leuts respects envers les corps des Marryrs , leur veneration envers les Evelques : qu'il n'estoit pas étrange qu'ayant manqué à tous ces devoirs, ils euffent efté bonienfement vaincus : mais qu'il effoit refoln de faire tomber for leurs testes , plutoft que sur la sienne , la vengeance que le Ciel titeroit de tant de crimes. Patres unft i Eccle. fin edificances, in Deam fp-m onesen ponentes, martyres bomeantes, facerdotes venerantes, vilherias ches auerunt: Nor Deum non metnimue , facta eine vaftamm: , erc, Men patell obtineri villoria , ubi talia perpetraneur. Ideo manus noftra invalida , enfo sep-feit, ere. Certé fi ves regulta fuffa contemnites , jam debet fecuris capicit raffro fuhmerps, Ces Genetaux d'ar-mée tacherent de s'excuser sur l'opiniarre desoherisance, & l'humeur feditiense des peuples. Mans il v a bien de l'apparence que les Evelques leur avant fair promettre de tepater leurs faores passces , ficchirent en leur saveot la clemence du Roy. Cet exemple admirable fait voir la suprême pustance que le Roy donnoit aux Evelques pour la correction des Grands, & pour la défense des miserables.

reutes , irremediabiliter affi gintur. Ob quam caufam decernism , at judices non print viduos er pupillet V. Le Roy Cloraire I I. fit une Ordonnance ensuire correniant, quim Epifcopo nonciarine, cujur fab redu Concile V. de Paris, où il confirme les Dectets de lem ne degunt. Quod fi Ep fengus profess non frerit, ce Concile . & commande outre cela que routes les Arch discons , vel Preftytere eine , ut pariter fedenimpolitions qui ont elle faites fur les peuples par vioses, communi deliberatione , canfis corum terminos frant, lence & fans leut confentement, foient tevoquées; & que les subfides ne seront levez que daos les lieux , & des especes mesmes dons on les levoit au temps du regne de Gonttan , Sigebert & Chilperic. Fenbiewe. one Centas novas impie addens eft , & a populo rechamatur , jufla maniferene , m ferrerditer mendetur. De Teloneo , at per en loca debent exigi , vel de fpecie. busipfes , de quibar precedentium Princ pum tempere, ed oft of one ad transferent bone memorie domestrem pareatum noffenena Guneramai , Septerti , Chilperici Regum off exection, Dans les Canons de ceConcile il n'y a rien qui regarde ce foulagement des proples, mais il est cres-apparent que les Evesques en avoient fair quelques remontrances à ce Roy, puis qu'il insera cet article, important entre tant d'autres qui ne conment qu'une confirmation des Statuts du Concile,

VI. La charité companifante des Evelques fe réandis particulierensent far les Ffclaves. Le Concile d'Agde permit aux Evelques d'aff-anchit quelques uns d'entre les Esclaves de l'Eglise, & de leut foire en meline temps quelque liberalus qui n'excedast pas la fomme de vingt écus, en que que perir fond de terre coint aux Evefques de fe faire accompagnet des Made vigne, ou de muison, sans queleurs Successeurs puf-

Cor. rs.

cm.7. [en troupest en brans faire. Quant tames jalemen gegant juli-deram namerum, e-medam is terrala .

cm.19. [vistale, vol hoffpitale name, Comma are catter [d. vistale, vol hoffpitale name, Comma are catter [d. vistale, vol. hoffpitale name, Comma are catter [d. vistale, vol. hoffpet name are catter [d. vistale, vol. hoffpet name are catter [d. vistale, d. vistale, d. comma [d. vistale, d. comma [d. vistale, d. vistale,

"C".".

"V, & O'heum changes moore plus experiment lys.
Evidquo de la protection et a finizacios, muss for
ton de cent qui svoint etile affinachs par lettu musfirst dans l'Epile, ficiol Tascance columne: l'anguija Entifiti yave l'arristion neglerationes i firstios
farias diplica. Sans exemunios contrevini ast lors
farias diplica. Sans exemunios contrevini ast lors
un oliotero la bherit ana affinachia que ne avoien
table!: Trare ne cariga per passia tera obsessi fortravesary informa thereast. Les plus intenne de
tron la letture qu'on efficient la guite de freque

trons les Efekteren qu'on defineuit à la grant des feçulches i, souliform nemmonis de cues procedion de l'Egilée, fi la liberte leux avois et êt-une fons acconére: De degrarable front ; qu'i speakire dépatient sons comments de l'accomment de l'accomment de la consideration comment de l'accomment de l'accomment de la consideration de Micon effertu'à l'Errefiepe ("In, una 13-grant de la d'Étaréque voustions fe faux affillee, in cande des Affiniaqui l'art avoires donné la blorte; que par les veyes oiqui l'art avoires donné la blorte; que priet veyes oi-

suiters, cas par use Leure, cas par leur Tellaness.

Ladigun of from a pai si pai si pai ficultà Estiplia

con la ladigun of pain a pai si pai si pai figurellà Estiplia

pai pai si figure pai pai si pai si

50-ma de (hriftianes vendere provinsia; destingue przespromes 51. laneur – pringularam subsiam regionet, as mallas in reguo 6-7. Francorum captivum hominem Christianum penitus in aliad reguum transmitterete, VII. Les Souverains ont melme quelquesfois tef-

from the characteristic and the characteristic anature and the characteristic and the characteristic and the chara

Le Canno que le verdeoireux meline ell nolipours delian. Inhune fla 
popular de l'Ariena tininere, Q<sup>\*</sup>C. Cantra faminfish 
popular, faminge filiainesen extremissan, Q<sup>\*</sup>C. La 
Ruine Fredeoinde le reuix elle-modime dans l'ayle de 
FERIFE de Paiss, on l'Eveleque pris fa dérinde. 
VIII, Gregorie de Tours a fait l'àlogs de Manil. 
Ino Eveleque de Calhost et in d'y a rien qua musite ploi

VIII, Gregoire de Tours a fait l'éloge de Mannlion Evefque de Cahoes : h n'y a rien qui merire plos noftre admiration que le coutage de ce Prelat à défendre les pauvres contre les oppreffions des Juges, & fon atdente charité qui le faifoit effre l'errl des avengles, le pred des boireus, l'appry des veuves, le pret de

tous les miferables. Fuit etian et in judisi jufins, at defendent pasperet Ecclefie fue , de man melerum L.t.c. 41; judicum, e.c. Voicy encore une chose bien memotable que ce que ce melme Auteur taconte ailleurs Le Roy Childebert envoya en Poitou fon Maire du Palass & le Comte du Palass , à la ptiere de Meroire Evelque de Poisiers , pour rétablir les impolitions au mesme citat qu'elles efforent au temps de son pere, en charger les riches, & en décharger les veuves, les orphelins & les pauvres, fur lesquels neanmoins certe charge effoit presque tombée toute entiere. Ce qui fut ponctuellement execute. Childeberius Rex Defcriptores in Pillates , invitate Meroneo Episcopo , juffit abire . Majorem domus Regie , & Palaty fai Comitem , ut feilicet Populut cenfum quem tempore Patris reddiderat , fulla ratione , innovata re , red. dere deberet. Multi enim ex bis defautti fuerant : L. p.c.pe er ob boc sidnis , orphanifque ac debifibus tributi pondat infederat ; qued bi difcutientet per erdinem , relaxantes pauperes acinfirmos, illos quos jufticia conditio tributaries dabat , cenfu publico fubdiderunt Voilà un double foulagement que ce charnable Evele procura à ses Diocesains, de faire reduire les sublides à l'eflat où ils eftoient fous le regne precedent, & d'empefcher que le pouls n'en tombast lut les pas-vtes, & fot ceux qui eftoient les moins capables de le

IX. Ma's voici un affranchissement entier de routes fortes de tributs, confervé à la Ville de Tours par le genereux Gregoire Evefque de cette Ville, qui en a luy-melme écrit l'haltoire. Les deux melmes Officiers stelm de la Couronne pafferent de Poiriers à Tours, & com mencerent a y faste les impositions, selon qu'elles avoient effe teglées en un Registre au temps do Roy Clotaire. Mais ce vigoureux Prelat s'y opposs, leut remontrant que ce reglement de tailles avoit ellé ve. ritablement dresse & mis par écrit sous le Roy Clotaire, mais que ce Roy apprehendant l'usdignation do grand faint Martin , l'avoit mis ao feu ; Libri illi per timerem fantti Martini Antifitis compantto Rege, incenfi funt ; qu'après la mort de Clotaire le Roy Cambert recevant le ferment de fidelité de ceux de Tours, leur jura auffi de n'introduire aucunes nonvelles exoctions : Cam juramente promifit at leges confinctadine que novas populo non infligaret. Que le Conne Gaston estant venu faire des levées d'atrent conformément à ce vieux Registre, & en ayant est empesche pat l'Evesque de Tours Eophronius: Tri-bata capis exigere , sed ab Euphronio Episcopo probibitas, e. Il vint s'en plaindre au Roy, qui fit brûler tous ces Registres , renvoya à l'Eglife de faint Mattin ce qu'on avoit commencé de lever , & confirma les franchises de la Ville de Tones : Pe nallus de popula Turenice allum triburum publice redderer. Enfin que le Roy Swebert . & meline Childebert depais quatorne ans avoient confervé au peuple de Tours fon immunité ancienne, & que ce Livre qu'on monstoit prefentement, n'avoit pas efté tiré du Trefor des Chartes du Roy. Liber bic à Regis threfaure delatus non eft , net augnam per tot convaluit annes, Celuy qui fasfoitle plus d'inftance fot ce Livre, fut tout à com faifi d'une fievre qui l'empotta en trois jours. Gregoice de Tours envoya au Roy pout sçavoir sa volonté; le Roy écrivit acffi. tnft , & confirma les franchifes de faint Martin. Poli bac not transmittent nuncies ad Regem , at quid de has canfa juberet , mandata remitteret. Sed protinus Epiftelam cum anthoritate miferant . ne populus Turonicus pro reverentia

fancti Martini describeretu

X. C'est ainsi que les Evrsques, sans rien diminuer du respect & de l'obeissance qu'ils devoient aux Souverains.

### touchant les Benefices, Part. II, Liv. II. Ch. L.V. 291

verains désournoiene les mjustices des Officiers , proinviolable fidelire, leue lasffoient negocier toutes ces fortes d'affaires, & les peuples se monnoient bien plus ratement, dans l'affeurance qu'ils avoient que la charité & la juftice de leurs Evelques , fourenue du eredir qu'ils avoient en Cour, ne les laifferoient jamais fureharget d'aucunes injoîtes eauctions. La Preface du V. Concile de Paris, montre clairement comme les Rois se reposoient entietement sue la fagesse & la fidelité des Evesques, pout faire toua les reglemens qu'ils jugcoient necessaires à la police du Royaume, cile a esté assemblé par les ordees du Roy Clotaire II. pone traster de tont ce qui peut contribuer au falut & à la conservation du Roy , du Clergé & do Peuple : Trastantes qued Principis, quid faluti populi utilim competeret : vel quid Ecclesiasticme Ordo falubrites obfervaret, Saint Sulpice le doux Evefque de Bourges, pad Sarron touché des latmes de son Clergé & de son Peuple, perfuada enfin au Roy la tevocation d'une impolition nouvelle , confestim infolita abrogatur exallia , popad surum pula falus reftstuitur. Saint Outtille predeceffeur de

faint Sulpice, avoit déja avant luy détoutné le mesme 10, Mej fleso de fon peuple.

cles pallez, n'eft pas toujours à imitet dans les foivans. La lagesse n'est pas mous propre aux Evesques que la charité. Leur chariré melme ne seroit pas parfisite, fi elle n'estoit accompagnée d'un fage discetuement de ce qui convient & de ce qui peut reiffir dans chaque ficele. Ces genereux Evelques des fiecles paffex fe mé. nageoient aussi avec prudence entre ees deux écuirls perilleux, de biesser l'autorité des Souverains, & de negliger les necessiten des peuples. Cette fainte & heureuse hardiesse dont nous avons tapporté quelques exemples, est certainement un des plus beaux ornemens de leur histoire Mais ces exemples font fi rates, que nous ayons en cela meline un juste sojet de croire que les ménagemens de ces sages Prelats n'estoient pas à leur propre jugement un moindre fujet de louisnee. Ce qu'on peut tuiljours imiter, est ce qui est rappotté er, deput, dans la Vie de S Cefaire, qu'il employoit toujouts & Ls. e. p., fon eredit & fes prieres pout empefcher les injuftes opprefions des perfones miferables. Sollicitudinem et. rens de Ecclefin , de Af ou efferis , de peregrinis, de viduis , de infirmancibus ; de quorum caufis , ne aliquie contra fac . jufque of primeretur , precabatur muiverfot.

XI. On içait que ce qui eft à admirer dans les fie-

CHAPITRE LV.

De la mesme protection que les Evesques & les autres Beneficiers donnoient à toutes les personnes miserables en Espagne.

L. Le Ray Recorde commande our loges de recevo infere-tion des Concles Provinciaux . Et aux Enefiques de voller for les

It. Itt. IV. Les Canoles one quelquerfriereplèles unpolts pu bles, les Rem le vanhant auf. V. Les Rose confident les Cancles for leurs plus imperantes af-

faces, you regardent to fundage ment due mefor deles.
VI. VII. Les familles Roudles recourres quelquerfou à la Printerior de l'April C. des compass.

Fill, T. X., X., X. Derre secondes de acre procedime de-mandée par les Rasa mefines, pour leur famille après leur mors, l'accorrecess des Rayantes, élections, Le Roy Erroje pou le Con-ille de correge les Loss de l'Estac contravas, à la paliva.

Es Evelques d'Elpague n'eurent ny moins de

suvoir, ny moins de rele que ecux de France. Liv. IL Part. IL.

Seigneurs. Le mefine Coneile II I. de Tolede, où le feiu de la veritable Eglife, ordonna que les Con-ciles Provinciant ne se sicodroient plus qu'une sois chaque année ; mais que tous les Juges & tous les Officiers du Fife s'y trouveroient avec les Evelques . felon l'Ordonnance que le Roy en avoit faite, pour y oudes eorvées injuftes. Ce Concile déclare que le Roy a enjoint aux Evefques de veiller for les Juges & for corriger de leuts fautes , & pour l'en avertit , s'ils ne profitent parde leurs corrections; & que s'ils font incorrigibles , il faut les retranchet du Corps de l'Ephfe. Indices very locorum vel Affores fifcalium Patrime- Co cum Sacerdotali Concilio autumnali tempore, fimul in unam convenient, ut difcent, quem pie er lufte cum populis agere debeant, ne in augarits aut in operatiouibut superfluit , five privatum ouerent , five fiscalem gravent. Sint etiam Prospellores Epifcopi fecundim regiem admonisionem . qualiter judices cam populit agant , ita ut ipfor pramouitor corrigent , aut infolentim corum anditibut Principh innotescant Qued ficer. repros emendare nequiverint, & ab Ecclefia, & à com. marione fufpendent. Le fera des patoles furvantes feroit encore plus merveilleux, fi le texte effoit bien clair & bien affeure : cat il femble qu'on temerttoit au jugement de l'Evelque & des Anciens de chaque pais, quelles charges il peut suppotter, sans en estre tnecommodé. A Sacredors verb C' à senioribus delibe. retur, qued Provincia fine fue detrimente praft are debest tudicin

II. Mais quelque verisé qu'il y puisse avoir dans ce tevre, on ne peut formee aucun donte fur le Concile de Saragolle, qui fut sens trois ans après, & oil fe trouverent presque les mesmes Evesques, Ot les Prelats de ce Concile donnérent aux Collectrus des impolitions & des deniers publics un reglement de ce qu'ils devoient lever, avec ordre de restimer ce qu'ils autoient exigé de plus. Qued pre neftya definitione . fient diximus , tam vee , quam adjuteres at que arentes exigere debeaus , nibil amplius prasumant vel exigere, vel anteres. Quod fi ab agentibus velerie aliqua superalla fucrint , quam bujus confeufen noftri tener demouftrat, poe emendare & reffisnere, coi male abla-

ta funt , ordinatir, Tous les Evelques foufctivitent à ce reclement de trilles , Confensum no firum subscripti, III. Le Concre IV, de Tolede renouvella aux Evel. ques le souvenir de cette obligation indispensable de proteger les peoples; d'arrefter les emportemens des Grands', de cortiger les Juges cottompus, d'implorer l'autorité toute-puissante de Rois contre ceux qui font incorrigibles dans leuts violences. Epifcspi in defen. Cai, 30 deudis populis as protegendis, impositam à Teo sibi curam non ambigant; Ideigno dem conspiciunt Indi. ces & Porestates pauperum oppressores existere , prius tempferint emendare , corum infolentiam Regis auribut intiment : ut ques facerdotalit admonitio uen fie. Etit ad fofficiam , Regalit poteftat ab improbitate ceer. gret. Les Conciles exammoient fi chaque Evelque s'eftoit fidellement acquitté de cette obligation , dont

Dieu melrue l'avoit charges Si quis Epifcoporum ne-IV. Le Roy Ervige a yant convoqué le Concile XIII. de Tolede , y declara que les tributs qui effoient dels au Fife , montoient à des fommes un

ne poursui les reiges, (aux jurur les peuples dans abbinde declaments, oil du verigiels à pour de transes, terre more course consecutié dé , de un à rome pas elléments de la comment de la commenta del la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta del la commenta del

V. Ervige laissa en mourant son Royaume à Egica fon gendre, après l'avoir fait jurer qu'il regner oit avec justice for fes lojers. Ve juftitiem commffin populie non negarem. Il avoit auparavant exigé de luy un autre ferment en luy donnant la Princesse sa fille en mariage, d'estre toujours savorable aux interests de ses enfans. Egica estant enfin monté fur le trone, aprés la mort d'Ervige son beau-pere, jugea qu'il y avoir souvent de l'incompabilité entre ces deux sermens, & en demanda la refolution au Concile XV. de Tolede. Ce Concile prononça fur ee donce, d'une maniere digne de la fainteté &c du caroctere de tant de grands Évefques , & de l'Espeit Saint qui les animoit : que le devoir invasiable d'un Prince , &c le moyen d'accorder & d'accomplir parfaitement ees fermens, contraires sculement en apparence, estoit de traiter ses proches, comme ses peuples, & ses peuples comme fes proches : d'agir en pere common , & les regar-der tous comme les enfans : les aymer trus , sans faire injustice à personne ; favoriser toujouts leurs justes interefts, qui ne peuvene jamais estre contraires les uns aux autres. Dicimus ergo ger Spiritum Dei , qui fe in fuo nomine appregatis medium adiffe promifit; Sic ub illis juramente Vinculis Egicanem Regem Synodau abfelvendum effe tirnit , as our Comates ad popularum regulam dirigat, ant populos in Cognatorum ju. Stam defenfonem effomat : ut quafe unime Patris germinifque flies, nerumque uno devocaus in affellu , nec in ognatorum justis negotiis favorem popularum obtendat ; nec rurfee in popularum quefibus Connatie fatere persentes : ut tam in populorum , quem in Co. gnatitum nog tils , una cademque illi fides ferranda fit ; nec also affettu trattandes eligat Cognatos, quam

VI. Les Souverains mesmes se trouvent quel fois dans des conjonctures fi fachenfes, que les Evefes se cenvent alors obligez de prendre pour ainfa dite la protection de ceux qui sont les protecteurs éte nels de l'Eghie, & d'employer toutes leurs atmes fpi-rittelles pour tamener les peuples à l'abeiffance des Princes tempotels, qui sont eux-mesmes les déseoseurs invineibles & les execueurs tont-puissans des Loix Ecclefialtiques. Nous avons dit ailleurs que le Coneile IV. de Tolede prononça un effroyable anathème cor tre tous eeux qui conspiseroient contre la vie & la perfonne des Rois, on qui formeroient des partis dans l'Estat, ou enfin qui par une ambition demefutée afpireroient à la Royauté, qui ne devoit effre donnée qu'à le vettu par le choix des Eftats generanx du Clergé & de la Nobleile. Ce mesme Concile fit renouveiller le serment de fidelité qu'on devoit an Roy Sufenand; mais en la presence de ce mesme Royil le menaça , luy &c tous ses Successenta, de tous les foudres de la main to te-puissante de Jasus-CHRIST, qui est le Souverain Pontife du Ciel, & de cette formidable excommunication dont il frappeca tous les impies à son derrier ingement, s'il exerçoit une demination violente & evrantuque fue fes peuples : Si faperba deminatione trade-

bifimam possillatem possillatem in populis exercusris. Le Concile V. de Tolede otdorna que ce Canan dont nous venons de parler du IV. Concile, fesoit lá éccon-firmé dans tous les Conciles frivats ; il renouvela touses les mefenes precautions pout la conservation des Rois & del Empire des Gnths ; enfin il fir des Decrets en particulier pour la seureté des ensans du Roy renont & de leurs heritages , aussi bien que de ses plus Con s. gnant & de leurs nermages, a.m. la Contonne fe-fideles ferviteurs, lors qu'aprés la mort la Contonne feroit écheud à une autre famille. Le Coneile VI, de Tolede fournit à l'exeommunication & à la penitence tous 15,17, 15. ceux qui coospireroient eootre leur pattie ; renouvela les Ordonnauees du Concile precedent pour mettre à eouvert les enfaus & les amis des Rois avec rous leurs biens, de l'animofité ou de l'avatiee de leurs successfeurs; enfin il fit de nouveaux Decrets contre tous ceux qui tendroient des pieges à la vie des Rois, ou qui aspireroient à la Royaute. Le Concile VIII de Tolede Cari donna une nouvelle vigueur à ces mesmes statuts. Le Coneile VIII. y ajouta cet artiele confiderable, que les Rois feroient pluroft gloire d'aimer l'épargne que la profution, & qu'ils ne feroient jamais ny de levée violente, ny d'extortion tyrantique fur leurs fujers. Erunt allibur , judicin & vice medefti. Erunt in Can. 11. provification rerum parci , plufquem extenti , ut unlla vi , aut failione feripturatum , vel definitionum quaramcumque contration à fubdites , vel exigant , vel exi-

gender intendant, VII. Mais comme la Royauté estant élective, les Rois est oient quelques fois plus passionnez pour entrehit leur famille que pour fortifier l'Estat, ce mesme Concile deelara que les Rois ne pouroient laisser à leurs enfans, ou à leurs heritiets, que les biens qu'ils avoient possedez avant que de parvenir à la Courocene & que tous les autres acquets qu'ils avoient fait aprés leur couronnement, appatriendtoient à la Couronne, & à ceux qui y succederoient : pour estre par eux ou rendus à ceux à qui ils appartiennent, ou appliquez aux charges de l'Estat & au foulagement des peuples, Quofdam confpeximus Reges , extenuatie virilus popularum , rei proprie congerere lucrum ; & oblisi , qu'd Reges fint , vocati , defenfionem in vaftationem convertunt , qui raftationem defenfione pellere debuerunt , erc. Decermmus ut in Principie n'ancant potestate , unn habenda parestali successione, fed possidenda rega. Li congressione : ita ut juste sibi debita quisque percipia: er de reliquie ad remedia fuby Horam , que cumque eleperis Principii veluntai exerceat. Voilà le juste temperament de la fagesse & de la charité Epikopale , qu embraille les grands & les petits, les Souverains & les detniers du peuple, afin que les enfans mesmes des Rois, quand ils feront orphelins, ne foient pas dépouillez de leurs legitimes heritages : & que les Rois électifs n'appaurtillent pas leur Royaume, pour laisser à leur enfans des trefres d'iniquité & de vengeance. Ce Deerer fut fait à la seconde Seffion de ce Concile universel, où il est bon de remarquer que les Evesques & les Grands efficient secondez du second ordre du Clergé &c du People. A des com sensi Palanno efficie finalque sum Mesorum Minorumque Convente, nos onmes tom Pancificis , quim etiam Sacredotes , Co univer facris ordinibus famulantes , concords definitione decer-

Will. Le fajet que je traite, ne me permet pas de mbretdes no Cencole Previncial de Merales, on il for Cast., recision que traine E verfeute fermient nou le jours entender a mentales pour demander à Den le con-temper d'anné Sacriée, que d'emander à Den le con-temper de man sacriée, que d'emander à Den le con-temper de management de la courant partie de la constitució de

Cat.77.

### touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. LVI. 293

Tolede, qui declara tous les fujets abfous du ferment de fidelitté qu'ils avoient preste au Roy Vamba, depos que ce Prince dans l'extrêmité d'une dangerense muladie avoit renoncé à la Couronne , ca prenant l'habit Religieux & la tonfore de la penitence, & en fatiant élite & factet en la place le Roy Ervige, La demande que ce Roy fit au Concile, fait ut peu plus à mon sujet : Cat il conjura les Evesques de changet & de redreffer tomes les Loix du Royaume, quine leut sembleroient pas tout à fait conformes à la justice. Nam co hocgentralitor obsocro , ut quidquid in nostra gloria legibus abfurdam, quidquid juftitia videtur effe contrarium , unanimitatis veltra Indicio corrigetur. Si les Prelats avoient l'autorité de changer les Loix melmes qui eftoient injurieules aux pauvres & aux miferables, ils avoient indubirablement encore plus de credit pour faire reparer tous les outrages particuliets

qu'on avoit pu leur faite. IX. Le Concile XIII. de Tolede outre la reote-Ction Episcopale qu'il accorda aux enfans du Roy Ervige, pour s'acquirer envers fes enfans au moins d'une parne des extremes obligations que toute l'Églife avoit au Roy leut pere , Defenfionis Detretum promulgare pralegimus in regiam prolem , co suicionis in fucurma ebtendere pietatem , qui paternit beneficiët nequivimureddere vicem , ere. Qui tot erga gentit fua populor ejus beneficia perfontimue, digunm eft , itt faltem ejus filits fortia trittonis ad futurum adminicula proregemus. Ce Concile recrot encore fous fa protection routes les Reines veuves , faifant une expresse défense que personne ne pust jamais présendre à les épou-see, non pas mesme le Rois qui auroient succède à lears maris, Quis enim Christianerum aquanimiter ferat defuncti Regis conjugem alieno postmodom conmubio uti ; ant secuturi Principis libidini finbingari ? Il y a de l'apparence qu'on vouloit mettre un obstacle éternel à ces mariages , pour empeschet les Ames am-bitieuses de le faire un chemin à la Royantépar le mariage d'une Reyne, & que les Rois mesmes voulurent estre comptis dans cette défense, afin que les particuliers euffent moins de peine à s'y foumertre. Ce fut dans ces mesmes venes que le Concile III, de Saragosse ne se contenta pas de confirmer ce Concile de Tolede, qui défend le mariage des Reines veuves ; mais il obligea ces mesmes Reines de prendre l'habir de Religion auffi-tost après la mort du Royleur mary, & de s'en-

Ces. c.

C.4. 7.

& Religionis habitum aflumat; quam etiam confession in canobio virginum mancipandam esse consenus. X. Ensin le Concile XVI, de Tolede aprés avois receu fous la prorection des Evefques tous les fils , les filles, & les gendres des Rois, & après avoit déposé ceux qui avoient entrepris contre la personne du Roy, declara que tous ceux qui auroient efté engagez dans ces déreftables conspirations contre leut Prince & leur patrie , feroient eux & leur posteriré declares éternelment incapables de tontes les Charges de la Cour & condamnez à une serviusde perperuelle. Tam ipfe Cm. 4 s.to, quem omnit ejur pofferieu . ab emni Palatini ordinis dignitate privati, fifci viribnt fub perpetne fervicute maneant religati. Le Concile XVII, tenu dans la mesme Ville peu avant la désolation de l'Empire des Goths, prit fous fa protection les fils & les filles da Roy Egica , defendant qu'après la mort du Roy leur perc on fift aucune entronife contre leur vie , leur la-

flagellerum verberibut erneiet , per qued co dignitate

Liv. II. Patt. II.

priventur. er extra debitem juftitia erdinem , rereit fuerem est ambitio anferatur

XI. Voila quals eftoient les inconveniens des Royautez électives , & par quels moyens on rachoit d'y re-medier. La protection Episcopale avoit une étendné prefaue infine. & les Telles Couronnées melmes croyoicut en avoit auffi quelques fois besoin, au moins ut leurs enfans. Les Reines devenpient veuves, & les enfant des Roys ophelins : ainfi les uns & les autres estoient exposez aux outrages, à l'exil, à la pau-vieré, à cent injustices, dont la seule autorité des Eveloues les mettoit à couvert.

#### CHAPITRE LVI.

De la protection des Evefques pour les perfonnes miferables, & dans l'Italie & dans l'Orient

I, Verez inflants do grand fant Gergrose , pour exceer les Erefones a la pratellera des neuros & des parret,

 H sharge fee Nomes du mejent fem.
 III., IF. F. FI. Le sugement des canfes des perfennes mife-eables, refersée à l'Escique, ann Nomes du Pape, au Pape VII. VIII. Zer marph & alayable de a Pape . Et for

recens on Emperius mesmes pour sone debuger les projes oppomen, d'encloses, contre les Ordes mesme de l'alon. I K. Figurese de ce Pape capera les manifest Inqui & les man-X. Dom Accordin le marchi eften fon la perflitte du Pa-

triurbe, afin que les pauvres faifeur failigre. X1, Conflicions admerdite de Inflimen , pour empefées les serales de see fundanges. X 11. X 1 11. Les toperate pour les Afrancies, pour les Sofar Proset. Leaven & la cherte des troppet charge

Palfons en Italie , & voyons comment S. Gregoite le Grand y exerçoit , & y failoit exercet aux Evefques cette fainte & émineme dignité de pere des orphelins, & de défenfeur des veuves. Il écrivit à l'Evelque de Censumcelle , que la veuve Luminofa n'ayant ancon appuy parmy les hommes , l'Evefque estoit pat consequent charge de la défense. Office quidem facerdotalu eft, su viduis, ac maritali regionne L 1, 29, 15 defolatis , imperiri folatia debeatit, ut unde in boc mendo bumana condizione privantur, facerdotali tritione posint remedia reperire. Il manda à fangation fermet dans un Monastere pour y pailet le rette de leurs jour dans l'arrense de l'Eponx celefte. Starim arcefica Archeveloue de Cagliari , de le rendre imitareut de ab het facule Principe , voftem facularem depenat , JESUS CISA IS T, qui est le mary des veuves, & le pere des orphelins, de proteger contre toures sorres de violences la veuve Catella, qui avoit un fils dans le Clergé de Rome, & de reserver sous les procez qu'elle poutoit avoir, au jugement du Sirge Apoltiloque, pour artefter l'audace de ceux qui voudroient l'inquieter. Si ipfe Dominut nofter viduarum fo maritum, orphanorumque Patrem Scriptera facra profitetur telli... monie . &c. Ei famina tuitionem ferre non differat . Ce. Canfu predille famina five fint, five fuerint, ne. Fre volumni judicio terminari , nt foralii illi inqui eta. do submoveri debeat . & tamen à indicy justitia nulla. tense excuferer. Il tecommanda à ce mesme Archevesque la Dame Pompeiana, qui estois persecuté par des gens puissans, afin qu'il sit vinder tous ses differens par des arbitres choifis de part & d'antre , & qu'il tint la main à faire executer leur sennence. In elestorum ju. 2, 1, 2, 63 dicio , altercantium ventiletur contentio er quacum. que fuerint definita ita tranquille ad effellum vebis berte &c leuts biens. Nullus filiis ac filiabut eorum folatiantibut perducantur , ut , d'e. Il loy éctivit une contra corum voluntatem Religionis habitum impoantrefois, que les canfes des orphelins & des veuves nategant exily ergaftelis mancipandes flatuat ; urque estoient celles ausquelles la charité Pastorale devoit

s'appliquet avec plus de foin. Paftoralis regiminis

Recefficate compellimar , ut orphunerum vidua Canfis folertint , quam curis cateris infiftumu: 41. Ce faint Pape chargeoit fes Nonces répandus en diverses Provinces , de la défense des veuves & de tous les pauvres, leur commandant de les mettre four la protection du Siege Apoltolique contre les oppres-

L. i. IJ. 5: fions des lasques: Nofin es felatione taitions im-pendus. Or. Vidnis aliifque pumperibus. Or. 11 leur recommandoit quelquesfois des Dames fort illustres,

& pieufes, qui ne laiffoient pas après la mott de leut L.T.P.17. mary d'eftre exposèes à divertes infultes. Alexandra magnifice famine switionem feftines impendere , Gt. Quantovidun bene viventes virorum fant folatio de. firme, tanto einenixins Ecclefieftieneft impendenda tuitio. Il manda au Soudiacte Sabinus de contraindre Marie qui avoit épouféun Clerc, de donner aux deux Affranchis de fon Pere, ce qu'il leut avoit legré par fon teltament; de juget luy mefine ce different en presence des faints Evangiles , & de faire executer ce

2. s. 29. e. qu'il auta prononcé : Si se nititur desendere, propo-fitis sucresanciis Evangeliis, cunsum subtiliter persoru. turi , er ita qua legis ac jufticin erde poffuluverit , diffinire to convenit, er diffinita effellus mi har nd nos denne querela non redeat, Enfin , il ècrivit à Authemius, qui excrçoit la Nonciature de Campanie, d'entreprendre la défense d'une veuve, c ayant par un excez de bonté fait donation de tous ses biens à son fils ,en le matiant , estoit alors teduite à une déplotable indigence, par l'excessive doteté de ceux ut avoient ressenti les essets de son inconsiderce li-

beralite. Ecclefiufteam ei tuitienem impendere feffi. L o Ly. IL Met Ce. Ve in id quod deceptam fe queritar , legaliter vuleat subveniri. Enfin il luy mande que s'il trouve des difficultez qu'il ne puille formenter dans cette affaire ,il lny en falle le rapport , afin d'y trouver des re-

medes plus efficaces. 111. Mais ce font les Evefoues dont ce faint Pane s'est le plus souvent étudié de téveillet le sele & la ferveur pout secoutit les pauvtes & les miserables, 11 tecommanda à l'Evesque de Taormine en Sicile un gendre , dont le beaupere estoit decedé sans aucuns

biens, & dont ny luy, ny fa femme n'avoient gien herité , & qui eftoient neanmoins cruellement perfe-L.f. 29 11, cutez pat les créanciets du défunt. Il manda à l'Evef-L.7. Ip. 11. que de Ravenne de proteger une femme mariée qu'on mettoit en procez fur son ingenuisé. Une fille Religieuse estoit en disferent avec sa propre mere. Ce Pape tecommanda sa cause à l'Evesque de Lune, afin qu'il parlait à la mere, & l'exhortait à faire de hon gré ce qu'on la forceroir de faire par l'authoriré des loix ; que fi elle demeutoit inflexible dans fa duteré dénaturée, il employalt tout fon credit pone cette fille , qui devort luy estre encore plus chere par sa qualité de Religieuse.

L.7. 17. M. Quoniam nquiratis cenfuru udmonet , at muximuns converfit falva ratione Epifcopule debent effe folutium. Cr. Suadent matri , at facere ifonto non definnt , ad qued legals poreft ratione compelli. Qued fi differre volnerit , praditta Adeodata Religiofa contra cam tuitionem impendito ; neque veftris cam folariit apad Indicem, vel quocunque ufiu exegerit , influntius ud.

> IV. Te voy bien que ce détail nous jette dans une longueur qui patoiftra ennayeufe : mais comme il est libre a chacon, felon l'Apostre, d'abonder en son se il me semble que c'est dans ce mesme détail que se trouve la beauté, aussi bien que l'unité de l'ancienne Discipline: Car on pooroit bien le faire court & dite dite en trois mots que les Evelques effaient obligen par lent divin ministere de s'intereffet pout le foulagement & la défense des pupilles, des venves, des paqvres, des miserables & des opprimez. Mais il me sem-

ble qu'il y a du profit & de la fatisfaction de fcavo e ce devoit & ce pouvoit des Evelques est fondé fur les Eeritures, que ce Pape en avernifoir tres-fouvent les Prelats, qu'il en chargeoit ses Nonces, qu'il étrudoit fut les melerables la protection melme du Siège Apostolique, qu'il refervort quelquesfois leurs causes a son jugement, qu'il les failoit souvent juger par ses Nonces, qu'il ne resusoit pas cette ptore dion ann Da-mes qualifiées, si leur pieté répondoit à leur Noblesse, qu'il fassoit quelquessois juger ces causes pat des Juges que les parties élisoient, que les Nonces & les Evesques assissoient ces personnes affligées mesme devant le tribunal des Juges feculiers; que la mefine protection eftoit encore plus volontiets accordée aux petfonnes Religieuses : enfin qu'elle estoit aecordée à une fille contre la mere, quoy que la fille fust Religieuse, & que la cause dust estre plaidée devant le tribunal des Juges civils. Car quoy que felon l'Apoltre, il foit tresdifficile de plaider fans peché : faint Gregoire femble icy reconnoiltre qu'il y a des rencontres extraordinaiets, oil une fille & une Religieuse peut mette sa mete en justice sans peché; car li ellene le pouvoir saos peché, ce saint Pape ne la soutiendroit pas de sa faveut, & ne la feroit pas affister pat un Evesque.

V. 11 est encore à ternatquer que toutes ces matieres font eiviles, & neanmoins la jurifdiction des Evefques les embraffoit en quelque façon, & ils en jug quelquesfois eux mefines , quoy que fouvent ils veilaffent feulement à les faite juget &c à faite executer la sensence qui avoit esté donnée. Ils employoient quelquer-fois feulement legt ctedit envers les Magiftrata & les Juges superieurs , pout faite tepater les injustices des luges ou des tribunaux inferieurs, envets les quels leurs peieres avoient esté inutiles. Un Palatin exigeant de quelques attifans de Naples des entvées ordinaires, & les ayant fait juter de mettre entre fes maina toot l'argent qu'ils tiretoient de cenx qui eftoient receus Maiftres en leuts mestiers , ce Pape qui en receut les plainses, écrivit à l'Evefque de Naples de pottet ce Palatin à se desister de ses injustices ; & s'il ne pouvoit amollit fon corur par fes prietes & pat fes remontrances, d'avoit tecouts au Prefe &, afin que par L. F. P. P. la l'oprême autorisé il fift repater tons ces delotdres , & que ce ne fust pas en vain que les personnes miserables eussent imploré la pentechion de l'Eglife. Ne ces cui suitionis noftre frefrugiu quafinerunt , quorumdan

voluntae injufte opprimu VI. Les fujers de l'Eglife ne pouvoient pas ne point ressentir les effets de sa protection , puis qu'elle n'eftoit pas refusée aux étrangets mesmes. Ainsi ce Pape écrivit à l'Evesque de Gallipoli, qu'il devoit coutagenfement prendte la défenfe des paisans du Chasteau de Gallipoli, contre ceux qui les avoient tytannique ment affujetis à des charges & à des exactions injuftes puisque certe terre appartenoit à l'Eglise Romaine, dont il luy envoyoit en mesme temps les privileges tirez du Catulaire de l'Eglife : Quin & exempluria 1,2 19 115 privilegiorum Ecclesia de scrinio nostro ob boc tibi fe-

V11. Mais c'efteit principalement contre les exactions intolerables des Officiers de l'Empite & des Gooverneurs des Provinces, que les Evelques & les Papes estoient obligez d'exercer leur charité, & d'employet tout lent credit envers les Empereuts melines dont les Otdonnances effoient violées par ces croel-les extorsions. L'Archevesque de Caplian estant versi à Rome . & avang informé le faint Pape Gregoire des excellives impolitions, dont le Duc de Satdaignt Theodore chargeoit les paisans de cette Isle ; ce Pape écrivit à son Apocrasaite à Constantinople, d'informe l'Empereur de ces violences qu'on exerçoit contre fes

#### touchant les Benefices, Part. II. Liv. II. Ch. LVI. 297

by . 17. 47. intentions , & contres fes declarations propres. False. mm us apro tempore pissionis Dominis, junta id quod provinciales pradella infula jufte er competenter poflulant, fuggeren, er. Comme le gouvernement de Sardaigne dépendoit de l'Exarque d'Afrique, ce Pape representa à l'Exarque toutes ces oppressions des Paifans & des Ecclesialtiques de Sardaigne sous la tyrannie insupportable de Theodore, le priant avec instan-

L.1, 27, 19. Ce d'y apporter remede. Marmianus Territane ci-vitatu Epifopus nobu lacymabiliter indicarie, face civituis pamperes omnino rexuri , infaper co Religio. for Ecclefie fue bomines gravem ab bominibue Theodori Inflinere molefliam , ere. Et quia bac omnia per voftram excellentiam convenit emendari , pofco ut ca niterine ficri non finates ; ille jubste , ne ab Ecclefia fe Leftone removeat, connilles corum in angurité fen com-

medis ultra quam finit ratio, pragravetur.

VIII. Cefaint & genereux Pape portalny-meline ses plaintes jusques dans le Palais Imperial ; il éctivit à l'Imperattica Constantine, que dans l'Isle de Sardaigne les Officiers de l'Empire avoient permis aux Idolatres de facrifier, en leur payant une fomme d'argent, &c qu'ils exigeoient d'eux la mesme somme, après mesme qu'ils s'estoient converns; que dans l'isse de Corfe les d'eux en vendant leurs proptes enfans, & que ces barbares inhumanitez les forcoient de quisser les terres de l'Empire, & de s'enfoir dans les rerres des Lombards; One dans la Sicile le Gouverneur des coftes de la mer avoit fair tant de concussions, & cause de si estroyables perres, que les plaintes qu'il en avoir recessés , servient capables de remplir un juste volume : Qu'elledoir prendie fon temps pour avertir l'Empereur de tous ces desordres qui pouroient attirer la colere du Ciel sut luy , fur fon Empire , & fur fes enfans : que fi l'Empereut n'envoye pas en Italie tout l'argeot qui est ne-cellaire pour la défense, il doit au moins mettre fin à ces oppressions ; que les dépenses qui se sont dans l'Italie, demeurent peut eftse infructueuses , parce que dans les levées quife (ont, les peuples sont opptimes, & Dieu y est offense. Lue pisse me domina apea sur tempore s'expercada, ne da mamme san, a la surpeis, etque à filiu suis tale boc tunnunque sacinum peccatiquepondue americat , ere, Eth minut expense in Italia tribuantur , ù suo tamen Imperio opprefforum lacrymas compefeat. Nam er ideires fortaffe tause expinfe in bec terra minut ad ntilitatem proficiunt , quie cum peccasi alique admintione colliguntur. Pracipiant ergo ferenistimi domini nil cum peccato colligi. Et comme l'Empereur disoit que toures ces levées de deniers dans les Isles voifines , ne se faisoient que pour la conservation de l'Italie contre les Lombards : ce faint Pape répond que le fang du peuple , & les offenfes de Dieu, ne sont pas des asmes propres pour désendre l'Italie, & pour en repouffer les ennemis : que fil'on ne peur, fans des exactions eniminelles, écaurer les armes & la fureur des Lombards , il ne faut pas que our conservet aux Italiens cette vie temposelle , les Empereurs se privent de la bien-heureose ésernisé. Mebus eft temporaliter not non vivere , quam vot ad eternam vitans obstaculum nliquod invenire. Enfin , co grand Pape prorefte qu'il eroiroit son filence criminel, s'il n'avoit informé leurs Majestex Imperiales de tous ces desordres : Ne fi es que in bis parcibes aguntur, pietes Yeftra non cognofceret , me apud deftriffum judicem filenti) mei enlpa mulflaret.

f X. Ce faint Pape n'a jamais miesz fait patoiftre les entrailles paternelles , & les profondes bleffittes que faifoient dans fon eænt tous les Juges & les Gouverneurs qui opprimoient les pauvres , que dans fa Lettre à l'Evefque Sebastien, Il y proteste que les épées

des Lombards sont moins redoutables que les injusti- Lie. 17.17. ces, les vols, & les violences des Juges : & que c'eft un accablement inexplicable d'estre chargé eomme il eft , de veiller fur les Everques , for les Ecclefiaftiques, fur les Moines , fur le peuple , pour les défendre des embusches des ennems , & des sourbeties des Gouverneces. Brevner der , quie Romam in nes malitia gladies Longibardorum vicit ; ita ue benignieres videantur bojles , qui nos interiment : quam reipublica judices, qui nos malitia fua, rapinis asque fallaciú in

contenieme confumant. Et une tempore curam Epifie. L. t. Ip. 17. porum, acque Clericorum, Monafteriorum quoque Copopul gerere, concra boffium mfidias follicismo vigilare,

contra Ducum fallaciat asque melitiat fulpellum femper existere , cujue laberu , cujue doloris sie , vellea fracernicas tante verius penfet, quanto me, qui hec patier, purius amet. On peut voit ailleuts comme il chargea fes Nonces & les Evefques de Sicile dela proreftion de Gregoite Expreser, afin qu'il ne sust point oppeinsé contre la justice, Il écrivit pour le mesme super aux Officiers de l'Empire. Nous adjoûterons l'Edir que le grand Caffiodore estant Prefet du Pretoire, fir faste en l'an 534, felon Baronius , par lequel il fut permis aux Evelques de regler le prix des chofes qui le vendoient aux patfans, Nons allons voit uo ufage fott approchant dans Alexandrie,

X, Dans l'Orient l'admitable Jean l'Aumônier Patriarche d'Alexandrie , n'eut pas moins de rendresse pour compatit aux pauvtes , ny moins de fermeté pour les relevet de leurs oppreffices. Le Patrice Nicetas ayant voulu s'attribuer la suptême autorité dans le marché, par l'interest des profits & des sommes pecuniaires qu'il en tiroit, le Parriarche s'y opposa vigourculement par le feul morif de foulaget les pauvies. Patrician desponere volchat forum propier lucra Cop. 13, publica ; Patriarcha autem id non patrebator , pan.

ram in hor procurans falutem. La douceur extréme & l'hansliré incroyable de ce faire Patriarche, attendetrent enfin la dureté du Patrice, & le firent condes.

cendre à rout ce qu'il voulut. X f. Fixisfons cette matiere par lesloix, & propo-

fons d'abord l'admirable Conflitution de Justinien, oit cherchant les moyens de conferves les inseselts du Fife fans la vexation des Provinces: Quem do & Fifcus er fiebdei , illeft er indennes permaneant : il otdonne enfin que les Evelques & les plus qualifier de chaque Province choifiroicar un Gouverneur qui donne caution pour les revenus du Fise, promettant de le leur accorder, afin de prevenir par ce moyen toutes les plainces qu'ils en poutoient faire : mais leut dénoncanrauffi qu'il ne les écouters plus, s'ils négligent d'é-lire un Gouverneut, ou s'ils ofent le plaindre de celuy qu'ils autont choife. Hortemer cujefque I ramane Ceell, St. fanttifimm Epifopu, esfque qui ex indigenis es in vell. 14:1,

jamosyomus Appinpus (egyan qua ex masgritis (9-iti. 16) cello prima teccent; ut per communem biodiem (applis 15-cem, de iis ad meßtem Latentiam referant, quasi idenes) effe ad Persimies fau probernatisem expliment. His enim Magistrans, insignia gratis traditori famm; ta. men ut publicum er fiftalen cenonem fe illatures ca. reset; atque nibil contra legem fe exallures, eve. Si vere bot noftrum benefician conficuti ; in Prefidam electione , epinione asque fo fraftrentur . neminem prater fespfos culpare poterunt, Noque etram fi ber clige. re er nd not referre diffelirint , allo ampi ut jure de Lie qui binc in Provincial emittentur , quer moniam

X 11. Cemeline Empereur aprés avoir défenduaux cui, l. 1, De Jufs , aux Payens & anx Herrtiques , d'avoir des Ef. Lpft. & claves Catholiques , & aprés avoir permis à leues Efcla. Cir. 1, 11. ves infideles de le convernr à la fov de l'Eglife, en forte que devenant les esclaves de I a s p s. C

ils feient d'abord affianchis de la fervinnde des hommes : & one quand leuts Maiftres viendroient à se con vertir aufli, ils ne puissent jamais perdre une liberté si faintement acquife : il commet les Gonvetneurs des Provinces, les Défenseurs de l'Eglise & les Evesques
De Episs, pour la défense de ces nouveaux affranches, Ecos sem Judices Provinciarum , quem facrefaulla & celefia De. fenfores , necnon & beatifimi Episcopi defendant. Cet Empereur declara encore les Gonverneurs & les Evelques Défenseurs & Parrons de la liberté des enfans trouvez, qu'il exempsa à jamais de toute forte de fervitude, quand melme ils antoienteftéd une naillan-ce fervile. Hec observansibm neu folum Prafidibus

Previnciarum, fed esiam Epifeopis, Les Villes avoient des revenus confiderables qui devoient effice employez a la repararion des ponts , des chemins , des ports , des mutailles des Villes, & à d'auttes ouvrages publics. Pour empescher les malvetsations qui se pouvoient faire dans l'employ de ces deniers , cet Empereur ordonna que l'Evefque du heu s'en fetoit tendre compre une fois cous les ans, avee trois des principaux Bourgeois, aprés avoit visité tous les travaux qu'on avoit fatts. Sancimus ut inunum conveniant religiofiffemus Episcopus , ac tres bon e existimationis , & qui catevis prestant in ea civitate, acfingulis annis infpiciant spera falla. Il ajoûta les menaces aux commande. norms, fi l'Everque par un lache filence laitfoit imp nément voler les deniets publics : Si in en re Epifeepus negligent fuerie, habelit & Dominum Deum nefrum infenfam , d imperialem sindeltam expettabit. fi ea fervile filentie facerdotalique licentia indigne praterierit. Il fie craindre les melmes peines aux Evelques qui ne s'oppoletoient pas avec vigueur aox nouvelles exactions que quelques Maguitrats audacieux entreprendroieur de faire à l'infortudes Empereurs. Licent Epiferpe cehibere omnem exallionem , &c. Les Cutateurs qu'on donnoit aux infenfez de l'un & de Bal. I. 17. l'autre fexe , devoient prefter ferment entre les mains

de l'Evelque, de s'acquiter avec fidelité de cette chatge. Je laiffe une infinité d'autres occuttences où eet Empereur voulut que les Evefques exerçaffent une nutorisé civile, bienfaifante & falutaire à toutes fortes de petfonnes opptimées. Il ne faut pas oubliet la loy que Baronius tappoute en l'an 135, oûtest Empereur ordonnoit que les Gouverneurs des Provinces fissent un ferment entre les mains du Metropolitain d'obsetver les foix, de dementer toújouts inviolablement attachez à l'Eglise Catholique, de ne rien exiger , & de ne

jamais juger contre la justice.

X 111. Enfin cet Empereut infera dans fon Code & L. T. Cod. maintaint en vigneur l'ancienne Conflitution de l'Emdé lu que su percou Conflantin, qui permettoit à ceux qui avoient
l'annes, des Efelaves de les affranchit dans l'Eglife, pourvû que ce fust publiquement , &c en prefence des Evelques landudem placuit at in Ecclefia Cathelica liber. tatem domini fuis famulis preftare poffine , ut fab afpellu pledis adfiftentibus Christianerum Anriftitib id faciant. Cette fimple manumifion effoit de mefine poids , à cause de la seule presence de l'Evesque , que celle qui estojt accompagnée de toutes les formalites civiles pour donner les droits de Citoyens Romains. Qui religiosa mente in Ecclefia gremie servis sais meritam concesserint libertatem, candem co jure donaffe videantur, que civitas Romana folemnitatibut decurfis dars confuccit, Sed has duntaxet bis , qui sub aspellu Antistitum dederint , placuis relaxari. Les Ecclehashques estoient aussi dispensez des formalitez . & il suffisoit qu'ils cuffent témoigné pat leur det.

qu'ils eftoient déia comme affranchis des que leur Maiftre eftoit Erclefiaftique : puifque Laftance du que tous les vrais fideles trairoient leurs Esclaves con me leuts fretes. Tamerfi corporam fit diverfa condi- L. F. e. f. tie, nebis tamen fervi nen fune, fed ees & habemus & dicimus spiritu fratres , & religione censervos , &c. Cum igitur & liberi servis , & divites pampsribus hu. militate axemi pares fimus , &c. Les Cletes ne laif. foient pas d'affranchit quelquesfois leurs Efclaves pu. bliquement & en presence des Evesques , qui en fai-Soften desser un Alte, où ils sonscrivents. Cest ce que nous apprenons de sain Angustin: Diacenso Hip. sons, i penans la bauce pasper es, quid alicia cue fersa , sen delon habre: tamen de leberibus fais antequam offet Cliricus , emerat aliques ferves , hodie illes in confpellu no. Ure manumiffurus eft Epifcepalibus geftis.

#### CHAPITRE 1. V 11

De la protection des Evesques pour les prifonniers, & pour les criminels,

I. 11, 111, La princition des Frefance pour les professions, 64 your les crements, for sont pour eten que fe refregueses dans l'a-gife des Eglefes. On commence par l'Overes, pou su pafe en haire, en Franci , en Espapar ES en Angierero. Les Evespares declares, comme les Surmendans ES les Confenes des Enges products. Ils respectes persons were few chaque semane, i opposes a la requeur

des tertares (5 de la avefica. 11. V. Les presières & les lemetatmes de l'afgle facré, reffe-FI, FIS, FISE, SX, X. Le grace des enquêtes electue par les faces Prolats. Elegafoment des professiones par les Pros-

XI, Les Rois mefines rewestent an sugement des Evefques les grandes canfes, mejme les erommelles, mejme celle de leze-XII. X III." Accessfement de la juriflation Redefiafique. Changement des pemes de mort en amandes , en en penaente

I. Les Loix de Justinien avoient bien confié aux Everques le pouvoit de veiller sur les Juges, pour prévenit les vols & les injustices qu'ils pourroient faire, ou pont l'en avertir, Tue fit reverentie & ce- Non b. terorum, hac custodire, & si quid transcendatur à Indicibus, ad nes reserve; Sie enim nos quidere subjellerum nestrorum miferati , queniam supra siscalium funtlienum enaltionem , etiam maximas fuftineut ex furte judicum violentiat , &c. Opertet vos prafentes Provincite, manifeltos nobis facere & relles judices, & transcendentes hant legem nestram ; quatenas utrof. que cognescentes , hos quidem puniamus , illis auten repen femme. Mais en donnant aux Evefques cette qu lité de Siringendans & de Cenfeuts au deffus des luges , il leut commandoit en melme temps de les ap er dans l'execution des loix, & for tout d'arreft la ferveur inconfiderée des Moioes & des Ecelefiafti. ques, qui arrachoient fouvent les criminels go'on menoit au inpplice, d'entre les mains des Officiers de la Juftice. Si tanta Clericorum aut Monacherum audocia De Ipife. eft, at bellum potias, quam indicium futurum effe est. aula finerur , ad clemenciam nostram commila referantur, ut arbettis noftromox feverior altie procedet. Ad Epifesporum Jane culpam redandabit , fi quid à Monachie perpegratum effe copneverint , nec vindicaverint. C'e-Roit une loy d'Arcade &cd'Honorius , renouvellée par Justinsen , Addithes Supplies , mutte Clericerum ret Monacherum , per vim acque usurpationem vindicare

I L. Si les Evelquesne pouvoient pas donner ny la té à leurs esclaves, fans qu'il fust besoin de témoins. libersé aox prifonniers, ny l'imponiré aux coupables, & fans qu'on en dreffaft aueun acte. La raifon eft. ur charité & leur folliestade Paftorale n'effoit pour-

Miden.

#### touchant les Benefices, Part, II, Liv. II, Ch. LVII. 297

dole le jeune ordonnerent aux Juges de visiter les pri-·fonniers . & de les interroget rous les Dimanches , po fçavoir s'il ne leur manquoir rien de ce qui est necesfaire pour leur soulagement & pour leur noortiture, fur quoy les Evelques devotent veillet. Nee deerie Antiflitum Christiane religionis cura laudabilis , que ad observationem constituti judicis bant ingeret monitionem. Justinien passa plus avant, & el enjoignit à rous les Evelques de visiter les prisonniers une fois chaque femaine , le Mercredy ou le Vendredy , de s'instruire des causes de leur derention , soit qu'elle fust civile , ou qu'elle fuft eriminelle, d'interpofer leor autorité vers les Juges, pont faire observer religieusemeor les loix . & enfin d'informer l'Empereur de toutes les injustices qui le commentoient : Epifenpos jubemus, feria querta aut fexta , en qui in cuftedia babentur , vifitare , co difigenter inquirere canfam ob quam detinen. tar ; Or five ferri fint , five liberi , five pro pecaniis , fire pro alin criminationibus, fire pro bomicidiis confetti, Magistratus admonere , us en circa ipfose nequensur, que nostra divalis Conflicacio pracipie, de, Li-

tant pas infructueuse à leur égard. Honorios & Theo-

Z. 1. Cod. Do Epife.

Bed . 1. 32.

centia data Epifcopis, si quam negligentiam agnoverint à Magistratibus, cam indicando, core. 111, La pieté paternelle des Evefquesn'a pû fe contenir daus des hornes fi éttoites , elle s'est auffi répandue for les ctiminels. Saint Gregoire le Grand recommanda à l'Evesque de Rayenne de s'employer vers le Prefect George, en saveng de l'Exprefect Maurillon, qui s'eftoit mis à couvert dans l'aivle de l'Eglife, In ptis Ecclefiafficis infontem refidere cognorumue : afin d'obtenir à Maorillon une pleine liberté de déduire ses

jostifications; que rationer fina abique ful ficiane og.

L. Z., J., dans l'observance fidelle des loix, rationes fine lacrea.

L. Z., J., dans l'observance fidelle des loix, rationes fine lacrea. tione fue opinionis exequatur. Ce meline Pape ne permettoit pas aux Evefques , ny aux Défenseurs de son Eglife, de prendre la protection de ceux qui effoient engagez dans quelque crime , dont l'infamie pouvoit tejadlit for l'Eglife. Quibus valitis (ucurrete, at & ilis upem feratis . er opinionem fantia Ecclefia non ineni. netis, Il leur défendeit nommément de s'employer pour ceux qui avpient volé : Qui in furtit publicis derebens funt, à nobis non videantur injufte defendi, Ce Pape ne laissa pas de faire une forte & severe reprimande à l'Exconfiel Leonce, qui avoit mis à la tor. ture , qui avoit foûmes au foiler , & enfin qui avoit pri-vé de la liberré un mifetable qu'il préteudoit coupable de peculat. Il loy montre qu'il devoit vanger ce erime fur fes biens ; mais non pas fut fa perfonne , try for fa en, Disc, liberec, Vnum conflanter weri , quia er fi quem rebue

L. 1.1. 17. publicis frandem fecis , fobftamia eine cadi debait , non libertar. Que Dieu eft offense , & que les loix melmes des Empereurs font violées, lors qu'on fait fubit des peixes serviles à des hommes libres , parce que les Empereurs Chrestiens ont cet avantage fingolier for les autres Rois de la tetre, qu'ils commandent à des gens libres, au lieu que les autres ne sont teconnus que pat des efelaves. Nam in loc qued liberi bemines cadoutur, vel includantur, ut taceem quad annipotent Deus offenditur, at taccem quad reften opinio redimentor pravatur, pliffuni samen Im-peratoris nostri amuno tempora fuscantur, Etc enim inter Reges gentium er Imperatives Rimanorum dia flet , que d'Reges gentiam , demini ferteram faut : Im. perator werd Remangram, downers bierream. Il lay témoigne qu'il ne faut pas esperer en mécontentant Dieu, gagner les bonnes graces des Souversins de la terre : puis qu'ileit au pouvoit de Dien d'allumer , ou d'appaiser, quand il lay plaist la colere des Princes. Enfio ce Magistrat alleguant qu'il ne pouvoit décou-

veir la verité des crimes , sans merge les criminels à la quellion; ce Pape plein de douceur & de chatité luy répondit adroitement, qu'il ne peut le fervit de cepté-texte lans faire tott à lon adtelle & à la penetration d'esprit : car ce n'est qu'au défaut de ces qualitez neceffaires à on Joge, qu'on a recours aux tottures & aux quellions. Si ditieur , quia fine terroribus atque verbe. ribne frances publicationenes uon peffices ; bez admittere poteram , fi in estisciniorum cenfa dominus Leon. tim ma venifet. Nan verum ett, quin ilt felent ma-nihas executer, qui in fenfa er largen defizont. On ne pouvoit pas pouller plus lon ladouceur & la chu-tive Episcopale, que de blamer les Juges qui employment les prisons et la gehenne pour faire confesfer les crimes qu'on avait commis. Les loix & les coutomes des fiecles finvans ont efté bien éloignées des rerentions de faint Gregoire. Il patoift aumoins par là combien il épargnoit peu les Juges. Aussi Jean Diacre dit que ce Pape arreftoit par le frein de la severné toutes les violences & les tujuftices des mauvais Juges. Cuafferum Ind sum expediences vel fettera Gre- Hol. 1, al. gorins quafi camo fransque, Pont feit fui validiffinis authorstatibus restringehat: & si ques dulester à pra-

ritate corrigere non ralchat , fer pourum futrum redar. gutionibus publicabat. IV. Le Roy Theodoric d'Italie condamna à l'exi Coffed. L. p. dans les Isles de Vulcain, un homieide qui s'estoit Ppl-17.

refugié dans l'Eglife, pour en melme temps respecter l'Eglife, & ne pas laiffer le crime rout à fait impuny, Ve er fantho simplo reverentiam babaiffe vidiamut, nee gindiclam criminofin evadat in totum, qui innoeenti non eredidit offe parcendom. Le meime Roy Theodoric dans foo Edit commanda aux Archidiacres, ou aux aurres Ecclesissiques , de remertre entre les mains de leuts maistres les esclaves qui s'estoient jet- Cap. 76, 71. tez dans l'Eglife, aprés avoir tiré promeffe du pardon ; ou bien de donner un autre e felave en la place dé celuy qu'ils protegeroient, en forte nearmoins que le maiftre puft reprendre son premiet efelave, s'il le troovoit hots de l'Eghie. Mais fi ceux qui eftoient comptables & debiteuts des deniers publies se retiroient dans l'Eghig , l'Archidiscre felon eet Edit devoir les contraindre d'en fortir & de rendre leurs convotes. ou remettre entre les mains des Magiftrats tous les biens qu'ils avoient porrez dans l'Eglife, ou l'Archidiacre mesme demeuroit responsable ao public des fommes qui luy eftoient deues. 51 quis in caufa pablici debiti ad Ecclefiam quamlibes convoluveris , Archidiacona cum compellat egredi ad edenda legibus ra. ticciona fine : aut fi bor facere volunrit , ejen fubftan.

tiam, quam ad Ecclefiam desulit, fine mora conseadet;

qued nofi fecerit , quanti intereft utilitatis publica , Archidiaconus cogatur exotrere.

V. Venons à la France. Flodoard raconte que faint Fideerl, Renay Archevesque de Reins obtint de la clemence (4.4.14da Roy Clovis, la grace d'un gentilhomme criminel de leze. MajeRé. Ce gentilhomme par un fentiment de reconnoissance avant dor né saterre d'Epernay à l'Eglife de Reims, ce genereux Prelat luy en tendir le ix . & l'exhorta de se donner luy mesme à Dieu. Ce fur four le message Roy Clovis que le Conale I. d'Orleans ordonna que si les homicides, les adulteres & les larrons se refugioient à l'Eglise, on les feroit jonir des privileges accordez par les Canons & par les lors Romaines : qu'on ne pourroit les arrarher du parvis de l'Eglise, ny de la maison de l'Evesque, que leurs parties n'eoffent juré de ne leur faire souffrit ny la mort, ny la mutilation de quelque membre, ny enfin aucune peine, en recevant pranmoins d'eux une prome fa se reciproque de satisfaire, que celuy qui violeron ce ferment, feroit non foulement privé de la table factée.

C48.24

Cas, 75.

C48. 11,

Can.t.

mais suffi du commetce civil des fideles ; que les Efclaes fetoient rendus a leurs Maiftres aprés avoir recen d'eux prometle d'impunité : que fi les Maiftres ne gatdoient pas leurs fermens , ils fussent frappez de la mefme double excommunication : enfin que ceux qui avoient enlevé des filles , après les avoit remifes en liberté , & après avoir receu affeurance de l'impunité de leut erime, feroient libres ou de demeurer Efcla-, ou de racheter leur liberté. Voilà comme la fageffe de l'Eglife ufoit tellement de clemence , qu'elle lausfoit en melme temps à la justice. De komicidie, adulteris, & firibus, fi ad Ecclefiam confingeriat, id confituimat observandum, quod Ecclefiafici Cannee decreverant , O lex Romana confitmit , ut ab Eccle-fie atriu vel domo Episcopi col abstrabi omaino nen liceat , sed nec aliter configuari , aif ad Evangelia darie Sacramentis de morte , de debilitate & omnê panarum genere fiat securi ; ita at ei , cui rem fuerit crimiaosm , de satisfalliono conventat , & c. Le Concile d'Epone voulut bien qu'en faveur de l'axile , les Esclaves criminels jouissent de l'exemption des peines corporelles ; mais non pas qo'on empeschast leurs Maistres de les raser , on de les faire travailler selon leor gré : De capilles vere , vel quocumque apere ,placuit à dominit invamenta non exigi, Le Concile IV. d'Orleans excommunia & mir à la penisence ceux que atracheroient de l'Églife les miferables qui y avoient eu recours. Le Concile V. d'Orleans renonvella les mes-

men haven your lampassed desirit on the extraordise and Egiles, any one learn Maditar Stellest and Payers, no diven sunt fidth; and learner that the extraordise of t

VI. Let Counce! I. de Milon spria avent in de video de l'expecte de la le Pronce M Monde et vege la que les faues faits et la fest de l'expecte Monde et vege la que les faues faits en négle fort de ivoide, le pour les complets. A pour les queriers à glas de la complet de la complete del la complete de la complete de la complete de la complete del la complete de la complete del la complete della complete de

WILL Le Cancile de Réinn en 630 confinen tour con Dettern. 4% ayadim a satisfein entren fermelle, qui doit efter fons criertale dans tom les Cancon price, qui doit efter fons criertale dans tom les Cancon price.

Cast Fallic employat fin intervention pour poirte les couphiles à faite penitence de lexts crines, non pas pour less en potente l'esqualité. Affait avant par pour les en potente l'esqualité. Affait avant par la companie de pour les procisions de fental s'éjevent public portientes qui leur fercit impolité fontal s'éjevent de Cancon. Il ser war qui fault le diffié étantifié (fércation à siève, sun print qu'il des als labest libre.

(fércation à siève, sun print qu'il des als labest libre.

rum. Les Loix Allemandes & Bavaroifes respectoient beaucoup les aziles Ecclessaftiques.

bedoettep for statis Excit hallungs. Carolist des ma tres vinicides qui alvenient pli échapes, pife traitres vinicides qui allevaires pli échapes, pife traitres dans les Egilés: & éc ils nos proves que les Eccleshaliques de Estavaires fei domaines plis la bienei de la companie de la comtra en Discratificatorperioses, quand un donne la treture aux companies, on qu'un les combines de catersure aux companies, on qu'un les combines de catertes de la companie de la companie de la companie de la companies, abri est carreir, plant. Nat les 17-197,ern in piadios il le part, auch benna del mortres tracame. Le Concelle Le Mission la la mission les con-

datar. Le Concile'II. de Macon fit la mefine défense con in à tous les Ecclesiastiques d'affister au jugement , ou au supplice des criminels.

LY II de formans combibble autre fin à l'informe.

IX. Il els forr vray-femblable que ce fut à l'inflance du Concile Y. de Paris, que le Roy Clouire II. de fiendit que le 1 piges ou Gouverneus d'un pais follén d'un autre pais ; afin qu'il foit plus facile de faire reparte de leurs propres biens les concollions de les injunites qu'ils fecciont. Pre millar Fudera de altre propres biens les concollions de les injunites qu'ils fecciont. Pre millar Fudera de altre Propriet par les concollions de les injunites au resiente un ref ail indicate de la consecue de la cons

hiere qu'ils ferojent. V e millas Judex de aliu Fravincii san rejonishu in die les audisente un fi aliquid mali de quibifiche caditionibus propretavorit, de fini prograi robu exinde quod male alphiente, juxua luju ordinom, debeut refinence. Cotuste l. or 11 Com doma que les Evelques chiaritim les Juges qui an 2111. voient fait moutis quelqu'on injulientes: 31 Ludex in nofir alforità e, alayum capra legro mipile destre.

werit, ab Episcopii castigetur. X. Gregoire de Tours raconne l'histoire d'un Serf & L. 1.4.3.

d'une Elclave, qui s'estant matiez ensemble, s'enfui-rent dans l'Eglife: l'Evefque ne les rendit à leur Mai-stre qu'après luy avoit fait consumer leur matisge. Il gatda mal fon jurement , mais l'Evelque avoit fait fon devoir. Il parle ailleurs des vertus admirables du faint Reclus d'Angoulefine Eparchios : fa douceur extrême loy faifoit demander, & ne permettoit pas aox Juges de luy refuler la délivrance des coupubles. Indicibus pleramque as culpabilibus ignifurent, dalediar profusa imperevie potias quem conevie. Nam ita ernt dulcis udioquie , ut ei negare non piffent , cum fuffer indulgentiam depresatut. Un Juge n'avant på, o n'ayant pas voulu loy accorder la grace d'un malhenreux qu'on menoit pendre, dum ud pendeudum deduceretur, pour les larcins & les bamicides qu'il avoit commis : ce faint homme luy rendit la vie aprés l'execution, & nous apprir par ce miracle que cette clemence fi propre aux Evefques, aux Ecclesiafiques & aux Rrligieux, est fort agreable aux yeux de Dien, nme estant écoulée des entrailles misericordiers de celuy qui effant l'innocence mesme, pardonna à la fenome adultere, à qui les coupables n'enffent pas pardonné. Ce meime Historien dir que Chilpetic à £, 6, 6 ss-la naissance de fon fils, fir ouvrir soures les prisons, élargit les prisonniers, & désendit de rien exiger de ce ti eftoit deu au File, Inber Rex omnes cuftid at rolanari , elettos ubsolvis , econposicionesque neglepentum Fisco debitas pracipit emmino non exigi. Muis tien n'est plus furprenant que ce que cer Auteur raconte de la pieté nompateilledu Roy Gontran, qui respecta L. p.c.p. rellement la faintete de l'azile Ecclefiaftique, qu'il don la vie à on infame & factilege affaffin , qui avoit en. trepris de le tuer dans l'Eglife , & qui y avoir esté furpris avec le coûreau à la main. Ferberatum plagis di- L.7,4,40, mifis virum, quia nefes purabat , fi is qui ab Ecclefia edelles forrat , trancerreur, Enfin Gregoire de Tours raconte comme aprés une émeute fanglante, où il y avoir en beaucoup de gens affaffantz, il exhorta les parties à faire la paix , & à composet à prix d'argent, plûtoit que de poutfaivre la mort des auteurs de tant

d'homicides

Car.7

#### touchant les Benefices, Part. II. Liv. II.Ch. LVII. 299

Beel fie redimeter , interim anima viri non pereat, Les Juges meimes aecepterent cette offie.

XI. Les Rois Gots d'Espagne renvoyoient souvent aux Evergoes la discuffion & le jugement des eriminels deleze Majetté. Le Concile IV. de Tolede leur défendit de le charger de ees jugemens, avant que d'avoir obrenu de la clemence du Prince la vie de ces crimutels , s'ils ne vouloient eftre déposez de la dignité Sacerdotale qu'ils aurosent fouillée du lang des coupables. Sapa Principes centra quoflibet Majeftatis obnoxios Sacerdotibut negotia fua committune. Et quia Sacerdotes à Chrifto ad muniferium falutis eletts faar, ibi cenfentent Regibus feri jadices, ubi pare-jarando fapplioj indalgenta premietesse, non ubi deferminist fententa prepareter. Si guis ergo Secr-dotum contra boccomentre confutum difenforiu alsonis persculis extiterat , fit rens effuß fangninis apud Christum , & apud Ecclesiam perdat proprium gradam. Il est vray que l'examen des eauses civiles ou eriminelles, semble d'abord peu convenable à un Evesque, qui a des oceupations plos faintes & toutes ecleftes , & qui eft is accable de leur poids & de leur multitude , qu'à prine peut il se charger d'affaires érrangeres. Mais on ne peur fans tementé condamner les Peres de ce Concile qui en ordonnent autremen & on n'eut pû sans inhumanité défendre à ees Evesques de se charget de ers yagemens, où leur senence estoit todjours la grace d'un compable, & la vie de ceux qui n'eussent pû échapper la mort. Si les plus faines Everques ont fait tous leurs efforts pour delivret de la mort ceux qui l'avoient meritée , & si pout cela ils ont sait quelquefois une douce & sainte violenee aux luges, s'ils ont fait des voyages en Cour pour obsense leur grace; comment ces Evelques d'Espagne eussen: ils pû refuset une occasion is savorable, que le Roy leur offroit de conserver la vie à ceux à qui la

mort euft efté inévitable? XII. Les Princes de ce temps-là n'eftoient pas d'humeur de referrer la jurisdiction des Evesques dans des bornes plus étroites, puis qu'ils leurs commettaient les jugennens oil ils effoient les plus interreffez; & qu'ils leut donnoient une inspection, & une intendancegenerale for tous les luges civils ou eriminels, ainfi que

nous l'avons fait voir

Les Everques bien loin d'eftre passionnez pour l'agrandissement de leur intildiction dans les matieres rophanes, s'en exeusoient ao contraire autant qu'il leut eftoit politible, & ils ne s'en chargeoient , que lors que leut interposition devoit eftte la source de

quelque bienfait extraordinaire. Ainfi la jurifdiction civile ou mixte des Evelques & des autres luges Ecclessaftsques , s'est augmentée avec le cours des fiecles, moins par leurs poursuites, que par la volonté des Rois de la terre, qui ne erovoient pas pouvoir confier leur autorité & leur jurisdiction à des personnes plus justes & plus capables, qu'à ceux-là mesme que Dieu avoit rendus dépositaires de la sienne. Les Prelats obeilloient aux ordres de la Providence, & ne se refusoient pas aux occasions qui se presentoient de saover la vie aux coupables, & de faire couler les zussseaux de la clemence, & les graces du Prince sur les teftes des criminels.

Enfin, e'est peut estre de là que naquit la police plus douce de plus humaine qu'on commença à garder dans ces frecles moyens, lors que les peines de more fisrent presque tostes changées en amendes peconaires, Car les Evelques & les autres Ecclefiaftiques ayant ou toute, oo la pins grande autorité dans les Conts de Iuftice, & les Rois mesmes, comme il patoift par ce

Liv. II. Partie II.

d'homicides irreparables, offrant mesme de payer Canon, les commettant pour juger les causes, qui ces sommes d'argent du terior de l'eglase. Argents touchouent leur sacrée personne, la douceur & l'humanicé des loix Ecelefia friques l'emporta for la rigneur des loix civiles, & au lieu des foplices fanglans, on commença à n'imposer que les penitences talutaites. Les Loix Boulguignones, Allemandes, Bavaroifes, &c aceres qui eurent cours dans cet âge moyen, font foy de ce changement dans les jugemens criminels.

XIII. Il ne nous reste qu'un mot a dire de l'Angleterre, où le faint Evefque Curbert témoigna de la joye de moorit, & d'eftre enterré hors de son Monaftere, de peur que la paix & la foltrude de ses Religieux ne fur troublée par le concours & l'impottune multirude des fagirifs & des criminels, qui autoient recours à fon tombeau, & demanderoient d'eftre protegez envers les Souverains de la terre. Fabis queque commodius effe arbitror ut hic requiefeem , propter incurfionem profugerum , vel nexiorum quorumlibet, Qui cum ad corpus meum forte confagerent, quia qualiscumque fim, Bidet, 19. fama tamen exitit de me, quia famulus Christi fim , tornes fante. neceffe haberis fopiat pro talifut apad potentes faculi intercedere, arque ideo de prefentia corporit mei multum telerare Laborene. Ce foint les paroles de ce faint Prelat à ses Religieux. Il eft difficile de poster plus haut l'autorité des Evelques, & neanmoins il y a eneore quelque chose de plos singulier , dans le privilege que le Roy Theodoric accorda à faint Oilin Archevelque de Rouen . içavoir qu'il n'y autoit ny Evelque, ny Abbé, ny Comre, ny Issee dans sa Province, qui ne full ou nommé, ou confirmé par luy. Vi sulles in Parachia ejus Epifcopus , vel Abbas, five Comes , to Con vel quilibet alius judiciaria posestatis conflitueretur, do. 621. nifi quem aut ipse de suis eligeret, aut cui constituendo ". 67. o vica meriti affenfum darer. Ce forn les paroles de n. 15. Fridegodus, Ce qui nous apprend que l'ausorité des Everques s'éleve ordinairement à proportion que leur fainteré s'augmente. Le Roy Chilperic III. accorda un femblable psivilege en 719, a l'Evefque du Mans, fça. voir que l'on n'envouoir dans le Maine, ny Duc, ny Comte pour le gouverner, qu'après le choix que les Everques, les Abbez, les Curez, & les habitans eo

#### CHAPITRE LVIII,

surceent fair.

Employ charitable de la jurisdiction des Evelques d'Orient,

I, Occupation des Evefques & du Clergi à terminer les defe-

reads des fidelles.

11. 111. Du commence par l'Orient , El par les Lois Imperiules, Toutes les canjes des Misses abfilhament reprospés aux Engli D'. F. Celles des Cleres & des Laignes contre les Cleres , enfa

eelles des Luceurs vans vas framées un mojour regeneur des Encloses, una descries modificamen. FI, Les Evefques ne pouvoient effire jages, que par des Evefa

VII. Confirmation de est Lois. VIII. Co Tribunal de la surefliction Epiferpale, ne resporar que la charse , la douveur , la pare de la concerda. Anos cene respons que

d'alleurs n'enfent pui de pinter , 3 pervouent pinter. Ces pa-gement fe tendocent arbanerement dans les Concies Preyen-IX. Les canfes des Mennes, des Cleres (C des Evofques fe jn. ges ent ençure fegurement par les Evofques, les Metropolitaires (C

X. XI XII. Midelle admirable de la suraffeiten et de la orné Epifopole, en la perfense de faint Itan l'Anmioner, La tracke & decades. XIII , XIV. XV. Chambre mente pour suger le Patriseche & Ancache, acofe & an error & that.

XII. XIII. XIII. XII. Cambrou les macemes des luges 20leficifiques els uent charachies , fautes (f. directes , f. d. ancane les propres à mandeese (f. à esculve leur sursficiliese,

I. La déja paru dans les Chapitres precedens qu'une partie des occupations faintes & chatitables des Evelques residans dans leurs Dioceses, confistoit à juger les proces & à serminer les differents de leuts Diocelains : Car ils ne pouvoient ny donnet la otection necessaire aux pauvres, aux affligen, aux veuves & aux pupilles, ny intervenit efficacement pour les prisonniers, pour les compables, & pout ceux qui se refugioient dans les Eglises, sans estre souvent obligez de quitter la qualité d'entrensetteurs , pout prendre celle de Juges. Mais certe matiere merite bien d'efire confiderée plus à losser, pour y mieux remarquer l'érendoë incroyable, non pas sculement de la justidiction, mais de la charité des Evelques, qui ne jugeoient pas comme des Joges rigoureux entre les patties, mais comme des peres pleins de tendrelle & de donceut enere leurs proptes enfant. 11. L'Empereur futbrien renvoya au jugement des

gieux & aux Religieuses, de quelque natute que pus-lent estre ces procés, aun que le Monastere nommass ou des Abbez, on fes Apacrifaites, ou d'autres Syndics, pone comparoiftre devant l'Evelque, qui devoit juger avec one modeftie & une charisé vrayment facer. dosale , en forte que les Joges civils ne s'en mélaffene point, & que l'eftat teligieux ne receuft point cette flétriffitte. Sancimus fi quis quacumque habuerit caafam enm aliquibus vegerabilibus Afceeis, aut facis virginibat , ant mulieribus smaias in Moaufteriss coafifteatibns ; Des amabilem einitatis illias Epifcopam interpellet , ille vero mittat , & cam omui boueftare , que funt de perfonarumprafeatia difponat : five oper. tet , per Abbates , five per Responsales , five per alise quollibet boc fieri, Ipse vero cam omni veneratione sacerdotali caufam examinet , er judicet : & civiles uon fint ets peaten indices, neque crafundant eoram beneftatem, cum idenes fint fingularum civitatum Epifcopi, & qua de lito funt , & de caucela judi. cioram difpouere arque judicare bonefte arque facer-

Evelques , tous les procez qu'on intenteroit aux Reli.

111. Les Loix & les Canons antorifeiene donc & étendotent tous les jours de plus en plus le Tribunal d.s Evelques, parce que les causes s'y traitoient d'u-ne mannere fainte & facetdotale, homeste atque facerdetaliter, mone m z, legenoue, l'embarras, la diffipation, le trimulte, les chicanes, les animolitez, les lunguenes, tous les autres inconveniens des ribunaux fcculiers en eftoient bannis , & ainfi ceux mefmes , qui felon la fainteré de leut profession, sembletoient ne devoir jamais platder, y pouvoient plasder. Mais cet Empereut ne recommande rien tant que la breveré & la prompte expedition de ces procés , afin que ces p fonnes religieuses retournent au plûtost dans leut fainte tetraite. Sed etiam accelerari lites fancimat mona. chis illatas "ne aon mens eorum occuperur circa litis felicitudinem , fed velociter liberati , facrit operibas oblecundent.

dotaliter, fecundum leger noftrat er diviaes Caas-

stifrimadet.

IV. Quint aux Ecclefathiques, ce melme Emperon lera accestă, la idenande du Pariache Menn de Combanniquel, quie le Laproper qui austiner caux de Combanniquel, quie le Laproper, sin que l'affinire de companier commande de combannique que l'affinire companier companier companier companier companier companier companier de l'accest de l'accest de qu'une les freire companier companier companier de l'accest le logo civile, poels que l'Evelque n'article plus transier les médifferend. Que fi la caule client crimaniel, les la gent civile, deviceient en conseil.

erc, fi le crime effoit civil : mais fi e'eftoit on crime Ecclefiaffique, la connoiffance devoit en eftre tefervée aux luges Ecclefiaffiques,

V. Quant aux Lasques, quelles que puillent elite Nev. 16, leves taules, ou civiles, ou cisminelles, fi le juge ne. 6.1. h. glige de leur faise justice, s'ils s'en plaindront à l'Evef-que du lieu, qui fera instance au linge ne ne plus differer de rendre justice, & s'il conunuc ses delais, il en avertira l'Empereur. Si l'une des patties tient le Toge de la Province pour fulpect, l'Evelque le joindra à luy, & ils jugetont tous deux enfemble ce differend, Si coatigerit quendam noftrorum fubjeltorum in du. bitarionem babere Indicem ; Inbemat fantliffmun Episcopum audire cum claristimo Judice : ut ambe per amicabilem conveatum diffolvaat gaa dubia funt . nt aca cogentur fabjetti auftri propier huinfmedi cas: fas recedere à proprie patrie. Anti les patries ethoint did e.j. moins importantes à l'Empereux , pouvant s'adrellet à l'Evesque, de d'ailleurs trouvant les luges ordinaire. ment fort definierreffes , puis que l'Empereur leur donnoit gratoitement ces Charges : Prapteres enim Hol. 4, 4. Indices gratis facimas, Si quelqu'un fe cruit injufte. ment outragé par le luge, il doit recourrir à l'Evelque, qui fera le luge du luge meime, qui a efté pris à partie : que si l'Evesque ayant condamné le loge a de jufles reparations, le Ingen obeit pas, la caufe fera portée devant l'Empereur, aprés quoy fi le luge est trouvé coupable , il luy en coûteta la vie. S coatigerie quempiam à l'adice Proviacia Ledi , jubemm eum adire civitatis Episcopam , er ipsam judicare Indicem (r eum qui putatur ladi ab es , d'e. Dans les Villes où il fid.c.): n'y a pomtde luge, le Défenseut tient sa place, & ileft libre aux parties de joindte l'Evelque au Défensent, pont juget leut caufe, Si vere litem habentes valueriat Defeaforem and cum fantliffime Episcope judicare, & hoc agi pracipimat.

VI. Les Evelques ne pouvoient eux-mefines eftre jugez, que par d'autres Evelques & par les Synodes, oit pour les causes civiles pecaniaites, on criminelles ; & cet Empereur decerna des peines contre ceux qu les forceroient de se presenter devant un luge civil, s'il n'y avoit pout cela un ordre exprés de l'Empereut : fel ca, e, e, acone pro qualibet pecuniaria casia vel criminali . Episcopam ad Iadicem civilem aut militarem iavitam producere . aat exhibere . citra imperialem juffienem permirrimer. Auffi peu aprés ce Prince commanda qu'on tinst les Conciles Provincianx une ou deux fois chaque année, pout y decider tous les procés qui furvenoient entre les Evelques, les Cletes & les Moines, & pout punit toutes les transgressions des faints Canons, labemat Metropolitam Epiftopot fich fe con-Bitatos femel ant fecando per fingules annot ad fe convocare . & omaes caufas fubriliser examinare, quat Epifcopi, aut Clerici aut Monachi adiavicem habent, eafgae difponere ; & fuper hoe , gaid quid extra regalat à quacumque perfona delinquitur , emendare. D'où i paroift que les Conciles Provinciaux eftoient co des Grands Iours, ou des Affemblées de Iuges Ecclefiastiques, pout faire justice, & pour rétablis la paix entre les Ecclesiastiques, les Moines & les Evesques.

entre is Lecturation of the Tongers and To

Nov. 72.

走達

383

30000

I Large

pelle à celuy qui l'a commis. Voila pour les caofes dam fieri fingulis annis ; il ajobre auffi toft après ; esviles des Ecclesialtiques. 2. Quant aux criminelles , fi on les accuse d'abord devant l'Evesque, s'il les pe convaincre, il doit les déposer, & alors le luge les saifir , & leur fair leur procez. Si la partie commence par les accuser devant le Iuge, il dost communiquer à l'E velque tout le procez ; & s'il y a des convictions fuffifantes, apcès que l'Evefque les aura dégradez, le luge peut les punse felon la rigueue des loix. Si l'Evefque contre l'avis du luge, se croit pas que les preuves foient fuffilances , il peut differer la degradation , & attendre que l'Empereur prononce luy mesme. 3. Enfin , fi la cause est pecuniaire, le luge n'en peut eonnoiftre qu'au cas que l'Evefque neglige de faite justice. 4. Cat quant anx causes Ecclesialtiques, le luge eivil n'en peut connoistre en façon quelconque, parce qu'elles (ontindifpenfablement refervées aux Evefques, s. Et quant aux Evelques , comme leur personne & leur dignicé eft tres-éminence, ils ne peuvent eftre jugez que pat des Evefques , pat les Mettopolitzins . & par les Patriarches , soit en premiere instance , fort par appel; fans pouvoir jamais eftre citez devant aucun lu-Cy. ss. ss. ge Larque, fi l'Empereur ne le commande. 6, Les

Occonomes des Eglifes, les Directeurs des Hofpitaux. & tous ceux qui ont des commissions semblables & le maniement des deniers communs des Eglifes, ne peuvent eftre jugez que par leurs Evefques, & s'il y a ap. pel , pat les Metropolitains , ou enfin pat les Patriatches.

VIII. Comme ce n'est pas mon desscin de trainer de la junidiction Ecclesiaftique, mais feulement de faire

remarquer comme rour l'usage que les Evesques en ont fait, n'a eu pour bur que l'exercice de la charité Chtétienne, & l'effution de l'amour paternel des Eveloues pour leurs fujers : auffi je ae m'arrefteray point icy à faire voir combien cet Empereur l'a reduit à l'égroic, en compataifon de l'étendue que les Empereuts precedans luy avoient laiffée : &c combien elle a efté encore quelquefois referrée dans desbornes plus égrorges dans les fiecles fuivans. Il me fuffit de remarquer que ni l'Empereur ne laissoit anx Evesques eetre ample jurisdiction, ny les Evelques n'en entreprenoient l'exercice que pat cet esprit de paix & de charité qui animoit l'Apostre faint Paul, quand il eonjuroir les Pasteurs d'estre les pacificateurs de leurs troupeaux, & quand il exhortoit les fideles, s'ils eftoient affez malheureux pour avoir entre eux des differends , au moins de s'eu tapporter à leurs Prelats, D'oil il fant conclure que e'est une occupation vrayment Episcopale, quelque embarratice qu'elle paroille dans les choses de la rerre, afin de maintenir par ces jogemens la dignité & les fran ehifes du Clergé, leur retraite & leur separation du monde, leur paix & leur concorde , foit entre eux mutuellement, foit avec les Laiques. Et qui doute que la fin & l'occupation des Conciles Ptovinciaux, ne fuft toute fainte ! Or elle confistoit principalement à pacifier tous ees differends , ou à punir les violateurs des Canons, Aoffi cet Empereur remarque encore une fois que de l'interruption des Conciles Provinciaux elle rovenoë toute la dépravation des Ecclefiaftiques ; & il enjoint aux Gouverneurs & aux loges des Provinc de tenir la main à la convocation de ces faluraires Affemblées, fi les Evelques s'y portent avec trop de ne-

IX. Ce n'estoit pourtant pas dans les Conciles seulement que les Evelques s'appliquoient à juger ces forres de caufes qui effoient de leur reffort ; mais auffi chaenn sepsrément dans son Palais Episcopal decidoit lesaffaires qui fe prefentoiene : Car cerEmpereur après Mon. 17. avoit déterminé on on tiendra au moins un Concile c. 4. Us. chaque année , Inbemus omnibus medie muan Synes

Liv. II. Part. II.

que lors du temps de ces Conciles les Evelques exanetone & inverone cours les caufes des Clercs & des Religieux qui leut font foûmis,& eelles des Evefques feront femblablement jugées pat leurs Mertopotains, comme celles des Metropolitains par les Archevefques ou Patriarches. Non folum antem in anniverfariis Synodis quariifta volumne , fed eriam que. ties quidem Sacerdorum, vel Clericorum, vel Ab. batum, vel Manacherum, accufabuntur vel de fide, aus turpi vita, aus eb aliud aliquid centra facres Canenet admifum. Et figuidem Epifcopus eftis , qui ac-cufatus eft , ujus Metropolisarus examines en que dilla funt, Si vero Metropolitanni fit , eini beatifimas Archiepifcopus fab que degit, Si vere Presbyter, vel Diaconus, vel alius Clericus, vel Abbas, vel Monachus, tunc Episcopus eui subsuns, examines de. latas kojufmedi querelas; & cum veritas probata fuerit , mufquifque pro qualitate delitti Canonicii pa. nis fabdarur examinantis arbitrie, Voila quelle eftois la jertidiction & l'occupation des Evelques bors des temps des Synodes, de punir toutes les faures qui se commercoient contre la pureté de la foy , contre l'innocence des mœurs, & contre la rigoureule observance des Car

X. Il ne fera peut-estre pas moins otile qu'agteable, de remarquer ailleurs l'érendné metveilleufe que les fiecles forvans donnerent à l'exercice de la jurischétion des Evelques, on plûroft de leur chariré, puilque tout l'exercice de leur jurisdiction n'efton cffi divement qu'une effution abondante de leut charité. On n'en peut juger autremeur, si l'on considere la maniere admirable dont en ufoit le bien-heureux Patriarche d'Alexanduse Jean l'Aumofnier. Car dés le premier infranc qu'il for intronisse, il commanda à ses Ducres & à ses raires, de s'en aller par la Ville, & de loy faire un tôle de tous fes Maiftres, c'est à date, comme il s'ex-pliqua en fuite de tous les pauvtes. Rues ves egenes Cop. s, ves & mendices vocasis, illet ege demines & anxiliate. \*\*\*. res pradice. Ipfi enim nobit vere auxiliari , & Reguum Calorum donare poterner. Il commanda en melme remps à son Oeconome de donner chaque jour à tous ces pauvres, dont le nombre eftoit de sept mille cinq cens & davantage, ce qui leur eftoit necessaire pour vivre, Voilà les fojets du Parriarche, & voilà quelle eftoit sa domination. Les pauvres estoient ses fujets & les maiftres , paree que la charité & lon humi-liré effoit la regle de lon empire & de la jurifdiction. Le lendemain de fon facre il envoya querir les Oeco-nomes, les Chancelsers & les autres Officiers qui C4. 31 avoient foin de la police, pour faire en fotte qu'il n'y eur en route la Ville qu'un feul poids & une feole mefute, dont les vendeurs & les achereurs feroient obliges de se servir. Ayant sceu que quelques personnes offe fées par leurs ennemis, & qui luy en vouloient C. 5. faire des plaintes, en effoient empefchez par la crain-te de ses Chanceliers, des Défensents de l'Eglise, &c de fes aurres Officiers; pour remedier à ce desordre il faisoit mettre tons les Mercredis & tous les Vendredis un fiege & deux bancs au devant de l'Eglife, où cftant affis en public, & n'ayant auprés de luy go'un de fee Difenseuts , il écoueoit les plainres de tout le monde , & accordoit fur le champ ce qu'il estimoit juste, otdonnant aux Défenseurs de l'executer, & leor défen-dant de manger jusqu'à ce qu'ils y cussent donné otdre. Il ferenta un jour les Istmes aux yeux, paree que perfonné ne s'estoit presenté pout luv demander justice , comme s'il eust perdu le jout , où il n'avoit soulagé aucun miferable ; & il ne pitt fe confoler que lots qu'on, luy presenta qu'il devoir plûtoft tendre graces à Dieu d'avoir établi une telle paix dans le troopeau que

Jesus-Control lay evoit confié, qu'il n'y avoit pas un eul homme dans ce nombre innombrable de gens qui fust en distrerend, ou en macreaile intelligence avec lon prochain. V'ere beatissimut es, ita pacificant à Christo creditum tibi gregem, ut nullam habeat contra proximum fuem litem , aut dubieratem ; fed velnt An-geles fine lisigio. & fine judicio bomines effe fecific. Voilà le bur de la fin de la jurifdiction Ecclehastique , de cendre les homenes femblables aux Anges, en leur faifant gouter for la terre la paix & la tranquilliré du

C 16. XI. Nous avons déja dit cy-devant, que ce faint Patriarche eut uno conrestation avec le Patrice Nice-tas, qui vouloir disposer des places du marché à l'avantage du Fife; & le Saint ne le vouloir pas fouffrir , parce qu'il avoir foin des interells des panvres. La douceut incroyable, & la prodigieuse humilité du Patriarche formonta enfin l'obstinazion du Patrice em fe tendit à tout ce qu'il defira, Il paroift par la fuse de l'Histoire de ce Saint, que le Parriatche d'Alexandrie avoir une putfance & une jurifdiction civile presque fur roure cerre grande Ville, & disposoit à son gré routes choses , parce qu'il en disposoit selon les regles de cerre douceur & de cerre chatité Evangelique, avec laquelle tous les hommes trouvent leurs avantages d'è-

tre gouvernex.

XII. La clemence setoit dangereuse si elle n'estaix accompagnée de justice & de sevenisé. Un Solitaire allant tous les jours par la Ville avec une jeune fille & demandant l'aumoine, quelques-uns en furent fcandalifez . & en firent de grandes plainres au Patriatche. Le Saint commanda de les separer, puis de fouettet cette fille , de chastier cet homme & de l'enfermet dans un cachor. Ce Solitaire que les Défenseurs de l'Eglise avoient cruellement battu, luy apparur la nuit en fonge, & lay montrant fes épaules tautes déchitées de coups , l'affeuta de fon innocence. Le Patriarche fur furpris dans cette rencontre , mais cela n'est pas de nostre faier. Il nous suffit de remaraner quelle estoit la jurisdiction civile & criminelle des Evelques en Orient. XIII. Justinien insera dans son Code la loy de Va-

lentinien & de Valens, qui commet les Evefques à veiller fur les Marchands & fur le prix des choses, afin que les puivtes ne foient pas opprimez. Negetiateres fi qui ad domum noftram pertinent , ne modum mercandi videantur excedere, Christiani, quibus perm cultus eft adjunare panperes er pofitor in necefficate , Md, 1,7,2, provideant Episcopi. Er celles d'Arcade & d'Honotius, que dans les causes civiles il est permis de recour rir d'un common confentement au jugement on à l'ar-

birrage de l'Evefque, duquel on ne pourra appeller, non plus que des sentences du Prefet du Pretoste. Si quie ex confensu apud sacra legis Antistitem litigare volue-rint . non vetabuntur , sed experientur , illim in civili duntaxat negotio , more arbitri sponte refidentis judicium, coc. Epifospale judicium ratum fit emnibut, qui fe audiri à Sacerdotibus elegerins ; eamque illorum judicationi adbibendam effe reverentiam jabe. mnt , quam veftrit deferri neceffe eft poreftationt, à L. er, And, quibne non licer provocure, Et la loy des meimes Em-

pereurs, qui veut que les livres des Mathema ou Aftrologues foient biùlez en prefence de l'Evelques Codicibus erroris propris sub oculis Episcoperum in-cendio concrematis. Ec celle de Theodose qui permet aux filles & aux fervantes, que leurs peres ou leurs maistres voudroient profisuer, de recourrie aux Evef-

ques qui les mettron't en pleine liberté : lienas filiabus 404 l.u. O ancillis, Episcoperum implerato suffragio, amus miferiarum necessirate abiolis. Et celle de Jostinien mesme qui charge les Evesques de tenit la main à l'e-

recution des loix severes, qui avoient esté faites con. tre les joucurs de dez , & autres jeux femblables. Luc de alea , fron nt vocant , cottit , ac de cornen proi ne a nobit fancita funt , ca liceat Episcopit & persen. tari & cobibere , fi fiant.

XIV. Il est vray que les causes criminelles n'étoient pas foumifes au jugement des Evelques; muis fi c'estoient les Evelques melmes qui fullent acculez, lent procés leur eftort fair par d'autres Evelques. L'illuftre George Patriarche d'Anrioche , ayant efté accusé devant le Gouverneur de l'Orient Asterius, d'incelle avec sa propre sœur, & d'entreprise contre sa patrie, il en appella à l'Empereur & au Concile : Ban- Enge L & ain à circle s'manione. Il vint à Constantinople, sa c.7.

cause fue jugée par les Patriarches, le Senar & les Evesques , son innocence fut reconnue , ses acculateurs futent euler. At eam Patriarche omnet partim ver fe , partim per Vicariot , queftioni de Gregorio habisa intereffent , & canfa effet ceram facre Senatn & multis Metropolitis cognita, post unitas & gravet contentiones, feenadum Gregorium fententia prenun-ciata est. Voilà une Assemblée de luges, partie Ecclesiastiques, & partie seculiers, mass où les Patriatches font nommes devant le Senat, comme ayant la préseance d'honneur & de puissance. Nous verrons dans la foire la mesme Discipline établie dans la France & dans l'Espagne , non pas par affectation d'imiter les Orientaux, mais par une necessiré presque inévirable d'en user de la sorte dans ce genred affaires , où l'Estat est interresse avec l'Eglise, & où la concorde del Empire & du Sacerdoce le conserve mieux par ces Chambres mixtes.

XV. Confessons donc que ce n'a esté que la charité Pastorale, & l'amour de la paix & de la concorde qui a engagé les Evelques dans ces Audiences & dans ces jugemens des causes criminelles , pour empesches qu'on ne les pourfuivist criminellement, & des causes civiles , foir des Cletcs , que leur profession sainte devoie éloignet des contestations & du tumulte du barrean, foir des Laiques', qui d'un common accord vouloient bien en paffet par le jugement de leur Pere XVI. Mais il faut revenir au faint Parriarche d'A-

lexandrie Iean l'Aumônier , & apprendre d'un fi ex-

cellent Maiffre combien les Ecclefraftiques & fur rom les Evelques doivent avoit d'éloignément des procés qui les regardent, de quelque pretexte de pieté qu'un puisse les colorer. D'ou il paroiftra encore mitux avec quel esprit ils s'occupoient à décider les procés des autres , quel eftoit leur defintereffement , leur parience, & leut amour pour les biens éternels. Un infigne Fest que. L affronteut ayant appris que ce faint Patriarche ne te-14fuloit jamais personne, luy emprunta vingtlivtes d'or & puis il se moqua de luy, soutenant qu'il ne luy avoi rien prefté. Les Officiers de l'Eglife fe refolvoient à le faire mettre en prison, & à mettre ses biens à l'encan , ne jugeant pas qu'il fust raisonnable qu'un imposteu &cun débanché jouist d'un bien qui postroit estre distribué aux panyres. Mais ce Saint arrella toures les pourfuires, en leur difant que s'ils retiroiers par force l'argent qu'il avoit emprinté , ils n'accomplissient un des comandemens en le distribuant aux pauvres, & ils'en violeroient deux ,le premier en ce qu'ils témoi gneroient de l'imparience à fosffrit quelque dommage, en quoy ils donneroient manvais exemple. Le second en ce qu'ils n'obeircient pas à nôtre Seigneut, qui dit, Ne redemandez point ce qu'on vous a pris. Qu'il va-

loit donc mieux donner un exemple de patience, puil-

que faint Paul dit , Pourquoy ne fouffrez-vous pas lûtoft que l'on vous falle rott? pourquoy ne fouf-

ftez-vous pas plutoft que l'on vous trompe ? Credite

fratres, quia fi extra voluntatem acciperetis aliquid ab co, duo mandata tranfgrederemini ; & unum adimplebuit, quando ad pauperes data fuerit hujufmedi quantitas: V num quidem quia apparebitis impatientes circa damnum , & efficiemini aliis forma mala : Alterum autem , queniam non obedientes eritis Domino Deo, dicenti, Ab eo qui abstiteris tua, ne repetas. Expedie ergo, o filis i ne efficiamur omnibus exemplum patien-

tie, Etenim Apoftolus diere , Quare non magis injuriam (uffinetis ! Quare non magis fraudem patimini ? Ce Saint ajoûtoit que c'eft fort bien fait de donner à tous ceux qui nous demandent ; que c'est encore mieux fair de donner auffi a ceux qui ne nous demandent point : mais que c'est une verto incompatablement plus grande, & nne excellente imitation de la bonté des Anges & de Dien mesme, de donner encore notre tunique à celuy qui nous a pris nostre manteus. Et boumm oft quidem veraciter fratres , omni petenti dare: extel flus antem & honorabilius , & non petenti: ei autem qui aufert veffimentum fing voluntate à no-

bit , dare & tunicam , Angelica pera natura imitatio. ime divine eff. Enfin cet incompstable Pafteut leut reprefentoit que l'Ecriture nous commandott de faire du bien à nostre prochain, des biens que nous avons, & non pas d'un bien acquis pas des disputes , des conteftations, on des mjuftices. Ex his enim que habemus, Deminus pracepit benefacere proximo: Bonum . inquit , faciet fratri tue , junta qued poficiet mannt tua : non ex his que ex lice , & contentione , & ab

injuriam paffo auferuntur, XVII. Après cela , ne Eaut-il pas confesser qu'il efton glorieux aux Empereurs, de rementre la fooverame pussance de juger, & qu'il estoit avantageux aux. Lasques de se tapporter de tous leurs differents à des Evelques, & à des Juges Ecclessiftiques , dont l'ame estott penetrée de ces divines maximes ? N'est-il pas vray, que si non seulement les Cleres, mais les Lai-

ques auffi les eullene réconnus pour loges , ou pout arbitres de toutes leurs querelles, on eut bien-soft vû

triompher fur la terre la paix, la concorde, & la felicité mefme du Ciel ? XVIII. Mais fi ce grand Saint en ufoit de la forte, quand il s'agiffoit du bien des pauvres, dont la défenle melme en justice, estoit la plaulible, & paroillois li vertueuse : quelles regles preservois il dans les autres occasions de plaider, dont ou le pretexte ou la cause n'avoit tien de si specieux ? Comment eut il souffert qu'on euft poursuiviy ses propres interests, ou les injures tecenes, on cent autres pretentions vaines avec plus de chaleur, qu'il n'en permettoit pout défendre le prerimoine de Jesus-CHR 15 F.

X1X. Ie ne dis pas que tous les antres Evolques ulaffent de la mesme conduite, en de pareilles rencontres : mais je fuis petfoadé, que gooy que leur con. duite exerciente fust differente, leurs tegles, leurs maximes & leuts fins effoient les mesmes. En défendant le bien des pauvres , ils n'y avoient pas plus d'atrache, que s'ils l'eussent abandonné. S'ils en poursuivoient l'usurpateur, c'estoit moins pout r'avoit leur bien, que pour saivet son ame. Le Fils de Dieu après avoir efté frappé fur une joue, ne prefenta pas l'autre ; &il pratiqua neanmoins ce qu'il avoit enferené, en faifant me correction douce & charitable à celuy qui l'avoit frappé. Saint Paul en ofa de mefme

Pendant que les Evefques ont agy & ingé en cette saniere : toures fortes de perfonnes , & routes fortes de causes unt esté rapportées à leur jugement. Ce pouvnir s'est distipé, quand on a commencé de le regarder comme un pouvoir , & non pas comme un de-

voit de chatité.

#### CHAPITRE LIX.

L'employ charitable de la jurisdiction des Eveloues dans l'Italie.

1. 12. Dans l'Italie la sursidifferen Eposcopule s'exerçus felen les lux de informe, ou plansfi feise celles du Cel. L'ivefque de-chargeme les Religieux & le Religiousfes de tous leurs proces \$11, \$7', \$1 supons cons des Exclefachques, & s'il eften fuffelt aux Luiques , que efficient leurs parises , il seur fusfus chafer des Arbarres, Les canfes réclèss des Esclafesfiques Et des Masses ancre ente , efficique tagres par les Evofynes, Tout en pouvoir ne tendant qui a fare regner la para & la charité.

yn a just region in pain O in courte. F. F. F. J. Some Conguine in a jumus confedit de laifer perdre les buss de l'Eglefe, plicieil que de les défendes en jufice, paret que c'est le parriment des pareres, dont les trelefaffiques ce font que les diffenfateurs; & c'est la charte que la monage , and par la cupilité que les posside.

VIII. La jount des lees necessare au Triband Ecclesiale-IX. X. L'Evofour avelifiet alors fo degrece , ou peurfareaut fà

uper confe devont un tope feculier. XI. Delegarien d'un Official, on d'un Pencencer par l'Evefque XII. XIII. XII. XV. XV. XVII. XVII. Combine les Reis Goths & I.-die , sons drums qui de effenent , respectanens la perifdicion Le-

deficition . L'Italie estant goovernée par les mesines Loix & les mesines Canons, les Evesques y exerçoient auffi la melme jurischenon, que dans l'Orient. Saint Gregotte manda aux Evelques de Sicile, de tenit un Concile tous les ans a Sytacufe, ou a Catane, avec le Souducre Pierre, Vicaire Apostolique, Cni vices L. 1. 17. 1. neffres intra Trevanciam Siciliam commifimes, pour Regiles travailles aux belones de la Province & de l'Eglite à

la subsistance des pauvres , au soulagement des effli-gez , & à la correction des mœuts. Quarenns que ad ntilitarem ipfine Pranincia, Ecclefiarumque pertinent, five ad necessitatem pasperum , opprefferumque fable. L.L. Ir. 18. vandem five ad monissenem omnium arque correllio . nem, congrue cum éodem Petro Subdiacono fedis no. fire debeatis moderatione disponere, Il éctivit à l'E. vesque de Dalmane, d'obliget l'Evesque de Scodta on de Scrutary, de faire terminer pat arbitres le different qu'il avoit avec un Conseillet du Preset d'Iralie, qui en avoit porté fes plaintes au Siege Apostoli-que. Il manda à son Nonce en Sicile, de ne permettre pas que les Religieux fussent dérournez de la sainteté de leut Solinude, par le ramulre & l'embatras des procés de leut Monaftere, & d'en charger un homme ca-

pable , qu'il luy nomme, & à qui on donnets des apsingemens raifonnables ; puisque les Religieux, ny ne doivent pas abandonner le foin de leur temporel, ny le preferer au repos spirituel de leur ame, Sieus Budis noferi effe condecet, a licigits foralibus menathes fubmevere ; ne divinis miniferiis piè & felerter in vigilent: ica necesse es nestra provisione, quemadmedum nego. tia corum disponi debeant ordinare ne distentamene per varias canfarum curas definas . & ad celebrandum opus confucium enervata terpefeat , ere. Expedit Li.D. C. parus incommado à firepita canfaram ferros Dei quietos exiftere, nt & militares cella per negligentiam non percant. Co fersorum Dei mentes ad opus Domi-

nicum liberieres existant. II. Ce mesme saint Pape écrivit à lannuatius Evesque de Cagliati en Sardaigne, de châtier corporellement un Ecclesiaftique, & après cela de le mettre en penitence , parce qu'effant accolé de divers malefices, L. 3 e. se. il s'eftoit enfoyen Afrique, aprés avoir ptis l'habit des Laïques. Mais il tecommands for tout à cet Evefque, de défendre les immunitez de son Clerge, & dene pas T iii

endurer que les Preftres fuffene opprimez par les Inges civils. Cognovimus, qued in infula Sardinia Sucerdotes à luicis Indicibut opprimantur, & fraternitateus tuam ministri fui defpiciant , Ce,

III. S'il y a quelque discotde apparente entre ces lèteres, où il semble qu'on permette aux Religiena, &c qu'on ne permettepas aux Ecclefiaffiques de reconnoifire la jurisdiction des Magificats civils ; nous en grou-L. J. Ep. 11. verons l'accord dans la lerete que ce meime Pape écri-

vità l'Evesque de Naples , pout le faite ressouvenie , que felon les Loix & les Canons, ny les Ecclefiastique ny les autres personnes Religieuses ne ponvoient eftre citées que devant leut Evelque ; que fi l'Evelque leue eftoir suspect, c'eftoit encore à luv à leur faire choifit des arbittes, & confervet encote cette marque de la jutifdiction. Quia vere percenit ud nes , Clerices alinique civitatis ac Parechin tun religiofus perfonas, ab aliis conveniri , fieri boe prohibemas de encero . & neque Clericum taum, neque monachum, vel quam-libet aliem civitatis religio [em perfonam Parachia tau conveniri à quoquam, vel ad alterius volumus fudicium exhiberi. Sed fi quis contra hujafmedi perfenat tujuflibet negetit movere voluerit quellienem , fraternitutem tuam noverit udenndam. Ant fo force , ut affolet , aliqua illu quelibet mode fuerit natu fafpicie , erelellerum defideraverint fortaffe judicium, fab tua executione eligendi fat habeant cognitores , quatena hoc modonee in umifife | urifdittionem , necuttor apud (uspellum litigando videntur projudiciam suffinere, Oportet ergo us fraternitet tua erga Monusteria civi-tutis parechinque sue omnesque subjettos pattoruli curn diligenter invigilet, en de vieu alluque cerum fit umnino follicitu, ére. Il est clait pat ces decusers tetmes . que c'estoit une patrie de la follicitude Pastorale des Evelques , de travailler à la decision de tous les differends que les Clercs & les Religieux de leurs Dioceles avoient entre ena, ou qu'on avoit contre eux, & au cas qu'ils fuffent eua-melimes folpelts, de faire chire des arbitetes, mais de ne permettre par qu'ils en gageaffent dans les pourfuites tumultueules du batreau ut ce qui concernoit leurs personnes. Cat pour les fonds qu'ils possedoient, ils avoient des Occonomes, ou des Syndies à gages, ou des Apocrifaires, qui en pourfaivosent la défense devant les loges seculiers.

Quant aux Evefques, l Eastque d'Italie en avant fait 2.1, 17.32, arreftet un , ce Pape luy écrivit , pour le faire mettre en liberté, ou pour le faire juger dans un Concile, s'il estols coupable d'un crime, qui meritaft la dégradation. Operret ut habita Synodo palam fiat , fi qued in eam erimen intenditur , de. Ce Pape femble fuppofet , que les Evefques ne peuvent jamais eftre jugez que dans un Synode, ny eftre foumis à une plus grande

peine . qu'à la dégradation,

IV. Et quant aux causes téelles mesmes , si elles estoient entre des Ecclesisstiques ou des Religieua de part & d'antte, les Evefques en connoissoient que cette ptompte & amiable tefolution empefchaft que le lien de la charité ne se tompist. Ainsi ce Pape écrivit à l'Evesque de Syracuse de descendre liny-mesme far les lieux, & de terminet le procés qui effoiren-tre deux Abbez, fur les bornes de leurs possessions, fans bleffet la loy de la prescription de quatante ans. L. 6. Ep. 6. Ne religioforum virorum carda facularium rerum can-tentio, à mutua, quod ubfit , charitute disjunget, ma. gun oft follicitudine Studendum , at facillimum finem

1.7. Ep. 4: res posset in alterentionem dedutta percipere. Ce faint Pape écrivir à l'Evelque de Mestine, qu'il ne devoit pas preffer l'execution d'un legat pieux, s'il ne reftoit pas de quoy vivre aux hericiers du teftateut; quoy que les Loia Imperiales luy en laiffaffent la liberré, Parce qu'on Evefque doit juget felonles Loix du Ciel , non

passelon celles de la terre. Luis fraternitatem vestram E. 7. tp. 15. logeDei non antem loge faculi novimus vivere. Il éctivit ex Evefques de Numdie, de terminer eva-melines le rens de deux de leurs Confreres, fut la policifion de quelques Paroiffes. Il manda à l'Evelque de Squillaci , L.7.7.33. de rendre à un Monastere les terres dont l'Abbé luy ad. 4 avoir fait donnation, n'ayant pû le faire: & d'obliger les habitans du Chastran de Squillaci de payer les anciens droits au meime Monaftere, iur le fonds duquel il eftoir bafty. Il écrivit à l'Evefque de Cagliari, de faire L. 7. Ph. 7. rendre à un Monastere de Fillestout ce que leut Abbel. 10400, 2, fe avoit legué à l'Hofpital de Cagliati, ny les Canons, ny les Lois ne permettant point aus Abbelles de rien donner des biens du Monaftere. Que fi cer Hofpiral prerendost pat quelque autre titte posseder les biens que le Monastere luy contestoit, il luy manda d'en eitre luy melme le luge, ou de lent faire choifit des Arbitres, de la Senrence desquels il sera l'executeut : afin que la charité fublifte inviolablement entre les lieux laures : Pt nallam inter veneralilia loen jargium remancat, que magnopere alterna pacit funt founda concordia. Il confirma une transaction qui avoit esté fsiee entre un autte Hofpital & un Monaftere, fup pléant par là la plénitode de la puissance tous les dé-fauts qui pouvoient y estre intervenus. Ced fi quid for. L.7.29 m te incuriu, vel imperitia minut firmitatis infertum eft. vires plenifima manicionis & folidientis ex bac noftra authoritate fafeipiat. Afin qu'une immable chiente regne toujours entre les perfonnes confacrées à Dieu, & en banille toutes les contestations : Quarenus amera penitus totins aftercationit muteria, inter ees inter ques charitatis immutabiliter debet manere concerdin, nulla queur deinceps litigiofu contentionis occasio gesterari. Cat autant que la longueur des proces est odicuse entre les personnes Religieuses, antant il leuteft bien feant d'acherer la paix par la perte des choses tempotelles, Sient grave & plenum vitupe. rutionis oft, inter personas omnipotenti Deo militantes de fecularibus negotiit ortum din controverfiam permanere ; ita laudabile & Hadio religiofo conveniens of , terrenis gratum Des pacem praferre compendiit , & ex rebus transitoriis manfura semper chasitatis lucra mercari.

V. le ne puis m'empescher de remarquer en passane, one ce faint Pape out a efté un des plus éclaitez dans intelligence des confeils & des preceptes de la perfection Evangelique, ne commande, & melme ne confeille jamais, ny aux Ecclefiastiques, ny aux Moines. ny ana Religienses d'abandonner leurs droits & leurs tentions, fans les poutsuivre en justice, & de souffrit la perte de tous les biens de la terre, afin de ne point petdre la pasa & le calme interieur de la charité parfaite. Il y a peu d'apparence que ce Pape formait un gement fi desavantagena des Ecclesiastiques & des Religieux de son siecle, qu'il ne creust pas qu'il y en rust un feul qui fust capable de pratiquer, & à qui on pust proposer un precepte ou un conseil Evangelique. Il est donc plus probable que ce faint Pape estimoit que comme les biera de l'Eglise n'estoient autre chose que le patrimoine des pauvres, l'heritage de Jesus-CHRIST, & les vœux des fideles, & que dans ces veues faintes on les poiledoit avec chatité, & non pas par cupidité, ou plûtoft que ceux qui fembloient en eftre les posses-feuts, n'en estoient effectivement que les dépositaires & les dispensateurs ; aussi il jugeoit que ee n'estoit pas la cupidité , mais la charité qui s'animett pour les défendee. Ainfi il n'oublioit rien pour conferver la paia, pout abreger les contestations , pour éviter les tribunaua feculiers , pour faire promptement decider tourer choses par les Evesques, ou par d'amiables pacificatruts ; mais il n'a jamais efté d'avis de laisser tayir les

#### touchant les Benefices, Part, II, Liv. II.Ch, LIX. 305

biens d'une Eglife, d'un Monaftere, oud'un Hospital, plutoit que de s'expoler aux inquectudes inévitables à ceux qui en entreprenuent la defense. En voicy encote une autre preuveévidente. Ce faint Pape protefte que c'eft l'Evelque seul qui doit se charget de tous les procés des Monafteres. Or qui peur douter que ce ne foir par le motif d'une charité rres-pore, fans le mélange d'auenne espidiré, que l'Evelque le chasge de tant de fours & de tout cet embarras d'affaires, pout en décharger certe chaîte & fainte portion de sa bergetie ? Cognovimus ettam quod Monafteria servorum L.7. Ep. 66. Dei , vel esiam faminarum pro fus quifque libita . & diversarum cansarum executione perturbet : Quad omnine non grate suscipionus. Episcopi loci ipfius , sub enjus degunt moderamine, cure fit, corum caufas usilitatelque delbonere. Valde enim ell incongruum , no omiffo co, alina quiliber corum fe caufes admiferen. Mais on ne doutera plus de ce que nous avons avancé, quand on aura entendu ce faint Pape protefter en ret-mes formels, que les Evelques, les Clercs, les Moines sont fincerement dispotez à laitlet perdre tous les biens de la rerre , plûtoft que de fouffiir la mouidre diminution de la paix interience , & de la charité fraternelle : mais qu'ils se croyent indispensablement obligez a défendre le hien des pauvres, donzils sont comptables. Neffri eft habitus, non folum prejudacia mini-z. 1, 2, 2, 2, me facere, fed etiam falta aquaniminer portare i nifi force quiares pauperam defendere racionabiliter cogo-

VI. Le faint Pape témoigne ailleurs , que fi les Evelques le chargent du foin des affaires & des procés des Religieules, ce n'est pas qu'ils preferent les biens temporels au trefor interieur de la paix & de la charité ; mais c'est parce que leur charité les contraint de procuter la paix à ces faintes filles , en les déchargeant de tout cet embatras d'affaites, & en prevenant tontes les inquetudes, & les fuites perilleules nu l'indigence les engageroir. Voicy ce qu'il écrit a l'Evefque de Lune ; Hertamar ut fraternitat veltra ità fe L. 8.29-43- erga exteriores utilitates Monafterij , ubicumque neceffe fremit , & caufas exhibeat , us converfantes ibidem magnum in vobis fubfidium , ficus deces , inveniant , & nullius rei eas necessieas deprimat : quare-

mur , ne apud omnipotentem Deum culpabiles inveni-

re valeanin.

nus dum vobis providentibus, emnis eis fueris ameta necessicas, in oratione Dei & landibus affidne secura valeans mente persistere.

VII Voila les taitons qui obligeoient le plus defintereffe de tous les Prelars , a enjoindre aux Evelques de ne rien oublier pour regirer tous les biens & tous les fonds de leuts Eglifes d'entre les maras des inpultes usurpateurs ; & de leur protester que leur negligence L. 11, Pp. 11. en cela ne peur eftre que fore criminelle. Poffeffiames. vel fi qua funt Eccelefiaftico juri competentia , & ab extraneis indebite detinentat , cum amni findio ferta-

> negligens in alique videri non valea VIII, Quoy que ces jugemens ir fissent pueles Evefques ou par leurs deleguez, on par leurs arbures qu'ils avotent fait chotist, fans observer les formulitez, les longueurs, les dérours, & les chicameries du barreau q on s'y conformoit neanmoins aux loix civiles, & lors que les Evelques n'en effoiene pas affica intientes , ils prenoient l'avis des habides Juniconfeders. S Gregoice morera bien combren la feience de l'affigie des base eftox necellaire dans les luftices Ecclefissinges ; loes qu'il envoya Iean Defenfeut de l'Eglife Romaine eu Eforgne, pour y connoitre d'une caule importance entre les Evelques, pour tétablie celuir dun avoir elle par eux dépole, & faire résoinber la meline peune fut ceux qui en avoient efte les auteuts. L'indituction arque corrigenda permitante le confesse neanmoins

que ce Pape donna an Défenfeur Jean, contient plutieurs articles qui font tous autorifea par les loix de Jultiuien qui y font tapportées; tant de les Confiru-tions nouvelles que du Code. Quant à la perfonte d'un L. (1, 1) [1]. Prefite il y est die qu'on n'a pu l'arrefter, mais qu'il [1]. (1). a fallu le citer pardevant son Evesque, selon la No. L. H. F. d. velle de Iustimen qui y est alleguée. Il y est dit qu'on n'a på azzacher un Evelque de l'Eglife felon les loix, Ce meline Pape delegua à l'Evelque de Cagliari & à deux autres Evelques la cause d'on Abbé & d'une Abbeste, sur la dérention du patrimoine de la mesme Abbeife par l'Abbé : en luy ordonnant de consulter quel-

que hounme de vertu & éclaire dans l'intelligence des loix , s'il s'y rrogvoir embarailé. IX. Les Evelques merirment des lollanges, au jog ment de ce grand Pape, lors qu'ils s'appliquoient à la decision prompte de tous les proces qui pouvoient s'é-lever contre les Clercs & les Religieux de leurs Diocefes, foit en les jugeant eux-melines, foit en nommant des lages, foit en obligeant les parties à élire des arbi-

tres , & les v forçant par fes executeurs : Si qui courra 2.9,19.71 quemliber Clericum caufam habuerit, Egifcopum ipfim adeas, us aus ipse cognoscas, aus cerse ab eo judices deputentur; aut so sorte ad arbitros cundum est, partes ad eligendum judicem ab ipfo executio deputata compellar. En forte que funt Gregoire ne pouvoit foutfest que les Nonces le mélaffent de ce qui eftoit de la jurisdiction des Evelques, dont ils devoient plutoft eftre les défenseuts que les usorpateurs. Si cen'est que lors qu'un Laique, ou un Clerceftoir en differend avec fon Evelque, le Nonce Apoltolique devoir s'entremet... tre, ou pour en eitre luy-mefme le luge, ou pour obliget les parries d'en élire un , & vioder au plûtoft leur conceffacion. Si quis vere vel Clericus, vel Laicus centra Epifcepum caufam habucrit, tunc te interpenere debes, at inter ess met ipfe cognostem, ant evere to admonstrat, sibi judices elegant. Nam si sia microspa Explospo sirrissistim met servetar, quad alinet agisur, msi us per una, per quas Eccleshafticus custodari de-

bair orde , confiendatur. X. Mass les meimes Evelques n'eftojent pas moins ignes de blame & de confusion, lots qu'ils avultffoient leur divin catactere par la pontsuite des causes temporelles devant les urbunaux des loges civils, Nous avons dit ailleurs que ce Pape enjoignit à son Défen- L. 2, Fa.tr. leur, c'eft a dire à ion Nonce en Sicile, de nedonnes que cinq jours de serme à l'Evelque Baftle, pour le ontrapidre de meure fin à tous les procès, de dire pour jamais adien an Barrean, & fe retiret dans fon Diocefe. Telle eftou alors l'heurense police d'é glise,

X1. Same Greg-are ne nous a pas encore dit en termes formels , que les Evelques déposaffent un Official fur lequel ils ie repolatiene de toute la discussion, & de la decision de tant d'affaires. Au contraire il a plûtost paru que l'Evefque en eftoit oo feul, ou prefque feul ta civilitate, in jur Ecclefia tua reparare feftina, ut chargé. Il confesse neanmoins ailleurs, que les Evesques ne pouvant portet eux feuls un fardeau fi pelant, ils s'en déchargeojest au moins d'une partie fur les Prefires Penitenciets, puifque le but principal & le fruit qu'on se proposoir dans les Justices Ecclesistiques , eftoit de porrer les pech-uts à la penitence. Sum minuris Ordinis Sacerdotes , qui ad ministerium 100m, 13. altaris excubant, qui videlicer, in adjutorium maje- in Elec. rum, pectara delinguentium subtiliter investigam, & visam carnalem corrigant; atque ad hor afque perducunt , us per lamenta paristentie, quafi incendust carnem in facrificio, quam prins permiferant vivere in peccare : Non enim bi qui familis Ecclosis prafunt per semetopset prevalent canila agere. Sed dum ipsi canis sportualibus occupantur, bac aliis discutionda

ope cela se pourroit entendre du tribunal interieur de la penternee, sans communiquet aux Prefitres la juridiction contenteuse des Evesques. Mais puisque les Evesques deleguosen souvent, ou nommoient des les Evesques deleguosen souvent, ou nommoient des la n. est. il pas vray semblable qu'ils preferoient volon-

tiers leurs Preftres à rous les autres ?

XII. Aven que de paísa e faulte en Fauce, pour y von comment foi oblomenter de not long remoires altre y remoires de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de

nere, quam nersima reditinerm Etalofallicam collicier.

XIII. Le Clergé d'une Eglée Curheilae peretadant que les habitans d'une perite Ville chosen de fon domaine, ce meline Roy manda à l'Evelque d'unmainment d'épaire de l'emp peretaine, par mainment d'épaire de l'emp peretaine, pair les des la commandant de l'emp peretaine, par Le, e, p., qu'ou les condame, de qu'il leur et fi honerou de

voir la judice declarie contre cut. Si clim vofto crediti in its displantamischifer fignagori, admillerum Comietum information prefesco media manifum dellinate, qua deverfarirum delesa internamisco revocate Sectoria del de negrai padiate dalestata; convair Sectoria della dell

amasseus agnitatis contenis turensiri.
XIV. Un L'isque nommé Germani implora la jeflice du Roy Theodone contre un Evelque, comme
luy retenant la legitime portion que les lour luy acetdorent de l'herbage de fous pere. Ce Prime le renvoya
à l'Evelque, afin qu'il le fit luy-même justice, ou

a TEvelope, a fin qu'il fe fit live mène quitre, ou qu'il vint fe défende dessus le Tobaria Revail, oui re pouvoir pas réfiler la protechou à un mitendèle. Vouviele avrime a lumisée de la leure du Rey à cet Evelope: Si is distint casfi s'estimatione volteme. Evelope: Si is distint casfi s'estimatione volteme.

6.1.17 D'. custoria additive, a per ou programis fraginationa-printar quanta magit ad vos remiris distet, quid ou figilité.

genija zwara moż na verrancii userz spar ver genitu vobii skri jednistu zermino i, apa si tergenitu vobii skri jednistu zermino i, apa si terpilania nogli, spami inpuneda jednic. Qual fi bave casfon filo equintu volprum muimt sefini exbririm, neversii fappleis queeden ad nofrum sudiestum perducedam. Fu esim desetti vece pasperumnnudera reglist, spam pogli jednistu emitatumnun debre reglist, spam pogli jednistu emita-

XV, Un Prelie relion secule d nove propheta la XV et Prelie relion de los pelezes, 4 y sous per tenore la testifica de la constitución de la constitución de tenore la testifica de la períodica de la difficiale menda testión, fant conder a la períodica de la difficiale, plus nelsonables, qu'elles personeres julgas "Estenaples nelsonables, qu'elles personeres julgas "Estena-Hemini ambaron, se tratum for execular, no pelir fopprimer, quel cama no luciu juriones". Selas una part any po Saterballi, humer relinquisma suspaiques esta per Saterballi, humer relinquisma suspaiques esta per Saterballi, humer relinquisma suspaicia. VI. Le, Olivera de Vicilia de Pola veletara (L. V.).

XVI. Les Officiers de l'Egille de Pola s'estant faifis d'une maifon qu'un Lasque pretendoit luy apparte.

— AP 41 nis par la fuccession de ses ancestres, le mesure Roy écriya à l'Evesque de cette Ville pour le convret à

emusyet un Procurem pout défendre son deux en sacout : sépardian legises ad Camistains mell'amé, finant profinam, not qualitat negatif ampsi détea d' finiris speci la voux treammous averty de le faire de finiris speci la voux treammous averty de le faire filice augustavant luy-même, pasere qu'il et auss louteur aus Eccléstaliques d'emtsperiendres seules doutroiles, qu'il leur est gloricot de les abundonner : Tral'amprima diferent : nifiped que negatif : qui a Sacri-Camprima diferent : nifiped que negatif : qui a Sacri-

com prime singenter supportugue avecus que su para concer prime supportugue de consecución de la confesiona de la confesion

de feu svis & fei lomiteres pour routefa conduire, conreffant que les loges poot reüffit dans un ministere fi important, doivent estre dingre, par les Evefques, Sum quidem Index Palatinns, fed vester uns definem est difepalus: Nam sum ilst nelle gerimus, fi à vedris regalis minist diséculaus.

CHAPITRE LX.

L'employ charitable de la jurisdiction des Evelques en France,

2. De la surfailson des Evefques de France dans les canfor des Ecclefaffeques , finitenné par la serveur les excommunes-

II. Tránmans muses des logrs Entrfußogwes & femlers.

111. Con expraorlements, un le logs femler province le logs

If fulfy,

W. Lecture II, de su Carron des Concile II, de Mêren, El d'un
Blade Circure II, de su d'orfaire measureme, que bren que le tage
Lauque enfi suge un Cierr erec le tage d'2 fully à l'abandament
une anfin au lage d'Eglip ; El un perer canament hells-

non espo un luga d'Legit , C una perez consumpos fentement.

F. Deverfe: pravas pour poficier est ufage de visifique que des penses sananques pour des crones diçeis de mort, s.

FI. Les configs notre les Circo un provincios somas effer gafes

gas par Luciper , on par l'archabacre , que effect fon Official , an par les Profites , que en factuere un fi la fenciena. Fil, Teures les canjes des Luciperes par les Evafques mofmes , on par les Connelles.

VIII. Quelquesseu par l'arbetrage des Profess.

1%. Le Coucle II, de Messes fact pour les Bossques E van les
Carcs du droit des autres, vo spert qu'un ne possée se aracher de leurs Légis, que pour les représenter un Irdanal Ledehallmen.

the fingle,

I. I. I. Helpare de Gregore de Teors fai fay, que ces Cassa

I. I. L. Helpare de Gregore de Teors fai fay, que ces Cassa

France, C. G. and L. police semportile Generalises departe

duce no fi des Enriques en quantité de lobjes,

A Pola veni extensión quale cheme les telesco. Also reviero de la prisibilità nel polaque, de las Chemes, de dem l'Unite el des discouver perquesis in chemes de las francis. Il citté promos ne paid discouver perquesis in chemes de la citté promos ne paid donn te molocupa i materna person per la Celefrichiques, is, de l'accesso que la Celefrichiques, is de l'accesso que l'accesso de l'accesso de la contrationo, de fasales de les figures deres que l'accesso que l'accesso de l'accesso de la contrationo, de fasales de l'accesso de l

Cleres qui chereberont la protection des Lasques, &

## touchant les Benefices, Part. II Liv. II. Ch. LX. 307

les Laïques qui la leur donneront, pour les exempter de la rigueur des peines canoniques contre les coupa-Cer. S. bles. Si relillo officio fao propeer districtionem , Cc. Il deretne la meime peine contre les Laiques , qui noutriff nr des haines immortelles , & ne mettent point de fin aux procés qu'ils ont contre eux , mesme après en avoir esté chatitablement avetsis par l'Evesque : Quieumque adia , aue langinque inter fe lite diffenserine, & ad pacem revocari nequiverine, &c. Ainfi les Evefques avoient droit d'employer les foisdres spirituels, pour faire retminer les procés & les liaines interminables. Enfin, et Concile défendit aux Clercs d'iotenter procés à qui que et fust, devant les Juges seculiers, sans la permission de leut Evesque; il leur défendit d'intenter jamais de procés criminel ; il lança les anathemes del Eglife contre les Laigues, qui malicieusement inquieteut les Eplifes ou les Clercs pat leurs chicaneries. Cleriens ne quenquem prafamet apud fecularem judicem Epifcopo non permissense pullare: fed fi pulfatus fuerit , respondent , non proponat : nec andeat criminale negotium in judicio feculari propon Car. IL

C. 10

re. Si qui vere facularium per calumniam Ecclefiam ant Clericum facigareaentaverit, & villus fuerit, ab Ecclesia liminibus , & à Carbelicerum communione , mifi digne punimerit, arceause. Le Concile d'Epone premer aux Clercs de se défendre, mais non pas d'ac-taquet devant les Jiges civils, sans l'agrément de leut Ewesque. Le Coneile I. d'Orleans declara, que non senlement les Cleres, mais auffi lents enfans jufqu'à la troisième generation estoient sous la jurisdic-Ces. 4. tion des Evelques : Ita at filij Clericarum, id eft, patrum, averum, ac preaverum, in Epifcoperum peteffa-Car, 11. te ac distrittione confiftunt. Le Concile III, d'Otleans défendit aux Larques mêmes d'ajourner les Clercs devant le Magistrat civil, sans en avoir averry leut Eves-

que. Clericus cujufibet gradus, fiae Pontificis fui permiffs , nellum ad feculare judicium prefemas astrabeve neque Laco inconfuto sacerdote , Clericum in fe-culare judicium licest exhibere. Les Evelgoes vouloient estre informez des procés qui s'alloient former, ou contre leurs Cleres par les Laiques , ou contre les Laiques par lenes Cleres, afin de pouvou les étouffer avant lent naiffance, & couper les tatines de tant de

II, Le Concile IV. d'Orleans declata que les Ma-

funcites diffention

gistrats civils ne ponvolent exercer aucune jurisdicuon fur les Clercs, fans la pareicipation de l'Evefque : que les Cletes devoient comparoistre & répondre devant eux, quand leut Evefque le leut commandoit: enfin que fi un Laique avoit un procés contre un Clerc, le Juge civil n'en devoit connoistre, qu'en la compagnie d'un Prestre on de l'Archiduarre ; que si les deux parties confentoiene à eftre jugées par le seul juge eivil, le Clere le pourroit, avec l'agrement de son Superieut Eeclesiastique. Pe nullus seculorum perfenarum , pratermife Pontifice, fen Prapofito Ecclefia , quemquam Clericorum pro sua posestate constriugere, diseusere andeat , vel damnare. Sed & Clericus si pro cansa ad petitionem enjuscumque suerit ab Ecclesiastito ordinature communitus, se ad audientiam fondeut adfuturum? & respondere undla callidicate diffimules. Sed quecumque canfatio questes meer Clericum & fecularem vertitur, abfque Profinero, ant Archiduacono , vec fi quis esse Prapositus Ecelesia dignoscieur, Index publicus audire negotium non prasumes. Sanc si causan habentibus placuerie ire ad judie um fori ex voluntate communi , permittente Prapofico Ecclefia , Clerico licentia tribuarun. Le Synode d'Auxeste frappe d'anatheme le Juge qui entreprendroit for la personne d'un Clere, sans l'aveu de l'Evefque. Quotamque sa-Car 43. dex aut Secularis Presbytero, ant Diacono, antiui-Liv. II. Part. II.

libet ex Clero, ant de Innieribus, alsque voluntate Episcopi , aut Archidiaconi , ant Archipresbyteri , injuriam inferre prafampferit, anno, ab amnium Chriflienerum confercio babeatur extrantus. Le plus illuftre de ces Tribunaux mixtes , eftoit fans doute celuy où le Roy envisonné d'un bon nombre d'Evefques & de Barons jugeoir les causes les plus importantes, & for tout celles des Ecclefiaftiques, on des Laiques, qui s'étoient adressez à luy, pour avoir justire des Eves ques. Le Couste du Palais affistoit à ces jugemens, & y tenoir fouvent la place de Roy absent. Marenhobe nous a Mercalife donné les Formules de ces jugemens, & Monlieur Bi. L. s. c. sy, gnon y en a ajoûré d'aueres. Nos in Palario nofero ad 26, univerforum caufas audiendas una cum domnis & pa-

tribus noffris Episcopis, &c. III. Le Concile I. de Macon fembla se relacher,

lors qu'il permit aux Juges Royaux de faifir les Cleres coupables d'homicide, de latein, ou de malefice; &c ainfi il mit des limites à l'immonisé des Ecclesiaftiques. Ve nullus Clericus de qualibes causa extra discussio- .ee. sti. nem Episcopi sui , à saculeri judicio injuriam paria-Can?. tur, ant cultodia depatetur. Qued fi quicumque Index tujuscumque Clericum absque eausa criminali, id est. bomucidio, furro, aus malescio, hoc sacere sorasse pre-

sumpserie , quandin Episcopo loci illine trison sucret, ab Ecclefia liminibus arceasur

troit pas d'arracher d'entre les mains de l'Évelque, on de tiret par force des prifons de l'Eglife les Cleves, quoy qu'arreins de ces crimes énormes. Et c'eft ce qui est infinné par le Canon du Concile II. de Macon . Neque Preflyerr , seque Diaconns , neque Subdiecomus de Ecclesis trabantur, aut injuriam aliquam infcio da 185 earum Epifospo, patientue: fed quidquid quit adverfus ess babuerst, in neeitiam Epifcepi propris perducat, Cipse cansem, justizia pracunte, discutioni , animo Clericos accusamis satisfacias Le Contile V. de Paris ne fe deelara pas moins pour l'ancienne discipline. & pout l'immunité des Clercs : Car il défendit ablounsent aux Juges d'entreptendre de faire le procezairx Cleres, fans y appeller leur Superient Erclefts Rione, Ve nather Indicam, neque Profigeram, neque Diacosciencia Parcificis per se distringut, aut damnare prefimat. La prine des Joges qui contreviendront a ce flatut, est l'excommunication.

Il est vray que ce Canon semble supposer que le Joge Royal a eu la prévention , ear il ne luy permet-

IV. Le Roy Clotaire II. confirma les Decrets de re Concile avee des modifications qui meritent bien que out nous y acreflions im peu. Ce Prince ordonne que le Juge Royal n'entreprennt jamais de juger quelque Clerc que ee foit pont des eaufes civiles, à moins qu'il le ptenne fur le fait, comme l'on dit, encore en doit-il excepter le Prestre & le Diacte. Mais cette dé. fenfen'eft que pour les causes civales, & non pour les criminelles, cat pont celles ey, il faut que le juge-ment s'en fasse par le Juge Civil & le Juge Ecclesiastiqueensemble, & qu'on punifie les compables des pei-nes canoniques. Enfin les procés qui naissent entre les Cletes & les Laïques doivent eftte decides par un luge de chaque Estat. Nullus Indicum de quolibet ordine Clericos de civilibus caufis, preser criminalia nego- co tiaper se diffringere ant dammart presumat nist convincitur manifellus , excepto Prefbytero aut Diacono. Qui vere convitti fuerint de crimine capitali , juxta cano nes diffringantur, & cum Pontificibus examineutur. Qued si cansainter personam publicam & bemines Ecele fia fletwit, pariter abutraque parte Prapofiti Eccle-fiarum & Index publicus, in audientia publica positi,

en debengt judicare. Il faut confesser de bonne foy que cette ordonnan-

ce de Cloraire II, permet aux luges publics de faire le Clericurum de qualibes caus a Conclericum faum ad In-procés aux Ecclesialtiques assesses de quelque crime dicem facularem seabere. pital : quoy que le Concile V. de Paris dont il confirme les Derrets, n'euft rien dir de semblable. Ainfi on pourroir crone avec quelque fondement, que ce fut le Roy Gontran oui fir faire au Concile 1, de Mácon le ftatur qui approche si fort de cerre Ordounance du Roy Clotaire. Mais ce qu'il y a deplus remarquable, est que Closaire veut bien que le Juge Royal prenne Connoillance des crimes des Ecclesialtiques; mais il veuraush que l'Evesque y soit appelle, & que la peine ne puille ettre autre que relle qui est portée par les Ca. nom. Qui vero convilti fuerins de crimine capit ali, faxta Canenes diffringantur , & cum Pensificibus examinentur. D'où il faut conclute qu'au lieu d'obli. per l'Eveloue de livrer au bras lecuher l'Ecclefiaftique convaincud'un crime capital, ce Roy obligea le Iuge

public de l'abandonner à l'Evelque, qui n'a en son pou-

oit que les peines canoniques V. On sura moins de peine de se laisser persuades de cerre police, fi l'on considere que e'est du fixieme fiecle que nous parlons; que les Ecclesialtiques & les Religieux y fassoient encore de pressantes instances aux luges pour faire relascher les senrences de mort toncées contre les Laignes, ou pour en empefcher l'execution ; qu'ils ajoûtoient quelquefois la force aux prieses; que ces graces leur eftoieur fouvent accordées, que tous ceux qui se refogioient à l'Eglise, n'en estoient retires qu'aprés avoir obtenu gracé, quelque supplice qu'ils eussent merité; que les Errefiaftiques effoient presque rodjours couverts de l'azyle de l'Eglife; que la penitence où l'on condamnoit les coupables après leur grace obtenue, eftoir tres-tigoureule, & pouvoit eftre comparée à une longue morr ; que les Audiences ou Affeinblées civiles de lages , estoient composées en partie d'Eeclessastiques; que l'on ne peur donrer que les Evelques pour les erimes mesmes de leze-Majetté, ne fullent par la elemence des Rois jugez par les Synodes, & condamnez fimlement à des peines canoniques ; enfin que dans le fierle fuivant la coûmme s'établir d'infliget feulement des amendes pecunisites pout une grande partie des

Le Coneile de Reims qui fut tenn peu de temps aptès le V. de Paris ; confirme admirablement toutes les remarques que nous venons de faire. Car il y est défendu lous prine d'excommunication, sur luges publies d'entreprendre de juger ou de punir quelque Clerc que ee foit, fans l'ayen & la permiffion de l'E. velque : abfque confeientia & permiffe Epifcopi, cuiulibes Ordius Clericum distringere. Il yest ordonné aux Evelques de chastier eux mesmes les Cleres, de ne point rendre ceux qui se sont refugiez dans l'Eghie, fans avoir enaffeurance qu'on ne les puntra ny de mort, ny de mutilation de membres, ny melime de la toeture: de vita , tormento , vel truncatione : mais suffi qu'il les obligera sprés cela, d'accomplir la penicence canonive, panitentiam se pro stelere salturum este promiteat. VI. Revenons sux Clercs, & disons que tous les dis.

ctimes de mott.

qu'ils puffent eftre ne pouvoient eftre jugez , ny en prere, ny en deensere inftance que par le luge Eerle-6 fisitique. Le Concile I, de Miteon qui a efté le moins favorable à la jurisdiction des Evesques en demeure d'accord : Vs nullus Clericus ad judicem faculares quentumque alium fratrem de Clericis acculare prafamat ; aut ad dicendam confam quocumque modo trabi re. Sed omne negotium Clericorum ant in Epifeeti fui, ant in Prefbyerrerum, vel Archidiacuni prefentia finia-tur. Le Synode d'Auxette avoir fait la mesme declara-

ferends qui survenoient entre eax , de quelque nature

junidaction civile.LeConcileV.d'Orleans ordonna que crux qui auroient quelque different avec un Evelque, ou avec les Officiers de son Eglise, auroient premierement recours a luy-mefme, ann qu'il sgift avec la chariré & l'integrité d'un Evelque, qui doit eftre rel-le, qu'on ne retuie pas de le reconnoiftre pour loge dans la propee caufe. Placau , ut fi queenuque perfona contra Episcopum , vel altores Ecclesia se proprium Can, ep. habere credideris negacium prins ad sum recurrat charitatis fludio , us familiari adicione commonitus, fana re ea debeat, que in queriminiam dedacuntur. Si l'E. velone pardon de latisfaire aux plaintes formées contre luy, il falloit demander justice au Metropolisain, enfin le Metropolitain melme s'il negligeoit de latisfaire aux plaintes des Evelques de la Province, eftoit loumis au jugement du Concile Provincial, Le Concile ILde Lyon Can. s. declara que fi deux Evefques d'un emelme Province étoient en procés, ils devoient s'en temettre au jogement du Metropolitzin&des autres Evelques dela Province, Que s'ils estoient Evelques desdeux diverses Provinces, ils devoient s'en tenir à la decision des deux Metropolitains, Si de una Previncia funt, Metropelitani cum Cemprovincialibus fuis juditio fiut comenti. Si diversa Provincia fuerius Sacerdotes, convenientibus in unum Metropolisanis ipforum, omnis carum allio

VII. Les Evelques effoient bien plus exempts de la

VIII. Le Concile II. de Tours employa un sutre moyen pour arriver à la melme fin, de conferver la paix entre les Everques, en les obligeant lors qu'ils ont quelque contestation les uns avec les autres, de choifir de patt & d'autre quelques Pteftres, & s'en tenit à leur resolution : puisque les Evesques estant les Predicatturs de la paix, ils ne doivent tien tant hair que la discorde ; austi le Concile Provincial mettra à la penitence ceux qui auront refulé cerre forred'accommo. detrent avec leuts Confretts. Eleliu ab urraque par-re fratribm , id ell , Prefoyteru , prapsuderante dulce-Con. si dine , lisis jacula finiant , & vota pacis acquirant. Si quis antem ab neraque parte electis Preftyteris atque mediantibus , fratribus, bec elt , feis membris recouciliari neglexerit , cum ad Synodum venerit, uou feliem reatum curam Corpifcopii fe cognofcat incurrere , verumetiam congrue panitentia intelligat vindillan fabire. Opportuum namque est, illum animadver-fione succumbere qui inselligendo peccavit, & quod docere debuit, in feipfo neglexit. Le Concile V. de Paris ne s'arrefta pas a ce Casson du Concile de Tours, il ea plus à propos de tenouveller celuy du Concile V. d'Orleans, & de renvoyer au Metropulitain tuus Cas. 16. les procés des l'Evefques entre eux , en privant de la Communion de leur Metropolitain les Évesques qui autont recours au luge seculier contre leurs Confreres, juíqu'à ce qu'ils ayent rendu compte de leur conduite an Concile Provincial.

IX. Mais rien n'eft plus avantageux aux Evefques , rien n'eft plus propte à confirmer tout ce que ne avancé for ce fujet , que le Concile II. de Maron , où il est dis queles Canons & les Loix ayant eonspiré pres que dés la naiffance de l'Eglife pout l'immunité & la jurischein des Evelques: Lices reverendissimi Cans-nes, auque sacravissens leges de Episcopali andientia in ipfe pene Christianitatie principio fententiam protu in iple peue Curifitammente principie jentraliam pr a l'audace de quelques personnes puissances , d'ordonner que les Euclques ne pourront jamais eftre arraches de leurs Eglifes, ny emprifonnez : mais que les Gtands du fiecle qui auront quelque different avec eux , les tion. Nonlicer Prefbytero aut Diacone, aut cuicamque accuseront devant leut Metropolitain, qui appel-

Can I.

#### Touchant les Benefices, Part II. Liv. II. Ch. LX 309

lera avec luy deux on trois autres Evefques, ou mefme s'il en est besoin tout le Concile de la Province pour mette fin à ce differend. Queniam graffatur in Sacerdorer Dei humana temeritas , ita nt est de atriis venerabilium Ecclefiarum violenter abfratlos ergafulis publicis addicaus Cenfenus no Epifcipum unilus facularium fafcibas predicus ju-re fuo consumaciter agens , de faulta Ecclefia cui pre eff , trahero audeat. Sed fi quid contentionis adverfus Epifcopum potentior perfona babuerit , pergat ad Metropolitanum Epifcopum, & ei caufat alleget, Co. Quod fi talis fuerit immanitat eaufa, at eam felus Metropolitanus definire non valeat , advocet focum nuum vet dues Episcopes. Qued fi & ipfis dubie-tes fueris , conciliabulum instituums , in que nuiversa fraternitas Corpifcopi fui canfat difemiat . & pro me. rito ant juftificet , aut culpet. Quod de Epifcopis cenfumus, obtinet er in Clero, nt de Ecclefiis non tra. hanter, de. Ces deux Canons font voit affez évidemment, ce me semble, que res Conciles presendoient faire joiit tous les Ecclesiaftiques du privilege des Aziles de l'Eglife, & que pour quelque crime que ce pulteftre, on ne pouvoir les airacher de l'Eglife, fans les abandooner au jugement Ecclesiaftique , & aux

Car. 2.

peines parement canoniques. X. Mais afin qu'on ne s'imagine pas que ces Canons fi avantageux a l'Epifcopat & a rout le Clergé, fuf-feut regardez par les feculiers, comme des refolutions de personnes interesses à leur propte gloire, ou Z. 10. 0.19 qu'ils demensassent sans effet, quand on en venoit à l'execution ; je repeteray ce que Gregoire de Tours nous a déja raconté cy-deffus de l'Archevesque de Reims Egidius, ou Gilles, lors qu'il fut accufé d'avoit confpiré contre la vie du Roy Childebert : Le Roy le fit failit & enfermer dans une prifon julqu'a la convocation d'un Concile. Les autres Evefques firent leurs

plaintes au Roy de cette détention, ce Prince en fut rouché, & renyoya Egidius dans fon Eglite: Time ab aliis sacerdotibus increpitus Rex, cur hominem absque audientia ab urbe rapi , & in cultudiam retrudi justifice , permist cum ad urbem suam redire. Entin. le Concile s'affembla, & l'Archevefque y confeifa en fin son crime; ses Confreres aprés avoir obtenu sa grace du Roy, le déposerent, & il fut simplement re-legué à Strasbourg. H'ac Episcopi andientes, ac lamentantes fratris opprobrium, obtenta vita, ipfam ab Ordino facerdotali, lellis Canonum fantionibus removerant , qui flatim ad Argentorateufem urbem , quam une Strataburgum vocant, deductus, exilio L. S. c 19. condemnatus off. Voilà l'execution entiere du Canon

ue nous venons de rapporter. L'Archevefque de Rollen Pretextar effoit plos innocent qu'Egidius; mais s'eftant acrufé luy mefine du mefine crime ; Ego fore bemicida nefandas , d'e, il meritoit les mesmes peines. Le Roy Chilperic se contenta de le faire juger par le Concile, & la prine ne sur que l'exil, qui est une peine Canonique. Nous avons dit dans la premiere Partie, que les Lois des Empereurs ne fouffroient poior, que pour quelque crime que ce poit eftre, les Evelques pullent eftre jugez par d'autres que par des Evelques, dans un Concile. Nos Rois, de la premiere, de la feconde, & de la troisiéme race, ont conservé ceptivilege inviolable à l'Episcopat, mesme dans les crimes de leze-Majelté. Il n'y a aucun exemple contraire que celuy de faint Leger Evefque d'Aurun ; dont la mort füt pluroft l'effet d'une execotion tyran-

nique, qued'une justice reguliere. X1. Je laisse les notres endroits de la mesine Histoi-L. C. A. J. re de Gregoire de Tours , qui poorreiene fervie à con-L. F. 1. 3.) firmer tource que nous avons dit cy-deffus. Un Con-cile termina le differend de deux Evefques, touchaot Liv. 11. Part. 11.

quelques Paroitles contellées. En un autre quelques Evesques furent examinez sur les plaintes du Roy Goutran par quelques-uns des autres Evelques & des Grands du Royantne. Difenfi entin fuerant à reliquis Epofcupis & Optimatibus Regis , &c, Toot cela regardoit le remporel, & la police exterirute ui eftost auffi foumife au jugément des Evélques, Le que éton audit toumne au jogement oes everiques, ac-Concile III. d'Orleans après avoit condamné quel-ques observances trop serupuleoses, & qui tenoient plus du Jodasims, que de la liberté fainte des Chrè-tiens, touchant la celebration du Dimanche : Quis Cur. st., persualum est papulis zir Dominies au cum caballis. aus bubas & veluculis itinera non debere, neque ullam rem ad villum praparare, vel ad nitorem demat, vel bominis persinentem exercere allaienat, que ret ad Indacam magis, quem ad Christianam observantiam pertinere probatur, id statumus, ut die Dominico. qued ante fieri licuit , liceat. Er après avoit difendu de travailler pendant ce faint sour au labout de la terre. aux signes, aux moillons & autres occupations femblables, il declare que ceux qui contreviendione à cerce Ordonnance, feront foiluis à la jurifdiction de l'Evelque, & non pas à celle des luges publics. Lund si inventus fuerit quis in operibus juprascriptis, qua interdicta funt , se exercere , qualiter evendari de-beat , non in laici districtione , sed in Sacerdotis cafligatione confistat. Ce meline Concile, auffi bien ne le IV, genu dans la meime Ville, voulur que les Chreftsens, qui ellosent esclaves des Juifs, putfent toùjonts eftre rachetez par les fidelles. Le mefine Con- Can, 17. cile IV, d'Orleans permilt aux Evelques de punit, & Cos. 30.
de faite banuar les fernnes qu'on insprenoit dans le crime aver les Ecclesaftiques. A civitatibut at factr. Can, 19. des praceparit, repellantur. Le Concile II. de Macon Con. 16. à se remarier. Le Concile de Liptines enjoignit aux Con s.

enjoigast aux Evelques de renfermet dans des Monafteres les femmes des Clercs mineurs, qui penferoient Evelques, & aux Comtes, ou Gouverneus des Villes, qui estoient en melme temps les Défenseurs des Eghies, de travailler conjointement à l'extirpation de quelques reftes infames del'idolatrie, Decretimus que. que, ut fecundum Canones Epifcopus in fua Y'arechia que, a feina de la constante que de la constante que de la feigle Ecclefie ejut eff., ut popular Dei paganiae non faciat. Le Concile de Soillons renouvela cette Ot- can. e. donnance, & y ajoûta que les Everques veillerosent for les marchez publics, & for les mefores. Er per omnes civitates legitimus forus, & meufura fiat , fecundum abundantiam temperis. Dans les nouveaux Capiculaires de Monfieur Baluze , le Rny Clotaire voulut qu'en son absence les Evesques châtiassent les luges, qui autoient mal jugé. Si judex contra legem aliquem inquite damuaverit , in noftri absentia ab

Episcopis caftigetur. Oo a på ressarquer quelque chose des diverses sorres de peines , que le linge Ecclefiaftique decennoit, Baren, a Mais j'ay effsmé plus à propos d'en par er un peu plus 304. n. 10. au long dans le Chapiere fuivant, oil nous traitterons la meline mapiere pour l'Espagne, & pour l'Italie, l'asoliteray icy cette transeque importante, & qui elt commune à la France & à l'Espagne. Le Roy Alaric ayant fait sediger en abregé le Code Theodolten par Anianus , al le publia enduire dans se Estau , qui oc cupoient alors one partie de la France. Ce Code abregé eut cours par tonte la France. Or il avoit efté examiné par les Evelques avant la publication. Venerabilium Episcoporum roboravis affenfus. Ce font les

reemes du Rescript d'Alarie.

#### CHAPITRE LXL

#### De l'exercice charitable de la jurisdiction des Evesques en Espagne.

1. De l'exercice chartable de la sumplatione Encifugique dans El frague, Les Perfess (C. les autres Clives y aflueux aufé aussyes, C. de avenue par de n'y pas confliger le Dumacée majour, tant beux manores chartables (C. ponfantes automacé les lactant beux manores chartables (C. ponfantes automacé les lac-

11. Les caufes rielles de l'Eglés , sugies par les Eurofques. 11. Les caufes rielles de l'Eglés , sugies par les Eurofques. 11. Ne devoncée pesodre carjes de que eyes gens habites. 15°, Les Concles de Trés de effectet des Concdes Nationaux , C

111. für derenen peruden ansjal de getreget, gens hebite.
19°, Eur Concile de Tolde etjinent der Consider Mandermann, iff etnemelis i Mass vari-orfali de li tfpigne, hour purifikations is essat point de bornes; auf de effects complete d'Evofques Eff de Grande d'Infrate.

V. Enjuste de cela les Sentences des Evolgues efficient executers, jans aucune oppolitum, mejan pour les chafes temperelles, VI, Diverfes lois des Consiles estere les concubents des

VI.L In Angicurre,

IX. La Frant.

X. La Frant.

X. La Frant.

La Spagna, Lamande, la profix, la finite, l'end. Ce fine
plinifi de prosèvent que des prosès fil la requide l'unement due
retalle des Hadrans forments : en fines superiment des pours, fil
che scafferte la proficion de trellare, que les redenente.

XI. L'adrientique de Thiele ettent du come de litez-Maye.

Re, n eff prije que dans an Carlon.

N Espagne les Evesques & les autres Ecclesia-I. E N Espagne les Everques et ma quez aux penibles exercices de cerre chariré pacifique & pacifiante, qui sied si bien au Clergé, Le Concile de Tarracone défendir aux Evelques, aux Profites & aux Cletes d'employer à la discussion des procés le Dimanche, qui ne doit estre donné qu'aux offices solemnels de l'Eglife : leur permettant d'y vaquer tous les aurres jours de la femaine, pourvû qu'ils s'abitinifient de toncher aux causes criminelles: Nallas Episcoporum ant Pribeteraram.vel Clericorum diet eminico propofitum eninfeumane canfa negotium audeat judicare nifi hoc tantum , nt Deo Statuta folennia peragant, Ca. teris vero diebns , conveniencibus perfonis , illa qua Juffa fant , habrant licratiam judicandi , exceptis criminalibus negetiis. D'où il faut conclute, r. Que non feulement les Evefques , mais auffi les Preftrei & les autres Clercs effoient occopes à decider les procés des fidelles , foit qu'ils y travaillassent separé. ment, comme ce Canon femble le supposer, ou plufieurs enfemble. Dans le Chapitre precedent nous a your pot remarquer la meime choie, que la discuffion des procés eftoir commune aux Archidiaeres , &c aux Prelites ; & qu'il ne paroist pas qu'il y eust encore un Official , fingulierement chargé de certe fonction Les Prestres y ont esté quelquesois choisis pour arbitresentre les Evesques. Le Morropolitain y a jugé luy feul la caufe d'un de ses Suffragans, accuse par une personne puissante, & il n'a esté obligé de prendre avis des autres Evesques, que dans les difficultez extraordinaires, 2. Il paroiti que la foule de ceux qui recout. roient ao jogement des Ecclesialtiques , citoir si gran. de, qu'ils avoient esté obligez d'y employer mesme le jout faint du Dimanche : & qu'il fur besoin de l'autorité de ce Concile, pose corriger cer abus. Enfin, ce Coneile leur donna toute la sensaire pour y vacquer , &c'eftoir apparemment cette foule d'affaires , qui forçoit les Everques de se décharget de cette pe-

nible fonction sur rous leurs Ferlefiaftiques, de de leur permettre de joger chacun separément les causes

53 F F.

qui le parfensient. Ainí on s'avoit garde de tout commettre à med 100 fémi. 1, Cere punifeducemherdier toutes forets de cardes, excepte les criminéles, et ani de ne les peu douere que les feites des prégue toutes leux contenties que de cardes en prégue toutes leux contenties que le centifertone non pas comme de la legar, mais comme de l'Petr chartable ne de sa maisble arbotres. C'olter douc la cente, la lineire, "Jemou de le past de la coscorde, enfine éleotri d'élimetrélement de l'Ecclient II. Le Concell III de Toleit définat un Circa

Appellet to seen Clerc de vatus mort log , que les l'évolges, log pour de recommissions de l'except, log pour de l'except, les que de l'except, les l'except de l'except four de l'except de l'except

fes & des Diocefes. Ita ut de prafentia Metropolitan! inspellures dirigantur, qui per evidentia signa diace. Ses ipsas conspicians. Le Concile XI, de Tolede ota donna que les Evefques qui avoient des biens patrimoniaux, en repareroient toutes les violences & les injustices qu'ils pourroient avoit faires ; parce qu'il n'est pas juste que l'Eglise soufre quelque donur par la faute & les empossemens de ses Pasteurs, qu'elle nftruit dans des fentimens de paix & dans l'aversion des quetelles : Neque eniminifum est, ut pro pravis Can. allibus Sacerdotum , Ecclefia quibut praeminene , fu. fineant dammem ; at pro excessions talium fatisfallio ab Ecclefiis exigatur : cum Acclefia Rettores (uns non ad litem , fed ad boneftatem informet, Que fi cet Prelats n'ont point de Parrimoine, ils expieront pai la penisence, les pertes qu'ils ont eaufées par leur temerité.

mettets.

III. Ce meline Concile engingiris une Evelopes de ne point faire le procés, ou de n'impoler point de permisence à leur lingus, pocé ann our admenter publiques, ou en present l'avis de deux ou rous performent publiques, con en present l'avis de deux ou rous performent publiques. Destination de la confession de la confession leur jusquesses. Destite qualifiée se judicié contrage leur jusquesses. Destite qualifiée se judicié contrage leur jusquesses. Destite qualifiée se judicié contrage de la lieur relinitée patient, duemen voit trains features figinisations reglamanis pratiques voit trains features figinisations reglamanis pratiques de la lieur relinitée que destinitée se comment de l'autre relinitée que destinitée se confession de l'autre relinitée que de l'autre relinitée que destinitée que de l'autre relinitée que de l'autre produitée que l'autre l'autre de l'autre relinitée que de l'autre produitée que l'autre l'autre de l'autre relinitée que de l'autre produitée que l'autre de l'autre relinitée que de l'autre produitée que l'autre de l'autre relinitée que de l'autre de l'autre relinitée que de l'autre relinitée que de l'autre relinitée que de l'autre relinitée que l'autre de l'autre relinitée que de l'autre d'autre de l'autre relinitée que l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autr

IV. Eits, it Concile XVI. it Tolke to non more technisme, que exception convicted il Higger surgicists und justification un sought & transpire & transpire to un justification un sought & transpire &

nitentie is

Car p.

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. II.Ch. LXI, 311

des particuliers. Il est vray que les Grands do Royaume y avoient auffi part, comme il paroift par les paroles finvantes du meime Roy : Hoc foliem vos honorabiles Dei Sacerdotes , cunclofque illoftres anla Regia fenieret , quos in loc Concilio noftre ferenicatis praespito ineffe fecit , adirrament , quia in privatis dirimendis negotus, qua fo veftro catai audienda emerferunt, aulla personaram vel unnerit acceptio inter-currat, &c. La meime chose parosit dans le VIII. &

dans les aurres Conciles de Tolede. V. Ie croy qu'après cela on se persvadera sans pei-ne, que la juntstriction des Evesques ne monvoir point

d'obitacles dans l'execution de ses Sentences , mesme dans les choses mixtes on temporelles. Gat les Rois melmes leur ayant donné une fi grande part à leur autorité suprême, comme nous venons de voit, & comme nous avions déja fair voit en plusieurs tentontres, quelle refistance euslient ils pû trouver dans les jugemens qu'ils rendoiene, meime dans les canies rempo. relles? Le Concile III. de Tolede ordonne, que fi les Clercs Maieurs ne baniffent de leuts maifons toures les femmes suspectes, elles serons vendués par l'ordre de l'Evelque, & le prix en sera diffribué aux pauvres. Mulieres ab Episcopis venur dentur, & pretium ip-Car. 18. fum paaperibat erogesur. Le mefine Concile emoienit aux Evefques de faire des techerches exactes avec le Juge Royal contre les Idolâtres , & de les punir fele qu'ils jugeroient à propos. Hes cum confeafa gleriefifit. mi Principis fantta Synodus ordinavis, ut omnis Sa. cerdos in loco (no ana cion Indice territori) facrilegiam Idololatria pergairat, & exterminare investum aon differat ; bemines vere gai ad talem errorem concurrant , falvo discrimino anima , que potaerint , anim. adversione coerceant. Les meimes Evelques futent encore chargez par ce Concile & par le Roy Recarede, de le joindre aux Juges des lieux pour découvrie , & ont punit rigoureolement les Peres, qui par une detestable crusuré donnoient la mort a leurs propresen-fans. Ergo & facerdotes locorum hac fantia Synodus convenit, at idem feelas com Judice cui fint que. rant , & fine capitali vindilla acrieri disciplina prohibeant, Enfin , ce Concile établit des Evefoues com-Cer. rt. me des fireveillans fur toute la conduite des Juges, pour les corriger, ou pour informer le Roy de leues defordres, selon les intentions du Roy mesime. VI. Le Concile L de Seville apporta quelque chan-

gement au Canon du Concile III, de Tolede, & permet aux luges de prendre pour esclaves les semmes sufpectes, que les Clercs n'autoient pas chaffees de leut Can b maifon : cum velantate & permifu Epifcepi , cem. prebenfas in fuis lucris afurpeat : fi les luges ne s'acquitoient pas ponctuellement de ce devoir, les Evefques devoient faice failst ces femmes , & les enfermer dans des Monasteres pont y setvit comme des esclaves, Mulieret ille juxta priores canones à Sacerdosibne diffra-Be in Monafterio Des votarum tradactar ferviture. Le Coneile IV. de Tolede rétablit la premiere dispofition du III. Concile de la mefine Ville, Que cumque Clericis taliter adjuntte funt, ab Ep-fespo auferantur & venandeatur, Le Concile IX, de Tolede declara

tous les enfans des Clercs majeursaprés leur ordina. tion, non feulement illegitimes & incapables de fireceder, mais auffi esclaves de l'Eglise, qu'ils avoient deshonoré par lent naiffance. Proles corne tali aara polinticae, non folum parentum hereditatem nafquam accipiat , fed etiam in fervieurem eins Eeclefie, de cu-Ins Saterdatis vel Minifiri ignomiaia nati funt , jure percaai manebunt.

VII. On comprendra encore mienz la force & l'ésendue de la jurisdiction Ecclefiastique for les choses temporelles, fi l'on fait attention aux prines qu'elle

décernoir. Saint Gregoire le Grand écrivit à Innuatius L.7. Es 67 Evelque de Caeliari d'empetcher par de forres remontrances les impierez , les fornieges & les reites de l'Idolatrie dans la Satdaigne; d'en châtier les auteurs eu les emperionnant & leur failant faite pentence, li ce font des personnes libres, & en les fanfant foüretter fi ce sont des efelaves; Quad fi emendare fe à talibut, atque carrigere nelle repereris , ferventi comprehendere te sele velumat; & fi quiden fervi funt, verberibut ern. classbufque , quibas ad emendationem percentre caleast , caftigare, Si vere funt liberi , inclusione digna diffrillaque, fuat sa punitentiam diregendi. Vi qui falmbria & à mortis pericale revocatia audire verba contemment , cruciatus faltem est corporis ad defidorandam mentis reducere valeat fanitatem. Ce Pape L. P. 17. 5. manda à un de ses Nonces de commencer le châtiment des crimes abominables d'on méchant Prestre par le faific & l'enfermer dans une étroire prilon : Si que L.o. Ep. 66. indicia appreheadere bujus rei potneris, enm in cuffe. dia definitia, quenfque nobes reaunties , redigat. Il manda à un antre de presser l'Evesque de Paschasius de dégradet un Sondiacre caloniniaient de les freies , puis après une fultigation publique, l'envoyer en exil. Sub. L. 9-77-77;

diaconatus privet officio , at que verbenbat publice cafigarno , faciar in exilino deportari. Ce Pape de. cerna loy-meime la penne d'exil contre celuy qui le faifoir nellet pour Défenfeur, ne l'eftant pas, il fair voir en d'aurres endroirs que la prifon & l'exil effoient des peines que les Evelques d'Espagne decernoient souveut contre les Clercs , les Preftres & les Evelques melmes, Il ordonna neanmoins à l'Archevelque de la première L 11, 12, 14. Iustimienne de se contenter d'une peine plus donce en-vers l'Everque Paul, en le tenfetmant dans un Monaftere pour y faire printence le refte de ses jours, VIII. Mais ce Pape apprit à Angultin d'Anglererre quelle eftoir la disposition fainte des Exclesiaftiques, quand ils punissent avec plus de rigueut les coupables. C'est la charisé & non pas la futeur, qui les anime : ils

ne chastient les etiminels que parce qu'ils les aiment, &

qu'ils veulent par ces peines temporelles leur faire évi-

ter les feux ésernels. Ils chaftsent non pas comme des Iuges impirovables, mais comme des peres mifericor. dienx, qui ne maltrairent leurs enfans que pour en faire de dienes heritiers de tons leurs biens. Enfin ce ne font pas des peines rigourenfes, mais des penitences fabutaires que le June Ecclefiaftique influe aux criminels; Et cum paule diffrittius agieur, ex charitate L. It Ppe agendum eft, er non ex fmort : quia ipfi bec pretta. tur , qui corrigitur , ne gebenne igaibut tradatur. Sic enim not fidelibut tenere disciplinam debemas , ficut bani paires carnatibus fitite falent , quot & pre entpit verberibus feriunt , & tamen ipfet quot deleribnt affi. gant , babere heredet querant : & que pofident , ipfis servant, quet irati insequi videntur IX. Les melines peines eltorent en mage dans les

Iustices Ecclesiastiques de France. Le Concile d'Aede

ordonne la fultigation pour les Clercs & les Moines vagabonds : Last fe verberum increpatio aon emen- Con 12. daveris, etiam verberibus flotaimus coèrceri. L'Y.
verefie est punic du mesme supplice on de la suspension
d'un mois: Clericum guem ebrium fuise constiteris, ne erdo patitur, aut triginta dieram fpatio à comme nione ftarnimut fabriovendum, aut corporali fubdendum fapplicio, Ces teemes, ut ordo patieur, figni. fient à mon avis que la fospention est pour les Ordres Con. 40. maleurs & le clustiment corporel pour les Clercs inferieurs. Er c'elt faint Gregotre qui femble nons apendre cette propottion de prines ; lors qu'il ordonne qu'un Sonducte foit fultigé pour le meime crime,

ou'an Diacre feront depofe : Qued effet Dincene pra. tour, Dire. dum amittere , boc fuit Subdiacono fame plenitudine 1. 4.1. 31.

Can. 4.

C4 6

armife. &r. Sphdiaennu non Saerdosio, fed officio les plus honocables de leut Corps. Enfin le Concile armis, φ' sanquam revera înfamis, menuis verbe. XVI. de Tolele joint ces trois pennes enfemble d'e. ribu cafifen; le Concile IV. d'Orleans votra que fite folietres, patele & etallez, l'apper nenters un'ec. Con. l'Evelque punisse du banissement les feurmes impudi-ques qui seduisent les Clercs. Le Concile I. de Macon Can, t. decerne une restaite, on une prison de trente jours our les Clercs superieurs & pour les inferieurs la fustigation reglée int le nombre de coups qui est matqué daos le vieux Teitament , s'ils ajournent leurs confieres devant un luge Royal. Si januar fuerit, una minns de quadraginsa sellus accipiat : fin certé honeratior, xxx. dierum conclupone muiltetur. Le Concile de Narhonne decerna contre les violateurs de la fameré du Dimanche ; que si c'estorene personne libre,elle paveroit l'amande au Magistrat de la Ville : fi c'eftost un esclave , il recevroit cent coups de foiler:

Clerci ne s'acquirent pas de leurs offices, & ne levent pas la capillerie pour faire passer les anciens, les Soudiacres sont reprimandez, ou mesme privex de leurs diffributions, les autres Cleres inferieuts font follettez. Subdiaconos verbis corripiendos, & finon emen. daverne, fispendio privandos: reliquos flagris coer. cendes. Enfin ce meline Concile punit les devins &c Ges. 14. les forciers d'une fultigation publique, après quoy ils ferone vendus & l'argent fera diftribué aux pauvres , feu liberi , fen feroi , vel ancille fint , gravifime publice fuftigentur , & venundentur , & pretia ipforum p.inperibus eragentur. Er ceux qui les confultent payeront fix onees d'or an Comee de la Ville, Sex auri maciat Comité divitatis inferat, Le Concile de Liptines condanne les Clercs , les Moines & les Moniales qui le sone plongex dans des impurerez criminelles, à faite penirence au pain & à l'ezn, dans tine prison pendant une année, aprés avoir esté foilettez : le Prestre doir faire la mesme penitence & garder la prison durant l'espace de deux ans ; les Moriales doivent estre ra-

Si ingen nus eft ; det Comiti civitatis folidos fex : fi ferous, centum flagella fuscipiat. Si les moindres

Ces, 6, fices, Si ordinatus Presbyter fit , dues anno: in carcore permaneat , & anrea flagellatus , & fcorticatus nideatur, Si antem Clericus vel Monachus in hoc precatum inciderit , post tertiam verberationem in careerem miffnt , vertente anno ibi punitentiam agat, Similiter & Nonne vilate cadem puniten. tia centineantur, & radantur omnet capilli capitis X. Ce qui a déja esté rapporré des Coneiles d'Espa-

gne, est plus que suffisaor pour montrer que les peines qu'on y decesnoit contre les conpables , estoient les marques certaines d'une inrisbiction tres-bien établie & tres étenduë. La prison , la fustigation , Emeral c. l'ezil, n'y estoient considerez que comme de falutaires penitences : Es modas criminis agnofeatur, er mo-17. penitences : El mocas er man, ut fi excilio vel Toin, n. c. dus punitentia irrogetur. Ita tamen, ut fi excilio vel retrubone dignum eum effe , qui deliquit , judicium peculiare decreverit , modus panitencia , quam esram tribus fratribus Sacerdot tranfgrefferi indixerit, (peciali dibeat ejus qui fententiam pretulit , manns propria subscriptione notari. La sensence devoit estre donnée par écrie, & elle devoir apparavant avoir esté concerrée par trois personnes spirisuelles avec le Pre-lat, afin que ce sust comme le resoltat de la consultation de plusienes Medecins spirituels , pour le salut éternel de celuy qu'on chastioit. La mesme peine de la fultigation & de l'exil est quelquefois ordonnée contre les infideles melmes : Si infidelis eft , & verberibus fubdatur. & perpetus exilio relegenar. Le Concile III. de Brague ordonne la peine d'exeommunicarion & de l'exil contre ceux qui feront frapper pour

des fauces legeres les Prefires , les Abbez & les Dia-

ribus correpti, ae turpitor decalvati, exilio manci-

XI. Ce fut ce Concile XVI. de Tolede où l'on examina la eause de Subert, Archevelque de Tolede, quoy qu'il fult criminel de leze-Mayetté ao premite chef , avant formé une execrable entreprise contre la personne sacrée du Roy, & contrel Estat. Il confessa son crime, & le Concile prononça contre luy une feutence de déposition , d'exeommunication & d'exil. C'estoit done une costrume receue dans l'Espaghe, auffi bien que dans la France & dans l'Italie, que les Evelques ne pouvoient eftre juges que par d'autres Evelques & dans des Conciles, de quelque crime qu'ils fullent aceolez. Batonius remarque que la pieré garas es & la veneration du Roy Egica pour l'Epilcopat, alla 691.8.2.3 julqu'à ce point, que bien qu'il eut presente deux requeftes au Concile, il n'y forma pas la moindre plais-re du monde contre l'Archevelque. Or quoy que ce Concile pust passer pour une Atlemblée d'Estats , neznanoins la sentence qui y fut prononcée. & les prines qui y furent decernées contre le coupable, font clairement connoiltre que ce fut un jugement purement Synodal.

#### CHAPITRE LXII

Des Conciles Nationaux & Provinciaux en France,

1, Les Conciles Mainnane s'affemblueur par l'ordre, ou avoc la permificio des Rous, et que n'effeu par alors tereffaire pour les Conciles Provincianes, Pranses du Consile d'agée jous les Ross

Gishi d Efpaper, II De celes d'Orleans feas Cleux, qui y propose quelques artedes , & en conferma les Camera, Ett. De colay d'Epone , junt les Rees de Bourgogne,

IF. Refuzacon de coux que ent cen que queiques Consider avonent affecte de fapprener les marques de la convenatron , on de la permeffen Royale V. VL.VII. VIII. Deverfes preuves que les prieres & les conundemous des Russ, la convocation & la persofficio de l'affen-

bler , ne fent en wee mefent chafe, IX. Les Concies Nationale devenue ordinares, rasjons de feer considera. X, Les Rus ou designment le ben. X1, Le Becut qui rendon ces Consides ordinares , n'a pas esté

long-semps goods. XII. XIII Concerde des Consus d'Agde, d'Afrique & de Ni-cie, studiant les Consdes universées, ordinares on estrardina-

Omme les Conciles Nationaux on Provinciaux estoient les tribunaux les plus solemnels, où la charité & la follicitode Paftorale des Evelques exerçoir la jurisdiction , j'ay estimé à propos d'en parler & de nous en instruire un peu plus à loifir.

La premiere remarque qui se presente, c'est que comme les Empereurs s'estoient donné la liberté de convaquer les Conciles universels de leur Empire, qui tenfermoir alors ou route, ou prefque toure l'Eglife, & que l'Eglife bien loin de s'oppofer à ces convoca tions, s'y rendoit au contraire avec joye, parce qu'elle y tenuvoit des avantages extrêmes , par la protection toute puillante que les Empereurs luy dons te, & qui luy éroit alors fi nécessaire, pour faire executes fes Deetets, & pour formonter toutes les oppositions des idolatres, des heretiques, & de tous ses adversalres. Ainfi les Rois qui se rendirent Maistres des Ptovinces demembrées de l'Empite Romain, ne fouffitent cres , qu'ils dovvene respecter comme les membres point qu'il se fist des Conciles Nationaux de toutes

## touchant les Benefices, Part.II. Liv. II.Ch. LXII. 311

les Metropoles de leurs Royaumes, funs leut expres-fe permission, & les Prelats se soumment sans peine à cetre necellité, & meriterent par cette fage complai-fance, que les Roisse declaraisent protecteurs & gardes deleurs Conflitutions Synodales, Le Conciled Agde proteste d'abord qu'il ne s'est affemblé que pat la ussion du Roy Alarie : Ex permissa gloriofissioni In profes. piiffimique Regis , &c. Qui nobis congregationis permiserat perestatem. Ce Concile enjoignit à tous les Evelques de le rendre ponctuellement ao lieu du Concile, où le Metropolitain les appelleroit, s'ils o'eftoient arreftez pat quelque maladie, ou par les ordres du Roy : Excepta gravi infirmitate curporis, aut pracep. Ces, 71, tiene regia. Enha, ce Concile ordonna que les Conciles Provinciaux s'affembleroient tous les ans, felon les anciens Canons, Syuedam eriam secundam conftituta Parrum annis fingules placust congregari. S'il falloit ailembler tous les ans un Concile Provincial, il n'eftoit pas neceffaire d'avoir rous les ans une nou velle permiffion des Rois, Auffi les Empereurs ne se font j mais mêlez de la convocazion des Conciles p ticuliers des Provinces, C'est donc des Conciles Nationaux feulement que les Rois se reserverent la convocarron. En effre , ce Concile effoit composé des Me-tropoles d'Arles , de Boutdeaux , d'Esuse , de Boorges, de Tours, & de Narbonne, qui obeissoient alors au moins en partie, à l'Empire des Goths d'Espagne, II. Le Concile I, d'Orleans fot affemblé par le Roy Clovis: Sacerdores ques ad Concilium benire jufifis, Ce. in num celligi jufferitis, Ge. Ex evocatione Regur, C'c. Le Koy propola les articles fot lesquels il fallon fiere des Decrees : Secundam voluments veltra poProfet. consultationem, & titulos, ques dediffis , ea qua nobis vifum est, definitione respondimun Les Prelats de toute la France qui affitererent a ce Concile ne doutoient

> rella effe judicio comprobantur, tanti coufenfus Regis uc domini, majori anthoritate fervandam tantorum firmet fententiam facerdorum. III. Les Rois de Bourguignons ne furent pas moins jaloux de leur autorité , que ceux des François , & des Goths. Le grand Atchese que de Vienne Avitus fait affez voit dans la Prefate du Concile d'Epone, que c'estoit par l'ordre do Roy Sigismond, que ce Coocile estoit assemblé de tous les Estats de ce Roy. Le pretrier Canon de ce Concile ne laiffa pas de commander à tous les Evesques de se tendre au Concile Provincial, dés que le Metropolitain les appelleroit; ne laiffant an Roy que la Convocation des Nationaux. En effet, les Conciles foivans de Lyon, d'Arles, de Cat. pentras, d'Orange, de Varion, n'ayant elté que Provinciaux, il n'y paroift aucun veftige de l'autorité des

point, qu'aprés cela, le faint Roy Clovis ne confir-

mast leurs tesolutions , & ne tinft la main à les faire

exreuer. Ita ut fi ea que nos flatuimus , etiam veftro

Rois pont leur convocation 1V. Mais le Concile II, d'Otleans fait gloite d'a. bord de s'eftre sffemblé foivant le commande Profer.c.), Rois, Ex praceptione Regam. Il y est nearmoins d'a-bord otdonné que les Mettopolitains affemblesont toos les aus leurs Conciles , & que tous les Evelques de leur Province s'y trouveront. Le Concile de Cler-mont fut allemblé par le Saint Elprit, qui y fit con. fentit le Roy Throdebert , Congregante fantto Spiritu , confentiente piiffino Rege. Ceux qui ont cru que ce Concile avoit le premier commencé de s'élever con-tre l'autorité des Rois, patre qu'il avoit dir que le Saint Esprit l'avnit assemblé, & que le Roy Theodebert y avoit confenty, n'ont pas efté heureux dans cette conjecture : non plus que quand ils difent la même chofe des Conciles fuivans, scavoir du III. & IV. d'Orleans, du III. de Paris, du II. da Lyon , qui n'ont

pas mefine fait mention du confentement du Roy; bien loin d'exprimer foo commandement, leion le flyle des anciens Conciles,

V. Les invectives de l'Auteur modetne, qui a entrepris la refutation de cette conjecture, oc font pas moins insourenables, que la conjecture qu'il combat. Je theheray de tenir le milieu . & jo rematqueray d'a. bord, que ces termes de confentement & de comman. dem: nt, confessis, proceprie, fignifient la melme chose, quand il s'agu de la majesté des Rois. Le Concile d'Agde ne s'est fervy que du terme de permission, mals la permiffion des Rois est équivalance a un commanment, Les Conciles I, & II, d'Orleans ont employé le terme de commandeness ; mais dans les Brevets ou Formules de Marculphe on reconnoillra, que lors qu'on demandoit quelque grace à nos Rois, & qu'ils l'accordoient, leur consentemet ou leur permillion est appellée 00 commandement: Praceptum. Praceptum de Epiferpa. tu, praceptum de Clericatu, praceptum donationis, Co. VI Il faut donc confesses de bonne soy que si des trois derniers Conciles d'Orleans , le III. & le IV. ont obmis la permillion ou le commandement do Roy pour leur convocation, ç'a efté une sample omifion, fans aucune affectation étodiée , puifque le V. tena fous le mesme Roy Childebert, consesse en termes magnifiques qu'il n'a esté assemblé que par les ordrea de ce Proce: Clementifimus Princeps, triumphorum titulis invollifimus, domnus Childebertus Rex, pro amore facra fidei & Statureligiosis, in urbe Aureliauenfi congregavit in unum Domini Sacerdores. Le \$1, Concile de Paris rend le mefige rémoignage, Cam ad invitazionem Childeberti Regis convenifemus. Ceux qui pretendent que e'est parlet trop stoidement de l'autonté du Prince que d'ufer de ces termes, ad invitationem, ne prennent pas garde que ce mot invia la melme l'orce & la melme lignification que celuy de everage, dont on fe fert ordinantement pour expris l'autorité cahonique du Metropolitain a affembler les Evelques de la Provioce, & celle do Roy meline, pour convoquer les Conciles Nationaux. Le Concile III, de Paris fut tenu fous le melme Roy Childeberr, der je deux ans feulement après le 11, de Paris , & resfercia hut ans après le V. d'Otleans : & neanmoirs il n'y est fait aucune mention de la convocation faite par ce Prince. En fi peu d'années ny l'autorité de Childebert, ny le respect des Evesques pour luy, te pou-voit pas avoit receu de dimmetion. C'est donc une uve évidente que ce n'eftoir qu'une formalité obmife fans teffexion, & fans aucune affectation premeditée. Il faut dire le mefine du Concile II. de Lyonoù la mê. me omiffion patoift, & dont neanmoins.Gregoire de Tours le plus vigouteux des Prelats pout la défense de l'Episcopar, témoigne qu'il sur assemblé par le comsement du Roy Gontran : Congregari Synadam adurbem Lugdunensem justit. Le Concile II. de Tours s'affembla la mesme année que celuy de Lyon, & neanmoins il fit une expeelle mention du consentement da Roy, que celuy de Luon avoit obmife Inxta conniventilam Chariberti Regis annuentis. C'eft donc une marque certaine qu'on ne veilloit pas fi (crapoleufement fur ces formalitez; mais qu'on n'en peut tirer aucinne preuve, ny aocun fujerd'une joke défiance contre les Evelques. Les Crinques n'ont pas mieux tencontté quand ils ont attaqué les tetmes de ce mesme Con-

cilell. de Tours, où il eft dit que le Roy C'ovispria

du Concile 1. d'Orleans pottent qu'il fut teno par le

andement de Clovis. Comme fi tout le monde

les Evefones de s'affembler an I. Concile d'Orleans. In Synode Aurelianenfi quem invittifimus Clodovens Can. 11. Rex fieri fapplicavie : Aulieu , difene ils, que les Actes

## touchant les Benefices, Part. H. Liv. H. Ch LXIII.

d'Acie, il eft plus sifé de répondre qu'on v a en égard à la Discipline d'Afrique, & su Canon X. du Concile cundum flatura Nicena, proper confas histoliafficar. aus ad perniciem plebium fape veterafeunt , fingulis life fuir biner, aut quantes delegerint , Episcopes theritas. Volla comme les Conciles universels farent torité plus grande & plus étendue les causes où plafiturs Provinces eftoient intereffees , & oil l'autoriré porté fue les violences oppositions qu'on faitoit à la

X 111. Mais cette réponse à la difficulté proposée,

nous engage dans une autre toute femblable. Car comment eft ce que ce Canon d'Afrique s'autorafer oit ciles Provinciaux qu'il commande d'affembles une fois l'an ! Le grand faint Gregorte immore fans doute ce Canon d'Afrique, quand il conviore les Evelques de qm's'aftembloit tous les trois any: & quand il circut pour cèla les Canons de Nicée. Il faut indubitable. ment répondre que ce faint Pape, & les Evefques d'A. frique, & eeux d'Agde & ceux de Macon n'one condispensable des Evelques de tenit les Conciles reclez. dontant pas que les Evelques de Nicee après cela, n'ayent abandonné à la sagesse des Evesques de chaque frecle, à déterminer fi ces Conciles doivent effer d'une, ou de plusieurs Provinces . & s'ils deivene s'affembler deux fois l'an, ou une fois en trois ans, Et voilà la réponse à la difficulté tirée du Concile de Cales, Car. Macon. Les Africains melines le lufferent enfin de qu'on ne les convoqueroit plus qu'extraot dinaitement, lors que quelque affaite importante meereffetoit tonte l'Afrique. Placuit ut non fit ultra fetirandit fra. tribus anuiversaria necessitai, sed quoties exegerit cansa communis, id est, totine Africa. Cansa autem

Afgres que l'éfetteme du Courile part est . C. 211, I 11, III, Les grand avantiges que s . C.

beretiques, estoient des Conciles universels. Amfail est vray de dire que les Conciles Nationaux ont effé auffi anciens . Se peut efter melme plus anciens one les Peovin claux, Quant all'Eglife Gallicane, on ne peut mettre de Cologne en 346, od Euphratis Evelque de la meline dont parle Severe Sulpice : Ceteram à noffrit tum L. ti apad Arclatum & Biterras , oppida Galliarum , Conalia farre. Celuy de Paris en 361, contre les Ariens, mer , auffi bien qu'à celuy de Rome tenu en mefme temps : Nos non aliter fentimus, atque due Contilia, Tierde queram alterum jem Rome , alterum habetur in Bal. 1, 4, c 2, lia, Celay que l'Empereur Maxime promit d'affem. bler an Pape Sirice , Carbolici indicent facerdotes , querum cunventum , ex apportunitate omnium , weleni intra Gallias . vel em intra eminene Previncias commorausur, in qua elegerint, arbo constituam, Celuy Sev, Sabit.

qu'il affembla à Bourdeaux contre Prifcillien. II. L'Archeve fone d'Atles prétendit que c'eftoir à

luy à convoquer le Concile National des Gaules, après que les Vandales entent rosoé la Ville de Terves, & que le Siege du Prefect des Gaules eur efté transfere de Treves à Arles. Cat des-lors il fe fit à fines; le Pape Zofeme accorda aux merites de Patro. ele Evelque d'Arles, que les Ecclefiaftiques ne peuroient fornt de leur Province fans fes Lettres formées : Hilsire Evesque d'Atles se fit adjuger par le Concile II. d'Atles le pouveir d'affembler ces Conciles Nationaix, y faifant propofer pour exemple le Concile d'Atles fous l'Empire de Constantin : Ad Arelaten - Can. fis Episcopi arbierium synodus congregandu; ad quam urbem ex emeibes muedi partibus , pracipue Gallicanis, fub fantte M arrivi tempere , legimus celebratum fuife Concilium erque Conventum. Le Pape Leon qui sp. so. consçavoit fort bien que ce premier Concile d'Arles avoit 100 efté convogué par l'Emp'rent Conftantin , & non pas par l'Evelque d'Atles "défendir à Hilaire de plus rien entreperndre de femblable : Suis unaqueque Protincia si contenta Conciliis, necultra Hilarius andrac Conventus indicere synodales. - Ce Pape ofta a Hilaire la qualité mesme de Metropolitain, l'adjugeant toute entiere à l'Evesque de Vienne. Mais après la mort d'Hilaire, ce Pape partages la Metropole entre Vinne & Arles, & adrella à Ravennus Metropolitain d'Arles fon excellente Lettre de l'Incarnazion, contre la nonvelle berefit d'Eutyche , afin qu'il la communequelt aux autres Evelques des Ganles. Le Pape Holairesfur le premier qui donna à Leonce Evefque d'Atles le pouvoir de convoquer le Concile National des Gaules. Tee annes fingules, ex Provincies quibus 2000, t. ita ut opparennis locis atque temperibus . focundam dispositionem fatrit er Corpiscopi noftre Leoutn , cut Metropolitanis per litoras eine admonitis celebratur.

#### CHAPITRE LXIII.

centur.

Suite du mesme sujet, des Conciles Nation-

que commanes non fant , in fuit Provinciis judi-

naux & Provinciaux en France-1, Origine tres-ancienne, & devers exemples des Canciles No.

trameau don't les Gaster. BI. Les Archevefques & Arles per coursequer, Et enfin de Longermerent des Papes.
481. Les Gichs, des Bonrgonguns, LE les Eranques unt fonf-frances pas quo les Erafques des pass de leurs conqueftes s'affenblaffere d'artes, que oberfor racere al Empre, Et de renlarens cons des Contides univerfele chacun de leur Nanou, l', Les enfats de Chevis persepeane le Royanne , porte

es fi quelque fais le Carcle Natrand. Contraction du page que des sentres fence de seles L'i, Les Ross suppliest a hattant des Constes Melmann fens

V \$1. Les Profques i y renient avec pere , file Roy que les 4 coveres, as lear on approach to necessive,

X. On y censul la me us à faire neuer les Concles Pressections, X-4, Conclusion des Conseil quatrares en apparence, for les

III. Quand ce Pape dit que l'Evefque d'Arles af. femblerales Metropolitains & les Evefques des Provinces ou'il pourrà, il nous fair coonoiftre que les François , les Goths , & les Bourguignoes avoient déja totent pas que les Evefoues des Provinces qu'ils avoient conquies , oberffent a l'Evefque d'Ailes , que eftoit eneure fourms à l'Empire Romain, Celuy gora comparé la politique de ces nonvelles pations a celle de au Temple de Terutalem, n'a pas imiré la modeffie Se la fagesse de ce Pape ; non plus que celle du grand Evelque de Vienne Avints , qui regretoit à la veilre, que l'Atfemblée generale de routes les Gaules ne puft plus se faire, depuis que tant d. Rois les avoient partagors; mais qui ne disoit rien qui ne fuit influiment éloigné desemportemens de ce nouvel Auteur. Car voicy comme il écrir a un Senarent de Rome, fue les entreprises faites a Rome contre le Pape Synimaque: Vellemus nt que in cante communi supplicari oportor . amplicado gno ceres. Sed quanium bujus quoquo voti non potes reddit Provincia , prafixis regnorum limitibus . Cc. IV. Mais autant qu'il importoit aire die tribus de

feroin informablement uneiva au Temple de Jesuillem, aux aux auf celois uniforma sur Epicie Gallacers de affenbetr courts en un fed Contet. National, out affenbetr courts en un fed Contet. National, out offer le Contet de Jeffer feur d'ell'finélé de genera les Micropales Gallacers de l'éviliance de Gonha; cut d'Epicers Bourgojomons, de crisp. Voltenades Françons, quiavenire de just des sufficients al tent Emplement de l'action de l'éviliance de Contes parties de l'action de l'actio

fut convoqué par le Roy Childebert, de par les Rois fets fettes: En praespisses glerisfilimeraus Regum; ét. Celuyde Clermonts rélots compolé que des Metropoles de l'obrillance du Roy Throdebert, Canfrotirale Ryg Theedeberts. Ains il est aife de dillinguert ess deux fottes de Conciles Nationaux par l'eurs

Ferfices unifices.

V. Je evrému sua Archevefques d'Aules, pous dier que la Paye Haber evalu perma la Fronce d'alfression de la Paye Haber evalu perma la Fronce d'alfression de la Paye Haber evalu perma la Fronce d'alfression de la Paye de la

aux Achevréques d'Asiles des forles formas.

VI. La quaterier emmange et que le Reis de fois quipperfois opposée à la tente des Cossolis Nic.

Fois qui purport fois opposée à la tente des Cossolis Nic.

Prof. A la tente de la tente de

powers fromfix qu'en stimbult et Coucle à les notaes, nice. Leitres flantes Cassano d'Antilolieu 10-10, regul exclérate qu'ense; quam d'un d'authent 10-10, regul exclérate qu'ense; qu'en de la collection de principal de la communité de partie par l'enter 55; modet encolam en regue mêtre aux agaire. Il prisrole enfonce qu'en le vioposire que la tecnid des contre enfonce qu'en le vioposire que la tecnid des qu'en lug en fair voir l'unibe. Il est approvant en pre-fi partie sante demandare, errors per fina Enclipé de la communité de la communité de la communité de chipé de chipé de la communité de chipé de la communité de chipé de chipé de la communité de chipé de chipé de la communité de chipé de chipé

V 11. Les Eveloues s'exentment auth quelquesfois de fe trouvet au Concile indiqué pat le Prince , s'ils n'ellorent pas ou informez, ou perfuaden de la necelfiré, ou de l'unité du Concile. Le Roy Thibaot avoit convocué un Concile à Toul, & avon écrit à Map. pinius Evefque de Reims de s'y rrouver. Cet Evefque rémorgia avec une modelle generofité dans la réponie qu'il fit à ce Prince, qu'il ne pouvoir se meitre en chemin pour se ttouver à un Concile dont on ne luy avoit point appris les causes & la necessité. Le Roy lay en écrivit les taifons, & alors cer Evefque ne doura plus qu'il ne deux obest aux ordres de son Sonverain legitime amais le terme estant alors trop'court. & ne pouvant s'y tendte a temps, ilen éctivit fesexcoses à Nicetios Evesque de Treves, qui avoit demanmmoriez. Indicamer nor littras filiquofiri dom- Cra, Ga ni Regis Theodebaldi excepiffe , at in Tullenfium urbe tom, e. per

ad fit deberm, unllem auf um veranneil deltera, vii.

18. Ecipresane spanie silverime, wit iller ears,
der son deber, qui up dimensitionmen un cenflede i verane. I ternat i festissa dessessi beatraili,
vera vojtrem. dem alique i researem prozede divini
interni cerripi. I casada far auxinitera multimoda
faltimen, of c. Quempuan perer un trigit prarquis,
in nesis verino, i consensia of bishea, danne, de.
Volia comme les levelques empatroches dominentesa
Roy le nome de lis, de, les que decidente mannimost

comme à leut Maistre, VIII, La cinquiéme & derniere temat que est, que le premier article occupoit ces Conciles , tant universels que Provinciaux , estoit l'examen de la vie & de la conduite de tous les Evelques , après quoy on palfoit à faire des reglemens qui posseur on temedier aux abus qui se glissent dans la discipline, on les prévenit. Or l'examen de la vie des Evelopes se faisoit avecla mençoit les Seffions des Conciles. Voici comme en patle Concile II. de Vaison : Cam socundim fratuta Canonumin Valenft vice faucterum Pentificum fuffet Concitism congregatum junta confuetudinem, antiquarum Patrum regulas relegentes , propitiante Domino , nullum de prafentibus Domini Sacerdotibus, aliquid contra decreta fpiritalia, ant praterifie, aut prafumpfiffe cognovimur. Aprés cela le Concile passe à faite quelque

nouves replenent, on he encovered le les anomis. XI. Il fil way give no valued une relief in de cuelle dans les Camelles, que el hiera e comme les Charabese dans les Camelles, que el hiera e comme les Charabese que traboleura vara est par les posses aprincipalement la correction des mousses, les remades des hierans la correction des mousses, les remades des hierans principales, de termorellement de Camen. Le Conpitation de la correction de la comme de la correction de la correc

Symme, Ep. 15,

## touchant les Benefices, Part II. Liv. II. Ch. LXIV. 317

X. Le. Canciles univerfielt securion It same is a conversation assertible of Conciles provinciants, & con prest due a sex vernet, que ces deux forme de Conciles provinciants of soulche response qui findemental su vigueza de contracte l'acudit response qui findemental su vigueza de l'acudit que la Savingas qui an la Savingas qui antica de la Savingas qui antica de la Savingas qui antica de l'acudit de l'

cien i necelliere, de l'alliliance de l'Estrigon qui y cliente correspore, li inispialité, qu'il se voulité qu'il se voille qu'il se voille le codern l'ance, la representation de la codern partie propriet de l'acceptant de la codern fainte, professe, ai d'arquée aprimare, qu'. Non deut livinital ques raines regulo professe qu'illes des livinital que raines regulo professe qu'illes ne une révolution toute contante, que mons en apparete. Car il avei progèque les commandement de revolution toute contante, au mons en apparete. Car il avei progèque les commandement de prince clois une audin infiliates pour déposée les Prosesses de la voir professe proprieterrigés. Jest préviséponitaires appare, que reproprieterrigé. Jest

erny pas que les Evefques du Concile de Tours fuffent plus rigoureux que faint Cefaire Archevefque d'Atles , qui prefidoir su Concile d'Agde ; ny que faint Cefaire fust plus respectment pour Alarie Roy des Goths Arien, que les Evesques du Concile de Tours out les tres-Chrestiens & tres-Carholiques Rois de France. Ainfi je me perfuade facilement que ces deux Conflications, quoy que contraires en apparence, ne font wullement opposees en effet , parce qu'elles partent d'une mesme sagrise accompagnée de force , & d'une mesme vigueur , éclairée d'une celeste sagesse. Il est donc à croite que le Canon du Concile de Tours ne regarde que les commandemens des Princes , dont les Princes mesmes dispensent les Evesques, quand ils leur ont remontré avec tout le respect & toute la soumission puffible, les besoins de l'Eglise. Au lieu que le Canon d'Ande parle des commandemens des Princes fi preffans , & fi importans pour le falut de l'Estat &c ut le bien de l'Eglise mesme, qu'on ne peut mar quet de leur obeir, sans trahir les interests de l'Eglise, pour la défense desquels tous les Conciles s'assemblent.

des Coocles , qu' on l'y memorge par tent le foisir saturables à ce climate Manifolde. Le Coocle V. Le Coocle

XII. Enfin on ne peut lire les Actes & les Canons

X111. Ces Affembles four cover a une intropabe utilité pour la confervation de silvent remparels de Con. sp. [Fg]lic. Le Condiel II. de Tours éciples a tous les raises de les fourtes giriments de l'Eglid, coutre crux qui premient occasion de guerres civiles alliunées en re les Rois sours fe laire donnes de crushar en messine temps le patrimoine des pauvezs de J s 10 s 1. Cu a 1 a r . Liv. 1.1. Part. 11

Le Concile 1, de Macon declare d'abord qu'il a effé convoqué par le Roy, pour cortiger les desordres publics , & pour subvenit aux necessitez des pauvres; Tam pro caufit publicit, quam pro necestitatibui punperum, Le Concile V, de Paris affure qu'il a effé afsemblé par le Roy Cloraire I I. pour travailler au stlor & au bien du Roy . du Peuple & du Clercé, Tra-Stances, quid Principie, anid falnei pepuli milim com. peteret, vel quid Ecclefiaficus arde falnbriser obfernaver. Auffi le faint Evefque de Mayence Boniface, remarque dans sa poemiere Lettre au Pape Zacharie, que la déroute & le renveriement general du temposel , auffi bien que du spirituel de l'Eglise de France , n'est provenue que de l'interruption des Conciles, & fur rour des Conciles universels durant l'espace de quatte. vingts ans, Franci enim , ut Seniores diennt , pluf. quem per temp ar olloginta annovem Synedum non fecerunt , met Archiepilcopum habuerunt , uet Ecclefie canonicajura alicubi fund abant, vol renovabant, Mod à antem Epifcepales fedes tradita funt laicis, &c.

some Friender John verkele for Lains, 40°C.
XIV. You fare commente part of men Young
ques notifyenent poet la troni de Concelle space
ques notifyenent poet la troni de Concelle space
ques notifyenent poet la troni de Concelle space
que to concelle la concelle space
que to concelle la concelle space
que to c

#### CHAPITRE LXIV.

Des Conciles Nationaux & Provinciaux en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Orient,

- 1. Le faint empressement des Propes pour faire tenir les Conciles, 11. le faint remais a une fair Lan. 111. Le fecund Ordre no s'y trouvent pas autresfais,
- 1 F. Ohigunes endspenjsku des Evefa es de 1'y trouver. F. Les Rus d'I pagne convequant usfi hurs Conciles Natur
- mars, non pas es Personesan.
  F.L. Son time has qu'ils favous Menarques de teorie l'Efreque
  F.L. Coulette, admondèles de ses Ross envers les Lonfques
  E les Countes. Different des Consides movemples E des Persons
- eure.

  Vill, Profique tous les Conciles de Tritole farent Katenaux.

  Leur nes flue.

  1%. Le langué inconsegous des Conciles Prévincieux, fait de-
- mander aux Rau la perneffine de les referebbre.

  2. Ces Cesselus Manuseaux etilisest auf la lifest generuse de
  Zouame: les Counde y affifesest une desert les rest premetre parts, les Langues jeule decidéren les matteres Eclofia.
- X I. Les Conciles Provinciones effe ent artificionne les Effais de chapes Province.

  X II. Divertes Romanyess for est Conciles , & les coronapsies
- The spice of the state of the s
  - X 2 V. Les Grees fe concentrat suffi d'un Concle Provincial cha que uniée, XV. Répunfe à une objetties for l'affifiance du ficand Ordre,
    - LTL y a toutes les apparences du monde que les Concolles se tenoiesit encare plus regulierement dans l'Italie que dans la France, quisque e'effoient les Souverrains Pontisses de Rome qui faisocint des

Хij

inflances fi preffantes & fi continuelles vers les Rois & les Evesques de ce Royaume, pour conti pour rétablir l'ulage de ces Coociles. Nous avens vu dant les Chapitres precedens, comme faine Gregoire a Voicy comme il écrivoir aux Evelques pour les coovier de s'affembler au moins une fois l'année, afin que l'attente & la craince d'un Concile regint dans le devoir ceux que l'amout de la justice ne pourroit pas y affettnit. Quia de habendo bis in anno Concilio Patrum fit regulis ftarntum , non later. Sed ne forte alique implere hoc necestitus non permittat , femel tamen in anno fine excufatione aliqua decernimus congregari; ne expeltatione Consilij nibil pravum , nibil prajumatur illicitum. Nam plerumque eefi nan amore ju. fitia , metn tamen examinis abstinetur ab hoc, qued omnium notum est pose displicere judicio. Ce Pape éctivit aux Evefques de Sicile de s'affembler une fois

L.t. Sp. t. l'ao , pour pour voit aux necessitez de la Province , des Eglifes, des pauvres , des oppreffez, con pour travailler à la reformation des mœurs. Que ad militatem Provincia, Ecclesiarumque pertinent, sive ad ne-cessitatem pauperum, appressoramque sublevandam, five ad serrellienem . O'c. Voda les jules fujets d'af-

Is. 40.

fembler les Coociles. II. Saint Avit Evelque de Vienoe convoquant son Concile Provincial , se plaint de ce qu'au lieu d'en assemblet deux chaque aonée , à peine en peut-on tenit un en deux ant , quoy que le Pape luy air fait de juftes reproches de cerre negligence, & loy en air quelquesfois écrie des Lettres fort piquantes. Conventur ergo ques bis per annum à Sacerdotibut fieri Seniorum cura decreverat, ntinam vel fingula past biennia fa-ceremut. Nam & venerabilis Pape Vebu nobie hanc negligentiam faccenfentis , mordacia mibi nennunquam scripta perlata funt, Ce faint Prelat ajoute que les Prelats qu'une faschouse maladie empeschera de se trouver au Concile, y envoyeront en leur place deux Prestres, dont la vertu & la suffisance soit proportionnée à la dignité des Evelques & à la fainteté d'un Concile. Tales dignetur eligere, ques Episcoporum Concilio non minus scientia, quam reverentia jure faciet interesse. Mais que ee n'est qu'une inévitable necessité, qui peut excuser les Prelars qui envoyent des Prestres en leurs places. Sed ifind nan excorqueat niß famma necefitas,

III. De la il refulte que les Prestres , les Abbez , les Dignitez des Chapitres n'avoient point encore de place dans les Conciles Proviociaux. Les Prestres , les Archidiacres & les Abbez ont fouscrit à quelques Conciles, mait ç'a efté comme Vicaires, ou tecans la place de leure Evelques. Les Abbez y furent appellez dans la fuite du remps en leur propre nom , comme

font foy les Actes des Concilet. En Angleterre les Conciles Provinciaux s'affemblerent annuellement, depuis que les Papes y eusent envoyé le grand Theodore Archevesque de Cantorbery. Voicy comme il parla luy melme à un de ces Con-ciles: Ego Theodorus quamvis indigents ab Apoftoli. ca fede deflinatn: Derovernenfis Ecclefia Epifcopus, ere, Vthis in anno Synodus congregesur ,fed quia di. versa cansa impediner , placuit omnibus in commune,

at femal in some congregerar, IV. En Espagne on avoit receu la mesme Ordonnance du Pape Hormisde, que puisque les Casons prescrivoiene pous les ans deux affemblées Synodales. on en convoqualt au moins une , fans jamais s'en difpenfer poor quelque cause que ce post eftre : De conveniende bie in anno , norum est fanttos Canones con-lbinoffe, Sed fi aus temporum necestrates, ant emergentes caufa boe non patinneur impleri , femel falten.

quampie non lienerit , fine ulla exensatione , pracip ur convenire. Mais comme les Coociles univerl foor auffi quelquesfois tres neceffaires dans les affaires qui concernent toute nne Nation, ce melme Pape commit Sallufte Everque de Tarracone en la place pour les affembler, quad il le jugeroit à propos. Vices neftras sibi cammistimus, &s. Quesies univerfa. 1791.16. lis pofcit religionis canfa, ad Concilium te cuntli fratres evecante convenient. Les menaces fi frequences Termes, & des Conciles cootre les Evelques qui n'oberront pas à 1/1. la voix du Metropolitain quand il let appellera au Coneile, font aotant de preuves de la peine que les Prelats avoient à comparositte en un lieo où ils devoient estre jugez tres-rigoureusement. On avoit encore pourvu à ce manquement en ne finissent le Concile que par la convocation du Concile futur. Inxtn pris-rum Canenum decreta, Cencilium Inturum pronnecia. Telet, mus apad fratrum noftrem , erc. Le Concile II. de desf. 1. Tolede oe fir ce Decret qu'après le I. d'Otaoge en France

V. Les Rois n'avoient pas moins d'autorité en Efagne qu'en France pour la convocation des Conciles, Le Concile I. de Brague s'affembla à la demande des Evelques , & par la permission ou commandement d'Atiamir Roy des Sueves : Ex prasepse Ariamiri Rogis , C. C. Quoniam opzatum nobes buju Congregationis diem piifimns flins nofter, afpirante Domine, regali pracepto concessio. Od il est manifeste que la permession & le commandement des Rois pour la renue de ces faintes Assemblées , sont deux termes qui ne fignifient qu'une mesme chose. Le Concile de Lugo fut auffi tenu par l'ordre du Roy Theodemit . qu fit faire par ses Prelata la distribution de tous les Evelchez de foo Royaume, Conciliam fieri pracepit, Le Concile II. de Braque fot affemblé des deux-Provinces de Brague & de Lugo, par le commandement de Miron Roy des Sueves : Prasspro Regis, &c. VI per ardinationem Domine Gloriofiffimi fily noffri Regis ex streene Concilio canveniremat in neum

VI. Après que las Rois Gothe eurent fubjugue l'Eftar des Sueves, & qu'ils se forent tendus maife de toute l'Espagne, & auffi-toft que le Roy Recarede eur embraffe la Foy Carholique, il affembla le Concile III. de Tolede, des Evelques de toure l'Espagne, &c de la Gaole Narbonnoise qui luy estoit encore soûmile : Ah Episcopis totins Hispania & Callie, Coc. Cum gloriofiffimms Princeps omnes Regisninis fai Pontifices in unum convenire mandalles . et e. Ce Roy melme patlant au Concile, ula de cer termes, Non incognisum reor esse webis , quod propter instaurandam disciplina Ecclesiastica sormam , ad nostra vos Serenitatis prafentiam devocaverim. Et dans l'Edit de Confirmation , Vt emnes Episcopes Hispania neltre presentandes Culmini juberenns. Le Concile de Natonne, qui fut tenu la mesme année, ne fait nulle mention de la permifion , ou du commandement du Roy Recarede, non plus que le premier Concile de .ex. sp. Seville qui r'affembla l'année fuivance, parce que l'un & l'autre ne fut qu'un Contile Provincial & ordinaire. Le Concile I I. de Saragosse fot teno ex permissa Regue. Ainsi il estoir plus que Provincial. Maisle II, de Seville estoit uniquement de la Metropole de Se-

VII. Le Roy Siferand convoqua le Concile IV. de Tolede , Cum Hispanie atque Gallia Sacerdates A. (13) convenifemus , at Sifenandi Regit imperiit atque inf. fit , communis à nobis agitaresur de quibufdam Ecclefia disciplinis trattatus. Les civilitez religiouses de ce Prince envers les Evelques , n'eftoient pas moi admirables que les respects & les déserences des Evesques à fon ogard : Car entrant dans le Concile avec

Be441. 4

Tpiff, 15.

#### touchant les Benefices, Part.II. Liv.II. Ch. LXIV. 319

too les Gands de la Cora, il le pollema s'hood i plujde; uters t'em emprimentimo vivo me projetuli que vivo de montre de la companiona del la com

Metropolitanmelegerit peragende VIII, Les autres Conciles de Tolede ont presque tous esté Narionaux , la convocation Royale y est resque toûjours exprimée, la mesme modestie des Rois envers les Evelques affemblez , y éclarepar tout. Le V. obmet la convocation du Roy ; le VI, ne parle que de l'exhorration du Roypour affembler les Evefques. Reges borramentis. Le VII. parle autrement, Cun tamen noftra devorione , quan findio ferenificai Regis conveneus offee. Le VIII. de Tolede parle en ces termes, Cam nos omnes divina ordinatio volun-Letis , Reccessioni Regis juffin and Symods congresses ag pregari conventum. Le IX. ne dit tien des ordres du Roy pour convoquer le Concile. Le X. en parle ainfi, References gratia Deo , Co Reccesainto Regi , cujus fattat fimo voto , retenta paternicatis fantia tradicio. ne, ad facrum quirimat adanar conventum. Le XI. ne fut tenu que dix buit ans aprés le X. & il prit de là occasion de tendre graces au Roy Vamba , qui aprés une si longue nuit, leur avoit fair naistre le jour. & les avoit fair jour de la lumiere des Conciles, sans laquelle les renebres de l'ignotance sont ordinairement fuivies du débordement de toutes fortes de vices. Axnofa feries temperum Subtralla luce Conciberum, um tam vitia auxerat , quam matrem errorum omnium ignorantiam ottofis mentibus ingerebat , eye. Et quia non eras adanan dorum Pontificum alla praceptio , crefcebat in majus vica deterior , &c. Religiefe Principis wer las Conciliorum revocata refplenduie, erc. Tandeno diving voluntacio imperio co rebeief Principis 1-fin evocati, in urbem Toletanam corresimus.

1X. Il est vray que ce Concile XI. de Tolede n'e-

Roit qu'une Affemblée Provinciale des Evesques Suffragans de Tolede; mais on y remarque neanmoins deux proprietez des Conciles universels, qu'il fut convoque par le Prince, & qu'il commença par une longue exposition de la Foy orthodoxe. Aussi les dix huit ans d'interruption qui y fontmarquez, ne peuvent fe compter que depuis le X. Concile de Tolede qui estoit National, Ce fut fins donte cette longue interruption qui tendit les Conciles Provinciaox d'ordinaires extraochinaires. & qui par consequent mit les Evelques dans la neceffité de recourrir à l'aosprité fouveraine du Prince, afin non seulement qu'il leut permist de s'as. fembler; mais qu'il interposast son pouvoir souverain or faire renit les Conciles regulierement rous les ans. Ce Concile le dit clairement dans le dernier Canon: Vaniano Regi prasiarum altiones perfolvimus, cujur ordinatione culletti fumus, qui Ecclefistica disciplina bis noffris faculis noune reparator occurrens , emifice Conciliorum ordines non filum reparar intendit, fed etiam annais recurfibus celebrandos inftituit. En effet, ce mesme Concile ordonna qu'à l'avenir le Concile

do. 071.

Provincial feroit annuellement convoqué au temps que le Roy, ou le Merropolitan jugetot le plus pro-pre: sempore que Principa vel Merropolitani electio definierie , omni anno, Il y auroit que que fujet de fe defier que l'intention du Roy Vamba ne fust d'aholir les Conciles universels; & en effet il n'en assembla point en tout son tegne. Ervige son Successeur conroqua le XII, de Tolede , qui fut National , Com 40. 41. Principis sufficie unom furficmus adgregati e:n'esnimm; & y estant cotté avec certe modeltie & cette humilité, qui est capable de relevet la majesté mesme de l'Emre, il fir affez connoiftre qu'il vouloit rétablir les Conciles universels , comme les jugeant necessaires. Nondabiamest fantisssmi Paces, quod opsima (on. ciliorum adjutoria racote mnodo subvenimes, Ensuite ce Concile pout tenverser le Statut de l'X I. ordonna que les Conciles annuels de chaque Provance s'affemblaffent todjours le premier jour de Novembre. Deux ans après ce Roy convequa une autre Affemblee gene. 40. 413. tale, ce fut le XIII. Concile de Tolede: Dimenie pariter C'elegis, ut in unum omnes Hofpania adgregate Pontificti illa decernerent, corc. L'annier furvante les Actes de Ma du VI. Concile ecomemque ayant efté envoyez en Espagne, il y cust fallu aflembler un Concile univetfel pour les y recevoir. Mais le Roy Ervige ne l'eftimant pas à propos, à cause de brojulleries de l'Estat, y suppléa par les Conciles particuliers de chaque Province, dont le XIV, de Tolede fut le premier : F's quia ficut operiches pro sante rei negotio perirallando, ginerale Concilium fieri , varia adversitatum incursio non fintres , faltem adunata per Provinciae Concilia forent. Le Concile XV. de Tolede obmit ;maisle III. 40, 611, de Saragosse n'oublia pas la convocation au nom du Roy Egica, gendre & faccesseur d'Ervige, non plus que le XVI. de Tolede, Epicasi Frincijis justi fra-ternizacio melica cutus all'adanteno. Les Evelques de la Metropole de Narbonne que les Espagnols appelloiene alors Provinciam Gallia, ne peutent pas affiftee à ce Concile universel , parce que la peste qui tavagéoit leur pais, oe leur permettoit pas d'abandonner leurs peuples dans un beloin fi pressant. Le Roy leur Con, 13. commanda de s'affemblet au plûtoft qu'ils le poutroient & de recevoir dans leur Concile Provincial les Decrets de cette Affemblie generale. Ve cunific bojus Concili Capitalis vigilant al eis indagatione prelettis, accedent ordinibut debris fub/crip ores. Enfinle XVII. & dernier Concile de Tolede , fut convoqué pat le melme Roy Egica, la plus grande pattie des Evelques d'Espagne & de la Gaule Narbonnoise s'y rronverent

rabili cetni mifrainterffe Celfin d pretopie, core. X. Toutes ces Allemblices generales d'Espagne efforent en meline temps des Conciles Nationaux, & des Estats generaux du Royaume, parce que les principaux de la Noblesse s'y trouvoient par le choix & les ordres du Roy, avec les Prelats , & on y trait. poit de tous les reelemens , & de toutes les affaires inportantes de l'Églife & du Royaume. Voicy les ternes du Concile VIII. de Tolede : Ades com emni Palezino offico , finalque cum mojorum minorum:us conventu , nos cremes tem Pontifices , quem estem Secerdates, Comitrerfo faceis Cedmilan familian es decernimus, ere, Voilà fort dairement les Diacres, les Prefites & les Evefques avec tous les Corps feculiers. Mais comme on pourroit eftre choqué de voir les Grands du fiecle affifter à un Concile , il faut le perfuader qu'on y observait toujours en quelque maniera ce qui fut expressement ordonne dans le XVII. Con-

avec les Grands de la Cout, comme le Roy mesme

thmoigna : Eere fantliffmum Saterdotale Collegium

fen einem ner illufter anle Reg a decut, at marnifi.

corum virerum nomerefue conventus , ques baie vene.

Xiii

Cass

Cele de Tolede: que les trois premiers jouts du Cencle levouent confartes au jedne. Le sur défibérament de la Foy, Le des meuts ets Ectélishiques, fais qu'ascun des Larques y poil affifiet : après quoy en travailléroit en commen aux autres aftures, commisser, ou converences temporelles. Loftenandem codému, attenue direction figures protessers y joune, de myfiner strans direction figures protessers y joune, de myfiner families Trimins via, duilque figir mediben, fim per sucrients Secretion consequed, som de Genelation affifie.

te sure on lobe are of allows. It closely to the Le Concile XI. Le Toucke was trabby in mediac printing, quantil al worst ordinate que les Everiques connecequillent to imposs the Concile particular mediac, and the satest, afficie pouver aprile role devertue les luyer, the satest, afficie pouver aprile role devertue les luyer, fadeless inches, qui une joijum prim justime arrayementation inches, qui une joijum prim justime arrayementation inches, qui une joijum prim justime arrayementation and concept and prime and concept and concept and concept and concept and concept problems. These companies patients are particular and concept affects and concept and conce

X 1. Les Conciles Provinciaux pouvoient auffi paffer p ut les Estats particuliers de chaque Province outque les Seigneurs & les Joges s'y tronvoient auffi, & qu'on y fatfoit justice a tons les sujers du Royaume contre leurs oppressions , apres que les Evesques avoient commencé ce jugement exact & rigocetus par leuts propres personnes, & par celles de tous les Ecclesiastiques. Ces deux propositions se verifient par deux excellens reglemens du Concile I V. de Tolede, dans l'un desquels il est die que le Concile Provincial s'allemblera au moins une fois l'an, & que tousceux qui autont des plainres à faire contre les personnes parfiantes, ou contre les Joges publics, y feront écou. tez, & délivrez de l'opperflion par la sentence du Concile, qui fera executer pat un Officier Royal, Speciele e is Corcilium uninfesifque Provincia. Omies antem qui caufas adverfus Epifcopes , aut judices , aut Potentes, and einers queft bes alies babere nefcantur, ad idem Cancil um conentrant: er quacumque examene Symdali à quib-fi bet prave nfurpata invenimentur, Regif executorie netantia just fime bis , quebus jura funt , reformenter : Ita ne per compellendie juditibut

vel facularious veris ad Sycodum, Metropolitani fin-

dio id a Executor à Principe postuletur. X 11. Le Canon fuivant de ce mesme Concile contient les ceremonies & les regles du Concile Ptovincial, comme les Evelques y entroient les premiers, & y prennient séance selon le temps de leur Ordination : Secundum Ordinationin (un tempora resideunt, Pois on y admertoit les Prefires qu'on jugeoir à propos d'y faire entree : Derude voc neur Preibyteri , quin canfa pop ferrir imreier ; on appelloir enfuite quelques Diactes : Pell boe ingredian ne Diacons probabiles , ques ordo popofcerie interiffe. Les Prefires eftoient affis det. piere le cercle des Evelques, les Diacres demeutoient debrut. Le Concile faifoit enfuite entret quelques Laigoes ootreles Notaires, Temdeingredianim laici, ui eleit one Concilij incereffe merneriut. Après la pricse faite, un Diacre veftu d'one Aube recitoit les Canons anciens, fut lesquels les Evelques commençoient à s'examiner , poor paffer enfoice à l'examen des Lajques. Diaconus alba ind-eus , Codicen Caurnem in medo proferrus, eve. Le Concile 111. de Tolede avoit fait le meline Decres, que les Juges, les Ma-giftans & les Officiers du File se tronveroiens au Concile Provincial : Qued fewel in arms ad Cone Lum Sacerdotes , & Indices , stane Alleres Parrimon i moftri deb-ant conveniere, Ce sont les paroles du Roymesme dans l'Edit de confirmation.

X111. Ce fame-là vera femànhàmme le commercente de l'Ella principie le generas, <sub>e</sub> une n'Ejeppe qu'in Fazer. Les Abbes fortes apple re métire, de la Goldinière sa co docci VIII. de l'enfent, de la Goldinière sa co docci VIII. de l'enfent de la comme de la comme de la responsa délon. Les fonctionnes le spice de l'enfent délon. Les fonctionnes le voire soit dans le configue de fareas. Celle des Seguens de Phalis fe letra agié fareas. Celle des Seguens de Phalis fe letra agié sur samiles deminer de tours, c'ét à des des celles des Vicinies des Evripess de des Abbes. Cel celles des Vicinies des Evripess de des Abbes. Cel la faighte Edelidatiques n's profifieres que comme Abbes, au cumme tepreferant but tréspe à que, <sub>e</sub> avecas de voir y de faffige, y ny de foique, <sub>e</sub> avecas de voir y de faffige, y ny de foi-

cription. X 1 V. Les Grees renouvelerent auffi dans le Concle  $in Traille les ancients Canons pour la tenue des <math>Con, J_1$ Concelles annoité dans les Provinces ; mais ils renomment que les troubles de la Repubblope r e permettranes pas de les convoquer plus fouverts qu'une fois chaque année La convecation & la delignation du lieu fra luifle en Metropolixiain.

X.Y. C. In generalism one objection of Comcio de Tarassone, and led une entrince conference, "",

object Tarassone, and led une entrince conference,

objective de la conference de la conference de la conference

Cancille Provincial, mandera aux Exréges d'auxeur

ver en a modification de Priffers no Chanoines de

character de la conference de la conference, "",

de la compage, el, spediques consortiende I. Lauges, Eji
dige de la primer de la conference, "se emplace el conference, "se emplace el conference, "se emplace el conference de la con

# CHAPITRE LXV, Des Synodes Diocefains,

1. Lent manquist & leur mereffet, gour y premotyner aux Christ & aux Languis, les Decrets du Cancile Pressecul.

11. Pour y faire residre compte aux Carte, de soute leur cou-

11. Pour y faire rendre compte aux Curez, de soute beur condance, 111. Reppose & currépondance des Syndes Nationaex, Provinciaix & Diorefaire Les Albre & de Langues affiliant à

ces dernars, fans druct de fuffrege. 18. Derews Decress du Synade & Annerre, dans les Alles navo fant demannes, El qui nous font connoilles la nature de ces Sywales.

V. Ils fo semuent fourient en Carefme, VI, On his a tenni sufqu'au reque de Pepin,

LE E. Symbol-tocofiles no four generatures. Ly moust section, any maintened from park to Canchie Previnciane, Car if chape Farlings a few from the Finne for promplered Estument of concile Pro-viscual deats Tal'emblet de rous four Carpet, if the rolls from the problem and evaculem Description of the concile Pro-viscual deats and evaculem Description Cert Carpet partial be interessed and in Carolic Pro-viscual deats of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super charaple Errifice dans It of Tolker, qui we super characteristic production of the Carpet C

Ca, H

69.7.

### touchant les Benefices, Part. I.Liv. II. Ch. LXV. 321

in qualibes Provincia Concilium agitatur , unufquiffines fontium , omnes Abbates , Prefbyteres , Diaconos atque Clericot , fen etiam omnem Convention croita. tit ipfine , ubi praeffe dignofcitur , nec non & cunflam Dincefer fine plebem adgregare nequaquam meretur : quaterni caram est publice omnia referata . de bis . qua codem anno in Concileo alla , cel definita extiterint, pleniffeme notiones efficientur.

11. La publicanon des Statuts des Concile Provincial & annuel , n'estoit pas la seule taifon, ou la seule atilité des Synades Diocefains. Les Curez y effuient aussi appellez pout y rendre compte à l'Evesque de la maniere qu'ils gouvernoient leurs Patoiffes, & qu'ils y administroient les Sacremens, conformément au Rituel que l'Evefque leut avoit donné en les inflitoant dant ; ne per ignerantiam eriam in ipfis divinis facramentis effendant : ita ne anando vel ad Litanias . vel ad Concilium venerine , rationem Epifcopo fuo reddane, qualiter fusceprum officium celebrent , vel

baptizent. III. Enfin, ces Synodes Diocesains avoient une entiere conformué aux Conciles Provinciaire. Dans ceux-cy l'on proquignoit les Decrets des Conciles univertels, & dans ceux-la on publioit ceux des Conciles Provinciaux. Cenx-cy commençaient par une tigoureuse discussion de la vie & de la conduite des Everques, & les Everques dans ceux la examinoient la doctrine & les mœurs de tous les Ecclefustiques. Dans ces trois fortes d'A ffemblées les Larques effoient appellez avec les Ecclefiastiques, sans y avoit neannoins aucune part à l'examen , ou au jugement des causes spannielles , ou des personnes des Clercs. Les Abbez y estorent austi admis , & avoient rang aprés les Evelques emais il ne nous paroift par aucune preuve certaine , qu'ils y ensient dinit de suffrage , ou voix decinve. An contraire, le Concile d'Huelca en Espagne, ne leut donne pas feulement la voix deliberative, ny a eux, ny aux autres Ecclessastiques du second otdre, dans le Synode Diocefain. Ce privilège leur effoit donc encore bien moins accordé dans les Conciles Ptovinciaux on univerfels. In Concilio Ofcensi hoc Senodus fantta elerit . nt anunis vicibus unufquifque noffrum omnes Abbates Monafteriorum, vel Profiy. veres co Diacones fua Dincefis, ad locum, ubi Epif. coons elegerit, congregari pracipiat, en emnibus Re-gulam demonstret ducends vitas, cunttof ne sub Eccleffafficie regulis adeffe pramoueat, &t.

IV. Le Concile I, d'Orleans avoit fait le mesme Decret en grt, que les Abbez fe tronveroient au Sy. node : Abbates fi quid extra Regulam fecerint , ab Episcopis corrigantur. Qui semel in anno, in loco, ubs Episcopus elegerit , accepta vocatione canventant, Le Synode d'Auxerre en France est le seul , dont les Actes nous avent efté confervez. Il faudra joget des erres par celuy-cy. L'Evefque Anachatius y fut affifte de fept Abbex, de trente quatre Prefites, & de de tross Diacres, enmone il patoist pat les fouscriptions qui s'y voyent dans ce mefme rang. 2. Le dernier Canon établit l'autorité des Ordonnances Synodales des Everques fut le comman confentement du Synode, &c ainfi il femble que les Abbez & les Prestres avoient libetté de fuffrages. Si quis hanc definielenem . quam ex authoritate Canonica communi confensu & convenientia conferiplimus, ac inflienimus, etc. 2. Ploficuts Statuts de ce Concile ne regardent que les Abbez & leurs Religieux. Ainfi on ne peur duiter qu'ils ne relevaillent entierement des Everques, & que la junidi-

Abbez & sux Religieux de le trouvet à des noces, off de tenir des enfans fut les Fonds, 4. Outre ces 4 Allemblées communes aux Abbez & aux Cutez , il femble qu'il y en avoit d'autres patriculieres, oil les Cutez feuls se trouvoient, & d'autres on on n'appelloit que les Abbez. Pr medio Mais omnet Prefisteri ad Synodum in civitatem veniant . er Kalendit Novembris owner Abhates ad Concilium convinient. cile Provincial, auguel les Abbez se trouvoient. & od les Critez n'avoient point de place, Mais pourgudy auroit-on exclules Abbez du Synode Diocefain? Exeft il cerrain que les Abbez sussent deja admis aux Conciles Provinciaux de Erance ? (. Le Synode Diocesain reglor toure l'Officialité de l'Evesque. L'Archiprestreest fitspendo pout un an, s'il n'informe l'Eveloue on l'Archidiacte des incontinences criminelles defendu aux Cleres de ciret d'autres Cleres devant les cas. 55, Tores publics. Il n'est pas permis ny aux Presites, ny Con. 41. aux Descres , d'appellet qui que cefoir en justice , quoy Cas. 44. qu'ils puissent substituet en leut place on leut frete, on un autre Seculiet. Les Laiques qui méprisent les

V. Le Concile de Lipeines obligea tous les Carez de Car. 3: venir rendre compte à leut Evelque durant le Catef. Call 4: des Sacremens. Le Concile de Soissons confirma le melme Statut, & déclata que c'estoit le Jendy Saint que ce Synode fe devoit faste, post recevoir en mef-me temps le faint Chrême de la main de l'Evefque. Et unufquifque Priftyter , qui in Parochia eft , Epifcopo obedient, & Subjettus fit, er semperin (and Do. dat , & Chrisma & eleum petat. C'eft cette Ordonnance dont parle le faint Evelque de Mayance Boniface dans une de fes Lettes. Statummi ut per annes trift,toe sugulos unusquisque Prostyter Episcopo suo in qua-dragesima rationem ministery sui reddat , sive de side Catholica , frue de bapcifino , five de omni ordine mi-

corrections de l'Archiptestte . sont mis à l'amande ,

wiltern fui, VI. Mais ce saint & Apostolique Peclat aposte que les Metropolitains avertitont tous les Evelques de leut d'assembler leur Synode Diocesain, & d'yptomusquet les Statuts du Synode Ptovincial. Et mantas Metrapolitanus , ut Episcopi à Synodo venientes , in propria Parechia cum Prestyteris & Abbatibut Conventum habentes , pracepta Synodi fervare infinuando preciplant.

### CHAPITRE LXVI

De la visite de l'Evesque.

7. Rappare du Syande arec la rafice que fe fest pour donner La

IV. La refer de Metropoliteia pen connue ann ancorn

200, 595,

Can. 45.

Ewfite a Melan , purce quid n'a par tran a luy quid n'y att fut

X 1 1 1. Mefore de deux des pais verfies

XIV. In Linerae la relote !- Sulast cacure sous les aux., pour les reparations des Existes dans l'Evelque reproces pour cela le mers X V. Ony make plue les Everfele Z, after que la vision fe parfe fare

XIV. La white dast effect de douz voors Landrague Parelle. XV. 11. Drus Remarques importantes southern be print.

A vifite de l'Evefque a tant de tapportavec fon

Synode, que les Conciles de Soullors & de Liptines, ont compris ces deux functions Epifcopales dans le mefine Canon. Celuy de Liptines aprés avoit fice, en ces terrires, qui nous en font connoillre le bat & les principales militez : Et quandocumque jure Canonico, Episcopus circumiterit Parochiam ad confirman. dospopulos , Profbyter femper paratus fit ad fuscipien. dure Epifespum , cum collectione er adretorio populi , qui ibi confirmari deber , eve. Et us Episcopou reftis fit cathiatis , & vica , & fidei , & dollrine illim, De sorre que la visite semble principalement instituée pour donnet la Confirmation aux habitans des Paroiffes champelters ; quoy que l'Evefque prenne delà oceasion de reconnoillre de d'examiner la chasteté , la vie , la fufficance & le zele de fes Curez : à quoy les Synodes contribuent auffi beaucoup.

Bione & adjutorio populi , dans le Canon de Liptines, fe doivent entendte du droit de procuration , & de l'obligation qu'ont les Creen de défrayer l'Evelque avec tonte la fune, lors qu'il fait fa vifite ; mais le Concile de Soissons a levé le duvite en usant de termes un pen-plus clairs, & il a impolé la mefine neceffité aux Abbex. Et quando jure Canenico Episcopus circumit Pare. chiam ad confirmandam populam , Abbasos & Prof. byteri parati fine ad suscipiondum Episcopum in adjutorium necessitaris. Ainfiil v a melme finet de croire que cet deux mots qui font communs & comme affelten dans ces deux Canons , Jure Canonico , n'y font employez que pour rendre ce druit de procuration incontestable par l'autorité des anciens Canons qui l'ont

11. On auroit pû dooter fr ces paroles , Cam reffe.

111. Saint Boniface n'exorime que les devoirs foirienels de la vifite, dans la Lettre oil il fale le précis de ces Conciles, mais il y ajoder auffi l'obliganon annuelle des Evelques de faire leurs vifites. Statumat, nt fingulis annie unnfanifque Epifergus Parachia fuem circomteat , populum confermare, & plebem docere , & invefligure , & probibere paparas obferna. tiones , & omnes fourcities gensilium. Alofi c'eft le lement d'admioiftrer le Sacrement de la Confirmation, & d'examiner toute la conduité des Curez & regners si impunément dans la Campagne.

ficions informontables à leur égard ; de melme que les Metropolitains dolvers implorer l'affifiance du Son. veram Pontife , lors que que que difficulté incuenble s'oppofe à lent zele Paftoral. Stataimes, aned preefferum fibi Episcoporum investigare mores, & follier. endinem circa populos, quales fint . Ge, Omnes Ep.l cori devent Metropolitano , & ipie Romano Pomifi

f amid de corrigendis populis apud cos impofibile V. Je reviens aux vifites de l'Evefque, où il femble

que le Joge ou le Gonverneur l'accompagneit quelonesfors pour faire executer les choles , où fen lecours & son autorité estoit necessaité. Le Concile de Liptines en parle de la force ; T'ecrit imus queque , ni ca-Tecnudum Cavenes , nuefquifque Epifcopusin fun Parochia follisizudinem garat, adjuvante Gravione, ani defen for Ecclefia ejui eft , at populus Dei pagarias non facier , &c. Les Magistrats s'estoient donné la & d'en pret goelques contributions. Le Concile de Châlons condamna cet abns , & ne permit aux Ma. de, 470. giftrats de vifiter les Parolffes ou les Monafteres, que lorfone les Curez ou les Abbez les v convieroient. Percenit ad fanttam Synodum, qued Indices publici. contra veternam confuetudinem , per omnes Parechiae & Monasteria , que voes eft Episcopis circuire , ipfi illieita prefumtione vidrantur difeurrere ; etiam & Clericos vel Abbates , ut ein proparent , invitet atone difrittes auto fo faciant exhiberi ; and omni. mo dis nec religioni convenit , nec Canonum permittie

V I. Il nous refte encore un mot à dire des vifites de l'Apostolique Prelat Boniface. Il avoit étendu ses conquelles fair quelques Patoifles entierement abandonnées de leur Evelque. Ce Prelat neeligent fortit trop tard de fon affotpillement pour tedemander ces Parcelles. Le Pape Gregoire I I, les adjugea Bonuface , qui par les vilires & les predications effort devenu leur chatitable Passeur & leur vernable Pere. Perre pro Episcopo illo , qui nunc usque desidia quadem in eadem gente predicationis verbum diffent. nare negleneral , & unne fibi partem , quafi in Parechiam defendit , Carolo excell, filio noftro Patricio

scripfimut, at eum compescal VII. Leon Metropolitzin de Sens avoit reconno de borne foy qu'on eust pû rertancher de son Diocefe l'Eglife & la Ville de Melun , s'il cost negligé d'y faire les vifites , on d'y envoyer un Vifiteut , conformément aux Canons. Mais il protella svec une fermeté vravement Episcopale an Roy Childebert, qu'il ne fouffriroir jaman qu'on fift ce démembrement de son Evelche, en érageant on nouvel Evelché à Melung pour qu'il effort posoire qu'il avoit elle empefche me de Theodebert. Nanagaum fulgicari aus credert cra, ach, potnimus, qued hant aut Ordini neffre, au titato Tea, 1, 100. temperibus peffeis vellet's injuriam generari, ut Dig. at Pontificali ordine | Des propitio cufede am tau-

# touchant les Benefices, Part II, Liv. II. Ch. LXVI. 323

poseflatem transier . erc. Cuftodice quafe, flatuta Putram . & Cunonum severitate constricti , &c. Lund si fortasse ob hoc alterum Episcopum sibi seri rogans . aniu nos interclufes itmeribus ad est nec Vifitusorem mierere poffumus , ace venire : ifta culpa nos uon refpicis. Quia fi iter à veftra purte , ficus opseme noftrie. interclusion tunto sempore non fuifes , quemvis fenes aus infirmi , populum nobis Eccleftafticu disciplina commiffum requirere posneramus , unt certe Vifitate. rem , ficut Canones flatume , deftinare. Eufin ce courageux Prelat menace de l'excommunication ceux qui entreprendrozent d'Ordonner un Evelque à Melan, ou crluy qui s'y laisferoit Ordonner, jusqu'à ee que cette cause ait este rapportée ou au Pape , ou au Concile. Vufque ud Papu anticium, vel Synodalem aa-

VIII. Cette Lettre mensorable nous apprend, t. Que les Everques ne laiffoient pas de faire leurs vities dans les Paroifles qui obesilioiene à des Princes étrangers , l'Empire de Jasus-Cunist embraifant & régnifant en luy-melme tout ce que les passions des homises ont partagé. 1. Que les Evelques ne fe dif-penfoient pas de faite leurs vilites, quoy que leur âge ou leur infirmité femblaft les en exeufes, Quampur fenes une informi, 3. Que lors qu'ils ne pouvoient pas viliser par eux-melines leur Diocele, ils déparoient des Visiteurs, & présendoient par ce moyen satisfaire aux loix Canoniques, 4. Que la negligence d'un Evel. que peut merirer qu'une patrie de son troupeau foit adjugée à un autre Pasteur, qui en est devenu le Pa-

ftret par fes travaux infatigables pour des brebis aban-

IX. Gregoire de Tours parler des vifites de Pappo-lus Evefque de Langres, Dam Domafes ac villas Ec-4.5.46 elefin cirenmires. Er de celle de Trojanus Evelque de Szintes , Si novum , ne affoles , amphibolam induifles, cum quo processurus Diezesin circuires , simbria bujuo vestimento à diversis diripiebantur : fulubre omnis homo computant, quidquid ab eo rapere posnifet. Et celles de Meroiice Evelque de Poiners. Ecco Morollens bujus urbis Episcoput uon oft corum , es quod illum caufu vifendarum paraciarum elongaverit. Sains 49.65. Avit parle de ses visites dans les Monasteres de son Diocefe, Monafteriis Grenenzenfibus occupatus , alipraudin fam hubituculo civitutis ubfueram, Saint Oüin n'a pas oublié celles de faint Eloy Evefque de 1. 2. 4. 3. Noyon; mais fut tout il a eu foin de nous apprendre

fes courfes Apostoliques dans les Provinces voilines de Flandre, de Frise, & de cant d'autres pais, sur les-quels le Soleil de Justice n'avoit pas encore répando les rayons de son Evangile, & dont ce saint Evesque se creutestre le Pasteut, parce qu'ils n'en avoient point d'antre , ny de plus proche. Pufferis carafellicimelafrabet urbes, vel municipia circumqueque fibi commif. fa,fed Flundrenfes, Andoverpenfes, Frifeenes & Suevi co Burbari, quique circu marit litera degentet. ques velus in extremis remotos , nullus udhuc pradicatio.

nis vemer imprefferet , de. X. Eo effet les vilires des Evelques doivent eftre reglées fur le divin modele des Apostres, afin qu'ils avent 'avantage d'eftre les instateurs de ceux dont ils font

les successeurs. Or les Apostres courtosenre un bout du monde à l'autre, non seulement pour fortifier les Eglifes naiffantes , mais suffi pour en former de nou. velles. C'est ce que Bede semble nous infinner dans l'éloge de l'admirable Evefque Ceadda , lequel pour rer encore de plus prés les Apostres , pour marcher for leurs pas , pour ainsi dire , & pour les suivre de L.p.c.st. plus prés , failoit ses visites à ried. Conference in Fpifcopum Ceudda , maximam max cupie Eccle.

fiallice vericuit & cullitati curam impendere ; has Liv. II. Part, II.

militati , continentia , lellivai operam dare : oppida: rura , cafar , vices , caftella proprer Evangeliz andum non equiundo , fed Apofiolorum more , pedibut incadendo , perugrare

Mais ce meime Historien nous a appris un point encore plus important, en nous racontant la visite du grand Theodore Archevefque de Cantorb ery par toute l'Angleserre. Il y a bien de l'apparence qu'il la fit plusoft en qualité de Legat du faint Siege par toute l'Angleserre, que comme Archevesque de l'une des deux Provinces Ecclesiastiques qui pattageoient ce grand Royaume. Mais nous ne laisferons pas de remarquer en cela quelque image des values Archiepalcopales dans une Province entiere. Alexque peragrata L. . t, al infula tota, quaqua verfum Anglorun gentet moru. buntur ; nam & lebeatiffinò ab ounibut fescipiebatur,

angue audiebater , rellites vivendi ordinen , ritum colebrandi Pafche Canonisum deffeminubat,

XI. Les Everques d'Italien effoient pas moins pon-Chuels à faire leurs visites, comme nous l'apprend faine Gregoire le grand , en parlant du faint Evefque Redempeus, qui faifoir succeder aux travaux du jour les prieres & les viilles de la nuit près les tombeaux des Martyrs ; Landum die , dum Furochier feat ex more Dieles I. 3. circuiret, pernenit ud Ecclefiam B. Eurychy Mar-tyris. Advesperuscente unten die, firmum fieri fibi juntu fepalchrum Murryris voluit , atque ibi poft luhoren quievit, &c. Ce mesme Pape dit ailleurs, Reg. 1. 11 qu'un Diacre de l'Eglise Romaine, qui gouvernoit le 29est, au patrimoine de faint Pierre dans la Sicile, y avoit moderé les frais & les contributions que les Curez devoient faite , lots que les Evelques faisoient leurs vifites , & en avoit fait une taxe du gré des Evefques. Ce faing Pape écrivant aux mefmes Evefoues de Sicile, les exhorte de fe tenir à cette taxe, & n'eftre pas trop à charge à leurs fujets. Relatum eff no.

fire pas trop a charge a leuts lujets. Keutem og no-bis per Servum Det Diacenom, qui jam sunc Eule-fiafrici purimung curan geffes, fuiffe despossum, ut Sacerdosso per nuiverfar vostras Diaceles constitut, queties ud configuendes infuntes ogredimini, utira modum gravari minimo debuiftens : Summa enine prafixu fuerat , vobis , ut undio . confensientibut , que ab eifdem fucerdetibut pro Labore Clericorum duri debuiffer. Arqueboc qued runc placuis, ficut nune dicitur, minime cuftoditur, Vude fraternitatem veftram admonee, ut subjettis vestris graves non studeatis existere fed si quasum gravament tempereis, quin nec ub eo quod semel desmitum est, descettere debuistis.

X1. Il est vray qu'une des principales fonctions de la visite est la Confirmation des Enfans, comme ce Pape vient de noits apprendre , ad configuandes in. Lif. 29.45. un Evelque d'Italie, d'une fanre languislante, & qu'il exhorte neummoins à visites les Eglifes qu'il pourts, pour y confirmer les enfans. Ecclesis ad quas sine labore poreftis accedere , officium vificazionis impendire, ns qui bapriz antur , inconfiganti non debeans remu. nere, Mais il sémoigne affez luy-meime que la converkon des infidelles est encore un des excellens fruits

que doivent produite ces courfes Apostoliques des Prelats. Car voicy comme il parle d'un ton élevé, & avec menates aux Evelques de Sardaigne qui n'aveient pas feulement converty à la Foy de l'Eglife , les vafi faux propres de l'Eglife. Ascidis aliad valde lugen. L. ). Ly. se dum . quia ipfor ruftices , ques habes Ecclefia sun , nune . ufque in infidelizate remunere , acgligentiu frusernitatis voftra permifit. Et quid ver nemenes extrances ad Down adducatis, qui voftres ub infide. liture corrigere negligirit ? Vude necesse est, vos per omnia in corum conversionem vigilare. Num fr cujus. liber Episcopi in Sardinia insulu paganum rusticum Y

ntenire pocuero, in eundem Epifcopum foreiter vin-XIII. La charité Pastorale ne doit pas s'accestec dans les limites des Dioceses : elle doit répandre le feu dont elle brûle dans tous les pass voifins, & faite briller les veritex de l'Evangile, au milieu des senebces de l'infidelisé. Ce for for ceue maxime si constante que ce melme Pape le plaignit aux Rois de France, de la negligence des Evelques François qui n'avoient pas travaille à la convertion des Anglois qui effoient fi

proche d'eux , & qui fembloient leur tendre les mains, L. s. 29 18. pour implorer leut affiftance, Porvenit ad not Anglorum gentem ad fidem Christianam, Des miferante, defideranter velle converti, fed Sactedotes velfres à vicine negligere, er defideria corum coffare fue adhoriatione faccendere , Ce. Pervenit ad nos Anglorum gentem Des annuente velle fieri Christianam , fed Sacerdotes qui ia vicino fint , pafteralem erga est foliatendinem non habere. D'où i est évident que le devoit de la solicitude Paftorale oblige les Evefques detravailler au falut des infidelles uni font renfermez dans les bornes de leurs Dioceses, ou qui n'en sont pas éloignez

XIV. Il faut venir à l'Espagne, où le Concile de Taracone nous découvre une autre caifon des vifites, pour y faire repater toures les Eglifes de la campagne, dont l'Evelque recevoir le tiers des revenus , & effoit ensuise chargé de less reparation. Aussi ce Concile prétend que l'Evelque fasse tons les ans la visite entiere de fon Diocele, Multerum cafaum experitatia magiftrante , reperimut wonnntlas 7 imrefanas effo Ecclefias deftitarat , ob quamremid bar conflicatione decrevimas , no antiqua confactudinis ordo fervetur, er ananis vicibue ab Epifeopo Ditterfano v firentur ; & fi qua forte Rafilica reperta fuerie defficuta, ordinatione ipfine reparetur. Quia tertia ex omnibus per antiquam tradicio-

nem , ut accipiatur ab Episcopie , nevimus flatutum. X V. Le Concile de Lugo augmenta le nombre des Everchen, dans le Portugal & dans la Galice, afin que chaque Everque puft visiter tous les ans toute sa becgerie, ce qu'il n'avoir pû faire lors qu'elle estoit trop etendue. Quia in tota Gallacia regione (patiofa fant Dimeefer à paneis Epifespirtenentur; ita at aliquanta Ecclefia per fingulot annes vix poffint à fue Epifeopo

XVI. Le Concile II. de Bragueen joignit aux Evefques de confacter la premiere journée de leuc viline

danschagne Patoiffe, à l'examen de la vie des Ecclefiaftiques , de leut manière d'administer les Sacremens , & de celebrer les divins Offices dans l'Eglife. Placair nt per fingulat Ecclefiat Epifcepi , per Diocefet amba. lastes , primum difentiant Clericot . quemede erdinem baptifmi teneant , vel mißarum , & quacumque officia ia Ecclefia peragaatur. Le second jout doit eftre donné à instruire les peuples de la Foy orthodoxe & de la Morale Chrestenne : Post quam in his sues Clerices discusserius, vel docuerias Episcopi . alia die convocata plebe ipfine Ecclefia , doceat illes , ne errores fugiant idelorum , vel diverfa crimina , id eff , bemicidium , adulterium , perjurium , falfam teftimenium . & relique peccate mortifere, aut qued nolunt fibi fieri , non faciant alteri , &c. Et ficpoftea Episcopas de Ecclefia illa praficifeatur ad alteram. L'Evefque devoit don

a'arrefter au moins deux jours dans chaque Patoiffe X VII. Le Canon suivant du mesme Concile de Bragne défend aux Evelques de prendre plus de deux 6cm pour leurs droits pendant la vifice dans chaque Patossie : sans leur permettre de prendre le tiers des oblations, ou des revenus de chaque Eglise, parce que ce wers est destuné aux reparations & à l'entrevien des lampes de chaque Eglife. Placuit , ut mullas Epifesperum, even per fuat Z incefes ambalaut , prater benerem ca-

zbedra far , id oft , dues folidet , alignid aliud per Ecelefias tollat, &c. C'eft ce qui depuis a efté appellé Cashedratique, Nous en patlerons plus au long dans

les Parnes (oivantes, Le Concile IV. de Tolede renouvelle l'ancienne obli- Con. 16. ation des Evelques de visiter tous les ans toutes leurs Paroelles, pour se faire rendre compte du tiers des revenus, qui est destiné à la repacation des Eglises, pour veiller fur les reparations necessaires, & enfin pout s'informec de la vie des Ecclefiaftiques, Si les infirmirez ou les occupations de l'Evefque ne luy permettent pas de visiter luy-mesme son Diocese, il doit donne cette charge à des Prefitres , ou à des Diacres , dont la capacité, la vertu & l'experience merite qu'il screpose fut eux d'une partie des charges de l'Episcopat. Episcopum per cuntlas Diecofos , Parechiafque fuas, per fingaloi annos ire oportet , ut exquirat , que maqueque Basilica in reparatione sui indigent. Laod si ipse aut languere detentut , aut aliis occupationibus implicatut, explore nequisierit , Prefbyteros probabiles , aut Diaco. nor mirtat , qui & reditut Bafilicaram . & reparatio. net, & ministrantinu vitam inquirant. Il elt ailé de conclute de ce Canon, que ny les Grands-Vicaires, ny les Officiaux , ny les Archidiacres ne fatfoient poi encoce de visite; & que cerre liberté que les Conciles donnerent aux Evelques infirmes, ou occupez, de deleguer des Preftres, ou des Diacres pour faire la vifite en leuc place, donna commencement aux visites reglées & ordinaires des Archidiacres & des Doyens

Le Concile VII. de Tolede pour satisfaice aux plaintes des Curez de la Gallice, dont les Eglifes avoient efté épuilées par les exactions exceffives que les Evelques y avoient faires pendant leurs vifires : ordonna que les Evelques de cette Province ne poutroient exiger que deux écus par an de chaque Eglife, conformément au Canon qui en avoit efté fait dans le Concile de Brague, de laquelle contribution les Monafteres seroient exempts. Au refte qu'un Evelque ne pourroit pas exceder le nombre de cinq chevaux dans le cours de sa visite , & ne pourroit pas féjourner plus d'un jour dans chaque Patoiffe. Hi Pantifices Parachianas Ecclefias pra- Cas. 4. gravaatet ; dum in exactionibut Superflai frequenter exifiant peneu que ad exinaciticaem extreme virtu.

tis , qua dam Bafilicas perduxisse probautur, Neerge id fiat , non amplins quam duot solides unasquisqui Epifcoperum prafata Provincia , per fingalas Diecefis fua Bafficas , juxta Synodam Bracharenfem , anna illatione , fibi expetat inferri ; Monafteriorum tamen Bafilicit ab hac folmione pensionis fejunitit. Cum vero Episcopus Diacesin visitat, nulli pre multitudine onerolus exiffat ; net unquam \* quinarium numerum . ess evellionis excedat, aut amplius quam nua die per gramm. unamquamque Bafilicam remorandi licentiam ha-

X VIII, Ce Canoo donne lieu à deux Remarque importantes. La premiere est, que l'exaction que les Everques faifoient de deux écus par chaque Paroiffe eftoit difference du droit de procuration, qui oe confiftost qu'à défrayer l'Evefque dans le couts de sa visite. La diftinction de ces deux droits est évidente dans et Canon. Le premier est une pension anouelle, annue illario. Le second est une dépense qui ne se fair que lorfque l'Evelque vilite actuellement ses Patoilles. Enfin cen'est que pour la Province de Gallice, & en consequence du Concile de Brague, que ce droit est reduir à deux écus. Cerre Remarque se peut confirmer par le Contile de Metida, qui commande aux Preftres, Car, et

aux Abbez & aux Diacces de défrayer l'Evefque ducant fes vifires, felon leut pouvoit, quelque exempis qu'ils euffent obtenue des Evefques precedens, Digni

Ces, 1,

Car.i.

Ca. 8.

I made brought

### touchant les Benefices, Part.H.Liv.II.Ch.LXVII. 325

enm fiscipiant . ey proat habaerint , out ratio permiferit ,illi praparent que fuerint neceffaria.

La seconde remarque est, qu'au lieu de cinq petsor nes à cheval qui peuvent accompagnet l'Evelque, d'autres exemplates pottent cinquante : le Pape Alexandre I I I. fuivi & authorifé ce nombre exorbitant, & plus conforme au luxe & au richeffes de son fiecle, qu'au deslein du Concile de Tholede, qui estore de soulages les pauvres Paroiffes. Voicy les Paroles de ce Pape. Statuimus qued Archiepifcopi Parechias vifitantet, pro diverfisate Previnciarum & facultations Ecclefiarum , quadraginsa vel quinquaginta evoltionis numerum non excedant. Epifcopi viginti, vel triginta non excedant , Archidiaconi quinque aut feptem.

Con Lan. rat, c. 4.

#### CHAPITRE LXVII De la Predication

I. Caft le moniflere le plus effenteel des Evefques, Exemples de font Polgenet & de fant Cefare.

11, Veves miliances de faint Cefaire, pour porter les Evefaires à

la producation. 111. Le caraltere de les Sermans, il arreille par faret les peupier dans l'Esiste.

19. He powent plus prefiber , il fat let fix Scentes parles Prefirer (5 les Duerres, V. Il repend for Sermon dans toute & Sway

VI. Le femmed mefue ne pouvois imposer filence à sun zole. VII. Autres gatimples de foest Mizzer, de joint Sulpice le Dines,

de fame Eley. VIII. Le grand faint Gregore, que) que chargé d'ége , d'aufemore, 15 du fem de more l'Egyfe, ne Luffin pur de prefiber. cu empofer des Producations , qu'il faifois profiber par d'anc IX. Co Pape L'animois & animoit les antres Fréfques par l'eemple des apofres , deut chacun a converty des Royaum X. Es par la juste neur fies de travailles au falue évernet des peu-ples , de que en rejort la fabfillance temperelle.

X 1. Infin , ce Pape pour foulager few ellewach . Es pour resl'anderere plus attracté , profites par une officee d'extretion , en mterrogrant of reproduct. X 11, Les vous fources dons les productions duviens offrepulfies,

en les Ecrosores , les Canins , les Ecross , & les Vies des Cores , les times, les vertes, l'oracfon. X I II. Obligacion de profiber au moins le Domanche au & co Orient. Le propie contrant par les Magificats d'affilier à be producetone.

I. A predication est comme l'ame, non seulement des vifites & des Synodes, dont nous venons de patler, mais auffi de toutes les autres sonctions Apostoliques del'Epifeopat, Auffi les grands Evelques s'vione appliquez, comme à ce qu'il y avoit de plus effentiel à leut charge. SaintFulgence quoy qu'accablé d'autres occupations , ne laiffoit pas de compofer , de dicter &c de prononcer de faintes & ferventes predications. Cathelica Ecelefia fingularis Magifter & Delter , quanlibet inter variat occupationet, hicin Africa parum vacaret ; plurimos tamen Ecclefiafficos fermones , quos in populis diceret , feribendo dill'avit, Saint Cefaite Evel. que d'Arles, des qu'il se vit élevé sut le trône de l'E. piscopat, pout se rendre un parfait imitateur de ceux dont il effoii le Succeffeut, se déchargea de tout le foin du temporel sur les Diacres , & s'appliqua tour entiet à la priere, à la lecture & à la prediention. Ipfe vere,

rejella omni er cara er follicitudico terrefiri, inftar Apoftolorum , cultura folortiam difpenfationi Diaconorum commißam valuit , fequetorum verbe Dei , & le-Hienibus, atque facris concienibus addinit. Ses conversations particulieres pouvoient passer pout des predications plus familières, mais également unles : Adventantes ad ipfnm Epifcopos , Prefeyteres , quefcum. que divini Ordinis Minifres, dives & extranees, poft falutationem & preces , panti per de communi , cel privata fnorum fainte, & fatu interrogare folebat : mex armit (piritualibu correpti , differebat de umbris @ Liv. II. Parr. II.

tanicase prafentium, de vica celeffu fempiterna bea" tisadine , &c. C'elloient-là des conversations viavement Episcopales , où aprés les faluts ordinaires , on commençois par la priere, selon l'ancienne coussume des personnes Religiesses de tous les fideles, où a la priere faccedoient les entrepiens des biens éternels : enfin où les Evelques ne trouvoient pas mauvais que leurs Confreres les jerraffent d'abord fut des discours de meré. 11. Ce grand Archevesque ne se lassost point d'exciter les autres Evelques & tous les Pasteurs des autres Eglifes , de diffitibuer aux fideles le pain de la parole de Dieu, avec le zele & l'affidoné que leut charge demande. Ipfes que que faulles Episcopes , & cerems tiel, Ecclefiarum profelles graviter & acriver admonebat.

nı fpiritualem alimaniam plebi commifa sudefmenter Suppedicarent, &c. III. Le but de les predications & le ftile conforme à la fin qu'il s'eltoir propolée, ne sendoir qu'à inspirer la piere, & la componttion dans les cœurs de ceux qui l'éroutoient. Cencienes piiffmas , co ad animes com. Cop. 8; pungendes aprifirmes , temperi em festis diebus congrmentes intraduxit & inflitait, Voyant que quelques. uns des fideles forroient de l'Eglife après l'Evangile afin d'éviter les longues & prellantes predications, 'Il ne le contenta pas de leur temonttet leur fante avec vigneur, mais il fit fetmer les portes de l'Eglife, & ces fugitifs le remrecierent dans la futre du temps de la fainte & falntaire violence qu'il leut avoit faite, Hac Cap. 12. de canfa fapifime offia , lettis Evangeliis occlude infit,

donecproporio Des ipfi granularentur . ed coercitione fe profecife , qui folebant effe fugitivi, IV. Lorique fon age ne luy permit plus d'apprendre Cap. 10.

ses Sermons pat memoire, & de les prononcer, il les fit tecter par les Prefites & par les Diacres ; dafant que ceux qui recitoient dans les Offices de l'Eglife les Livres faints & les Predications du Fils de Dieu, des Apofires & des Prophetes , pouvoient bien auffi y reciter fes Sermons, ou ceux de faint Ambrosfe & de faint Auguftin. D'où il concluoit que les Everques eftoient abfolument inexcufables, s'ils n'embrafloient au moins certe methode si facile d'instruire leurs peuples. Docuit memoriter, quandin potnie, altaque voce semper in Ec. clefia pradicavit. In que opere tam pia atque falubris ejns provifes fuit , us cum ipfe pro infirmisate jass non poffer ad ipfum efficium peragendum accedere , Proftyret arone Diaconor imbueret arone ftarnerer in Ecelefia pradicare. Que facilius nullus Episcoporum ab hat fe necefaria cunttis exberrasione , enfufcumque im. pofibilitatis excefatione fulpenderes , dicens ; Si verba Domini & Prophetarum , fine Apost elerma à Presi yte. ris & Diaconis recitantur: Ambrofi, Anguftini fen parvitasis mea , vel quernmeumque Dellerum Cathelicerum à Prefesteris et Piacenis quare non recitentur > Poisque les Diacres lisent l'Evangile dans la plos grande folemnisé de nos myfteres , pour quoy ne pour ront-ils as reciter en public les Sermons des faints Peres 1 Quious dana oH amboritas Evangelium legendi , credo & licitum ofto homilias ferverum Dei , fen expositiones Canenicarum foripturarum in Ecclefia recitare

V. Outre les predications fut les Mifferes de la Religion, ou fut les Festes, ilen avoit de proptes & pat-ticolietes contre les vices & les superstitions prophanes qui regnoient encote de son temps ; il ne se contentoit pas deles prononcer en public, il les lifoit en pat-ticulier, il les communiquoit, il les donnoit comme par force, il les envoyoit en France, dans les Gaules, en Italie & en Espagne , fatsant volet dans toute l'Eutope les eftincelles de son zele & de la charité, Fredi- co. Al cationes ita paratit , at fi quie Avennicum peteret , nen folum son abnuerit impartirs , fed & fi minime faggefferit , at debeat accipere, offerret ei tamen, & im.

Yij

pretiret, ipfeque legeret. Longe vero possei in Franca, in Gallit, asque in Italia, Misponia, diversif, que Provincis constitutes, escussaiste per Suerdutes, quel in Ecclifus fais predicari fecereta.

VI. Voila les faints emprellement & les charitables importenites de cet admisable Prefat, à répandre la pasole de Direu en cont heu & en tout temps, au grè de tout le monde, & mulgie tout le monde. Alon de voir de vour le monde, de mulgie tout le monde. Alon en confadignem justime of duke rest, quad per diem in crif déliter, apportune, importune, autonation, volunti-

innibusque verhum Les i genres. Enfin l'amé de cet incomparable Prelat ellost i penettée de fi semplie des vegites du Cest, de de son obligation à les publier, que le fontament metime ne pouvoir lay en faire perder le fonvenit, ny atreller la fainte imperuosficé de fon C. 14.0.1. sele. Frequence reismi la fapore spinus, de fatura fu-

dicio, vel de aterro pramo pradicabas.

VII. Saint Nizier Evelque de Treves preschoit tous
les jours à son peuple, & il découvroit les crimes &c

les bleffarts morribe des particulors, pour les pouvois gentr. Certe liberts arms counte luy la haine de les bass des phraetiques, qui tegatodone leux modéciu comme leux enteurs; mais fa feveut de foncosrice en tecrvoiene un novel accroillement, paste contrate de la mais de frespeties. Couper, vera du armodió de comos els la mais de frespeties. Couper, vera du armodió de comos els la mais de frespeties. Couper, vera du armodió de demos els mais de frespeties. Couper, vera du armodió de demos els por en en parte de partie de parties de aflete conference. Pode destrejal men papira del parties de aflete conference. Pode destrejal men papira del parties de aflete conference.

aprime constitution. Value deveryan com spino adj vivue except, a quad tam braciser multicom faciones publicares. Nam pleromque se persecuenches altro obtalle, en géallo extro cervicon probinis (sed aucre es Dominas von permiste: Volune avim per justica meri, si persecuer sus se in electros en generales.

Saint Sulpice le Doux Archevesque de Bourges imi

toit dan le prédictions name l'allidair illiquible, comme l'adu finglicule de Aprille; à gont en trovenicil une heure du pur pour refrire le goute a trovenicil une heure du pur pour refrire le goute de des le die chalchemenne refin le gas del gre et pouvant plus l'oltrire le pois de tune l'occeptions, il print Collegane, qu'el charge de lon de genfrière, al dura fingliairem , pri- legres que seu qui quette de montification de la printe seus , que neus minima le ma plif fellers , que seum qui quette et de mêm frigiteme tendendame, più l'année de la printe de la printe de la printe de la la des la printe de la printe de la printe de la la del printe fellers de la printe de la printe de la pett de printer presenteme, de u à printe de de pet et de printer wrijerne de la limpet et dies

avocareur' bec nimirum illi confultiffmum fore vifum eß, ut uni en primoribus regionis illun, Vulfreure nomine, Viro fam exalte & accurace instructo, parten sui denandares (sici), diveniçon verbi commit-

ta. 6. No. 19 seven viel daniele Chapiter percedent les pais seven. In No. 19 seven viel daniele Chapiter percedent les pais beberes que faint Eng-Ferélipe de Noyon Golante au écration. Ce homme Appolisher derhes para les infallels et les failes une convount route de fois farg, man l'unseptide de four the éclimaires encennés de la veriel, être laifs que de le convount devant les years trained de la contraction de la convenit de la veriel, être laifs que de le convount devant les years ferrame, persent devide manner, ferelippes plus ferrame, persent devide manner, ferelippes plus trains promotif per l'atte margine, del dure et autritiquips na septimit perfit me respress. Della sur training and protectif perfit me repression, affent autri-

VIII. Le grand Pape faint Gregoire, quoy que chargé do foin de toutes les Exlifes, no fe ingroit par dispenséed l'obligation de presènet, pussque les Apolices à qui il avoir succedé dans cettre ausorané ansil

denoted our sour is zeroe, women saids perfects put tour le month. Lorg up les infirmares ac for no capane long remains a for no capane long remains a for no capane long remains a final department of the formation of the indicate, feelile in particular particular

IX. Ce faint Pape s'animoit fans doute luy mefme, comme il tachoit d'enflammet tous les autres Prelats de l'Eglife, par les exemples des Apostres, qui ont par leurs predications subjugué tant de Nations infidelles fous l'empire de la verite. In ille taute examine, Petrus cum ludes converfa , gnem post fe trazit , ap-parebit. Ibi Paulus converfum , mita dixerim , mundam docum. The Andrews , poft fo Acheiem , ibi lown . nes Afiam , Thomas Indiam , in confpelluts fui judi. cie conversam ducet. Ibi omnes Dominici pregii arie. ses , cum animarum lucris apparebunt , qui fantlis fuir predicationibus Des post se subditum gregem trabunt, Cum igitur tos publices cum gregibus suis ante aterni la bian Pattern ocules venerent , we meferi quod diffuri fa- Homi, mas, qui ad Dominum nostrum post negociom vacui re. 1.3.17.16. dimus: qui Pastorum nonce babuinus, & coces quas ex matrimento nofiro debraman offradere , non babe. mar. Il menaca l'Archevelque & les Eveloues de Sardaigne, de leur faite fentit la tiqueur des Canons, s'il apprenoit qu'il y euft encore des Pailans idolatres dans leurs Dioceles. Si enjujilibre Episcopi pagaman enflicum invenire potuere , in Epifcopum fortiter vindicabo.

X. Ce grand Pape en pouvois s'empelche de déplore le pein nombre le la lichet des ouveires dans une l'eville de la civil en motion. Ad mefin multon grand paus foir, quad fin peut in merce loqui son dul, p'firms; qui estif four qui bous audient, defun tomas qui decun. Ece mundo destrationin plema eff, ful tames in miff. Dei resur valde intrenire operate; qui efform quidat furctional fufcipirms; ful

epur officie uon implemen,

If mer derme les you de toos com qui vierse de l'Annel, l'obligation adolpsilisée qu'il on de termination au de l'annel, l'obligation adolpsilisée qu'il on de termination au l'annel de l'

E HILL LINE

### touchant les Benefices, Part. II Liv. II. Ch. LXVIII. 127

fam ; quofdem reftram minus bb mier andientes intueor. Vude nune à memetiffo enigere contra morem volo, nt inter facea Miffarum folcuma , leitronem fanik Erangilij non distando, fed colloquendo ediferam. Steque excipiatur, ne loquimur. Quia collonetienie vox corda terpencia plujquam ferme lettionis excitat. or quali quadam moru follociendinis , ut evigilent, pulfat. Enfin cerincomparable Pafteur ne defifta point de prescher, quoy que sa voix fust devenuc si foible, que tres peu de personnes pouvaient l'entendre. Les à multis audire non vales , loqui surer multos erabefes,

Sed bancin me verecundiam er ipfe represends. Quid onim? Numquid fe multis prodife neques, noe paucis XII. L'abondance & la plenitude des veritez divines, dont ce sçavant Pape estoit rempli, estoit comme un torrent celefte qui furmontoir tous les obflacles que les foiblesses de son corps pouvoient luy opposer. Le Concile X L de Tolede ordanna à tous les Evesques, comme aux veritables Predicateurs de l'Evaneile, de se remplir consinuellement par la lecture des Livres faints, de certe divine sagelle qu'ils doivens répandre fur les peuples, puisque ce n'est que de leur abondan-

ce qu'ils peuvent enrichit les autres. Fe qui officiam pradicationis falcep mue , nullis curu à d'vina lettio. ne p. ivemur, Ham querumdam mentes Pontificam ita torpatis one à lest out gratia fecludantur, at quid dothing fub beis exhibeat gregibue, was invenier prace muiui. Infillendum ergo femper erit majuribus ques fub reg minis fui cura eveneur , fame verbs Dei perire non finant, Saint Ifidore Everque de Seville a découvêre les vi-

De Eulef

fred,

Can a

251 / 20

ves fources, dont les Evefques doivent purfer ces eaux faluraires qui doivent donner la fecondité au champ de l'Eglife. Ce font les Ecritures , les Canons , les Ecrits & les Vies des faints Peres , mais fur rout les jeunes , les veilles, la priere. Cautter adbenum opus dettrina co opere provocet Episcopus. Cui etiam sciencia Seripeu-rarum necostaria ost, quia si Episcopi naurum sancta ser Vita, soti sibi produst, sie vivuus. Orc. Cujuu pra caterit (pecialo o ficiam oft , (cripcuras legere , percurrere Canones , exemple Saniforum imitari , vigilit, jejanils, erationibus sucumbere.

X III. Le Roy Gontran enjoingnit aux Evelques de faire observer les Dimanches & les Festes plus religieusement qu'on n'avoit fait, de noutrit les peuples durant ces faints jours du pain celefte de la parole de Dieu , & de se faire affister des Magistrats , afin que la terreut de la puissance temporelle brisaît la durere de ceux que la douceur des veritrz de l'Evangile n'auroit på amollit. Ad vor ergo facrofanels L'entifices! quibus divina elementia potestatis paterna concestis officians , in primis noftre fermo dirigitur ferenitatis . Sperantis , qued ita populum frequenti pradicatione Rudentia carrigere , Ore, Vas Apoftalies Pantifices , Jungenses voluficum Confacerdates retires , Or filias Senioree Ecclefie , ac Indices locurum , ita univerfam popul multitudinem conftanti pradicatione corrigice, ne & bene viveness myficus adbortationis formo mulceat

In Links Confirm, Cour Mepfces, II. er excedences ad viam retti itinerii currettio Pallo.

ralis adduces. Le Concile in Trallo fit le melme command anx Everques de prescher tous les jours dans leurs Eghfes , au moins de s'acquitter d'une fi fainre fonction tous les Dimanches ; de nourrir les peuples , non par de leurs imaginations frivoles, mais de la doctrine folide des Ecritores, & des interpretations lumineufes

Courset, des faints Peres. Quad oportent ent, qui prafant Ec. elefits, in omnibus quidem diebus, fed procipue Dominicis, connem Cleram Co populara decere pieratie Co

fente flumacho en que dillaveram, lagere ipfe non pof- rella religionis eleguia, en divina Scriptura colligen tes imelligencias co judicia veritatio, cre. Sed co fi ad feripturam persimens controverfia excitata fuerte, ne can abter interpretentar , quan quimodo lomiwaris & Dollors Ecdefie fuis feriptis exposurent. Ce meline Concile déposa les Evelques qui prescheroient hors de leurs Diocefes, & les abailfa au rang des Prefixes.

#### CHAPITRE LXVIII.

De la pluralité des Benefices.

1. Diferfe aux Albez L'avan plafeure Albeye 11. Pary que es no full recu mont que l'avante qui fast la mere de ceste pluralei 111. Les Ceres de l'Eglife Cabadr de efforat quelque fai és. bles Almanfratours & was sibaye , man alors de effectet dependbe des revenus de la Chanama , fi l'abbaye jeffijus pour leur

IV. Les Chescines qui efficent phirvis d'une Cort, en d'un Benefier fingle, perdocet d'aberd som les émolament du Cans-

F. Cons aque l'églés avant danné l'afafrice de quelque fond, un provinces paus le recepter avant du autre Bouchet, mon pas me free over on Everfishe, fel eleften Canenage her y appellen dase

are autre Danefe, VI. Cell pour évacer acte pluraité , qu'en ne pouveit ran acquerer des feuds , ay recu recevus des définitaines d'une autre

VII. Maneres amacentes de pofeder plufaurs Ecurficis, en les findate de few patrimano. Es y emparane fei travant i to pri-nant l'un a commande, pour le feul ben de l'églife, par l'union de pluficurs en un , dons la feule vine de mesefficer de l'Eglife. Exemples de ces tress voyes, VIII, Le Concde de Meroda persent aux Chansenes de reste

une partie des revenus des Cures qu'als avoient asperavant pif-IX. Diverfes reflesseus for ce Canon, esnere les Difenfeurs de

la plandate, X. Vuono de plufieurs Cures en une pour l'avantage feulement des Feinles une leut nur

X 1. Same Subsequential dens Africae , per un per ansur de X 11, Dans l'Ornest un Abi se parvett aveir deux A-

XIII. XIV. Same Geogram marfest doux Profebre on me & deux Abbayte en une, par la jenie confideration du bien de XV., Rastino d'unar les Abbayes de la Campagne à celles de la

XY1, Ce Pape dennes aufi quelquesfus un Evefche russi à un

XVII. Exemples de la plandeti.

A plutalisé des Benefices estant un obstacle à la refidence & sux fonctions, dont nous venons de parler, il est a propos d'en traittet presentement; d'y joindre quelques eclaircissemens sut les Commendes, qui ne sont ordinairement qu'un presexte, pour colorer cette polygamie spirituelle, & enfin de venir aux dispenses qui peuvent rendre licite ce qui ne le pourroit eftre,

Le Concile d'Agde défendit aux Abbez d'avoir uneurs Cellules ou Monafteres, fi ce n'est que leur Abbaye estant à la Campagne , il leor fust necessare d'avoir one retraite dans la Ville , comme un lieu de refuge pour s'y reriter lots que les armées ont inondé la campagne. Abbanibas quoque ferguis diverfus et l. Can. 38 17; lalas, aut plura Monasteria habere non liceat, niss tantum proper incurfum boft beatis , intra muros reespracula collocare. Le Concile d'Epone confirma le

mefme Reglement, Fram Abhason duahus Mona. Con. 9 10. Beriti interdicimus prafidere, Cette plutalité de Mo. nafteres fom un meime Abbé , venoit vray-fembla. blement des colonies nouvelles, que les anciens Mo-naîteres envoyoient aux lieux voifins, en fotte que les

Abbes demeuroient toûjours les Maistres & les Su-Υij

Du Chefor qu'il gouverna pendant l'espace de fix ans. Cum Paser Ton. 1, pq. Monaftern in faults Maxenty bangrem condini obisffet , luffu ejufdem Pantificis illud regendum tufcepis.

Quad fex fere annis ille gubernant . & firefluris . & marnis opibus datavit. Voila un Archidiacte Abbé. ou au moins Administrateur d'une Abbaye. Ce n'est pourtant pas la pluralité dont nous parlons : Cat le melme Auteur racoute que faint Leger fut prepole à toutes les Eglises du Drocese de Postrers, des le moment qu'il en fut fait Archediacte. Archediacenmef. fellm , emnibut ejus Diecefis Ecclofis ab endem Pantifice prefeltus , atque Prelatus. Cette administration de routes les Eglises d'un Evesehé, n'est donc qu'une charge attachée à l'Archidiaconé : Cat l'Atchidiacre n'eft pas le Titulaite de toutes ces Eglifes, quoy qu'il en foit le Superieut. Son Evelque ne luy donna donc que la superiorité de ce Monaftere , aussi n'en jouit-il que six années , pendant lesquelles il entétablit les bă-

timens, & en augmenta les revenus, Saint Medatd Evelque de Vermandois , voyant fa Ville & fon pais défolé par les Barbates, transfera fon

Siege Epsicopal à Noyon, L'Evefque de Tournay eftant venu à moutir, ilen fut éleu Evelque & quov ne les reliftances fullent austi fortes , que linceres , il fut enfin contraint deceder au consentement, à l'autorité, aux inflances invincibles du Roy, du Metropolitain, des Everques, des Peuples. Il accepta done ce nouvel Evefehé de Tournay, fans se déposisser de celuy de Noyon , & lastfant à ces deux Eglifes la qualité & les privileges de Cathedrales, il unit ces deux Evefchez , pout n'en faire qu'un à l'avenir. Pours-Swine de ficali demum Merropolicani (cilices . Comprovin.

cialium (norum evictus authoritate. Resifque ac Pracerum affenfu , plebifque coaltus inceffabils acclama. tione vix confenfit ; & unanimi . Pourificali videlices as Regali ambarirate , due illas Ecclefias , un am fe. elt. Ce ne fur pas par les mouvemens d'une infatiable cupidité, que ce Saint polleda en meime temps deux Evelchez; ce futent les seules vues de l'utilité de ces deux Eglifes, qui obligerent le Roy, le Metropolitain, les Evelques, les Grands , les Peuples , d'en demander & d'en faire l'union , & aprés cela d'en charger ce faine Prelat qui n'y contribua de sa part qu'une verrueuse oberffance, après avoir autant relifté qu'on le pou-

voit attendre d'une ame humble fans opiniltreté Après avoit purgé la France de l'infame cupidité de s'enrichit du bien des pauvtes, voyons s'il nous feta aussi facile de laver l'Espagne de cette tache. Le Coneile de Merida permer aux Evefques , non feulement de transferer quelques-uns des Prefitres & des Discres des Paroiffes de la Campagne dans leut Eglife Cathedrale; De Parochianis Profbyteris atque Diaconibus, Cathedralem fibi in principali Ecclefia facere : mais auffi de leur permettre de conferver roujours la principale autorité dans leur Cure precedente, & d'en retenit les revenus, en donnant une pension congrué aux Prestres qu'ils y substituet ont en leur place, & aox autres Clercs qui y feront le fervice. Et quamvis ab Epifcopa fuo fiipiendis causa per bonam obedientiam uliquid accipiant : ab Ecclefes samen in quibus confecrati funt , vel à rebue carum extranei non maneans : fed Pontificali elzifione . Prefogteri , ipfint ordina tione, Prefryter alius instituatur, qui fanttum afficiam peragat , & discretione prioris Prefbyteri vi-Gum & vefteum rationabiliter illi minifretur , ut nom egent : aut fi quafierit , qui ordinasur , fipendium à fue Prefeytera accipiat , quantum dignitat officy eum habere expetat. Clericie verò , vel ques ad ferviendam ei dederit, per discretianis madum, que neofferia funs, ministret, Voilà donc les Chancines d'une Eglife Cathedrale , qui recoivent les distributions communes de tous les Chancines , & qui en meline tempt meurent comme Cutez prinatifs de la Parcuffe dont als one effé gransferez, & en touchent rous les revenus, en se chargeant de noutrit & d'habillet le Vicaire qu'ils mettent a leur place , ou de luy donner une pention

VIII. Il est difficile de ne pas teconnoistre dans cette conjon Ceute une pluralisé de Beuefices , possedez par la meime personne. Mais il y a plusieurs reflexions à y faire , qui poutront fervir de correctif contre les mauvailes confequences que poutroit en titer une avarice démesurée. 1, Ces Curez avoient effé Ordonnez sous le titre de ces Parotiles , & le titre est comme inalieuable i enfin les Curez n'estoient pas amovibles augré de l'Everque ; ainfi les Curez dont il s'agir , ne de firant pas de quitter leur Cute, & ne pouvant pas en estre dépouillez , puts qu'ils n'eftoient atteins d'aucun crime, on effort comme forcé de les laifler jouje de leut Cure , aprés leur translation dans la Cathedrale, a. Dés le moment qu'ils estoient incorporez au Clergé de la Cathedrale, ils n'eftoient plus que Curez primitifs, y a yant un autre Curé titulaite, ou Vicaire perpetuel en leut place dans la Core. Ainsi ils ne possedoient pas deux titres , ou deux Benefices ; ny ne setvoient pas en deux Eglifes. 3. Il est vray qu'ils retenoient tous les feuits de leux Cure precedente, & ainsi c'efloit en quelque façon comme s'ils avoient refigné leur Cure, en se reservant tout le surplus des fruits, après l'entretien honeste du Vicaire & de ses Cleres : mais on pourroit croire que tout cela n'eftoir ainfi re-glé, que pout foulaget l'Eglif Cathedrale, où ces nou-veaux Chanoniers ne jour toileiner petur-efte pas de tou-tes les mesmes distributions des autres Chanoines. Car ces paroles du Canon, Quanviis ab Epifcapa (no flipendy causa per bonam obedientiam aliquid accipiant, montrent affen claitement que les Chanoines nouveaux n'effoient pas partagez auffi largement que les anciens, des tevenus de la Cathedrale, en vue des fruits qu'ils s'eftoient reservez sur leur Benefice precedent, 4. L'ancien niage avoir efté que l'Evelque recevoit les fruits & les revenus de toutes les Paroiffes, & les confondoit avec les tevenus de la Cathedrale. ainsi que nous avons dit ailleurs, & comme nous le ferons encore voir cy après. Quoy que cette coûrome fuft changée, il pouvoir en eftre refté ce vestige, que les Curez transferez dans le Clergé de la Cathedrale, y confervoiene les revenus de leux Cure, qui rentroient pour ainsi dite , dans leur premiere origine. 5, Finn, ce Canon montre manifestement dequoy les Beneficiers doivent se contentet, quand il ordonne que le Viente perperuel, ou le Curé nouveau tecevea dequor fe nourrir & fe veftir modeftement. Villu & veftiru ienabiliter illi ministretur,

fieurs à un feul Curé. En ce cas le Concile ordonne que le Coré dira tous les Dimanches la Melle dans chacone des Eglifes qui lay ont efté confiées. /n Parachis Car. 19 multe funt Ecclefie conflitute , que à fidelibut falle , aus pancum aus nibil de rebus videntur habere. Su-cerdocali ergo decreta Prefeytero uni plures extant commiffe. Cen'eftoit pas l'amont vicienx d'une abondance superfluë, qui causoit cette pluralité de Benefi-ces en un seul Beneficier : c'estoit au contraire la pasveeté des Eglifes. Ecclefie, que am paucum, au nibil de rebus videmur habere. Le Concile XII. de Tolede Can, f. parle de ceux qui celebroient plusieurs Melles en un jour, & les oblige de communier à chaque Messe : Car nent peut-on appeller un Sarrifice, fi au moins le cut n'y communie ? Nam quale erit illud faerificium, cui net ipfe facrificant particept effe cagnafe

1X. Lemefme Concile de Merida patle de quelques

Cures qui effoient fi pauvres, qu'on en commettoit plu-

Ca.s.

wr ? Enfin , le Concile XVI. de Tolede défendit absolument de plus confier pluseurs Eglises à un seul Cuté, fi elles avoient de quoy occuper dix Esclaves : rermettant d'onir celles qui l'ernient plus pauvres à d'autres plus tiches. Ainsi on apporta remede aux in-conveniens inseparables de la putabré. Sed en boc mecefterio in Thewesidam delegimus , at plures Eclefie uni tuam committanter Triftytero : quia folas per socas Ecclefias nec officium vates perfobrere, nec populis Sacerdicale jure occurrers , fed nec rebus carum ne. coffariit curam impendere. Ea feilices ratione, ut Ec. tirfa , que u/que ad decem babuerie mancipia , super se bibeut Saurdetem ; qua vere minus decem manciut Sacerdetem; que vers minus decem mancipia babuerit . aliis conjungatur Ecclefiis. Voils une évidente confirmation de cette regle fi fage, fi juste, fi invariable, que des biens Ecclefiastiques, c'est à dire confecrez à l'encretien des paorees , chaque portion, chaque Eglise, on chaque Benefice qui est suffisant sur l'entretien modeste d'un Ecclesiastique, doit effectivement lay fuffire, & il n'en faut donner deux à un meime ,que lors que l'un oo l'autre en infuffisiet; & alors meime il faut unit ces deux Benefices , & n'en faire qu'un , afin qu'il paroisse que l'union se fait pour l'avantage des Benefices , & non pas pour saussaite l'a-

varice des Beneficiers. X. Si nous passons d'Espagne en Afrique, no trouverons l'admirable faint Fulgence Evelque de Roi pe, & en melme temps Administrateur de deux Abs, l'une d'un il avoit efté ticé, & l'avece qu'il fonda près de la Cathedrale, dont charune avoit nean-moins son Abbé, ou son Superieur propre. Ce saint Evelque voulut que ces deux Monafteres vécussene avec la melme union que fi ee n'en eust esté qu'un , &c bien loin d'en eirer pour luy quelque profit, il se chargea au contraire de les entrerenir ; bien loin de vouloir s'en enrichit, il ne s'en chargea que pout y observer loy mesme la pauvreré religieuse. Tali charitais lege pracipiens neraque Monafteria vivere, us quafi nen fuffent lecis divifa . fie effent unemmisere conjuncte, C't. Beati vero Fulgentij Epifcapi provifeanibur communiter gubernati, e.c. Enfin ce n'estuit tulleannt pout faire fervir à fon lose & aux delices, la pauveret des Moines, que ce faint Prelat administrot ces Abbayes; mais poot vivre en Religieux avec les Reli-

gieux, & eftre pauvre avec les pauvres. La malle leer vifor eft fine Manacha bibita X I. Les antes Evelques eftoient bien les Sur rieuts des Abbayes, mais ils n'en effoient pas les Administragents, paree qu'ils avoient vue sur le spirituel, mais non pas sut le temporel des Monasteres, & ils devoient veiller fut les Abbez, comme les Abbez veiloient far les Moines. C'eft la loy du Code qui ajoûte qu'un Abbé ne pourra pas gouverner en meime reme deux Abbayes. Menafteria degunt fub Epifopie territtritram futrum : Et Abbatum quidem caram perunt 296 es marieram fuerum; as Acommunganes. Non fit vero Circles. Epifopi, Monadoram vero Abbates. Non fit vero Abbat duorum Monafferiorum. Les melmes loix du Hiller, Code commande que chaque Cité ait son Eveloue excepté celles de la Scythie qui sont toures soumises à

l'Evefque de Tomos, & celle de Leonsopolis en Mastie qui reconnoift l'Evelque d'Ilauropolis. Ces deux exemples ne contiennent rien moins que l'influse polygamie d'un Evelque, qui ait épousé pluseurs Eglises Episcopates; ce font fimplement deux Evelques, dans le Diocefe desquels il y a plusieurs autres Cieez , od il n'y a net. 6. Jamais eu de Siege Episcopal. Liberat fait mention de l'Evelque Jesn, qui eltoit en meime temps Abbé da Monaftere de Diolchon.

XII. Saint Gregoire le Grand conclura cette ma tiere , & il nons apprendta d'abord qo'on peut dons à un feul Evefquela conduite de deux Evefches , en les

faot ,& en les munifiant pat la feule confideration du bien de l'Eglife , & de l'avantage des pauvres, Ainfe la Ville de Mintornes avant efte entierement de. folée, & l'Evelque volun de Fourmy ayant demandé que cet Evesché fuft uni au fien , ce famt Pape constit à une demande si juste , fans avoit autun égatd fencit à une demanor il fant , une à con mouse.

à la fatisfaction de celuy qui la faifoit : Confatentes cam defolationi loci illius , quam Eclefie paupertati, Corc. Quateuns quad perire nune ufque po mit, paupt. rum Beelefie tue utilisatibus plerifque proficiat: Il unit les deux Eveschen de Misene & de Come par les mesmes considerations du voifinage, de la pauvreté & de la folitude où ces Villes eftotent treduites. Ettemperit L.a.D. p. qualises, & Vicuites nes locerum invites , ut Cume. masque Mefenatem unire debramus Ecrlefiat ; queniam ta non lorge itimeris fatie à fe fejuntta funt, ner perceits fectonishes, tente populi multisudo eft, at fingules, ficus alim four, habere debrens Secredores, il remarque ailleurs qu'il ne faifoit ces unions d'E. L. 1, 1, 17, 17, 17 veschen que lorsqu'il n'y avoit plus d'esperance de L. L. todo. pouvoir jamais repater & rétablit en leur premier effat L. J. D. 10. les Eglifes tuinées. Tesiquam bastitu impasses its di-versarum civitatum desouvit Ecclesia, at reparandi ear fer mulla popule deficiente remanferit. Et que le feul interest du faint des peuples le postoit à faire ces unions : Ne reliquie plebe nuille Passery mediranine

gabernate pro invia repienter, eve. XIII. Ce n'estoienz pas seulement des Eveschez qu'on unissoit, mais aussi des Abbayes. Saint Gregoire unit au Monaftere de Naple un autre Monaftere, dont les Religieux souhaittoient cetre union auec une extrême passion. Mais parce que l'Evesché de Na- LJ. 17.19 ples effoit encore vacant, il ne fit cetre union que pout un temps, afin de pouvoir déliberer avec l'Evefque fotore de Naples, v'il feroir à peopo de la faire pour tolijouts. Cam Neapoli fueris Epifespas ordinatus, utram in perpetnum bet unitio t stendt , an temptra-lio effe debeat , maturim at selidias vam Dei grasie permassaimum, Mais le Monastere de Pouxxol estant presque engierement abandonné de ses propres Relygieux, enforte que le divin Office ne s'y fatfoit plus, ce Pape l'unit à l'Abbaye de Naples , recommundant à l'Abbé de remplir ces deux Monasteres d'un numbre fuffilant de Religieux, d'y faire celebret les Offi-ces divins, & de faire restituer à ces maisons saintes tous les biens qui en avoient efté ulurpez. Les donie vero ad cadem Monasteria pertinere cognoscio, si ab aliquibus irrationabiliser docinemur, ex bac nostra an thorisate repetendi , exigendique , atque tuo Monafte. ria vendicandi habebu per onnia licentiam. Quia di. goum eft , querum curam geris , rebus melle mede de-

XIV. Ce faint Pape fit encore mieux connoiftre ailleuts combien veritablement cea unions ne se faisoient que pour l'utilité & les befoins pressant des Eglifes mesmes, sans avoir nul égate à l'agrandissement des Abbez: qui n'y trouvoient au contraire qu'une noovelle furcharge de foins , de travaox & d'inquietodes, Car il unit au Monastere de l'Abbé Agapet un autre Monastere de Campanie, où la foreur des ennemis n'avoit pas laiffe un feul Religienz qui en prift le foin; il charges cet Abbé d'y envoyer des Religieux , d'y faice celebrer le service divin ; enfin d'y pontsuivre les diffipateurs & les uforpateuts des fonds de ce Mu-naftete. Tuo illud Monafterio cum ennibus rebut 1.4.17.17 fair , vel que ei compenent affienes, atile perfpesimm unicadom, at res efm detracadi, vel à deriventibus Vendicandi lebera tibi fet licentia. La que etiam Hudif L. a. II. e. tui fis Menaches deputare, qui illie apus Dei celibrare dell'aus. Il y avoit one raifon toute patticucliere d'unis aux Monesteres de la Ville ceux de la campagne qu

- 10 mage

estorent abandonnes. Patce que les Religieus nou veaux qu'on y envoyoit pour les repeopler, pouv pent fe retirer data les Monasteres dela Ville anx temps ficheux de la guerre. Quarenas dum ab hofte licuris". deputati à vobu illie Monachi debeant jugiter in Dei land bus permanere : persurbationis vers tempere in.

tra nebem , in cellam que poe propriem revocari -X V. Voilà la premiere maniere de faite poffeder deux Eveschez ou deux Abbayes à une mesme personne , fans la moundre apparence de cupidité ou d'ambition , par le feul interett du bien del Eglife. En voice une seconde également definteretice, & par consequent egalement louable. C'est lors qu'on donnoit à l'Evesque d'une Ville un antre Evefché en Commande, Agnellus Evefque de Fonds fut éleu pat ceux de Tarracine, dont l'Evefque venoit de paffer à une meilleure vie. Le Pare confentit à cette élection , & chargea Annellus de l'Evesché de Tarracine, sans le décharges de celny de Fondy, dont l'Eglife & la Ville meime avoit E. s. Pp. ce efte entierement defolee. Quia igitur ob cladem hoftilitatis nec in civitate , nec in Ecclefia tua est cuiquam

habit andi licentia , eve. Sic te Tarracinenfis Ecclefia Cardinalem conflictions Sucerdotem, ut & Funden-fis Ecclesia Vontifex offe non definat, nec curam gnbernationemque ejsu pratereas. Comme cette nu eft plus propre aux Commandes , il faut la refervet au X V I. Mais il faut avoiiet qu'aptés l'an sept cens,

Chapitre fuivant

A VI. Mass it son wroner que pres las licenteufe. In plutahté des Benefices fut un peu plus licenteufe. Hogues fils de Drogon, & petit fils de Pepin l'ancien Maite du Palais, de Moine de Juntiege, fut fait Archevefque de Rollen, & un an après on l'élut Abbé de Jumiege en 725. Après que Churles Martel eut pris le gouvernail en main, Hogues qui luy appartenote de la prés, joignit a les ptemieres dignitor. l'Ab-baye de faint Vandtille & les Evefchez de Paris & de Bayeux. C'eft ce qu'en dit la Chronique de Jumiege, oil il est appelle Procurator urbis Parifiaca, tis. Cetre Chronique tend des témoignages tres-avantageux à la pieté de ce Prelat , & au foin qu'il prenoie de conferver & d'entichit toutes ces Eglifes, Elleconfesse neanmoins que cette polygamie estoit contre les Canons, mais que Charles Martel en disposoit de la forte, Fallione Caroli Principu Patrai far , extra Decreta tamen Canenum. Du vivant melme de faint Rigobert, Milon Archevefque de Treves s'empara de fon Archevesché de Reims, & posseda long temps ces deux Atchevefchez, C'eftost une ufutpation patement tyrannique. L'exemple de faint Medatd qui gouverna les Evelchen de Novon & de Tournay unis , n'a men de femblable à la polygamie vitiense. C'estoient deux denter Evelchez unis en inn. Comme au contraire Theodore L. 111, de Archevesque de Cantorbery s'estant brollitté avec Passif de faint Vilfrid Archevefque d'Yorck eriges trois nouveaux Evefehez dans celuy d'Yorck , qu'il prétendoit eftre trop grand. Vilfrid en appella au Pape Agathon, qui rétablit les choses dans leut premier eftat. Les Evelques divisoient & uniffoient alors les Evelchez,

#### ce pouvoir, ils ouvissent le chemin à ceux qui porte-CHAPITRE LXIX.

tent ces grandes caufes à Rome,

Des Commandes à Rome & en Italie.

1. Va I-refebi ranti dessé en Commende per funt Gregory a BR autre Exefque.

I I. Va Eveliké varant domê en Cemman'e û un antre Liv. II. Parr. 11.

Errigent , sufget à ce que l'elettera d'un unaverse Printe y call efte

1/1, Où refer à ce que l'Evefque cut acheve la pe for about separate. Cat Freigne Commendature on Politicar, me w de cer anafile que je depaye.

15. Les alboms denners en Commande aux Evefques chaffen. per la Berkeres de Leurs Errej. bez. V. Mett and Enefgeet feels, iS was and antere Erdefrefligner.

F i. Deference de au Commando: Corce celes da fech FIL Les Sembers forders dennez en Commande and Abbez,

en mus a der Maneferer. Vill. L'aucompainementes Offices & des fantiones , of le fundement de l'averfien de fant vergeve peur la pieraine des Bene-

IX, sucres premies de eda,

X. Comment by Exclefisfiques & forces rendus Commen rei des Alberes. XI, Les Munes qu'en court du Cliefter pour les Ordres & pour

les finilleme Essisfiafliques, un provioces plus samue y aver de XII. Dans la Siele, auff hen mis Kertent , hi Eclefishiques l'affinent fines sebben. Same Gregore teur danne le chois de Lan derdeux Scorfers,

XIII, XIV Deverfer abbeses dounces en Commande a des Euriques fans le moundre joup, en d'averse en d'ambienn XF. Fa Evojde desar en Commando a un Pariarde este.

 I. Ly a plusieurs fottes de Commandes qu'on peut dittinguer dans les lettres de faint Gregore: Commengons par celle qui a finy le Chapitre precedent. Les courses des ennemis & les irruptions fanglantes & continuelles qu'ils fassoient sut la ville de Fondy, en avoient fait fortit l'Evelque, & prefque tout fon peuple. Ceux de Terracine ayant petdu leut Everque , élûent l'Evefque de Fondy : le Pape faint Gregoire confirma cette élection &cvoulut qu'Agnellus fûr Evefque titulaire de Terracine. & pour ainfi dire Evefque Commandataine de l'Evelche de Fondy. Sie te Terratinen. fit Ecclefie Cardinalem conflitmmnt effe Sacerdotem, L. s. 19 13/ mt & Fundensis Ecclesie Penrifex effe non definat. Il est évident que la seule necessiré & utilité publique de l'Eglife , donna commencement à ces fottes de Commandes, qui n'estoient pas de moundre durée, que

la vie du Commandataite. 11. Eo voicy d'une autre façon , qui n'eftoit que pont un peu de temps; lots que les Papes recomma doient a un Evelque voilin le gonvernement d'un Evelché vacant julgu'à ce que le Siege Epilcopal fust temply. Le meime Evelque gouvernoit alors denz Evelchez, au moins c'eftoit l'usage otdinaite. Cat il est quelquefois atrivé que le Pape commettoit un autre Evefque voilin , pont veillet fut l'Eglife de celuy que tenest la Commande d'un Evêché vacant. En voicy un exemple. L'Evefché de Naples eftant devenu vacant . faint Gregoire en commit la conduite à Paul L. e. I. e. Evefque de Nepi, & il deligna en mefme temps un au-

ere Evelque pout veiller for l'Evelchède Nepi. Que. niam Panlo fratri er Cespifcope noftro Neapolitana Ecclefie vifitationis operam injunximus , ideirco fraternitat ina vifitationem Ecclefia Nepefina non defifter affamere. Pani fit tant d'inftances auprès de ce Pape, qu'il luy permit enfin de tetoutner dans fon Er life . & fit élite un autre Evelope à Naples.

III. Mais ordinairement l'Everque à qui la conduite de l'Evefché vacant, eftoit commife pour le temps de la racance, gouvernoit en melme temps lny-melme fon Evelché. Le nombre de ces Exemples est presque in. 16, 17, 17, nombrable. Il sustant d'indiquer icy les lettres, où ce Pape donne ces fortes de commissions ou de Comenzo- La.Ly. 46des, poot un semps, & pour l'avantage de l'Eclife. qui eftoit corfiée à l'Evefque Commandataire, four le nom de Visiteut. Cat quoy qu'il euft l'intendance du spitituel & du temporel de l'Eglise vacante, il n'en tetitoit pour luy que la feule dépenfe, qu'il oc

fans recourrie an Pape. Mais quand ils abuserent de

pouvoit s'empefcher de faire. Ves in ejafdem vifita. tione Leclofia eftote folertes , asque follicità , ut & ret ejus illibata ferventur , & neilitates vobis difponen-1. 1. Ep. 11. tibus, more folito, peragantur. On poutta faci comprendre, quels avantages revenoient à l'Evefque

L. J. 19,13. Viliteut, ou Commandataire, par la lettre de ce Pape a fon Nonce en Campagnie, où il lay enjoint de faire au plutoft élire un Evêque a Naples, de renvoyet l'Evtfque Panl, qui en eftoit Vifneur, dans fon Eveehe de Nepi , & de luy donner pour le falaire de fon

travail cent écus, & un petit esclave orphelin, tel qu'il luy plaita de le cheefit. Traditto Paulo centum foli-L. 2. 29. 30 dos, & mum pueralum orphanum, quem ipfo elegorit , pro labore fuo , de eadem Ecclefia facias dari, Enfinteccommandant à l'Eveque de Palettue l'adminifiration d'un nutre Evêché factrangement desolé, qu'il eftoitendonte, fil'on pontroit jamais y établit un Evêque, il luy mande d'en employer tous les revenus à la

reparation des Eglifes, ou a l'engrerien du Clergé : & de mettre tous les biens meublea en referve, après luy en avoir envoyé l'inventaire, pour deliberte à loste L.J.Pp.74. comment il en faudra disposet. Sollicitadinem vos convenis adhibere, ne quidquid de possessimilas Ec. clesia ipfine in qualibes re accordere posmeris , vobis . vel in reparatione einfdem Ecclefie , fine Clert ipfin Subventione proficies ; quitenus & nus remedium pro

labore reft o capere, er illi aliqued raleant fuftentationit habere folatium. Atobile verb pradilla Ecclefia falla fabriliter volumus describi noticia . nobifque tranfmitti : ut ex hec quid fieri debeat , authore Do. Z. r. 29.40. mine difpen mun. Il ne faut pas obmettte l'espece fin-guliere de l'Evelque qui fin étably Visiteur de l'Eghte d'un autre Evelque qui avoit efté mis à la penitence

pour quelque temps. IV. Les Abbayes mefmes eftoient quelques fois données en Commande aux Evefques par ce faint Pape. Pavlin Evelque de Taur en Sicile avant efté obligé de biffet fon Eglife & fon Monaftere après l'hornble défolation qui en avoit efte faite par les Barbaces ; il fe setita dans Meffine, où l'Evefque du lieu voulut luy doncet, & le Pape faint Gregoire lny donna eff. divement la conduite d'un Monastere sondé dans Meffine

efté diffipez en divers endroits , après la déroute de leur premier Monaftere. Voicy ce que faint Gregoite Lis, 19.18, en éctivie à Felix Evelque de Melline : Es sibi grasam toufidimus , si fratris tui venerabilis Epolapi Paulini per grinationis ouera releventur , & sub ejus regimi. ne, communi mercede, beati Theodori Monafterium in cititate tua fundatum , findiofine omnipocente Dee defervier. La fimple exposizion de cette sotte de Commande fushit point son Apologie. Il paroist par une autre Lettre de ce saint Pape à Agrellus Evesque de Rimini , que cer Evelque avoit en melme temps un Abbaye, & qu'il la gouvernois mefine luy feui, fans avoit fous luy un Prevoit, ou un Prieur. Ce Pape luy

mesme, en y fassant revenit les Religieux qui avoient

mande d'en choifit un entre ses Religieux, & de choifir le plus capable de cette Charge, faos avoir égard à C. C. Fpao, l'antiquité. Dicidimus qued dilethe tua Prepofitam non habens , amnino in regendis fratribat Leburet . Cc. Circa Celle ordinationem , &c. Cer Evelque jourfloit pailiblement de fou Evelché & de fon Abhaye, & ce n'estoit pourtant pas une polygame vitieuse. La taifon en est que l'Evelque est luy feul la plenieude du Sacerdoce, & une abondante fource dont toures les autres dignites Ecclesistiques , les Accludiacones , lea Archiprestrez, les Abbayes, les Cures ne sont que les ruisseaux. L'Evesque pent exercer immediatement your ces facrez miniferes , que les autres n'exercent que par fes ordres & avec dépendance de loy , fana

offede deux Benefices. Si l'Evelque effoit autresfois py-melme le Curé de son Eglise, qui estoit peut-estre la ieule Eghfede la Villa, comme il eft tres-vray-femblable des prenuers fiecles, il n'avoit pourtant qu'un Benefice & n'exerçoit qu'un miniftere ; mais il eft vray

que ce Benefice & ce miniftere compressoit tous lea autres qui eu font depuis émanes

V. Drions encore que c'effoit un privilege des Evêques de pouvoir remplir la place des Abbez , & tent les Abbayes comme en Commande. Les Evéques estant les Supeneues naturels des Monafteres, & ayant alors une intendance fouveraine fur les Abbez ,& for les Religieux, estant mesme leurs Censeurs & leurs Juges pout toure la tegularité Monaftique : enfin estant eux-mesmes le plus souvent Fondateuts des Monafleres qui eftoient dans leurs Cista, & y paffant une partie de l'armée dans une retraite faintement delicicuse avec les Religioux; il n'y avoit tien de surpre nant, quand un Evêqueeftois chargé d'une Abbaye, & faifoit luy-mefine les fonctions d'Abbe, fitt tout lota qu'il avoit effe chaffe de fon Evefche, & qu'on luy donnoit ailleurs une Abbaye à conduite. Mais lots que les autres Ecclesiaffiques entreprisent dans la Province de Raveune, de vouloit prendre la charge & la fuperiorisé des Monafleres, fans se saite Religienn , & fans quitter l'eftat Ecclesiaftique ; le Pape laint Gregnire s'opposa avec un zele merveilleux à ce desordte, qui devoit en attiter tantd'autres. Votcy ce qu'il en éctivit à Jean Evefque de Ravenne. Persenit ad me , qued in Ecclefia fraternitatis ina aliqua loca L. 4. Eri dudum Monafteriis confecrata, nunc habitacula Cle. qui funt in Ecclesiit, singunt se religiose vive-

re , Monafferiis praponi appeinnt & per corne vitam Monafteria deftrunnter. Nemo enim poteft & Ecclefiattios ministeriis deservire . & in Manachica regula ordinate persistere ; ut ipse Manasteris dis. srictionem seneus , qui quotidie in ministerio Eccle-fiastico cogitur permanere, Proinde fraternitat tua boc qualibes in loco fallum fis , emendare festines ; quia ego unllo modo pasiar, ut loca facra per Clericorum ambitum deftraantur.

VI. Cette lettre de saint Gregoire montre évidemment que la diffipation du temporel des Monafteres & la décadence de la difeipline reguliere, avoient effe les funelts tuites des Commandes qui en ayoient effe faites en faveur des Ecclefinstiques. Mais il faut suffi confesser de bonne foy , 1. Que ces Ecclesaftiques eficient en meine temps charges d'un autre Benefice qui les obligeoirde refider, & de s'occuper continuellement des fonctions faintes de l'Autel. 2. Que cer Commandataires se chatgeoient auffi de la conduite interieure & reguliere du Monastere. 3. Que la principale raison que ce saint Pape oppose à ces nouvelles Commandes, est l'incompatibilité de ces deux chatges, Nemo poreft & Ecclefiafficis minifterit deferis. re , & in Monachica regula ordinase perfiftere : ut ipfe Manafterif diftrittionem seneat , qui quoridie in minifterie Ecclefiaftice cogitar permanere, Ainfi quo que d'un cofte ces Ecclesaftiques fuffent Abbez Commandataires, ils s'oblige oient d'autre part , à menet la vic & à exercer la junidiction Clauftrale des Abbez tegnliers; et qui effoit incompatible felon ce faint Pape, avec lea occupationa continuelles de l'effat Ecclesialique. Les Commandes que ce Pape condam, nen étoient donc pas toutà faitles melmes que celles qui font et ulage depuis quelques fiecles,

VII. Enfin faint Gregoire donna à des Abbez & à leuts Monafteres quelques Eglifes qui avoient efté originairement gouvernées par des Ecclefiaftiques. L'Eglife du faint Martyr Panerace avoit effé commife à

L. J. Lp 18. des Prestres, dont la negligence à y celebrer la sainte Messe, porta ce Pape a en dooner la conduite a l'Abbe d'un Monastere votsin , afin qu'il en urast les reve-

nus, qu'il en fit les reparations, qu'il y établift un Preftre étranges, pour y celebres la fainte Messe, fais que ce Preitre pust prerendre autre chose que son eneretien, & d'eftre logé dans le Monaftere. Ecclefiam fantli Pagerati, que erat commiffa Presbyteris , frequenter neglettam fuiffe cognovimut , Oc. Te Manrum Abbatem pravidimus propentadam as terras prafata Ecclefia & quidquid illuc incraverit , antedille Maafterie tuo debeat applicari , &c. Pereaicce Maagerre tuo acreat apputari , Gr. Fert-grinum illic debras adhibere Profipteram , qui facra Misfaram possis foleusia colobrare. Quem samen & in Monasterio tao habitare , cor exisado vita subsdiahabere neceffe eff. Je ne m'amuleray pas à contelter inntilement avec ceux qui presendrosene que ce fult plûtoft une union perpetuelle qu'une Commande, qui doft eftre auffi longue que la vie de cet Abbé. Il nous importe feulement de remarques, que felon les befoins de l'Eglife on a transfeté le bien, les revenus & les Benefices des Ecclesiastiques aux Religieux, &

ceux des Religieux aux Ecclesiastiques. VIII. Comme je ne doute pas que pluficars ne foient d'abord choquex de ce que nous avons dit, que la seule ou la principale raison qui portoit ce faire & sçavant Pape à desaproover les Commandes des Abbayes, confiées à des Ecclefiastiques, estoit la plura. lite des Offices ou des Benefices en une feste personne, & l'incompatibilité visible de leurs fonctions : il fera bon de juftifier ce qui a effé dit par d'autres lestres du melme Pape ; & par les termes admirables de Jean Diacre, Anteur de la vie sur ce sujet. Car voicy comme cet Auteur exprime la infle & extreme aversion que ce Papeavoit de la pluralité des Benefices, ne pouvant fouffrir qu'avec horreur ceste monfirueuse ambition , qui donne à un membre la fonction des autres, accablant celuy la an deffus de fes forces , &crendant la capacité de ceux-cy inotile . & par ce moven détruifant l'ordre, la beauté, éc la vigneur du Corps de l'Eglife, qui n'est plus on corps , mais un monstre , lors qu'un feni membre se charge des sonctions des autres. Cat il faut rematquer que tous les Benefices obligeoient alors à une étroite residence, & avoient des fonctions propres, dont il falloit s'acquierr. Or il eftott impossible que ces Chanoines qui s'écoient faits Abbez , telidaffent en mefme temps dans leur Eglife, &c dans leur Abbaye , &c templiffent les fonctions de Chanoine & d'Abbé, Voicy les paroles de cet Auteur; Singula Ecclefiaftici jaris efficia fingulis quibufque L 2 1. 56. perfoais fiagulatim committi debere jubebat ; afferens, quia feut in une corpere multa membra habemat am-

nia autem membra non eundem altum habeat ; ita in Ecclefia corpere focuadion veridicam Pauli fententiam , ia une codemque fpiritu , alij conferendum eft hec officium , alij commistendam eft illad : negne uni \* quantumlibet exercitata perfena, une tempere duarum rerum efficia committenda funt : quia fi tetum cerpus eculus , ubi auditus? Sicut enim varietas membro... rum per diversa officia, & rebur corporis servat, & pulcritudinem reprafeatat ; ita varietat perfoaarum per diversa aibileminus oficia difributa , & fortitudiaem & venufatem faalle Der Ecclefie manifeftat. Er ficut indecerum eft at in corpore humano alternm membram alteriat fuagatur ofice , ita nimirum nexium, finulque turpiffmum, fi fiagala rerum mini-fleria personis tetidem ana fuerint difributa.

IX. Ce font là en general les faintes maximes du grand faint Gregoire, & les divines regles de fa condoite toute celefte. Jean Diacte en tire les preuves de fes lettres, & il commence par celle où il oblige l'Evel-Liv. II. Parr. II.

que Paschasius de nominer un Vidame, bu un Majordome dans fon Palais Episcopal, & den'en fane plus luy melme les fonctions. Il ajoute enfinte la lettre de ce l'ape à l'Evefque de Ravenne contre les Clercs qui s'ingeroient dans l'administration des Monasteres, C'est celle qui a effé cy-deffus rapportée. Il en ajoûte une autre a l'Evefone de Ravenne Marinien ; dont voicy les termes contre le mefine abus. Dudam ad aes multerum relatione pervenerat, Menafteria in Ravenne partibut coaftituta, omnico Clericorum viftrerum dominie pragravari , ita ut occaficat quafi regi. minis, ea, qued dici grave eff. velut in preprietate

pofideent. X. Avant que de paffer plus outre, il faut remarques dans ces dernières patoles la première fource de toos ces defordres. Il est cestam, & nous en avons donné des preuves affez convaincantes dans le Livre precedent, que les Cleres estorent originatement les Supeneurs & les Directeurs des Monafteres, non feulement des Religieuses, msis aussi des Religieux. Ils eftoient en cela comme dans plufieurs autres chofes, les Vicaires & les Suftituts des Everques , qui les appelloient à la participation, & non pas à la plenitude de leur autorité & de leur follicitude Pastorale. La cupidité pessonada facilement à ces directeurs spirituels, de le rendre aussi maistres du temporel. Et c'est ce que ce Pape veut dice, Ita at accasione guasi regiminis, Moaasteria velat in proprietate postdeaat, Comme les injustes usurpateuts mesitent d'estre privex de ce qu'ils possedent d'aillents avec plus de justice ; aussi ce Pape fit perdre la direction spirituelle des Monasteres, aux Clercs qui s'en efforent rendus indienes par leux excellive pullion pour les biens temporels. Enfin, il les interdit melme de l'entrée des Monafteses, fi ce n'eftoit pour y prier.

XI. Les fages precantionsade ce Pape ne s'arrefte. rene pasencore là, 11 declara jes Moines & Jes Abbez qui auroient effé enfuice élevez à la Clericature, ou aux ordres facrex , incapables d'avoir jamais aucun penvoir, ou aucune charge dans les Monasteres. Ji stolem, gaithiam Abhatum ant Menacherum ex quecumque Monafterio ad Clericaras eficiam, vel ordinem faerum acciferit , non illic alignam babeat alterins poteftatem : ne Menafteria cojus occasienis velamiae, ea que prehiberunt, inflinere entra cempellantur. Cet article demasde un peo d'éclaireissement. Car ce mê. me Pape en d'autres tencontres suppose, & mesme il ordonne, que quelques Abbez, foient Prefires & Ab. bez en melme temps. Pour accorder deux propolitions en apparence fi contraires, il faut diftinguer deux msnieres d'Ordonner les Moines. Car on les Ordonnoit quelquefois pour les appliquer enfuite aux fonc. tions Ecclesiastiques dans quelque Eglise, avec le refle do Clergé : & comme cette Otdination les émancipoit, pout ainfi dire, de la fervinde de la regle Monastigoe, & les incorporoit ao Clergé ; c'est à ceox-là que le Pape faint Gregoire défend de jamais aspirer à la conduite , ou au Gouvernement des Monafteres. Mais il y en avoit d'autres qu'on Ordonnoit pour le Monastere mesme, dont ils estoient déja, od Abbez, on Religieox : & ceux-la ne font point interdies par ce l'ape des charges de Monastere, non pas mefine de celle d'Abbé , pois qu'il voulut luy mefine que l'Abbé do Monastere d'Autun fust toujours Prê-

XII. Ce n'estoit pas sedement dans la Province de Ravenne, que les Clercs s'eftoient tendos maiftres des Abbayes ; ils avoient eu la mefine audace dans la Sicile, & cemelme Pape y apporta remedeen écrivant à l'Evelque de Syracule, qu'il reprimaît ce desordre, & qu'il obligeaft ces Clercs Abben , de choifit l'un de

res deux Benefices ; de quitter les Abbayes , s'ils vonloient conserver le Benefice alors inseparable de la Clericature, ou de se dépoudler entierement de l'estat & des revenus de la Clericature, s'ils vouloient conferver leurs Abbayes, Voicy les termes de ceste lettre, comme Iean Diacre les rapporte au melme endtoit. Prefbyteres , Diaconet , catero/que cuenflibet Ordinis Cleritos , qui in Ecclefiis quequemedo militant . Ab. bates fieri per Monofteria non permittas ; fed aut emiffa Clericesus miliria . menachicis promovegatur ordinibus; ant fi in Abbatis loco permanere decreve. rint. Clericains untlacenus permittentur habere militiam, Satis enim incongruom eff., fi eum num ex his pro fui magnitudine diligenter quis non poffit explere , ad nermque judicetur idonens ; ficene invicem & Ecclefieftsens ordo vica monachica, & Eecle-Safticis neifitatibns regula Monachatus impediatur, Ces patoles . Si in Abbaits loce permanere decreve. Abbez, & Abbez pour toure leur vie, prisque ce Pa-pe ne les force pas de quitter ces Abbayes; mais il leur donne le choix, ou de demeuter Abbez , en tenonçant à l'eftat & au Benefice Clerical , pour se renfermet à l'avenue dans la feule Profession Monastique, on de conferver leut diensté dans le Clergé, en renonçant à l'Abbaye. Quant à l'Evefque, ce Pape ne luy donne pas feniement le ponvoir ; mais il luy enjoi auffi de déposiller ces Clercs de leur Benefice, & de leur place dans le Clergé, s'ils perfultene à retenit leurs

XIII. Le meime Jean Discre s'eft fervy du terme de commande, pour exprimer la commillion que le Pape donnoit à un Evelque d'administret un Eveché vacant, pendant le temps leulement de la vacance. Defuntterum Epifcoperum Ecclefias pro faciendo inven-L. 2. c. 11 tario , & elizendo legiti & eptionis Epifcopo, vicinis Episcopis commendabar, Cet Aureur a encore moins renoré les Commandes perpetnelles des Abbayes, en favout des Evefques, puis qu'elles efficient si commu-nes en ce temps-là. Au temps du Pape Leon IV. l'E-L. e. c. 86. vefqne d'Oftie eftoit en melme temps Bibliothecaice

de l'Eglise Romaine , & Abbé du Monastere fondé antrefois pat faint Gregoire. Levnis quarri Ponzificis tempere,com Megiftut Oftienfis Epifcoqui, & Apofto. lica fedis Bibliothecarins, eidem Manafferio praeffet, L. 4 c. 20. Au temps du Pape Benoift l'Everque Lucide adminieidem Monafterio praeminente, Cet Evelque avant

77. 98

appris le temps de la mort pat une voye toote miraculeufe, prit l'habit de Religion quelques momens supa-z. 4. 6. 93, tavant dans le mefine Monaftete. Sous le Pontificat du Pape Nicolas , Zacharie Everque d'Anagnia pris la conduite dela meime Abbaye. Regimen enfdem Me. nafferij Zacharia civitatis Anagnine profile , ficus hodie superest , procurante. Ce qui est tapporté en. fuite dans la mesme histoire par Joan Diacre, fournit des pteuves cettaines, que Zacharie Evelque d'Ana-gnia remplificit veritablement la charge d'Abbé dans ce Monaftere,& en exerçoit toutes les fonctions. Enfin , cet Auteur taconte plusieurs vengeances miracu leufes contre les violateuts des dtoits de ce Monaftere; mais il n'y en a aucone contre ces Abbez Commendataites. Tous ces exemples n'out efté icy tapports par avance , que parce qu'ils fe trouvent tous entaf. fez dans la vie de faint Gregoire, & qo'ils penvent donner quelque lumiere à la doctrine de ce faint Pap fut la matiete des Commandes. Cat nous avons vu evdevant, comme il donna luv-mefme la Commande & l'Administration perpenselle d'un Monastere à un

Evelage de Sicile XIV. Ce n'eftoit pas le feul Monaftere de faint

Gregoite à Rome, qu'on donnoit en Commande à des Evefques : Anastase Bibliothecaire nous apptend encore que l'administration de celuy de faint Martin estoit aussi commise à un Evesque. Cat voicy com-me il écrivit à Martin Evesque de Narny, & Abbé du Monastere de faint Martin , en luy dediaot son histoi de l'exil du bien-heureux Pape Mattin. Quia cum Epif- Collen. Al copatus apice prapofitura faullitati tue, eb meritum auf Sal. famma religionit, beati Marzini Manafterij penos Pt. 4. nobem positi est à summis Pontificibns delegata. Ce qui nous fait connoiftre que ce n'eftoit le plus fouvent qu'aux Evelques d'une fainteté éminente, que les Papes confinient l'adminification des Abbayes

Bede fait mention dans fon Histoire de Itan Atchi- L. 4. e. et. chantrede l'Eglife de faint Pierre, & Abbé du Monaftere de faint Martin à Rome, qui fut envoyé pat le Pape Agarhon en Angleterre, pour y apprendre le chant de l'Eglife Romaine à tous les Monaîteres d'Angleterte, & pout y confitmer les Eglifes d'Angleterre dans la pureré de la Foy orthodoxe, que les Mono-thelitea avoient taché de troubler. Vir vincrabilis

Ivannes Archicanter Ecclefie fantli Petri , & Ab. bas Monafterij fantti Martini,

XV. Je ne sçay si nous ne postrions point mettre entre les Commandes, la concession qui sut faire par le Pape Felix de l'Everché de Nole à Iran Talaide Patriarche d'Alexandrie. Car ce faint & illustre Patriarche demeuroit toûjours Evefque d'Alexandrie, quo que la futeur de ses impies persecuteurs l'enst sorcé de fe tetter à Rome. Il ne prit donc l'administration de l'Evesché de Nole, que comme one Commande, pout y trouvet & une occupation fainte & un entretien honnefte pendant fon exil. Joannes Talaia babent Liere. Epifeopi dignitatem , remanfit Rome , cui Papa No. berus. e, lanam dedis Ecclesiam, que est in Campanie regio M. ne, in qua plurimos residens annos in pace definilles

eff. Cela nous apptend que l'on ne peut point con-damner en general les Commandes, fans faite le ptocés aux plus faints Evefques de l'Antiquité : mais on peut encore moins s'empescher de condamner celles out ne s'obtiennent quepar une ambition, ou une avarice infatiables , patce qu'elles ont esté condamnées

par toute l'Antiquité.

#### CHAPITRE LXX

Des Commandes en France & en Espagne.

I, Les Evefques de France deunemar les Abbayes en Comme de à leurs Letie finfleques, à condiçun de renener à leur Come cat, & fe conceuver de l'Abbayt, 11, La qualer du Sapersem fe change out facilement en celle à .A.

III. Cer Commandes been defferences de celles que les Leiques

jurgerens. 19°, Saunt Gregnire de Japonina enfin ses Commandes des Cleres. Pa Evefibi donni en Cemmande pour un temps a ne

VI. Van Abbaye dannée en Commande à un Archidiacre qui la quate des qu'il coffe à y parver refider. Fil. Fill. Abbajos domices en Commande à l'accres Abez. C d un sertenefque,

a un merceroppie.

IX, X. Commundes en Espagne.

XI. Commundes ellegames , derades par la Pussante ficulari
El per rendence una Leilesfadisques , El enfia aux Luigess un/mei

XII, Pluficurs Patronages font peut.efter vanns de la

A Prés ce qui a esté dit des Commandes dans l'Eglise de Rome, & dans toute l'Italie, on ne fera pas furpris fi nous difons que les Evefques de France ne s'aisoient par plus de difficulté de confier la

de leurs Eglifes Cathedrales, que de leur donner les Cutes de la campagne, ou les Benefices fimples. Cela est elaitement exprimé dans le Concile d'Orleans. où en meline temps on suppose comme une verité in-contestable, que l'Abbé Commendataire ne peut reticer des revenus Ecclefiaftiques que ce qui est neceffaite pour la sublittance , soit que l'Evesque le dépotiil. le de fon Canonicat en inclime temps qu'il est pourvû de l'Abbaye, comme le Concile semble desirer, soit qu'il l'en lasse encore jour an moins d'une partie, comme par forme de penfion. Ces trois propolitions font clairement contenués dans ce Canon, 1, Que les Everques donnoient les Abbayes anx Cletes de leurs Eplifes . aufli bien que les Cures & les Benefices firm. ples. 2. Q se dés le moment qu'ils estment nommez à une Abbaye, ils pouvoient & mefine ils devoient eftre privez de leur Canonicat, 3. Que tous les avantages temporels qu'ils pouvoient retiret de leur Abbaye, auffi bien que des Chanoinies & des Cures, ne confiftoient qu'en un entrerien honneile sans indigence, &c commode fon fisperfluste, De his vere Clericara perfonis , que de Civitatenfis Ecclefia officio , Monnsteria. Diocefes, vel Infilicas in ambefcumque lecis positas, id est, five in territoriis, sive in ipsis civitatibus , suscipium ordinandar , in poseffine sie Episcopi , si de so quod ante de Ecclesinstico monere habennt , cos aliqued , ane nibil exinde b bere voluerit; quin unicnique fountens soscepts Monasterij, Diecests, vol Bastice, debet plena ratione sufficere.

11, Nous avons déja temaqué dans le Chapitte precedent, que ç'avoit esté l'usage de l'ancienne Egli-se que les Ecclesiastiques étoient les Superieurs des Momfteres , meime des hommes ; & List Gregoire ne s'opposa à cet usage qu'apres que les Cleres ne se contentant pasde la inperiorité ipirituelle , & du deoit qu'elle leur donnoit de prendre leur fublishance fur les revenus du Monastere , ils s'en renditent comme les Seigneurs & les proprietaires, Ce font les propres tetmes rapportez dans le Chapitre precedent

111, Ten'ay garde de mettre au rang des Cor des les ufurpacions que les Laiques firent des Evefchez melines, lots de la decadence de la mailon de Clovis. Le bien-heureux Evêque Boniface en porta fes plainces au Pape Zachatie, Modo maxima ex perte per civitaret, Epifcopules fedet trudite fint Laicit , cupidis ad pofidendum . &c 11 y a une extreme difference entre ces usurpanions violentes & tyranniques, & les daspositions canoniques, ou les nominations legitimes que les Evelques l'aifoient de leurs Ecclefialkiques pour la conduite des Monasteres.

IV. Que si ees Commandes authorisées par ce Coneile III. d'Otleans, ont depuis efté des prouvées par le grand faint Gregoite, il n'est pas difficile de trou-ver la raison de cette différente police. Car et Concile les approuve, parce que ees Abbez Commendataires de France se contentoient d'une subsistance mediocre qu'ils reriroient des Monafteres , anienique facultas Inscopti Monnfterij , debet plena ratione fufficere : an lieu que ceux d'Italie & de Sicile ne se regasdoient plus comme des Administrateurs ou Commendataires, mais comme des Seigneurs & des proprietaires. Its at ocenfione quafi regiminis , Monafteria velut in proprierate poffidenne,

On peut encore remarquer une autre difference entre cesdeux forres de Commendataires, C'est que cente de France se laissoient dépossiller par l'Evesque de leur titre Clerical, c'est à dite du Benefice & des revenus qu'ils avoient ent dans l'Eolife, pour se renfer-mer entierement dons lent Abbise. In proffare fit Epifespi, fi de co qued ante de Ecclefiatfico manere ba-

conduite des Monafteres aux Clercs ou aux Chanonnes behaut, est aliquid , aut nibil habere voluerit : Et fi l'Evelque les laufoit encore joluit d'une partie des distributions precedantes , e'est parce que ce qu'ils reriroient du temporel de l'Abbaye, n'elloit pas fufficant pour leur entreuen. Au lieu que ceux d'Italie & de Sicile pretenduiem se conserver la possession de ces deux Benefices , en. faire les fonctions & en titer les revenus. Enfin faint Gregoire s'accorde parfairement avec ce Canon du III. Concile d'Orleans, quand il permet a ces Abbez Commendataires de retenir le Abbayes, pourveu qu'ils renoncent aux Benefices, aux fonctions & aux revenus qu'ils avoient dans l'Eglife. Aut fi in Abbaris loco permanere decreverint ,

Clericurus nullatenut permittuntur habere militium, V. Pailons à d'autres exemples des Commandes en France. En Voicy une fort finguliere, aussi ne fut elle que pout un peu de temps. Saint Leger Evelque d'Autun ayant efte chaffe de son Evelche, & relegué à Luxueil, par les nottes médifances de fes perfecuients qui avoient furpris la creduliré du Roy Childerie : (on Eghfe d'Anton fut remife comme en dépost entre les muns de l'Abbé de faint Symphotien, a la demande

des Catoyens melmed Autun, Aderat vir venerabilit Duchefor fantti Symphoriani Bafilica , nomine Erminarius est Hell, brone. poft difceffum viri Dei , Rex peritionibus populs Au. To. 1. PM. guft odmenfem commendaverat when,

VI. Mars le melme faint Leger estant encore Archidiacre de Poitiers, avoit receu de son Evesque l'admimitration de l'Abbaye de faint Maixant, en qualité d'Abbé Commandataire. Infin Pentificis Menaffe- 16d. pre rium illud regendum fufcepit ; qued fex fere anuis ille 418. gabernens , & firaliuris & magis apibus disavit. Tels eftorent alors les vrays Abbez Commindataires , birn lom de laiffer tomber en ruine les baftimens de leurs Abbayes, ils enbaufforent de plus magnifiques : & au lieu de chercher à s'entichit eux-melmes, ils n'avnient point de plus forte pallion que de procuter toutes fortes d'avantages à leurs Monafteres. Il est vray que ce faint Hnmme ne garda ceste Abbaye que durant l'espa. ce de fix ans ; mais c'est ce que nous devons le plus admiret. Car ce ne fut que l'emmence de ses vertus qui le fit comoiftre à la Cour. Le Roy Clotaire voulut l'avoir auprès de la perfonne, il le démanda & l'obrist de fins Evefque, eufin en peu de temps il fut élû Evefque d'Anton, Il quitte done l'Abbaye de faint Maixant, dont il avoit la Commande, dés le moment qu'il ne put plus y resider, ny en faire les sonétions, enfin déa qu'el fut pourvu d'un autre Office ou Benefice, Et tant s'en faut qu'il se servist de la faveut de la Cour pour retenir son Abbaye, il la quitta en y entrant,

VII. Clovis II. avoit donné l'Abbaye de faint Maur au taint Solitaire Babolenus : un peu de temps après il low commit recore l'administration de celle de faint Vincent à Paris, & il la gonverna durant plus de huit années, que l'Abbé Sigefridus fire retern en Espagne, od le melme Royl'avoit envoyé en Amballade, Bea. il dem. to Bubolene Abbatinm fantti Vincentij Rex commi. P4.64). fit , quem per ollo femis annos fatis ftrenne gubernavir. Ce fut là une Commande d'une Abbaye à un

autre Abbé pour un remps seulement VIII. Jonas Religieux de faint Vandrille a écrit la Sarter, de vie de faint Vulfran Archevelque de Sens, & il raconte comme ce faint Prelat ayant formé le deffein d'aller prêcher l'Evangile aux Frifons , voulut en conferer avec faint Ansbert , qui d'Abbé de faint Van-

drille avant esté sait Archevesque de Rotten, conser-va toûjouts la qualité d'Abbé de saint Vandrille, & en fit toutes les fonctions: Erat ce tempere in urbt Recomagenfi.que & ipfn mater eft urbinm, Proful fan-Aifime religionis, & Abbat Monafterif Fontnuelle, famulus Dei Arfvertus , Ecclefiafticis fimel & Monn.

Ces. 7.

Perialibus disciplinis samme instructus. Monachicum summi con numen servans con babitum, in predicto Monasterio multiram Pater extans. Manachorum. IX. Ilest compos de un mos de l'Escanone. & de

IX. Il est temps de dire un mor de l'Espagne, & de fes Commandes. Le Concile de Merida donna au Metropolitain la conduite & le gouvernement des Evefchez de les Suffragans, pendant le temps qu'ils effoient foums à la penirence, pour ne s'estre pas trouvez au Concile Princial. Cella vera & res ad eam persinentes, queufque ille fub paniteutia fuerit , inflentia & follicitudine regantur Metropolitani , &c. Dum ergo ad fuam redieris cellam , rem in flatu inveniat , que Ec. clessa sua est debita. Nous avons tapporté ailleuts ce qui se lit dans la vie de faint Reiny Archevesque de Reims qu'il gouverna durant l'espace de sepe ans l'Evesche de Laon avec le sien, pendant que l'Evesque de Laoneftoiren penitence. Je n'ay pas eftimé à propos de m'arrefter davantage a ces forres de Commandes, qui ont en enurs dans l'Afrique, dans l'Espagne, &dans la France, lors qu'un E veché vacang éroit recor mandé&comme mis en dépost enste les mains d'un Evéque voifin , qui portoit le nom d'Antercifeur, d'Interventeur ou de Vifiteur, jufqu'à la creation d'un noovel Evêque, Comme ces fortes de Commandes fontinfiniment éloignées de celles qui sont maintenant en usage, & done nous cherchans les veftiges dans l'Anniquité, je n'ay pas crù qu'il falluft nous y amufer davantage l'ajoureray feulement que le Concile de Valence en Efpagne donne le nom de Commandeur , per abjentiam Commendataris Epifospi , à l'Evelque qui va visiter nn aurre Evelque mourant , vifitare nan differat , & & qui apres fa most, recommande le repos de fon ame a Dica , poft oblatum in ejus Cemmendatiune facrifi-

X. Nos Commandes ont bina plands tappert avec et qui el no doncai dans un autre Canoca da meline Concile de Merida, oli il eft die que l'il trafque per den giungia-monde fer Carter pour leur donner plant per la le Clergide fa Carbedrale : ets nouveaux Chanoisses conferrente todjoer la four-reasine autorité dans leur Carte, de en servont tous les revens, dons ils danles.

y substitueront en leur place, & aux autres Cleres qui y changerone les Offices divins. X1. Au refte , quoy qu'on ne puille pas mettre au rang de Commandes, les invasions violences des bieus de l'Eghie que les Luiques usurpoient, ou qu'ils se sai-soient donner par les Princes : il n'en est peut-estre pas de melme, lots que les Ecclesaftiques le faisoient non feulement poutvoit, mais auffi maintenir dans la pofsession de quelque Eglise & de ses revenus, par la for-ce & l'autorité des Rois & des Seigneurs. Le Concile IV. d'Orleans retranche de la Communion de l'Eghfe tous ces faceileques ufurpareurs. Si quis Clerieus ant Lairus , sub patentum nomine atque patrocinio , res ad jut Ecclefia pertinentes , cantempta Pantifice , petere, seu passidere prasumpserit, &c. Le Concile de Cletmont avoir fait la meline ordonnance, mais contre les Luiques feulement, puis qu'il ne nomme pas les Cleres. Mais le Concile V. d'Orleansse declare en rriculier contre les Evelones & les autres Ecclefiafliques, dont la capidué démeforée se porre aux Benefices & aux fonds des autres Eglifes : VI nallat Epifeaparum , ant enfustibet Ordinis Clericus , vel alia

guecunque perfune, quislighten touditientum, fen is non repro, fen in dit popies, alterius configuração sem perso, fen in dit popies, alterius configuração Excluler en, ona prata, our produma acopere. La Concile III, de Paris ne puale que des Lasques dans fes derre premiers Canons. Ces paroles du VI. embroflera aufil ne Fecclétultiques, Vire ausorifica pratavos devir, sam Jacrdester, game prisa par, que

nelly are passed, as a mallor are allorest comparent is region areas provingen. The Controll: the Toron to species are species, and the species are species are species. It is sufficient to the species are species are species are species are species are species are species. It is controlled to the species law for a species are species are species, except a species are law for  $t_{\rm c}$  and the species law for  $t_{\rm c}$  and the species are species are species are species are species are species are species. It is considered to the species are species. The results are species are all the species are species are species are species are all the species are species are species. The results are species are all the species are species. The species are species. The species are spec

seaton from all Circiasms example, or Perubinaria, vol 40 februaria and regardent deliberta la.

XII. Il y sensit percedito bien quelque fundament de course que en Estapon qui vi floranti date de prader course que en Estapon qui vi floranti date de prader course que en Estapon qui vi floranti date de prader course que en Estapon qui vi floranti date de pratina de la comparti de la causa de ne recommenca.

Internativa en Connelle a, là extense de ne recommenca

sons la forenza de nor dalifatira. Les effense delle

quand l'espirit una Laisonné de mon repor des l'ais
ser la comparti de la causa de la causa mayor que de l'ais
ser la causa de la Nomanione, de Calman d'auta Care.

La causa de la Nomanione, on Calman d'auta Care.

La Laqueste France et rédouct fais d'une pratic de

Estéches, ne possetique superar qu'às s'elanos tem
de Maltine de Care vare besonce puls de fais.

Maltine de Care vare besonce puls de fais.

# CHAPITRE LXXI. Des Commandes ou Commanderies

des Laiques,

1. Comment & popognoy des Preness fe fuférent des Entéfees
& des beson de 12 girfs, pour en farer des Communicatives melo-

(5) des beens de l'Egujs, pour en jurie des Communderes mobtures.
11. A quelles condennes de donnerent en Commundes aux Comule de leur Com (S. aux Officers de lour Armee.
112. A quelles condennes des Praves (novans renderes en loran 112. A quelles condennes des Praves (novans renderes en loran

all poir.

15. Enquel temps seta fe fe.

25. Comm du Concile de Lapones, qui érage ces Commandares.

tes. 171. Deverfes references for ce Canta. 1713. Journs references. 1713. Le Concile de Sanfiero ordenne la mojano chofe.

IX. Differentine des abbres fregiones en regulero (, C des sobres, Comes so Louyen, Des Koefgres legismes (; des milanes), Low oblegation devouger des resupes a l'améric, «X. X 1 Cette morrolle diffusiona ausorifie per les Legas du Pape, (; per le pape Zacharus nesfous, XII. 35 Contre Marroll a commerci ets afarpasses du bro-XII. 35 Contre Marroll a commerci ets afarpasses du bro-

EFfile.

ZIII, Les tracts en parsifiest des le reque du praed Cierin.

ZIV. Cessementes midiantes en Angleteere, plus ancienses que
colies de la France.

1. A Urftle, que que cu invafana violente de hiem des fajiris, o que de adminis sigilita que de adminis tigilita que de adminis tigilita que de adminis tigilita que de adminis la Camanda legimes de la composition de participa de la composition de participa de la composition de la contrada la cinio de transporte legimes, com la composition de la contrada la cinio de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition del la composit

### touchant les Benefices, Part II Liv, II, Ch. LXXI 337

unta défende les Ellat de l'Eglit meliur cantre les incutions des Santains, des Saxons de des Traison, de conformation de l'exploration de l'e

and the continuous accounts of the continuous accounts accounts account a

III. Aprés que ces Nations autant formidables à l'Eglife qu'à l'Estat, eurent esté exterminées, & que cette croelle necessité ne parat plus pouvoit estre, ny la cause, ny le pretexte de laisser joiër les Lasquesdu bien de l'Eglife; les Rois crurent que c'effoit affez pout satisfaire à leur obligation & à leur conscience, de remettre tous ces biens enere les mains des Ecclesiaftiques. t. En s'en tefetvant toûjours le droit de nomi. nation ou de collation. s. En ne faifant nul scrupule de donner aux Religieux ce qui avoir apparrens aux Clercs, ou en gratifiant les Ecclesiastiques des Abbayes, des Monafletes & des autres biens, qui avoient erizinairement efté donnez aux Religieux, s. En fe conferent dans la possession des mesmes services militaires, des mesmes dons, & des mesmes droits de gifte, de fourrage, & autres. Les Ecclefiaftiques n'avoient pas affez de zele, ou pour parler plus fagement, ils n'avoient pas tant de remerité, que de s'oppofer à des Princes , qui rendoient aux Eglifes ce que leuts anceftres leur avoient tavy , qui n'introduisoient point d'abns nouveaux ; mais qui au contraire cottigeoient une parrie des anciens, enfin qui par la protection toute puissance qu'ils donnoient à l'Eglife , for tout contre les irruptions des Normans, qui ne futent pas moins redoutables que celles des Sarrasins, meritoient fans doute , que l'Eglife lest témoignaft elque reconnoissance des infinies obligations dont elle leur efton redevable.

TV. Comme cette novelle police pit son commen, cement dans le désorter, qui accompagneren la déroute de la Rogale Massion de Clora, de qu'elle control de la Rogale Massion de Clora, de qu'elle cut fon proprie sons le regne de Pepin, de Charlomagne, de de leurs assécuénas ; jen reterversy le percure a la Patte situante, qu'on nous considerenon l'efits de l'Egible, de de se Beneficiers, son l'Empire de Chalchangne, de de son angulte lignée : de je me contentrary d'un domer les yne chansillon.

. v. 1.e., v. 1.e. v.

In few su fich process of central aliques person Ecclipsia persons is adjustent merceron meller, team endalgenia Eccli and adjustent merceron meller, team endalgenia Eccli and adjustent merceron se et reressi endalgenia en ental en entale en Ecclif et un periodo person en enclasar en unde us fi meriane ille, e al perrome redestane en unde us fi meriane ille, e al perrome entalemente anticipa el estado en entalemente prime en en en en el estado en en en entalemente en en entalemente en entre en entre en entalemente en en entre en entre en entre en entre en entre en entre entre entre en entre en entre entre entre entre en entre en entre ent

VI. Il est bou d'observer , 1. Que ces Con ou Commanderies feculieres ne fe brent que dazu l'extreme neceffité, afin de pouvoir repouller les ennemis innombrables, qui avosent conjuté la trine de l'Estat & de l'Eglife. s. Elles ne fe firent que pout un peu de temps , autant que cette formidable necessité duretost. Aliquante tempere. y. Le Commandeut ou Commandataire mourant, la Commande effort éteinee, & & l'Eglife tentron dans tous ses biens. 4 La Commande ne pouvoit eftre renouvellée, ou contriuée que dans une me vitable necessité. Si necessitat cogat. Car ces ermes furvans, aux Princept jubeat, matquem que le Prince ne le commandera que dans la neceffire. On fesit que la particule aur, effort alots conjonctive dans la pluipart des rencontres , plusoft que disjonctive ou alternative, c. Ces Commandeuts militates n'étoient que comme des Fermiers des Eglifes ou des Monafte-Sub precario & cenfu, 6. On laiffoit a l'Eglife & au Monaîtere un honneste entretien pour les Ecclesiaftiques & pour les Religieux, Ainfiles Commandents ne prenoient que ce qui eftort comme fuperfin , & qui eut efté diltribué aux pauvres, en la place desquels on fabilitation les foldars, qui payoient de leur propre fang ces grantications que l'Eglife leur faifoir, com-me a fes défenseurs. 7. Si une Eglife ou un Monaftere n'avoit qu'autant de revenu qu'il en effoit neceffaire pour l'entretien de son Clergé, ou de ses Reli-gieux, on ne pouvoit étiger aucune Commanderie; & fi elle avoit esté érigé , il falloit la casset, Si peapertas cogas , Ecclefia vel domni Dei imegra reddanar possession.

VII. Toutes ces precautions effoient tres-lages, & ce n'eust pas esté un peut bonheur, si on eut pû esperer qu'elles seroiene observées , & qu'au milieu du tumulte des armes on entendroir la voix des Loix & des Canons de l'Eglife. Mais il faut observet d'un autre costé, s. Que le premier & le serond ordre du Cler-gé, & les Religieux mesme consentirent à ce nouvel établiffement de Commanderies militaires sur les biens de l'Eglife. In hoc Synodals convensu onnes Sacordoner Dei & Comites & Profetti , C.c. Et omnie Ecclofiestici Ordinis Clerus , Episcopi & Presiysteri & Diacout , cam reliquis Clericit , Ce. Abbates & Monachi, d'e. Voila rous ceux qui affitterent à cette Affemblée, à qui on fit promettre une parfaire obser-vance des Canons de l'Eglife, & des Regles de leur profession, & qu'on fit cusmite consentit à ce nouvel rabbillement de Commanderies militaires, a. Elles forent établies generalement for tous les biens de l'E. glife & des Monasteres; Ecclesia vel Monasteria. Ainsi ce ne furent pas sculement les Abbayes, mais ausst toutes les Eglises un peu riches, qui futent assujetties

à et nouveau joog.

VIII. Pepin Prince des François fit prendre la mesme et presente de Sossilons, où les deux Ordres du Clengé estoiens aosti allemblez avec les Abbez & les Religieux: Fal cam confesile Epispheram, fius can, a Sacradeans, a val Servieram De caufilir. Volcy le

and to

maire de ce qui y fite concerté fot ce fojet ; Ordinavimus per civitates legitimos Epiforpos , & c. Es de rebus Ecclefialticis , fuburallis Mouachis , vel ancillis Dei, confilentur ufque dum illerum neceffitati fatufaciant: & quad faperavera cenfus leverar. Et Abbaces legitions haften non faciant, uifi tantum homines on-

TWM transmittant.

IX. Toutes ees paroles mexirent une reflexion particuliere. Cat 1, on y diffugue deux fortes d'Abbez. les uns legitimes , c'eit à dire Rebgieux, à qui on laiffe da tevenu de leurs Abbayes, autant qu'il est necessaite pont leurs ne cessisez, & les autres militaires ou Com. dataires , à qui on donne tout le reste. s. On décharge les Abbez legitimes d'aller en personne aux at-mees, & d'y mener leuts troupes, en les obligeant de les y envoyer sous la conduite de l'Abbé Commanda-raise ou Seculier, 3. On y établic auffi des Evesques legitimes, c'eft a dite Ecclelinftiques , & Ordonnen felon les Canons , au lieu des Laiques , aufquels une partie des Evefchez avoit efté abandonnée , comme nous avons appris cy. deffus de la lettre du faint Evefque Boniface au Pape Zacharie. 4. Ou n'y oblige point ces Evelques legismers d'envoyet leurs truupes contre l'ennemy fous la conduite des Evelques Commanda. taites. Et en cela nons avons no juite fondement de croire que les Commandes ou Commanderies d'Evef. thez futent entierement éseintes. Auffi quoy q l'Histoire des ficeles fuivans patle tres-fouvent des Comtes Abbez, c'est a dire des Lasques Abbez Commandataires ; il n'y parosit jamais des Comtes Evef-ques , ou des Evelques Laïques. 5. Il faut neanmoins confesser que les Evelques furent ensuise affujetis auffi bien que les Abbez à cette nouvelle servitude, d'en-Voyer on de conduite env. melmes des troupes endiraires dans les befoins de l'Eftat ; mais ee Canon n'en parle par. Si ce n'est que l'on fe perfuade, que ce Canon dispensant les Abbez seulement de mener einzmelmes leurs vallaux à l'armée , & n'en dispensant pas les Everques, il suppose que les Everques, dont la profession est moins eloignée du commeter & des affaires du monde, que celle des Religieux, demeuseroux af-fetvis, à foutnit & à mener eux-mefines à l'armée, le melme nombré de foldats que les Evelques Lajques qu'on vient d'éteindre, y foutriffoient. Cette derniere intelligence du Canon est apparemment la meilleute, au moins elle est plus conforme à la police des deux ou ttois ficeles frivans. 6. Il tefulte encore de là , que comme par l'estinction des Evelques Laiques, les vrais Evelques dementerent chatges de eetse nouvelle obligation, de fournit un nombre reglé de foldass anx atmées Royales : ainfi lors que Charlemagne on ses successives casserent les Abbea Comtes on Laïques , les Abbez Religieux ne purent se dispenser de tendre la mesme assistance aux besoins de l'Estat, dont les dangers & les avantages sont insepatables de ceux de l'Eglise.

X. Il eft fott vray-semblable, que lots que Carlo. man fit morare de la presence de Boniface Archevesne de Mayence, & Legat du faint Siege dans le Concile de Lipelnes, il pretendit pat là autorifet ees nouvesux établiffemens, & les affetmit por le confentement & l'amorité du Saint Siege, Conflicuimus per civientes Epifeipes , & conflicuimus faper tes Archiepij copam Benifacium, qui eft Miffus fantti Petri. Pepin ne fit que faite executer dans fon reffort , l'année d'apres , dans le Concile de Soiffons, ce qui avoit ellé otdonné dans celuy de Ligeines. Hincmat a melme remarque que Boniface ne fot pas feul Legat du Pape Zacharie dans ce Concile, il y en avoit encore deux ausres qui v presiderent avec by : Es in Symodo apud Liprinas P.S. 17. c. habies , cut sub Karslemanno Principe Geor copus, & Ioantes Succilarius, at fanitus Bonifacius,

ex pracepto Zacharia Papa prafederunt. Enfin , le Pape Zachasie approuva dans fa lettre a Boniface, la fage dispensation dont il avoit use dans et Contile, en faifain reftiquet aux Eglifes & aux Monaftetes une parme de ce qui leut avoir efte ofte, & fouffrant que le telle fuit encore abandonné aux Princes pour s'or fer aux erropeions continuelles des Sartaliers , des Saxons & des Frifons. De cenfe vere experende ,ee qued errare a Francis ad roddendum Ecelefiis, vel Mo-Ton. L nafterit nen pomifi alind , quan ut vertenet auno ab Cent. Gat unque conjugio ferverum XII. denaris reddantur: Pd-115 Er boc , graeins Deo , quia possimus impetrare , & dam Deminus denaverst quietem , augeantur & Inminaria Santterum , pro co quad nune tribulatio ac-cidit Sarracenerum , Saxonum , vel Frijanon , ficut tu ipfe uobis innetuift.

XI. Cette réponse du Pape Zacharie pouvoit , à mon avis, par fon admirable douceur & par la prodente condeicendance , fervit de correctif a l'ardeur du zele du faim Archevefque Boniface , qui témoigna alfez en une autre tencontre combien ces ufurpations du bien del Eglife par les Princes feroient deteftablea, fi la necessité des remps & le consentement de l'Eglise melme ne les avoit exculces. Ille ausem Laieus bome, tul, 106 vel Impermor , vel Rex , vel aliquir Prafeltorum vel Conseum , ficulari pereftate fultus fibs per violentiam rapiat Monafterium de posestate Episcopi, vel Abbatis, vel Abbatiffa , & inciprat ipfevice Abbatis regere , & habere fub fe Monaches & pecuniam poffidere , que fuir Chrifti nomine comparata , talem bominem

nominant fantti Patres raptorem , facrilegum , &c. XII. On a crû que Charles Mattel avoit efté le premier qui s'eftoit saifi des revenus , des fonds & des trefots des Eglifes & des Monafteres, pout foutnit aux frais des guerres eiviles , & for sout pour arrefter les Sattafint, qui comme un tostent impetueux de basbarie & d'impieré, alloient inonder toute la Chrestienté. Mais nous avons montrá ey-devant par les Canons des Conciles , que prés de deux cens ans avant Chath Martel on avoit talehé de temedier aux melmes delotdres. Ainsi ce mal étoit plus ancien , quoy que l'injustice n'en fust pas moinète. Le Concile III, de 40, 117. Patis, qui fut tenu au milieu du fixiéme fiecle, & qui témoigna le plus de vigueur contre ees violences, ne diffittule point que le Roy Clovis mesme, dont la triomphante memoire étuit en fi grande veneration dans l'Eghie, donna commencement à ces usurpations du patrimoine de Jesus-Christ, dont il effoit luy-me me me le confervateut. Accidit etiam, ne temperi-Con. tos. bus discordia, fub permissione bona memeria domni 3.4. 4. Clodoves Regis res Ecclesiarum aliqui compesifentip-saque res , improvisa morsa collapsi, propriss heredibus co. ss. reliquissem. Le Concile IV d'Orleans en 541, tùcha de Co. st. ner ees demandes & ces concellions stregulieres. Le Concile d'Epone les avoit tolerées pour les Cletcs. Je ne sçay si le Roy Clotaite 11 ne les reservoit point dans son Edit après le Concile V. de Paris.

XIII. Le grand Clovis fut non seulement le défenfeur , mais auffi le bienfaicteur de l'Eglife, Le Concile 1, d'Orleans fignala fa reconnoissance pour les liberalitez de ce Prince envers l'Eglife , en serres & en autres dons. De abiationibus vel agris, ques domens Rex Ecclefiis fie manere conferre dignatus ell , C'c. Cet il. Can, s, luttre Fondateut avon un drotttes legiome de dunner les Eglifes qu'il avoit dotées ; on s'accoûmms facilement de s'adreffer à luy pour luy en faite la demande, Les Ecclefiastiques & les Evefques mefines prirent cette liberté, & leur passion se porta jusqu'à luy demandet celles qu'il n'avoit pas fondées & qu'il ne pouvoit pas donner. Rien n'est plus frequent dans les Conciles du fixiéme & septiéme fiecle, que la condamnation de

# Youchant les Benefices Part. II. Liv. II. Ch. LXXII. 239

ces Ecclefiaftiques qui demandoient aux Princes les serres de l'Eglife qui pouvoient auffi peu eftre deman. dées que données. Les Souveraius se persuadoiene tre facilement de pouvoir donner ce que les Evesques & les autres Ecclefiastiques leur demandoienr. On ne devoir pas presendre que les Laiques fullent plus discrets ou moins pattionnez que les Cleres. Ils firent les met-mes pourfuites auprès des Princes , de trouverenr la metme facilité d'obtenis ce qu'ils demandoient. Il eft bicu plus aifé de découveie l'origine de ces usurpations que d'en faire l'apologie. Ce n'est pas aussi mon

deffent, fi cen'eit en la maniere que le Pape Zacharie & les Legats ont paru la fatte cy-deffus. XIV. On a publié une lettre de Bede à Egbert Azchevelque d'Yorck, où ce pieux Abbé femble nous fare connotitre que cet abus des Commandes múltai. res fut les biens de l'Eglife, avoir pris naiffance dans l'Angleterre avant qu'on en parlaît en France. Il die que depuis la mott du Roy Alfred qui moutet en 705. a peine y auoit il un Officiet Royal qui ne se fût mis en possession de quelque Monastere, prenaut la tonfute & la qualité d'Abbé, & logeant avec la femme & les enfansdans l'Abbave, Ve unllus pene exinde prafellorum extiterit qui uon kujusmodi sibi Monasterium iu diebut prefetturafue comparaverit, fuamque fimul conjugem aftrinxerie, & c. Tales repente tonfuram pro feo libitu accipiunt, de Laicis um Monachi, fed Abbates efficium-Two. C'estorene donc des Clercs mariez, & Abbez Commandataires, Les Evelques confentoient & foul-ctivoient à cela. Suis substriptionibus confirmare sa-Lagunt. C'est dequoy Bede le plaint. Mais ce pieux Abbé ne se plaint pas, ce semble, de ce que quelques fonds appartenaus à des Abbayes efforent occupez par des Officiers de guerre, qui servoient de rempart a l'Effat contre les incursions des Barbares, Maxima & plura funt loca , qua ut vulgo dici folet , ueque Des , neque himinibus utilia funt , quia videlicet ue-que Regularis ibi (ccundum Deum visa fervatur : ueque illa militer, five Comster facularium Potesfatum, qui gentem nostram à Barbarie defendant, possident. Il propose que ces lieux qui ne sont posseden suy par les Religieux, ny par les Officiers de l'armée, soiem asse-gnez aux Evelques qui manquent de sonds & de revenus. Il renouvelle enfuite la mefine p'a nre contre une foule de faineants qui occupoit rant de terres des Monafteres, fub nomine Monafteriorum, & en exclusit la Nobleffe & les enfans des vieux Officiers d'acmée, qui se voyoient par ce desordre contraints d'abando net leut patrie, pour laquelle ils auroient du porter les atmes. Hanc ob rem patriam fuam, pro qua militare debuerans, relinquant, Oc. L'Angleurge eftoir alors continuellement exposée aux irreptions des Barbares qui ne menaçoient pas moins l'Eglife que l'Eftat. Il n'est pas étrange que Bede aix crû que l'Eglise pouvoit. ou de fes fonds, ou de fes revenus engresenir une milice ordinate pour la propre défense, & pour celle de l'Estat, Les ficcles suivans nous feront voit la plus part des Evelques & des Abbex envoyer, ou conduite cux-melmes une certaine quantité de l'oldars, & les joindre aus armées Royalés pour la défense commune, Il est indifferent d'employer à cela une partie des revenus de l'Eghie, on d'y destiner quelques fonds. Nous vivons en un fiecle, où graces à Dieu, la pieré des Princes ne nous permer feulement pas d'apprehender rien qui approche de ces facheuses extremitez, où l'on se porta dans le huitième secle : les biens des Eveschez & des Abbayes ne furent jamais procegez fa puillamment qu'ils le font; si cette protechion sie se-pent con-tinuer sans quesques subventions, elles sont sans compataifon plus innocentes & moins prejudiciables à l'E-

#### CHAPITRE LXXIL

#### Des Dispenses.

Les regles arrandées des défaufes sur esté obfernées dans es tress findes , for tent dans ets Commanderess mistions desse en name de parier. Les Noveme harbares avoscot secode la Tran-

11 Detail de la merfiré, qui demas fondement à cette defpenfe. Apologie de Charles Harsel, 111. 17. Les crass regies de defecejes y est efte abservet.

P. VI., VII., destroy transfer des differents, as il parcell qui en eccurrent an Party sent des chemes. El que le Tapa des accordant semans, que faiffint containere al eligne des Causes, colfre qui di ai cu dessaus que puer le breu unercefici de l'égisfe. VIII. Le l'appe Eschere à accorda sur différeit à Benfact méfme fon Leget , qu'à dem? 1X, X X1. Autres exemples de despenfes , demandies à Rome,

refine pur les Orichtaux. On voulant s'assersfor de la plus insneme accesse dans l'Eglife. XII. Come omnesse d'actoris »'a esté dannie que pour l'éde-fication de l'Eglife, Elle me l'est accese que par l'exalte objervance der Cansas,

XIII. Milange de danceur & de feneroi. X. V. XV. Muffet exemple de pouvor de Pape à danner det desparles , recumu par le VI. Concile general.

La esté parlé des Dispenses, non seulement dans le Chaptere peccedent, mais dans une infinité d'autres tencontres. Comme ce n'a ellé qu'en paffant, il est bon d'en traiter icy un peu plus au long , afin de faire voit que les tegles invariables de la compensation des moindres maux pat de plus grands biens . ont efté observées dans ces deux ou trois siecles , on nous nous fommes renfermes dans certe Partie, auffi bien que dans les secles precedens-

Et pour commencer pat la melme matiere que nous « venons de fime, ce fur lans doute une des plus importantes dispenses qui ayent jamais esté accordées, que celle dont on usa envers les Princes , qui donnerene , & les Laiques qui receutent de leurs mains . & possederent un long cipace de temps, les Eveschez, les Abbayes, & une infinité d'autres Eglises ; sur tout depuis le temps de Charles Martel. Car outre ce qui en a efté rapporté dans le Chapitre precedent, voicy ce que dit Hancmat Archevelque de Reims de l'état déque di viniconsi Actorvetque et Reins de l'est de-plocable di Pleplié de France fur alors technic l'Igue-dam Carali Principii tempere, quando propere difer-dam Caralisensem de principia a, inter anna a Re-panya-ginfridam, froquestia et civilia, imo plufquam civi- de 13. In-lie, mil inadolina et movicio di la litto. lia, quia intefina & parricidalia bella in Germani: mor in pra-cis, & Belgicis, & Galicis Provinciis, religio Chri-fu.

tit, o Desgate, Biamitani, pene fini abelita, ita ut Epifeopis in pauci, locis refidais, Epifeopia Lucis denata, o per cos rebus divifa exciterint: adeo ut Milo quidan tonfara Clericus , morebus , acta , babien irreligiofus Lascis, Episcopia Remeram ac Trevirorum userpant instimul, per quadragima circiser annes pessumdederie. Il ajoue que Pepie fils de Charles Matrel tendit aux Eglises que Pepit his de Chattes Matre tendit aux zegues une partie de ce qui leut avoit che tavi. Pipinus fent & aliarum Ecclefurum Epifespits, huit Remenfi Epifenpia parsen-de rebus Ecclefusficis reddidis. II. Nous vertons dans la Patrie fuvunte, qu'il ne

fut pas todjours au pouvoit des Rois de faite tendre aux Eglifes les Abbayes, les Benefices & les terres de l'Eglife, dont les Seigneurs & les Officiets de l'atmée avoient efté grarifier , ou dont ils s'éroient eux-melmes emparez. Le Pape Zacharie jugea que faint Bo. niface avoit du uler de condescendance, en se contentant d'une partie, en un remps où il eftoit impoffible d'exiger la reftitution de toutes les terres de l'Eglife.

Es qued imperare à Francis ad reddendem Ecclefile Epp 8 ad Az

Zarifel.

vel Monalteriis non poenisti aliud, &c. Et boc gratias Deo , quia potniffi imperrere , &c. Dum Don danavers quistem, &c. Ce (age Pape crut encore que l'effroyable débordement de tant de Nations barbares, autani einemies de l'Eglife que de l'Eftat, ne pouvant eftre repoufte ou arrefte, que par la valeur extraordi. naire de tant d'illustres guerriers , il ne falloit pas aigair l'esprit de ceux de qui on ne pouvoit se passe tedemander des terres à ceux qui d'onnoient leux fang, ny revoquer des gratifications , en quelque manutre qu'elles euffent elle faites a ceux à qui on effoit redevable de sa conservation. Cat quoy qu'Hincmar ne sarle que des guerres civiles entre Charles Martel & Rainfroy, où la feule paffionde dominer fembloit les engager, afin de donner plus de couleur à la presendué ion de faint Eucher Evefque d'Orleans for la dam-· nation de Charles Martel : le Pape Zacharie , & faint Boriface, qui vivoient presque en mesme temps que ce Prince, en one parlé avec plus de moderation & plus de justice ; pour ne pas direavec plus de reconnossance pour un fi illustre défenseur de l'Eglise. Car ilsassurent que ce furent les guerres des Sarrafins , des Saxons & des Frisons, qui firent condescendre l'Eglise à cette sage & charitable dispressation, dont elle usa envers ceux qui avoient fait le crit ces biens à la défenfe. puisque tous ces biens confacrez à Dieu, eussent efté diffipez d'one maniere bien plus cruelle & plus irreparable, fi ces peuples érrangers & impies a en fuillene rendus les maiftres . Pro co quod nunc tribulatio incidit Saracenorum , Sanonum , vel Frifenum , ficue en ipfe nobis innormifti. C'eft ce que le Pape Zacharie en écrivit à Boniface.

111. On no prut fonhaiter one preuve plus memo. rable des trois principales regles qui doivent eftre obfervées dans les dispenses. 1. D'avoir recours au Saine · Siege quand il s'agit de chose d'une extrême importance, s. De n'accorder les dispenses que dans les befours preifans de l'Eglife, & pour fes avantages communs, enforte que le mal qu'on rolere, foit compenté pat de plus grands biens qu'on se procure, ou par de plus grands maux qu'on écatte. 3. Qu'on tolete plutoft un mal déja fait , que de donner licence de le

IV. Il a déja efté remarqué dans le Chapitre precedent, que ces trois melmes regles forent exactement gardées dans les Conciles de Lipeines & de Soissons, Où toutes choies furent autorifées par les Legats du Pape, oil on se tendit à la seule necessité, & où l'on modera plûtoft les usurpations déja faites , qu'on n'en

permit de nouvelles.

Zpo.F. 1.

V. Venons à d'antres preuves de ces mesmes veri-tez. Le mesme Archevelque Boniface confulta le Pape Zacharie for le mariage scandaleux d'un grand Sei. gneur de France, dont il pretendon avoir eu dispense du Pape Gregoire predeceifent de Zacharie , & for des Evelques & des Preftres François, qui eftant de retoor de Rome le vantoient d'y avoir obsenu difpenle, pour continuer dans l'exercice de leurs faintes fon-Clions , nonobitant les effroyables imporenez & les adulteres , dont ils avoient prophané la fainteré de leut divin entaftere, Laieut magne perfona dicebet fibi ab Apostolica fedis Pontifice Grogorio datam fuife licentiam , drc. Epifcopi queque & Prefeyteri gineris Francorum , qui fuerunt adulters ; vel fornicatores imi , revenientes ab Apoftolica Sede , dicunt fibi Romanum Pontificem licentiam dodife, minifte. rium Spiftopale in Ecclefia miniftrare, Quoy que ces dispenses n'eussent jamais efté accordées , ny peut eftre mesme demandées , en un temps où on n'en ac-cordoir jamais de semblables , neanmoins le mensonpermetmesou la falification dont ces Ames licenticules

rachoient de couvrir la honte de leut crime & leur penitence, est une preuve certaine qu'on reco

ordinairement a Rome pour obrenit des dispenses. VI. Saint Boniface estoir déja bien persuadé que des dispenses si contraites anx loix Canoniques , n'estoient point émances du Siegede Pierre, qui en eft le garde & le confervatent : Les contra contendiment , quia the Apofiniteem Sedem negnagnam contra Decreta Cano. Lpil. r. unm audivimus judicaffe. Mais le Pape Zucharie le confirma encore bien davantage dans ce fentiment, quand il l'affeura dans sa reponse touchant ce mariage inceftuent, que jamais fon predecesseur n'avoit donné de pateille dispense, & que le Siege Apostoli. que n'autorifoir jamais les attentats commis contre les Canons, Abfir at hec pradeceffer noffer ita ere. Bern, et datur pracepife: Nec exim ab hac Apoftolica Sedo 741. 1.19. illa dirigmus, que contraria effe Patrum , five Canonum inffirmeis invenienter. Et quant aux factilegues ocochanateurs de l'Eniscopat & de la Prefirife, il fit la melune protestation , qu'one telle dispense o'avoit jamais efté donnée par le faint Siege , dont les tefoluons ne font jamais contraires aux Canons, Hoc nal. 196, 1 la ratione credat una fanita ffaternitat , fed fimilites in eis Canonicam exerce vindiltam : Non enim alind te agere volumn . praterquem que facri pracipiune Canones , vel otiam ab hat Apoftolica Sode infruffes effe dignesceris. Enfin ce Pape fit la mesme téponse sur on autre Prestre, qui se disoit avoir esté Ordonné à Rome, & dispense de son irregularité : Boniface avoit déja teconeu cette imposture par cet inviolable stringé que le Pase ne fait tien contre les Canons. Mais il faur écouter la réponse du Pape : Tua her fraternitas optime epit , dum ei non credidit , quia fal-fus bomo omnia false suggeste , & falsum reperiens Sa. cerdotio Infpende. Sic enim anthoritate beati Petri Apoftolorum Principis tibi pracipimas, nt quemcum. que repereris facris Canonibus deviere, nulla ratione patiarit facrum minifterium traffare,

V11. Les premieres dispenses dont nous avons parlé , furent approovées par ce Pape, parce qu'estant fondées sur les vues du bien public , elles estoient canoniques, étant aufli conformes à l'esprit des Canons, qui est la chatité & l'amout du bien public, qu'elles estoient contraires à la Jeure des Canons, Les fecon des dispenses furent desavoirées, parce qu'elles étoient également opposées à l'esprit & à la lettre des Canons, n'estant fondoes que sur la cupidité déreglée de quel-

ques particuliers.

VIII, Mais voicy nne aotre dispense que Boniface demanda au meime Pape Zacharie, & qui ne luy fut accordée qu'en patrie, Ce faint Homme desiroit d'Or. donner son propre Successeor, & le Pape refusa cette demande, parce que les Canons ne permettent pa qu'il y ait deux Evefques en one melme Ville. Pi te Arif. A. vivente,in loco eno eligatur Epifcopus, boc nulla ratione concedi patimur : quia centra emnem Ecclefiefti. cem regniam, vel inffituta Patrum ofe menftratur, Mais ce Pape exhorta Bonifacede fe former on Succeffeur , d'en tirer routes les affiftances qu'il pourroi esperer d'un Coadjuteut, & quand il sentroit appro-cher la fin de sa vie, de le declarer & de l'envoyer à Rome, pour y estre ordonné. Certe designation de son Successeur estoit contraite aux Canons, mais elle estoit neceffaire au bien general d'one Eglife naiffante ; ainfe on accorda à un particulier une grace, mais dans la feule consideration do bien universel, auquel l'esprit & le fens des Canons est toujours favorable. Et c'est apparemment ce que ce Pape veut dite par ces pato-les, Hoc multi alij concedi parimur, qued tibi charita-

te cogente, lergiri cenfnime IX. Le faint Pape Martin premier ne croyoit pas

### touchant les Benefices, Part.II.Liv.II.Ch.LXXII. 34t

non plus que les Souverains Pontifes duffent dons dapenfes, fi ce n'eft dans les rencontres où les necessitez pressantes de l'Eglise les rendorent inévitables. Defenfores divinorum Canonum & Cultodes fumus . non triff.s. pravaricatores , &c. Novit Canon affifferum temperum perfecutionibut veniam tribnere, in anibus con. tempins non pracefit , pravancationem redarquent; fed angultia magis & penuria , que propier neceff. tatem & mifericordiam, cogit multam diligentiam pratermittere. Il confirme en plufieurs autres rencontres les melmes prosestations, que les Souverains Pontifes sont les défenseurs & les executeurs des Canons , & non pas les violateurs , & ajmis ils ne donnens les dispenses que dans les necessitez de l'Eglise , où elles font arcurdées par les Canons mefmes. Canones

enim Ecclefialtices folvere nen poffumus , qui defen-

fores & cuftodes Canonum fumnt ; non tranfereffo-X. Or e'eftoit pour regler des Elections & des Otdinations faites dans le Patriarchat de Jerufalem, que ce faint Pape & Marryt écrivoit ces lettres , & il y déterminost en quelles occurrences il y falloit donner ou refuser les dispenses qu'on demandoit. D'où il paroult que des contrées les plus éloignées de l'Eglife, on avoir recours au faint Siege pour les dispenses un tantes. La lettre de ce inesine Pape écrae à s Amand Evelque de Maltric, nous fait encore affea connoiftre que ce faint Evelque avoit fouhairé que le Pape déthargeast de son Evesché, Saint Corbinsen vint à Rome pour faire la mesme demande, & en fut auss refusé, Nous avorts bien montré cy dessus que pluseurs Evelques se demetroient de leurs Evelchez ou prenoient des Coadqueeurs, ou paffoiens d'un Evêché à un autre , ou érigeoient de nouveaux Evefchez , ou transferoient leurs Evelchez d'une Valle en une antre, fans y faire intervenit l'autotité du Siege Apoltolique; quoy que toutes ces dispensations des Can femblent eftre de fort grande consequence, & qu'elles foient par le Droit Canon des derniers fiecles refervées au faint Siege. Mais nous avons jugé qu'il devoir nous fuffite de montter par la fuire des fiecles comment l'aneien ulages eft insensiblement change, & pardes progrez impercepubles la coûtume s'est enfin établie de telerver tous ces ménagemens des Canons, à celuy

qui en a toûjouts esté le principal défenseur. XI, Comme les relâchemens des regles Ecclefiafties eltoient tutijours fiifpects & odieux, on tâthoit de les autorifer , par ce qui il yavoit de plus faint &de plus éminent dans l'Eghie. La presence des Legats du Pape fur souvent recherchée pour donner plus de credit à ces violemens legitimes des Canons. Anaftafe Bibliothecaire remarque que quand le faint & celebre Prelat Germain fot transferé de l'Evêché de Cyfique au Patriarchat de Constanninople , les Apocrisaires du Pape estoient prefens. Falla est antem prafens tranflatie in prafentia Bichaelis fantiffini Prefesteri, &

Apocrifiarij Apostolica Sedis. XII, Finistons certe matiere par les admirables paroles de Facundos Evefque d'Hermiane, qui a retiny ces deux propolitions li importantes & li incontellables que le faine Siege a la principale autorisé dans routes les affires de l'Eglife ; mais que cette furéminence de puillance fur les autres Evelques ne luy a esté donnée du Ciel qu'afin qu'il s'en servist pour édifier, & non pas pour détruire ; pour conserver la vigueur des Canons, pon pas pour les telacher. Quie ille non in defruttionem paterna feurentia , fed potius in defenfionem atque ultionem , primam accepit er maximam potestatem ; net aliquid contra veritatem . fed pro eritate plus cateris confacerdatibus fuis patelt, Voils la veritable raison qui a enfin arriré aux Papes seuls

presque toutes les dispenses, qui sont de quelque consequence ; seur autorité plus grande que celle de rous les autres Everques, par l'ésabhifement de Jusus-Cnais r. meime , & le zele extraordinaite qu'ils ont fais éclater durant rant de fiecles a n'employer leur ausorité, que pout l'observance inviolable des Canons & de la Juftice.

XIII. Ce n'est pas que les plus rigoureux d'encre les Papes n'euffens plus d'inclination pour la douceut que pour la feverire , puisque tel est le genie & le tempe-tament de la chanté l'astorale : Et on le peut bien retonnoitre par legrand faint Gregoire, qui far toù-jours un fi exact observateur des Canous, & qui affure neanmoins qu'il faut toujouts preferet la clemence à la tipocut. Luis plut effe content nos miferiur. L. 4. Ig.re. det , quem diffriftes , Gr. Plut mifericerdie quem L. 4. Ig.re. diffrifte nes convenit eperam dere infficie. Mais ces faints Prelats scavoient eftre doux fans relachement. & feveres fans durete : leur jultice eftoit compatiffan-

ce, & leur clemence juste. XIV. Nous euffions på mettre entre les exemples des dispenses, sout ce qui se passa à l'égat de Macasre Patriarche d'Antioche , qui fut déposé dans le VI. Concile , comme chef des Monoshelists. L'Emptreut l'envoya à Rome, comme au lieu de sou exil, selon saras, ar Anastase Bibliothecare , ou parce qu'il avoit appelle 601. 8. 47 au Pape, comme le Cardinal Baronios tasche de le +5.

proover par la lettre melme de Constaurin au Pape. La verité est, à mon avis, que Macaire devant estre exilé après sa déposition, il demanda, suy & quelques Prestres on Diacres, imitateurs de son intorrigible niastreté, qu'on leur donnast la ville de Rome pout. le lieu de leur exil, esperant de trouver quelque adoucissement de leur condamnazion dans la clemente du Pape, L'Empereur & le Concile accorderent sa demande, & voulurent bien que le Pape leur puit faire quelque grare, estant bien persuadez que le Mono-thelisme ne trouverois jamais de protection à Rome, où il avoir esté premierement condamné avec rant de vigueur. C'est là la maniere la plus naturelle d'acrorder Anastase Biblioshecaire, qui luy donne Rome pout exil: In exilio in Romanam direlli funt civitaten : avec la lette de Constantin Pogonar an Pape Leon II. qui affeure qu'ils avoient demandé eux-mê mes d'eftre envoyez au Pape ; Ipfi feripris precibus ferenitatem noffram communiter omnes deprecati fant , nt fe ad peltram bearitudinem mitteremut ; & avec le Cardinal Baronius, qui pretend qu'ils avoient appellé au Pape. Car quoy qu'il y air fort peu d'appa-rence qu'ils ayent appeilé en fotme, neanmoins il est certain que le Concile & l'Empereur s'en rappurrerent au Pape, pout tous les temperamens dont il Jugeroit à propos d'user à leur égard. C'est ce que le mesme Empereur ajoûte aux paroles precedentes : Sie igitur fecimus, sofgne ad vos mojimus, veftre paterne judicie spedi Pt.
omnem geferum caufam permittentes. C'est le melme fens de ces paroles de la lertre du mestre Empereut au Concile Occidental : Priversalis Conventos com-

muni fententia de Sacerdorali dignitate repulfi funt ; E probationi fantifimi Papa traditi funt. XV. Quoy que la sentencede déposition pronontée contre cet Herefiarque, foft d'elle-melmeirrevocable & fans reflource felon la rigurur du Droit : neanmoins nyl'Empereur, ny tous les Prelats Oriensaux du VI: Concile ne doutoient pas que le Pape n'eust roûjours le pogroir de relicher quelque choic de certe rienent par une sage & charitable dispensation. C'est pour ce-la qu'ils envoyezent tous ces coupables à Rome, c'est pour cela qu'ils fouhaiterene eux melmes d'y eftre enroyes, enfin e'eft par ce melme poewoir que le Pape Benoift II. tascha en 685, de Taire renoncer Maraire

# La Discipline de l'Eglise

34

in the extravegation extreme, this due le standing refuser done le time of Amenche. It does me Paur beaut and the standing of the extravel pauline region in prificial pauline region in region of the extravel due limit for the extravel d

various & let Everjoes recreate in a demilion of 22 warrant of the Street Stree



LIVRE



# LIVRE TROISIE ME

# DE LA SECONDE PARTIE

DES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE, DES DIXMES des Premices, des Offrandes, des Fonds, des Testamens, de la Simonie, des Principautez.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### Des Dixmes.

 Les Conciles parlent des dixenes, comme affant de dos 6 d'une necofiré indéfenfable.
 On existes de donner les dixenss mofme des nfelaves

11.1. Ex may from a language assumes mayon any officients.
11.1. Ex may from a language pour change augment.
1V. V. Autres present qui obes font de dreat dream, & qui altes ant trispour, aflé payier dans l'Egiffe.

ent toifour aft payies dans l'Eglife.

V I. Dizmes venies à fame Marine. Les shousant marques, la Clef de fen Eglife.

NI. Die in song des Applees on a popi les decrees, & en a fast canaplee le facts wings qu'il en follon facts.

YII. Die proceptioners à l'Evolpae gion les popis, pour l'assertion des passers, des deligence, des Clerce.

IX. Lans Cofere de que one foolloness la decree, mont not

1X. Land Crears det que tom pessioness la dictus, mant tout le faporfu of his aux pouveres.

X. Et que les raches au font que les diffenfaceurs de laur faporfus.

XI. De quales répezs on papeir la dictume.

XII. Enface des Ortes.

Es dixmes ont ellé payées comme des dettes, quoy qu'elles fullenteu messes et emp tregardées comme des auménes , mais ensables. Après le 11. Conclègie Tours les Evesques

qui y avoient affifté écrivirent une lettre Synodale à us les fideles de cerre vaîte Province, pour leur faire connoiftre leurs pressantes obligations, de donner à Dieu au moins la dixième partie de ce qu'ils tenoier de sa liberalité. De tachetet leurs pechez par ces sacrifices volontaires. D'imiter finon les Ifraclites, à qui les dixmes estoient commandées par la Loy, au moins Abraham qui eft le Pere de tous les fideles, &c les avoit payées avant la Loy, par le seol instinct de la pieté, & pat la seule lumiere de la Loy naturelle. Enfin, de prevenir les ravages des guerres publiques, & de le faire un tréfot éternel dans le Ciel des Biens periffables de la terre. Blad vers inflatifime commone. mus. ne Abraha documenta fequentes, decimas en omni facultate non pigeat. Des, pro reliquis, qua possi-detie, conferoundie offerre: ne fibs tyse inopians generet , qui parva non tribuit , ur plura recences : & a ndum of verine , foum perfetue precione , ne fe Livre III. Partie II.

trahi videat peccase deminante captivum. Ergo fiquii in Abraha confacari vult grome, enfdem non repuguet exemple: O felvat elemofyna pretium, quifquii opeat reguare cum Chrifto.

11. Če Evelques pretient les fiéles de donnes misme les diames de leven velcheve, de peut que leure tenne mis ne leur lisable de leven velcheve, de peut que leure mis ne leur lisablem pas à cux. meline la distime partie de toussileurs hiers. Lieur faperan distima fis. ad azemplum Alirada biplus afferre debres, attenus proprie cladam, que imminen. berames ne attenu veujere, de fais manapais decema profetores nos resufe; 111. S'hin c'one pour de électres, de qu'ils syent des 111. S'hin c'one pour de électres, de qu'ils syent des

111.) In cost pour de citarres, & equ'ils syncides estima, solar e character de contribuent pour chaesa d'out estima, color chaesa d'out estima pour chaesa d'out estima de la color de la calcular les capitals, d'à la best fint mercire à un mois la verible de l'éternélle lebres. Le gal fi meet-pas no plus d'un fine per l'estima d'apre hobertes à un mois fines, per sommagnes figuels mercifes et gipti, apre mans carendals , aus pour fine les Pourifies étypes, appear de la capital de la color de la capital de la capita

emps spir in artime ricore plus formulators versus importants for la marine du diames, 1. Oglides for the duca dirine, 2. Oglides one techniques de diames, 1. Oglides for the duca dirine, 2. Oglides one techniques de duca dirine, 2. Oglides one techniques des parties a Origip Poot for controlon, also spiril an apart on la Universit de Françoise controlon, also spiril an apart on la Universit de Françoise Capital, 1. Oglides of the parties for a spiril formation finally the motified the Excludibility open, of the last powers & two capitals. Last garden controllars of motionides on Monthly Latin Can propose Dirines forfalms formation for last propose Dirines forfalms formation for the last propose Dirines for appealate, loss direction formation for the last propose Dirines for appealate, loss direction formation for a substitute of the last propose Dirines for appealate, loss direction formation for a substitute direction for a substitute direction of the last propose direction of the last propose direction for a substitute direction of the last propose direction of the l

pene Christiani omnes oftendaneur , dum omnes , u divinitus fancita funt . adimplere negligunt. Vuone devinimi se deceremmi, se mas antiques à fideli-em reparetur: & Decema Ecclefasticie favoulaction ceremoniu populue omnie inferat, qua Sacerdone, auc in pamperum ufum , aut in experturum redemption prerogantes, fice erationibus parem popula. ac faluerm

V. Aureite, ce n'estait pas fins beaucoup de fondement que les Evelques du Concile I I, de Touts a guroient, que la prompaiende & la pieré des fideles à payet les dixmes , postroient écarter de defins leurs telles les guerres de les desolations dont ils efforent menacez. Pui/que Gregoire de Tours raconte que le faint Solitaire Hospitius avoit predit la descente des Lombards dans l'Italie , & les eff.oyables ravages qu'ils y fitent , pour chastier le débotdement des vices qui y regnoient, & entre autres la dute té & l'ingrati tude de ceux qui ne payoient point de dixmes, ne fai-foient point d'aumones, de n'eftoient non plus touchez de mifericorde pour leurs freies, que s'ils n'euf-fent pas eu befoin eux-melmes de la mifeticot de de leur Bil. I. 4. Pere celefte. Eft enim omnis populus infidelis , peryariis dedieus, fureis obvoccius, in homicedeis prompeus, à quibus nulus justiera fruttus allaceurs glisfest, non decima daniur, non pauper alitur, non tegetur midne.

Mirand Dins. L. 3-6. 11.

grinus bofittio recipitur, &c. VI. Le melme Gregore de Tours fait mention en rama. Mar- un autre endroit des dixmes volontaires & differentes des precedentes, que quelques-ons volicient à l'Eglife de faint Martin, après en avoirteceu quelque bien-fait fingulier; melme pout la confervation de leurs ani-maux, antiquels ils faifoient imprimer la Clef de fon Eglife , pour marque d'une fervitude , & d'une appar-tenance toute particuliere. Cabalierum exticis merbas. Or. Adveniente fugraditta clade, accedebant ad era. torium, voca facientes pro equie, ut feilices fi evade-rent, ipfi decimae loco conferent. Cumque bie hac canmodum exhiberes , addiderunt ut de clave forrea. que oftium eratory recludebat , cerafteres caballie imrent. Que falte, ita virem Santts pravaluse, us & fanarentur, que agrecaverant, & qui men incurrerant , nibit ulira perf

VII. Le Prestre Othlon qui a écrit la vie de faine Boniface Archevelque de Mayence, afface que les Apoltres & les hommes Apoltoliques des premiers fieeles, sflignerent les dixmes aux Everques & aux Eglifes, mais que ce fut avec cette condition, qui a esté fi fouvent renouvellée par les Canons, que la moitié en feroit employée à la teparation des Eglifes, au foulagement des poovres, aux Hôpitaux, aux Monafteres. Ainfi les Everques & les Ecclefialhiques ne peuvent fans une extrême injuffice s'appropriet tout à eur-mefmes, comme l'on voit qu'ils font au feand le de toute l'Eglife. Primi Principes Ecclefiarum Apoftoli, emnefque qui corum veftigia fequences, unicuique gen-ti facrom fidem primitus oradiderum, pareflacem habuerunt : possessiones vel decimas que fibs contingebant ; illi & ills Ecclesic donare. Quando quidem juzca fan-Berzen Cannen decresa, decresa un quarer persones dividences , unap fibs , aleeram Clericus terriam pa peribus, quartam reparandu Ecclefiu Nunoued avaritia fue sensummodo confulences, un definibusione de-cimerum, ablies funs pauperum reperacionifque Ecclefiarum ficus medo . preb delor . cernimus agi? Can nes min factes ex querum aucheritare celligenour decima, non folum decimus deri. Fil etiam inter variat jubist diffribus in in urbibus quisuficte & vacia Ke-nodechia habanum: no pumpera & programi aleane. Sed sam fantium, sam necoficosum proceptium in plu-

rimie locie . men falum minime curatur . fed etiam pen gestratur. Nam felummede slind legitur and detima Eposcopio fint tribucada. Quid vero excude agen-dum fit . val fi quidpiam alind curandum fit circa Ma-

naftera, &c. Ignerantia commendatur. VIII. Ce passage est un peu long, mais nous y ap-prenons suffi beaucoup de choses importantes. Car outre l'antiquité des dixmes qui ont commencé avec l'Eglife, outre l'ulage & les distributions qui devoient a'en faite, nous y remarquons particulierement deux veritez tres-confiderables. La premiete est que c'est particulierement aux Evelques que les dixmes font dues : car ce font eux qui out succedé aux Apoltes, ce font eux qui ont comme défriché les camps. gnes incultes du paganisme, Elud legitur qued de-cuma Episcopie fine tribuenda Annis les Dioceses où les Evelques forz encore en possession de recevoir toutes les dixmes de leut Diocefe, font en ce pout plus conformes à la pracique des premiers fiecles, & à l'origine des dixines. La seconde verité est que l'employ onique des dixmes doit s'étendre à l'entreti Clergé, à tous les besoins des pauvres, à bastit & enerezenie des Hôpitaoz dans toutes les Villes , & tous les Villages, m in mbibm quebuliber & vien Xenodochia babeanour: & à affilter les Religieux dans leurs necellisez, puis qu'on ne peut doutet que ce ne

foit la plus fainte portion des pauvres, & melme de tout le troopeau de Jasus-Cuats. 1 X. Il faut revenit aux obligations des Lasques, Saint Cefaire Archevesque d'Arles leur montre excellemment, que non seulement les dixmes de leurs biens ne sont pas à eux, mais à l'Eglife, & qu'ils se peuvene les recenir, sans se rendre coupables de larein & de facrilege tout enfemble ; mais il leut declare que tout le superflu de leuts biens est entierement du aux auvres, c'est à dire rout ce qui reste après un modepativres, Ceit à citre tout ce qui fle de frugal entretien de leur famille. Que s'ils pre-tendent faire des referves de leur superflu, pour acquerit de plus grandes ticheffes, ou de plus ha gnitez à leurs enfans, ils font autant de fois homicides, comme ils manquent d'affafter les paovres dans Es leuts exièmes neceffites. Sed tu forte reifendes & dicie. Ex es qued mihi Deni amplini dederit. quare epus fit . volo filin & filiabus men argentum emere. ornamenta presiafifima cumparare. Cui ego refondes. Ornamenta quidem emis, fed peccasa mos redimus. Es quia nas folum Decima nos funt noftra, fed Esclefia deputate : veram quidquid amplius : quam nobis opus oft, a Des accipimus pasperibus erigare debenus. Si quad su deputation oft motive expeditations vel vanicatibus referemus, quanti pasperes in lacu ubi no fumus, fame vel nudigats mortus fuerim, moverimus mo

X. Ce faint Prelat cent qu'il eftoit necessaire d'in. ## 11 culquer aux fideles ees faintes & importantes veriten, qu'aprés un entreijen mediocre & tationnable, tout ce qui leur tritoit de revenu de quelque natute qu'à pult eftre, ne leur appartenoir pas, & qu'ils n'en eftoient pas les maiftres, mais les simples son inúltra. teurs de la part des pauvres. Ainfi qu'il ne fuffiloit pas pour faire leux falut de donnet les dixmes, mais qu'il falloit des neuf pares qui leut restoient, donner tout le Superfit aux panvees. Queenmque Deue excepte mediscri @ rationabili willn & weften, five de quacum que molecia, five de agricultura comunierit, non tib-frecialiter dedit, fed per es pauperibus eroganda transmific. Si nelucris dare, noverse en res alscesa auferre Que ficut dixi . boc folum est nestrum , qued nobu , vel motru tarionabiliter sufficit. Que dquid superfaces . Deus mfter paspersbus eragandum eranfmifit. At fic non

cem de ausmabus illerum in dec judice, reddisures.

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. II. 345

folum decimas dare debemus, fed etiam de novem par. tibus, quidquid folucis vel expletis fumptibus nostris remanferes, quafi aliis transmissium fidelieer erogare debemus. Voits les maximes fainers de l'Eglife ; il est fans doute que tous les fideles ne s'y confosmoient pas, mais qui ne sçait que la voye du Ciel est étroite, &c qu'il y en a peu qui la fuivent : Aussi ce Saint ajoûte, Es samen fratres non video : que frante illi non offerimus decimum, à que accepinus sotum. X I. Bede a specifié les ellpeces differentes des cho-

fes dont un faint homme offroit les dixtues, faus borner à cela ses aumônes ; auffi merita-t-il d'eftre élevé à l'Epileopat, Ordinarus est post has Eadherens, vir sessusia Scripeorarum, simul er pracepierum calestum observantia, ac manime elemosynarum operatione infignet: ita ut penta legem . omnibus annes decimam . non felum quadrupedum . verum etiam frugum emmina at que pemerum, net non & veftimenterum partem pan-

peribus dares. XII. Quant à l'Eglife Greque, nous apprenons du

L. a. bat 6. KS-

Code de Justinien, que la coûtume s'estoit déjaétablie, que les Everques employment les derniets traits de la severité Ecclesiastique contre ceux qui refusoient de payer les dismes, ou les premices de lesrs fruits à l'Eglife. La loy du Code s'oppose à cette rigueur qui paroifloit alors excellive, mais elle n'affoiblir pas l'argument qu'on en peut titet de l'obligation des fideles à s'acquiter de ce devoit de pieté. Non operats Epofcapas C. D. Epif. and Clericos copere quafquam ad fruitus offerendes. and 6 Cler. l. angarias dandas, and also mode venera. and excemmunicare, and anathematic are, and denegare communionem, aut iderres non haptiseure. Quamvis ufus sta obtinuerie. Transferesser cadie ab Ecclepa, & admini-stratione ipsus & due decem libras.

#### CHAPITRE IL

Des Oblations.

1. Les effrandes font le facrifice des Laigues, qui fait la mariere du vertable familie de l'Austi. 11. Elles fervocces aufi à nourre le Clergé. Ou su faifest aufi

past ame Ralgerat. 111. Defen Gien de colles de l'Autel , de de celles dont le Clerwener. De fendtem de selles des particuliers , & de celles que le

public agreco. IV. Ess Legars de puté mic entre les oblations. V. V.L. Le Corcelo II, de Marm commande enz Lasques Latter à l'ofrande sous les Domanches. V 11. Les fideles fe differguerent des pendens & des excesses

user, par le drut d'alter à l'afrande, On respons selles du morte, mojme des pasiens publics. V III. Deverjes ajpass d'afrandes.

1X. Q'se differgues du pass & du ven qui l'effret, & deut n communicat à l'Aurel. X. En Effagne on rejette les offenseles de conz qui fent m Cathenments, on que est feufert le derner fapfeit pour leur; crimes, En France en les rejeit. Rasfent famies & fages de part

6 A succe y frantes de conomic irresenciliables rejestée, X1. Le Coccile X 5. de Tolede o tempe qui on se confacre plas que des posis passes ¿ font capreficience passe la favilies. X 111. Les autres offendes delenses é sendestes, que l'augu-tion des Luiques fendese des l'glifes pass y avont pars. Ce qui fui d'Économie de la lique fondese des l'glifes pass y avont pars. Ce qui fui

XIV. Druesfes remanques for les offrandes de l'Eglife Groupe. XV. Les Evolques gerdes de définitions des offrandes. XVI. Ember offrandes des Empereurs de des hois à Rome.

 L Es offrandes se faisoient à la Messe, afin que le secrifice des Laïques sust la matiere du veable facrifice de l'Aurel. Le grand fainz Gregoire blama l'Evelque de Syracule d'avoir refulé les offrandes du Parrice Venantius à la Messe, & luy ordonna Liv. 111, Part. 11.

d'aller luy-melme celebrer le divin facrifice dans fa muifon. Quarens & oblaziones anteditti viri emni. L 3. Ep 41. mado in dulcedine fescipere debenzie, & celebrando 45apud eum Miffu prierem grattem reformere. Jean Diacre qui a écrit la vie de ce Pape, dit nettement qu'on confacreir l'Euchatiftie des pains melme qui avoient efté offerts par les particuliers. On sçait l'hi ftoire de cotte Dame incredule qui se prit à rite, quand S. Pape celebrant la Messe loy presenta la commu. nion du pain messare qu'elle avoit pelley de set mains. & qu'elle avoit offert à l'Antel. Martous quedan B. 5. 1. 6. 41. Gragoria per fluinnes publicae Missaren felentaia ce-lebrancis, feletar oblationes obsulceat, O'c. Panem quest proprius manibus me fecife es proverson, eu Corpus Do. municum probibéhas. Ce pain dont on faifoit le Corps de Jasus Chatst effort nearmoins diffingué du pam common, puis qu'un Prestre vordant reconnoi-stre quelques segris services qu'on luy rendoit, offrit à fon bienfaicteur deux de ces pains deflinez au facrifice . Due fecum oblationum cermat detalit. Ce pain nearmont effort déja comme (anchiée par Dialeg.L. e. la destination qui en avoit esté faire. Ille paris fan. e. 15.

IL Ce faint Pape ne étaint pas de dire d'une femme qui presentoir des offrandes à l'Autel pour son mary, qu'elle croyoir decedé, qu'elle offioir un facrifice out for mary. Pro que fua centus diebus verris facri- thid l. 4. ficiam offerre confuriorat. Et en un autre endroit par. 4.17. lant auth des offrandes faites pout les onorts, Dam L. 1. 6.15. oblario pro eir fusfer immblata. Mais quoy que ces offiandes fulient proprement confacrées à l'Autel, &c aux Ministres de l'Assel, puifque e'effoient des facrifices : la pieté des fideles ne laiffoit pas d'en faire part aux Religieux & aux Solitaires, comme il paroift par le melme faint Gregoire. Car après avoir compre les Dialeg. 1. 5. mitaeles que Dieu avoit fast par un Solitaite d'Italie, 1. 16il dit que les voifins commencerent à lny potter leurs offinndes, & qu'un scelerar ayant messe artificiensement les fiennes avec celles des austes, ce faint Homa me les deftingua & les rejetta. Fecie oblaviones fuar, Hon. 37. lo salone inter oblaviones aliorum meste, ut eus munera Evong.

faltem nefeiende fuferperet. Sed cum coram to fuiffent oblationes envisors deportata . Oc.

 Il est vray que ses oblamons qui se faisoient en articulier, pour les usages & les besoins particuliers des Clercs on des Religieux, deivent eftre diftingnées de celles qui se fatfoient à l'Autel, ausquelles ce faint Pape felon l'ofage des faints Peres donne le nom d'Hoftie. Hofia. oblata. Et il faut encore diflinguer les offrandes des particuliers de celles du public, dont ce faint Pape parle dans fa lettre à Jean Proconful d'Italie, qu'il exhotte de continuer les liberalitez Imperiales qui s'estosent roujours faires à l'Eglise de Naples, au temps des precedens Gouvernents d'Italie, Ferrer L \$. Tp. 24. staque , qued amunas at que confueradines Diaconia , que Neapoli exhiberer, enementia postra subtraxerit. Qued minus furaffe fuerat obstupendum. fi learnis decessoris vestro non fuesseut sempare ministrata.

IV. Les Conciles de France n'ont pas témoigné un zele, ny moins pur, ny moins fervent pour faire ren-dee à l'Eglife & 20x Monasteres les offrandes, les donations & les fondations qui avoient efté faires en faveur des pauvres, aniquels c'eft ofter la vie que d'ofter à l'Eglife ce qui est destiné à leur nourriture. Clerici esiam , vel faculares , qui oblationes parentum , aus de. Cenc. Apre. nesses and seftements relities resiners perfesering; c.4.
meter in quod topi doneverine Ecclefic vel Menaferris, vales, s.4. erediderint auferendem ficut Synodus fantta confirmit . Arelat. s.

velus necurers punperum , quenfque reddant, ab Ec. c. 41.

Bb ij

roit dans le terme des oblations , tous les dons, & les legs pieux, que les vivans & les mourans fai-foient aux Eghles & aux Monafteres, de quelque natute que passent estre ces faintes liberalisez. Parce qu'elles estoient toûjours faites par rapport an veritable facrifice, dont elles effoient comme des portions,

des imitations & des images,

Manifem.1. V. Le Concile II. de Milcon voyant que la pieré tel , & fe lassfoit aller à un oubly criminel du culse le plus faine de la religion : commanda fous peine d'anathôme, que tous les particuliers taut hommes que femmes offritient à l'Autel tous les Dimanches du paan & du vin. Ita nt anlie corum parere velit officio Deitatie, dum facris altaribus nullam admenent heltsam. Properça decernimu. at emnibue Dominicu dichue . ajzaru oblatio ab emashue viris & muiscribue efferatur , sam panu, quam vezi i ur per bas immelas iones . O peccasorum fasrum fascibus careaut. Occum Abil vel careru pefte offe.

rentibus . promercantur effe conforth. Omnez autem qui definitioner noftrae per imbediennum evacuare contendunt . an Memate percellanter. VI, Voila les propres offrandes de l'Autel qui font

la matiere prinpie du factifice, & que ch-que particu-her devoit offrir au moins tous les Dunaiches. C'est de de ces oblations que parle le Concile V. d'Arles, quand il ordonne que tous les Evêques de la Province d'Arles y observent les mesmes loix & les mesmes ceremonies qui le gardent dans l'Eglife Metropolitaine d'Ailes : Fe eblata qua in faulto offerensur altario. a Comprovincialibu Epifcopu non aluer zifi ad forman Arctureife effe-

VII. Enfin c'eftoit une regle generale que les fide.

Cea. t.

les, foit vivans, foit morts, n'avoient point de marque plus certaioe de leur étar, qui les diffin gi ort des penis tens & des excommunica, que lo drois qu'ils avoient de faire recevoir leurs offrandes à l'Autel. Je n'en supporteray point de preuves, parce qu'elles font trop consmunes. Mais j'ajoûtetay le Canon tematquable du Concile I L d'Orleans, qui veut cu'on recoive à l'Autel les offrandes de ceux qu'on a fait moutir pour leurs ctimes , pourvû qu'ils ne se soient pas donné la mort à eux-melmes. Oblationes defanttorum , que sa alsquo crimine fuerunt sacerempes receps debere ceafemms, fi tamen aon oph file mertem probentur propriet manshut entu-liffe. Ces Evelques Improfesent que ces muletables avoient pû faite une veritable peneterce de leut crime, on avant que d'eftre faifs par les Officiers de la Juftice, ou aprés pendant qu'on leur fusfoit leur procés. Mais pour ceux qui s'effoient tavis à eux melines avec la viele temps de l'arre penirence, ils ne pouvoient non plus avoit de part aus acrafice de l'Eghie, qu'a la feliciré

da Ciel VIII. Gregoite de Tones dit que les Paisans du paganisme par les predications de leur faint Evelque, menorient à porter dans l'Eglife de faint Hilaire Evelque de Postrers toutes les melmes offiandes qu'ils jettoient auparavant dans un lae par un culte proj & Superfixieux, dont ils estorent payez par une effioyable tempelte, qui ne manquoit pas de s'y elever tous les ans , quatre jours après ce deteltable factifice. Cerm re multitudo rufticorum, quafe libamina lacui ili De gloria Confifer.c. axhibett, litteamenta projecichas, ac pantos, qui ad nfam veftiments verilis prabentur, montale lana vellera. plurimi eciam formai cafei , ac cere , vel panie , diverfaf-

que pecses, unufquefque ques a veres fusa, que dinumer see Perlongum puto . Or c. Omnia que ibidem projecere exant 1814 s. 45. felses, ad feethers Bafilicam conferebase. Voula quelles estoient co general les offrandes que le faifoient pour l'entretien du Clergé & des pauvees. Quant à celles de

l'Autel, il parle ailleurs en ces termes de celles que fatfor one femme pour for mary defunt : Mulier per annum integrum ad bac templum degens affidue eratum vacabat celebrans quesidie Missarum folemnia, & of ferezs oblationem pro memoria virs . C.c. O Sextarium Gazats vins in facrificion . O'c. Il s'explique plus clairemeur dans la juice , & fast connoiftse que c'eftoit du plus excellent via qu'elle officit : quoy qu'elle ne communialt pas tous les jours , muliere non semper ad commanicando grasiam accedente. Ce que je semarque à dessein, pour montrer que quoy qu'il y eust un grand rapport entre la Communion & l'Offrande, toutefois il n'est pas verstable , au moins dans ces siecles moyens, tous ceux bui alloient à l'Offrande, come fent auffi. Ce meline Auteur fait voir ailleuts que l'on Dimine B affi Choit de faire avant la Meile les presens qui ne de. Marine l rosent pas fervit au Sacrifice , parce que c'étoient tou-1.61s. jours des Sacrifices, for leiquels on vouloit faue rejallist quelques tayons de l'auguste Sarrince dont on les apptochost, Vieregecka Regina mané shlaris museribus

multis miffar experies celebrari. 1 X. Samt Eloy Evelque de Noyon a temarque dans Hon to. un de ses Sermons l'ancienne coûtume de faire participer les fideles à leurs proptes offrandes du pain & du vin , après la confectation faite. Hat diets Apofelmi quia Corinchy, qui perpradicationem ejus ad fidem tonerant foltbant in bas die referre ad Ecclefiam panen O tomem . O daham Sacerdon ad conferrandum expletofque myfteress unafquofque , qued dederat , recepsebat Ces offiandes qu'on prelentoir à l'Autel , & dont on mumicit, efterent bien differentes des sotres.

X Je paffe à l'Espagne, où le Concile de Leyde defend de recevoit les oblations des fideles , qui bufferone bopeifer leus senfans par les Heretiques. Oblato illins Con to in Ecclefia nullarenne recipiatur C'eft la trefine chole que fi on les excommunion. Le Concile de Brague excommunie de la melme mar iere & en melmes termes tous ceux qui usent de violence pour s'arracher la vie à eux-meimes, en cela il est autant conforme au Con- ces 16. cile I I. d'Orleans, cy-deffus rapporté, comme il luy eft contraire en ce qu'il enveloppe dans la metine ex-communication ceux que le Magultra public a fait mourit pour leurs crimes. Et e'eft lut les melmes maximas que le Concile de Barque prive du droit d'offrande aprés leur mort, & de la Tepnhure Ecclefiaftique, les Catechomenes qui font morts avant que de recevoir le Baptefine. Negae oblacioni commemorario acque pfallendi impendarar officiam. D'autres Eglifes ufores de donceur dans cette rencontre, & la diversité de ces pratiques provenoit de ce que quelques Eglises levoient l'excommunication melme après la mort, lors qu'il y avoit un juste sujet de le faire; les autres exelnoient generalement de la communion après leur mort tous ceux qui n'y avoient point patticipé durant leur vie. Ces deux motifs, quoy que co dignes de leilange, de ne pas hararder les chofes lain-tes, quand l'incertitude eltoit grande, & de bien esperer de la misericorde de Dieu & du salut des hommes,

lors qu'il n'y a point de certitude contraire. X1. Le Concile X L de Tolede priva du droit d'of. Cas. 6 frande, & par consequent de la Communion, ceux qui perfiftoient dans des haines immortelles & des iniminez irreconciliables, Diferdantium frarem eblatis mes . innea a reigni Canen is definitionem , nullo medo re-

cipienda effe. XII. Mais le Concile XVI. de Tolede nous ap prendra manifestement ce que nous n'aviors encore pu remarquer que par des conjectures flottantes, for la forme & la preparation du pair, qui fait la principale offrande de l'Autel, Car ce Concile condamne la

coûtume de ces Prefires, qui ne confacroient à l'Autel qu'une partie, ou une croûre attondic d'un pain commun 3c ordinaire. Es qued nen parez mundes, & Budes sparates Supra mensam Demonson Sacrificio offerant. fed paffin de panifus , fuis ufibus praparatse . cruftalam in rounditatem anferant . camque faper altare . cum vono C aqua , pro facro libamine of cram. Les Evelques de ce Concile oppolent à cette coutume, qui estoit apparemment venue de la Grece, & qui y inblifte encore, que tous les Evangehites & l'Apostre mesme nous ont affiné en termes formels, que le Fils de Dieu confacra un pain entier, & aprés il le partagea à fes Disciples. Accepit lesus panem. Ce. Qued alund inenet, nifi quia panem integrum accipsens. C bestedicendo confriu gens. particulation uniquique disferpulorum famendame contra-didit. D'où ils concluent que l'Eglife se forentair sur ce divin modele, dost offrit & confacter des pams entiets, expecifement faits & preparez pour le facultee, mais faperars, qu'on puille bien juges de là que ce n'est pas une refection corpotelle , mais les delices de l'esprit & du cœut qu'on y chetche. Ve men alizer paniein alters Domini . [acerdotati benedittione fantificandus propanatur, nofi integer & nitidus . que ex fadio fuerit praparaene ; neque grande alsqued , fed modeca tantum obla ta, fecundum quad Ecclefi-fisca confuerado recensas; cu jus reliquia ant ad confervandum modica localo, abfqu alsquainperia facilius confervenene; aus fi ad confunene dum fuerse necesfarium, non venerem elline que fampleris, gravu farciminu enere premai, nec qued in dige-fisnem vadas. Sed animam alimmia spiritali reficias.

que sélatio, dont est demente le terme de nostre langue volgaire, pour fignifier ces fortes de pains : les autres offiandes ne laifloient pas d'eftre fi abondantes, que quelques particuliers convernt leur avarice du voile de picté, fondoient des Basiliques, pout avoir part aux offrandes qui s'y offrojent, Ce sut un abus que le Coscile II. de Brague râcha de tetrancher, défendant aux Evelques de dedier ces Baliliques, dont les Patrons pretendoient retenit la moitié des offrandes , laiffant l'autre moitié aux Ecclessatiques. Si qua Bafilacem non pro devocione fidei , fed pro quatin cupiditatu adificat. ne quidqued sordem de oblatione populi colligieur . me-dium cum Clericu devidar . eo quod Bafilicam in serva

XIII. Quelque petit que fuit le pain qu'on offroit

à l'Aurel , & qu'on appellois shiata : ce qui est le nifme

fua quaftus caufa candiderie . Oc.

XIV. En Orient les melmes pratiques effoient en vigneur. Le Concile de Tralle abollit la coûtume de preffer les nouveaux raifins dans le Calice du Sang de I s s u s C n n 1 s 7, dont on con munsoit le peuple, & Can. 18. ordonna que le peuple offeiroit à part les premuses de la vigne, & que les Pretires les beniraient d'unebenedi-Ction particuliere. Ce meime Concile défendit d'offrit à l'Aurel du mel & du lait , ne défendant pas d'en of-CAS. 17. frit en particulier , puisque c'estoient les lymboles de l'enfance spirituelle dont on faisair goûter aux nou-Ifilier Origiveaux baptifez. Enfin ce Concile detendit au peuple 17.6.13 d'entrer dans le Sanctuaire pour preienter les offian-Cod L 1. 4 des à l'Autel, ne permerrant cela qu'à l'Empereur, se-Sarof. Ec. Le. lon une contume tres-ancienne, Saint Indore de Seville veur auffi que les Soudiacres aillent recevoit les offrandes des fideles , & les portent au Diacre , qui les met

for l'Autel. Il eft fouvent parlé dans le Code des pain publics, Pants civiles, resulair arrer, de il y a apparence que c'efforent des contributions de bled ou de pain, que le public on le fife du Prince faifoit à l'Eglife. Saint Jean Damaskene dans son Setmon pour les Dé-Sime de De funts , a compilé une partie de ce que les anciens Peres funda. avoient dit de plus toss hant , pour porter les fideles à faite des offsandes à l'Eglife au nom de leurs proches, qui font paffez à une autre vie, où il est juste de ne par les fruftrer du frust & de l'avantage qu'ils peuvent e core retirer des biens qu'ils ont lastfez en celle-cy, Car fi les Payens brûlosent ce que le défunt avoit eu de plus precieux, n'est-il pas rassumable de faire passer an Ciel par la main des passvres au moins sine partie de ce que nos amis ou nos parens decedes possedoiens sut

XV. Pout finir ce Chapitre par où nous l'avons commencé, disons que le Concile VI. de Rome sous le Pape Sammaque, frappa d'anachème tous ceux qui le fasistoient des offrandes on des fonds donnez à l'Eglife, contre la volunté de l'Evefque : Oblassones fidelimm a memine prasumaneur, absque consensa or volunture Epifopi. Quelque don que le Roy cult peu leur en finte, fub ficce largeaux reges vel enyfemque pare-fiaru, Pullque les Evelques doivent eftre les gardes & les défenieurs, non pas des charres & des papiers de l'Eglife, mais des biens & des heritages des pauvies, Interna mim effe cenferem un parine cufiedes cereba-rum quiam defenferer rerum creditarum, at praceptum

X V I, De tant de riches offrandes faites à l'Eglise de faint Pierre à Rome, dont Anastase Bibliothecaire a parlé dans la vie des souverants Pontifes , je ne diray qu'un mot de celles qui fuient uffettes av Pape Hoti mide par le Roy Clovis, par l'Empereur d'Orient, &c par le Roy Theodoric d'Italie. Venis regime donne cum gemmu pressofis a Rege Francerum Cledoves Chrifixano bearo Pecro Apostola Sub buim Episcopara multa pafa aureavel argentes venerunt de Gracia, O'c. Pallium belepherum blacteum cum tabulis auto textu . de chiamyde vel de fisla imperiali , C.c. Hac omnia a Infli-no Angafte eribidezo , veternen gibile oblasa fine. Eo-dene sempere Theodorsem Rex obsulst beato Petro Apoflole confresa argenea, profavisa libras 70. Volla com-me les Empeteurs & les Rois de la terre officient à l'envy les uns des autres aux picds des Autels , leur Couronne royale, leur manteau Imperial , & tout ce qu'ils avoient de plus precieux & de plus éclarant,

#### CHAPITRE III.

# Des fonds & des hentages donnez

à l'Eglife. 1. Levlour da fiefennen ne permerant par de baffer me Eglife, fi

as no la desta a proportion du Cierge qu'en y define . O qui ne peut ultre acres, le les fends ne leur au monte. 11. Elu obligens la berioers d'achever uns Eglifs sons

111. Rayles acoursides de grand (ant Gregor, per finlager les gillens en les paylens que adrementale terre de l'Eglés. 19. Espan la enginement de partientes des paraies. 19. F.L. Aven un depuit de une bénealist serves des paraies. P.L. C. d'offent peu la finle (Eglés Romans, deut le partientes

economo no proposero torpassero.

7 111. Emorgios de la liberalini de nos Ross & de quelques partendos en Franca movem las Rejúles. Pa famos Abbi profeso des penfosos es úfesos. O em argues à des fronte de treves.

1 X. Les operos Religioses mos proi des serres à cultoper , on à dé-

par sipra da penamen. X. En Angleserre les Eglefas na ferrest par meins riches en folles la liberalei de Rea was, no des serves demartes à afafrais & à cens.

I. L Es fonds, les terres & les heritages penvent bien avoit rang entre les offrandes, & on en a parlé indifferemment dans quelques endroits du Chatre precedent : mais il y a des tellexions particulieres a faire fur les immeubles & fix les fonds, que nous

avons crû devoir referver à ce Chapitte. L'Empereur Justinien affate que to s ceux qui

Bb in

avoient fondé des Eglifes dans Conftantinople, y avoient ronde des ngues des avoient aufhaffigné des fonds & des rentes à propor-tion des Prelites, des Diacres, des Diaconsiles, des Soudiacres, Chancres, Lecteurs, Portiers, qui devoient y faire le service ; que ce nombre ne devoit pas estre augmenté, afin que les revenus fusient toûjours suffisans: enfin qu'il ne falloit pas accroistre le nombre des Ecclesiastiques dans l'esperance d'acquerir de nouveaux fonds, mais proportionner le nombre sux fond & mx revenus dont on joliifloit. Singuli qui fantiifi. man Ettlefian adificarant in bac felici firma cross me, non pro adificio folummodo cogizaverum . fed esiam uz expenfat fufficientes derent . O determinarens quantes quidem conjecteus effet Presbyterus perunamunamone Ecclefium, quantelque Discourses mafcules acque femis un . O quan-sos Subdiscours . O rurfium Campeus, acque Leiberes O Oftwise confituis . O foper hac essem Onaven, expensa definterunt . & rederm propries dedermet. fo ficientes sis. que à se constitues funt . Orc. Non apartes ad menfuram

expensarum quarere esiam possessiones ; boc enim simul ad

avarissam impieratemque perducis : fed ex iss que funts

expensa meniri 11. On n'admirera pas moins une autre Conftitution du meine Empereur, où aprés avoir declaté qu'on ne pourra fonder aucune nouvelle Eglife, fi l'Evulque dulieu ne le permet, & ne commence loy-melme pat y planter one cross avec les ceremosies ordinaires , & par y faire affignet les revenus pour le fervice de l'Autel & pour l'entrerien de ses Ministres : cer Emperent ajoûte que fi quelqu'un veut avoir le gloite d'avoir bû. ty une Eglife, quoy qu'il n'ait pas affez de moyens pour la doter, il pourta rebâtit quelqu'une des anciennes Eglifes, dont les revenus font encore fufficians, mais dont les bàrimens s'en vont en rume. En on autre endroit il veut que celuy qui a commencé de bâra; ou de rebătit une Eglife, foit obligé de l'achever, & qu'après fa mort mefine fes heritiers y foiere foecez. Si femel esperis aut novam adificare Bafilicam , aut vererem re-

re : & fe u diftuleris , es meriente haredes epu opue un-111. Rien n'est plus propre à nous faire voir les tands fonds de l'Eglife que les lettres du Pape faint grands fonds de l'eguite que no Gregore, mais en melme temps on y apperçoit avec quelle justice on les administroit. Ou lesse que la laboateurs, les vignetons, les fermiets, les payfans eftoient prefque tous efclaves en ces temps-là, & leur naissance ou leur condiction les atrachoit servilement à la culture des terres. L'Eglife recent & conferva ces terres dans le meline état qu'elles luv avoient cité données, mais en faifant éclater dans tout son gouvernement l'esprie de charité dont elle est animée : & adoucisfant autant qu'il luy eftoit poffible la dureté & le joug pefant de la fei virade. Ce faint Pape ayant appeis que les païfans des terres de l'Eglife dans la Sicile, efficient oblinez à des droits excellifs lots qu'ils fe manoient: que les parens des fermiers ne leux foccedoient par patce que l'Eglise heritoit en leur place , qu'on affe-Chait de ponte les fantes par des amendes peconiaves; que les vols n'estoient pas restituez à ceux meimes qui L. 1. 4. 41. avoient fait la perte : il ordonna que les esclaves pulfent se marier fans payer plus d'un éeu : que les parens des fermiers leut succederoient; que si leurs enfans estolent encote mineurs , l'Eglife leur donneroit des toteuts : que les peines corporelles ne seroient pas changées en amandes 1 qu'on rest inveroit à celuy qui

autout cité volé, & non pas à l'Eglife, qui ne hait rien tant que les gains fordides & injuftes. Quia nos facen-

lum Ecclesia ex lucrie turpobus nolumnes sugueneri. Co

novare, madu annibus compellarur à beariffine locurum Epifcopo & Occommis em . & eivils judice cam exple-

ius de tous les pailans de Sicile, afin qu'ils fullent & instruits & armez concre toutes les exactions inju es : Scripsa mea ad Enflices que direxi, per emmes maffue fue relegi : se feianr quid fibi contra violentias de-beant defendere ex authoritate no fira , esfone vel authontica . vel exemplaria corum dentur,

IV. Mais li le sele de ce Pasteur charitable éclate L. 1.470. d'un costé poor ne pas fouler les vassaux & les paisans des verres de l'Eglife ; ut fine alienjus vexatione coloni. Ecclefia frumenta congregentur: il ne parosit pas moins dans le foin exact qu'il prend de la confervation du pa-trimoine des pauvres, dans les joremens qu'il exige de cent qu'il commet pout le gouverner, & dans l'ordre qu'il leut donne de ne jamais execurer les commandemens qu'il pourroit luy-meline leur faire, quand ils les trouveront eftre prejudiciables au bien des pauvres & & 211 partimoine de Jusus-Churut. Sed tua expe-rientia fantia Ecelefia utilitatem conspiciat, memor quod ance faceatifismum B, Petri Apoftoli corpus , pete-facean patrimum ejus acceptris. Et licts bint feripea de- l 1.1.4.41 ream . qued militarem parrimony impedit , mille meda fieri permittat, quia net net fine ratione aliquid dediffe manufeimer, vel dare despensmus. Plusieurs personnes domnoient alors leurs fonds à l'Eglife, & en recevoient une pension annuelle leur vie durant. Ce Pape approuva cela, pourvû que l'Eglife en titaft quelque avanta-2c. De ancilla Des , videtur mibi , ne continentiam fa. cias fe nelle confisio : ant cert è donationem, quam fecis, reddas. Et dans la melme lettre, Liberato negotiatori, qui fe Ecclefia commendavir, annuam contintutiam à 12 columns fieri. Où il eft clait que ce tettoe consintersa fignihoit la pention qu'on leur faifoit, comme celny de commendares appliquoit déja à ceux qui se donne eux & leurs biens à l'Eglife. L'Eglife donnoit fes terres à bail emphyseotique à des particoliers, de qui S. Gregoire exigeoir dans fes beform les corvées ordinaires. Failant venit quelques poutres de Sicile pour les repa-rations des Eglifes de Rome, il éctivit à Gregoire Exrefet qui tenoit un de ces baux emphyteotiques de l'Eglife, de donner ses hommes & leurs bæufs pour ure conduite ces poutres juiqu'à la met. Petimin at L. 10. of. gleria vestra de possessimo on a illie in emphyteosin 16-habet, hac in re homenet cam bohns sun sacue prabre solaria. Et pout suite mieux comptendte combien ce Pape (gavoit ménaget la donceut avec l'interest temporel de l'Eglife , ayant donné la qualité de Défenfeur à un vaffal ociginaire de l'Eglife , il luy fit défenfe de ma tier ses enfants hors du lieu auquel leur naissance les avoit affervir , Quia sta benigni effe debemus , ne tamen L. 10, och

ligati funt Socienti V. Ce faint Pape donnoit quelquefois la liberté aux esclaves de l'Eglise; Laberes : Croefque Romanes effici-mus , à condirion que s'ils moutoient sans enfans legitimes , tous leurs biens reviendroient à l'Eglife. Ayant L. 5. 9 11. appris que les pailans des terres de l'Eglife en Sardai. L.7.4.46. gne, alloient labourer d'autres terres que celles de l'Eglife qui demeuroient incultes, il tacha d'apporter remede à ce defordre. Un homme de qual né ayant fonde un Monaîtese dans la propre maifon à Napies, ce Pape fit affembler tous s'es esclaves qui s'estojent disperfex, pont les forcer de labourer toutes les terres de cet illustre fondateur, de vivre des fruits de leur travail

Ettlefia utilitat men ladatur. mandamur. ne filier fuor 18. publibet ingenio vel excufatione foris alicubi in conjugio ociare prafumat : fed in camaffa, cui lege & conditione

& envoyer le refte au Monaftere. VI. Si les esclaves de l'Eglise s'estoient maties à des esclaves des personnes seculieres , il leur faisoit rendre d'autres elclaves. Si forte marcipiis Ecclefia L 9 4 11-

touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. III. 349

nostra communità sint, dando pro cie vicaries i fa. Un Labour ur de l'Eglise se piaignant qu'il n'avoit pas recenun falsite proportionné a son travail, ce Pa-pe, quoy qu'il fut informé qu'il avoit aussi labouté d'autres terres que celles de l'Eglife, luy fit donner une L. p. Ep. 16 juste augmentation de falaire, Colorne Ecclefie, querienr triceny temper: fe laboraffe. & mercedem non se dignum est, accepife. Ce qui montre que quelque let-vile que pust estre la condition de ces labourents del E-

L. 9. Ep 16. Rlife, on ne laisfoit pas de payer leut travail. Un autre Laboureur des terres de l'Egluse estant tres affretionné à l'hospitalité, il luy donna pout toute sa vie une terre de l'Eglife, le déchargea de toutes fortes d'exactions,

afin qu'il pust amployer tous les revenus de sa terre à exercer l'hospitalisé. Ce mesme Pape faisoir quesque-L 9.87. 18. fois achrece a bon prix de ces esclaves de Sardaigne, qu'on y appelloir Barbaticins, & qu'on y avoit appatemment transportez de l'Afrique, afin de leur faire

cultiver les rerres de l'Eglife.

Cen. 5.

6. 1.

V II. Enfin ce Pape nous apprend que ce n'estoit pas feulement l'Eglife Romaine qui avoit fon patrimoine tépandu dans l'Italie, la Sicile, la France, & sant d'autres Provinces, mais que les Eglifes de Milan & de Ravenne avoient aussi de grandes terres dans la L. S. Ep.air. Sicile, d'où on peut consecturer quelque chose des grands fonds des autres Eglifes. Voicy ce qu'il die de l'Eglife de Milan. Vide poffices alimenta fanille Am-

brofie fervientibus Clericis minifrari . nibil in bestium

lecis fed in Sicilia & in alia Reignablica persibue con-fifts. Et vorcy ce qu'il dir du pateinoine de l'Eglife de L. 9. Et. 4. Ravenne en Sicilia. Qui a parrimanism Ecclifia Reven-natis quad in Sicilia confirmam aft. & c. VIII. Tous les Conciles de France ont fait divers

reglemens pour la confervation des fonds & des terres, que la liberalité des Rois, ou la pieté des fideles avoit données à l'Eglife. Le Concile I. d'Orleans rend un illustre témolguage des grandes tertes que le grand Roy Clovis avoit consacrées au service des Autels ; De 18/4. tionibus vel agris ques Domines Rex Ecclefis fue mu-nere conferre dignaras est, vel adine non habenesbus Des inshinante contalerie . Crc. Gregoire de Tours nous montreta par quelques exemples particuliers à quel point le poetoit la liberalité des fideles & des Rois enversles Monasteres & les Eglises. Un habiteme du (andratar- territoire de Chartres homme Blederic, aprés avoir

no. 1 + 6. paffettente ans dans le mutiage sans avoit d'enfans, donna tous ses biens à l'Eglise & à l'Abbé de saine Martin. Il eut depuis des enfans, mais il ne revoqua pas la donation qu'il avoit faite, puis qu'il ne devoit pas té-moignet moins de gratitude envers ce Saint . pout luy avoit de plus étroites obligations, Verantamen men refragavie acceptie filits premifienem bomo ille. fed eie

jungmen morphe piats premujuemen aema sile, fed est alsa loca eribanos, que primeira Sanlle largicine faeraz, coofinsarisi. L'Abbé Lapicin pere de plutieures faines Religieux, vint un jour repedentes au Roy Chilperic Festrême pouveré de les Religieux, Il communda Pite Patr. qu'on luy donnaît autant de terres qu'il en falloit pout leur entrerien. Mais ce faint Abbé ne pouvant fouffrit que les veritables amateurs de la pauvieté polledaffent t'en sur la terre, conjora le Roy de luy accorder plûtoft une cerrame quantité de fruits pour la fubliftance de ses Religioux, ee que le Roy accorda. Agras & vinear nen accipiemus : sed fi places puestars veltra alined her acceptemes , you p pours quid de fruitbus delegare, quia non deces Monaches facultaribus mundanis extelle, fed in homislicate cordus Dei regnum institutuque eins exquirere. At Rex cum audisset hac verba, dedit eis praceptianem, ut annu singulu trecentes modies tritici . ejufdemque menfera numers vinum accipiant. & centum cursus ad comparan

da fracrum indumenta, qued nique nunc a fifei detusпівия сареге тебетилент.

IX. Il s'en fallon beaucoup que tous les autrès Religieux fuffent de la mefine humeur que ceux-cy. Car ils ont peis au contraire affex fouvent des terres incultes pour les défricher, & pour tremper leur pain dans la fueut de leur front. Leur pauveré n'en effoit pas moinn verticule pour pollèder en commun le patrimoi-ne des pauvres, l'enercice de leur vertu, & la matière de leur penitence. Enfin, il ne parut que trop, com-bien les Eglifes de France possessient de grands fonds & de riches terres , lorfque les Grands du monde s'en emparerent de la meilleure partie, & exercerent leur nfatiable avarice fot les plus illuftes monumens de la

liberalité de leurs ancestre X. En Anglererre le Roy Ofesi ayant temporté ne celebre victoire, confacra à un Monaftere de Filles la propre fille, qui n'avoit encore qu'un an, avec douze terres, dont chacune effoit de dix familles,
Surpule prifesses creet decem femilierum, les déchat. L. 3-6, 34geant des charges de la milice terrefire, pour fervit à 15-celle du Ciel, ablue fludie militie terrefire, ad extra condem militiem caleftem. Le melme Bede qui nom a

appris cecy, parle peu apés d'un Monaftere de qua-tante familles: Denwerse si Monafterion quadregra-ta familles: Denwerse si Monafterion quadregra-ta famillesmo. Et d'un autre de cinquante familles, 6.46.5. Ceft à dire, dont les fonds & les teures efforent cultivées par quarante ou cinquante familles de Labouteurs

qui y estorent affervis par le fort de leur naissance. X I. Toutel Eglifed Occident augmenta beauco fes fonds par les lettres & les contracts qu'on appelloit recerias . Preferias. Marculphe a donné les Formu. Marcul.l.s. les des unes & des autres. Les lettres Preceria étoient 4 5.40. celles par lesquelles on particulier donnoit ses fonds à l'Eglife, & demandoit d'en conferver l'ufufruit fa vie durant, Praftaria effoient les lettres où l'Eelife acces toit lent donation, & leur accordoit l'usufruit qu'ils avoient demandé pendant leut vie. Beneficium nfu-fruituerie erdine. Le Concile de Reims en 61 5, autorife ees Precaires, pourvé que l'Eglife tecouvre les fonds, après la mort des ufafraitiers. Les Loix Bavatoifes & Allemandes parlent auffi de ces Precaires , & fuppolent que les ufufruitiers payoient un cens annuel

à l'Eelife. Cetre matiere fera traitée plus au long dans CHAPITRE IV.

la Partie (uivante.

De l'immunité des personnes & des terres des Ecclesiastiques, jusqu'à la fin du IV, siecle.

Les Leix de Inflinien pour l'immuniel des fends & des terres de l'Eglife, qu'el auroposée feulament des Impofismes extraordi-

1.1. Autre Laig de major Empe 111. Afranchifement den serre & des perfennes Euclefiaftiques per Cenfanta.

1V. Son file Confence donne more plus Etembre à cette donble exemption.

V. Explication de quelque termes.

V. L. Conflance resuput en modefie cette les d'access

V. L. Conflance resuput en modefie cette les d'access

valent (et mort.

VII. il rriogne farrucation avant fa mort. VIII. Inlien l'appliet recopne, Balentinien rétablit l'atemp-

tim de l'Egiss. 1 X. Gratin & Theodose le Grand la renouvellent & l'étrodont X Infqu'an grand Theodofe les serres de l'Eglife ent papi les ndus militares. Fransı tirki de faint Ambrelja. X l. Qu efini definji de lasfer represion la terres melnas de

X.S.  $\Sigma_{S}$  of this define is larger represent to trees unfame to  $E_{S}$  for the  $E_{S}$  for  $E_{S}$  and  $E_{S}$  for  $E_{S}$  and  $E_{S}$  for  $E_{$ 

Nov. 37-

os publiques. L'Empereur Jostinien voulut bien que les Eglifes Catholiques d'Afrique rentraffent en possession de toutes les terres que les Arriens leur avoient autrefois oftées, mais avec cette condition de payer les referes peníneas au trefor public. Pe samen publicas pra illia penínear confirma. Ce meline Eu-pretru confirma l'immunité de l'Eglife Partiarchale de Conftantinople pout onze cens bouriques, dont elle titoit les revenus, pour enfevelit gestuitement toutes fottes de personnes ; mais il affujetit en mesme temps à toutes les contributions ordinaires toures les autres bouriques qui pourroient eftre possedées , soit par la même Eglise, soit par les autres Eglises, ou Monasteres, on Hopitaux. Et fancinnus nt centum quide milla & mille officina, ad peragenda defuelturum exequia depuesta . omnibut medu integro nuncre. & omni praftatione libera conferoentur Catera vero omnes buim alma urb officina, five facrefantla fint alsonym Ecclofea, five Hofpitalium, five Mosaftersorum , five Orphanecrophearum five Prochierum five regiarum dennum , five aliquerum magifrasuum , five Senatorum , five aliquerum militiis adfiriprorum ba inquam omnes publica igfis impofica prafant religates, etc. Amfi ces nouveaux acque is decreu-toient affervis aux anciennes impolitions, fans que ny les Eelifes, ny les Maifons Royales, ny les Digninez les plus éminentes de l'Empire pullent y pretendre aucune exemption. Et la ration que est Empereur en donne est digne d'une grande confideration. C'est qu'il ne vouloit pas ny en déchargeant les uns, charget les autres, ny donner couts à de nouvelles impositions. Nemine neunte inniti privilegii: . &c. Neque enim fuftinemm alterum enus ad Altes deferri : ant tam immiecus nere formulam, ut quotidie veltigalia augumen c. Cum nibil tam magne ftudie, tamque ferse affe-Benous , quem ne nevo quifquam volli gali enereine.

11 Ce Prioce exempte ailleurs les feods de l'Eglife des impositions sotdides & extraordinaires, mais non pas des ordinaires, ny des charges & desfervices pour

es chemins, pour les ponts, & poor les reparations New urt. des Villes oil elles font fituées. Ad ber fercimus emnium fanttarum Erclefiarum . & emnium venerabilium domerum possissiones, moque serdadas fundiames, moque extraordinarias descriptiones sustances Si tamen isine-ris sernendo, ane Pontium adoscii, vel reperationis opus uent , ad infter alierum peffeferum , kunfmede opus & farttar Ecclefiar. & venerabiles damas complere. dum fib illa pofident Civitate, fib qua tale fis opus. Si les terres qui avoient appartenu aux Senateurs mu-niciptux, qu'on appelloit Conaler, viennent à appartenit à l'Eglife, cet Empereur les décharge de cerraines levées extraordinaires, mais non pas des charges arciennes. Liberas eas effe fanciones deferiptione Lu-Code, avec certe raifon ternacquible pour l'immunité Enl. lg. 15 des biens conferrez à Dieu : Cur enim men faciamus diferimen inter res divina . C bumana ? Et quare

non competent prerogative caleft favori conference?

11. Et pour remogete plus haut, il ell vray que le
grand Conftantin avoit d'abord donné une exemption d. Thes- generale aux Eghiles , Fraser privatus res nefrus d' lib. 11. Ecclefius Catholieus nemo ex noftra inflosse pracipuis enslumentis familiaris juvetur fabitantia. de. Om nu prafitare delebare. Mais quelques-uns ont cub qu'elle avoit effé revoquée par fon fils Conftance. E 10. 1.7. Voyons les autres Loix du meime Conftance en fa-

veur de l'Eglife. Il donns one exemption generale aux apst. 44. Eccletiaftques, dont Eufebe rapporte le texte dans une lettre à Anulin Prefet d'Afrique, Clericus de m-

I. O N a douté le les terres de l'Eglife out toll-jours ellé exemptes de toutes lorres d'anpo-conferont : ne error alique . au cafa conferouri : ne errore aliquo : aut cafa fatriligo : à culen fumme devinitati debite abstrabantur. Szint Auguiltin a capporté dans une de les lettres la téponée d'A. nolm à l'Empereur Conftantin, oil ce privilege est expeiméen ces termes, Cum enni amnino manere indal-gentia majeffara vofira liberari effe videantar Catholies . cuftidita fanttitute legu . debita reverentia divina egi inferviane Cette immunici eli perionielle, & Col Thol. elle affianchit les personnes des Clercs de tomes les les . u. se charges publiques, comme incompatibles avec leur divin ministere ; comme il paroist encore par cestoix du melme Empercus : Qu' divine cultui miniferia re-ligionie impendant, id est, he qui Clerige appelantur, thid, le, 7. ab emnibut emnim mantribut excufentur ; ne facrileo livere querendam à divinis objequis avec

Enfin eet Empereut affranchit julqu'aux moindres Clercs de toutes les fervitudes , & de toutes les charges de erux qu'on appelloit Curisox. Minime ad Curiar devocentur. fed immunicate plenifima petiantur. IV. Voila deux fortes d'in Conflantin, la premiere pour tous les biens & les fonds de l'Echife; la feconde pour les personnes des Ec-clessattiques, mais il n'en paroitt aucune pour les biens patrimoniaux des Cleres. Venons à fon fils Conftance

qui confirma les graces faites par fon pere , & exempta les Ecclefustiques t , de toutes les nonvelles charges , a. du droit de gifte, lorsque les Empereurs ou leurs troupes passoient, 3, des impositions sur le trasic & la m: rchandise, lorsque le trasic des petits Cleres ne confiftoit qu'à la foftentation pauvre & frugale de leur vie, funta fanttieuem , quam dudum mernife perhibsmini. & ver & mancipia veftra millur never obligatienibus obligabis : fed vacations gaudebisis praterea. neugo bujette fufcipieris. Es fi qui de vobis alimente C Tèl.15, carfa negatationen exercere volume, immunisare pa-de.l.l. inettare. Cette immunisé embesille bien les fonds pa-termos isurs des Clercs, mais audi elle ne les affranches que des exactions nouvelles & extraordinaites, & non pas des ord-naires & anciennes. Auffi est Empereur n'en derneura pas là. Car il accorda enfuite une exeu prion generale meline aux Cleres inferieurs, pour leurs perfonnes, & pour tous leurs biens propres & par coliers, pour leur negoce quel qu'il pust estre, enfio pour leurs f. mmes , leurs enfañs & leurs efelaves. Vi Ecclesiarum carm concurse populorum ingentium fre-quentetur. Clericu ac populoru prabeatur immunitat. Repellaur ab bie exally muneram fordiderum; negoeinterum diffendise minime obligenter, cum certum fit. quastus ques ex cabernis asque ergasteriis colligunta. pauperibus profucires. Ab bominibus estam corum qui mercimoniis studens . cun?la dispendia esse saneimas. Parangariarum queque parili modo ceffet exactio. Qued 1. Abfe & compagibus & liberis corum & miniferiis. mari pariter & faminis indulgenous : ques a cenfibus etian jubemus perfeverare immunes. Cette loy elt adreffee à tous les Exesques de l'Eglise, & elle ne ponvoit pa estre plus universelle, messuc pour toures les franchi-

V. Ce qu'ils appelloient fortide musere eftoit on cel. Tiel. de refaire les chemius & les ponts , ou biend'y fournit Lu. at 14. la chaux, le churroy, le charbon, le bois, les animaux, de charge on de voiture, de la farine, dupain, des fours & autres servitudes semblables, mesme pour les armées, on pour le transport de leuts provisi d'où vient qu'on les appelloit auffi parangaria. & c'é toient les meines charges qu'on appelloit extrandinaria manera. Les exactions qu'on fatioit fur les matchandiles eftoient appellées laftralis collatios. Con-fiance en exempsa absolument les Ecclessaftiques par

cette

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. IV. 371

pullent faire, les fouls pauvres en proficeroient. Cam

rrross fie questim posperitim profosurez. V 1. Mass l'avazice des Clercs sur ou la cause ou le pretexte de fatte revoquer par le meline Conftance ces immunitez si étendués. Il n'affranchit plus des im-Col. Thred Politions fordides & extraordinaires, que les Cleres 1. 16 to. 1. qui ne faifoient qu'uo tres perit trafic, pretendant que ceux qui s'appliquoient à un plus grand negoce, étoient plutoft des Marchands que des Clercs , & n'avoient pris la Clericature que par un motif d'avarice, pot

46.15.

s'affranchir des exactions publiques. Clerici isa a fordidu moveribus debene immunes, acque à contaris praftari, fi exignu admedum mercimeniu ecunem fibi villan vestienmone conquirers. Reliqui autem querum nomina nesociacorum matricula comprehendis en cempore que Conlario celebrasa eft, negestatorum munia & penfisationes agrofeans; quippe poftmodum Clericurum fe catibus adgregarums. Pat cette melme loy il affinettit à routes les exactions ordinaires les fonds & les biens patrimoniaux des Cletes : De bus fand Clerieis qui prudia poffident . fublimse authoricas una con folium con alsena juga nequaquam flacues excufare, fed ersam bu qua ipli possident . cosdem ad pensisanda fiscalia pirurgueri. Vurverfor namque Cleriess , poffefores dumeaxat , Provinciales pensitationes fiscilium recognascere juben Enfin ce Prince ajoûte que les Everques d'Italie, d'Efpagne & d'Afrique avoient mouve bon eux melmes que les Ecclefiaftiques futient founsis aux charges & aux impolitions publiques. Maxime cum Epofcips prabaverier . sa mazime juste convenire . ur prater en juga & profestionem qua ad Ecclesiam pereiner , ad universa

mia fuftinenda , translationefous faciendas, omnes Clerici debeant adviner VII. Cette loy fut faite par Constance aprés la fin du Concile de Rimini, dont il rejetta les resolutions touchant les immunitez des Ecclesiaftiques , comme il pasoift pat la premiere partie de cette mesme loy. La colete de ce Printe ne sur pas longue: peu de temps avant fa more il publia une autre loy pout exempter des ch trges personneiles & extraordinates tous les Eccle-1814 leg 16. faiftiques de son Empire, mesme cens qui servoiene dans les Eglifes des moindres Villages & des Châreaux, protestant qu'il ne douroit nullement que la Relgion ne fult bien plutoft le solide appuy de l'Empire, que ny le travail ny la foule de ses Officiers, Scientes megis

religionibus quem oficiu & labore corporus vel fudore noftrem Rempublicam continers.

VIII. Julien l'Apostar revoqua tous les privileges do Clergé, & Valentinien les rétablit en renouvelant cette derniere Loy de Constance. Quan ultimo temp re droi Conflanty fensentiam fuiffe clarueric . valeat : nec ea in adfimulatione aliqua convulefrans qua tunc decre-tavel falta funt, com Paganerum animi contra fantis fimam legem quibufilam fines depravationibm excitati. Voilà comme Valentinien rendir lux Cleres l'exemption des charges persoonelles & extraordinaites , & la liberté de recevoir dans la Clericaure les Coriaux, aprés avoit renoncé à leurs biens. Cat c'est ce que Constance avoit ordonné avant sa mort. Valens decla-1844.leg. 19. en que les Curiaux ne pourtoient plus eftre inquietez. 164 hg as my pour leur personne my pour leurs biens, s'ils avoient passe dix ans dans la Clericature. Valentinien n'épargna queceux qui ay vient efté faits Clercs avant le commencement de fon Empire, foûmetrant les autres aox charges & anx fervitudes des Curiaux,

IX. Gratien renonvella l'exemption personnelle de tons les Cleres. Sins en exceptet un feul , Omnes perthis leg 14 ende ac qui primi funt , perfanalium moverum expertes effe pracipimus. Theodole le grand exendit cette exemp-

Lav. 111. Part? 11.

cerre loy, estant persoade que que que que qu'ils tion aux laïques messnes qui estoient gardes & confervateurs des Egli es & des licon Lines. Cuftoles Ecclefleram vel fantterum lecurem. Quy enim capite ceufer parsameffe devinition, ques necegiario imelliga figra-

rase obsequie mancipates ?

X. Il resulte de toute cette compilation de loix Inrriales, depuis Conftantin le Grand jusqu'au Grand Theodole, que fi les biens des Eglifes ont efte exemts des contributions fordides & extraordinaires, ils ne l'ont pas efté, ou ils ne l'ont efté que tres-peu de temps des moniques ou ordinaires; & quant aux Ecclefia fisques , autant qu'il est certain , qu'ils ont esté affranebit des charges personnelles , autant il est évident que leurs heritages & tous leurs biens patrimoniaux ont efté affervis aux exactions publiques, au moins aux ordinaites , n'avant tout au plus efté affranchis que des extraordinaires. Saint Ambroile en fera un témoin irreprochable. Lorsque ce fairt Prebe refista avec un contage & une fermeté invincible à l'Empereut Valencinien le jeune, qui demandoit une Eglise pour les Arriens, il justifia le refus qu'il faisoir par le feul intereft de la Foy, en faifant voir fa fournifion & celle de tonte l'Eglife aux volontez des Empereuts, lots qu'il ne s'agiffoir point de la Foy de l'Eglife. Il affine que l'Eglife payon le tribut ordinaire pour toutes les terrer qu'elle possedeit. Si stributum petit, nou nega-teste, que mus. Agri Eccles associates tributums. Cr. Satrimus que funt Casari Casari, Cr que sons Dei. Dec. Tributum Casaris Gr. non negatir. Eccles a Dei est, Casar sique

nen debet addici. XI. Mais cet admirable Prelat passe bien plns avant. Car bien lom de disputer le tribut qu'on exigeoir des terres de l'Eglife, il protefte que di l'Empe-teur veut reprendre les retres melmes, on ne luy feta aucane opposition. On ne luy donnera pas, mais on luy laisfera prendreles champs & les fonds de l'Eglife, qui troovera dans les charirez & les offiandes de fes enfans, un tréfor inépuilable pour la fubliftance de tous fes pativies, Agri Ecelefia folowes iriburum. Si agras defiderat Imperator . potestatem habet vindstandorum : neme nofiran inservenis Potest properibus cellario populi redundare, Non faciant de agras invidiam ; teles cot fi labirum eft Imperators non dono . fed non nego. Il fair la meime declaration de fe- propres fonds , & de tout son partimoine, il est prest de le ceder avec le mes-me definecessement : Reijondi : me si de meu aliquid posecretur, ant fundas and demus, ant aurum aut ar-

neum . id good mei juru effer . libenser offerre, semple Dei nahil poffe decerpere. XII. Certegenerofisé merveilleufe de laiffer prepdre les fonds meimes de l'Eglife, auffi bien que les rertes & les beritages des Ecclesiaftsques en leur patriculier , pourroit nons faire douter , li ce n'eftoir point par le mefine motif d'un genereux definreressement, plùtoft que par aucune obligation de justice, que les Prelars de ces ptemiers ficeles payoient le tribut que les Princes levoient indifferemment for les terres de l'E. glife & for le patrimoine des Cleser. Mais faint Ambroife semble lever certe difficultéen un autre endroit, où il dit que le veritable moyen de s'exempter de rontes les impositions que les Princes de la serre peuvent mettre fir les biens de la terre, cft de s'en déposifler recepent par un vertueux renoncement à toutes les choses peristables. Es si su vu non este obnoxim Cefaris in Evangel meli habere qua munde simo. Sed si habes givissim chose Luca l. p.

mets habert qua manus pour son p name grand son xi m es Cafarl. So via Regi nihol debere serreno relingue samia & feguere Christum. XIII. Quoy que ce ritte d'exemption finit incon-

reftable , il n'eft peur-eftre pas le feul, & le me fine faint Ambroife dit affez clairement ailleurs, que la feule

degnité Clericale, & les factez Ministeres de l'Aurel, qui font le plus folide & le plus inébzanlable fo@nien de l'Estat, donnent aux Eccletiastiques un tiete tres legetime d'un affranchillement general de toutes les exa-dions & de toutes les fervitudes civiles. Cestodoctrine semble estre fondée sur l'exemple & les paroles protes du Fils de Dieu, qui paya le tribut pout luy & pout faint Pierre, aprés avoit fait une protestation for nelle de son indubitable immunité. Voic y comme faint Ambroife joint ces deux propositions , qu'on ne contestes aux Ecclessatiques leur immunisé, quand ils ont renoncé à tout : & que quand ils policéesoient des fonds , & qu'ils en payeroient le tribut , comme le Fils de Dieu le paya, ils ne laisscroient pas de pouvoir allegues une exemption fondée fur les loix du Ciel, qui affranchiffent les membres & les ministres du foi rain Preftre, de toures les fervitodes humaines. Non faltuns tribucum, quibus portio Dans eft. Ego nibil de-beo Cafari, quia nibel buyus munds haben. Nibil debuse Petros nibil Apoftelomes, quia non funz de hoc mundo. er. Voila la premiere proposition, voicy la seconde, qui n'est nullement incompatible avec la premiere. Es tamen & ipfam . perfellus . id oft Pradicator Evangeln jam non debebat , qui plus predicabat. Non debebat Fi-lius Des , non debebat & Petrus , in adoptionem adfeitus a Paire, per gratiam : fed ne feandalizentur, inquit vade ad mare, Ore, Ce Pere pouvoit doncettre persuadé que les Eglifes & les Ecclefiastiques qui possedoient des fonds, en payoient le tribut, moins pour s'acquiter d'une obligation de justice, que pout évites le scandale, aussi bien que le Fils de Dieu & ses Apostres. Je pourrois entasser un grand nombre d'autoritez des autres Peres for ce meime fujet. Je me contente de ceux

# qui ont efté alleguez dans la première Patrie. CHAPITRE V-

De l'immunité des parfonnes & des terres des Eglifes & des Ecclefiaftiques, depuis le V. fiecle.

1, 11, 111. Descript resolutions de l'immunité, felon les descrieux des Emperors Aradic & Hancel. 1 v. Valenteuren 12 l. v. Tiendel le joune.

P. Theodoja la joune. P. I. Les perjonnes ont offé plus épargnées que les serves, & les reades Beleis one les pastess.

The control of the state of the

pour les fran de la gourre.

1 X. Sant (ann l'Amminier Patriarche d'Alexandrie laife fa-

for les verseum & le trefor de l'Eglefe.

X. Saux Gregore le Grand également definites fit, par laifer
payer lestrates, or soil pare définite les franches, accordans.

X.l. X.l. V. Ule haigent de leur molement en France. L'insti des immonstré léclefs affiques en France four devers Reis.

X.l. I. Saux du même fojet.

X 1 V. Le grand Circus avoit estimentent offensily les performs & les terres. X V. X V L. Procuss troits de Marcolphe, & de la via de faine Raphore.

Bayders,
XVII. Toures ess exemptions neples dans le naufrage de la
Transect de la maifin de Cloux.
XXV II. XIX Eftes des exemptions en Effectes.

L. D. Alfons du chatrième fincle au cinquième, & confiderons, y le progrès des infrancière, ou des servitudes du Clergé. Hosponius confiscra, les premiers de son Empire par une confitmation genesale de cours les lubertes de l'Éposité du Roy & du Libertaneur erliche, protestant qu'il avoit bien plus de passion,

comme il y avoit auffi plus de gloire , à augmenter, qu'à dimimor les franchiles de l'Églife : Quia semporibut nofiru addi preite reverentia cupimus . quam ex bit in 16.21.5. quastim praftera fine . immutari. Mais ces ptivileges les 19. 19. 10. ne regardoient que les exactions extraordinaires , puilque l'Empereur Arcade declata tous les Ecclesisfiques des Egites de la campagne dans les Villages ou dans les maifons des particuliers , fujers aux impositions ordinastes , Ve proprie capitationis onus ac fercinem reco- thid lag 33 grofcent. Cer Empereut voulut qu'on n'y ordonnaît que ceux qui efforest nez dans le lieu & le Village meime, afin qu'ils continualient d'y payer ce qu'ils payoient avant leur ordination, & ce qui est appellé payoient avant leur oranamon, or co qui Capitation, parce qu'on payoit par teffes sie terme en est demeuré en quelques Provinces de France, où l'on l'appelle Cataftre, Encore cet Empercut voulit, que l'Evelque determinaît le nombre des Clescsqu'il jogeroitneceffares à chaque Village, afin que le not de ceux qui devoient eftre exempts des levées extraordinaires , ne s'augmentail pas exceffivement

11. Ces morfens Empeteurs confinencem'i cempton de Clerci, de Monica de touser charge perfonnelles, suit-hien que celle sier Clerci que exerçoram tritufa, que persolis tous suiphur frontcement personale que considerat de la compania de la diseagence des Monies, parce qu'il leur deloit shélument défende, et Vestionnies 111. Le défende en fine sur Exclaimbiques molenn. Quinnaya Cashai. Lé la pirte de Régione Circia, caire sum moine nest violen; et Régione Circia, caire sum moine nest violen; amerar la prigiare habitantes immant. As it quipa, que a public la blancia.

sam mine of facilities that different practipant respeties.

11.1 May be usefue theories participant for readiness in charge extendeducting, death flowardiness in charge extendeducting, death flowses long, of the medice treap it in declarat fuges and contribution contained. The plant also participant fig. 14, contribution. The plant also participant fig. 14, contribution to distribute maximum fifty treatment, as the contribution of the plant and the plant of the plant contribution of the plant and the plant of the plant distribution is that the plant of the plant of the plant distribution is the plant in plant of the plant of the plant distribution is not seen according to the plant of the plant plant in some carriers that plant on the plant of the plant in plant and plant of the plant of the plant of plant plant in practical plant of the plant in the plant of the plant is practical plant of the plant in the plant of the plant is practically contained to the plant of the plant of the plant of the plant is participant.

cofficio perima repassua d'appefirira s'un freditorision adferiente v'ideo pervine gene di glierine de Viles, Écripha adoma. Elles proyecto les relbast codinistes, Canaciona Ellessas Elles cheure ceruppes des regiones de la compara de la compara de la compara de portar ad proprierar a ona el les obligos podra Aportira. Deservado el la compara de la compara de posta y contambato en en mandior de chemisto de se posta y contambatories en ma entagio ed de pariso a dels autentationales e Engles e la compara de la compara de circulaire Enfan elle reliciente resupera de levies entrandisor Enfan elle reliciente resupera de levies entrandisor Enfan elle reliciente resupera de levies en-

canness tals pifanner.

IV. V-leminum III. trevogual resemption que fer profesculoris avoient dennée pour le traite médocre des Clercs, deut le pour le paris medioner des Clercs, deut pour le paris no parent parecepter que que considerat que de l'activation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation avoir le companyation de la companyation

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III.Ch. V.

les , ne leur lasfane préfque plus que les imm personnelles. An forre consumeliafum pur andum eff . inventum contra rationem nomen munerum ferdiderum-que inflancacio militarium pirerum, que armerum fabricatio que murerum refectio, que appararus ameena, que relique opera per que ad splenderem difinitiones publica pervenieur , prava appellatione cenfentur Quare fancimus ut antiquaticomnibus provilegus . que ant degnitatibus delata fierunt . a comine venerand a religionis obsessum off-omnis ubique coffus . qui son perfonarum eft-fed agrerum, ad universa munia, absque ulla discresione cogarur in W. L'Empereur Theodole le jeune aprés avoir reglé

Col. Thest. les impolitions de la Macedoine, à la moitié, ou au L. B. M.; tiers, selon que chaque Province avoit confesse pouleg. 33

loge alt.

voir contribuet Meclaca enfinte que l'Eglife de Theifalonsque feroit exempte de toute capitation , oo de tout cens ordinaire, pour vû qu'elle se contentait de joiir de ce privilege lans vouloit prendre sous son com les terres qui ne luy appartenoient pas: Sacrofanita Tieffa. lenicenfis Ecclefia civitatu excepta, na tamen ut a te ferat , propria tantum Capitationii modum , beneficie mei numinis fablevandum, nec externorme gravamine tributorum, Rempublicam Ecclefiafice nominis abufeno ledenden. Amís fous l'Empire de Theodose shaq Provioce estoit elle mesme juge & arbure de ce qu'el. le devoit contribuet. Id ab unaquaque provincia cenfu mus experendum, and ab hifdem super effe primifium. tua sublimitus indicavis, &c. Ve obsalisse noscanerar. God Theed. trebura fufcipiant. O'c Illud exolvant, ad quad fe indu-Lu.nt 24 bitanier fore idoness pollicentur. Mais tomes les Eglifes estoient sujettes aux impositions ordinaires, excepté celle de Theffilonique, d'Alexandrie, de Conftantinople, de Rome, & pent-eftre les aurres qui ap-prochoient le plus de l'éclat & de la grandeur de ce-les cy.

V I. Voila à peu prés quelles ont efté les revolurions de l'immunité Eccletiaftique, tant pour les fonds & les terres de l'Eglife, que pour les personnes mesmes des Ecclefiastiques. On y peur remarquer en general que l'es emption des personnes a esté la plus teligienfement observée, cat quoy que celle des terres données à l'Eglife eux ellé fortauthoritée par l'Empereur Con-ftantin, la pluspare de ses successeus l'ont reduite aux immunitez des charges fordides & extraordinaires, aufquelles quelques-uns même les ont affojerties aprés avoir rends ces exactions ordinaites. Les Eglifes des Villes out cité un peu plus épaignées que celles de la campagne, & celles des quatre ou cinq principales Villes du monde, ont efté encore incomparablement plus privilegiées que les autres. De l'étar où les terres de l'Eglife oftoient reduites, on peut facilement juget de celles qui effoient du patrimoine particulier des Ec-

elefiaftiques, V 11. Cette merveilleufe facilité de l'Eglife à le foumettre aux charges & aux exactions publiques , n'empefchoit pas qu'elle ne fe fattaft toujours avec beaucoup de justice de la liberté & des franchises que Ja-SOS-CHRIST a acquires par fon peopre lang à divin Sacetdoge, & a tous ceux qui en font les Mini... Rtes. Mais elle effoit parfaitement perfiudée qu'elle de voit user de ses franchises, de la mesme maniere qu'en avoir uté le divin Epoox, dont elle les tenoit; qu'à fon imitation elle devoit fibit le jong dont il n'avoit pas vonlus exemptet : enfin que la plus noble exemption, & l'affrarchiff ment le plus glorieux confifte à mépti fer routes les choies de la terre, & de donner encore in tunique à celuy qui ne demande que le manteau

HA MELL VIII. Ajourons à cela ce que Theophane & Paul lal 18. de. Diaere cacontent de l'Empereux Heraclius, qui ne Liv. III. Part. II.

nt autrement désendre l'Estat & l'Eglise contre les Perses, empenenta des Eglises de grandes sommes d'argent, & voyant qu'elles n'estosent pas luffisintes pour les grandes atmées qu'il luy falloitmertre fur pied il en prix encote les chandeliers & les autres vates d'argent, dont il fit battre de la monnove, Sampras maras venerabilium demorum pecuniu apprin continuu, accepit etiam Ecclefia magne multa candelas ferentia. fimal & alsa vafa minifrateria. Quibu, conficte exarni fecue in his mommes aureus & argenteus plurimos IX. Ces Ameurs n'ont pas écrit que'le fut ou la

teliftance ou la facilité des Evelques dans cette rencontre. Mais cous en pourrons tirer quelque conjecture de ce que L'contius Evelque de Naples en Chypre en a écrit dans la vie de faint Jean l'Ambonier, Cat le Patrice Nicetas Gnuverneur de l'Epypte Avant repiefenté à ce faint Patriarche les necessires de l'Empire, & l'exhortant de luy faire patt du trefot de l Egiste : Re- Cap 11. grum arthunt. & pecunia eget ; jam quia fine parcuare nganeur : qua deferuneur esbi pecunsa : da eas imperio, da eas in publicum facellum. Ce genereix Prelas luy répondir qu'il n'estoit pas juste de donner aux Rois de la tetre les offiandes qui avoient ellé confacrées au Roy du Ciel : Non justion est en que sispercaleite Rege oblata funt terrefri dare. Qu'il ne luy ponvoit tien donner, mais que la cuffette où eftort le trefor de l'Eglist eftoit four un lit, &c qu'il ne luy feroit anciene refiffance s'il vouloitl'enlever. Humilu Isannes ex cu nimum non dabis tobs , fed ecce fub humiti lectulo merejt apotheca Chri-fis Ve volueru fac. Le Patrice ne manqua pas de faue enpottet presque rout ce qu'il stouva, mais estant touché ou de la douceur du Patriarche ou des prefens confiderables qu'il nels illa pas de luy faire aprés cela, ou do temeir de la faute & des reproches de la confeience , il luy fit rapporter tout ce qu'on luy avoit pris, & y ajoû-ta encore du fien des fommes fort grandes. Que que cuma abfluterat . & de fue centenaria tria Il fant teconsoiltre de bosoc (oy que le ttefor dont il s'agiffoit icy, n'eftoit composé que des offrandes des fidelles. Que supercaleste Rega ablara fine . Se non pas des terres de l'Egine, ou de leurs revenus, Quant à Fleraclius, ce n'eftort qu'un emprant, il tenvoya en pierreries, en ot & en argent au Patriatche Screins la valeur de ce qu'il avoit emptinté de l'Eglife, & ce trefot ayant efté enfevely dans les vagues d'un naufrage, il indemniza l'Eghile du trefot de l'Empire. C'eft ce qu'en dit Suidas,

cité pat le Catdinal Baronius. Et quia de apibus magna Burn Ecclefia pecunium fumpferat, confismus ne e fifte. & spf 627. n. 17. Ecclefia . & Clero annua pecama penderetur. X. Legrand S. Giegoire, quoy qu'animéd'un divin espeit, netrouvoit pas étrange que les serres de l'Eglife payaifent les tribus ordinaires. Il écrivit au Dé-

nseur de Sardaigne de faire revenir à la cultute des £ 7.89. 66 terres de l'Eglife les paifans qui y effoient affervis, afin qu'elles puffent fournit les tributs ordinaires. Ps poffef. L.7.Ep. 75. fienes Ecclefie ad tributa fue folvenda identa exiftant. Il pria avec inftance le Gouverneut de la Campanie de decharges l'Abbé d'un Monastere de la garde qu'il falloit faire la ouit aox murailles de la Ville, ou au moins de luy en accotdet quelque foulagement. Afferie Abbas Theodofius . fe in murerum vigelius ultra veres fuas vehementer affigi. Petimus erge gleriam vestram, ut fiquidem est possibile, de endem per vos euere releveper. Si vere ex tere, ut non fiat . hec eft emnine diff. cele . vel ita illi en noftra commendacione . ipfam levigantes , pendus follicitudinu temperetis; ne dum in Dei landibus liberier vacare volueres , pro vobis fe-

curier valest Damanum exerers, Il est vray qu'il man-da à l'Evesque de Gallipoli, de ne pas souffrit que L. 7. Epif les puisans des terres de Gallipoli fusient accablez de 105. Céli

410.

fidetet que ee Pape oe s'oppole qu'à ees oppreffions extraordinaires dont ils eltoient furchargez. Outre que ces terres appartenoiene à l'Eglife Romaine, qui estoit infiniment privilegiée, & dont il luy envoyeme-me les privileges. Indicatum mons off, quad bomaner Galipalitarei caftri, graevibuu deverforum molefisis af-fliganeur, acque in longinynia angarisi multifque dif-pendisi conteruntur, & c. Ne permistas esi sliscissi pragravari. Quia & exemplaria esbe privalegiorum Ec-elefia de ferinio noftro ob bot fecimus dars i quatenus informatus ex omnibus, qualiter habitaceres locs illimi

L, 9. Ep. 1. defenfare valeat . non i goures. Il n'est pas certain fi c'est des terres de l'Eglise seulement , dont ce faint Pape se plaint au Gouveu eur d'Afrique, qu'elles fussent sutchargées d'un double tribut. Denique su displica illic tributa qued auditu ipfo intolerandum est, exigentur. Mass on ne peut douter que ce Pape ne fult étrangement surpris quand il appeit que dans la France les tertes de l'Eglife eftoient mifes à la taille. Auditornus as-L.7. Ep 115. tem. quia Ecclesiarum pradia tributa muc prabeaut.

O magna faper hoc admirations faspendimur. It ab est illicita quarantur accipi, quibus esiam licita relazantur. X l. Il y a neanmoins un juste fondement de croite pre la furperfe de ce Pape ne provenoit que de ce que les anciens privilèges accorde a pat nos Rois aux Eglifes de leur Royaumen'eftoient pas observez. En effet voicy la Constitution du Roy Clotaite, qui accorda une exemprion tres-ample & aux biens des Eglifes , & Cons. Gall. aux personnes des Ecelesisfriques. Agraria, Pafexa-Tom 1 pet ria val decimas percerum. Ecclefia pro fides sofra de-315. votione concedimus. Ita ne aller ant decimater in re-An. 163. Gregor. Tu. bus Ecclefia unlim accedar. Ecclefia vol Clericis mil-

em. La.c.s. lam requerant agences publics familionem . qui avi. 2.5.6.55 aut genitorie, aut germans nofiri immunistatem merut-runt. Ce fot vers la fin de les jouts que ce Prince fit scite Constitution. Car au commencement de fontegneil avoit taché de sevoquer toutes les immunites accordées pat le grand Clovis, dont nous parlesons cy. après, & les Évefques avoient donné les mains à one infraction generale des franchifes de leurs Eglifes, lots qu'Injuriolis Evelque de Tours par la vigouteule refiftance obligea ee Prince de revoquer fon propre Edit, qui exigeoit de toutes le Eglifes le tiers de leurs revewas. Cloearim Rex indixerat, at emirts Ecclefia regui fui terriam partem fructuum fifes diffolverent. Qued

fubferspfiftet . Oc. XII, Le meime Gregoire de Tours qui nous a fait L 5. 6. 25. cerecit, saconte en un sotre endroit, comme le Roy Theodebett rellicha à motes les Eglifes d'Auvergne ou au moins de Clermont, tous les tribots qu'elles devoient aufile. Omne tributum quod in fifto fuo ab Ec-clefis in Arverso fitse reddebaeur. clementer indulfit. L. 10.6.7. Si on o'aime mieux entendte cela de Childebert, comme cet Auteur le dit ailleues. Apad Arverses . Crc. In Intradicha urbe Childeberrus Reze emme tributum tem

Ectlefit quam Monaftersu , vel relignis Clericis , qui ad Ecclesiam pertinere videbaueur, ant quicumque Ecclefic officiam excelebant , larga pietate cunceffit. Cet Amout ajoute que ce tribut o avoit pû estre engé qu'avec des difficultes incrovables ; & e'eft ee oni obliges ce Prince à le relacher. College wax poterus bos ributus. L'Auceut de la vie de faur Eloy, dit en a Da Chefor 610

Tom 1 pag. La ptiere de ce Saint, le Roy Dagebert donna à l'Eglife de faint Martin de Tours le cers & les mibuts qu'on y devoit au hic. Maginin benific um eidem Etclefia spud Regem obeinure. Nam pro reverentes fan-As Confessors Marrison . Elegio regante . confum ammene, qui fifce fairichaeur. Dagoberem Ren elle Ecclefia an

maret. Scripesque Ansfermaris. Asque ab es tempure owne ju fifcales cerfu Ecclefia fibs vendi. can . & ufque in prafens in cadim urbe per Pentif. em liveras Comer sufrimment Saur Cefaire affure dans fon testament rapporte par Baronios, qu'il avoit obtenu exemption des tributs pour la plus grande partie des tettes de fon Eglife. Dem miseriers per parvitatem term, a bliques, & des toselles, puisque les Preftres du Pagamiline melme jolisliosent de ces immunitez. Quia quad lex facult evian paganu Sacerdoribus & Miniferu an-sa prafeserat i jujimu eft ut erga Christianus ifeculiter canferpetur. Il est viay que es Canoli ne tegatde que can si les exemptions des perfonnes, & non pas celles des

X 11L Le Roy Chilperie ne fist pas ny fi liberal à accorder des immunitez à l'Eglife, ny fi religieux à les observer. Aiosi on pourroit bien croire avec quelque vray-femblance, que ce fut luy qui commença à violet les franchises du Clergé, Gregoire de Tours nous apprend que ce Prince citoit extrémement passonné & emporté contre les Eghies, contre les Evelques & contre les pauvres. Canfas pasperum exofas habehat, L-6-4.46. Sacerdorts Domini affidac blaphemahat, Nallam rem plus adio habens, quam Ecclefius. Il se plasgnoit sou-vent que les richtsles estoitnt passes du tréfor du Prin-ce à celoy de l'Eglise, que le fisc estoit pauvre depuis que les Eglises estoient si riches, que les Evesques vivoient avec plus de fafte, & melme qu'ils regnoirre avec plus de pompe que les Rois, Aiches entre plerumque. Ecce pauper remanfit fiscu nester, ecce devi-tia meltra ad Ecclesias sent translata. Nulli penetus mife foli Epifcopi reguant. Persit honor nofter & tranf. launs eft ad Epoftopes covisarum. Ce Prince viola me. L me les exemptions perfonnelles des Cleres infecieurs, 15 en mettant à l'amer de ceux qui ne l'avoiert pas fervy à la guerre. Post hac Chisperican Rex de penperiban. Or junustribus Ecclesia vel Bassica bannes justi exegi, pro en quod su exercisma non ambulastens. Non cuem era confuerado, ut hi ullam exolverent publicam functionem. Il turchargea de nouvelle s'impositions les Cleres & les Abbea, for cette noire impossure qu'ils s'etoient le plus ardemment oppose z soix exactions extraordinaslicet intuit . cum emmes Epifcopi confenfiffent atque res qu'en fasfoit for le pemple. Actrimera quoque deinceps inflagentes tributa. XIV. Enfin, on ne peut douter que toutes les im-

munitez, tant réelles que personnelles, des chomps, des Eglifes, & des personnes des Ecelefinstique n'a yent efté premierement accordées par le Roy Clovis , & que faint Gregoire n'ait eu droit d'en demander la confervation à les defeendans, quoy que les auttes Sooverains de la Chreftienre, & nielme les Empereurs n'euflent jamans donné de fi amples exempti ao moins pour les rerres de l'Eclife. Cat voicy le rémorgrage du Concile I, d'Orleans, qui fait foy que ce grand Prince donna quantité de terres à l'Eglife, avec une entiere immunité de toutes fortes de charges. De oblationibus vel agres ques donnes nefter Rex Ecclo- Can. 5. fine fan mauere conferre di guarns eft, vel adbut non ba-bemohus Den infpirance contultris, ipforces agrorum vel Claricerum ammunitate conceffe, de. Voilaminifeftement les deux fortes d'immunitex, agraram sel Clericorum ammunitate conciffa.

. X V. Il eft year pourcant one ee Canon ne parle que de l'invenenté des terres, données à l'Eglife par ces illuftre Conquetant, & des Cleres qui y servoices à l'Autel, Et nous lifons dans Marculphe deux

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. V. 355

Furmulaires d'immuniré que les Evefques demandeur aux Rois, & que les Rois leur accordent, pour toutes les terres & mations d'une Eglife, ou d'un Monastere, afia que les Magistrats ou les Officiers publics ne puisfort Januis y entrer pour y rien exiger, ou pour y exer-L 1.1.3.4. cer aueuse jurissiscion. Emanueu regia. Nullus juder publicus ad canfas audiendas ano freda undique exigendum, prasmuse sugreds, Ore. aus manssones, and pararar vel fidejufferes rollere . Orc. Sod quadquid exinde aut de ingennez, aut de fervientibus eaterifque na contibut que funt infra agres , vel fines , vel fapra cerras pradicta Ecclefia commanentes . fifcus ant de freduane undecumque poenerat forare, ex nofra indulgen-tia pro future faints in imminaribus spfius Ecclefic profietet in perpetuum C'eltost done des faveurs pu lieres que quelques Eglises obsenuient de la liberalité des Russ, comme nous avons die des principales Villes de l'Empire Romain, dont les Eglises furenr aussi fort

privilegiées. L. z. bif.

X V I. Flodoard die que faint Rigubert Archevefque de Reims, obeint de Dagobett II. une ex Rem. 4.101 generale pour rustes les terres de son Eglise, sembla-ble à celle que le Roy Cluvis avoit autrefois donnée à faint Remy, & que rous les autres Ruis avoient con-fitmée. A Dagoberto Rege praceptum immunitatis fia obtimit Ecclefia, faggerous esdem Regi, qualiter Ecelssia ipsa sub pracedentibut Francorum regibut. à tempere domes Remign & Clodeves Regis , quem ipfe bap. tizatie . ab emm funttienum publicarum jugo leberrima semper extrerer. Degobert donna ce privilege de l'avis des Grands de sa Coor, com confilio processom fuerum, fuivant le Formulaire de fes ancestres, ad pradecessionen forman ugeum. C'est le mesme que celuy de Maccalphe, Pracipiens, ut militu ludex publicus in ipfas terras anderet sugreds, ne manifestes interando fa-ceret, ant qualibet judicia, vel xussa ibidem exigere Micensu prefesserre. Ce rettne freda, qui est resté dans l'usinge vulgaire, se prenoir pour la summe d'argent qui revenoit su sisc, lurs qu'un composoir pour queltions estoient personnelles. que differend, ou pour quelque crime. C'estoir peuteftre le tiers. Affirmavit Rex quefdem ex bis qui absoluti fuerant, ad se venisse, compositionemque sisto de-bitam, quam elli fredam vocant, a so indultam. Ce funt les termes de Greguire de Tours. Manfierer. failli Mar- Manfanarica : parara : n'estoient ausre chose que le druit de gilte, & tous les frais qu'il falloir faire pour tecevoir le Roy, les Officiers de la Courunne, & les 4. 4. 6. 16

X V II. Aprés que Charles Martel eur distribué aox Officiers de son Armée les terres de l'Eghie, il n'est que rrop visible que toures ces exemptions furent entiercment absorbées dans un débordement si érrange de toures farres de defardres. Enfin, les Princes des François Pepin & Carloman commencereur d'y apporter quelque remede, en laisfant aux Monsfteres ce qui eftait occessaire pour leur entretten, & faifant fervie le refte aux impositions & aux necessirez publiques, Cone. Suif. Et de rebin Ecclefiaftieis, suberactis Monnetis vel ande. 744 colles Dei. confidenenr. nfquedum slarum necessitates fatisfaceant : O' quod superaverie : cenfus leverur. Ce fur le Decrer du Concile de Soitsons. Celuy de Lipti. nes fir presque le melme reglement : que les Seigneurs Luques riendrojent les terres de l'Eglife, & en payerotent aux Ecclefialtiques une fomme annuelle qui fuffiroir pour leur f bfiftance. Ce qui effor renir ces tertes fit precurse & ceufe. Nors ditens ailleurs, comme tous l'empire de Charlemagne on exempsa de routes exictions une portre de terre, qui pouvoit suffire à l'entremen du Citté & de ses Cleres, & on affigetit tout le relle aux impossions ordinaires.

X VIII. Nous finitons par l'Espagne, où le Concile I V. de Tolede conjointement avec le Roy Stienand publia uo affranchillement general pour les Ecclefialtiques, & pour tous leurs biens. Pracipiente do. Can. 47: mino mque succilanzificmo Sifenando Rege, id confisruit fanthum Concelleum . mt omnes sugenes Cleries . pro officio Religionis . ab umni publica indictione aique la bore habeant ne innaunes . ut libers Des feres ant . millaque prapedori necefficare, ab Ecclefiaftieu afficiis retrahanne. Je voybien pourrant que ce Deciet pourroit s'expliquet de la feule immunité des perfomes des Cleres. En effre, le Roy Egica propola au Concile XVI. de Tolede de faire un reglement pout obliger les Evelques à toutes les dépendes qui sont nécessaires or l'execution des ordres du Roy, fans en charget es Cutez. Nam & buc honorificencia vestra promotgare curabet, ne nemo Episcoperum pro recess inquisitio-mibus Rehabendis. Parachinismo Ecclebiarum inva contingat. net quaftunque exende enquiferente, ant eveltiones exigere andiai : fed de pradiss finstum Sedium regio culminis felita perquefitionum objequia deferae ; mbilque de rebui carindem Parechialium Ecclifiarum canfa fispandy cumfpram dare profumat. Qued fi fecerie, duerum menfeum spario sucommunicari si neversi

XIX. Voila un admirable renversement des Loix Romaines, ut les grandes Eglises estuient les plus énargnées, au lieu qu'en Espagne les Curez estuient upes , & Jes feuls Evelques eftuient charges de toutes les dépenses pour la reception des Officiers du Roy, & pour l'execusion de les ordres. Le Concile III, de Tolede n'avoir auffi confirmé l'instrumé que pour les personnes des esclaves de l'Eglise ou des Cleves; Quentam cognetimus Ecclefiarum ferver, & Epifco. Can. 11. me, vel emnum Clericerum, a indicibus vel allerobus publicis in diversis angarits fatigari, amne Con-cilium pietate glaridissimi damini mistri poposcit, ne tales demesos anfas subsbeat. Ainfi toutes ecs exemp-

CHAPITRE VI.

De l'amortissement

1. 11. Camerificment effent compres dans l'immunité accordée par le grand Cleon. 111. Eligh(e sien L'Eglife sient tont, ou de la donation des Rois, ou de leur

serverillance, & de leur presellen. IV. V. Preuses préss de Marculphe. VI. Les grandes donatique qu'en faijon à l'Eglife, deveient often

confermin por les Ren. mprenen por tes tion. V II. Explication d'un Fremulaire de Marcelph V 11 L. Laborii enzare de denner à l'Eglife, felon les leix Fran-gules, d'Elemandes, Envaroges de nos Rus, que democrate es-

IX. Newvelle: present de seus liberti. L nous refte un doute à éclaireir, fur la melme L nous refle un doute a cuanta, in les immu-mariere des Chapitres procedens; fi les immu-relles oni avoient nitez dont il a esté parlé , sur rour celles qui avosent efté accordées par le grand Clovis, & par les Rois fes fucceffeurs , comprenoient l'amortiflement ; & fi les particuliers qui defitoient donner leurs fonds & leurs heritages à l'Eglife, pouvoient fatisfaire aux mouve. mens faints de leur pieté, fans le confensement du Ruy. Le feavant & pieux Monfieur Bignun crust que l'amortificment effoit comptis dans ces immunitez. syales, dont Marcelphe & Findoard note our parlé dans le Chapitre precedent. Negne vere immunita. Neta is tis ishim pracepoum ab amorrizatione, que forense ver. Marcelph be hedis nomur, omnine alconum ost. Nam & plerague 1.4.5. Consbierum zabnieria hanc immunitatem & ameritza mes numine inscribunt.

Ceij

11. Saint Olin Archevesque de Rollen dans la vie qu'il a értire de faint Eloy Evefque de Noyon, du que ce Soint a yant deffein de fondet l'Abbaye de Sol en Limolin, en denanda les fonds & les terres au Roy Dagobett, qui les luy accorda avec un entiet affian-chiffement. En effet, l'Officiet Royal en ayant levé L. 1. C. 15.

les impolitions ordinaires , fot obligé de luy temettre tous l'or qu'il avoit levé, aprés avoir appris le don que le Roy luy avoit fair de ces serres. 111. Avitus Evelque de Vienne nous montre excel-

lemment que les Rois ont ellé les Foudateurs d'une partie des Eglifes, mais qu'elles font tedevables de tout te qu'elles volledent, qu'à leur liberalité, ou à leur rotection. Voicy ce qu'il érrit so Roy Gombaud de Erif. 19. Bourgogne : Quidquid haber Ecclefiela mea , ime emnes Ecclefia mifra, veftrum eft , de fabftancia, quam vel servaltu hactenus, vel dunastu. Quad inspirante Des praceperiess, in quantum veres habuers, parare comaker. Surquov le Pere Sirmond a fair cette rematque In Epif. 39 Vel fervaftu . vel dunaftu. Libera & cagenna profesio. Principibus accepta feruntur dena Ecclefia, qua vel do-

narunt ipfe , vel ut donare licerte , concefferunt, llajoilte que nos R ois onafait temarquer leur pieté pardellus tous les autres Princes Chreftiens , par la declaration qu'ils ont si fouvent faite, de ne pegndre pas moins de foin des bier s de l'Eghie que de leur trésor toyal. La

que Region elim Francorum pietas enerait, que res & mancipia Ecelefia esdem fe loco, ae res & mancipia fifes babere. in Capitalis fais profess fam. IV. Marculphe nous a confervé la Formule du privilege royal pout les Monafteres, où après avoit con-

finne tootes les exemptions que l'Evelque du lieu accordort à nue Abbaye, le Prince ajodite une exemption entiere à l'égard du file, & une permiffion generale de recevoir tontes les donations que les fideles y fetont dans la faite du temps. Elad aubis pre incegra mercede nostra placeir addendum, at cam qued ex custra largitate, anany delegatione optim vel caserorum, ant cujuflibet . ibidem eft. aut fuerit devoluta pofeffie . mila judicaria parifica ant ad caufes andrendum, sur aliquid exactandum ibidem ma prasumat sagredi i sed sib onni emunicas thos ipsum Monasterium omnia freda lua debeat pullidere. La meline liberté de donnet arts Monaftetes ou aux autres Ephies, soures les terres qu'on tient en fief du Peince, ou en aleu & heteditatres, se trouve encète dans un autre Formolaire. Car le 26d, c, sz. Roy y permet à un mary & à une femme qui n'ont

point d'enfans, de le faite une donnion mutuelle de tout ce qu'ils ont, ou en benefice du Prince, mantre regie, super fifee. Beneficia. Pifcatia pradia. Fisco:, Campas fifcalisms , dont les tettes efforent charge, s de certains droits & fervices qu'on devoit au Prince ; ou par frecession de leurs anrestres , & avec pouvoir de les transmeuge à leurs descendans : Propria . Aluder . Hareditates . & les acquests melmes , ex comparate . ex conquestion. Or le Prince permet en melion remps au firevivant des deux de donner à l'Eglife tout ce qu'il jureta a propos. Et poft amburum de hat luce defeeffren . ficur eveum delegarieurbus consinchure , tam ad loca fanctorum . quam benemerstu . vel propinquie debeant reveres haredibm . Orc. It a at milla refragatto nec

de parce fifei noftri, de. V. Maiscomme il y avoit deux manieres de faite des rrantez de des actes publics, ou devant le Roy dans fon Palsis, on devant les Comtes & les Juges des Provinces & des Villes; Masculphe a inferé les Formulastes des premiers dans son premier livre, & a recueilly tomes les Formules des seconds dans le livre faivant, I. s. r. t. 1 On y rencontre donc d'abord plufienrs donations faites a des lieux faines, fans que l'agrément special du

Prince y îtrervierine; quoy que ce foient de gran fonds & de grands heritages qu'on donne a l'Eglife, Prologue, qui de grande canfa facie donacionem . Ce, De magna re , qui vult Xenedochium aut Menafterium confirmere. &c. Mais il fant alots entendre la permiffion generale que les Princes avoient donnée ; à moins qu'il ne s'agift de quelques grands Seigneuts qui collent déja ulurpé quelques-uns des droits de la Souveraincré, comme ils firent dans les fiecles

VI. La Reine fainte Radegonde affure dans fa let. Grew. To tre aux Evelques, qu'elle avoit fait confirmet aux Rois M. J. S. Clotaire, Cherebert, Gonzan, Chilperic, & Sige ber , toutes les donations qu'elle avoit faires a l'Abbaye qu'elle avoit fondée à Poitiers. Seu de rebut. quas un me pracell, domani Cintarini . vel film fai centuleruse . & ego ex ejus pracepisous permifia Mina-flerio tradidi possidendum . & per authoricates pracell. merson Regum Chariberti . Guntranni . Chilperici & Sigeberti . cum facramenti interpoficione & facrum manum fubscriptionibus obtinui confirmati. Elle conjure enfune les Ross des fiecles fruvans d'eftre les défenfeurs d'un Monastere qu'elle n'a fonde & dore que O folace democrat Region, patrie vel ate cerum, ruxife vola fum. & ordinafe regulariser vel do-

fub fua exittene jubeant gubernare. VII. Quelques-uns ont penfe qu'on ne ponvoit L, 1 4.15. rien donner à l'Eglife fans une permilion pa des Rois , & ils ont fondé cette presention fur un Formulaire de Marculphe, où le Roy confirme toutes les donations faites à une Abbaye, Mais les Auteurs de cette pertention n'ont pas confideré, s. que pat cette Formule le Roy ne permet ny as bsenfaicheur de don-ner, ny à l'Abbave de recevoir les fonds qu'on yeur luy donnet, mais il confirme la donation faite. Omes corpus facultatis ejus per nofrum deberemus confirmare. pracepram. a. Le Roy y confirme les dons qu'ila faits luy-melme, ou qui ont efté faits pat les anceftres. Quidquid aut Regia conterione, aut privatorum munere. vel ab anigefferebm Abbatebm, fen & a demre Luy off ibidem legaliter acquifitam, aut comperatum, Or il ne fatidooit pas une permillion du Roy pout tecevoit ses propses liberalites. 3. Les donations des parrisculiers font mifes en melme tang que celles des Rois 4. Les nouveaux acquires fairs pat les Abbez font suffi mis dans le meline tang lass diffinction, 5. Il y a une autre Formule de Marculphe toute femblable à celle-ci, L. L. II. d'une confirmation demandée & obtenue pat un particulier, à goi le Roy confirme tous ses biens, Dr mani carpere facultates, en quelque maniere que luy on fes ceftres priffent les avoit acquis, 6. Il est donc maniselte que cen'est qu'une nouvelle sauvegatée, & une nouvelle confirmation de tous les fonds, ou d'une Abbaye; ou d'one famille particuliere, qui le couvroit

par ce moyeo de la protection Royale contre les invaons violentes de les enn VIII. Domnole Evelque do Máns fonda & dota en l'an 172, le Monaftere de faint Vincent so Mans meline. Il fir intervenit l'antorisé du Roy pour confirmet les donations qu'il faifoit à cette Abbaye, Multa reflamento ei legavit atque confirmavit : permittente turiu da atque favente Chilperico Francerum Rege, emfque Prin. 16. Mag. cipales. C'eft ce qu'en die l'Augeur de fa vie, Cente remiffion estoit on de necessiré, ou de civilité. On en pourra juger par les loix Bavaroiles, dont le premiet atticle permer à quiconque voudra de donner à l'Eglife, fans que ny les Rois, my les Ducs, ny qui que ce fortpriffe l'empefchet. Si quis liber perfons volurit, & dedere res fun ad Ecclefiam pro redempeisos

# touchant les Benefices, Part. II. L. III. Ch. VI.

anima fae . licentiam habeat de portione fae , post juam com plise fuse parriver. Nathus even probibest, nor Rev. non Dux , nec nla perfina habeat peceftatem prohibendi. Or la Preface de ces loix Bavatoifes témoigne que le R oy Theodoric les fit prensierensent dreffer, auffi bien ie les loix Françoifes & Allemandes , pour les divetfes Nations qui oberffoient à fou Empire, qu'il les corrigea , & changea les Coûtumes prophanes du Pagaime en Loix & Courames Chrétiennes; Es qua erant fecundum confucudinem Paganerim, mataria fecun-dum legem Christianerum, Eutoo que Childebert & Clomite acheverent d'y abolir tous les teltes du Paganifme, que Theodoric u'avoit pu effacer; & que Dagobert y mit enfin la detwicte main. Quidquid Theadariem Rex propser vernftiffmam Paganerum confueradinem emendare mm poeuir . post bac Childeberrus Rex inchoauit . fed Cletarius Rex perfect. Le premier article de la loy des Allemans donne la mesme liberté de donnet à l'Eglife. Cette liberté generale accordée par les Rois, effoit done fous-entendue, quand on ne demandoir point de permission patticultere de donner à l'Eglise avec on affranchissement general de toutes sottes de

IX, Dans le privilege que le Roy Childebert III. accords à l'Abbaye de faint Serge d'Angers, après tou tes les mefines immunitez dont il a effe parle dans le tes les metinets immunitates dont il a etile patre aum se Chaptite precedent, le Roy fee referve douite étus de cens amiried, que l'Abbé postera ou envoyra au Fife. Nifs antium aumis fingulus fistait simuleix per refins. Ab-atem. aux per Astiffum foum mibris assiris instrui de-heasts. Dans l'immunitie de l'Abboyre de faine Efficiente. La Carere 48 705 E 14. 64,715 de Strasbourg, le Roy Chilpetic le referva le droit de confitmer le Défenseur que l'Abbesse chessissois pous exercet la jutissission du Monastere. Nathu judex publicus , &c. Nifi Defenfer , quem ipfim loci Congragatio . vel Abbatiffa voluntarit è Palatio imperaversi. audent ingreds ad caufus audiendus. Ce. On trouvers dans les Privileges d'immunerté ces forces de reftrictions

devits pout les terres qu'on auroit donnéer

4. 42.

ou de modifications, mais on n'y rencontresa point de défenfes de donner ou de recevoir de nouveaux fonds CHAPITRE VIL

fans la permission speciale des Princes,

Des Testamens faits en faveur de l'Eglife hors de la France.

1. Confluetto de fuficien presentant de dencer à l'Eglife fans bornes. Pfage de sammer heritors ] 2 202-C × 212 T , un Martyr , en nu .trebange. 11. Les teltemens en favour de l'Eglife, compre des firmalitats

111- Les Menefferes facesdent son Religioux & son Religion es, ni movresent fant teffamen: 🕁 fant proches parent, on fant enfant S' di avienne des enfans, ils ne pouroniere priver le idensifiere à une legitione, mais, ils pouron cut ordenner que lours infans se contentasfent chatun de leur la recime.

IV. Les Payens n'effesses gueres moins liberaux envers leur ples on lines feature?

V. Les deux Valentinions difundarras aux montes & mix Diatenifer de rien laufer à l'Eglife, leurs leux abregies per Marcins & per laffinien

VI. Les Eurofques aucusteurs des Engats pienes. VII. Advocable definitoresfement du grand fai l'égard des sest amonts faits à l'avantage de l'Eglefe. aint Gregore, &

I. L efté toochez qu'en paffant, & ils meritent bien qu'on y falle un peu plus dereflexion. L'Empereur Conflantin peraire de lasifer par testament aux Eglifes root ce que la fainte liberalise des fideles voudroit con-Ged Theed. facret à Dieu. Habeat unufque fene licenteam fauftiffine

Carbalica venerabilique Concilie decedens bouveum quad de Epil. O se relesquere. L'Empetene Justinien mieta dans on Code une de ses Constitutions, par laquelle il declara qu'ayant rencontré plubeurs teftamens, Jamenin in complura bujufmedi ceftamenta incidemus; dans lefquels Jasus-Chaist, on un Archange, on un Martyr, étost nommé heritier universel, ou de la moitié, oud une autre partie de l'heritage, sans determiner aucune Eglife en partieolier, cetre facceffiou devoit appartent à la principale Eglife du lieu, ou à celle du Mattyr, ou Cad de la de l'Archange : s'il y en avoit une. Ex afe quet feripfe. ou f. Ecci. en Infine Chriftian hereden. au ex diminius au ex aisa ! : ! ! ! ! . s . s. portsane , & Ulpien dans le sitte , Qui haredes anfirent & Nev-E. poffete a nous apprend que les Romains pouvoient laifiet leurs ficceffions, non pas à tous les Dieux, mais à ceux que le Senat ou les Princes avoient delignez, comme a Jupiter du Capitole, Mars de France, Hercules de Gades, Disne d'Ephese, Celeste de Carrhage. Deus inflamere baredes non possamus : preter cos : ques S. Con-sulto - & Conflamisonarms Principum instituere concessions eft. Voila ce que Justinien transfera du mensonge à la verité. Il declara aslleurs, qu'en quelque maniere qu'on eur la ffe du bien à l'Eghic, ou par testament, ou par

de les faire accomplir, au cas que les heirtiers s'y portaffent avec trop de negligence, & fi l'Evelque on par Col. 4 Enegligence, ou actrement, tardoit de faire executer ce Mi. & Cleque a esté acdonné, le Metropolitain ou le Patrintche M. l. s. leg. 45. en setont chargez ; enfin chaque fidelle poutta agit en justice pout preffet l'execution d'une œuvre fainte, puis qu'elle intercife universellement tous les enfans de la unte Eglife. Cuicumque croium idemetiam facere licentia erit Cum fit enim cemmunis pietaris ratio . communes & populares decer eriam affeitsones confirtui barum rerum executionis. Mais l'Empereur ferality même le juge & le vengeur de la negligenee criminelle de l'E. velque dans ces rencontres, Etian imperialem metum

denation, pat legat, ou par fidekeemnus, quand me-

me le reffateur n'auroit pas perimé l'Evêque pour exe-cuteur de les pieules volontez, l'Evelque ne laillera pas

fuper hujufmedi cumempen experierar. II. Ce Prince ne voulut pas qu'on peuft rendre intstiles les testamens faits en faveur des caprifs, ou des pauvres en general, par le defant de quelques formalierz. Il y pourvut par des conflicuzions qui feront des monemens éternels de fa libetalité, & de fon amour pour les pauvres & pour les Eglifes. Il ne fast pas on-blier celle où il declare, que fiquelqu'un a laiffe on de Nos. 15. 6. l'ot, ou des fonds à l'Eglife, avec ordre de ne pouvoir jamais les vendte,ny échanger, ny aliener, cerre chudition doit eftre inviolablement oblervée pursque quoy que les hommes foient mortels, les Eglifes font immor-

telles, & les trefors de fa charité qui n'a pointde bornes, oe doivent point suffi eftrelimitez à aucuntemps Homini erram cuscumque curfus unu eft vita, ab opolice Cod. de Edarus - cupu finu eftemnine mer: : venerabilibus vere de- Mr. o- Clemibus & caram catibut andefinenter aDes cuftoditie . non est neque secundum carum possessiones inducere absquam meram: fed quenfque nrique permanferint venerabiles domus , эпологие аксения реграсыны. С ибоме ad bujus faculs confumenasionem , quanfque Christianorum nomen

apad beseines erre & celerur: aquam itidem eft manere & iu perpetumo relicitu erogationes . aut reditus immortas femper pris attisunes mongram effateris fervitures.

111. Theodofe le jrune & Valenturien avoient dé- Cod Thord. ordonné que fi un Évelque, un Ecclefiaftique, un L.J. M.J.A.S. Religieux, oo me Religieuse mouroit sans avoir fait

aucun testament, & qu'il n'eût point de proches pa rens , tous les biens appartiendroient à fon Eglife . ou à son Monastiere, Si qui Episepire, au Presbare, au Codl. 1. de Diaconus, aux Diaconssa seu Subdiaconus voel coinsti. Epis & Cla.

rat. L. z. leg.

\*\*\*\* The his alternal local Criticises, and Manadaws, are multire-specification in the distinct of a submitted replacement in programme and programme and

point d'enfans, appattenoient aux melmes Monafte-& intravert Monafterium , filiu non extantione . Mo-S'ils ont des enfans , ils ne pontront les priver de leur legitime, mais ils ne pourtont aussi s'en priver eux-mesmes, c'est à dire le Monastere auquel ils se consaetent. Propria fua perfina filsu commercia a mean fibi pargem eminibus medis retineat que debeat peri Minaflery competers. Ainfi ny les enfans ny le Monaftere ne peuvent estre privez de la portion legitime de l'heritage , mais aprés cela il est an pouvoir de pere & de la mere de laiffer le reste de l'heritage ou à leurs enfans ou au Monastere. Le texte de la loy est évident pour cela, & ce qui suit en pourroit encote estre une preuve, Car s'ils mentent avant que d'avoit partagé leurs biens entre leurs enfins & le Monaftere , les enfans se cuntenteront de leut legitime, de tout le refte de l'heritage fe-ta pour le Monaftere. Si verò in Monafterio degens moriatur, antequam interfiltes fine propriat deftribuat res.

Signisman jurus [6] jurus

Cal. L. v. de la territre el celes eterriteres, l'aute auteur cau desphisicoles actuais fallus est han sips faut en enuns sinvalle fallus est hand en les 20. Berth tudeurs. Es print testant som fa. de. Legradaeurs Eve\_4. s. from l'opensare moment eras liètes mon expresse qui unerductrist cus discrits (d'una eris domaine curum ulterius ulto modo.

1 V. Il ne fana pas obmettre la remarque d'un homme avant, que quelque favorable que paruft eftre à l'Eglife la loy de Thiodofe le june pour les Ecelefiastiques & les Religienx , qui meurent fans avoir teffé & fans avoir de legirames berittets, c'effoit une faveur oui effoit commune à toutes les professions qui compafoient un Corps : tel qu'eftoit celuv des Decur des Soldars, des Mariniers & autres, Car toutes ces Compagnies heritoient de tous ceux de leurs Corps excient fans cellament & fans hetiriers, Il wa lieu d'eftre forpris , quel Eglisene fils pas mise en petne durant un fi long espace de temps, d'obtenit des percurs one grace done les Compagnies fi fore au deflors d'elle jouistoiene depuis fi long-temps. Mais nous avons bien rematoné d'autres preuves de son definteressement. Les dernieres lignes de cette loy font connoiltre que ces heritages cadisques estoient aupatavant exposex en proye aux premiers qui les deman-

deient aux Empereurs. Commele Prefet Tautus à qui expeloy est addes sièe, estoir lié d'une amirié particuliere avec Theodoure & Isidore de Peluft, al y a quelque fondement de croite que ce fui à leus fuggestion &

à la demande, que l'Empereur publia cette loy, V. Nous ajoûterons encore cette rematque fat la rmiere loy de Constantin, que nous avons alleguée au commencement de ee Chapitre, que et Prince permet de donner à l'Eglife comme à un Cotps on à une Compagnie, Catholice Comrilie comme Mare Autele avoit permis par la Conflitution de laiffer par tellaaron pennas par la Contentiono de saulei par tetta-ment à tous le Corps de diverles ptofelfions. Cette loy ne met point de limites, ny aux personnes qui pontront refler en favent des Eghies Catholiques, ny aux biens qu'ils vondront lny laisset, ainsi al fut libre de donner des manfons, des fonds & des terres à l'Eglife. Et comme cette loy fut adtellée at per ple Romain. ad populam, il ne faut pas douter que re ne fust de cette wive fource que l'Eglife Romaine puifa tant de tichelfes. Valentuneu l'ancien désogea a cette loy de Con- Cot The Stantin , quand il desendit aux veuves de tienlaisset par 46 14 16. reflament aux Eglifes, & Valentinica le jeune auff, s. lip.10. quand il fit la meline défenie aux Disconifies, Mais 42. Marcien à qui on donna le mans de nouveau Constanrin , abrogea toutes ces loix defobligeantes , & remit C 4/an en vigueur la loy & la libetalité de grand Confrantin. [417. Emil-Justinien insera dans son Code & tenouvela la Constitution de Mattien. Enfan on ne peut mettre en doute que Constantin, Marcien & Justinien n'ayent permis à l'Eglife de recevoir les fonds & les rerres qu'on luy laifloit , dans les manieres fuidires , avec un amortiffement parfait, puis qu'il ne parout en aucun endtoit qu'on obligeast pour cela l'Eglife, ou de financer, ou de payer on cens annuel, ou de dounet homme vivant &

V 1. Saint Gregoite le grand enjoignit à Janua Archevesone de Caeliani, de se servir de la vigueur & de l'autorisé des loix pour faire executer les dernieres volontez de cenx qui avoient devoité leuts herirages à la fondazion de quelque Monaftere : Solerrer fecundum (. 1 2). and leger przespines . adminiere te volumu. ne pia vi- 10rorum . ant defentiorum volumentes , tha . qued abfit . remiffent caffenter. Et files herities tardent plus d'une année à cu ftiure & à Proder le Monastere, il otdonne à ces Evefque d'eftre loy melme l'executeur du testament fait au profit de l'Eglife , selon que les loix l'obligeoient. Secundum priffimar leges . delarar defuncte. L. B. D. 6 ram pear voluntares. Epifcipali supplebis studio, Il man-da à un de ses Soudiactes qui faifoit la sonction de Nonce, de faire executer le testament d'un Officier mmé Comitiolus, qui avoit Lisse la fexiéme partie de fes biens à l'Eglife , & me autre fixieme à deux de fes afftemehis : Nam facrileg um & comra leges eft. fi quie and Ecclefiu relinguiur, retinere tentaverit, Enfin ce Pape parle dans fes Dialognes , d'une fille de qualité de la ville de Spolere, qui fui desheritée par son pese, patee qu'elle avoit pris l'habit de Religion contre sa volonté : en forte que fon prete ne lay laiffa que la moitit d'une perint terre. Qua ex re faitum eft, it cam parer fue fubftancie exberedem faceres, nibilgre ei alend Licat. mife fex nuccea union possessionelle largiretter. D'où il est manufelte que les Religieux & les Religieuses heritoient, comme nous le ferons voit plus au long dans

"VII. Mais pour faire connoiftre que ce n'eftoit rien moins que la cupidité qui pouffoir cePape à ne riennegliger desbient temporels de l'Egilf-nous propoferons quelque exemple de lon parfait definetreffement. Les hoir obligerotes l'herinier d'achetet de fespropers deniers de de donnet no legataire ce que le reflateur luy

# touchant les Benefices, Part. II. L. III. Ch. VIII. 359

avoit legué do bien d'autiuy. CePape ne voulut pa l'Eglife ufaft de ce droit, parce qu'en ce point il loy feinblost que les loix de la terre u'estoient pas conformes à celles duCielçãe quoy qo'elles paruffent favorables aux interells temporels de l'Eglife , elles effoient eff: thivenient tres oppolers à lon esprit, à le s meentions de à les veritables tichesses, qui ne sont autres que des trésors L 7. Tp 4. de justice de de chattié. Es qui dem qui d'in hac re facult leges babeant. & ipfs noftse & nos anderemus, quia bares ad felvendom cogisor. & author equi, ed cefta-ter aliena legaveris. Sed quia fracemitatem vostrum lege Des, non accem lege faculi movimus vivere, valde mihi injuftum videtur. ut. &c. Voila ce que cet admirable Pafteut éctivit & l'Evelque de Meffine ; au quel il donna encore cet avis, qu'il ne devoit pas mef-me accepter ce que le refrateux donnoit librement pour fa fepulture, s'il ne reftoit encote dans fon herrrage fufhiamment dequoy entretenit la famille, Canfiderare . ne arbitror . debusftie . que effer fumma eju fubstaneie. si quid esfet, unde bi ques reliquerat sustantes debuisses. E sure pro seputura eus accipere. Voicy un autre exemple d'un semblable détachement des biens de la terre. Une Dame nommée Ammonie avoit donné à l'Eglife une maifon & une terre. Stephanie fa helle fille & Calixene fon fils vincene representer au Pape faint Gregoire leur extrême pauvreté. Ce geneseux Pape leur fit tendre cette terre & cette maifon; non pas qu'il ignorast que les altenations du bien de l'Eglife fout également défendués par les Loix & par les Canons, mais il avoit appris dans l'Ecole de la chatiré, qui est la maistresse des Loix & des Canons, qu'il n'y a rien de plos legitime, ny de plus canonique que de temperer la rigueux de la justice par les donceurs de la mifeticorde, fot tout quand celuy qui donne peut le frire fans s'appauvrir. Quanquam en que ad Ecclefia jura perseunnet, elienari legu ratio neu permittat : L. J. Ep. 13. temperanda tanon interdom est einfura districtionie ubs mifercordia respectus invites. Maxime quando tanta eft quantitus, que nec dentem enerar. & accipientu pasperiem juxta aliquid consilarur. &c. Ne plus fequi rigeru viam, quan canfu videamur piera-tu completti , & c. Melius est in dubiu non districtionem

que las prodecellars, que nos medies aucoino me fon donca à l'Elglé, entofica fair a novi tem mis par tons. Quiamque pu deraime fau hélaimus fadie atquis le completo, est en vinette, una mé fique forgune podeme Estofia constilfo; i perfundam sel sign, est durates que les mé fires advans. Oc. Le Canole V d'Orlean tenoreste cont messac contre ou tre homisighe es pouvere, suc et du ace este vie Cm. 14 que la vengance de l'Eglés cultumes, p'e nessar pouverne communiques persons.

11. Comme les restamens des Evêques & des autres Ecclesiaftiques effoient ordinairement faits au profit de l'Eglife, de que leurs proches tachorent de les faire declarer nuis par le manquement de quelque formalité preferite pat les loix, comme necessaite pour la validité des testamens. Le Concile I I. de Lyon tacha de ternedier à toutes ces libercherses, en ordonnant que ces fortes de teltamens faits par des personnes Ecclesialtiques ne laissassent pas d'estre executes, prisque la det-nieze volonté du défunt y estoit manifelte, nonobstare que toutes les conditions des loix u'y euffent pas efté fi rupulculement observées. Quia multa rergioerfaria. Can. nes inflatium Ecclefian quernes cultars privare de nariu, id custonis involabilites observeri, ut testa mena, qua Episcopi. Presbyteri, sen instrioris crains Cleres , vel donaciones , ant quacumque seffrementa pria volumme confecerine, quibus aliquid Ecclefia vel quibufeumque conferre vodeaneur, omni ftabilitate fubfiftame. Id ihreiditer ftarnemer, ut erzamft querum cumque religioforum voluntas, ant neceffitate aut fimplicitate aliquid a fixularium legum widine videarur descripare, volumen camen defuncturum debent inconcuffa menere. & in connibus Des propitie cuftidiri, L'aacheme eft la peine des contreven

attalle et a peter ser contrevenan.

111, for up hange et a Chonn for poweris tryliaquet de cant qui demetral l'Egile, fou que le lois
pluget de l'ambérato de l'ambier que le loir
pluget de l'indériento nel framilier que le loir
ent précistes pour les tethanens, parc que c'él é-tidemeste le ferand conciel III, de l'arts, qui avoir
précedé le II, de I pro. 17 quis amondi per qualitar con. 1,
estipui ai pas que amun de finanches faux. Ep. Can. 1/1
etifui aiqual constil frombatton. « Cr. Copiritare sonorelle en melines temme par le Cocciel II, de l'an
moverile en melines temme par le Coccie II, de

elefis aliquid contaife probation. Or. Ce qui fut remouvelle en melmes termes par le Concile II. de Touts. Ces termes de ces trois Conciles, Pro capra assim, finaplecisate, m'ont partu évidentment manquer le feul défaut des formalises.

1V. Mass ex qu'il y a de plus menarquible dans ces, trois Cossons, é d'un lis derignes an si tri crules, qui disont en utign de la derigne an si tri crules, qui disont en utign de lan les Galles de desais l'arsoc, qui della crule de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie

de Paris, « la déregation qui y avoit eft finte autoit Romaines, quaid d'extifire data l'entrée Edit course les chouptions filier à l'Egille. Il vidénteur de autorité de l'entrée de l'entrée de l'échte de auforance prépais enfinteuire prépaise. Cemusle gouvernement l'unqui saffit leit. Ne Ammaie que de le gouvernement l'unqui saffit leit. Ne Ammaie pour avoit de l'entrée d'entrée de l'entrée de l'entrée de service de la colicie libert que le 11 de Paris pour dépendre les fadels des formaines positionnes de un des Romantes de les trelleurs, comme il a para des Romantes de les trelleurs, comme il a para

# crequi, fed ad benignas petias perses infectis. &c. CHAPITRE VIII.

Des Testamens en faveur de l'Eglise dans la France.

1. Les Cottiles de France recommunions caux qui promont, ou represente a que a épi loife à l'Esplé, mafons faite mon inven-11. 111. Les réplaness de Richfe, lique y fait exempter, du fernatura des lors. 19. Nos lots casarroyers, appayles de Pasterici de nos Reis,

17. Nes lest canenquet, appayées de l'autorité de nes Roie , l'ons emperé fur les leux Romaines des inflamens. F. de qui eff laifé à l'Evrique par d'autres que pêt fix parens. American à l'Edife.

F. de qui efi laifé à l'Evrique par d'autres que pêr fes pares, appertient à Efisifie.
F 1, L'Eglife fidelle à refleturer les fidecommie.
F 11, Les Regies de conféques recovés en France, modernmes fremelles que des después de l'évendoire au Mesablers.

provinces and seconform of familie que l'africa fait Religiane, horizones après la mort de lora pere, ch' difficiente del lipit horizones après la mort de lora pere, ch' difficiente de lipit horizone façuare ou des pomeres, ou de leser formes, ou de fondfires, ne parenest rien retrair pour enz en particulier. X.l. Chiliprite ne défendée point de tifler en faquese de l'Egifié.

1. N Y l'exsôticode à défendre & à conferver le patrimoine de ] x us. Cu R us. my l'efpite du partain définerellement, n'one pas lisifé de moins illultes monuments dans l'aglifede France. Le Concile IV. d'Otenn menaça de l'excommunication ceux qui reciendroient ou redemanderoient les fonds, Liv. 111. Part. 11.

Guigh

Remenf. 6. 10.

Maniform 1. par les Conciles de Lyon & de Touts, dont nous ve... hons de parler ; & comme il pett encore parolitre par Zerfee. f. le V. de Paris , qui renouvella en melmes termes le I I.

V. Le Concile de Reims fit une Ordonnance Importante pour les dons ou les soccessions que laissoient aux Evesques ceux qui n'estoient nullement leurs parens. Cat foit qu'ils les laiffaffent aux Evelques contment avec leurs Eglifes, ou aux Evefques feuis; le Concile declareque ces fuccessions appartiennent à l'Eglife. Premierement, parce qu'il est bien plus vraysemblable, que le fidele a voulu donner à l'Eglise ce qu'il esperoi de recevoir a vecusiure de son divin Epoux. En second liste, il est bien juste que l'Eglise joins se de dons qu'on sirà à l'Evergue, puisque l'Evergue possicule tour ce qui a jamais esté donné à l'Eglise. Paus giers, quibus in famme facerdosis confilmen ab exchancis duntaxet aliquid ant cum Ecclefia aut fequeftrarum dimittieur, aut donatur : quia ille qui daune pro reme

die anima fue, non pro commede facerdotis comprebaare amma pul. Hun pro common pecenatis comproba-tur offerre: non quaf faun proprium le quaf dimuf-fum Ecclefa, unter faculates Ecclefa comparabum, Quia julium eff. ne ficut facerdus hubes quad Ecclefa dimuffim eff., ieu & Ecclefa hubest, quad relimputur V I. Enfin, cemeine Concile declare que my l'Evê-, ny l'Eglise ne pouttont tetenir ce qui leur au

elté l'ille pat fideicommis, pour eltre temis à quelque autre. Sare quidquid per fideicemmifum, aut Sacerderis nomini, ant Ecclofia ferraffe dimittieur. curen. attil montali ane Europa profuserum i di meter facultates finat Ecclefia computatione resimere non potersi. VII, Il fout maintenent paller des Conciles aux

Reg'es des Religieux & des Religieuses, qui ont eu le plus de vogue en France, & comme elles ont ellé presque toutes dreffces fur celle de faint Benoift, nous commencerons par celle.cy, pour faire voir quel étoit le pouvoir des Moines & des Filles Religieuses, pour disposet de leurs biens en faveut de leur Monastere, Cas. 18 19 foir avant la Profession, soit après. La Regle de faint Benoilt ordonne que celuy qui elt admis dans une Congregation Monaftique, avant que faire Profession, dost ou donner fon bien aux pauvres, ou le laisfer au Monaftere, fans pouvoir s'en teferver chofe queleonque, pais qu'il dais le déposiller de la pussance qu'el avost lus sou propre corp. Res fi quas habet : aux esse, que prus paspershus au falla foliamenter describes, conferes Monafterse, auhit fibé referonas ex comminus. O's Seles persunnes de qualité offtent leurs enfans à en Monaftere, on les fait juret de ne leur jamais rien donner, ou s'ils veulent donner quelque chofe, ils le donneront au Monaftere', en s'en refervant l'ufuernit s'ils verleze. Sub jurejurando promitsant, quia mu-quam si aliquid dens. Ge. Vel cere fi hoc facere mlucren o deliquid offerre volume in electron open do-luctron or mircule fine, faction ex rebus, quie do-velume Monaferro, denationem, reference fine, fi sta tolnerins . ufufructuario.

VIII, II est affez vray semblable que la Regle de faint Benoift supposoit que les enfans de famille u'étorent ples espubles de fisceeder, aprés qu'ils avoient frit Profession; & que l'on chligeoit mesme leurs patens de promettre & de juter qu'ils les desheriseroiene. Mais la Regle de faior Cefaire nous fait voir un plage tore et ntraire. Car aprés avoir declaré que les veuves & les vierges ne re œve son point l'habit de la Religion. qu'aprésavoir renoncé à tous leurs brêns, & en avoir dispose comme elles vondront, Non recipament mis diten de como facultarala fun . cue volucrere . charita an divisions, an venditiones faciant, ien ne usbol

fas perefferi referveur: ordonne que celles qui ont en re leux pere & leux mere, ou qui n'out pas encore l'agenecellaire pour pouvoit disposet de leurs biens en disposerous quand elles en autont atteins l'age . & qu'elles fetont mailtreffes de leurs biens, Alla vero qua adbur vivit parentibut fubstamiam ficam in peteftne habere non peffant , aut adbuc asatis minoris fient . charras sunc facere compellamin, quando ros pareneum in pereftare babere preserine, ans ad legitimam etarem

IX. La Regle de Terradim Preftre & peveu de faint Cefaire, qu'on dit eltre do mefme faint Cefaire, otdonne la metime chofe pour les Religieux, Vafimenta laica non ei mutentur, mft antea de facultate fua cher Cap 1. tat venditionis facit, ficus Danimus precipit : vade, vende. Ce. Certe fit non vale vendere . donationis char. tas em parentibus, aut Monafterio faciat. dummodo liber fie , & nibil habest proprium. Si vere parer ejus ant mater vivar . & nen habit porefterem faciendi . quando illi migraverint . cogame facire. La Regle de frint Aurelien Archeveique d'Arles est toure femblable en ce point. Qui mineris atais fant, au vivis Co. 47. parentibus in Monasterium ingrediment, charta tune facere compellantur, quando mare probeti fuerent, ant res parensum in potestate babuerens.

X. La Regle du Masitre oblige absolument les parens de deshernter le fils qu'ils dévoltent à la vie Monaftique, de peur que l'esperance d'un heritage terreftre ne le faffie un jour fortir du Cloiftre, & ne le prive des biens éternels. Or elle leut propose trois monitres de le faire, on bien en differibusme aux pauvres la pottion legitime qui reviendroit à cet enfant, ou bien en la partageant en trois patties, l'une pour les pauvres, l'autre pour fes fieres ou sutres proches , la derniere pout le Monaftere ; ou bien en jurant fimplement qu'ils ne donneront jamais rieu à celuy qui ne pourroit plus devenit proprietaire, fant se priver pout jameis de l'heritage celefte, qui doit eftre la recompenée de fa pauverté volontaire. Quia percie cius adhuc in beftra Cet. s eft petiftate, vor tanget de ta flementen voten audire : ne pro filso veftro apad vos mibil remarene in fetule, mfi Drus. Qued fi gravis vobis bes devine preceprio eft. de peresene ejus tres fient partes aqualiter. una Abbates manibus pasperibus erogetus. aliam vobis vel frarreres derelmand terriem vers parien viatici fui utilitate deferat feune. Manaftery fanctorum nfibur profuenram. Qued fi neraque vobis graves fun veces, ut net Deum andiatis pauperibus eregande. O fily animam redimendo : nie noftram confilium partibus dividendo. & anferendo ab es facularem fubften. tiam, vol nudam & felium filium Des largue : sia ni jurejurando per fanila Evangelia promitiatis si, ulte Ta. se-rius eum de vojira patrimanij fulfantia nibil babere. Les loix Boutguignones perosettoiest aux filles Religieufes de dispoter comme elles voudtoient de ce qui leut pere leur auroir laiffe : & des meubles rectus de

leur mere ; fi leur pere eftoit mort fant les partiger. elles n'avoient que l'infufrair de leut legisime. XI. On a imposé au Roy Chalperic quand on a di ou'il avoit désende de sefter en faveur de l'Eglise. Gie goire de Tonts ne dit pas cela , mois feulement qu'il appointa quelques-mos de ces tellamens, & en empel cha l'execution. Le Roy Gonttan luy avant foccede, leva cer obstacle, & donna une pleme liberté à l'execorien de ces reftsmens. Multa & ipfe Ecclefies can. L.7.1.5. ferens , coftuncenca quaque defuntborum- que, Ecolofia heredes inflatuerans. & a Chilperico compressa fuerant reflamentes; multis se benignom exhibms. ac multi раврегівня гегінеца.

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. IX. 361

### CHAPITRE IX.

De la Simonie dans l'entrée de la Religion.

I. Pentquey l'an page du diferen des reflamens à celoy de la Si-11. De la Somense dans la présifiem religionée. Descripe diffué-tions des Regles Monofloques de Janes Brandt, de Janes Cejaure, de Terrodina, de James lédore, de James Frailmans, jur le parage que les Neusces déviens faire de James bons.

111. Eles serient deverfament à denner aux seguess au Manaers , à leurs parent ; mais elles compensant à se rien amper peu Moneflere, Saint Fradman ne vent per mefine qu'ali y profess run IV. Sains Greenies diffend de rien entere des Vierres que l'Entf-

V. Tous les Monoftres oftens alors (affiamment docs par les Fondescors, les oblanous grandes, c) les characterismes

VI. VII. La plufart des Novices danne

urs parise de leurs biens. of 11 l. Neuvolles present de facut Anguilles, que les Neuvoir demonents un Menaftre le plufourt de leurs bans. 1 X. Et que les Fondaturs demonent des terres d'un tres-grand

recome. X. Les Religions d'y les Religionfes pouvant trégaux lierites , d esfé efé ridionée de rom carges à leur entrés. X.I. Les filles mafons les glus passores léchicant d'auxoftes quelque patrie femme pour leur antres dans la Religion.

A fin du dernier Chapitre donners et ment à celuy cy, nous avant infensiblem engagez dans la matiere des famonies. Car les Regles Monastiques viennent de nous apprendre qu'on n'exigeoir rien de ceux qui faifoient profession dans les Monafteres, mais qu'on recevoit les effets de leur lib té volontaire, & quelquefois melme on les exhortoit de partiger leurs biens entre leurs freres , en forte que les pauvres & les Religieux fussent auffi de ce nombre. Commençons donc à examiner cet artiele de la fimonie, qui consiste à achetet l'entrée dans les Mona-

frees II. La Regle de faint Benoift nous a montré dans le Chapitre precedent qu'on n'expeoit rien , & qu'on n refuloit rien des petfonnes âgées qui failoient profesfron . Res fi qua habes . aut erages prins panperibm , aut conferat Monafterio. Es quant sux mineurs, s'ils efficient nubes, on obligeoit leurs parens de s'obliger par ferment, de ne leut jamais rien donner en propre, ou s'ils vooloient faire quelque libetalité, de donnet au Monaftere. Se alequed offerre volunt in eleemofenam Monaferrie. d'e, Enfin on ne refusoit samais les enfans de ceux Cap 18-19. qui n'avoient rien : Que perè ce tete subil babent , finplicater petitionem faciant. & com oblatione offeram filmm finns coram reilibus. La Regle de Testadius exhorse ceux qui entrent en Religion , de vendre tous

> precepte de l'Evangile pour les parfaits ; Charras sendsditionis faciat . ficut Dominus pracepit . 6 vus perfettus effe . vade . vende que babes . d'v. Que s'ils ne veulene pas se resoudre à la pratique de ce eouseil Evangelique, elle leur laisse le choix de laisser leurs biens à leurs parens ou au Monaftere. Si sun vult vendere . denationis chartat aut parentibus aut Monafteriofaceat. La Regle de faint Cefaste propose seulement de vendre, ou de donner, fans determiner à qui on donnera. Enfin la Regle du Mustire enhorte d'abord de rendre ét de donner tout aux pauvres , conformement aux paroles de 3 s-SUS CHASTTque is les parens trop pathonnez pour leurs ticheffes, ou pour leurs autres enfans, ne peuvent le refoudre à conbeaffer ce precepte de perfection, l'Auteut de cette Regle leur donne un confeil plus remperé & plus proportionné à leur foibleffe , de portager 1 V. Pattie.

Cap. 1.

la poetion de ce jeune Religieux entre ses fteres selon la chair qu'il quetre, fes freres felon l'esprit, aufquels il se joint pour le trite de ses jours , & les paivres ausquels il se rend semblable. Quad si sorie proprer sumani-tacem divistarum , vel auserem morrita, dons familie. gravie vobu & muni: dulcu hac devena praceptio conve-net, mulete Regula nofire a parribus falubre flatteum con-Glum Departume que res fant equaliter persones Saint GA. 4. Unique Evelque deffeville laife la liberté à ceux qui font profession dans un Monastere, de diftribuer leurs biens aux pauvres, oud'en faire part aux Monastefes,

Onnes fue primien aut indegentiem develore, aut Memafters conferant. Mais faint Fructueux Eveque de Brague, ayant reconnû par de fâcheules experiences, que es Religieux qui avoirnt donné une partie de leuts biens aux Monasteres où sis estorens entrez, prenoient de la occasion d'en fottit , & de redemander ce qu'ils avoient donné, il refolut dans fa Regle qu'onne rece. Cap 18vtoit jamais rien de ceux qui se presenteroiens pont estreadons, & qu'on ne les admettroit point qu'après qu'ils auroient d'iltrabué tous leuts biens aux pauvres. Comperimen per minus canta Monasteria qui cum fa-

cuitani cuita finui ingressi funt . Or Nishel de pristinis fa-cuitani que, in cundem secum un ingressi sepris Mo-nasterium . vel ad unum mommum recipiatur : sed O ipse L. 4. 6. man fue cuelle perperibu creges. G'e. Ces paroles femblent empruntées de Callien. 111. Il eft aife de remarquet dans toutes ces Regles,

z. Que le premier conseil qu'on donnoir à ceux qui entrosent en Religion , ou a leuts parens , estoit de pratiquer la loy de l'Evangile, en vendant & diffribuant aux pauvres ou tous leurs biens, ou la portion qui leur revenoit des heritages paternels. 2. Si les parens ou les Novices ne se potroient pas à suivre ce conseil, & voulcient donner quelque chose au Monastere, on leur conseilloit de faite un juste parrage de leurs biens entre leurs parens, les pauvres & le Monaftere, s. Saint FtuCmeux a esté le seul qui ait refusé les dous volontaites de ceux qui estoient receus à profession. 4. Mais rien n'est si évident que la maxime incontestable & la tique universelle de toutes les Regles, & de rons les Monasteres, de ne rien exiger pour l'eutrée & la

reception dans les Cloiftres. I V. Saint Gregoire ne fit que rétablit l'ancienne Discipline dans la Sardaigne, quand al désendit à l'Archevelque de Cagliati de rien prendre pour voiler les vierges , c'est à dise pour les recevoir à cette profession folenmelle, à laquelle on donnoit le nom de confectation. De ordinacionibus però . vel de suprim Clericorum, L 3 27.34. ant de isi qua velantur virginibus . milns . ne nunc feri

dicirer : quidquem premy prefumet accipere. Nifi quip-peam fuafonte offerre mainerine. Il ne défend pas de teword les offrandes volontaires. V. Mais il faut rematquet que ce Pape ne souffroit point de Monafteres qui ne suffent sufficamment do. L. 1.59.

leurs biens & en donner le prix aux panvres , selon le tez. Il écrivit à l'Evelque de Naples de confacret la Chapelle d'un Monastere de filles , fondé par une Dame fort riche, pourvû que le teltament de cette Dame eut lieu, que letiers de ses biens qu'elle donnoit à ce Monaftere y full effectivement appliqué, & que tontes les offrandes & les autres liberalités qu'on y ourtoit y faite , appartinffent au Monastere , fans que ny l'Evelique, ny le Clergé y pust rien pretendte. Quant aux Monasteres des Religieux, il manda à l'Archevesque de Ravenne, qu'il ne devoit pas perflettre que les Ecclefiaftiques en dinimuaffent en façon quelconque les revenus, & que li les revenus n'eftoient luffilans pour la subsistance des Moines , il ne falloit pas y établit on Monaftere. Si tamen talia loca funt . ue fit undaibi fub - L. 6. Et 40. fiftere valeant. Ainti les Monafteres fe paffoient facile. L 7. Ep +.

Ddi

61.6.1.

ment de la convertion fix Monafteres de Religieux dans la Sicile, aufquels il donna autant de terres & autant de tevenus qu'il en falloir pour y faire vivre les Re-ligieux fans indigence. Quidus tantum pradiorum cones ejur vera tulit, quareum paffet ad vollum quetidramum Des illic militantium fine indigentia fuffragari. Estantenonté fot le trône Apostolique, il se plasgustik l'Abbé Jean de ce 2/19.3que ses Religieux no s'appliquoient pas à la lecture, pur qu'ils trouvoient sufficienment de quoy vivre dans les nffrandes qu'on faifoit à leur Monaftere : Confide-

ment de rien prender de ceux qui y eftoient receus. Ce faint Pape avoit luy-melme fondé des le commence-

rare necesso est aquaneum procaum est ne ex aliena oblatione Dem tobu alimoniam transmiferet . & vas mandaen Dei difeere negligatie. Mais les chiritez estraordires de ce faine Pape ne faifoient peur-eftre pas la moindre partie du revenu des Monafteres. Ayanc reces de deux perfonnes nobles & puillintes tiente livtes d'or pour les employet à racheter des esclaves , il en diffribux la moitié à trois mille Religieuses de Rome, qui manquoient de lits & de enuvertures dutant l'hyver. Cat encore qu'elles recessient tous les ans quatte-vings livtes des liberalirez de la Chambre Apostolique, cela n'eftoit pas foffisint pour uo fi grand nombre de saintes filles, dont les jeunes & les prietes avoient fans donte

esté le boncher & le compart de l'Eglife contre les épées L. 6.Ep. 13. des Lomhards. Nam juxta notitiam qua diffenfactur. trià milia reperimeur. Et quidem de fancti Petri Apafolorum Principio rebus octoginea annuas libras accipinet. Sed ad caream multicudinem ifta qued fron? maxime in hac webe . who ammia grave prezioemment ? Harem vers talu vitaes, arque in tanum lacepnis & abstinenti distritut an excedensia quia si sipe non essenti mossu nistrius i an excedensia quia si sipe non essentia nistrius i an per te annos in lace hos substitut inter Lengobarderum gladus presister. Le messon faint Gregoire ordonna a fon Nonce en Sicile, de remettre à un Monastere tous les biens d'une R eligieuse qui y avoit efté enfermée pour y faire penitence de la chare criminelle. Afin que le melme heu qui estoit eharge de son entretien , joiis? ansh de ses revenus L. 1. Ep. 41. Denationem arcilla Dei . que lapfa eft, & in Monafterio

data . cooni postposita tardetate restitue : quatenus epse la cas rerum em le pendra habtat , qui em folistitudina laborts portat Std 7 quadquad ab alias ex cius fubliantsa tenetur recollige & Monafterio prafato trada. Une nu-tre personne s'estant enfettnée e lle - mesure dans on Cloiftre, pour s'y appliquer toute entiere à la priere & à la lectute, ce Pape voulue qu'on fournift au moins de son patrimoine la dépense qu'il faisoir au Monaste. E. 7. Ep. 1. re, od il ne pouvoir pas travaillet. Cui vix purus imponere . ne expensu eidem Virigantine in Manaferie . qu lettioni vacat . & laborare non potest, parum aliquid de Substantia matris sua dare debusser. Ce Pape ne desapouvoit donc pas les pentions alimentaites pont les Religioux qui ne pouvoient pas eravailler. Il nous apprend bien ailleurs qu'il y avoit alors des Monasteres qui n'estoient point fondez, & qui faifoient profession

bienheureux lfaac, qui tefufa les etrees qu'on voolut lny donnet, & tépondit à ses Religieux mesmes qui n'entroient pas encore dans la purete de ses semmens, Dialeg. L. qu'un Moine qui desite des possessions far la terre, est indizne do nom de Moine, Manachus aus interrapalfessiones quarit. Monachus non est. Mais les Monastetes de cette nature Moient fort rares , & faint Gregoi melme nous as flex témoigné ev-delfos, combien il defiron que toutes les mailons Religieuses fullent bien fondées, de peur coe les foins importuns des necessisca torporalles ne caolallent enfin la diffipation entiere de

de ne point posseder de fonds. Tel fut le Monastere du

la Discipline spirituelle. Ce faint Pape si desinteresse

s'intereffoit neanmoins pour faire jouir les Monafte. res des heritages qui leur effoient échûs par la mott de leurs Religieux, Candide Abbé d'un Monaftere de Rome, estant en procès avec un Officier de guerre, frere L. : 144 1 d'un de ses Religieux decedez, famt Gregoite a'entre mit pour les faire transiget fut ces droits, & la transa-Ction ayant efté dreffée, il la confitma. Cum noftre queque confenfa commeda eranfaltionis pagina int decifaeffcaufa. On exigeent donc alors par l'autorité des Lors & des Canons, on exigeon, dis-je, des paren des Religieux & des Religieuses , non pas à la verité de petites fommes pour leur entrée dans la Religion, mais des betieages entiers, foit dutant leut vie, ou aprés

V 1. Outre les rentes des Monafteres en fuite de leur fondation, outre les offiandes qui s'y failoient, outre les charitez & les appones extraordinaires, il faut eneore remarquer que la plos grande patrie des Novices qui avoient du bien, l'y confactoient à Dieu, au moins en pattie, C'eft ce qo'on a pû connoifte par ce qu efte dir cy-deffus, & par la percaucion que l'on effet oblige de prendre, afin que ceux qui avoient apporté leurs biens dans le Monaftere, ne s'élevaillent point contre les autres, qui y effoient entrez avec le feul tre-for d'une bonne volonté. Saint Isidore Evesque de Seville represente à ces Religieux qu'il lest auroit esté plus avantageux de posseder leurs richesses avec modeftie dans le monde, que de s'enfler de vanité de la libe. talité qu'ils en ont faite en entrant au Monastere. Qui Repale : aliqued habences in faculo convertueur. non excellentur. fi de finie facultatibus quedennoque Monasterio contulerunt : fed potius timeant, ne per hac in faperbiam la-

V 11. Saint Augustin avoit déja donné le même avis à ses Religieuses, qu'il leur estoit inutile d'avoir donné leurs biens aux pauvers , si le mépris des richesses les rendoit plus orgueilleuses que n'avoit pû faite la posfession. Quid pradest dispergere dande passersbus. O Epst. 103.
passerem sers. s. amusa mosera superbus essective con-temmende, anum surem possistade?
VIII. Mais ce meime Pene montre sort claire-

ment que toutes celles qui se consacroient à Dieu ellesmetines par la ptofession Religionse, faisoient un holocauste parfait, en confectant en melme temps ce qu'elles avoient poffede à l'ufage des pauvres & à l'entretien de la Communauté. Que aliquid habebant in fa. 166 culo . quando ingreffa fant Monasterium . libenter velim sand offe commune, il ne fe peut tien direde plus clair, Ce qu'elles avoient possedé en propre, elles le possedoient en commun aprés leut profession. Il est vray qu'on tecevoit avec la melme facilité celles qui effoient pa vees , mais c'eftoient ces latgeffes des riches qui facili. toient la teception & l'entreuen des pauvtes. 1 X. Auffi le même S. Docteur dit ailleurs , que felon tarfelant. les paroles du Pfalmifte, les petits oyfeaux font leurs Cassi, a nids fur les Cedres do Liban, lorfque les rotoriers, les

artifana, les pauvres viennent se devolier à la vie Reli-giersse dans les Monasteres qui ont esté construits & dotrz par les personnes les plus puissantes & les plus eiches du firele, qui donnent aux ferviteurs de Dieuleurs champs, leurs pardins : leurs maifons. & toot le fuperflu de leurs infinies richeffes, Erenim cedri Liban mobiles & divites & excelfibrius faculi, quoniam cun timore audient. Beaus qui inteligis faper egenem & pamperem: assendant res faze, villas faze. & omnes fu perflues copies . quibus videntur excelfi , & prabert illes ferou Dei . dant agres . dant bertes . adificant Ecclefia . Monafteria colliguet pafferes . ne in cedra Li-bani nidificent. Attendito totano terram . fi non ita oft. Il est dont vray que dés le temps de faint Augustin,

# touchant les Benefices, Part, II. L. III. Ch. X.

e'êst à dire des le commencement du cinquième sircle, les jardins, les maifoos, les terres, les richeffes des plus grands Seigneurs de l'Empire Romain avoient été données aux pauvres, aux ansaccues, & aux fechaceurs de la panvrere Evangelique. On n'avoir garde de fermer aux panvies la potte des Monafteres, que les tiches n'avoient fondex que pout des passetes. Mismei bujus faculi, pafferes videneur. Quid magnem dissi-ferant l'Alius se conversie, demiste cellum paera sui sangem. oux unum lettems, & name uram. Converse

fe tamen . faitme eft paffer . &c.

X. Mais rien ne nous montre mieux combien il eut estéridicule de rien exiger de ceux qui embrassoient la Profetsion Religieuse, que la liberté que les Religieux avoient toûjous conservée, & que l'Empereur Justinien leur maintint, de succeder, & de pouvoir dispofer pendantroute leur vie des successions qui leuc étoient écheues, d'en disposet, dis je, en faveue des pauvres, ou de leurs Monaîtres, ou de leurs proches, quoy qu'ils n'en puffentrien referuer pour eux-mei en particulier. Car qui peur douter que le Monaftere auquel ils le dévoisoient eux-melmes pour le telte de leurs jours, ne fust toujours le premier & le principal fujer de leur liberalité : & qu'on ne le selolur plus ordipairement de poffeder en commun ce qu'on ne pour offeder en propre, que de s'en perver rout à-fair. C'est ce que saint Augustin semble infinner dans ces patoles deja capporter; Que aliqued babebent in fe-culo, quande ingresse since Menasterium. libenter ve-

lint illud effe com X1. On pourroit melme croire qu'il effoit li ordi-naire, que les filles qui entroient dans les Cloiftres donnailent quelque fonds, ou quelque fomme d'argent, quoy qu'on ne l'exigeaît pas : que celles melme quin'avoient rien failoient des efforts extraordinaires pour amaffer quelque petite fomme, afin de la donner en entrant au Monastece. La preuve en est évidence dans cet admirable Religieux , dont il est parlé dans la vie de faint Jean l'Aumonier , Patriarche d'Alexandrie, Cir ce faint Solitaite qui avoit refuse l'or qu'on luy offroit, difant, que fi un Religieux avoir befoin d'or, il n'avoit point de foy, & s'il avoit de la foy, il n'avoit pas befoin d'or . Morachus fi fidem habet . aurum non indiges: si antem aurum eget, sidem non haber. Ce faint Soliraire, dis je, contesta que s'il allor mandiant avec une jeune fille , c'eftoit pour luy amaffer une petite fomme d'argent pour la faire recevoir dans un Monaftere, Gyrabam cum ea in fimplici corde, expofceus modicum fumprum . quatenns netroducerem eam en Mo-

#### CHAPITRE X.

Suite du mefme fujet, de la Simonie en entrant en Religion,

1. Dones examples, que la Religionx & les Religionles benesions après leur Professon, & faujantes pars de leurs biens à leurs blo-

11. Les fauts Peres involtraines contre les parens que en den-notes par à leurs files Religionfes la mefeue det, que fe elles a-varent éposfe un komme de leur qualité. 111. Les meines Peres qualques que teux que one des enfans,

miffent ] 1 14 1-CH 2 1 5 7 de leur nambre, & lay referențient ja per: 1° Les Religian(es ayunz vieu derane plubeurs feeles dans leur maifan pateralla, heritans avus leurs autres faues su france, no rendoras pas leur condicion per en fe ranformans dans des

Les loix Repules des Bourgaignons & les lois Imperiales fent

FI. C'a eft l'oubly de ess leix & de cet faintes manistes, qui

VII. La ley des Ettergragnens ne dennet aux Religionfer qui uns

FILL. A perme crepet- en ancrefit que ce fuft fenence d'exiger de ceux que four tradition. IX. Va Aucur neerens a cris que ce qu'en angen'eft qu'ent temperfation du dreix Chiernes, Lage en fe dépossible

E Moine Malchus, dont faint Jerôme a décrit les avautures bigarres , fortit de fon Mo. Cay. 1 naîtere aprés la more de son pere pour aller soulager sa mere, pour vendre ses heritages, & en partager le peax entre les pauvres, fou Monastere, & luy mesme pout les propres belous. Ve felarer vidnieuem matrie. O exende verumdeta peffeffiencula, partem eregarem panger . O ex parte Manafterium confirmerem : and erabefee confiters infidelitation meam?) partem in praum meeram felatea eregarem. Le faint & admirable Ariene voulut dechirer le testament d'un Senateur, dont il effoit parent, qui luy avoit lasse un grand & riche heritage. En ayant ellé empefché pac celuy qui le luy avote apposté, il se contenta de le luy cendre, & de le luy faire tapporter, en luy difant, Qu'ilétoit Piu Pard mort luy-meime avant le Senateur, & qu'ainfi il o'a. Refonde. voit pul le nommer son heritier. Ego prim mortum fam rem. 1. 6.0. puem ille, ipfe autom modo morenus oft, quomodo me reit beredem? Je laiffe les autres exemples qu'on peut 4-7. 6.14 lire dans les vies des faints Peres du defert , où l'on vetra que c'eftoit une rentation affez ordinaire du demon, deperfuader aux Religieux qu'ils efforent obligez, leurs

parens estant morts, de venir recueillir leur hersenge

& lediftribuer aux pauvres. Il est neanmoins quelqu fois arrivé que les Directeurs les plus éclaitez ont efté L. 10,1. 56 d'avis que les Religieux allassent recevoit les succesfions qui leur eftoient échenes, comme il paroift par la réponfe de l'Abbé Pasteur à un Solitaire , qui l'avoir consulté sur une renconsre pareille. Car voicy la réponte qu'il luy fit : Si dixere , da cam bareditatem in Ecclefiam. Clerics fibi faciona convivia ex ea. Si autem dixero . da cam parentibus enu . non est tibs merces. Si vere dicain, da pasperibus, ficurus eru, Quidquid ergo tiu, tade, fac, ego canfar non hobes. Ce laint me apprehendoit , que si cet heritage dimiffa eff mibi emeu hereditar . estoit donné à des Ecclesiastiques , ils ne le diffipatfent en festius somptueux : il ne outois pas que fi on le lasflost à fes parens on ne fe privalt de la récompense celeste, qui n'est promise qu'à ceux qui affistent les pauvres. Ainsi il concluoit pouc les pauvres, du nombre desquels les Religieux ne pouvoient eftre exclus. En effet fi faint Augustin affore que les riches du fiecle par route la terre avoient chan-gé leurs Palais en des Monasteres, ausquels ils donnoient la meilleure parrie de leurs biens ; comment les Religieux melmes à qui ces grands heritages estoiene écheus, cuffent-ils ellé moins nelen pour cette forte de faintes œuvees? Le celebre Solitaire Abraban ayant appris douze ans aprés sa conversion, que ses parens effoient morts, & qu'ils luy avoient laiffe beaucoup d'argent & degrandes terres, il fit distribuer tout cela aux pauvees par un de fes amis, fans vouloir foreir de la tetraire. Aurum et copiesson pradiaque relique. Vita eju a-rune. Qui regans amicum quendam admodum sibs cha. pedenjuid

um, ad defiribacada uneverfu indigentibus at popilis. 1.3.

officium religiofum ei enjouget au spine eratembus im-padimentum, bujus rei gratia gigueretur, Saint Jeco-me meline raconte comme faint Hilation revint de la 10 000 Hifolitude en la potrie, après la mott de les patens, & laries. partagea la foccession qu'ils luy avoient laissée entre fes freres & les pauvres , ne le cefervant rien pout luy mefene. Reverfus oft cum quibuflam Monachu ad Patriam. & parentibu jam defunitu . parrem fubflantie Dd itj

eribus tarricus est : nibit sibi ueribus, parsens pesperibus largicus est z nibil sibi nuim reservans. Je ne içay si les estiques mous perroient de tapporter au fujet que nous grantons, part, s. pag. tellament de famt Gregoire de Naguange. Carce Saint embraffa la vie des Solitaires, & neanmoins il fit un testament, par lequel it buissa tous ses biens, meubles & immeubles à l'Eglife de Nazianze, affectant neanoins quelque terre au Moine Euftathius, qui avoit

efté fon domeftique. II. Outre roures ces temarques qui nous apprennent, combien il elloit facile aux Monafteres des fept ou huit premiers fiecles, de ne tien exiger de ceux ou de celles qui y faifoient profession, & combien d'autres fources y faifoient couler avec abondance toutes les commodites necessaires à leut subsistance. En voicy encore une qui n'est pas moins considerable. Les faines Petes faisoient passer pout un crime si les parens ne donnoient à leurs enfans qui s'engageoient dans le chemin éttoit de la perfection teligieule, la mesme part de leurs heritages qu'ils auroient eue s'ils fuffent demeurez dans les ergagemens du fiecle. Ce feroit le fujet de plusieues Chapitres si je vaulois étendre certe matiese. Je me eontenteray de rapporter ce qu'enécri-vir faim Jerôme dans fa lestre à Demetriade. Ce Pere blame avec justice le peude foy & le peu de religion de ceux qui ne donnent à leurs filles Religieuses que le moins qu'ils peuvent, & à peine leut laissene-ils ce qui est necessaue à leur entretien, afin de conferver leurs grandes richeffes à leurs autres enfans qui demeutent dans le fiecle. Il s'étonne encore plus des Ecclefiastiques qui en usent de la mesme sorte, au hen d'imitet celle qui donna à fa fille Religieuse toute la dot qu'elle luy avoit preparée, au cas qu'elle fe mariaft : ne sureant pas que l'Epoux immortel qu'elle choififloit, d'ûr eftre moins eft me que celuy qu'elle ent pû prendre fur la terre : ny qu'elle puit mieux employer toutes fes periffables richestes, qu'à en achette le tresor incorrupti-de Dens-ble d'une écernelle felicité. Certe qui religiospires sibi tris. de vit-videntur, parvo sumpru. C qui ven ad alimenta sufficiat . verginibus date, emmem ceufum in urroque fexu facularibus liberse largiuneur. Quad nuper in hac urbe diver quidam fecie Presbyeer: ne duce fileat in prepofite verginali imper relinquerer , & alterum ad emm

> arque utinam rarum effer exemplum : qued quame crebrim eft. tante ifte felicieres . que ne plurimerum quidem exempla fecuta funt. Fertur & omnium Christianerum Lande celebratur, quidquid fueras suprisu praparazum. a fantta Chrift Syneride tergeus traditum. ne Spanfe fieret injuria; ime ut detata proftinut opibut venires ad Sponfum; & quad in rebus munds persturum erat : demoficerum Dei sustencares inopiam. 111. Afin qu'on ne s'imagine pas que faint Jerôme favorifoit fa caufe & fa profetfion, y'ajoûteray que

copiam flierum luxuria seque deliciis propiderer. Fecernes bec multa prob deler! noftre proposite famona .

dans le mefrae endroit il s'emporte également contre les Ecclefiaftiques & les Religieux qui faifoient de nouvelles acquificions, & qui en un temps de calamité publique achetoient par une infatiable cupidité les terres que les feculiers vendoient pour affilter les pauvres. Ibiden. Ve ernbescar emnu Ecclefinftici minifern gradur. O

taffa nomina Monacherum . emere pradia . tanta nobiaugust de Lieute vendente. Les autres Perès de l'Eglafe n'ont pas And cherde temorgne mounts d'ardeur contre ces Peres irreligieux , 45. De de qui croyent perde ront ce qu'ils ne perdent pas dans ter fer. 4+. le monde, qui refusent tout à ceux de leutsenfans qui 126. De 19 feavent bien user des biens , & no tefusent rien à ceux à qui ordinairement les biens de la fortune ne font que 10 J. 157 les inflormens de Jear débuoche & de Jeur dammario 3. ad Ledg. Punique em Peres effoient d'avis que coux qui laifent

tous leurs enfans dans le fiecle, doivent faire la meline Chafes 44 part à Jasus-Cunist de leut heritage, comme Annihm s'il eftoit un de leurs enfans ; ils n'avoient garde d'a. 11 /0/00. vost d'autres fentimens de la portion de crux d'en... h. 84. 8-fd. tie les enfans d'une famille qui fe confecent à la 1/4. 140.

Religion IV. Si l'on considere l'état & le ptogrés de la Profeffion R cligjeuse dans l'Eglise, on demeurera persusde qu'elle ne pouvoit pas donnet l'exclusion des biens trimoniaux. Car durant les trois premiers fiecles il n'y eus point de Monafteres , les Veuves , les Vierges, les Diaconifles qui s'efloient confactées à Dieu, de. meuroient dans la maifon de leurs parens, y étoient nourries, & recevoient leur jufte portion de l'heritier. Dans le quatricuse ficcle l'on commença à fonder des Monafittes, mais on pe lauffa pas de voit encore durant plufieurs fiecles uo tres-grand nombande ces filles Religieuses passer leur vie dans la maison, & dans la conversation des seculiers. Ainsi elles beritoient, Celles qui entroient dans les Monafteres ne rendoient pas leur condition plus delavantagense poor le choix qu'elles fuloient d'one plus grande perfection. Jesus. CHREST n'eltoit pas moins leut Epoux, ny moins digne d'une grande dot.

V. Auffi les loix Royales & Impetiales conferverent les Religieux & les Religieuses, c'est à dire les Monafteres, dans le meime droit d'hetiter, qui ne leur effoit pas contefté avant la fondation des Monafleres. La loy des Bourguignons que Gregoire de Tours attribué au Roy Gombard, & à laquelle le Roy Signi. Greg. 7 aus. mond Carholique eut bonne past, dorne aux files ! Religieuses le mers de l'heritage, fi elles ont un oudeux Tit. 14. fectes, & à proportion fi elles en ont davantage. De cellus, que se Des voverint, se una dues fraires habuerit . terriam inbemm ut portionem de bareditate Patru accipias. Ge. Il eft viay que felon cettte loy les Religirules n'avoient que l'ulufruit de leur portion de l'herienge paternel, fans pouvoir disposer des fonds, fi ce n'est de la facceffion de leur mere, ou de leurs acquées. L'Empereur Justinien défendit aux peres d'empescher leurs enfaits d'entret dans le Clergé. ou dans un Closstre , ou de les desherater , s'ils y en troient : les obligeant meline de leor linfer par relta-ment le quott de leur fisceeffion : Ve non liceat paren- col l. 1. de cibus impedire, que minus liberi torum volentes. Mo Enl. 60ir. mache, aux Clerics fiant, aux eam ob felans caufam let 54-55-exhercidare. Sed fi spfi softamentum condant, necesse babento, quadramem illie relinquere. Sin auren bic non facerine . locus fit ab inteffato, Si ces enfats quittoient enfintel a Religion on le Clergé, cette loy autibue tous leurs biens au Monaftere, ou à l'Eglife, dont

ils eftoient fortis. Qued fi ille Monaftersa aus Ecclefin relinquant atque mundan fiant conne opferum jus ad Monasterium aus Ecclesiam percenes. VI. Concluons de tout ce qui a esté dit dans ce Chapitre, que comme il n'y a rien de fi jufte, auffi il n'yauroit rien de fi facile, je diray melme rien de fi avantageux aux Monasteres que de les obliget de n'exiger rien de ceux, ou de celles qu'on y admet à la Proion Monastique, selon les anciennes regles de l'Eglife, fi on rétabliffoit auffe l'ulage ancien des mêmes maximes, & des melmes loix qui eftoient en vigueu dans ces fiecles dont nous parlons. Car combien feroit-

il plus avantageux pour la fubsiltance tempotelle des Religieux & des Religienses, on que leurs patens leut laiffailent la meline quantité de biens & de terres qui leur fetoir écheuf s'ils n'euffent pas quitré lemonde, fo lon les maximes des Peres ; ou que felon les loix Imperiales ils ne pullent eftre privez du quart de l'heritage paternel, ou de leur legitime. Il y a bien de l'apparence

que ç'a été l'suoblervance de ces fainces maximes & de ces loix si équitables , qui a redoit les Monasteres , sur tout ceux des siles , à l'impussiance de nourrit leurs sujets , & à cette facheule pratique d'exiges dés leut entrée ce qui est necessaire pour leur noueriture à l'avenir. VII, Il faut encore ajoûtet cette remarque, que

l'article de la Loy des Bourgusgnons, qui vient d'eftre reduit les Religieules a une fimple pention viagete, fans pouvoir aliener le fonds, done leurs parens ou leur avoient donné que l'uluftuit. En condicione ne pofi obitum illius, qua famina O fanitimonialu eft, quid-quid in ufufruttu de parernu bonu percepie, ad proximigres parentes persineae; usbil illa exinde alienandi poersterem habieura nife ferstean qued ex marre bonu. ed ejt recellulus, vel ornameurus , aux ex fuo parmeres labore conquirere. Elle leur permet feulement de laiffer après leur motrau Monaftere leurs meubles; leurs ornemens & leurs acqueits. Justimen fut plus liberal pour les Mo-

VIII. Finisspar cette derniere reflexion, que quoy qu'il sut defendu de rienexiges de ceux qu'on tecevoit a la profession Monastique, cen estore que par les mortis du defintereffensent & de la psuveete Relsgreate, fans qu'il att paru qu'on apprehendate le crime de la famonie. Je conteile bien que tant Gregoire avoit eu en vene la timonie, quand il defendost de sien prendre des Cieres qu'on ordonnost, ou des Vierges qu'on voiloit, Mais il ne parle en cer endroit que de la confectation des Vierges, qui estoit reservée à l'Evelque, & citoit une auguste ceremonie, approchante de celle de l'ordination. Les Religieux ne recevoirne aucun confectation femblable, non plus que les Religieuses qui n'estoient pas Vierges , ny enfin les Vierges mêmes qui entroient en Religion , fielles n'avoient atteint un âge fost avancé, iclois que nous l'avois expolé ailleurs, Comme les fiecles polterieurs ont prefique coofondu ces différentes fortes de profession, il a bien pû se faire qu'on les ait toutes estimées capables de simonie. Au moins it est bien certain que Cassien rapportains an long les tations pourquoy les Moines de Tabennes, qui patfoient pour les plus patfaits de tous les Religieux d'Egypte, ne tecevoient pat melme les offrandes volontaires, ny les premiers habits de ceux qu'on y admettoir à la Profession, ne dit point qu'on affe-Auft en cela par un foin tout particulier d'éviter jusqu'aux apparences de la fimonie. Il dit feulenient que c'estout pour ne pas donner aucun sujet de vanité & d'enflute à ceux qui ruilent donné quelque chase , &c pont ne pas les expofer à la perilleule sentation de for-2 4 4 4 5 tir dans la penice facrilege de redemandes ce qu'ou

auroit receu d'eux. IX. It concluray certe matiere pat la reflexion d'un Anteut nouveau, lequel ayant remarqué que falte

Gregoire le Grand declara, que puisque le Moine Vi-rigantinus vivott dans un Monastere, & ne pouvoir y travailler, il estoit juste qu'on y dounait une partie des biens de fa niete : Ve expenfai Virigantino in Ma-L. 7. Ep. 2 nafterie. que lectiones vacar . O laborare non poteft. parum aliquid de fubitantia matris fua dare debaifes : fajoute, que ce qu'on prend à l'entrée de la Religi n'est qu'une transaction qu'on fait sur les successions qui poutroient écheoir aux Religieux & aux Religieu. fes, puisque selon les Lois les Monasteres deivent heriter en leur place, on ftipule d'one peuse fomme pre-fente, & on telèche de grandes fucceffions post l'avenit : qu'en cela il n'y a pas fenlement la moindse apparence de fimonie : tone au plus on pontrois accufer d'avarice les Monasteres riches, & qui ont suffilamment dequoy enttetenir leues Religieux. Aute professionene machi cum parentibus aut alsu confanguinem de haredisme figulareur, accipimento quid prafesen & modi-ci .pro grando fuento. Non staque de Monafres orgrefiae ant profesionie. sed de spettantu ad nos baredetass spreeso pacificimur, abi unlla val focies eft fintonia Opuleota & fratrum fuorum fuffesentem fuftentagionem be tia Monafteria . ad fummeum de avariria necari poffunt.

### CHAPITRE XI

De la fimonie aux Ordinations & aux Dignitez Ecclesissiques, dans l'Occident.

maples commune dans l'Occidentés plas 11. Pretone Emmisme remarante de emdannies duns l'E.

It I Raren pendantles eren premiere fiet'er de l'Eglife.

IV. V. Placemmuse apresels Lumples V I. Desfoftes que la live que factores après les ibelies. V 11. Der dens qu'ils farfeites aux Rou

V 11 1. 1 X. Auter, exemples de la mejme femonte X. Quels effenter les feuriment en la conducte de fernt Gregore fet X I L. Ste latter aux Reie & aux Loefques de Pravet centre le

X 111. Elene reper par moins dans l'asla.

X (11. L'S Concher de France l'ayment force IIV. Breene d'E'rages meff.

X F. Ou l'an fe rela ha un pen , quand on y fauffret que les fere-Ringur upres aver fen pennette, rentrafiqu dans les Benefices; te em efter contre les marien Caren.

A simonie qui se peut commettre dans les otdinations, nous dormera une osatière presque audi ample & audi éconduc que celle que nous venons d'achevet, de l'entrée en la Religion. Je commenceray par l'Occident, pout passer ensuite dans l'Orient, où les pratiques relàchées semblent avoit esté finon plus munes, au moins plus autorifées. Au refte comme nom n'avons parlé que fort brevement de la fitnome dans la premiere Patrie : nons avons erû devoit icy teprendre ce qui v avois esté obmis.

11. L'Ecricare nous fait voir les premiers commencemens de en melme remps la condamnation de la fi-monie, dans la performe de Basilam, dons faint Pierre dit, qu'il aima la recompense d'iniquité, qui mercedem seraris amerit. Dans Giefi , dont la chair fut auffe. 4. Per 1.154 toft frappé: d'une lepte, qui n'estoit que l'image de celle de son ame Dans Jeroboam qui vendoit le Sacredoce au plus offrant, & qui actita par là fur fa tefte & for exile de les enfans la vengeance du Ciel & la deftru-Ction de la famille. Quicamone volchar, implebar ma. w. it unm fuam & fabra facerdas excelferum, & proprer have Meb l. s. canfam peccaret damus ternbaan. & everfa eft. & de. t. s.

lesa de superficie serva lason acheta le Sacerdoce d'Antiochus le Noble, Roy de Syrie; Herode imita fans peine les deseftables exemples des Rois qui l'avoient precedé, & fut smité par les fucceffeurs dans la vente prophane de la grande Sacrificature, Saint Jetôme, remarque, que l'asus-C n n ter mefine fut colldamné par un Pontife Simonsoque, pusique Caïphe avoit acheté d'Herode la jostiffance da Pontificat pesdant me année feulement. Refert Isfephus sfton Cal. phase neine carriers and Postsficeture ab Herode pretio redemife, Nan ergo norum ift i fi nequam Pentifen; seiguar pudierr. Simon le Magiteien fut le malheureux pe- Ja Manh o. re de la femonie dans l'Eglife; comme elle fembloit 16. supposer que les choses faintes effoient venales, on luy donna le premuer tang entre les herefies , avec cettehonecule gloise, d'avoir solls efté la première conhave berefin in Ecclefia ante umuer radice pelli fere fer-

dannees , felon le grand faint Gregoire. Cien liquest 1.7. Ep. 111raphife . mane un epfa fun erigene Apoftalica effe derefta.

111. Les voussigns tempourle des collections & de che de giames (Eschalishier) deutem Errori jerméen faction, judy à l'Empire de Comfarent, air deux page faction, judy à l'Empire de Comfarent, air deux page faction, judy à l'Empire de Comfarent, air deux page faction de l'empire de comparent de comparen

ce qu'elles font fain prix. Nopes enimprair salers L'esceple. Ainsi les tetéries de les revenus de l'Eglié en provenoire pas d'une vente facrilège des choies faintes, mais des contributions chrustèles de volontaises des fideles. Etianss que d'arra graus est, ma demerraifement quest réumpte trisjeune congregat molécules sanspiègles s'para mestima des vet comessir. d'a constitut, qu'ent en au messe competieur s'el differtations.

19. Man des quel apis de l'Egiler pis coulectes incheffes, l'avaire dencitée des houses entrepist d'aubent de vendrece significations entrepist d'aubent de vendrece significations, qui elisate interpretables ne personne clier sy stedient avy tendrece de comme de l'autent de l'auten

glife's oppoferent avec la mefine vigueur à et tottent d'insquitte. V. Comme ce fire principalement aux ordinations de aux Benefices qui cu efforent inféperables, que estte conveyion s'attacha, pous commencetent aosfil par crete ejecte de fimonie, pour de l'à paffer aux autres. Le don que Materon fix a l'Egife Komaine, de deux

Le don que Mareon la il Tgife Romane, de dura cens dell'ectes, n'avor uni terpore i l'ordination: ce professe de la companie de la companie de la professe auto-claus la forp de l'gific Romane. Auffic ne l'uly reduit quad fu prefibre carde le fix ouvertement estans les de l'Egific. Egific Mareon<sup>2</sup> pudie Di rydripe, con dessuit giffrenie, que Enfogia sandare. L'ed q'en dit Tertiffen. Sant Androné donna tous fix q'en dit Tertiffen. Sant Androné donna tous fix i fix ordonie Errofen, autom limit de bringe [E-

tonds à l'Egille, & rous les trefots ant paovres, quand il fut ordonne Evelque, mais bem Join de brigger l'E-Paulisse is pifcopat, on feat quels efforts il fet poet l'éviter : & on ne doute pas que la fainte poofution qu'il fit de fes grandes riche flet, per fuil l'effet de l'amous facere de grandes riche flet, per fuil l'effet de l'amous facere de

La pouverée. Evangée que la commons douter fi ce ne fut point de la que pris fon origine la colteme de faire quelques liberalitær estravents le outer que que la coltenia de la que pris fon origine la colteme de faire quelques liberalitær estravendantes una pouversé le jout Berne, en qu'un nouvel l'évique etloui enclaired, Cette dépende la pris 1, 1, 1, conserve qu'un évrien te curée du nui l'Épilé Romain par un l'état de l'App a dubdaire. Vouve le reglement que re Re ve fi à l'ultila re du le pre pout l'Epile Romain qu'en Re ve fi à l'ultila re du le pre pout l'Epile Romain qu'en Re ve fi à l'ultila re du le pre pout l'Epile Romain que re Re ve fi à l'ultila re du le pre pout l'Epile Romain.

peur les Eglifts Marropolanues, qui y fort a profilée.
Empiricables, 8 peur route le Fechéra, fon de ApriColides, filture conferences Peur fileu in mais fort afe provention.
La 44 17. Ce de Pateur Peur fileu in mais fort afe provention.
La 44 17. Ce de Pateur Peur fileu in mois tres miles filtures and principal peur in mais filtures and peur filtures

celetisme cherarem- conferma acciper: à quisbus sames souves trainfousers tri glius emifetate une transportume, qui ade Etchfaftes muner paugaribus eff parias confolendam Alies verb Petriserias quanda tum Comstate mfin de cerus ordinateme trailarem, in fopeachibu tenditionibus at que prificie suera dos militas faldarem jubemas trapa prificies suera dos militas faldarem jubemas trapa prificies.

ma piebe ma ampliar, quam quingenter felider fe difresentures effe cognoscane. Reloques & acceptentes edi-

By regions. et d'asser Common figures préparant.
VI. 1. Il faut cromp que c (Eg Pay de Annada Cet.
Elle, son pas pour sanonier ce principes, mais pour
les modernes, le majore cen maig de la possoni groles modernes, le majore cen maig de la possoni groles de la common del la common del la common del la common del la common de la common de la common del la com

VIII. Avant le Pape Jean Hotfmide avoit deja profetit la fimonie des Ordinations , parce que la gra-ce est avilie & elle perd fon prix des qu'on penie la pouvoir achetet. Que men vile pur at effe qued venditur? Hermi's tains, qui devoient veillet fur leuts Suffragam & fur 4) les élections. Adverfu hat facilius providebitur. fi Epfe 5. 6. Metropolisani eirca Parachiae fuae ordenem faum es qua decer venerations, exflidants. Le Pape Symmaque aprés avoir condamné la fimonie, y apporta le mefine remede, otdonnant que le Metropolitain eur la fupréme auxorité aux élections. Ve het facilies poffint cui diri . Clerici . vel eive: Decreeum facere . vel subscrib re . fine Merripolisani nocezia vol confenfu non prafument. Le Pape Pelage I. fit la meline declaration contre la famonte, fans en exceprer le moisse de tous les il. as oju Ordres , Ab oftimio ufque ad gradum Epifceparm mque per aurum . neque per aliquas promificates , quifque proficiar. Ces défentes effoient generales , & elles coodamnoient également les dons & les promelles avant ou aprés l'élection on l'ordination, Sisoine Apollinai. L. + Dist. te dit, comme nousl'avons rapporré dans la premitte Partie, que Parieus Evelque de Lyon effant venu à Châlon pour l'élection d'un Evelque, il y trouva gois principaux Competineurs qui aveient partagé les fuéfrages du peuple. Le merise du premier se consistoit qu'en sa nobletse ; le second avoit gagné le peuple par la sompenolisé de ses festins ; le derniet promettoit à fes partifans de lent donnet en proye les terres de l'Eelile. Hie antiquam uatalium praregativum, reliqua deflicuem morum date rultabat. Hie per fragores parafi-

1 X. Cet promeffes ou ces dépenfes qui le faisoient am Tern. avant l'élection, effoient ouvertement innonisques. L. L. 44. Celles qui se fusioient après l'élection, si elles n'étoient pas fimoniaques, elles ne laiffoient pas d'eftre déplotables. Le Roy Theodorie ayant donné faint Gal pou Evelone à ceux de Clesmons, commanda que le festin do jour de la confectarinn le fift aux dépens du public, pout luy il se vanta agreablement que son Evêché ne uy coûtoit qu'une tres-petite piece de montioye, qu'i Ivoit domiée au cuifiniet. Law rung germen illud ini- ven ter quam caperas publiare - us Sacerdos um aus veodoresur à 1,4. Regibus . ant compararetur à Clericu. Tune q audien à Rego , qued fantium Gallum habituri effent Epifospam; quem Presbyterum ordinatum jufit Rex at date de publico expensis, cives invitarement ad epulum. Lexarentur of honorem Galls future Epifcopi | quod sta fallum eft. Nam referre erat folieus - non ampleut do набе рто Ергберлен, дили импо ствоисем содио. со ferveret ad prandenn. Auffi ee n'eft par de ces feft

tices entinarum fufragio comparues . Apiciaris platfibm ingeribatur. Hie apice votivo fi potivetor, tacita pativone promisforat . Ecclefiaftica fantoribus fuis prada

redia fore

Comment in the Co

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. III. Ch. XI. 367

aprés l'élection faire que Gregoire de Tours dit, que les Rois avoient commenée de vendre les Evêchez les Cleres de les acherer, Mais c'eft des prefens qu'on faifoit aux Rois, Arverni vere Clerici . cum confenfa insipientum falto . O maltu muneribus ad Regem venerunt. Iem twee germen tillud iniquem caperat pullulare , ne Sacerdotium ant venderetur a Regibus . aut compararetur à Clericu. Cet Auteur dit ailleurs que l'Evêché de Bourges estant vacant, le pieux Roy Gonerau rejetta tous les presens des Competiteurs, en leur difaut ces fages paroles. Non eftprincipatus nofiri confucrudo. Sacerdorium venumdare fub prezio, fed nec vefrum . gum pramiu cemparare ; ne & nos eurque lucri in famia necemur, & ves mage Simoni compercuini. D'od 6 6. 39. il refulte que nos Rois reçoivent quelquefois des pre-feos pout confitmer l'élection finte d'un Evelque, Les exemples en font races dans l'Histoire , & il faut de là conclure que cette exaction n'estoit pas ordinaite, comme celle à laquelle les Rois Goths & aprés eux les Empereurs de Constantinople avoient affigetry la preere de toutes les Eglifes.

X. Nous avons dat ailleuts que le grand faint Gregoire melme s'affojettit à cette exaction , qui sembloit niaque de la part des Empereurs, quoy qu'elle nefult rien moins que cela de la part des Souverains Pontifes, dont la prudente condescendance a servy d'exemple à tous les Evesques des faceles suivans, Saint Gregoire n'avoit garde d'appeouver cette fesvitude, quoy qu'il la fouffrilt, luy qui ne pat fouffrit qu'on obligeaft les Evefques élàs à aucune duftebution d'atgent, ou à aucune autre liberalisé pour les pauvres. C'eftoit apparenment de ces fellies dont L 7. Ep. su. nous venons de parler , qu'il fant entendre sa lestre

aux Evelques de France , où il leur remontre que la fimonie n'en est pas moins criminelle, pour estre déguifée fous le voile apparent d'une trompeufe pieré envers les pauvres : que ce n'est plus une aumôre, puis qu'on la fait d'un bien mal acquis : enfin que les Monafteres & les Hopitaux qu'on bâtit de ces exactions, ne le utroient balancet les injustices de les l'acrileges d'un Evêché qui n'a esté acheté que pour estre revendu. Neque enim elcemofina reputanda eft. fi pauperibus defenferne quad ex illicitu rebus accepitur. qui a qui hac intentione male accipit. ne quafe bene depenfer. gravatur patint . qu'am juvatur, Eleemofina Redempesru noftre oculie illa placer . qua non de illicirie & miquitate congeritor. fed qua rebus concessis & beue acetsi Monasteria aut Xenodochia, vel quid alcud de pecunia, qua pro facris Ordinibus datur , confruentur, merceds non profices : quantam dumperverfus empeor honoris in locum fanitum transmittitur. & alies ad feam fimilitudinem sub commede darione conflience, plura male ordinando destruit , quam ello pecest adeficare , qui ab es pecuniam ordinacionis accepir. En effet . il n'eff e trop vilible que celuy qui n'a pas fast ferupule d'achetet le Saint Esprit, je veux dire le pouvoir de donner les Ordres, en fera encore moins de le vendre, & que le plus digne du faint Ministère, à son jugement, fera todjours celuy qui l'achetera pluseher. Quid per bec alind agienr , nife ne unlla de alla probatio . milla felliciando de meribus , milla fie de vica difcuffio . fed ille folummodo deg nus . que dare presium fuffe. cerit eftimetur

XI. Le zele vrayment Apostolique de ce Pape le L.4.89.50 porta à se plaindre fouvent aux Evesques de France, L. 7. Ep. 5. aux Ross & aux Reines , de ce que uul n'estois ordon-114. 115. né en France & en Allemagne fans donner des prefents ainfiil en coûtoit bien cher pour devenir hererique, que la fimonie est la premiere des herefies. Aguera

quad in Galliarum vel Germania partibus mellus ad fa- t. s. Ip 50erum ordinem fine commodi datione percenta. C'c, Et 31. 74 11com prima finamenta herefis fit costra fantium Ec-clefiam exertas com preso entima s presolvendo agis, L 4 ° § 35-se heresicus fias. Il leux declata qu'on nels intost plus L 1 ° § 35' bonteulement avilie les dignitex factées, qu'en les mettant à prix d'argent; que et qui est venal est toil-jours méprilé, que c'est deifier les richesses que de les égalet en peix à ce que nous avons de plus divin. Nans quis demuy veneretur, quad vendisur? Aus quis non vi-le punt effe quad emisur? & c. Nam uhi dana faperne gracia vendia judicaneur, ad Dei fervirium non visa quaritur. sed magis centra Deum pecunia venerantur. La passereté devient un crime, éc les richesses une vecto. Ce que le Fils de Dieu appelle le trefor d'iniquité, tient lieu d'unnocence, & c'est avoit du merite que d'avoit du bieu. Hinc fir nt infontes & pasperes à fa-cris ordinabus prohabiti despossage refisiant. Es duns innocentia pauperis difficet dubino non eft qued pra-minon illic delita commendee Quia ubi aurum placet. the of parison.

XII. Nous dirons dans les Chapitres suivans, que ce faint Pape ne trouva pas la fimonie moins rép due dans le sefte de l'Oecident, dans l'Orient & dans l'Italie mesme. Car voicy comme il parla dans une de fes admirables predications fur les Evangiles. Vobis hom. 17. Sacerdotebus lugeus loquer . quia nounalles veftran cum pramits facere ordenationes agnetismes. Mais ny l'étendue, ny la violenez de ce mal ne furent pas capables de découtager et faint Pape, qui servoit ben que Diru ne l'avoit élevé au comble du Pontificat, & à la plus éminente dignité de l'Eglife, que pout en atracher les abus & les vices. Animadrerens se ides à Denino super genees & Vegna summum Pontificem constitu-tum, ut juxta illud propheticum, votiterum radices evel-

XIII. Si ee grand Pape avoit fait inflance auprés des Rois & des Evelques de France, pour y faire alfembler un Concile, oil l'on remediaft aux ordinations fimonisques, nous pouvons due que ce temede avoit déja efte appliqué aifes riequemment, quoy qu'il ne l'eût pas efte affex efficacement. Le Conetle II. d'Or-Can., 4. leans avoit également condamné ceux qui donnoient & ceux qui recevoient des presens pous les saints Ordtes. Quia doums Dei pecunia trutina minimi compa-random. Pacce que le don de Dieu, qui est le Saint Esprix melme, ne doit pas eltre mis à pris d'argent. Le ces 10. Concile V. d'Orleans avoit auffi déposé les Evelones funonizques. Eum qui per pramia ardinatus fuerie, fla-tuimus removendum. Le Concile II. de Tours avoit Can. 17. declaré que c'effoit non feulement un facrilege, mais auffiune herefie de rien exipet des ordinations. De er-dinationibus Clericusus pramia exigere nos folion fa-crilepus. fed & hareticusus est. Le Concile de Chilon Can. 16. renouvela la melme peine de dépolition contre tous les Cletes majeurs & les Abbez qui achiteroient ce don inestimable. Ve millus Episcopus, mons Presbyter vel Abbas , seu Diaconus per pranssum ad facrosse Quisnem amodo penerus accodar . O c. X I V. En Espagnele Concile II. de Braguerenous-

vela auffi l'ancienne Ordonnance de l'Eglife, qui prononce anatheme contre eduy qui donne & celuy qui Cas. J. reçoit pour les ordinations, Anathema danti & accipienti i & qui veut qu'on s'ouvre la porte de la Cleticatine par des versus éprouvées, & non pas pat des prefects. Neu per gratiam munerum, fed per diligen-tem print discussionem, deinde per multerum restensnium Clericus miliumi. Mais ees pecesutions n'ayant pas efté affez efficaces, le Canelle XI. de Tolede voyant qu'en continuoit d'appresier le don inappre-

Liv. III. Part, Id.

368 tiable du Saint Espeit : Ne inappressabilem Spiritus fantli gratiam donit vel muneribia quie excipimet comparandam: & qu'on palhost ce crime énorme d'un artifice groffier, en ne donnant qu'après la confecta tion ce qu'on avoit promis : il ordonna que les Evelques jurerosent devant les Autels par un ferment folemnel , qu'ils n'avoient rien donné , & ne donnetoient jamais tien pour ce don celefte, qui estant par fa proprieté personnelle la Grace & le Don increé, ne peut eftre que gratuitement donné. Ce Concile ajoûta, que ceux qui feroient à l'avenir convain-cus d'avoit acheré celuy qui eft le prix de tout le

L.7. Es 5 monde, Facines eft Spiritum fanitum . qui emmia redense, vesumderi . comme le dit admirablement faint Gregoire , feroient bannis , excommunica , de mis à la penitence l'espace de deux années, après quoy ils tentreroient dans la dignité qu'ils auroient plus ju-Rement achetée par leurs larmes. Honoris gradum, quem реальни ещегана , lacrymu conquerere & перага.

Can. A.

X V. Quelque rigoureuse que paroisse d'abord cette peine, il faut neanmoins avoilet que ce n'étoit qu'un relâchement de l'ancienne severité des Canons , qui frappoient d'une déposition irrevocable les Clercs, qui donnoient, ou qui recevoient le prix de ees ordinations déreglées , & qui fulminosent un redoutable anathème contre les Lasques melmes qui vendoient leur faveur, pour procurer les Ordres à quelqu'un. Il ne faut que remonter jusques au Concile V I I I. de Tolede, pour y voir cette rigueur obfervee. Qui hanc ordinens muserum fuerie accepti herraus. & suferpei honorie gradu privetur. & en Me-nasteris sub perraus panicaria relagelur. Bi verò qui pro hac causa munerum acceptores exciterint. si Cleret fuerint . hanorse amiffiene multteneur : fi vero laici anathemate perperso condenneneur. Cette inflexible feverisé patoilt encore mieux dans le Concile VI. de Tolede, oil contre la déposition sans retour, ceux qui sont convaincus de cette infame prophanation, sont privez de leurs propres biens hereditaires: Communique privates cum erdinateribus fais proprierum benorum emissione damnerur. Enfin , le Concile 111. de

Brague, qui fut renn apiés le XI. de Tolede, réta-C44. 7. blit l'ancienne vigueur des Canons, conformement au Statut du Concile de Calcedoine. Quicamque pro conferendo eniquam facerdory gradu, au munus qued-cumque, au promoficiem muneris, antequam ordineter , acceperat , ant : tram pofiquem erdinatus fuerit ; five ille qui dederit : five qui acceperit . Junta fententiam Chalcedonenfis Concelly gradus fui periculum fuftinebis. Tous ces Canons d'Eipagne déplotent l'opinaltreté incurable de ce mal, qui sembloit se foctifier pat les remedes melmes qu'on y apportoit.

CHAPITRE XIL

Des autres pratiques Simoniaques de l'Occident,

I. Combins il importe d'ampefeler que les Officiers & les demofisari des Paffenri ne prennens roes. 11. Défenée de veus extres pour le Baperfeue ou pour la Cenfirm ties, as pour le Cirrelme, ou pour les marsages des Cirres. 111. Gaues Augustius permet du retrovoir les offesades, & majors de l'argont, senson une aumine, pour la Moffe. 1V. On au pour rice engres pour la Debicace des Egisfes.

F. On ne peut rien emper pour la predication.
F. L. Avec quels fantament les Predications regionant leur non-

VII. Difenfes de vien prendre pour aquir rendu juficie. VIII. Exemples devets , pour ne recevour ancons profess.

1.X. C aint Gregore ne vone par qu'en exige rive à Renet. 19 José la Pallième, 19 par la Beller en invente deplishiques. 19 José la Beller en invente deplishiques. 19 José la Renet par fes fairsfrom. La Nesarre files alva sus Clenc en sus templaces, que devent faire ja évolum é cursa les Balles granisments : eneme des autres Clenc in manere.

Prés avoir parlé de la fimonie qui se com-A Prés avoir parlé de la fimonie qui le com-mer dans les Ordres facrez & dans les daguites Ecclefialliques, il est juste de passer aux antres especes de ce vice monstrueux, qui le transforme en autant de figures prophanes, qu'il y adechuses saintes

Saint Ambroife remarque excellemment, que tos tes les chofes faintes, estant des dons de la guece du Ciel, c'est non seulement prophaner leur saintere, mais déruire leur propre nature, que de les vendre ou ache. tet, puis qu'après cela ce ne font plus des dons ny des graces. Au reite, il avereit les Ministres factez, que ce n'est pas affez pour la pureté deleur conscience de conferver leurs mains nettes, s'ils n'extgent la mefnie pureté & le mefnie definecreffement de tous leurs domeftiques. Les paroles de ce Pere ont esté rapportées

dans la premiere Parrie

11. Le Conciled Elvire avoit défendu de rien donner pour le Bapteime; ce qui comprenoir peut effre auffi la Confirmation & l'Eucharillie, qu'on ne lepa-roir pas alors du Bapteime. Hi qui bapte conter se feri folchar , nummes in Cencham uen mittant . ut facerdes. rigination accepte presse diffrahere videntur. Ce Con-cile throughoux defend me fine les dons volontaires. Le Con-Concile I I, de Brague témoigne que l'avarice des Cleres empeschoit beaucoup de pauvres de faite bap tifer leuts enfans : & la copidité d'un gain fordide les rendoir auteurs de rant de perses irreparables : enfaise il leur défend de rien exiger paur le Bapteime, quer qu'il leur permette de prendre ce qu'on leur donne volontairement. Placuit ut unufquifque Epifcepus per Ec-elefias finas bhe pracipi at . unbi qui infantes funs ad Bap. Con. 7. tifmam offernat , fi quid volumarit pro fue offerunt vete susception of the second of th tes, filies fues à baptifine retrabust. Le mefine Conc le ne permit pas de rien eriger pour le Chrôme, qu' devoitservit pour la persection du Baptesme. Placuit au medicum bassami. qued bentdillum pro baptismi sa. cramente Ecclefin daver : qui a fingulis trenssfer pre isfa exigi fotent, nibil ulterius exigasur. Le Concile de Menda cenouvela la meline défense de rien exiger cas s. pour le Chrême, ou pour le Baptefine, quoy qu'il permette de prendre ce qu'on offre gratuirement. Qu'el fi que eliquid efferat per benan veluntatem. acei grace : mbil tamen auferaur quacumque occasione. Le Concide deBatcelone fit la meime défense, Nikil pro liru pretie exigerar. Les Evêques deParis &cd' Amient Landry & Bertefrid , qui donnerent le privilege de l'Abbave de faint Denvs & de celle de Curbie, esprimerent nommement cette exemption de tien payer pout le Chrême, Enfin le Concile X I, de Tolede enve- cas. 1. ppa dans la melme condamnation toutes ces diverses fortes de fimonie, pour le Baptefine, pour la Confir-mation, pour le Chrême, pour les Ordres, défendant de rien prendre que ce qu'on offritoit valontairensent Quicumque aus pro haptizands confignandifque fidelt. Can 5. m.aut pro collatione chrifmatis . vel promotionibus gra duum pretia qualiber vel pramia, nefi velantarie oblata, pro hujufmedi ambitione fufceperit, fi fcitate loci Epofcapo tale quidquam a fubditu perpecratur, idem Episcopus duobus mensibus excommunicationi subje-ceat. Sin surum quithiam eo nesciente, accipiendum effe crediderit . fi Presbyter eit, erium meifinn

### touchant les Benefices, Part. II. L. III. Ch. XII. 269

excommunications pleitarur: fi Diacomis quartur: Sub-diacomis vero, vel Clericus his cupeditaribus fervicus. & compreents verbere & debisa sucummunicatione ple-Bendsu eft. Il y a une édition de ce Canon , où ce mot nifi est obmis, & amfi il y seroit difendu de tecevoir mesme les offrandes volontaites. Mais les autres Canons qui ont efté, & qui setont cy-aprés alleguez, & La prarique universelle de l'Eglise de nerien exiget, &c de ne pas refuser aussi les dons volontaires, & les saerifices des fideles font affez connoiltre que l'édition L. J. Ep 14- que nous avons faivie est la meilleure, Saint Grey désendit aussi de rien exiger pour les mariages des Clercs mineues. De ordinationibus vel de supriu Clericorum. O'c. Consme on levoit quelques drosts des massages des esclaves, peut-estre que dans la Sasdaigne quelques Evesques traitoient de mesme les petits Clercs. Saint Gregoire condamna cer abos, quoy qu'il permit de

prendre ce qui feroit volontairement offert. III. C'estoit fans donce le fentiment de faint Augustin pout les offrandes & la celebration du divin facrifice en memoire des défines : cat il veut qu'on reçoive non feulement les offrandes, mais 20ffi l'argent que les fideles officont volontaitement pour cela, quoy qu'il defite qu'on le diffribue d'abord aux pauvres. Os s'il y avoit de la fimonie, il ne feroit pas licite de rien prendre, melme pous donner aux pauvres comme le grand faint Gregoire nous a montré cy-deffus, J'ay rapporte dans la premiere Partie les termes propres de ce Pere. Le Concile de Merida en 666. repropres de ce vere. Le Concile de Merida en ooo. re-folle qu'on celeberroit tous les jours la Medie pour le Roy, &c pour fon Armée, jusqu'à la fio de la campa-gne, quardin ad fiann redat fidem. Jacrificium Des pre qui exercisque falue gleraur. On poculire dans Baronius les hiltotres qu'il a tirées de Bede, de la délivrance miraculeuse de quelques prisonniers qu'on croyoir morts dans la bataille, & pour qui leurs parens failoient offrit le faint Sacrifice. Bede meime remarque que la devotion de faire dire des Melfes pour les morts s'enflamma encore d'avantage. Mules accessi fine deverieue, ad offerendum Domino voltimas facra oblationis . pro ereptione fuorum , qui de faculo migra. verant , vel ad eleemofmus facuendus. Il est visible que ees aumônes eltoient données pour faire appliquer o Messes particulares aux besoins particulars de quel-ques personnes, sans qu'on se formas le moinder soup-çon de simonie. Le Concile XVII de Tolede en l'an 694. nous apprend un étrange abus de ceux qui vouloient faite servir le pain de vie pour donnes la mort à leurs ennemis, en faifant celebrer pour eux la Messe des Morrs. Ce Coneile condamna cette impieté, Quad quottis dacum oft in falucie remedium . ils hoc perverfe inflintly quibufdam effe expecues in inserieum. Il paroift toujours de là qu'on ne desapprouvoir pas la cod. tume de dire la Messe pour des particuliers. Le Coneile X V I. de Tolede qui avoit efté tenu l'année preceente, avoit ordonné de relebrer rous les jours la Messe pour le Roy & pour toute la famille Royale, non feulement dans les Eglifes Cathedrales , mais auffi dans les Paroiffes de la campagne, excepté le Vendredy Saint qu'on déposille les Autels, & qu'on ne celebre point la Messe, Excepto Passionis Dominica det a quando alearia denudata persistunt : nec cuiquem in todem die Missarum licet selennia celebrare,

IV. On ne pouvoit non plus rien exiger pour la Dedicace des Eglifes, mais on ne devoit pas suffi refu-fer les gratifications pieufes que les Fondateurs vou-Earen. sv. loient faire sux Evelques, outre la docation des Explifes 479. 9.11. & du Clergé qui y effoit abfolument necessaire. Voicy ce qu'en ordonnale Concile I I, de Brague: Placuis ne ies ab aliquo fidalium ad confocrandas Ecclefias Liv. 111, Part. 11.

Epifespi invitantur . nen quafi ex debito munic aliqued à fundatore requirant : fed fi ipfe quident aliquid ex fue voce ebeuleris, nen refnanur. Se vere aus pauperen ellum, aux meeffinet retines, nibil exigatur ab ile. Ne Epifcopue Ecclefiam dedicee , nife anten detem accipiati

V. La parole divine est également fainte & fans poix. Ainsi elle ne pout estre vendoë. Saint Jerôme remarque que fi ceux qui alloient consulret Samuel preroient quelque piece d'argent pour lay donnet, l'E-

criture qui fait ce recit, ne dit pas qu'ils la luy ayent effectivement donnée, ou que Sanuel l'ait receue; au cootraire ce fut luy qui leur donna à osanger. Quand Samuel autoit pris cet argent, q'auroit plûtoît eré un tribut payé au pavillon facté de l'Arche que le falaire

VI, Mais fi les Psedicateurs de l'Evangile reçoivent leur subliftance des fideles , faint Gregoire nous prend qu'als me preschent pas pour estre noutris, mais ils se laissent noutrir afin de poutoit preschet. La fin qu'ils le proposent, & la joye qu'ils goûrent n'est que la verité mesme qu'ils aunoncent, & la chatité des euples qui se procurent la vie éternelle, en fonmisnt l'entretien de leur vie tempotelle. Nen quad ides pradicens, ut alastur: fed ideo alamur, ne pradicent: id eft ut pradicero fubfiftam. Non ue in intentionem famendi voltus transfeat altio pradicatossis: fed ad usilicarem pradications deserviant ministeria sustentationu Vade à bonu pradicatoribut non causa vittus pra-

dicarie impendicur. fed caufa pradicarionis accipitur la 10.1.19. villue Et queties pradicantibue necellaria ab audito- 1.10. ribus conferment, un folens de rerum munere, fid de

conferentism gasdere mercede. Vode per Paulum dici-tur. Non quere datum. fed require fruitum. V II. Comme les Evelques & les Ecclefialtiques execçoient une jutilidition tort érenduc, afin de donner des prenves d'une integrité également inflexible aux prieres, & incorruptible aux presens, ils ne deseroient que tres-peu, ou rien du tout aux follicitations, & ne evoient aucuns prefens de quelque part qu'ils puffent venit. Severe Sulpice a rematque & nous avec loy, comme une chose tres-singulate, que faint Mat-tin receut une fois les presens d'une tres-sainte Religieuse qui s'estoit exeuse de recevoir sa visite, tant elle avoit d'amour pour le filence & la folitude. Ce faint Prelat qui faifoit profession de ne jamais recevoit de presens, ne crut pas pouvoir refuser ceux d'une Vierge qu'il jugeoit plus vertueuse que beaucoup de Pre-

lats, Xensum brato vero cadem ella Vergo transmiste: Dialog hi fecieque Martimu , qued antes non secrese. Nell'im anim elle mequam xenium, enllem munus accepie; nibel vere ex bu . que l'irgo venerabilu miferat, refusavit : dicens . Benedillimem illins à Sacerdote minime refpuendam . qua affet multiu Sacerdaribus praferenda Saint Ambroife ne jugcoir pas qu'un Eccleisaltique pult fans crime vendre la faveur, trafiquet de son credit, employer les flareries, & les carelles pour attirer les preens des veuves, puilque toutes ets attificienles don cents ne font pas moius violentes que la violence melme & la rapine; enfin on peut tromper les hommes, muis on ne peut cacher aux yeux de Dieu la capidité sem. 6. detellable du biend autruy, Nam & Catholicae Cleri. cui bac feutemia retinetur. Si enim non concentui fi-pindisi fuerie, que de altario Domino jubente confequisur, fed exerces mercimenium. interceffienes vendit, piduarum munera libenter ampleitium, bic meoriatar

puteft magie videri, quam Clericus. Nec dicere peffu-mus. Nemo une invaferes arguit violentia, nemo accu. at: Quasi non interdum majerem pradam à vidue menta eliciant quan sermenta. Net intereft apud

Deum urrum vi . an circumpentions quieres alitma occapet desermodo queque patto esnest alseman. Auffile Concile de Tarracone declara que les Evelques & les Cleres qui recevatent des prefens pour avoir fait justice aux pauvres, ou pour les avoir proteges, n'ésoient pas moins compables que les uluriers publics. Offernusdum quoque decrevimue, ne quie Sacerdarum, vel Cle-ricorum, more facularium judicum, audem accipere pri impenfis parrociuis munera. usfi forse un Ecclifia oblata gratuita, qua non favore muneru videamur accepta. fed collatione deverioner ellata. Quia fi qui ifta proban-

tur accipere, veluti exalteres fænerie, me ufurarum poffefferes , fecundum flatnia Parrum fe novernnt degra-Theor. Lt. dander. Flodostd nous a raconté ex-deffus, comme un Seigneur criminel de leze-Majefté à qui faint Remy avus obtenu la vie de la clemence du R ny Clovis, donna en reconstissance sa terre d'Epernay à l'Eglise de Reims : mais que faint Remy luy en rendit le prix : Temperalem pro fue interceffienis munere vicans re butionem recipere. Enfin , Jean Diacre affate que faint Gregoire le Grand ne recevuir aucuns prefens des Evê. ques, & qu'il fit voir son detachement lors qu'il otdonna aux Everques de Sicile de ne plus veoir à Rome que de einq en cinq ans , quoy qu'ils fustent accou mez d'y venit tous les trois ans ; il ajoûte que ce faint Pape aimoit beaucoup micux donner à ses Suffragans, ue de rien recevuir d'eux. Notandam quia f bearm L 3.1.15. Gregorius Xenia . quad dici nefat eft. anbelaret . nen 16 17-

Episcoporum adventus à triennio in quinquentium preteleret imo à triennio in bieunium prouldubes festi-L. D. 64. navet . & C. Non mirum fo leberalissimus Pontifer nullas confuerudines à fuie Suffraganeis mulla Xenia caprebat i quibm ipfe , fi qua necessaria videbantur. satis bilariter ministrabat. En effet , ce Pape défendit à l'Evelque de Melline de luy envuyer plus jamais de pre-

ns , & aprés avoir fair vendre ceux qu'il luy avoit envoyez, il luy en tenvoya le prix "luy recommandant avec beaucuap de finin de ne rien dinninuer des diftributions ordinaires de fun Clergé.

VIII. L'admirable Hilation dont faint Jerôme a écrir la vie, ne crût pas pouvoir recevuir les presens de celuy qu'il avent délivité d'une legion entirre de demons, sans se tendre emmplice du crime de Gieli & de Sinion. Il ne voulot pas melme le charger de les diftribuer aox pauvres , l'exhuttant de faire luy-mefine par ses propres mains ce sacrifice de charité. Non legisti . quid Giezi : quid Simou pass sour? &c. Tu melius poies ina distribuere , qui per urbes ambulas : qui mosti pasperer. Ce. Se hec accepere. Gego offendam Deum. Ge ad te legio reverterur. Un autre qu'il avoit aussi reriré de la possession visible du demon , loy ayant sonplement prefenté dix livres d'or , il luy donna loy-même un pain d'urge, luy failant connoiltre que l'ur n'étoit que de la fange poor ceux qui se noutrilloient de ce pain. Quad qui tali cibo alerentur. aurum pro lute ducereur. Le grand frint Martin ayant guery par fes prieres troste une famille d'une maladie contagiense fit employer for l'houre mesme au rachat des captifs les cent livres d'argent dont on luy faifoit present, sans foatfrit au'il en fust rien du tout teserve pour les befoins de fun Monaftere, qui eftoit alurs fort preffans, Nos , inquis , Ecclefia & pafcet . & veffiat , dunme-2007 Julyer, de nel mefres afrèses quaffife vidammer. L'Auteur de la Disloc s. vie de faint Porphyse Evelque de Gazz, raconne que l'enfant qui avoit miraculeusement découvert les secrees du Ciel, dir à sa mere de rendre les trais écus que l'Evelque Putohyte meline luy avoir donnez, de peut de vendre les dons de la hberalité celefte. Ne accipaus

mater. ne ru quoque aure vendu denum Christi,

IX. L'exactitude & la pureté do zele du grand faint

Gregnite alla jusqu'au retranchessent des ombres mês. & des dégraifemens de la fimonic. Car il condamna dans un Concile Romaio ceux qui exigeroient, nu qui donnernient quelque chose, pour les ordinations , mais auffi pour le Pallium , pour les lettres d'ordination , pour le fest in du jour de l'ordination. C'eftoient là comme les derniers retranchemens de l'avarice des Ecclesaltiques. Antiques Patrum regulam fequene, nihil unquare de ordinarienibus LA Das accipiendum effe conftiene, neque ex darione pally; neque ex traditione chartarum, neque ex ea, quam nova per ambitionem fimulatio invenit appellatione pafielli, Quia ceim erdenando Episcopo Pontifex manem impont . Evangelscam vero lectionem minister legit . confirmations autem eim Epiftilam Notarim feribit , f. ent Pontificem nen decer mannm quem imponit vendt re) ita minifter vel Netarim men debet en erdinatio tim vectos fuan vel calamum venendare. Pro mili natione vero. vel pallio, fen charrie acque paftello. eundem qui ordinardus vel ordinarus eft. emuino aliqued der probibe. D'ui un pourroit conjecturet que ce festin que faint Gregoire appelle Pastellus : estuit pour le Diacre qui chantoit l'Evangile à la Messe dela onsecration de l'Evelque : car c'est ce qui répond à la diffesbution qu'il fait de ce qu'exigeoit l'Evelque pour l'impufition des mains, le Notaite pour les lettres, un pour les Bulles, & le Diacrepour la voix. Il y a neanoins de l'apparence que comme le Diacre n'estnir pas le seul des Munistres qui servoit à l'Autel, quoy qu'il fust le principal, l'Evesque consaciétraismit tous ceux qui avoient affisté à l'Autel. Ce Pape permet neanmoins de recevoir les dons voluntaires qu'un fera aprés l'ordination achevée. Is astem au ordinatus fuerit so neu ex placito, neque exactus, neque petitus, post accepess charras & pallium, aliquid cuilibet ex Clero gratia cansummodo causa dare voluerie, hoc accipi nulle mede probebemus, que ejus oblacio mellam culpa maculam ingeret . qua ex acropientis ambien non procesie. Le Pape Leon I L. confirma ce Decret touchant le Pal lium , & ces antres menns fetvices : Hie fecit Coufitte - Araf. till. tum. qued Archivo Ecclefia continetur, ut qui erdi- in qui u

tune, quad greeve Zecepa continuer, a que marie fueri Archiepiscopus mulla confuendine pre usa patto, aux diversis Officiu Ecclesa persolvere deben. Enfin, le Pape Zachitie piotesta que de son temps le Palliom & les Bulles se donnoient à Rome sans nen exiger, & fans rien recevoir, & que c'eftoit une imposture aussi fausse qu'outrageuse de dire qu'on vendit à Rome le faint Esprit, en exigeant des presens, ou de l'argent de coux qui recevoient le Pallium, no des de l'argent de coux qui recevosent se romain. Es Pa. Est. 5.
Bolles. Quali mu corraptores famus Camenum. Es Pa. Est. 5.
2700000 refeindere traditiones queramus; ac per boc quad. Ton. 196. abste. cum mostrie Clericu in simoniacam heresin incidamme ; accepientes . & compellentes , ut hi quifus pallia tribuimus, nobit pramia largiantur, expetentes ab illie pecuniae. Abfet à mebu & à nestrie Clericie , ut domen quad per Spiritus fantti gratiam fuscepimus : pretie venumaemus : dum & illa tria pallia. que se fuggerence . fumus flagitati, nullum ab cis quifiam nedum experiie. Insuper & chareas, que secundum morem à nostre service pre ena confirmacione arque de Etrina trobumeur, de noftre concessiones, nibel ab eie auferentes; abfit ut fic quidpiam a tea fraternitate cri minis mbie fimoniaci objeciarar. Veila l'excellente reonfe de ce Pape aux lertres de faunt Boniface Evelore de Mayence, qui luy avoir écrit les bruits qui se réindoient en France des exactions fimoniaques de la

Cour Romaine. Il faut icy remarquer que les Notai-

ses qui écrivaient les lettres d'Ordination pa les Balles

eftoient des Cleres mineurs, & par confequent Benefi-

ciers, qui devoient gratuitement exercer la fonction

# touchant les Benefices, Part, II. L. III.Ch. XIII. 271

deleur fridre, on de leur Office, comme les autres redes, pro luminariles sfont quid offere te Clercs . avant comme eux leut entretien honneite des distributions reglées de l'Eglise. Ce qui n'a pas toûjours eftéde melore dans les frecles fuivans.

#### CHAPITRE XIII

La Simonie bannie des sepultures.

Raijou du grand faint Gregoire pour défendre de rien neigne pour les jouleures. Exemple des Payers & des Sudemoin.

11. C'éfoit de fepolitres desse l'égifse qui effoit nouvelle & ex-tendedesses qu'on variait quelquefois.

111. Exemples des Ross, des Enriques & des Reinginne, on Ro-legicofes, qui on commença d'enserter dans l'Eglife. 1V. On n'enterroit perfonne dans les Villes; bien moins dans les Eglifes. On commença d'oncerver aux ougresss de l'Eglife pour parisoper aux prores. Les Chapelles fone pout-oftre uneu V. Organs des Conservers, passegues des fait pois de l'Églife.
VI. VII. Exemples des fants Euriques & des prémets innotes en part & en noblefe, qui est efté miserèse dans les Eglifes.
[is., Joine Amèrilé, fa fave, fin free, faises Paule, faux Fai-

VIII. Die la naifance de l'Eglife les fepultures des Circfiens

efforest differentes de selles des Papeus, les Glores en affeient ch get, quelquefeis les bleine IX. Penrques ann ne brillens pas les corps. X. Les defferends du Clorgé & des Maines fur les (apultures ta)

cresent, fi falon le promier afage de l'Eglife, au m'oucerron plan perfonne done l'Eglifa

X 1 1. Cas contaffatores entre les Clores & les Moines far la droit des Sepultures avoient commencé dés le temps de Saint Gregoire,

 Khin faint Gregoire abolit la coûteme d'exi-ger quelque chose pour les sepulcares, ne pou-vant endurer que les Ecclessaftiques soient plus inteteffez que les autres Sichimites, qui voulurent faire une gratification à Abraham de la terre & du lieu de la fepultate. Voicy ce que ce Pape écrit à l'Evelque de L.7. Ep. 4 Melline. Cam feandam sufram infireram motrie, nos illicitam antiquam conferendinem à mifra Eceleha omnino vetnife, net cuiquam affenfum prabere, ne lsca humani corporu presio possine adopisei. Namsi gun-11les: ui arbitramur, viri Sichimita Abraha pro Sara mercua, acque in loce proprie humanda fepaleuram gratis obenlerune, & vix magna ejus imporumitate esalli fune, ne presium de loco sepultura perciperent : nos qui Epiforpi decimur, de humandis fidelium emperibus, penfa quid facere debemus. Ce faint Pape ayant ap-pris que Januatius Archevefque de Capitati exigenit cent ecus . centum folidar . pour la sepolture de la fille d'une illustre Dame qui luy en fit des plaintes, écrivit à ce Prelat qu'il eftois honteux & injurieux tout enfem-

ble, d'angmenter les pertes & la douleur d'une Dame affligée; de tirer profit du dueil & de la calaminé d'ao-L.7. Ep 16. truy, & de vendte un lieu de pourriture. Qu'il avoit luy mesme exterminé cet ancien abus dans l'Eglise de Rome, dés le commencement de fon Pontificat ; qu'il avoit obligé les Evefques d'imiter ao moins les Sichimites, qui quoy que Payens entent honte de profiter d'un cadavte ; qu'il permettoit bien de recevoir les offrandes libres & volontaires, mais qu'il ne vouloit pas ny qu'on exigeast, ny qo'on démandast rien, pour ne pas donnet occasion de dire que les Ecclesiastiques se téiolissent de la mott des autres hommes , patce qu'ils en tirent avantage. Grave nimis oft & procul nimis à Sacerdorie officio, prezistus de terra concessa pueredini quarere. O de alieno velle facere lullu compendium. Hec vitinm & nes peftquam ad Epifcepains bemerem acceffimus de Ecclefia mefra emnino vernimu: & pravan demo confucudium nequaquem ufurpari permifi-mus. Ce. Sequando aliquem in Ecclefia vefica fepcici conceditie , fiquidem parentes ipfine . prexime , vel ba-

accipere non perannus. Peri vers . an aliquid exigi . emmine prehibenne. Ne gued valde irreligiafum eft. ant venalu forafe and abfit dicarne Ecclefia ant tur de humanis trideamini mortibus grasulari, fi ex erram cadaversbus findensis querers queleber modo com-

prediana 11. Ces paroles de faint Gregoire, Siquendo ali-quem in Ecclefia vafira fepeliri cancedista. vous découveent manifeftement l'origioede cet abus. Comme il n'eftoit pas ordinaire d'enterrer dans les Eglifes ceux qui estoient passionnez pour ce privilege, abn de pro-titer des prieres de leurs proches lors qu'ils viendroient y prier pour eux, offroient des fontmes confiderables d'argent pour l'obtenir. Ce qui ne fut d'abord qu'une liberalité gratuite, devint enfin on tribut & une exaction. Saint Gregoire confitme noftre conjecture dans ses Dialogues par des presives si convainquantes, qu'il ne sera plus permis d'en douter. Car après avoit dit que pour ceux qui font fortis de cette vie fant eftre Z.4.4.50. chargez d'aucun crime, il leur eft utile d'eftre enserrez. 32-33-dans l'Eglife, parce que leur proches y voyant leurs tombeaux fout excitex à pries pout eux. Het prodest rruis fi in Ecclefia fepelsantur . quod . 6 e. Najoute au contraire que ceux qui o'ont pas expié leurs crimes, reçoivent un nouveau comble de dannation s'ils pro-phanenri Egiffe par leur fepulcute. Ce qu'il justifie par l'exemple du Patrice Valerien, à qui l'Evefque de Breffe avoit accordé, on plûtoft vendu à prix d'argent une place dans l'Eglife pour y eftre enterré. Cui eus f

dem evolutui Epifeopus accepto prezio i locam in Eccli-fia prabuit i in quo fipeliri debnifet, Il y cut de fre-quentes visions du Ciel , pour faste ofter de l'Eglise le corps de ceméchant hom

III. Ce Pape parle bien enfaite d'un Défenseur de l'Eglife de Milan, qui fot auffi enterré dans une Eglife, mais comme il dit qu'un faint Prefite & Coré fureneré après la mort devant fon Eghle, aux Eccle. Diales i. s. fam femins : il fait bien voir que non feulement les é. 11. Le Eccletialtiques, mais les Prefires mesmes n'estoient pas toûjours enterrez dans les Eglifes. Gregoire de Fours dit qu'un Evelque de Clermont qui avoit eu une femme & une fille, for enterré avec elles dans une grot-

te, prés du grand chemin. Ipfe quoque Sacerdor ents E. t c. 44. eminge & filia in crypea Cantobenensi unta aggerem L. s.c. s. publicam est sepulem. Il dit la meline chose de faint Serwais Evelque de Torgres, on lay donna lepuleure prés du grand chemin : Ablurafque à fidelibre juara apfem L. s. c. 41. aggerem publicum sepulsus est. Ce mestre Autèut near-moins assure que le grand Clovis & la Reine sainte Clotilde fa femme furent enfevelis dans la Bafilinoc des

faines Apoffres , où effoit le fepolere de fainre Geneview , & qu'ils avoient eux-melmes baftie. Nan Bafilicem illem apfa confruxerar, în que & beatifima L 4.e. L. Genevafa eft fepulta. Cet Auteur fait bien voit ailleurs L 5.e.34. que les Rois & les enfans des Rois effoient enterrez dans les Eglifes. Il confacra luy-melme l'Autel de la

Chapelle où l'on devoit ensevelir fainte Radegonde, Altere in cellula ipfa facravi. L'Eglife de l'Abbaye Degl. Cesf. de faint Denys près de Paris, fot omée de grands pri. Cesf. toé. viloges parle Roy Clovis I Len veue de re que le Roy Conc. Gall. Dagobett fon pere & la Reine Nantilde fa mere y Tom. 1. pag. effoient enterres. Mais cet avantage des Rois n'étoit 496. pas encore eommun aox autres fideles, puisquele Sy.

node d'Auxerre défend d'enterter dans les baptifteres, Non lieer in bapeifterie curpera sepelire. Les Religieux Can. 14. & les Religieuses futent les premiers aoffi bien que les Evelques &cles Ecclefiaftiques qui furent faits partici-

ans de cet avantage. Les Auteurs de la vie de faint L c. 6 if Cefaire Archevelque d'Arles defent, qu'il bâtit une

Ee iij

Eglife qui en contenuit trois, priplieres in una conclufiene Bafilicam da nef du milieu eftoit la plos haute & il la dédia fous le nom de la tres-fainte Vierge, il confacra les deux aifles fons le nom de faint Jean & de faint Martin, il fit mettre des arches de pierre fous le pavé de toute l'Eglife pour y mettre les corps des Reliricules après leur mort; Et ut auferret facris virginiou que congregavente. curam necefaria feguleura. nobiles arcas corporibus humandis apesfimas, de faxis ingentibus noviter fecie incidi. quas per sonne par sum Bafilica confinenta fieres fecie erdine. Sa leut fainte Cefacie qui estoit leur Abbelle, estant morte peu de temps après, on l'entetra au milieu de l'Eglife, proche du trone Episcopal & du lieu mesme qu'il avoit de-Riné pour la propre sepulture, Leibi ad medium chroni .

rune pour la peopre reputcire, Jasis sa measum isono ; juxta eam quam fisi paravera ; candiderun figulta-ram. Et plus bas, Sepulsus efi in Bafilica fanila Ma-ria femper Virginis, quam infi condiderus , shi facra Virginum coppus da Mongilerus fisi condunter. Petr-tuus Evelque de Toors laitla au choix de lon Cleegé de luy donner un tombeno où ils l'estimeroient à propos, noy qu'il ne diffimulast pas la faince pattion qu'il avoit d'estre enterré aux pieds de saint Martin, dont il avoit élevé & enrichy le Mansolée. Vobu Presbyseriu, Diaconibus . & Clericis Ecclefia men fepetiendum cadaver spieleg in meries hujus subsenague elegeritus, permieta. Tamen fi 1.194.105 endigno mihi feceritu mifersoordiam, quam fupplex 103. poftule, opearem ad domni Marsini pedes in diem quiescre pudicy, &e. Ce sont les termes de son resta-ment. Mais son Epiraphe nous appered qu'on luy accorda ce qu'il avoit sonhaist. Er licer anne puder

> IV. Le Concile de Brague nous fera découveir les foarces melmes de cette conduite de l'Eglife pout les fepultures. Car aprés avoit absolument défendu d'eu-terrer personne dans les Basiliques des Martyrs, permertant feulement de mettre les fepultures angrés des murailles des Eglifes en dehors : ce Concile ajoûte qu'on ne peut tefufer ce privilege aux faines Marryts, puisque les Villes mêmes le conservent inviolablement pour elles-meimes, de ne laitler enterret personne dans leur enceinte. Placuis ne corpora deficiellurum millo me-

Martine consumuletur, in cale fimits gaudet werque

do in Basilica sanctorum sepelianent. Sed si necesse est desorse circa murum Rasilica : nsque adea non abbarres. Nam fi firmissimum hoc privilegiam usque nunc reti-nent civitates . ut nullo modo intra ambicus murerum, eniuflibes defuniti corpus humerur, quanto magie hoc venerabiliem Maryrum debet reverentia abtinere. Quant au premier article, de permettre seulement les rures autour des mutailles de l'Eglife en dehors, c'est apparenment par où on a commencé avant que de les faire dans l'Eglise, Et c'est comme Jean Diacre a

L. 5. 6. 50 expliqué faint Gregoite, De seputura justa Ecclesian commedam sperare probibuis. En quoy je conselle que fa conjectute est un peu differente de la nostre cy-deffus, mais jem'en rapporte a la foy & au jugement des lecteurs sinceres, Cependant remarquons que les Chapelles qui enviconnent ordinaixement nos Eglifes, pourtoient bien avoir pris naiffance de ces tombeaux autoor des Eglises, & qu'on a ensuite voulu couvrit d'un petit baftiment, & y mettre un Autel, comme nous avons vû cy-deffus, que pour benir la Chapelle où l'on vouloir mettre en terre le corps de Liste Radegon-de, Gregoire de Tours en l'ablence de l'Evelque Diocefain for obligé d'y confacrer un Aurel , Locus en que Degl. Conf. Sepeliri debet . non est Sacerdesali benedictione Sacratus.

ere. Benedie aleure illud , ere. Et fie ab illie injunttus. alture in cellula ipfa facrassi. Mais ce que le Concile de Brague nous apprend de plus important, est que les

loix Romaines ne permettojent pas d'entertemerson-ne dans les Villes , & toutes les Villes eftojeneres jaloufes de la confervation de ce privilene. Ainfi dans les premiers fiecles de l'Eglife, les fideles eftosent entertex dans des Cryptes, qu'ils appelloient auffi Tumbe. Ca. ranumbe. Caracumbe. hors des Villes, & proche des grands chemins, à l'imitation peut-eftre des litaèlites Car Abraham enterra Sata & fur enterré luv-melio dans une spelonque, & le sepulcre mesme du Fils de

Dieu effoit dans une protte creuse dans le toc. V. Saint Jerome dit qu'en sa jeunesse estant à Rome il possoit les saints jours de Dimanches à aller visi-ter les grottes creuses en terre, où les Apostres&les ' Marryrs effoient enterrez dans de longues ruës de part St. d'autte. Solchum dichni Dominicu sepulcra Aposto in Etak berum & Marsyrum corcumure, crebroque cryptas in c. 40. gredi , qua intervarum profunda defofa , ex uraque parce ingredictionem, per purietes babent corpora fepelserare. Prodence fair une excellente pentrure des mon- Pro sucia tagnes creulees qui servoient de Cimetiere, Assamen hous. excess subser cava voscera montu . Crebra terebrate fornice lux penetrat. C'estoit dans ces Cimetietes que les fideles s'affensbloient, & mu ils celebroient les divins Mysteres, quelque défense qu'ils en receussent de la part de leurs persecuteurs. Durant la paix de l'E-glise on distingua les Cimetieres des Eglises, mais on les en approcha autant qu'il fut possible. Optat le fait affez connoiltre, quand il reproche aux Doua-tiftes, d'avoir usurpé les Eglises des Catholiques, pour le rendre auffi maiftres des Cimetieres, & empê. cher qu'on ne pust y ensevelir les fideles. Ad hac Basi-La. 6. lica invadere velnifte, ar vebie felie cemeteria ve dicerie; non permistenses sepoliri corpora Carbolica Co qu'il dit ailleuts des sepultures dans l'Eglise me paroist 4,5. oblicur & ambigu,

VI. Mais fi le commun des fiddes avoit ses sepultores dans les Cimetietes, on ne peut dooter que les Evê-ques & les personnes éminentes ou en pieté, oo en nobleile, ou en dignité n'affectaffent d'eftre entertées dans les Eglases mesmes, Saint Ambroise avoit deftiné pour le lieu de son sepulcre le dessous de l'Autel, où il facrafioit tous les Jours ; il en ceda la droite aux co des faints Marryts Gervais & Proteis, lors qu'il les the steut trouvez : jugeant qu'il falloir joindre ces membres de l'hostie immortelle à leut tout, afin que le sacrifice fut paifait, en forte neanmoins que J I S U S-CH R I S T fut lut l'Autel, & les Martyrs dessons. Succedant vi-Elima orisosphales, in locum abi Christus bostia est. composites, as tecum my compile before the field ille super alters, qui pro emnibus paffus est est fish fab alters, qui ellus redempsi suce passume. Hunc eto locum pradestinaveram mibs. Dignum est esim, us tob requission Succretos, ubs offerse confuevis, Sub coto faeru vellemu dexteram personem. lecus ifte Mercyribus debeharur. Sa forut Marcelline vouluteftre enterrée au- gam at prés de loy, & il avoit luy-mesme procuré un tombesu sa 11;à son frere Saryre auprès du corps d'un illostre Martyr, afin qu'il fust comme parfumé du celeste baume de les merites: Ve facri fanguinis bamer finitimas penetrans adlass exercia. S. Jerôme témoigne que le corps de fainte Paule fut déposé au milieu de l'Eglise de Be. 10 Epis

thleem , In media Ecclefia Spelunce Salvaroru eft pofita. Pana V 11. Ferrand a remarqué dans la vie de S. Fulgence, que ce faint & incomparable Prelat fue le premier enterté dans one Eglife des faints Apôtres, quoy que l'an-cienne coûtume eut éré de ne laiflet enfevelit dans cette Eglife aucun Evefque, bien loin d'y fouffrit les laïques Sacerdoum manibus ad Ecclofiam civitatis, que secunda Co. vi. dicirur: ubi cisam reliquias Appletorum conficueras depursans: , servins els bonordiste monumentum. Primus plant in eadem Bafilica Pontifex pens mernit : abs

G06

# touchant les Benefices, Part. II, L.III, Ch. XIV. 373

nallum mersuum neque factréacem. neque laicum fipaliri. Giget d'une illulte & picule Dame, qui avoit voult que ficunte factbut antique. Sul magnatui écratisme re-que foo fit Cynogius full induse d'ambient de la lailique du mortrat impalimentum (opitatalism). d'un Extra Valida d'un Marry Laire. Via Lailie (1660) de laire. epofuernde finebat antiqua. Sed magnavis devotionu re-moverat impedimentum confuetadina. Ge. En voila affez pour montrer l'ancien privilege de toutes les Eglifes , de n'y enterrer absolument aucun , ny laique , ny Ecclesiashques, non pas mesme les Evelques, Celle-cy conserva plus long-temps la possession de certe immunité. Mais enfin on commença d'y ensevelit les Evelques, & enfuire les Ecclessaftiques, & les lasques d'un merite extraordinaire.

VIII. Ce n'est pas que les fideles n'ayent fait pre-fession dés leurs premiers fiecles, de ne pas mêlet leurs Sepultures avec celle des infideles, Saint Cyptien accule Martial Evefque en Espagno, entre philicues autres Profanations de loncatadere & de la teletion. d'avoir faix encerter ses enfans parmy les tombeaux des Idolàteres: Es files extrement gent um mere apud profana fe-putera depofites e & aliens gena confeputes. Entin, post-que les Ecclefiastiques estoient conjours les modera-Epril. 16. teurs des funerailles , il est évident aprés eela , que les fepoltures, lors mefme qu'elles ne se faifoient pas daos l'Eglife, ne lasfloient pas d'estre Ecclesiastiques, S. Je-

rôme parlant d'une femme que le Magistrat avoit co es damnée à mort, & que les Cleres venoirnt enfuite enjepinsilla. tectet, Clerici quibus id afficy erat, druentum linero cadever abrelowns . O foffen human legedibus confirmenter. ex more rusmalum parant. Cen eit pas que les Re-ligieux n'enterraffent aufil les morts; puique S. Ge-goire Pape fit une eotrection charitable à l'Evefque goiet rape in une cottettion enantilose a a tresque d'Oriete, qui empefentoi qu'on edit la Melfe, & qu'on n'entevelit les motts dans un Monafter : Sept-ter de la contradiction permittat. Mais c'elloit l'office habita centradictione permittat. Mais c'elloit l'office

ordinaire des Clercs, & ainfi les sepoltures estoient totijours fainces & Ecclefiastiques, Terrullien le die L.4 anima. clairement, Cum in pace dermiffer. & merante adbue Sepulcura .interim oratione Presbyteri componentur. Ce. parle au meime endroit des Conetieres propres aux fideles, & du mitacle d'un corps mort, qui le retira, pour faireplace à un autre : Eft & dia relatio apad no.

fres . in camererio curpus corpori punta collocando Spa-1 X. Ce fut encore une autre innovation, que la Religion Chrétienne apporta au monde, de ne plus

brüler les corps. Les Payens nous en firent un reptoche; Exerciour rogus & damnant i gneum fepulturum, Mais Minutius Felix leur repliqua fort folidement, que ce changemen ne évació pas d'une foter appre-hention de faire perit par le feu les cotps qui doivent todjours perit, mais d'une fage refolucion de preferer La cottome d'inhumer les cotps, comme plas ancienne et plus religiente, à celle de les brûler. Non su credini Les mines, allare demonts fegultures timesture, fed d'octerem d' L ét réfer, melierem confuttadantes insuands frequentames. I co-nell carne, tollien en a donné d'autres raisons tirées de la pieté,

X. Les sepultures causeront tant de contestations dans les fiecles fuivans entre les Ecclefiaftiques & les Religieux, que nous n'avons pas jugé ces digressions ttop éloignées de no ître finjet, pour en éclaireit l'ori-gine. La chaleur des dispues n'eût pas efté si grande, si l'on eût observé l'une on l'autre de ces deux Regles de la primitive Eglise, de n'enterrer personne dans les Eglises, & de ne rien exiger des enterremens. Des qu'on a commencé à enrerrer les morts dans les Egliles l'avarice y a cherché les occasions d'un gain socdade ; for tout lors que les laïques ont commencé de pretendre au meime avaotage. Ce qui o'a effé dans l'Epretente admentar avantage. Ce qui o à con mans a gille Latine que vers la fin du quatriéme fieche, com-meil paroit par le livre de faint Augustin de Cara pro morrais, adrelle à faint Paulin Evelque de Nole, sur le

int Marryt Fein: Vt in Felicie Confeseru Bafilica Cap. 1. poserrour, Saint Augustin enseigne que cela est avantageux à crux qui ont bien vêcu, parce que ceux qui viennent priet dans les Eglifes funt avertis par ces monumens, de prier pour crusaqui y repoient. Antii, dit-il, on les appelle Menerse & Manumenta. Oc. Le

quid meneat meature, 6°C.

X. L. Autelle, nous pourrons bien dire que ces con-teflations entre le Clergé de les Moines, flout tres-anciennes, puifque faut Gregoire Pape ordonna à Tevefique d'Orviere, de ne plus mettre d'obliacle, qu' on ne puft dire la Melle, de enterrer les mosts dans de la contra de la contra de la contra de la con-trate de la contra de la contra de la cond meneat mentem , Gre. l'Abbaye de faint George, Harramur feptiri ibidem morras, vel celebrari Mifa, nulla ulterius habita conpradictions permitter,

CHAPITRE XIV.

De la fimonie dans l'Orient. Des sepultures.

2. Pourquey les fepulcess des Anciens oficient bers des Pilles for

t. E. Le Fels de Dien ayant rendu la mort vinifiante, les fepideres de fes Martyrs fest devenue les ornemens dus Filles - & l'amose des

waten.
11.1. Confiantin ne fet quittel qui dans le veffichele de l'Eglife
des Applies, comme is unference à monant en afre le l'arter.
17. Com Eglife fin depas le lois de la spottere des Empours fi des Eusfignes. A sonfe de l'adiante de l'arcette (de l'Ampos.
F. Origine de la cainame de biète des tembrans dans les Egli-F. Origina de la seguina ne anor nos servicios de la consensación en des Chapellin à la consensación de la c

solipe in unifore avaisates. Orappe des Europeus 3 tenter del 2 L.

glej para entere les mars.

F I 2 Les la fige levales définifes avaissess.

F I 3 Les la fige levales définifes de figures fois en ambienter 1 Le 3 Le. Company, desdipés de figures fois en ambienpartie de la company de la co

Prés s voir expolé & condamné les pratiques A femoniaques, qui ont eu quelque cours dens l'Occident, il faut paffer en Orient, & y commencer ce discours par les sepultures, afin de moins intertompre les matieres. On fçait que la loy des douze tables avoir désendu de brûler ou d'inhumet les corps dans la ville de Rome. Hominem morroum in urbe na fepalico. neve urita. Ce n'estoit qu'une confirmation de l'ancienne coûtume. L'Ecriture meime de l'ancien & du pouveau Testament, nous fait voir le mesme usage d'enterrer les corps hors des Villes, Ulpien dit que l'Emtreut Adrien étendit la melme loy à toutes les Villes de l'Empire: Lampridius dit que ce fut Aotoninus Pius. Intra urbes sepeliri mortuus verust. Vatton dit que les sepuletes elloient ordinairement sur les grands che.

mins, pour avertir les hommes de leur mortalité : Se- L 5- de los pairra i des ferméam viam fant , que praterentes adms. Laine, neant . O fe fuife. O illas esfe meriales. L'Empereux Theodofe le Grand allegus la meime raifon, quand il étendie à la ville de Constantinople le privilege de l'an-cienne Rome, commandant qu'on emportaft hors la Ville toutes les urnes où effoient les cendres & les farcophages ou cercueils, où eftoient les corps de ceux copunges ou escretaeus, ou entoren us corpu de ceux, qu'on avoit belle ou enterter. O muiu que figure us. C. L. Find., ram urai func claufa : vei farisphagia corpura detrammen. L. p. in. 17. extris avitem delara panenter : ut. O humaniquati: inflar lux 4, excisionen. Grisimpane insalemma democilie funcione. essa. Le Jurisconsinte Paul exploque le fens de cets dec-

nieres paroles qui contiennent une seconde raison, In fenten. Corpus in civicatem inferri non lices, ne funefteneur facra citizatis. Cette imagination effoit bien patdonnable, puisquela loy de Moyle faisoit fi fort apprehendet aux ommes les fouillutes de l'attoucheme onotes : fut tout aux Preftres & aux Ponnifes.

II. Mais depuis que le Eils de Dieu a non seol landifié, mais auffi vivifié la mort meime, tant en fa personne qu'en ses members, tant par sa resurrection que par l'esperance qu'il nous en donne, en faisate habiter dans nos corps mociels fon esprit vivifiant & fource d'immorralité les tombeaux de erux qui éspient morts pour luy, ont efté regardez comme des fources de vie & de fainteré. Ainfi ou on les a placez dans les Eglifes, ou on a bâty des Basiliques pour les y enfernier, & pour enfaite les plus beaux ornemens des Villes ,& les plus magnifiques trophées de la Religion. Theodofe le remarque dans la mefine loy , où il elude le pieux artifice de ceux qui pretendoient éluder fa loy, en se fassant enterrer dans les Eglises où les corps des Apoltres & des Martyrs repoloient. Ac me alienju falax & arquia felertia . ab buju fe pracipes suten. tiene fabelucat . noque Apoftolorum. vel Marryrum fedem . humandis corporabus aftimes effe conceffam , ab his quoque, ita ne à relique croitans, neversut fe, atque intelligant effe fabructes. Le Christiansime abolit encore vers le mesme temps la coûtume de brûler les corps; témoin Mactobe qui vivoit moios de cinquante ans aprés la publication de cette loy, & qui dir que l'ufage de brûler les corps eftoir entierement paffe. Li-

cet urendi corpora defuntterum ufue noftro faculo unt. 27.67. Imfit. de.

 I. Quelques-uns se sont persuadez que le grand
 Coostantin se sit enterret dans l'Eglise mesme des Apôtres à Constantinople. C'est Eusebe mesme qui a donfamont . ne fondement à cette errent. Adem illam confirmait. 140.070. Ce. Quippe iple sibs bunc locum post mortem designa-verat, interpu sum communem um Apostolia appellationem past obetam sortiretur: que seilocet presessemm que in honorem Apostolorum shidem celebrande erane,

etiam mort nus particeps fieret. Cum i gieur dus decim illie capfu quafi faceu quafdam columnu, in memeriam ac honorem Apoltolici collegy crexisfet . fum ipfim arcam in medio confirme, que sense urrimque Apostole-rum capsa disposina habebar. Mais ou cet Empereut ne per tendir qu'une place au vestibule de l'Eglase des Apolites, ou Confiance fon fils changes la disposição qu'il avoit faite, & crut que l'Empereur son pere setoit affez honoré après sa mort de servir comme de Portier au Temple des Apoltses , au tombeau desquels dutant fa vie il avoit abbaille fa telle couronnée. Sain In Ep. s. ad Chryfoftome en eft un témoin irreptochable, puif-

Cerus less qu'il n'a raconté que ce qu'il voyoit devaot les yeux, Nam & hic quoine Conflantinum magnum filius ejus ita demuni ingenti honore fe affecturum exifitmator. fi cum en pifcaterie vestibule conderet. Quedque Imperatoribus fum in aulu janitures , boc in fepulero pofeatoribus funt Imperatores. Asque ills quidem velus Deminis intersore. loci partes obtinent, lo antem velne accole ac vicini. practare focum ago putarant fi veftibuli yanua ipfis affimerur. Quand ce Perc dit que Conflance en usa de la forre, il femble nous infinuer que ce fut luy qui chan-

gea le projet que son pere avoit fait d'este enterré au dieu des douze Apoltres

IV. Secrate dit que Constance fit inhamer Con-Land alt. flaotin fon pere dans l'Eglife, c'eft à dite dans le ve-Stibule de l'Eglise des Apostres, qu'il avoir luy-mesn fait construire, pout y approcher les Empereurs & les Pontifes des divines influences Qui émanent du tor besu des Apolites de Janut - Cunist, Depofitme

oft in Ecclefia Apostolerum . quam ipfe eo confilio adi Scaverat . ut Imperatures ac Possifices ab Apolioloru reliquisit hand probal abellers. Sozomene dit la meime L. 1. c at ebole, & ajoute que ce fut là le commencement de la coûtume qui s'établit depuis d'enterret dans la même Eglife les Empeteurs & les Evefques de Conftan-tinople, parca que les Evefques jouiffent des melmes honneoes que les Empereurs, & ont melme le deflus dans les lieux faints. Ab es canquam rei ejou authore confectudine dulla. Imperatores Conftantinopoli obenntes sepeliuneur, atque Episcopi etiam : quippe cim dignicae Sacerdocalu Impero dignicati par fit. itto verò un locie facru primae partes ebitotat. Le texte de Sozomene semble nous lassier dans le doote, s'il parle de la coûtume d'enterrer les Empereurs & les Évefques dans Conftantinople, on dans certe Eglise des Apostres à Constantinople, Mais il importe peu de lever ce doute, parce que le privilege des Empereurs & des Evelques confaftoit effictivement dans cet avantage confiderable, d'eftre enterrez dans la ville de Constantinople , dans laquelle personne ne pou-voit estre inhumé , selon la coûtume de l'ancienne Rome, & la loy du grand Theodofe. Evagrius dit que L. 4-6. 10-Justinien baftit, on rebastit l'Eglise des Apostres, dans laquelle les Empéreurs & les Evelques avoient leur Sepulture. In que Imperatores & Sacerdotes Septiri

V. Il est done certain que c'ont esté les Empercurs & les Evelques qui ont donné naissance à la coûte. se qui s'est introduite d'enterrer les fideles dans les Eglifes. Il y faut ajoûter les personnes illustres en samteté; dont les tombeaux ont esté environnez de Chapelles ou de Basiliques, dans lesquelles oo a cosuite placé d'autres Reliques , & confacté des Auteis. En Ca st-voicy un exemple admirable dans l'Histoire Religieufe de Theodorer, Il parle du faint Solitaire Jacques. & il raconte comme on avoit balty une grande Eghi pour sa sepulture dans le Village le plus proche de sa folistade, que luy melme luy avoit preparé un tombeau dans l'Eglife des faints Apolites; mais que ce Saint luy ayant témoigné une atdente passion d'estre inbumé for la melme montagne, qui avoit lervy de theatre à les combats & à les victoires, il y fit transporter le tombeau qui estoit de pietre, & voyant qu'el-le se corrompoit à la pluye, il l'environna d'une petite Chapelle. Le Saint en eut de la confusion, & il en fit une Eglife des Martyts, en y amaffant une grande quantité de Reliques de ceux avec lesquels il esperoit de vivre après sa mort , & de refissciter post ne plus mourit , Arcam surfam transferendam curavi , & quia lapidem à pruina labefallars animadversi, parva adicula circumdars arcam juffi. At ille . Non patiar, inquit, ne Incobi sepulcrum hoc appelletur. Sed triumphantium Martyrum templum bec fieri volo & me velnti uquili uum quam sillerum cohabitatione di gnatum, alsa in arca pans. Neque hac dixis mode. fed respfa praftisse. Collità enim undique multis Prophetis, multifune Apollolis C Marryribus , connec una un arca repofine , cum Santterun popule habit are cupiens , & cum eu resurgere. divinoque confesta poeiri. Vosta le veritable progrès de cette courame, de bastis des Chapelles sur les combeaux, ou de chofir des tombeaux dans les Eglifes

VI. Saint Gregoire de Nazianzo dit que son frere Carfarius fut inhamé dans une Eglife des Marryrs Ad Marryrum facraria cum pompa dulina. Sainte Ma. Ora 10-crine fur enterrie dans une Eglife des Marryrs, dans le meline tombeau de la mere, comme nous l'apprend son frese faint Gregoire de Nysse, qui a écrit sa vie, de qui accompagna luy-meime la pompe funcbre. Je ne m'amuletay pas a entaffet un plus grand nom-

### touchant les Benefices, Part.II. Liv.III.Ch.XIV. 275

bre d'exemples, soit des Saints, soit des Evesques ou des Empereurs, qui ont efté entertez dans les Egisfes, & ont dans la fuite du temps fait nailtre la même pathon dans les personnes de condition mediocte. Je finitay L 14. C 18 par ce que sapporte Nicephote de Theodofe le jeune, qui fat ensevely dans le tombeau de son pere Atea-dans & de son ayeul le grand Theodose, dans un des portiques du Temple des Apolites. Ces portiques aush bien que les Chapelles estouent originairement des dehoes des Eglifes, & enfin en devinnent des membres & des parties interieures. Theadofine en pa-A Alie terne monumente repofent eft. in dextere fublime fanva. 20. o une an Borum Apoltolorum porticu . in que porticu . endemque lapide pater quoque Areadius & mater Eudaxia . necnon avus Tocsdofins fits fint. In finifira antem qua ex adverfo est portseu facri eins templi. Inviniarus jacet. Il temble que ces umes on ces tombeaux effoient dans les galeries superjeures du Temple, C'est comme il fant entendre Ammien Marcellin , quand il dit que le corps de Valentinien l'ancien fut porté à Couffanti-nople, pour eftre inhumé avec les Reliques des Dietix, Ve meer deveram reliquesas humaretur. Theophine fem-Z so. ble dire que le corps d'Honorius fist dépolé plus modestement dans un Mausolée, proche l'Eglise des Apétres , Corpus ejus junta beati Petri Martyrium in Man-

VIII. Ces's field index gas poor le figuillates gischiget de mit le gliffe, mas pour le figuillates
indicated in le gliffe, mas pour les auteures
finition of Analide, qui difiquot are entre definition
et de finites of a la gainet legid de Conflantaet de finites of a la gainet legid de Conflantade finites de conflanta finites de Conflantade finites années de consumité litres de Conflantade finites années de consumité litres de Conflantade finites de la conflanta finites de la conflantade la conflanta de la conflanta de la conflantagia la conflanta de la conflanta de la conflantapar la contra dischignent prase mograte, aux di la
pie carrai delignente prase mograte delignente

at the analysis plants in moderate and it.

I.X. Mit Julinium removable profit his Conflatton of Arabide & the great Confluent poor II.

Brounce of Arabide & the great Confluent poor II.

Brounce of Arabide & the great Confluent poor II.

Brounce of Arabide & the great Confluent poor II.

Brounce of Arabide & the great Confluent poor II.

Brounce of Arabide & the great poor I Segme as the local mean poor I segme as the format of the poor I segme as the format and the poor I segme as the format and the poor I segme as the format and the local mean in the poor I segme as the local mean in the poor I segme as the local mean of the poor I segme as the local mean of the poor I segme as the local mean of the poor I segme as the local mean of the local mean I segme as the local mean of the local mean o

Liv. III. Part. II.

X. Cet Empereur vient à un plus grand détail dans Nord. 16 une autre Constitution, où il dir que Constantin avoit donné à l'Eglife de Constantinople neuf cens cinquante boutsques exemptes de tootes impolitions, qu'Ana-fialé y en avoit ajoûté cent cinquante, & outre cela le tevenu de cent aotres, afin que les sepultures se fissent gratuirement ; que nonobîtant cela il avoit recendes plaintes frequences, qu'on exigeoir avec des duretra incroyables mefine des pauvtes , Nec fint mercide fieri definitionen extenia, fid exigi amare. &c. Etiamin. Pour apporter remede à cet abus , il ordonne que les Oeconomes de la grapde Eglife prendront le foin des terres destinées pour les frais des sepultures : Habentes pradiorum adminusfrationem - qua fipulcris deputata finat - de de trois ceus boutiques ; les Défenfeurs autont le maniment des autres : afin qu'ils donnent les fommes taxées aux Doyens, aux Religieuses, aux Chanomefles, aux Acolythes, qui fervent aux funerailles: Decanis . Afcerrus . Canonicis faminis . Acelvehis . laberantibus circa funerum exteniar Si les Occonomes manquent à faire ces distributions d'argent aux Officiers des funerailles , le Patriarche leur oftera les fonds qu'ils ont pour cela ; afin qu'on n'exige rien par force des entersemens , sullum qui dynam ab unvito percipere. Can. 4. Cet Empereur neanmoins regle le nombre de ceux qui fervitont & accompagneront granutement les Funerailles; afin que ceux qui en defireront un plus grand nombre, donners de leur bien une somme pareille à celle que l'Eglife donneroit. Ceux qui ne se contentecont pas des lits & des bietes communes, & qui voudront avoir une des deux litieres plus magnifiques, qu'on garde dans les Eglifes des Studires , & de faint Estienne, ou bien mesme la litiere dorée, qui est dans la grande Eglase de Constantinople, foutniront aussi à la dépense extraordinaire qu'il faut faire pour le trand nombre des personnes qui y sont necessaires. En sotre neanmoins que toures ces dépenses seront moderées de proportionnées aux taxes que ces Offi-ciers des Funerailles reçoivent de l'Eglife mefine, dans les enterremens qui se font gratuirement.

### CHAPITRE XV.

#### De la fimonie dans les Ordinations en Orient.

1. Lais revo-injectents à la lighture contre la Verigne de la contre Chern Emmanger, après contre la larger.

11. Il déjant mellem de revo carpe pour la deux d'influentaire me interpretanne, plus of de lant la grande Léide de Confluentaire de 11.1 Colons solvere dans la grande Léide de Confluentaire de allei. Colon solvere de mar la grande Léide que qu'en en passe un allei. Colon solve qu'il lemme de deux des influence, voues destinante las Egilies, monts pour le regresser, que par exemplishe qu'il en ce l'augmangelle. Desse d'âteme du dreit

ne i augmanafent. Buda oftiant teo dreit:

19. ik grennt en maj me par qu'en danne aux Officiers de l'Evofque de qui au regni la Cristra, pour de que elle ne pafé pu l'erroreul d'un an.

9. On reput ny dunne d'uy pendre pour les adminisfrations des

F. On ne past ny donne? ny pezodre pase les administrations des Répitaux. F. Les élefteurs & les élés dévont joint qu'éle n'est ny reces ny

attention. Le Colorivaligne, l'Omneume, le Définière de nouve Offitier a prevente von Anneu pour lanc Officie.

F 2 1 11. Ces devini d'anfonation, d'antiversolption, de evidence,
F 2 1 11. Ces devini d'anfonation, d'antiversolption, de evidence,
F 2 1 11. Ces devini d'anfonation, d'antiversolption, de la cassage dia companie que de finance qu'antiverson aprile Cestame de Lanchesten, l'Opérate le nouveaux de l'antiversolption de nouveaux de l'antiversolption de la cassage de l'antiversolption de nouveaux d'air se provinces de l'antiversolption de l'antiversolption de nouveaux d'air se provinces de l'antiversolption de l'antiversol

Orian. XI. XII. Si les Emperars singulest des aures Patriescher, prons du Pape. XIII. XIV. Cardies la finissie affoit commune dans l'Oriesc.

X V. Dépuséement réductes pour entujer set pranques firmaia-XVI. XVII. XVIII. Fundation d'un Canonicat, par eslay que dot le pofeder. XIX. Réponte à ama objettion.

• I. D E la fimonie des fepulteres , je paffe à celle des Ordinations. Et je ne puis mieux commencer que par la Novelle de Justimen qui dépose de la dignité Episcopale, non feulement celoy qui a don-né, maisaussi celuy qui a receu de l'argent, ou quelque autre chose pout l'ordination : ildécerne la melme peine contre tons les autres Clercs fimoniaques : &cil vent que l'argent qui a effé donné & receu dans se traficinfame, foir restitué à l'Eglise qui en a esté deshonorée, Si ce font des Laïques, qui ont à prix d'argent vendu leur faveut pour faise otdonner quelqu'un, il les condamne non feulement à en reffituer deux fots autant à l'Eglife, mais auffi s'ils font en charge, à en estre dépouillez, & enfuite envoyez en exd. Enfin, il ne prive pas feulement de l'Epifcopat celuy qui a ache té certe dignité inestimable mais aussi de la Prestrise & du Diaconat. Elud quoque feses apers è , qui pecunsis, ex di trisconse. 11880 quoque peus qui a fi prins Dia-ent rebus aliis emeris prafulanm, qui a fi prins Dia-tinas, ant Presbyter fit, desuda per fuffragium ad Sacerdotiam veniai; non folum cadat Ep fospatu. fed nec prior ei relingaetar ordo Presbytere forfican. ant Duacorarur. Et afin que cette loyne s'efface junais du fouvenit des hommes & de la peatique de l'Eglife, cet Empeteur ordonne que tous les articles en foient lus par l'Evefque qui donne les Ordies, à tous ceux qui les

11. Cer Empereut n'en demeuta pas là. Cat ayant appris que eeux qui avoient efté ordonnez pour quelque Eglife, ne pouvoient aprés cela y eftre receus & immarrientez, qu'en payant des fommes exorbitantes pour le droit d'infine arien . il défendit encore cette nonvelle espece de fimonie, condamnant celuy que auroit exigé de l'argent à perdre (a charge, & à en voir la-vellur celuy de qu'il l'auroit exigé. Ce Prince excepte neanmoins la grande Eglife de Conflantinople, à laquelle il permet d'exiger ce qu'avoient necoûtimé de donner ceux qui y efforent incorporez. Voicy les ret-mes de la loy adreffée à Menas Pap arche de Constan-Co t. tinople. Sancimus beatstadinem tuam hoc validifime cufodire, ne fiquidem confuctudo eft, dare see aus ordeamear in fantteffima majore Ecclefia . boc oes prabere, Nebel enim de ses que dantur in fanctiffima manre Ecclefia nevamus. Prater illem vers in emastres altis nalli in eis Clericorum licentiam effe penieno, pro sis qua vocamme informativa, aliquid fire. Sed & Signis taanteque le aliquid egerie, illam quidem provari faccoloties sa illine autem officio introrre qui moffar eft, & hanc eum avaritia firre mercedem. Enfin, il oblige les Défenfeuts de la grande Eglife detenir la main, afin que rout

> mende. Gratis amnia procedere. Comme eet Empeseut ne s'adresse qu'aux Desenseuts R la grande Egisse de Conflantinople, quelques-tins ont conclu que crtre loy ne regardoir que les Eglifes de la mefine ville de Constantinople, Mais il est fott probable que la contagion de ee mal fe répandit de Conftantmople dans tout l'Orient. L'abus eltoit extrême à Conftantinople, comme l'Empereur le dit luy-mefine, Clerici amas patiunter crudelifima, non recipientibus ent ellis Ecclefiis . antequam quantum voluerunt . accipiant aurum, 111. Les Evelques n'eftosent pas exempts de ces fortes d'exactions, dont un long ufige, on peut eftre un long abus, avoit prescrit contre la Ginneré des Ca-& obligeoit les Princes de fe contentes d'en modifiet l'exees, fans entreprendre d'y mettre le fer,

fe faffe grammement, four peine de dix livtes to or d'a-

oule feu , pour en couper toutes les tacines. C'est ce qui paroist dans une autre Constitution du mesme Empereus, où aprés avoir dir que fi un Evelque après son e. s. ordination donne tous fes biens à son Eglise, ou une pattie sculement, il merite plutoft des lollanges que des reproches, patce que e'est un sacrifice qu'il a fair, & non pas un commetce. Etiam emni laude dignum judicamus , quentam bec nen eft empres , fed oblates. Aprés cela, dis-je, cet Emperent declare qu'il veut déterminer les fommes que les Evelques pourront donner pour leur intronization, pour fatisfaire aux coirassez déja établies , fans permettre qu'onles porte jamais à de plus grands excès. Pro confuctad mibus autem illa fela permittimus praberi ab ordinaris Epifeopis, que fabfequenter prafents legi inferta funt. Il otoco-ne donc que les Patriatches de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerufalem, pourtont donner jufqu'à vingt-livres d'or aux Evêques & aux Clercs qui fetont prefens à leur confectation, fi c'est la coûtume, Seguedem confectude baber, mais ils ne pourront paffer cette fomme. Plus ab hac quantitate nibil preberi. Que les Metropolitains qui font otdonnez par le Synode de leur Province, ou par les Patriarches, & les Evelques qui reçoivent l'impolition des mains ou des Patriarches, ou des Metropolitains, donner ont pour lent intronization cent ecus, outre les trois ceus écus qui fe donnent pour les drons des Secte-taires de l'Ordinateur & de fis aurres Officiers, Dare pre intrhanisticis quiden felides centum; Netarus an-tem ordinamis. O alius Munifrantibuses. O felenniter accipientibus . falsdes erreentes. Ces droits de l'intronization & poir les Officiers sont enfinte diversement reglez selon les revenus de chaque Eglise, depuis trente livres d'ot jufqu'à deux. Cat les Evefques font exempts de tous fes dioirs, quand leut Eglife a moun de deux livres d'or de revenu. Epifiopum emm Ecclefia minns dans auri libros reditus babentis : neque pro suthrougheis . neque pro alia qualibet confactudine date alogued permittemes. Le premier Prefire & l'Archidia-cre de l'Evelque confectateut, receventes fommes & les diffribueront, Ceux qui exigetoient quelque chofede plus, foit pour les inthronizations, foit pout les eou umes, por interonficio, fen confuetadoribus. En correcte concumes, pro interonficio, fen confuetadoribus. En correcte tendrone trois fois amantal Eglife de celuy qui a don. né. Il me femble qu'il paroift affez claitement que les droits d'intronization se payoient par les Evesques à la fin de leux confecration , & ceux d'infinuation effoient

nitalation IV. Mais voiey bien d'autres preuves en partie de elachement, & en partie de severisé dans la mesme » Conftitution. Car quelque order qu'on reçoive, il est défendu de rien donner » fi ce n'elt ce on on a accoûtamé de donner aux Ministres & aux Officiers de l'Evefque qui ordonne, en forte neaumoins que toute la fomme n'excede pas le revenud'une armée. Sed neque Cit- bis ir me? ricam cuiafeamque gradus dare aliquid ei a quo ordi. dis umar, ant aly cuilibet perfone permitimus : folas autem prabere enm confucendanes . its que ordinartimo Miaifrantes fant, ex confueradine accipientibut, anias anni emslamenta non transcendentens. Vosla done nue Annare, ou le revenu d'une année du Beneficier qui fe paye aux Officiers de l'Evefque, qui par l'ordination le met comme en possession de son Benefice. Caraprès cela il n'est plus obligé de rien donnet au Chapitre, ou au Clergé de l'Eglife à laquelle il est incorporé. In far-Eta vere Ectlefia in que conftnaitar, fecrum complere montheren . & nulla penetus propries Clericis darepri fac infirmatione, nec ob have confam propries essets. mentis ant aliis pertimbas bune privari

payen pat tous les augres Beneficiers inferieurs à leur

1876 S. 1-

recoivent de luv.

touchant les Benefices, Part. II. L. III. Ch. XV. 377

V. Il est ensuite défendu aux Administrateurs de toutes fortes d'Hôpitaux, de rien donner à ceux qui les nomment ou qui les instituent : parce qu'encore Eudem. que ce ne foient pas des Ordres, c'eftoient neanmoins des Offices Ecclefisitiques, dont la venalité ne-peut eftre que criminelle, comme il paroift par le Canon du Concile de Calcedoine, qui enveloppe dans la mefine condansnation toutes les exactions fimoniaques pour les Ordres & pour les Offices Ecclefiastiques. Sed neque Xenodochum, aut Nesscenum, aut Procherophum. aue alium quendibet, venerabilu damus gubernaturem. aut quancumque Ecclefiafticam foliciendinem agencem. dare aliqued elli , à que confitanieur, aux ale cuicum. que perfens pro commifia fibi gubernatione Ces termes nt tres-generaux , quarcumque Ecclefiafticam folicitudinem. gubernationem, indieres inannatiais pefe-Trans, Anieres. Ainfi il eft ians doute qu'on y comprend toutes les Charges & tous les Offices Ecclefiaftiques, & la venalité en est declarée fimonaique. Enfin cer Emereus renouvelle les peines dont nous avons déja paré contre les interventeurs, ou mediateurs cortompus

de ce facrilege comruerce, foit Clercs, foit feculiers. V 1. Pour n'obmettre aucune precaotion possible, ce mefine Empereur décerna dans une autre Conflitution que lors qu'on procederoit à l'élection d'un Evef-que, tout le Clergé & les premiers de la Ville s'aisembleroiene, & jureroient fur les Evangiles , & écritoiene mefme ce ferment dans leur fuffrage, qu'ils n'eftoient

oriez à faire ce choix ny par des prefens receus ou promis, ny par amitié, ny par faveur, ny par les mo-tifs intereffez des affectsons humaines, mais par le feul xele de la pureté de la foy, & de la plus faince Discieli ne de l'Eglife. Quenque insure persona di-vina eloquia. O ippi psphismacibus inscribi, quad neque per dationen, aus promissionem vel amicitiam O gratiam . vel aliam qualemcumque affeltunem . fed. Or. L'élû devoit auffi jutet avant son sacte qu'il n'a-Voit ny donné, ny promis, qu'il ne donneroit, ny ne promettroit chose quelconque, ny à son Ordinateur, ny à les Electeurs, ny à qui que ce loir. Quod neque per fesplam, neque per alsam perfenam dedis quid, au premifit: neque possione dabie, vel ordinanti ipfum, vel

his que facra pro es sufragea secerune, vel aly cuiquam. ordinazionis de ipsi sacunda nomino.

VII. Ajoûtons encore une fois ce que cet Empe-Enf. & Cier. reur a voulu inferer dans fon Code, que nou feulement lege 41. les Clercs & les Beneficiers effoient frappez d'une juste fentence de déposition , s'ils obtenoient par argent le don & la grace du saint Espire, mais auss les Occono-mes, les Défenseurs , les Chorévesques , ou Visiteurs , les Administrateurs des Hôpitaux, & enfin tous les Officiersdel'Eglife. Si vero Occustomes. vel Ecclefiec. dicue, seu Desenser, vel Cherepiscopus, vel Periodenea, Vistator, vel Xenedotus, vel Nosocomus, vel Prochetrophu. vel Orphanserophus. vel Prochio prapoficus.

comperiener prebuife qued, ut fibi cura ille committe-resur, & bine removers ab hainfmeds cura jubemus, V111, Il eli vray que le Concile de Colcedoine avoit compris dans un feul Caoon toures les faintes reeles de la severité Ecclesiaftique coorre la simonie, en condamnant à une irrevocable déposition, non scule-ment ceux qui vendent, ou qui achetent les Ordres & la Clericature, mais aussi ceux qui parviennent par argent aux Charges de Chorévesque, d'Oeconome, éc par les degrez du merite. Ce Concile n'avoit pas épargné les Mediateurs de tout ce commerce fimoniaque, dégradant les Clercs, & excommuniant les Moines & les seculiers. Mais on n'y avoit point encore fair mention de toutes ces coûtunies, non plus que de tous ces

Liv. I 11, Part. 11,

Ces. 1.

droits d'infinuation ou d'intronization, que Justinien vient d'autorifet pat sa tolerance , parce que ces relàchemens n'avoient point encore paru dans l'Eclife. Voicy le Canon de ce Concile. Si quie Epifespus per promusam fecerit ordinarionem. & fab pratio redegerit gratiam. que non pereft pendi , ordinaperirque per Peenmam Episcopum. Prerbyterum, aut Deaconum. ant emlibet ex bu qui numerantur in Clere, aut premeverse per pecusiam diftenfaturem au Defenform. vel quemque, que fubellus est Regula, pro feu turpissimo fueri commedo, propres gradus periculo subjacebri; est qui ordinarus est, mibil ex hac ordinarione, ant promotione proficiat : sed set alienue ab ca dignitate quem pecuntu questroit. Si qui vero mediator tam turpibue & nefandu dazu vel accepeu excuteret. Clercou gradu deridat . Laicin & Monachin anathematigant, De là il faut conclure que ce n'a cité que dans les cent armées environ, qui se sont écoulées entre le Concile de Calcedoine & l'Empire de Justinien, que tous ces droits de coûtume, d'annate, d'infinsation & d'introntration fe font introduits dans l'Eglife. Comme il eft ocrtain que le melme Justinien fut le premier des Empe-reurs qui exigea une somme d'argent pour confirmer l'élection de Pape. Il y a bien de l'apparence qu'il ne traitoit pas avec plos de respect les autres Sirges Pa-trizechaux. Jene squy pas pout quoy Justimeu n'a point parlé de cette exoction dans ses Constitutions : mais on içair bien que ce fix l'Empereur Conftantin Pogonat si mit fin a cette fervitude , comme le témoigne A ru-Stafe Bibliotheraige dans la vie du Pape Agathon, Hisc fuscepie dividem justionem. Beundum finem postulatio-nem. ne suggestie. per quem relevata est quantitat. que

felita erat dars . pro ordinacione Pentificio facienda. IX. Il se pourroit bico faire que comme tant de grands Papes & entre autres le grand & intrepide faint Gregoire, se sont accommodes par une sage tolerance à certe coûteune, qu'on cut pû eu rigueut traiter de fimoniaque, ainfiles Empereuts & les Evêques d'Otient avent toleré quelques coûtumes & quelques exactions dans la matiere des Ordinations, parte qu'ils ne jugeoient pas pouvoir y appotter des remedes affez effi-caces, lans expoter l'Eglife à de funcites divisions. Saint Gregoire écrit à Euloge Evelque d'Alexandrie, L.11. Ep. 41. qu'il a appris que c'est la coûtume d'Alexandrie de donner & de recevoir des prefens pour les Ordinations, Addidit qued per premia & denariones ordinarm effet amonos qual per prema o annatones estándas affet Discensus, quas candem confinendinem in fanita Ale-xandrina Ecitefu convaluife fatebarer. Si le rapport fair à ce Pape elloit veritable, c'est oient appareminent ces contumes autorifies par Justinien. Car comoient le faint Evelque Eologius en eut-il toleré d'autres? Mais il fouffroit celles-cy, comme on diffimule fage- garen. ment les moindres maux poor en évirer de plus grands. 601.8.14 Il faut peut-estre dire la mesme chose du Patriarche de Jerusalem Hefychius , à qui le mesme saint Gregoire écrivit la melme chole, qu'on disoit que les Ordina-tions de l'Orient efforent toutes simoniaques. Perpe-

dinem nife ex pramierum datione percenire.

X. Il n'est pas mesme vray-semblable que ces coûtumes tolerées dans l'Orient, ayent eu aucun lieu dans, l'Eglife Occidentule. Poor en effreconvaincu il ne faut ne faire un peu de reflexion fut ce qui en a efté dit cydelles, & fur les Canons qui y ora efté alleguez. Je doute meline fi dans toutes les Eglifes Orientales on s'eft laiffe aller à ces relachemens. Le grand Pattiarche Pita ofte

nit ad me in Oriencia Ecclesia nullum ad facrum er-

d'Alexandrie faint Jean l'Aumônier ne voulut jamais "12-donner le Disconst à un Bigame, quov qu'il luy of-frit deux cens mille boisfeaux de bled, & cent quatrevingts livres d'or pour donner aux pauvres, qui étoient

alors reduits à des neceffitez extrêmes, parce que les tréfors de leur Evefque, qui effoit auffi leur pere & leur pourvoyeur general, efforent alors épuifez.

XI. Huneric Arien & Roy des Vandales en Afrique ordonna qu'après la mort des Evefques Catholi-ques, leur bren feroir appliqué au fife, & que leurs successeurs ne pourroient estre mis en leur place qu'aprés avoit payé une certaine fomme d'argent. Cette Ordonnance ne fut pas executée, parce que fes Miniries. Fand. Rees luy temontretent que fi cela avost lieo , les Evelques de leur secte servient traitez de la mesme sorte

encore plus mal dans la Thtace, & dans les autres Ptovinces del'Orient. On peut de là conjecturer que dans tout l'Orient les Evêques meime des Sectes hereriques n'estorent sujers à aucune exaction avant l'Empire de Justinien. Theodoric fit en Italie ce que Huneric avoit eu desfein de faite en Afrique, & Justinien herita des Evage, 4, 2. droits des Rois Goths. Si Chryfaphius Ministre de 6-2. l'Empeteur Theodose le jeune demanda de l'ot à Flavien pour fon ordination, c'eftoit l'effet de fon avarice

particuliere , & non pas d'une coûtume déia établie-

Aussi Flavien luy envoya les vaisseaux sacrez pour le faire rougir de sa temerité sacritege. X 11. Le faint & relebte Patriatche d'Antioche 161d. L. C. Anaftafe Sinaite merita d'eftre exilé, pour avoir attir e j. fur luy l'indignation de l'Empereur Jultin le jeune, à qui il avoit refuse l'argent qu'on luy demandoit pout son entrée dans l'Episcopat, Decisur Influent Anasta-fic picconfings, quod postulants es pecusians, com Epis-topus esse dés passus. Anastassus dans neluis. Voits peux-clire bien une petuve, que comme Justinien & fes fuccesseurs exigerent une somme d'argent, pour rmet l'élection des Pontifes Romains , ils racherent d'étendre ce mefine droit, ou ce mefine abus pour la confirmation des autres Patriatches. Mais c'est en melme semps un exemple memorable dels magnanimite Episcopale, à ne pas se rendre trop facilement aux novations injurieules qui fe font contre les libertez de l'Eglife. o

X111. Mais la fimonie eftoit bien plus à reaindre entre les Evefoues, Palladius raconte comment faint Chryfoltome alla à Ephele, & y déposa dans un Concile tous les Evelques à qui Antonin Evelque d'Ephele avoir vendu leurs Evefchez à proportion de leuts revenos. Epifcoperum ordinationes vendere pro modo rediraum. Après leur déposition on commanda que l'or qu'ils avoient donné, leur fust tendu par les hetitiers d'Antonin qui estoit déja mort. Ce Concile nsa de cer. te rigueur, de peur qu'on ne vit enfin dans l'Eg'ife la neinse profluttion des dignitez faintes qui regnoit en-treles Patriatches des Joils & des Egyptiens, Ne fi iffa paffin permitterentur, confuerado Indaica vel Atopia fieret . vendendi facerdotium & emendi . Aium enim

eum , qui apud Indans fulfo nomine Patriarcha diciter. ne pecuniai curontee , annis fingulis . & intra ann queque sapres Archesynageges manure, Similiter & A. L 1.89 60. gyptierum Parriarcham haus imitando peragere. Isidore de Damiere montre dans ses lettres combien la simo-

1 Ep 17 nie eftoit ordinaire dans l'Orient Epqt. 76.

Sgint Bafile Metropolitain de Cefarée en Cappado. ece, écrivit aux Evefques de fa Prouince qu'il les retranchetoit de fa Communion, s'ils ne defiftoient de prendre de l'argent de coux à qui ils imposoient les mains , convrant leur infame avarice d'un voile de pieré, comme fi ce n'estoient que des gratifications volontaires agets l'ordination Esne. Que vere fit impefiere, di-cam. Pureus enim fe nibil delinquere, qued non ante. fed post manuam impositionem petuniam accipiant. At iam accipere, accipere eft, quandocumque fiat. Ce Pere dit de bonne grace, que prendre de l'argent c'est

se vendre le famt Efprit, ou l'acheter, c'eft achetes la condamnation; enfin que les Simonisques du remps present sont bien plus coupables que Simon mesnie quin'avoir ny tant de lumiere, ny des exemples fur re wet. Levini emm deliquit, qui propier inexperienciam

emere volebar. XIV. Cette lettre de faint Bafile fe trouve dans

Ballamon, comme les Constitutions de Justinien qui ont esté rapportées dans ce Chapitre, se lisent aussi dans fes Notes fut le Nomocanon de Photius, Elles eftoient donc observées no remps de Phonius & de Balm quant à leurs relachemens, mais Balfamon fair bien voir combien elles eftoient mal gardées en fon own voit commen east ethoient mal gardées en fou temps pour les points de feveirée, par les paroles fui-vances, Passir laieus, qui ferrefacilierum demeran ad. In Nime, munifrationes pennius facilipanes, ex heat Nivella qu. Plass et i. parte. Qui fit autro laieus, qui ferrefacille demus est, ha-daministrationes, voit Fechicalierum est. adminsfrationem , vel Ecclefiafticam ministrationem fufcipiat . vel fiat Cleriem . vel in Cellulario Monafterio confirmatur gratu i ignore. Et propierea gembus flexus Deum rogo, ut nos connes a talibus minis liberimost. Si enim Dominus imquitates observaverit . quis sustinebis! Ce qui montre qu'en fon temps on ne tecevoit ny les nifitrations des Hôpitaux , my la Clericame, my l'habit Monatique, fans donnet quelque fomme d'ar-gent. Ce qu'il conseile luy-mefine eftre un abus dé-plorable. Je laisse la Constitution de Gennadius Pa-

triarche de Conftantinople contre les ordinations fimoniaques, rapporté par le mefine Ballamon.

X V. Mais il ne faut pas sublier les reflexions de Tinda 16.
Jean d'Antioche dans fon Nomocar on , fur ces mefires

Conflications de Justinien, qui permettent quelques largesses dans les otdinations. Cet Auteur confesse d'abord que ces loix de Justinien font absolument contraires aux Canons Apostoliques, & aux Conciles qui veulent que les Ministres de Jxsus-Cn a 15 T foient aserement éloignez de toure forre d'avatice, Sciendum est have Constitutionem Apostolicis Cameribus & fanttu Synodu adversari. Qued santti quiden Apostoli . O qui post, illes surrens santii Parres . Sacerdosum mores ab avarreia alienos esse debere censuerme. Mus après une confession si sincere & si veritable, cet Auteur ne laisse pas de couvrir d'un presexte specieux la honte de ces telâchemens. Cat il dit que l'Empereur estant le Maistre de l'Univers , il a reglé les presens qu'on dost faire aux Evefques, con me les Mages ofrirent de l'or , de l'encens & de la mytthe à Jasus-CHRIST; que les Evefques doivent ordonner ceux qui en font dignes, & repouffer les indignes fins avoit aucun égard aux prefens : mais qu'après l'ordination ils peuvent sans tien exiger des pauvres, recevoir des riches re qui a esté taxé par les lnix. Perain fi placer los consideremus; have Imperatorie effe Conftentionem. qui care amnes mundi res in fica pareflace habeat, munera Epifcspu providit. Etenim Magi aurum, thus & myrrham Christo ebinteraut. Ac devicibus quidem postquam divina gratia digni comperti suerint, hac dare permuttitt non camen ordinantem ad munera refficere, vol emnine animum ejus iis ebittlari; vel ees que fice muneribus accedure, pauperes quidem, as divina gratia juristima dignatos rejicere, aux probru afficere: fed ad Denm 1.1917 rei biciensem . accurate confiderare cum . qui vere dignes 111. [1] fu sunsput ordinare. Je lassie à juger am Lecteurs û 169 la loy d'Haze Comment pourroit estre palitée par ce mesme déguisement, aussi bien que quelques autres

citées à la marge XVI. Funtions par la Conftitution d'Heraclius Empereur, fi on n'aime mieux l'artribuer au Patriatthe Sergius qui l'avoit concertée. Après y avoir reglé

### touchant les Benefices, Part, II, L. III, Ch. XVI, 279

le combre des Ecclesiastiques de chaque Ordre, qui devoient composer le Clergé de Constantinople, & avoir otdonge qu'on n'admette aucun au dela de ce nombre: il y est neanmoins ajoûté qo'on pourra recevoir des furnumeraites, s'ils augmentent les fonds ou les revenus de l'Eglife par des donations confiderables , ou par les reframens , ou fi quelque aurre fair cette augmentation en leur faveur & à leut profit. Nifi quis for-te proprer eximinm incrementum. quod facultatibus ejufdem fanttiffirma Ecclefia per conceffat ab ipfo res in donationibut vel restamentus. cum observatione sacrorum Canonum accesserie : in aliquem pradictorum ordinum receptus fuerit , vel alteri perfone hoc impetraveris. Quipps si hos usuveneas, sam ab equi proposisi piermem , quam magnitudenem emolumenti , permitti poffe, ne mimerus ille confittutu adangeatur.

L. s.p. 72.

X VII. Il refulte de certe Conflitution , qu'on peut faos danget de fimonie fonder un Canonicat dans une Eghie, & s'en faire pourvoit foy-meline, ou une autte personne, qui ne soit engagée dans aucune irregulati-té. Car c'est le sens de ces paroles, cam séferoatione facrerum Cannum. Toutes ces places d'Ecclefiastiques de toutes fortes d'Ordres dans le Clergé de la grande Eglife de Constantinople, estoient aotant de Canonicats déterminez à un certain nombre, lequel estant remply, on pouvoit encore neanmoins y admettre ceux qui donnoient à cette Eglife une quantité confidetable de biens, qui fembloit eftre comme la fonda-tion d'un nouveau Canonicat, Cela ne patoiftra peuteftre pas moins faifable que la reception d'unc Religieuse surnumeraire avec la dot qu'elle apporte dans les Monasteres où le combre est sué à proportion des

X V I I L. On ne peut pas dire que ce foit feulement le fentiment de cer Empereut, puis qu'il protefte luymeime one le Patriatche Sergius avoit concetté, & meurement déliberé tous les articles de cette loy, & avoit enfaire prié l'Empereur de la publiet. Simul à nobis beatstudo tua persit. ut hac adeo practare acreligiofe abs fe trutimata, per facram fanttionem prag-

ream confirmaremus. L'ordination meime effoit atrachée à la reception dans ces Canonicats. Neminem recipi debere, nec erdinarionem confequi, moti xuestolo social fine magna quadam compenfaciene, vel ex sestamencu, vel dona-

esembus : que cogent rem procedere. Nam & hoc ad esofdem fanthefime Ecclofic nestitatem fiellat. Ces dernieres paroles nous tenouvellent le souvenit de celles de l'Empereur Justinien, qui distingue les dons qu'on fait aux particuliers, qui font ordinaire-ment suspects de simonie, d'avec ceux qu'on fait à l'E-Aput Balle glife: Nos emm ea fala dari probibemus, qua priva-na Nomea: sis quibufatem perfonis probentur, qua ea etiem, qua 10. 1. 6.34 facrefacilis Ecclesius & venerabilibus domibus offerno-

eur. Nous traites ons plus au longde ce cas particulier dans la quatriéme Partie de cet ouvrage. X I X. Il nous refte une objection à tesoudre. Nous avons dit que ce ne fut qu'entre le Concile de

Calcedoine & l'Empire de Juftinien que s'établirent ces coûtumes approchantes au moins de la fimonie, que cet Empereut autorifa pat fes loix : & neanmoins les Everques que faint Chryfoftome déposa dans l'Afre , niaques, declarerent que ç'avoit efté pour obeir à la coûtume qu'ils avoient donné à l'Eve d'Ephese leux Ordinateur, ayant ett que cela effoit occessaire pour n'estre plus supers aux servitudes des Curiaux. Destimus, have esse aux servitudes des mantes, ne videremur à Curia librari. Et dans le Concile de Calcedoine on accorda bien au Patriarche de Constantinople la consecration de quelques Metropo -

ries Chryl 1. 14. 15 40.16

lirains, mais celuy d'Ancyre oy voulut point confentir qu'on n'eur promis que les Patriarches de Constan-tinople ne fetoient plus les extorsions qu'ils avoient accoûtumé de faire de ceux qu'ils ordonopient. Rege . M civitates pro ordinarionibus non folyant. Un Picftre de Confiantinople répondit alors, Ex regula bet in-termprant eff: c'eft à dire, que le fecond Canon du Concile mesme de Calcodoine avoit déja aboly cet abus. C'est peur estre la oscilleute réponse que nous pussions faire, que le Concile de Calcedoine avoit condamné & éreint toures ces pratiques fimoniaques On peut ajoûter que ces faits particuliers or peuvent pas donner un juste fondement à la créance d'une coûune univerfelle. Les Evelques que faint Chryfoltome dépola , ne difent pas que la coûtume fuit effecti-vement telle , mais qu'ils l'avoient crû. Et quand ils auroient dit que c'effoit la coûtume, on autoit droit de ne les pas croire dans les excules qu'ils avancerent de leut crime. Aussi ce ne pouvoir estre qu'une fausseté évidente, de dite qu'ils avoient crû que cette diftribution d'arrent effoit necessaire pout s'affranchir entierement des servirudes des Corisux ; puis qu'il y avoit une loy de Constance qui en affranchissoit entietement les Évelques,

#### CHAPITRE XVI.

Des autres especes de Simonie dans l'Orient.

1. Des dent de der foftens qu'en faifert pour le boperfene.

11. 111. De l'argent qu'un douver pour la Mefe 1V. Des fontess implérables que les Productionnes amoficient. V. Les d'finifes fi donneurer prantiement. V. L. Defenfi est donnellaques de aux Oficiers des Prolate de recepcie des profess. V 111. Défenfe de van psendre dans l'exercice de l'Officialisé IX. Défenfes de nen exiger par conjures

N Ous toucherons dans ce Chapitre toutes les au-tres especes de simonie qui oous testent après celles des Funerailles & des Ordres, qui ont efte expo-

fées dans les Chapitres precedens. On ne peut mieux commencet que par le Bapré-me, où faint Gregoire de Nazianze nous append que les riches faifoient une nffrande confiderable à l'Aurel, & ttaitoient magnifiquement ceux par l'entremise detquels ils recevoiene cette divine renaissance, Mais ce Pere avertissoit ces personnes enflées du vent de leur orandeut & de la vanité de leurs richesses, que routes ces dépenses estoient superflués ; que ce Sacrement eftort une pure grace & hors deprix : que leut cœut eftort la veritable offiande qu'ils devoient faire, que les Ministres de l'Aurel se nourrissent bien plus vol tiers des bonnes mœurs, & de l'innocence des fideles que de leurs feftins ; que les tiches n'ont auenn avantage fur less pageres dans l'Eglife; & que les liberalitez du Ciel leur font également ouverren. Turpe est dicere de ministe page pager haprissem est est munus, quad proprer haprissem esterant? Por viente en que ad enitiatores mees excipiendes requirenter! us in his queque rebus nominis celebritatem confequer, Valds enem , uti vides, hac necessaria funt, & propte-rea gratia imminutur Ces derniets moes sont dits par itonie, & à contrefens. Sublimius oft hoc Sacras tum ile rebus, que in oculorum aifectum cadunt, Teip-fum offer. Hoseifa & landabile vica me ale; fic ego excipi leter. fic etiam Deut. qui maxima exaque l neficia nobie elargieur. Nihil apud Denon magnum eft. quad non pasper quoque donare posse; ne ne inac quoque su re tentitores propulantur, se qui non habeant, que-modo cum lecuplesibus curtens. Etenim in catorie quidem

rebus inter divisitus & paspertatem intereff, bic autem, qui pressprier atque alacrier est, idem queque ditier est.

11. Je ne sept si c'elt au Baspeciane, ou à la Melle qu'il faut raporter le present que sit d'un equantité d'orle Patriarche des justs, à l'Evesque qui venoit de la bassièse. Paris est la site de la bassièse. Hampi so.

le baptifet. Parriarcha vim quandam auri non medio-crem tenens, hanc Epifopo porrexis. Cr., Pro me. in-quis. offerso : scriptum est enim. à sacerdatibus Dei aligari, folvique in terris connia, & cadem in cale fobus fore, vel aligara. Celt ce qu'en rapporte faint Epiphane. Il importe peu à quel Sacrement ce don elloit rapporté, neifine c'all-i---estoit rapporté , puisque c'estoit une offrande libre éc volontaire. Il est bien plus vray-femblable que c'étoit une offrande pour la celebration du terrible facrifice de l'Auxel, » el 9999 = 101; i pli. Offer pro 100. Or il ne peux pas tomber dans la penife que les offrandes qui fe font a l'Auxel foient simoniaques. Non feulement parce qu'elles font entietement libres, mais aufi parce qu'elles font commandées par les lettres faintes, & par la

lov melme de la nature. 11 L. Ileft bien vray que les Peres ont exborté les fi-

deles qui avoient des commoditez, de ne point communier de l'offiande des autres ; mais il est inouy qu'on ait jamais rien exigé, ou qu'ou ait refulé la con nion à ceux qui n'avoient tien offert. Le Concile in Traile degrade comme fimonisques les Ecclefiaftiques qui exigetont quelque piece de monnoye de ceux à qui ils donnerent la Communion. Vs mailes five Epifcopue. five Presbycer, five Diaconus, immaculatam prabens communicatem, ab es qui communicat, ejus participa-

tionis grava, obelar vel quamvia aliam speciem cuigat. Non eft enem vendu gracia, &c. IV. Quant à la predication , on pourroit juger

qu'il y avoit des falaires & des retriburi pour ceux qui annonçosent la parole de Dieu ; puisque Z 6.1.10. Socrate raconte qu'Antiochus Evelque de Projemaide Socrate aconse qua en Phenicie, ayant presche durant quelque temps dans les Eglifes de Constantinople, & en ayant amassé des formmes d'argent considerables, s'en retourna dans son Evelché; & excita par fon exemple Severien Evelque de Gabale en Syrie, fort éloquent en la langue Greque, quoy qo'il ne pust la prononcer qu'avec l'accent vicieux des Syriens, d'entreprendre la mesme course des predications dans les Chaires de Constantinople, pour en retirer le melme profit. Antischus primum Prolemaide Conflantinopolin accedent, ibs ad tempus fimma cum diligentia in Ecclefin decuit ; atque nbi multum quaftus inde feciffer . ad fuam ipfine reversie Ecclesiam Severitanns postraquem audieras Antiochum Constantinopoli in Ecclesiu docendo magnem pecunia vim collegife - permagno cjufdem rei facienda findio in-cendi capit. Ceft ce Severien dont l'eloquence éblodie ceux de Constantinople, donna de la jalousse aox amis defairs Chryfoltome, mit enfinle trouble dans cette grande Ville, d'où faint Chryfoltome fe crût obligé de l'en faire sortir ; l'Imperatrice le fit sevenir , & ne put faite qu'un accommodement plaffré entre luy & faint Chryloftome, qui n'eut pas enfuite de plus rude adverfaire dans les perfecutions qu'il fouffrir quel'Evê-

V. Les difpenfes eftoient non feulement rares . mais aussi grammes dans les Dioceses bien reglez. Nous avons déja rapporté cy dessus l'exemple de re Bigame, qui offrit à faint Jean! Aumônier Parsiarche d'Alexandrie, pour obtenir le Diaconat, cent quatrevinges livres d'or, & deux cens mille boiffeaux de Vita 'j'". bled. Il avoit épié le temps d'une famine, causée par le défaut des eaux du Nil, & d'un concours extraor-dinaire des Chreftiens de Perfe, qui s'estoiene refugier à Conftantinople. Le Patriarche avoit épuilé non

feulement fes tréfors, mais aussi fon credit, Nonobstant tout cela ce faint & genereux Prelat ne voulut jamais accorder certe dispense, & encore bien moins la vendre.

VI. Cet admirable Patriarche ayant appris que les Officiers de la maifon faifoient des graces extraordinaires à ceux qui leur faifoient des prefens , leut défendit abfolument d'en plus recevoir , & en augmentant leurs gages il leur rendit l'execution de ce commandement plus facile. Ils obeirent & rrouverent fi bien leur compte à faire leur devoir, que quelques uns d'entre eux renoncerent à cette augmentation de gages, Relatum eft aliquando huis divinitus fapientiam C. 4. mfecure . qued per Xema Ecclefia Retteres empei , per fanna acceperent, eiren distoficiones caprivarum. nikel negligene convocavie ; neminem peniene exalberans , superauxis mercedes i qua cie prius dabantur-ponens verburo, quatenus munera à quelibes emnimo. du non acceperent. Queniam. inquit, ignu confinuer domos menera accipientium. Ex tunc igitur per gratiam Dei abundaverune demus corum, esa ne quedam ex eu

addita fibi mercedis quantitatem dimitterens. VII. Sylvain Evelque de Troade estoit bien perfuadé que les Ecclefiaftiques qui exercent l'Officialité, & font occupez à terminer les différends des fideles. doivent efter inacceffibles aux prefens, & absolument incorruptibles dans leut defintereffement. Car avant see appercen que ses Cleres titoient du profit de cet exer. 4-34. cice, il les en décharges, & en charges le plus homme de bien qu'il put trouver entre les Laïques. Ce qui luy acquir beaucoup de reputation. Cum Clericus cx litiganium controversiu quastum facere orderet, dein ceps neminem ex Clero judicem este permisit, sed ac-ceptu supplicantium tibellu, muum ex sidelibus laicu. sem aque & bono favere pro cerro cognosceret , ei caufarum cognitioni prafecic, ficque litigantes contentione G controversia liberatit. Hu de causse Sylvanus ma-

ximam gloriam apud mines conficurus eff V 111. Theodoret nemerita pas moins de lollange, and st. is qu'il empefeha fes domelliques & fes Officiers & leur montra par son exemple de ne recevoir aucuns prefens. C'est ce qu'il témoigne luy mesme, Non abs т поп чевет а дводкат ассері. Ранет пект че ovem nullus domefiscorum meorum ассеры инqua

1 X. Justinien ne voulor pas que les Evelques ou Cad l. 1. de les auxres Ecclesiastiques ufassent de censures, ou d'au-En/6-Cir. cune contrainte pour exiger les premices, ou les dix. 6.18 mes; ny quepoor ce refus ils s'excufaffent d'adminifirer les Sucremens. Non oporter Epifeque au Cleri-cor cogere quofquam ad fructus offerendes, aut angarias dandas . aux also medo vexare . aux excemmo ant anathematizare, ant denegare communication, and idcirco non baptizare, quamous nfus ita obtimerit.

### CHAPITRE XVII.

De la Simonie qui se commet par la faveur, par les prieres, par les services.

 Suites dangereufes de la favour & de l'internation des rands pour parvoier à des Benefices, ou aux Ordes.
 Ces moyens humains entirement appolex au vong morits. 121. Saint Gregore ne difficaque posat toto manure de l'illever de la fimmie

IV. Les Eletheurs . Professacours . Collatours . Ordinateurs font immiagent , s'ele n'out en van que les prieres . les louanges , les ferviere, l'amené.

V. Teu les juftes dévant réjettes les profess qui viennent de la boube, de la mans, un du toure commant de en qui fair.

V. Cour pui dement les Ordess, un des Beorfies à esse qui fair france le plus femenis.

VII. Confermaces de la dell'une de facest Gregoire, por este de facest terème & du Pape Hermefde. VIII. IX. Par les loce de tafansen, & par les Ganess Apr-

I. L'faut conclure la matiere dela fimonie, en fai-fant voir que ce n'eft pas feulement avec de l'at-gent & des prefens qu'on achete les dignates faintes de l'Eglife & les dons inestimables du faint Esprir, mais aussi par la saveur, put l'entremise & les prieres des Grands du secle. Carcette protection des Grands n'est necessaite qu'à crox qui ne pouvant s'élever pat leur verm & par leurs merites, tâchent d'y parvenit par des recommandations mendiées qui les en rendent encore plus dignes. Car il est sans doute que leut dignité fera entierement proftituée aux defits & aux paffions de ceux qui la leur autour procurée; & que toute leut conduite fera affervie à ceux de la main desquels pour ainfi dire ils ont receu le commandement. C'est ce qu'en dit faint Gregoise en parlair de l'élect on de l'Eresque de Salone. Ilud pra sumibui cura siç, ut in bac elellisme mee datis quibustumque modu interveniat pransorum, nee quarumlibet perfinarum patrocinis canvalefeant. Nam fi querundam patrocinio fuerit quif-quam electus, voluntacions corum, cum fuerit ordinatus, obedire reverentia exigente compellitur, ficque fit, ut & res illius munuantur Ecclefia, & ordo Ecclefia. fices non ferverer. Talem ergo perfenam debens elige-

re , qua melline incongrue voluntari deferviar; fed vita ac moribus decorata, tanto ordine digna valear inve-I.L. Ce Peredit encore ailleurs, que la faveur me diée des Grands est une marque certaine du défant du L. Ep. 48 merite. Nulla fit in ordinarione venalitat , potentia vel supplicatio personarum nihil obtineat. Nam procul-

dubie Dens offendetur. fi ad facres ordines que fquam non ex merito. fed ex favore, quod absit. aus ex venalitare provehitur. Er encore adleurs, Eurum qui in facro tare provinces. El citione southers, warm open in factor front ordere collecteds, prose visions morefore designates. El cition adhibert possess, non vobes potentia, and supplicatio quarumlibes surrepat personances.

L.4. Ep 16. Er allieuts, Operet ur neque per commedum, neque per graziam. ani quorundam insplicationem aliques ad facros ordines confentiatu . vel permittatio adduci, 111. Ce grand Pape eftost bien perfuadé que e étoit

une espece d'un trafic sunoniaque , d'employerles prietes pour mendier la faveur, & de farte intervenir le credit & les prieres des Grands envers ceux qui ont droit d'elire, on de nommer aux Benefices; puis qu'il joint toûjours cetto prarique lâche & ambitionfe, avéc la vente & l'achat qui se fait à prix d'argent. Cela a paru dans les lettres precedentes, & en voicy encore une preuve où il y a encore cela à remarquer, que la confidesarion de la parenré & de la proximité du fang est dans le mefine rang des veucs fimoniaques. Car il eft yray en general que toures ces venes humaines & intereffees, ou de l'argent, ou des tecommandations & des prieres des Grands, ou de la parenté felon la chair, ne donnent pasle vray merite, & font an contraire des marques du peu de merite & de l'indignité d'une perfonne. Voicy ce que ce grand Pape écrir à la Reine L. 7. Ly J. Brunehaot. Anlium que fub Regno veftro eft . ad facrum ordinem ex datione pecunia, vel quaremtibes patrecinio

personarum. sen proximitatus jure pariatur accederes sed quem degrana veta & mores ostenderine. Ce. Ne si bener venelu fueret Sacerduy. O'c. Et dans fa lettre à L. p. Ep 10. Un Evelque de France : Nibil in dandu Ecclefiaficus ordinibus auri fames inveniar, nil blandimenta furri piant . mbil grava conferat . boneru pramium vite fit

provellm . feprentie incrementum, medefica merum I V. Si c'est eftre limotazque que de donner son suf-

frage, & de conferer ou les Ordres, en les Benefices, dans la feule veue de la recommandation & des procres d'un Grand ou de la parenté, fans eftre plemement convaince de merite & de la espacité de fujer qu'on propo-fe : & fi les Grands font atteints de mefine crime de fimonie, lors qu'ils achetent ces dignitez à des personnes indignes par leut intervention, par leurs follicitations & par leurs prieres - comme faint Gregoire vient de nons montrer : il n'est pas noins certain que les Electeurs, les Prefenrateurs, les Collateurs, les Ordinateurs font fimoniaques, lots qu'ils n'ont en veue que les lou anges , l'amitié , les fervices , qu'ils pourront un jour recevoir de celuy à qui ils procurent on donnent les Ordres ou les Besefices. Toutes ces chofes font de quelque prix parmy les hommes . & c'est toujours un factilege trafie de les esperer on de les recevoir, commo le prix des myfletes celeftes. C'eft la doctrine conftanre du mefine l'aint Gregoire : Suit nouvalls , que qui dem nummerem prema ex ordinatione non accipies. E ta-men facros Ordines pro bamana grazia largiment: ac-que de largreate eadem Landus folonomedo retribusousem por un a la granta de la grata acceptum est, grazis Hon. a co-mon tribunati quia de improse officio facilitatis, num. 17. massig, muno experint favoris, Vude bent eum justem viriam muss expected javoers, some even enen japan vedelferberer Prophera, ais. Qui exentis manus fuas ab anus muerer. Neque enen dixis. Qui exenti manus fuas à numere, sed adpunxis, ab onns: quia alind est munn ab observe, alred munns a mann, alred munns

à lingua. Munus quippe ab obsequie est. subjettie indebite impunfa: munis a mana pecmia eft: munus a lingua, favor. Qui ergo faeros Ordines tribuis, tunc ab annis munere manas excutic, quondo in dvoinss rebus non felme nullam pecunians, fed eriam bumanam gracion son requirer. V. Les loitanges, l'eftime, l'affection & les fervi- Merel. in ces qu'on attend de ceux à qui l'on confese les graces 146-

du Cicl., font indubitablement des payemens qu'on te. L. 32. e. 25 çoit d'une venre qu'on a faite à credit. Or faint Gregoire pretend que non feultment les Electeurs & les Collareurs des Benefices on des Ordres, mais auffi rous les justes doivent avoir le cœur dégagé, & les mains pures de toutes ces fortes d'interefts humains. Tres funt acceptiones munerum , ad quas ex frande feftinains. Muent namque à corde : est capeata gratia à ceguatione. Munus ab ore, est gloria per favorens. Minous ex manu. est premium per dationem. Sed justus quifque ab

omns munere manni exentst , quin in to quod reile agis , nec ab humano corde tinanem gloriam, nec ab ore laudem . nec à mans recipere datumem querit VI. Jean Diacre dans la vie de ce Pape n'a pas douté que ce ne fust un taffinement de la simonie, de donner les Ordres on les Benefices à ceux qui n'effant foutenus d'aucun merite, payeront par des fervices bas, & pat des flateries ferviles le boenfait qu'ils oni receu.

Sed aftata eurps fima capiditaris iniquitar non fufferens . L s. C 4. tantis fe commodis, licet turpifimis, imo perientofifi-mis augustars, commenum fais artificiofum reperie, quo festices elles facerdotte fublimares, que fibe post confe-crationem tanto fubjellieres esfe debnisfent, quanto non cratiseem tame functions: ege attempore, quaire non derime, quin poetas humane judicio fe fuife primises, ipfi procaldabie reputerari. Ce qu'il judice pas le patia-ge de faint Gregoire fur les Evangiles cy-delfus allequé. VII. Saint Jetônic avoit déja confondu avec la fi-

onie toutes ces matieres inteteffees des Evefques . à conferer ou les Benefices , on les Ordres , par des moconferer on let nemerce, ourse visues, par des mos this d'amiré, de faveur, de parenté, de confideration pour les Grands, enfin par des égards intres que ceux de la vertu, de la juffice de du bren public de l'Eglife. Ex que manifolium eff, ou qui Applit lege controppe ed rimm Ecclefiafticum gradum . non merito volucrine alieni c. L.

deferre sea gemein vienne fuccesferes principains slies fuis facers. & posterio propriam relinguere dignitatem; fed extravens de alia tribu elegisur lesu, ne screenue rrineipatum iu popular, non fanguius deferendum effe . fed vita. At nunc cernimou plarimos hanc rens bene-ficium facere, ne non querant ess iu Ecclefia columnas erigere : ques plus cognesicant Ecclesia predesse ; sed ques vel ipfe umant . vel querum funt ebfequise delente . vel pro quibus majorum quifisam regaveris. O ne deteriora eaceam, qui ne Clerici fiercus, muneribus impetrarines. Voila toute la doctrine de faint Gregoire, qui fuivoit aussi les illustres vestiges de son predecession Hormis. termis de , dont voicy les paroles. Nec elettie Prasulis empra Less. 35 deur pressu nec ebsequentie sit quasita eperibus. &c.

Nec ille fe aftimer a cutpa aliennen . que facerdotem initiaverit ad alteriut redempri voluntarem. & vel Sponte in boc vet nocessurate consenserie.
VIII. L'Empereur Justinien frappe des mesmes
peines des simoniaques, eeux d'entre les secusiers mê-

e qui reçoivent des prefens, pour employer leur ere-Nov. 6, 6, 1. dit & leur autorité à l'élevation de quelqu'un. Se que extranecrum & nen in Clero conflituem . qui aurum . ant rem aliquam propeer patrocinium ordenationis accepie. O'r Mais il ne se peur rien dite de plos formel, que ce que cet Empereur ordonne ailleurs, que tous les Elec-ceurs, foit Ecclefiaftiques, foit feculiers, jureront & écritont leur jurement fur leur fuffrage, qu'ils ne font orten ny par les prefens , ny par les promeffes , ny par l'aositié, ou par la faveur, ny par quelque autre affection humaine, mais par la feule conviction de la

> neque per dationem . neque primi fionem . vel amicieia vel gratiam , vel altam qualemeumque affeltionem , fed quod fecentes ipfos relta fidei . O honefa vica . O c. 1X. Les Canons des Apoftres melmes avoient diftingué ces deux differentes especes de fimonie : Si quis Episcopus per pecunias diguiracem affectus. &c. De. punatur. &c. Si quis Principibus facularius usus. &c. Le Canon du Concile in Tralio oc parle que du commerce d'argent, mais il y comprend toos les égards qu'on peut avoit à d'autres qualitez qu'à celles do me-tice. Uni permitie ordinanter. O nen examinatione.

pieté & de la fuffisance de celny qu'ils nommeor. Qued

am vita elettione . Oc.

### CHAPITRE XVIII

tez, Duchez données à l'Eglife.

I. 11. Aucenté temperelle des Equiques de France , dans les Villes & dans les Provinces.

121. Ver Velle four in pressions de l'Eghfe. 19. UE, fluir de Tours a les drosts Sergenessanz fur la Ville. V. V.L. Fourzer comprod des Papes dans Rosse & dans Estalie. Exemple de faces Gregore V 11. Autres exemples du mojme Pape.

VIII. Les Evolques charges, de la garde des Villes en sempe de guerns; les fetigues , les fave, & les depunfes des Papes pour la confervation de l'italie.

IX Les Dacs & les Comes n'effant alors que des Gouvernors amorables, les Europaes avantes ours plus de pars un gouverno-

X. Seurment de Coffiedere fur es fujet. X 1. Effece de Senverameré de quelques bleunes d'Angleterre

X 11. X 111. Furfance tempera: e des Evefques d'Orient. XIV. Sur tone des Everfques a' Alexandeie. XV. Qualle oft in democration des Ecclafia fleques , & fa deference d'avec celle des l'aufances feculieres.

rden aver des Envloves & Alexandrie. XVI. Purfante ext X F 11. Donations factes ann Papes de deverfet Seguerras

Afferre, sed gruie a coura Coriston sacere. Muiste . L Es grandes Terres, les Seigoraires de les Prin-amiaus Dis pousie usique facersseres principans ssius . L cipautres que l'Essisée possédéré dépuis l'empè. ... Lorus, é no halbres marcines me insacere de principans je de cloros psiqu'à écult préc'hastensigne, sountion. à ce Chapitre une matiere affez ample ce affez tiche,

Le Concile de Liptines charge les Everques d'em- da 741. escher qu'il ne se tasse dans leur Evesché aucus acte d'idolatrie, & de fe faite aider pour cela du Comee ou Gouverneur du Pais, qui est aussi Défenseur de l'Egisfe. Decrevimus ut fecundum Canones nuufquifque Epif. Con 1. copus in fua Parochia feliciendinem gerat adpresante Graviene, qui Defenfor Ecclefia ejm eft, ut populm Des pagantas non factant , fed emnes fourcerias gemelitaris abjecter. Cela ne fe pouvoit mettre à execution fam que l'Evelque eux beaucoup de parr à la jurisduction &c à la puissance civile. Aussi le Gouverneur ou le Comte dit Pars n'effoit que l'aide de l'Evefque dans ces fortes d'executio

11. Lorfque le fleau de la Chreftienté Attila affiegeoit Otleans, tout le peuple recourur à faint Aignan qui en estoit Evesque, pour sçavoir de luy ce qu'ils avoient à faite. Caraque inclusi populs sue Pontifici, quid agerent . acclamarent ; Ce liant Prelat avoit effe auparavant à Atles pour obliger le Preset Romain des Gaules Ærius, de donner du fecours à la Ville menacée du fiege, Ad Asium Arelatem abierne prius, fulpathus ties 7m. fusuri. Les prieres de ce faint Ptelat hasterent le fe. L. 1.07. urs d'Ærius, & fauverent la Ville. Nous avons par- L. 4 1. 47. lé ailleurs du grand credit que les Evefques avoient aurés des Rois, le melme Gregoite de Tours dit que le Roy Gontran s'étant brotisilé avec le Roy Sigebett, affembla à Paris rous les Evelques de fon Royaume, afin qu'ils miffent fin à une querelle qui menaçoir les denx Royaumes d'une funelle querge. Gaurramum Rex

apud Parifus ennes Regui fui Epifupos congregar, us inser utrefane quid verseas baberes, edicerent.

111. Il eftoit difficile que cette grande deference se les Rois & les Pemples avoiene pour les Evefques & les fervices important qu'ils en recevoient dans les affaires du gouvernement civil, n'engapraffenrenfin les Evefoues dans le domaine & l'adminitration civile des Villes & des Provinces. Le mefine Gregoire de Tours paried'une Ville qui effoir fous la protection de l'Eghle. Erat tune tempera in nebe, qua fieb instiene De Mira. matrie Ecclefia babebatur, homo quidano, qui . Ce. Ce 2. Morm. rerme de protection est une marque de la modelie & 4-3-4-14 de l'inmilité de l'Eglife qui ne veut pas dominer, ou

ne veut dominer que pour proteget les fojets.

1 V. Le Roy Dagobert I. accorda à l'Eglife de Tours tous les droits do fife, tous les cers, & rom ce qui fe levoir danala melme Ville, & il donna encore à l'Evê-que le pouvoir d'érablir le Comre, ou le Gouverneur Des grandes Terres , Seigneuries , Principaudu Païs. C'eft ce qu'en dit faint Oliyn dans la vie de faint Eloy Evelque de Noyon, qui procura cette faveur à l'Eglife de Toues. Pre reverentie fancti Confef. Du Chefes foris Martini. Eligio rogante, cenfum emnem, qui fife Ten 1,00-folochatur, Dagobereus Rex ille Ecclefia ex toto con. 410denavit, scriptoque confirmavit. Aique ab cotempere omne jue fiftalie cenfus Ecclefia fibi vendicat. O nf. que in prafens in cadem urbe per Pontificis Isteras Comes influeitur. Voila les deux matques les plus certai. Par fands nes de la domination & de la Seigneurie remporelle , L. 1. 15. avoir le droit de lever tour ce que le Roy levoir, & spenig m établit de sa propre autorité le Magistrat civil. Saint 1, pag 14-Rigobert ne voulut point ouvrir les portes de la Ville de Reims, lorsque Charles Martel s'y presenta en pontfrivant Rainfroy ; eltent refolu de ne les om qo'à celuy des deux qui demenueroir victorieur, C'eft ce qui atrita for luy la colere de ce Prince. Cependant on void quel pouvoir ce faint Prelat avoit dans la Ville. Nous avons parlé cy-deffus des privrieges accordez par

Lynn 4 h Goppin

# touchant les Benefices, Part. II. L. III.C. XVIII. 383

urm. m. nos Rois à des Archevelques de Rotten, & à des Evê-717. N. 4.7. ques du Mans, pour leur donner le pouvoir d'éliteles Ducs, les Comtes & les Juges Royaux de ces Provinees. On ne prut douter que ee ne fust là une grande participation de la Seigneurie temporelle de ces Provinces. Nous avons rapporté pluficuts privileges d'un-munité Royale pour des Evelchez & des Abbayes , où il eft defendu anx Juges & anx Officiers Royaux d'aller exercer aucune jurisdiction for leur territoire. In justice ne s'y devant exerces que par les Officiers de ces Egli-Le Cenns Le Roy Theodorie, ou Thierry 1 1 I. donna aux du. 651. Everques du Mans la permission de faire batere mons to. ooye. Il y a meime des privileges od la punttion des erimes capitaux est refervée aux Officiers d'un Mona-As. 714 n. 6. ftere de Filles. Tel fur celuy d'une Abbaye de Mayen-

ce., Si qui illorum bemicidinm, furum. rapinam. aut aliquam aliam culpam commiferis, vel aliquis de extrancu malefaiter qui talia fecerit aream in sliam fugiens , fe receperit , um Indicem , aut Principem mbanorum, verum quifdem locs Refterum judicio cenfendus affifter. V. La ville de Rome effoit fons la pui fience tempo-

relle des Empereurs de Constantinople, aussi bien que toute l'Italie. Anastase Bibliothecaire ne laisse pas de dire que le Pape Gregoire retira Rome, l'Italie & tout l'Occident de l'obesillance de l'Empeteur herefarque Leon d'Ilattie, lu Senieri Rama Gragisia factualifi-unu vir Applalicus. O Petri versicu Applalerum confeffer. veres & altu cerufcans . qui remevit mmam & Italiam . nec men & emnia tam Reipublica . quam Ecclesia jura in Heiferin ab obedienzia Leoni & Imperi fab ipfo conflicati. Theophane dit le melme, Italia ac Rema tributa ad ipfirm deferenda probibnit. Et plus bas , Romam . Italiam corumque Occidentem à Leani obedientia tam civils . quam Ecclefiafrica . & ab eine Imperia fisteracie. Ce n'est pas que le Pape fust alors Sesgreur de Rome, ou de l'Italie, encore bien moins de l'Occident : mais la grande venerarion que les Rois & les Peuples avoient pour luy, les porroit facilement à fuivre la paote qu'il leur donouit, meime pour le gouvernement civil.

V 1. Le grand faint Gregoire effoit l'bomme du onde qui avoit le plus d'aversion pour les affaires ci viles, & pour les vaines dignitez du fiecle. Il eonfesse neanmoins que les meilleurs Evefques font forcez par le devoir de leur charge & par l'instinct de leur charité , de fe meffer bien avant dans i administration remoorel. le . & de laiffet cuclourfois en doute s'ils font l'office d'un Evefane on d'un Seigneur tempotel. Hec in lece L t. Et. 14. quisquis Paster dictions. curu exter wibus gravites ec-cupatur, ita ne sepe incorrum stat, norum Pastorio esficium . an terrent Procesis agat. Et quidem quifquis re-

gendu fratribu pratif. vacare funditus à curis exterie. ribm non poseft, fed samen curandum magnepere eft, ne ab bu immoderate deprimatur. C'est ce qui luy fusfoir déplorer son élevation au Pontifient, qui luy paroissoit bien pluroft une churc dans l'embarras & le turnalie du L L Ep 19 monde. Plangite, quia his huma mundi tanta occupationes fint . nt Epifespains ordineen pene ab amore Des me vedeam effe fiparatem Il eftoir charge particulierement de tous les dens flez des Lombards, & de la

berderum Episcopus failus sum Il avoit fait la puix L. J. Ep. 31 avec les Lombards à des conditions avantageuses à l'Empire : après qu'elle eur efté rompne, on l'aecusa tres injustrment de o'avoir pas refervé une affez grande quantité de bled dans la ville de Rome; il fe juftifia fur ce qu'il avoir luy-mefme déja donnéa vis que le bled ne se pouvoit pas conserver long-remps à Rome. Fis Liv. III. Part. II.

défenfe de la ville de Rome contre leurs atraques. Siene peccara mea merebantur, non Romanorum . fed Longo-

pax fablaca eft, quam cum Langebardis in Thuftiapofiris fine ulle Respub. deftendie feceram. &c. Quaftinm est made culpabiles videremme, videlices cur frimenta defuerint, qua en hac urbt din multa fervars nullateuns poffent ficut for also furgefrom planim indicates.

Un Stegeneut tempored de Rome & de l'Italia, n'euc L 4-Ep-35pas efte plus accablé des foins, & des inquietudes deleur confervation que ee Pasteur universel de toute l'Eglife, Et une tempere curam Epifesperum at que Clericorum, Monafteriorum quoque & populi gerere, covera buftium infidias fellicitum vigilare, contra ducum fallectus seque maissus fapellem femper exiferes cujus laborus, cujus delorus fes, veftra frateratus penfes. La force & la penetration d'espite de ce Pape alloit d'égal L. 7. Ep. t. avet sa pieté. Er bien en prir attx Lonibards, parmy lesquels il ne fot reité ny Roy, ny Chefs, si ce Pape eus

voulu confentir au meni tre & au malfacre des honimes. Si in muree Longobarderum me miscere voluissem, hodie Langebarderum gens nie Regem . nie Dices . nie Comites baberet, atque in famma confusione effet divifa. Sed quia Denn times, in marten cuinftibet haminie me mifeere farmide. V 11, Il yauront quelque fojre de croise que ee Pape

avoit le gouvernement, ou la leigneurie & le domaine de quelques villes d'Italie. Caril éctivit au Clergé, à la Nobleffe, & au Penple de Neps, Clere. Ordine C' L . Ep. E. Plais qu'il leur envoyoit Leonce pour les gouverner, que les injures qu'on luy feroit, le mépris, les desoberffances, rejaliroient fur luy-mefme, & il s'en reffenticoit. Lesneio curam folliciendinemque civitaris injanximus: ut in cunitu invigilaus, qua ad utilitatim vestram val respub, persunere dignoscer, ipse disjonat, Ge. Quisquis congrue equi ordinationi restiterer , nofra refulture dipositions cognescent. Il envoya le Tribun L 12 Ep. Constance pour regir & pour défendre la ville de Na- 34ples , & quelque temps aprés il fir un compliment à la milice, for la prompte obeiffance qu'elle luy avoit rendut. Sieue & nunc devotienem voftenm feeiffe didieimus , qua epificia noften , quibus magnificum virum Conflantium tribunum cuificlia civitatis deputatirmis raeffe . parnie . & congruam melitaris devetients obsdienziem demenstravit.

VIII. Quant à la gat de des mutailles de la Ville aux temps de guerre, & dans les grandes neceffite z, il la recommanda aux Evêques avec un extrême foin, afin qu'aucan o'en pretendift s'en exempter fous le pretexte des privileges de l'Eglife. Voicy comme il en écrivit à l'Evelque de Terraciue. Onia veru comperimus multas £.7.29.20.

fa à marerum vigilies exculare, fa fraternitas voftra lud. 1,
fallectea, ne multum neque per noftrum, vel Ecclefia na. men . aut quolibet also medo defendi à vigilies pariatur, fed somer generalizer compelianem. Orc. 11 re-commanda la meline chole à l'Archevelque de Caglia-11 . Murerum vigiliae & feilicitudinem in lecu faciet t. 7. Ind a. emusbus adhibers. Illuy enjoignit meline de faite for. Epil. s. p. tifier les places , & d'y faire poirer tontes les provisions necellates pout foutenir nn fiege: Langebarderum Rex pacem non facier. Ideo neceffe eft. ne fraternitat velbra. dun licer, croitatem fuam, vel alsa loca fortim mucondita procurement, quarente hofter noninventar, quod ladar , fed confufus abstradas. Les Evelques d'Orient n'estoient pas exempts de ces inquietudes. Carce mef. L. s. Ep 41. me Pape ne vonlut pas qu'on deposast l'Evesque de la première Instinienne, ainsi que l'Empereur pressor , parce qu'un insupportable mal de reste l'empelcheir de pouvoir penfer à la garde & à la défense de la Ville contre les conomis. Ne forse dom Episcopi pera cios-

tar non baber, quod abfit, ab hoftsbur pereat. Ce Pape

jugeaplus à propos de luy donner conformément aux

Canons un Coadjuteer, qui fift fes fonctions, & qui L . Ep. 14. s'appliquaft à la ronfervation de la Ville. As in en 400 m. die croiseus implere. O'c. Ne civitas videatus eff me-601 m. 11. gleile, O'c. Enfin, ce faint Pape affure qu'il effoit luy-melme romme le Treforier de l'Empereur, pour faire des revenos de l'Eglife toutes les dépenses necef-faires pour la ronfervation de la ville de Rome, attaquée de tons roftez par les Lombards. Sient in Raven. na parribus Dominerum pietas apud primum extreirum Italia Satellarum habet , qui caufis supervenientibus quesidianas expansas saciat ita & in hac urbe in caufis talibus Sacellarius corum ego fum. La ville de Naples estant menarce par les eunemis de l'Empire, ce int Pape y envoya un Teibun pour commander la mi-

lice , à laquelle il érrivit en meime temps pour le faite obeir. La milire d'Italie s'arcoûtuma li bien à tespecter le Pape, que quand Justinien 11. voulut faire emmener par force à Constantinople le Pape Sergius en l'an 69 a. elle l'empeicha, & protegea l'innocence de a ses as re Pape. Jean V I. fon fuccelleur fur auffi défendu par 708. n. t. l'armée rontre l'Exarque en 701. Le Pontificat du Pa-

pe Sifinnius, quoy que tres-court, fit oesamoins voit des preuves de les foins pour les repatations des mu-Idem en railles de la ville de Rome. Les Emprerurs gouver-711. 0.12.

noient alors la ville de Rome par des Ducs qu'ils yenvoyoirnt; quand ces Ducs eltoient beretiques le peuple formoit des oppositions violentes, & il s'excitoit des énecutes, dont le Pape feul pouvoir rêtre le parfi-cateur. Les Empeteurs de Confrantinople n'eurent pas plûtoft commenté de sé declarer courte la foy de l'E-

716 n. 2/. glife, & contre les facrérs images que les armées d'1-16 17 31 talie s'éleverent rontre eux, & cuffent creé un autre Empereur fi le Pape Gregoite II. ne les eut emprichez. Ce Pape értivit en melme temps au Duc de Venife, our le rerenir dans la bonne intelligence avec l'Empire. L'Empereur ne paya res bons offices que d'ingtatitude, il donna divers commandement pour fatte enlever le Pape, ou pour le faire mourit. Les Lombards & les armées R omaines se declarerent pour le Pape, qui eur bien de la peine à les empescher d'élire un aurre Em-prieur. Voir y ce qu'en dit Anastase Bibliotheraire.

Brent an Cognita Imperatoris nequiria emnishalia confilium inite. 73 2. 2. see fibi eligerese Imperatorem & discreme Confession-polimi, Sed compefesit tale confilmon Pontifex . Sperans conversionem Principis. L'Empereur confilqua dans la Calabre & dans la Sirile les tettes qu'on appelloit le Catalore & come no source to the opposition of the participant participant Applelorum, quantim Ecclefiis suri dimidium. G tria conferebast argenti talenta, publica racioni exolvi pracepit. Zathacie ayant fuccede à Gregoire, ne donna pas de moindres marques de son pouvoir sut les peties Etats d'Italie, qui s'accoûtumoient pat ce moyeo, & le loumestoient in-Sensiblement à la domination des Papes. Luitprand Roy des Lombards avoir pris quatre Villes de la Du-garas. As ché de Rome. La fainte éloquenze de ce Pape les luy

741. 9. 13. fit tendre. Mais il en fit en mefine temps une donation à l'Eglife Romaine, austi bien que de phiseurs autres terres que les Lombards avoient prifes for elle ; rompares. An me nous le dirons à la fin de ce Chapitre, Rachis Roy 730. 4 2 des Lombards entreprit d'affieget Perouse, & quel-ques autres Villes de la Pentapole en l'an 750. Le Pa-

pe Zacharie armé de l'épéc seule de la parole de la verité toute puissante luy fit lever le siège , le défarma , & le prir bien plus beureusement luy-melme pour luy-même, en lay fasfant prendre & executer une fainte tefo-lution de preferer l'humilité & les penitences du Cloitre à la gloite & aux delices de la Royauté. Voila les es occasions qui disposerent insensiblement les rhofes à faire tomber une partie de l'Italie fous la do-

mination des Papes. La negligence, oul'impuissance des Empereurs de Cooftantinople à défendre, ou à procegri les Provinces de l'Empire dans l'Italie, les innovations qu'ils voulurent faire dans la foy, les lon-gnes fatigues, les foins charitables, les dépenfes incroyables des Papes pout la confervation des melmes Provinces. Saint Gregoire avoit rommencé de dite Provinces. Smile second and research combards avec regree, qu'il effoit pilétoft l'Evêque des Lombards que des Romains; Non Romanorum, fed Longolardo. L. t.Ep. 10. rom Epifeopus faitus fium. Tous les fuccesficurs julqu'au

temps de Pepin & de Charlemagne en ponvoient dire autant, parce que r'eftoit principalement à leurs foint, Sc à leurs dépenses que les reftes de l'Empire dans l'Ita-lie devoient leur confervation.

IX, Il est certain que ce n'estoit que la foiblesse de l'Empire, on la oegligence des Empereurs qui forçoit les Evelques de faire li fouvent les fonctions des Ducs, des Courres & des Gouverneurs des Villes ou des Pro ces, Leur charité Pastorale les engageoit à travail. ler à la ronfervation mesme temporelle de leur troupeau spirituel , lot sque ceux qui en estoient les Pasteurs tempotels, ou parimpuillance, ou autrement, ne s'actemporers, ou par impulsance. Nons avons vû que les equitoient par de leut charge. Nons avons vû que les Empereurs mefme trouvolent bon que les Evelques se donnassient cette autorité pour la conservation tempo-relle des Villes. Après cet ao one peut doutet que da-tanttous ces fiecles, où les Seigneurs, les Dues & les Comtes n'étoirnt que des Gouverneurs des Villes ou des Pais, Commez pat l'Empeteur, ou par les Rois, les Evelques n'avent eu grande past à la leigneurie, ou au gouvernement des Citez & des Provinces.

X. Il oe se peut rien dire de plus juste sur ce sujet, que re que le grand Cassodore ecrivoit au Pape] can : qu'eftant Pafteur universel, il eftoit auffi charge de la garde & de la confervation de toute la Chrestieoté: que son troupeau estaot composé de corps & d'esprit, oc ayant befoin de fecours temporels de fpritacts, le Palleur omiverfel devoit aofit partager fa rharie de fes foins, pour ne rien negliger des necessites de la bergeionts, pour ne tren negliger des necessites de la berge-tie. Ver emis feculature Cerificano popula profictati vi vos Patris nomine univerfa diligitis. Scientus ergo plebis ad verfinan refipest fomamo, cui devinitus el comunifa culpidata. Unemprer not actes suffator ali-qua, fed vui omnia. Pascista quidem spiritualiser conmissum vobie gregem tamen nec ista pecestu negligere. qua corporu videntur substantiam continere. Nam sicut komo conflat ex dualitate, ita bini Parrie eft mraque refusere. Je laufe les autres lettres du mefine Coffiodo- E 11. 6. 1 re, qui poorroient faire voir le grand credit que les 1 10. A. Papes avoiene noo feulement dans Rome, mais dans tout l'Etat des Gots dans l'Italie , & dins les affaites Fast 19.71 importantes qui s'y traitoient, Je laiffe auffi relles du

Pape Symmaque.

X 1. Bede nous fera paroiftre dans un exemple furt illustre, rombien il estoit naturel que les Rois & les Penples confiaffent le gouvernement & la feigneune melme de leurs Villes, entre les mains de conx de qui ils avoient receu les premieres lumieres de la veritable Religion, & les veritables regles de la Sageffe celefte, far lesquelles non seulement la conduire des particuliers, mais auffi la police publique doir estre formée. Il parle du Monastere du faint & celebre Aidan, auquel les Pjêtes avoient donné non seulement la Seigneurie de l'Îste où il estoit basty, mais austi une direction & uoe furintendance generale sur toutes les Natium Sep-

uce armenenance gerenne un tempere en Natura Sep-tentionales des Piches & des Ecrollois, Num Muna-chi eram maxime, qui ad pradicandum vontron. L. e. l. Manachus ipfi Epifopu Aidanus, aupre infide, qua vocame Hydefts neus t. copus Mundirans in cunclis pene Septemenandium Seutonum. G. annium

### touchant les Benefices, Part. II. L. III. C. XVIII. 38

regendiffue corum popular praeras. Dan voldelien soft la ad jun quadem Bresanne permuse, non magno si-tfrette diferenta. Jed donassom Pillerum, que silm Bre scome plegas meslone, you dealem Mesachus Sesserm un traditar a ee quad sila prodescasismo fidem Certify for you que experient. Bede de la mesline choice de l'Abbé fains Colon bombies, at his Manufil can mill food le l'Abbé fains Co-

lonuban, & du Monaflere qu'il fonda. X11. Quans a l'Orient, nous avons affez découvers dans la Partie precedente le pouvous extraordima-

vers dans la Parte e precedente le pouvoir extraordurins red el l'Evelque d'Alexandre, e Liberta recontre commi le faint Patriarche Peoterius pitti des gardes pour la contrevation de la vise, contre les embuches de les cotomis, i Malia persinal Prierram paffiu eff. sia ni mi litari pro cultula sudageris anxilia, plurime temperi foi Pantifere.

X III. Les Villes choisen fans doute faus fedomistie des Empereurs de et Rous, comme i passilly past in Concile V. oil l'or voit de Evelpres procefter et améme dans leurs fourirpoisen aux leartes qui le adritte ant Empereurs: Honnite Epilops volpre fiscode Gileinen Peronise, Qr. Learnet Epilops volpre de l'epitienen Peronise, que l'annut l'epipereurs de l'epitiene de l'epi-qu'ent on sui Empereurs, avec la lancier procediation, Cincilians qual un four Eurosame ne. Res. (epistes suits) chips (april 1997).

contil de James de Constitute de la continue del continue del continue de la continue del la continue de la continue del la continue de la continue del la continue de la c

XV. E vog hier que la comización de la fragueta temporalle de Excéptura, y des Carlestillopers & de R. Religenza, y que con a remon de apoder, este glación de R. Religenza, y que con a remon de apoder, este glación la religión de la comisión de la comisión de la comisión de la religión de la comisión de la comisión de la comisión de las delegrados de la comisión de la comisión de la comisión de las delegrados de la comisión de la comisión de la comisión de las del comisión de la comisión de la comisión de desde la comisión de la comisión de la comisión de del comisión de la comisión de la comisión de del porterior de porterior de la comisión Salva Executation per sur from terms 14, vin on any prize an insumery part are enough queled deventurelle also prize an insumery part are enough queled deventurelle also not le format a reservation and insues; all some comer og the first format are enough and the sur large squale term first form: Care et the martine Roy vin Carel qui a domnt de glavare an Enothe la were; a que qui a more da de de douveau de mode la were; a que qui an mode da fen de douveau de desta vere; a que qui a mode da de douveau de de charté; de que les Nous fiftens et la de douveau de de charté; de que les Nous fiftens et la commentation de la commentation de l'amortie de la commentation de la comme et l'annier la commentation de l'amortie comme et l'annier la commentation de l'amortie de cité que a genégle le Deneule vergantere. Dou-

XVI. Libra suppose que l'Emperne plutions de man Faire de l'actuale no 19 7, ma configuration de l'actuale no 19 7, ma configuration de l'actuale no 19 7, ma configuration de l'actuale no 19 8, ma configuration de l'actuale de

main, a soft here que s'en grand combre d'eurer vilte on s'especiaries, que les chombres avoires aurafens princ fuerle. Voircy en gire dist Austhafe Bhischecitte. Quamer virenan viraneure si affrense Salmonies, singui desfineure facile s'erre, Neur O cidemonies, singui desfineure facile s'erre, Neur O cidecompres, singui desfineure facile s'erre, Neur O cidemonies, singui desfineure s'erre, Neur O cideposite de la compressión de la compressió





# LIVRE QUATRIE'ME DE LA SECONDE PARTIE.

DE LA DISTRIBUTION ET DE L'USAGE des biens de l'Eglise.

### CHAPITRE PREMIER.

Si ceux qui avoient du patrimoine, pouvoient estre Beneficiers.

 Loy de Infinise, qui cordanne l'Explore & l'Occosome à dessenfer l'Eglife, fi su ordannes des Clers furnameraires.
 11. Ces Clera furnameraires più-focut dont de leurs diffri-113. Ils officent done passors. On n'ordanneit done performe

ur le titre parressonal. ir le more patriconnal. IV. Tour le bien de l'Eghfe effant confacté aux pauvres, les reches devreent i'en abfenie. Le contrare pareil pourtant dans V. Er dans one loy du Code.

P. 1. V 11. Les Europaux & les Administrateurs des Höpitaux Anneaux fourmet aux passers leur propre partituites, man nobe ley me les y obligant.

V 113. Les Frafters & les Cleres inférieurs pouvoient teffer à
teur gré. Els pofinéement donc.

1 X. Caffonders priva les foldons qui out du beun de la recompen-

E. Capazze pres es promi a de la constant de la reconstant la reconstant la constant la reconstant la constant de la reconstant la constant antihour, mair d'en en ny pour conclure, qu'en ne post retener & fen bouefee, & fon patrimeune.

L n'est pas facile dans le cemps & l'àge que nons traitons, de trouver des preuves bien constantes, que ceux qui awoient du patrimoine ne puffent tien recevou des revenus del'Eglife, Il eft bien vray que l'Empereur Justimen aprés avoit replé le nombre des Eccle-fiastiques & des Beneficiers de chaque Eglise, commanda que fi l'Evefque ou les Oeconomes en ordon noient un plus grand nombre, & leur donnoient part zox diftributions des revenos de l'Eglife, ils feroient obheez de rembourfer le tout de leur propre bien 1986 que les Evelques &cles Occonomes qui leur succedetoient, poutroiens avoit recours à l'Empercor pour

l'execution de cette ordonnance. Si nitra menfanem

ou qu'on leur refosast leur portion des revenus de l'E-

glife, parce qu'ils avoient dequoy.

11. Au contraire puisque l'Empereur ordonne que l'Eveloue & l'Oeconor ces Clercs furnameraires, c'eft une preuve que ces nouveaux Clercs n'avoient ancuns biens. Mais fans avoit recours à cette conjecture, la melme Conftitu-tion défend en termes formels d'ordonner aucun fornumeraire , Sans le faite participant des tevenus de l'Eglife, parce que ce feron un fecond Clergé inutile de mendiant, expose à des tentations honteuses de chetcher son entreuen pat des artifices indignes de la fainteté de son cataltere, & du defintere flement dont il fair profession. Non enim illud passmur omnine fiers. ut dicatur . quia licentia erit ordinare quidem , nantamen emolumenta prabere. Hoc entre eff rurfut confufes. th nem efficientium. & immenfa adjettione fecunda collegia conflimentium. Deinde eream plurimae habebit an res circumventiums, ut alias fibines vias avarites enveniant . pro alimenterum expensio

III. Il parout bien clairement de là, que cons les Clerce eftorent Beneficiers , & qu'on n'ordonnous personne sur le titre de son patrimoine. Mass je ne içay fil'on ne pourroit point suffi en conjecturet, que l'on n'ordonnoit que des personnes si pauvres & si destituées des commoditers de la vie, qu'elles ne ponvoient fubfifter fans Benefice. Cat fi ces Cletes furnu meraires cuffent efté accommodez des biens de la fortune, pourquoy obliger les Evefques & les Occasomes de les entretenir à leurs dépens ? Poutquoy apprehender qu'après leut ordinationils ne cherchaffent a gagnet leut vie par des voyes d'Eurantes? Quand je considere d'un autre costé tant de gens de qual te que Novelle ne parle que de la foule de ceux que s'empiel-

### touchant les Benefices, Part, II. Liv. IV. Ch. I. 387

iliabiliance, de ne posvoient pas feulement l'articolor à attender qui y evit des places vasanes; cens. là chocen fant doute pauvres. Au lieu que les performes de condition n'entroient dans le Clergè que l'ofique les places ediotent vasantes, ou fan le vi recevoir l'amimentres, cette Conditation n'en parle point, parce que leut reception ne gouvoir pas custer cet abus

IV. Mais pour revenir à nostre premier sujet, la mesme Constitution de Justimen découvre manisestement fon intention, contorme à l'esprit & sux loix de l'Eglise pour l'employ des revenus Ecclesiastiques, qu'il ordonne ne devoir eftre diffribuez ou'à des pauvres & à ceux qui n'ont pas d'ailleurs dequoy se noutrir. Ve alia expensa qua finnt ex Ecclesiasticis reducibus. circa pies erogeneur ufin. & Des placemes, & san has ministrentur, qui pro veritate egent . & non babene alaunda alausenterum occasionem Hoc enum Demaram Ecelefiafticae expensas homenibus tocsplotebus delbribuant , eta ne inde enopes necefferea non mercantur. Sa cet article comprenoit les Ecclesiaftiques & les Beneficiers, ce feroit use decision clause & incontemble do la question que nous traitons, Mais il est évident qu'il nes'y agit que des autres perfonnes que l'Eglife affifte du refte de fes reveous , aprés toutes les diftribution faires au Clergé. Je ne touche point au fentiment de ceux qui voudroiefft en tiert cerre conclusion, qu'il n'est uon plus permis aux Ecclesiastiques riches de leurs biens patrimoniaux, de nen recevoir de ce qui est coma cré à la nourrature des paovres. Mais il v a bien de la difference entre une conclusion qu'on tire & une resolution precise. Au contraire on pourroit arrumentet de ce que l'Empereur ajoûte, pour faire voir que les Bene-ficiers quoy que riches d'ail eurs, ne laiffoient pas de tecevoir les revenus de leur Benefice, Car les Occopo-

at l Egife a rotice done do bien m leur particuler, & en avone diffidimence pour cifento dei Gomes que se provincia el lei fort gazades.

19.4. Co. V. I and Artische a indice da auf Cellercion de dei 19.5. Compare de comes que de 19.5. Compare de Artische a indice da auf Cellercion de 19.5. Como des Apolhes de cetag d'Antische, o di il n'el penn squ'a secreta just province de faire comme au dépens de l'Égife, quoy qu'ils foient benéfices ou meline Sevigion. Mais ma dispusar les lives que polifica me de l'égife. Mais ma dispusar les lives que polifica me des cetagos de l'acceptant de l

propres biens, s'ils font au contraire de ce qui a effé ordonné. Ex fua fubflantia indemnirarem faultiffina

recurabuse Ecciclia. Les Occopomes ou Trefoners

taited apports use loy di Code, od fi ils Ovcobones ont carde (quelpaperts Highlie, fils fort dolortic de la reparer, eux cal lears hertiters. Si apid dama perte appere, eux cal lears hertiters. Si apid dama perte apid el la cardenir e un fil quel la cardenir en ex expir, ed un falun de ippi (appellurius e verna aium de jufpenn hertidum inpic. Les Occonomes n'etostent donc nullement pouvres ; pais qu'ils avoient du patrimoire de dei hertitest.

VI. I tieb him var you ecunqui elloisett éleve à li signité el évelque, ¿ Olcomon é é d'Amunghine de l'enque, c Olcomon é é d'Amunghine vera d'Hégial, rimaquont affir fournet à tous ce qu'ils somment, eproper, mait les youte mulle loys par de l'enque, par veil qui les y obbjecht, luftaires par le des la colonia de l'enque de la l'évelque agrés qu'il éve de modimence, fant faire s'ent feithe, et enque l'enque en chéfithe par si faire faire le colonia de se qu'il en le l'enque de l'enque par l'enque par si faire l'enque en ce d'éthire par si faire l'enque en ce d'éthire par si faire l'enque en ce d'éthire par si faire l'enque par l'enque par l'enque de l'enque par l'enque par l'enque de l'enque par l'e

fine inferom rea adjusien. Voils pour les Evenfaurs voies pour les Duccheurs des Höspeans: Que som tât cara peoplisme, son explisate sdeires som fofte-pife, un mos foftem que activifente ad une presente fet citam numes que habre en consejers, se can remandar. Ce nell pas une loy que l'Empereur impole, ce son deve exemples de charité & de desinetellement qu'il louje, de qu'il propopée à l'univer.

out it demote the Good at issues the injusted is sea Entitypes on disconnection to them have large light goods for electricity, up this is yell-token consumer parameter. Whole, is, he will not be a sea of the consumer parameter. Whole, is, he will not be a sea of the consumer parameter. Whole, is, he will not be a sea of the consumer parameter. Whole, is, he will not be a sea of the consumer parameter. Whole is, he will not be a sea of the consumer parameter. Whole is, he will not be consumer to the foreign and the consumer parameter. Whole is the consumer care gold-consumer parameter. Whole is the consumer care gold-consumer parameter. Whole is the consumer parameter. Whole is the co

VIII. Enfin cet Empereut ordonne que les Prêtres &ctous les autres Cleres inferieurs , pourront disposet de tout ce qu'ils autont, & en teller en faveur de qui als voustont, quoy qu'ils forent encore fous la puissi ce de leut pere. Us u effoient donc pas toos obligez à 16ff. 6. 19: ce vertueux renoncement, qui fetoit peut-eftre moins lollable s'il eftest moins libre, Presbrieres & Diacenos & Subdiacones . Canteres & Letteres . ques emnes Clericas appellamus, res quemedelibes ad cerum dansnium venientes, habere fub fua pecestate pracipimus. ad Smilindinem castrensium poculiorum. & donare fernadam leger, & on bu refteri . licer fub perentum fine pecellare. C'est la difference on'on merroir entre les Evelques, les Occonomes & les Administrateurs d'Hôpitaux d'un cofte, & le refte des Beneficiers de l'autre, que ceux-là maniant les revenus communs de l'Eglife ne pouvoient pas donner ou teffet indifferemment tout ce qu'ils avoient à qui bon feur fembloit i mais ceux-cy n'ayant que ce qui leut effoit propre, nit des revenus de leut Bepefice, fost des dons qu'on leur faifont, ils en disposoient à leur gré comme ils le jugeoient à propos. Nous en parletons plus au long

cy defficie.

1X. Califolizate fit donnet cough à un foldat qu'il e demanded; parce que fit long forvien l'avonnt tendemanded; parce que fit long forvien l'avonnt tende demanded; parce que fit long forvien l'avonnt tenqu'il avoit dai bein; de fit de devont pas positions d'airpor ) joit en affic be poules de eccu que travaillement,
é-fit un titte de l'air
é-fit un titte d'air
é-fit un titte d'air-

que niche, pront la tode pendant qui Microsit.

X. Gegovice l'avant sine monito de l'illustre Aratennia, qui pallins pas Clermont de y ayant elle reatennia, qui pallins pas Clermont de y ayant elle reapart de finant l'evolut Nepotent, sy y confiser a Divo, d. 1-1 adde remonqueta il not spoule de Atous fest biens, percenta

Cleristotte, de desquille il monsa jorgiva acombie de

l'Egiflopas, Oldina tenn fijerfan terraman, quans faculatur propria, effant aprature refestifa, fabrilyma

X I. Samt Fulgence se destinoir plutost à l'estat Monssitique qu'à la Clericature, quand il ceda tous ses benns a saucre, plutost qu'à son frere, qu'il voulour par se liend unerest attacher encore plus étroitement à l'obvissance de sa mete. Persissem fibrillatine

G et 10

novichaberes fratrem uniseem mousing Class l. m propria, quanovie haberes fratrem juniorem nomins Cl. a. c. disom, per donationem foli contules matri, set à matre p ajoûte que ce Saint ne put donner fon bien aux paus vres , pour ne pas offen fer la bonne mere, Quarras rans ibi uneverfi landes & graciae Donnes reculerune . cam viderent bearum Fulgentium feculars cupidizaes calcarà. rebus quas distrabers & donare pamperibus von poseras , m offenderes bonam macrem , renunciasse penisus , ps Clim-

Ly. Ep. 42. X 11. Saint Gregoire le grand veut bien que les Prêtres & les autres Cleres qui font mis à la penirence, laissent leurs biens dans leurs Eglises, en fe ceservane une pension , pour n'estre pas à charge au Monastere où on les enfagmers, Mais il ne parle que des Prefires & des Clercs qui sont originairement esclaves de l'Eglife, & qui u'ont elé affranchis qu'avec cette marque qui leut refte de leue ancienne (ervitude. Si qui voir est familia Ecclefiafica Sacerdeses, vel Levita vel Monachi . vel Clerici . vel quilibes aly lapfi fuerins , dari eos in panisentiam volumos fed res corum Ecclesiastico juri non fuberabi. Ad ufun eamen fuum accipiane, unde ad panesenesam fubfiftane i ne fi madeneur, locie en quebiu da-

i fuerius merefe fint. Concluons donc, que quoy que ce fult une pratiqu affez ordinare, il n'y avoit point de loy qui obligent les Cletes à renoncer à leur patrimoine, ou s'als en avoient, de s'abstenir des revenus Ecclesiastiques.

CHAPITRE II.

Du travail des mains à l'égard des Ecclefiastiques,

L. Il n'y music anciene ley qui obliqueft les Reclefieftiques de vivre du travail de leurs mente, aus que plafeters d'en l'act et et fait et-leutenement. Exemples de faire l'alyme é de faite N. Eler. 11. De faite l'anim é de Profèrs Service de faite N. Eler. 121. D'une grande parce du Clergé Utendensal, dans les nemps

IV. Les Glers: inferieurs qui effount marie? & avecent famelle, ne pouvoient que tres-defficilement fe noncre acue lour famelle, qu'en

V. V 1. Ceft d'oux aufi qu'il fam exceedre le Concile à I. de Tours , & le 1. 6 Orienne.

1. I L est encore moins veritable, qu'il y est aucu-ne regle qui impossit recessité aux Cleres on aux Beneficiers, de vivre du travail de leurs mains ; bien qu'il y en air eu , qui par un amour fingalier de la Forsast, in perfection Evangelique, ont muché sur les pas de one gence avoit accoûtuné fes Cleres à coltiver leur jardin de leurs propres mains. Jubeur annes non longe ab Ecclessa dome s habere . mansbus propriu berium colere, pfal-lendique fueviser aus provinci andi euram maximam gerere, Il patosit bien que ce travail eftoit plus pont éviter l'oyliveté, mere de tant de vices, que pour épargnes les revenus de l'Eglife. On peut dur le meime de faint Nizier, qui fur depuis Evelque de Lyon : car ayant ceceu la Clericatute aprés la mott de son pere, il continoa de demeurer dans la maifon de fa mere, où il travanilos avec les ferviteurs , pour seprimer par le travail les dangerentes ardeurs de la journefic. Definitio parme bic cum generice jam Clerecus, en domo paserna refedent-- cum reliquis famults mann propria laberabas : entelligens comments corpore as men alster neft Laborebus Ch aramnu opprint peffe. Ayaor efté fait Piefte a l'age de trense ans , il continua tolijours ce lotiable exercice , pont voir plus abondamment dequoy affifter les paux

quam fe à labere operus, quod prius grifis, abstructus (fed femper manebus proprius operabastus cum famulus, us Aps-Rels precepsa compleres discomus, Laborase manebus, us

habearis unde tribuere possiris, necessitarem parientibus.
11. Saint Gregoire le grand parle dans ses Dialones du fathe Prefire Severe , qui casiloit la vigne quand L. s. r ta. on vint l'appeller pour fecourir un mourant, Contagia L. L. C. p. ne ad parandam ormean effer accepanu. Il fait due à faint Paulin Evelque de Nole, & pour lors esclave eo Afrique, qu'il n'avoit point appris de métier, mais qu'il 4.5.4.17. voit bien cultiver un jardio, Arrem quidem aliqu fice . fed borrum bene excelere fice. Il parle ailleues d'un Soudiacre de son temps, qui passioni de passe de describi. Nesser remperabus Buxentina Ecclisa Saldiacente faite, qui ovium finaram gregem passere faithes.

11. La prinverté de Egistes, & la diministion des

entes des Benefices, dans les temps des calamitez p bliques, poureore bien quelquefois avoir teduit les Be-neticiers à suppléer par leur travail de leur industrie à toutes leurs necessirez. C'est ce que témoigna tout le Concile Oceidental tenu à Rome fous le Pape Agahon , des fa lettre adressee au VI. Concile Occamenique. Tera vira nestra fellecitudensbue plena est. quar gentium marus circumdat. & de labors corporu veltu

en in a comment of the comment of th dres Cleres eftoient contraints de eseuer de leur travail dequoy s'entretenir , avec toute leur famille ; parce que s diffributions o'eftoient pas fuffilantes pout cela, liv en a one preuve évidence dans la vie de faint Jean l'Aumônier, en la personne de deux Cleres qui eftoient Cordonners , & l'un d'eux qui effoit Lecteur , noosriffort de fon travail fon pere, fa mere, fa femme & fes enfans, quoy qu'il se rendist avec une affiduité merveillenfe a rous les offices de l'Eglife. Auffi le faint Patriarche peu de temps après le fir Pteftre. Dusbus Cle. Con 49. vicio calceamenta faciontibui , O juxta fe laborantibu. unus quidem trabebas filsos multos . & axorem. & parrem & marrem. Vacabat vero Ecclefia fine intermifone. & emurs post Deum alebas de arre fua. V. C'est auffi year, femblablement de ees Cletes in-

ferieurs , qui eftoient ordinairement mariez, & qui avoient famille, que parle le Concile II. de Touts, quand il leur défend d'avoir des femmes étrangeres dans leurs maifons, fous le dangereux pretexte d'en avoir befoin pour tenir en ordre leur maifon. Car ils peuvent bien eux-melines fe donner cette peine, puilque les Canons leur commandent d'exerces quelque métier pour gagner leur vie , & de travailler de leurs Care, 10. unino. Nulm ergo deinceps Clericorum, pro occasione no-cestratie - ant cans a ordinanda danna exercaneam muiserem in domo sua habere prasurent. Et cum jubeamor vi-Elum O' veftetum arteficiolo quarere . O manibon proprin orare , and opus then done ferpences excluders?

VI. C'est encore de ces metmes Clercs inferieurs, Gas. 5que le Cencile 1, d'Orleans a parlé, quand il a declaré ue tous les fruits & tous les revenus des terres que la liberalité vraiment royale de Clovis avoit données à l'Eglife , feroient employez à reparer les Eglifes , à entretenir les Cleres & les pauvres , & à rachetes les cap-tefs , & que les Cleres feroient obliges de confacret jacoreum Eccleftaftici operu confiring ausur.

# touchant les Benefices, Part. II. L. IV. Ch. III. 385

heret, chr.

#### CHAPITRE III.

### Du travail des mains dans les Monasteres,

2.11. Proves & scenejes, que les Religieux transillaiens de lour maine pour veurs, pour muerse les passers, pour faire pariente, pour évirer l'opéraire, les ravaillaiens qu'éjanfeit peur les matris. Qu'éjanées une no une leur pour aveux de finée.

11. Mau es n'efest pour me les psy une nes fiel guerals Pers veriebre de la Regle de S. Emafi.

1V. De celle de fant Aweilans de de faint Ferrel.

V. De celle de fant Ferribure. de de Martes.

2. De celle de fant Ferribure.

V. De calls de fame Fractiones, & du Marfre.
V. L. Saunt Eficies oblige abfolument les Mones an eracual, mais avec beameng de semperamens, qui fent uy remetique.
VII. Zaunt Origine Rupe accomposa abfolument les Meines du

V 111. Autres exemples de la mejore exemptore.

1 X. Em Afrique les Montes traquelleiens, man faine Faignese
aven plus d'affection pour eaux qui effectet pafrimes, pour la lo-

tines. X. Les Monafteres des Filies al efficient pas plus fujets au travail.
X. l. X. I. Le travail à after pas aon plus nestfaire dans les Manafteres de l'Ocione, parce qu'ils efficant fufficientement feudez.
Car travailles pour cas audientés.

On y travalitos pourans quelquefen.

X I I . Le procepal eraval des Moines offais à copier des livres.

Policus, admirables de se revaul.

X I V . Reputé à une objethus sirés de facet Gregorie.

I. O N ne doute point que dans les deux ou trois fécles que nous examinons, les Moines ne

s'occupatient du travail des mains, & ne cultivalient elmes leurs terres, Le Concile d'Epone le dit Ces. 1. formellement. Injuftum paramus. nr Monachis queri dianum rurale opus facientibus s feroi corum libertatis osio perianeur. C'eltoient affez fouvent les Religieux meimes qui défrichoient les terres incultes , qu'on leur donnoit fort liberalement , & où ils trouvoient en même temps la fource de leur noutritute , & la matiere de leur penirence. Tels futent les commencemens de la celebre Abbaye de Folde, comme Boniface Atchevêque de Mayence, qui en fut le Fondateur, l'écrivit au Epiff. 4-Pape Zachatie. Efé prateria locus Spitusticus in eremo vafisfime falindanus. in medio nationum pradicationa mofra, in que Monafferium confirmente. Monathes con-firminus fuò regula faults Patris Benedilli veventes. vi. res firilla abstinencia, absque carne & vine, absque sice. ra C fervie, proprio manusm fuerum labore comentes. Geogoire de Tours raconte que le faint Solitaire Ca-Inppan s'estant tetiré dans un Monastete du Diocese de Fits Tafram (. 1c. Clermont, & ayant tellement affoibly fon corps par fes jeunes & pat fes aufteritez incroyables, qu'il ne pouvoit en façon quel conque travailler comme les au-tres, il efloit fouvent expolé aux paroles piquantes & aux reptoches de fes Conferers, & du Supertieu mef-me, qui luy difoit, que ceux qui ne travail loient point, ne devoient point manger. Erat famma abstinentia . era ne covolent point manget. Eva farma abfinentia e in ut ab indida numium aericus quittilianam cum reliquia fratribus operam explere nequere. Pede a mos eff dea-nacherum magnum improperium inferibase, dicente fibi proferrim Peopolis, qui um deliberat laborare: indi pro-pofisia monducare. Le faint Abbé Ut fos fonda un Mopossular mandacare. Le faint Abbé Utfor fonda un Mo-naftere fix la Loire, y fir vivre fes Religieux de la cul-ture des terres qu'ils labouroient eux-melmes, pour

avoir encore dequoy donner aux pauvres, Siainis cum emni congregatione manibus propriis operari, villum à terrain fudere vultus exigere. Voyant neanmoins fes

Religieux trop fatiguez des moulins à bras , pour moudet le bled , il fit un moulin à eau fur un canal qu'il

avoit tité par échules de la riviere de Loire: Enclusam fecir. arque aquam canale collegie, enjus impere fabrica reta in magna volubilitate vertere capie. Bede nous a

de ja dit que dans le Monastere de Bancor en Angleter-

te, il y wroit fept efendrond et Religieux, donc chiam elloid ettoris can, qui vivient tout de leut tavail. Chia in feptum persiant effet Abendfreim desiglion, seila homan minu paine retenut bentum to hopen, qui nome, de labor manuam faremo vivere fichest. Le medien Bedelma li hiloite et de los Montlétes de Virmuth, repetiche fes conferent appliques à la culture de champs, de arg hap meible travaux des minim. Pout ley, nom favont que fon travail effont étécudiet, et de labor me de la conference de la conference de champs, de arg hap meibles travaux des minim.

des champs, & aux plus penibles travaux des ensins. Pour ley, nous (gavons que fon travail efloit d'étadier, d'enfégierr, & d'écrite, pour immortaiser la gloire do travail des aures.

11. Saint Gregoite dans (es Dialogues nous repretectos faim Equice Pete de tent de Moines, qui fiache le prete, le aim Equice Mendifici fiches. Seme fers

les prez. In valle que Menafterie fubjacet fernum fecat, E. 1. c. 4. Ce. Eece vir Des clavarucalceatur caligu , falcem fanariam in celle deferent ventebat. Ses auttes Relieteux en meime temps transcrivoient des livres. Absente alle quaries fersbeness reperis. Il dir silleurs qu'un Ab. C. 7. bé voyant que les oliviers de son Monastere n'avoient tien produit, s'étoit refolu d'en voyerses Religieux pout travaillet à la tecolre des autres, afin que pour le prix de leur travail, ils rapportaffent au Monaîtere l'huile, dont il ne pouvois se passer: mais le saint homme Nonnofus, qui effoit fon Affiftants'y oppola, de peur que les Religieux forrans du Monastere dons l'esperace d'un petit profit , ne fe petdiffent eux mêmes. Vifum Patri Monaflery fuerat. us circumquaque fratres in colligend is olivie ad exhibenda extrancis opera pergerent : quavenus ex mercede fui operis aliquantulum Monafterio oleum de porrarene. Quad vir Domini Namofus fiers cum magna humilisace probabust, ne excuates fratres ex Manafterson dum Incra elei quarerens , animarum damna paterentur. Il eft vray que l'Abbé Ifasc ne voulnt accepter aucune L. 5. 6.14. de toutes les tetres & de tous les fonds qu'on luy offroit . & récondit à fes Religieux qui l'en preffoient: Qu'un Religieux qui veux posseder des fonds fire la ter-te, n'est pas diane du nom de Religieux. Menachus qui in terra possessiones quarit. Monachus non est. Mais ce faint homme s'exerçoit neaumoins luy. melme, & exercoir fee enfans à la culture d'un jardiu, dont les legu-mes fufficient pont leur nourriture. L'Abbé Eftienne L 4 - 6.19, femoit & moiffonnoit avec fes Religieux les terres, dont ils titoient leur entretien. Cim meffem quan fice mann feverat . decifam , ad aream dednxiffet , nibil alend cum Difeipulu fais ad tottus anni fipendeum ba-

111. Tous les exemples qui viennent d'estre rappor tez, montrent clairement qu'il y avoit un grand nombre de Monasteres où le travail des mains estoit étably oat une loy invariable, dont perfonne ne fe dispensoit. Mais il n'y a pas un moindre nombre de preuves certaines, que le travail des mains eftoit le plus ordinaire. ment consideré plûtost comme un remede contre l'oyfiveré, que comme une loy ou une obligation de la profession Religieuse. C'est ce qu'on peut recueillis de la Regle de faint Benoist, qui ne propose le travail des mains que comme un moyen honnelte & vertueux d'éviter l'oiliveté. Orisfitat immica eft anime . & idee Can. 48. cersis temperibus occupari debent fracres in labore manuum . certu item born in lettiene divina. Si le Mona. ftere eftoit pauvre, le rravail eftoit un pen plus rude, & on s'en dispensoir moins, mais il n'en tenoit pas à ce faint Fondateut qu'ils ne fusent tous suffissemment tentez, pout n'avoit pas befoin de suppléer par leur travail à leur indigence. Si autem neessit au leei aut pase. persu exegerit . ut ad fruges colligendus per fe occupentur. non contriftentur. quia tune vere Monachi funt , fo

Labore manusam finarum vivants ficus & Patres nostri. & Apostoli ; omnia tamon mensirratè finnt propter pusillaC 19.

C. 12

C. 10.

IV. La Regle de S. Aurelien ordonne que les Reli-gieux, poist éviter le fommeil pendant les Offices de la puit, lots qu'on lit les Ecritutes, travailleront de leurs mains, & que les jours de Feite & de Dimanche, qu'on ne doit pas travailler, ceux qui font affoupis se tiendrét debout. Ad vigilias dum lelliolegetur, aut de fparen aus de canape, aux alind bunfmedi manibus eperamini, ne non fammus obrepat Si vero Dominicus ant fefti fant dies. cui femous venerie. aliis fedentibus jubeatur flare, no possir à so somei marcorem repellere. La Regle de faint Ferreol commande aux Religieux de s'appliquer contincellement aux Pfearmes, jans en disperiée ceux qui gardent les troupeaux à la campagne. Similiere et am bie, qui plagures personne ne est more de congregatione mittocent cura erit vacate Pfalmis, ne caser. Et plus C. et. 19.

bas: Vnufquifque Monathus , five intra Monafteria feu foris . alsqued operis factat . à lettione devena ne nna idem die je paratur tranfire je wann. Mais ee faint Abbé s'explique plus nettement dans la fuite, où il otdonne qu'un Religieux ne paffe aueun jour fans avoir donné quelque peu de temps au travail: Mouathum abfque cercis filennesacibus , vel mansfesta agricudine , diem fine operatione transigement, à contribio decernimis excludendum. Il reconnuift qu'il y a des exeufes legitimes, mais à declare que ceux qui ne peuvent pas travaillet, doiveut s'occupet de la lecture , prier , copier des li-vres , reparer les filers pour la perche , de s'employer à tendre quelque fervice à leurs freres. D'où il est mamifefte que le travail manuel n'estore pas absolument enjoint à ceux qui s'en exculoient , & aimoient mieux s'adonner entierenseur à la lecture ou à la priere, & qu'on se contentoit du travail qui necupoit se corps &

l'esprit, quoy qu'il n'en tevint aucun profit au Monafree. Qui unu valer enfift re operi , der promoting operano leilioni. Luicumque agrum um excolit . Deum duplici-ter colat : Cr inter reliqua etiam banc querat artem . ut paginampingat digito . qui terram rou prescribit aratre. Nullus ergofi quominus epera fatiat , putet caufam ju-Re excufatuuis afferre, quia que, ne fuprà deximus. agriculturum exercere um valet , legere , firibere , qued est pracipium equi , pifeium etiam providere capiurum. rete texere , calicamenta frattibus preparare , vel reliqua que fimilia funt . facere acque implere poteft. Quifquis ergo ex his emissius, non elegeris que occupe

famen cum improperse fuffinere contenus fit.

V. Saint Fructueux dans fa Regle fixe les heures du travail, du tepos & de la pfalmodie, en forteneannoms qu'il femble donner treve au ctavail à ceux dont l'age est avancé, ou qui peuvent s'occupet de la priere & de la meditation , ou de quelque fervice faeile dans La marton. Sin autem refidentes eaciti per cellulae fuat. hi querum jam at as perfella eft & confesentes a pura. medirentur eloquia Domini . vel opus quedibet intra cellu-Lam enjunctum exercences. La Regle du Maiftre n'otdonne le travail que pout exclute l'oissveté : Dum cefacome tetravas que pose vances come el figure famenos a four in die divina officia, intervalla ipfacefameno a pfalmis berarum non eriofa volumus pertra-firi. Ce. Unia homo otiofus mortem operant. C in defideriis est femper. Et après avoir diversement partagé les heures de la priere & du travail, ce fage Maiffre conclud par une difference remarquable entre les Religieux. Car la delicatelle des uns merite d'estre épargnée, mais la vigueut & la tudesse des autres , qui sont sam étude & fans lettres, doit eftre justement charpée du plus pem-ble travail, Fratribus delicaris & infrimis talis laber injung sint at metrianeur ad fervitium Deinen eccidaneur duricordes perio & fimplicos fratres vel qui litteras diferre molum. O non possure, spft gurdis operibus intricentur. e annen cum temperannomo pustosia e ne foli jugiter deperfis apprimation laboribus. Il faut avolier neanmoins que

cette Regle ne dispense pas messue les Prestres du travail , s'ils font un long fejout dans im Monaftete. Se dintiffime stiof labore mannem faarum quarere velium

rint , Ecclefiis revertan VI. Il faux encore confesser de bonne foy , que la Regle de faint Ifidore Evefque de Seville, oblige abament les Moines au travail, & leur propote non feulement l'exemple des Patriarches, mois auffi celuy des Apostres, Omnes Apostole corporate opus fassebaue, Cop. 5. ande visam corporis sustantabane. C'est una profirer, à fon avis, de la iccune, que d'en faire un preceste p s'exemplet du travail, anquel elle nois convie. Qui fi volum lettioni vacare, ur non operensur, epfi letteoni con tumaces excluses, ania non facione and the legues Operantes from paners manducent. Mars il fotte confideret qu'il exempte les infiernes , Qui per infirmitatem corurie operari non possure . humanous elementsusque tratlands fiore. Qui vere fant fout & fallunt , proculdubes doleuds acque lugends funt. 2. Il ne pteferit tone un plus que cinq ou fix heures de travail, 3. Il rednut le travail des Religieux à la feule culture du sardin & aux offires de la marion, lasffant le travail des champs & la conftruction des maifons aux efclaves , Horri dera, vel apparasme iborum propri is fisie mansbus fraires exerces Adeficiorum autem conftructio vel cultur agrerum . ad spun fersorum persentians. 4. Ce mefine Pete reinarque en un autre endroit, que la fonie innombrable des Moi- De F Zei, nes qui peuploient les Monaftetes, effort pour la plûpatt composée d'elclaves , & de cem que l'Eghse af-franchissoit , de toutes soites d'artisans , & de roturiers accoultumez au travail, comme faint Angustin l'avoit autrefors temoigne. Ad cum fantta milita pupofirum veniunt non folum liberi . fed essam pleramque ex conditione fervile, vel proper hec parius liberards. Venune quippe ex vita ruftes. & ex opificum exercitations & ex plebere labore; tanto utique felicius , quanto fortino

VII. Saint Gregoire Pape ne se contentoit pas de ces adoncifiemens, il n'exigeore aucun et avail de ceux qui s'occuporent ennerement de la lecture & de la priere. Il fe plaint à l'Abbé Jean de ce que fes Religieux vi- L. . 14 ) voient des offrandes des fideles, qui avoient fondé & qui entretenoient leur Monastere , & cependant ils ne vaquolent pomt à la lecture. In igfis fratribus Menaftery ene . ques video . nen envenso est ad lettionem vacare. Vnde confiderare ucceffe eft . quantum peccarum eit . 10 ex aliena oblatione Dem vobu alimoniam transmiserit. & ves mandasa Dei diferre negligaru. C'est pour cela e ee famr homme ayant for de fix Monafteres dans la Sicile, il leur donna des terres & des revenus fuffifans pour leur entreuen , en forte que l'indig nee ne ponvoit pas les forers au travail. Sex Menathria in Sicilea fabricans . fufficientibus fratribus cumulavit . qu but tantum pradierum contuite , quantum peffer ad vethum querideavem Dee iller militautium . fine indigen. L. 1.4.5.1. sia fuffragari. Il en tonda un fepiteme a Rome, où il fit luy-ne fine profession, & ou fes occupations furent telles que lean Diacre les décrit dans fa vie, ptiet, li- Grego. Tute, ectire, difter, Nullam corpori fue cupiebat comme. " dare quictem , que minus aus erares , aus legeres , aus feri. 10 beret . ant dell'aret. Gregotte de Touts du le meine. V 111, Mais ee dermet Autent décrivant la vie du

faint Abbé Lupicin, montre bien qu'il ne nourriffoit Fee Past.
pas fes Religieux de leur travail, puisque d'abord un 6.1. Ange lay decouvrit unlieu du defert, où il y avoit des ttelors eacher depuis long-temps, qui fervirent aufit long-temps à ce faint homme pout acheter les provifions necessaires à une fi grande multitude d'Anges cotporels, Lupicima Abbai cum minus haberes unde tan. tam fuffineret elugregationem revolavit es Dens locum

### touchant les Benefices, Part. II. Liv. IV. Ch. III. 391

on creme, in que antiquires thefaure recordire fuerant. colmpco cibo reficiebas frasrum multisudines, quos ad Des officeum tengregaveras, ficque factebas per fingules annes. Il ne faut pas ctone que dans cette rescontre le Ciel mesme devast le parcysan de la fameantise des Moines: mais il declara par ce mitacle firprenant que le travail des mains n'estois pas le scul moyen d'évitet trême vieillesse, vint enfin trouvet le Roy Chilperie en Bourgogne, & lay demanda des fonds ou des reveeupoient jour & nuit que de la contemplation des delices éternelles, Parer fum daminicarum otrum, quar cum Dominus Spritualebus eibie jugi administratione reficial i corporalia en interdum alimenta deficienti. Le Roy loy offrit des champs & des vignes que ce faint homme refusa, jugeant que la post. sion & la Seigneurie de tant de grandes terres, effort peu conforme à l'humilité & à l'esprit de pauveeté, dont les Religieux font profession; & preserant des rentes annuelles ou en argent ou en especes. Le Roy luy affigna trois ceus mefures de bled par an, autant de vin, & cent pieces d'or à prendre fur le Fisc pour les habits des Religieux. Agres & vimate non accipiente, fed fi places possibati voltra, aliquid de frailione delegare, quia non dece Menaches facultas cons mundanse extelli, fed in humilicate cordu Dei regrum institiamque ojus exquirera. At Ren ciem andeffer has verba . dedit en praceptionem , ut annie fingulu trecentes medees tritici . ejufarmque menfura numero vinum acceptant . O centum aureot ad com-paranda fraerum indumenta, quod ufque nunc à Fifei

IX. Le travail corporel effoit fins doute ordinaire dans les Monasteres d'Afrique. Ce firt un des attraits Fits ofus 2. qui y attirerent faint Fulgence. Operantes manibus fuis new adversarier susterarious alsenie. Ce grand homme ne creut pas flerrir la noblesse de son extraction en confectant fes mains au travail, & les occupant ou à transcrire des livres, on à faire des éventails avec des fueilles de palmier: Manebus etsam fais delethabeleter operabatur. Nam & seruptoru arte Landabeltter meba-tur. & expalmarum soleu slabellot sapissimè contenebat. Clit operi essam cum su site Abbat, in suo Manasterio vacabat Atais apré tour, quand faint Fulgence fut porié sur le trône de l'Episcopat, & qu'il oe laissa pas d'exercer la charge & les fouctions d'Abbé dans fon Monaftere, il temoigna autant de mépris pour les Religieux qui excelloient dans le travail du corps , & qui negligeoient la lecture , que d'estime & d'affection pour ceux dont la delicatesse & le peu de forces ne fouffiort pas le travail du corps, mais qui ne se lassuient jamais de l'étude & des autres exercices de l'e prit, Laborantes fratres & opera carnalia endefessis viribus exercenses . lettionis ancem findenm non habenses . minus diligebas, nec honore maximo dignos judecabat. In quo dati gont, mit bourer marino di gue pidetanti. In que muem fisife fescatie, firstandia affelia, e etiomi vir-ture curpera defitiutus operare manibus manquam poffets de se peculiariser distilus C gransi habebaser. X. Saine Eloy échia & do ta pluigares Monafteres, musi & entre autres celuy de Solminille en Limofia i mais

ditionibus capere referentur.

C. 14.

C. 17.

wis un de fes premiers foins for de donner autant de terres , & antant de revenus à ces Monasteres , qu'il en falloit pour leur entretien, Il ne fe contenza pas de cela , il y donna encore tout ce qu'il pur tirer ou de la liberalité des Rois, ou des dons des particuliers, ou de fon industrie. Si aprés cela il y avoir encore quelque rravail à efforet, il y conficts un bon nombre de fes Lev. I V. Part, 11.

Religeux qui y avoit à Sologiax. Voi Abbite in-flution multer es fiul verneuille innespente plotes quaque ex disceffe Presentes sufque ad contendamm quem quinquignamus fique gentuire moment «Muna-ches congregacie», reditus essan verra, qui affinence fufficere pufeus dependents, fifty corto sonta fe decou-funtion en sentence un esdem lice diffiulte sui qualquid ne sancoque america pesdem lice diffiulte sui qualquid redesne sufficientes delegaves . Commen que essen Mo-nafices o necessaria sideres cora provides. Il eR visible que dans ces Monasteres si richement dotez , le travail des sare défend aux Religieules de travaillet à des ouvraaus acupella. C'emme polymenum vul fragula fice or-mamenta, nunquam en Monaftero fiast. La tution est ajostée dons la recapitulation de la Regle: Propier sand Aposole : Nemo militans Deo : implicat se insgotin sacu-

XI. En Orient les fondations des Monasteres n'étoient pas moins riches, & ainsi le travail des mains n'y eftoit pas abfolument necessaire. Saint Jean l'Au-mônier, comme nous avons déja dit, fonda à Alezandrie deux Monasteres de Religieux, & s'obligea de fournit abondamenent pout leur nourrature corp relle, à condition que les exercices de leur pieté fe-roient appliquez à les besons spirituels. Congregans Cap. 44 dues ordines Monachorum , flatuit in eis omnem uteliga. tem tribus de villus fine en esvisare fua, dicens, Ego post Deum utelisarem vestram temperalem procurabe, vas

meem stringle habesse men coronn falure. XIL Enfin, le plus ordinaire travail des Reli-gieux consistant à transcrite les saints Livres, il est aife de conclure de là que c'estois plutost une occupation qu'un travail, qu'en y cherchoir plutoft la refe-Ction de l'esprit, que celle du corps : & que toute autre pieule maniere d'émiter l'oiliveté, en s'occup tre preum manière de unter l'ottiveté, en l'occupant faintenenne de Deur, ett également coofforme au veri-table espirit de la Religion. Gregoire de Tours parlant vine. Pan-d'un faint Reclus près de Matmonstère, libe se respirité, 12 manières mesèments faires appareis de férichement, ne se forspiritus facilitus intelligence, 6°c. în estilata deléliable. eur pepanies, oraccone, letteune, feribebar enterdum, me fe à cogitaceombus monies disfenseres. Saint Euftafe tona moj Abbé de Luxeiiil s'occuport de la mesme maniere, \*\*\*\* Nec operam declinabas seribende propria manu libras. Nes operam destenabus ferromas pripera mona destenerur, mf. cum deliga informated corpus epu desserverur, Saint Cefaire ionna les melines o olivigement aux Religieufes qu'il froda, fous la conduite de la foute fain- te Cefaire merra opu cum fidalibus sem pra. Phá epu L.

cipum viger , qued & enter pfalmer arque jejunea , viciples quoye o lettienes i chru duvinus ferrififere Visques Chrifts, spfam materen mageliram haben-ves, Saint Bonstace pisi une Abbellix de luy écri. App. 12: ee en lettres d'or les Epistres Canoniques de faint Prette, Ve mile cum auro conferebas Epsilolas Domini mes fantis Petrs Apoftoli , ad bouerem & reverentsam fanitarum feripeurarum, ance sculor carnalum in pra-X111. Nous devons au travail de ces anciens Re-

ligieux ees belles Bibliorheques de Manuferits, & tous ees admirables monumens de l'Antiquité qu'ils nous ont confervez. Ainfi ce travail n'eftoit ordinairement que pout enrichir leur Bibliothroue de Livres, & pout remphit leux ame de faintes penfées, quoy que dans leurs befoins ils venduftent suffi les Livres, ce qui effort

ture. En voicy un exemple en la vie du faiot Martys C. J. Savin Eftienne le jeune. Allusfes ipfe queque Apofteli rien E. Nov manus babebar . conficiendorum feilecer retsum . ne ille, artem celent . atque sufaper ettam egregie feribends peritiam confecutus , deferibendu lebru operam impendebar Ve que non modo aners nemsus effe veller . fed ersam bebere euperet . mede egents subsidium afferre poffet. L'illustre de sçavant Cassodore parlant a fes Relagieux leur témoigna ouvertement , qu'entre toutes les diverses fortes de travail corporel , il preferoit à rous les autres celuy d'écrire les Livres faints, non pas parce que les livres se vendoient mieux, mais parce qu'en multipliant ces Predicateurs muets de l'Evangile, ila devenoient en quelque façon eux-mejmes les Predieateurs & les Aposties universels & erernels de ton-Divis, lell. re l'Eglife. Ego fatter votum mesm inter vos . qua-

te i cui con peter voiem mem inter voi i qua-camqui pifinat corporte labore templers. Antiquario-rum suibi findia fi tamen veraciter ferò ant i moi sumo-rito forfitan plui placere; quod ti mentem fuam rele-tendo feripiera divinua fainbriter infraumi, & Domins pracepea scribendo longe lareque diffemmant, Felix intentio . landanda feduletas . manu homenibus pradicare digita lingua aperere falutem mortalibus tacitum dare. & contra diaboli surrepriones illici-tat calamo atramensoque puguare, Tot enim uninera sacana accipit, ques sous quare. Tot estim vulne-ra sacana accipit, ques sous quarisus Demini verba describit. XIV. On peur nous objectet unt lettre de faint

Gregoire Pape, où il se plains de la directé de celuy

qui ne faifoit point de part au Moine Virigantinus des biens de la mere, quoy que ce Moine fust à char-

ge au Monastere, ne s'y occupant que de la priere, L. 7. Ep. C. & ne travaillant point de les mains. In Monasterio. in que lestieus vacas. C'haberare une petest, parame ali-quid de substania marrie sua dare debuisse. La répon-se la plus courte & la plus naturelle, est que ce Monastere par quelque rencontre extraordinaire, n'é-toit pas lushisamment renté, ainsi il falloit que les Religitux supplicationt à ce défaut de revenus, ou par le travail de leurs mains, ou par quelque fonds qu'ils eustent donné, ou par une pension alimentaire, 2. Cette autorité meline de faint Gregoire montre qu'on ne laisfoit pas de recevoir à la Ptofession Religieuse, ceux qui ne poovoient pas travailler, quoy qu'on n'eux aucune affurance que leurs parens fourniroient à leur entretien, Car ce Moine Virigantinus avoit esté teceu, quoy qu'il ne pust travailler, & que ses paroit encore faire que faunt Gregoire laisfast la liberté de ne s'appliquer qu'a la locture & à la priere , à ceux meline d'entre les Religieux qui coffent pû travaillet. Et que neanmoins y en ayant un qui ne pouvoit point travailler, il eurpris de la occasion d'exhorier ses parens à luy donnet au moins une partie de fon patrimoine, Enfio, onne peut pas nier, que dans les Monafteres melmes d'Italie, il n'y en cust un grand nombre qui s'occupaffent du travail corpotel, puis qu'il est constant qu'il y en avoit pluseurs qui estorent ori-Ly. tad. sinastement efclaves. Le mefme faint Gregoire parle d'un Diacte qui donna la liberté à deux esclaves par son testament, à condition qu'ils se feroient Religie L'un d'eux ayant depnis renoncé à cette fainte Profes. fion, faint Gregoire écrivit à l'Evefque de Spolete, comme executeus des presses volontez des teffateurs, qu'il obligeaft ce Moine fugitif à fatisfaire à la volonte

de fon libetareur

### CHAPITRE

Le negoce défendu aux Ecclesiastiques, aussi bien que l'administration des biens & des affaires des seculiers. Exemption des tutelles.

2. Le trafe of difeade aux Clores fagereners en France, 11. En Efpagne a tous les Cieres.
111. IV. V. De melous en tialis de à Alexandera. Les Eglifes

ne Las Corent par d'avoir quantité de navorer pour faire les provajons

VI. VII. VIII. Exemperate accordies à ses maures par la Emperates & Est. Exceptions measurement les burns de l'E-L'A. C'eftomis les Estefaffagues que manount les burns de l'E-glée, & ils le fauferent over charsté & tranquillet. L'Oremente chet le erand Vetaers de l'Everoue pour la sem-

XI. Les Clines no pervens admen-free les biens on les effaces des

tuvers. X I I. Quelques exceptions folm la loy de fuffenira. X I I. Combien est sharges fine contrastes an en uniformat & à X I V. Combrem il eft deplerable que les Beslefieft ques à seene en

X V. X V I. Exemptoons des tressêtes & des corrandes X F 11. X F 111, Pour les Clercs que refident dans leurs Eglifes, felm le Love & le Conciler.

A Utant que l'Eglife témoignoit d'eftime & d'inclination pour les exercices honneftes, & pour les métiets innocens qui occupoient les main des Ecclefiaftiques , fans diffiper leur efprit , & fans al-lumer dans leur cœuz les copoditez baffes des biens de la terre : autant elle avoit d'horreut de toutes res fortes d'occupations embaraffantes , qui ne tendent qu'à fatisfaire la vanité ou l'avatice des hommes, Le Concile III. d'Otleans défend aux Diacres & aux Ordres superieurs , le trafic & le negore sue sine qui s'exer. ce fous le nom d'autruy. Ne in exercendie negerite, ut Can. 1; publici . qui ad populi responsum negociatures objervant. turpis lucre cupiditate verstum, aut sub alieno nomine interdella negetia audeat exercere. La déposition qui est la peine des contrevenans, montre la grandeur du crime. Concessa communione ab ordine regraderus

11. Le Concile de Tarracone imposa la mesme pei-ne aux Cleres trafiquans , sans distinguer les Cleres tuperieurs des inferieurs, Cassaum flaraiss firmatum eff. at Can. quienmone in Cleroeffe voluerie , emendi vilime , vel vendende carries findio non neatur. Cerei fi hac voluerie ex cere cobibeaur à Clere. Hidore Evelque de Seville n'a reil pas oublié cette incompatibilité du negoce avec la Cle- d 1. ricature, Vieru nequaquam incumbant, ment menun Fen occupationes lucrorum fraudifque cumfquam ftudum ap. cino perant amorem pecunia quafi materiam cunitarium fugiant : facularea officia negotiaque abjeciant : bonorum gradus per ambittones non fubeant.

111. Le grand faint Gregoire Pape envoyant à Euloge Patriarche d'Alexandrie des navires charges La de bois , propre à baftir d'autres navires , refefa d'en recevoir le prix , non pas par un fimplemotif de liberalité, mais par uo fentiment fincere de l'éloignement & s que tous les Ecclesiastiques doivent avoir do lucres de de toutes fortes de trafic. Qued mem dientis, que quia fi majora transmittimue ligna, pretium dabien. 51. largiems quidem gratiai agrmus, fed accipere pretium it a Evangelio interdicente prohibemar Nos enim en qua eranfmettimus ligna, non enemus. O quemode poffamu pretium accipere . eien ferepeum fit . Gratie accipi

flu. gran date.

1 V. Les navites dont ce Pape puile dans to te 4

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. IV. Ch. IV 392

pas de faire baffirdes navires eus le contraite audepour le faire reuffir. Auffi ce faint Papenemanqua par e faire une severe reprimande par la bouche de l'un quement à faire conftruire des vailleaux. Rebm que ad pafferes curam persenene pracernossies and fabrican.

deux ans après la mort d'Eulogius. Ce faint Patriarche ayant à nourrit nutre son Clergé plus de sept mille cinq cens pauvres , comme il parut par le rôle qu'il en fit fane, des le permitt jout de son élection au Pontificat. Erant autem plufquem feptem milia quingenti : Il les grains de les autres ptavisions, où elles choiens à moudre pux. Il presta un suur un de ces grands navires à un Marchand, qui avoit toujonts fait naufrage dans les fiens, & qui éprouva dans celur de l'Eolife & les mers. Mon pofit tradi es unam magnam navim. plenam framento reginte milliam modiorum, de silve nanous, que fanitifima Ecclefia finquela menifrabant. Il neparont point que ce grand Prelat est auoune part a ce commerce. Au contraire il eft dit enfuite, que cer grands navices de l'Eglife effoient employes a aller querit du bled en Sicile : Nuveratur es duas Ecclefia magnarum narum, ad terrain effe fubmiffes, quas misferat in Siciliam propter frumentum. Une aucre fois plus de treixe navates de la mofore Eglife qui pouvoient porter chacun dia mille mefures de bled, furent battus v fut contraint de joiter dans la met titute leut charge, Mais cette rempelle , ce naufrage & cette petre ne eanferent pas la moindre émotion dans l'ame de ce bienheureun Patrintche. Plus enun erant, quam tredecim Naves, capitates per fingulas decem mella mediernen. VI. Throdole & Valentmen avosent publié une loy qui declaroit que les navites qui porteroient plus de deux mille bossseaux payetosent les droits prdinsires , quand meline ils appartiendtoient à l'Eglise, &od 1 1. 4 bennes mullam maxim ultra duorum millium rosdisrum capacem. Ce. Religionis intuite excufars peffe. Ce. l'autors de la peine a crotte que ces navires de l'Eglife d'Alexandrie, que ne servoient qu'à faciliter la sobfiftance des paurres, fullent affigetis à tootes les exac-tions ordinaires : quny qu'ils fuffent de plus de dia mille melitres. Larasinneit que les autres moindres Egli. le pouvoient auffi facilement le contentet de navites de neux mille mesures, que celle d'Alexandrie de ceux de us mille pour routes leurs necessitez. Ainsi pour

> pont deux mille, celle d'Alexandrie devoit l'avoit VII. Le Ray Theodosic communique à l'Eglifede Malin le privilege d'exemption, qui avoit deja efféac-coidé à celle de Ravenire en faveur des paovres, auf. quels touses ees franchifes estoient fi juliciment deues. Liv. IV. Port. II.

Ce privilege confiftoit à exemptor de toutes fortes de Caffad La pro expensis pauperum, qua fub lucro exaggeratione funduniur, noum fibs ex negotiateribus urbu fun defiderant opportere prestari, que evoproru functiu oficio excep-tu negociativais socribus, debeas impiere quod suscipio. Hec ensus vos & Rovennasi Lectofia commemorani visbuffe. O'c. Les motifs de cetaffianchiffement font admirables , & dignes dn grand Caffiodore , quieftme l'ame du Confeil de ce grand Roy : Beneficialem effe Principem licer . mec intra regular confirmes pereft munificentea regalie aritare. Clementia nen habet legem . nec debet fub angustu termunu benigna segui quem deces sive

VIII. Cependant il est manifeste de ces loix R nya-les & Impetiales, que les Eglises avoient des vaisséaux & des navises, moins pont trafiquet que pour ménager le bien des pauvres ; de que s'il y avoit quelque apparente de negoce, e'eftoit uo negoce de charité, de non pas de cupidité. Au refte, il y a cette difference entre les actions de les empressemens mesme de la chasiré & de la cupidité, que celle là est toujouts tran-quille, mesme dans ses sainces inquierudes , au lieu que celle-cy dans fon repos meine fouffre des agitations

IX. C'est pout cela que l'Eglise a toli nurs souhai. té que les Procureurs & les Occummes du bien des peuvres & du petrimoine de Jesus-Cuass fuffens des Ecclefia ftiques. Car quny que cette charge ne puil fe s'earter fans embareas, & fans quelque ttouble d'esprit, ilest neanmoins toujours vray de dire que la charité qui cause ce trouble & ces apparentes inquie. tudes, conferve en melme temps un calme & une pair admirable dans le fonds du cont. L'amont fincere de las us-Cua es E. la ferme esperance de l'éternité. la foy vive &cla voe des booheuts du Ciel, font goûrer une paix ineffable su milieu des plus grands emberras. Vous ce qui porte le grand faint Gregnier à banir les Liques de l'administration du temporel de l'Eglife. Neme laicorum avodlibet Palasy miniferium. vel Ecele- L. s. e 20 fiafticum paremonium proincabat; fed onnea Ecclefia. Pese ejuc. fice juris munea Ecclefiaftici vici subibane. Entre les lettres de ce Pape il y en a une infinité qui sont adressées

tre le foin qu'il prenoit de leur recommander la douceur & la chariré envers les fermiets & les paisans qui travaillment aux terres de l'Eglife , slavoit une application toute particuliere pour leut procuter toutes les temifes, rous les foulagemens & tous les adoutiflemens most le patrimoine de l'Eglife Romaine dans la Sicile . afin qo'il mit entre les mains des parlans les copies ou les originant des privileges & des franchises qu'il leur avnitacemdees. Scripta mea ad rufticos qua direxi per emors maffu fac relegs, ne ferant qued fibe comen tion lemine debente defendere en authoriente noftra, esfont vel aurbentica, vel exemplaria corum densur

aux Preftres, aux Diacres, aux Soudiacres & aux

Cleres qui admunittorent le patrimoine de l'Eghie, Ou-

X. Le Concile de Seville rennavellant le Canon du Cas. 9. Concile de Calcednine, qui défendoit aux Everques de confier l'Oecopomat de leurs Egilies à des Laiques en donne une raifon remarquable. C'est que l'Administradonne une casion terma quable. Cet que l'Asministra-treu da tempogne de l'Egiste elle let Vacate de l'Evesque , & le Joge de cous les différents qui s'élèvent à l'occa-fon du tempogne, fosterares of l'accam l'étreus offe Epistopi, d'éculares in Euclifia jubicars. Ce. Lui in admissipationibre Ecclifie Pontificibre s'écarbain, diserpore una deben « ute possificar : ner basin. XI. Au contraite rien n'est plus opposé, ny plus

C.1.5.

disproportionné à la profession Ecclesialtique, que de prendre la conduite des biens, des terres de des affaires des feculiers. Voicy ce qu'en ordonna Justinien conformement anx Canons : Sed neque fiers fefeeprerem . ans exalterem Fescalium funtteenum . and condulterem publicarum ant alienarum poffisionum, ant curator domus . ant procuratorem lieu . ant fidejufferem pro talibus canfis Episcopum, ant Occeronum, ant alsom Clericum cujustibes gradus, ant Monachum, proprio nomone au Ecclesia, au Monastery simmus us non per have occasionem. & Sanitu domobus dammum fiat. & para miniferra impedianter. Les Ecclefiafriques ne peuvent donc eftre ny les fermiers, ny les Intendans, ny les Procureurs, ny les cautions, foit pour le pr

blic, foit pour les particuliers , pout leurs biens , ou X11. Cet Empereut ajoute neanmoins des excep-tions qu'il ne faut pas obmettre. Car fi une Eglife ou un Monaftere trouve les avantages à prendre à fetme, ou à emphyteose quelques terres voilines de celles de l'Eglife, ou du Monastere, il en doone la liberté, pourvil que toute la Communauté des Clercs ou des Momes y confente. 2. Il permet à une Eglife de prendre o ferme on a emphyteole les terres d'une autre Egli-

le , & ainfi des autres maifons confectées à Dieu. 3 ne s'oppose pas que les Clercs ne prennent à ferme les tertes de leues Eglifes, avec la permiffion de l'Evefque & de l'Occor

X 111. On peut bien rapporter à ce sujet ce que Ferrand Diagre taconte dans la vie de faire Fulgence. Car ce faint ayant en pout le prenner employ de la jeunesse la charge de Procuteut, Procurator ordinatur. tone insium fumens imperandi. & confulendi. ac gubernands quemplarimas ; il commence all exerces avec la donceur qualuy eftou naturelle, mais qui eftoit prefincompatible avec ce qo'on exigeoit de lay. Auff il s'en degouta bien-toft, & ne pouvant ufet de la riquent & de la cruauté qui semble estre inseparable de cette charge, it fe tefolut d'embraffer une profession plus innocente, & de le jetter dans un Monaftere, Accepta tamen has potestate dum elementer uttrur. & neminem ladere pro ingenita fibi bantate defiderae, at-que in exigendu peofionibus erudelisatem pibetus exercere . capis facularium acgetierum gravu apparere farcina. O difficere selection vana pontarmone vota fit-ritalii amor exergere. C'est là une des carlons qui one posté les Peres de les Corciles à interdire aux Clercs & sux Religieux routes ces charges feculieres , qu'on ne recherche ordinaitement que par avanice, & qo'on exerce avec crumté

XIV. La conduste des affaires & des procés estant encore plus embaraffee & plos perilleufe que celle des serres, aufli eft-elle encore plus étroitement défendue aux Ecclebaftiques. Le meime Fetrand dit que faint Fulgence estant Evelque, ne permettoit point à ses Cleres de s'occuper des affaites du monde, parce qu'elles les éloignent entierement de l'esprit & des fonctions de leur facré miraftere. Summam deligentiam prabuit ; ne quis Clericus negeris facularibus occuparus . ab offcio Ecclefiafreo dinerne vacarer. Le Concile de Tarracone fit la mesme défense aux Religieux pour les procés qui concernent les perfonnes, ou les chofes du monde; est pont les affaires & les procés du Monsrecule; car pout les statures & les proces du Moni-freen, la pourfuire peut leux en efte communit par leux Abbé. Natus Memacheran farenfis ne que jusquis est Abbes, Natus Memacheran farenfis ne que jusquis est Abbes fils ministramus insprantes. La Novelle de Justiniers qui a elle circe; y dellis, interdit également aux Clercs & aux Mojine la conduite des affaires, de

erge en fante conflicture exteriora faint, qua exhibiture, quaf fauttmeny lagrades faras jacent C. Nan fallam su plateus fad E in eapre platearum de fierfi faut, qua E per defiderium munde buyus aprea pera-

X V. Quant aox charges de tuteurs & de curateurs le melme Jostinien les interdit aux Evelques & aux Religioux, il neles permer aux Prefires, aux Diacres aux Soudiacres que pour leus plus proches parens lement, s'ils veulent bien de leur gré s'en charg x, fin il ne leur permet qu'une feule tinelle, ou curate Des amabiles Epifespos & Manaches ex mulla lesse tores aus enratores eninfentigne perfona Bert permitte mm : Presbyteres merem C Diacone & Subdiacone reditatu permittimus: proprio & folo gradu cignationi ministracionem permittimus si tamen intra quarar men fes ex quo vocari funt , apud compreentem redicem f p to declarent ealem administrationem propria voluc fuscepiffe. Et fi que corum forfan boc fecens . unlum ex

hoc in alsa tutela ant cura prajedicium patiatar X V 1. Ces derniers ternies , Sa qua esrum forfan font affez connoistte que ce Prince, ou les Evelques plûtoft qui eftoient comme l'ame de fon Confeil dans ces fortes de loix fi avantageuses à l'Eglise, cussent bien fouhaité que les Ecclesiastiques oe se fullent jamais foûmis à ces fervitudes humaines, qui font fi pen com patibles avec les occupations toutes celeftes de la O ricature. Auffi cet Emperem lest en confirma l'exemp tion entiere, fans en excepter aucune foste : Gener liter functions emmes vires rever. Epifcopes , nec me Presbyteras . Diacones & Subdiacones . & pracipue M nacher, lices non fiar Clerics, immunitassem ipf je omnets babere tutela . froe teflamentaria. fine legitima omais habore inicia, provigiamentaria, ppe legisime five daviva. O non folum tutche or esse experies, sed etiam gara, non salum pupilerum O adolosem, sed O furossi O muss. O sords. O aliarum personaram, outhen teneres & curatores à veteribue legibue danter XVII. Mais pour faire voit que cette impounité des charges civiles n'elt accordée aux Ecclesistique &c aox Religieux, qu'afin de les laiflet jour d'une en-

tiere liberté de s'appliquet aux chofes du Ciel, ce pri-vilege est limité à ceux d'entre eux, qui sont actuellement attachez & refidans dans une Eglife, ou dans u Monastere, sans que les Clercs ou les Monnes vagabonds puillenten eltre porticipans. Est tames Clengu & Monachos hujufmali liabere beneficiem fanesune qui apud facrofancias Ecclefias vel Monafteria perma nent, non divagantes, usque circa divina miniferia desides; cum proper hoc insum beneficium ess indulgramus, ut alest omnibus derelittie Dei omnivetentu m

nisteriie inbereas blablelimitation pour les Cleres majeuts arreften de fixen dans une Eglife, de entierement appliquen aux fanüir les Miniftres du vray Dieu des privileges & franchifes qui avoient este accordées pat les Printe Payens any Manifers faculeres de leur (monthation, S

bus applicare prasumpserve. It a racerdoce community

fi long 'cjourd la Cour, ce Prela crur que le Roy ne loy failant p. jufface, parce qu'il ne luy donneur pas fon coi gé, il ouvoir fe la fair luy-melme, en le reti-

Tous les biens de l'Eglife font le patrimoine

I. La principale manime qui con esta del Egine, che cette qui a esté inconrestable dans tous les ficeles, les hieras de l'Eglife. l'Eglife , font homicides des pauvres, Velus netarores Con 5. ques d'employer tous les revenus de leut Eglafe à la te-paration des Eglafes, à la nourriture des Ecclesialtiques & des pauvres, à racherer les captifs; s'ils man-quent à un devoit si ellentiel, le Concile Provincial nibus Ecclifiarum alimonise facerdocum G pauperum. vel redempisanibus captivarum, quidquid Deui infruadjuterium Ecclefiaftici aperis confirmgantur. Qued fo

beatur indigents. Evergues für l'employ des revenus de l'Eglife. Ce mefasque à Pomitice inflitata fideli & delegente perfana. Can no.

rexerit . dones emendes correns . communione frairm ba-

IV. L. Cuncile 11. de Valence ne s affembla que pout pout oie a diverfes neceffirez des pauxies , Commore. Velute necater pasperum , anathemate pletfatur. c'eft le patrimoine des puavres. Neque per quofeumque

V. Gregoire de Tours parlant d'on vol fait en me Eguie, ou qui onavour pure le vertin ou paparare.

paparrane, qua tibidim fuerane adergane, diripsum,
il ne parle peut-efite que des depoits des pauves. Il
parle ailleurs du riche de chantable Grodin, qui prenon plaffe de la fue de mogrifiques mosde les
uneobler, de les enrohat pas diverfes acquistrantes terres & de vignes , puis convient les Evelques qui

VI. Ce bon & faint Prelat raconte ailleurs , comme

charitez de l'Eglife, mais ils placerent après eux tons les pauvres & tous les necessitieux, sans en excepter aucan : & on peut dite meline qu'ils placerent avant les Cleres & les Beneficiers inclines ceux qui apole Fait da bien à l'Eglife efforent après cela tombes dans la pauvrete, eux ou leurs enfans. 11 entre C Gan, 18 voil Manachte fen peregreier aus quanelibet nece saren

niface Archevelque de Mayence, après avoir i uce forcept extensions: All the second was the force continues to the desired second secon

# touchant les Benefices, Part. II. Liv. IV. Ch. V. 397

more Freste Privitive ordynamic, marine were in progra Daniel, Co. Consolation against Omeronlaterens a someon fofficients all the design of laterens a someon fofficients all the design of politics. CA. Attention to the mark del some ferre dan mobile de Macultures del un de le some ferre dan el Egyppe attempo pagend film Attention. Forms sin exis solvente. Condenses derroll firms, pass Mensleum & Menselmon and Commission & Register word, pagendamic solvente des modernes de Registered de Macultures de Armen your den refiliera de le programme de marine de Macultuces, si loss dominantes food to de st. Atmosy & con que justificial politics of de contra de Macultuces, si loss dominantes food to de st. Atmosy & con page prificial port conymerce que virus de fette signyout?

peur jummapar en moyen ce qui rivin a enterapporte de l'Autent de la vie de lam Bomface.

X II, Sant Cefatte Archeveligae d'Ailes n'ouvrit passionissis Botalantine, les récletos de la Chanté Epifeopale, lors qu'il épisales teletres d'or & d'argent qu'avoir fattes lon predecelleut, & qu'après cela il batta de sendit tous les orienness de ces nehes metant qui

out a sus industria equiti. Desire owas a de se fire refrancional desire o se agress, and transible tender mentific est. Expendit o se a desire que de transible tender o se agress, and politica de se agress, and politica se anos est of agress, and politica se agress, and politica se anos est of agress, and agress desire of agress, and agress desire of agreement of ag

Todore d'Italie ayant fait précint à ce Saint d'un grand buffind augent, il le fit vendre, & du prix racheta plufieurs etclaves. Un eautrefois il donna fa chafulle de fon aube à un pauvre, n'ayant tien alors en

main qu'il pust donner. X 111. Le Pape Symmaque envoyoit rous les ans

de l'asquit & dei habits unit Everique scales en Afrique & en Sakillipe. Het mus som per African de Sandinum Epflepu qui un exilie creax rereit, penmit d'orghe sandipulant. Ce Plate di univerdi del Egille ne demone point de limiter à fa chairité. Le Concilie I V. Romain donce Papa, d'estra extrevient que les fidele domoirent aux paravest tout es qu'ils donnement à l'Egille pour le foir de let man. E' p açu etil conseint à l'Egille pour le foir de lette man. E' p açu etil vorrarbit Ectifiq papayrem confe centaleris. Que c'étoit un fiscinie d'un des voircents. Impages d'ecrétait un fiscinie.

of facrilegy suffar and que. Oc. XIV. Mass faunt Gregoire est celuy de tous les sou-

verma Fomile, a químble pouvar efter lejti gartir model e de daut Palmele, from Barte nom de des encre de la deut Palmele, from Barte nom de des encre de Egifer, pour en faite quant fois fan la distribution gardelmentant Universe des nomes de la deute de la deute de la deute de la deute de la la distribution gardelmentant Universe de la deute deute Casilher parameter parameter parameter parameter deute de la deute deute de la deute deute deute deute deute deute de la XV. Until cela root (c) and suport for trail tels are montrained up block de le mixin poor donner le basier le paix, il donnois en ne ine temps de parc il do x do un les Ver(opes, à cous les Perfettes, Di. & mixtes performet élevées en dignité. Ad oupersardisso bacis afculum réfléeu, confits. Epfens. Persèperto. Discombin. Airfgre accomments ouvreu ergédan.

Au jour de la feste des Apostres, & a l'anniversisse le son ordination, il distribuoit des pieres d'or & des jabits aux éttangers, Nasalisso Apostolorum vel son thid.

menta devistar.

Tomine primera jesuka min ilifati devidiliimmang primera kone la pupera devode in dosmang primera kone la pupera devode in dosditi devidi devidi devidi devidi devidi devidi. Gale della devidi devidi

Les delers de la chariet conflicient principale-c. sey, mere à l'entreure de testis mille Réligionits, il deux avoit donné quatte l'eres des post l'eus neubles, de la conflicient de la conflicient de la conflicient de la proprieta de la conflicient de la conflicient de la conflicient la conflicient de la conflicient fainte de figuritarie que l'act, la produce que leur vie éficie fi sainte de fi preintere qui qu'elles eficient le foil arresport de l'Egille contre les plaires des Lombastis. Si spis uns giave, audin périodires giables practifés.

Il avoir des couriers par office, per confirmar verederios, pour gorrer tous les jours aux malades & auxelhrepuez toures leuts provificons. Er quaer aux passvers honreux, il leur envoyout tous les jours un plat de fa table avant que de maneer.

Ayan co pour appir og 'on a voir trom'em paurre mort dans lein vio R rome, il not percé d'un clouleur favire, qu'il s'abhun'a ce qu'on det deune quel, que journ de chève la fainte hélle, comme s'il ne cr'à l'avoir tué de les propers mains, vollipseur com C. s.p. high i supple presipé, su per a deune de s. s. d'actre. d'a Mifgram selivation vacané. en plans q'é, sen-gan fi com propris montesse, aud delin nel que gl.

permanfie.
Enha cet Auteut afface qu'on voyoit entore de fon
temps dans le Palais de Latran, un Replâte de tauges
fortes de personne, de tous legré de tous fere, de
Rome, ad fer Fausbourgs, des Valles vosines; des
Villes d'outernes, de des dishorbours régient que ce
Pape leux donnois, dont le nombte e flois fi excéfif
de interopète, que cet Estavinh a soit le mateure
de pour de infer fon Lecturs. Quesses jummes, qu'ijo
en visibles l'aplaisme trouffiere, et ensenforte de,

XVI. Le partimoine de l'Eghfe Romaine effant répandis par toute la terre, l'immerife prevoyance dece laime Palleu, y envoyoné des Nonces, ou des Adminificacions, moint pour en recueillit les revents, que pour les répander libetallement (ut tous les paoves. Voicey cequ'en dit lean Dixtre: Qualites fine Grega. C. 31rius per Procesteurs: Ecclifquierus paramements. velnt Argus quidam inmanififimus per totim munde lastindinem, fina Paftaralis fillicandinis centes circuminteres. con abs re forfitan duxerim perferngendren. Au emm in Epifela Authemio Subdiaceno. Difece Pape, où il preserie aux Procureirs du patrimoine eft impossible de raconter coutes les actions illustres de que de justice, qu'il donnoit à plusieurs qui ne demancable à rous eeux qui demandoient. Langum est. no-mosque desficele, si elecmosynarum esus saltem bujusmo-

di proseguar attiones : hoc breester affere , quia & min perentibus ulere diffribuit . C' emmibus fibe perentibus X V II. Si nous parcoutons nous-mesmes les lettrea de ce faint Pape, nous y vertons éclater de toutes parts les veffiges brillants de la charité envers les pauvres, Il L. 1. Ep. L. ordonna des Conciles annuels en Sicile, en partie pout affifter les pauvres & telever les opprefies. Sive ad

secofficatem pasperum oppresserumque sublevardam. Il unit l'Evelché de Mmturnes à celuy de Formy, afin L. 1 Ep 1. que ce qui reftoit de les revenus fust confervé aux panvees ; Quarenus deinceps and perere mine nique points, pauperum Ecclefie ena militaribus plerifque proficeat. Il rémosgna luy-melne en termes formels, que s'il enghile, c'eftoit ben moins rout en empelchet la diffipa-

rion , que pour en faite une fage & charitable profufion aux pauvres. Vi ilic vice roftra non tantum pre militaribu Ecclefiafficis . quantum pro fablet andis pa perum neceffetaribus fungererre . & cos magis en;ufibet oppressionabus vindice . Il vocloit qu'en fir de latgelles extraordinaires aux pauvres les jours folennels

de la Dedicace des Eglifes. Il envoyaun Preftre à Barca en Afrique, pour y racheter des esclaves. Un debiteur infortuné luy ayant expofé que les creanciers avoient arrefté (es enfans, parce qu'il n'avoit pas de-quoy les payer, il manda au Diacre qui gouvernoit le partimoine de l'Eglife d'acquiter fes dettes du bien des pauvres, mais aprés avoit bien examiné fi ce débiteur eftoit vetnablement insolvable : paece qu'al faus user d'one grande circonfprétion à dispenser le bien des pauvtes, Quia de rebus pauperum dandis agriur; cona'appellon Colme, il devoir cent emquante écus; les creameiers le voyant infoivable se contentnient de quatre vingts. Ce Pape leur en fit offint foixante, en leut repreferant que felon les loix ils ne pouvoient arreftet un homme libre infe lyable pout fes dettes. Voila les preuves d'un sage ménagement du bien des pauvres. Il enjoignit à l'Evelque de Siponto de payer la rançon

4. 1 3/ 17. fer les cent donze éeus qu'en avoit donnez pout la rançon, que des tréfots de l'Epoule de son divin Redemp-teur. Si ita est, nec eum unde pretsum in se datum reddere possis : habere cognevers : sugradelles solidos de Ecclesia Redempeoris cons resistue Ce Pape declare à

à tant de dépenfes , & à tant de liberalitez. Et nomes hec Ecclesia , qua una codemque tempore Cirross , Mo-masterizi , pamperibus , populo , asque inspore Longobar-dis tam multa indesprenter expendis , ecce adbuc es-

amount Eccleforum affillose pressur.
X VIII, Ce faint Pape prout tha à la Reinede France que le patrimone de l'Esplik Romaine en France & ailleurs, ettoit uniquement defuné a la nouriflate des pauvres : Patrimentalum ipfom, qued paperum can. 4. 5 19. flat expensis projecte. Et ayant envoyé le Presite Canlianum, qui in terra noftra expende non possur, apud lecum proprium utiliter expendantur. Les Archevêques 1, 5, 25, 33, d'Arles avoient esté long, temps les Administrateurs de 15. ce parimoine Romain. Saint Gregoire employal Eve-que d'Aix pour s'en faire payet les arrerages, parce

que e'efton le patrimoine de faint Pierre, & le bien des dians, quieftorest ceux qua leut donnorent plus liberalement; & ayant appris que l'Everque Marmien ne leur avoit rien donné: il luy fit dire que la lecture & la L. s. Ep ap. priere fans l'aumône effoient des verrus fleules, qu'il oit compatir aux mileres des autres. & en effre rooché comme des fiennes; que fans la compaffion &c les entrailles de la chatté, il ne pouvoit avoir que le nom & l'apparence d'un Eveliue : Non fibs credat fo-Lam lettionem & orationem fuffictre, no remoins fludeat federe. & de manu minime fruitificare. fed largam ann babear . neceffirerem parientibus conturrar . la liberalité de l'Evelque de Syracuse, qui ayant une infinité de pauvres qu'il nourrilloit dans son Diocese. ne laufoir pas de répandre les largeffes à Rome & max lieux les plus écarte 2. Vr que effec apud sus immunes L. 6. Ep. p.

pouperte habetes per trapfonda largiate miferiorida e. e. E. 13.

stram lesa alia G longe pifta requirens. L'Evelque e. e. E. 13.

de Fano ayant ent punce de grandes formes pour ceti
ter les fideles de la captivité, ce Pape luy permit de vendre, felon les Canons & les Loix, les vales facrez, lefina'à la concurrence des derres qu'il ne pouvoit auconcut acquittet : whose ad quantitatem debut diffrebi. Les Loix & les Canons permettent bien cette vente moindre crime de les épargner dans les pressintes neceffitez que de les vendie Los neceffite. Nam fient omnino grave est frustra ministeria Ecclesiafica venum. L. a dare . fic sterum culpa eft . imminenti bujufmedi necef fitate res maxime defelata Ecclefia capteres fuis pra-penere; & in corum redemptione coffere. Deut Eccle- L. 7. Epta-

gnit, enz ouleurs heritiers, de restituer la fomme que Eghle avoit donnée pour leur détivrance. Ce Pape leur donna affurance du contraire, parce qu'il n'est pas juste qu'one action de pieré soit suivie d'une eruelle restion, Quea rates pieratis expeleit. ut good fludes serates empenfum eft. ad redemperum owns vel allidisense non dibeat persente. La protection qu'on t. 1. 1) 6 fices fonds appartiennent aux pauvres : Sieque faira ratione, pauprum partes attendat, ut electrofina vi-

com ampleas jerusta sujesta. Ayant appris qu'un des L. p. Ep 16. Fermices de l'Eglite etinit amuseur de l'hospitalité, al turume rente à l'Eglife, afin qu'il puft encore plus la-seralement exercer l'hospit. Lité. Je ferois trop long fi

## touchant les Benefices, Part, II. Liv. IV. Ch. V.

L. S. Ep. 18. J'entreprenols de rapporter tootes les lettres, où ce Pape loit paroiftre la Providence paternelle pour un 13. Fape fair patients as a tween particulier, de founds, 2.5. Pp. 4 nombre infiny de pauvers en particulier, de founds, 2.6.6, Eppl. bles, & oxdonne la quantiré d'argent, ou les especes qu'on doit leur donnet pour leur untretien.

. .

XIX. Quant à la mamere d'affifter les pauvres, il faut reconnoiftre que c'estoient ordinaisement les Diaeres que les Eveiques chargeoient du foin des pauvres. De la vient que le soin même des pauvres, & le lieu deftine à leut logement, & à leut entretien, s'appelloit communement Diaconia, Saint Gregoire commettant un homme de bien, nommé Jean à cette chat-

13. 9. 79\$. ge, il luy écriviten ces termes, Qui ats menfis panpe-rame & exhibenda Disconia eligimos praponendam. & Pour donner plus de liberté & plus d'étendue à la charité de cet Officiet envers les panvres , faint Gregoire ne le rendit comptable qu'a Dieu feul, Confienentes ut de loc, quad ad merifat pauperum, vel Diaconia exhibitionem perceperis, nulli unquam hominum cogaris ponere rationem.

X X. Ce Pape nous apprend ailleurs, que ces lieux de charité recevoient quelques contributions même du public, & du trefor de l'Empire. Aussi le Proconful d'Italie Jean ayant retranché ces pienfes liberalitez à Naples, faint Gregoire l'exhorta de ne pas ofter à l'Eglife ce que son predecesseut, dont la liberalité efloit la moindte vertu, ne luy avoit jamais tefule.

L u. tnd. s. Fertur quod annonae, atque confuerndines Diaconia, Epgl. 20. qua Neapoli sxhibemar, eminemia veftra fubtraxeris, X X I. Je ne íçsy fi les femmes qui font appellées

La. Ep. 44. pat le meline faint Gregoire Maricula, Mulieres de 45. Marriculu, eftoient allignées fut ces maifons de charité, pour en recevoit toutes les affiftances nereffaires. Il est toùjours certain qu'elles estoient er aux dépens de l'Eglife. Car la Marticule effoit le Caraloone de ceux qui recevoient leor fubfiftance de l'Eglifi ; comme nous ditons plus au long tians la I I I. Parme

XXII. Mais pour reventr à ees hospices chari-tables qu'on appelloit Diaconias, le Cardinal Baronius a remarque qu'il y en avoit dans tous les lieux, où l'Eglife Romaine avoit du patrimoine. Ils effoient adminificz par des Diacres, ou des Son fineres de l'E-glife de Rome, aufquels le Pape famt Gregoire a écrit tant delettres, fur le fujet des aumônes qu'ils devoient faire

XXIII. Au tefte ce terose de Diaconia effoit lns aucsen que S, Gregoire , puifque Caffien s'en est fervi dans fes Collations , lors qu'il dit , que celuy qui efton commis à cet office dans les Monafteres du Levant, recevoit les dixmes, les premices & offiandes qo'on y apportoit, & effoit éleu d'entre les plus ver-Celler, 11. tueux de tous les Religieux : V'enir ad Abbatem loannem , qui tune temperis merits faultitatis elettus, Diaconia prasidebat. Non enim ad hunc gradum quilibet propria voluntate, ant ambitione provehitor, sed is quem cunitorum seniorum casus, atalis prarogativa, & fidei arque virentum seftimania. excellentiorem omni-

> XXIV. Ou peut conelnte de là , de quelle importance on estimoit alors dans les Cathedrales, aussi bien que dans les Abbayes la charge de l'Occonome foit que ce fust un Diarre, ou un Prestre, à qui elle fast confiée, puisqu'on chossissoit pout cela les plus érrinces en vertit. On en pent encore conclote, que ny les Evefques,

ny les Abben ne manioient point in mediatement par eux-melmes le temporel deleurs Eglises; mais ils imis

eux-meimes entierement à la priere & à la predication. XXV. Neanmous ces Diacres dont nous venous de parler, ne foulageoient l'Evefque que dans la difpensition de la portion des pauvres ; mais l'Evesque devoit avoit outre cela on Oeconome , sur lequel il fe repolaît de l'administration generale des fonds & des revenus de l'Eglife, C'est celuy que faint Gregoire appelle Tabalariam : parce qu'il tendoit publiquement les comptes une fois l'année, & il devoit eftre choifi par le Clergé. Voicy ee que ce Pape en écrit à l'Evefque de Paletme, Tabularima una cum conjenfu fenis-

toient les Apostres qui firent élire les Diacres , pour se repuler fur eux des foins du temporel, & s'appliquet

sque de l'estime, a montante annu l'am periodici fingue. Lu. Ep.st. lis ad ampusandam frandis fufficionem felenniter fu as debeat rationes exponere. Justiniem avoit octonné la mefine chose, que l'Ocronome setont élevaprés beau eoup d'opreuves, & qu'ilrendroir ses compres tous les C. D. Fp.f. ans à l'Evesque. Singulis annis rationes referent Epis. & Clor. s. cops. Le Concile IV, de Tolede tenouvellant le Ca. 44. non du Coneile de Calcedoine obligea les Evelques d'avoir des Occonomes ; Ques Occenomes Graci appel. Can. 48.

lant, beceft, qui vice Epifcipirum rei Ecclefiafticas tramefine Canon de Calcedoine, défend aux Evefques de choifit des Occonomes d'entre les Laïques'; Inde- Can. 9. cornen eft enim laicum V carinen effe Epifcepi , & faculares in Ecclefia Judicare. Les Occonomes effoient done veritablement les grands Vicaires de l'Evefone pour le temporel, avec juridiction. Enfin ce Concile declare, que fi l'Evelque pretend manier les biens de l'Eglife, feul & fans rémotn & fans Oeconome, fins testimonio Occonomi, il seta regardé comme un dissipa-

teut du patrimoine des pauvres. Vs frandater rerute X X V I. Saint Gregoise fait encore mention des Vidames que les Evelques devoient avoit pour le temporel, ou pléroft pour la portion du temporel, qui effoit propre à l'Evelque. Car c'est ce me semble la L. J. E. st. difference qu'il fant mettre entre les Occonomes, les Ly. E7.66. Vidames & les Diaeres; que les Oeconomes ma-

nioient tout le temporel de l'Eglife avant que le par-tage s'en fit, le Vidame gouvernoit la portion de l'E-vesque, qui estoit particulierement chargé des hostes, & les Discres prenoient le foin de la portion des pauvres,

CHAPITRE VI.

Que les biens de l'Eglife font le patrimoine es pauvres, dont les Beneficiers font les dispensateurs. Preuves de l'Eglise Grec-

I. fran Parriache d'Alexandree, appellois les passures fes Sei-neurs, exanuel le compte, qui motone à feyt mille conç cente, des neutrified tom. 

19. Lair del aftenne, que commenden de rempre G de vendre la vales fatra, dan les ésjent extremétrates. P. I. 2n invest & exemples d'Anglis Synaste, & d'Epèrem Paniacches d'Antoche.

Egiste Grecque ne noumens de la charité Eglise Grecque ne nous a pas laisse la mesme envers les pouvres ; mais la seule vie de faint Jean , furnommé avec autant de justice que de gloire, l'Au-

bus, Sublimioremone oftenderic.

mônier, peur bibinece la viduite, et faire que l'O- du fonfang pour live, quoyque Jesus-Cook, tient ne cede point à l'Occident le gloneux avantage luy eur recommandé. Nondam fanguinten manue pu d'avoir entierement consumé à l'entretien des pau-

vres tout le patrimoine des pauvres. Ce faint & incomparable Patriarche dés le moment qu'il eut efté éleu, avant que de recevoir l'ordination ou la confectation, commanda aux Occonomes & le de ses Seigneurs : c'eft à dite des pauvres, qu'il appelloit les Seigneurs & les aydes , parce qu'il esperoit, que ce seroient eux qui loy ouvriroient les portes du Ciel. Ques was egenes & mendiens vacaris , illes ego deminos & auxiliatores pradice. Ipfi enim nebis verè &

auxiliari , & Culorum Regnum donare poterunt. On luy en apporta un caralogue de sept mille cinq cents ; il otdonna qu'on leur doonast à rous chaque jour legr nourriture, & aprés cela il recent la confecration. 11. Les Perfans ayant ravagé toute la Syrie, & emmené une infinité d'esclaves, un nombre innom-brable de toutes fortes d'âge, de fexe, & de condition fe retira dans Alexandrie, Ce faint Prelat les receut

tous, rant les malades que les fains, leur donna la nontriture, & de l'argent, & comme ses gens l'avertirent que des pessonnes somptorusement vestués venoient recevoir les aumoines qu'oo faisoit : il leut répondit, que n'estant que simples dispensateurs de Jesus-Chaest, qui a commandé de donner à tous ceux qui demandent. Omni perenti re da , ils ne pouvoient refuser personne. Que bien loin d'estre effrayé du grand nombre, al leur proteftois au contraire, que se confiderant comme le dispensateur des tresors du Fils de Dieu ; quand tout le monde viendroit demander l'aumofne à Alexandrie , il ue croîroit pas pouvoie manquer de quoy donner à tous. Si que dantur, men axillerent, & mecum nata effent, fortaffe bene in meis tenan existerem. Si vero qua dantur Dei funt, utique in fuis praceptum fuum cuftodiri vult, Et fi Dei beneplacito allum est, ne essem ego indignus di spenfacer ejus manteum, fi totus mandus congregaretur Alexandria, elsemofyna indigens, immenfos thefauros Dei non angulabunt , us que fanll um Ecclefium. On peut lire dans fa vie les immenies largelles qu'il fit à Modelte Paetiarche de Jerufalem, pour le foulagement des pan-

III. Ces incroyables profusions estoient accompagnées d'une humilité encote plus merveilleufe. Il le plaisoit à taconter aux siens les histoires de ceux, qui avoient énchety par deffus tout cequ'il pouvoit avoir fait, & entrautres celle de l'Abbé Strapion, qui aptés avoir donné son manteau à un paovre , & sa tonique à un autre, n'ayant plus que le livte des Evangiles , il le vendit enfin pout en donner le prix aux pattyres, & pout accomplir ce à quoy le mesme livre l'exhortoit, à vendre & à donner. Quie divis mili. vendt qua babet, & da panperibus, ipsum vendidi, & dedi eis. Enfin il se donna loy. mesme à une veuve ttes-pauvre, afin qu'elle le vendift à des Consediens Grees, qu'il convertit eo pende jours. Ce Saint ajoûtoit après cela de bonne grace , qu'il reconnoissoit n'avoir encore rien fait , puis qu'il ne ponvoit suivro que de fott loin ceux qui après avoit ront donné, s'étotent encoredonitez par in twee, Contre mon, qua anj que hadio prochemo, quad or aliqua di recercos da-tas, quas habres passom, preunits, restenhan unten, quade C fajali stendaren, i dun compassion spran-hi. Voybut un pauver siuper d'une noolethe confusion pour ture liberativé extra di nice, qual recevait de loy, il loy die avec une sono de une homitie, enco-

re plus farprenante. Q . . Avoit pas encore répan-

vres . & pour la reparation des faints lutux , que la fu-

reur des Perfans av oient defolex.

de petite monnoye; il les artefta, leur difant qu'il de-CHRIST fouffroit les fiennes depuis foixante ans . &c

les fonds qui ont efté donnez à condition de n'ellre permet, mais il le commande, Santhimu Eccissia Nou pracipinus alienare res immobiles pro capriverum re-c. 19. demprione. Il est vray que cet atticle ne regarde que deux Eglifes de Trace, dont les neceffitez devoient alors effte extrêmes. Il permost enfuste à l'Eglife de l'erufalem de vendre des maifons hors de la ville, pour vul qu'elle les vendift à un prix, qui égalaft la rente de cinquante ans. Non mineri pretto, quan de penfioni-but ojui in quinquagiora annis colligitur. Et que le prix fût employé à acheter de meilleures rentes. Enfin il Cap to permet de rompre & de vendre les vaiffeaux facrez . pour la delivrance des captifs, ou d'en vendre ce qui eft superfin pout acquitter les dettes d'one Eglife, s'il New, v. a. n'y a point d'autre fonds pour les acquitter. Il le per. Cal l' : Di mer eneore ailleurs, au remps de famine: Excepta vi- Sarrigall. delicer canfa caprivitatio & famit.

V. Anastase Singire Patriarche d'Antioche, estant confulté, s'il est plus avantageux de donner à l'Egls. fe , ou aux pauvres , répond que le Fils de Dieu a de- @ast sa figné fes éleus, par l'effusion abondante de leur charite for les pouvres , for les voyageurs & for les prifonniers; qu'il y a suffi des Eglifes pauvres , & on peut leur donner les vafes facrez qui leur manquent ; mais que d'en donner à celles qui en ont déja abondamment, c'est exposer tous ces tresors on à la negli-gence des Ministres, ou à l'avance des voleurs & des

arbare VI. Evagre remarque que faint Ephrem ne fut fait Evelque d'Antioche, que par le foin que le Ciel prit de touner la chatité avec laquelle estant Gouverneue L. 4. 6 1.6 de la Province, il avoit travaillé à repater les raines da cette ville desolée. On ne peut douter que son Pontificat n'ait esté un exercice continuel de la mesme vertu qui l'y avoit élevé.

#### CHAPITRE VII.

Que les Beneficiers n'estant que les dispensateurs du bien d'Eglise, doivent en user fort frugalement dans leurs tables, leurs habits, leur train & leurs voyages,

1. 11. 111. Droerfer prouver que les Rearferers featler fimples depoleaces: du bien des pouvess. 5 %. %. La grand laire Coopsins condamies les felius trup fra-gumes d'un Kunfque , & refines fes justifications francles.

VII. VIII IX. Exemples admerable de l'amore de la parrent, de la fragaliei, de la modefin dans les nombles, dans les labres, & desas les novares de pluferer faires brofigine. Saint Ore-

#### touchant les Benefices, P. II. Liv. IV. Ch. VII. 401

X V 1. Saint Cefaire offere que teut le faperfla mefree det Leiques of dele aux pareres. XVII. Répuné à l'abjethem de caux qui difent, que le grace des biens de l'Egifs oftant une feix denné aux pareres <sub>è</sub> la person qui refe au Bencheur me lors oft pas densé.

ur 1972 de Betthin, en euro e eg gas euros. XIX. Répenfe à la quesfison , fi la depuisé des haves Beneficiers alors décigo yas à ous pous ploss d'éclas co de depenfe. XX. XXI. Europhis des Topiques qui out fait eravaeller à des

 Q Ue les Beneficiers ne foient que les depositai-res & les dispensateurs des revenus de l'Eglise, & non pas les feigneurs & les maistres, c'est une verité qui refulte affez elastement de ce qui a efté dit dans les deux chapitres precedens. Le faint & celebre Jean l'Aumofuler vient de uous dire en termes for-mels, qu'il cut pû faire quelque diferentment entre les pauvers, s'il cut et fié le maître du bien qu'il diftra-tuoits mais que n'étant manifer du bien qu'il diftra-tuoits mais que n'étant mains femilier. buoit; mais que n'estant qu'un simple dispensateut , il ne pouvoit saire aucune difference eture ecux qui recevolent de luy, Si I sannis, imò Chrift's dispensavres vultis effe, divino pracepto fine calliditate obedite, dicenti , Omni petenti to da.

II. Le grand faint Gregoire écrivant à une per fonne, qu'une noble honte emperchoit de demander tome, qui une nobte nonte empetanois de demander & d'expoler les necessites; al luy fais cette declara-tion, que u'eltant que le diffendateur du bien des pau-vres, les paures ne dolvent point avoir de hone de laes. Dias. demander ce qui leut est dû. Non dobn affo vorcanmejus vera dia, el aliquid de elecmofynis importune dicere, quem I s.c. 57. confeat, non fuas, fed ad difenfandum res pauperum habere, Poffquam enim & nos gloriam noftram emni. no diligimus, & dispensatoris locum in rebus, ficut

> III. Saint Gregoire Evelque de Touts fait parler Leon Evelque d'Agde, en des termes qui montrent bien que tous les Evelques effoient alors bien perfuadez, qu'ils n'estoient eux & tous les Beneficiers que les simples administrateurs du parrimoine des pauvres, dont ils eftoient eux-meimes participans comme pau-vres, & avec certe juste moderarion qu'on attend des paurres. Voicy les paroles de ce faint Prelat à un Sei-gneut, qui s'eftoit emparé d'un heritage de fon Eglife d'Agde, Relinque à filires paupernm, quas ordinations

feitis pauperum tenemus , veftra fateor verecundia val-

de accufabilis fuit.

6.74

yr. l. 1. noftra Dominsu commendavis, nezibs fit nexium, & à lachrymit eyentium , qui de frutlibut ojut als confue. verant, eneceris,

IV. Après avoir étably et principe, il n'est pas difficile d'en conclure quel usage les faints Evefques & tous les autres Beneficiers faisoient du revenu de leurs Eglifes, c'est à dire du parrimoine des pauvres, & des hofties des fideles. Le grand Pape faint Gregoire fir une severe reprimande a Natalis Everque de Salone, fur ce qu'an lieu de la lecture, de la predication, & de la priere, il s'adonnoit à faite des feftius, & avoit depose son Archidiacre , patee qu'il s'opposoit aux latgeffes qu'il vouloit faire des vafes facrez & des ornemens de l'Eglise à ses patens. Didici pasterali cara La \$5.14. derelista, felis se convinue occupatum, &c. quia nequaquam lettioni Studear , nequaquam exherrationi invigiles, ipfum queque ufum Ecclefiafrici ordinis igno-res, &c. Archidiaconus pro unlla sibi re difflicuis, nifi qued vafa facra & velamina tuis te paremibus dare

probibebat. V. Natalis tacha de se justifier, en tepresentant à faint Gregoire qu'Abraham faifoit des feitins qui at-faint Gregoire qu'Abraham faifoit des feitins qui at-La.Ep. 17. titoiens melme les Anges, que ce fot après avoir mangé qu'Ifaae donna cetre mysteriense benediction à son fils Jacob, que le Filade Dieu meime avoit esté

calomnié, comme aimant excessivement la bonne Ltv. IV. Part. II.

chere; en fin que la charité se llois & s'entretenois pat ces honneftes recreations. Mais ce faint Pape luy re qua, que ces festins seroient hors de blame si les Anges s'y trouvoient encore, ou s'il en fortoit remply d'un esprit saint & prophetique : que ees repas des Patriarches figurosent les faintes delices que nous devons goûter dans la lecture des faints livres : qu'il pourroit alleguer en sa faveur l'exemple du Fils de Dicu, si ce n'effort qu'une calomnie dont en cuft voulu le noircit: enfin qu'il ne desapprouveroit pas les repas communs de la charité, si la charité y presidoit, si on n'y déchiroit point la vie du prochain, fi on en bannifloit les entretiens prophanes & inutiles, fi on y lifoit les livres faints, fi on n'y cherchoit point les plaifirs de la bonche, mais seulement une refection necessaite pour teparer & pour foûtenir le corps, qui doit fournir des instrumens à la vertu. Consissia autem communia, qua ex intentione impendenda charitatis fiunt , relle fantitiem veftra in fuis epiftolis landat, Sed tamen feiendum eft, quia tune ex charitate veraciter prodeunt, eum in eis unla absentium vita mordeeur , nullus ex

irrifione reprehenditur , & noc inanes in eis facularium negotierum fabula , fed verba facra lettienis audiun-

tur; eum non plus quam usceffe eft , fervitur corport, fed

fola ejus infirmitas reficiene, ne ad ufum exercenda vir-

tutis babeatur. VI, La lecture qui se faisoit à la table des Evesques, estoit comme le frein de la discipline, de la fru-galité, de l'abstinence & de la modistie, puisque les livtes faints font les vives fources, d'où émanent toutes ces divines vertus. L'Everque de Syracufe faifoit lire à sa table les ouvrages de saint Gregoitemesme. Ce Pape qui n'estoit pas moins humble que sçavant, l'obligea de changet cette lecture, & de faire lire les ouvrages de quelqu'un des anciens Peres, afin de fetmer la bouche aux calomniateurs. Andio quod aliqua de his , qua feripfifo me memini , fraternitas veftra ad menfam fuam coram extrancis logi faciat. Qued mibi non videtur effe faciendum : quia bos qued vos pro cha- L. 6. Ep.q. ritate facitis, poffunt quidam . quantum admeeft , vana gloria deputare. Ideoque coram extraneis antiquerum dilla legite , ex quorum antheritate valeant qui audierint informari. Où il est à tematquer, que e'estoit devant les estrangers même que cet E vesque faisoit lire à fa table, & qu'il ne faifoit lite que des livres de

pieté, patee que e'eftoit la coûtume d'y lire les écris des anciens Peres, VII. On peut titer quelques préuves de l'amour de la pauvieré , de la frugalité , de la modeffie , enfin du fage & vertueux ménagement du bien des pauvres, dont les Evelques failoient profession en ces temps-la, des exemples suivans. Eulogius Evesque de Chingi estant relevé d'une grande maladie, faint Gregoire luy envoya un eheval tel qu'il put le trouvet, peut le foulager dutant sa eonvalescence, sut tout dans ses visices. Frum caballum vobis, qualem inve-nire penimus, de beneditione fantis Petri transmistmus, ut babeatis poft infirmitatem, cum que vellari pofficie Il y a donc bren de l'apparence que lot fque est Evefque estoit en fanté, il faifoit les faintes eourses à pied. Le grand faint Gregoire u'eftoit gotres plus magnifique luy-mefine, quoy que fon Eglife fuit plus opalente, & fa naiffance fi illustre. Parce qu'il confideroit qu'un Evelque n'a point d'autres ancestres que ses predecesseurs, en remontant jujqu'aux Apo-tres; & qu'une Eglise riche & opulente n'est que la depositaire & la dispensatrice du patrimoine d'on plus grand nombre de pauvres. Pierre Sondiacre qui gon-

vernoit le parrimoine de Sicile, ayant envoyé à ce faint Pape un cheval & cinq afnes, il luy fit répon-

fe qu'il ne pouvoit monter ny ce cheval, patce qu'il effoit trop méchant, ny ces aines, parce que quoy qu'ils fuilent bons, c'estoient des aines. V num no-bis esballum miserum. O quinque bonos asques trans-Lis. Ep.10. mififi. Caballum illum federe non peffum, anie mufer eft : illes antem benes federe non poffum , quis afini funt, Sed potimut , at fi nes continere diffeni aliquid vebis condignum deferatio, Martinico Evelque de Ravenne ne laissoit pas de jeuner souvent, quoy qu'il fust travaillé d'un vomissement de sang, auquel le jeune est tout - à - fait contraire. Il fallut que ce Pape luy en rétreraft plusieurs fois la défenfe, bay permertant de jeuner feulement une fois ou

Z.13. Ep.34. deux la femaine, après que fa finté suroit efte réta-blie. Si adec melior atem feeffe, de virtuem fiam fufficere peffe cognofcie , femel aur bie in hebdomada je-

VIII. Jean Diecre remarque dans la vie de ce Pape, qu'autant qu'il avoit de foin de reparer les an-L. 4. 6 E. ciennes Eglifes, autant il avoit d'éloignement d'en bastit de nouvelles, Qui videlicet omnivita sue tem-pere, sient nevas basilicas minime fabricarat, ita nimirum fabricatarum veterem farta telta cum fummo ftudis annualiter reparabat. La midifance neanmoins qui empoifoore les actions les plus faintes, pe trouqui emportoure su accoura res prossumers, le cou-va rien dans la vie de ce Pape, qui luy femblast plus exposé à fes traits, que les profusions extraordinal-res qu'il avoit faites du trefor de l'Eglis. Sicur à mejeribm traditur , cum calumniarum veterum incenteres Grogerium prodigum dilapidatoremque multi. plicie Patriarcharm thefawi perfireperent, de. S'ileft vray que ce grand Pape avoit épuifé les trefors de l'Eglafe, & qu'il cuft de l'aversion pour la magnificence des bâtimens, mesme les plus saines, il est évident aprés cela que c'estoit pour les temples vivans, je veux dire pour les pauvres, que toutes ces profusions

ent efté faites.

C48. 6.

IX. Ce n'eft pas que de fort faines Evelques n'avent crà que les revenus de l'Eglife pouvoient eftre loiis. blement employez a balti, à orner, & à enrichir dea Eglifes. Mais le faint Esprit n'inspire pas les mesnies mouvement à tous ceux qu'il anime, & il femble qu'il prend plaifet de faire reluite une infinité de différentea vertus dans la varieté inconcevable de la conduite de a plus faurts Evelques, Gregoire de Touts fait voir en cene tencontres l'opulence & la organificence des Eglifes & des vafes facrez de fon temps. Mais lea bons Evefques & les vertueux Beneficiers u'ons jamais creu qu'il leur fust libre d'user des revenus de l'E. glife , autrement que comme appartensm, non pas à eux en particulier, mais à leur Eglife, & à la communauté des pauvres. Le Concile d'Agde protefte que ceux qui foot du bien à l'Eglife, n'ayant autre stention que de tacheter leurs peches, n'ont garde de vouloir tien donner à l'accommodement & aux delices des Ecclefiaftiques. Ille qui denat pro redem. prisus anima fua , uon pre cammode Sacerdais pro-batur auferre, D'où il s'enfuit que les Beneficiers confiderent leurs revenus , non pas comme s'ils en eftoient les maiftres , & les proprietaires , mais comme un depost facté : Non quafi faun propriem , fed quafi dimifion Ectifia. Aust ce meime Concile de-clare aux Beneficiers que leurs vestemens , & il faut dire le mefine de tous leues membles, doivent frire éclater la modeftie & la fimplicité, qui est fi necessaite aux personnes religiouses. Postimenta & calcra-Cee. 10. menta etiam eie, nifi que religienem deceant, utivel

habere non licear X. Fortunat Evelque de Poiriers dans la vie qu'il a écrite de faint Germain Evefque de Paris, dit que la

plume ne sçauroit exprimer les liberalitez de ce grand Prelat envers les Pauvres , qu'il se contentoit d'une tunique, ou d'un mantesu fut fon cilice, afin de pouvoit veftir plus fouvent I a sus-C HRIST en la perfonne des pauvres ; qu'allant par la campagne à che-val , ou il chantoit les lollanges de Dieu , ou il s'entre-tenoit de chofes faintes , enfin que les repas effoient affaifonnez de la lecture, afin de noorris plûtoft l'efprit que le corps. Ceteram quantum slessos/puis fauri predique, explicari non petrus, nes fi tessus populi vax, Apid 5-iu unam fr conflutinat. Qui frequenter poli juge cili-tum de-cium, comessus una tansamea/ala, vetimina, quid. 38 Maj. quid erat refidui, unde pauperi tribuebat, ut inops calefieres, largiture algente, &c. Qui equicanem nin Ca 75.78. nere, semper de Des aliquid ann verbe contulte, aus cantavit. Curfum nudo capite dicent, etianfinix aut imber urgeret. Cum vero venit ad menfan, confaftum recitant adfinit minifter diving colloquia , neimer cibi fercula, animi paftus alimenta, plus faturaretur con-verva; nullumque tempus interpolans, que non aus alue

prodeffer . ant non upfo proficeres. XI. S. Cefaire reprochoit un jour à ses disciples leur peu d'application à la lecture de la table , leur ditant, qu'ils ne la mettroient pas si facilement en oubly, s'ils y prenoient aorant de planst qu'à la refection corporelle. I and nobis qued retinemm , dulciter fapie : Il- La. c. 19 ind vero queduen reimemus. Superem cordinafre nut. 11.

Saint n'ufoit point de linge. Ile benedilm non linteum, fed panner in ufam habuit.
XII. Mais il ne fe peut rien sjolter à ce que Ferrand Discre raconte des aufteritez, des abstinences, & de la pauvreté du grand faint Fulgence Evefque de Ruspe. Ses habits estoient non seulement modefter, mais vilt, parce qu'il ne croyoit pas que les vertus Monastiques de honoraffent l'Episcopat, Nanquam prettefa veftimenta questivit, Gr. Vua santum vilssima tunica five per all atem, five per hye-m-m est patienter induem, Orarie quidem, sicut ounes Ep-fcops , nultacenne mehaeur. Sic ftudes hamilitatis Cop. 18. birionem voftium corposalium fugient . us uec ipfa calceamenta fuscipient Clericorum, d'a Ses jounes eftoient continuels, & l'hospitalité qui est une veren Episcopale, n'eftoit pas pour lay on pretexte de faire bonne chere, Nusquam quesidiana sepania preterni fie , aut conditos fuavirer cibes vel inter bespieces manducavis Il ne mangea jamais de viande, les lemes & les œufs firent toutes les delices de fa table. il n'ufa jamais de viu que dans fes infirmites , & alors mefine il luy en faifoir perdre & le goût & l'odeur par la quantité d'eau qu'il y verfoit ; I huile puffoit dans son esprit pour une delicatelle dont il croyoie devoir s'abstenit, jusqu'à ce que la vieillesse luy sit apprehender de perdre la veue, & de se voir priver des celettes plassirs qu'il goûtoit dans la lecture, Huie suit beatissime Sacerdoi nullus alsquande exterse exjussi. bet generie cærnes accipere , fed fola fimpliciter elera, prifanat , & ova , quandin fuis juvenis fine eles ; poftquam vera fonuit , superfuso eleo manducavie ; ideo plus suasur alcum accipere, ne caligo pravalens ocu-lorum, loftianis impedires officiam. A wino antem sem. per fanus abstinuis. Si quando vero compettente infirmitaris necessicare, vine medico nei compulfus oft; calicibus pleuis aqua faperfundens quidpiam meri , nec faperis eine , nee ederis juenpdiente fraebatur. Dans fa dermère maladie qui fix auffi aigué, que longue il ne voulur jamais ufer de bauis, quelque inflance que loy en fiffent les Medecins : Il le contenta de fisi (. to. leur répondre, que ce remede n'empeschoit pas qu'un homme martel ne mouruft, & puifqu'il ne pouveit

pas écarece la mort, il no fallois pos luy permettre d'énervet la rigacut dols vie penirente qui il s'élois prof. cite. Numqui dalme, quagit, facre paesmet, ne home mertalis explete vies fant empere moriente? Siture prazimem mortem nec aparama calidamen? Sifunt fomenta repolier, ore mibe a/sera prijualeis; ne rigarem dais fervane profificate in fina difficione.

"X11. Mate regift) a de plus manuchite dans cerce colles frécione, de de plus parens miestrapes not respective montraines, elle foince; de cel montraines, elle foince; de cel montraines de la celle del de la celle de la ce

rices debita benedictions fraudavis , ipferum pampertati mifericorditor confutent.

X 1 Y. Bole recours once autres liberallites of S. Evergios Adam per legients for Olively a years of the state of the stat

XV. II y de freguence quel e suseráises Esceque d'Ampleres in edipente fue quel fan model de verme l'aplicapaire, es fue ceity de grant l'amdient de la commencia de la commencia de la mérite Belt se quel sume Pope travallen de éranfero els registre, ou les priest à bilis, ou à norre de Espiés megaliere, infair Gressor Appliente tour explant le conversion de samme, de à immontaile le forcement de De Postelona, que la festate profesion de la commencia de De Postelona, que la distant profesion de la commencia de De Postelona, que la distant profesion de la commencia de De Postelona, que la distant profesion de la commencia de De Postelona, que la distant profesion de la commencia de la commencia de la commencia de la forcement de la commencia de la commencia de la commencia que sem estate la collection de la commencia de la participa de la commencia del la commencia de la commencia de la commencia del la commenci

neteffe at infifteret , viam perapere poffet.

X V L. Je reviens à uns Everques de France, & je dis que si faint Cefaire Archeverque d'Arles a propose à tous les sideles cette regle invariable de l'Evangue, que toot leur superfiu est dû aux pauvres , & s'il a ajoûré, qu'ils ravissent en quelque maniere la vie aux pauvres, qui meurent manque de l'ecours dans leurs nécellites, lors qu'au lieu de se contenter d'une vie honneste & frogale, ils donnent aux pompes & aux vaniteu du monde , ou à l'agrandiffement de leurs enfans , ce que Dieu leur a donné comme en dépost pour les necessiteux ; il n'est pas étificile aprés cela dedeviner , quelles maximes ce faine Prelat enfergnoit aux Beneficiers , pour l'usage & la distribution de leurs biens patrimoniaux, & de leurs revenus Ecclefialtiques. Non falun decime stem. 9. non funt meftra . fed Ecclefia deputata : werum quidquid amplim quam nobis opon oft, a Des accipiones , panperibus eregare debemus. Si quad eis depurarum eft , ua. firm enpidisaribus , vol vanicatibus refervamus , quanti panperes in tocis ubi nos fimus , fame vel undiente mor-tui fuerine, noverimas nos rariouem de animabus illorum in die judich reddriures. Il le dit encore bien plus formellement silleurs ; Quecunque Dem excepto me-diocri & rationabili valla & vestica , sive de quacumque milicia , fine de agricultura contulerio , non cibi pecialiter dedis , sed per se panperibus ereganda transmi. se, Si nolneris dare, noveris te res alienas anserre s. z. quia ficur diri, bue folum eft nofrum, quod nobis vel neffrie rationabiliter fufficit.

X V II. On partageoir les offiandes & les revenus de l'Eglise en quatre pares , dont l'une estoit poor les pauvres, une autre pour tous les Beneficiers , la troifiéme pout l'Evelque, la quatrième pout les repararious des Eglifes. Les Evelques & les Beneficiers pourroient fe flacrer de cette peniée, que les pauvres ayant receu leur part , celle qui leut a efté affignée est encietement à eux , sans qu'ils soient obligez d'en donner encore le superflu aux pouvres. Mais ce seroit une illusion dangercufe. Cat 1 cette quatrieme partie adjugée aux auvres, est apparemment restée entre les mains des velques & des Beneficiers , pais qu'on n'en voit plus faire une distribucion reguliere, a. Ny les Evêques, ny les autres Beneficiers na peuvent recevoir des biens de l'Eglife, qu'autant qu'ils en ont befoin, & qu'ils font en quelque façon pauvres, 3, Les biens & les revenus de l'Eglife font effentiellement & originairement les hosties des fideles , & le patrimoine des panyres. Ainsi ut ce qui tefte après un entretien raifginable & modefte, conferve sa propre nature d'estre le bien des neceffiteux, &c une hoftre fainte, qui ne peut fans une espece de sacrilege, estre employée aux desces de la chair & sux vanitez du fiecle. 4. Si les seculiers mesme ne peuvent retenir le fuperflu qui leur demoure, aprés avoir fatutait aux neceffitez, & non pas aux plasfirs de leurs corps, combien cela est al plus certain & plus incontestable des Beneficiers, qui ne sont que les dépolitaires du bien des pauvres ?

X VII. Economic enter une fini bet maximo de fini e Criates. Soft in ferimense y la Lupes doiven le adamo de leur biene à Deu, au Cirryl &
ven le damo de leur biene à Deu, au Cirryl &
proposition de leur biene à Deu, au Cirryl &
proposition de leur de

Goods Goods

Lzez

quod nobis faperfluum est , non dederimus , res al invafinus. Si corre les dixmes les feculiers font obligez de donner aox pauvres le superflu des neuf pa reftantes de leur pattimoine: qui peut douter que les Beneficiers ne foient obligez par une loy beauco plus étroite, de donner aux pauvres, non feulement la quatriéme partie, mais tout le superfiu des revenus Ec-

clefiaftiques , après un entretien fragal & modelle! X I X. Il est affez visible que les dépenses aufquel-les la bienseance oblige les personnes nobles & élevées en dignité, ne doivent pas se faire du bien des pauvtes, ny pat confequent des revenus Ecclefustiques. Mais on demande si les dignitez mesme de l'Eglise exigent auffi des Beneficiers un peu plus d'écht & de dé-penfe, dans leurs habits, dans leur table, leurs meubles, & leut train. Cette question feroit trop longue bles, & feut trano. Cette querricon retoit atop songue à refondre, je diray feolement icy, qo an moins ce n'e-toit pas le fentiment de plufieurs faints Evêques dont il a effé porlé dans ce Chapitre, & dans les precedens, non plus que de faint Eloy Evefque de Noyon, au raport de faint Oilin Archevefque de Rollen, qui a éerit fa vie. Car cet admirable Prelat confidera au contraite l'Epifeopat, commeun estat qui l'obligeoit encore plus de renoncer aux pompes , aux delices, & aux fom-ptuofitez, & de faire prur ainfi dire, uoe fainte oftenta-tioo de la pauveteé, & de l'humilité Evangelique, con-

formément aux divins modeles de la dienité & de la conduite Fpileopale , Jesus-CHRIST & fes Apôttes. Eadem mentit conftantia eidem permanebat, nifi und Episcopalis ambitio, que cateris pempa fementum fubminiferare felet , ei plut fludium abjettionie exhibuit; & nude aly ad tempus videnur extelli, inde is amplins finduis humiliari , &c. Erat itaque humilitate fimmus , hospitalitate pracipuus , nutritor gregis piiffi. mus , paftor Ecclefia providus , dispensatus fidelu, erc. Denique emni Epife pali pempa postposita, populorum agmine contempto. Clericorum frequentia speca, fa-mulantimo obsequie relistie, pauperum semper caprivorumque delettabatur confortiu, Je laiffe le merveilleux détail des plus humbles fervices qu'il rendoit aux pauvres , aux malades , aux bleffez , enfin à tous ceux que leur mifere fait confideret aux yeux de la foy , comme les vivantes images de Jasus-Curist. XX. Je fçay qu'il y a eu des Evelques qui ont em-

ploye les revenus de l'Églife à des ouvrages publics,

qui sembloient dignes de la magnificence des Rois. Témoin l'Evefque Felix , à qui Fortonat Evefque de Poitiets a donné tant de lollanges, poot avoit comblé des valées, applany des montagnes, & opposé des di-goes à l'impetuosité d'one riviere, dont il changea le cours, afin que son débordement ne ruinast plus la Prim. L. J. fertilité des campagnes. Mais ce meline Acteur nos fait tematquer que la pieuse magnificence de ce Prelat, ne recherchoit rien moint que la propte gloire, & que son but estoit seulement en arretant les snondations de la Loite, de rendre aux pauvres Laboureurs les tetres qu'elle avoir desolées. Que prins in pracept veinti fine fruge rigabant, ad victum plebis unne f mulantur aqua. Altera de finoto metitur feges alma virorum.cum per te populo parturit undacibum.

X X L. Le docte & pieux Caffiodore exhora l'E. vesque Emilien de faire achever l'aquedoc qu'il avoir commencé par son conscil, afin de fournit avec abor dance de l'este aux peuples alterez, & de faire par fa

2 4. Ep. 3r. charitable liberalizé, ce que Moife avoir fair par oo
mitaele. Santhina veftra, qua in aquadullu reficiendo , probabilicara ex noftra authorizate fufcepit , celeriter ad effellum faciat pervenire. Nam quid aprint, quan ut sitienti plebi prevident aquas santtifimus sacerdes ? & bumana providentia fatiet , ques etiam miraculis pafcere debniffes, Imitaris enim am Maifen, &c. Hoc labore ino praftas populis, qued ille miraculie.

## CHAPITRE VIL

Le faint usage des biens d'Eglise parmy les Orientaux.

I. Exemples admirables du faint l'atriarche d'Alixandrie , lean Jameseur. 11. D'Eurychine & de Gregoire Patriarthes, l'un de Conflan-neple, l'autre d'Ansoche. Les leberaless de desnot avvars les

pecau. 211, La loy de faffinien ne permet par aux Euriques d'ampl les revenue Estimationnes à d'autres d'arres est aux helies de l glife; pom qu'on ne les a élesa que dans l'afperance qu'ils donnerent leur gatermanne mofene à l'Eglife.

eur patrimaine majore à l'Eglife. 1P. Panventé merueillenje du Patriarche Jean le feineur.

L. N Ous avons déja dit que le feul Patriarche d'Alexandrie Jean l'Aumônier peut balancer la victoire de la charité Episcopale, & du saint usage des biens Ecclesiastiques entre les Occidentaux & les Otientaux, Ce saint Evesque n'usoit que de meubles, d'habits & de couvertuses de vil prix en son partica-lier, Quod in infino fratureconderes, et vilibus ope. Cop. 10. rimentis in cellula fua steretur. Un tiche Bourgeois ayant vû un jout que la cooverture de son lit n'estoit que de laine, & estoit toute déchirée, luy en covoya une de treote-fix écus : le conjurant de s'en fervir pour l'amour de loy. Le Saint eut de la complaisance pour ce Bourgeois pendaot une nuit : pendant laquelle ses omettiques entendirent les fangians reproches qu'il se faisoit à luy mesme d'estre si bien conché pendantque tant de pauvres fooffroient le froid & la nudité : de manger du poisson, & des legumes, & de boite du vin vendant quetant de pauvres elloient travaillez de la faim; enfin d'avoir une converture du prix de laquelle cent quarante-quatre de les freres & feigneurs, il entendoit les pauvres , pourroient effre couverts. Quanti defiderant faurari de felis elerum, qua praficientur de coquina mea, &c. Tu expellans etiam aternam fucunditatem affequi , & vinum bibit . & pifces immanes devoras , &c. En fuite ce vray Pere des pauvres apprehendant que le fouverain Juge ne lou dit un jout comme au mauvais riche, qu'il avoit vécodans les délices en ce monde , & les pauvres dans l'indiger ce & dans l'affliction , & qu'il effect juste de leur laiffer les délices immortelles de l'autre vie, & d'en épr ver à son tour les miseres: il envoya vendre des le matin melme cette couverture, en diffribus l'argent aux pauvres , & le melme Bourgeois l'ayant rachetée & la luy ayant renvoyée, il la revendirencore, eftant resolu de la revendre autant de fois qu'elle luy seroit redonnée, Car il prenoir plaisir de vendanger pour ainsi dire les personnes tielles , & sur tout les avaricieuli dire era personare a fes, & il difoit agreablement qu'il n'y a pas de meil-leure action que de les déposibles, fi l'on peut, jusqu'à la chemife. Suavizer quafi vindemakas enmille fan-Eine , panlatim ab eo multa anferent , & dicebat femper , qued posser alignie intentione dands pauperibus exposiare ároices, & ipsim etiam hypicamissum ab eie benevale auferre , & non peccare : & maxime fi funt aliqui immisericordes & avari, Il ajoûtoit que faint Epiphane avoit autrefois usé de ce pieux artifice pout dépouiller Jean Evesque de Jesusalem, & donner son

argent aux panvres. II. Le celebre Eutychius Parriatche de Conftantinople estant suppellé dans son Siege après un long exil, & y faifant une entrée folennelle, n'estoit monte

University Const

Die für im er vol animal, a l'imitation de fen di Maille die. Pept pept quel deven efter en ; ca' la reza. & quelles effectes fe signification ; ca' la reza. & quelles retorne fes dependes. G ; re Parriarsie v'Animorbe ne v'acquir pas nominal vi imp pe fis l'he ilter extraordinairer ; que par ti d'autres quelles essements. Il domant indiffére d'autres quelles essements. Il domant indiffére d'autres des la respectation de la consiste de la chainer d'ac essa autres entodionn activit les une fe

chains of areas minimum tellum greeklys of the Vall minde. If you managing primation (frit legislation librarian season of the information (frit legislation librarian season of the information is greekly to be provided to the proposition of the information of

nen nial d'y re ma dain fiserait.

11.1 Le de postura certain que l'Empereur Juli.

11.1 Le de postura certain que l'Empereur Juli.

11.1 Le de postura certain deux lui finant l'entires, ex un territorie de l'entires de l'enti

spant, an piena groun Jaconstitute du remytar, quan se primera (Education de presente et al estiment Vida) pour les Freiques voile; pour les Malmiolitauess et Hoffstaux un printente autorite describent de sel Hoffstaux un printente autorite de la compression salt cere propièteus, ma cerificient delives sam place ple, es uns follem su extrafégient de la mouvement, fel cium sonici que habere cium contigent hoten motre. Vec con que coete la le vide from le Fadreure V. Cere su pos cereit la vie de l'em le Fadreure Ven l'ange aboviet e de martine passe nom de mattel ven l'ange aboviet e de martine de passere.

& de la power. Aprés vour équal tous le mois de la fair fuji de l'appendit sous le mois de la fuji de l'appendit sous de la fuji de la fuji de la fuji de la patricipie. Aprés amort de la conso pour che fun patricipie. Aprés amort de la conso pour les tendits cas que l'action pour le l'action pour le tendit ca de pour le l'appendit de l'appendit de la conso pour le l'appendit de la conso pour le l'appendit de la conso pour le l'appendit de la conso del conso de la conso de la conso de la conso del conso de la conso del la conso del la conso del la conso de la conso de la conso del la cons

## CHAPITRE IX

De l'Hofpitalite

Le Concil de Méseu vers que la Enfoques 43? una paleo entreple ant folles, à amer l'algorable.
 Gregori 11, trofica à Bradjace Arthres que de l'adea passe en la table des Rodfaces, arrejice, afin de la conservation d

par entermite.

III. Janua d'un die que les Krafquie etranzets ne pense à puispour dinanger souver la Eurépeas.

Et P. Lemples admers des de l'impedabil de fairet la cide faise Coffers, par les Cotes de pour les Langues.

V 11. V 11.1. De favos Gregorie Pops. X. Inflances de co Papa pour preza: les autres Espéques à l'Enfalai.

X. Hoßitalist protesiuse de l'Eglife Romains XI. Lis Right: Honofloques seconomandens tesse weren. Galle de femat Benough

XII. Manure religions/e de spersois lo Helles.
XIII. Cult de fanut direction screepe lo Monas del de l'apparlei. Pourques y & de poulle mouves.
XIII. XV XVI. Deurfersemacques de l'infpataisé del Eglió d'Esque.
XVII. De celle d'Augisterre.

XF111. De celle d'Alexandra. X1X. Les trouves esterbies aux Clerc es Orius eje en Octident. XX. Les hoftellerus éjuses aux refrits eurse, relavisobel linégatable fres commune.

The A verm de Traffysika i vir delt grachle og janjaffist and ne jesperden Chapters, og eile
accite blein deltre entende en pen plot an long, den
erette blein deltre entende en pen plot an long, den
erette verm an de Vergiere, g. de kom le festellistignen,
alla ogist, den fallens som federmen het Predicartens,
alla ogist, den fallens som federmen het Predicartens,
alla ogist, den fallens som federmen het Predicartens,
alla ogist, den fallens som federmen het der
festelle som de den generatie freiste den pen
feder i kent de state den generatie freiste den pen
feder som de state generatie de generatie spens
feder og de fallen fallen federmen frei dipp
federe i kuftger eretpenn fejfel fed mene frei dipp
federe state freiste freiste freiste freiste spens
feder og de freiste freiste freiste freiste spens
federe spens freiste frei

time is author me use Civil immen.

1) I. E fair Agent is Alongue Doudace conIII. E fair Agent is Alongue Doudace onIII. E fair Agent is Alongue Doudace ongre served in Errhan Kells Printer, Joseph to sense
ger served in Errhan Kells Printer, Joseph to sense
to Condense ne producentalmenta à Homes de loye
conventione. In the Control of the Control
conventione de la control of the Control
conventione, or yellow takes produce the Control
conventione, or yellow takes the Control
conventione to the Control
conventione
conventione
conventione
conventione
conventione
conventione
convention
conventione
convent

the LA DIR PI Num antem & in 18th processing, que tibi adjut

nom prakter, oljevener dabbit.

11. Anna Ariveredig de Verne Gerent Kant.

12. Anna Ariveredig de Verne Gerent Kant.

13. Anna Ariveredig de Verne Gerent Kant.

14. Anna Ariveredig Tarafiga Massinia, og de Adele
daton en Ferretal Tarafiga Massinia, og de Adele
daton en Ferretal Tarafiga Massinia, og de Adele
daton de Gerent Gerent Gerent Gerent Gerent
daton de Gerent Gerent Gerent Gerent Gerent
daton de Gerent Gerent Gerent Gerent
daton de Gerent Gerent Gerent Gerent
daton Gerent Gerent Gerent Gerent
daton Gerent Gerent Gerent Gerent
daton Kondon en Gerent Gerent Gerent
daton Kondon en Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Kondon en Gerent
daton de Gerent Gerent Gerent
daton de Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
daton de Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent
de Gerent Gerent Gerent
de Gerent
de Gerent Gerent Gerent
de Gerent

of the parties were a Entirector to this little point of the parties of the parties of the parties of the parties period by the parties of the parties period by the parties of the partie

V. Reemon Lini Cellinquis relung some operating quick ground read any money princing quick ground read and r

VI. S in the receitation is one technical.
VI. S in the Domes to Ever with Many, done Gregaine unt if it Eloge, fanoit sufficie is to a
ble Be mangeoit to did des pauvres voulant

po fill warn't fulneous, non it

if men & noarre

de 1232 Cu x 157 Heforms

de 232 Cu x 157 Heforms

inguaine Religious. A four in pinchi and pin

ceux que la brutale fureur des Lombards contratonous cela il avoit toûjours des pelerins à la table, il Inst me, qui avoit bien daigné se revêrir de la figure d'un Etranget. Tanta bespitalitatis Gregorius in ipso etiam Patriarchio permansis, us ovceptis bis, quos cam per di. verfur regimes , gnum Roma quoque Langabarderum perfula gladies fugientes . Ecclofiaftica flipe insferieur. dicer untriebat ; ad menfan queque fuon que idie pere. grines quefibet invitaret. Inter quet die quadam nuns acceffin, in cujus manibus dum iple ex humiluatis minifterie annam fundere weller , Ge. Une autre fois convier douze pelerins à sa table , il s'en tronva trei ze, il examina le tietzième, & apprit de luy qu'il effoit un Ange du Ciel, & qu'en vûé de fei liberali tez envers les pauvres , Dieu l'avoit fait fuccessour &c Vicare de famt Pierro, dont il avoit efté le fidele mitateur dans le diffribition des revenus de l'Eghte sux necolliseux. Quia hac bilari animo tribuifti, dellinavis L. Es 24 te Dominus Inccefferem grane Vicariam Apollolarun Principis Petri, cujus & virtutem imit atus es, dam fub.

WILL, G. faint Piper spir regularly about the street of the color of t

IX. Sith Greyner relies with field name belong, pair by proving a chamble general 6 by charge Paffordis. Lest up il cours a China Paffordis. Lest up il cours a China Paffordis. Che final feet and the first service of the China Paffordis. Lest up the first field to the first service of the first field to the first field field to the first field fiel

La titl

## touchant les Benefices, Part. II. L. IV. Ch. IX. 407

QUALITY IN CONTINUES AND CONTINUES OF A STATE OF A STAT

Birth, "Quit a contained view cell death are Varie of the Birth," Quit is contained view of the state of the cell and the tell on plants. Pour life destagged, see Cents import, and a little cell and the cell and dark purchase Philipps consensation in a least fair the dark purchase Philipps consensation are cell cell and the cell and the cell and the cell and the cell and dark purchase Philipps consensation are cell personal error pursuas highlants fair dansients explorations, of the Lincidia, midwall after any farme engineer of the cell and the cell and

fort déclarges fuel l'actiquent by journant de fands parcet des J. Que en hojières, ou Médium fondes de deux par les Laspest, choices par eux ordines foit.

8. deux par les Laspest, choices par eux ordines foit.

8. Caux event deliberalité revent pouvers, de d'Anglaind de veux entre deliberalité revent pouvers, de d'Anglaind envent courts offers de professors, femille envent entre foites de professors, femille en except de l'anglaine de l'appet de

in a vec adomator en incurrente en secentiere, 'austinité de l'action de l'act

tecrotis swee Lant de liberalité.

X I. Ce fue pres et les fue ce modele de christé que faint Benoît forma si Regle, où il ordonne de recevor à l'hospitalité de la Labée de l'Abbé, tout les passins de tout les peleins, non feulement les tiches qui se fout considerer par des vois hamaines, muis aussillé de métine principalement les pourres, que la fernalité amérine principalement les pourres, que la fernalité autre les visus de la visus peut de la visus peut de la visus peut de la visus peut de la visus de la visus peut de la visus de la vis

Liv. I V. Part. I I.

buljites sanquam Chriftus fiftipiantur. Omnibet van. Cop.31-16 grau bonne exhibetures maceane sames dompletis fals ob pertgense. Spergrensen pergiranem macine fufceptus somi cora felicites textibetures, qui ais 19fte tudciptus somi cora felicites textibetures, qui ais 19fte tudgic Chriftus felipotere. Nan destron terrer 19ft fibiexityit bonoven. Mesfe Abbatu cum befisirbus & paversona fit filmete.

regrous für finger.

XII. 1. Indipolitati qu'un errequie enver la vicher, a XII. 1. Indipolitati qu'un errequie enver la vicher, de Co-cherchox plus â les édife qu'ul în bim traiste. On cherchox plus în les édife qu'ul în bim traiste. On commençule piretre, pais no publica în 
temen. Le commençule piretre, pais no publica în 
temen. Le commençule piretre, pais no publica în 
temen. Le commentule piretre, pais no publica în 
temen. Le commentule piretre p

X 1 i 1. Tours les Regles & cous les Moustheren e Capitopieren pas gloriemes à Indipinale. Celle de de la affanchie mili des magnitudes qui l'accompagent, de la tallat il laborit concentiere qui l'accompagent, de la tallat il laborit concentiere de la recompagent, de la tallat il laborit concentiere de rouge. Data indipierere faultan entresant softens muties Cell 11. Chillen negliere. Pai faite ne sente moffens muties Cell 11. Chillen negliere. Pai faite ne sente moffens muties Cell 11. Chillen negliere. Pai faite ne sente moffens muties Cell 11. Chillen negliere. Pai faite ne sente moffens muties Cell 11. proceptus, Mais II fait transpray que Cell na Monte faite de la viel de la faite que cel article chardité, ac que cel lour principalment reun de la Ville, que no horr en el évidence. Ce ne la pos de publica, repén précisir, audes bales, l'inchin méner plus pils que cell Ville, que un modelle ne l'accompany de la de la ville de la company de la de la ville de la ville de la de la ville de la company de la de la ville de la ville de la ville de la de la ville de la ville de la ville de la de la ville de la ville de la ville de la de la ville de la de la ville de la ville de la ville de la ville de la de la ville de

XIV. Same Infore Erreine de Seculie ne donne point de home a la charitable huffertalle for Federa is a vera que a la maision four un habejo de charité ouverne de la maision four un habejo de charité ouverne charite de la companyation de la c

mefme à la campagne.

inhumanus of. Cela est empronte de faint I refoine.
XV. Le Concile I II. de Toldep autoir apparem. Can. 7,
ment de la table des Evelques, oul les hosses ellement
recrosa quanti oll ordonnoir d'y faite lue les divines gletures, pour en banni les discours inunites, & rastifiére
enménne temps ("Fefris d'une vinual celeste. Le sausi
fabrella all couvieus les listificipraramen divinarme maifcentre, per hee enim d'a mina adaptionnes in human.

fateriardi convosa intis propurarum airvanerum muscamir; prin te miss d'anima adaficamir in humans. 4 fabila suu nuteffaria prohiberare. X VI. Les Monnifectes d'Eligane par un excès Cas. 3. d'hofpicolité, efficient tombez dans le déreglement, locique le Connéle II II, de Saragore le nar dérendi de donner logement à l'aventi mus perfonnes réculières, excepté les pauvers, & les perfonnes d'une veren fa

United to Gregor

C4. 13

éprouvée, que leur converfation ne puft eftre prejudiciable au recueillement & au filence des Religieux.
Nafas deinesp: facularism : fes paefacios : fes expermifis Abbais intra clauftra monoferierum : bsfpirandi. vel commerandi habrar receptaculum ; excepte quos vica probabiles, egenos aus pauperente depressos inspellio previderie Abbaiu, quos & suscipete benevola voluntare un Menafteriu, & alendor elecmofynie

modie emusbus finimus. Ce Canon nous fair remarquer quolque chofe de plus qu'une hospitalité passagere. Car il y est permis aux Abbez de donner un sejour permanent dans leur Monastereà des personnes preuses ou necessiteuses, & de leur fournir charitablement tout ce qui peut eftre

necessire pour leur entretien.

X V I I. Le Concile d'Angleterre affemblé par le grand Archevesque de Cantorbery Theodore, ne per-met pas aux Evesques, ny aux Clercs étrangers de s'ingerer dans aucune fonction sacerdorale, sans l'agrément de l'Everque leur hoste. Fe Epistopi atque es . multique corum licear ullum officium facerdirale . absque permissu Episcopi . in cupus Parechia esse cognos-

CHAP. Ager.

X V 111. On poursa facilement juger svec quelle effotion de charac le faint Patriarche d'Alexandrie, qui fur furnommé l'Aumônier, s'appliquoit à l'hospitalité, puis qu'il fit bleit un hospice pour les Moines seuls, afin de les y recevoir rous radifféremment. Hospisse

recipiebas Menaches . & bones aftemaras . & mal adificabas max Xenodochium ferfum . & appellavis boc Xenodochium omnium Monacherum.

X 1 X. Le Concile in Trullo défendit de dreffer des hostelleries dans l'enceinte des Eglises, ou d'y exposer en vente les chofes melmes qui le mangent, afin de ne pas faire de la maifon de Dieu une maifon de rraficpas raite de la manon de Lieu une manon de tranc. Quad neu sporte intra facite ambient campanrima oficinam, vel esborum species proposere, vel alias ven-deseuer sacres sum venerationem Ecclesiu servantes. La défencie nel pas moins expesse dum le même Con-cile, que les Cleres ne tiennent pointeux mesmes hô-C45. 76. tellerie, puisque les Canons des Apostres leur défen-

Con Apall dent meline d'entrer dans les tavernes. Nulli licere Cle. rico cauponariam habere tabernam. Si enim in cauponam ingredi non est permissim, quanco magie aliie in ea ministrare. C'ea que non licer ipsi traiture. Le Ca-non des Apoltres excommunie les Clercs qui mangent dans le savernes . si ce n'est en voyageant ; Si Clericus inteberna comedent inveniarur, excommunicetur, nife in pandocheo in via . in necessitate. Le Canon de Lao-Can Land dicce leus en avost mesme désendu l'entrée. Le Canon La. Carth du 111. Concile de Carthage renouvella celuy des A-

polites. Clerici cibi vel pune canfa non ingrediantur 141. 57. sabernas, nifi hofpren caufa neceffe fit.

X X. Je finitay ce Chapitre par une remarque qui ne fera peut eftre pas inutile, pour faite bien com-prendre les raifons qu'on avoit dans ces fiecles paffez : de tant recommander l'hospitalité , non seulement aux de tant recommander l'holpitalite, non lévlement aux Beneficiers, mais sux L'siques melines. C'est que les hostellenes publiques n'estoient point encore si fre-quentes, ny si communes qu'elles ont esté depuis, & qu'elles sont encore au moins dans ces parties de l'Europe, que la Réligion, l'Empire, la police, la poli-teffe, les arts, & les feiences femblent avoir choist pour leur plus aimable fejour. Car l'Arique & l'A de font encore demeurées dans la mesme disposition de l'ancien monde, & les voyageurs y font presque obli-gez de potter, pour ainsi dire, leur hostellerie avec eux, & de camper le plus fouvent au milieu des campoenes. Cette remarque le peut justifier par Gregoire

de Tours, qui raconte comme la fille du Roy Chilpe. L. s. e. 45. ric allant en Espagne pour en épouser le Roy, campa à huit lienës de Paris , & puffa la nuit dans fon pavillon. Lupentius Abbé de faint Privas en Groundan compoit L. 6. 1. 17. aufi en voyageant. Cela effoit donc affez ordinaire en ces remps-là.

## CHAPITRE X.

De l'employ illicite des revenus Ecclesiastiques. De la chasse, des danses, des comedies.

1. 11. 111, La chaffe difendai parles Craciles aux Resinfa-

liques IV. Tours form de chaffe à souse form d'Ecolofiafiques. V. Alefan d'Afrikor max chaffes publiques. V.I. V.II. V.II. IX. Toutes form de danfes défendais par

la Cacilo de la Pers. X. Non par feriement coller qui renoient encore quelque chefe de Calabara

XI. Do colles qui on fair reprofessor par les james éculians. XII. XIII. La chaffe encore plus exprofessonse défendas aux Clercs de ann Mones. XIV. Les Peres declares, contre la chafe

XV. Les Sellacles publics defendas aux Clores. Le faint l'ob-que Thomas y afifie par une juge condejendance. XVI, Sentemes admirables du Patrantin Taraile, de l'éignoment que derveus avoer les Clercs de tous les diversifemens du

XV I I. Les footacles publics abolis peu à pau pur les Empo-renre, & subjeurs défendus aux Clarts par les Locs & par les XV 111. XIX. XX. Suite de Conciler & der Peres, qui en-er defens ann Cleres les fastacles, les danfes, les feftus, les di-

A Prés avoir esposé les lossables emplois des revenus Ecclesisfiques , il sera bon de dice quelque chose des dépenses illicites qui peuvent s'en faire à la chaffe , au jeu & à la guerre. Quant à la chaffe , le Concile d'Agde défendit aux

Evelques, aux Prefixes & aux Diacres de nourrir des chiens ou des oyleaux, & pauit de lupention, ou même de déposition les contrevenans. Epifoque. Presty. Con. 15. terie. Diaconibus, cames ad venandum, aus accipitres habere non liceae. Qued figuus saleum perfunerum su hac voluneare desellus fueris, fi Epifenpus oft, eribus mensibus fe à communione fuspendae. Presincer danhus menfibus fi abilineae, Diaconus vero ab omni oficiovel communione coffabit. Le Concile d'Epone renouvella Can. 4 ce Canon en melmes terme

11. Quelques Everques convrirent la paffion qu'ils avoient pour la chaffe, du pretexte de faire garder leur musion Épifcopale avec des chiens. Le Concile I I. de Miscon leut representa que leur Palais estant ouvert par le devoir de l'hospitalité à toutes sortes de personnes , ils ne devoient pas exposer leurs hostes aux mot-fures des chiens ; que la maison d'un Evesque ne devoit point avoir d'autre garde, ny d'autre défense que la priere & la pfalmodie, incompatible avec les chiens & les oyicaux de chaffe. Polamus qued Epifespalis de- Cas. 18 mus, que ad boc Des favente inflitues eft, ne fine perfonerum acceptione ammes in hospitalitate recipi at , ca. nes non habeat : ne forte hi , qui in ea miseriarum suarum levamen habere confidunt, dum infesterum canum morfibus laciantur i derrimentum verfa vice fuorem fustineant corporum. Custodienda est igitur Episcopalis habitatio hymnis, non larratibus, operibus benis, non morfibus venenofis. Phi igieur Dei est affiduieas canzi-lena . monstrum est & dodecuris mea . canes ibi . vel accepieres habitare

III. Boniface Archevesque de Mayence consulta

(100

## touchant les Benefices, Part. II. Liv. IV. Ch. X. 409

le Pape Zacharie fut la conduite qu'il dévoit tenir en-vers les Evefques adounez à la chaffe & à la guerre? Sunt tamen chrieft, & inverieft, vel venaperer, & aus pugnant in exercise armati. & effundunt propria ma-nu fanguinem bominum. Ce fut lans doute avec l'autorité de ce Pape que ce Prelat fit défendre la chasse avec des chiens ét des oyseaux daos le Concile qu'il af-Rpil. 105. Sembla. Venationes & filtraticas vagationes cum con-bus. & ne accepteres & falcones bubeane, prohibuimus. Cette désense se trouve en mesmes termes dans le Concile de Liptines, où Boniface prefida; & elle est éten-

due à toures les personnes Religieuses , Omnibus seron Dei, Ce qui comprend toos les Cleres & tous les Religieux, Le Concile de Soiffons nomme les Clercs en C45. 1. general, Et omnts Clerici fornichtionem non faciant.

nee habitum laicorum portent, nee apud caner venatio-

nes faciant : nec accipieres portent. I V. Il est vray que ces Canons défendent plus ot dinairement la chaffe tumultucuse, qui se fair avec des ehens & des oyfeaux, parce qu'elle est aussi la plus or-dinaire, & la plus opposée à la modestie & à la profes-sion sante des Ee de siastiques. Mais oo ne peut doutee que la chaite en general n'y foit abfolument défendué. Sont venetores, Ge. Probabaimen venetiones, Ge. L'esprit de priere qui est le propte caractère de la profession Ecclesiastique, est generalement incompatible avec toute sorre de chasse.

V. Le Concile in Trule défendit non feulement aux Ecclessaftques, mais aux Laiques auffi, la vue mefine des chaffes publiques qui se faisoient dans les amphi-theatres. Il leur défendit en mesine temps toures sottes de spectacles publics, la comedie & le bal, avec peine de déposition pour les Cleres & d'excommunication pour tous les sideles. Omnies problèse has faulla & univerfales Synodus ees, qui decunter, mimes. & cerum Speltaenia : diinde venationum quoque peltationes. atque en fcena faleationes fieri. Se quie aucem prafentem Canevern contempferit . & fe alieus corum . qua funt toeiza, dederit, fi fit quidem Cleriem. depenatur; fi ve-ro laicm, fegregeinr. La grandeur de la peine est une preuve certaine de la grandour de la faute ; & fi la voë

melme des chaffes publiques est interdite sux Clercs, il n'est pas étrange qu'on leur défende toute forte de

chaffe en particulier. VI. Quant aux danfes, ce melme Concile les défendit encore plus expressement dans un Canon suivant, foit en public, foit en particulier : Sed & publie ai mulierum faleationes, muleam noxam existemique afferentes , talli volumus: quin estam eae qua nomine corum . qui falfo apad Gentiles . dy nominati fune . vel nomine virorum ac mulierum fiunt . faltacients . ac mysteria, more antiquo d' à vita Christianerum alieno, amandamus O expellemne. Si feut Clerici : depuni subemus : fi vere lasti , fegregare. Oil il paroift que les Clercs eftoient exposez à ce ctime aussi bien qu'à la ine, Enfin ce Concile condamne la coutume radicale & Superflitiense d'allumer des feux devant les maifons nox jours de la nouvelle Lune, & de fauter por deffus. Can. 65. Qui en Novelnesse à quibufdans ance sua efficieux & donne accendanter, rogos, supra ques essans antiqua quadam cussucendine salire inepee ac desilire folent , ju-

rmu deincepe coffare. VII. Les amateurs passionnez de ces danses prophanes , les voularent couvrir du faux pretexte de religion & de piece, en confacrant aux feltes des Saints, & celebrant à la porte de l'Eglife ces divertiffemens fi contraires à la fainteré & aux loix de l'Eglife. Aussi le Concile III. de Tolede employa mefine l'autorité Royale pour

les banoit. Exterminanda emnino est irreligiosa con-futindo, quam vulgus per santernos setematates agere Liv. IV. Part. 11.

confuevit) se populi qui debene officia divina attendere, faltationibus C terpibus invigitent tenticis, non foliom fibi mecenti, fed C religioforum officis perfrepanti, Hot essum se ab omni Hispania depellature, Sacredonum et valcinos, Constili Confuera essum se & judicum à Concilio favilo eura committatur. Voicy les paroles de l'Ordonnance Royale, Luad ballenstia O surpes cantici probibende funt à fanitorum felen-

VIII. Ces danses impudiques avoient déjaefté dé- sem sup criers & condamnées du remps de faint Augultin. Ifti de Temp. infelices & meseri hominer, qui balationes & saleationes ante ipfus Bafilieus Sanitorum exercere nun metment : nec erubefeunt . Christians ad Ecclesians veninus , pagano de Ecclesia reversumur. Onta ista balando confuern-do de Paganorum observacione remansis. Je sçay que ce Sermon o'est pas de faint Augustin, mais voicy les patoles d'un ouvrage incontestable de ce Pere contre les danses; Norum est emubue, nugaces & eurpes fatea. L. 3. Coura tuones ab Episcopis sitere compesses. Il ajoute que des cale.

Evelques ameroient mieux eitre condamnes au feu qu'à la danse par les perfecuteurs.

1 X. Ce Pere femble faire allusion au Canon du Ced Can

Concile Africain , on les danfes font interdites , comme la matiere de la licence & de l'impudicité, qu qu'on les voilait d'une fausse apparence d'honorer les eltes des Saints. Quibne diebm etiam qued pudern oft dicere , faltationes feelerarifimme per vices atque areas exercease : ne marronalu bosor. & sum bilium faminarum pudor device venientium ad facra. erffeman diem . immiis lafeivientibus appetatur. nt

eriam spine fantia religionis pene fugianer acceffus.
X. Ces Conciles & ces Peres n'en vouloient pas ent aux restes de l'idolatrie , qui estoient demeu rez dans les divertiffemens prophanes de la danfe, mais à la mollesse, & à l'impudicité qui en est inseparable. Saint Augustin le dit nettement , Novem eft emmbes nugaces & enepes falentiones felere ab Epifcopu compefes. Les Canons ont banny les danfes qui le faifoient en l'honneut des Saints à la porte des Eghles. Saint Ansbroile expliquant ces paroles de l'Evangile, Contaviorone expanguant ces parofes de l'avangue, Cameu-mus sobis C'um faltaffis, temarque que ce n'est pas une agitation compsifice du corps qu'on exige de nou-puifque la danfe n'est pas supportable metime ant nes gens, parce qu'elle ne serr qu'à allumer le feu de l'impureré : mais il v a une autre mouvement hatmonieux des vertus, qui effoit figuré par la myfterieuse danse de David devant l'Arche, Cavendum, ne qui Di pa valgari quadam fermonis lunus deceptus interpretatione, puter mobie faltationis lubrica bifirianicas macus O fiena deliramenta mandari; hae ettam in adolefcentula atme vistofa finis. Sed faltationem eam man-davit , qua faltavit David ante arcam Domini. Non ergo illa deleciarum comes atque luxurta faltatio pra-

X I. Cette digreffi on ne fera peut-eftre pas inutile, fi l'oo coofidere que les Ecclefialtiques, & mefine les perfonnes Religieuses, pour n'avoir pas fait affea de reflexion sur ces Ordonnances saintes de l'Eglise, fone encore representer des actions publiques par les jeunes étudians, & y entremélent des danses & des balers. constne des divertissemens innocens. Je confesse que cette innocente jeunelle conferve ordinairement la pureté parmy ces reprefensations divertiffantes , mais outre que la puteté de l'ame n'accompagne pas toûjours l'innocence de l'âge, poutquoy donner à des ames putes des inclinations qui les porteront un jour à des p firs criminels ? Si les bals ont efté fi fagement & fi fouvene défendus par les Peres & les Conciles , Balationes fairationer , pourquoy les maiftres de la pieté & de la fagelle en donneroient-ils les premières impressions &

les premiers preceptes? L'apprentifiage d'un exercice erminel peut-il efite innocent? X 11. Il est temps de finir cette digression, & de te-

venet à la matiere de la chaffe que nous avions quittée, & de dire que le Livre Penitentiel du Pape Gregoire 111. donne un au de penitence aux simples Clercs qui auront chaffe, deux ant aux Diacres, & trois aux Prefires. Si quis Clericus venationes exercuerie, uman ermum pareiteut. Deutomu dues. Pretbyter tres. Saint Boniface Legat du Pape depota Setvilion Everque de Mayence, dans un Synode, pout avoit tué en guerre, éc pour avoir chasse. C'est ce qu'en dit l'Aureut de la

vie de ce Saint

XIII. La Regle que faint Ferreol Evefque d'Uzez donna à fes Religieux, leur interdit la chaffe, comme an divertificment trop mondain & trop diffipant, oil l'ame se tépandant hors d'elle-mesme par des courses égarées, devenoir elle-melme la proye des demons. Ca), 34. Inter catera munde delectationes, were first Mana-chus vernationem exercize prohibitum, &c, com fire posini debeat, visia pro bestis esse maitanda, &c. Bemm ergo vita fua curfum curfibus vanus perire sudicet. C.c. Ne postponens Monachum, ferarum & teste capcione capiaine: & facularibus defiderus irretisus, ve-nater agrefium bestrarum, adversary & ipse siat venaeis. Les Religieux avoient d'autant plus beioin de cet avis, que leurs Monasteres estorent ordinairement dans des forelts : & que les beftes faifoient affez fouvent le dégait for les terres qu'ils avoient eulrivées. Ce faint Leg flateut leut permet de lâcher les chiens aprés elles pout les mettre en fuire, mais non pas pour les prendre, parce que ceux qui ont une fois renoncé aux vains plaifirs du monde, doivent chercher en Dieu feul toutes leurs delices, & leuts divertissemens. Sed foli Des vacandum congaudent, quem experit. Il est évident que ces tations ont le meime poids à l'égard des

XIV. Saint Ambroise avoit temat qué avant saint lerome, que l'Ecriture ne nous reptelente que deux In P/a. 113. Chaffeurs, Nemrod & Efail, qui font la figure des insd. 34.4.15. pres &c des teprouvex. Densque malines inventeum, in Augustin parle des Chaffeurs publics dans les am-

phichestres, quandildit que e'clt le criose qu'on aime, In Pl 101. Se qu'on tecompense en leut personne : Que venuseribus demant , quare demant? Her in ille amant , in que

X V. La chaffe des particuliers fetvoit tres-fouvent

neque fimme eft

à fournir des bestes aux chasses publiques ; qui se suifoient devant le peuple dans des heux destinez à res paffeteorps prophanes. Les Conciles ont défendu aux Ecclesialtiques d'estre presens à aucun de ces spectaeles, foit aox courfes de chevaux dans le Cirque, foit Syndas an aux jeux & aux comedies dans le rheatre. Ne eni lierat Tral. can. corum, qui in Sacerdorali ordine enuncerantur, vel Manachorum . en equorum currientu fubfijtere . vet feenicor Indot fuftinere. Le içavant 8c pieux Evelque d'A-pamée Thomas , ne lailla pis d'allittet à un combat de chevanx à la course dans le Cuque, par une sage com-plansance pour le Roy des Perses Corrors, donrel von-les appailes la cales. Themes are une della oit appailer la colere. Thomas vir non dollrina medo, fed reite faltie eriam facile praftantiffimus. Qui forte Evege. I. 4. una cum Cefrit cerramen equerum in Cerco Spettare . li-

Quad properren ab eo faltum eft, ue omnibus medu Cof-rois , furorem melirer misigarerque. X V I. Voila jusques où ce faint Prelat poussa sa charitable condescendance, dans une extrême necessia-

té d'adoucit la brotale fureur d'un ennemy, & d'un ty-ran victorieux. Mais hors de cette necessisé, Thomas

eur esté indubitablement aussi rigoureox censeut des d'affetemps des Eeclefialtiques, que le grand Patriar-she de Constantinople Taraife, qui obligea tous les Cleres de s'abseuter des spectacles des courses de chevaux , & de cherchet dans les divines Ecritures des fpe-Cacles plus ferieux; de ne point prophance par des combats d'une mulique route feniuelle, les oreilles qu'ils avoient confactées aux divins concetts des lollanges divines ; enfin , de rejetter toutes les voluptez baf-les & impures des fens , afin de pouvoir joüir plus à loifie des fauntes delices de l'efprit. Multes itaque ex in fir des lainnes delices de l'esprit. returns compre miras. Taraffinia qui erant in facrus, qui equeruns corramicions miras. Taraffinia dam in readum delettahantur, reprefit, & us fe dont apad inni dam in readum delettahantur, reprefit, d'us fe dont apad inni continuerent . com has fierent , fibique & devinu ferip. ab honestare alienam audicionem omnino admitterent. Davidscie vere fidibus persam aperirent, & sie magis delellarenner. perfuafit . Ce. Omnem vero rerum fuavium oderazum, qui mortem attrabit, admittere debertabatur; eum vere qui confervabat fraveilentiam Apefolicam, festinantem ad aderem unguenterum Christi. maxime atrabere adbertabatur. O'c. Il refulte en eeneral de ce discouts de Tarnfe, que les Ecclesiaftiques ne peuvent donnet à leurs sens d'autres plassirs que ceux qu'ils ne peuvent leur tefuier, fans manquer aux befoins & aux necessirez de la nature. Outre les autres raifons de cette veriré il est manifeste que le patrimoine de J x s u s-C m x 1 s T , les hosties des fideles , les biens confacrez à la noutritute des pauvres & au foulagement des necelliteux, ne peuvent fans prophanation & fans injustice estre employez aux delices & aux superfluitez.

X V I I. Constantin & Constance avoient défendu 7 les combats des Gladisteurs , comme il pacoift par les L. 5. L. 56. loix du Code Theodofien, Honorius acheva de les abolir, après que le faint Moine Telemachus eut efté luymefine tué pat les Gladiateurs, qu'il táchoit de separer dans le Stade de Rome. Le jeune Theodose exrermina pour jamais les combats des hommes avec les bestes, pat une scule parole qu'il dit au peuple dans l'Amphitheatre, qu'il avoit en hotreur les spectacles sanglans;

tant l'exemple & la parole d'un pieux Empereur a d'au-totité & de force, Amora hastris cognition, nos ita sorat. L 7affuefaites effe, ue unita crudelia spellacula concempla. 1. 22. rs pofimme. One cam populm ex esm ere andifies de relique à cradition spellaculu abstinere didicie. Les jeux du Cirque & du Theatre choient demeuren. Vantinien le jeune qui avoit elté passionné pour ceux du sentimen ie jeune qui avoit été patitonne pout écut du Cicique, les abolis enfuire preju ératéreauent. Ferba-dominiur tur l'altatinium prime Circupibus détélars. Sie illud is qu'imadiferte en le férmit bus qu'iden Principus mandibus. Audit de de déferfée en le férmit bus qu'iden Principus mandibus. Cadit, i.m. vei Imperialis bouwrie grates Circufés pateure effe este-4-11. brander. Justinien desendit aux Diactes, aux Prestres & aux Evelques toutes fortes de spectacles, parce que tous leurs fens doivent eftre des organes de pureté & de lainteré. Ve seilere opse seujena omera austramenta pura siare, & conferenceur Des. C'estost la comitema-tion du troisième Concile de Carthage, qui ayaut declare l'éloignement que tous les fideles devoient avois des spectacles , s'eftoit contenté d'en faite une défense expresse aux Ecclesustiques & h leurs enfant. Pe filip Episcoporum, vel Clericorum speltacula secularia non exhibeant. sed nec speltene, quandoquidem à speltaculo & amnes laset probibeantur. Semper enim Christianie omnibus bee sujerdiftum eft, minbe blafbhems funt, war accedant. Le Concile Africain s'eltoir auffi con- Cod Con. tenté de condamner les spectacles en general , & de Ecol Afric demander aux Empereurs qu'on ne les celebrast jamais (11).

aox jouts de Festes & de Dimanches, & qu'on n'y

contraignist jamais les fideles, puis qu'on ne doit pas les forcer aux chofes qui font contraires à la Loy de

Amount in Corpeta

Dieu. Nes sportere essam quenquam Christianerum ad nasterium redigi. Eftre suspendu pout et has cogi fpettacula . maxime quia in bis exercendu qua covera pracepia Dei funt, mulla perfecusionibus necessi-tas à quoquam adhibenda est.

X VIII. Le Concile de Laodicée avoit long te aupatavant banny les bals & les danses des noces des fileles, & avoir interdir à rous les Ecclesiastiques toutes fortes de spoctacles. Qued non operet Christianes ad nupriae euntes, balare vel faltare, Saniçor, b isitm . fed cafte canare, vel prandere, ficus competie Christianie. Ce. Nen opurtes facerdotes aus Clerscos quibuscumque speltaculu in seenu aut in nupriu in-

xerrife
XIX. Enfin , le Concile d'Agde interdit à tous les Ecclefiaftiques, non feulement d'affifter aux feftins des noces, mais universchlement à toutes les Affemblées où l'on chance , & où l'on danfe d'une maniere si prophane, quela pureré des youx & des autres seus confacrez à la fainteté des Mysteres celestes en est follillée. Vbi amateria tantantur, & turpia, aut obfcans motus corporum cheris & faltibus efferunsur; ne andiem & sbencus facris Myferiis depuises, eurpium speltaculorum arque verborum contagiane polluantur. Co

ont les meimes termes du Concile tenu quelques années aupatavant à Vennes

X X. C'eft la melme regle en general que faint lfidore Evelque de Scrille avoir prescrire à tous les Clercs de fuir les plaifits du monde , & de ne se trouver jamais DI effe, Etaux spectacles on aux pompes du fiecle. His lege Padistant trum cavetur, ne à vulgari vita feclufi, à mundi ve-Impearibut fife abstintant , nec spettaculu , nec pompie interfine, convivia publica fugiant, privata non tan-tum pudica, sed & sobria colone. Custiodote fait de-

telter les spectacles an Roy Theodoric, lors mesme qu'il les fassoit representer pont amuser la vanité des peuples. Spectaculum expellens gravissimos mares, eva-109.H f. enater beneftaris. Ce. Hat not fevenus, necefficate 123-n. t. 2. populorum , Orc. Expendit interdum desepere, ne poffiun popule defiderara gandia consinere.

#### CHAPITRE XI.

Des jeux & des divertissemens peu convenables aux Ecclefiaftiques.

I. Low Imperiales que difundent aux Clercela civofe, la donfe , les fottacles , les peux de hazard , a'y afifter mejuse , es de

st. Divers Cannes couve le jou

610

III. Dever exemples de l'averfien du fex. I V. S'el y a en quelque jeu unocene permie aux Relegioufes P. Diffinition des jeux difendus d'avec cenx qui persons paffer bear lies

I. L E jeun'a pas effé moins défendu aux Ecclesia-ftiques que les danses, la chasse, & coutes les aptres fortes de spectacles, ou de divertissemens trop feculiers. Justinien ne faisoit apparenament que mettre en vigueur & en execution les Canons de l'Eglife, and il défendit absolument à tous les Ecclesisstiques de jouer aux der , & d'affiftet en façon quelcon aux compagnies où l'on jolie, on bien où l'on reprefen-Cod l. 1 de te des spectacles publics. Interdicemus fantisfimes Epif. SmidCim. capis & Presbyeris , Diatonis & Subdiacons & Lette. Novel 119, ribm , & omnebue alite en'nflibet ordinis venerabiles collegy one schematis constitues ad tabulas tuders . act celling me feormatic confirmer an tabula materi, me aliss induntibus participes offe, aut infpellors fieri, aut ad quadibet fpellaculum fpellandi gratia venire, Si quis autem ex his in hoc deliqueris, juhemus hince tri-bus auses à venerabels ministerio prohibers. C'in Mo-

touchant les Benefices, Part. II. L. IV. Ch. XI. 411

mis en penstence dans un Monaftere, est une peine dont on ne punitoit pas une faute legere. Par une autre Cod. 1. 2. de Loy cet Empereut tendit les Evelques executeuts de Epic. Audi. cette Ordonnance, avec ponvoit d'implorer le seconts des Gouverneurs de Province : Qua de alea, five ne

vecane . cottis . weel nice , fin nertur , ae de corum prohibirione à nobis fancita funt , ca licent Dei amicifims Episopis. & perferatari. & coluber fi fiant. & flagitisfot per clarifimos prafides Previnciarum. & porres defensoriose civicatum ad modestram reducere. portra defressersper civicianes ad modestrans reascers. Or la principale Ordonnance de cer Emperere (ser ce 1614 leg. 54: (sijer, eff celle od a presa voru defrorde le relâchement de quelques Prefitres de d'autres Clercs, de meline de de quelques Prefitres de d'autres Clercs, de meline de la companya de la companya de la companya de de companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de de la companya de de la companya de la comp quelques Evefques qui jouoient à ces jeux, défendus aux laiques melmes, ou pont éluder la défenfe qui leur en avoir esté faire, parioient & entroient en pair avec les joileurs, ou affistoient à ces compagnies prophanes : Prater communem rerum fidem, ex Presbyteru & Diaconie, nam en amplim dicere erubefeimm nempe Epifcepes , nen verentur , als quidem per feisfes , cubes feu tefferus conrectare , & ades pudendum , acque isfis cram lascus à mbis interdithem spettaculum participari ; &

aly vero talem indum non accufant . fed vel communicont facientibus, aut fedent geftatores, &c. Polluent fixas marins & oculos & aures fix damnasis & probiborn tudos. Il leur défend toute ces prophanations indignes de leur caractere, auffi bien que l'affiftance aux ries des chevaux, aux jeux de theatre, & à la chaile des bestes , puis qu'ils font profession d'exhorter euxmeimes les fideles à renoncer à toutes ces pompes & à toutes ces vanitez tromprufes du moede : Ipfi pradicant, ut abrenuncient adverfary demonis culens, & omnibus pompis ejus . queram men menima para talia Spellacula fiant. Toutes ces Conflitutions Imperiales le trouvent dans le Nomocanon de Jean d'Autiocht & de Photiux

11. Le Concile in Trulle décettes l'excommunica- Tita. 437. tion contre les laiques, & la déposition pour les Cleres qu'on surprendroit dans ces jeux défendis. Nations omnine five Clericum, five laicum ab boc deimespe tempore . alea Indere. Signu autem bot deinceps facetempore, alta lutere, Saquis autem nos deneceps pace-re deprehenglia feerie, fi fi quadem Clercius, depond-tin: fi lutens: figregare. Ce n'eftott qu'un revoie. Can. 50. vellement des Canons A pottoliques, qui avoient me.-Can. 40. nacé des melimes princs les Clercs & les La Iques adonnez à ces jeux indecens de perilleux. Le Concile d'Elvire n'avoit ufé de ces mensiors que contre les Laïques , comme presupposant que les Ecclesiastiques ne poucomme pretupposant que les Eccircustiques ne pon-voient pas mem et les Componence d'uni façand relà-chement. Siquiu fidelis alta, id eff. sabula Infrit. placuie sum abfavers ("I emendanu coffworri- pofi anunm potersi communion conciliuri. Enfin pattiny Con. 72.

les Payens mefine ces jeux effoient fi infamans, que ceux qui en eftoient les plus pathoones ne pouvoient fouffrit qu'on les nommast joueurs de dez, & ils tàchoient de fubilituer un autre nom, qui ne leut fembloit pas si capable de siécrir leur reputation. C'est ce qu'en dit Ammien Marcellin , en patient de la Nobeeffe Romaine: Quidamen his licerari. Meaterien E.sg.c ht. vocabulum declinaer, sdeenge ft volum appelleri Tef-freeries. Inter quoi tantum difert. quantum inter fu-

res & larrowe II 1: Eufebe nous a confervé dans fon Histoite quelques fargmens des excellens ouvrages d'Apollonius contre les Monraniftes , où ce graod homme fait

voit que c'est en vain que ces enocarás de l'ancienne doctrine de l'Eglife, aspiroient au nom de Prophe-res, puisque leur vic estoit une condamnation de leur doctrine, & qu'ils estoient adonnez à la mollesse, KK iii

L c. 6.18. au jeu , & à l'ufure ! Die mihi . ringirne capilles Preera? An fibio ocular linis . an finder ornari . an ea-

Pricest An Price coulse light on Plate sensors on the Missen. In Miss ladd or Suffers on pressume face I general 200- Constitute, price wice, 5, 2000 works. Specific click the missen with the price wice, 5, 2000 works. Specific click light and price works to Ecclebrations do event avoid do jent, loce qu'entre les rations qu'il alle gook pour le défendre de l'Epifoque, il no ombiboit pas la pullion qu'il avont poucle jent, a ulieu quel l'Evelque doit clier inscettible à toutest ces fortes de pulsi-Temps, & ne gotter que les delices chaftes & ferieules de la paret. Seu ne, cum à libras seules avocaroi, in conseilarem gent perparation. At Enfeymen divinner effe bemannen operates au pare que ab sonsi inde-

peraque ac Deus ipfe, aliensu & inexerabilu esfe de-beas. & C. V. C. ad massissam se compssisus. & ad unilam volupratum confringi, acque emolleri posse. Sec-goire de Tours sacoine conme quesques Religiouses de l'Abbaye de fainte Radegonde de Poitiers accuserent leur Abbeile de pluseurs fautes, & entre au Z 20. e. 16. d'avoir jollé aux dames , qued ad cabalas luferir. L'Abbesse se justifia en disant qu'elle y avoir joilé des le vivant de famte Radegonde, qu'ainfi elle en feroit la moins coupable, mais que ce jeu ne leur e floit défendu ny par la Regle, ny par les Canons: ao refte qu'elle oberioù à tout ce que les Evelques luy ordonneroient. Respondit, ess implies viveme domma Radegande, se

> frorem Epsfeeperum , repremifit cervice fe instexa per pæntensiam quidquid subcretur implere IV. Il y a tootes les apparences du monde que ce jeu du tablier ou des dames estoit tout autre que celuy des dez, que les Loix & les Canons ont tant de fois prof-etit. Ce n'estoit vezy semblablement qu'un innocent & honneste divertiffement, sur tout entre les Religieu-& honneité diverniement, sur tout entre se sesqueintes, qui n'y donnoient doc quelques momens de re-creation pour le rélàcher l'esprit, au lieu que le jeu des drz condamné par les Loix Civiles & Ecclefiastiques, est la matiere d'une passion emportée de la victoire & dugain, qui le termine affex souvent à la perte & au descripoir. Taetee deplore l'atdeat bruxale de ceux qui après avoir tout perdu jolioient enfin leur liberté & leurpropre corps, en forre que le victorieux tougif-fant luy-melme de sa victoire, les vendoit pour efclaves à des étrangets. Tanta lucrands perdendique

maus culpa respicerer, camen nec in Regula per serp-turam prohibers, nec in Canmibus retalis: sed ad jus-

dissonie bujue per commercia eradune. us fe quoque pudere vitteria excivan V. Ce font ces passions enflammées pour le jeu, ce font ces pertes irreparables du temps, ces roines des familles, que les Loix ont voulu prevenir en défendant rammers, que les Loix cer y oute prevente en devendant tous les jeux de hazard, Voicy ce qu'en dis Clement Alexandrin, Iass vere prohibindus queque est tesserum lude lutin. Vi solon modes: D praterna ex telerum lude lucri shadium, qued accountil acriser sequence: and vii sicrosion. Talia enim inconsistentus luxuria amor est. Padagog L. fis oblettamina suppediat. In cause enem oft desidia. Flors de la on ne peut douter qu'il n'y ait pour les justes des recreations bonneftes, comme Caffien raconte de

faint Jean Apoftre & Evangelifte.

CHAPITRE XII.

La milice & les armes défendus aux Clercs. 1. 11. Les Conciles qui difendent la endies de les armes aux Berle Sufrener,

III. Comment les Evefques & les Profters fairceient les armées ur adminifrer les Sacre . Exemples merusalloux de plufieur: Evofques que fe feus trou-V. Les Fajes faces Gregotte de Efrenne I I I. nferent d'ans conduite ten deferente.

V I. Les mefmes diferfes en Effregee. F 1 1 1. 1 X. Carens de faunt Bafile, & du Courte de Cales-X 1. X 1L, Sentiment de fame Athenafe , & de faint

X 111. Exemples finguliers, et de feures Ecclesiafliques, & mejme des Euriques, le jour millez, des expeditions militaires, fans combattre menamines, & respine fans s'armer.

 I. Le nous refte plus à pas let que des armes, & de la dépenée qui peut s'y faire. Le Saccidoce effant une profession de paix & de chatié. il est d'a-bord affez évidens que les armes des Ecclessifiques doivent eftre spirituelles, pour combattre tous les ennis de la paix & de la tranquilliré chrestienne. Aussi le Concile I. de Macon punit de la prison, & d'un jeune de trente jours au pain & à l'eau, les Cleres qu'on aura furpris avec un habit indecent, & avec les armes, Si Clericus aut cum indecents vefe, aut cum armis in- Can. 5. veatus fuerit, à feniere itacoerceaur, ut ersginea die-rum inclusione desensus, aqua taneum & modice pane

diebus fiagulis fasteneren. 11. Nous avons ouy cy-destins les plaintes du faint Evefque Boniface au Pape Zacharie, contre les Eveques qui le trouvoient aux armées, & qui répandoient le fang humain. Pugnant in exercitu armari . O effusdaar propria manu fangainem hominum. Le Concile de Liptines remedia à ce desordre, en défendant à toot les Ecclesiastiques & aux Religieux de jamais prendre les armes, ou de combatre, ou de se troover aux armées, fi ce o'est à ce petir nombre d'Evelques, qui font necessaires pour administrer les Sacremens aux Princes , aux Genetaux & aux foldats. Serois Dei per Cat. 1. amnia armaturam pertare, vel pugnare, aut in exereitum . G in hoftem pergere omnine probibaimmi nife ellu tanzum, qui propre divinum myterium. Missa-rum schree silemus adimplenda. O savierum para-ciaia poranda a di ne eletti savi i de si neum ci dune Episepos . cam Copellanu O Presiyieris esrum Princeps fecum habeat. Et monfque fque prafeilus unum Presbycerum, qui hominibus pecenen conficentibus. iudicare & indicare punitentiam poffit. Saint Bomface a abregé ce Canon dans une de ses lettres, Intendiasmus fervis Dei, ne pompato habitu, vel fagu vel armie stantar

111. Voda un oo deux Evefques avec leurs Prêtres auprés de la personne du Prince dans les armées, voila des Prefitres Aumoniers du Camp dans chaque Regiment, mais ils ne iona tous cependant occupez qu'anx fonctions de la milice ipari-uelle, & à la dispensation des Sacremens. Le Concile de Soulfons tenu à melme temps que celuy de Liptines , impose la melme loy aux Abbrz, de fe teore éloignez des fonctions militaires, quoy qu'on les obligeaft déja à fournir aux armées un nombre reglé de foldats , comme nous avons fair voix cy devant. Et Abbatts legitimi bofton non faciant. Can. 4 nisi cantum homines surum transmittant. C'estoient les Abbez Commandataires Laiques qui avoient la con-duite des troupes, mais l'Abbaye devoir les fournit & les defrayer par l'ordre des Abbez Reguliers, que ce

1 V. Gregoite de Tours en parlant de ces deux Evelques, qui le rendireat li celebres pat la honte & la fledirifleure de leurs frequentes dépositions, n'oublie pas l'audace qui les portoit à ne se pas conten-tet de s'armer de la croix , & d'attaquet les ennemis

6. 24.

remeritate, se cum omnia defecerint, extremo ac mviffime jalln de libertate & de corpore concendant. Villus voluntariam fervitutem adie . Cre. Serves con-

Good Good

#### touchant les Benefices, Part. II. L. IV, Ch.XII. 413

de notte verinhle (dats. Perrene is to print) select.

Let 4.0.

L

La La La Mindle Peter de passación será de son larte de la collectificación de conferencia de la collectificación de conferencia de la casa del la casa del la casa de la casa del la casa d

avoir governe fen Estas sere en starte de valleen què de segréfie de été peire, à vair es quiet une memor entraptible poir en metrire une incomprollée, l'adiversem tuble pour en metrire une incomprollée, l'adiversem tuble pour en metrire une incomprollée en la constitution de l'adiversement de course, de l'unrepétité le tour autre, de mas Supéront conséérant plante qu'il échait que ce qu'il avoir le de le produité par en qu'il avoir le la constitution de course en étable une et qu'il en une mouvert de course, l'aveze en intername, l'apreze en intelle autre par le l'un la comme de l'adiverse en l'autre par le l'un produité des quendem francis l'attenurs au servicement, l'apreze en intelle autre mête autre de l'autre de la produité de l'aprendament, de l'apren

V. Legand data Graychient eimologus pas moiss diversified networks the external teather either legandares, loss diversified networks the external teather than the fast vertice tous le fing of a Lombatch, quit chosen le exposition common de l'Egilde de l'Unitarie, il ne le common de l'Agilde de l'Unitarie, a les monts de part de l'Unitarie, a l'est partie de moit de part de l'unitarie in moiste de part de monté de la l'est partie de moit de partie de moit de partie de moit de la l'est partie de l'est part

re, & tous les autres Papes du meline fiecle, firent

galest d'appeller à l'entre fectours course les messines Leachasties jusquedieux sont espullature, les les meus védicionales de son Rous, « plus recommolitieux et les mentaux supeand de la present partieux par les couls neir sire. 100 h 1-19. reman faire, sont plus de la festion et contra les sire sire. 100 h 1-19. reman faire, sont plus de la festion et contra les sire sire. 100 h 1-19. reman faire sont plus de la festion et contra les sires et la contra les sires et la contra les sires de la contra les sires les sires et la contra les sires de la contra les sires et la contra les sires les et la contra les sires et la contra les sires et la contra les et la contra les sires et la contra l

VII. Les plus faints Evefques de l'Eglife Orientale ont effé également pet fuader, qu'ils devoient mé-naget par un fage temperament la clemence & la dou-ceur de leur profession, avec l'amour de leurs peuples & la protection qu'ils devoient à leurs villes affegées. Le sçavant Theodoret affute clairement que le saint Evelque de Nilibe Jacques, eftoit en melme temps Evelque & Gouverneur de cette importante place Evelque & Gonverneur de cette importante piace frontiere de l'Empire, & le General de les Troopes, L. 1, 100 Vincera, i vecina, i ceririle Le Roy des Per-les l'ayant affiegée, & en ayant renversé une partie des murailles, par le moyen de la tiviere qu'il avoit arreftée, & puis relâchée avec impetuofité, ce faint Prelat en fit rebâtir d'autres, & y ayant disposé de nouvelles machines, il en repoussa l'ennemy. Divinus elle vir Incobus . fue procationis virture . non folum militum alterumque incolarum confirmatite animer . verion eriam murum denne extruzie. & machinis oppofitis boftes irruentes repulie. Mais ce fçavant Canonifte tematque, que ce faint Pselat ravisfoit la victoire d'entre les mains des Persaus sans sortit de l'Eglise, & sans approcher des mutailles de la ville, par la feule force de les pricees. Qua res perfecie, non accedende ad monia , fed intus in jacrefantle Temple Deum precibus eni-

VIII, Saint Bafile conseilla aux Fideles , qui avoient répondu le sang des ennemis en guerre, de s'abstenir dutant trois ans de la communion ; confeffant neanmoins, que jusqu'alors ou ne lest avoit impose aucune peine, puis qu'ils n'avoient consacré leurs mains & leurs armes, qu'à la défense de la Religion & de la chastesé. Cades in bellis j'altas pares Tp. ad Anapro cadibus non reputavere. us mibi vedetur, agnefcen. phil. s. 13. eer gr. qui pre pudicarea & pretate decerrane. Balfa-mon ajoûte , que ce confeil de faint Bafile n'eftoit s en ulage , parce qu'on seroit obligé de priver les pas en ulage, parce qu ou reconstruire leur vie : Mais que l'Empereur Phocas ayant voulu qu'ou mit au rang des Marryrs, tous les foldats qui avoient efté torz dans la guerre, les Evelques éluderent cette ridicule pertention par ce Canon de faint Basile, Enfin le meine Balfamon dit , que plofieurs Prefires , & mef-me un Evefque s'estant prefentez à un Coneile par le commandement de l'Empereur, parce qu'ils avoient portéles armes, & effoient venus aux mains avec l'en-

xè felecisande

menta Greek

nemy, le Concile vouloit leur interdire toutes les fonchions de leut facté minifette, conformément à ce Canon: mans d'autres qui avoient leis inclinations plus milimires qu'Eccle fialtiques, jugcoient au contrait e qu'ils ell'otent dignes de lolunges, Yolia où le reliachement avoit porte les chofes,

1X. Ce n'éthor pas feulement le Cannon de liste Buille, mais sufficielly de Concile de Calcedoine, Car 7: qui decemoir ce pième rigourculer contre les dérierteurs de l'Esta Eccléssifique on Réligieur, qui fouter tout dans les churges, ou dans les incidents mislatures. Est qui a Cieir feut métates faux d'est mislatures, est qui a Cieir feut métates faux d'est mislatures, est pas à Cieir feut métates faux d'est mislatures, est me la feut de main de de l'est me l'est me l'est me l'est de l'est de l'est me l'est de l'est de l'est me l'est de l'est me l'est me l'est de la del de l'est reurenzaire.

Cat. 1. Le de description de l'est me l'e

nde auden. O'non panientia duets de la restrinciari, qued proper Deum prile elegerani, anathematizari. La melare ordonnance le trouve entre les Canons Apostoliques.

Apostoliques.

7a. 9.4 31. X. Phocius a compilé dans son Nomocanon tootes
les Loix qui deposent les Ecclesiastiques & les Benesiciers, qui s'eugageront dans la millice. Baliamon y en

ajode d'aunes poleticiuers.

XI. Saim Ahhauli (e mocqua des pretexess que les Evelques Arrièns metricient en avans, pour cep au fe trouver au concell Romain, indude pe la Pape Jule, conformément à leurs demander. Cast las éreculeres fuit la guerre de Perfer, O. ce faint Docheu leur tera di fuit la guerre de Perfer, O. ce faint Docheu leur teparatification de la comment de la petre de la guerre. Cast figlications point fer field des da faitars de la guerre. Cast figlications point fer field des faitars de la guerre. Cast figlications per la comment de la guerre de la guerre. Cast figlications per la comment de la guerre de la guerre. Cast figlications per la comment de la guerre de la guerre. Cast figlications per la comment de la guerre de la guerre de la guerre.

point to more we anates for a govern. Only convirt not posses, for beild Perfarm venire not posses, for the state Perfarm venire not posses, Sed in ear a tabil veri. Metau came conference we expeditedus. Quad enim regens perfensa cam bello? X 11. Saint Chrysottome monte admirablement,

que les prieres, qui font les armes des Prefires, font Hem. 4, im nocompazionems plus invincibles & plus redouzasonballure, bles que les armes memers pais que Divis quair Vals Dome d'une lepre fondaine la fierte d'un Roy, qui fe riois aux. des avertificames des Peetlers. Non Societaire santiem of geogres, non movere arma, non clyptom tralares, o'ct. Fi sutile sus Sectephisms Reven moun

ies Ecdrishlegen endens one pris es fair problet les acres pour la farte de pays, fair que les Evriescenflore de l'Albares de pays. In que les Evriescenflore de l'Albares de la partie. Les Bahares ayant 
une no finet buille Remains le Court affendecialife à ces vidences Bahares et années de la constitue de 
constitue de la commandation de la constitue de 
partie de la commandation de l'Albares et années de 
partie de la commandation de la constitue de 
partie de la commandation de la constitue de 
prise commandation de la constitue de 
prise constitue en mainen fi Indrien désadigine 
prise constitue en mainen fi Indrien désadigine 
prise constitue (Indre de plus prise), qui voire et disidance de la constitue de la constitue de 
accommandation de la chierce de 
accommandation de 
accommandation de 
prise de 
prise

XIII, Il faut confesser neanmoins, qu'il y a eu des rencontres si extaordinaites & si perilleuses, que

Wi Vent for toppe des points, Hei till oft, our primary areason minimi error extress. The primary is a point primary areason minimi error extress primary in the primary stills figures, men as ma point pridar point still figures and the still often primary toppe and the still often primary areason to the primary areason that the primary areason to the primary areason are are also are a possible to the primary areason are also are a possible to the primary areason are also are a possible to the primary areason ar

#### CHAPITRE XIII.

reveret comme uo Martyr.

Les Evelques eftoient les fouverains Adminiftrateurs du temporel de l'Eglife en France & en Efpagne,

Succe & listifus des mateires qui seus referes à traiter.
 11. Arrolles remanquables da fajer qu'en traites dans se Chapter.
 111. Les Cemoles de France qui dement la feuverneux admente

Branes aux Berfours.

19. V. Lunataum des proportryor les Conciles mefanes.

19. V. Lunataum des proportryor les Conciles mefanes.

19. Eliarreformen sirvet, de l'Héflaire de Gregorie de Tours,

Pouvairs des Archediscers fous l'Evofque.

V 11. On pofe en Effrages, sie les Conciles trainteus la Evofque, comous apart à favourraines aux alterné dans le maximent de

ques, commo ayuns assenveran automica auto en manument au tempres, que de jufin leurentonon. P 1 t t. 1 X. X. Juite da molme fujet, for tous de l'affeanchiffement des Efelance, on de l'uniceasure des touss de l'Eglys. X I. Foullium de l'occument four l'envien de

I. E qui a cité du dan les Chapitres pezcoles.

de los not de nouvaix employ des revenus
Eccléraliques , reguedoit el plus peis les Benéficies
particolles ; il fare maintenance razionite en general
particolles ; il fare maintenance razionite en general
fonds a que les trevenud e la Comonnancé de l'Epific,
quelles repeis lis divorcient dans les particoles estates de l'avoirent de la companya de la distribasion qui lis en devoiren faire, qued pouvoir il às voute
en disjoich a leven out, & comba quel dortee n'y obfre disjoich a leven out, & comba quel dortee n'y obgrif copul. Voilà ce qui tous entre la Actistici dans les
derivas outres discrète que nous traitors.

out ou trois nectes que node trattoris.

J. I. Il el caratin, r. Que les Everques avosificune authorité fouveraine dans l'administration des biens de des revenus de l'Egifie, qui ethoient alors possibles co Communianté. 1. Que les Everques se faisoient fou-lager dans certe pessible dispensation par les Priestres, ou par les Archélairers é. D'aucres de leux Egifie.

so de en Partiera que le foiu d'affinible în Paylon, 1. Qui în Pirêtra Qi în Diazon resistent competent de metres consciole, 3, de combiert comme se réségui de leut administration, 4, dui în se mai de leut administration de leut administration, leufqui în se mai de leut administration de leut administration, leufqui în se mai de leut administration de leut administration, leufqui în service de leut administration, leufqui în service de leut administration și leutration de l

Land La Gradel

administration & company southers as deputition testing of the other or the Table of the other or the Company of Angle dent risk over the Other or t Ecclefie, E op pro en Canonum pracepii an-oberieus, pel o mune (rg. quafi comucadata fideli proposito , inter o E unta ture possideant, an neque endere . negne . . . e prefiement. Si l'uti ne . ou la gender angene a pelinnan, S l'ut ne, ou la necessité d les l' l' désignements, s' l'ut ne, ou la pacte, ou l' a sufroit, ils ne le pouvoient faire fais le l'eux ou trois Evelques de la megne Provin un s' uve sin la oulespaten desquels les Cour la cossentient units. Qualifoncess. fun ceren compulerer 41 pio Ecclefie ant nec ffirme aut militare, vel in afufenttu, vel in directa venditione aliquid distrahatur, apud dues wel eres Compre-vinciales, wel weemes Eps copes cause qua necesse sis wendi , primitus comprobetar , Thabita difensione Sa. cerditali cumo fuccipionibus qua fa a meritoradivis, reference Alter falls venditte, vel tranfapossedoit les bies a de l'Egli e que consme un dépost contres defloit ony able aux autres Evelques de la Province. Ce metive Contile excepta de cette regle les petits for A. L'alienation de pouvoit pas effre prejodiciable à l'Eura & pouvoit lu effic une en quelques occurrer ces. Ternia autoinella exigna Le Concile d'Epone rei dit le confentement du Me-tropolitain nee flures aux Contra de de vente, mais beat peculiarem, attle amen omnibus communitatione per-

We will be a second of the sec

the control of the control developed in the control of the control

The second of the complete and the complete and the control of the complete and the

VII. Volta caumo dun la France la imprime au misma de la como ante l'acceptante de la como acceptante del la como acceptante de la como acceptante del

and a version. Consider the same the cross the conclaimed be Stride, if the been plus practice impactions to be stride, if the been plus practice impactions point in figure does not praint. Care only face
the Lapsen paul level Conceanne, courselve differentions are faceboard to Concean the Collections, on a
faceboard to Concean the Collections, on a
faceboard to South to Collections, on a
faceboard to the conceanned of the collections, or
faceboard to the conceanned of the collection
continues in on any name. Care Common delice
continues in on any name. Care Common delice
continues to the name of the collection of the faceboard
continues to the name of the collection of the faceboard
continues to the name of the collection of the faceboard
continues to the collection of the collection of the collection
continues to the collection of the collection of the collection
continues to the collection of the collection of the collection
continues to the collection of the collection of the collection
continues to the collection of the collection of the collection
continues to the collection of t

maneter streets. C. Ca. 18th J. Ca. 18th J

A. Le Cauche IX. The depending on the Art Cauche IX. The Cauche IX. The depending of the Art Cauche IX. The Cauche IX. The Cauche IX. The Spiles, a bit speakers for a green for the Cauche IX. The Friedrich of the Cauche IX. The Cau

X. Le Concre IV. vde Tolede ne voulat point Can il esclave de l'Eghie, sans reteni les droits du patroha-ge, s'ils ne la dédomnageoient en luy domant deux autres esclaves de metime prix, éc é llement accommoface d'Eglife, coram Concilio E el la eus praeminers encore cer Affranchy privilegie n' pouvoit jamais le potter ny pour temoin , ny poora ulateur contre l'E-vesque , on contre l'Egite son amorenne monstrelle. Accofandi , vel testificando dene cine lucuria, Les Can-Evelques pourront affranches des e Laves, à proporclaves , ou des terres à leurs Eglifes ; en forte que cer affianchis demeurezont fous le patornage de l'Egli clesia maneant. Les Affranche de l'Eglise demeure. Com 10 rout eternellement dans l'engagement de son patrons ge, patce qu'ellene meut june que nanquemme ritur coram patrona . & tenunvellerous cette proflation à chaque nouvel Evefque. Le blenfair de Cas y leut liberté feta tevoque s'ils tâcheur de s'engager à velle dans le Concile V I, de Tolede, que tous les Af. Can s franches renouvellerons les protestations de leur affiierifement à rous les nouveaux Byefques, la première innée de leur Pontificat. Il est mefine ordonné que Cas. 1 normes . si ipsis negletiis , alies ad educandum detur pragentes manamiferem, Afin de contenieplus fa-celement dan l'obestfinice de l'glife, le Concile IX. C de l'indet leur détendu de le manetavec les Nobles Romainsou Gohits, de sils l'étal ent, leure enfant d voire télemeurer dans la milion de l'étal de l'Egifie leur Parone l'ou beur on l'étal perdiet tout ce pas fous et romage de l'étal de l'étal de l'étal qui fous et romage de l'étal de l'étal fant dépt l'un per l'appris de l'Edifie fant dépt l'un per l'appris de l'Edifie fant dépt l'un per l'appris de l'Edifie fant de l'étal de l'étal de l'étal de l'étal de l'étal de l'étal l'appris de l'en centre l'appris de l'en centre l'étal l'appris de l'en centre l'en centre l'en de l'étal l'étal de l'étal de l'étal l'étal de l'étal de l'étal l

qui ne permet aux Evefques d'affranchir des efclaves de l'Eglife, qu'à proportion des grands biens qu'ils au-cont cux melines latifiez à leur Eglife. Ce qui s'entend auffi des Prefires on des Carez à qui l'Evêque permet-tra d'en affranchir quelques-uns. Hac forma & in Presbyteris servanda erit . qui cum voluntate Episcopi fui , juxta Canonicam regulam , de familia Ecclefia fua liberot facere veluerine, Le Concile III. de Satagoce veut que le nouvel Evelque avertiffe tous ses affran-

chis, de luy apporter les titres de leur affrau chiffement. X1. S. 16 dore Evelque de Seville nous a laissé une description des sonctions de l'Oeconome, qui poutra donner beaucoup de joor à ce qui en a esté dir dans les Conciles de Tolede. Ad oconomem periner separario Basilicarum, arque constructio: actiones Ecclesia in ju-Per. 694. diciis . vel in proferendo , vel in respondendo. Tribusi unque accepcio , & rationet corum, qua inferument, Cura agrorum & cultura vinearum, caufa possessionum, & fervitialium, stipendia Clericorum, vidua um, & devotarum panperum. Dispensacio vestimenti, o vicins demosticarum Clericorum, servitialium quoque o arti-sicum. Quaumaia cum justu o arbierio sui Episcopi ab es implement. D'oil il paroift que l'Oeconome admi-nistroit tout le temporel de l'Eglise, sous l'autotité & par les ordres de l'Evelque , de la maison duquel il effoit aussi l'Occonome & l'Intendant particulier. z. tv. m.s. Dans les loix Visigothes le Roy Vamba défend aux Everques de s'approprier à l'avenir les fonds des Paroiffes de la Campagne, sons presente de les avoir pos-Sedez l'espare de trente ans, Nulli Ponsificum ultra licebie, quidquam ab Ecclefiis diacefis fua auferre. aut ablatum quodcumque per oppositionem tricenny vindicare, Les Oeconomes effoient certainement tres-neceffires ann Evelque, afin qu'il se reposait sur leur

#### fidelité & leur diligence , du foin embarraffant de tant de terres ; pursque jusqu'au V 11. secle les Prelate n'estoient pas encore bien desarcoûtumez de s'approprier les fonds des Paroiffes de la Campagne. CHAPITRE XIX.

Les Evefoues avoient la fouveraine administration du temporel de l'Eglise, dans l'Italie & dans l'Orient.

1. Sammaire des reflexans qu'il fant faire dans les process fais usace.

11. 121. Premies terées de fami Grégoire, que l'Evofque assis La faprème diffaficion du transport.

1V. Il dessitt avoir feui luy un Occanome, qui effeit qui que

fan Profire. On we Videme. VI. C'eftrony ne aumeire ordinairement les Diacess on l'Artho-diaces que gouvernoire le temport four l'Enrique. Diverfes sonar-ques for les pouvers de ces Oceanones.

us pai se parvirer acess cremeneus. VII Europea voilles for rasx. VIII. IX. Les PAPS Pelaps & Symmagus avoient favoy les afines regles acuas fams Gregars. X. Novolfans cus (indegeneus, les fains Evofques geneifs ort

forment four le poids de la charge du temporel.

X.1. X.1.1. Dans l'Orant les liere confout tout le temporel à l'Evefque, may à condition qu'il aura ses Oceaneme. XIII. Salo les leix l'Évolgan ne pouvait avoir of famme, op ne fam, & ne pouvoit acquerr que pour l'Épife, après fen créaustins. XIV. Les Cocanomes éfecut réprolables. XV. XVI. ils éfecut le plus fauvout traffers, qualquefén

XVII. Les Equiques diffenteurs feders any laix.

X V 111, La Visiante & l'Autonome eften peut-eftre le mefine.

I. I L faut presentement verifier dans l'Eglise de Rome & del'Otient, ce qui a esté justifié dans le Chapitre precedent de celle de France & d'Espagne, Liv. IV. Part. II. touchant la fouveraineté des Evefores for la difpenfation du patrimoine commun de leur Eglife, 1. dont ils se dechargoient neanmoins en partie sur les Discres, ou fur les Prefires, 3. fur lesquels ils veilloient, & dont ils tecevoient les comptes , 4. n'estant eux-inesmes comptables qu'à Dieu seul , 5. si ce n'est en quelque s occurrences extraordinaires, dont les Conciles Provinciaux prenoient comonfiance.

II. Saint Gregoite Pape transferant l'Evelque de Fondi à Terrarine, luy donne un plein pouvoir sur le temporel, aussi bien que sur le spirituel de cette Eglise. Luidquid de pradista rebus Ecclessa, vet esus patris L. L. Ep. 13. monio, sen Cleri ordinatione promotioneve, & emuthus generaliter ad earn persinentibus, solerter at quo Canonice ordinare, facereque provideris, liberam habebis, quippe us Sacerdes proprins , medis omnibus faculta-Jam. Ce melme Pape le plaignit de la negligence de L. 3. 8p 24.
l'Archevelque de Cagliati, qui ne le fasiloit pas rendere compre par les Administrateurs des Hospitaux, dre Compae par les Administratoris des Voloptaus, felon l'ancienne coldune. Pervosit de hot confisera-diore fuife, su Xendechie, que fast-in Cardinais partins confisera, apad Esplanou civiasis fogulis quidefine temperibu fan fabrillier rationet expon-rene, eis voldelies uniten et que fabrillier rationet expon-de. Convisit Marinien Evelquede Ravenne, de veniet 4-9. E) 17 à Rome pour se faire traiter, il luy conseille de commettre quelqo'un en fon absence peur l'administration de son temporel, Viderar mibi, at ordinara illic Eccle-

sta, qui Episcopi suram gerero, bespisalitatemque & suspensiones possus exhibero, quivo Manasteriis custo-diendis praesse norins. Un Evelque ayant esté déposé, ce L 10.51-14.

Pape ordonne qu'il repare de les biens propres tous ce

qu'il peut avoit diffigé du partimoine de l'Églife. 111. Mais la lettre de ce Pape à l'Evelque de Patune, descendant au dérail & aux rirronstances particulieres des rhofes, elle nous donners un peuplus de lomiere. Il luy ordonne de partager entre les Clerra le quart des revenus de l'Eglife & des offrandes, de retenir tout le refle en fa disposition, aussi bien que les fonds, dont il doit tacher de faire augmenter les revenus au profit de fon Clergé ; enfin d'érablir avec l'agrément des Anciens & du Clergé un Thresorier qui luy tende rompte publiquement tontes les un-nées, Reliqua amnia mobilia in tua retineas posefia- L.11. Ep 31te. Immobilia enim Ecclefiaficis reditibus aggregen. tur , ut multiplicata quantitate , Clericerum inerum ufibus Des largiente proficiant, Tabularium una cum confeufu fenierum & Cleri memineris erdinandum , qui annis fingults ad amputandem francis fospicionem, folenmer fuas debeat rationes exponere. Enfin , il luy emoint de repeter les fonds alienez de l'Eglife, avec toute la rivilité possible, mais sans rien neglicer des droits de fon Eglife. Poffiftones , vel fique funt Ec. elefiaffico juri comperentia, & ab extraneis indebite detinentur, cum emni fludio fervata civilitate, in jus

Ecclesia sun reparare festina, ue negligens in alique videri non debeas. La charité de ce laint Pape descen- L.12. Ep.19 doir à un détail admirable, dans la disposition du pattimoine de l'Eglife Romaine, jusqu'à donner ordre de vendre les bœufs & les vaches steriles ou instiles, afin d'en mettre le prix à profit. Fendi debent, se faltemeerumpretium ad aliquam utilitatem crefcat. Ces rhofes fone petites, mais la charité est d'autont plus grande, qu'elle s'absife à de petites chofes. Il patoist L 10 Ep 51. en un autre endroit qu'un Monastere manquent de fonds & de terres pour l'entretien de fes Religieux,

ce Pape leut en donna quelques-unes pour en jouir l'espace de trente-fix ans feulement, Quod eis falvo inre Ecclefia noftra in xxxvi, annorum fatium conceffimus babere,

1V. Venos and Occonomer. Ce fains Pare nome appress, one per and ne tempo and Unified & School, no en Didinate clion venous, ("Occonome devent deligotes" to estreta deligot, que rendere compo as movemble.

L. P. 1. L. Venigne. En per a rendfant form's, por attention, and the composition of the com

50 Poul Amministri e pastrinous en le Igens vocamies. At p. 12 nes, és, pour faire relixor et quien avoit élévigir. Le Il 12,7, pc. Januarias Archevefique de Caghari negligrant és pour long-temps le foin de la vinite de 11 fospatur de Saisháigus, ce Pape en charge al Oceanome de l'Archiprettre de cette Égife. Cocanome no me étéfaga-apar Epip boumm d'archypréprisem ex mefra auchorites exmanses en madera canochés fair protincia fou falification en madera Camonia.

V. Ce font prut eftre les Vidames, Vicedomini.

dont er Daye park quelquellen, Predicite Evrégue d'un qu'ent de superaren Valure, en Meyelende de l'Archevelque d'Arie, 24 in 196. Entife non et 1, 197, 1 meyel en comment de l'Archevelque d'Arie, 24 in 196. Entife non et 1, 197, 1 meyel en comme l'aprovil que l'entife nouvelle de l'entife avec de confine l'apro, de colonest apportune en l'entife nouvelle de l'entife l'apro, de l'entife par le l'entire de melle l'apro, de colonest apportune en l'entife nouvelle de l'entire de l'ent

1.9. 15, 44. quite de ces fonctions. V slamus su frater mêter Paficularillo de Victorium de Vict

cres ettorent le plus louvent charges du 1000 & ce l'adminification des volles (actres, & de toru le trefot de l'Eplife, Auff faint Gregorie fair (favorie à Hototat Archidiacre de Salone, qu'il en répondroit ; puifque L., Ep. 10. c'eftoit le devoir & l'obligation de la charge. Seire se volumes, que de se omna diffrirle quaffairs famas ; fi L. Ep. 14. nos en que sur le propie Evelfa, « of qua de dévorje

15-79 Estitution Constallation cellulate, fish some mane filtriate.

15-79 Estitution Constallation cellulate, fish some mane filtriate,
granis vorten righnam franch deprimers, as in herrar
granis vorten righnam franch deprimers, as in herrar
finds in a gelien med tellulate state of the constallation o

d'étte remateque, pour en concluer la necessité de ce donné et cerpoine, qu'il des performes dont la la gestie le la probait position tépositée à l'importance de certe charge. L'a experiente facte Entife attitué ren certificies, memo und aux farraissime trapat l'a terri deplis, specience passanse, que acceptat, mont impéta, foir adult mode premit su qua tres en farraisses despite des l'archives qu'il est peut par seus de la partie de la constitución de la parime. Défendate à l'Archevesque de Caplari de commettre le maniment deb tras de l'Egiste de La commettre le maniment deb tras de l'Egiste de La ...

nes , il l'exhorre famplement de donner ces commiftions à des Cleres dont la fidelité ley foir connue : Ca- L.7 10 62. vendam ne facularibus viris , asque non fub regula vefira degenishus res Eccleftaftica commissantur, fed prebasis de veftro officio Clericis. Comme les moindres oudres n'eltoient que des démembremens du Disconat, on leur commercroit auffi les fonctions qui origipart: ment auroient appartenu aux Diacres, Nous Ly 21-190 av one déja appris de ce melme Pape, qu'il y avoir des Eglifes où les Archidineres n'exerçoirest ces office que l'espare de cinq années, après quoy ils faisoient place à d'autres, qui leur succedoient dans ces fonchions. Les 2.7.2. 190. Evelques de Ravenne nommoient auffi des Diacres L p. lp. 4. pour le maniment de leur patrimoine dans Sicile. En-fin cette charge effoit fi univerfellement affectée & comme naturalisée aux Diacres, qu'elle portoit le nom de Diaconia. comme il parcift par ce melme Pape, qui L. 9. Ep 24. la commettant à une personne Religieuse, asio de veillet pour lanoutrissure des pauvres şi ne la tend com-prable qu'à Dieu seul, afin de luy laisser une entière laberté de faire routes les dépentes secretes, qui sont there of this course is repetitively a powers pointed for the follogement des pointes honeous.

Ve Den refire, san basavièus de su que tiès commisment, rationem se noveris positirum. C'est cele melme

initiate le lytele ec Pope, prose crient temes Diatistia & Krintichia portura codine Color. VII. Ce melme Austern prosede neumonis que crian Papa tiola dun vey almes tidragible por decrian Papa tiola dun vey almes tidragible por decrian Papa tiola dun vey almes tidragible por depetimone des paurces par toma la terre. Declaire L. 1251. Corganius per Praevant Entiphylicatus paraments. ram, veta Arque qualem lumingifisma. por trais amost Insulation. In a Parteria Infiliationis and terres. de fee lettere, qui lom veu que t'il neyloyois cennation different et a Cost ministre, y la veut un illination different et a Cost ministre, y la veut un illi-

que ce Pape encendoit cy-defius, quand il chargeois l'Oeconome & l'Archipecître Cagluri en Sardasgne du foin des Hôpiraux, fine pericula fas. Jean Discee L. s. Epp.

cent your pour veiller fur elles. VIII. Le Pape Pelage differa long temps la con- Callet Res. firmation de l'Evelque de Syracule, parce que celuy p. 151 66-qu'on avoit éleu avoit une france de des enfans, de ain fi il ne pouvoix eftre Everque sclon les loix de Jostinien, qui avoit voulaufer de estre juste précaution, sin que le patrimoine de l'Eglife dont l'Evelque effoir le fouverain dispensateur, ne se dissipait point par un dangereux mélange avec les biens hereditaires d'une famille. Mais enfin ee Pape voyant que ceux de Syracule perfishcient dans leur refolution, il ordonna l'Evelque èleu par une fage complaifance, aprésavoir exigé de luy un inventaire de tous les biens propres, & une prome se solennelle de ne rien détourner des biens de l'Église au profit des fiens, mais an contraire de laiffet à l'Eglife tous les acquets qu'il pourroit faire aprés fon ord tion, Confairint judicavimat, ut congrua providentia caafam propter quam priacipalis Conflicatio baben-ces filies & uxeres ad Epifcepatus prebibet erdinem premovere, fato a dispositione Concily maniremus. Qua de re fammo fiadio ab codem , prinsocam à nobis cum contingeres ordinari , bujafinadi exegimai cantinaem , per quam . & fuem fateretur, quantula effet , prafentis temporis habita reram descriptione sabitantiam . & uibil unquam per fe , ant per filiet ant axerem , de rebut usurparet Eccleste , & universa sui Episcoparme quafeta sempore Ecclefia dominio (oci aret: aibil ultra id gard made deferipenm oft, file fee, vel haredibne relistarus.

I X. Le Concile V I. tenu à Rome fous le Pape Symmaque avoit excellement étably la foprésse

## touchant les Benefices, Part, II, L.IV, C.XIV. 419

puissance de l'Evêque sur tout le temporel de son Egli-gund. VI. le , Ve oblationes fidelium à nomine prasumantur , abs-Colas. 7. que confensu d' voluntate Episcopi , in enjiu dignofcuntur effe Parechia d' perejtare. Les lettres du Pape Vigile montrent qu'il employoit auffi les Diacres pour l'administration du patrimoine de son Eglise en diver-

fes Provinces. X. Quelque foin que ces grands Evelques prissent de se décharger sor leurs Prefites , on sur leurs Diacres de ces affaires temporelles : la follicitude Pastoralene laiffoit pas de les y engager plus avant qu'ils n'euffent fouhaité. Saint Gregoire n'ignoroit pas ee qu'il écti-voit loy-même à l'Archevelque de Cagliari, que l'Epifcopat effoit une intendance (pirituelle appliquee au falut des ames, & non pas au ménage du temporel, L 7. Ep. s. Nammen terrenarum rerum curam, fed animarum se

ducarum faftepiffe cognefie. Mais il ne lasfloii pas luy-nième de gemis fous le poids inevitable de tant d'affaites qui le mertoient prefqu'en doute s'il avoit pris la charge d'on Evelque, ou d'un Prince temporel. Ita ut fape incerrum fat , nerum Pafterie efficium , an terrens Processe agas. L'accablement de tant de foins luy

Z 1. Ep. 19. paroiffoit on étrangé obstacle à l'amour de Dieu. V'e per Epifopatus erdinem pene ab amore Dei me videam efe fipararum X 1. Je passe à l'Otient & je commence par la loy Nev. 21.

de Julinien , qui vient d'eftre alleguée par le Pape Pelage, où il défend d'élue pour Evêques ceux qui unt des enfant , 00 qui ont encore leur femme. Neque nvorem . neque filies aliqui esrum habent , neque conenbinam, ant filier naturalet cognofennt est habniffe, Rou e. e. t. Et ailleues , Et neque nvori copnia nr . &c. Neque filies au reperes babens. Nous en avons dit la raifon. Les Canons n'avoient rien otdonné de femblable, Aussi le Pape Pelage dispensa de cette loy en prenant

les precamions necessaires pour éviter les inconve-

niens aufquels elle pasois. XII. Si ces loix font voir la fouveraine puissance Nov. 19. des Evênues fur tous les fonds & fur tous les revenus 1.1.4 de leur Eglife, il y en a une infinité d'autres qui font connoiltre que ce n'eltoir que par l'entremife des Occonomes qui les administroient, par lesquels ils se l'aifoient tendse compre, & qu'ils pouvoient déposes

quand leur desobeiffance, leur imprudence, ou leur infidelité meritoit cette peine. Amis les Evêques & les Occonomes s'éclaitoient reciproquement. Une autre loy défend aux Occonomes de rico envoyer à lenrs Evêques pour les frais de leur voyage, s'ils foot abfens de leur Eglife plus d'ime aimer. Les Occonomes de toutes fotres d'Eglifes, on d'Hôpitaux pouvoient Nev. 113

est e cises devant l'Evêque pour rendre compre de leur administration , avec appel neanmoins de la fentence au Metropolitain, ou au Patriarche, Occanomer au. tem & Xenedaches , Nefecemes , Prechetrophes , & alierum venerabilium locorum gubernatures . & alies omnes Clericos Jubemus pro coeditis fibi gubernationi-

but apud proprium Episcopum, cui subjacent. conve-niri. O rationem sua gubornationis sacero O exigi, Orc. L'execution & la disposition de tous les legs Nev. 111. £ 19. pieux est commisse à l'Evrsque comme au Pere & à l'A-XIII. Cetre puissance si étendue des Evesques

estoit contre-pesée par ces deux conditions rigoureufes , r. Dene pouvoit eftre en melme temps ny maris, my peres , my ayenls , de peur que ces affections naturelles ne prevaluffent à l'inregriré fi neceffaire à un dispensateur de tout le patrimoine des pauvres, s. De ne it rien acquerit après beur ordination qu'au nom de leus Eglife, excepte les fucceffions de leurs plus pro-Cod I. z. de ches parens, Convenis bujufmedi aligi & ordinari Sa-

cerdotes, quibus une libert fint, nec nepotes, Etenim Biffchalter fiers vix pereft, se vacans bujus quesidiana vica curie, leg 41. qualliber creant parentibus maximas, omne findium omnemque cogitationem circa divinam liturgiam & res Ecelefiafticar confernat , Ge. Oporiet Epifcopum menime impedicum afeltionibus carnalium liberorum, on minm fidelium i fortealem este parrem. Et ailleurs , Ne-thidd a: que molieri cababitet, nequelibererum ses pater: sed lo-co uxorie , adhareas quidem & continent sis circa sen-Hiffimam Ecclefiam , lote vere libererum emnere Chriflianum & Orthodoxum habeat populum, Rien ne fied micux à un Evelque que de ne parasger point son cœux entre deux fortes d'enfant.

XIV. Cer Empereur oblige les Occonomes de rendre compte à l'Evefque one fois tous les ans, et de reflituer ou rembourfer, eux ou leurs heriners, toutes st d.1 41. les perres qu'ils pourroient avois cansées à l'Eglise. Fr ipfor quidem Occonomos cum pudicio, & diligenti difenflone creari precipimus, sescuibus i psis qua fingu-lis aunis raisusem referens saultifilmo Episcop suc ad-ministrationis: O quacumpus in evidebuntur res Ecclefinfreu minnife, vel lafiffe, vel proprinu questum quafife, hoc Ecclefiasticis rebus restituent, &c. Hare-

deripforum fabjieignem tali difenffiani, &c. X V. Ces Occonomes efforent ordinairement Pie. In Bresin. tres, mais non pas toujours. Liberat dit que Jean Ta- e. 16. lasa qui fut depuis Patriasche d'Alexandrie, avoit efté fait d'Orconome Prestre, qu'après quelque temps il fut encote fait Occonome. D'on il resulte que ces Ofbees n'eftoient pas perpetuels. Isannes ex Occommo Profeyeer fallus Tabennefistis , Ge. Fallufque off ite. C. 13 lind. rum Occenomus, caufas habens omnium Ecclesiarum,

Il fait mension plus bas d'un Diacre qui estott Occonome. Pfojus quidam Diaconus & Occonomus Ec.

XVI. Le Coneile in Truffe nous appeend qu'en certaines Eglifes on élevoir des Diacres a des Offices,

on des Dignitez, in min, agricum, qui les metrosent au deffus des Prefres, auffi ils s'eftostnt facilement laiffez perfusder de prendre le rang & la prefeance au defius des Prefixes. Ce Coneile condamie cet abus, Gan. 7. & m permet aux Diacres de s'affect au deffus des Pseitres, que lors qu'ils reprétenterent la perfonne du Partiarche ou du Mestopolitain, dans quelque affaire importante qui se traitera das sune autre Ville. H v a d'autant plus d'apparence qu'entre ces Offices qu'on commettost quelqueloss plutoft à des Discres qu'à des Pacitres, on dost comprendre eclay d'Occonome, que le melme Concile dans un Canon fuivant declare Can. 16. que les fept Diseses qui fusent inflirnez dans les Actes des Apostres , n'estoient pas de ces Diacses qui servent à l'Antel , & au rerrible facrifice de l'Agnesu celefte, mais ceux qui avoient l'intendance des cibles & de la nourriture des panvtes ; Quibus commifa fait Occoumia & difenfatio, vie via immulus ingnerefirme, Ce n'est pas sey le lieu d'examiner si la presension de ce Synode est juste, nous l'avons fait ailleurs, presente-ment il nous suffir d'y remarquer que les plus importances charges, entre lesquelles l'Oeconomar estoit fouvens la premiere, s'y commettoient quelquefois à

des Diacres XVII. Ce ne fut qu'un pretexte, ou une fausse accusation contre Anastase Synsite, pour le chasse du Patriareha d'Antioche, que la dissipation du refor de cette riche & proffante Eglife. Qued farrum thefaurum profuderat. L'autre raifon qu'Evagius raporte de cette deposition, est bien plus vraysemblable , c'est d'avoit refusé les sommes d'argent que l'Emrrent Julin luy demandate pour for intronzation. t. s.c. s. Dicieur Inflium Anaftafio fuccenfuife, qued poftu-

A. 16.

lanti ei pecuniam, cum Epifcepus effet defignatus, Ana. ffasim dare noime, Ce fut donc plûtost pour avoit eres-saintement ménagé le trefor des pauvres, que ce faint Evêque attra fut luy la colete de cet Empereut. Nous ne laifferous pas de conclute de cet exemple, non feulement que l'Evelque effort le fouverain modetateut du trefot facté de l'Eglife, mais auffi que les Empereurs melme comme gardes & confervareurs des Canons, pouvoient chaftiet les ossivetsations qui s'y

XVIII, Le saint & celebre Jean l'Aumôniereut le Prestie Menss pour, principal Occosione de son Eglise d'Alexandric, Ipsi me secie Prestyseram & Vi-Vica ojer Eguie o niexamotic, appi me fecti eripsystem or i-crédemisma Eccli fa fau, Oc. Mennas qui eras erdi-nans dispenfationem familifima Ecclefia fait Patriar-cha. Anastale Bibliothecasie qui a fait la ttaduction Latine de cette vie, a toutrie le mot gree d'Occonome en celuy de Vidame; & a ciú que c'estoit le mesme Office, Il est patié plos bas de plusieurs Dispensa-teurs , Mittens mex dispensares , &c. C'étoient Cap. 1. peut-estre des Diacies soumis au Prestre qui estoit l'Occonome en ches. Au reste les sainres & incroyables profusions que fit cet admirable Prelat, font af-fez connostre qu'il effoit le Masste, c'est à dire le de-positaire & le distributeur de tous les tresors de l'Eglife. Ce que j'ay dit de l'Oeconome & du Vidame n'est pas dit fans quelqueptobabilité. Au moins e'est le sen-timent d'Anastale Bibliothecaire. Il se pourroit faire

aussi que dans quelques Eghses le Vidame eut esté l'Oeconome particuliet de l'Églife & de la masson, ou de la pottion des biens de l'Evesque, au lieu que l'Oegera e. s. conome eftoit l'Adminiftrareur immediat des biens & des revenus de tout l'Everché, avant que le partage s'en fit.

CHAPITRE XV.

La division des revenus de l'Eglise en quatre portions dans l'Eglise Romaine.

 Le revenu de l'Eglife effeit paringi en quatre paris, pum l'E-vefque, pour le Clergé, peur les passures, pour les esparations de l'E-gôje. Saint Gregeire defend que les Enelones les falfent des pre-

fers, afin de n'en pas dominair la pertien de leur Clergé.

111. Les Clercs melades recessores leurs mejmes diffribitions. 111. Les Cleris melades recesores teurs megmes acquirement IP. Les resemus sons antimis que nonvensa se partageiras en V. Le quaes du Clergé effeit drufé felon le merite & l'ordre de

P 1. Les pratiques effeient deferentes en disserfes Eglifes , mais par tont on resociat la deligence des Cleres par les messis humans de est delpribetones, felm les ordres mejme de S. Geografi Rape. VII. VIII. Exemple du détad d'un parage entre les divurfes forter de Cleas & de passeres. 1 X. Ce Pape chi defiré que les Cleres enfent sous pofedé en com-roun avec l'Eugique, & el le fit peatequer de la forte à Angufeu en

Angierere, X. Euringe de l'Evolque volitene. XI. La dylridenien ne fe refujeit pas mejose aux Clerct, qui Second tout à fact lant lettres.

X 1 1. La person delinde peur les reparations effect genvernée par l'Eurfque. X III. Le Poulser du Pape Gelafe

X 1 V. Gregory I I. formes la mejme diffribation. X V. Du droit de Cachedratique & des Frecuentons

I. Q Uelque souveraineté que l'Evesque porust avoir dans la disposition des tresors de l'E-

glife , ii n'eftoix effictivement qu'on charirable & fi-dele dispensareur , dont la puissance estoit d'autent plus estimable, qu'elle estoit dirigée par les loix & les Canons. On (çair que les revenus de l'Eglise se divifoient en quatre parties , pout l'Evefque , poit le tefte du Clergé, pout les pauvres, pour les reparations des Eglifes. Il faux voir ce qui se trouve de sis gulier & de memorable fur ce partage dans les Authous, ou les Conciles du temps, que nous táchons d'écl.iteir.

11. Saint Gregoire le Grand ayant appais que Fe-

lix Evelque de Melline le disposon de venir à Rome. pout luy reudte fes religieuses civilitez, & qu'il luy envoyoit quelques pielens, felon la coûton e : il luy écrivit, qu'il s'épargnass la peine de venir à Rome, le remercia de ses pielens, & loy manda d'abolir cette eoutume, & d'en affermir une autre plus canonione, qui effoit de faite avec toute l'exactitude possible les distributions annuelles à son Clergé. Quia charitarem t. 1. Ep 64. tuam adnos venire velle cognovimue, admonemue, us ad veniendum non debe at laborem affumere, fed ora pro nobu . &c. Nobu de catero ne quid transfinitere do-beu , inhibemu . &c. Confuetudines qua Ecclefiu gra-vamen noscuntur inducere , nostra nos deset consideratione remittere , ne illuc aliqua cogantur inferre , unde fibi inferenda debent potius expellare, Clericorum L, s. 87.5f gniden alierum confuerndinem te oportet illibatam fervare, cifque annie fingulie, qua funt confuera tranfmittere, il manda à l'Evelque d'Orvieto de commuter à un Clerc malade la mefine charité qu'il luy faifoir en fanté, felon la coûtume & les moyens de fon Eglife, Nibileum ad percipienda qua confueta funs, bacagri-tudo debeat impedire : quia diverfis in Ecclesia militantibus, varia sapenumero contingit informitut. Et si buc fuerint exemplo deterriti, nullus de catero que Ecelefia militet , poterit inveniri, Sed ficandun loci eju erdinem, quaque ei fi fanm effet peteram minifraie, de ipfa exignitate, qua Ecclefia porest accedere, agro-canti prabere non desinat tua fraternitat. 111. Oil il eft à remarquer, t, Que les Cleres ou

les Beneficiers , Ecclefia mibiantes, recevoient leurs revenus en diffributions manuelles , mais avec aurant de diverlité, qu'il y avoit de differences Eglifes, ou de differens rangs dans le Clergé, Secundien locs ejus erdinem , 2. Qu'on les privoit d'autant moins de leurs distributions pendant leurs maladies , qu'ila eftoient alors en plus grande necessité, & qu'il y eust eu non seulement de l'injostice, mais de la crasuté à les en privet , 4. Il n'eut pas fallu par cette inbunanicé découraget les autres Clercs, ou les amateurs de

la Clericatute.

 LV. Ce mefine Pape ayant appris que les Evef-ques de Sicile donnoient à leur Clergé la quatrième partie des anciens revenus de leut Eglife, mais que pout les revenus nouveaux, ils les retenoient entierement en leur disposition ; il en fit une aigre reprimande à l'Evefque de Sytacufe: Quam pravam fabiniredustamque confuerndinem fraternicas ena vivaciter emendare festines; ut sive de pratericis redicibus, sive de iu quanunc obvenerunt , vel obvenerint , quarta fe- 2. 3. Ep it. cundum diffribationem Canonicam diffenfantur. Incor rum namque eft , unam eandemque Ecclefia fubftantiam duplici quedammede jure cenferi , id eft , ufurparienis O canenum, Voilà ce que c'estoit que la portion & la diffribution Canonique, le quatt de tous les revenus, tant nouveaux, qu'anciens, parragé entre les Cleres. L'Everque avoir auffi le quart pour les neceffirez, & lea Everques melines, à qui on avoit conhé une Eglife, fous le nom de Viliteurs, ou de Commendatanes, judqu'à ce qu'on cèr éleu un Evefque Titolaire, jodisfloient de cerevenu. Vi quarram quam L. Ep. 11. ejnfdem Ecclefia Episcopum oportebat accipere, à die

wifitarionu tna . vel queufque ille eam fellicitudinem gefferie ribi debeas applican V. La distribution se fassoit entre les Clercs selon

leur tang , leurs fervices, & leurs mentes, Janes L. 4. D. 14.

Bainento . quippe quia de cadem quarra . jemper fe lent travail, & que les autres fullent exence melme clefia tua ex redituvel quelibet also titulo fortalit accefferit , quartameninde pertionem fine dimenutione ali meritum laboris exegerit , libera tibs fit junta and praviderie largiendi licencia. Quatenno & bi qui me-

VI. Avant que de paffer ourre, il fant faite quelques reflexions fut cette lertre de faint Gregore. 1, 11 ne met que les Prestres & les Diacres dans les Ordres facrez. Sacro loco, facrato ordine. 1. Tous les auntes Clercs inferieurs font genetalement compris par le terme de Clergé. Ainfi nous avons pû quelquefois par le mot de Clercs, n'ensendre que les Clercs infeavoient un riers, en d'autres les deux tiers. 4. Sanic gesse de l'Evesque, 5. Mais la regle invariable , & qui travaillent avec plus de ferveur, foient auffi les teri duplici benere dieni funt, 6. Enfio, il eft remarquable que le grand faint Gregoire, qui a efte fi

recommend on the problem of the prob

The second of th

N. 5. In Clierce devenor le contracté e la falle faire accidentales, cette falles afin de devancamient qui april pel effect, Sant Gergorie dema sun le me de qui più più feite. Sant Gergorie dema sun le me de communitation pour l'Eurépeu Pélapée aux Cleur, qualve, confesta de homos feu qui air feçunosi pau la diffici, qui s' generare ripestit. Il più cere Evrippu de faute moutre que fen huns estruptes, qui feu faire en inducte que fen huns estruptes, qui feu faire en inducte que fen huns estruptes, qui feu faire en inducte que fen huns estruptes qui faire de maillang, non ai seva four avena tourist chefic più martin per propriat, au fifte du faire que faire que faire de faire de maillang.

XII. Quant shapotim definide an reparations de l'Eer de outrecequi efficient point et de la constant de la cons

The second secon

X V Le Pap Greg ure II. en
æ & d = 1 es pour eu tiver la nouvelle

æ & d = 1 es pour eu tiver la nouvelle

er Eglife e quatre pottons, dont celle d

K.V. Le habitus instant nous feravora la Caholizargu enably pia E- color off (liquid La Tale Alex II. 2004). The color off (liquid La Tale Part La Calledon Color off (liquid La Tale Decrease Alexandro Color off (liquid La Tale South Color off (liquid La Tale Color off (liquid La Tale South Color off (liquid La Tale Color off (liquid La Tale off (liquid La Tale

#### CHAPITRE XVII.

Du partage des revenus de l'Eglife en France & en Espagne.

mass Lemma In Contracturing a protest & land

The second secon

# touchant les Benefices, Part, II. L. IV.C. XVI. 423

éuns de chaque Porreife.

1 X X. Du desig de procuracion.

X i. Deper reclement on as per de seperations XII. X:11. Diverspirtages en Elpagna, XIV. En Angliture Gen Allemagne.

X. Lem France.

1. T Espagne & la France suivoient de prés la police de l'Eglrie Romaine dans le partage des teveens de l'Eglife. Le Concile d'Agde condamne les Cleres defobeiffans , & qui negligent d'affifter sux Offices de l'Eglife, à perdete leurs distributions, & estre rayez de la matricule de l'Eglife, en foire que ces avantages leurs foient rendus lors qu'ils nuront fatisfair à l'Eglife pas use ferreuse penisence. Sa Ecelefiam frequentare , vel officium funm implere neglexerins , per:grina en communistribuarne, sea ne cion corpanicentia correserse referepti su matricula gradum finim dignitatemone recipiant, Les Clercs étrapeers qui n'avoient point apporté de lestres formées de leut Evesque, ret peut-eitre quelque aumône de l'Eglife, comme faint Gtegoire nous a fait voir dans le Chapitte precedent ; mais oous y avons vu auffi qu'il s'en falloit eaucoup «u'elle n'égalaft la diffribution des Ecclefiafliques propies de chaque Eglife. Ainfi cette Commismon étrangere o approchoit pas des avantages de ceux qui ell osent dans la matrieule , & fervoit de châtiment

pour les fautes legeres des Ecclefiaftiques 11. Au contraire ce mesme Concile veut que les Cleres qui se signalerons par leut affiduité aux Offices de l'Eglife, reçoivent des distriburions proportionnées à leur travail & à leur merite, Cleriei et am omnes , que Ecclefia fideliter vigilanterque defervium, ftipendia fan-ltu laboribus debita , fecundum fervitu fus merseum , vel ordinationem Canonum a Sacerdotibus confequantur Antifi les Evêques eftosent totijouts les arbitres & les Juges du merite & de la ferveur des Beneficiers, pour leur menter, ou deminner à proportion leurs te venus.

III. Le Concile I. d'Orleans voulut que le revenu annuel des fonds & des terres que la toyale liberalité du grand Clovis avoit déja données, ou qu'il donnétoit à l'avenit à l'Eglife, fust employée à teparer les Eglifes , à entretenir les Ecclefiaftiques , à nourrir les pauvres & à racheter les eaptifs. Es quoy que l'Evelque ne deuft rendre compre qu'à Dieu feul de fon administration, s'il manquoit neanmoins à executet ces otdonnances generales de touse l'Eglife, le Cuncile Provincial luy en faifoir fouffrir la juste confusion qu'il meritoit, & le separoit mesme de la Communiun des autres Evelques, Infisfimum definimus . ne in reparationibue Eccleftarum . alimeniie Sacerdeenin & panperum, vel redemptionsbut captivarum, quidquid Dem in fru-Elibiu dare di gnasus fuerie, expendatur. Quod fi aliquis Sacerdosum ad have curam munis folicism ac deviens extiterit , publice à comprevencialibus Epifcopis con-

fundatur. VI. Ce mesme Concile declata que conformément aux anciens Canons on partageroit en deux portions tomes les offrandes , l'une pour l'Eveque , l'antre pout le Clergé, les fonds demeurans toujours fous la punifance de l'Evelque. Antiques Cammes relegentes prisra flatnea eredidiscons renovianda, ne de his qua on alsario fidelium oblazione conferment medieratem fibi Epifiopur vendieer . & medierarem defbenfandam fibi fecundum gradus Clerus accipias ; pradise de omni commodieace in Episcoperum patestate durantibus. Le Canon pre-cedent parloit des renten qui provenoient des funds de l'Eglife , &c en ordonnoit la division canonique en quatre patts, pour les Everques, pour le Clerge, pour les panvres pour les reparations. Celuy-cy ne regle que Liv. IV. Partie, II.

devoirpour acla cofface tons for and. Outre cola el passon encore deux le pattage des officandes qui se funt à l'Autel , c'est à

dited du casuel de l'Eglise, & il est vray que ny les pra-vres, ny les fabriques n'y une point de part. Mais on-tre que les Evesques & les Cleves estoient chatgez de l'hoipitalité, & de la nourriture des papetes, à qui ils ne pouvoient refuset leut superflo ; comme ces offrandes leur fournilloient une partie de ce qui citort necelfaire pout leut vie, ils ne pouvoient aprés cela virer autre avantage du Canon precedent, que pout avoir le telle de ce qui effoit urceillite pout leut honnelle fubfistance. Puisque le Canon precedent ne donne aux Evelques & aux Clercs autre droit que de demander leur nourretore for les rentes des funds de l'Eglife, & leur rend melme ce droit commun avec les pauvres. Le alimente Sacerdotum & panperum.

V. Le Canon (urvant juftifiera ce que nous venon de dire. Cat il porto que toures les tetres, les esclaves, les iommes d'argent qu'on donnets aox Paroilles fe- Can. 150 ront en la disposition des Evesques ; mais que quant aux offrandes qui s'y font à l'Ausel, l'Everque n'en pourra retirer que le tiers. De his que Parichiu in terru , viucis . manespiss , asque peculiss . quiennoque fide-les obsulerine . antiquerum Canonam flacusa ferventur . ne conusa in Eposcopo purestare consestant. De hu camen qua in altarso accosserute, corria sidetiser Eposcopio deseratur. Ce Capoo donne matiere à deux temarques importantes. 1. Julqu'après l'an 500. tous les fonds & rencubles qu'on donnoit aux Paroiffes de la Ville & du Diocese, appartenoient à l'Evesque, conime à celay qui avoir étably coutes les Paroifies, comme antant de deusembremens de son Eglise Cathedrale, qui estoit originairement la feule Eglife de tout le Diocefe; la atrice &cla fondattice de toutes les autres Felifes, 1. Les offrandes melmes avoient sulli apparemment appartenu à l'Evelque par les melmes railons, far tout des Parosfles de la Ville; mais enfin on jugea plus à ptopos d'en latifer les deux riers aux Curez, & d'en referver feulement un tiers à l'Evefque, conme nuus l'ex-poferons encote plus au long cy-deffous, 3, Mais auffi Car. 16, Everque effoit plus particulietement charge de la nourriente des pauvres, felin le Canon fuivant de ce

melore Concile, Epifopus pasperibus vel infirmu. qui

debilitate facience non poffint fin manibus laborare.

viltum & vefterme, en quantum possibilitas habneres,

VI. Mais comme il y avoit des Eglifes Cashedrales fott riches, & d'autres affez pauvres ; & il faut dite le mesme des Paroisses ; cette tegle uniforme dont nous venons de patier, de teferver le siers des offrandes à la Cashedrale, par un excés d'égalité caufoit one inégalné tres-incummode. Car il y avoit des Cathe-drales si tiches, que ce tiers leur estoit superflu ; & il y avoit des Paroifles fi pauvres , que le retranchement d'on tiers leut estoit stes-dummageable. Cela porta le Concile de Carpentras à ordunner que fi la Carbedrale ne manquoit de rien , toutes les offrandes des Paroifses leut demeutailent poor l'entretien du Clergé & la teparation des Eglifes. Et au contraite fi elle effoit dans le besoin à caose des grandes dépenses que l'Evesque devoit faire, les riches Paroilles loy remettroient cont leut superflu, après un entretien modeste de leurs Ecclefiaftiques & la reparation des Eglifes, Si Ecclefia civitatis. eus Episcopus pracit, ita est idonea. ne nibil indigent . qui donid Parichiis fuerie derelulum . Clericu qui ipfis Parachin deferoines . vel reparationibus Ecclefiarum rationabiliter diffenfetur. Si verb Epifcopum multar expensar & minorem substantiam habere contimultide expenses of the state o

Cen. 14.

Can 16,

Mm

paper meure caprile E-fiftings al fabien research. VII. On his hop for tensusper en platine due tous con Games la lower time and tout the E-frequent and tout the E-frequent and tout the E-frequent and the E-frequent and the E-fifting and E-

Can. 11. Signada o an asserte sid-prinjana. Centrus de Clas-Nomes, cosses, cassesite, notes endoste, marque fimplement. 10. Ele Circi qui elisient circus data la Marticele, Adalation de la compania de la compania de la compania del ara diffrictionos. La terme de Marticele fa premoi non fuderant pour la Catalogue de Berndicter, mais affipose i en fon effent de l'Égliq qui sen elisie di Hubbe. Marticela pijono vorona, aur paspratio raddiction de la concele de Nationese recentacle el adhibitopitante, particel de Nationese recentacle sin distribupitante, particel de Nationese recentacle sin distribupitante, particela de Nationese recentacle sin distribupitante, particela de Nationese recentacle sin distribution de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de particela de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de particela de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de particela de la constanta de particela de la constanta del constanta de la constanta del constanta del constanta de la constanta del constanta de la constanta del constanta de la constanta de la constanta de la constanta del constanta de la constanta del constanta del constanta del constanta del constanta del constanta de la constanta del constanta

quid crit in Ecclefia Dei, fi non fuerit ad logendum exer-Cen 10. 11 dietal V 111. Je paffe aux Conciles d'Espagne pour y apprendre d'abord, que le riers des offrandes qu'on avoir refervé à l'Evelque dans toutes les Patosfies du Diocele , eftoit destiné à la reparation des mesmes Eghies Paroiffiales; ce qui n'a pas paru dans les Canons precedens de l'Eglise Gallicane, & le contraite mesme a éviden ment paru dans le Concile de Catpenttas, qui n'a abandonné à l'Evelque le superflu des Paroilles tiches, qu'après leurs reparations, & pout ses dépenses extraordinaures, Mais le Concile de Tatracone affecte évidenment ce tiers aux reparations des Eglifes Patoiffiales, & c'est poor cela en partie qu'il ordonne aux Eve ques deles visiter toutes chaque année. Autiqua confueradinsi erdo ferverar . O annuis vicibus ab Epifcepo dincefano vifitentur . O fi qua ferte bafilica reperca fueris deftienta . ordinacione ipfins reparetur. Quia terria ex omnibus per antiquam traditionem . ut acc. tur ab Epiftopu, novimus flautum. Le Concile 11. de Brague nous confirme cerreverité, & nous en découvreune autre, que l'Evefque vifitant les Paroifles, ou-tre Cetiers deftiné à leurs teparations, titoit encote

down teen de Christen, pour fin deuris de vilee. Passes a un site. Exployere com per housely lieu andrelant.

6.1 In part houses Christel fin in it of housely like andrelant.

6.2 In part houses Christel fin it is of housely like a christel.

6.3 In part housely christel fin it is of housely like a christel fin it is opposed.

6.4 In part housely poin it is Ethip's Presentables reposed. Set als reas par pro Inministrative Ethip's et il in

6.4 In part housely like the part of limitates in their conference of the first of the part of the part of the first of the part of the

Con 31.9.4. capum per condita directife Perschiefun flus per fingular.

Amount reporter as recognizar, assumante publifica in reportative flus insident. Une des rations de poster les Evelques à la visitie annotelle de routes learn Pascoiffes, estoit done fondée fur la change qu'ils avoient de veil et aux ceparations de toutes leurs Egifies. S'ils ne pouveinn faine eux-meimes la visite en personne, ils devoites monopre des Perfeites ou des Discrets, pour fa.

tissaite à la mesme obligation, suivant le statut de ce mesme Concile. Presbyteres au Dincent mittat, qui & reditus Ecclessam, & reparationes & ministrat-

tium votam inquirant. 1 X. Mais outre ce tiers des offrandes , qui effoit 1 X. Mais outre ce ners des oftrandes, qui effost plutofi à charge aux Evelques, qu'il ne leur effoit avantageux, il Concile de Braguevicor de nous appendre qu'il a voient doit de prendre deux écus de chaque Paroiffe qu'il vifitoient. C'éfoir platofi une coûtume qu'une loy avant re Concile. Auffi le Concile V11. de Tolvde ayant dell'ein de l'auroiffer, n'en eut pas prendre l'origine de plus haut. Mais en cor firmant ce dtolt, il nous en decouvre un autre, qui est le droit de procuration , qui y est reglé à cinq chevaux, & à n'estre défrayé qu'un jour dans chaque Paroisse, Car ce Concile tafchant de teprimet l'avarice & les exactions énormes de quelques Evefques de la Galice. ne leur laisse que la jouissance de ces trois droits , du Carhedratique, du tiers des offrandes, & de la procu-tation, Encore exempte-t-il les Monasteres du Cathedratique. Non amplies quim des folides enesquisque Epsscoperum prasu a Provincia . per fingulas discessis fue Con 4-basilicas . junta Synodum Braccharensem anna ilatisne fibi experar in ferri . Monafteriorum tamen bafilicu ab hat folusione penfieus fejunttu. Cum vero Epiftopus diacefin vificat, unils pra multitudine merofus existat . nec sam quinarium unmerum evenienu exceder, nec

amplian op sinn man die per manupauspa haftitiem ermannel internatio hottom von Verwerd hijk er, grünmannel internatio hottom von Verwerd hijk er, grünme delition de er Caron donnet empastre chervara å

Flerefora dars is Vitte, gjunsappausmen som line de

retterior de er vitterior er sterender let trans des

retteriors, ke peur morber in stipperior qu'il faisierre

retteriors, ke peur morber in stipperior qu'il faisierre

retteriors, de peur morber in stipperior qu'il faisierre

retteriors, de peur morber in stipperior qu'il faisierre

retteriors, de la complexion de la c

son Evrépens de demoré à d'amor Egifies les ciers deribblisheures que seu Frosfil n'e von par beioni d'eller epacie, de que les auerres avroines aux traisde l'eller epacie, de que les auerres avroines aux traistures, de ma l'entre de l'en

Unmertille Codella

X 1. Le Concile I X. de Tolede donna la liberté cas 4.

luxe des Prelats.

## touchant les Benefices, Part, II, Liv. IV. Ch. XVII. 425

qu'il emploirnit pour setvir le Prince. Sa munes Esclefie . one incolumes fuerine . ant que direre erane . reparata extiterint . feenadum antiquerum Cananum influera, Terriae fibe debrea monfonefone Epifeopus affeque fe vo-inerer . facultas sus erre concionado ; im videlices . ne ciern ipfas teresas mulius. Epifesporum quidpiam pro regiti inqui ficionibus à Parochesanse Ecclefias exegat, uchique de pradits ipforum Ecclefierum cuiquem aliquid caufa Strendy dare profomas. X11. Ce qui a esté dit regatdo principalement les

Can. s.

C44.7

Felifer Paroiffiales & leuts offrances, mais voicy la engle generale des Eglifes Cathedrales d'Espagne pour le partage det revenut de chaque Eglife. On ne faifort que trois parte , pour l'Everque , pour le Cleret. & pour les reparations de l'Eglire, d'où il faus inferer que la para des pauvies effete confondad avec celle de l'Evelque & des Bendiciert, qui effoient chargez de la nourritute des pauvret, & qui leur effoient redevables de tout leut fuperfit. Quant à la portion deftinée aux reparations, l'Archipieftre ou l'Archi-diacre en disposoit, & en rendoit compte à l'Evefque. Placuit ne de rebus Ecclefiafficis tres nenales fiant portioner : id eft Epifcipi una . alia Clercorum . terria in recuperatione, vel in luminariis Ectlesia, de qua parte five Archiprerbyter, five Archidiaconas illans admanifrant. Epifape faciat rotineem. Celt le state
du Concile I. de Brague, qui tegle dans la suite un
autre patrage qu'il falloit faire entre les Clercs, do l'argent qu'on donnoit aux Festes des Marryrs , ou au jout destiné à prier pour des Morts : & il falloit are cette diffribution égale entre tous les Cletes de chaque Eglife, une ou deux fois l'année, pour avettet les marmures de les plaintes qui naiffoient de l'inégalité du parrage, lors que ceux qui desservoient chaque femaine, emportoient eux feult les offendes de leux femaine. Placuit us fi quid ex collatione fide-lium, aus per festiverates Martyrum, aus per commemorationem defunitorum offertur, apad unum Clericorum fideliter colligniur. & confirmo tempere . ant femel . ant bis en anno . enter ouves Clericos dividarur, D'am non medica ex ipfa inaqualitate diferrata generaenr . fi unufque fone in fina feptemanu , quod oblasum fue-res . fibi defendas .

XIII, L'experience fit peut effte voir les inconveniens de ce reglement , éc obligea le Concile de Merida de disposer autrement la chose, sur tout pour l'argent qu'on avoit coûtume d'offrit les jours de Feste au temps de la Communion. Diebus festes pro confieindine & mercede, communicationis tempere a fidelibus caniam nevisans peni, Mais en general ce Concile ommanda que tout l'argent qu'on offriroit, fust divise en troit parts égalet , l'une pout l'Evesque , l'autre pour les Prestres & les Diacres , le demiere pour les Sondiaeres, & les autres Cleres inferieurs ; en Totte qu'on eut des égatds finguliers dans cette multitude, pout ceux qui estoient ou plut éminens en Ordre, ou plus appliquez à leur devoit, de guoy le Primiclere effoir Juge entre les Clercs inferseurs, Quidquid Episcopo fuerit oblatum. Episcopo prasenteur. exinde tre: partes fiant aquales . unam habeat . alteram Presbyteri O Diacones inibi deferoientes confequanent . O inter fe. ut dignitut & arde popoferit . devedant, terria vere Subdiaconibus & Clericis tribuatur: nt à Primiclere : pixta quad in office ees prafeit effe intentes ; its fingulis diffenfetur. Le melme otdee à proportion fera gardé dans les Paroiffes , dont felon ce Concile l'Evesque prend le siers pour les reparations

XIV. Nous avons touché dans le Chapitre p ecdent les pratiques de l'Eglife d'Angleterre, dans les lettres de faint Gregoire le Grand et celles d'Allemagne dans le reglement du Pape Gregoire I L. donné aux Pasteurs de la nouvelle Eglite de Baviere. Quelques-uns attribuent à faint Boniface envoyé en Allemagne par ce Pape, le Concile de Cologne, dont Ives de Charites rapporte un Canon , qui refer ce à l'Evelque le quatt des dixmes de toutes les Paroilles. Dreima Deo reddenda efi cuivas terrin pare fecundum Com-nem Toles amon Epifeparum effe debes. Nos hac posefta-se mei nolumus: fed esserian fingules annés quaream par-

tem juxta ufum Romana Ecclefia habere valdhus. X V. Finifions ee Chaptere par la France, qui luy a decné commencement. Saint Perpetué Évelque de Tours ayant fulminé une déposition arrevocable conetc deux Circe, ordouna neunmoins par son teltament qu'on continueft de leut donner leurs diffributions. spiell Tem Sperralam camen habeant . quander vixering. Saint , pag. 107. Ansbert Archevesque de Rotien excitoit le zele de ses Archidracres , à inftruire les peuples , &c à faire repa. For. Feret les Eglifes. Erians Archideaconor convocans , de pra- braer. dia dicarione populerum, & Ecclefiarum refineratione & 2.4.17. horore miximan gerere curam fedule commenches. Il temerroit aux Cirrez de la campagne la portion qui

lay eftort deuc des oblations, afin qu'ils l'employaffent à repater leurs Eglifes. Cerfie et em qui de viere publieis Cananico ardine ad parsem Penerficis perfebri confue-veras, grainin benignisate in roft una tenthus Ecclefiarum benigniffine Freibyerir indalfit earandem Des adam. D'où l'on poercort inferer, que dans la France cette portion de revenu des Cures, qui eftoit refervée à l'Everque , n'eftoit pas affectée pat les Canons à la reparation des Egisfes Parosifiales, comme en Efougne, parce que e'estoit une gratification extraordmaite, que mint Anthert feur faitoit. Si ce n'eft que par ce terme de Cons , Cenfuz , on entendit feulement les deux écus du Cathedratique , ou du droit det visites,

#### CHAPITRE XVII.

Les Everques avoient en leur disposition les fonds & les revenus de toutes les Eglifes de leurs Dioceles.

I. 11. Same & liniou des marieres qu'en traire. 111. Pressots arries des Canons, que les Evolques de França avocant la fouveranne diffolissen de sons les fonds et des revenus des Eglif & Agleur Drocefe. IV. Origine de se dreit. La Cathodrale eff la Matrice des au-tres Eglifes du Discofa.

Lemantson de ce droit. V L. Il effect encare mount itably dans les Pareifes de la Ville, VII. On en conclam un deux de déposite apres la mors du Be-VI | 1. Ce drains' incedest and for to Abbayor & her Hopmoune, où l'en presendes aufi la déposible. IX. L'és ac des Eglées d'Isales.

W D'Efpages. X I. De Suels.

XII. D'Oriest

1. E N parlant dans les deux Chapitres precedens des partages canoniques du revenu & des of-frances des Eglifes, nout avons fait connoiltre que la coûtume ordroatre det premiers fiecles avoit eftó qué l'Everque disposaît de contes les oblations & de tous les tevenus , auffi-bien que det fonds mesmes de toutes les Eglifes de fon Diocefe. Quoy que nous en ayons en meime temps avancé quelques preuves, &c ue nous ayous découvert le changement qui fe fit en fute de critic police; critic matiete nom a paru deinder un peu plus d'étendué & plus d'éclaircissement, & c'eft ce que nous tafcherons de faire dans ce

Mm ij

Cas. 33.

11. Nous pulfroms de là au traité des penfions, puisque c'eft encore un partage fingulier des revenus de l'Eglific. Après avoir traite de cette distribution des offizaides, de des revenus, en argent de en épecre, il fautar venir à celle des fonds, de de tetres de l'Eglife, qui commencement dei le fiaséme fiecte à eftre décret à des réchtifiques paranctiers, se qui ont bien est à des Eccléfaltiques paranctiers, se qui ont bien est à des Eccléfaltiques paranctiers, se qui ont bien est à des Eccléfaltiques paranctiers, se qui ont bien est à des Eccléfaltiques paranctiers, se qui ont bien est à des Eccléfaltiques paranctiers, se qui ont bien est de la comment de la comm

plus de tappert à l'ext préces de Benefice.

111. Commerçans alone à pouver, que les Evriques avorite es leux pouveix de ne leux alisposition les
montes de loux visit de ne leux alisposition de son
montes gloffes, sone de leux visit. Cachée du que du relement e gloffes, sone de leux visit. Cachée du que du relechefeires de position de leux visit. Cachée du que du relechefeires de position de leux visit en par le vende con d'alieres les fouds de l'Eglife que l'Evréque leux suux accidents. J'é Contamels, s'un Bones pas de l'est pas pour par l'épos que Excisja, runs actifs des prompts.

Claric s'épos que Excisja, runs Actifs des promptment Epfique, success evandre une danne une profiparament par l'est par l'est par l'est per l'est pe

femens qu'on pourroit apporter, en donnaira en tetimes formels tom les fonds à la disposition de l'Eveique, & le tières feuement des offiandes de toutes les Paroilles. De lois qua Pareibis in territ, vinité, maccipis atque peculis, qu'emoque fadele obraleria, ausquirum Camenmi flatant provente, su ammais la Pjoleps prefides.

eorfiftane. De hu samen quain altarro acceffirshi , sersia fideliser Epifeapui deferanre,

IV. Comme a la nassance des Eglises il n'y avoir eu que l'Eglise Cashedrale, qui avoir engendré tous les fideles du Dioccie, il est vitible que toutes les offrandes octous les fonds qu'on doonoit à l'Eglife, luy ap partenoient. L'Evelque ayant depuis permis la fond on de nouvelles Eglifes, dans la Ville, ou aux champs, il dementoir toujours le marftre & le fouveraus mode rateur de tout ee qui s'y offroir; parce que ces nouvel-les Eglifes eftant comme des démendremens de fon Eglife Carhedrale, il confervoit fur elles les mefines droits qu'il avoit dans sa Cathedrale. Il y nommoit des Beneficiers, il leut laiffoit telle parr qu'il luy plaifoit des fonds ou des offrandes ; d'abord les Everques difposetent de tout, se chargeant seulement de l'entratien du Beneficier: après ils se reserverent seulement les fonds, & le tiers des offrandes, comme il paroift par ee Canon: en quelques endroits ils s'obligerent d'ensployerce tiers des offrandes aux reparations des mesmes Paroiffes : enfin ils relacherent les fonds, & en laisserent la joiissance an Titulaire de chaque Eglise, comme nous verrons dans la fuire. Au temps du Con-eile I, d'Orleans les Evelques de France le refervoient encore tous les fonds de toutes les Pasosiles, & ne

latificient aux Carez que les deux tiers des offinades.

V. Le Concile de Caspentes ordonna que fi [EP.7]: glié Cathedrale effoit dans l'abondance, cont ce qui
fectul donne aux Paroifie foit d'employ à l'entercien
de lout Clergé, qua l'aux separations: rants que fi [Fgrandes déportes qu'il ne peut éviere, les riches Daroifies de contensations de ce qu'il fauts pour levus repatations de pour leux Clergé, juillaies point l'Excéque de

toul e refle. Les sermes propress de ce Canno noi efficie rapporter dann le Chapture precedent. VI. Le Concile III. d'Orlients roothin que les fonds, de les offinnels de consort les lightfued la Ville fuffica ensistement au pouvoir de l'Evrégue, pour en aux expansions des mémors léglist resissi quater ant Penuifes de sur Eglified de la campagne, que les codianes particuleures de chappe pay fullent obsérvées.

D'où i eft clair que les Evesques avoires bien plátoft commercé de le l'etalebre en factur des Cautes & de Epliése de la compagne, que de celles de la Ville. Si que de situates it majuribles trèms autre cerproduc citiate furires Réliteus et Cristationes phuntus, ed perflaten Epipap réde genere. O en est printin, qual darpur réteates Réflices, aux ed afgiresamen via faillemen departent. De l'accidantion sort Perchamen via faillemen departent. De facultations vous Perchamen via faillemen.

diputien au franchisement au management leuren au enterprise der proposition der proposition der proposition der proposition der proposition der proposition der bereitigen de deposition enterprise der betragen de proposition et alle proposition e

legué pour la s'abrique des Eglises.

VII. Mais ce mettue Couçale difendant en fuite à l'Evelque & à l'Archidiacre de le failir des déposiilles, foit des Abbez, foit des autres Beneficiers aprés leur Can. 4, murr, il nous fair connoiftre que les Everques avoient rerendo, & s'eftoient attribué ce droit de déposibles, fur cette eaifon apparente que les fonds & les tevenus de toutes les Eglifes avoient originairement appartenu aux Eglifes Cathedrales , & devoient y tentrer aprés le decés du Beneficier. Et neanmoins ce Concile jugea avec plus de ration, que punique les Evelques & les Eglifes Cathedrales avoient cedé leut droit, & avoient abandonné aux Abbayes & aux Pacosfes la poffession de leurs fonds & de leurs revenus, ce bien fair ne devoit point eftre retracté, melme après la mort des Tiwork point ettle testance, uniting apress a unit and the utilistes. Ab Epifepp vet Archidation durph & quafi fish augmentum Ecelefia vet Epifops, in njam Ecelefia reviews. Ge. Le Concde de Châlon tenouvela cetfia 410. te défente. Ve definito Presbysero . vel Abbase . hibel ab Epifeopo anferacur, vel Archidiceno, vel a quecumque de ribus Parochia, vel Xenedechy, vel Monaftery als-

te décini. Fé de fimile Prusperou sed Abbeat simbel de Epifoppa gaforam voi Archival.com voi el spacompas de tribus Pruchins sed Xinodichy, ved Menafirm desgual décina misseus. VIII. Les patoles de ce derniter Caston docusteran coccisionà une tenazione qui doute encotrephia d'extradici à la vente que noue trabibilions, Les Egliste des Abbayes de des Hofganta apra et le dialibem que celler des Parceilles de des Bibliques, comme des décombremens de l'Eglis Cababels, de la respet delite ey formans de l'Eglis Cababels, de la respet delite ey for-

dées my dédices que par l'Evêque, ou de fon agrément, les Evêques avoient un droit primirif & originante fur tout ce qui pouvoit y eftre ou donné en fonds ou offert en especes. Ils cederent ce droit par les privileges qu'ils leur accorderent: mais aprés cela ils pretendirent enco-ee avoir la déprisille des Abbez ou des administrateurs défunts. Et c'est cetre pretention qui leur est retranchée par ce Canon de Concile de Châlon , comme une déogation au privilege qu'ils avoient accordé. Le Con. Con. 5. cile V, de Paris avoit auffi compris les Abbayes avec les Paroiffes , dans la défense qu'il faisoit aux Evesques d'en prendre les dépoliilles. Comperimu deficiente Abbate, Presbycere, vel hu qui per situlus defer-viner. &c. Le Concile I I I. d'Orleans avoir sémoi- Can. 18. gné expressement quel'Evêque conferoit les Abhayes auffi bien que les Cures & les Bafiliques. De his qui Monafteria. Diecefes, vel Bafilicas fufcipium erdinandar, d'e Le Concile d'Epone avoit aussi casse can t. toutes les ventes que les Abbez pourroient faire fans la participation de l'Evelque. De vendissentbus quas Abbates facere prasumpserine, furma servabitur, ne quidquid fine Episaperum notitia venderum fueret,

Minusolin Gods

## touchant les Benefices, P. II. Liv. IV. Ch. XVII. 427

ad puessare Episopi revocetur. Ces termes semblent écus teglez pour leor droit de Cathedratique, matquet que tout ce que les Abbayes possident, provenant de la concellion des Evelques leur doit rever & rentret dans la premiere source . fi l'on a attenté d'en faire une alienation illegitime. Enfin le Concile V. d'Otleans exprime nettement le privilège general que les Evelques donnoient aux Hopitaux, auffi bien qo'aux Monafteres qu'on fondoit, de ne rien preten-dre fur les fonds, ou fur les offrandes qu'on y donne-Cen. 15. toit. Ve quidquid prefeso Xemodochoo per Regum obla-tionem, ant per quodunuamque fidelium elemosfynan collarum ant canferendum ejt, usbil eximde Epifenpus Ecclefia Lugduvenfis ad fe revoces . ant ad pas Leclifia

transferat. On pourtoit encore justifiet cela par les Formales des privilèges que Maccolphe nous a don-Formales des privilèges que Maccolphe nous a don-L. 12. 27. 10. nées. Saint Grégoire à l'inflance des Fondateurs, qui effoient les Rois de France, donna le mesme privilège

à l'Hôpital d'Autun, qui eftoir en meline temps un Monaftere avec fon Abbé.

THE PERSON NAMED IN

1 X. Suivons le melme faint Gregoire en Italie. Il confeta une Cure vacante dans l'Evefché d'Importunus, & luy manda en mefine tempt de mettre ce nouveau Cuté en possession des tevenus qui estoient échus durant la vacance, & de rous les autres biens de sa Cute. D'où il patoift que l'Evefque effoit feulement le garde des Cures varantes, & le dépositaire de leurs revenus pour les remettre aux nouveaux Curez, Ecele-

L. s. Ep 10- fiam in the Parichia position Presbyters vocare cagno-vimus. Presbyterum Dominicum presintam portitorem in eadem Ecclifia ne praific debeat , nos feito deputaffe. Ideeque fraternitas ina es emolumenta ejufilem Ecclefia facine fine estribatione praffurs ; & decima fruitus indeitennie, qui jam percepte funt, pradello vero fac fine mora refliciti, quatenne epificm Ecclefia uteletates, enjus emolumenta confequetur, valeat procurare Cofiini apealla plus avant, car quoy que toures chofes fuffenticommunes entre les deux Eglifes de faint Pierte & de faint Paul a Rome, il aff. cha neanmoins de certains fonds à l'Eglife de faint Piul, pour le liminaire de ce-luy qui avoit efte luy-mesme la lumière du morale. En-Z. 11 Ep p. fin il chatges un Acolythe de revueillir les cens des

4. 5. 69. 19. maifons qui relevoient d'une Eglife de fainte Agathe à Rome, d'en foutnir tont ce qu'il faudroit pout les rerations & les lampes , & de luy tenit compte du tefte. Quidquid vero exuberare posseres . fideliser rationibus ee Ecclesissiscis inferre pracipinus.

X. En Espagne le Concile de Tartacone nous ap-

fn 517. end que dés le commencement du fixiéme fiecle, les Ces. 8. Eve foucs n'avoient que le tiers des revenus des Paroiffes, terria ex annibus. Encore estoient ils obliges de l'y employer en reparations. Le Concile 11. de Brague ue leur donne que le mesme tiers, & le Cathedrarique. Celuy de Merida leur donne le riers seulement du ca-fuel de l'Eglise, comme il a esté dit cy-devant. Le Con-Con. 14-Cen. j. eile de Lesde exempta les Monafteres de la Ley Disse-faisse : c'aft à dite de l'obligation de donnet le tiers à l'Evelque de tous leurs revenut, Ve que in jure Mona-

steriy de facultatibus offeruntur, in mullo diocefana lee ab Epf. pas contingament. L'exemption du Cathedrasique y elt suffi apparenment comprile. Ce furent auffi vray femblablement les cruelles exactions que les Evelques faifoirm fur les Paroulles, qui obligerent les Conciles de faire ces reglemens, Le Concile 111. de Tolede se plaint haut ment de l'avarice & de la creauté de quelques Evelques, & les botnes aus taxes preferi-

tes par les Canons: Cognevimus Episcops per Paro-chias sum nus sacrederatives, sed crudetives desavire, O'c. Le Concile VII, de Tolode sut encore sorcé de faire de nouveaux Status contre ces violences, & de commandet aux Evefoues de fe contenter des deux

X I. Granen & Ives de Chartres out rapporté dans leur Docretun Statut du Pape Pelage I I. pout les Evêques de Sicile, ansquels il ne permit pas de levet plus de deux écus de chaque Paroisse pous le droit de visite ou de Cathedratique. Ne de Parachis ad se persenen. 10. 4.1 cibns nomine Cathedratics amplists quans dues solidas s. siènt prefemant accipere. C'eft peut eftre ce Decter dont parlefaint Gregoite dans la lettre aux Evelques de Sicile, quand il dit que fous le Pontificar de fon predecetleur on avoir reglé en Sicile ee que les Everques savoient exiger des Corez, fans leur eftre à charge. Relatum est nobu fanita memoria decessoris mei cemporebne fueffe deftofirum at facerdetes per unverfas Desecefes velfras conficuts, queties ad configuendos infan-tes egredimini, nitra modum gravars missme debusffent. Summa enim prafixa fuerat a vobis ut andso con

fentientibus . ona ab esficeu facerdosibus pro labore Clo-

ricorum dari debuthet. XII. Il a déja esté tematqué ailleurs fut les Novelles New p. c. s. de l'Empereur Justinien, que pluseurs Eglises dans Constantinople n'en fail gient qu'une avec la Carbe-drale, ayant tortes les melines Beneficiers qui les deffervoient par tout : Quenam anidem non propries Citrices , neque was quidem harnes trum babeat Bafilicarum , fed eummunes funt & fontteffima mareru Eeclefia G earum: G omnes eirenmeuntes secundum quendam erdinem & eirenm miniferia in eu eelebrare. Voila l'état des Eglifes entr'elles & avec la Cashedrale, quand elles commencerent à fe multiplier dans une metime Ville. Le Clergé de la principale Egbie y faifoit l'Office par tour, & en retirou rous les revenus. Depuis chaque Eghie eur fon Clerge & fon tevenu particulter, mais l'Evelque confervoit tobjours une autorné fort grande fur toutes choses. Il est remarqué dans la vie de faint Jean l'Aumonier Patriarche d'Ale- Bares, en xandrie, qu'il envoyont des fommes d'argent annuelles 410, n. 8. aux pauvres Cleres, & aux Everques meime qui manquotent de chofes necellattes. Pauperibut queque Clericis providebat, O unicaique pecania prabebantur an-ma, um eie autem felu, fed etiam Epifeopu, quibus fumpius minime supperchant ad villum,

CHAPITRE XVIII.

Des pensions en Orient, en Italie, en France, en Espagne,

I. Deux fores de penfions , en fende & en revenus. I l. Europie illufre d'une puifien desernée par le Contile de

Carroscott.

111 Remarques imperionies fur ceres peofine. Le Corcele, le
Papr, les Mapfiests l'ordonness. Elleme tené qu'à donner un copreves housefts.

1V. V. Antres exemples du mejone Consila de Caltedoine. V I. Persions cordonnées par la Pape A popt. V II. V III, Par la Pape fami Gregora.

V.I.I. VIII. Per li Vape font Origins.
IX. X. En qui fe qui catacida dure, que les Beneficis beient und regible. C'effect de Laurense Grimulta qu'en l'accedent.
XI. XII. XII. XII. XII. Avec. Avec a comple de professe autoriste par fent Origins, aux Ensfant de font le partie de partie de la complete del la complete de la complete del la complete de la complete de

X'I. Pearquey en n'avent alors not égoré, ny au nombre des axièrs qu'an avent fervy une Eglife, ny aux reutens de cette Eglife, By à referre la penfise au sur: XYII. XVIII. XIX XX. XXI. On pafe aux ?glifes

de France. Penfines afignées for des fends. Mejme à des Benefineri dápafez. XX (1. XX (11. On pafe on Effague, els les Corez devien-nest Christines de la Cathedrale, & demonent Corez prototyl

X X I V. Comment accorder cola ages les Canons des Canciles de Calcedone & d'Orleans,

M m iii

I. T. Les neue stelle plus que les pransions à examiner, touch-aint disflictution cannosique des revenus de l'Egilfe. Ces quoy que les anciences pransions pub à excendris trans actives. Bereficiere, so mérine à pub à excendris trans actives. Bereficiere, so mérine à ou des frodes, dont on leue laisflier l'indires s', c'échni chandamica socialismens une partie des fruits ou det revenus d'un Berefice, dont on les granifois. Nom grendrossi ser cette maistre de plas bans, parce qu'eller la que delle raside dans la premiere l'arrie. Me l'arrie qu'elle per l'infellière, d'ecundad la premiere.

An in Martengia Ine für führlicht, dennisch inpenderna der Geme Ge. der der Gescheiner, geht in für jennen de inp Geme Geme Gescheiner, der der Jenne der imprimen gescheiner Gescheiner, der der Gescheiner den der Gescheiner der Gescheiner der der Gescheiner der Gescheiner der Andelsche Befrijere der gemen Gescheiner der Fage beiteren in blechtie Matsund, & Kteuteren benefit der Gescheiner der Gescheiner der Jenne der Gescheiner der Gescheiner der Jenne der Gescheiner gescheiner gescheiner gescheiner gescheiner gescheiner gescheiner gesch

endem confenemes, ejus arbetres derelinquentes, qua funs de Demoi honorificencia, 111. Comme d'eft le premier exemple des pensions, ou su moins un des plus illuftres, il est bon d'y faite quelques reflexions. 1, Maxime & Domnus n'en pouvoient pes convenir fant l'antorité du Concile. 1, Mazime qui endevoir eftre chargé en fair luy-mefme la propolition. 3. Domnus ne demandoir que fa subfi-Rance, Cuerenus dimensus quiesce in postraren etc. Prater los pradicta Domnos unha requierent. 4. On ac-corde cette pension pout conserver la para. Pt contentru alimente quiesce in postrum. 5. L'autorité du Pape mtervient la premiere. 6. Tout le Concile auto-rile cette penson. 7. Le consentement des Magistras Imperiaux y sembloir aussi necessaire. 8. Une penfron accordee à l'ancien Patriarche for fon Eglife Patriarchale, qui estoit une des plus riches du monde, ne doir monter qu'à la somme necessaire pour sa noutriture, Contentus alimenias. Onen fera moint furoris fi l'on se ressouvient que les Beneficiers & les Titulaires mesmes n'avoient que leur nourrirure du partimoine des pauvres ; &coun entretien proportionné à leur dignité dans l'Eglise

"I V. Lenvious Concile de Calendaria septe sous dépoils de donc permoda Evolpes (Efficie), interestingable de donc permoda Evolpes (Efficie), interestingable (Efficie), interestingabl

des Exclédifiques de ce demici remps suois prefismés. Mais em un tempo où le bevefore,  $\ell$ , com les auters Breefi tiets ne croysiere pas poervoir eux-melines tietre plaus que leur noutritume medelle du partimoine des pauvries, on no devoto pas salls,  $\eta$ , eljeret,  $\eta$ scorderé est perfaiss no dels d'un bounder eutreron. Et nu solicité od la rejereu de site canonques rélois en transition de la rejereu de site canonques rélois to partie de la rejereu de site canonques rélois to partie de la rejere de site canonques rélois con partielle par plan haufe de doux cont con. Ce qui dépard neumoniané la proportique qu'il  $\gamma$  avoit del l'ac.  $\frac{dd}{d}$  i et gerna aprit de relois neuclière l'ac.

gen au jui ou counter necessite la vale.

V. Enfin, le motime Concile de Calcedoine termina aufili de differendent e decre autre Evefquer, en adjugent l'Evefde de leuly en qu'avoir plus de étoir, de écordant une prinfon à l'autre pour la nontriure; lauffant à l'Evefde d'Antiche le louis on de la regler, feo louis revenus de l'Evefde. Digenueurs Epifque des babant De platony, fines Macanus Perfugue des temmes, ficandam fauthaten Pertheursm faultificment de Selfde de Mylencie.

was Eulish's displacin.

VI. Je n'eley h' fin on a poetroir point mettre au tepl. n.

VI. Je n'eley h' fin on a poetroir point mettre au tepl.

le le Pope Apper dans la l'extre aux Euriques d'Afrique, qui avoerne quiet l'Assirdine, n'est aqui n'utonent excess dans l'Epith' qu'èver cette ley spourcede,

rette en la principation au ontée frapérient. De l'est listique
par de leur formit leur tonentines, comme aux autres

Cerce Cadholiques. Le Pope folse excess coudine s'a

cette en l'estre partie le le Pope folse excess coudine s'a

mence de la liberalité de l'Epith. Cassams var reta
mence de la liberalité de l'Epith. Cassams var reta
mentaine plactur sums qu'enter principation qu'entre d'apprentier.

Palaise au dell'en l'estre l

VII. Saint Gregoice le grandeondamne à l'aire ponimence dans un houselite els Preilers, les Duccie & tous les autres Clercs convairent d'une imprete étantnelle, en forte-momonie qu'on pay le fent persion au constitution de la comme de la comme de la comme de Als illes nomes fisses activates un del apunitation a fairfighest a et à moderare leur su squite dus fartes et sample faire. Il est very qu'in excet endeoret che paire que L. L. J., s. . de constitution de la comme de la comme de la comme de constitution de la comme de la comme de la comme de la comme de constitution de la comme de la comme de la comme de la comme de constitution de la comme de la comme de la comme de la comme de constitution de la comme del la comme de la comme de

Beneficiers. VIII. Mais la lettre de ce Pape aux Evefques d'Ef. L. 1. 19-41clavonie nous apprend bien mienx la nature des penfions. L'Empereur leut avoit fait ordonner par le Gouverneur de la Province de recevoir chez eux & de nontrir rous les Evelques, que la guerre & la fureur des en-nemis avoit chaffe a de lettre Eglifes. Ce faint Pape leur mande qu'il est bien juste d'obeit à un ordre si faint donné par la Majesté Imperiale, mais qu'ils ont receu du Roydu Ciel un commandement bien plus preflint & plus étendu , de fournir toutes les chofes necessaires, non feulement à leurs Confreres les Evefours. mais encore à leurs ennemis s'els somboient dans la neceffiré. Qu'ils doivent par confequent s'affocier ces Evelques affligez dans la jotisffance des frunts & des revenus de leur Eglife, fans pertager neanmoin avec eux l'autorité, ou le rrône de l'Epifcopat, Carles Benefices & for tout les Evefchez font indivisibles, mais ce n'est pas les partager que d'en répandre les infinences , & d'en faire couler les liberalitez. Digrofemo facris apicebus doffinares inffam fueffe. Epifcopus que a proprint locis bostilisaris funer exputerar, ad cos Epif-copos, qui mune usque in locis proprint deguat, pro fumeacione & fippendiis prafentis vita effe jungendes, Ge. Habemus majus bis mandaeum aterni Principis,

Land of Green

## touchant les Benefices, P. II. Liv. IV. C. XVIII. 429

on ad hot terribilites pragganda compeliume, se mu dan Ferrar OC-Spinger milyra, ha uften tema ngunahu cunverius painume, om apprenunsa pipilata, ini conferendia fishiphi menefitansa complanta ditipamu, Operate ergo ten ad hone ron, o' califa promissa Processi indentes ergolire, o' maprenbishu estem sificanibu confinite; quaterus ferrar Chipficopique, ven debrasa confilmata amosilumafina volufium in Ettlefishtus iphimasienismi themater fufupere. IX. Ource les novem funderforque cute estema.

donne aux reflexions precedentes - que les pensions ne font dunnées qu'à des Ecc'efisitiques, & feulement lors qu'ils font dans la neceffisé, & qu'il faut les proportionner à la neceffité & à l'indigence, & que les Empereurs ou les Souverains de la terre ont un droit d'en décerner ; lorsque le besoin pressint montre que Dieu les comounde by metine. Il nous refte encore une tenanque à faire, qui eft d'une exp d'importan-ce. La maxime du droit canonique dans cei derniers fiecles a efté que les Benefices se doivent donner sans pattage & fans division. Ainfi les pensions se sont trouvées contraires au drost commun, parce qu'il femble que par elles un Benefice est donné a deux, estant en quel façon commun au Titulaire & au Penfionnaire. Il a donc fallu faire intervenir une autorité fouveraine, & en obtenst des dispenses pour pouvoit déroget au droit commun, Il est neanmoins pen probable que dans l'ufage des premiers fiecks dont nous parlons, cette maxime se prit tour à fait en melme sens. Car tous les revenus de l'Eglife estant possedez en communauté par rout le Clerge, les Clercs énangers melmes y estant admis, toutes les personnes indigentes y ayant part, quelle apparence y a. t. il qu'on ait voulu que le tempozel d'un Penefice ne fe puit parrager ?

X. Cerd door. Cambrid frymunds, ee'd hinde de hande planten, de compose porto on de todgens change planten de todgens change planten de todgens de hande planten, de compose porto de todgens que na decidiste porto fe de los que regue en autarde portous qui y a s'anagen, de se miteable. Cett le compose que que la participa de la participa de la composition qui y a s'anagen, de se miteable et le composition qui y a s'anagen, de la miteable, cette le composition que que la participa participa les froits de le cett. Fercher, a, non faublement servicions conferer, a, masser con la recedificar, & serve les faintes plantes, et de la composition de la compositi

Latis centiers faumoper herramar.

X. 1. Veriyu mexemple miss fleight de eeux du
Concile de Calceloine. Agabon Evrique de Liper
yaar eld de José four les fautes, ce Pape répet
l'Églie devast possivent à l'oneureure. Norfé d'haparez-ev. Ce Man sum de groupe. Je discontinue l'aguaparez-ev. Ce Man sum de groupe. Je discontinue la veryna ca (magnatie pub émalitam fais-sear. Auti il luy codanna ca (magnatie cau de penion for l'Eveléde de Lapari,

swipmaginer, ficiales.

X I I. Le Diacre Pétir y'effoit latifé aller non pox à
l'hrefie, mais au fehirine des littiens par de finifies
éthoces contre le V. Concile, pramis fighierante,
ét comme par un hon acé de défendre l'Concile de
Calecdone, apps fruit findies insensuis. Ce (Gavant
ét chartielle Pipes yaunt fairitant à fes douves, & l'ayant
coliste receus à la Communion, écritra à l'Evefque de
moister receus à la Communion, écritra à l'Evefque de

Syracule de luy donner une place de Diacre dans son Eglife, ou de luy en faire toucher les émolumens pour fon entrerien : Sive ne officium Diaconarm explem , fen 6 3 29 4. cerre nt fala ejufdem officy pro fustentanda pamperinte fua commoda confequatur Pout moins charget l'Eglife de Syracule, & pour eltre luy-melme participant de cette pieufe liberaliré, faint Gregoire faifoit auffi une petite pension à ce Diacre. Ainfi voila deux pensions e deux differentes Eglifes , affignées à la mein fonne , mais en forte qu'elles ne luy fournitfoient qu'une finple & fragale nourriture. Quia & nos si annum quid de noftra Ecclefia dars fecimus: ne ejufdem speru . qued se berramur exhibere , parescipes effe peffemm. Cemelme Pape ofta à des Prettres negligens l'Eglife du faint Marryr Pancrace, & la donna à des Religneux à qui il ordonna de choifir un Preftre érranger pour y celebrer la fainte Mesle, de le loger & le nourtit dans leur Monaftere, C'eftoit comme une pension congrue que l'Abbé donnoit à ce Prestre, qui estoit Z 5.29.18. comme le Curé de cette Eglife, à laquelle les paifans du vollinge accouroient pout y participte aux divins Mysteces. Pretipimu in pergrimm ilise debut abbi-bete Presiperum, sui ferra Miljerum possi federa bete Presiperum, sui ferra Miljerum possi federa celebrare. Quen tamen & in Munasterio suo habitare, C' exinde vua fabfidia habere necife eft. XIII. L'Evelque d'liaurie ayant efte forcé de le re-

titers were for Corigif fact even the faint Douan Marryr draws to Efficient German German ( $\frac{1}{2}$ ) and  $\frac{1}{2}$ . In 18-19, we remove how one predicts in windows of even general, a bridge can be come general. It founds to be compared to the contract of the contract

spakete. Le etempe turvete en par écones.

A V. V. De l'expecte de l'année etheme etheme availée d'un mid de stelle fréderie de l'année, qu'il c'hoise ense.

mid de stelle fréderie de l'année, qu'il c'hou le perinh l'a n. 13, y .

d'année, faint Gregorie page à proposa qu'il le perinh l'a n. 13, y .

d'anna le boos tuerralles qu'il pourvois si éde, de mante le dont l'année, pa de conserve de l'année le boos tuerralles qu'il pourvois si vis le destre de l'année l'ann

XV. J. an Diacra a constaupt éco deux forere de rescontres, od lista fe réguler endomostité es presions aux Evelques, Josépus la guerre les contrasport de quierre les resultants de la contre de la contra de la contre de desir de la contre de la contre de la les failoient refoudre à demander un foccelleur. Expuils. Epifopus attent la Epifopus terrair pos foffensais et. 1, 2, 3, 1, n es fiporais profiners vius longebat; (Cr. Punif). L. 6, 13, contre volumeir resonariamento, la grégore unité made

cibis vislusarisi rassucianistas. Jacergiere matie masa deterçadus e signe primadum de relativas melisi Zec. etiple inflexemer marinsalus effe tenfelsu. XVI. In nefera pas insuite de termaques riey que dans ce grand nombre d'estemples, il ne pasoit pas qui on est égate en determant ets penfions, ny su nombre des années qu'on avoit ferry une Egife, ny au nombre des années qu'on avoit ferry une Egife, ny aux revergus de l'Egife fur fusquelle on accordoit une penfion. Riven it fout confideret que le befoin de celuy a qui la penfion detti a signée. On ne lny nanqueut

Lancard La Corporte

nais au befoin, on ne luy accordoit rien au de là du besoin. Sufficiencer nueriendes. Comme ce n'estoit qu'une nourriture sufficiente qu'on accordoit sur le patemoine des pauvres, t. On ne la tefusoit jamais à ceux qui eftosent pauvres , quoy qu'ils n'euffent fet vy l'Eglife qu'un tres-petit espace de temps, 2. On ue l'accordont qu'à ceux qui effoient pauvres, quelquo grand uombte d'années qu'is suiflent fervy la mefine Eglife. 3. Ou la rettanchoir dés qu'on celfoit d'estre dans le besoin. 4. Quelque riche que pust estre l'Eglife qu'on quitroit, la pension qu'on en tetenoit ne ais ny autiers, ny au quaet de fes revenus, mais elle sufficie pout la nouvriture du Pensionnaire, Tous les pauvres eftoient comme les Penfionnaires de l'Eglife, & on n'eut pû en eurichir un fans fe rendte

micide des autres, X VII. Gregore de Touts nous va faise voit e cette melme lagelle & ce melme espeit de chanté regnoit suffi dans l'Eglife de France. Saint Quintien Everque de Rodex fassant patoiste trop d'inclimation pout l'Empire Catholique des François, atrita sur lny la médisance, la haine & enfin les embüches des Goths qui estoient Ariens, & qui dominoient dans la Ville. Cela l'obligea eufin de se retirer à Clermont, dont l'Evesque saint Euphraise luy donna des terres & des sonds L. 1. 1-16 de son Evesche pout son entretien. Larguis ei tans

domibus quam agrie & vintis fecum cam vitinuis . diceus . Sufficis hums facultas Ecclefic . us usrumque

Suftineat : eaveum charitas . quem beneus Apoflolus pradicar . permaneas mier Sacerdores Dei. L'Archevelque de Lyou donna au même faint Quinrien quelques fonds qu'il avoit prés de Clermont. Sed & Lugdurenfis Epifcupus largieus off ci alique possificacie Ecclesia fue, quam in Arverno habebet. La lunieté éminente de Line Quintien, seroit toute seule un assez juste sondement your nous perfunder que cette double penfion ne Vira Patr. Juy apportoit tien de superflu, Man le mesme Giegoite de Tours nous en donne ailleurs une nouvelle pieuve, quand il die que ce faint Prelat se retira à Clermont avec une partie de son Clerge, Cum sidelissimu Mi-

X V I I I. Lemefme Aureur raconte ailleuts, qu'Eouias Evelque de Vannes en Breragne, fut arresté en France par le Roy, qui chargea la ville d'Angers de fa L. j. c. 19. noutriture. Ad crossatom finan redere non permiffus.

40. ut Andequois pafereur de publics. à Refe pracepsum

41. Cette pension ne fun pas affiguée fui l'Égile, pacce
que cen'eftoir pas pout fes interefts que cer Evelque estoit desenu hors de son Eglise. Enfin, cemesme Auteut dit que Faustinien Evelque d'Aix ayant esté dépo z. s. c. 10. le dans le Concile de Macon , Bertrane , Oreste & Palladius qui l'avosent ordonné , futent condamnez à le défrayer le telte de fes jours, & de luy fournit cent écus d'or toutes les années. En condisione removesur, ut eum Bertramans . Oreftefque five Palladius , qui eura

Annie fingulie menuftrarent. XIX. Cet exemple est affez semblable à celuy de Epif. 7 Concumelio sus Everque de Riez, à qui le Pape Agare deceina une pention fuffisante fue les revenus de fon Eglise, aprés qu'il eux esté déposé dans un Concile Provincial, & qu'il ent appellé au S. Siege. Patrimoria Ecclesia in gubernatione Archidiaconi confinuto, ita ut alimous Episcopo sufficienter non negetar. XX. Nous poutitous encore mettre au rang des

pensions la porcion des revenus de l'Eglise Cathedrale, quel'Evelone pouvoit encore hiffer à fes Chanoines, après qu'il les avoit ponrvûs d'une Cure e d'une Ab-baye, ou d'une autre Eglife qu'on pourrois peut-eftre appeller un Benefice fimple. Cat encore que le Concile

benedixerant, vicibus pafcerent, centenofque es aureus

d'Orleans, qui a fait ce Statut, juge plus à propos que ces nouveaux Beneficiers se consenient des emo de leux nouveau Benefice, il lasse neamnoins à la dif-cretion de l'Evelque s'il faut leur retrancher les diftribusiona qu'ils recevosent de la Cathedrale. In proflate fie Epifeopi , fi de eo quad aute de Ecclefiaftico munere Can 12. habet ent , eos alsqued aus ashit extade habere voluerit ; quia auscaique facaliae faferpri Monaftery . Diecefis .

vel Bafilica . debes plena ratione fafecere. X X1. Si les Evelques que leur crime avoit fait defcendre du trône, ne lauficient pas de vivre roujours aux dépens de l'Eglife , dont ils avoient efté dépofex ; les Prefites joüissoired un femblable bien-fait après leur déposition. Et il faut poster le mesme jugement de rous les autres Clercs ou Beneficiers. Car comme ce o'estoit pas tant le metite des personnes, que leurs ce o'elloit pas tant le metite des personnes, que leurs befoins de leurs necessires, qu'el a charie de l'Egji-se considera de cette misericordiense Mete de tous les pauvers, se croyoit encore plus étroitement obli-gée à affiste cetus qui avoienne rês fes Ministres, Saint Perpetuié Evesque de Tours recommande dans son testament, qu'on ne tétabliffe jamais deux Cucez qu'il

avoit dépost z, mais qu'on les affiste dans leut indigen-ce, Nunquam restissue : fortulem samen habeant ; ques : pacific.

XXII. Paffons en Espagne, où le Concile de Merida, cy. deffus fouvent allegué, aptés avoit donné une pleine autorité aux Evelques de transferet dans le Clergé de leur Eglife Cathodrale, les Corez de la campagne qu'ils jugreont dignes de cette élevarion : ne leur permet pourtant pas de les dépouillet des émolu-mens de leurs Cures, quoy qu'ils leur fassent part des distributions de la Cathedrale, La Cuse devoir estre remplie d'un autre Paffeut, à qui le precedent Curé donnoit me penfion raifonnable, auffi bien qu'aux au-tres Cletcs de la Pasoiffe, ou il fechatgeoit de les vêtit, & de les noutrit proportionnément au tang qu'ils tenoient. Et quamvis ab Epifcepo fas flipendy canfa . Can. 15. per bosam obedienciam aliquid accipiant, ab Ecclefis tamen in quibus confectaci fines, vel à rebus earum exerarei non mantant . fed Pontificali elettione , Presbyteri ipfius ordinatione. Presbyter aline influnatur, qui fanttum efficium peragas . G diferesione prieris Presby-teri . viilus G vellium rationabiliter illi minifreiur, ut non egent , aut fi que fierit , qui ordinaur , fipendium à fas Presbytero accipiat . quantum dignitat officij eum babere expetit. Clericis vers vel ques ad ferviendum ei dederii . per diferetionie medam, qua necessaria funt, ministres L'ancien Cuté que nous pouvons aussi nommer Cuté primitif dans cette tencontre , demeute tod-jours Titulaire , joilit de tous les revenus de la Cure, & donne à l'autre qui n'est que son Vicaire perpetuel, ou un entretien homselte, ou une pension congrue au choix du Vicaire perperuel, & fur la raxedont ils con-viendront tons deux. Ce Curé primitif ne laifle pas de recevoit fa part des distributions de l'Eglise Carbedtale , &c on peut dire que c'est pat forme de pension si l'on vent éviser la pluralité des Benefices en une mesme perfonne. Au refte, il estoit juste de dédommager cerancien Curé des penfions qu'il eftoit obligé de faire à fon Subflitut &c à fes Clercs, en luy donnant à loy-mefme

une pention fur la Cathedrale-X X 111, Leplus memorable point de cette Otdonnance, est la dispense qu'on donne à cet ancien Ciré, de resider dans la Cure, dont il demeuse le Tirulai-re: Mais il est assex clair que ce Canon use d'une condescendance toute extraordinaire, & presque inobie, pour faire agréer à ces riches Curez de vouitter leurs Cutes, pout passes dans la Cathedrale, où le profit eftoit moindre que l'honneur. Si l'on

## touchant les Benefices, Part, II. L.IV. C.XIX. 431

veut, pout éviter cet inconvenient, donner la qualité de Cuté Cardinal, ou Principal, à celuy que nous avoes appelle Vicaire, & ne lattier que la qualité de tous les fruits , & ne laiffant qu'une pension au Titu-

XXIV. Mais on ne peut niet que ce Canon de

Merida ne soit contraire à celuy du Concile general de Calcedoine, qui porte qu'im Eccle liaftique ne peut pas eftre Beneficier en deux Eglifes; que celuy qui par une demefurée ambition le fast transferer d'une Eglise pauvre à une autre plus opulente, doit effre tappellé dans la premiere ; que fi la translation eft déja faite &c 48. 50 conformée, ildor le contenter des distributions de la feconde Eglife, fans participet aucunement aux avan tages de la première, ou des Hôpitaux, & des Cha-pelles qui en dépendent. Si vero ; am quis translatua est ex alia in aliam Ecclessam, prioris Ecclessa, vol Martyriorum qua sub ea sunt, ane Ptochodechiorum ant Xenodechiorum rebos in nullo participet. Il est vray que ce Canon parle de ceux qui techerchent avec ardeut ees translations, au lieu que celuy de Merida ne regarde que ceux qu'on transfere contre leur gre, & meme contre leur intereft, & dans cette vile on pourroit dire que ces deux Canons oe font pas op-polez. Mais quant au point de la plutalité, foit des Benefices, foit des pentions, qui valent autant que des ne memers nullement en peine, fi le Canon de Cal cedoine exclod seulement la pluralité des Benefices ou s'il conferme les pentions dans la même défente. Comme les Benefices ne confiftoient alors qu'eo diftributions, on ne les diftinguoit pas fi exactement des penfions. Mais comme ce Concile presend remedier à l'avariee des Beneficiers, il est bien plus proba-ble que les penfions y font également défendués, hots des cas de neceffité, où ce Concile même les a ordonnées, dans les exemples qui ont donné commencement

# pout accorder ce Canon d'Espagne, avec celay du CHAPITRE XIX. Du partage des fonds même de l'Eglife

à ce Chaputte, Cette reflexion peut encore eftre utile

Concile I, d'Otleans cy - deffus allegué,

entre les Beneficiers, en France. l. Les finds qui out chi qualquefou dennez en titre de peufine en tie plus faceuns en titre de Repolice. Des nom de Boncher & de

Le Concile d'Ague persons de dormes à ninfrant les pets 111. IV. On to among a dea donner and Curt; quelquefeis à

V. V 1. V 11. Tore dipendere de la volencé de l'Evefque qui privat ces fands après la most du Brachese.

\$\text{\$V\$ i 1 1. Thusfour as poursois remonar les liberalises, de fes gra-1X. On employmeles Grands pour obsense ces fouls.

On ne pour au les profesue course l'aglife, à que de rouseuneu XI. XII. XIII XIV. XV. Droers reglances: des Con-M. 20 - Megharin rapparishe par Gregore de Toure (av to fujes, M. 1. Megharin rapparishe par Gregore de Toure (av to fujes, M. 1.1. Des Burefees des Longues jelos Marcacipies, M. 1.1.1. Se con pout fundes na Banejice, & le posseder cospuse,

1. A Pets voic explaçat le pattore quife faillet. Collegation les sons professes consistent and fail description, description, des français, notifie des difficultions assumdire entre let. de Orlean difficult crise same apparente de Ecclebrishiques, al est mayo de venur à celtar des term. Let un posse par un de cet Casons. Si Exployen in No. No.

tes & des fonds. Nous venons de voit qu'on en dan-noit quelquefois pet forme de pension, a est sen plus beude commençoit à se mettre cousage, & il passoit de l'usige militaire à celuy del Eglise. Saint Gregoire fembles en fervir éctivant à un Evêque, Partis Cleri, vel pauperno, quam minime deceffer wefter prabnerat. e Mais Caffiodore nous montre clairement que le terme mil naire de Prebende a paffé dans l'usage de l'Eglife. Car on dultribuois auffi aux gens de guerre one certaine quantité de provisions necessaires à la vie, ou bien une forene d'argent. Ducibus ac Prapofuis fuffi. Va ciencem transmissimmi pocania quemicacem, ne estam 13. n. qu. line alicujus dispendio comparari,

11. Commençous par la France, qui nous formit ordinartement la plus riche morifon, Le Concile d'Ag- 40. 100. le aprés avoir recommandé aua Evêques de conferver les fonds de l'Eghie , Cafellas vel maneipista Ecclefia, Can. 7. comme un depost facet & malienable, quafi commendata poffideant , net alienare prafamant: leut permit nearmoins de donner l'usage des pestes fonds, & de peu de consequence, ou à des Cleres, on à des externes melmes. Minnfenlas vero res, ant Ecclefia mi-nus utiles, peregrinis vel Clericie, falvo jure Ecclefia, in ufum praftars permittimur. Voelà les premieres traces de l'estat prefent des Benefices, c'est à dire des fonds donnez a ufufmità des Cleres, & reverfibles à l'Eglife après leur mort , falve jure Beclefia,

111. Cet ufige devoit neanmoins eftre plus ancien , gooy que les Canons ne l'euffent pas encore expaellement autorife. Cat ce meline Concile dans un aurre Canon défend à ces Clercs ufofruiriers des fonds de l'Eglife, foit dans la Ville, foit à la campagne, de rien aliener de ce qui leura efté confié , declarint ces veners nulles , & les obligeant de dédommager l'Eglife de leur propre patrimoine. Ve espitateufes, feve Dineffeni Presbyers, vel Clerici, falve jure Ecclesta Can 12. rem Ecclefia , fient permiferint Epifcopi teneant , vendere aucem , aus donare peniens nen prasumans. Qued & freering, de.

IV. Il est probable que ce fut premierement aux Citex de la campagne, que les Evêques commences tent de faire ces gratifications extraordinaires. Ce fue à eux aussi que ce Concile fit une défense plus expresse de rien al ener des fonds. Car comose ils étosent plus éloignez de la Ville , l'Evêque effoit comme forcé d'en bandonner la culture de la jourssance mix Curez voifins, en se reservant certains droits, dont il a efté porle cy deffin. Diacones vel Profbyteri in Parecinacon. Can. Ricuti . de rebut Ecclesia sibi credicis nibil andeant com-

mutare, vendere, de V. Ce qu'il y a de phis évident dans tons ces Canons, est que ces Coocessions estorent oniquement dépendantes de la liberalité des Evelques. Ainfi il est & arrefte, la coftrume s'introduifoit, mais elle n'étoit pas encote affermie. Après la mort du Beneficier l'Evelque retiroit ces fonds, & pouvoit ne les plus donner à ces successeurs. Voicy encore une autrematque de la nouveauté de cet établiffement. Les Clerce d'Orleans diffipaft cette vaine apparence de preseries intuita vincola, vel cerenta Clericia vel Manachia profiticri excelenda «vel per comper teanulas; tei ami longa trenific antonomi finata probenta, sullava Ecclefia projudiciam pariatur; see facaleri lege professirio «que Berefes aliquid imperiat», oppo-

prolingurs , qua Bintifu aliqued impetitur, approyel Les trevenus de quelques passas festion et Cason Tudge & Iri sevenus de quelques paus fonds,
on i insta (Sevenus de Mandeller, Anit voila
on i insta (Sevenus de Mandeller, Anit voila
on i insta (Sevenus, anit voila
particular, anit
particular, ani

the possible convergence of a treatment.

VII.5: the bordient of weep before the till Evric.

WII.5: the bordient of weep before the till Evric.

General tree some light, if devot a realth is president on enter light, if devot a realth is a president on the light is a street of the light is a street of the light in the light is a street of the light in the light is a street of a maniferance it failed, so on light in the street is a feature of the light in the light in the light in the light is a street of the light in t

THE VIII. Quoyan era Beneders are den fonds in fadies, up de to preficione substrate de T. Coccle les excessos formats de la Coccle les excessos financia format de T. Coccle les excessos financia financia financia (se presenta financia). La Coccle li II. d'Orienne fin un regionare, qui proteçuit III. d'Orienne fin un regionare, qui proteçuit que avende Eurige se proma qui revocere ce liberale gorcem qui projutification. A conformat de richiaque, qui in ten forma projutification. A qui forer unità i 1 Taylor. Mai tre chaque Ferfare poumi aria 1 Taylor. Mai tre chaque Ferfare poumi aria financia qualificatione del particulario del particulari

halmen, and publicate, descape A hong-from en latera, and prime for \$20 per appearance Explicate par fallenter, and where the \$20 per appearance Explicate par fallenter, and where the part and the end of the e

gligence des autres.

1 X. Le Concile I V, d'Orleans nous apprend Gas. 18. que ces donarions des fonds de l'Eglife fe failoient quelque fois feulement de bouche, quelquefois par excit, Sen werbs fen per feripinenm acceptris absolu-ted mendem. En quelque manière qu'elles fe fifteat, les droirs de l'Eglife effoient également imprescriptis ser ausoris de l'Esque enfoient également impreforpel-blet. L'Evelque du Mora, d'onn Baronise & Briflos passa sa ont tapporte le Teffament, legnoit l'efformit de quel, 454, 8 ta-quer tenre à fon Défendeur, à condition qu'agrés la mort du Défenéeur elles reviendeuent à l'Eghie, Le Concil d'Audre no et d'agressionnes à l'Eghie, Le Concile d'Agde en 506. n'eft pas moins formel , Cleri- Cas 55 ci quilibet anacumque dinturnitate temparis de Feclefia en qualiver quarunque remuneratione profesorint, in fm propriam praferip-tione remperts non vocentur, dummedo paten Ecelefia rem finffe, Ne vidrautur etiam Epifcopi udministrationes prolixas , aut precaurias eum ordinais funt, facere debuise , am din retemas facultates in ju preprietaris fun poffe tranferibere. D'od il putoift me les Evelques donnoient fouvent des fonds de l'Eglife à des Clercs d'un merite fingulier, ou par leur testament, on a leut mihronization. Ces con s'appelloient Prataroria. Le Concile d'Epone en 117. le lere do mefine terme, & oous apprendqu'au lieu du brevet de l'Everque, quelques Ecclesialiques pre-noient un Brevet du Roys ee Concile le contente que es fonds revienment à l'Eglife. Clerici qued erium Cas. fine precatoriis , qualibes dinturnitues temporit de Ecclesia remaneratione posiderint , cum anthoritate domni gleriofifini Principis nofiri, in jus proprieturium prascriptione temperis non vocetur, dimmode ureat Ecclefia rem fuiffe. Ce Canon est copié fut celay du Concile d'Agde, avec cette addition feulement des Brevers des Rois de Bourgogne, Le Canon du Concile de Reims en 630, est tout semblable, De C. his que per precatoriam impetrantur de Ecclesia, ne dinturnicate temporis ab alique in sus proprium asur. penere, Il ell sife de diffinever ces Precaires, de ceux dont Marculphe a douné les Formules , & dons nous V. de Paris en 615. défendit de touther aux biens de l'Evelque, c'est à cause de ces liberalitez que les Evelques faisoient quelquefois dans leur restament, Si le Roy Clotaire II, se referva dans son Edit con-

...

# touchant les Benefices, Part, II, L. IV. C. XIX.

firmatif de ce Concile , le droit de donner des Brevets, c'estoient de ces Brevets dont nous venons de parler. Si le Concile de Paris ne s'y est plus oppose, il a imisé le Concile d'Epone. Le Concile I V. d'Orleans avoit condamné les Cletes & les laïques, qui de-mandoient sux Princes à l'infees de l'Evêque les fonds de l'Eglife, & s'en mettoient en pollession, fans luy en avoit demandé son consentement, Si quis Clericus unt Laicus sub potentium nomine arque patroci-nio, res ad jus Ecclesia pertinontes consempto Pentis. mo, ter an jus eccessos permenosferit, primum admonea-cor petero feu possidore prasumpsferit, primum admonea-tur, qua absult, civilitor reformare, aut ceres judi-cium Sacerdorie sui aperini, ne poscie sacra Religio.

Cen. 15.

C40.54

X. Mais c'étoit uot loy commune aux Clercs & aux laiques, qui avoient impetté ces bienfants de leux Evêque, de ne pouvoit ny aisener, ny donner à leurs parens les ameliorations qu'ils avoient faites sur les fonds de l'Eglise qu'on leut avoit confier. Quifquis agellum Ecclefia in diem vica fua pro quatunque n rocerdia à Sacerdote cui puessa est, acorporit possi-deudum, quacunque ibi profecerit, alienandi nullam hubeat perestatem: nec sibi puremes sui ex ea re aliquid existiment vendicandum. L'Eglise avoit action our s'approprier ces ameliorations faites fur fes fonds, mais elle n'en avoit pas pour les acquifitions que les Beneficiers faifoient ailleurs de leurs épargnes, comme nous l'avons appsis d'un Canon pre-

cedent. XI. Le même Concile IV, d'Otleans declura enfuite, que fi on Evêqueavoit laissé par son testament unte, que n'on Evequeavoit unue par fon tellament quelque retre de l'Eglile à un Ecclefastique, qui en cut même pris postellion, avant l'Ordination do nou-vel Evêque, il effoit toûjours au pouvoir du nouvel Evêque, de l'en déposséet, ou de l'en laisser joûir, sclon qu'il estimeroir à propos de confirmer, ou de caffer les demietes volontez de son predecesseur. In porestate sie advenienis Episeopi, nerum andire, an Cen. 35-

reficere decessoris sui debeat voluntarem. XII, Ensin, ce Concile voolut qu'aprés la most des Cleres d'une autre Eglise, qui avoient teceu d'un Evêque quelque Benefice, ce fonds tevint à la feconde Eglife, dont il avoit efté feparé, afin qu'elle eut plus de moyens & plus de facilité pour faire lublifter les Cleres. Signis Epifospus alterius Ecclafia Clerico de facultatibus sun Ecclesiu aliquid sub situlo quocumque donuverit , post ojns obienm qui acceperie , ad Ec-clesia jui , de cujus facultare discosferat , revereasur , Quin iniquam oft, ut fab bat fecie damaum Ecclefia,

que multis subvenit, patiene. XIII. Le Concile V. d'Asses decerna des peines contre les Clercs, qui laiffoient déperir les fonds, dont l'Eglife les avoir rendus ofufrantiers & dépositaires , puisque c'est estre homicide des pauvres , que de laisser perit les fonds , dont ils vivent. Vs Clericu use liorat facultates, quat ab Epifeopo in usu accipium, acteriorure, Quod si fecerine, si junior fuerie, discipli-

na corrigatur : fi uero fenior , ut nesator panperum ha-XIV. Enfin, le Concile II. de Lyon défendit aux Evelques d'ofter à leurs Ecclefishiques, ou aux Officiers de l'Eglife, ce qu'ils renoises de la bonté de leurs predeceffeurs, foit que ce fuffient des terres de l'Eglife, dont ils eusfene l'utilitoit, ou des pottons

du propre patrimoine du défunt Evelque, dont il leur ent legné la proprieté, Pe quafeunque munifi-centiae Clericis, une Serviencibus, five de rebus Ecelefiu in usum, aut de proprys in proprietatem, pra-etdentes dederint Sacerdotes, subsequentes Ponssices unilarenus nuferre prefumane. Et comme les monveaux Prelats ponvoient se plaindre des desobeitsan-Liv. IV. Part. II.

ces des anciens Beneficiers, ce Concile leur permet de les chafties en leut personne, mais non pas en leuts, oens, afio de ne pas couveir d'un faux pretexte de juflice les monvemens d'une avance & d'une capidaté, fordide. In perfona hubeatur , non in facultate do-Arstria.

X V I. Gregoire de Tours nous feta voit l'ufage. & la necessité des Canons precedens dans son Histoi-te. Après la mort de sant Gal Evêque de Cletniont, le Prestre Caton & l'Archidiacre Cautin furent les, deux rivaux, & les competiteurs de cet Evesché. Ce dernier l'emporta, & voyant que Caton avoit tevolté contre luy une partie de sen Clergé, il le priva luy, de tous les partifans de tout ce qu'ils tenoient de l'Eglife, ce qu'il leur rendst neumoins dés le moment, qu'ils eurent renoncé à une rebellion fi feandaleufe, Guntinu Epifcopus videns Catonem nulla ratione pof- L. 4. 1.7 fe fletti , ut fibi effet fubdiene , tam es , quem amicie ejus, & quicumque et confinsiebant , emnes res Ec-, clofie abfinite , reliquitque eos vacues & inanes Quique samen en ipfis ad sum converiebantur, iserum qued perdiderant, recipiebant. C'eftoit un moyen fans doute fort efficace popt contenit les Ec-cleitaftiques dans l'obestfance & la fajetion de leux. Evelque, on pour les y faire tentter s'ils a'en effoicut, égarez, que de pouvoir lent procurer, on leur faire, perdee de fi grands avantages. Gregoire de Touss rets... tontra luy-melme dans foo Eglife un Prestre infolent qui fit fonlever contre luy une partie de son Clerge. pendant qu'il effoit en Cout , en se rendant missire du temporel de l'Eglife, & donnaot des vignes ou des, terres aux plus confiderables d'entre les Clores. His quafi jam effer Epifcopus , in domem Euclefia ingredi-tur impudencer , argentum defaribit Ecclefia reliquafque res fub fuam redigie poreftarem, majores Clericos muneribm dient, largitur vineat, prata diffribuit, &c. Etherins Evelque de Liferux donns des serces & £5 6.49-des vignes à 100 Clerc, qu'il chagrois du l'ôn des £ 6.616-Ecoles & de l'inftruction des enfans. Possifex si uli, pur parsi quid terra vinteramque l'argins , &c. Saigt Quine 6.40 tien sprés avoit palle de l'Evelché de Roden à celug de Clermont , y trouva milli un Prelisa administra-teur du trefor de l'Eglife , ou plûtoù doministeut &c tyran , qui traitant ce faint Evefque comme un étranger , luy ofta toure la consosilance du temporel , & ne y fournit qu'avec peine la fublillance necellaire. Prefeyter ararie ordinatus, amuem ilis perefeatem de rebm Ecclefia auferens , vix ei & finis renuem quoetdianum villum ministrari pracipit, Les Citoyens vengerent enfin les injures de jeur Evelque & le rétabli-rent dans son legiume pouvoir de disposer des revenus & des fonds de fon Eglise.

XVII. Marculphe nous a laiffe les Formulaires de la requette de ceux d'entre les laiques, & mefine d'entre les perfonnes mariées, qui leguorent à l'Egli-fe une de leux terre, & en demandoient une des fiunnes , pout demeurer usufruitiers de l'une & de l'autre pendant leur vie, & les laiffertouses deux à l'Eglife après leur mort. En tamen conditione, se dam advi- L. s. e. sp. nimus, fupra feripis loci, cam ili, quoi nebu pra. 40. ficifis, quan ques pre unima nofra remedie ud ip., fim Ecclefian delegacionus, abfque ulle prajudicia Ecclefiu ceftra, de qualibre re, nfufrattuario ordine poffidere debeam. On appelloit ces tequeftes Pre- Fermule cariar : les lettres de l'Evelque qui accordoit ces Be- seren a nefices , Beneficium, s'appelloient Epifeda proflaria, 17.18.41. & elles le faisoient du consentement du Clergé, Cum 45. confeufu frutrum nostrurum. Les mesmes prieres de les mesmes lettres se faisoient quelquefois , sans que l'Eglife donnaît aucune de fes terres à ufufruit, Nn ii

Exercis (adoment la laberallé des proprietures, 1-1, 2 les la laifortification de leur None, qu'ils ar l'approvince plus alterus; à ne proprietur métur qu'elle qu'estitus une montal à l'igile. L'ar originar aux montal à l'apple. L'ar originar aux montal à l'apple. L'ar originar aux montal à l'apple. L'ar originar aux montal de la companie de la comp

as tibi et no fifera, vol fauthi ilius in page ili benefitika, 12. des affortillerie en binni debremus. Dand is et ficismis. Est nye bajus morito Benefici bilgali restand mebi esam de alode, quam et de comparato, etc. P. Mad cooffi in mebi anni fingalis ad foficiotario ilius fanli argensum fiddes tantes. XVIII. Je listle è examiner à ceux qui liront

X V 111. Je laisse à examiner à ceux qui liront cet ouvrage, si ce dernier exemple pourroit appuyet le fentiment de eeux qui estiment qu'on peut fans fimonie donner un Benefice, à celuy qui en fonde un eutre, ou l'inveftir de celuy qu'il vient luy-melme de fonder. Car on voit icy que l'Eglife donne en Benefi ce & aufufrair une de les terres , à celuy de qui elle en reçoitune autre en proptiere : & elle luy rend mefme celle qu'elle vient de recevoir, afin qu'il joursfe proprietaire. Heft vray que ces exemples ne font que de perfonnes laïques , mais la fimonie ne doit pas eftre moins redoutable à des laïques : & l'Eglise pouvoit auffi bien traitet avec des Cleres qu'avec des laïques, out leur donner fes fonds & recevoir les leurs aux mêmes conditions, Si l'on répond que les Benefices qu'on donne aux Clercs font comme les fuites d'un Ordre qu'ils recoivent : il leur est aife de repliquer au contraire, que les choles ne font plus au melme effat, & que ceux qui souhaitent à present d'avoit un Benefice , en le fendant , ouen fondant un autte tout femblable, ne demandent ordinairement aucun ordre, & n'en reçoivent aucun dans certe conjoncture. Mais comme le droit nouveau des Decretales a declaré ces pactions imomisques, il faut inspendre nostre juge-menr jusqu'à la quatrième Partie de cer ouvrage, où nous examinerons & éclaiscirons ces Decretales par les pratiques des derniers ficeles,

### CHAPITRE XX.

Du partage des fonds mesme de l'Eglise entre les Beneficiers, en Italie, en Espagne & en Orient.

2. L'ulace de Rem-effair le moline aus celuy de la Prance.

11, St visio d'Elbayes aufo.

111. Le visio d'Elbayes aufo.

111. Con y decesse aux étendress, & aux l'arrefes, des fonds
que s'elemny les reconfides. Con en descret aux Cleres, aux parques, aux palevas, De conse y efficien enégent reconfides.

114. (es aux lescretons faires per es Brodières Cleres se Lisipage.

114. (es aux lescretons faires per es Brodières Cleres se Lisipage.

quet, aux palerans, De como y african emigenes remesfides.

I P. Les mediamentes fainis per en Resificare Gires en Laigne,
evacasioni aufi à l'Egiste; d-en les obligent de travauller à les auveBires.
P. Con recompenfire, en en entient la diligense des Realafafil-

ques par en liberativa.

2.1. Ella afficies paremere arbitraires de la pare de l'Eurégois,
que commençat affre de la presider la Collectiva de tou les Euréficis de la Discife. Discréte remarques

7.1. Crist admirest de Boulques tentimonga à offre limités y à

iss de fan Discrit. Devertes remarques V II. Crete domercé des Evafques sontmunga à aftre lonitée, à l'égand du l'anoche. Quand. V III. Ces fonds paforent quelquefées max nouves & seux en-

FILL Con fonds paffecent qualquefeis una nouves & sec enfan des Clorymarist; qui rfesent capables de Beogless , punfque les laiques l'efficient en qualque façon.

1 X. La Overes en demont miffe den laignes les verres de l'Eglife à affafrest, even des sendemes fois ermantagenés à Eglipe. X. Cours parques commune à la France. À l'Illiand. À l'Efragues d'À l'Overes de la France, e à l'Illiand. À l'Efragues de la Course de la Prance, e à l'air laignes fois le la course de la Prance, e à l'air laignes fois le laire de Bengles , le fairfremt de la plus grande pares des serves de la Eglife.

 Ous n'avons encore parlé que de la France. Le Pape Symmaque nous a neamonin affect infined dans la terre a fisian Celaire, que c'ellori l'ulage de Rome de ne donner les uverse de l'égife à ufintie, dans leurs necedifies. Il localmont le meline fisant dans le IV. Synode Romain. Sed nes in signification. Cep. « ras para eliquisità autritica», ne dans rimiers, preser la para eliquisità autritica. « ne dans rimiers, preser

Clinicas, o' expirore, atrop program,

11. En Elioppe les modern pranques avoient
coars, Le Coccle II de Torbe ne laife paut les
coars, Le Coccle II de Torbe ne laife paut les
coars, Le Coccle II de Torbe ne laife paut les
coars, Le Coccle II de Torbe ne laife paut les
coars, les companyes de la companye de la companye de
leur vie, fann qu'ils posifient les laifer à leurs henneres,
noutes qu'en Evelope en ce proloppes II faithiris,
concolidateurin des favvees qu'il a success readan à
control de la companye de la companye de la companye de
prenande un fan sange, agipes et donn fui demps,
financade unit fan sange, agipes et donn fui demps,
financade unit fan sange, agipes et donn fui demps,
financade unit fan sange, agipe et donn fui de la companye
primer de la companye de la c

formits in a spakione Entific largin waters.

In Co. Remost control of the Co. Remost control of

skim printenshie delmas Effojori, from me san. Frequent wer vil Cleimine, of queens and Frequent were vil Cleimine, of queens and Frequent were vil Cleimine, of queens printenshie vil Cleimine, of queens queen queen queen que practice, void la diffinition aftic cast, which were developed to the critical properties of critical properties of critical properties of the critical properties of the properties o

1V. Le Coucile IV. de Tolede voulut qu'on obligeaft par écrir soc les Clercs que les laiques, à qui on accordois ces Prétimoines, dels tenirs an om de l'Eglife, de travailler à les amchorer autant qu'il leur fetoir poffible, de de les remettre à l'Éplife sprés leur mort avec tontes les améliotations, Destramans us Cas. t.

Linear La Gregoria

# touchant les Benefices, P. II. Liv. IV, Ch. XX. 435

aufaju Chrisamu vol diamu gaamulika professi Chrisamu vol diamu gaamulika professi Biyadinu de vine Lindiamu kaise-sam pejaditium aftera Earlifa. O gaamugu in sam pejaditium aftera Earlifa. O gaamugu in vine lived divid algona estapu serjela. Cipila. Civi fishikum de Earlifa. sad diprimum, perigar pefilm Cleria. Legala que serem cumuglieri facer. Sife fispandi par sadebur prosen.

V. Le Constitu de Merish poga nulli à propos.

Qual fe un erron commiglior fame, vijlefs planed in solution prime, and propose, and in propose, and in the propose the following the destinations of the propose the following the destinations of the destination of the des

rem propriam, V1. Ces Canons d'Espagne nous y sont apperee-voir les mesmes points de la discipline de l'Eglise Gallicane, 1. Cette narure de Benefices avcc les fonds, se sormoit peu à peu, mais elle n'estoit pas encore ny formée, ny ferme. 1. C'estoient des graces arbitrai-ses, que l'Evelque saisoit, sans les continuer au sucseffeut d'un Beneficier, dans fon ordre, & daos fon office. 3. Il accordoit les meines Prebendes à des laiques, foir en vue de leur pauvreré, ou meime parce qu'ils estoient estrangers. 4. Il unissoit aussi des fonds a des Parosiles & à des Monafteres, 5. Mais c'effoit une loy generale, qu'il ne pouvoit faire ces gratifications, que des moindres fouds, & de ceux dont le démembrement pour un temps ou pour toûjours, ne pouvoit nullement effre préjudiciable à la Communauté de son Clergé. 6. Car comme ees graees étoient lingulières & rates , il estoit toûjours vray de dire que tout le bien de l'Eglife effoit possedé en communauté par tout le Clergé, & que l'Evelque en estoit le souverain dispensatent. 7. Les fonds qu'on donnoir aux Cleres, revenoient & se reumssoient à l'Eglife aprés leut mort ; ceus qu'on affignoit à des Paroiffes, ou à des Abbayes, n'estoient pas reversi-bles. 8. L'Evelque n'attendoit pas la morr des Bineficiers, pour reprendre les fonds de fon Eglife, il les en privoit des qu'il s'appercevoit qu'ils déperiffoient en privoir des qu'il s entre leurs mains, faute de reparations & de culture. Et il en ufoir de la forte avec une autoriré fouveraine , fans forme de procés. 9. Les Benefices se don-noient aux biques dans la seule vise de leut extrême iodigence. 10. On les conferoit aux Clercs, comme une juste recompense de leur singuliere & fervente affiduité à tous leurs devoirs, 11. Les Evefenes montroiere par avance, qu'ils devoient eftre les Collateurs universels de tous les Benefices de leurs Diocefes, puis qu'ils en effoient les Collateuts, avant mêmes qu'ils fussent des Benefices, au fens que nous le prenois maintenant. 12. Ils effoient mesme alors plus que Collareurs, puifque c'effoient de leur part des dons purement atbitraires, & tevocables à leur

bien donner, mais ils ne pouvoient rien ofter aux Egli- gerioren. fes Parosffiales. C'est ce qui est plus amplement de- 4 x x ; elaré par une loy do Roy Vamba, qui ordonne aux . 6. Evêques de leur restituer tout ce qu'ils en ont pris, sans pouvoir excuser leur avarice par la prescription de trente aos. Abragasa ergo roins capidisais licen-tia, multi Pontificum ultru licebis quidquum ub Ecclefits dincefit fica auferre , um ablaenm quedenmque per possicionem pricenni pindicare. Il enjoint ensuite aux nièmes Evêques, de donoer une pleine instruction aux Curez , à qui els commettront les Parentles , & ara autres Beneficiers de leur inftitution , de toutes les res-res & autres immeubles de leurs Eglifes , dont les Archives doivent eftre confervées par les Evêques, &c dont ils feront voir les originaux aux nouveaux Bene aoin interiori voti tet originatus aux nouveaux Bene-hicies, & leut en donneront des copies authenti-ques. Vi Epifepsi immes, quifirmque per Ectlefius, five Diacefes Sacerdotes. Reflerefique ordinandes ele-gerint, cogniteres ous efficiant de atificatibus illus. Eqelefia, in quibus fuerius ordinati. Id oft, ut quidquid unusquisque Episcoperum de Scripturis Ecelesia Diu-casis sue apud se conservationis cunsu habere se noverit , mox rellerem quem erdinaverst Ecclefia, es militates Ecclefia, vel Scripturut iu cognicionem deducat. Cc. Ve & compesentiu fibi Rellores Ecclefiarum authentica videaut, aut exemplorum exemplaria, manu fui Epifcopi roberata , pre emui firmitatt a Pentifice (ne

vitte.

VIII. Estin, ces mêmes Loix des Vviligoths, LLT.1.4.

ordonnerst que les veues des Prêtres & des autres defenéres, qui autorien mis leurs enfis deu la protechen & dans le festude de l'Eglife, politicient des
fonds de l'Eglife, qui voienne rête comés altem defende de l'Eglife, qui voienne rête comés altem defende de l'Eglife, qui voienne rête comés altem defende de l'Eglife, qui voienne rête comés altem de
Clericaren, que filisi in vilyquium Ercliffu (commedunt pre plus impéraises, de révue Ercliffu (light);

para juririumi, sue distante current.

13. L'Egillo Transit non finante para de chofe foi ce dipir. Il rea pene dimen para ja plan ancese edipire de comen donne de more de more e quande de more de para de la come de para de la comencia de l'accese de more de l'accese de more de l'accese de la comencia de l'accese de

elifé derinayan.

X. Il ne fau pau s'éconer s' l'Eglisé domonis fra Cod.1, D. D.

Terrer oci é Benefice à des utilitations lasques, pais zonéme.

Qu'il lemins de s'éguit à vanogue de domonieures. Faillé 14
ne ficqu'il lemins de s'éguit à vanogue de domonieures. Faillé 14
ne ficqu'il le Trance d'evoir le réspirit de cra artifici 19
que nous versons dans la Particulivante, comme les

lièques les diatteme dine en mêmes de service de l'Es
lièques l'és diatteme dine en mêmes de service de l'Es
le nom de Benefice. Dans l'Orient su construe, l'an

fonds de l'Églisé nouvereure préspire du parayer pendis de l'estimate de l'



tre les mains de l'Evêque.

Nnin

44.

i On a

ď

s

•

## CHAPITRE XXI.

Des Testamens des Evesques & des autres Beneficiers, en Orient, & en Italie.

11. Pawquey les Ameres Beneficiari ne fe

ley. Lear (aperfin us laufies pas d'oftre du max passere. Il I. Geoffernates de la molme ley. Il F. Ropple; à une objettum, très d'une ley, qui permet aux Cleres de ofer, qui y qu' hi forma ences fant la pauf accede leur pro-

teres de cofter, que y qu'ils fosens encore feux la parfose e de leur pere. V. Reflectore importantes fur l'effat des Peoffres mariez, de Orions VI. Teffament admirable de fains frant Auminier Parierthe

VII. VIII. IX. Comment faint Gregoire Page fit observer ces loix, fi conference aux Canons. X. X I. X II. Les nequers je les moubles mefenes acquiu par les Evofques après leur ordination , no pouvoient oftre leifez qu'à IR-

rge. XIII. Pourquey es Pape ne parle que des Esséques. XIV. Loy de Thoulorse pour les Cleres que meur eus fams teffer.

A fuite naturelle des matieres nous oblige de 🚅 traiter presentement de l'étendué , ou des limires du pouvoir des Evelques & des autres Beneficiers,

à disposer par leur restament des Ecclesistiques, soit des meubles, soit des immeubles. Et puisque nous avons siny le Chapitre precedent par l'Eglise Grecque, nous examinerons les maximes fur ce fujet avant que de paffer à celle de Rome, & aux autres Eglifes de l'Oc-cident. Justinien permet aux Evelques de laisfer par leur te-

flament à qui ils vondront, tout ce qu'ils unt possedé

avant leur ordination, ou tout ce qu'ils unt receu de-puis leur Episcopat des successions de leurs proches pulqu'au quatrième dégré : mais ils ne pourront ny emponque an quanterme orgate i mant til ne poutront ny em-pere tout le refe, nyen disposet pas leut denivre Col. 1. de volonté qu'en faveur de l'Egife. Literation habras-paise de Egifenni, quaerque anné Egifennam probat un de Clin let, 15. vir habraife. O quaerque prof. Episcopaum jura cognationis ufque ad quartum gradum ad eum pervenerunt . ad quot voluerit , ultima voluntate transmittere. Cateris rebus alio modo acquistite ab eo . dominio Ecelefia refervatie , nifi in utilitatem Ecclefia , vel opera pieraris conjumpta fint, La melme ordonnance elt enfoire étendor à tous les autres Administrateurs des naifons faintes & teligicufes , Eaders diffinitione habicain Administrationibm cajufcumque loci religiofi. 11 y a de l'apparence qu'il entend les Abbez & les Administrateurs des Húpitaux, ou des lieux semblables. Car estant chargez auss bien que l'Evesque du maniment de tous les biens & des revenus d'une Communauté. il est également juste qu'ils ne purssent rien acquerir qu'au profit de leur Communisté, depuis qu'ils en ont secen la conduite. Enfin fi l'Evefque ou l'Administrateur meurt fans avoir fait de testament, & fans avoir aucun foccesseur legicime, ce fera l'Eglise qui recevra sa soccession. Item siquis Episcepus, aus Minister Ecclefia moriarur, fine testamento , & fuccoffore legitimo , vel legitima , successio competit Ecclosia , in qua comftinti funt.

11. Il eft vray que certeloy nemarle que des Evefques , des Abbez , & des Administrateurs des biens d'une Communauté; & qu'ellen'enferme pas tous les Ecdefisitiques particulters, en un temps où la qualité d'Ecclefisitique infisioit pour estre Beneficier. Mais la raisun en est évidence. Cat currons on ne donnoir à chacun d'eux que ce qui effuit precifément necessaire

leurs vestemens & pour leur nourriture; on n'avoit garde de fuppolet que de leurs épargnes ils puf-fent faire un fonds confiderable & fuffilant pour de nouvelles acquificions, Mais depuis que les Beneficiers nouveres extensions quotidiennes, out receu le ma-niment de pluseurs grands fonds de l'Eglife, ils en font devenus en meline temps les Administrateurs, & ont esté engagen par une loy indépenfable, & par la natu-re invariable de ces forces de biens, à en répandre tout le fuperflu fur les pauvres. Car punque ces biens fonz uriginairement & comme effentiellement le patrimoi-ne des pauvres, & des hofties confacrées à Dieu, les Beneficiers ne peuvent jamais en devenir les proptie-taires pour en faire des acquifitions qui leurs foient propres, ou qu'als alieflent à leurs parens ;mais après en avoir pris ce qui fuffit pour leurs befoins , ils ue font plus que les dépofitaires de toutle refte , qui ue peut oftre refuse aux pauvres.

111, Cet Empereur s'explique encore plus claire- 184.1.46.

ment dans une autre Conftitution, un il dir, qu'il fe-roit honreux qu'un Evefque donnaft à fes proches, ce que les fideles unt mieux aimé donner à Dieu qu'à leurs proches : c'est pour cela qu'il défend d'éliee pour Evelques ceux qui ont des enfans ou des petits fils ; enfin il défend aux Evelques de rien donner , fuit par testament, on parautre 20 ye, de tout ce qu'ils peuvent avoir acquis depuis leur Episcopat, soit par testament, foit en d'autres manieres, excepté les faccessions qu'ils auroient receues de leur pere nu mere, de leurs ancles paternels & maternels, ou deleurs freres. Parce qu'il ell certain que ceux qui leguent ou donnent leurs heritages à un Evelque , ne le confiderent que comme un fidele dispensateur du patrimoine de Jasus-Chaut, hdele dispeniateur du patrimonine de Jasus-Uniany.

& comme bien plus porté à a paparavit les variente
pour les parvers, qu'à s'entichir de leurs biens. I pfem
passus Sacerdesium contemplantes, quama qui professione contemplantes, quama qui professione des principles de 
informent, feut de fina inforem res adjetions. Enfo. ce
le de leurs de le Prince declare qu'il comprend dans la mefme loy tous les Administrateurs d'Hôpitaux, qui ne pourront non plus rien acquetir qui leur foit propre & dont ils puilient disposer, depuis qu'ils sont entrex dans ces char-ges, excepté les successions des mesmes degrex de pacont. Necefferium quoque duximus definire super bie, ani curam susceptrunt venerabiliam Xenonum, Noscomierum, Prochierum, Orphanetrephierum, & Brepherrephierum

IV. Cet Empereus permet à la verité aux Prefires Nev. 113-8c à rous les autres Clercs inferieurs qui font encore 4-19fous la puillance de leur pere , de tefter & de dispoter nme ils le trouverant bon, de tout ce qu'ils pourront avoir amosté par leur industrie, par un privilege tout Col.1 : 6: femblable à celuy des sudats, ad similaradinem cafren- Epi(é) Cit. fium peculiarum, pourvi que leurs enfans, s'ils en une, 1.5.11-49on s'ils n'en ont pas , leurs peres ne fuient pas privez de leur legitime. Sie tamen ut horum fily, aut hie non extantibut, parentes corum legitimam ferant partem. Mais on ne peut nier qu'il n'y sit de tres-justes sondemens de croire que les biens dont cette luy parle, devoient estre surres que ceux de l'Eglise. Constantin le grand l'avoit luy-mesme declaré dans une loy que le mesme Justinien a inferée dans son Code; en témoignant gene-ralement que routes les épargnes que les Ecclesiasties pouvoient avoir faires, de quelque nature qu'elles fullent, devuient eftre confacter au foulagement des pauvres. Signed enim vel parcimenta, vel provifiene, this leg to vel mercatura, honeftati tamen confcia congefferint, id in njum pauperam asque ogentium minifirari operett. Il faut ajoûtet à cela, que file quart des revenus de l'Egli-fe qui estuit reservé pout l'Evesque, estoit chargé de la

nourriture des hoftes & des pelerins, comme on a pu ment affectée sox befoins ou de l'Ecclefiaftique même. ou des pouves, qu'il suit pull ten nettre en fettre, pour de jangue fictres, non lin que l'Evrôpse. V. Je ne paus n'empechère de faire cere teffezien fiele d'entreste paulés de la loy de Juliann, que j'uy apportée la descorre, que comme les Pecifics de les autre Cletts de l'Eguile Gregorie par un relabement univerfel avoirné d'a trompatés liens des anciens Ca-nons, qui leur pécitivoires la connaeux « d'etible nons, qui leur pécitivoires la connaeux « d'etible de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre l'estre de l'estre l'estre de l'estre l'estre l'estre l'estre de l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre de l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre de l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre l'estre de l'estre l'estr tres difficile que ceux qui altoient peres ne fillent quel-ques épargnes pour la lubliftance de leurs enfans, C'eff se-eure post cela que cet Empereur ne nomme que a cette conjectore , il faut en melane temps le reffouvenir que dans l'Eglife Grecque les Pteftres & les autres Beneficiers ne recevoient que leurs distributions unts & foumis à la disposition de l'Evesque, qui ne les parrageois jamais entre ses Ecclestastiques. Les Novelles du mesme lustinien en sont soy comme il a paru cy-deffus : l'Evefque feul & fes Oeconomes y paroifient chargez & responsibles de tous les fonds de Eglife, sans pouvoir en aliener aucun, si ce n'est en faveur des Lasques, qui en obtenoient l'usofruit pendant leur vie , il condition d'y en ajoûter encore autant aprésieur mort , & abandonnet le tout à l'Eglife. En-fin fi cet Empereur ne pouvoit fouffrit qu'on élevait à l'Episcopar ceux qui estoiens maris, ou peres, comment eur, il enduré que les Prefites & les autres Beneficiers qui effoient mariez & qui avoient des enqu'il apprehendoit de la part des Evelques? C'est donc une preuve constante que les Evesques seuls tenoient four leur pussance soutes les terres & tous les fonds de

anx year & à l'admiration , j'aimerois mieux dire à l'imitation de tous les Prelats & de tous les Ecclesiaftiques, l'exemple merveilleux do teftament du grand Patriarche d'Alexandrie faint leao l'Aumônier. Sentant les approches de cette glorieuse mort qui devoit luy covrir la porte de l'immortalité, il dicta loy-mefme fon testament, que sa divine bouche meriroit bien de dicter : il y declara qu'il tendost graces à Dieu de luy avoir accordé la faveor qu'il loy avoit demandée avec tant d'instance, qu'il ne luy restast à sa mort qu'one fenle piece d'argent , & la moindre de toutes , Gra-tias ago Deus tibi , queniam exaudifi miferiam meau, les, nife unu tremfits. Qu'ayant trouvé des fomme immenfes dans fon Evefché lors qu'il y eftoit entré : circiter ollogiata centenaria auri 1 qu'y ayant receu des revenus & des dons qui lutpallent la créance des hommes : il avoit use de tonte la diligence possible pour rendre rout à Dieu, punique tout luy appartenoit; & qu'il vonloit que la feule prece d'argent qui luy reftoit du trefor de Jasus-CHRIST, full donnbe son pauvies membres de Jesus-Cnaist. Cognefeens nat consia Dominacorie consisun effe , feftinavi , ca qua Dei erant . Des dare. Vu le & qued remanfit miles bos tremife. Dei & bos entftent , jubes dari his , qui funt Dei, Ces trefors immenfes avoient efté employez à batit des Monafteres & des Hopstaux, od un million

V 1. Je passera v de la nouvelle Rome à l'ancienn

& de l'Oneus à l'Occident, aprés que j'agray exposé

Patientic N. Antonios Generomous, argue Menalliria e Jacamento di Lance (Chern Jedimentalsandina Belaza), includire tre optimismosannia del lance (Chern Jedimentalta antonios del Lance (Chern Jedimentalla Chern Jedimental Chern von the party, el Gasta que como de se nonvollement neutro antonios del Lafad, del lance conce para reportinential Lafad, del lance conce para reportinential Chern Lance (Chern Lance and Marchel de Partiert, Sanc (Chern Lance and Lafad, del protect, Sanc (Lagad), del Capital Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and the Chern Jedimental Lafad, and the Chern Lafad, and project Chern Lafad, and the Chern Lafad, and project Chern Lafad, and lafad, and

VIII. Ce messen Page symm appris que l'Evestique Theodore voir feit un etthience savas fa mott » il écriv it au Dacce C'optien, agistifoit comme fon Nonterna de la companie de l'acceptation de l'acceptation de me diminute des fonds de l'Eglis, s'anté oblèger le herritere d'erstitie oue palte repusation. Date signi est est, est, est l'acceptation de l'acceptat

emaibut reparentur

IX. Le Clergé de Ravenne s'estant plains à ce Pape, de ce que leus Evesque Jean avoit san un testament fort préjodiciable à son Eglise, & contraire aux Loix Imperiales: il écrivis à Marinien soccesseur de Jean, d'empefcher l'execution de tout ce qui suront effé atrenté contre les loix, de coffer les dons que Jean pourroit avoir fast des acquifitions faites après fon ordina-tion, de confirmer la disposition qu'il avoit faite de ses soparavant donnez à l'Eglife : enfin de laiffer jour un Monastere qu'il avoit doté, de tous les avantages qu'il lity avoit procurez durant fa vie , & dont il avois ob tenu la confirmation du faint Siege avant fa mort. Va L. J. E) : en qua de Ecclefia fua, vel de acquificis in Epiforpa. tu rebut , contra legum fieri statuta dispessor , frateret. Lucvestra nec antheritatem prabeat , nec aliqua in bis ratione comfentiat. Si quid autom de propriis rebus quas ante Episcopatum habuit, qued quidem prim Ecclefia Sa non contulis, sieri volus, vol decrevit, firmum per omnia robar còvinere necesso est. Il donna les melmes 2-7-29 151 ordres à Amhenitas fon Soudiscre en Campagnie, où l'Evefque d'Arella eftoit mort après avoir fair on teftament, & avoir lasse les deux tiers à fabra, & le tiers de tout ce qu'il avoit possedé à son Eglise : Conduis reedem infremit,& Ecclefiam fram in refiduis quarum.

Cap. 49.

Service disposition authorized extensive description of the Bellic Meas dan Teacountro on y mentoir me grande difference. Care Pape donno order, qui femolie long les long les paren de herories de cer Eve que or philos tren recevoir de ce qui avost appastraci à fon Eglist, payée es qui l'avost acquas duant le temps de 150 mil 150 mil

, lon Episcopat, Il confirme utilieurs le reflament d'un Evréque de Locre, parce qu'il n'avoit difpolé que de ses biens beredieures , fant toucher a ceux de l'Egléte: N'ibit de rebui Ecclessa san fusife restatum , sed de propriit.

X. Low que les Cossos Relis Lox définéers aux Evelquis extrem latifie à leur parse, qua le lous héristent de ce spi lou at aquiti agris his colisation recer de ce spi lou at aquiti agris his colisation recer qu'in legre avait avait de la colisation de la colisa

pole à cette petentien, dommé contratre dus. Lou 2ê au Cânton, qui compremen a sull'i entiblei dans la contratre dus. Lou 2ê au Cânton, qui compremen a sull'e melbei dans la défenie generale, de ten lastiet aus Gens, de les esquells appeir l'echanisce, Que d'. D'Appeirs de dirense, qu'en qu'en la capitale partie Episope, de morte a fant, applier, Esidon fils est d'. de la Episope le prospise plus men excedure. O publiquie d'autre sull'est en principale partier production de proprie Eccletie embleres a couplier, en relac y mont de proprie Eccletie embleres a couplier, en relac y mont d'Après Cannon legio qu'en n'obser definitions, ai un hu yen Anthroll es Episopa mu l'active definitions, ai un hu yen Anthroll es Episopa mu compre expisipare expisipare expissioner. Am yen de l'active de l'

alim . nifi fola succedas Ecclesia.

X1. Is confiri que l'incipie de Mian Diesdons i, étatin fain ca Pap de cept des pardedons i, étatin fain ca Pap de cept des pardedons i, étatin fain ca Pap de cept des pardefeits. Confirme vois legis à la nitre Religioni, de combita, que l'architecture de l'architecture de l'architecture de combita, que l'architecture de l'architecture de l'architecture de capatilisse, le l'architecture de l'architecture de l'architecture de des l'architecture de l'architecture de

> XII. Mais la failfeit de cett premiere confequence et et over ville par le confequence de cett-everser cett e que nou a sons céte asparamen. Cas le l'este par les insmables, l'aute part des meubles, suffer une dista que su l'effeque invene finn. Il ch donc également deux de crusia, que les mechles penvens aufil pen effectaires aux parens des Beneficies que l'estimachées quoy quelle excemples o di s'agir de une, ne faillent aucune mention des autres. XIII. Quart à la féconde confequence, d'el les

n'est plus veritable , elle est au moins plus veay, sen blable. En esset, ny les lors de Justinien, ny les lettre de ce l'in t Pavenn sont ses desseuses qu'aux Evesions Se et a first voil bezerregile que dans le protonce des lectiques. Mes mons ervos dels serromp de traifant, queste que les autres Bencherres excevent alors de la sain de l'Estique, que ce que ellen fin lanç. Se ca meine tropp s'extilier pour lest modelle eutre de la commentation de la commentation de la contraire de la commentation de la condition des excitats moubles. A meine de celt la condition des regiones parties para escil de la condition des regiones parties para est de la condition de regiones parties para estima de la condition de regiones parties para esta de la condition de regiones parties para de la condition de la condition de regiones parties para de la condition de regiones para esta de la condition de regiones para esta de la condition de la condition

M. V. V. R. Ray Theodoric confirms data for Bill; que fin lain Califolote; below Imperia, bit; que fin lain Califolote; below Imperia, bit; que fin lain Califolote; below Imperia, bit; que fin lain Califolote; bit of thisment, & Gins hereiten legitimes. Griese Raigriffigu partie, qui ma inseflut ad figurate; quairie Raigriffigu partie, partie de la companya de la companya de la contiente la companya de la companya de la companya deber penamen, il visign des biens partienomen; nafquest Effici facende, lors qu'il vi y a pas d'herritere legitimes.

## CHAPITRE XXII.

### Des Testamens des Evesques & des autres Beneficiers en France.

1. 11. 111. Divers refusement des Constitut de Fance, que l'Energique en est planet des que log a est le gran de principal en el canton, en que s'els à a possible en la gran tom, par s'els à a possible mytant el les fiss parenenne à l'El hie que des prifessement de le tris parène pos de prifessement de le tris en l'est parenen pos disposes par la formation, des la cui y force pos disposes.
11. P. B. de trefances commencement des en la fagre fois le 19.

drest Commisso.

V 1. Cola afeat pour fevenifer Egila, & compressa les affaimens des Gorts, d'obre autres lamificares, que poficione des suis, de l'Egile n'en provincial trifer qu'en fa favour.

V 11. Access province que la Carez de les autres lamificare na

VII. Americanous qui in Conta de us move ampour au provincia su aquerre, ni soller qui para (Effic. VIII Divori axemplassessa de Geograf de 1 mm. IX Es de Flobard X. Toflamous admundle de faint Perpitum Acchemique de

#### Teurs, X1. Es de feses Gelac

I. Omme il noui impotte encore plus de figeviente la Loiz. è la Canona qui ont effecviente den l'Egildé Gallicane, fue le luyer des calaments des Evelquest des auteus Beneficiers, nous en parletons (éparement dans ce Chipitire, à conons recons voir que la perreté de la Dicipilre, à la le dely out auteur de la companya de la conposition de la companya de la companya de la Monde.

Le Considé à deple derieur que source qui notire can a la Figlie, et al. Therefore, l'Appendie not considération à Figlie, et al. Therefore, l'Appendie not considération à Figlie, à comp particular a figlie de la personne de l'appendie de la company de l

# touchant les Benefices, P. II. Liv. IV. C.XXII.

Ecclefia caula, aut necessituse presumplit, auf di-Branit, ant denavit irritam babeatur. Qui vere filies haber de bonis qua relingair, ab haredibm tjus indemnitatibus Ecclefia confulator. Il s'en faut beaucoup que ce Canon ne petmette aux Evelques de taire couler le moins du monde des biens d'Eghfe dans leur famille : puis qu'il tâche au contraire de faire entter dans les trefors de l'Eglife le propre patrimoine des Evelques , ou tout entier s'ils n'ont point d'en-

11. Le Concile d'Epone ratifia les legats & les

Can. 51.

Can. 1.

Can . s.

CAN. 10.

dons que les Evelques feroient par leur testament des terres de l'Eglife, pourvû qu'ils en cuffent donné à Can.17. l'Eglife d'autres de même valeur. Une terre appartenon à l'Eglife dés qu'elle avoir efté acquife par un Evelque après la promotion à l'Epifcopat, comme il a efté prouvé cy-devant. Il ne pouvoir donc tien le-guet par fon teftament, des fonds qu'il avoir luy-même acquis à l'Eglife, qu'en la dédommageant par de femblables fouds. Ce Canon a efté auffi ajouté au Concile d'Agde. Le Concle III. de Paris confidere

les biens patrimoniaux des Evelques, comme s'ils effoirn auffi à leurs Egifes, Es qui a Epileppenso res propris a Eceliferson es gle mécantar. C'e.

111. Mais le Concile II. de Lyon & le V. de Patis fitent un reglement d'une extrême confequence fur ce fujet des Testamens. Car confiderant que l'on faifoir malicieufement caffer la plupart des testamens des Everques, des Profères & des autres Beneficiers, trop avantageux à l'Eglife au jugement des petfonnes du monde, & que le pretexte specieux dont on se servoit, estoir que les formalites rigoureuses du droit civil n'y estoient pas ponctuellement observées; ces Conciles ordonnerent que ces rellamens ne laisseroient pas d'é. tre valides , quoy que l'exactitude des loix Imperiales n'y eur pas efté gardée , parce qu'il fuffir que les dernieres volontez (ojent claitement & incontellablement teconnucs. Quamnles tergiverfationes infidelium Ec. clesiam quaruat privare collatu doaariu, id convenit inviolabiliter observari, ne testamenta qua Episcopi, Profbyrers, fen inferiorie ordinis Clerics fecerias, &c. omni stabilitate subsistant, id Specialiter statuentes, ne stiamsi quorumcumque religioserum voluntas, aat necessitate, aut simplicitate aliquid à sacatarium leum ordine vifa fuerit discrepare, volantat tamen defunctorum debeat inconcuffa manere, & in omnibus

Des prepiris cuffodiri.

1 V. On peur ley rematquet en passant les premiers commencemens de la nouvelle forme des reftamens, que le Droit C monique introduisit premierement entre les Ecclefia ftiques , & enfuire entre les laiques , pour éviter l'embarras des formalitez & des chicaneries du droir civil dans un fujet d'une fi extrême importance, Le Roy Clotaire 11. confirma pat fon Edit les Statuts du Concile V, de Patis, & il v a bien

de l'apparence, que celuy cy n'y fut pas oublié : mais l'Edit ne nous est pas resté tout entier.

 Or ce changement & cet adoutiffement ne fe fit que pour faciliter l'execution des refuncts, que les Evelques faifoient au profit de l'Eglife, & non feulement les Evefques , mais auffi les Curez & tous les aunes Ecclessiftiques. Ce font les rermes formels de ce Canon , qui nous en affurent , Quia multatergiver. fationes infidelium Ecclefiam quarunt cellatis privare demariis, Oc.

VI. Et il importe de remarquet qu'on travaille à affermit les teltamens faits à l'avantage de l'Eglife, non feulement pat les Evelques , mais auffi par les Preftres & les surres Ecclefiaftiques, Teffamenta que Spifcopi , Profbyceri , vel inferioris ordinis Clerici confe-

Liv. IV. P.II.

ceriat, d'e. Parce oue comme les Curez & les autres Beneficiers commer coient d'avoir l'usufruit des terres de l'Eglife, leurs teslamens pat une fuir necessaire, ée par une obligation constante estoient toûjours favora-bles à l'Eglife.

VII. Le Concile d'Epone avoit déja rendu cetre verité inconrestable pardoux de ses Canons, dont l'un condamne un Cuté à perdre sa Cure, s'ilachete quelque fonds, & qu'il ne le fasse pas su nom de son Eglise, & l'autre declare nulles toutes les ventes ou aliena queles Carez pourroient faire des terres de leur Egli-le. De ces deux reglemens il s'enfant necessairement qu'un Curé ne pouvoit en facon quelconque, ou par donation, ou par testament priver fon Eglife des fonds qu'il autois luy même acheci z. Quidquid Parechiarum Can. 7.2. Proflyseri de Ecclefiafici Juris possificae distraxeriut, inaus habeatur & vacaum,&c Proflyser dam Directis tenet, de bis qua emerit, um Ecclefia nomine feripturane

faciat, am ab that quam tennit Ecclefia ordinatione

difcedat. VIII. Gregoite de Toues raconte l'avanture tragiue d'un citoyen de Troye, nommé Loup, qui voulut de faire Ecclesaftique, aprés avoir perdu la femme & fes enfans. Sou frete craignant qu'en fe donnant à l'Eglife, d ne la fit auffi heritiere de tons fes biens, Timent L. 6. 1. 14. ne baredem conflitatres Des Ecclestam, fi es conjungere. tur l'engagea dans un autre matiage, qui fut également funelle, & caufa enfin la mort tani à celuy qui l'avoit ptocuré par une infame avatice, qu'à celuy qui y avoit onsenty par une houseuse lächere, C'estoit donc un ufige ordinaire, que les Ecclefiaftiques qui n'avoient point d'enfans, laissassent leur pattimoine même à l'Eglife, bien loin de croite qu'ils entichiffent leurs parens des revenus Ecclesiastiques. Cemême Auteur rapporte les differends qui naquirent entre Bertrand Eveque du Mans, & la ferome de son predecesseur Badegrolle, Cette Dame également avare & artificieule, petern-doit que tout ce qui avoit ellé donné à son mary pen-dant lon Episcopat, luy devoit appartenie en propre. Mais enfin elle ceda à l'autorité des Canons & des Loix , & reftitua tout. Res que sempere Badegifill Episcopi Ecclesia data fuerant . tangaam propriat reile nebat, diceus, Militia hac fait viri mei. Et licet invita. tamen cunita reflicuit. Erat enim ineffabili malitia, Les acquificions quel'Evefque pouvoit avoir faites des de-niets de l'Eglife, foit en menbles, foir en immeubles, n'appartenoient pas moins à l'Eglife, que les ptelens qu'il avoir receus.

IX. Flodoard rapporte le restament de Bennadius Evelque de Reims, qui nomma pour les heritiers, fon Eglife de le fils de fon frere, laisfant à fon Eglife des champs, & des forests, outre les petites sommes d'at-gent qu'il leguoit à tous les Feclesiastiques, selon leurs ordres, fans oublier les Religieufes & les veuves immatriculers, Sanclimonialibus & vidustin matricula L.1. e.g. pufinis, Il'est certain que c'estoit de ses biens paternels, que ce Prelat fissoit ce partage entre son Fglise & son neveu. Son siccesseur sut saur Remy, qui juignit aus. C. 18. fi deux de fes neveus à fou Eglife, pour recueillir fa foccession, mais le détail admitable de ce restament fait bien voir l'extrême inégalité de ce parrage, où l'Eglife recevoit tout. Ce faint n'oublia pas les douze pauvres qui estoiest dans la matricule, & qui men-dioient tous les jours à la porte de l'Eglise avec quatante veuves. Pauperibus duodecim in matricula pofitis , ante fores Ecclefia expellantibat flipem, &c. Vi. duis quadraginta in portica Ecclefia alimoniam praftelantibus, quibus de decimis villarum fipendia minifrabantur, de. Sonnatius imita dans fen teftament ces illustres modeles, & nomma pour sa principale ho-

## touchant les Benefices, P. II. L. IV. Ch. XXIII. 445

Es qui neluy fiti point de par de les propres hiera, disposible luy mentre l'Epilit de hier faits d'autre. Es avec manoipus, que monostau. The par Estific failleure, la pression constitir. Es faitus de propres de la composibleure, les pressions constitir. Estifica selfon adjuste de propres de la composibleure. Estifica selfon adjuste de la composibleure per propres de la composibleure del la composibleure de la composibleure del la composibleure de la composibleure del la composibleure de la composibleure del la composibleu

repique, pa reception.

V. Le Concill V., de Tolobé pennis aux Prelitus European de La Concilla V. de Tolobé pennis de la Prelitus de La Concilla C

ciers ne pouvoient rien donner de ce qui appartenoit à l'Eglife. VI. Le détail en est encore mieux exprimé dans le Concile I X. de Tolede, qui ordonne aux Everques & à tous les Administrateurs des bierts de l'Eglise, de faire au nom de l'Enlife tous les contracts des nou acquifitions, Parce qu'il n'est pas juste que l'Eghie soit appanyrie par ceux qu'elle a enrichis : Non euras convenit ut Ecclesia qua suscepit externum. essciat in alie-ne divisem. & in sua retineat fraudaterem. Mais quant à ceux qui ont du patrimoine, ce Concde veut que les acquifitions nouvelles qu'ils feront foient parragées entre l'Eglife & leurs heritiers, avec la melme propor-tion qu'il y a entre les fonds del Eglife & leur patrinioine : Cempenfata tam juris fisi . quam Ecclefi afticarum rerum ambitione, fi se utriusque rei quantitai exequa-verit, inter Ecclesiam, & decedentis haredes, aque pare conquificie percinebit. Sin antem qualibet pari majeri cumula fui peris excreverie, esiam particuem in divifine percipier. Si ces Evelques ou Beneficii es recoivent quelque don de leurs amis pour leur utilité particuliere, pro sui neiliente arque amecitia , ce Concile leut accorde de le recenir en proprieté, & d'en disposer à leur gré, en forte qu'il revieudra à l'Eglife fi on n'en a pas dispose avane la moet. Si post comm mortem interdina-tum sortasse remanserit. Ecclosis bue sibi: cui prasuit. vel minister exercit. in perpetuo vindicabit

Can. 4.

VII. C. Genom nom last convoults qu'un entre paper des prous the procession dans les rendres charges de proposed qu'un les mécries dissons qu'ette plan nécries l'incons impolitore au deux de la marciare l'incons impolitore au montre de l'entre profession entre l'entre profession entre l'entre profession entre l'entre l'entre procession production pro

ment qu'à cux qu'on donnoir des fonds & des terres à

Liv. I V. Part. I I.

gouverner.

que les fundes cou est housilere en la y illigantal conquestre partie es persona de los Effect, on escape, il quantiene partie e prevento de los Effect, on escape, il que la companie de la companie de la companie de la companie de tiene, aprêle la present un'elle prevento de doutre la me Effett la trese partie de configue de partie per de contrata la companie de conde la l'interigade la l'especia deced, dans la principation de la formatie de la companie de la companie de conde la l'interigade la l'especia deced, dans la principation de la formatie de la companie de la companie de la companie de la companie de la l'especia deced, dans la principation de la formatie de la companie de la companie de la companie de la companie de l'especia de la companie del la companie de la companie del la com

Enfin ce mesme Concile aprés avoir permis à l'Evê-

VIII. Ce necime reglement elt solfissolt aprèt appliqué au ficcellon el le Prêtre de des Ducres, qui rélotion peus-clire alors les fauls Beneficiera à qui Elgide donand quique bodie de pau, que les dittibution necellare pour un friend & modelle ceutreien. Jeun fir Probjem au Dictoma firme son est sinfe eux-libémo, firmes, uns fire equisions fui Epifopi, rem pus he arbaha salar lados, Ceut d'entre les pares quier au ulioces autoences, n'ethoire pas traites autemente que comme compals de vol de le l'action, funsificial

damno legis fementia fibiacebit. 1 X. Le Concile X. de Tolede fe creux obligé d'apporter quelque remperament aux exceffives liberalitez. que l'Evesque Ricimet de Dumes avoit faites aux pauvres dans fon reftament, for les plaintes que le Cleigé de Dames lay en fit. Cat cet Evefque outre on nonbre incroyable d'efclaves de l'Eglife qu'il avoit ou affranchis, on donnez, il avoit encore ordonné qu'on distribualt aux panytes rontes les provisions qui se trouveroient dans l'Evelche, rout l'argent & le prix du travail, & des ouvrages des artifans qui efforme eselaves de l'Eglise, de l'un & de l'autre sexe; enfin rout ce qu'il avoit acquis luy-mefine, a yant luy-mefme marqué un prix fi vil des chofes qu'il falloit vendre, que c'eftoit plutoit les perdre que les vendre. Que and de opere urriufque fixus arrificam familiarum Ecclefia pornie habere confeita, asque illata, ant qua fua professene babu se visus est conquistes a muia moriene juste pauperibus erogari. Ce Concile juges foit lagement qu'il eftoir de l'interest mesnie des pauvres , de moderet ces profusions indifereres pour ne pas faite rarie tour a coup la fontce d'où elles conlorent, de ausédans rationabili anthorisate temperamentum deducere. Ainfi confiderant que l'Evefque Ricimer n'avoit n'en donné de son patrimoine à son Eglise, & que par consequent il n'avoir pû faite aocune liberalité de ce qui estoit à elle, il remit à la diferetion du nonvel Evefque de confirmer , ou de tevoquer les affranchistemens, & les donations faites des esclaves, & differa les diftriburions qui devoient le faire aux pauvres, juiqu'à ce que l'Eelife fuft indemnifée des dommages qu'elle avoir

X. Cerexomple, tour defectnour qu'il est, ne laisse pas de nous servir d'instruction. & de nous s'aire voir consistent les rééques effeitent alors plus passificance pour les pauvres que pour leurs patens. Mais après cere restriction, a lien hist sjoitere une autre qui donnier. In leur qu'après à un Chapitre enriet, que comme les Evréques légouour oudinairement de grandes aumôpes

Ooij

par leurs restamens, tant aux pauvres qu'aux Cleres, leur maison Episcopale se trousa souvent après leur mortexposseau pillage, Ceux qui avoient de le pouvoir de l'obligation d'apporter temede a ce desordre, curent peine d'y reussit; de ensin ne pouvant en estre

les vergeux, il enteriorisent les complien.

XI. Le Goode de Mernia faire houveaux reglemens fur cette soutes, mais ce se freq pou militare de la complient de

dit. de rebus fius inventus fuerit plavima consistife; quidquid emisis. Cre.
X11. Voice encote un autre cas enfoite, où l'Evelque peut donner des biens de fon Egiffe. Si ceux à qui on a donné le maniment des affiriers, ou des boens de l'Egiffe, y ont travaillé avec une affiduré , une fideite, et, une indittire de un fucce extraordimaire, l'Evel-

que pourta leur donner la dixiéme partie des biens meubles qu'ils autont recouverz. Le quant aux immeubles on temet à la prudence quelle recompense il dont leur en donner. De mobile re deceman seam sequimere; pro immobili de Episcopo repensariement dignam seci-

part.
XIII. Non rous dija toude un runfines en, ad fisch in leu Vuligobes, let were te let edita ad fisch in leu Vuligobes, let were te let edita en de leur vuligobes, let verene te let edita en de leure ad de leure de

M. L. bant. amstram. C'c. Sed O' vidue Sacerdeem. vol absence Clercerom, que filire in obfessione Ecclefatcommendant, pro fela mufratione. de velou Ecclefatcia, quae pater tenuis, nen efficiantur externes. X I V. Il faut finir orat vine admirable precaution.

es y our pour result, our diffeature actures.

XI V. II fair fine par used institute percussion.

A. I. A. Societa de la companya de la colonación de la fine de colonación faire l'inventación con la colonación de la fine de la colonación faire l'inventación con la colonación de la colonación faire l'inventación con la colonación de la colonación de la fine de la colonación del la colonación de la colonación del la colonación de la colonación del la c

X V. L'Eglife d'Afrique nous a déja fait voir en la personne de saint Fulgence, quelles estorent les dernieres volontez &cles faintes dispositions de ses Prelars lorfque de cette vie mortelle ils paffoient au fejout bienheureux del'immortalité. Saint Fulgence quelques momens avant famort, demanda à l'Occonome de fon Ealife combien il luy reftoit encore d'argent entre les mains; &c commanda auffi-toft de donner tout aox pauvres, les nommant tous luy-mefine en particulier, & ne voulant point avoir d'autres hetitiers que cent qui pouvoient luy ouvrir le Ciel, lors qu'il quirteroit la tette. Pamperum curam gereus, requifica fumma pe. Pica eju. cunia, de qua fidelifimus difpenfater quotidie egenti. 1.30bus minifrabes, comm juffet expendi; per fespfem me-merster recolens viduarum, popillosum, peregranorum, cunclurumque illic indigensium nomina, quibus mud figillatim daretur , propriadeliberatione conflituit : He-redes in hoc faculo non habens . hareditasem samen hujus benevola fillicitudinis pasperibus derelinquens. Dans cette dermere distribution d'aomolises , il n'oublis pas fes Ecclefiaftiques, entre lefquels il y en avoit toutours de pauvres. Sed net fines Clerrees debita benedallione fraudavit i ipferumque pampereasi misfericerditer censu. lens. O'r. Voila encore ces largeffes publiques, qui donnes ent enfuite occasion aux pauvres & aux Ecclesia. ftiques de prevenit le temps & l'ordre, & de changer en vol & en tapine ce qui devoit eftre une effusion de charité & de paix,

### CHAPITRE XXIV.

#### Des Testamens des Abbez & des Moines, «

I. I s. Derrefes premies de faces Gregorie Papa, que les staines ponument teffer de lance basse parentineaux, somme de porceans

herster.

111 IV, V. V. I. Autres provect. Les Abbez & les Abbeffes
ne povonnes plus sefter, pares qu'els admensfroures le hem de la
Componiumé. Ils le observeux per delleufs.

Per de la Proposition de la Regio de faute Zeonfi de de faute l'accept de la faute de la Regio de Regio de la Regio de Regio de la Regio de Regio d

pantoneat encore sefter.

XV, XVI. La plus hante perfection n'empefehit pas que cut famile Reference na leuf-efent ma parent de tours bous à leurs hante.

parens.
XVII. Les dèbes no pouventei pas sefer par la majone rasjon que les Evojques ès les admires/besteurs d'itéprarie.
XVIII. Réposé à une defe habi d'un blanc que sefa.
XIX. De Arbes, ès habijes que net sefe.

1. A Vant que de paffer à la question de la déche possibille des Beneficiers parés leur mors dont les trons Chapitres precedem nous ont déja fair cenarquer quelques taxees; ji et là propos d'achevre la matiere des testamens, en portain de cœu des Moints & des Abbex, purique les uns ét les autres cot audit que tarte les Beneficiers, & que leus profession fingulares demande audit des échiciers (inners sous paracitames).

11. Il est certain que les Moints dans les trons fiecles donn nous parlons , etlourt aufil bene capables de tefler que de fincedet. Sans térgeneir les gand ayant appris qu'un Moine de Sicke avoir Inifié par tellament la moite de fei bens à Fantio Défénéer , quoy qu'il la moite de fei bens à Fantio Défénéer , quoy qu'il ne trouvale ruillement bon qu'un Olivier du finant Siege recedit des perfort, il confirma nemmoiste teeflement. Faminimo Défenjérma hausset Monschou quiclem marienta un foix moiste hartende might; cu be ou quidem

Upper The Comme

quod dimifum est erade, sed consestare enm, ut hoc facere utterius non prasimus. Sed pro labore suo statue L. 1. Ep. 41. qued accepiar . G'c. Dans la meime lettre ce Pape caffe une donation faite par une Religiense, parce qu'il étoit bien plus juste que tous ses biens fusient adjugez au Monaltere of l'on l'avoit enfermée, pour y faire penitence de ses impudicitez scandaleuses. Denaramen ancilla Dei . qua lapfa eft. & in Monafterso data . omni postposica tardicare restiena, quarenus epse locus rerum ejus flipendra habeat, qui ejus filiessudinis labores por-eat. Sed O quidquid ab alise ex ejus fubifanisa tenesur, recollige. O Monasterio prafino trade.

III. C'est fans doute du bien patrimonial, dont il s'agiffoit dans ces deux rencontres, aoffi bien que dans une traifiéme femblablement conclué dans la même lestre des Prestres, des Diacres & des autres Clercs, qui estoient tombez dans le mesme crime d'imputeré : & que ee Pape condamne felon l'usage de son temps , à aller faire penitence dans un Monastere. Tour leus bien doit y eftre appliqué à les défrayer, ou au moins one partie, s'ils ont des patens qui foient dans la necuffité, & qui avent besoin de leur affistance, Si vere parener haben: , res evrum legisimu parentibus densur , isa sa-men , us ceram fispendium , qui su panisentiam dati fuerine, fufficienter deben procurari. Si ce. Ecclefiaftiques eripsinels effoient du nombre des elclaves de l'Eglife, ec Pape veut bien qu'on paye leur pension au Monastete, où on les mettra en pentence : mais il ordonne que le reste de leur bien demeure à l'Eglise leur Patrone,

nial dans ces deux especes.

IV. Ce Pape fit casser en une autre occurrence le testament d'une Abbesse, qui avoit fait quelques legats après la Profession contre les Loix Imperiales, qui declarent ces testamens nuls, & qui adjugent au Mo-nastere tout ce qu'une Abbesse peut avoir acquis depuis L.7. Ep. 7. fa Profession Religiouse. Quas ingredientiens Mona-flerium convertendi gratia. interne mella sit sessandi licenzia, sed res eurem emstern Menastern peru siane, aperen legie desinisseme decresum est. Ce Res opsius ei-

Sed res corum Ecclesiastico pure non subsrahi. Ce qui est une preuve contrante, qu'il s'agut du bien patrimo.

dem toco . ex eo quo illuc ingreffa, & Abbaiifia confis-tura eft . manifesto pure competere.

V. Au contraire, il donna à l'Abbé Ptobus le pou-voir de tefter, & de disposer de tous les biens qu'il avoit polledex avant que d'eftre reveltu de la charee d'Abbé. Ce fut dans un Synode composé de quelques Evefques, des Prefires & des Diacies de Rome, que cet Abbé demanda cette difpenfe, & que ce Pape la liny L 9.87 an accords. Ve cum fratribus filis fone moftris qued flatuendum fit , deliberare pofimus. La juste sasfon de luy accordercette grace, quoy que constaire aux Loix Im-periales, effoit que Probus menant auparavant une vie folitaire, & ne le mettant millement en peine de diffiofer de fes biens, parce qu'il feavoit bien que fon fils luy ficcederoit felon la vigneur des loix, foir qu'il fir un testament, ou qu'il n'en fit point : il arriva un jong que le faint Pape Gregoire delibérant avec fon Clergé, Cum filis mofine trailaremus, for one Abbaye vacan. . te, Probus entra dans l'affemblée, & le Pape jugeant que c'estoit un effet de la Providence du Ciel, plûtost que du hazard l'inveftit tout à coup de cette Abbaye , Irans luy donner le loifit de deliberer , & fans vouloit eeder à se resistances. Rien n'estoit donc plus juste que de relâcher en sa saveur les loix, qui n'ostent le pou-voir de rester aux Abbez. & aux Religieux après seur Profession, que parce qu'ils ont pû le faire avant que de s'engaget dans ces liens sacrez.

VI. Enfin, ce Pape permir au Moine Dieudonné de confirmer par écrit une donation de quelques fonds,

de. Ce qui convia faint Gregoire à en ufer de la forte, fut que cette donation n'eut pas laisse d'estre valide se lon les loix : Ipfa quoque donario tresci poffie jure fubfiftere, precipue in hac quad ab illu tribuitur, qui cum pompu fine faculton relenquencee, ad Dei fe eligum conferre fervitimes. Et il eftosi à propos d'aller au devant des procés qui en eustent pû naiftre, Salubriter ampu-

eands caufa litigs).
VII. Saint Benoist avoit prescrit la mesme regle à rous ceux qu'on recevroit à la Profession Religicuse, de dooner auparavant rour ce qu'ils auroient, ou aux pauvres, ou au Monastere; parce que le renoncement general qui accompagne la Profession, les déposisiletost archine du pouvoir de disposet de leur propre per-fonne. Eer fi que babet, aut ereget preus pamperebus, Cat 18.501 ant faita felenniter denatione conferat Menaferio. nebil fibs refervans ex emmbus, Quippe qui ex elle die nec propris corporus posestatem fe habiturum fesat. Si ce font des enfans de qualité que leurs parens confactent à Dieu, il fait promettre aux parens de ne leur jamais rien donner de leor patrimoine , que s'ils veulent faire quelque aumône au Monastere on ne la refuse pas , & on leur permer melme de le referver l'infufrain des fonds qu'ils donnetont. Si aliquid efferre veluerins in elecmofyuam Manasterio pro mercede sua . faciant ex rebus qua dare volunt Monaféria denazionem, refere ao fi-bs, fi sta voluersut nfafruilnario. Ceux qui fom moins tiches ont la oreion liberte, enfin les enfans de ceux qui n'ont tien du tout, ne laufi nt pas d'eftre receus dans le Monaftere lotsque leurs parens les y offrent, Voila les fages & les fauts reglemens de ce celebre Legiflacent. Similiter autem & pauperiores faciant Qui aucem ex toto ushel babent, fimpliciter petitionem faciant, & tum eblations offeraus filium sum coram

VIII. Saint Autelian Archevelage d'Arles pourvůt à nne autre difficulté, qui pouvoit futvenit letique les parers de ceux qui estoient entrez jeunes dans un Monaftere, venant à montir fant autres herrtiers, ces Religieux se trouvnient chargez d'une grande succesfion, La Regle de ce faint Prelat leur ordonne de faire un testament, quand ils en aucont atteint l'age, ou lors on ils autont en leut pouvoit leuts hetit iges. Qui vero minore atatis finit, ant vivu parentibus in Mo. C. 474 nefternen sugredimitur, chart is twie factre compellantur, quando atme probati fuerint, ant res parentum in pereflure habuerine. D'oil il refulte que les Relicieux succedoient, & pouvoient dans ces rencourres telter de leurs b.ens, en faveur ou du Monastere, on des pauvres, on de leurs parens, quoy qu'ils ne puffent

retenir la proprieté de chole quelconque en leur par-

IX. Cette disposition & favorable à l'Eglise estoit entierement conforme sox lorx de Juftinien, qui avoit permis aux enfans d'entret dans le Clercé ou dans un Monaftere, mefine contte la volonté de leurs parens, & fans crainte de pouvoir estre pour cela desheritez, Au contraite leurs purens ne pouvoiene tefter faus leur Inffer leur legitime, & s'ils faifoient autrement, ces Religieux ne laissoient pas de pasticiper à l'hetitage s c'est à dire le Monastère en leur place : suquel tour ee bien une fuis confacré à Dieu, effoit acquis p mais, si le Religieux abandonnois une profession si fainte poor rentret dans le commerce contagient du fieele. Pe non licear parentibut impedire, que minus liberi corum . volentes . Monachi . ant Cleries fiant , and eam ob folam caufam exharedare, Sed fi 19fe teftamen-Col. l. s. de

tumeou dant, ucceffe habento quadraviem illu relinquere 14.00. Sen autem hoc non fecerent, beens fit ab enteflato, Quod E 14. Mocle Leg. 55.

A\$1.76.

fi illi Monafteria, ant Ecclefias relinquant. atque mundam fiam, onne ipformo pur ad Monafterino aut Ec-

elefiam pertinet.

X. Non as porsons non dispute d'adverse d'actives (extres place sin critiqs y, t. Què la Monce de Citeres place sin culture, a. Explanent punisibles (hi y rangement per y sever monce). — Qu'à la giquine d'au Citer d'ang duples à son Epide y, mail line que cet de dina comment de la commentation de l

X I, La loy fuivante du Code est encore plus expresfe & plus longue, les Clercs & les Moines y font traitez de melme maniere, parce que les uns & les aures embraffent pour todjouts une vie fainte & religiente, Elegerit se Monasterio, vel Clera sociare, & religious vita fua rempui fanttiminialiter degere : & par con-fequent une refolution fi fainte ne metire pas qu'on les traite moins favorablement, que s'ils demeuroient plongez dans la fange des voluptez du fiege ; ainfi les patens ne peuvent leur refuser le quatt de leur succesfion , & il leut eft libre de leut en donnet davantage , Sin antem & amplius voluerint eie largiri . hec erren voluntaris cancedimus. Si les parens moutoient fans testament a ceux de leurs enfans qui estoient ou Clercs on Moines, faccedoient ou feuls, on avec les autres, en la melme maniere que s'ils n'avoient point fait de profession particuliere: Nulle eie impedimente ex fasthmunials professione generando, sive seli, sive cum alsis ad successiones vocamer. Entin pout taire voit Que ces avantages eftojent moins accordez à la personne des enfans qu'à l'Eglife, ou au Monastere, s'ils de. vi ment de erreurs d'un eftat fi faust , toute la fucceffron demente à l'Eglife on au Monaftere qu'ils quittent. Hajus legis beneficiu cos volumus obtinero, qui in Manafterio vel Clericain perfeveraverint. Nam fi ad facularem converfationem rememberent , jubemus omnes corum res ad jaru ejufdem Ecclefiu , vel Monufterij , i que recefferint . perrinere Comme c'efton plutoft le Monaftere qui avoit succedé que le Religieux, il n'y a rien de surprenant que la succession demeuraft plûtost ao Monaftere qu'au Religieux apostat. Mais il pasoift d'abotd étrange qu'un Clete foit expose à la mesme rigneur. C'est peut estre qu'on n'est pas assez inftruit de l'usage queles Clercs faisoient de leor parrimoine pour le soulagement de leur Eglise. Car si dés qu'ils avoient du patrimoine, ils celloient de prendre les diftributions manuelles des autres Clercs , l'Eglife n'estoit gueres moins soulagée par ces successions des Cleres, que les Monasteres par celles des Religieux. Ainfilamelme cause se tencontrant il falloit faire le

XII. Volapour les enfants de famille. Quant aux sutres qui fines abbloment mattires de leurs prénimes Re de leurs blens, cer Empereur fit une loy pour les obliges de dispoite ensietement de leurs blens, avant que de s'engage dans un Monalter, pure qu'après cela lis n'our plas le domaine, ny la propriete de quoy que ce foir, no pas métine de leur personne. Denime milto peraissi les vuit eus, qua fe Monaltérius delderius, fau virus, fau matièrer, autrepans ingreante qu'un partie de le consideration de le consideration de le consideration de la consideration de le consideration de la distant Mondferium on you witness make, you have a dispute not need plus plus me suprisonate Admin American Admin and the plus and a suprison and the surprison and the surpri

XIII. A ces loix Photius en ajoûte d'autres , ti- Names. rées du melme corps du Droit civil. Si celuy qui entre 1 14.61. en Religion a donné auparavant à fes enfans une fuffi- f. i. fante legitime, ils ne peuvent plus rien pretendre fur le refte de l'heritage qui appartient au Monaftere : si la legitime n'a pas efté entiere, ils n'en peuvent demander que le supolément. Celov à qui doit échoir une substitution, mais avec cette condition, qu'il sit des enfans ; il ne laisse pas d'en jouit quoy qu'il entre en Religion, & qu'il renonce au pouvoir & à l'esperance d'avoit des enfans. Le meime droit est accordé à celles qui font vœu de virginité. Les biens de celus qui se sait Religieux appartiennent au Monastere s'il § 1-n'a point d'enfans: s'il en a , & qu'il n'air pas sait de lasteine, restament avant la profession, il pourra le faire en. New 5 de New 10 de la la la profession, il pourra le faire en. New 10 de fisite, mais il ne pourra pas privet fes enfans de leur n. 18. legitime; & fera obligé de conferver suffi une legiti. me pour luy melme, c'est à dire pour le Morastere; s'il meure dans le Monastère sans avoit testé, ses enfans se consenteront de leur legitime , & les autres biens appareiendront entietement au Monaftere, Si un Religieux passe d'un Monastere à un autre, ses biens demourent au premier, où il devoit luy-meline perfeverer

XIV. Soils Jedons are morage of fine Hakaron angep an paya he polificial homolaphepful an empelicament, poor parage entire legares de la mespelicament, poor parage entire legares de la mespelicament, poor parage entire legares de la mespelicament de la parament de la mespelicament de la parament de parament parament la mespelicament de la parament de parament parament la mespelicament de la parament parament la mespelicament de la parament parament la mespelicament de la parament de la parament professor. La mespelicament de la parament de la paramen

Leius réferateurs.
X.V. Ce mefine Pere ayant entrepris d'expliquez zon, 1, 2; à la fainte veuve Hebsilta, les pastiques de la perfection adatable de donner cons fes biens aux passives, past qu'ellen avoir pour d'enfant ; le dis aux, passives de non past fes proches ; puisqu'elle formel de la Sa-

tes potines, punque e est te content content une a sogelle éternelle dans lon Evangelle. Pales venué qua habés i da paspiralus co. Fequese Salvaseron. Nou distri, duffiste a de frambu, da prospinquis quas teisurfe haberte, jure bis Danisum preferraire. Fost da panprière i vina de Cenfilo, qui in paspieribus pacitare. Mais celles qui ont des enfans, fut cost it elles font d'une extraction illufre, elles doiven partager leurs

## touchant les Benefices, P. H. L. IV. C. XXV.

& ] z s u s-C H R t s T , à qui elles doivent donner une place honorable entre leurs enfant. Sique autem vidua habet liberes , & maxime fi nobilie familia eft, egentes filies wen dimittat . fed ex equalitate , & ut me mineris primum anima fica , & ipfam putet effe de filise : & partiatur potins com liberis , quam omme filise derelinquat , ims Christum liberorum fuerum faciat

X V I. Voilà le premier degré de perfection qu

ce Pere propole : confessant neanmoins ou on peut se contenter d'un degré mediocre de verta en quitrant tout à ses parens. Non vis effe perfella , sed secundum tenere gradum virrnit , dimitte emnia , quecumque babes da filiu da prepinguis. Nemo te reprebendu. fi inferiora felleris , dummodo illam feias Jure tibi pralatare . que elegerit prima. Voila le juste tempetament, à quoy ou peut reduite tout ce que ce Pere dit ailleur: fur ce finer. Er je ne fe zy s'il ne donne pas jour luy melme à une autre modification de ce remperaent melme, Car puis qu'il nous affare que faint Hilarion divisa ses heritages entre ses freres & les pauvees, il femble qu'il y ait des occuttences où les plus parfaits melmes le croyent obligez de ne priver pas en-

tietement leurs pt oches de toute leur incerffion X V I L. An refte ft les Loix des Princes & les Dectets de l'Eglife ont effé fi favorables aux tellamens des Moines après leur profession, & si contraires à ceux des Abbez, à moins que ce fust avec dispense, nous en avons dit cy-deifin la raifon, C'est que les Abbez, les Evefques & les Administrateurs des Hôpitanx, estant les suprêmes moderateurs de rous les b ens d'une Communauré de Moines, de Cleres & de auvres, il eftoit fort dangereux qu'ils ne mélaffert les biens de l'Eglife avec leur patrimoine. Les Abbez estant les seuls qui ne pouvoient pas aprés la profession Religieuse se conserver la possession des biens de la

terre, ils ne pouvoient pas melme avoir un apparent perexte de faire un tellament. X V I II. Il nous telte une difficolté à refoudre for le testament du Moine Venantins, qui se matia aprés avoir abandonné le Cloistre, sur s'ait Chancelier d'I-

dans l'estat Monastique , il ne tompit pas avec le or cela : au contraite l'Eveloue de Syracule avant tepour cela ; au contraite : a vengte fulé de tecevoir les offiandes, & de laiffet dite la Messe Lt EP 42- dans fa maifon, ce Pape loy écrivit pour l'obliget à tecevoir fes offrandes, & allet lay-mefine dire la Mef-L. 9. Ep. 30. fe dans fon Otatoite domettique. Enfin Venantius

fentant les approches de la mott, & voyant que le re-ftament qu'il avoit fait en faveur de fes deux filles, feroit contesté par les Officiers de l'Empire , à cause des loix qui eaffoient les restamens des Moines deserteurs, il mit les filles & les biens fons la protection du faint Siege & de l'Empire. Il gaffa tout quand il fe mit fous la ptotection de l'Emperent, parce que cela donna occalion aux Officiers de l'Empire de se fassis de rout, & de niettre tour en frequettre. Saint Gregoite luy écrivirpo-ir le porter à ménager les de miers momens de fa vie , & a reprendre l'habie de Religion ; mais il prit fes filles & fa facceffion fous la pracection de l'Eglife. Cette indulgence d'un Pape fi vigoureux envers un Moine apoltat, & la protection qu'il donna au fruit de son mariage, à ses filles, à sa succession, sont dignes d'admitation. Saint Bernatd s'est proposé certe difficulté , & n'a pû la resoudre, Il y a de l'appatence que Venantius avoit teclamé contre ses venx. Saint chaffeulat. Gregoirele pria de fuivre fon confeil, ou de faire examiner la chofe. Ainfi Venantius jugeoit la chofe dou-

biens entre eux & elles-meimes , c'eft à dire entre eux teule ; & le Pape y trouvoit peut-eftre luy-meime quelque difficulté. Dans le doute il luy confeilla le plus feur, mais il ne jugea pas à propos d'ufet de la

derniere feverité. XIX. On pourroit encote nous oppofer des Abbez & des Abbeiles , qui ont fait des tellamens. On Le Cei lit le testament d'Irmine Abbesse d'Oeren à Treves ; A. 698. de Videtad Abbé de Flavigny; d'Adele Abbeffe d'un de. 711 Monaftere prés de Treves ; on en rencontre biend'au- n. 55. tres dans les monumens de l'haftoire. Mais tons ces du. 735. testamens ne furene faits que pour donner à l'Eglise, ». t. ou pour luy affurer ce qui luy appartenoit. C'est de la meline maniere one plufienes Eveloues ont tellé ouos qu'ils n'euffent point de patrimoine. Cette manière de tellet n'est nullement incompatible avec la qualité de fimple Administrateur. Que si ces Abbesses out quelquefois donné des fonds patrimoniaux à l'Eglife par leut testament, elles ufoient de la mesme liberté que faint Gregoire donna à un Abbé. Que si elles le faifoient fans difpenfe , c'eft que l'ulige n'eftoit pas encore si commun de recourir à Rome pour les dispenfes a mais dans l'unlité évidente de l'Eglife , nons avons vů cy. deffus que les Rogles. Monattiques mefmes authorifoient les testamens que les Moines faifoient de leuts biens parrimonianx. En quoy on ne

# doit point mettre de difference entre les Moines &c CHAPITRE XXV.

les Abbez.

De la dépotiille des Beneficiers mourans, du pillage de leurs maifons, de la garde des Eghies vacantes en France & en Espagne. I. II. Les Equifels & maran donnen en garde à l'Equifque pi-

our, an Menopolican, à l'Arciolistere, an Clergé. Il l. Les Camers au condiminant le Marcio, Eurétice de des entres Berefers wream par le Clerci , par l'Archelance , per les transect, par le pengle , cy-les brevets des Princes , qu'en abanad

IV. V. Deursfer reflemme for cer Canons, & far les douts de deport ife de deponille. VII. Nouvelles process tiries de Gregoire de Tours

VIII. Anter prevais tunis des tells mens des Eurépais. IX. De la collation des Brasifics produit que l'Exejobr unquit. Die De Tofore, in des Ausents

X. XI. XII. Lapster de l'EG-gen note femilieble à celle
de la France. Present des Cavales d'Efrague cj. des Leix Profigukes.

L L est temps de nous acquitet de la promesse que nous avons faite, de faite voir les abus & les violences qui s'introdussirent aprés la mort des Evesques , & les temedes qu'on y apports , pour empeichet la diffipation & le pillage des fonds & des revenus de l'Eglife, dont ils avoient efté les fouverains difpenfa-teurs. Le Concile 11, d'Orleans enjoignit aux Evefres vorlins, de le tendre promptement aux oble ques de leurs Confreres, de ne rien prendre que les frais de leur voyage, de se joindre aux Prestres de l'Eglise vacante, pour faire l'inventaire de l'Eveiché, & d'en donner la parde à des performes fideles, afin que les altmens des pauvres ne pullent eftre expolez au pillage. Episcopus qui defunttum adveneris sepetire , preser exepittepm you and mibil pretty pro fatigatione depofeat. Epifospus gai ad fepellendum Epifospum venerit , evo- cm. 3.6. carie Prefbyterie in unum , domme Ecclefia adeat . deferipramque idoneie perfonis cuftediendam fub integra diligentia derelinguat , ut res Ecclefia ullerum improbitate non pereant.

II. Contumeliofus Evelque de Riez ayant appellé

De Pracett.

th the rigers neutronogue do temporel, I to a some as said de destighilor fanalem professor. Celebra 1913. That chilate equal-voice no premier con leifo is comme le Pape Appert declara notine; en confirmant la Sourence de los produceifour. Parissonis destró la gabrariante Arbiblicansi el publica mestiga establica e

former. Le Google V, A Privario C, v. mus decoult A amoral the or dischest funders, a consideration
and the amoral the or dischest funders, a confidence
former la dischiates enterte de la verificat vanus it que
to finishe la verificat vanus it que
to must a la verificat publicate. Car o Concile vanus
mention de Standers vanus, if cerivarion an oles baetwas the Patter, and the standers, if cerivarion and est baetwas the Patter, out of a standing de la general
mention of the pattern of the standers of the standard of the contraction of the contraction of the standard of the contraction of the contraction of the standard of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con
traction of the contraction of the contraction of the con

contraction of the contraction of the contraction of the con

contraction of the contraction of the contraction of the con

contraction of the contraction of the contraction of the con

contraction of the contraction of the contraction of the con

contraction of the cont

membrées, ce Concile condamne cette usurpation , &

ordonne que l'Eglife Paroiffiale joliira elle osefme de

tonte la dépolishe des Curez. Voicy les termes de ce Concile, His etiam conflicucionibus adnelli placuit, ut defunito Epifespo , Prefeyters vel Diacono , vel quo-quem junioris ordinis Clerico , non per praceptum , neper Indicem, nec per qualemenmque perfonam, res Ecclefia , vel corum proprie, quonfque aut teftamentum, aut qualemenmque obligationem fecerie, cognof-eatur, à nullo penitus suprascripta res contingantur, Sed ab Archidiacono, vel Clero in omnibus desenseutur . & confermentur . Co. Et dans le Canon fuivant, Comperimen denigne empiditatis inflinflu , deficiente CAR. S. Abbate vel Prefbytere , vel his qui per titules deferviunt, presidium quedcamque in mercie tempore dereliquerint , ab Episcopo , vel Archidiacono diripi , & asi inb augmentum Ecclesia vel Episcopi , in ufim Ecclesia revocari & Ecclesiam Dei per pravas onpidita. tes expoliatam relingui, Statuimus observandum at neme Episcopm , ans Archidiaconus exinde aliquid auferre prasamat ; fed in loco ubi moriens boc derelique-

a) preputative dabas premaera.
a) IV. Cade collocations none discoverent 'ellar des en la collocation and collection of the coll

ufum Ecclefia revocari, 4. C'eftoit à la Commonauté de tout le Clergé, que ces dépoliilles tevenoient, & on pas à l'Evelque, ou à l'Archidiacre en partice Quaft fub augmentum Ecclefia , vel Epifcopi, 5. Le Concile ne laisse pas de condamuer & de défen-dre cer abus . comme l'effer d'une cupidiré demesurée, pravas capiditates. 6, Il s'agit auffi des tevenus de l'Eglife vacante, & du patrimoine des Beneficiers , res Esclofia , vel corum propria. 7. On se servoit des brevers & de l'autorise des Souverains, des Magistrats, & des Grands du monde , pour s'en emparer , Perpre. septum, per Indicem, per qualencumque perforane. 8. Les Archidiacres foot reconnus les gardes, défenfeurs & confervareurs de tons les biens des Evefchez, & des antres Benefices vacans. 9. Le Clergé leur est affocié dans cette charge , Ab Archidiacone, vel Clere in emnibus defenfentur, vel confervensur. 10. Si les droits de depoluille ou de déport, qui sont encore af-fectes à l'Evesque ou à l'Archidiacre dans quelques Eglifes, ont prisnaiffance de cet ulige, ou plûtoft de cer abus, que nous voyons icy condimneravec autant de zele que de justice ; je lasse à juger au lage & eux Lecteur, quel fentiment on en doit avoir, Car la cupidité & l'avatice , qui a efté cenfutée dans le l'eptiéme fiecle, ne pent pas effre justifiée dans le dix-feptiéme. Un abus n'est pas moindre pour estre plos ancien ; l'avarice est d'autant plus desestable, qu'elle est incorrigible. Si l'on taxoit ces osurpations, lots qu'elles servoient à augmenter les revenus de la Communauré Ecclefiaftique, comment les juge t-onplus supportables, quand elles ne servent qu'à enrichir un particulier, aux dépens de tant d'autres ? Il se peut faire que dans quelques Eglises ces droits de déport ayent eu des commencemens & des fondemens plus legitimes , & c'est de quoy il sera parlé dans la quattione Partie.

V. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans tous ces Canons , est qu'il y paroist évidenment , que les Princes de la serre ne s'eftojent point encoremis en possession de la garde des Eveschez, ou des Abbayes vacantes , ny de leurs déposilles, ny de leurs fruits pendant l'inserregne, t. On commençoit bien de les furprendre, & d'obtenit leurs brevets pour cela , mais c'eftoit l'infiniable copidiré des parriculiers qui abusoit de leut facilité pour la propte fatisfaction. Per praceprum, 2. Cela meline est condamné par ces Cana 4. Les feuls Archidiacres font declarez gardes des Evefchez vacans avec le Clergé. 4. Tors ceux qui usurpent ces déposiilles & ces vacances des Benefices, font foudroyez & excommuniez par ces Canons, comme homicides des pauvees, at neceser pasperum, com-munione privetur. 5. Les Evelques melmes qui obte- Cm. 74 noient des Princes la dépositile, on les fruits de la va-cance d'une autre Eglife, sont sosmis à la mesme excommunication, jufqu'à une pleine & entiere reftitution par le Canon fuivant. Neque Epifcopus Cleri. Con. s. corum alterine Epifcopi , fen Ecclefia , fen privatat res, competere, aut retinere prasumat. Nons dirons dans les deux Parties fuivantes quand & comment ces droits de Regale se sont établis avec l'agrément del'Eglise dans la France, & avec beaucoup de refiftance de sa part dans quelques aurces Royaumes. Il faut neaumoins encore ajo drer icy one le Roy Clotaire II. confirmant par un Edit folennel les Decrets du Concile V. de Pa-

ris , sembla se reserver le droit de donner des Brevers

8c de faire quelques liberalitez fur les biens des Evefchez vacans. Car à peine peut-on donoer un autre funs à ces paroles de l'Edir , Praceptiones nofira per amaia implantar. Ces termes (emblent répondre à

ces patoles du Concile, neque per prateptam : & y apporter

Lancard In Contra

nefices, P. II. L. IV. C. XXV.

In & de refrien, donn à basel de verhaue medien à de conferenceur. Le Coppe de Aurelle 19 years enfigerate un le Coppe de Aurelle 19 years enfigerate une le Coppe de Aurelle 19 years enfigerate une le Coppe de Aurelle 19 years enfience de la coppe della copp

lecond pillage pat les mefmes auteurs du premier, dont un Albe & un Prellte avoient ellé les chefs, Clerici iterum d'aplicajes demos Ecolofia referent, arcane rimantur, or alia deferbust, alia fuit donibus infernet.

V 11. Gilles Evelque de Reims ayant efté dépolé 2-10.618 dans un Concile, & enfuste exilé à Strafbourg, on trouva dans les coffres de grandes fommes d'or & d'acnet; on y lassifa tour ce qui provenoir des revenus de l'Eglife, le Roy confisqua tout le teste, c'est a direce n'avoir efte acquis que par des voyes crimmelles : Multa auri argentique in hujus Epifcopi regesto ponde-ra reperta suns. Qua antem de illa iniquitatu militia erant , regalibut the faurie funt illata ; qua autem de tributie , autrețiqua ratione Lotofia inventa funt inibirelicta. Nous avons encore dans cer exemple une pres certaine, que les Rois ne pretendoient encore tien fut la dépouille des Evelques moutans, non plus que fut les fruits des Eglifes vacantes. Cela paroilt encore manifestement, en ce que le mesme Historien taconte de Baudin, qui for le fergième Evefque de Tours, qu'il diftribua aux pauvres plus de vingt mille écus, que fon predecessent avoit laissez dans son épargne en mou-

tant. Aurum etiam qued deceffer ejus reliquerat, amplim quem viginti m llea felider non panperibus erega it, V 111. Les restamens des Evergnes, dont il a esté parlé dans les Chapieres precedens, ne font pas des preuves mnins convaineanres de cette veriré. Les Evêques y disposoient de tout ce qu'ils laissent en mourant dons leur Palais Episcopal. Amis la deposiille ne pos voitappartenir qu'aitx pairvres & au Clergé, à qui les Everques la leguoient pat tellament. Les sevenus de l'Everché vacant eftoit necessaitement employez à la noutriture & à l'entretien du Clergé des pouvres ; puis-que l'Evelque n'avoir esté que l'administrateur de leur commun parrimoine. Il eft vray que la quatriene, ou la troisième partie de ces revenus estoir reservée à l'Evesque, mais c'est parce qu'al estoit chargé des hostes & des pelerins. Il falloit necessairement satisfaire à cette charge aprés leut mort. Enfin ou les Evelques ne faiforent point de reflament comme S. Augustin, parce se n'ayant eu en leur pouvoit que les biens de leur Eglife, comme elle ell immorrelle, ils ne crovoient pas que leur mort dannast lieu à aucune disposition testamentaire. On ils faifoient un testament comme Perperse Evefque de Toors, dont il a este parlé ey-dessis, parce qu'a yant beaucoup de panimoine, ils vouloient le faire paffer au Cielavant enx pat les mains des painvres. On ils testorent meline des biens de l'Eglife . &c ce n'estoir que pour faite nne sige & charitable diffrabution aux pauvres qui en avoient le plus de besoin. Amfiln'y avoit jamait de dépouille, ou de ftuits qui pollent oppartent à d'autres, qu'aux pauvres, on au

fucceifeur.

1 X. Quant sux Benchces de la Collation de l'Evelque, qu'on a fait entrer dans les frants d'us Evelché vacant depuis quelques fireles, outre les raifons

faites on pat forent main. res Principas or confirmata fe pot Paris , qui dé-Roy les rerres es Eglites pou s , & les Rois Le Rey Clotaire confa Cour Hans deliberavel tum magnie virie Pris in Synodali Concilia ux. Mefines à ces modifications, Neanmoins le le de Reims en 630, ordonna qu'on observeroit sellement les Canons du Concile V. de Paris s Ve capitula Canonum Parifin affain generali Synodo in Bafilica faniti Potri , Clotary Regu ftudio congregara, omni firmitate cuffediantur, 11 eft vtay que dans un Canon suivant ce mesme Concile se plaint des Ju-

ges qui mépi ifoient les Canons, fous pretexte de faice observer les Ordonnances des Rois : Indices qui fuper authoritare de Educe dominico Canonum fratura consenuous; & il les menace de l'excommunication s'ils n'observent l'Edit du Roy Clotaire, Qui adicinm sllud Dominicum , qued Parifius fallum oft , violave. riut, placuit est communione prituri. On poutroit dire que ce Canon du Concile de Reims ne regarde que les Juges qui ne pouvoient pas se disproset d'observer fidelement les Edits des Rois. Après tout comme l'Edit de Clotaite est tronqué dans l'endroit que nous examinons, on n'en peur cien concluse de bien certain. Tout au plus ce n'auroit esté qu'un droit que les Rois se seroient voulu reservet, de faire quesque liberaliren des biens des Eglifes vocantes en faveur ou des pouvres, ou des Cletes, ou de quelques autres Eghfes. Marculphe n'a point laufé de Formulaite pour cela, Les Parties fuivantes de cez ouvrage éclairciront davantage cette matiere, en découvrant l'estat des Egliles vacantes. Cependant il paroift pat le Conciled'Epone en 517, que les Cleres obrenoient du Prince quelques fonds de l'Eglife en forme de Pecenire, fans que ce Concile s'y oppose, pourvu que les fonds reviennent à l'Eglite après la mort des Clercs. Cleriti quod Ecclefia remuneratione poffederius , cum amberitare domni gloriofissimi Principis nostri , in jus proprie-tarium non transeant. C'estost Sigismond Roy de Bourgogne qui avnit affemblé ce Concile. Avitus Archevelque de Vienne avoit reconns que l'Eglife ne

emera le Roy Supfinous. Revenous su Conforde de Paris de Remai.

VI. Ces emortques pouvent efter confinités par le Claima de Courtele de Révinis de Median, foir les Claima de Courtele de Révinis de Median, foir les Claima de Courtele de Révinis de Median, foir les Claima de Courtele de Révinis de la Révision de Révision de la Révision de Ré

fin à devenir enx-melmes les ulusparents des dépolail-

possedoit rien que ce que le Roy luy avoit conservé,

ou donné. Nisi que servaltis, aut denaftis. L'Enlise de

France en pouvoir bien dire antant à nos Rois; & en

user à leur égard, comme le Concile d'Epone en usa

Lty. IV. Part. II.

fo \$10. 10. 16. 10. 16. 16. 100. 16. 16.

Cap. 12.

The control of the graph of the competent point. He can be supported by the grand old Rytchil, dissuad residence actives force the competent point. As the control of the c

m fu licentiam habeat profequi , & anumquodque ne jufam eft reflitant, fic tamen, quandia corum parie 1d. av. 715. facrit voluntas. Le privilege de l'Abbaye de faint Estienne de Strasbourg donne bien plus d'érendué au pouvous de ce Déscoieur. Car avant méfendu aux Juges & aux Officiers publics de rien entreprendre fur les dépendances de ce Monastère, il referve au Défenfour de l'Abbaye les jugemens des causes, l'exaction des droits, & le ch firment des coupables, Nulles Index publicus , ere. Nifi Defenfor, quem loci ipfim Compri gatio vel Abbatiffa vilastario à Palatio imperraverit, andeas ingredi ad caufas audiendas, vel freda, ane tributa exigenda , vel celenes , vel fifcalines home nes alle mede meleftere. Ces Défenfeurs effoient fans donze des Lasques. Il en fera parlé plus an long dans la Partie fuivante. L'Atchevelque de Mayence tot declaré lay même Defenseur d'une Abbave de Filles dans le Privilege Royal qui loy fot donné. Mais il y en avoiton autre fous luy qui faifoit les fonctions dont

avoiton autre foirs luy qui s'aifoit les fonctions dont nous venons de patler. Ce furent ces Défenéues ou Avocats, qui avec le temps le rendient particulièrement Maultes dus Eglifes vacantes, faifirent les dépobilles, de la collation des Benéfices, cocome l'on verta dans les deux Parties faivantes.

position, & It is collained the Received, a consume from the court of an in the comprehensive for some control of the collained for configure. Les Goods de l'armont mendonneurs Dericheux de l'order de l'armont mendonneurs Dericheux des Deriche de fairem in reconstructure de l'armont de l'armon

dus Classocram enlegame
cut demus compung etc.
lers, une ort dusbus
upus Pous es confusios
upus Pous es confusios
upus dus dus sucresionites
upus dus sucr

N. I. Le Com led Villence request genes Oupoint effernie Reits request of Letter; women is
point effective Reits request to the reits of
point of the result of the result of the reits of
face on meetans of tent or qualification is in
face on meetans of tent or qualification is in
face on meetans of tent or qualification is in
face on meetans of tent or qualification is in
face on the meetans of tent or qualification is in
face on meetans of tent or qualification is in
face on the meetans of tent or qualification is in
tempolation or confidence of tent of tentors or defernies of tentors of tentors of tentors or tentors
tempolation or control segment of tentors or tentors
tempolation or control segment of tentors
tempolation or control segment or control
tempolation or control segment or control
tempolation or cont

Eine dans le Cassonineus tars preum del Entrépa caudeced, desem permet de li focerficio in Navedia. Metropolani de des Evrégione de la Province Leico-Cass-(14 V I I. de Tajola, poda para quelpa montreli gaico. VI I. de Tajola poda para permette peride Console de Valenco-Le Console IX. de Tajola Congela Cassonia de Valenco-Le Console IX. de Tajola Concepta Cassonia de Valenco-Le Console IX. de Tajola Concepta Cassonia de Province, por le selectifica vacante declare qua fectioni en Metropolania galinfacante declare qua fectiva en Metropolania galinfana an Cassolle de la Province, por la estacio galinfapara del Province del Province galinfanpa del Province de Province galinfanpa de la Province de Province galinfanpa de la Province de Proructura de Province de Proructura de Province d

Al I. I. Greit melle de concerde les refines se Netternes qui en diç du feires. Il en videope pl. 471-884 de pl. 184 de l'acces de l

L. S Ant Grego tremout of the excellenument des

ment qu'il les chail : illi ai de la Li. Es 78 tempotels l'es meso, le l'eller et romare effere fe-lerter augus foliaire in Cres : entre le course

Byters ad prafens committendas asimas, quasemeres militatelane Ecclesia per enm + program paleant, &

hat only the Landermannian A Everige Man. A System, Man. A System, A System of Stories on the case of the system of the sy

when the period of the period of the country of the period of the period

gamen precept four predata to the control to the LX. And a leditor to the precept gamen to the gamen to t

X. Herfar pro this (e. p. q.e.) I procling far some errors in 100 pc to be a few field variants in C. e. a few fine and be a few field variants in C. e. a few fine and legislate for the first far first first

demanta fervaire ordinando Epi o promin edden.

Cittepol co fit o ute fembla a la force into on ne fountie y api ce voir la militaria.

Déposibles, on co A tes. Les constitutes in genomment pas encore dans la atde me me de la mes va-

FIN DE LA SECONDE PARTIE.

#### 

# TABLE ALPHABETIQUE des matieres de la seconde Partie.



Bus'. Abbaye. En Irlande tous les Evelques s'étaseux loumis han Abbé, Succellent de S. Colom-ban. L. I. C. 34. n. 1s. C. 59. n. 10. Les Conciles élevent les Abbez au dellus des Prefites & des Diacres. L'Abbe, quoy que fans Ordres, paf-fe devant les Preitres, felon la Regle de 5. Benoft,

L. I. C. 35 . B. 5 . 11. De l'électron des Abber L. I. C. 36 . B. 10 . C. 38 . B. 11. 12. Abbé de l'Oratoire du Roy. L. I. C. 34 . B. 10 .

Acride, Partie de Justinien, eragée en Exarchat fous le nom de la premiere Justiniene. L. L. C. c. n. s. ; Advocars. Des Advocats ou Defenieurs des Eglifes vacances. L. IV.

C. 41 e. 5.

Q. 1 l. pa seeffaire pour la Clericanore , & post pour les Orders Q. 1 l. pa seeffaire pour la Clericanore ; & post pour les Orders Q. 2 l. pa seeffaire pour la profesion Reliqueire en differences Egilies e en Oriente & Certificant, pour la formation faillement. An en Oriente & Certificant, pour la continue fait de la contraction faillement. An L. L. & Marconjois F. Am. L. L. & C. p. 1.

Armandre D. Vertinate de Alexandric L. C. p. 1.

Armandre D. Vertinate de Alexandric L. C. p. 1.

Allemagne L. L. C. p. s. c. b. 11 m. Novement Reviches me Allemagne L. L. C. 1 n. s. p. 4 s. p. 1.

Allemagne L. L. C. 1 n. s. p. 4 s. p. 1.

Amortiflement, L. III. C. 6. Angletere Primate d'Angleterre, L. I. C. 7, n. 6, 7, 8, 9 Metro-politains d'Argleterre, I. I. C. 9, n. 13. Nouveaux Evelches en Angleterre, I. F. C. 13, n. 7, 8, 8 Annate. Drait d'Annate. L. III. C. 13, n. 8.

Artiache, Dron a Annace, L. 13, C. 15, e. 2. Antiache, Da Parriarche d'Annache, L. L. C. 3. Apacrifaires on Nonces du Pape en diveries Provinces, leues Com-millions & Journ Pourvirs. L. J. C. 10. Apocrifaire de l'Atche veique de Ravenne appets du Pape. Là mefme. n. tf 16.

Apocidares on Nonces du Pape à Confinationele. Leuis commen-centents, leur faccession, leurs pouvoirs, leuis toseriuptions. Les autres Patriarches avoirne audit leuis Nonces à Confiant-

Les autres Patitianches avoiente audit leuis Nonces à Commann-nople. L. L. C. 51.

L'Estejque de Coulhamissople effoit comme l'Apectifiaire, ou Agent de rouale les Féngers supris de Empereur. L. L. C. 51. n. 7.

Apollee, Apollolique, Sièrge Apollolique, ces niters autrefois effoiten communia atons les Révigues, de sur-fine teurps antici-bure avec un avantage friegalier aux Papes. L. L. C. 1.

L'Esternation de l'Apollolique de l'Application de Les M. fionaires Apolfoliques envoyres aux pais Baibaires par les Evelques voites. L. L. C. 10. n. j. jusqu'à la fin. Aquilèe. Des Patriarches d'Aquilee. L. L. C. 4. n. 8. Sa Metropo-Aquille. Der Patriarchesé Aquillet. L. I. C. 4, n. 8. S. Metropoledissière néen deut. L. I. C. 9, n. 14.
Archevelque. Le nom d'Archevelque ne fedomosic assistéein ga aux Exaques ou Prissans. I. I. C. 5, n. 1, Pyne. Arlet.
Archichapelasmo de nos Rois. L. I. C. 54.
Archichapelasmo de nos Rois. L. I. C. 54.
Archichapelasmo de nos Rois. L. I. C. 54.

bileré, fes fonctions, il effoit charpé du fois du temporel de l'E. glife. L. I. C. 13. Quand & commenç le has Clergé commença d'avois un Chefoite sem de l'Archidiacse. L. I. C. 48. 5. Gred'avoir un Chefonicem de l'Actidiatee. L. 1. C. 48. 5. Gre-goire ampelle equ'on actépode un Archidiace innocent, en le Initiate Pretire. Exemple d'un Archidiacont qui ne se donnois que pout cinq am. L. 1. C. 4. n. 1. s. 1. 4. p. 6. unification de l'Archidiacer for les Pretires. L. 1. C. 13. n. 9. Junistiction de l'Archistisere per un treenten. L'Archistisere magiois le semporei de l'Egiste. L. IV. C. 13. n. 4-

C. 14. ft. 6.
Archiprefites. Des Archiprefites de la Campagne, & des Eglifes
Cashedrales. Leur yunidection & leurs fonctions. L. I. C. 11. ft.

L.1. J. 4. J. 6. A. Arifice Evelché. L. I. C. 11, n. 1.
Arifice Evelché. L. I. C. 11, n. 1.
Aries, La Primatic d'Arles, & fon extindion. L. I. C. 4. n. 7. 8. te.
Courcharons de l'Eveloge d'Arles avec ceux de Vicone, Embran,

Tasantaile, Nasbonne, Aix, for le droit de Metropole. L. I.C. 4 n. 5 6 C 5 n. 5 4 5 6 7. cerois de l'Archevelque d'Arles pour la convocation des Con-Parrois de l'An II, Patrice

eiles Nationaux. L. II C. 61-Aube. Les Evelques & les Prefires poetoient l'Aube L. I. C. 14. mg 4. C. 53. R. 5. 4. 6.
Aegadin Archevefque de Cancorbery , Primat d'Angleterre. L. L. C. 7. t. 6. 7. 8 p. Auch. Sa Metropole. L. I. C. p. a. p.

B E n 3. S'il a foivy la Regle de 5. Benoift. L. l. C. 37. n. 13. Benefice. Les foods de l'Eglife donnes aux Chanours de la Cachedrale à winfruit. L. l. C. 31. n. 5. L. Il C. 18. n. 4. 5. Fonds donnet à l'Eglife pour fonder un Canonicat incaugneraire.

L. I. C. 31. 8. 10.
D'où vient le resme de Tirre. L. I. C. 31. 0. 1.
Diverfes forest de Benefices famples, qui obligeoiere neasmoins à
refidence, Orasoires, Hospitaux, Monatteres L. I. C. 31. C. . u. s. jufqu'à la fin Les Beneficiers n'eftorcar poies amovibles au gré de l'Evelque On ne pouveis les déposes qu'en less fatians leur procès. D'un Ar-chiciaere pous cinq ans, d'un Diaese pour un an. L. H. C. 4. L'Evesque ne pouvois stamfeses les Clescs, my setevose seur de-

Breflion que pour l'utilité de l'Egleie. L. 11. C. 5. Les Berefices donvent roupours efter donnez au plus digne. Preuvet pas les Peres Lacins & Grees ; pas les Papes & les Conciles. L. H. C. 9.10.11

5. Gregoice Intifols ejeclopefois vacjore des Evelchen , faure de 5. Gregorie innois entiqueton suquet un Evetenes, mare de fojets dignes L. H. C. 9. n. 7. Ce Pape a demandé des Recefiors pour des Ecclebaftiques peceffiteux. L. 11. C. p. 0.1).

L'Evefque effoit le Collacut ordinaire de tous les Benefices. L. II.

E Breigne etcoli 15 Contango spanista a con C. 13. L. 17. C. 15. a. C. 5. 3. d. 15.

Si le Page a conferi quelques Rendicta pendare les fix on Rep pere
micra fectes, dans les Diocetes des autres Evréques L. H. C. 15.

Du droit de Devolution. Des Comptomis. L. H. C. 5. a. 18. 17. 14. 11. 17. 19. 17. 19. scenera des Mandass Apostoliques pour les Benefices. L

II. C. 13. 13. 4. 7. 8. 9. 10.

De la pluralisé ficier & illicare des Benefices , esse pour les Evef-De la piuralité licire & illicere des Beurkers, coné pour les Bréchers & Abbays, que pour les antes Bauchers, Commendes.
Unions. L. IJ. C. 48.
Fondation d'un Boncise pus cetuy qui veur le polleder. L. III. C.
13, n. 14, 17, 18, 19, L. IV. C. 19, n. 18.
Commende des Pronécies, saux Ervillers qu'Abbayes & autres,
à Rouse de na Italie. J. II. C. 69.
Des mellerse Commende este Pasace & en Efpagne. L. III. C. 90,
Des mellerse Commende este Pasace & en Efpagne. L. III. C. 90,

Des Commendes ou Commenderies labores L. H. C. 71.

Diverfes efpeces de Simonie dans la collarion des Benefices. Pont.

Si ceux qui avoient du patrimolat pouvoient eftre Benefichen. L.

Du revuil des mains des Cleres & des Moines. L. IV. C. a. 3. Du negore permis ou défendu aux Cleres, L. IV. C. 4. Les Biens de l'Eglife devuient effre administres par des Ecalefialisfriques. L. IV.C. 4: Tous let Biens de l'Eglife ne font que le parrimoine des pauvers,

dont les Beneficiers font les dispeniateurs. L. 3V. C. 5. 6. Les Evelques compeables au Contril Provincial. Incroyables liber-raires de S. Giegoire & de S. Jean l'Aumônier. L. 1V. C. 5. 6. La frugalité des Beneficiers à lors sable, Jeurs habits & leur team. L. IV. C.7: 8.
La chaffe, it consider, it jen., les diversiffemens publics diffen-des aux Cleres L. IV. C. 10. 11.
La mijire & les armes défendable aux Cleres. L. IV. C. 12.

Des Benefices des latiques. L. IV. C. 19 m. 17. C. 20. 0. 8. 9. 10. Des reflamens des Evelques & des autres Beneficiers. L. IV. C. 21.

es reflamens des Abbes & des Moines. L. IV. C. s.4. S. Benoeft. Il point les stavaux de la predication avec la vie Mosnaftique. L. L. C. 14. n. S. Everilence de la Regle de S. Benorft. Commens elle obscurcit toures les aurres. L. I.C. 37. Befançon. Sa Messopole. L. I. C. y. p. 8.

Ehlisabreaura I. I. C. 47

Biens de l'Eglife. Foyet Diames. Oblacions. Des fonds & des herrages donnes à l'Églife, en Ossient & en Oceidene L. III. C 15 Des Precaires. L. III. C.3. n. rt. De l'immunité des personnes & des terres des Ecclesiaftiques de-

pais le countemprement de l'Eglife , juiqu'à la fin du étastrième fier le L. III. G. 4. De l'immunité des personnes de des terres des Ecclesuffiques , de-

pus le commème firele posqu'an hartième. L. III. C. 5. De l'amortissemes. L. III. C. 6. Pryss. Testamets. Les Moines refloiere & heu nom. L. III. C. 7. 8. 10. ient , ou les Monafteres en leur

Les Religioux donnoient ordinairement beaucoup en entrant dans la Religiou. L. III. C. p. Les parent devoient comptet 3 s s u s · C x R s s y entre leus co-

fans felon les Peres , & se point priver de Jeur leguime les en-fans morts ou Religieux. L. 111. C. ra. Des grandes Terres, des Seigneurier, des Principaucer & Dorber données à l'Erlife, L. III. C. 12.

Toes les boess de l'Eglife font le patrimaine des panvres. Les Be-neficiers en font les difpentiteurs. Prodigieures liberatives de S. Gregoire & de S. Jean l'Autobaier. L. IV. C. 5. 6. Les Biens de l'Eglife devoient eftre adminifret par des Cletes, par des Occonomes , par les Diacres. L. IV. C. 4. 5. 13.

Quel employ les Ecclefaffiques doi vent faire des beens d'Eglife , à
leur table , leurs labbis de leut trafn. L. IV. C. 7. 8.

Mauvais employ des Brens d'Eglife , la chaffe , les danfes , les fpedacies, les comedies. L. IV. C. in.
Les Evelques effnicor les fouverains adminifigareurs du teme

de l'Eglife. Hi l'adminificocet par les Diacres, les Archidia-eres de les Occonomes. L. IV. C. 7. 13. 14. 17. La division des revenus de l'Eglife en quatre partions dans l'Eglife Romaine, en France & en Espagne. L. IV. C. 15. 14. Du tiers des dixmes & des affrandes des Paronsses reservé à l'E-

refour. L. IV. C. 16. Du par rage des fonds melines de l'Eglife entre les Beneficiers. L.IV. C. 19 in. Les Beneficiers ne pouvoient acquetit ny refler que pour l'Eglife. L. IV. C. 11. 11. 41.

De la déposible, du pollage & de la garde des Eglifes vacantes. L. IV.C. 15. 16. Bigame. Bigames, Leur irregularité. L. II. C. an

Breuface Archevelque de Mayence & Primat d'Allemagne, re-flablis l'Eglife de France L. I. C. 7. C. 9. n. 10. Procuse le Pallium à tous les Metropolitains Utilité de cette nouvelle police. ourges. Du Patriarebe on Primur de Bourges. L. I. C 4. n. 11.

La Metropole de Bourges. L. I. C s. n. y. ANTERBRAY. Primatic de Cantorbriy. L. L. C. 2. B. 4. 7. E. p. C. p. n. tj. Sa Metropale, L. I. C. p. n. tj.
Caffen, La Regle & les Monafteets de Caffen, II effort François
de natifiance, L. I. C. jp. n. g. 1. j. 4. Cathedratique , devie des àveriques pendant la vifire. L. II. C. 66. 6.17. L. IV. C. 15.0. 15.

Catholique s, ou Exaspere & Primaes. Des Catholiques de Perfé, des Jacobires & des Marcoires. Is I. C. 4. n. 5. 6. Des Catholiques des Eusychious, des Nestocseus, des Cophies & des Abyllina. L. I. C. 4. n. 7.
Cardinaux. Le Collège des Cardinaux, i mage des anciens Chapi-rers des Cathodrales. L. I. C. 31. n. 15. C. 34. n. 7.
Prefire Catélonal. Ce que evilt. L. I. C. 34. n. 15.

Des Prefires & Diarrer Cardinaux à Rome & ailleurs. Quand il commença d'y avoir à Rome des Evelques Cardinaux. Grande

authorite & abligations des Cardinaux. Soufdiacres Cardinaux. authorite & nbigarmon set. commente de la L. I. C. 13.
L. I. C. 13.
L. I. C. 14.
Carthage L'Archevelique de Carthage donnoit des privileges aux
Meanthers d'Afrique, pour les meutre dans la dépendance immediate. L. I. C. 40.
Celles, nu petre Gomenn, L. I. C. 13. n. 8.
Cellon, De Cellbar des Cleres en Fance. Si les Sonsiliares y
Armandales Abautragent Gepte des Cleres matrics & de

Cition. Di Ceittat des Cerrs en France. Il resonante de el feriori obligica. Appartement figuité des Circs matrics de de Jerrs finances. L. I. C. 17.
Do Cellaha des Circs, en Elpagne, en Italie de en Orient. Si les Souldurers finance obligira. Det enfans que les Circs Majeaus aurotente cus de lour proper former. 3 les Citera Mineus pourvoient toujotes fe marier. L. I. C. 18. L. II. C. 16. s. 6. 7. 8. 5.

Celibas desfemmes & des veuves des Cleres Superieurs. L. L. C. 43 Canona des Greca contraires au Celibar des Cleres Superirura L. I. C-18 n-11

C. 18 n. 13.

Cefaire. Sa Regle & fes Monafteres. L. I. C. 37. n. a. 4. 8. Son
Ecole admissable. L. II. C. 26. n. 11. Ses Predications, L. II. C. 67.

Chanceliers. L. P. G. 47. Chancenes. Foys Chapi

Chamoineffer, Peper Religioules. Chancies, Leur digmet, Jobbilet, pieté. En Orient & en Occi-dent, Ecole des Chancies. S. Gregnise Pape y pselida. L. I. C. 14. L'Office de Chancies afféans: Diacret, & laufé aux Souldiasres

L'Ofice de Chantere offe aux Diacete, & laufé aux Sondiaires par S. Gregolet. L. L. C. 17. a. 6. The node of Chagglet. De la Cha-Chageliana. Chagelle D'où verse le mon de Chagglet. De la Cha-Chagelle de Gordendel. Cleggle de Foulk Impeall. L. L. C. 14. Chagelle de Gordendel. Cleggle de Foulk Impeall. L. L. C. 14. Chagelle haftier fur les combeum des Marryn, en den jou fanas soliciaire. L. III. C. 1, e. 1, e. 1. Chagelier des Caubodniles. Competen de Préfére de de Diacete. Les Curres de les autres Bedeires y rédoires afforces. Les Curre y les

parfait modele des anciens Chapitres. L. E. 31. C. 31. C. 32. S. p.

D'où viene le mor de Chancone. La Matricule on le Cason de l'Eglife. Là me/me. n. y. 4. 7. Les Cures & les Abbayes confiées ann Channines. Ils jugeoiene les capies avec l'Eveloue. Ils affiftosent au Concile. La mejore, n. 6.

7 . 8 . II Le Clergé de la grande Eglife de Conftanti res les Eglifes de la Ville par tous. Quel eftoit le sonsbre de cour qui le composoiene. Là mesme. a. 11. 16.

qui le compositere. L'à nesseu, n. 13, 16.

A Roma il 3 ravis du Congregations de Mointes proché des grandes Egilles pour y l'aire l'Office. L'à mullen. n. 17.

Une partie de Chiptières s'ilonese des Seminations medines de l'Evelquée. L. l. C. 31. C. 31. n. l. s.

Flassione du nombre des Châncisies. L. l. C. 31. a. 13, 16. Chapteres des Collegales. L. I. C. 33. n. r. s. p. 4. f. 6. Chartelites, Chartophylaers. L. I. C. 47. Chaffe defendut aux Cleres. L. IV. C. to.

Chafteaudan. Tentative pour y eriger un nouvel Evefché. L. I. C. Chafuhle, L. I. C. st. B. c.

Charcycfaues, L. I. C. 1s. n. 1n. Chypre. Nouvelle Jellinsenne en Chypre. L. L.C. 5. n. 4. Fuirt de fon Archevefque on l'Hellespone. L. H. C. 53. n. 12. n. Clergé. Clesen. Precognitives des Cleres Majeurs. L. I. C. 13. n. 9. 11. 15.

Prerogatives & fauctions des Cleres Mineurs, des Soufdiacres des Lectrus & des Chaeres, L. I. C. 14.
Les Cieres Mineurs ethoiens fans la diferniss ande Paukiliare I. Toniure, Cauronne, Celebat des Clercs Peyra. Tenfere. Celebat.
Goodwarthuple. L'Everque de Coofkantinople effoit comme le
Nonce & l'Agene de tous les Evelques auprès des Emperous L.

Du Patriate be de Conftantinople. L. I. C. 3. n. 11. Du Clergé de la grande Eglife de Conftantinople. L. I. C. 31. n. 13. 16. Du Clerge de l'Eglife de Conftageinoule, Le nombre, les fonchi L. I. C. pr. a 11.16. Du Primicien , ou Primicler, qui effeir le Chef du bas Clergh. L. L.

C. 48. Clerge du Palais Royal en France, & Imperial à Confluxinople. Les Evelques acqueroient bien plut de droit fut les Cleres par la tonfute que par la nasfanre , on par le domicile. Les Clera effectete attaches à l'Évelque qui les avoit tonfores , faso avoit prefeue d'égard au lieu de leus naiffance. Le domieile farvoit la on use ou l'Ordination. L. II. C. 1. 1. L'Ordination attachnie generalement tous les Cletes à leur Evefque & à leur Eglise, avec obligation d'y reuder. L. IL C. 1 Les Cleres ne pouvoiene, ny voyager, ay aller en Cous sans lettres de lett Evelque. L'Evelque pouvoit les transferer à une natre Eglife, & les ceder à un autre Evelque. L. II. C. s. n. a. p. 6.1n.

Les Cleres ne pouvnient renoncer à la Clericacure. Peines contre les deserteurs. L. II. C. 1. L'Evelque at pouroit retiter les Cleres du Mouaftere où ils c'è-roient jettra L II-C. J. c. S. Les Cleres & les Brueficiers n'estoient point amovibles au gré de l'Evelque. L. II. C. 4, 5. Les jeunes gent peuvent le definer eux-melines, ou eftre definace yeares peop peurent se detrinet eux-menues, ou citte étain-nes par leurs parens à l'Etat Ecclefrathque, avant que d'avoir ett empoifontea de l'air consegueux du ficele. L. H. C. 6-7-On ne pouvoir fe definier ou a volfris qu'aux Opdies Miseaux. Les personnes ignes le pourvoient aussi. A quilles consirion. L. H.

De ceux que l'Eglife recevoir à la Cleriesence, quoy qu'ils y fuffeer portra par lene man vaife fortune, ou par la vinjence de la perfecucion. L. II. C. S. perfection. J. 11. C. F.
Same Gregorie en recernit les Moisses au Clergé, que less qu'ils effortes exemps des etimes Canoniques. L. II. C. 17.
Les Curson de les Neuphyres exclus de Clergé. L. II. C st. 24.
Quelles douvere effet les fectes de le ceffigée des Clercs. L. II. C

46.56.57.18.

Lymenthy Could's

## des matieres.

Quels honscus les Grands mesme rendolene, non seulement aux Eresques, mais à rous let Clerca. L. II. C. 12. Si les Cleres qui a voient du patrimoine, pouvuient eftre Benchcien. L.IV. C. I.

Du travail des masta des Ecclefiaffiques. L. IV. C. s. Le negoes defendu aux Clercs. L. IV. C. 4. Le maniment des biens de des affaites des feculiers défendu sux

Clercs L. IV. C. + La chaffe, les danfes, les spechacles, at tons les divertifierne publics défendus aux Cleres. L. IV. C. 10. sr.

Le jeudéfendu aux Cleres. L. IV. C. 11.
La milios de les aerres défendués aux Cleres, L. IV. C. 12.
Condigneurs. Par quelle autorité de pour quelles rations donnet des Condigneurs aux Evençues. L. II. C. 42. 41. 1 00 1 pů

ocone des Louisseres aux Recignes. L. II. C. 41. 45. Collation des Benchest. Prof. Bonches. L. I. C. 5. 11. 10. 11. C. 41. 45. Collogne. Sa Meterpole. L. I. C. 5. 11. 10. 11. S. 10. 11. C. 5. 11. C. que. L. I. C. 31 m. 3. Combon fa Regle eut de Sectateurs en France. L. I. C. 37.

Prince: L. I. C., 17.

Comedis difundat aux Clercs. L. IV. C. 10.

Commendes. Des Commendes pour les Evelchez, les Abbayes &

les autres Benefices , co France, en Espagne, à Rome , & en Isalic. L. II. C. 68. 69. 70.

lie. L. H. C. an. ap. 70.
Commendes on Commenderite laïques en France. Les Princes fe fassérent destertes de l'Eglife, & les donnevent à leurs foldats pour la defense de l'Estat & de l'Eglife. Les Coordes, les Legan de Pape, Ire Papes meime totterent est ufage dans l'extre-me neceffiré L. II. C. 71, 74, n. 1, 2, 4. Commendries Militanes d'Augisterre plus anciennes que celles

de France. L. H. C. 71. n. 14. De Comer du Palais, & de l'Alfemblée d'Evefques & de Bazons qui jugeoucet avec luy. L. H. C. 49.

Concile. Conciles Romans. L. II. C. 4: Du Concile on Conteil perpetual des Evelques qui se recuvoient dans la ville Royale. On y traittoit les grandes affaires pour l'ualité del Eglife. L.II. C. 49

Des Conciles Nazionaux, ou des Effixe Georgaux, composer de deux Chambers, l'une de Prelais, l'autre de Seigneurs remporels. L. II. C. 10. C. 61.0. 4. Quelle ausorité les Rois meines donnoient aux Conciles dans les

choics civiles, L. H. C. 14. 11. 16. 17. 18. n. 8. Des Conciles Naisonaux ou Universels en France. Confenement & convocuosa des Rossocceffzire. L. II. C. 61

Si ces Conciles Universitaion e eft ordinares. La meser n. 18.11.19. Les differents Nazions qui dominoien en France, enrezz chacune leus Concile National. Pouvoirs de l'Archevelque d'Atles. L. II. C. 63. Des Conciles Nationaux d'Espagne , d'Italie , & de l'Orieut.

Leus grande autorne dans l'Elpagne. L. II. C. 64. Des Conciles Provinciaux. Le contentement des Rois. On les re-duit à un chaque année. L. II. C. 64. Le support des Conciles Nationaux & Provinciaux, avec les Sypodes Diocelains. L. II. C. 61

Le Concile Provincial veille fur l'employ que les Evefques font du temporel de l'Egitic. L. IV. C. J. o. I. L. J. 4. Concile de Chalecdoine, exemples des peudions. L. IV. C. 18. n. s.

Concile on Traffe explique. L. I. C. 5. n. 4. 5. C. 15. n. 9. C. 18. n. 11. C. 31. n. 13. C. 32. n. 13. C. 32. n. 13. C. 32. n. 5. C. 44. n. a. L. III. C. 46. n. 7. C. 33. n. 17.
Affilance des Prefites & des Diacess au Concile. L. I. C. 11. 0. 9. Confessions des Rois. L. I. C. 14 a. b. 12. Confirmation de l'élection des Papes par les Empereurs, usurpée,

relatible L. II. C. 36, 37, 5. 7.
Confirmation des Eveliptes par le Metropolitain. L. II. C. 35.
Confirmation des Eveliptes par les Primais, les Partiarches de
Pape. Confirmation des Bulleturs Metropolitains par le Pape. II. C. 40.

Confectation. Un feul Evelque fufficit dans la necessité pour la confectation d'un nouvel Evelque. L. H. C. 31. Confectation des Vierges par l'Evrique. L. I. C. 41. 42. 8. 8. Confeillers. De la dignite dus Confeillers apprès du Pape, & des untres Evelques. L. L. C. 46. n. 10. 11. 11. 11. 14. Conflantus Pogonas relatible le droit que les Empereurs estigeoiem des Papes, pour confirmer leur ététion. L. II. C. 16.

on rapes, pour continuer teur exection. L. 11. C. 30.
Continualisation Exeligac. On lay fair fen procest. L. III. C. 45.8.1.1.5.;
Cosfon. L' Evelque d'Hamie fugint à Corfon. L. III. C. 53. 8. 59.10.
Coulonne Clericale. Phys. Tunibre.
Der Curet. L. 11. C. 12. Pervoluir de l'Archidiagne fig les Carte. L.
Der Curet. L. 1. C. 12. Pervoluir de l'Archidiagne fig les Carte. L. I. C. 13. B. 9. Les Cures alle

en Cures alloctex, & fouvest transferez aux Chapitres des Ca-rhedrales. Pouvosoy les Chanoines de la Cathodrale foot au def fau des Cures. A Constantinople le Clerge de la Cathodrale def

fervoit tooses les Cutes. L. I. C. st.

Carer Primirife. L. L. C. 31. a. so. Cariaux. Lens irregularice. Loy de Maurier. A pres quelles épéra-res ils pouvoient entres dans le Clerge. L. 11. C. as.

D ALMATTQUES. L. I. C. 13. 8. 3. 4. Défenéeux Cristà & Ecclesiatiques; Clercs & Laïques ea Octobra & en Orion. L. I. C. 45.
Des Défenéeux en Advocars des Eglifes vacamen. L. IV. C. 15. 8. 9. Depostrion. Depradation. Combico d'Evelopes il faloss pour fante le proces l'un Beneficier, & le deposer. L. H. C. 4. dille. Du dreit de dépositle apres la mort des Benefi

IV. C. 17

Pr.C. 17.
De la dépositible, ou du pullage des Egilifes vacantes. L. IV. C. 17.16.
Devolution. Du éreit de dévolution pour la nomination aux Benefices. L. III. C. 17. 18. 14. 17. 16. 17. 19.
Diacres. Petropatives des Dacces. L. J. C. 12. 18. 9. 18. 11. Pour-

Discret. Perceptives des Discret. L. L. C. 2. e. p. 39. 11. Pour gauge 5. Gregare les attendre 10 finds des Chaustres. L. I. C. r. e. 2 De nombre des Discret. On verilation des anie 12 Descous. L. e. 2 Description des Chaustres L. L. e. p. 1. e. r. p. 1. f. r. p. Les Discret administration des descriptions. L. IV. C. p. 1. e. p. 1. e. p. 1. f. r. p. Les Discret administration des descriptions. L. IV. C. p. 1. e. p. 1. e. p. 1. f. r. p. Discret administration des descriptions. L. IV. C. p. 1. e. p

seur extention. L. I. C. 4.)
Dipropose. L. I. C. 1, a. 10.
Dipropose al C. I. C. 1, a. 10.
Dipropose al Furreplaniaté du trime. L. II. C. 16, n. 16. Et de celle
de l'Ascrite. I. I. I. C. 18. Et de celle des Noophytes L. II. C. 14.
Diprofos de Pape pour donner des Socréficars, cu des Candiporeus aux Endiques. L. II. C. 4. 4. Difference pour les TrimBasisons. L. II. C. 44.

Difference profosition de l'Assertion de l'Assertion des l'Assertion des l'Assertion de l'As

flations, L. H. C. 44

Descriptions of the Conference of the Confe

E C o s a s. Des Ecoles en France , dans la maifon des Cures, de l'Aschidiacre, des Evelques , & duns les Monafleres, Quelles seules on y finénie. Ecole admirable de S. Celaise. L. II. C.16.

C. 14. Ecole es Espagne & en Affrique. Ecoles daos les Evelchez & dans les Monalteres. Ecole de S. Fuigeate. L. Il. C. 27. Ecoles d'Isalie . d'Anglecerre & d'Orieni. Quelles études y fire-Ecolord Italic. A Angicerre & Corrien. Cardini endes y fina-naliscian. Adminable Koole drug and S. Gregone. I. II. C. at. Declinos. Calory qui tile, qui pricinne on qui influed, e de collège, de poetier le diegne Vi l'adigne, a le plus digne un moine digne, telon les maximes du grand S. Gregoire. En quoy considi cerre dignite occupagierit. I. III. C. p. Soute du meine l'agre par les aurest Peres Lucios, les Papen di let Concoles. I. II. C. po.

Spite de la meline doctrine par les Peres Grees, & les loix de luflinen. L. II C. 17. Il n'y avois point d'élection post les Benefices referieurs, l'Evel-

Il s'y avis point d'échtion pous les Berefies séférieurs, l'Étent qu'es fiel tou Gonton. It proplet y aven poursus quépèue part, garre se il poursus (s'époèue part, garre se il poursus (s'époèue part, garre se il poursus (s'époèue part, l'autorité de la latte de latte de latte de la latte de l

of watenie L. II. C. 19. n. l.

Post lections Enjionquist dans Trallie, la France & le refte de
l'Occident. L. II. C. 19.

Attantie procionimant des Metropolitains, & des Evelques dans
les élections L. II. C. 19. 10.

Quelle puillaces evoient les Ross & les Empereurs dans les élections des Evelques L. II. C. 10. 13.

Comment les Ross monstours, & oc tilisés en mélac temps les

Comment les Ross monstours, & oc tilisés en mélac temps les Eveloper L.II. C. 11. 14.

Pourveu que les Rois ne nommaffent que des Sujets fort dignes, & Postereague per conservations and the suffer server agent, at fast firmane, T Eglife ne fusion point d'opposition L II C 33.34. Des elections en Espaçane Quand on y donna le pouvoir su Roy de gommer aux Evelchez. L II. C 35.

nonemer aux revenues. L. 11. C. 37. Des elections on Luille, es affriques, & en Anglmerre. Quel dreix les Rois d'Italie, pass les Emperteurs àutoribuseum dans l'élection der Papers. L. 11. C. 36. 437. Deperteurs exigerent pour éaux-nimer l'éction des Papers. L. 11. C. 36. L. 11. C. 36.

87

Embrun, Sa Meseopole, L. I. C. p. n. j. Empereurs Pourquby S. Ambeosife fit torris du Charar de l'Églife l'Empereur Theodole, & S. Bafile ne fit pas foruit Valens. L. I. C. 19.0 1.4

Empereus reformaceus des Monafettes. L. I. C. 36. n. st.
Privoleges accorder aux Monafetres par les Rois. L. I. C. 38.
Oracorte ou Chapelle du Palais de Conflancio, & des autres Em-

ons. L. II. C. to - 11. 14. 17.

Quels devis les Rats Goths , pais les Empereurs exiferente pour la confirmation des électrons des Papes. L. H. C. 36. Du festecut de fidelité & de l'hommage que les Evelques faiftéeat aux Souverains L. II C. (8.

aux Souverina, ... 11 C.54.

aux Evréques. L. II. C. 42. 43. Four les Translations & les De-missions des Evréques. L. II. C. 43. 44. Voyages des Evelopes en Cour, & leurs Amballades, par oedre des Souverains L II. C. 48.

Fermeté & sale des Erefques qui frequentoient la Cour. L 41. C. pt. Quels honneurs les Empereurs, les R-is, & rous les Seigneurs ren donnt aux Evelques & aux autres heelefaltiques. L. II C 32. Les Rois donnoient quelquefois une autonité touse enciere au Exelques for les Marificats, for les loix & les impolitions publis-14. L.H C. 14-11 16-17

ques L. II C. 54-55 50.57. Les Rois & les familles Royales ont quelquefois en besonn du secours & da foirien de l'Eglife. L. H. C. 35. Le confenersent des Rost necetilaire pour la celebration des Con-ciles Nationaux & Provinciaux. L. H. C. 43, 41-64.

Riches of randes des Empereurs & des Rois à Rome. L. III. C. 1. Les combesux des Empereurs & des Evelques à Conftancisople. L. III.C.14.

Encommenes. De l'irregularité des Energaments. L. II. C. 19. Eipagor. Primuries d'Lipagnes. L. I. C. s. n. 2. 3. 4. Metropoles d'Ejagne, L I C. 10. n. r. 3. Efelaves, Leur affranchiffement, L IV. C. H. n. I. 2. 10. L III.

C. (d. n.); 40. C. (s. n. d. L. 1 V. C. s); n. f.
Erole, L. I. C. (s. n. d. L. L. V. C. s); n. f.
Erole, L. I. C. s.; n. 7. 8.
Errangen. Les Extrangers iesegubers. L. s, C. re. e. 10.
Excloor, c. n. quel fout S. Gregolie disont que tous les Exefques luy choient egant. L. I. C. j. n. j. 4. f. 6. 7. Evelques Ticulaires Lins Evelche. L. I. C. j. n. f. L. II. C. j. o.

17 15 12. 10 Des Evelques, dont le Metropolitain eft fousun autre Souvesala L. L. 9 n. 15. Les Evelques ous soupeurs ent en possession de prefeher, ou d'en-voyre preféher la her aux l'offiches de leur versionne. L. l. G.

Eve (ques exempts de la Jurifds (tien du Metropojisano. L. I. C. 11.

A. 12. 12. Les Evefques portoient toujours l' Aube, L. J. C. s.s. a. 4 Con qui efforcor maries no pouvoient efter Evelques, felon les

loix de Jultanien. L. I. C. 18 n. ts. Lerins perimere d'Exelques. Lobes avoir un Evefque cause fra Religieux pour prefeber. L. I. C. 35. o. s. 4. Tous les Evefques d'Irlande sous la ducchon d'un Abbé. L. I. C. Les Evelques fordareurs de la pluspare des Monasteres. L. I. C. 16.

Des Syncelles , on Montreurs , de témoins éternels de la vie des Evelques L. I. C. 46. Les Erefques ne de recient avoir que des Cleres dans leur Palais, & en exelnee les laïques. L. I. C. 46. n. s. a. j. 4. Les Erefques attacher à la personne des Empereurs. L. I. C. 54. n.

Le propre Exclque des Clercs effoit phisoft celay de l'Ordination que celay de la naiffance, ou du domestic. L. II. C. t. L'Ordination attachait les Cleres à l'Evelque, els n'effoient pont-

tant pas amovibles à l'on gré. L. H. C. 3. 4. 5.
L'Evelgae pouvoir transferer les Beau Éciers, de recevoir less de-mission, mans pour l'utilité de l'Eghée. L. H. C. 5.
L'Evelque effont le Collareur optimaire de univertel de tous les Benefices de fon Diocefe. L. II. C. 11.

L'autorité des Evelques predominoit dans les élédiens Epifoopa-les L. II C. 19. 30. 31. Un feut Evelque luffit pour en ordonner validemeur un autre. L. II.

Si les Excéques ous quelquefois agy comme delegues du Siege Apofiologue L. H. C. 40 n. 16 17. Du ferment, ou promeffe d'obcidiat ec des Evelques à leur Metro-politien , ou au Pape. L. H. C. 41.

Des Conspecture, des Successiones, des Demissions on des Refi-

grazione des Evelques. L. II. C. 41. 43. Quelles regles les bons Evelques ont fixey pour refuier, ou pour accepter les Evelchez. L. II. C. 45. Payez Refidence des Evelanes, Vifire, Prefecation.

Les bons Evefestes , que leur charge obligeoit de frequenter i Cour, y faifoient p sient parciftre beaucoup de fermett, de port & de

reurs, les Rois & les autres Seignears seine-Combien les Emp Chosent alors les Evefques & les antres Beneficiers. L. II. C. La protection que les Evefques & les antres Beneficiers des dounce aux veoves , aux orphelites , aux pravres , sex opprelles, aux prifonniers , aux efclaves. L. II. C. 14. 11. 16 Quelle antòtité les Rois donnoient aux Evel melmes. Là melme.

Les Joix Caviles reformées , les imposts publics reglez par les Evef-ques , les Rois l'ecdomant ains. La major. La protection que les Evelques donneren aux prifonsiers et aux eruntsels. L. H. C. 57. Payez Junifilétion des Evelques.

Les Erefques n'our jamass pu eftre juges que par des Erefques. L. Euroques. Irregularité des Euroques. L. 11. C. 19

Exarques. Dos Exarques d'Heraelle, d'Ephole, de Celarde, de Carrhage, d'Aquilee, de Grade, des Gools, des Lombards, des François, L. I. C. 4. Exarques de Sicmifq, de la premiere Juftiniene, d'Acride, de Thefalonique L. I. C. 3. v. 2. 3.

Evempraen. Ereiques exempes de la Jaciféléton de Memopolisaun. L. I. C. 11. a. 11. 22. Voyet. Privileges.

F A c u N o u s Evelque d'Hermiane, fes featimens fat les con: France, Prinsaties de la France, L. I. C. s. n. rp.

France, Prinsaties de la France, L. I. C. 6, n. f. & les fuirant, C. 7.

Metopolei de France. L. I. C. 7, n. 3, C. 5, n. 1, julgar à 5 Erection de nouveaux Erefeber eo France. L. I. C. 11. S. Fulgence. Ogech habren il avorà il l'Aurel. L. I. C. 13, 2, 10. Sen Semunaire de Moines, de Clerent de Teregoies, L. I. C. 15, 2, 11. Son 11. Son Ecole admirable, de les érudes qu'on y fisitées. L. II. G.

G An an s w c a Evelque d'Elpagne mis à la penicence. L. II.C. Gaules, Drooforr des Gaules L. I. C. 9. u. s.

Geneband Evelque de Luon. Sa cheute & la penitence. L. II. Casi

8. 9. Carde. Parriatche de Grade. L. L. C. 4. n. 9. Grade. Parriatche de Grade. L. L. C. 4. n. 9. S. Gregoire Pape. Son zele & á doctrine coatre Jean le Jeséreze Parriatche de Confinacionojle , qui avou nfurpé le titre de Parriatche Occurrentque. L. J. C. s. Homiliet de S. Gregoire. II commença de prendre la qualité de Serviteur des Serviteurs de comments de princise i quanti est activate celestriument de Denne America. On 17 s si Sei (circumental de l'extresi anadese dis-position de l'extresi de l'extresi de l'extresi anadese dis-fici i ègalité de con les Evelques. L. l. C. p. n. p. palgràny. Il pri der Officire de vion les Evelques. L. l. C. p. n. p. palgràny. Il pri der Officire de vion. Il défendis qu'en e' y leur les Ouvrages. L. C. 17, 5-20 Derversiée le Celifale de Clees. L. P. C. s. p. 3. to Il avoir constant de l'extresi de Celifale de Clees. L. P. C. p. p. 3. to Il avoir del Keligiass. 25 d'inverse la Regule de 5. Besoult. L. L. C. p. ette kengene. 3 vieweut is kegte de S. seconii. L. L. C. jr. n. 12-13 i 14-35. Quelles mediure il gata co dennant des privileges ant Moines. L. I. C. jp. II rejetes son les lièques, & es fouffigt que des Cletes & des Moines dans fon Palais. L. I. C. 46. Il empéthaqui on ne deposite un Archidiacre insoccet, on 46: Il emperature un ne negotate un Archinenter intoccar, en fe failant Perfere. L. II. C. 4, n.6.7, ha do Citine fair Todigation d'élire, de nommer, de d'inférinte conjours le plon dyges peut les Benefices. L. II. C. 9. Sa retenué à nommer aux Évotéces on aux Evetéces. L. II. C. 12. Sen featiment de la constitute fur les etimen qui acritere l'Erregularité. L. H. C. 15. Quelle refifan-etimen qui acritere l'Erregularité. L. H. C. 15. Quelle refifan-ce il fit a la loy de Maurice. L. H. C. 17. 12. Son É ole i Rome, te quelles friences y fleurifficator. L. II. C. 11. Stl paya le decit te quelles friences y fleurifficator. L. II. C. 12. Stl paya le decit con Emperature sono aveat confirmé fon élection. L. II. C. 16. aux Emperous pour avair confirmé fon élection. L. II. C. 16. Son zote pour la protection des miterables. L. II. C. 16. Ses manieres & les regles pour la Predication. L. II. C. 67. Ses in-« croyables liberalites envers les parvers. L. IV. C. 5. Geogoire Parsiarebe d'Acutoche. Jean Passarche de Confluetine-ple entrepeend de le juges. L. I. C. s. n. 7. Son Ambalisde ad-mirable. L. II. C. 48

Η A a t τ. De l'habit Clerical dans la vie Civile , es Occident & en Orient. L'habit long distinguoir les Romains des Easbaren. Les Evefques & les Prefixes posocient une Anbe. L. I.

Lance III Control

## des matieres.

Des Habirs des Cleres à l'Ausel. L'Aube, le Manipule, l'Esole, Dainasique, Chalible. Signification myftesieule de ces Ha-birs. L. I. C. 23. Hebdomadiers L. I C. 48 n 16

Heretiques. Coux qui avoiene efté heretiques , & Jeurs enfans eftores irregulues. Dépendes pour les premiers Sechateurs des Hereties nouvelles. L. H. C. 18

Heures Canoniales. Pens Office divis Hitrarchie. Prerogatives des reuis Ondres fonezients. L. I. C. 15. D. g. 11. 15. C. 11.

Hommage. Du ferment de fideliné, & de l'hommage que les Bref-ques faziolent aux Souverains. L. H. C. 38. Hofoicaux: Hofpitalisé. Les Administratous effoient des Piestres, des Diarres ou des Abbea. Ces charges ne se pouvoient rendre.

L. I. C. Ja. n. 4, 44, 46, C. Ji. n. 9, 10, 10.

Hoperanx mus à des Monafteres, L. l. C. Ji. n. 10,
Les hydiques, les Abbers, & les autres Beneficiers doivent aimer
l'Holpstalité. Preuves. Exemples. L. IV. C. 9.

JEAN le Jeufneur Patriarche de Conftantinople justement cembaru par S. Gregoire Pape, pour avoir entrepis de juger nu Patriarche, de avoir nintpe le title de Patriarche Occume-orque. L. I. C. a. Outment on peut accorder la fainteté de ce Patriarche avec les in-ve Lives de S. Gregoire contre luy. L. I. C. 2. 8. 19. rn. Toures forres de jeux défendes aux Cleres. L. IV. C. 13.

Illyrique Oriental & Occidental L. I. C. 5, o. 1,3. Immunist des perfonnes & des biens Ecclefisftiques. L. III. C. 4. J. L. IV. C. 4.

Amortifement, L. III. C. 6

Inserfisces. Irregularité des Laliques & des Neophyses. L. 11. C. 14. Tregularites. De l'irregularité du crime en Espagne. L. 11. C. 13. De l'Irregularité du crime en France. Exemples. Descripte. L. 11. C. 16. L. III. C. 11. c. 11.

De l'Irregularité du crime telon S. Gregoue Pape, & daos l'O-rient. Quela foor les crimes qui font fuivis de l'Irregularité L.

richt. Quest bon tertum.
II. C. 17.
De l'Isregaliarie des bereitsques, & de leurs enfass. Désponses pour les permets Scharcureles berties nouvelles. L. II. C. 11.
De l'Irregalarie des Ensuques, & des Energumenes. L. II. C. 19. Irregularice des Etrangers. L. Il C. 18. n. 1 Irregularité des Ergames dans l'Ossent & dans l'Occident. L. II.

Irremularisé des enfans illegimmes , des enfans des Prefices. L. II Treevalariri des Serfs & des Curisux. L. H. C. s.s.

Irregularicé des foldats, & de ceux qui totot ou mutilent. L.11. C. 11 Lregulariré des Juges extminels. L. H. C. 13.

Irregulariré des Neophytes & des Laiques. L. H. C. 14 Irregulariré qui vient de l'ignorante. L. H. C. 14 Ieregula ire qui vient des engagement aux affanes , aux maifons, & aux retres des personnes seculieres. L. IV. C. 4.

S. Isidore Evelque de Seville. Ses sentimens far l'irregularité de coux qui font tumber dans un crime capital. Sa lettre à Maffam eft fuppolet. L. H. C. 15. n. 8. 9. 10. 11. Juges. Liregulasité des Juges errorinels. L. H. C. 15. Jugemens des Evelques. Poyez. Justifichton.

Jurement. Verez Serment de fidelité. Iuftimiene Exarquar de la première Juftiniène, partie de l'Empe-

seur Juftieien, enge par eer Empereur, & par le Pape Vigiin. L. l. C. f. n. x. J.

De la nonvelle Jultiniene en Chypre. Son indépendance d'Amioche, L. I. C. 3, n. 4. Justifieldion des Exclaues fur les personnes et les causes des veuves, des orphelins, des pauvres , des oppesitea , des ciclaves ; les Son-veranns leur domant ausocité fur les Magificats melmes. L. 11.

C. 54.55.56.57.

Janificktion des Evelques fur les prifonniers ; leur aurorité pour la délivrance des criminels ; leu Rois remottune à leur jugement les grandes caofes, metine et leur de lete

Majelle, L. II. C. 57.
Accrossferment de la Juriffiction Ecclefiastique. Chang pennes de mort en ameades & en pentrences publiques. La mejme.

Dans l'Orient l'Evefque jugeoir les caufes des Moines, des Cleres entre-enx, des Citres courre les Laïques, quelquefois celles des laiques enre-eux. Les Evelques n'eftoren jugez que par les Evelques Ces jugemen eftoren des jugemens de chaine de de concorde. Les Conciles jugement, on les Evelques feparement.

Chambre man. L. 11 C 38.

The next

La furifdiction des Everques dans l'Italie n'eftois pas moins écondag. Elle ne rendoir og à établig la paig & la charité. On pout poest aloes pourfuive: la caufe devant no Juge feculier. L. II.

De la Jurisdiction des Evelques en France, & de fon brendut, meime dans les chofes civiles. Tribunaux mixes. Les Acchidia-cres & les.Peelkes jugeoient aufi de pluficues caufes. L. H. C.

De la Jacifdichen des Evefques en Elpagne. Les Conciles, les Eref-ques & les Prefixes juggoient. Estars on Affenblèes mixies. L. II. C. 61

Les Peines du Tribunal & dn Juge Eeclefraftique. L. II. C. 4s. n. 7-8-9-10 Les Evelques n'ont jamais effé juges que par des Evelques L. II.

A Years a. L'affiduleé det Laïques à l'Office divin. Ils o'entregularer des Laïques ou des Neophyses. Pope Irregularites. Leyars. L'Imperatrice Palcherie chargée de la Legation du faise

Legia. I. Tespecariore Palchieri changle de la Espizacion usasse singe. L. C. g., 1914, divers. Royaum, s. de griede Princer, on Algor. L. C. g., 1914, divers. Royaum, s. de griede Princer, on Alors Genande, lous diference d'avec les Legies represent le les Appendiaris, inimistion de les no posseira; chinolius des Legiands Paye, a den Legian de Fighia Concientate data Università de la Contra del Contra de la Contra del Contra de la Contra de l

L. I. C. 35. n. 4. Lyon. Du Patriarche ou Primar de Lyon. L. I. C. 4 n. 11.

M Ajo a o o n a , ou yidime. L. L. C., 49. n. 11. 13. 14. L. Massipule. L. I. C. 3. n. n. Massipule. L. I. C. 3. n. n. Massipule. L. I. C. 3. n. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. N. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. V. C. 3. n. a. n. Massipule. L. I. C. 4. n. a. n. d. n. a. Mayence La Primitie de Mayence, L. I. C. 7. Sa Metropole, L.

I. C. p. n. 10.

Melon. Tentatve pour en faire un Evelché. L. I. C. zr. n. 1.

Metropolitains. Les Sieges des Metropolitains efficient nommer Sieges Apolluliques L. I. C. 1. D. 5. rige des Primars de bleffoir point celle des Metropolitains.

L. I. C. 4. n. t. C. 7. n. 7. Concessations entre les Evelques d'Arles & de Vienne fur le droit de Metropole. L. I. C. 6. n. 3. 6. C. p. n. 3. 4.
Eclipie des Metropolitains en France, leur sechabilifement par le

Legar Boniface, le Pallium less est accordé. L. I. C. 7. n. 1. a 3. Charlemorpie défend aux Metropolitains de poendee le tière de Primats. L. J. C. S. n. a. mus. L. J. C. E. O. 2.

Des Metropolitains de Finnee , d'Anglettere & d'Alleragne.
D'Alles, de Vienne, d'Embran, de Tacenside, de Nathoane
& d'Aix. De Befançon, Tonta, Bourges & Sent, L. J. C., y.
Metropoles Ecclefiathques effablics dans les Metropoles equiles.

L. I. C. p. 8. 4.

Les Mencopoles efforces establies par l'ansocité de l'Eglise & des
Proces. L. I. C. p. 8. 14.

Des Metropolitains dons les Suffragans sont en d'astres Estats. L. L.C. p. n. 15 Evelures exempes de la Jurisliction da Metropolitain. L. I. C. 214

P. H. 11. Du Pallium rendu comesun à rous les Metropolisains. Peruyes que ce ne leur a pos etté un nouvel affervillement su Pape. L. I. C. 34.B. tt. C. 26.

Combien cos Meir opolicains jugereor na il leur eftoir avantageex de o'avoir plus de Permass un deffits d'eux. L. L. C. a 6. Les Metropolitains avoient quelquefois des Monaficies dans leue dependance immediate dans les Diocefes de ieurs Suffragans. L.LC 40.0.12.

De rrois éleus le Metropolitain en choififfoit un pour effse Evefque. L.11. C. 19-Autorice des Metropolitains dans les élections, L. II. C. 10.0. E. 9.10.11 5.10-11. Le Metropolitain examine, confirme, infirmit les Evelques éleus. L. H. C. 19.

Les Mexicopolizaios confultent le Pape, & fonz confultes par les Evelques L. II. C. 19.
Confirmation de plustents Meszopolisains par le Pape ou par les Primats. L. II. C. 40.
Pousquoy le Doyon des l'eclipses d'anne Province en Affrique en

eftoir le Metropolitain. L.II C. 40. n. 15.

Du ferment on de la promesse d'obejistance que les Evesques faiforest à leu Metropolitain. L. II. C. 41. Quelle affiduné les Evel nes d'Espagne reedoirns à leur Messopolitaio. L. II C. 47. B. 16 57. Moines. Monafteres, Alliance des Moines & des Cleres dans les

Seminaites. Vope? Seminaites. Orasoires des Muines , des Prefises qui les deffet voiete. Des Prevofts, des Dayens, des Pricers L. L. C. 31. 0. 7. 8. 7. 15. 16.

17.18.19.10.

37.18.19.10. Des Celles ou peris Couvenes. L. I. C. 33. n. 4. Alliance de l'ettar Monathique avec le Clergé, en Italie & en Angletere. La vie Monathique resons fouvear lieu des Ordres Minoris, on des Interfaces. Les Religient entent des Prefaces de mons; on des Interfaces. Les Religient entent des Prefaces de tent Corps. Saint Bernitt prignis au Monathifine les travaux de La Predicarion Boniface IV. declara les Monet rapobles de conla Predication monitace IV, ofetala set Month septones socione en la fonctione Sacredonale. Tous le Clergé d'Anglierer pendate long-comps composé de Moines. Tous les Evesques d'It-laode rénotes foumis a na hâbe. L. L. C., p. 4.
Alliance de l'estat Monastique avec le Clergé en France, en Espa-

gne s'en Affrique & en Orient. Lerins & Luxeiil pepeieres d'E velques & de Miffionnaires. Multitude de Prefires & de Diseres dans les Monafteres. Elevation des Abbez an deffin des Pré-

tres. L. I. C. 15 Les Cleres ne pouvoient fe faire Maines fans la permifion de l'E-

vesque, qui ne pouvoir la Jeur refuser. L. L. C. 35. n. 9.
Comment les Prefires estoient teceus & trainer felon la Regle de 5. Benoift. L. I. C. 15. 0. 10. 11 Le Monaftere de Lobe avoir un Evelque entre fes Religieux pour

perfehre. L. I. C. 35. n. 4. Les Evelques fondareurs de la pluspare des Monastieres. L. I. C 36. n. r. judqu'à 8. De la reception des Novices , foit efelaves on libres. L. I. C. 16. n.

De l'election des Abbes. L I. C. 36. n. 10. 13.

Generaux, ou Ather Generaux des Monafteres. L.I.C. 36.n. 11. Des Angehoretes. L.I. C. 36.n. 14. Divers Reglemens de S. Gregoire le Gaand pour les Monafteres. I. C. 46. D. Th. Des Regles de S. Cefaire , de Caffien , de S. Colomban , de S. Ba-file , de S. Benosft. Cello ey l'emporta enfin far routes les autres,

& tous pos Moines fe tronveren Benedictins en s'y attachane uniquemete. Auparavant tous les Moines ne faifuseut qu'un comparte no Order, comme le Clerge, L. L. C. p. .

Gregoire Pape for Religieux. De Bede, de S. Maur, de S. Augustin d'Auglieuxer, y ils one fuivy la Regle de S. Benooft. L. L. C. p. .

L. 72, B. 12, 13, 14, 15, 16.

Der Privileges accordes aux Moines. L. I. C. pt. 19. 40. Pepen Pri-

Monaferer de Religieufes. Veyez Religieufes.
Monaferer doubles abolis. L. L. C. 42. 8. 10.
L'àge necellaire pour la profession Religieufe. L. L. C. 44. C. 45.

On recevoir les enfans tons perirs dans les Monafteres. L. I. C. 44. 0.4.7 n. 4. 7. Des enians que leurs parens confacroient à la profession Religieuse avans l'àce de leur jiberré. Sentimens divers des Persa, pratiques diverses des Erlifes verqu'à l'an douge gens. L. L.C. 4 e

S. Gregoire o acimentose pas tous les Mornes aux Oedres s'ils n'étostor/nempes de l'ittigulatiet. L. D. C. 17.
Les Meires hetiroient & reftoient, ou apres leur more le Mona flere. L. III. C. 7. 8.10. De la Simonie dann l'enryère de la Religion. L. III. C. 9.10.

N A 2 8 0 M M 1 Sa Mettopole, L. L. C. 9. n. 4.15 Negoerdefendu zux Erelefiaftsques, Quel orgoce, L. IV. C. 4. Noncet. Payer Apperifaires.

Du gravall des mains des Mosnes. L. IV. C. 1.

Natures Leur degrare & Jeurs functions à Rome & ailleurs. L. I, C. 47 s. 7. juiqu'à la fin. Les Noraires effoster des Cletes Mineurs , qui devoient auffi bien pouvoient rien raiger de coux qui persoient les Ordres. L. III. C. 11. 8. 9.

O BLATIONS, Offrandes, La secoffité & la magnificence des ablations. De qui on les recevait, dequi on les refu-fon. Dri prins pains qu'on factori & qu'on offrait feparement pour l'Eucharistie. L. HI. C. II. pour Les annuelles de l'Egiffe. L. IV. C. 4.

O. 4. 5. C. 5. h. 5. 4. 3. C. 13. h. 13. C. 14.

Occamentanço, Parciarche Ocemmenique. Psyste Patriarche.

Office divin. Hentes Canoniales. Origines de l'Office divin en

France , & l'abbigation de le recitet au moius en particolier L I rg. Obligation de fe tonformer à la Metropole. Les he de la nuit. Exemples des Saines. Là mefme.

Snite du meline fujet en Efpagne & en Affrique. L. 1 C. 16. Suite du meline fujet en Italie & en Angleterre. L. 1. C. 17. Suite du metime injete en Italie & en Augusteire, L. I. C. 17.
Suite du metime fuget par les lois Emperiales , & les Regles Monn-Raques en Orient & en Occident, L. I. C. 18.
Affiduisé des Luïques aux Offices divites. L. I. C. 19.
Des lectures qui un fation à Rume perchant l'Office divin. L. I. C.

47. 8. 1a. Ordre. Ordination. Les Clereseffnient bien plus attacher bleut

Evelque par l'Ordinazion que par la natifiance ou le dorneile. L. II. C. 1.

Peines contre les Evelques qui ordonnent les fujets d'un autre Evel-que : & contre les Cletcs qui reçoivent les Ordres d'un autre Evelque que du leur. L'à mejmen 4. L'Ordination attachoit generalement tous les Cleres à lest Evel-

L'Orionaziona attachoit generalementa tota tes Cierca la lott zerica que de la leur Egilica, a vacco blagacion di y troflete. L. Il. C. a. Les putate gens genvera s'aditità ann Orders Minestes, s'ilia s'una poiste encore fede contrompus sur l'infectione du facel. Oguad de comment les perfaontes plus ligicità le pervient. L. Il. C. d. - y. Co ceux qui regolives ul les Orders, y cilcus foces qua la violence de leur manuralic forçent, cu de la perfectione. L. Il. C. g. - y. El orders de leuren folto tres fought de securifica preparation pour Il. C. g. 1. C. Orders Minester folto tres fought de securifica preparation pour

les Ordres Majenes, L. H. C. 6. 7. ro. Un feal Evelque fufit pour l'Ordination d'an astre. L II. C. 31-Da jour & du lien de l'Ordination. Des quatre Temps. L Jl. C. 31-Divertes effectes da Simonie dam les Ordinations. Feye Simone Oranisses. Divertes fortes d'Oranoires dans le Palas des Empe-reurs & des Evefques, dans la maifon des Sripeeur & des Da-mets dans les Monaliteres. Des Prefères qui les desfervocens. L

I. C. 11. C. 11. 0.1. 1. 7 Oratoire da Palais Royal ou Imperial. L. I. C. 54-

PALLIUM des Aschevesques L. I.C. 5. n. z. C. 6. n. zz. C. 7. Du Paljum des Orientaux. Sa figure. Les Patriarthes le donnoique aux Merrapolisarus, de qui les Evelques le recevaires. Il n'e-flois donne qu'avet quelque dépendance des Empereus. L. I. C.

s 4. n. 1. juiqu'er y. le Pallium. Refutation de ceux qui one die que c'effoit un bienfait atreficirent des Papes , pout s'affersir les Metropolitains. Là

mefere n. 10. 11. Da Pallium des Laries. Les Archevelques d'Arlet ferent les pe miera qui l'impetteren avet le Vicariat du S. Siege. Que miera qui l'impetteren avet le Vicariat du S. Siege. Que remny le contentement de l'Empareur fue necessi

sains. Du ferment qui accompatinoit le Pallium. Le genie & l'a-me du Pallium els l'observation rignoreuse des Casons. L. L.

Certe communicacion du Pallium à rous les Mettopolitsies , ne Jes a pas mus dans une plus grande dépendance du Pape. L. l. C. 16. n. s. pelqu'à la fin. auvres. Popes. Biens de l'Enlife

Pauven. - vys. Biom et l'Egille. Pape. Ce tire autrefois commun à tous les Evelques, fut cufin re-fervé un Pomife Romain. Qu'and. L. L. C. 1. n. 10. Le Pape precede le Patriarche de Constitutionple dans Constanti-nople mefine. L. L. C. 1. n. 9. Le Pape S. Gregoire commence à s'appeller Servireur des Serviteurs de Dicu L.1 C. s.n. 16. En quel fera ce Pape difoir que tous les Evefques luy effnient égaux.

L.1 C.3.n.3.4.5. Pouvous du Pare à crirer des Primaties, des Metropoles & des Evelcher, L. I. C. 6, 7, 8, 9, 20, 21.
Pouvoirs du Pape pour envoyer des Predicateurs & des Miffin-naires Apoltoliques dans les païs des Infideles. L. I. C. 10, n. 6.

Si le l'allium, fi le ferment ou la promeffe d'obelllance qui l'ac-compagne est une nouvelle servizade envers le Pape. L. I. C. 14.

n. 11. C. ag. o. a. & les fuivans. Si pendant les fix nu fepe poemiers Siecles le Pape a nommé à des Benefices dans les Dioceies des autres Evefques. L. II C. 19. Les Mercopolitains confulencele Pape, & font confulers par leurs

Suffragans. L. 11. C. 19. Confirmation des Evelques on des Metropolitains par le Pape. L. De la promeffe d'obviffance, ou de feement que les Evefquerfonz ne Paper. L. 11. C. 41.

nu Paper L. III C. 41.
Patriarche: La qualité de Patriarche Occumentque prife par Jean
le Jeufecur Patriarche de Conflantinople, & combattoë par le
Pape Gergoire le Grand. Comment les Evefques precedeta de

Land College

### des matieres.

Confisationple en avoient ufé. Ce tiere avoir esté premicrement donné à Dioteure Patriarche d'Alexandrie. L. L. C. s. C. j. m. jj., Jean le Jeufseur avoit entrepris de juget un Patriarche, ét de le faire fant le Pape. L'à me me Conduite des Parriacthes de Conflancincole covers les Papes , &

comment ils oferent de titre de Patriarche Occumenique. L. L. C. L.D. r. 6. 2. les roor auciem Parriarchars, de leur unité & leur émanarion de S. Pietre, L. L. C. 5. n. r. & les fuivans. et pouvoirs & les privilèges des Patriatehes. L.I. C. 1. n. g. juf-

Let pouvo Des petits Patriarches on Exarques: Popra Exarques. Les Goths , les Lombards & les François doonerent le nom de Pa-

triarche à leur pressier Metropolitaio. L. L.C. a. n.c. 11. Prévileges donnes aux Mosoes par les Patriarches. L. L.C. a.c. Privinge advoca aux moves par a restructure. L. C. 62.

Patronage de Sistinger. L. C. 61. 6. 16. C. 16. 6. 1. 6. 7.

Celor qui somme ou qui prefeor dout robijouri preferir le plus digne an mount digne. L. 11. C. 2. 10. rr.

Da Parronage, foir Eccleshilique, soie Lièque, en Orient & en
Orcident. L. 11. C. 14.

En quel ess l'Eveloge pouvoir refuser crux ou on presentais. Si l'on ponvoir varier. En quel tempr ou devoir nommer. L. II. C. 14-Peniteus. Penitence. Les Peniteus eftoient irreguliers pour les Or-

Ordres L. H. C. 12: 16-12: Quels font les crimes Canodiques on Capitaux qui exclusions des Ordres L. H. C. 13: A. 2. 10. Ordres L. II. C. 17.
Pentions alliguers par 3. Gregoire. L. II. C. 11. E. 2. 10

Des Pensions ordonnées par les Conciles & par les Papes , en Orien & en Occident. L. IV. C. 18.

Permocarious de Beneficca. L. II. C. Permocariens de Benefica. L. II. C. g.n. a. Plaidet. Oo peut plaider pour la détenfe du partimoine des pro-vres. L. II. C. g.s. n. g., Coux qui d'alleurs a' enflere pas dû plaider , pouvoient plasdes devans le Juge d'Epite, parce que c'édoit un ribumal de chargit & de concodoc. L. II. C. g. g. g. E. Potamius Evrique de Prague, fa chôse, fa depoficion & la per

et. L. H. C. 15. m. f. Pressires, ou des terres données à ofisfinit ét à tens. L. HI. C. 5. Predication. Des Predirations des Evelques, des Pretires & des

Diaeres L. H. C. a.r. n. L. & les faivans.

Des Profitentessos S. Cetaue & de S. Gregoire Pape. Regles exgellentes de res grands hommes pour les Profitations. Ouriles ne les fources de la fejeure des Predicarrurs. L. II. C. 42.

Prefites. Prerogatives des Prefites. L. L. C. 12. 2. 2. 11. 12.

Prefites Cardinal. Ce que c'eft. L. L. C. 12. 2. 11. 12.

Comment les Prefites efforent receus & traitez patmy les Moints. L. L.C. jf.. Prevolts. Drs Prevolts des Monafteres. L. L.C. ja. n. 17. 18. 12.

Prieurs. Des Prieux des Monafteres. L. L. C. 11. 0. 10. Promars, Perry, Patriarches, Exarques, Des Primars ou Vicaires Apoftoliques d'Espagne & de France, de Seville & de Toiede, d'Arles & de Reins. Ces Primarios d'on

effe que des Vicariats , ou Commissions du S. Siegs. Leuis droits Des Primate co France, en Allemajone & en Angleserre, d'Atles, de Mayonee, de Caustobery L. L. C. 7. Des Primats qui o'avoiens pour de Metropolitains four eux, mals

rolitains four eux, mala qui t'avoient auffi point de Primat au defins d'eux. L. L.C. 7. m.

me som L. L.C. S. s. r. Pouvoirs des Primars. Leur inflitution par les Papes & les Rois L. L. C. (10 a.C. L. 0.) 4, 6, C. 6, 0. 4. S'il y est des Primars en Italie. L. 1 C. 6, 0. r.

Charlemagos défend aux Metropolitator de s'appeller Primaes, L. LC.L.

Combien oos Metropolitzins jugtrent qu'il leur effoit avantageux de ne relevet d'aucus Primat. L. L. C. a.c. Des Primitiers & des Primitiers. Du Chef du bas Clercé en differentes Eglifes du monde, different de l'Archidiacee. L. L. C.

Prifcus Evelque de Lyon nommé Patriatche. L. L. C. 4. n. to. C. Privileges. Des Privileger accorder non Menafteres par les Evel-ques & les Rois. Les Moines dementoires encore fois la Justi-

oper & ie Rem. Les Moores demuseurer eccose tous la justice de libers, de la Evision Primitale de S'Evision Primitale and S'Evision Primitale and S'Evision Primitale and S'Evision Primitale and S'Evision S'Evision C'Evision S'Evision C'Evision S'Evision C'Evision S'Evision C'Evision S'Evision C'Evision de Tours par Adendre. Les Evisions de Fasance Postrettes de Para de la General Primitale accordica par la Parisache de Conduction (e. 1974).

Primitale accordica par la Parisache de Conduction ple, d'Abendre, de Le Conduction (e. 1974).

tains. Là mefere, v. 17. Par l'Archevolque de Carthage. L. L. C. 40. 8.1. julion's is.

Les Privileges les mietz fondes out effe seux qui font venus de la volenté des Fondarents. L. L.C. 40. 8. 59.

Procuration. Du dron de Procusation pendant la vifire de l'Evefque. L. II. C. &c. L. IV. C. 17.0. 17. C. 16.3. 9.10.

R E 1 M S. La Primarie de Reims. Son extin Giog. L. L.C. 6.0.
Religieules. Des Monafteres des Religieules en France & en Efpagne. Diftinction de cel les qui eftoient folennellement voilées d'avec les aurres, de celles qui vivoient eben leurs parens, d'a-

vec celles qui eftoient enfernées dans des Monafieres. L.J.C.41.
Leur maringe apres leur Profesion célois col. L. L.C. 41, n. 1.7.1.
De l'Abbelle, la Prevoîte, l'Aucienne, la Maistrelle des Novices. Des Penfionnaires. Là mojour. n. 12. Des Regle de S. Cefatre pour les Religieufes , & de quelques au-

tres. L. L. C. 17. 0. 1. 4 L. Des Religieules co Italie , en Anglesette , & en Orient L. L. C. 45. De celles qui ettoient cloiftreet ou confacetes par l'Evrique, & de relles qui ne l'eftoient pas La mofor. Condamnation de la contume de parer les filles le jour de leur Profellion. L. L. C. 41. 0. 11.

reillen. L. L. C., 43, m. 11.

5. les filles finacier , cos mefine marifes pouvoient encore entrer en Religion. Là swim, m. 1.

Des frammes des Cleses facret. L. L. C. 43, n. 1, 9, 1n. L. H. C.

Der Chanoineffes, L. I. C. 41 B. 6. 7.

Der Christianen, L. I. C. 42, B. 6. 72.
Der Hafrjenlierer, Lå mefone.
L'ign excerdiare pour la profesion Religitede. L. I. C. 44.
Repearation. La protine der brande de l'Egisté dellade aux reparations. L. IV. C. 17, 16.
Réfédere. Divertie fortes de Beorfiers finsples, qui obligenien à
réfiderec. L. L. C. 18, 18, 10, 21, 11, 12, 21, 18, 23, 31.
Antaché de quépuloss brifquis à la pretions de La pureura & det

Root. L.L. C. 74.0. 6. 9. 13. 74.
L'Ordinaton attachot tous les Clerca à leut lighte, avec obliga-tion d'y refide. Ils ne provotent, ny voyager, oy aller en Cout faut les lettres de leut versione. L. H. C. 1. Refidence des Evelopes, des Criere & des autres Beneficiers. Refi-dence dant l'Eglafe Cathodrale, & aux bonnes l'eftes for rout. Refidence des Cures & des autres Beneficiers. L. II. C. 46.

Exception legitime to la Refidente. Les voyages à Rome, par des voctos, ou pour des Conciles. L. 11 C. 42. Autre exception de la Refidente, les voyages de le fejeur en Cong par order des Souverains. Ambaffades pour le bien de l'Eglafe &c de l'eftar. L. II. C. 48.
Autre exrepcion de la Reinfernee, les Eftars Generaux, les Conles Nationaux, le Syonde perpetuel de la ville Royale. L. II.

Ross. Veyes Empereurs.

S ACRETTABUS. L. L.C. 42.

Servophylaers. L. L. C. 43.
Science, Ogelles doveme eller les toules & les feieners des Cleres.
L. H. C. 15. 16. 37. 18.

Franciscotte. Districte foires de Seminaiten dans l'Espaçon, dans
L'Adopteure, claim la Fante, dons Rome, dans l'Atlance. Se-

minaires d'Evelques , de Chanones , de jeunes Cieres. L. L. C. mioaire de S. Gregoire le Grand dans fon Palais Pontifical Compost des plus piene de des plus habiles de ses Cleres & de ses Mojors, Seminaire de S. Falgener. La meine. m. 5, 10, 11.

Moiores Sennisare de S. Falgener, Limpline, n. g. 18.1.1.

Senn. Metropole de Sen. L. L. C. 9. n. g.

Sepulmera, Sepolmera des Religiosies. L. L. C. 9.1.0. L. II.

De Sepulmera des Religiosies. L. L. C. 9.1.0. L. II.

Gordenera de la Religiosies. L. L. C. 9.1.0. L. II.

d'orterne dans les Estifes. Quand. Les conceduations. Les Omerieters. Le Simonies. L. III. C. II.

De Sepulmera dans l'Ortere Guind de qui on enersta dans les

Des Sepulmera dans l'Ortere Guind de qui on enersta dans les

Eclifes. Chapelles on Parriques pour les Sepaisnes. La Simonie en est bannée. Les Cleres & les Charoinelles se chargoises dus es eft harrie. Les Clere & les Charolotifis (c chargeoires dus Spideces, L. III, C. 14. Stris. Irreplairie des Serfs, L. III, C. 12. Seriens de fédires des Perfiges aux Souverains, L. II, C. 12. Rai-fons des Neviques Afficians pour ac pat pare, Li angion, n. 14.

Du ferment de fidelité , ou de la promeffe d'obe'ffance que les Evel-

## Table des matieres.

agues four à leur Metropolitain , ou all Pape. L. H. C. 4r.
Du termes eu accompagnois la receptou du Pallinum. L. I C. 26.
Seville. La Primaire de Seville. L. I. C. 6. n. 1, 1, 4.
Samonie. Quell doine les Rois d'Ialie & les Empereur exigerent
des Papes pour confirmet leur étéclion. L. II. C. 16.

De la Simonie dans l'entrée en Religion. Quelles facilitez on avoie de ne rien exiger, L. III. C. 9. to De la Simonie dans les Ordinations ons & dana les Proviñons de Re-

nefices dans l'Occident, L. III. C. rr. netice nain l'Octobet. L. 111. C. 17.
Défenic de Trein peroulre pour le Bapceine, le Chrefme, la Con-fernation, les Dedicaces des Egilée, peur les Jugentens, pour le Pallium, pour les Billes, pour les Feltins. Défenies de pren-de des précess. Défenies aux domethiques du tien céger. L. 111.

C. 11. 16. n Nossusta ou Secretaires ne devoiene rien prendre , parce que c'effoient des Cleres Mineurs qui devoient faire leur Office gra-tuirement aufi bien que les augres. L. 111. C. 12. La Simonie bannie des Sepulsures en Occident & en Orient. L. III.

La Simonie dans les Ordinacions & dans les Collazions de Benefiers en Orient. Des deoits d'Infinazion , d'Intronsfation , de Coustre & d'Amaze qu'un y roletoit. Fondation d'un Cano-nicae pour celoy qui le doit politetes. L. III. C. 13. L. IV. C. 19.

£, 12. La Simonie qui le commet par les prieres , par la faveur , de par les fervices. L. III. C. 17.

Souldiacres. L. I. C. 14. n. t. 1. J. L'Office des Chantrer Jeur for commis. L. I. C. 14. n. 4. Du Celibat des Souldiacres. L. I. C.

17. 18. Spectacles défendes sux Cleres. L. IV. C. 10. 11. Successers. Par quelle autoriet & poet quelles raifos que pouvoit oommer son Successer. L. 11. C. 41. 41 Syncelles , ca Oriene & en Occident, leur diparte , leurs fon dions

L. I. C. 46. Synode de l'Evelqued'Alexandrie avec fes Prefires. L. I. C. 22 0.1 Des Synodes Dissertains , leur antiquist , leur utilité , leur rap-post avec les Conciles Provinciaix & Nazionaux L. II-C. 65. Rapport du Synode avec la Visite. L. II. C. 66. Syrmium, Sinnifq, Capitale de l'Imyrique Occidental. L. I. C.

### T A a 1 s. Quelle deixettre la suble des Evolupes, & des su-cres Beneficiers. La frugalité , la lecture des bons livres. L. IV. C. 7.

Tabulation L. IV. C. 5. n. s 5.

Tareneasie. Sa Metropole. L. L. C. 9. a. 6.

Tavenesinerediresaux Circa. L. IV. C. 9. a. 19. s 0.

Tavantainos. I Evedaue rouvost transfere les Clerca & les Be-

neficiers, mais il ot le pouvoit que pour l'utilité de l'Eglife. L. 11. C. 1. n. 10. C. f. Des Translations des Evelques dans l'Orient & dans l'Orcident, par quelle ausocieé , & pour quelles canferelles doivent fe faire. L. Il. C. 44.

Travail des mains postposse à l'étude par S. Fulgence, strefme pour les Moines. L. II. C. 27. Du Teavail des mains des Ecclessastiques. L. IV. C. 2.

Travail des mains des Momes, L. IV C t.

Treforiers. L. I. C. 48. Tellumens. Des Tellumens faiet en faveux de l'Eglife hoss de la France. Tellumens des veuves & des Distronifes. Loix ton-trances expliquées. Les Moines teflosent & fuccedoient, ou le Monaflete your eux. L. III. C. 7. Testamens faim en faveur de l'Eglise dans la France. Les Moiace

hermoscur & teffoiser. L. 111. C. R. Des Teftamens des Eveiques & des sures Bencheiers, Desbiens de ceux qui meurest fant teftee, L. IV. C. 22, 23, 23. Les parens exclus de la fuereffign des biens Ecclefiaftiques. Les Teamens le fore iclos le Diois Canen. L'Eglife en effoir juge

Là mejer.

Des Teframens des Abbes & des Moises felou les Casons & les Loix, en Oriene & en Occident. L. IV. C. 14. hessalonique. Son Exarqua démembré. L. I. C. 5. n. 1

itulaires. Evelques Titulaires. L. I. C. p. n. p. L. II. C. pp. a. ty

If \$1, 10.

Teleck: Li Primarie de Tolede, L. 1, C. 6, n. 4. Len dreins de l'Archrevièges de l'olede dans la confimmation devous les Feedgres.

Élipspen, L. 11, C. 17, 15, n. n. 7. Quelle affoldul les Exrégions

Élipspen, Li 11, C. 17, 15, n. n. 7. Quelle affoldul les Exrégions

Élipspen les prendount. L. 11, C. 47, n. 16, 17,

Tondare Clericale De la Trodique des Cleres, des Moises et des Penissen. De la Tondque de S. Pletter, de S. Paul, R. de Sismon

Él Magiène. De la Couronce des Cleres Seas sufficient de la Magiène. De la Couronce des Cleres Seas sufficient de l'années de l'Argonne de la Couronce des Cleres Seas sufficient de la Tonisse & de la Couronne. La Lipagne & en Angleterre. L. L.

Suite du melme fajet en France & en Italie , à Rome & en Orient L.1.C. st. On no la donnoit point fant conferer quelqu'un des Ordres infe-

tiouss, L. I. C. 1). 2. 1. 3. la Tonfare des Cleres & des Moines effecte la mefine. L. I. C. 11. De la Toufuse des lavques. Celle de Pepin fils de Charles Martel. L.I.C. st.n. z. Tours. Sa Metropole. L. I. C. p. n. p. Privilege de S. Martin de Tours. L. I. C 19. 0. 7. 2. 9.

V A c a N c s. La dépositife, le pillage de la garde des Eglifes Vacantes. De l'Evelque visisens. De l'Occosome. L. IV. C. 14. 16. L'Egiste varante commise à l'Everque Visiteur, au Metropolitain. aux Occomment, à l'Archediacre, au Clergé. La mefe Des Défenieurs ou Advocurs des Eglifes Vacantes. L. IV. C. 17.

Veuves. Des Veuves confacrées à Dies. L. I. C. 41. Feset Religieules taires Apoffoliques. Pepre Primare

Vidames , ou Majordomes. L. I. C. 49. n. ta. 1]. 14. L. IV. C's. ienne. Conteffazione des Evelques de Vietne avec ceux d'Atles fur le droit de Mestopole. L. l. C. 6. n. 5. 6. C. 9. n. 1. 4. st. Vierges. Popez. Relibeufes.

Vierges. Popez Reinpentes. Vifire. De la Vifire des Evelques & des Archevelques. Les fruits de La Vifire. Elle fe faifoit tous les aus. Reparations des Eglifes. Droots de Procussion. Vifites des Archifiages & ageres Sub-Rium. L. H. C. 44. Voyages à Rome L. II. C. 47.



Fin de la Table des matieres de la seconde Partie.